

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

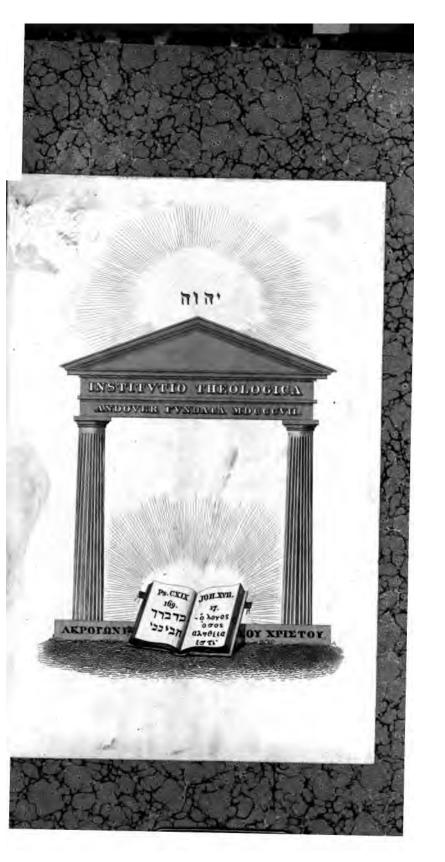



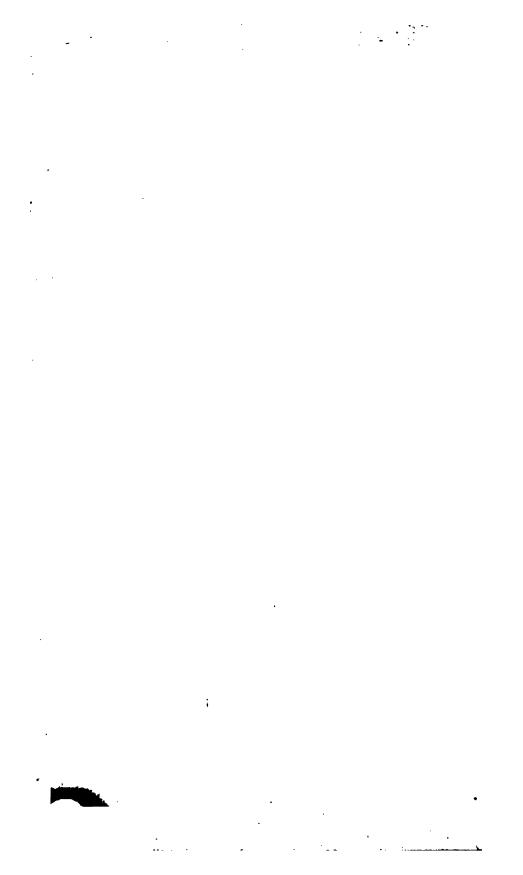

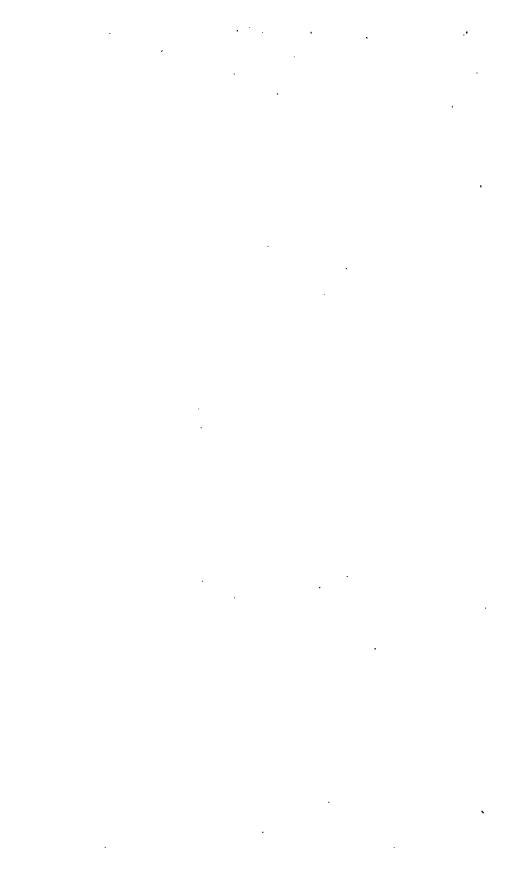

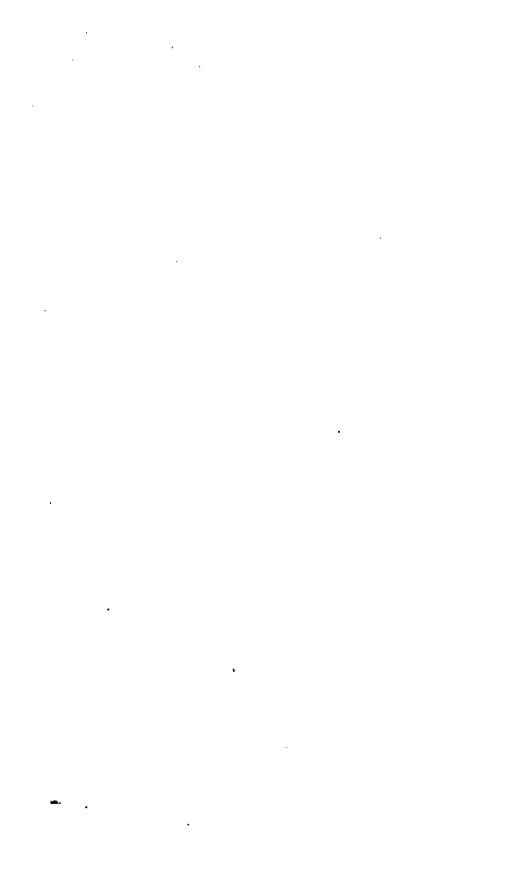

# NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DEPUIS

LES TEMPS LES PLUS RECULÉS
JUSQU'A NOS JOURS.

TOME SEIZIÈME.

Emmet. — Faes.

•.

## **NOUVELLE**

# BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DEPUIS

LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC LES RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
ET L'INDICATION DES SOURCES A CONSULTER;

PUBLIÉE PAR

### MM. FIRMIN DIDOT FRÈRES,

SOUS LA DIRECTION

DE M. LE D' HOEFER.

Tome Beigième.

### PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET CIE, ÉDITEURS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB. M.

M DCCC LVIII.

Les éditeurs se réservent le droit de traduction et de reproduction à l'étranger.

See South to 1977

*i* 

.

# NOUVELLE BIOGRAPHIE

### GÉNÉRALE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS.

### $\mathbf{E}$

EMMET (Thomas-Addis), médecin, historien et homme politique irlandais, né à Dublin, en 1763, mort à New-York, en 1827. Après avoir été reçu docteur en médecine à Édimbourg, il alla faire son droit à Londres. Revenu dans sa patrie, il s'y occupa de politique bien plus que de la pratique des lois. Lors des troubles qui éclatèrent en Irlande, il fut du nombre des habitants que le gouvernement fit arrêter en 1801, à cause de leurs opinions, et traduire devant le conseil privé. A défaut de charges suffisantes, il fut conduit avec une vingtaine de prisonniers au fort Saint-Georges, en Écosse, où ils furent détenus pendant deux années et demie. Placés ensuite à bord d'une frégate, Emmet et quelques-uns de ses compagnons furent déportés sur les rives de l'Elbe, où on leur communiqua un acte du parlement portant les peines les plus sévères contre ceux qui reviendraient en Irlande. La femme d'Emmet obtint de suivre son mari, à la condition de ne plus se présenter sur le sol britannique. Emmet s'établit aux États-Unis en 1804. Recu membre du barreau de New-York, il se distingua bientôt dans cette profession, et en 1812 il fut nommé avocat général de l'État. Outre quelques thèses médicales, on a de lui: Pieces of Irish History, illustrative of the condition of the catholics of Ireland, of the origin and progress of the political system of the united Irishmen, and of their transactions with the Anglo-Irish Government, ouvrage imprimé à New-York, en 1807, dans un recueil publié par Mac-Neven, ami et compagnon d'exil d'Emmet.

Rev. enc., XL, 640. — Rose, New biog, Dict. — Ann. Register.

EMMET (Robert), parent, et non frère, de Thomas Addis Emmet, révolutionnaire irlandais, né en 1780, exécuté le 20 septembre 1803. Fils d'un médecin, il suivit la carrière du barreau.

MOUV. MOCR. CÉMÉR. - T. XVI.

A Dublin, où il étudia le droit, il devint un des chefs de l'association dite des Irlandais-Unis, qui avait pour but d'affranchir leur pays de la domination anglaise. Arrêté à Dublin, après l'insurrection du 23 juillet 1803, qui vit périr le chief-justice d'Irlande, lord Kilwarden, et d'autres personnages importants, il fut traduit devant une commission royale, le 14 septembre, condamné à mort le 19 et exécuté le lendemain. Il subit sa peine avec courage, de même qu'il s'était défendu de la manière la plus éloquente. Il avait été dénoncé par un nommé Curran, qui, ayant découvert la liaison d'Emmet avec sa fille, livra à l'attorney général tous les papiers du jeune Irlandais.

Rose, New Biog. Dict.

\* EMMINGHAUS (Théodore - Georges-Guillaume), jurisconsulte allemand, vivait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. On a de lui : Memorabilia Lusatensia, quibus origo, /ata, judicia, privilegia, pacta, statuta rei-publicæ Lusatensis recensentur; Iéna, 1749, in-4°; — Disputatio de eo quod justum est circa conventionales hæreditatum translationes; ibid., 1750, in-4°; — Disputatio de præcipuis in Germania feminarum furibus; ibid., 1751, in-4°; — Commentarius in Jus Lusatense antiquissimum; vers 1755.

Adelung, Suppl. à Jocher, Allg. Gel.-Lex.

EMMIUS (Dbbo), historien hollandais, né à
Greith (Ost-Frise), le 5 décembre 1547, mort à
Groningue, le 9 décembre 1626. Il fit ses premières études à Emden, alla les continuer à
Brême en 1565, puis à Norden et à Rostock.
En 1570, la perte de son père le rappela dans
sa patrie; il y resta jusqu'en 1574, époque à laquelle il visita l'Allemagne Rhénane, et se rendit
à Genève, où il devint calviniste par les leçons
de Lambert Daneau, Théodore de Bèze, François Portus, Simon Goulart et autres ministres

réformateurs. Il rentra dans sa patrie après avoir traversé la France. Trop timide pour parler en public, Emmius ne put jamais remplir les fonctions de prédicateur, et préfera en 1579 le rectorat de Nordea. Ayant refusé en 187 de signer la confession d'Augsbourg, les luthériens le chassèrent; mais il fut recueilli par Jean, comte d'Ost-Frise, et la direction du collége de Liers lui fut confiée, en 1594. Il fit de cet établissement une des principales universités de la Hollande, et y professa le grec et l'histoire jusqu'à sa mort. Emmius était très-estimé de Guillaume-Louis, duc de Nassau, qui le consultait dans toutes ses affaires difficiles; néanmoins, Il ne voulut jamais accepter de fonctions politiques. Il avait pris pour devise:

Si qua sede sedes quæ sit tibi commoda sedes, Ilia sede sede, nec ab ilia sede recede.

On a de lui : Responsio ad confutationem D. Danielis Hofmanni, quam contra Disputationes suas opposuit; Hemistædt, 1591, in-12; — Vita et sacra Eleusina Davidis Georgii, qui monstra pudenda errorum aut furorum veterum a se recocta mundo propinavil, etc.; La Haye, 1603, in-12; — Opus Chronologicum novum, etc.; Groningue, 1619, in fol.; c'est une chronologie technique, auivie d'une chronologie historique depuis la création. Cet ouvrage renferme des renseignements utiles; - Canon chronicus compendiosus geminus, seriem sæculorum mundi ab ejus origine ad tempus hoc præsens duplict modo summatim proponens alque oculis subjiciens, etc.; Groningue, 1619, in-fol.; — Canon chronicus plenior, in quo universum tempus, etc.; ibid.; -Ghronologia Rerum Romanarum, cum serie consulum; ibid.; — Appendix genealogica, etc.; ibid.; — Vetus Græcia illustrata, etc.; Leyde, Ahraham Elzevier, 1626, in-8°; cet ouvrage, justement apprécié, a été réimprimé dans les Antiquités grecques de Gronovius, tome IV. Le troisième tome a été imprimé séparément, sous le titre de Respublica Græcorum; Leyde, Elsevier, 1632, in-32; — De Origine atque antiquitate Frisiorum; Groningue, 1603, in-12; -De Agro Frisiæ inter Amasum (l'Ems) et Lavicam (le Lawer) flumina; Groningue, 1605, in-12; — Rerum Frisicarum Historia; Franeker, 1596, et 1598, in-8°; Leyde, 1599 et 1604, in-8°; Groningue, 1607, in-8°. Cette histoire est très-estimée; elle le serait davantage si l'auteur ne s'était laissé trop emporter par son zèle pour le protestantisme et s'il eut pris le soin d'indiquer les sources où il a puisé, « précaution, dit Voltaire, absolument nécessaire quand on n'écrit pas l'histoire de son temps, » précaution dont aujourd'hui encore les historiens et les biographes se dispensent trop souvent aux dépens de la vérité; — Adyoc éntréplos Guilleimi Ludovici, comitis Nassovii; Amsterdam, 1621, in-4°; · Guillelmus Ludovicus, comes Nassovius, ou De vita, gestis et morte hujusce

comitis, gubernatoris Frisia, Holle cum schemate genealogico domus Nas Groningue, 1621, in-40; — Natales mis, etc., suivi d'Effigies et Vitæ profes Academiæ Groningæ et Omlandiæ; Gro 1654, in-fol.; — Historia nostri tei Tobonis Emmii, viri olim longé celebi in qua duplex controversia; Georgesprince d'Ost-Frise, fit brûler cet ouvra le bourreau à Aurich, le 29 février 1733. E a laissé en manuscrit Vita Mensii All l'Histoire de Philippe, roi de Macédoi Freber, Theatrum. — Henning Witten, Mallosophor, 460. V, 81. — Popens, Bibliothe, gica, 2º pars, 1169. — Nicéron, Mem., XXIII, 3 Vogt, Catalogus librorum, 287. — Paquot, Me VII, 78-86.

EMO ou EMON, historien frison, n 1237. Il étudia le droit à Paris, et fit si logie à Orléans. De retour dans son pays chargé de la cure de Husingen; mais il donna ces fonctions pour entrer dans l'or **Prémontrés. Il fit un si gran**d nombre de d des deux sexes, qu'il céda son premier sement aux filles, et se retira avec les hoi Werum. Dans la suite, il lui fallut encor d'autres monastères, Herdroc, prévôt de Sh lui ayant fait une opposition très-vive, En excommunier. On a d'Emo une Chroniqu intéressante pour l'histoire de la Frise embrasse l'espace compris entre les année et 1237. Menco, successeur d'Emo, a ci cette Chronique jusqu'en 1292. Elle pi première fois dans le tome III des An d'Antoine Mathieu, et fut imprimée par le du père Hugo, abbé d'Estival, dans les Ar tates sacræ, tome Ier, édit. de 1725.

Moreri, Grand Diction. histor.

EMO (Angelo), amiral et homme d'É nitien, né à Malte, le 3 janvier 1731, moi la même ville, le 1er mars 1792. Il était Giovanni Emo, procurateur de Saint-Mai ses études sous Stellini, et entra dans la vénitienne, en 1751. En 1755 il était ca de vaisseau, et en 1760 provéditeur de la chargé de la surveillance des ports et 1 de la république. De 1762 à 1767, il com une escadre, qui lutta constamment con puissances barbaresques et purgea la M ranée et l'Adriatique des nombreux pira désolaient le commerce italien. Les s d'Emo lui valurent le titre de capitaine et d'anural en ches des sorces vénitien 1772 il entra dans le conseil de censure, gea en Allemagne, et visita le plus grand i des souverains de ce pays. En 1774 il au conseil des finances, puis en 1776 du commerce. Il se distingua dans ce tions importantes, et apporta de grande liorations dans les branches d'adminis qu'il dirigea. En 1780 il fut appelé au des Dix, et fut nomme en 1782 inquisit recteur général de l'arsenal. En 1784 il

dement d'une flotte destinée à réprimer siens. Parti le 27 juin, il prit ou incendia Biserte et La Goulette. Durant trois an-10 défendit honorablement le pavillon vénais assailli par une violente tempête, il ux de ses vaisseaux sur les flots de l'Are sénat le condamna à rembourser au ablic la valeur des deux navires perdus, sir ses biens, qui furent vendus à l'entte sevérité ou plutôt cette ingratitude si sensiblement Emo, qu'il tomba mavue de Malte. Il se fit porter à terre, où it. Le sénat vénitien lui a fait élever ument par les soins du célèbre sculp-Alfred DE LACAZE. iova.

, Biografia Italiana. INOT (Jean-Baptiste), médeoin fran-1 Saint-Loup de la Salle (Saone-et-Loire), Paris, le 17 février 1823. Il étudia à Caen, recu docteur en médecine. Il vint en-Paris, et s'y perfectionna sous les con-Vicq-d'Azir. En 1800 il fut reçu de la Société libre de Médecine de Paris. vint président; plus tard il sut nommé honoraire de l'Académie royale de Mé-On a de lui : Des Fièvres et des Intions, trad. du latin de Quarin; Paris, vol. in-80; — quelques Rapports à la de Médecine, et deux Mémoires sur la imprimés dans le Journal général ecine.

1. I.a France litteraire.

SCINADO (L'). Voy. Diaz (Juan-Martin). FTE (Pierre), théologien français, 261, mort à Laon, le 1et août 1581. Il fut éteur en théologie de la maison de Nal 1572, remplit ensuite les fonctions de la Laon, et devint doyen de la cathécette ville. On a de lui : Catholicse Professio; Paris, 1578 et 1587, in-8°; — s et Exhortations catholiques sur les et Evangiles des Dimanches et Fétes née; Paris, 1582 et 1588, 2 vol. in-8°; nons et Exhortations catholiques sur tres et les Évangiles du commun des et les sept sacrements; Paris, 1582, n-8°, et Lyon, 1588, in-8°.

noy, Historia Collegii Navarrat, 743. — La Maine, Bibl. franç., 395. — Du Verdier, Bibl. ę, 1005. — Papillon, Bibliothèque des Auteurs 10gne. — Moreri, Grand Diet. hist.

ÉDOCLE on EMPÉDOCLES ('Eµπedophilosophe et poëte grec, né à Acragas inte), en Sicile, vivait vers la 84e olymp. vant J.-C.). Sa jeunesse se passa sous eux règne de Théron, de la 73e olymp. à de 484 avant J.-C. à 468). Son père, était, quoique noble et riche, le chef du pulaire à Agrigente. Empédocle, héritier itiments paternels, entra avec enthoudans la conspiration qui eut pour résulvulsion de Thrasydée, fils et successeur de , et qui donna aux antres villes grecques de la Sicile le signal de chasser leurs tyrans. Toute la conduite d'Empédocle témoigne d'un profond respect pour l'égalité politique. Il consacra ses immenses richesses au soulagement des pauvres; il réprima avec une inexorable sévérité les prétentions aristocratiques : enfin. Il refusa la souveraineté que lui offraient les habitants d'Agrigente. Législateur, prêtre et poête, doué d'une merveilleuse éloquence, médecin, physicien habile à guérir les maladies réputées incurables, à faire cesser des fléaux destructeurs, il semblait posséder un génie plus qu'humain et commander à la nature. Ses contemporains lui donnèrent les surnoms d'enchaineur des vents (xwhosavipac), de magicien (yónc), et allèrent même jusqu'à le proclamer dieu. Si l'on en croit les récits, peut-être légendaires, de Timée et d'autres historiens, Empédocle, qui n'avait pas voulu de la royauté, accepta l'apothéose. Il ne paraissait, dit-on, en public qu'au milieu d'un nombreux cortége et vêtu du costume sacerdotal, la couronne sacrée sur la tête, les pieds ornés de sandales d'airain retentissantes, les cheveux flottants sur les épaules, une branche de laurier à la main. Lui-même s'attribue dans ses vers un pouvoir surnaturel : « Tu apprendras, dit-il, les remèdes qui protègent contre les maladies et la vieillesse; à toi seul je les révélerai tous. Tu apaiseras la fureur des vents indomptables, qui s'élevant sur terre dévastent de leur souffle les champs cultivés, et de nouveau, si tu veux, tu ranimeras leur haleine. Du sein de la noire tempéte, tu feras sortir pour les hommes un ciel serein, et de la sérénité d'un jour d'été tu feras sortir les pluies qui activent la végétation. Tu ramèneras de l'enfer l'âme d'un homme mort. » Au début de son poëme des Expiations, il proclame sa propre divinité : « Amis, s'écrie-t-il, vous qui habitez les hauteurs de la grande ville située aux bords du blond Acragas, zélés sectateurs de la justice! moi. qui ne suis plus un homme, mais un dieu immortel, je viens vers vous honoré de tous, comme il convient, ceint de bandelettes et de couronnes de fleure. Lorsque avec ces insignes j'arrive dans les cités florissantes, je suis adoré des hommes et des femmes. Tous me suivent, implorant ce qui leur est profitable. Les uns me demandent des oracles, les autres venient apprendre la formule puissante qui guérit de tous les manx. » Par ces étranges paroles, Empédocle exprimait moins encore peut-être sa contiance en lui-même, que sa foi dans la science qui commençait à se développer, et dont les premiers progrès excitaient son enthousiasme. Son époque fut marquée par un mouvement intellectuel plein de hardiesse et de grandeur. L'esprit grec, qui commençait à s'affranchir des croyances incohérentes du polythéisme pour s'élever aux plus hautes spéculations philosophiques, était dans tout l'orgueil de sa récente délivrance et de ses premières conquêtes. Les sages, emportés par ce mouvement, se croyaient d'autant plus près du but qu'ils apercevaient moins distinctement le chemin qui y conduit. Persuadés que pour disposer en maîtres des forces de la nature il suffit de les connaître, et se jugeant en possession de cette connaissance, ils pensaient que rien ne leur était impossible.

Timée et Dicéarque parlent du voyage d'Empédocle dans le Péloponnèse et de l'admiration qu'il y excita; d'autres historiens mentionnent son séjour à Athènes et dans la colonie nouvellement fondée de Thurium; mais des écrivains indignes de foi ont pu seuls le faire voyager en Orient, jusque dans le pays des mages. Sa fin, si l'on en croit la tradition, fut encore plus merveilleuse que sa vie. Un jour il invita ses nombreux amis à un sacrifice et à un banquet. Après le repas, les convives allèrent se coucher, et le lendemain ils furent bien étonnes de ne plus retrouver leur hôte. Un esclave, interrogé, raconta que dans la nuit il avait entendu une voix appelant Empédocle! S'étant levé aussitôt, il avait vu une lumière céleste et des torches enslammées, rien de plus. Un des assistants, le médecin Pausanias, déclara alors que toute recherche était inutile, qu'Empédocle avait été enlevé au ciel, et qu'il fallait l'adorer comme un dieu. Telle est la tradition primitive. Plus tard, le scepticisme ayant fait assez de progrès pour qu'on ne crût plus aux apothéoses, on inventa une explication fort absurde de la légende populaire. Empédocle, dit-on, ayant quitté ses amis pendant leur sommeil, se rendit sur l'Etna, et se précipita dans le cratère, espérant que la flamme le consumerait tout entier et qu'il ne resterait pas de trace de sa mort; mais le volcan, en rejetant une des sandales d'airain du philosophe, révéla son suicide et sa vanité. Aristote prétend qu'Empédocle mourut à soixante ans; mais il ne dit pas de quelle manière. On a supposé qu'après avoir parcouru la Grèce, il voulut rentrer dans sa patrie. Un parti puissant lui en interdit l'accès, et il retourna dans le Péloponnèse, où il mourut obscurément. Cette hypothèse, assez vraisemblable, ne s'appuie sur aucun témoignage historique. Parmi les disciples d'Empédocle on ne mentionne que les rhéteurs Gorgias et Corax , et lui-même est regardé comme l'inventeur de la rhétorique.

D'après Hiéronyme, cité par Diogène Laerce, Empédocle avait composé un poëme Sur l'expédition de Xerxès (Εέρξου δίαβασις), et un hymne à Apollon (Προσίμον είς ἀπόλλωνα); mais sa sœur ou sa fille jeta ces deux ouvrages au feu, l'un par mégarde, l'autre (le poëme sur Xerxès) parce qu'il était imparfait. Le même Hiéronyme citait d'Empédocle des tragédies et des poésies politiques (πολιτικά); mais Héraclide attribuait les tragédies à un autre Empédocle. Les anciens eux-mêmes semblent n'avoir connu du philosophe d'Agrigente que ses trois poèmes, aujourd'hni perdus, Sur la Médecine ('Ιατρικός λόγος), en

six cents vers; Sur la Nature (Περὶ φύστως), en deux mille vers, et sur les Expiations ou Purifications (Καθαρμοί), en trois mille vers. Il nous reste des fragments assez nombreux de ces deux derniers ouvrages, surtout du poëme Sur la Nature. Ce poëme, adressé au médecin Pausanias, était une exposition de l'origine et du système du monde; sa division en trois livres fut probablement l'œuvre de grammairiens postèricurs. Les Explations étaient un traité de liturgie, d'hygiène et de magie. Ces deux compositions formaient, comme nous l'avons dit, un ensemble de cinq mille vers hexamètres ou épiques (ἐπη); il nous en reste à peu près la dixième partie.

Empédocle connaissait certainement les poèmes didactiques de Xénophane et de Parménide; en les imitant, il semble les avoir surpassés, par l'animation et la richesse du style. Aussi Aristote, tout en ne reconnaissant de poétique chez lui que la forme, l'appelle « homérique et puissant par sa diction ». Lucrèce, le plus grand des poètes didactiques, le loue avec enthousiasme et le salue comme un mattre plus qu'humain. Après avoir parlé de la Sicile et célébré en termes magnifiques ses merveilles, sa fécondité, sa nombreuse population, il s'écrie:

Nii tamen hoc habuisse viro præciarius in se, Nec sanctum magis, et mirum, carumque, videtur. Carmina quin etiam divini pectoris ejus Vociferantur, et exponunt præciara reperta, Ut vix humana videatur tilrpe creatus.

Empédocle avait étudié les doctrines pythagoriciennes et éléatiques; s'il ne les suivit pas servilement, il en accepta l'esprit général et quelques opinions particulières. Il crut comme les pythagoriciens à la transmigration des ames, et comme eux il établit des rapports entre les combinaisons des corps et les nombres. Il adopta le principe des Éléates, que rien ne vient de rien; il leur emprunta aussi l'opposition entre la connaissance humaine et la connaissance divine : celle-ci, attribut du Dieu qui régit tout, est ineffable. Nul mortel ne peut comprendre et se représenter Dieu. Empédocle s'élève avec autant d'ardeur que Xénophane contre les représentations humaines qu'on se fait de la Divinité. « Dieu, dit-il, n'est point façonné avec des membres et une tête d'homme; deux bras ne lui sortent pas des épaules; il n'a ni pieds ni genoux...... Il est seulement un esprit saint et ineffable, remplissant le monde de ses pensées rapides. » Empédocle dut encore aux Éléates sa distinction entre la connaissance obtenue au moyen des sens et la connaissance obtenue au moyen de la raison. Les sens, selon lui, ne donnent que l'opinion, l'apparence; la raison produit seule la véritable science.

Si par cette théorie Empédocle touchait au scepticisme idéaliste de l'école d'Élée, d'un autre côté il se rapprochait, ainsi que le constate Aristote, des physiologistes ioniens, des philosophes atomistiques et d'Anaxagore. Comme

toute l'école ionienne, il chercha le principe des modifications des corps, modifications dont l'infinie variété constitue le monde animé, vivant. Pour Héraclite, la vie est le mouvement, et les corps passent de la non-existence à l'existence en passant du repos au mouvement. Empédocle ne pouvait pas admettre un pareil principe sans se séparer complétement de l'école d'Élée, En effet, suivant le grand axiome de cette école, il est impossible que oe qui existe cesse d'exister, et que ce qui n'existe pas arrive à l'existence. Cependant, tout change autour de nous, tout se modifie; les êtres naissent et meurent, et leur rapide succession forme le monde animé; c'est là du moins ce que nous montrent les sens. Il fallait donc pour Empédocle ou rejeter entièrement le témoignage des sens et admettre avec les Éléates que le monde n'existe pas, qu'il n'est pas une réalité, mais une douteuse apparence, ou trouver une hypothèse qui conciliat les données des sens avec les audacieuses hypothèses de Xénophane et de Parménide. Voici celles qu'il inagina. Selon lui, ce que nous appelons l'existence n'est que la combinaison de certaines substances indestructibles, et la non-existence n'est que la séparation de ces mêmes substances. Héraclite et l'école ionienne avaient admis me substance unique, une force originelle, agissat sur tous les corps pour les modifier, et les faisant passer de la non-existence à l'exisience et de l'existence à la non-existence, par son double pouvoir de production et d'absorption. Empédocle ne pouvait pas accepter cette force unique créant et détruisant tous les êtres. « lasensés! dit-il, car leurs pensées ne sont pas pénétrantes, ceux qui pensent que le non-existant parviendra à l'existence, ou qu'une chose périra et sera entièrement détruite. Je te le dis : il n'y a de naissance pour aucun des mortels. mi de fin par la mort funeste, mais seulement mélange et séparation des choses mêlées. Voilà ce que les mortels appellent naissance et mort. » Dans cette hypothèse, la pluralité des substances élémentaires indestructibles était une nécessité. Empédocle admit quatre de ces substances élémentaires (ριζώματα, racines, éléments). « Apprends d'abord, dit-il, qu'il y a quatre éléments de toutes choses : le feu, l'eau, la terre et la hauteur infinie de l'air. De là viennent tout ce qui a été, tout ce qui sera et tout ce qui est (1) ».

Comme les substances élémentaires étaient naturellement simples, inaltérables, éternelles, dénuées de mouvement propre, et comme le monde n'existait que par leur mélange et leur séparation, il fallut qu'Empédocle supposat l'existence de forces motrices distinctes des éléments et éternelles comme eux. Il fut ainsi conduit à substituer une explication mécanique à l'hypothèse dynamique admise par les physiologistes ioniens, et par Héraclite en particulier. Il supposa deux forces motrices agissant en sens invers, l'une poussant les éléments l'un vers l'autre de manière à les unir, l'autre les écartant de manière à les séparer. A la première il donna le nom d'amour (φιλίη, φιλότης, άρμονίη, στοργή), à la seconde, le nom de haine (νεῖχος, δῆρις, χότος). Pour Empédocle l'amour et la haine, cohésion et séparation, sont des forces primitives essentiellement différentes, tandis que pour Héraclite elles étaient les manifestations diverses d'un seul et même pouvoir fondamental. Après avoir trouvé les éléments et les forces motrices, il restait à découvrir comment ces premiers principes s'étaient combinés pour former le monde. Avaientils toujours été en activité, et leur mélange, c'està-dire le monde et ses phénomènes, existait-il de toute éternité, ou ce monde avait-il été précédé d'une époque où les éléments et les forces motrices coexistaient dans un état de pureté et de repos? Empédocle s'arrêta à cette dernière hypothèse, qui s'accordait avec les plus anciennes traditions religieuses. Il conçut la coexistence sans mélange, sans lutte des éléments et des forces motrices sous la forme d'une sphère ( σφαίpo; ), c'est-à-dire d'une figure parfaite. Le Spherus contenait tous les éléments réunis par l'amour; ils y menaient, exempts de tout combat, une vie heureuse et d'une sainteté parfaite. « Ils n'avaient ni dieu Arès, ni Discorde terrible, ni le souverain Zeus, ni Cronos, ni Poseidon, mais la souveraine Cypris. » Pendant ce règne de la souveraine Cypris, la Haine, reléguée aux extrémités du Sphérus, n'en pouvait pas troubler l'inessable harmonie; mais d'après une loi fatale ( ἀνάγκης γρημα ), à un moment donné, la Haine pénétra dans le Sphérus, et engagea avec l'Amour une lutte dont le résultat est le monde et tous ses phénomènes. Perpétuellement soumis à deux forces contradictoires, les éléments se mêlent pour se séparer, et se séparent pour se mêler encore, et ces alternatives de mélange et de séparation sont ce qu'on appelle la vie et la mort. Ce monde n'est donc pas la création volontaire d'un être souverainement puissant, c'est le produit d'une immense perturbation; c'est une cliute. Aussi le poëme d'Empédocle est-il rempli de lamentations sur le sort des hommes et sur les limites étroites de leur intelligence. « Triste race des mortels, s'écrie-t-il, race bien malheureuse! de quels désordres, de quels pleurs êtes-vous sortie! de quelle haute dignité, de quel comble de bonheur je suis tombé parmi les hommes! J'ai gémi, je me suis lamenté à la vue de cette demeure nouvelle qu'habitent le meurtre, l'envie et tous les maux. » « Nos moyens de connaissance, dit-il

<sup>(1)</sup> Empédocie ne désigne pas toujours les quatre éléments par les termes usuels de feu, air, eau et terre: il les indique parfois par les noms mythiques de Zeus, Héra, Nestis et Atdonée. La synonymie des noms mythiques et des noms vulgaires n'est pas etablie d'une manière bien certaine. Ain-i, il est probable que Héra signifie l'air et Atdone, la terre; cependant, le conjraire peut être soutems; mais ce détail importe peu dans une exposition genérale du système d'Empédocie.

afileurs, sont bornés et dispersés dans nos organes. Les expressions résistent à nos pensées et les émoussent. Les mortels éphémères, n'apercevant qu'une faible parcelle de cette vie douteuse, ne saisissant qu'une vaine fumée et croyant aux choses seules qui leur tombent sous les sens, errent dans toutes les directions, car ils désirent découvrir oet ensemble des choses que les hommes ne peuvent ai voir, ni entendre, ni saisir. Toi donc qui t'es égaré à cette recherche, crois-moi, intelligence humaine, ne regarde pas au delà. »

Tous les êtres, constamment poussés par la haine, ne jouissent d'aucun repos. « Le sousse éthéré les chasse sur la mer, la mer les revomit sur la terre, la terre les expose aux rayons du soleil, et le soleil les livre aux tourbillons de l'éther. L'un les reçoit de l'autre, et tous les repoussent. » Par ce mouvement continuel, les parties constitutives des corps prennent toutes sortes de formes. « Moi-même, dit Empédocle, **j'ai été jeune homme, jeune fille, a**rbre, oiseau et poisson muet dans la mer. » L'homme est ainsi condamné à renattre éternellement dans une série indéfinie d'existences successives. L'unique moven de se soustraire à cette déplorable nécessité, c'est de se purifier de toute haine, de ne jamais répandre le sang d'un être animé et de s'abstenir de tous les autres aliments impurs, En observant tout un système de purifications Kafappei) qu'Empédocle exposait dans le seopnd et le plus long de ses poëmes, l'âme paryient à se soustraire au courant désordonné de la vie, et rentre dans l'immuable félicité du Sphéros.

Tel est, dans ses traits les plus généraux, le système d'Empédocle, C'est moins une philosophie qu'un dogmatisme sacerdotal et mystique. Prophète plutôt que logicien, le sage d'Agrigente ne cherche pas à découvrir la vérité par l'induction et le raisonnement, il la révèle aux hommes en vertu d'une mission divine. Ses doctrines ont l'obscurité sacrée des oracles, ses préceptes sont des prescriptions religieuses. Sans doute son enthousiasme idéaliste peut sembler stérile lorsqu'on le compare au libre mouvement de la philosophie ionienne, fondée sur l'observation; mais ses hypothèses abstraites ont de la grandeur, et elles exercèrent une incontestable influence sur le développement de la philosophie grecque. Empédocle sépara plus nettement qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui l'élément spéculatif de l'élément empirique. Sa morale, comme sa métaphysique, n'eut qu'un but : détacher l'homme des choses sensibles et passagères, l'élever vers les choses invisibles et éternelles. Les fragments des poëmes d'Empédocle, recueillis pour la première fois par Henri Estienne dans sa Poesis philosophica, ont été publiés d'une manière beaucoup plus complète et avec de bons commentaires par F.-G. Sturz (Empedocles Agrigentinus; Leipzig, 1805, in-8°); par A. Peyron (Empedoclis et Parmenidis Fragmenta, ex codice Tuurinensis Bibliothecæ restituta et illustrata; Leipzig, 1810, in-8°); et par Simon Karsten (Empedoclis Agrigentini Carminum Reliquiæ; Amsterdam, 1838, in-8°). Cette édition, supérieure aux précédentes et très-utile pour l'intelligence de la philosophie d'Empédocle, forme le second volume d'un recueil des Philosophorum Græcorum veterum Reliquiæ. Les fragments d'Empédocle ont été aussi insérés dans les Poets minores Græci de Gaisford.

Lée Joubert.

Diegène Laerce, VIII, 81-TI. — Piutarque, De Curiosis Princ.; Adversus Col.; De lis et Osiri. — Pine. Hist. Nat. XXXVI. 31; XXIX, 3; XXXX, 1. — Suldas, 3u mot Axpeov. — Athénée, XIV. — Aristote, Ethica Nicom., VII, 8; Metaphys., 1, 5, 7; De General, et Corr., II, 1; Eudam., VII, 9; Metaphys., 1, 5, 7; De General, et Corr., II, 1; Eudam., VII, 8; Metaphys., 1, 5, 7; De General, et Corr., II, 1; Eudam., VII, 8; Metaphys., 1, 5, 7; De General, et Corr., II, 1; Eudam., Programma de Empedocle philosopho; Wittemberg, 1996, in-fol. — G.-P., Olearius, Programma de Horte Empedocle; Leipsig, 1733, in-fol. — Bonamy, Recherches sur la Vie d'Empédocle; dans les Mémories de l'Acad. des Inscr. et Belles Lettres, t. X.—G.-C. Harles, Program. I V. de Empédocle; num ille merite possit magia accusari; Erlang, 178-90. — Scins, Memories sulla Vita e Filosofa de Empedocle Palerme, 1813, 2 vol. in-8°. — B.-H. Lommatsch, Die Prisheit des Empedocles auch thren Quellen und deren Auslegung; Berlin, 1830, in-9°. — Théodore Bergk, Empedocles; dans le Zeitichr. J. d. Alterthum, 1833, n° 39; 10-19°. — Bd. Zeiler, Die Philosophie der Griech.; Tubingue, 1844. — Ch.-A. Brandla, Handbuch der Geseh, der Grieck. Rôm. Philos., I, et dans le Rheinisch. Masseum, III, p. 184. — Ritter, Histoire de la Philosophie (traduite de Yallemand par C.-J. Tissot), t. I, p. 429, et dans le Litter. Anal. de Wolf, t. IV.

EMPEREUR (Constantin L'), orientaliste hollandais. Voy. LEMPEREUR.

EMPIRICUS SEXTUS. Voy. SEXTUS.

EMPIS (Adolphe), auteur dramatique français, né en 1790. Il fut successivement secrétaire des bibliothèques du roi jusqu'en 1824, vérificateur du service des gouvernements des maisons royales, chef de la première division du ministère de la maison du roi. Auteur de nombreuses et remarquables pièces de théâtre, M. Empis a succédé, en 1847, à M. de Jouy comme membre de l'Académie Française. Le répertoire de ses pièces, dont plusieurs ont été composées en collaboration avec d'autres écrivains, comprend en général des drames ordinaires ou historiques, des comédies politiques, de caractère et d'intérieur. Quelques-unes de ces productions dramatiques ont été judicieusement appréciées par M. Viennet. A propos de L'Agiotage, ou le métier à la mode (comédie en cinquetes, en prose, en collaboration avec Picard; 1826), « Vous avez signalé avec talent, dit M. Viennet à l'auteur, cette propension de toutes les classes, cette fureur de parvenir, cette soif du pouvoir, cette passion de gouverner l'État, qui a produit des rivalités si désastreuses, des discussions si irritantes, des haines si profondes, qu'on se prend parfois à douter de l'avenir. » En parlant de Lord Novart (comédie en prose; 1836), de L'Ingénu à la Cour et du Changement de Ministère (comédie en prose; Paris, 1831), le

spiritsel organe de l'Académie faisait remarquer e a proscrire la comédie politique, c'est interdire à nos auteurs dramatiques les ridicules de leur siècle : c'est les détourner de leur mission, qui est de châtier les mœurs ». Quant aux drames et comédies historiques de M. Empis, M. Viennet s'affranchit quelque peu des scrupules classiques : « Je ne suis pas suspect en fait d'innovations, dit-il, je serais même tenté de vous reprocher le peu de cas que vous avez fait des unités de temps et de lieu, si je ne craignais de soulever contre moi les plus illustres susceptibilités de mon siècle, et surtout de perdre mon temps à défendre les vielles règles d'Aristote contre l'engouement et la vogue. Mais à l'égard de ces drames renouvelés du seizième siècle, où ils portaient le nom de tragi-comédie, je ne saurals partager les scrupules littéraires. Ce serait trop borner l'horizon de notre théâtre que d'interdire à la muse comique le domaine de l'histoire. » Outre les pièces citées, on a de M. Empis : Sapho, tragédie lyrique, 1818, en collaboration avec M. Courriol; Paris, Didot, 1819; - Hercule à Trachine, avec le même; 1819; — Jeanne d'Arc, 1822; — Vendôme a Espagne, en collaboration avec Mennechet; 1833; - Bothwel, drame en cinq actes, en prose; 1824 et 1837; - Lambert Symnel, ou le manrequir politique, comédie en cinq actes, en wose, en collaboration avec Picard; 1827; -Jameis à propos, comédie en trois actes et en proce; en collaboration avec Picard; 1828; -La Mère et la Fille, comédie en cinq actes et en vers, en collaboration avec Mazères; Paris, 1830, in-8°: cette pièce, qui est plutôt un drame, eut un succès mérité; — La Dame et la Demoiselle, comédie en quatre actes et en prose : avec le même; Paris, 1830, in-8°; — Une Liaison, comédie en cinq actes et en prose; Paris, 1834, in-8°; — Julie, ou une Séparation, comédie en cinq actes et en prose; Paris, 1837, in-8"; — Un Jeune Ménage, drame en cinq acles et en prose; Paris, 1838, in-8°; — L'Hérillère, ou un coup de partie, comédie en cinq actes et en prose; Paris, 1844, in-8°; -Femmes de Henri VIII, en vers; 1854. Onze de ces pièces ont été publiées sous ce titre : Theatre; Paris, 1840, 2 vol. in-8°. V. R. Vicanet, Réponse au discours de M. Empis, dans le

Nechet, Réponse au discours de M. Empis, dans le Rec. des Disc. etc., de l'Acad. Pr.; Paris, Didot, 1806.

188. — Rabbe, Sainte-Preuve, eta., Biogr. univ. et port. des Contemp. — Louandre et Bourquelot, suppl. à La Litterature contemporaine. — Rev. enc. — Beuchot, Journal de la Libr. — Guyot de Père, Statistique des Gans de Lettres.

\*EMPODUS ("Εμποδος), écrivain gree, d'une époque incertaine. Il n'est connu que par une mestion d'Athénée, qui lui attribue des 'Απομνημονεύματα. Cassauhon propose de lire Ποσειάνιος au lieu d''Εμποδος; mais le manque de tous détails sur Empodus ne suffit pas pour justiser une pareille conjecture.

Athenée, IX.

EMPOLI (Gioranni DB), navigateur toscan,

né à Empoli, vivait en 1504. Il prit du service en Portugal, et sut nommé facteur de la slotte portugaise envoyée dans les Indes sous le commandement de don Affonso d'Albuquerque. Cette flotte, composée de quatre vaisseaux, mit à la voile de Lisbonne le 6 avril 1503; elle toucha au cap Vert, au Brésil, relâcha au can de Bonne-Espérance, puis à Sofola dans le canal Mozambique. Battus par une affreuse tempête, les navires portugais furent dispersés : celui qui portait d'Empoli relacha à Melinde. Après de nombreux retards, causés par les vents contraires, il arriva à Cananor, le 11 septembre, puis réjoignit à Calicut Francisco d'Albuquerque, qui, quoique parti de Belem huit jours après son cousin Affonso, avait le premier atteint les rivages indiens. Les Portugais firent alors voile pour Cochin. Malgré les efforts du samorin de Calicut, ils rétablirent Triumpara, râdja de Cochin, dans ses États, et obtinrent le droit d'y construire un fort. La flotte aborda ensuite à Coulan. jusque alors inconnu des Européens. Les Portugais y surent bien reçus, passèrent un traité avec le souverain du pays, et chargèrent leurs vaisseaux d'épiceries. Ils revinrent ensuite à Cananor, et reprirent le chemin de leur patrie. Arrivés sous la ligne, ils perdirent beaucoup de monde à la suite de calmes prolongés, et ne rentrerent à Lisbonne que le 16 septembre 1504. Empoli a publié la relation de ce voyage, sous le titre de Navigazione degli Indie, sotto la autorità del signor Affonso Albuquerque; il a été imprimé dans le Ier vol. du recueil de Ramusio, intitulé : Navigazione e Viaggi, et trad. en français, dans le IIe vol. du Temporal. A. DE LACAZE.

Máffei, Hist. Indica, para I, lib. II, c. Ix. — Fernão Lopez de Castanheda, Hist. do Descubrimento da India. - Laftau, Hist. des Conquétes des Portugais, I, 211. - Quyon, Hist. des Indes orientales, I, c. X. - Ferdinand Denis, Portugal, dans l'Univers pittoresque, 162. \*EMPOLI (Jacopo Chimenti, dit l'), peintre de l'école florentine, né en 1554, à Empoli, entre Florence et Pise, mort en 1640. Il fut élève de Tommaso da San-Friano, mais il alla toujours en s'éloignant de la manière de son maître, grâce à l'étude particulière qu'il fit des ouvrages d'Andrea del Sarto. C'est à ce second style qu'appartient le Saint Yves recevant les pétitions des veuves et des orphelins, à la galerie de Florence, harmonieuse et touchante composition, d'un excellent coloris, et qui n'est pas écrasée par les chefs-d'œuvre qui l'entourent. Empoli a peint aussi à fresque; mais étant un jour tombé d'un échafaud, il se dégoûta de ce procédé, et ne peignit plus qu'à l'huile. Il fut souvent employé à Florence pour la décoration et la composition des fêtes de la cour ; enfin, il a peint aussi avec talent des tableaux de petite dimension représentant des fruits, des confitures, et autres objets

Les tableaux de ce mattre sont presque innombrables dans les églises de Florence; aussi ne pourrons-nous citer que quelques-uns des

du même genre.

principaux : Le Sacrifice d'Abraham : à Saint-Marc; La Vierge, saint Nicolas et d'autres saints, son chef-d'œuvre et son dernier ouvrage : à l'Annunziata ; — une Annonciation célèbre : à Santa-Trinità; — un Miracle de la Vierge a Santa-Maria sopra l'Arno: à Saint-Félix; — La Vierge avec saint Hyacinthe et Saint Pierre martyr. La galerie publique possède, outre le Saint Yves, un portrait d'homme, le portrait du peintre par lui-même, la Création d'Adam et le Sacrifice d'Abraham. Nous retrouvons encore l'Empoli dans d'autres villes de la Toscane; à Pise, nous voyons de lui le Mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV: à l'église Saint-Étienne; à Cortone, La Vierge, Saint Blaise, Saint Jean-Baptiste et Sainte Élisabeth de Hongrie; à Sainte-Marguerite, La Vierge, Saint Jean-Baptiste et Saint Antoine, abbé: à l'église des Augustins; à Pistoia, enfin, dans l'église Saint-Dominique, un excellent tableau représentant Saint Charles Borromée ressuscitant un enfant. A Madrid, au Museo del Rey, Le Christ au jardin des Oliviers, grande composition d'Empoli, se distingue surtout par le bon goût et la pureté du dessin. Enfin nous avons au Musée du Louvre La Vierge avec l'Enfant-Jesus, Saint Luc, Saint Yves et plusieurs donalaires. Le nom du peintre et la date de l'exécution du tableau sont écrits sur un rouleau posé par terre : Jacobus Empoli Florentinus, Clementis filius, faciebat anno ab Incurnatione millesimo quingentesimo septuagesimo nono, calendas Augusti, 1er août E. BRETON. 1579.

Baldinucci, Notizie. - Lanzi, Storia pittorica. Pantozzi, Nuovo Guida di Firenze. -Viardot, Musees d'Europe. - Villot, Musée du Louvre.

EMPORAGIUS ou EMPORAGEIUS, et non EMPORAGRIUS (Eric-Gabriel), théologien suédois, mort le 14 mars 1674. Il étudia à Upsal, y professa la physique en 1637 et la théologie en 1641. Il fut reçu docteur à cette faculté en 1647, et en 1654, après avoir rempli d'autres fonctions ecclésiastiques, il fut nommé évêque de Strægnaes. On a de lui : Admonitio consolatoria ad obeundum pio, intrepido et constanti animo mortem, quam pestilentialis morbus omnibus regni Sueciæ civibus a. 1629 minabatur; Upsal, 1629, in-4°; — Disputatio de rerum duratione in genere, et in specie de tempore physico; ibid., 1631, in-4°; De Forma substantiali et corporis naturalis in communi; ibid., 1634; — Hexialogicæ; ibid., 1636, in-8°; — Oratio in qua tyrannidem pontificiam quæ divum Gustavum Magnum, etc., de medio sustulit; ibid., 1636, in-fol.; — Positiones et antipositiones de disciplina ecclesiastica; Stockholm, 1661, in-40; — Catecheses; Stockholm, 1669, in-80; ouvrage qui fut confisqué, dit Adelung, quia auctor vocaverat uxores mobilia, ce qui déplut fort à la reine Éléonore Hedwig,

Gezelius, Biogr. Lexikon.

EMPORIÚS, grammairien latin, à l'égard duquel on manque de renseignements; il paratt avoir vécu vers la fin du cinquième siècle de l'ère chrétienne. Il a laissé divers écrits sur la rhétorique et l'art oratoire : De Ethopoeia ac loco communi; — De Monstratione materiæ Præceptum; — De Deliberativa Specie. Ces traités sont bien médiocres; mais au milieu du naufrage qui a détruit presque toutes les productions de l'antiquité, chaque débris qu'on a pu parvenir à sauver conserve de la valeur. Emporius fut publié pour la première fois par Beatus Rhenanus, avec quelques autres rhéteurs; Bâle, 1521, in-4°. Ses trois traités ont été insérés dans la collection des Antiqui Rhetores Latini, publice par F. Pithou, Paris, 1599, in-4°, et rééditée avec commentaires par Capperonier, Strasbourg, 1756, in-4°. G. B. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

EMPORTES (D'). Voy. DUPUY D'EMPORTES. \* EMPYLUS, rhéteur grec, vivait dans le premier siècle avant J.-C. D'après Plutarque, il était attaché à Brutus, et lui avait dédié un court essai sur la mort de César. Quintilien dans un passage, dont le texte est peut-être tronqué, parle d'un Empylus le Rhodien comme d'un orateur cité par Cicéron. Le nom de ce personnage ne se trouve pas dans les écrits qui nous restent de Cicéron.

Plutarque, Brut., 2 .- Quintilien, X, 6, avec la note de Spaiding.

\* EMRAN-IBN-MOKHALED, général d'Ibrahim-el-Agheb, gouverneur d'Afrique, l'an de l'hégire 186 (802 de J.-C.). Il fut envoyé à la tête d'une armée considérable contre Hamdis-Ibn-Abd-er-Rahman-el-Kindi, qui s'était révolté dans Tunis. La bataille se livra près de la Sebkha, ou marais salé de Tunis, et sut acharnée. Hamdis fut vaincu, et périt dans la mêlée: Emran s'empara de Tunis, et fit mettre à mort tous les partisans de Hamdis qui tombèrent entre ses mains. Un manque d'égards de la part d'I. brahim le poussa ensuite lui-même à la révolte : il s'empara de Caïrouan, se forma un parti très-puissant, et lutta avec énergie contre le chef du Aghebiter. Ce dernier, ayant appris que le khalife envoyait une grosse somme pour le payement des troupes, dépêcha en toute hâte à Tripoli son fils Abd-Allah, qui s'empara de cet argent. Les troupes d'Emran à cette nouvelle se disposèrent à passer dans le parti ennemi, pour recevoir la solde qui leur revenait, et Ibrahim, profitant de ces dispositions, s'avanca devant Caïrouan. Emran, se voyant trahi, prit la fuite, et se réfugia dans le Zab, d'où il sortit à l'avénement d'Abou'l - Abbas, fils d'Ibrahim (196-812), qui lui assigna pour demeure Casrel-Cadim (le vieux château). Mais Emran ayant tramé de nouveaux complots fut mis à mort par ordre d'Abou'l-Abbas. Al. BONNEAU.

En-Noweiri, à la suite de la traduction d'ibn-Khaldoun par le baron de Slane, t. I.

\* EMRI, poëte turc, né à Andrinople, mort

es 988 de l'hégire (1580 de J.-C.). Sa vie fut courte et traversée sinon abrégée par la misère et les chagrins. Il prit pour modèle le Schebistani Khial (l'Appartement de Nuit de l'Imagination) du poete persan Fettahi, et écrivit, à l'exemple de ce dernier, des énigmes et des jeux de mots, qui devinrent célèbres. Il est auteur d'un poème en vers rimés intitulé : Khosréid et Schirin, où il raconte ses propres aventures d'amour. Ses poésies se distinguent par la délicatesse et la subtilité des pensées. Attentif à éviter l'enflure, Emri a été accusé de manquer d'enthousiasme. Il savait écrire avec la même dégance le turc et la langue persane. On dit que pour arriver à la perfection un poête turc doit réunir la chaleur de Newii, l'élocution de Baki, le discernement de Dzati, et l'imagination d'Emri. E. BRAUVOIS.

Hammer-Purgstall, Geschichte der Osmanichen Dichthanst, t. III, p., 18. — A. Rousseau, Parnause oriental.

\*BMS (Rudolph Von), poëte allemand. Il composa en vers une Chronique universelle du Monde, comprenant les récits de la Bible jusqu'à la mort de Salomon; dans ces récits, c'est surtout l'Historia scholastica de Pierre Comestor qui sert de guide. On connaît deux réimpressions différentes de ce poème: une d'elles a été sensiblement modifie par une main Arangère; les critiques allemands se sont fort occapés de cet ouvrage, important pour l'étude des origines de leur langue, et dont il n'a encore été imprimé que des fragments.

G. B.

Schæfborn, Amanitates litterariæ, t. III, p. 12. — Hoffmann. Att deutsche Blätter, t. I. p. 246, et les auteurs cités dans Grässe. Lehrbuch einer Literärgeschichte, t. II, 29 partie (1842), p. 839.

EMSER (Jérôme), théologien catholique allemand, né à Ulm, en 1477, mort le 8 novembre 1527. Il étudia à Tubingue et à Bâle. En 1500 il devint secrétaire et chapelain du cardinal Raymond Gurk, qu'il suivit en Allemagne et en Italie. A son retour, il professa les belles-lettres à Erfurt. Plus tard il devint secrétaire et orateur du duc Georges de Saxe. En 1510 il fit le voyage de Rome. Pourvu de deux bénéfices à Dresde et à Meissen, il renonça à toutes autres fonctions publiques. Ami de Luther dans l'origine, il devint ensuite le plus ardent adversaire de ce réformateur; il n'attaqua pas moins Zwingle et Carlostadt. La plupart de ses ouvrages ont perdu de leur intérêt; les principaux sont : Johannis Pici Mirandolani Opera; Strasbourg, 1504; - Historia de Vita Bennonis; Leipzig, 1512, in-fol.; — Noten ueber Lutheri Neues Testament (Notes sur le Nouveau Testament de Luther); Dresde, 1524. in-8°: ouvrage où se trouve réimprimé un premier écrit dirigé contre cette traduction du Nouveau Testament; Leipzig, 1523, in-4°; — Das Naw Testament nach lawt der Christlichen Kirche bewerten Text (Le Nouveau Testament traduit d'après le texte admis par l'Église chrétienne ); Dresde, 1527, in-fol.; Paris, 1630: cette traduction a pour objet de réfuter certaines gloses de Luther; elle fut adoptée en Allemagne pendant plus d'un siècle; elle a moins de faveur aujourd'hui : on en trouve le style vieilli; — Opuscula; Cracovie, 1518, in-4°.

Cracovie, 1518, in-4°.

Le Mire, De Script. Sec., XVI. — Cochièe, Vita Luther.

— Simon, Hist. crit. des Versions du Nouv. Test. — Arnold. Kirchen und Kotzer Hist. — Seckendorf, Hist.

Luth.

ÉNAMBUC (Pierre VANDROSQUE DIEL D'). navigateur et fondateur des établissements coloniaux de Saint-Christophe et de la Martinique, né vraisemblablement à Dieppe, mort à Saint-Christophe, en décembre 1636. Il était d'une famille noble du pays de Caux, et embrassa presque enfant le métier de marin. Par son habileté comme pilote, par la bravoure qu'il avait déployée dans maints combats, il s'attira l'attention de Richelieu, qui le nomma capitaine de la marine du roi. Des lors il s'associa un autre capitaine, nommé Du Rossey, construisit et arma un brigantin de huit canons ou pierriers, monté par cinquante hommes, et partit de Dieppe, en 1625, pour les Antilles, avec l'intention d'y tenter quelque hardi coup de main. Attaqué et désemparé près de l'île des Caïmans (entre Cuba et la Jamaïque) par un galion espagnol de 35 canons, il échappa à ce redoutable adversaire. et parvint à gagner Saint-Christophe, où, par un singulier hasard, débarquaient le même jour des Anglais commandés par Waernard ou Warner, et échappés aussi à une attaque des Espagnols. Français et Anglais s'entendirent, et soutinrent contre les insulaires plusieurs combats, où l'avantage leur resta, aidés qu'ils furent par quelques Français déjà établis dans le quartier de l'île où D'Énambuc avait pris terre. Mais comme, malgré leurs succès, D'Énambuc et Waernard sentaient la nécessité d'affermir leur position, ils partirent, le premier pour la France, le second pour l'Angleterre, afin d'en ramener des renforts et de régulariser auprès de leurs gouvernements respectifs leur prise de possession. Vendue à bon prix, la riche cargaison de tabac et d'épices que D'Énambuc avait apportée lui permit de déployer un faste qui inspira à beaucoup d'aventuriers le dessein de suivre sa fortune. Admis à la cour, il l'éblouit par ses récits séduisants, et captiva Richelieu lui-même, qui lui concéda la colonisation de Saint-Christophe et des autres îles non possédées par des princes chrétiens depuis le 11° jusqu'au 18° degré de la ligne équinoxiale, et prit lui-même un intérêt de dix mille livres dans l'entreprise formée par une compagnie, dont l'acte d'association fut signé le 31 octobre 1626. Aussitôt D'Énambuc et Du Rossey s'embarquèrent, le premier au Havre-de-Grace, sur La Catholique, de 250 tonneaux, le second, en Bretagne, où il avait armé La Cardinale et La Victoire. S'étant rejoints en janvier 1627, ils partirent le 22 février, et jetèrent l'ancre le 8 mai à la Pointe de Sable de Saint-Christophe, où leurs 530 compagnons ne tardèrent pas à être

réduits de plus de moitié par suite des fatigues et des privations de la traversée. Cinq jours après leur débarquement, le partage amiable de l'île se fit entre D'Énambuc et Waernard, qui signèrent un pacte d'alliance offensive et défensive, valable même pour le cas de guerre entre les deux mères patries. Mais la maladie avait tellement moissonné les nouveaux colons, que force fut d'expédier Du Rossey en France pour obtenir de nouveaux secours. A son arrivée à Roscoff, sur la côte de Bretagne, il eut l'imprudence de se détourner de sa mission pour suivre le commandeur De Razilly dans une expédition en Irlande. Ce retard fut d'autant plus préjudiciable à la colonie, que les 150 hommes qu'il y ramena périrent presque tous dans le voyage ou à leur arrivée. Les Anglais, voyant la faiblesse des Français, dissimulèrent peu leur projet d'envahir la partie française de l'île. Sentant l'imminence du danger, D'Énambuc repassa en France pour déterminer la Compagnie à augmenter le nombre et les ressources des colons, alors réduits à 200. Bien accueilli du cardinal, qui avait à cœur de châtier le manque de foi des Anglais, il en obtint six valsseaux, qui partirent sous les ordres du chef d'escadre De Cussac et arrivèrent à Saint-Christophe en août 1629. Aussitôt après le départ de D'Énambuc, les Anglais avaient commencé leurs emplétements; sommés par Cussac de rentrer dans leurs limites, ils refusèrent. Ce chef les attaqua, les battit, quoique leurs forces fussent bien supérieures, rétablit les Français dans leurs anciennes possessions, et fit une descente à Saint-Eustache, où il éleva un fort. Satisfait d'avoir puni les Anglais, et pensant qu'une flotte espagnole, qu'il avait ordre de combattre, avait passé au vent de Saint-Christophe, De Cussac fit voile pour la France. Il s'était à peine éloigné, que don Federico de Tolède, à la tôte de 35 galions et 14 navires marchands armés en guerre, et ayant mission de chasser les Anglais et les Français, vint jeter l'ancre devant un fort commandé par Du Rossey. La panique qui des Anglais se communiqua aux Français, malgré l'exemple et les efforts héroiques de Diel Duparquet (voy. ce nom), neveu de D'Enambuc, entratna la perte du fort. Du Rossey, qui avait lachement déserté son poste, mit tout en œuvre pour déterminer les Français à abandonner la colonie. D'Énambuc, indigné, se sépara de lui; mais, menacé d'être assassiné par les colons, il s'embarqua ( novembre 1629 ) avec une partie d'entre eux pour Antigoa, tandis que Du Rossey gagnait la France, où il ne tarda pas à expier sa lacheté sous les verroux de la Bastille. Résolu à ne point quitter les Antilles, D'Énambuc déposa une partie de ses gens à Saint-Martin, à L'Anguille, à Saint-Barthélemy, leur promettant de, venir promptement les reprendre. Quelques-uns des colons de Saint-Christophe gagnèrent la côte nord de l'île Hispaniola, ainsi que la petite île de La Tortue, où ils contribuerent, avec les bouca-

niers et les flibustiers, à la fondation de Saint-Domingue. Parvenu à Antigoa, d'Énambuc y trouva un bâtiment français, commandé par le capitaine Giron, homme de cœur et de résolution, qui offrit de le seconder et lui tint loyalement parole. S'étant ravitaillé à Montserrat, il fit voile pour Saint-Christophe, où les Anglais, restés dans l'île au mépris de leur capitulation avec l'amiral espagnol, voulurent s'opposer à sa descente; mais foudroyés par l'artillerie de Giron, ils cédèrent à ce capitaine, qui expédia de suite à Saint-Martin, à L'Anguille et à Saint-Barthélemi des navires sur lesquels D'Énambuc ramena les colons qu'il y avait déposés. Réintégrés à Saint-Christophe, trois mois après en être sortis, les Français, au nombre de 350, quoique tous bons soidats et bien armés, eussent succombé devant leurs cinq ou six mille adversaires, si l'esprit, à la fois ferme et conciliateur de D'Enambuc n'avait prévenu ou assoupi bien des démêlés.

20

Il n'y avait encore à Saint-Christophe ni juges ni tribunal. D'Énambuc statuait seul sur tous les différends, à l'ombre d'un figuier planté au bord de la mer, dans le quartier de la Pointe de Sable, et servant de limite aux possesseurs des deux colonies rivales. Ses décisions étalent accueillies et exécutées par les colons avec la conviction qu'elles étaient dictées par la sagesse et l'intégrité. Les Anglais, dépassant leurs alignements, avaient empiété sur le terrain des Français, à ce point qu'ils avaient enclavé dans leurs lignes 250 habitations francaises. Appelant aux armes tous ses nationaux, D'Énambuc les divisa en deux troupes, se mit à la tête de la moins forte, chargea son lieutenant L'Olive de commander l'autre, et se présenta aux Anglais, qui, quoique supérieurs en nombre, demandèrent à entrer en négociation. D'Enambuc, refusant d'écouter les propositions que Waernard lui faisait faire par son ministre lachon et quelques-uns de ses officiers, répondit qu'il se rendait sous le figuier, où il attendrait « leur chef en personne pour s'entendre avec « lui ». Waernard, subjugué par la droiture et la fermeté du commandant français, lui donna satisfaction. La colonie avait pris en 1635 un développement assez considérable pour que D'É. nambuc, accompagné de cent hommes déterminés et d'un brave officier, son parent, nommé Dupont, se rendtt à la Martinique, qui n'avait pas encore été occupée depuis sa découverte par Christophe Colomb, et en prit possession au nom du roi de France sous l'autorité de la Compagnie des Indes. Il ieta immédiatement les fondements de la ville et du fort de Saint-Pierre, où son neveu Duparquet, frère de celui qui s'était si glorieusement conduit à Saint-Eustache, continua, sur ses errements, l'œuvre de la colonisation. D'Énambuc ne put voir se développer dans son entier la prospérité de la nouvelle colonie. De retour à Saint-Christophe, il y mourut, dix-huit mois plus P. LEVOT.

P. Dutertre, Bistoire générale des Antilles. - Adrien

Desailes, Histoirs genérale des Antilles. — Le P. Charlevois, Hist. de Saint-Domingue. — Le colonel Boyer-Peyreless, Les Antilles françaises, etc. — Notices statatiques un les Colonies françaises. — L. Vitet, Histeire de Dieppe.

\* ENANDER ( M.-Samuel ), prélat suédois, né à Eneby, en 1607, mort en 1670. Après avoir rempli diverses fonctions ecclésiastiques, il fut nommé évêque de Linkoping. Ses enfants furent anoblis sous le nom de Gyllenadler. Ses prindpanx ouvrages sont : De Intellectu et Voluntate Hominis; Upsai, 1629, in-4°; - Disputatio pro gradu de sensibus interioribus, sensu communi, phantasia et memoria ; ibid., 1632 ; · Disputatio physiologica de Mundo; ibid., 1634, in4°; - Epitome Præceptorum Dialecticæ, ex Institutionibus logicis Conradi Dieterici excerpta, denuo recognita, et necessariis limitationibus aucta, atque emendatius quam antes edits; Linköping, 1648, in-8°. Stiernmann, th. Suco-Golh.

ÉNARD (Dom Jean-Baptiste), pamphlétaire religieux français, né à Stenay, en 1749, mort en 1829. Il appartenait à l'ordre des Bénédictins, et depuis 1772 jusqu'en 1792 professa les mathématiques et la physique au collége de Metz. Il refusa de reconnattre la constitution civile du dergé, et dut émigrer. Après le concordat (1801), il revint dans sa ville natale, et y fut nommé vicaire d'une paroisse. Il se fit remarquer par un cancière absolu, qui l'entraîna souvent jusqu'à l'excentricité : c'est ainsi qu'après un sermon de son curé, il monta précipitamment en chaire, et écista par ces paroles : « Mes chers frères, je vais vous prouver en quelques mots que tout ce que vous a débité monsieur le curé n'est que mensonges. » Énard fut destitué, et envoyé en surveillance à Besançon. Plus tard, nommé censeur des études au Lycée de Nancy, il n'occupa que peu de temps ces fonctions. Après le retour des Bourbons, il fut créé aumônier de la chambre des députés, place qu'il conserva jusm'à sa mort. On ne sait trop pourquoi Enard s'intitulait le dernier des Bénédictins français: &m Brial et dom Druon existaient encore, et d'ailleurs Énard fut plutôt un critique violent qu'un vrai érudit. On a de lui : Question importante et facile à résoudre : L'abbé Grégoire ful-il un des auteurs de la mort de Louis XVI, et doit-il être regardé comme véritablement coupable de ce forfait? Tolle et lege; par E. P. R. B (Enard, prêtre, religieux bénédictin); Paris, 1814, in-8°. Cette brochure porte pour laux-titre: L'Abbé Grégoire jugé par lui-même: ce n'est qu'une diatribe passionnée, où la saine critique est essacée par l'esprit de parti; - Le grand travail de l'abbé de Pradt (sur les quatre concordats) corrigé et amendé; Paris, 1819, in-8°. La violence du style de ce pamphlet empêcha d'accueillir les quelques bonnes observations qui s'y trouvent répandues çà et là.

Biograph. des Contemp.

ÉNAUDERIE (Pierre DE L'). Voy. LE MONNIER.

ÉNAUX (Joseph), chirurgien français, né à Dijon, le 5 juillet 1726, mort le 27 novembre 1798. Il commença à apprendre la chirurgie dans sa patrie, puis vint à Paris, où il suivit les lecons de Winslow. En 1755 il retourna à Dijon, fut agrégé au collège de chirurgie de cette ville. et nommé en 1773 démonstrateur du cours gratuit d'accouchement. En 1775 la place de chirurgien en chef de l'hôtel-Dieu lui sut confiée, et la même année l'Académie de Dijon l'appela dans son sein. On a de lui : Observations sur différentes tumeurs polypeuses; dans les Mémoires de l'Académie de Dijon, année 1783, t. I, p. 64 à 76 : - Sur l'origine du bec-de-lièvre : ibid., t. II, 19 à 26; — Sur la luxation des os du bassin; ibid., 1784, t. I, p. 151 à 159; - Méthode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipère, sulvie d'un Précis sur la pustule maligne, avec Chaussier; Dijon et Paris, 1785, in-12.

Querard, La France littéraire.

ENCINAS ou ENZINAS (Francisco), théologien et historien espagnol, né à Burgos, vers 1520, mort vers 1570. Il est généralement connu sous le nom de Dayander, quoiqu'il ait pris aussi les noms de Du Châne, Van Eyck et Eigh-MAN. (Ces divers noms sont, en grec, en français, en hollandais et en allemand, la traduction du mot espagnol Encina, homme de chêne). Il était d'une famille noble, commença ses études dans sa patrie , et passa en Allemagne, où il suivit pendant plusieurs années les leçons de Mélanchthon. Il vint à Burgos en 1537, et à Paris en 1541. Il se fixa ensuite auprès de riches parents qu'il avait dans les Pays-Bas, et avant embrassé ouvertement la cause de la réforme, il traduisit en espagnol le Nouveau Testament, qu'il dédia à l'empereur Charles-Quint. Cette traduction fit beaucoup de bruit. Charles-Quint la remit à son confesseur Pedro a Solo, jacobin; ce moine invita Encinas à venir le trouver dans sa cellule. Celui-ci s'y rendit, et rapporte ainsi une partie des reproches de Solo: « Il me dit: François, c'est une chose qui est fort à déplorer et dont je ne me puis assez esmerveiller, sachant que vous êtes jeune et au commencement de vostre âge, et quasi à l'entrée de vos estudes, que vous ayés bronché si lourdement. En tant que touche la version du Nouveau Testament, sachez que nulle raison ne peut être reçue pour votre défense; çar la seule lecture du Nouveau Testament a toujours esté estimée, entre les bons catholiques, la cause d'où sont sorties toutes les hérésles en l'Église. Aussi le seul moyen par lequel nous avons gardé l'Espagne pure et sans aucune tache d'hérésie a esté la prohibition de cette lecture du Nouveau Testament en langue vulgaire. Or donc, Francois, c'est à vous entrepris trop audacieusement d'avoir contre la religion osé publier le Nouveau Testament en langue vulgaire; c'est certes un acte digne de punition. J'ai faict jusques à cette heure ma charge, et ne cesseray pas cy

après jusques à ce que je voye parfaict ce que j'ai commencé. Demain, si vous povez, vous reviendrez. Ce qu'il disoit de grande malice. Son serviteur me conduisant au bas du couvent, nous venons à la porte sur une grande place, là où j'advisay incontinent une grande bande de gens armez qui se vindrent tous jeter sur moi. » Arrêté le 13 décembre 1543, et emprisonné à Bruxelles, Encinas demeura en prison jusqu'au 1er février 1545, où il réussit à s'échapper, et se retira à Anvers, auprès de sa famille. Quelque temps après, il regagna l'Allemagne, et trois ans plus tard se rendit en Angleterre. Il était à Embden en 1548. En 1552 on le retrouve à Genève; mais on perd ses traces à partir de cette époque. Prosper Marchand donne des détails très-étendus sur ce théologien. On a de lui : El Nuevo Testamento de nuestro Redemtor y Salvador. Jesu-Christo, traducido de griego en lengua castellana, dedicado á la Cesarea Majestad; Anvers, 1543, in-8°; — Epistolas y Evangelios per todo el anno; Anvers, 1544, in-8°; — Histoire de l'État des Paus-Bas et de la Religion d'Espagne; Genève, 1558. Son acte d'accusation lui attribuait aussi une traduction d'un livre, qualifié de « très-dangereux », intitulé De la Liberté chrestienne et du Libéral Arbitre. Cet ouvrage est demeuré inconnu.

Joachim Camerarius, Vita Phil. Metanchthonis, 341.

— Indez librorum prohibitorum. — Antonio, Bibliotheca Hispana nova, 1, 521. — Jean Crispin, Acta Martyrum, f° 182. — Théodore de Bèze, De Iconibus, signe kkü.

— Bayle, Dict. critique. — Lelong, Bibliotheca sacra, 344 et 885. — Richard Simon, Hist. critique des Versions du Nouveau Testament, 494. — Paul Colomiès, Bibliothèque choisie. — Prosper Marchand, Diet. Aist., 230 à 239.

ENCINAS (Juan), théologien espagnol, frère du précédent, né à Burgos, brûlé à Rome, en 1545. Il avait pris aussi le nom de Dayander. Il était ami de Juan Dias, que son frère Alfonse assassina à Naunbourg, parce qu'il était protestant. Encinas fut envoyé à Rome par son père, et obligé d'y demeurer. « Il ne pouvait s'empêcher, dit Moréri, de s'expliquer librement sur quelques abus qui régnaient dans l'Église. » Il était sur le point de rejoindre en Allemagne son frère Francisco, lorsqu'il fut déféré à l'inquisition et arrêté comme hérétique. Le pape Paul III, assisté des cardinaux, voulut l'interroger lui-même : Dryander ne biaisa point : il déclara ouvertement ses sentiments; il fut condamné au feu et brûlé publiquement.

Bèze, De I conibus. — Paul Colomiès, Bibliothèque choisie. — Richard Simon, Nouvelles Observations sur les Versions du Nouveau Testament, 187. — Crispin, Acta Martyrum. — Prosper Marchand, Dict historique.

\* ENCINAS (Jacobo), théologien espagnol, frère des précédents, vivait en 1541. Il prit aussi le nom de DRYANDER. On a de lui une longue lettre adressée au célèbre Georges Cassandre. Cette lettre est entièrement consacrée à la discussion des questions religieuses agitées à cette époque. Elle est imprimée dans les Epis-

tolæ selectiores, recueillies par Corneille Van der Myle; Leyde, Louis Elzevier, 1617, in-8°. Prosper Marchand, Dictionnaire Mistorique, 229.

ENCISO (Don Martin-Fernandez DE), géographe espagnol, né dans la deuxième moitié du quinzième siècle, mort au seizième. Après avoir fait ses études à l'université et obtenu le grade de bachelier, il passa dans le Nouveau Monde avec Bastidas, et fut mêlé aux grandes expéditions qui eurent pour but principal l'exploration du Darien. Il résida même pendant plusieurs années dans ces régions. Nommé alquacilmayor de la Castille d'Or, il eut à sa disposition les plus grandes facilités pour explorer sur tous les points le littoral de l'isthme, et il paratt avoir renouvelé deux fois ses observations géographiques le long des côtes, à une époque où, si l'on en excepte Juan de La Cosa (voy. ce nom), on négligeait complétement la partie mathématique dans les explorations maritimes. Durant un de ses voyages en Espagne, il fit parattre un livre, presque introuvable aujourd'bui, sous ce titre : Suma de Geografia, que trata de todas las partidas del Mundo, etc.; Seville, 1519. La Bibliothèque impériale de Paris en possède un exemplaire; c'est le premier traité spécial qui parle de l'Amérique et qui appelle l'attention des géologues sur la différence de niveau existant entre les deux rives des mers qui baignent l'isthme. Le nom du bachelier Enciso, tout à fait oublié, se trouve mêlé au début de la conquête à tous les grands événements qui agitèrent la vie de Balboa; mais le savant obscur paraît avoir été dépouillé par le hardi conquistador, qui aborda pour la première fois la terre ferme sur un bâtiment dont le bachelier était propriétaire (voy. Balboa). La seconde édition du livre de Enciso a paru en 1530 sous un titre presque identique à celui de la première, et conserve, à peu de chose près, la même rareté : Suma de Geografia, que trata de todas las partidas y provincias del Mundo, en especial de las Indias; Séville, 1546, in-fol. F. Dexis.

Fernandez de Navarrete, Historia de la Nautica. — Oviedo, Historia general y natural de las indias, 2º édit, en 4 vol., pub. par l'Académica'Bistoire de Madrid. — Sabin Berthelot, Notes dans l'ouv. sur Cuba de M. Ramon de la Sagra.

\*ENCISO (Bartholeme Lopes DE), littérateur espagnol, qui vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. On ne sait rien sur sa vie, si ce n'est qu'il était né à Fendilla. Il publia à Madrid, en 1586, un volume intitulé Desengaño de celos; c'est un roman pastoral composé dans a jeunesse, et que devait suivre une seconde partie, qui n'a point paru. Il ne faut pas le regretter, car cette production en prose mélée de vers est dépourvue de tout mérite. Les bergers et les nymphes du Tage en sont les héros, et quoique l'action se passe aux jours les plus reculés de la mythologie grecque, l'auteur trouve moyen de parler longuement de Charles-Quint et de Philippe II.

Pellicer, Note sur Don Quixote, part. I, ch. vi. -Ticknor, History of Spanish Literature, t. III, p. 47.

\* ENCISO ( Diego-Ximenes DE), poëte dramatique espagnol, de la première moitié du dixseptième siècle; on sait qu'il était né à Séville, mais on ignore les détails de sa biographie, et il est assez remarquable qu'il ne soit pas même nommé dans l'ouvrage de F. Arana de Vallora : Hijos ilustres de Sevilla, 1791; il est à croire qu'il existait encore vers 1652, puisqu'on trouve de ses pièces dans la grande collection des Comedias escogidas, dont le premier tome parut cette année, et qui ne reproduit guère que des œuvres d'auteurs vivants. Enciso possédait un talent distingué; les caractères des personnages qu'il met en scène sont retracés avec une netteté. une exactitude rares chez les écrivains espagnols. Un de ses drames, El principe Don Carlos, montre Philippe II sous des traits fort remarquables, mais embellis; il ne pouvait en être autrement à Madrid et à cette époque. Une comparaison de cette pièce avec la rélèbre tragédie de Schiller offrirait de l'intérêt. Les auteurs modemes ont fait de don Carlos un personnage sentimental, intéressant, imbu des idées philanthropiques. Enciso, bien plus fidèle à l'histoire, le montre comme un étourdi tyrannique, emporté, sans lumières: l'Espagne n'eut certes pas à déplorer la perte d'un pareil prince. Il y a de belles scènes dans le drame historique intitulé : La mayor hazaña de Carlos V; le sujet, c'est l'abdication de Charles-Quint, sa retraite et sa mort dans le couvent de Saint-Just. Ces deux productions sont supérieures aux autres comedies d'Enciso, El gran duque de Florencia; Juan Latino; etc. Il serait inutile de donner les titres de toutes ces compositions, qui méritent un peu l'oubli où depuis longtemps elles sont plongées, même dans les Castilles. G. B. A .- F. Von Schack, Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien, t. 11, p. 536-540.

\*ENCISO Y MONÇON (Juan-Francisco DE), poète espagnol, vivait vers la fin du dix-septième siècle. Il publia à Cadix, en 1694, un poème intitulé La Christiada, production justement oubliée, et que défigure le mauvais goût qui régnait alors dans la littérature de la Péninsule.

Tichnor, History of Spanish Literature, t. 11, p. 475.

"ENCKE (Jean-François), astronome allemand, né à Hambourg, le 23 septembre 1791. Fils d'un pasteur protestant, il fit ses études sous le célèbre Gauss à Gœttingue. En 1813 il entra comme artilleur dans la légion hanséatique, et fut nommé bientôt après lieutenant d'artillerie an service de la Prusse. Après la paix, et de retour à Gœttingue, il obtint de B. de Lindenau, ministre d'État de Saxe, la place d'astronome adjoint à l'observatoire de Seeberg près de Gotta. Vers 1826 il fut appelé à la direction de l'observatoire de Berlin, et partagea cet emploi avec le célèbre astronome Bode. C'est surtout depuis 1835, époque de la construction d'un mouvel

observatoire, d'après les plans de Schinkel, que datent les travaux les plus importants d'Encke. Il était encore à Seeberg lorsqu'il reçut le prix d'astronomie Sur l'orbite de la comète de 1680, prix que Cotta proposa de ses propres fonds. On avait en même temps mis au concours « la détermination de la distance de la Terre au Soleil par les passages de Vénus sur le disque du Soleil en 1761 et 1769, etc.; il en publia le résultat en deux volumes (Gotha, 1822-24). Mais sa plus importante découverte est celle des comètes à courte période. Encke a prouvé que la comète observée par Pons le 26 novembre 1818 n'avait qu'un temps de révolution de 3 ans 311, et qu'elle était la même que celle de 1786, 1795 et 1805. Cette comète, appelée depuis comète d'Encke, présentait la particularité d'une accélération de mouvement en passant à chaque réapparition plusieurs heures plus tôt par son périhélie que le calcul ne l'avait indiqué. Il fallait donc chercher cette cause si inattendue de perturbation en dehors de celle des masses attractives des planètes. Encke trouva en effet que le milieu cosmique ou éther produit une résistance dont le résultat est d'augmenter la vitesse. Mais comment expliquer ce phénomène si extraordinaire d'accélération pendant que le contraire devrait avoir lieu? La vitesse tangentielle de la comète dans son orbite éprouve un retard, mais la gravitation reste la même; et elle doit par conséquent décrire une plus grande courbe et se rapprocher davantage du soleil. Depuis 1830, Encke publie l'Annuaire astronomique (Berliner astronomisches Jahrbuch), qui, outre les phénomènes célestes, donne aussi les éphémérides des nouvelles petites planètes, calculées par des astronomes distingués. L'Annuaire pour 1854 contient un traité Sur le calcul des orbites planétaires par trois observations complètes; on y trouve une grande clarté dans le développement de la méthode de Gauss. La deuxième comète de 1819 à courte période et la troisième de 1822 ont été calculées par M. Encke. Les travaux de l'observatoire de berlin, publiés sous la direction de cet habile astronome, forment 3 volumes in-4° de 1840 à 1851. M. Encke est secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Berlin. GOLDSCHMIDT.

Conversat.-Lexik. -- Comptes-rendus de l'Académie des Sciences de Berlin.

\*ENCKE (J.-J.), graveur en médailles allemand et mattre des monnaies du landgrave de Hesse-Cassel vers 1763-1764. Il a marqué ses ouvrages des lettres IE, JJ et HE, en sorte qu'on les confond volontiers avec d'autres ouvrages analogues. Encke est mort à la fin du dixhuitième siècle.

Sammlung. berühmter Medailleurs und Munzmeister nebst ihren Zeichen; Nuremberg, 1778, p. 140.

ENCOLPIUS. Voy. ELYOT (Thomas).

ENCOLPIUS, historien latin, vivait au commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne. D'après Lampride, il écrivit la vie d'Alexandre Sévère, dans l'intimité duquel il était admis. Ce livre est perdu. Quant à l'Imago Imperii, publiée par l'Anglais Thomas Elyot sous le nom d'Encolpius, c'est évidemment un livre supposé.

Lampride, Alex. Sever., 17, 48.

RNCONTRE (Daniel), mathématicien français, né à Nimes, en 1762, mort à Montpellier, le 16 septembre 1818. Il était fils d'un ministre protestant, sous lequel il commença ses études, qu'il compléta en 1789, à Lausanne et à Genève. Il fit en 1783 un voyage à Paris pour se perfectionner. Il savait dès lors le latin, le grec, l'hébreu, les mathématiques, la physique et l'histoire naturelle. Peu après, il sut nommé pasteur dans le Languedoc; mais son organe défectueux le privant des moyens d'occuper utilement la chaire, il dut renoncer à la prédication. Pendant la révolution, il vint à Montpellier, où, pour y vivre, il fit aux ouvriers des leçons sur la coupe et la taille des pierres. Lors de la réorganisation des cultes, il fut nommé membre du consistoire de Montpellier, obtint la place de professeur de belles-lettres à l'école centrale du département de l'Hérault, puis, en 1808, fut nommé professeur et doyen de la faculté des sciences à l'académie de Montpellier. En 1814 il accepta la chaire de dogme à Montauban, et devint doyen de la faculté de théologie. Il ne quitta ces fonctions que brisé par la maladie, et se fit transporter à Montpellier, où il mourut en arrivant. Encontre était membre des Académies de Montpellier, de Nimes et de Montauban. On a de lui : Mémoire sur la théorie des Probabilités ; dans le Bulletin de la Société de Montpellier, an viii; - Mémoire sur un cas particulier de l'intégration des quantités angulaires; ibid., an Ix; - Mémoire sur l'inscription de l'ennéagone et sur la division complète du cercle; ibid., an x, et Montpellier, 1801, in-8°, avec pl. Ce mémoire a été traduit en allemand; c'est même à cette circonstance qu'il dut sa célébrité. Ce fut un professeur de Breslau qui, le trouvant enfoni dans les bulletins d'une société savante, se hata de le traduire, et le fit connaître ainsi à l'Allemagne et à la France; - Lettre sur différents problèmes relatifs à la théorie des combinaisons; — Essai de critique sur un passage de Platon, trad. par La Harpe; -Mémoire sur le théorême fondamental du calcul des sinus ; — Nouvelles Recherches sur la composition des forces : l'auteur s'attache à démontrer que les anciens, et Aristote en particulier, ont connu le parallélogramme des forces; - Éléments de géométrie plane ; — Théorie de l'intérét composé, et son application au calcul de la différence des niveaux, d'après les observations du baromètre; dans le Recueil de la Société des Sciences de Montpellier; et séparément, Montpellier, in-8°; — Examen

Terre, proposée par le docteur Wood; dans les Annales de Mathématiques de Gergonne et Lavarède; Nîmes, 1810 à 1816. Réfutant la théorie du docteur Wood, l'auteur donne une analyse très-lucide de la cycloide courbe et des travaux de Pascal à ce sujet; - Mémoire sur l'île de Blascon (Hérault). Encontre y détermine la cause de l'ensablement du port de Cette par les alluvions du Rhône; — Mémoire sur les principes fondamentaux de la théorie des équations; dans les Annales de Mathématiques; dans le Recueil de la Société des Sciences de Montpellier, VI; et Montpellier, in-8°; — Additions à la Flore biblique de Sprengel; Encontre a ajouté quinze livraisons aux soixante quinze dont se compose l'œuvre de Sprengel; - Antiquitales bolanicæ; Leipzig, 1798, in-4°; trad., sous ce titre: Recherches sur la Botanique des anciens, avec Decandolle, fasc. 1er; Montpellier. Cet unique cahier fait regretter que l'ouvrage n'ait pas été continué. Les connaissances du botaniste y sont jointes à l'érudition du littérateur philologue. Les auteurs y ont traité l'Aconit; — Dissertation sur le vrai système du monde, comparé avec le récit que Moise fait de la création; Montpellier, 1807, in-8°; Avignon, 1808, in-8°; - Lettre à M. Combes-Dounous, auteur de l'Essai historique sur Platon; Paris et Montpellier, 1811, in-8°; - Discours prononcé à l'ouverture solennelle des cours de la faculté de théologie de Montauban; Montauban, 1816, in-8°; trad. en anglais. Ce discours est cité comme un modèle de force et de pathétique; — La Bible, version de Martin annotée ; Montauban , 1819. — Encontre a composé plusieurs pièces de théâtre; parmi celles représentées on cite : M. Boucacous, ou el'S et le T, comédie en un acte et en vers, avec cette épigraphe : Grammalici certant ; Montpellier, in-8°; — La Mère généreuse, etc.; Parmi les manuscrits importants qu'a laissés Encontre, on distingue des Traités sur les Probabilités; sur la formation des séries; sur le calcul différentiel intégral des différences finies; sur la détermination de l'orbité des comètes; - un Traité complet du Calcul différentiel: - un Commentaire sur la Mécanique céleste de Laplace ; — un Traité de l'Église ; des Lecons sur le péché originel; - enfin, les Mémoires de sa vie.

Archives du Christianisme, III, 197. — Quérard, La France littéraire. — Juillerat-Chasseur, Notice sur la Vie et les Écrits de Daniel Encontre; 1821, in-8°. — Charles Coquerel, Notice sur Daniel Encontre.

démontrer que les anciens, et Aristote en particulier, ont connu le parallélogramme des forces;
— Éléments de géométrie plane; — Théorie
de l'intérét composé, et son application au
calcul de la différence des niveaux, d'après
les observations du baromètre; dans le Recueil de la Société des Sciences de Montpellier;
et séparément, Montpellier, in-5°; — Examen
de la nouvelle théorie du mouvement de la

sondern Kunstschnitt abgebildet MS. Anno 1681 (Cent cinquante plantes et herbes reproduites aunaturel, d'après un art particulier); 1681. Magier, Neues Albern. Kunstler-Lexikon.

ENDE (Frédéric-Albert, baron d'), général allemand, né à Celle, le 18 février 1765, mort le 4 octobre 1829. Fils du ministre d'État Ende et de la fille du comte Schulenbourg, il entra dès l'age de douze ans dans un régiment d'infanterie hanovrien. De 1792 à 1798, il fut aide de camp de Reden, Freytag et Walmoden. Antérieurement et pendant cette période il se signala en maintes rencontres, fit avec distinction les campagnes de Brabant, celles de France, des Pays-Bas et de la Hollande. Il accomplit aussi plusieurs missions. Ende entra dans les armées prassiennes en 1803, et en 1806 il fut fait prisonnier en même temps que Blücher. Après la paix de Tilsitt, il devint maréchal du palais du prince héréditaire de Saxe-Weimar. Il rentra au service prussien en 1813, sut envoyé par le roi de Prusse auprès du roi de Suède, à Straisund, et revint prendre part aux opérations de l'armée de Silésie. De 1813 à 1815, il reçut les titres de colonel et de général-major, avec le commandement de Cologne et d'une partie des landwehrs. Lieutenant général m 1825, il se retira à Berlin, après quarantehuit ans de services.

Biographie des Contemporains.

MEDEL (Manoe ou Manoah), rabbin poloania, mort en 1585. Cette même année son fils
Mosè (Molse) publia à Prague deux de ses ouvrages: l'un de Leçons diverses et de corrections talmudiques; l'autre renfermant une Exposition du commentaire de Béchai sur le
Pentateuque. Moise Ben Endel promettait dans
la préface de ce dernier livre de publier d'autres
écrits de son père relatifs au texte biblique, au
Talmud, à la cabale, à l'astronomie; mais il n'a
été publié que le travail Sur la Genèse et le Commentaire sur le Chovad allevavoth; Dublin,
1596.

Al. B.

Rossi, Dizienario starico degli Ebrei.

ENDELECHIUS. Voy. SANCTUS (Severus).

ENDER (Jean), peintre allemand, né à Vienne, en 1793. Après avoir fait d'excellentes études académiques et remporté plusieurs prix, il peignit avec succès le portrait. En 1818 il accompagna en Grèce le comte Szechenyi, son prolecteur, et ce voyage lui fut extrêmement profitable. A son retour à Vienne, il continua de peindre le portrait, et en 1820 il alla à Rome en qualité de pensionnaire impérial ; il s'arrêta pendant sept mois à Florence, et consacra son séjour dans cette ville à copier les chefs-d'œuvre de l'art ou à peindre pour la cour du grand-duc. Al'exposition de Vienne en 1824, on admira particulièrement sa Judith. Ender vint à Paris en 1826; établi ensuite de nouveau à Vienne, il continua de peindre le portrait, et fut nommé professeur de l'École des Beaux-arts en 1829. noorest.-Legikon,

Concernst.-Legition.
\* Budge (Thomas), paysagiste allemand,

frère du précédent. Après avoir obtenu un prix, il fit un voyage à Saltzbourg et aux Alpes Noriques, puis se rendit au Brésil, d'où il rapporta neuf cents planches de dessins. A son retour, il suivit le prince de Metternich en Italie, et fit aussi le voyage de Paris. Ses paysages ont eu du succès; ils se distinguent surtout par leurs effets de lumière.

Cenversations-Lexikon.

\* ENDERLAIN (Gaspar), fondeur et ciseleur allemand, né à Bâle, alla se fixer à Nuremberg, où il mourut, en 1633, après avoir exécuté beaucoup d'œuvres remarquables, surtout en objets de luxe. Il signait G. E. Émile B. Doppelmaire, p. 297.

\* ENDEBLIN (......), horloger français, vivait à Paris, dans le dix-huitième siècle. Il sut profiter habilement de la découverte du pendule, par Galilée, vers la fin du seizième siècle, et, se familiarisant avec les perfectionnements introduits dans l'art de l'horlogerie par Huyghens, géomètre hollandais, il devint l'un des horlogers les plus distingués de son époque. Ch-r-C.

Édouard Foucaud, Les Artisans illustres, pag. 66. — Dictionnaire de la Conversation, art. PENDULE, 11º éd.

\* ENDIUS ("Evôtoc), orateur spartiate, vivait dans le cinquième siècle avant J.-C. Il était fils d'un certain Alcibiade, qui semble avoir été proche parent des Alcibiade d'Athènes. Il paraît avoir fait partie de l'ambassade envoyée par Sparte aux Athéniens pour les détourner de faire alliance avec Argos. Sept ans plus tard, en 413, il fut élu éphore au plus fort de la guerre du Péloponnèse. L'Athénien Alcibiade, alors retiré à Sparte, et probablement dans la maison d'Endius, exerça au moyen de celui-ci une grande influence sur le gouvernement lacédémonien. D'après Diodore de Sicile, Endius était à la tête de l'ambassade spartiate qui après la bataille de Cyzique, en 410, vint demander la paix à Athènes. La parenté de l'orateur lacédémonien avec le général athénien vainqueur le désignait naturellement pour cette mission.

Thucydide, V, 46; VIII, 6, 12. -- Diodore, XIII, 82, 83. \* ENDLICHER (Étienne-Ladislas), botaniste allemand, né à Presbourg, le 24 juin 1804, mort le 28 mars 1849. Il fit ses études de gymnase dans sa ville natale, et les continua à Pesth, puis à Vienne. En 1823 il entra au séminaire archiépiscopal de cette ville pour s'y livrer à l'état ecclésiastique. Déjà il avait reçu les ordres mineurs quand des considérations de famille lui firent abandonner la carrière ecclésiastique. En 1828 il fut placé à la tête de la Bibliothèque de la cour à Vienne. Il avait commencé dès 1827 ses études de botanique, d'histoire naturelle et de langues orientales, particulièrement du chisois. En 1836 il sut nommé conservateur du cabinet d'histoire naturelle de la cour à Vienne, et em 1840 il fut appelé à professer la botazique à l'université de cette ville et à en diriger le jardin des plantes. Queique temps après les événements

politiques de 1848, il mit lui-même fin à ses jours. On a de lui: Examen criticum codicis IV Evangeliorum Byzantino-Corviniani; Leipzig, 1825; — Anonymi Belæ, regis notarii, De Gestis Hungarorum Liber; Vienne, 1827; — Prisciani De laude imperatoris Anastasii et De ponderibus et mensuris Carmina; Vienne, 1828; -Flora Posoniensis, exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes aut frequentius cultas, methodo naturali dispositas; Posen, 1830, in-8°; — Ceratotheca, eine neue Pflanzengattung aus der Ordnung der Sesamex; Berlin, 1832, in-8°, 3 tab. (Linnæa, vol. VII, p. 1-42); —Stirpium Pemplas, iconibus et descriptionibus illustrata; sans lieu et année, in-8°, 5 tab.; — Meletemata Botanica, en société avec Schott; 1832; - Diesingia, novum genus plantarum; s. l. et ann., in-8°, 1 tab. (Flora, 1832, p. 117); — Prodromus Floræ Norfolkicæ, sive catalogus stirpium quæ in insula Norfolk annis 1804 et 1805 a Ferdinando Bauer collectæ et depictæ, nunc in Museo Cæsareo Palatino Rerum Naturalium Vindobonæ servantur; Vienne, 1833, in-8°; —De Ulpieno Institutionum Fragmento in Bibl. Palat. nuper reperto; Vienne, 1835; - Attacta botanica, nova genera et species plantarum descripta et iconibus illustrata; Vienne, 1833, in-folio, 40 tab.; — Fragmenta theotisca versionis antiquissimæ Evangelii Matthæi; 1834; en collaboration avec Fallersleben; — Sertum Cabulicum, enumeratio plantarum quas in itinere inter Dera-Ghazec-Khan et Cabul, mensibus maio et junio 1833, collegit Dr. Martin Honigberger. Accedunt novarum vel minus cognitarum Stirpium Icones et Descriptiones (avec Eduard Fenzl); fasc. 1; Vienne, 1836, in-4°, 4 tab.; -Catalogus codicum manuscriptorum Bibliotheca Palatina Vindobonensis; Vienne, 1836; — Analecta Grammatica; 1836; \_ Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita. Accedit supplementum primum; Vienne, 1836-1840, in-4° min.; -Verzeichniss der Chines und Japan. Münzen des Münz-und Antiken-cabinets in Wien (Catalogue des Monnaies chinoises et japonaises du cabinet des antiques à Vienne); Vienne, 1837; . Mantissa Botanica, sistens generum plantarum supplementum secundum; ib., 1843; -Mantissa Botanica altera , sistens generum plantarum supplementum tertium; ib., 1843; Iconographia Generum Plantarum; Vienne, 1838, in-4°, 125 tab. (Prodiit annis 1837-1840 decem fasciculos); — Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzenzeugung; Vienne, 1838, in-8°; - Enumeratio plantarum quas in Novæ-Hollandiæ ora austro-occidentali ad fluvium Cycnorum et in sinu Regis-Georgii collegit Karl von Hügel (avec Georges Bentham. Eduard Fenzl et Heinrich Schott); Vienne, 1837, in-8°; — Stirpium Australasicarum Herbarii Hugeliani Decades tres; Vienne, 1838,

in-4°; réimprimé, dans les Annalen den Wiener Mus. des Naturgesch., t. I, p. 189-211; - Novarum Stirpium Decades, etc.; Vienne, 1839, dec. I-X; — Flora Brasiliensis, sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum, etc. (avec Karl Friedrich et Philipp Von Martins); Vienne et Leipzig; — Enchiridion Botanicum, exhibens classes et or dines plantarum; accedit nomenclator generum et officinalium vel usualium indicatio; Leipzig, 1841, in-8°, XIV; - Die Medicinalpflanzen der ostreichischen Pharmacopoe. Ein Handbuch *für Aertzte und Apotheker* ; Vienne, 1842, in-8°, XII; - Anfangsgründe der Chines. Grammatik (Principes élémentaires de la Grammaire Chinoise); 1845; — Catalogus Horti Academici Vindobonensis; Vienne, 1842-1843, 2 vol. in-8°; — Grundzüge der Botanik, avec Franz Unger; Vienne, 1843, in-8°; — Die Gesetze des heiligen Stephan (Les Lois de saint Étienne); Vienne, 1849; — *Rerum Hungaricarum* Monumenta Arpadiana; Saint-Gall, 1849; - Sinopsis Coniferarum San-Galli; in-8°, 1847.

\* ENDŒUS ("Evδοιος), sculpteur athénien, vivait probablement dans le sixième siècle avant J.-C. Pausanias le désigne comme l'élève et le collaborateur de Dédale; ce qui paraft indiquer simplement qu'Endœus appartenait à l'école des Dédalides. Le même historien cite de cet artiste une statue colossale de Minerve, placée à Érythres en Achaie, et une Minerve assise, érigée sur l'Acropole d'Athènes. Ces textes sont trop précis pour qu'on puisse, comme le fait un docte allemand (M. Welcker), ne voir dans Endœus qu'un personnage fictif. Le même nom se retrouve sur une inscription découverte à Athènes comme étant celui d'un des artistes qui travaillèrent au temple de Minerve Poliade.

G. B.

Pausanias, I. 26; VIII, 8, 46. — Athenag., Legat. pro Christ., p. 293. — Thiersch, Epochen, p. 124, 125. — Raoul Rochette, Lettre à M. Schorn, supplement au Catalogue des Artistes de l'Antiquité, p. 293. ENDRIS. Voy. ANDRÉ (Jacques).

ENÉB ( Αlνείας ), personnage mythique, dont on place généralement l'existence vers le douzième ou le treizième siècle avant. J.-C. Les traditions qui le concernent sont nombreuses et variées; nous citerons d'abord les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui se trouvent consignées dans les poëmes homériques. Énée, fils d'Anchise et d'Aphrodite (Vénus), naquit sur le mont Ida. Du côté paternel, il était arrière-petit-fils de Tros, et appartenait ainsi à la maison royale de Troie, puisque Priam lui-même était petit-fils de Tros ( Hom., Ib., XX, 215; II, 820; V, 247). Il fut élevé à Dardanus, dans la maison d'Alcathoüs, le mari de sa sœur (Il., XIII, 463). Il ne prit d'abord aucune part à la guerre des Grecs et des Troyens, et le poëte donne à entendre qu'il existait des dissentiments entre Énée et Priam, parce que celui-ci ne faisait pas rendre à son

parent d'assez grands honneurs (11., XIII, 460; XX, 181). Ces dissentiments tenaient sans doute à un décret du Destin accordant à Énée et à ses descendants la souveraineté de Troie au détriment de la maison de Priam, qui s'était attiré la colère de Cronion (Jupiter) (11., XX, 307). Un jour qu'Énée gardait ses troupeaux sur le mont lia il fut attaqué et mis en fuite par Achille; ludieux le sauvèrent. Cet événement et un ordre d'Apollon le décidèrent à marcher contre les Grecs, à la tête de ses Dardaniens; et depuis ce moment il fut avec Hector le boulevard des Troyens. Il occupait parmi ces derniers à peu près la même place qu'Achille tenait chez les Grecs. Tous deux fils de mères immortelles, tous deux vassaux de rois qui ne les égalent pas en courage, tous deux possesseurs de chewax d'origine divine, ils sont également chéris des dieux et honorés des hommes. Achille luinême reconnaît dans Énée un digne rival ( 11., IX, 175). Philostrate a parfaitement exprimé le rang que, d'après Homère, Énée occupait parmi les Trovens, en disant que si Hector était le bras de ce peuple, le fils d'Anchise en était l'âme. On peut voir dans l'Iliade les occasions où Enée déploya son courage, les dangers qu'il courut et dont le sauva la protection des dieux. Poseidon (Neptune) lui-même, quoique généralement hothe aux Troyens, le défend, parce qu'il faut que la destinée s'accomplisse, et qu'Enée et ses descendants soient les souverains de Troie. Ainsi, bien loin de représenter Énée comme émigrant, après la victoire des Grecs, et allant fonder un nouveau royaume sur une terre étrangère, les poemes homériques donnent clairement à entendre que lui et sa race régnèrent à Troie après la destruction de la famille de Priam (Strabon, XIII). Les traditions qui ont servi de base à l'Énéide sont bien postérieures; en voici le résumé, d'après Denys d'Halicarnasse : Énée, lis d'Anchise, petit-fils d'Assaracus, fut élevé par Chiron, et épousa Créuse, fille de Priam. Pendant le siége de Troie, il combattit pour sa patrie, quoiqu'il détestat le crime de Paris, qui avait donné lieu à cette guerre. Après la prise de la ville, il défendit la citadelle; et quand les murailles en furent renversées, il emporta son père, emmena ses enfants, prit avec lui le palladium, et sortit par une porte de derrière pour aller s'emparer des postes les plus avantageux de l'Ida ; et peu de temps après il rassembla une nombreuse armée sur cette montagne. Énée es-Pérait qu'après le départ des Grecs il pourrait réparer les ruines de Troie. Cependant, les Grecs se disposaient à l'attaquer : une capitulation intervint par laquelle il s'engagea à sortir de la Troade, et bientôt il mit à la voile pour aller chercher un nouvel établissement (1).

(i) Il existe de grandes divergences dans les versions es le but des voyages d'Énée , et les lecteurs qui ne voilest point selperdre dans des discussions érudites, sans but comme sans bornes, feront bien de s'en tentr à l'É-

Après une longue navigation, Énée reconnut le pays que le Destin lui assignait, parce qu'une étoile qui l'avait guidé jusque là s'évanouit quand il eut atteint le rivage de Laurente. Énée et un autre chef qui était avec lui donnèrent à leur premier établissement le nom de Troie. Niebuhr pense que, dans les Origines de Caton, Latinus investit les Troyens de sept cents arpents de terre, parce qu'ils étaient cent, et que la mesure plébéienne était des lors de sept arpents. Un cerf favori du roi Latinus ayant été blessé, Turnus, roi des Rutules d'Ardée, s'unit avec lui pour punir ces odieux étrangers; mais les indigènes furent vaincus, et Lavinie devint la proie du vainqueur. Dans les autres traditions, elle est médiatrice du traité conclu avec les étrangers. Il existe de grandes variations sur Lavinie ellemême. Cependant, Énée ne possédait qu'une plage sablonneuse. Une truie pleine rompit ses liens, échappa au sacrifice, et alla mettre bas sur une colline boisée; elle eut trente petits, figure type des trente villes latines, ou bien du nombre d'années après lesquelles Albe serait capitale au lieu de Lavininm. Quand celle-ci fut fondée, les dieux manifestèrent leur présence : le feu prit de lui-même à la forêt qui tenait encore la place

néide, en ayant soin seulement de consulter aussi les commentaire de Servius, qui a recueilli beaucoup d'an-tiques traditions. Quant à nous, nous bornerous notre examen à ce qui a quelque liaison avec l'histoire d'Italie antérieure à celle de Rome, après avoir fait remarquer qu'en Thrace, en Macédoine, en Arcadie, en Phrygie même, on disputait à l'italie l'honneur d'avoir retenn e héros, et que partont aussi on avait soin de montrer des tombeaux d'Enée. Ajoutons que la chronologie s'opose de même à ce que l'on tienne compte de son séjour chez Didon; enfin, il faut s'abstenir d'expliquer sérieusement les alliances de ses fils et les mariages de ses filles en Arcadic. Le point important dans l'histoire d'Énée, ce sont les recherches historiques que l'un peut faire sur la colonie du Latium. Il est à peu près cons-tant que le nombre des Troyens arrivés sur cette côte était fort petit, et ne pouvait en rien changer la phy-sionomie d'un peuple. Niebuhr remarque que, suivant les plus anciennes versions romaines, ces étrangers ne composaient que l'équipage d'un seul vaisseau, c'est-àdire une troupe à laquelle suffirait le territoire seul village. Les traditions grecques varient à l'infini. Dans le *Laosoon* de Sophocle on raconte l'émigration Dans le Laboon de Supporte un raculte i emigration d'finée avant la prise de la ville. Stétichore chantait le départ d'finée à peu prêgeomme Virgile, à en jager du moins par les représentations de la Table tilique, que l'on sait avoir été faite d'après son poème. Dans la piepart de ces traditions, Enée s'embarque pour l'Hespérie ; mais il reste un grand pas à franchir pour arriver à celle qui lui fait fonder une colonie dans le Latium. Toutefois, le fait d'une colonie troyenne au bord du Tibre ne devait pas trop surprendre les Grecs contemporains de Thucydide, puisque cet auteur considère comme Troyens les Élymiens de Sicile. Un siècie plus tard, Apollonius de Gela nomma Romas, fils d'Énée et de Lavinie. Timée disait avoir appris des Laviniens que dans le sanctuaire de leur temple on conservait les images des dieux de Trole : des lors la croyance à une colonie troyenne devint générale parmi les Grecs, et ce fut à Rome une epinion nationale. Quand le sénat intervint auprès des Étoliens en faveur des Acarnaniens, il dit que, seuls de tous les Grees, ils n'ont pris aucune part à la guerre contre les Troyens, ancêtres des Romains : la même origine est indiquée dans une lettre du sénat à Séleucus; tout d'ailleurs prouve que cette lé-gende doit être regardée comme indigène dans le La-

de la ville; on vit un loup apporter dans sa gueule du bois sec pour l'entretenir, et un aigle animer la flamme du mouvement de ses ailes; mais il vint aussi un renard qui trempa sa queue dans l'eau pour éteindre l'incendie. On éleva sur la place publique de Lavinium les statues des trois animaux employés par le Destin. Turnus courut demander du secours à Mézence, roi étrusque de Cære; on se battit au bord du Numicius. Turnus périt; mais les Latins, commandés par Énée, prirent la fuite. Énée se précipita dans le fleuve, et son âme, libre des misères humaines, fut enlevée au ciel. On l'adora sous le titre de Jupiter indiges ; les consuls et les pontifes lui offraient annuellement un sacrifice sur ce rivage. [ DE GOLBÉRY, dans l'Enc. des G. du M., avec additions. ]

Philostrate. Her., 13 — Xénophon, De Venat., l. — Hyun, Fab., 11828. — Denys d'Haitearnase, Hom. Africacol., l. 48, 48. — Niebuhr, Histoire Romaine, f. f. — Fiedler, De Erroribus Anes ad Phanicum colonias pertinentibus; Wesel, 1987, 10-4. — Uschold, Geschickle des Trojanischen Krieges'; Stuttgard, 1838. — Haptung, Geschichte der Relig. der Römer. — R.-H. Klausen Aness und die Penaten.

\* ÉMÉE, Juif qui pendant la guerre contre les Romains avait embrassé leur parti, ainsi que Flavius Josèphe le rapporte. L'an 70 de l'ère chrétienne il faisait partie de l'armée romaine qui assiégeait Jérusalem; et sur la demande de Titus, il se rendit en parlementaire auprès de Castor et des autres Juifs qui défendaient la tour du nord, et qui, pour gagner du temps, faisaient semblant de vouloir se rendre; mais jorsqu'il arriva au pied de la tour, ils lancèrent sur jui une grosse pierre qui faillit le tuer.

Al Bonneau.

Fl. Josephe, Bell. Jud., liv. V, ch. 28. ÉNÉE, prélat et théologien français, mort le 27 décembre 870. Il était notaire ou secrétaire de Charles le Chauve. Sa probité et son mérite le firent estimer de tous. Quis enim, écrit Loup de Ferrières, vel leviter tetigit palatium, cui labor Enex non innotuit, et fervor in divinis rebus non apparuit? En 853, à la mort d'Ercanrad, évêque de Paris, il fut élu pour remplacer le défunt. Aussitôt Weniion, évêque de Sens, convoqua un concile à Paris ( Concil. Parisiense X) pour l'ordination du nouveau prélat. Saint Prudence de Troyes, ne pouvant s'y trouver, y envoya quatre articles condamnant Pélage et ses sectateurs; et il fallut au préalable qu'Enée souscrivit à ces articles. Enée assista le 14 juin 859 au concile de Savonnières près de Toul (Concil. Tullense 1, apud Saponarias), en 861 à celui de Pitres-sur-Seine, près Rouen (Concil. Pistense I), en 862 à gelpi de Soissons (Concil. Suessionense I), et en 864 au second tenu à Pitres (Concil. Pistense II), le 18 août 866 à celui de Soissons (Concil. Suessionense II), le 25 octobre 867 à celui de Troyes (Concil. Tricassinum). Nicolas 1er avant écrit aux évêques de France de venger l'Église d'Occident des reproches que lui adressaient les évêques grecs, Enée fut chargé de ce

soin. Il fit à la même époque la translation du corps de saint Maur au monastère des Fossés, et porta les resignes sur ses épaules. Il se trouva le 24 avril 869 au concile de Verberie (Concil. Vermeriense), en aqui 869 à celui de Pitres (Concil. Pistense III); enfin, an mai 870 à celui d'Attigny (Concil. Attiniquem). On sait qu'à cette époque les conciles delibéraient autant des affaires d'Etat que de celles de l'Église. Enée rendit dans cetta assemblée de grands services à Charles la Ghanya, auprès duquel il suppléait souvent Louis, abbé de Saint-Denis, grand-chancelier du palais. On a d'Enée un livre contre Photius et les errours des Grecs. Ce livre est imprimé dans le tome VII du Spicilége de dom Luc D'Achery et dans le tome VIII de la Collaction générale des Ognoiles de Labbe et Cossart. L'auteur y réduit tons les reproches des Grecs à sept objections, et explique à sa manière les points de dissidence entre les Grecs et les Latins. Ces points sont : la procession du Saint-Esprit comme procedant du Père et du Fils; le célibat des ministres de l'Église, le jeune du samedi et l'abstinence de certaines viandes pendant le carème ; la primanté du Pape; les discres élevés à l'épiscopat sans recevoir la prâtrise. Ce traité moutre qu'Enée était bon canonisie; mais il réussit mal à défendre sa cause : son livre manque d'ordre et de méthode; se n'est, à vrai dire, qu'un tissu de citations. — On a encore d'Énée une lettre adressée à Hinomar, archevêque de Reims, et une charte, souvent imprimée, par laquelle il donne à perpétuité au monastère des Fossés une prébende de son église.

Loop de Ferrières, Epistojas, 88, 20. — Sirmand, Conscilla antiqua Gallias, 11, 856. — Mabilion, Annaies Gratius, 5. Benedic, 11b. XXXIV, n° 80 et 96. — Dubais, Historia Ecclesia Parisiensis, 11b. VII, cap. VII, n° 8. — Histoire littéraire de la France, 4, 384.

ÉNÉE SYLVIUS. Voyez Pie II. ÉNÉE LE TACTICIEN. Voyez ÆNEAS. ÉNÉE DE GAZA. Voyez ÆNEAS. ÉNÉE DE GAZA. Voyez ÆNEAS. ÉNÉE. Voyez ARETAS III.

ENEMANN ( Michel ), orientaliste et voyageer suédois, né à Enköping, en 1676, mort en 1714. Il étudia à Upsal en 1692, et plus tard à Greisswald. En 1707 il fut secrétaire du consistoire decampagne (Feld-Consistorium) de Charles XII qu'il accompagna à Bender; et en 1709 il fut prédicateur de l'ambassade de Suède; en 1711 il visita, aux frais du roi, l'Asie occidentale et l'Egypte, puis il revint en Europe, et parcourut la Hongrie, A son retour, Charles XII le nomma professeur de langues orientales à Upsai; mais Enemann mourut bientôt après. On a de lui : De Salute infantum sine baptismo decedentium, christianorum ac gentilium ; Greifswald, 1706, in-4°; - Orientaliska Resebeskrifning (Relation d'un voyage en Orient); Upagi, 1740, ouvrage postimme.

Giperwell, Swenska Biblioth., I. - Bezelins, Biog. Lexik.

EXPANT (L'). Voyes LENFANT.

ESPANȚIS (Barthélemy-Prosper, dit le Pere, né à Paris, en 1796. Son père était banquier, et jouissait d'une considération méritée. Après ayoir, avec succès, fini ses premières études, il entra à l'École Polytechnique sur la fin de 1812. En 1814 il fut du nombre des élèves qui allèrent opposer à l'invasion ennemie, sur les battes Montmartre et Saint-Chaumont, une resistance patriotique; il fut aussi l'un de ceux pour qui l'École se trouva à jamais fermée, parce qu'ils avaient osé, dans leur jeune enthousiasme, soutenir avec dévouement une cause perlue. Il songea donc à se créer une autre carrière. D'abord commis-voyageur en Russie, il entra à son retour chez un banquier, et dans a suite il passa, avec 5,000 fr. d'appointements, a la direction de la Caisse hypothécaire. Sur la in de 1825, Olinde Rodrigues, l'un de ses amis et le disciple bien aimé de Saint-Simon (voy. ce non), conduisit Enfantin augrès de ce philosophe mourant; ensemble ils recurent ses dersières paroles. Jeunes, ardents et persuadés tous deux que la doctrine de Saint-Simon était l'armir de l'humanité, ils acceptèrent la mission de la faire connaître, et se hâtèrent d'organiser les moyens de propagation. Dans ce but, ils se continuerent gérants d'une société en commancite pens la publication du Producteur, et dès lors M. Enfantin commença à publier dans ce journal des articles d'économie politique, où il développait avec foi les pensées de Saint-Simon. Logiemps les travaux des deux disciples furent siencieux et passèrent inaperçus; puis quelques hommes vinrent, un à un, se grouper autour dex. Sur la fin de 1828 les saint-simoniens carent des réunions publiques; des salles s'oumirent aux professeurs de la nouvelle doctrine; des carieux, des esprits ardents s'y rendirent, til y eut alors des enseignements publics, nonseulement à Paris, mais dans plusieurs villes & France. Sur ces entrefaites 1830 arriva, et les saint-simoniens se montrèrent au grand jour; leurs affiches excitèrent l'attention au milieu de tous les placards qui couvrirent alors les murs de Paris. M. Enfantin s'était associé à Bazard (my. ce nom), et Olinde Rodrigues, au nom de Saint-Simon, les avait proclamés l'un et l'autre les pères suprêmes. M. Epfantin n'avait point pris part jusque là à la vie politique; son collègne, au contraire, avait été l'un des acteurs les plus influents et les plus dévoués de toutes les conspirations libérales sous la Restauration : de la une diversité de tendances qui sépara toujors l'association saint-simonienne en deux ramps et arnena à la fin la rupture. En esset, chicun des deux chefs tira des ouvrages et de la pensée du maltre, selon sa propre individuait, les conséquences qui allaient à chacun, et ruquelles Saint-Simon n'avait peut-être pas songe. Dans ce partage des idées fondamentales de sa doctrine, Bazard, qui avait été en France

l'organisateur du carbonarisme, saisit le côté politique, tandis que M. Enfantin s'appliqua surtout à y découvrir ce qui regardait l'individu et les rapports d'homme à homme. L'état des relations intimes l'avait toujours vivement préoccupé, ou plutôt il n'avait jamais vu la vie que là; tont ce qu'il y avait donc dans la doctrine du mattre de sentimental, de sympathique avec cette tendance naturelle de son esprit, il l'embrassa de cœur. Toute la morale pour lui consistait à respecter toutes les individualités, à les comprendre et à les harmoniser. Tandis que Bazard organisait, gouvernaif, M. Enfantin se contentait d'inspirer de l'affection ; Bazard était révéré dans la nouvelle école, Enfantin y était aimé : c'était lui qui adoucissait les amours-propres blessés et relevait les courages abattus. Bazard, homme politique et savant, agissait, discutait, fondait; Enfantin, prêtre et médecin à la fois, consolait, inspirait la foi; par lui la société avait un lien, et tout se faisajt non parce qu'il l'ordonnait, mais parce qu'il savait le faire vouloir. C'était lui d'ailleurs qui créait le dogme : d'une école de théories sociales il fit une église. Dans plusieurs circonstances les deux pères suprêmes avaient eu d'assez vives discussions sur les relations des hommes et des femmes dans le mariage. La mobilité des affections, qui rendent souvent le mariage une tyrannie, pour les femmes surtout, porta M. Enfantin à y chercher un remède.

M. Enfantin établissait deux espèces de caractères parmi les hommes : ceux qui s'attachent dans leurs relations par la possession, et ceux qui se détachent fatigués de cet état; il posa en principe qu'il y avait des affections constantes et des natures constantes, des affections mobiles et des natures mobiles; partant il distinguait tous les caractères en superficiels et en profonds : ceux qui, ne voyant que les formes, glissent légèrement sur les choses, sont beaux, brillants. rieurs, aimables, constituent la classe des caractères superficiels; et ceux qui, au contraire, tenant peu de compte des avantages extérieurs, n'accordent d'attention qu'à l'essence des cnoses, forment la classe des caractères profonds (1). Puis il essaya de formuler une loi des relations dans lesquelles devraient vivre ces divers caractères entre eux, et à l'égard les uns des autres ces êtres de natures si opposées. Alors, frappé de la richesse de développement que, selon lui, présentait cette vue sur l'humanité, il proclama la nécessité de reconnaître et de satisfaire les natures mobiles : il déclara donc que les affections devaient être entièrement libres, n'admettant pour maintenir l'équilibre et l'ordre social que l'intervention du prêtre, du confesseur, lui remettant plein pouvoir sur l'âme et le corps

<sup>(</sup>i) Hear types moraux et dramatiques bien connus servalent à l'expression de cette pensée: Othello pour les natures constantes, et don Juan pour les natures mablies.

des fideres pour allumer ou éteindre les passions. Il déclara en outre que le prêtre devait être beau, et que la femme, qui représentait plus particulièrement les affections mobiles, était indispensable pour la promulgation de la loi nouvelle; aussi le père Enfantin l'appela-t-il à siéger à ses côtés.

Le schisme était imminent : la scission fut attribuée à une rivalité d'amour; mais il est plus raisonnable d'en rapporter la cause à l'extrême disproportion de caractères, de vie antérieure et de but pratique. Ce qui est certain, du reste, c'est que ce fut la promulgation de la loi nouvelle qui la fit éclater. Tout ce qui suivait Bazard, c'est-à-dire la partie qui formait l'école philosophique et politique, se retira. tandis que la fraction religieuse se mit à la recherche de la femme-Messie. Ceux qui suivirent M. Enfantin furent d'abord en très-petit nombre; mais bientôt ils s'augmentèrent, et le père suprême (M. Enfantin tout seul), plein d'espérance et se croyant l'élu de Dieu, s'avança dans les déductions qui devaient découler du principe général qu'il avait posé, et « qui s'adressait, disait-il, à des souffrances si intimes et à des intérêts si puissants». Mais tandis que M. Enfantin (qui, dans ses reves ambitieux, se faisait appeler la loi vivante par ses prédicateurs d'office, MM. Barraut, Transon, Laurent, etc.) envoyait partout quêter la femme selon son cœur, et que Le Globe, de journal doctrinaire devenu saint-simonien, laissait chaque matin entrevoir dans ses colonnes obscures et mystiques le salut du monde attaché à la domination pontificale de M. Enfantin, la loi nouvelle se vitattaquée avec vigueur par plusieurs des membres de l'ancienne école, MM. Hippolyte Carnot, Jules Lechevalier, Jean Reynaud, etc. Cependant, malgré ces attaques, la famille s'augmentait, les publications continuaient, et de nombreuses missions étaient envoyées dans toutes les grandes villes et dans toutes les capitales de l'Europe, lorsque l'autorité crut devoir intervenir. Elle ferma les salles, et appela le mattre et ses disciples devant les tribunaux : ce fut, selon les apôtres, l'opinion nouvelle avec ses jeunes tendances mise en contact immédiat avec la vieille société.... Devant ses juges, M. Enfantin se déclara le père de la loi nouvelle, et annonça qu'il voulait changer la morale publique; ses disciples, de leur côté, lui donnèrent à l'audience le surnom de loi vivante. Lorsqu'on lui demanda quels étaient ses conseils, le père présenta deux dames (Cécile Fournel et Aglaé Saint-Hilaire). « La cause intéresse spécialement les femmes, dit-il, c'est surtout d'elles qu'il s'agit; voilà pourquoi je désire avoir des femmes pour conseils. « La cour ne crut pas devoir adhérer à une telle demande, contraire aux usages du barreau. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de ce procès, fameux par les discours que prononcèrent les apôtres saint-simoniens; ils était accusés d'attentat à la morale et d'as sociation illégitime: les jurés, après deux jour de débats (les 27 et 28 août 1832), rendirer un verdict de culpabilité sur toutes les questions et M. Enfantin fut en conséquence condammé une année de prison et à 100 fr. d'amende.

La condamnation du père Enfantin et de se principaux disciples eut pour résultat de bris le iien de cette nouvelle société, qui cessa bier tot d'exister. Libérés après quelques mois c prison, le père et plusieurs de ses disciples par tirent pour l'Égypte. Là, plusieurs d'entre et recurent des emplois du vice-roi, mais en en brassant le mahométisme. M. Enfantin e refusa, et après être resté deux ans sans en ploi, il revint en France. M. Enfantin se retira Tain (Drôme), chez un de ses parents; et lor que quelques disciples fidèles lui demandère ce qu'ils avaient à faire : « Je bêche mon ja din, leur répondit-il; quant à vous, vous ét libres... » Il se fit ensuite maître de poste et ca tivateur aux environs de Lvon. En 1841 il re vint à Paris, et par le crédit de ses ancies disciples, devenus d'influents personnages, fut nommé membre de la commission scier tifique de l'Algérie. Il s'occupa pendant plu sieurs mois de recherches intéressant le nor de l'Afrique et la colonisation en général. En 184: lors de la concession de la ligne du chemin de fe de Paris à Lyon, M. Enfantin devint directeu de cette ligne, jusque après 1848, où le gouver nement républicain crut devoir racheter l'entre prise. M. Enfantin dirigea dès lors avec M. Ch Duveyrier la rédaction du Crédit, journal quot dien, qui a cessé de paraître en 1850. Depuis il e rentré au chemin de fer de Lyon, dans l'adminie tration duquel il occupe une place important On a de lui : Doctrine de Saint-Simon, ave MM. Carnot, Fournel, Duveyrier, Bazard Abel Transon; Paris, 1830, 2 vol.; 4e édit., 1831 in-8°; réimprimée en 1854, in-12; — Religio saint-simonienne; Economie politique ( saint-simonienne; dans Le Globe de novem bre 1830 à juin 1831; et Paris, 1831, in-80; -Colonisation de l'Algérie; Paris, 1843, in-8' Correspondance politique, 1835-1840; Parie 1849, in-8°. - Correspondance philosophiqu et religieuse, 1843-1845; Paris, 1847, in-8°. Co ouvrage n'a été tiré qu'à un très-petit nombs d'exemplaires. On a en outre du même écrivai plusieurs articles dans Le Producteur, Le Glob L'Organisateur, et autres publications saim simoniennes et socialistes. [E. PASCALLET, dan l'Enc. des G. du M., avec additions. ]

Fix, Journal des Économistes, VIII, 17. — Ch. Coquin et Guillaumin, Diction. de l'Économie politique.

ENFIELD (William), théologien anglais, n à Sudbury, en 1741, mort le 3 novembre 179: Il fut élevé par des théologiens non conformistes en 1763 il fut élu ministre d'une congrégation Liverpool, où il passa sept des plus heureuse années de sa vie. En 1770 il fut appelé à profes ser les belles-lettres à Warrington, et en 1785 il vint remplir les fonctions pastorales à Norwich. Il partagea dès lors son temps entre l'acceptablissement de son ministère et la composition de ses ouvrages. On a de lui: Abridgment of Brucker's History of Philosophy; 1791, 2 vol. in-6'; — The Speaker; 1775, in-6': c'est une ser de cours de littérature; — Exercises on Hecution; 1780, in-12; — The Preacher's Brectory; — The English Preacher; 1773, 4vd. in-12; — Sermons; 1779, 2 vol. in-8'; — Biographical Sermons on the principal characters in the Old and New-Testament; 1777, in-12; — de nombreux articles signés X des la Biographia du docteur Aikin.

Akin, Mémoirs, en tête d'un choix de Sermons Minicid. — Chalmers, General biogr. Dictionary. illis, Gen. Biog.

EEGAU'(Jean-Rodolphe), jurisconsulte allemad, né à Erfurt, le 28 août 1708, mort le 18 janvier 1755. Il fit ses premières études dans a ville natale, sous les auspices de Langguth, qui l'encouragea. En 1720 il alla compléter son struction à Weimar, dont le collége était alors dirigé par Jean-Matthias Gesner, qui emya Engan à dresser le catalogue de la grande bliothèque. Six ans plus tard le jeune Engau vist à léna, suivre les cours de philosophie et surtent de jurisprudence, dont le professeur rell lui facilita l'étude. Reçu docteur en cette faculté en 1734, professeur agrégé en 1738, il devint professeur titulaire en 1740. Il fut recteur en 1745 et en 1751. Francfort, Tubingue et Halle lui firent des offres ; mais il préféra le séjour de la ville où pour la première fois on avait rendu justice à son mérite, qui était réel autant que son caractère était estimable. On a de lui : Kurze Betrachtung von den Verjaehrungen in peinlichen Paellen (Étude au sujet des prescriptions en matière pénale); Iéna, 1733, in-8°; 1772, **1-8°; — Elementa Juris Germanici civilis;** ibid.,,1736, in-8°; — Elementa Juris criminalis Germanico-Carolini; ibid., 1738, in-8°; — Instramentum pacis Osnabrugensis recognitum, et notis marginalibus et indice instruetum; Iéna, 1739, in-8°; — Blementa Juris canonico-pontificio-ecclesiastici; ibid., 1739 et 1753, in-8°; — Abhandlung vom Recht evangelischer Fürsten weber die auf den Kanzein stehende Lehrer (Traité du Droit des princes protestants sur les pasteurs en fonctions); 1787, in-8° Cet ouvrage, commencé en allemand, fut écrit ensuite en latin. Les traités d'Engau sont estimés en Allemagne, et ont eu de nombreuses éditions.

Birsching, Historisch-Literdrisches-Handbuch.

ENGEL (Arnold), poëte et théologien belge, né à Maëstricht, en 1620, mort à Prague, en 1676. Il appartenait à la Compagnie de Jésus, et professait la théologie. On a de lui: Indago monoceroits ab natura humana deitatis sagacissima venatrice, per quinque sensuum desideria amanter adornatæ; Prague, 1658, in-4°; — Virtutis et honoris Ædes in heroibus, et poemati bus XXV græco-latinis illustrat.; Prague, 1671; — Panégyrique de la sainte Vierge; — Panégyrique de saint François-Xavier; — Oraison funèbre de l'empereur Ferdinand III. Ces dissérents ouvrages sont composés en vers latins.

Sotwell, Bibl. Script. Societ. Jesu.

\*ENGEL (Jean), astronome allemand, né à Aich, en Bavière, mort le 29 septembre 1512. Il professa l'astronomie à Vienne, et quelque arriérées que nous paraissent aujourd'hui ses connaissances, il faut reconnaître chez lui un homme fort laborieux; on distingue parmi ses divers ouvrages: Astrolabium planum in tabulis ascendens; Augsbourg, 1488, in-4°; Venise, 1494, in-4°;— Ephemerides motuum cælestium ab anno 1494 ad 1500; Vienne, 1494, in-4°; il donna en 1483, à Augsbourg, une édition des Tabulæ cælestium Motuum, dressées par le roi de Castille Alphonse X, et il tradié d'Albumasar, De magnis Conjunctionibus; Augsbourg, 1489, in-4°.

G. B.

Riccioll, Almagestum, t. I, p. XXXVII. — Kobolt, Bairisches Gelehrten-Lexikon, p. 18. — Weldler, Hist. Astronomia, p. 836.

ENGEL (Samuel), géographe et économiste suisse, né à Berne, en 1702, mort dans la même ville, le 26 mars 1784. Il fit partie du grand-conseil en 1745, devint bailli d'Aarberg en 1748, et de Tscherlitz en 1760. Il s'occupa beaucoup des questions d'utilité publique, contribua à la construction de magasins d'approvisionnement et de greniers d'abondance, et concournt avec Albert Haller à faire sonder un hôpital des orphelins. Il prit aussi une part influente à la politique intérieure et extérieure de la Suisse. Engel était en même temps un savant distingué : il avait fait des études sérieuses sur la navigation et la géographie. Ses ouvrages sont : Bibliotheca selectissima, seu catalogus librorum in omni genere scientiarum rarissimorum, quos nunc demum exponit, cum notis perpetuis; Berne, 1743, in-8°; — Essai sur la manière la plus sûre d'établir un système de police des grains; Nion, 1772; — Abhandlung von dem Rost im Getraide, oder Versuch ueber die Ursachen dieser Krankheit und über die Mittel wie solcher zu wehren. (Traité de la Rouille du Blé, ou essai sur les causes de cette maladie et les moyens de la prévenir); Zurich, 1758, in-8°; — Wann und woher Amerika bevoelkert wurde (Quand et comment l'Amérique a été peuplée); 1767; — Mémoires et Observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux de l'Asie et de l'Amérique, auxquels on a joint un Essai sur la route aux Indes par le Nord; Lausanne, 1765, in-4°, avec 2 tab. geog.; ouvrage mis en allemand par l'auteur, sous ce titre : Geographische und

kritische Nuchrichten und Anmerkungen des ber die Lage der nordlichen Gegenden von Asien und Amerika; Millau et Leipzig, 1772; gr. in-4°. Il le publia entore à Bâle, en 1777, sous le titre de Nouvel Essai (Neuer Versuch, etc.); — Anmerkungen ueber den Theil von Cap Cooks Reise-Relation hinsichtlich der Meerenge zwischen Asia Und Amerika (Remarques sur la partie de la relation du capitaine Cook relative au bras de mer qui sépare l'Asie de l'Amérique); 1780, id-8°; — Mémoire sur la Navigation dans la mer du Nord depuis le 63° degré de latitude vers le pôle, et depuis le 10° au 100° degré de longitude; avec une nouvelle carte de cette étendue; Berne, 1779, in-4°; - enfin, des articles flans le Journal helvétique.

Hitsching, Mistorisch-litertifischst Handbuch.

ENGEL (Jean-Jacques), auteur dramatique allemand, né à Parchim (Mecklembourg), le 11 septembre 1741, mort dans la même ville, le 28 juin 1802. Il commença ses études à Rostock, en 1753, et en 1762 il alia les achever à Butsow. Il stiivit d'abord la carrière ecclésiastique, et obtint quelques succès dans la prédication; mais il abandonda bientot la théologie pour la philosophie et les mathématiques, qu'il étudià sous Tetens. En 1764 il habita Lelpzig, où il se fit recevoir ducteur, en 1769. La même année il écrivit et fit représenter un petit drame Der dankbare Sohn (Le Fils reconnaissant), qui ent uti gratid succès. Engel se rendit ensuite à Gotha, où il publia son Der Philosoph für die Welt (Le Philosophie du Monde), et fut nommé, en 1775; professeur à Berlin. Il y publia, de 1780 à 1783; Methode die Vernunftlehre aus den Dialogen des Platon zu entwickeln (Méthode de développer la Logique d'après les Dialogues de Platon) et Ueber die verschiednen Dichtungsarien (Sur les différents genres de Poésie). En 1787 il fut élu membre de l'Académie des Sciences, et quelque temps après fut chargé, avec Ramler, de la direction du nouveau théatre allemand à Ber-III. Sa gestion ne fut pas heureuse : son caractère brusque et irritable lui créa beaucoup d'enriemis, tandis que sa nonchalance naturelle lui faisait négliget les devoirs de sa place. Il dut dönner sa démission en 1793, et après avoir mis au jour son ouvrage intitulé Ideen zu einer Mimik (Idées sur la Mimique), il se retira dans sa ville natale, où il se consacra à l'étude. Ce fut alors qu'il écrivit son Fürstenspiegel (Miroir des Princes), résumé des leçons morales et politiques qu'il avait données au prince royal de Prusse ; et Lorenz Stark, roman de mœurs plein de simplicité et d'intérêt. En 1798, Frédéric-Guillaume III accorda à son ancien professeur une pension, dont celui-ci ne profita pas longtemps, car il succomba à un excès d'embonpoint. « La paresse naturelle d'Engel, dit M. Henri Paris, l'empechait de produire beaucoup; se lassant blentôt d'un ouvrage commencé, corrigeant

d'alleurs avec beaucoup de soin, il seta par ois ses fremières inspirations; et il travaillait avec beaucoup de difficulté. Il n'aimait point les vers, et il h'avait réellement pas assez d'imagination pour mériter le nom de poëte : c'était un penseur plein de sagacité, un critique d'un tact exquis; prenant part à tous les travaux de l'intelligence, il sut éveiller l'émulation autour de lui et encourager puissamment les lettres. Son testament même en fait foi. N'ayant jamais été marié, il légua ses ouvrages à ses amis, et le produit de son mobilier aux élèves les plus pauvres et en même temps les plus studieux du collège où il avait été professeur. » Sa mort retarda la publication de ses œuvres, qui parurent plus tard, par les soins de Nicolaï, et sous le titre de Sæmmtliche Schriften; Berlin, 1801-1806. Engel avait été l'un des collaborateurs de l'Allgemeine deutsche Bibliothek et de la Bibliothek der schænen Wissenschaften. Parini ses pièces de théatre on doit citer : Der Edelknübe (Le Page), Die Apotheke (La Pharmacie), qui eurent un succès mérité. Ses autres ouvrages dramatiques; tels que Stratonice; Tilus, Un jour de Noce; Le Diamant, etc., sont otiblés ou restés inédits:

Heart Paris, dans l'Ent. des G. du M.

ENGBL (Karl-Christian); auteur dramatique allemand, frère du précédent, né à Parchim (Mecklembourg-Schwerin), le 12 août 1752, mort à Schwerin; le 4 janvier 1801. Engel fut d'abord médecin; mais, séduit par la position que son frère; Jean-Jacques, occupait dans la littérature allemande, il voulut marcher sur ses traces, et doma au théatre quelques comédies : Biondetta, L'Anniversaire, L'Erreur, qui n'obtinrent que des succès passagers. Il fut plus heureux dans un autre genre : une brochure métaphiysique intitulée, Nous nous reverrons, parue en 1787; se répandit rapidement dans toute l'Allemagne. Engel est encore l'auteur de quelques poésies détachées. H. MALOT.

Joerdens, Laxikon deutscher Dichter und Prosaisten. Ruch et Gruber, Allgemoine Encyclopædie. – H. Dölling, Galerie deutschef Dichter und Prosaisten. – Blog. des Contemporains.

\* ENGLIBERGE OU ENGELBERDE, impératrice d'Allemagne, morte en 890. Elle était fille d'un due de Spolette, selon les uns, ou, selon d'autres, d'Erico, duc des Suèves. Elle épousa, en 856, Louis II, empereur d'Allemagne. Engelberge ne tarda pas à prendre un grand empire sur l'esprit de son époux, tant par sa beauté tme par son esprit; mais elle ne sut pas assez ménager l'amour-propre et l'intérêt des courtisans de Louis II. Bientôt une ligue redoutable se forma contre elle : le comte d'Anhalt et le comte de Mansfeld l'accusèrent d'entretenir des relations adultères, et donnèrent une apparence de réalité à leur accusation. L'empereur aimait trop sa femme pour ne pas être jaloux. Il ajouta foi aux dénonciations qui lui étaient faites, et ne laissa à Engelberge d'autre

noven de sé l'instillér que de passer par les épredtes du fou bu de l'eau; que la superstition avait mises en usage et due l'autorité ecclésistique codsacrait. Elle potivalt être néanmoins dispensée de toute épreuve si un chevalier se présentait pour la défendre et triomphait de ses accusateurs. Boson, comte d'Arles, accepta cette responsabilité : il fit publier un cartel de des contre les accusateurs de l'impératrice, ent jours avant l'époque sixée pour l'épreuve. la cour impériale était alors à Augiliourg. Boson s'y fendit en veritable chevaller erfant, accompagne seulement d'un écuyer et d'un valet, et remouvela personnellement son deli. L'empereur exigea que les déhonciateurs comprossent en champ clos. Boson les terrassa l'un après l'autre, et les força, l'épée sur la gorge, à rétracter leur accusation. Le marquis d'Halberstadt, ayant pris le parti de ces deux jeunes seigneurs, fut moins heureux qu'eux : il eut le cou

rompu dans la joute. Boson, vainqueur de tous les accusateurs de l'imperatrice, voulut demeurer inconnu et retoumer dans ses États ; mais Louis II le lit suivre, et syant appris son nom, il lui envoya une courome de roi et lui donna sa fille Hermengarde en mariage. Selon les chroniqueurs, Engelbem se fut pas étrangère à ces témoignages de reseasissance. En 869 elle reussit à réconcilier lethire, roi (1) de Lorraine, et le pape Adrien II. Electint du souverain pontife qu'il chantat en persone la messe devant Lothaire, et qu'il lui offit hi-même la communion. La cérémonie se ft solennellement. La plupart des seigneurs de la suite de Lothaire communièrent avec lui : «Chacun, disent les chroniqueurs, mourut par un prement divin avant le premier jour de l'année suivante; il y en eut un très-petit nombre qui évitèrent de prendre la communion, et qui réussirent ainsi à se soustraire à la mort » (voy. LOTRAIRE). Engelberge, par son orgueil et son avarice, avait blessé Adelgise, duc de Bénévent; ca 872, Louis II, ayant été secourir ce seigneur contre les Sarrasins de Bari, fut victime de la haine que sa femme inspirait. Adelgise s'empara de l'empereur, et le retint prisonnier quarante jours. Après la thise en liberté de son mari, Enselberge demanda une entrevue à ses oncles, Charles le Chauve et Louis le Germanique, afin de déterminer les droits de son époux ; Louis le Germanique eut à Trente une conférence avec elle, et consentit à lui restituer une partie de l'béritage de Lothaire que Charles le Chauve lui avait cédée. Charles se plaignit de cette restitution, comme si son frère en se montrant juste pour son neveu froissait ses propres intérêts. Craignant de se laisser séduire à son tour, il refusa le rendez-vous qu'Engelberge lui avait assigné à Saint-Maurice. Louis II mourut le 12 août 875. Engelberge, devenue veuve et restée sans enfant

(1) Lothaire était alors excommunié pour entretenir un commerce adultère avec Valdrade.

mâlé, convoqua aussitôt une diète à Pavie pour chétisir un souverain qui maintint l'Italie indépendante: Ses vues futent mal comprises, et la couronne fut offerte à la fois à Charles le Chauve et à Louis le Germanique. Il s'ensuivit une guerre entre les deux frères. Engelberge réussit néanmoins à faire affandir le patrimoine de son gendre Boson; qui prit le titre de roi d'Aries. Elle se retira ensitite dans un couvent en Italie. Charles le Chauve ayant, en 875, envaiti le pays, craignit l'influence et les intrigues de l'impératrice; il la tira de sa retraite, et l'envoya prisonnière en Allemagne, où elle mourut, après avoir vainement employé l'intervention du pape Jean VIII pour être rehvoyée à Rome.

Anhales tuncti Bertiniani, 108. — Muratori, Antiquit. Ital., I; 10. — Buiteau, Annales Francisc. — Sismondi Histoire des Français, III, 187.

ENGELBERT (Saint), cinquante-troisième archevêque de Cologne, assassiné près de Schwelm, le 7 novembre 1225. Il était fils d'Engilbert I<sup>er</sup>, comte de Berg (1), et de Marguerite de Gueldre. Destiné de bonne heure à l'état ecclésiastique, il obtint rapidement la prévôté de l'église métropolitaine de Cologne, ainsi que celles des collégiales de Saint-Severin et de Saint-Georges dans la même ville. D'après son historien Césaire d'Heisterbach, « Engelbert ne faisait pas un très-bon usage des revenus de ses bénéfices, et se laissait prendre souvent aux filets du démon »; cependant, il eut le bon esprit de refuser l'évêché de Munster, s'excusant sur sa ieunesse et son incapacité. En 1215, Thierry de Heinsberg, archevêque de Cologne, ayant été déposé pour avoir soutenu le parti d'Othon de Saxe, après que cet empereur eut encouru les anathèmes du pape Innocent III, Engelbert, qui s'était déclaré pour Frédéric II, fut choisi par la cour de Rome et confirmé dans la diète de Nuremberg, le 1er mai 1216. Mais il n'obtint du pape Honorius III le pallium qu'après avoir versé seize mille marcs dans le trésor du souverain pontife. Engelbert eut une vive querelle avec Waleran, marquis d'Arlon et comte de Luxembourg, à l'occasion d'un fort que ce prince avait bâti sur les terres du prélat. Engelbert ayant inutilement sommé Waleran de détruire cette torteresse, vint lui-même l'attaquer, et la rasa. Il n'en demeura pas là; il entreprit de faire casser, pour cause de parenté, le mariage de Henri dit le Grand ou le Blond, fils de Waleran, avec Cunégonde, fille et héritière d'Adolphe V, comte de Berg, frère du prélat; mais ce fut inutilement. Ces dissensions s'accrurent après la mort d'Adolphe V, arrivée devant Damiette, en 1218; l'empereur Frédéric II, craignant pour la tranquillité de l'Empire, chargea Henri II, dit le Guerroyeur, duc de Brabant et de Lothier, parent des parties belligérantes, de ménager entre elles un accommodement. Un

<sup>(1)</sup> Et non pas de Berry, ainsi qu'on le lit dans l'Historre littéraire de France, t. XVIII, p. 198.

traité sut signé en août 1220. Par ce traité, Engelbert se réserva la jouissance du comté de Berg, pendant sa vie; après quoi le comté retournerait à Henri le Grand. Le prélat assurait en dédommagement une rente annuelle à son neveu. Engelbert avait également un différend avec Thierri V, comte de Clèves; ce différend, commencé en 1217, fut terminé à l'avantage de l'archevêque, en 1220. Vers cette époque, l'empereur Frédéric II lui confia la tutelle de son fils Henri, roi des Romains. Le 8 mai 1222, Engelbert couronna et sacra son élève à Aix-la-Chapelle; mais une trahison vint arrêter ie cours de ses prospérités. Il avait pour cousin Frédéric, comte d'Ysembourg et chanoine de Cologne, lequel, abandonnant les ordres, prit l'épée, et se fit advocatus de l'abbaye de femmes d'Essen. Au lieu d'être le désenseur de ces religieuses, Frédéric exerça contre elles des violences que l'archevêque eut la faiblesse de tolérer. Obligé de les réprimer pour obéir aux injonctions de l'empereur et du pape Honorius III, Engelbert exhorts son cousin a mettre fin a ses désordres, lui offrant une forte pension s'il voulait se conduire avec sagesse, et le menaçant d'une répression vigoureuse s'il persistait dans ses excès. En novembre 1225, Frédéric accepta un rendez-vous à Soest (Westphalie). Engelbert fut averti de se défier de la prétendue résipiscence de son cousin, qui avec ses frères, les évêques de Munster et d'Osnabruck, complota sa perte. Cependant, il persista dans son voyage. Après un entretien, cordial en apparence. avec les trois frères, Engelbert se mit en route pour Schwelm, où il devait dédier une église; bientôt enveloppé par une troupe d'assassins sortant d'une embuscade, il expira percé de quarante-sept coups d'épée ou de poignard. Thierri V fut soupçonné d'avoir trempé dans ce meurtre; mais il se disculpa par l'ardeur avec laquelle il poursuivit Frédéric d'Ysembourg. Il entra dans ses terres, et les dévasta, punissant ainsi des vassaux innocents du crime de leur seigneur. Le corps d'Engelbert, après avoir été présenté au concile de Mayence et à la diète de l'Empire, fut enterré, le 23 février 1226, dans l'église métropolitaine de Cologne. Il s'y fit des miracles, qui déterminèrent, en 1618, Ferdinand de Bavière, alors archevêque de Cologne, à consacrer à son prédécesseur un office le jour de sa mort. Malgré les qualités qui distinguaient Engelbert, il ne fallut rien moins qu'une série de prodiges pour le faire classer au nombre des saints. Selon Césaire d'Heisterbach, « c'est même parce que la sainteté d'Engelbert n'avait pas été très-éclatante pendant sa vie, qu'il a fallu qu'elle fût manifestée par des miracles après sa mort ». Les réviseurs du Martyrologe y ont inséré son nom, par ce motif « qu'il n'aurait pas fait difficulté de souffrir le martyre pour défendre la liberté ecclésiastique et pour obéir à l'Église romaine ». Il est bon de faire remarquer

néanmoins qu'Engelbert, malgré son dévouement présumé pour le saint-siège, n'a jamais été solennellement canonisé. Césaire d'Heisterbach, Vindez libertatis Ecclesiastice

consist a Heisterbech, I made noor instance consistence et martyr sanctus Engelbertus; Cologne, 1618, in-4-.
Surius, De Vitts Sanctorum, 7 novembre.— Baillet, Vies des Saints, XI, 197 204.— Fleury, Histoire eccissatique, ilv. LXXIX, n° 20.— Hist. litt. de la France, XVIII, 11 et 199.— Richard et Giraud, Biblioth. saorde. ENGELBERT, historien et théologien allemand, mort en 1331. Il fut élu, en 1297, abbé d'un couvent de Bénédictins, à Admont (Styrie). Il a laissé un grand nombre d'ouvrages sur divers sujets; voici les principaux : De Ortu, progressu et fine Romani Imperii : Gaspard Brusch a donné cet ouvrage avec son Voyage en Bavière, Bale, 1553, in-8°; Joachim Cluten l'a réimprimé, Offenbach, 1610, in-8°; mais la meilleure édition est celle d'André Schott, dans la Bibliotheca Patrum; Cologne, 1622. L'auteur y prétend que la fin du monde devait suivre de près celle de l'Empire Romain; — Panegyricus in coronationem Rodulphi Habspurgensis, poème héroique, écrit en 1273 : Selon Fabricius, cet ouvrage serait complétement perdu : - Epistola de studiis et scriptis suis : elle est adressée à Ulric, scoliaste de Vienne, et imprimée dans les Anecdota du père Bernard Pez. Engelbert y parle de tous les écrits qu'il a composés; cette liste, qui comprend trente-sept ouvrages, se trouve dans Fabricius; — De gratiis et virtutibus B. Mariæ, virginis, en quatre parties, publiées dans le tome Ier des Anecdota de Bernard Pez; —Tractatus super Passionem secundum Matthæum, dans le tome VIII de la Bibliotheca ascetica du P. Pez; - De Providentia Dei; même recueil, tome VI; - De libero Arbitrio; dans les Anecdota, tome IV; - De Statu Defunctorum; dans la Bibliotheca

Cave, Historia literaria Scriptorum ecclesiasticorum, seculum scholasticum FI. — Oudin, De Scriptoribus ecclesiasticis. — Fabricius, Bibliotheca Medie et infime Latinitatis, II. lib. V, 29 à 297. — Trithème, De Luminaribus Germanie. — Possevin, Apparatus sacer. — Dupin, Bibliothèque des Auteurs ecclesiastiq. (quatorzième siècle). — Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée.

ascetica, tome IX; — Speculum Virtutum, en

deux parties; même recueil, tome III; — De

Causa longævitatis hominum ante diluvium;

dans les Anecdota, tome Ier; — Expositio

super Psalmum: Beati immaculati; imprimée dans le Codex diplomatico-historico-episto-

Inrie

\* ENGELBERT, théologien français, vivait en 1250. Il était abbé de l'ordre de Citeaux. On a de lui: Vita Sanctæ Hedwigiæ, publiée par Surius; — Speculum Virtutum moralium, etc. Surius, Vita Sanctorum. — Henriques, Menolog. Cister. — Charles de Visch, Bibliothèca sacra. — Le Mire, Chronica Cister. — Pomevin, Apparatus sacer. — Dupin, Bibliothèque des Auteurs eccissiastiques (treixième stècle). — Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée,

\*ENGELEBRECHT (Chrétien), graveur allemand, travaillait à Augsbourg au commencement du dix-huitième siècle. Il fut longtemps sociétaire de Jean-André Pfesset et signait E. E. Les artistes ont travaillé, d'après Louis de Burnacini, une suite de trente-deux planches in-40, publiées à Augsbourg, en 1725. On a fait d'Engelrecht (Conneille) un graveur du quinzième siècle, et on l'a consondu avec un maître anosyme.

E. B.

Documents indiits.

\* ENGRLBRECET (Georges), jurisconsulte allemand, né à Hildesheim, le 4 mars 1638, mort le 24 août 1705. Il étudia et fut reçu doctear à Helmstædt. Il voyagea ensuite en France et en Hollande, et fut successivement professeur de droit, sensor de l'Académie et conseiller du prince de Brunswick. On a de lui : Usus Juris Romani in Jure publico Romano-Germanico, kujusque variis controversiis decidendis; Heimstredt, 1670, in-4°; — De Clausulis Concessionum Principum; Helmstædt, 1678, in-4°; -Compendium Jurisprudentiæ secundum ordinem Digestorum; Helmstædt, 1689, in-4°; - Dissertationes ad Pandectas; ibid., 1697, in-4°; — Exercitationes ad instituta Justinieni; 1709, in-4°.

Maker, Allg. Gol.-Lazik.

EMPELBRECHT (Herman-Henri), jurisconsulte allemand, né à Greisswald, le 15 juin 1700, mort vers 1750 ou 1760. Il étudia à Greifswall et à Halle, devint docteur en droit, syndic de h hauté des jurisconsultes, professeur titulaire de jurisprudence, assesseur, enfin viceprésident à Wismar. On a de lui : Diss. epist. de Meritis Pomeranorum in Jurisprudentiam maturalem; Greifswald; — Lettres sur l'état des sciences en Suède ; dans Le Pour et le Contre de Pabbé Prévost; — Programma de Nomothesia Theodorx imperatricis; ibid., 1736, in-4°; -Disputatio de exemptione rerum principum a rectigali; ibid., 1736, in-4°; — Delineatio status Pomeraniæ Sueticæ; ibid., 1741, in-4°; — Selectiones Consultationes Collegii Ictorum Gryphiswald.; Stralsund, 1741, in-fol.; - Disputatio de eo quod est superioritatis territorialis in jure Lubeccensi; Greifswald, 1742, in-4°; - Disputatio de juribus ordinis equestris in Pomerania Suetica et Rugia; ibid., 1742, in-4°; — Disputatio de Steura imperiali ordinaria; ibid., 1744, in-4°; — Observationes selectiones forenses; Wismar, 1748-1750, in-4°. Weidlich, Jetstieb. Jurist.

ENGELBRECHT (Jean), visionnaire allemand, né à Brunswick, en 1599, mort dans la même ville, en février 1642. Fils d'un tailleur, il fut lui-même drapier. Mais de bonne heure il s'occupa du salut de son âme bien plus que de sa profession. Atteint d'une grave maladie en 1622, il tomba dans une sorte d'hallucination à la suite de laquelle il acquit, dit-on, la certitude qu'il aurait la vie éternelle. Il abandonna alors son état, et s'occupa du salut des autres comme il avait fait pour lui-même. Mais il eut peu d'auditeurs: le mécontentement qu'il en éprouva fut

tel, qu'il en perdit, dit-on, quelque temps la voix. En 1624, il vint dans le Holstein, visita Hambourg en 1639, puis Wedel, où il s'était rendu, à ce qu'il disait, dans la compagnie d'un ange qui lui aurait dévoilé l'avenir. Toutes ces choses merveilleuses, il les racontait trop souvent à des incrédules; en preuve de ce qu'il avançait, il se laissa enfermer dans la maison de correction de Hambourg pendant trois semaines, dont il en passa deux sans boire ni manger. Dans la dernière semaine il consentit à prendre un peu d'eau. qui se changea en vin dans sa bouche. Hambourg persista dans son incrédulité, et le prétendu prophète, qui injuriait les autorités locales, fut chassé de la ville, d'où il revint mourir à Brunswick. Il fit imprimer le récit de ses visions : il a été publié en 1658, sous ce titre : Wunderreicher Bindebrief, darinne Hans Engelbrechts Leben beschrieben wird (Lettre où se trouve décrite la vie de Jean Engelbrecht).

Moller, Cimbr. Ittl.

\*ENGELBRECHT (Jean-Brandane), jurusconsulte allemand, né à Greifswald, le 17 mai
1717, mort le 8 juillet 1765. Il étudia dans sa
ville natale et à Helmstædt, fut reçu docteur en
1741, syndic de l'université et adjoint à la facuité des juristes en 1742, enfin professeur titulaire en 1758. On a de lui : Disputatio de
successione filiarum nobilium in feudis Pomeraniæ; Greifswald, 1741, in-4°; — Disputatio de mutuo conjugum concursu ad solvendum æs alienum ab alterutro ante nuptias conflatum; ibid., 1741, in-4°; — Introductio in, notitiam juris feudorum Pomeraniæ Sueticæ; ibid., 1744, in-4°.

Weidligh , Jetstleb Jurist.

ENGÈLBRECHTSEN. Voy. ENGHELBRECHT-SEN (Cornille).

ENGELBREKT, ENGELBRECHTSEN, OU EN-GELBERT, révolutionnaire suédols, assassiné à Gœksholm, en 1436. De famille noble, il passa sa jeunesse dans la société des grands. Chargé de porter au roi Erik les plaintes des Dalécarliens opprimés, il se rendit en Danemark, et y demanda justice de la tyrannie des gouverneurs. Il engagea sa vie comme garantie de la vérité de ses griefs. Une instruction eut lieu : les plaintes se trouvèrent fondées; mais il n'y eut d'autres réparations que des remontrances présentées par le sénat. Le gouverneur de la Dalécarlie Bō Jonsson, à qui l'on imputait d'avoir poussé la tyrannie jusqu'à atteler des femmes enceintes à des voitures chargées de foin, eut le crédit de se faire maintenir. Engelbrekt vint de nouveau exposer à Erik les doléances de sa province; le roi lui désendit de reparaître devant lui. « Je reviendrai encore une fois, » répondit Engelbrekt; et il tint parole. Il marcha à la tête de ses compatriotes contre Westeras, où se tenait le gouverneur. Le sénat ménagea un accommodement; mais le jour de la Saint-Jean 1434 la Dalécarlie se souleva. Engelbrekt se mit à la tête

des inverpés, dont les payeuns de l'Upland grostirent les range. La noblesse du Westmaniand peit figatement parti pour eux. En s'avançant vera le und , i ageiter at rencontra a Valistena le west, on a large a signer le rétablissement des anciennes iltertés du pays. Il divina ensuite son arrado en trois corps, et continua de s'avancer tere le midi, entrainant partout les populations. Prierry et châteaux tombaient en son pouvoir. Tout ex qui appartenait au roi fut pillé; on resperta les propriétés particulières. Telle fut la rapidité des succès d'Engelbrekt qu'avant la fin de l'année l'armée des paysons pouvait rentrer dans ses foyers. Au commencement de l'année 1135, la diète réunie à Arboga conféra la régence à Engelbreht. Les grands, se rapprochant alors du roi Erik, tentèrent de produire une diversion; mais Engelbrekt et Charles Canutsson ou Knutsson s'emparèrent de la capitale. Le dernier eut les suffrages des seigneurs pour la régence, qu'il dut ensuite parlager avec Engelbrekt. Celui-ci marcha contre les nouveaux intendants dancie, et s'avança vers les frontières du Danemark. Il reprit le Halland; mais affaibli par la maladie, il retourna à Orebro. Dans le voisinage de cette ville demeurait un partisan du roi Erik, Bengt Stensson, de la famille de Nattoch-Day, Cet homme s'était posé en ennemi d'Engelbrekt. Après un semblant de réconciliation, Bengt, accompagné de son fils Mans Bengtsson, attira Engelbrekt dans un piege, sous prétexte d'entrevue. Mans demanda avec colère s'il n'v avait plus dans le royaume d'endroit où l'on fût en sûreté contre Engelbrekt. Sur la réponse de ce dernier qu'il ne soupçonnait pas qu'ils fussent ennemis, Mans lui lança sa hacite à lattête. Sa victime voulut se défendre. L'assassin le frappa alors à la tête et au cou, et le laissa sans vie sur le sol. Engelbrekt fut enterré par les paysans dans l'église de Mallosa. Ce qui accuse Charles Canutason, son compétiteur, c'est qu'il ne permit pas de rechercher le meurtrier. Ainsi finit un homme qui eût pu être le libérateur de son pays. tieyer, Hist. de la Suéde.

\*ERGELEN (Guillaume VAR), en latin AB Angelis, théologien hollandais, né à Bois-le-Duc, le 1° septembre 1583, mort à Louvain, le 3 février 1649. Il commença ses études dans sa ville natale, et les acheva au collége du Porc. à Louvain, sous Nicolas Rausin, Joachim Follega et Jean Malderus. En 1606 il enseigna au Porc le grec et la philosophie, reçut les ordres en 1607, et en 1614 fut nommé chanoine de Saint-Pierre et professeur de morale. En 1616 il fut élu président du collège de Viglius, et reçu docteur en théologie le 11 octobre de la même an**née. Il** devint régent de cette faculté le 1<sup>er</sup> janvier 1621, et en 1625 lecteur en théologie à l'abbaye du l'orc. Le 28 mai 1639 il remplaça Wiggers dans la chaire royale de théologie. En 1840 il devint président du Collège du pape Adrien VI. En 1618 Engelen fut nommé à l'éve-

ché de Ruremonde; mais il modrut sans avolin recu ses bulies de Rome. Il avait pris poun derise Angelis suis Beus mandarit de te. Son habileté dans la theologie dogmatique est scolastique lai avait sequis une grande considération. Il se muntra adversaire rigoureux des doctrines de Jansenius, ce qui lui attira l'amitté des papes Urbain VIII et Innocent X. On a de ini : Den Deckmantel des cutholyche nuems afgeruckt van de leere, die tie catriniche Ptodicanten progent' Hertogenbuch in to vocren, etc. (La Doctrine que les ministres calvinistes s'efforcent d'introduire dans Bois-le-Duc. dépouilée du manteur du nom catholique dont elle se couvre, ou Défense de l'ancienne créance catholique et apostolique contre les nouvem de quatre prédicants hérétiques de cette ville); Louvain, 1630, in-12. Les quatre ministres attaques par Engelen étalent Gisbert Voet; Godefroi Udemans, Henri Van Swalmen et Samuel Everwyn; - Relation des troubles excités à Louvain par l'impression de l'Augustinus de Jansenius; 1641. Elle fut réimprimée dans le Disquisitio historico-theologica de Monbron: Cologne, 1692, in-12; — Declarativ sive Protestatio octo theologorum et professiblium Lovaniensium; Louvain, 18 juin 1842; imprimée dans la Disquisitio, et suivie d'une lettre au nonce Antonio Bichi. Dans cette profestation Engelen et sept de ses collègues déclaraient qu'ils ne consentaient pas à surseoir à l'exécution du bref d'Urbain VIII, ainsi que l'avait décidé l'université de Louvain.

Ant. Cave, Oratio funebris in parentalibus Guili, ab Angelis; Louvain, 1649, in. 4. — Poppens, Bibliotheca Belgica, 841. — Oudenhoven, Beschryvinge der stadt en Meyerye van s'Hertogenbossche, 182-642. — Arshives de Louvain et du chapitre de Saint-Pierre. — Paquot, Memoires pour servir et l'histoire litteraire des Pays-Bas, V, 386.

ENGELGRAVE (Jean-Baptiste), théologien beige, né à Auvers, en 1601, mort dans la même ville, le 3 mai 1658. Il entra dans la Compagnie de Jésus en 1619, assista à la neuvième congrégation générale de la Société, à Rome, fut recteur du collège de Bruges, deux fois provincial de Flandre et enfin supérieur de la maison professe d'Anvers. On a de lui : Meditationes in omnes Dominicas et Festa totius anni; Anvers, 1658, in-4°; — Dominicales et Festivales; Cologne, 1659, 4 vol. in-4°.

Solvel, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, 511.

— Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Pays-Bas, III, 273.

ENGELGRAVE (Henri), théologien belge, frère du précédent, né à Ahvers, en 1610, mort dans la même ville, le 8 mars 1670. Il entra dans la Compagnie de Jésus en 1628. Il fut successivement régent, puis préfet des basses classes, dirigea pendant quinze ans la sodalité des mariages et plusieurs couvents de religieuses, et fut recteur des colléges d'Oudenarde, de Cassel et Bruges. L'étendue de son savoir le fit surnommer Magasin de sciences. On a de lui:

al gesta stinctorum tottus anni; morali doctring varie illustration; Dologue, 1647, in-folo; 1658, 2 vol. ili-4°; Amsterdam, 1658, 2 vol: ist: — Lut Brangelicu, sub velum sacrorum emblematum reconditti, etc., deux parfits, Anvers, 1648; 1651-1682, 2 vol. in-4°; gavures; 1655, in-8°; 1657; in-fol;; Cologne; iles et 1090, in:4°. Cet nuvrage, quoique mis à l'index à Rothe, le 27 juillet 1686; a été réimjilinė plusieurs lois depuis; — Cæleste Embyreilm in festa per unnum et in omnes ordinuli patriarchas; et particulares tutelaret Cologne, 1668 et 1669, in-fol. et in-4°, avec fig.; Ainsterdam; 1888 et 1669; in-8°; -Meditatien bite bulle bemerkingen op het biller lyden Christi; Alivers, 1670, in-8°; -Divan kontus factis et birtutes Jesu-Christi, B. Mürtz, Aböstölörüm, Martyrum, Confes-iordin, Viryillellin, etc.; Cologne, 1888, in-4°; Niviles pleces de poesie latibe; in-4°; — Comstelatia in Boungeliu Quadragesime; cet arfide posthuttle se trouve dans les Opera odniu Běhriti Bhytlyruvé, Societalis Jesu; Columbie, 1725, iii-4°.

**hirt, Bibliothéti Scriptofilis Sbeletatit Jesu, 411.** Papet, Manustrus pour servir à l'Aistoire littéraire du Pape-Aus, Ill; 21%. — Bichard et Giraud, Bibliothè-pusserre. — Augustin et Alois de Backer, Bibliothè-qui dis Ecritalius de la Comjidpule de Jesui, 288.

milis kavk (Assuerus); prédicateur belge, Me des précédents (1), ne à Anvers, mort le 21 juillet 1640. Il prit l'habit de dominicain à Anvers, et acquit une grande réputation en Braut et en Flandré comme prédicateur. Il mourot à la fleur fle l'âge. On à de lui : Conciones variz de tempore et de sanclis.

Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, 822. Paquel. Mémoires pour servir à l'histoire littéraire én Pags-Bas, XII, 16.

\* ENCELHARD (Jean-Georges), jurisconselte allemand, né à Cronach, le 15 octobre 1740, mort en 1776. Il fut docteur en droit, conseiller à Wurtzbourg et à Bamberg. On a de in : Disputatio de Bonorum ecclesiasticorum dotelium Collectibilitate; Bamberg, 1771, n-ie; - De Præjudiciis summorum Imperii Tribunalium; ibid., 1773, in-4°; — Disputatio de Commissionibus in genere, et in specie imperialibus; ibid., 1774, in-4°.

Mensel, Gol. Doutschi.

ENGELMAND (Nicolas), philosophe neerlandais, d'origine suisse, né à Berne, le 3 septembre 1696. On ignore l'époque où il mourut. Après avoir étudié dans sa ville natale, il se présenta, mais sans succès, à la chaire d'éloquence qui s'y trouvait vacante ainsi qu'à celle de Lausanne. Il quitta alors la Suisse, se rendit à Utrecht, et en 1723 il fut nommé professeur de philosophie à Duisbourg. En 1728 il alla

Celeite Punthadh ; sive emlum novem in festu ; remplacer Pierre de Crousaz dans la chaire de mathématiques à Groningue. Ses principaux ouvrages sont: Disputatio de genuina notione extensi ad mundum applicata; Duisbourg, in-4°; — De Pluralitate Orbium habitabilium; ibid., in-4°; — De Legibus Naturæ Newtonianis; ibid., 1726, in-4°; — De Usu Chemiz in Physica; ibid., 1728, in-4°; — De extraordinaria suspensione mercurii in tubo Torricelli; Groningue, 1730, in-4°; — Institutiones Philosophia theoretica; ibid., 1732; - Feria wstive Græningane, I, soct. I-IV; ibid., 1733. Adelang, Suppl. & Jöcher, Allg. Gel.-Lexik.

ENGELMAND ( Regnier), jurisconsulte allemand, né à Cassel, le 30 octobre 1717, mort le 6 décembre 1777. Il étudia à Marbourg, Iéna et Leipzig; et, après avoir rempli diverses fonctions administratives, il devint conseiller de guerre en 1755. On a de lui: Specimen Juris Feudorum naturalis; Leipzig, 1742, in-4°; - Specimen Juris Militum naturalis, methodo scientifica conscriptum; Francfort, 1754, in-4°; -Versuch eines allgemeinen peinlichen Rechtes nach den Grundsætzen der Weltweisheit (Essai d'un droit pénal commun d'après les principes de la philosophie); Leipzig, 1756, in-8°; - Brdbeschreibung des Hessischen Landes (Description du pays de Hesse); Cassel, 1778, 2 vol. in-8°.

Strieder, Hess. Gel. Gesch.

\* ENGELHARD (Valentin), mathématicien ailemand, né à Gotha, le 5 mars 1516. Il étudia à Wittemberg. En 1562 il recut le titre de mathématicien du margrave de Brandebourg. On a de lui : Quadrans Planisphærii, nobilissimum instrumentum; Wittemberg, 1559; - De Mundo et Tempore; Erfart, 1562, in-4°; — Speculum Astronomiæ.

Tenzel, Suppl. III, Ad Sagitt. Hist. Gothan.

ENGELHARDT (Charles-Auguste), littérateur allemand, né à Dresde, le 4 février 1768. mort en 1834. Il étudia à Wittemberg, fut emplové à la bibliothèque de sa ville natale en 1805. et devint archiviste à la chancellerie de la guerre en 1811. En 1831 il fut nommé secrétaire du ministère au même département. On a de lui : Malerische Wanderungen durch Sachsen (Promenades pittoresques à travers la Saxe); Leipzig, 1794; - Der neue Kinderfreund (Le nouvel Ami des Enfants); Leipzig, 1797-1814, 12 vol.; - une continuation de l'Erdbeschreibung Sachsens (Géographie de la Saxe), de Merckel; 1798, t. VIe et VIIe; - Tägliche Denkwürdigkeiten aus der Saechs. Geschichte (Éphémérides de l'histoire de Saxe); - Erzaehlungen (Histoires); Dresde, 1824, 2 vol., publiés d'abord dans les journaux, sous le pseudonyme de Richard Qoos; — Gedichte (Poésies); Dresde, 1820-1823, 3 vol., également publiés d'abord de la même manière; — Biographie des Porzellanerfinders Boettger (Biographie de Boettger, auteur de l'Invention de la porcelaine); Leipzig,

<sup>.11</sup> li eut un troisième frère, François Engelgrave, mort à Utrecht, en 1865. Il était dominicate, fut prieur du couvent de Louvain, et devint curé missionnaire à

1837, œuvre posthume, publiée par Auguste-Maurice Engelhardt.

Conversat.-Lexikon.

ENGELHARDT (Jean-Georges-Veit), théologien allemand, né à Neustadt, le 12 novembre 1791. Il étudia au gymnase de Baireuth et à l'université d'Erlangen, où il eut pour professeurs Bertholdt, Ammon et Vogel. Après avoir été précepteur particulier pendant quelques années, il devint diacre à Erlangen en 1816, docteur en théologie en 1820, professeur agrégé en 1821, professeur titulaire en 1822, puis directeur du séminaire et conseiller ecclésiastique en 1837. Après quelques voyages en Suède, en Angleterre et en France, et un séjour assez prolongé en Italie, il revint à Erlangen, qu'il ne quitta plus. Ses principaux ouvrages sont : Uebersetzung der Schriften des Dionysius Areopagita (Traduction des écrits de Denys l'Aréopagite); 1823; — Kirschengeschichtlichen Abhandlungen (Dissertations sur l'histoire ecclésiastique); Erlangen, 1832; - Handbuch der Kirchengeschichte (Manuel d'Histoire ecclésiastique); Erlangen, 1839, 2 vol.; - Auslegung des speculativen Theils des Evangeliums Johannis durch einen deutschen mystischen Theologen (Interprétation de la partie mystique de l'Évangile de saint Jean par un théologien mystique allemand); Erlangen, 1839. Conversations-Lexikon.

ENGELHARDT (Daniel). Voy. Angelocrator. ENGELMANN (Godefroy), l'un des inventeurs de la lithographie, né à Mulhouse, le 17 août 1788, mort le 25 avril 1839. Dès l'âge de dix-sept ans, il fut envoyé à La Rochelle pour étudier le commerce, chez un ami de son père. Engelmann montra peu d'aptitude pour la carrière commerciale, et préféra cultiver les arts. Il suivit alors les conseils du peintre Regnault, puis revint, en 1808, dans sa ville natale, où il se maria à la fille d'un des principaux fabricants d'indiennes de Mulhouse. Il entra chez son beau-père comme dessinateur; mais les désastres de 1813, en ruinant sa famille. le laissèrent sans ressources. Ce fut alors que par l'entremise d'Édouard Kœchlin, son ami, il eut connaissance des essais lithographiques qui se faisaient en Allemagne. Engelmann comprit rapidement tout le parti que l'on pouvait tirer de ce nouveau procédé d'impression, et fit en 1814 un voyage à Munich, où il étudia dans les ateliers de Stuntz les procédés alors en usage. A son retour (1815), il monta une imprimerie à Mulhouse; et dès le 20 octobre il adressa à la Société d'Encouragement un rapport sur son art, accompagné du produit de ses presses. L'année suivante il transporta ses presses à Paris, et y fonda le premier établissement lithographique important. Depuis 1796 la lithographie, ou plutôt quelques principes qui plus tard amenèrent la vraie lithographie avaient été découverts à Munich, par Aloys Sennefelder (voy. ce nom), et avant Engelmann le comte de Lasteyrie, Manlich,

Thierch et plusieurs autres artistes avaient faille connaître en France des procédés lithographiques; mais jusqu'à lui ni dans l'un ni dans l'autre pays on n'avait obtenu des résultats utiles et pratiques. D'ailleurs, le mystère qui entourait la nature de l'encre et du crayon, l'ignorance du principe sur lequel reposait l'invention. l'inquiétudes qu'inspirait aux dessinateurs la disparition complète de leur œuvre sous une préparation chimique dont ils s'expliquaient mal les effets, la désectuosité des premiers résultats, l'empâtement ou la pâleur des épreuves, le bris des pierres ou leur mauvaise qualité, étaient autant d'obstacles, qui décourageaient artistes et amateurs. A la suite de nombreux essais et de perfectionne ments importants, Engelmann surmonta ces difficultés; Vernet, Girodet, Géricault, Isabey, Charlet, Bellanger, Michalon, Bonington, Deveria, Villeneuve, etc., lui prétèrent le concours de leur brillant crayon, et bientôt les belles estampes qu'il publia lui attirèrent les encouragements du gouvernement et les éloges de l'Institut. Engelmann inventa un procédé de lavis 📙 thographique qui fut longtemps employé; il composa aussi des encres, des crayons, des papiers pour contre-épreuves; en un mot il remanie complétement toute la partie mécanique de cet art, dont Sennefelder est l'inventeur. On lui doit également la Chromolithographie, procédé propre à l'impression en couleur, et qui de jour en jour acquiert plus d'importance. Les expositions d'Engelmann au salon du Louvre lui avaient valu une médaille d'or. Il a publié : Portefeuille géographique et ethnographique (avec Berger); Paris, 1816 à 1823, 25 cahiers in-4°; — Recueil d'essais lithographiques); Paris, 1817, in-4°; — Manuel du Dessinateur lithographe, ou description des meilleurs moyens à employer pour faire les dessins sur pierre dans tous les genres connus; Paris, 1823, in-80; seconde édition, suivie d'une Instruction sur le nouveau procédé du lavis lithographique; Paris, 1824, in-80, avec 13 pl.; 3e édit., Paris et Mulhausen. 1830, id.; — Traité théorique et pratique de Lithographie; Paris, 1839-1840, in-40, avec pl. et portr. Parmi les ouvrages les plus remarquables sortis des ateliers d'Engelmann, on cite les lithographies des Lettres sur la Suisse, par Raoui Rochette (1822); — Un Mois à Venise, par le comte de Forbin; — Voyage au Levant, par le même; - Description historique et pittoresque du château de Chambord ; - Antiquités de l'Alsace; — Cours d'Histoire naturelle, par Oudard; 1824, in-40; - Cours de Dessin linéaire, par Laurent; 1827, in-fol.; - Voyage pittoresque dans le Brésil, par Rugendas; — Voyage pittoresque et militaire en Espagne, par C. Langlois; 1826, etc. A. DE L.

Gabriel Pelgnot. Essai historique sur la Lithographie.

— Revue encyclopedique, XXVII, 999. — Louandre et
Bourquelot, La Litterature contemporaine.

PREKLIMODE OU ANGILMODE, prélat et poite français, vivait en 864. Il fut d'abord chanoine de Soissons, et fut nommé évêque lors de la déposition de Rothade II, en 861. Mais le pape Nicolas I<sup>et</sup> ayant, en 864, rétabli Rothade dans ses fonctions, Engelmode dut se retirer évant l'autorité papale. On a de lui un assez lag poème, en vers héroïques, à la louange de sint Pascase Radbert, abbé de Corbie, mort en 81. Les vers de ce poème sont souvent durs et decurs. Le P. Sirmond a fait imprimer cet ouvrage avec les écrits de Radbert; Paris, 1618, la-fol.: on le trouve aussi dans la Bibliotheca Patram et dans les Supplementa Conciliorum Galliz, du P. Pierre de La Lande.

Patricias, Bibliotheca mediar et infima Latinitatis, lb. V. 1984. — Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, VI, 1984. nº 42. — Labbe et Cossart, Concilia ad regimen., etc., VIII, 791. — Histoire litiéraire de la France, V, 200 et 250.

ENGELRAME. Voy. ENGUERRAN.

\* ENGELSPASCH - LARIVIÈRE, géologue leige, né à Bruxelles, mort le 21 juillet 1831. Il prit une part active à la révolution de septembre 1830, et mourut d'apoplexie. On a de lui : Notice sur le calcaire magnésien; 1826; — Description géognostique du Luxembourg; — Considérations sur les blocs erratiques des reches primordiales; 1829; — De la géognosie mus ses différents rapports; 1830.

Negraphie des Belges.

MGRISTROËM OU ENGESTROEM (Jean), Méraisant suédois, né en 1699, mort à Lund, en 1777. Il fut évêque de Lund, et publia divers ourges de philologie, dont le principal est: Grammatica Hebræa Biblica; Lund, 1734, in-4°.

Adeinag. Suppl. à Jöcher, Alig. Gel.-Lexik.

ENGELSTROËM OU ENGESTROEM (Gustave de), chimiste suédois, fils du précédent, mé le 1er août 1738, à Lund, mort le 12 août 1815. Admis au collége des mines à Stockholm, a 1756, il fit de rapides progrès, sous la direction du savant conseiller Brandt, qui avait alors l'intendance du laboratoire chimique. La minéralogie et la chimie lui devinrent des sciences famihères, où il eut pour maltre A.-J. Cronstedt, ccièbre minéralogiste, qui lui conserva la plus grande amitié. En 1758, Engelstroëm fut choisi par le collège des mines pour aller prendre connaissance d'une mine d'or qu'on avait signalée à Edelfors, dans le Smaland. Deux ans après il fit, anx frais de l'État, deux voyages aux mines de Norvège. Nommé essayenr en 1764, il se rendit à Londres, où il publia en anglais un traité Sur l'utilité du chalumeau dans la minéralogie. Puis il visita la Hollande et la Prusse, où il obtint l'accueil le plus honorable. De retour en Soède, il fut nommé, en 1768, gardien des monnaies, et six ans après assesseur au collége des mines. Enfin, l'année 1781 le vit élire conseiller à ce même collége. Il se démit de cette charge en 1794, et se retira à la campagne, où il mourut. Son incontestable mérite l'avait fait nommer membre de l'Académie des Sciences de Stockholm. Deux fois il fut élu président de cette société savante. Outre l'ouvrage que nous avons indiqué plus haut, Engelstroèm en a publié plusieurs autres, qui ont pour titres: Laboratorium chemicum; — Guide des Voyageurs aux carrières et mines de Suède; — une traduction en anglais du Système du Règne minéral, par Cronstedt; — Description d'un fourneau chimique; — Essais sur un alcali minéral originaire de Chine, nommé kien, etc. On trouve ces deux derniers écrits et plusieurs autres dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockholm.

CE—P—C.

Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockholm.

— Biographie universelle et port. des Contemporains.

— Documents particuliers.

ENGELSTROËM OU ENGESTROEM (Laurent, comte d'), homme d'État suédois, frère du précédent, né le 24 décembre 1751, à Stockbolm, mort à Yunkovitz (Pologne), le 19 avril 1826. Après avoir fait ses études de collége, il fut admis à la chancellerie royale de Suède le 27 novembre 1770, et quelques mois plus tard nommé copiste aux archives du royaume. En 1773 il recut sa nomination de second secrétaire. au bureau des ministres, aujourd'hui cabinet des affaires étrangères. Ce fut là surtout que se développèrent les talents diplomatiques d'Engelstroëm; trois ans après il était premier secrétaire. En 1776 le roi l'envoya à Vienne avec le titre de chargé d'affaires, et il conserva ce poste jusqu'en 1788. A cette époque, il se rendit à Varsovie comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Rappelé dans sa patrie, où ses services pouvaient être plus utiles, il fut, en 1792, honoré des sonctions de chancelier de la cour et de membre du comité général du roi, de ceux des finances et de la Poméranie. Il ne conserva qu'un an ces fonctions, qu'il avait remplies avec zèle et intelligence, fut nommé en 1793 ministre à Londres, refusa deux ans après l'ambassade d'Autriche, et se rendit le 26 avril 1798 à la cour de Berlin, comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Il remplit ces fonctions avec talent, et se distingua dans les différentes affaires diplomatiques dont il fut chargé. Il demanda son rappel pour se reposer de ses fatigues; mais au moment de partir pour un voyage à l'étranger, les affaires de son pays le forcèrent de rentrer au service de l'État et d'accepter la charge de président de la chancellerie, le 16 mai 1809. Le 16 juin 1810 il fut nommé chancelier de l'université de Lund, emploi qu'il remplit avec beaucoup de zèle. Engelstroëm avait reçu, en témoignage d'estime, des décorations et des honneurs de toutes les cours où il avait paru. Sa patrie, qu'il avait noblement servie, ne l'oublia pas. Nommé chevalier le 28 avril 1790, baron le 29 juin 1809, il fut créé comte le 28 janvier 1813. Fatigué de ses travaux si assidus, le comte d'Engelstroëm se démit en 1824 de toutes

goûter quelque repos dans sa propriété de Yunkovitz, qui il mourut. Pour consacter la mémoire de sa fille Euphémia, il avait sandé à Stockholm un asile pour les catholiques panyres. Il fit don de sa hibliothèque à la ville de Stockholm, par une des clauses de son testament, CH-P-G. Biographie universelle et portative des Contemparains. — Adrien Balbi, Abrégé de Géographic.

\* ENGBLSUSS (Georges), historien et iliéqlogien allemand, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. On a de lui : Historia Exercituum, de 1630 à 1635; Francsort, 1848, in-80; — Kurze Beschreibung von Zug und *Verrichtung der Schwedischen Armee* (Courte description de la marche et des trayaux de l'armée suédoise), de 1633 à 1646; ibid., 1648, in-89; Weimarischer Feldzug Herzog Bernhards von 1633 bis 1648 (Campagne du duc Bernard de Weimar de 1633 à 1648); ihid., 1648, in-8p. Adelung, Suppl. & Jöcher, Allg. Gel.-Lerik.

\* BNGBLVIN ( Joseph-Marie-Lauis ), ecrivain ascétique français, né le 26 janvier 1795, à Rochefort (Puy-de-Dôme). Simple prêtre à Clermont, il partit en septembre 1851, pour Jérusalem, où le 1er novembre de l'année suivante il prit l'habit de l'ordre de Saint-François, et revint en France, pour concourir à des fondations de son ordre. Il réside en ce moment au monastère de l'Ascension près Bourg-Saint-Andéol (Ardéche), couvent appartenant à l'ordre des Frères Mineurs ou Franciscains de la stricte Observance, compus sous le nom de Récollets. On a du P. Engelvin plusieurs ouvrages: Les Fleurs à Marie; - Le Voyant; 1838; - L'Ami des Peuples: 1840, in-8°: c'est un exposé philosophique de la vraie morale chrétienne; — Le Prêtre; 1845 : tablean de l'idéal du bon prêtre, à propos de la vie de Mestre, ancien missionnaire d'Auvergne; - De l'Esprit républicain; 1848. CHAMPAGNAC.

Documents particuliers.

ENGREIO (Cesare Caraccioro p'), historien napolitain, vivait en 1623. Il était d'une noble famille; mais on ignore les détails de sa vie, et il n'est connu que par ses ouvrages, qui sont : Breve Descrizione del Regno di Napoli; Naples, 1618, in-8°; réimprimé depuis avec des additions de don Giuseppe Mormile et d'Ottaviano Beltrano; Naples, 1648, in-40; - La Napoli sacra; Naples, 1624, in-4°: cet ouvrage est dédié à Ottavio Giraldi.

Biografia univers.., édit. de Venise.

ENGENTINUS (Philippe), érndit allemand, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il professa la poésie à Wittemberg. On a de lui: Valerius Flaccus ex sua emendatione; Strasbourg, 1575, in-80; — Commentarius in A. Persii Satyras; accedunt commentarii Valentini, Volsei et Foquetini; Bale, 1579, in-40.

Adelung, Suppl. à Jücher, Allq. Gel.-Lexik.

F ENGMEIN (François D'), théologian helge,

ses sonctions publiques, quitta la Suède, et alla | né à Bruxelles, en 1648, mort à Gand, le 9 novembre 1722. Il était fils de Guillaume d'Enghein, comte de Santa-Crux, et de Béatrix-Thérèse de Boischot. Il prit l'habit de dominicain à Gand, termina ses études à Louvain, où il fut reçu docteur en théologie le 21 janvier 1685, et professa successivement la philosophie et la théologie. Devenu régent des études de son ordre, il assista au chapitre général tenu à Rome en 1694, et après un assez long séjour auprès du pape Clément XI, il vint en 1703 reprendre ses fonctions à Louvain. En 1706, il refusa l'éveché d'Anvers, se retira à Gand, et y termina ses jours, dans l'étude. On a de lui : Responsjo historico-theologica ad Cleri Gallicani De potestafe ecclesiastica Declarationem; Cologne, 1685, in-89; — Auctoritas sedis apostolica pro S. Gregorio Papa VII, vindicata adversus R. P. F. Natalem Alexandrum, ord. FF. Prædicat., in sacra facultate Parisjensi doct. theolog.; Cologne, 1689, in-80. Le père Alexandra y repondit dans ses Siecles XV et XVI; Vindiciæ adversus avitum academicum; Gand, in-80; — De Doctrina S. Thomæ ad gratiam efficacem; Louvain, 1703, in-80; -Positio faciens satis insolita oppositioni contra constitutionem sedis apostolicæ unigenitus; Gand, 1715, in-80.

Echard, Scriptores Ordinis Prædicatorum, II, 798. – Richard et Giraud, Bibiothèque sacrée.

ENGHELBRECHTSEN (Carneille), peintre hollandais, né à Leyde, en 1468, mort dans la même ville, en 1533. Il suivit le genre de Jean Van Eyck, et est le premier peintre hollandais qui se soit servi de couleurs à l'huile; jusque la on n'avait fait usage que de la detrempe ou couleurs délayées avec de la colle on de l'eau gommée. Enghelbrechtsen est considéré comme un des plus habiles maîtres de son époque. On connaft de lui deux beaux tableaux d'autel avec leurs volets : l'un représente *Le Sacrifice d'Abraham* ; l'autre une Descente de croix, entourée de petits sujels exprimant Les Douleurs de la Vierge. Ces deux tableaux se voyaient dans l'église de Notre-Dame du Marais. On conservait dans le même endroit une peinture en détrempe représentant l'Adoration des Rois. L'ordonnance en est belle, les draperies riches et bien jetées. Le chef-d'œuvre d'Enghelbrechtsen est un tableau à deux volets qui était en 1604 à Utrecht, dans la galerie Van den Bogaert; ce tableau représentait l'Agneau de l'Apocalypse: une multitude de figures bien disposées, des physionomies nobles et gracieuses, un pinceau d'une grande délicatesse font apprécier le génie de l'artiste.

Carle Van Mander, Het leven der moderne, oft deestytsche doorluchtighe Italianensche schilders. camps, La Via des Reintres boijquidgis, 1, 16. — Nagier, Neues Aligemeines Kanstler-Lexicon.

\* ENGHELBAMS (Carnille), peintre belge, pé à Malines, en 1527, mort en 1583. Il est justement estimé comme peintre habile. Les tableaux que l'on possède de ce mattre sont tous à la détrempe; il ne paraît pas s'être servi d'autre pracédé. Ses principaux ouvrages sont : dans l'église de Saint-Rombout à Malines, Les Œures de lu Miséricorde, grande toile contenant une multitude de figures bien dessinées, bien caractérisées; — Dans l'église de Sainte-Catherine, à Hambourg, La Conversion de saint Poul, grande et savante composition. Enghelrums avait peint aussi L'Histoire de David, d'après les dessins de Lucas de Heere; de Vries en avait exécuté l'architecture et les ornements. Cette série de tableaux existait autrefois dans le chiteau d'Anvers. On ignore ce qu'ils sont devens. La plus grande partie des ouvrages d'Engherms se trouve en Allemagne.

Descrups, Vies des Peintres Asmands, 1. 21. — Biographie génerale des Bolges.

ESCRISS (Louis-Antoine-Henri DE Bounnon-Commé, duc d'), né à Chantilly, le 2 août 1772, de Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon (roy. Conna), et de Louise-Marie-Thérèse-Bathide d'Orléans, fusillé à Vincennes, le 21 mars 1804. Il fit l'apprentissage de la guerre sous son grand-père, le prince de Condé, au camp de Saint-Oner, en 1788. Le 16 juillet de l'année suivante, il mivit ses parents à l'étranger. Placé par sa ssace au premier rang de l'émigration militire, il fit la campagne de 1792, sous les ordres de un père. Il rejoignit ensuite le corps d'armée de Condé, et se signala particulièrement à l'atague des lignes de Weissembourg et au combat & Bursheim. Après la bataille, il fit preuve d'une soble humanité en sauvant la vie des prisonniers français, que les émigrés voulaient susiller par représsilles. En 1794, il contracta avec la prinresse de Rohan-Rochefort, une liaison que la mortinterrompit. Il reçut en 1796 le commandement de l'avant-garde de l'armée de Condé, et se distingua dans les combats de Kehl, de la Schouter, d'Oberkamlach, de Schussenried, et à la désense du pont de Munich. En 1797, le corps de Condé, licencié par l'Autriche après le traité de Leoben, passa en Russie. Le duc d'Enghien y resta jusqu'en 1790; il revint alors faire la guerre à la république française, et, à la tête des dragons-royalistes, il protégea la retraite des Russes à Rosenheim. En 1801, à la suite du traité de Lunéville, le corps de Condé fut définitivement licencié. Forcé alors de dépo-🖛 les armes , le duc d'Enghien alla habiter Ettenheim, ancienne résidence du cardinal de Rohan, située dans le duché de Bade, sur la rive droite du Rhin, à quatre lieues de Strasbourg. Il y vivait en simple particulier, avec Mile de Roban, cultivant des sleurs et prenant souvent le plaisir de la chasse. Cependant, il ne restait pes étranger à la politique. Il avait en même. dit-on, l'imprudence de passer plusieurs fois le Rhin et de se rendre secrètement à Strasbourg pour s'y aboucher avec des agents de son parti. Informé de ce fait par des rapports fort exagérés, sinon tout à fait faux, le premier consul vit un grave danger pour sou autorité et sa personne dans la présence du duc d'Enghien sur les frontières de la France. Regardant ce prince comme le complice de la conspiration dont les principaux chefs, Cadoudal, Pichegru, de Polignac, de Rivière, etc., venaient d'être saisis à Paris, il résolut de frapper un coup capable de terrifier le parti royaliste, et, sans s'inquiéter du droit des gens, il ordonna à Caulincourt et à Ordener de faire arrêter le duc d'Enghien à Ettenheim. Dans la nuit du 15 au 16 mars, la demeure du jeune prince fut investie par trois ou quatre cents soldats et gendarmes, qui s'emparèrent de sa personne, du chevalier Jacques, son secrétaire, et du baron de Grünstein. Les prisonniers furent conduits à Strasbourg et enfermés dans la citadelle. Le 18 mars l'ordre fut donné de conduire le duc d'Enghien à Paris. Arrivé le 20 à quatre heures du soir, près de la barrière de Pantin, le prince sut dirigé aussitôt sur Vincennes. Il y arriva vers le soir, fit un court repas, se coucha, quoiqu'il fût à peine huit heures, et s'endormit d'un profond sommeil. Le même jour, une commission militaire fut nommée par Murat, en vertu d'un arrêté des consuls. conçu en ces termes : « Le ci-devant duc d'Enghien, prévenu d'avoir pris les armes contre la France, et d'être encore à la solde de l'Angleterre, de faire partie des compluts tramés par cette dernière puissance contre la sûreté intérieure et extérieure de la république, sera traduit devant une commission militaire. » On réveilla le duc d'Enghien à onze heures, et on le conduisit devant la commission militaire. Il ne fut pas admis à choisir un défenseur, et on ne lui en donna pas d'office; enfin, aucune des formalités prescrites par la loi ne fut observée. Les juges déclarèrent à l'unanimité le duc d'Enghien coupable d'avoir porté les armes contre la république française, d'avoir offert ses services au gouvernement anglais, ennemi du peuple français, etc., et le condamnèrent à la peine de mort. Malgré les lois qui permettent de se pourvoir en révision contre les jugements des commissions militaires, la condamnation fut exécutée sur-le-champ par des gendarmes d'élite. On fit descendre le prince dans la partie du fossé qui fait face au bois, et on le fusilla entre quatre et cinq heures du matin, aux premières lueurs du crépuscule. On le jeta ensuite tout habillé dans une fosse qu'on avait creusée dans la soirée. Ainsi périt, à l'âge de trente-deux ans, le dernier rejeton de la famille de Condé. En 1816, le prince de Condé et le duc de Bourbon firent exhumer ses restes, qui furent déposés dans la chapelle du château de Vincennes, et lui élevèrent un mausolée, œuvre du statuaire Bosio.

Moniteur universel, 21 et 22 mars 1801. — Firmas-Peries, Notice historique sur Louis-Ant. duc d'Enghien; Paris, 1814, 16-20. — Dupin, Pièces judiciajres et historiques relatives au procès du duc d'Enghien, avec le journal de ce prince depuis Pinstant de son arrestation. — Estrati des Mémoires de M. le duc de Rovigo.

concernant la catastrephe de M. le duc d'Enghien; Paris, 1922, in-4°. Cet écrit donna lieu à un grand nombre de brochures, dont on trouvers la liste dans Quérard, La Prance litteraire, à l'article SAVARY. — Thiers, Bistoire du Consulat et de l'Empire, t. IV. — Châteaubriand, Mémoires d'outre-tombe.

ENGILBERT. Voyez ANGILBERT.

\* ENGLAND ( Jean ), théologien anglais, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. On a de lui: View of Arminianism; Londres, 1708, in-8°; — Inquiry of the Moral of the Ancients; ibid., 1735. Adelung, Suppl. à Jöcher, Allg. Gol.-Lexik.

\* ENGLERT (M.-Jean-Guillaume), théologien et astronome allemand, né le 10 décembre 1706. Il fut professeur de théologie et pasteur supérieur en 1764. On a de lui : Dissertationes II de Methodo studii theologiz juvenibus gymnasiasticis rile instituendi feliciterque tractandi; Schweinfurt, 1751, in-4°; — De Franconia in tenebris ethnicismi et in luce Christianismi, ubi quædam de Lollo, Franconiz veteri de astro inserta sunt;; ibid., 1760; Programma invitatorium ad transitum Veneris per Solem die 4 juin 1761 adspiciendum, agens de palmariis ad astrognosiam subsidiis, in specie de astrodictico, facillime stellas cognoscendi medio; ibid., 1761, in-4°.

leusel, Gol. Deutschl.

\*ENGLICH (Josie), graveur anglais, mort en Surrey, vers 1718. Il imita la manière de Winzel-Hollar, et publia quantité d'œuvres, les unes signées Josias Eng. fec.; les autres avec une marque, sans désignation spéciale. Les gravures datées de 1654 qui lui sont attribuées pourraient bien être de son père, car il n'y a pas de probabilité qu'alors il ait déjà joui d'une réputation d'artiste. ÉMILE BÉGIN.

Documents inedits. ENGRAMELLE (Marie-Dominique-Joseph), naturaliste et mécanicien français, né à Nedonchel (Artois), le 24 mars 1727, mort en 1781. Il était moine au couvent des Petits-Augustins (dit de la Reine-Marguerite ) à Paris. La culture des sciences fut la principale occupation de sa vie; il se distingua surtout dans la mécanique, l'histoire naturelle et la musique. Laborde rapporte sur ce savant l'anecdote suivante, qui se serait passée selon lui en 1757, durant le séjour que le P. Engramelle fit en Lorraine, à la cour du roi de Pologne, Stanislas Leczinski: « Un virtuose italien avait exécuté devant le roi des pièces de clavecin qu'on avait fort admirées, mais qu'il n'avait voulu donner à personne. Baptiste, musicien du roi, en parla au P. Engramelle, qui engagea Baptiste à lui amener le claveciniste quelques jours après. Pendant cet intervalle, Engramelle plaça sous son clavecin un grand cylindre couvert de papier blanc, et recouvert de papier noirci à l'huile. Il fit un clavier de rapport dont les touches répondaient à celles du clavecin, en sorte que tout ce qu'on exécutait sur le clavecin se trouvait marqué sur le cy-

lindre à l'aide du papier noirci. Ce cylindre était mis en mouvement par une manivelle placée à la pointe du clavecin, et porté sur des bois à vis, en sorte qu'il avançait un peu de côté à chaque tour, afin que les différentes marques ne pussent se confondre. Sa révolution totale était de quinze tours et durait environ trois quarts d'heure. Tout ce mécanisme fut masqué de la manière la plus adroite. Le claveciniste se rendit chez le père Engramelle au jour convenu, et il exécuta ses pièces. Dès qu'il fut sorti, le père Engramelle découvrit son cylindre, où il ne manquait pas une note. L'Italien étant revenu quelques jours après, on lui fit entendre une serinette qui répétait ses pièces, et imitait jusqu'aux agréments de son jeu. Sa surprise ne saurait se peindre; et il ne put s'empêcher d'applaudir lui-meme à un larcin fait d'une façon si ingénieuse. » Suivant Fétis, cette anecdote est peu vraisemblable; ce biographe fait observer que le clavier ajouté aurait rendu celui du clavecin si lourd qu'on n'aurait pu le jouer que difficilement et que toute cette mécanique aurait fait assez de bruit pour avertir l'exécutant; que d'ailleurs une difficulté bien plus grande existait dans la mesure; la valeur des notes ne pouvant être représentée que par la distance perpendiculaire qui se trouvait entre les points (1), et cette distance étant le résultat de la rotation du cylindre, comment supposer que la main qui imprimait le mouvement à la manivelle ait agi assez régulièrement avec la mesure des pièces exécutées, pour que ces valeurs aient été fidèlement représentées? Au surplus, Frecke en Allemagne et Unger en Angleterre avaient tenté de pareils es. sais, mais sans succès. Le P. Engramelle rendit des services plus sérieux à l'art musical. On a de lui : La Tonotechnie, ou l'art de noter les cylindres et tout ce qui est susceptible de notage dans les instruments de concerts mécaniques; Paris, 1775, in-8°. Ce livre est le premier qui donne les secrets de l'art du luthier. Dom Bedos de Celle lui a emprunté beaucoup pour le notage dans son Art du Facteur d'Orgues; Mémoire sur un instrument propre à donner la division géométrique des sons, avril 1779. Cet instrument était de l'invention du P. Engramelle. Fétis le qualifie de « rêve inexécutable »; — Papillons d'Europe; Paris, 1779-1793, 29 cahiers in-4°, ou 8 vol. in-8°, avec 350 fig. dessinées et peintes d'après nature par Ernst. C'est une collection précieuse. - Le P. Engramelle a aussi publié quelques écrits sur les sourds-mnets.

Laborde, Essais sur la Musique, 11, 622. - Fétis, Biographie universelle des Musiciens. — Quérard, La France litteraire. — Brunet, Manuel du Libraire. — Chaudon et Delandine, Nouv. Dict. hist

ENGRAND ( Henri ), instituteur français, né à Saint-Fiacre près Meaux, le 12 décembre 1753,

(1) Cette invention modifiée a éte depuis appliquée avec succès à la réception des dépêches transmises per l'appareil électro-télégraphique Morse.

mort à Reims, le 10 octobre 1823. Il prit l'habit de bénédictin dans la congrégation de Saint-Manr, et enseigna la rhétorique à Laon, puis la theologie et la philosophie à Saint-Nicaise de Reims. En 1789 il dirigea un pensionnat de demoiselles à Reims, et plus tard il fut nommé bibliothécaire de cette ville. On a de lui : Leçons élémentaires sur la Mythologie, suivies d'un Traité sommaire de l'Apologue; Reims, 1809, 12; — Leçons élémentaires sur l'histoire encienne et l'histoire grecque; Reims, 1809, t 1813, in-12; — Leçons élémentaires sur l'histoire romaine, suivies d'un Vocabulaire; ibid.; - Leçons élémentaires sur l'histoire de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'en 1817; Reims, 1809, 1821 et 1822, in-12; — Principes de la Langue française, rappelés à leurs plus simples éléments, suivis d'un Traité des Tropes et des mincipales Figures oratoires; Reims, 1809 et 1813, in-12. Ces divers ouvrages ont été trèsrépandos.

Anneire du département de la Marne, année 1824. - Quirard, La France littéraire.

ENGRATIE (Sainte) vivait à Saragosse en 304. Elle fut persécutée comme chrétienne sous les empereurs Dioclétien et Maximien Hercule, et whit, an rapport de Prudence, d'affreuses tortures. Selon ce poëte chrétien, Engratie se plaisait · à racenter les divers supplices qui avaient couromé a patience; comment on l'avait dépouil**étrane** partie de sa chair; comment le fer des berreaux y avait creusé de longs et profonds silos; comment ces mêmes bourreaux lui maient entre'ouvert le côté, et comme une de mamelles lui ayant été coupée, l'ouverture qui fut faite en cet endroit laissait voir à déconvert les lieux les plus voisins du cœur. Nos Max ont vu, continue le poëte, ô Engratie, une viie de votre foie encore attachée aux ongles leser, qui l'avaient séparée du reste, et vous étiez et ensemble et vivante et morte par une parle de vous-même ». Néanmoins Engratie « guémavec le temps »; et malgré ses horribles blesares, elle mourut dans un âge avancé. Ses reliques sont conservées à Saragosse, et l'Église l'honore le 16 avril.

Aurèle-Clément Prudence, Peristophanon. — Dom Bypart, Acta primorum Martyrum. — Henschenius, Acta Smectorum — Drouet de Maupertuy, Les véritables Acts des Martyrs, II, 318. — Balliet, Vies des Saints, I, 16 avril. — Richard et Giraud, Bibliothéque sacrée.

ENGUERBAND. Voy. INGELRAMNE, COUCY et MARKENY.

\* ÉNIMIE (Sainte), princesse française, vivaiten 631. Elle était, selon quelques hagiographes, avar ou fille du roi Dagobert Ier. Elle se retira vers 631 dans les montagnes du Gévaudan, près de la source du Tarn, et y fit bâtir un monastère c'auble, pour des religieux de l'un et de l'autre sac. Après avoir été consacrée par saint llare, évêque de Javoux (aujourd'hui Mende), Énimie prit le titre d'abbesse, et mourut dans le

gouvernement de ses communautés, qui plus tard prirent le titre de prieuré conventuel de l'ordre de Saint-Benoît. On conservait dans ce prieuré les reliques de sainte Énimie, dont le nom eaten vénération dans l'Albigeois et le Gévaudan.

Le P. Charles Le Cointe, Genealogia Regum Francorum a Dagobertoll, ann. 638, nº 11. — Dom Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, II, preface. — Sainte-Marthe, Gallia christiana, p. 88 et 111. — Dom Vaissette, Hist. générale du Languedoc, I, liv. VII, 332.

ENJEDIM ( Georges ) ou ENYEDIN , théologien transylvain, né à Enyed, vers 1550, mort à Clausembourg, le 28 novembre 1597. Il prit son nom de sa ville natale, devint surintendant des églises unitaires de Transylvanie et régent du collége de Clausembourg. Il mourut encore jeune, mais arrivé déjà à un haut degré de réputation comme théologien dissident. On a de lui : Explicationes locorum Scripturæ, Veleris et Novi Testamenti, ex quibus dogma Trinitatis stabiliri solet. Il y a eu deux éditions de cet ouvrage : la première, imprimée en Transylvanie, in-4°, est très-rare, la plupart des exemplaires en ayant été brûlés; la seconde, Groningue, 1670, in-4°, est plus commune. Enjedim s'attache dans son livre à expliquer d'après la doctrine socinienne les passages de l'Écriture dont les catholiques se servent pour établir le mystère de la Trinité. Il se montre souvent très-subtil dans ses interprétations. On attribue sans preuves à Enjedim les ouvrages suivants : De Divinitate Christi; — Explicatio locorum catechesis Racoviensis; — Præfatio in Novum Testamentum versionis Racovianæ.

Sandius, Bibliotheca anti-Trinitar. — Richard Simon, Hist. crit. des Commentateurs du Nouv. Test.

ENKASTROËM. Voyez Ankastroom.

\* ENNATHE (Sainte), née à Scytople (Palestine), martyrisée à Césarée, le 13 novembre 308. Elle habitait Césarée au moment de la persécution exercée contre les chrétiens. Elle portait la coiffure des vierges consacrées à Dieu; cette coiffure consistait en une petite mitre de couleur pourpre ou d'étoffe d'or. Selon Eusèbe, « un certain Maxys, officier légionnaire, brave de sa personne et d'une force d'athlète, mais méchant et généralement détesté, eut l'audace d'enlever cette sainte vierge de chez elle, de sa propre autorité, et après l'avoir dépouillée de tous ses habits, il la conduisit par toutes les rues de Césarée, lui ayant attaché au cou une corde avec laquelle il la trainait, la frappant sans discontinuer à grands coups d'étrivières. Ce fut en cet état qu'il la mena au gouverneur Firmilien, qui, applaudissant à l'inhumanité de Maxys, la justifia hautement, et condamna Ennathe à être brûlée vive, ce qui sut exécuté sur l'heure. » L'Église honore sainte Ennathe le 13 novembre.

Buebe, Historia Martyrum Palæstinæ. — Dom Ruynart, Acta primorum Martyrum. — Drouet de Maupertuy, Les veritables Actes des Martyrs, 1, 818. — Baillet; Vies des Saints, III, 13 novembre. — Richard et Giraud, Bibliotheque sucrée.

\* ENNEBEL (Louis), théologien belge, né à

Louvain, en 1652, mort en 1720. Il acquit une grande réputation comme docteur an droit canonique, et s'il se trouva mêlé aux querelles religieuses de son temps, il n'intervint que pour calmer les esprits, contrairement aux habitudes générales des théologiens. L'université de Louvain, accusée d'hérésie, envoya Ennebel à Rome en 1695, pour la disculper. Le pape Innocent XII accorda à Ennebel deux brefs qui lavaient l'Académie de toute hétérodoxie et assoupirent pendant quelque temps les disputes. En 1700, les accusations s'étant reproduites, Ennebel se vit lorcé de faire un nouveau voyage auprès du pape Clément XI, et obtint encore justice. On a de lui un recueil de thèses théologiques, publié en 1680 et condamné par le saint-siège en 1682. Chaudon et Delandine, Nouveau Dict. hist.

ENNEMOND (Saint), vulgairement CHAU-MONT, CHAMONT et quelquesois Daupin, 34886siné près de Châlon - sur-Saone, le 28 septembre 657. Il était fils de Sigonius, préfet de Lyon, et d'une des plus illustres familles de la Gaule. Le roi des Francs, Clovis II, le choisit pour parrain de son fils ainé (depuis Clotaire III). Liu évêque de Lyon vers 653, il acheva les bâtiments de la maison de Saint-Pierre, et y établit une communauté de filles consacrées aux œuvres de charité. Clovis II étant mort, Ébroin, maire du palais, qui craignait l'influence du prélat et ses liaisons avec saint Léger, évêque d'Autun, alors chef du parti bourguignon, résolut de s'en défaire, et l'accusa de trabison auprès de la régente Bathilde et de son fils Clotaire III. Ennemond se rendit à Paris pour se désendre, ou, suivant Godescard, il cherchait son salut dans la fuite, lorsqu'il fut arrêté près de Châlons-sur-Saône par une troupe de soldats neustriens, qui l'assassimèrent. La reine Bathilde partagea avec son ministre l'adieux de ce crime, dont Ébroin paratt seul compable. Le corps d'Ennemond fut rapporté à Lyon par les ecclésiastiques qui l'accompagnaient, et enterré dans l'église Saint-Pierre. On invoque ce saint contre l'épilepaie. Il y a une ville dans le Forez (Saint-Chamout) qui porte son nom. L'Église l'honore le 28 septembre.

Alban Buller, Lives of the Fathers, Martyr; and other principal Saints. — Godescard, Fies des principaux Saints, 28 septembre. — Balliet, Fies des Saints. — Dutens, Clerge de France, II.

A ENNENKEL (Jean), poste allemand, vivalt au treizième siècle. On manque de détails sur sa vie; il écrivit en vers une chronique, et il reconte l'histoire des princes de l'Autriche et de la Styrie jusqu'en 1246. Publiée pour la première lois par Megizer, à Linz, en 1618, réimprimée en 1740, cette chronique a été comprise dans le recueil de Raueh, Scriptores Rerum Austriaearum; 1793, in-4°, sp. 233-380. G. B.

Rauch, Script. Ber. Austr.

ENNERY (Michelet D'), archéologue français, né à Metz, en 1709, mort à Paris, le 8 avril 1786. Il étudia chez les jésuites, vint quelque temps à Paris, et retourna à Metz, oà il remplit

les fonctions de trésorier de la ville. M porté par ses goûts pour la numisma: donna sa démission, parcourut l'Allemagi talie, et parvint à réunir une collection d denx mille médailles, dont vingt mille a Plus tard D'Enmery se fixa à Paris, acl charge de secrétaire du roi, et ne s'occi que d'augmenter son magnifique cabine l'un des fondateurs de l'Académie de Meti nery mourut d'accolexie, à soixente-dix-s Sa collection, yendne aux enchères, fut dis le catalogue en a été imprimé ; Paris, 178 avec fig. D'Ennery a publié et annoté vrage posthume très-curioux d'Ancher Te Duby, numismate suisse : cet ouvrage tulé : Recueil général des pièces obsid et de nécessité, gravées dans l'ordre i logique des évenements, avec l'explicat faits historiques qui ont donné lieu fabrication, suivi de pièces curicuses ressantes, sous le titre de Récréations matiques; Paris. 1786, in-4°, avec 31 pl Touslum Metensium 188. - Poin Mangeart, de Metz, 1, 51 et 158. - Bégin, Biographie de la

\*Bunery (Victor-Thérèse Charf comte d'), gouverneur général et colo français, né à Paris, mort au Port-au-Princ Domingue), le 12 décembre 1776. Il de d'une famille enrichie dans les finances: préféra la carrière des armes, et entra gardes françaises. Il acheta une charge d chal des logis des armées, et devint le co prince de Condé durant la guerre de Se D'Ennery fut nommé maréchal de ci 1762 et lieutenant général en 1763. Le Choiseul l'envoya en Amérique pour a trer les colonies françaises. Il y resta nées, et durant son gouvernement il ra commerce et l'industrie. Il fit défricher Lucie, et ajouta cette lle aux possession caises: il améliora dans les colonies le s esclaves, purifia l'air et seconda le sol par breux canaux. Il fit élever aussi des mon d'utilité publique, en même temps qu'il ou complétait les moyens de défense. Il f les différends qui existaient entre les An les Français au sujet de plusieurs posi en litige. La maladie força d'Ennery à ret France; cependant bientôt après, le 19 avi Louis XVI l'invita de retourner à Sa mingue pour fixer les limites des poss françaises et espagnoles. D'Ennery réuss plétement dans sa mission, et passa le 29 1776 avec don Solano, commissaire es le traité de l'Atalaye, qui garantit aux Fra partie occidentale de l'ile, embrassan cents lieues de côtes; mais il succomba q mois après, sous l'influence du climat des Antilles. Alfred DE LACA

Moreau de Saint-Mery, Description de la pari gnole de Suint-Domingue, I. — Boyer-Peyrele. Antilles françaises.

\* ENNERY (Adolphe-Philippe D'),

dramatique français, né à Paris, en juin 1812. Avant d'aborder le théâtre, il fut successivement clerc d'avoué, élève en peinture et journaliste. En 1834, il donna avec M. Cormon une petite pièce en un acte, L'Idée du Mari, qui eut un succes mérité. Cet heureux début fut suivi du Pensionnat de Montereau, du Tour de faction, etc.; mais ce fut seulement en 1841 que La Grace de Dieu vint rendre son nom popuhire. Ce drame-vaudeville, fait en collaboration arec M.E. Lemoine, eut plus de deux cents représentations à la Gatté. On reconnaît à M. D'Ennery une grande entente de la scène, une habileté peu commune à conduire une intrigue, à préparer des coups de théâtre, à trouver des situations, à disposer et à cacher les sicelles dramatiques. Seul es es collaboration, M. D'Ennery a fait représenter jusqu'à ce jour au moins deux cent cinquante pièces; voici les principales: - Drames: Don César de Basan; — La Dame de Saint-Trops:;— Marie-Jeanne (où Mad. Dorval se montra si remarquable pen de temps avant sa mort); – Les Bohémiens de Paris ; — Les Sept Chduns du Diable; — Le Marché de Londres; – La Bergère des Alpes; — Les Oiseaux de prois; — vaudevilles: La Nuit aux soufflets; – Le Capitaine Roquefinette; — L'Article 113; - Le Bal d'Enfants; - operas-comiques : Gastibelza; — Si j'étais roi; — Le Muletier de Telède. M. D'Ennery est chevalier de la Lésim d'Honneur depuis 1849. H. MALOT.

Ameignements particuliers. — Quérard, La France Miraire. — Louandre et Bourquelot, Litt. contemp.

\*EXXETIÈRES (1) (Marie D'), théologienne et pette belge, née à Tournay, en 1500, vivait encore et 1539. Elle était fille de Jérôme D'Ennetières, rigneur de Wastines et de Flers, et de Marie Villim de La Boucharderie. Elle se maria, et plus had se fit religieuse. Marie d'Ennetières se distingua par son savoir, mais surtout par son zèle peur la religion catholique. Parmi ses productors, on cite une Epistre contre les Tureqs, Julis, Infidèles, Faulx Chrestiens, Anabaplistes et Luthériens; 1539, in-8°: cette épitre et en vers français.

La Croix du Maine, Bibliothèque française, II, 89.— De Seur, La ville de l'ille illustrée, 99 à 265.— Fop-Pene, Bibliotheca Beljaca, pars secunda, 848.— Lambert Saoy, Généalooies de Heinaut, feville 46.— Le Bau, Recuell de la Noblesse du Hainaut, 49.— Paquol, Men, pour servir à l'âst. des Pays-Bas, XVIII 200.

EXMETIÈRES (Jean D'), sieur de BRAUMETZ, Stérateur flamand, petit-neveu de la précédente, aé à Tournay, vers 1685, mort en 1650. Il laissa divers ouvrages, recherchés à cause de leur ra-reté plutôt que pour leur mérite. Le plus curieux de tous est un écrit en prose et en vers intitulé: Le Cheralier sans reproches, Jacques de la laing: Tournay, 1633; c'est l'histoire d'un gentilhomme mort en 1453, et qui tient une place honorable dans les Annales des ducs de Bour-

gogne. Les autres productions de D'Ennetières sont: Les Amours de Théagène et de Philoxène, et autres poésies; Tournay, 1616: recueil fort médiocre, réinpriné à Lille en 1620; — Les quatre Baisers que l'Ame dévote peut donner à son Dieu en ce monde; Tournay, 1641: cas quatre baisers, aux pieds, aux mains, à la bouche, au cœur, sont décrits en stances de quatre vers de huit syllabes; — Sainte Aldégonde, comédie en cinq actes et en vers; Tournay, 1645: pièce singulière, dédiée à Louise de Lorraine, religieuse capucine ; elle roule sur les extases de l'amour divin, exprimées dans un style trivial et bas.

G. BRUNET.

Viollet-Leduc, Hibliothèque poétique, t. I, p. 437. — P. Lacroix, Catalogue de la bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, t. I, p. 275.

ENNIUS (Quintus), célèbre poëte latin, naquit l'an 514 de Rome (240 avant J.-C.), on, suivant quelques autres, une année plus tard, à Rudies, en Calabre, sous le consulat de Marnilius Turrinus et de Valerius Falton, au moment où L. Andronicus, d'origine grecque, comme lui, venait de faire représenter sa première pièce. Il mourut en 585 (170 ans avant J.-C.). On a très-peu de détails sur sa vie, et sa jeunesse est restée tout à fait inconnue. Ce n'est que vers l'âge de trente-huit ans qu'on le retrouve en Sardaigne, prenant part à la seconde guerre Punique en qualité de centurion, sous les ordres de Cornelius Scipion. Il fut découvert dans cette il par Caton l'ancien, qui remplissait dans l'armée les fonctions de questeur : Ennius s'unit à lui de la plus étroite affection, lui donna les premières leçons de grec, et le suivit à son retour à Rome. Ainsi ce fut Porcius Caton, l'irréconciliable ennemi des Grecs, qui introduisit lui-même chez ses compatrigles leur plus grand partisan, l'homine que Sueffone appelle Semi-Græcus, et qui devait contribuer plus que tout autre à populariser parmi les Romains l'influence de leur littérature et même la connaissance de leur langage. Ennius alla habiter sur le mont Aventin une modeste maison, que lui avait donnée son protecteur : il y vécut dans un état voisin de l'indigence, se contentant d'une seule servante, et se restreignant aux dépenses les plus indispensables. Il n'avait d'autre ressource que l'enseignement de la langue latine et de la grecque, qu'il connaissait toutes deux parfaitement, de même que la langue osque; ce qui lui faisait dire qu'il avait trois âmes (tria cordu habere). Il se montra pen soucieux de la fortune; et Cicéron lui rend le témoignage qu'il supporta noblement la pauvreté, à tel point qu'il en semblait même heureux; sa gloire lui suffisait : tout entier aux lettres, il n'avait pas d'autre préoccupation que d'accrottre chaque jour la brillante renommée qu'il s'était acquise de son

Toutesois, environ douze ans après son entrée à Rome, il quitta momentanément cette ville

<sup>(</sup>i) C'est à tort que La Croix du Maine la nomme Marie Bentière.

71 ENNIUS

pour aller combattre en Ætolie, où son courage le fit distinguer du consul Fulvius Nobilior, dont il partagea le triomphe. Ce fut probablement par ses conseils que le général victorieux consacra aux Muses les dépouilles de l'ennemi: on reconnaît facilement dans un acte pareil, peu familier aux soldats, surtout aux soldats romains, l'inspiration d'un poète.

Ennius était aussi brave que savant, aussi instruit dans l'art militaire que dans l'art poétique. Claudien et Silius Italicus ont chanté sa valeur et son habileté guerrière : ce n'est pas lui qui aurait jeté son bouclier pour fuir plus vite, ni surtout qui s'en serait vanté dans ses vers. Il avait un caractère aimable, honnête, franc, généreux, fidèle dans ses affections. On croit que c'est son propre portrait qu'il a tracé dans ces vers, conservés par Aulu-Gelle :

Ingenium cui nulla maium sententia suadet Ut faceret facinus, levis, haud maiu' docta' fidella, Suavis homo, facundu', suo contentu', beatus, Scitu' secunda loquens in tempore, commodu' verbum Pancum, muita tenens, antiqua, sepuita vertuatas Que facit, et mores veteresque novosque tenentem; Multorum veterum legum, divumque hominumque Prudentem, qui muita loquier tacereve posset.

Ses qualités, aussi bien que ses talents et ses connaissances, presque merveilleuses pour son temps, lui valurent les plus glorieuses amitiés, entre autres, à part celle de Porcius Caton. qui mettait son estime au-dessus des honneurs du triomphe, celles de Fulvius Nobilior, qui le combla des témoignages de sa munificence, et du premier Africain, qui l'emmena avec lui à sa campagne de Literne, où ils vécurent tous deux dans la familiarité la plus intime. Ainsi Ennius n'avait pas épousé les haines de parti de Caton l'ancien : bien loin de partager ses passions contre l'aristocratie, il était devenu l'ami des principales familles patriciennes, dont il instruisait les enfants, et surtout de ce vainqueur de Zama que le rude et impitoyable censeur ne cessait de poursuivre de ses récriminations. Le fils de Fulvius Nobilior, qui aimait et cultivait les lettres comme son père, lui fit donner le droit de cité, qu'il avait bien mérité par son génie et par ses services, mais que Rome ne conférait alors qu'avec la plus parcimonieuse jalousie. Notre poëte, du reste, se croyait digne de cet honneur; car il eut toujours une trèshaute opinion de lui, et il s'est peint plusieurs fois sous les couleurs les plus favorables. Il se prétendait issu des anciens rois de Messapie et même du sang de Neptune, par ce Messapus qu'a chanté Virgile. Il croyait que l'âme d'Homère revivait dans son corps, en vertu de la métempsycose, et que le génie du poëte grec revivait dans ses chants. Livius Andronicus ne comptait pas pour lui : il reléguait Névius parmi les Faunes, et se glorifiait de composer des vers capables d'émouvoir et d'enflammer les cœurs : « Personne avant moi, dit-il, n'avait franchi les rochers des Muses; personne n'était soigneux des

beautés du style. » Cette fierté, qui lu commune avec la plupart des poëtes latin même époque, avec Névius, Pacuvius et se retrouve encore, quoiqu'à un degré in dans l'épitaphe qu'il avait faite d'avance p tombeau :

Aspleite, ô cives, senis Banii imagini' formam Hie vestrâm pinxit maxima facta patrum. Nemo me lacrimis decoret, neque funera ficti Paxit; cur? Volito vivu' per ora virâm.

Il paratt qu'Ennius, en dépit de tou grandes qualités, se laissait aller aux e: vin : « Le bonhomme, dit méchamment ! était toujours en train quand il chantait le bats. » Tourmenté par une goutte opiniâtr cabléde vieillesse, il mourut d'une maladie laire, à l'âge de plus de soixante-dix ans. consulat de Marcius Philippus et de Cn. S Cœpion, peu de temps après avoir fait repr sa tragédie de Thyeste. Il fut enseveli dans beau des Scipions, à côté de son protecte était mort treize ans avant lui; et on lui dre statue de marbre sur ce monument. En un poëte universel : on le trouve à l'ori presque tous les grands genres de littératu les Romains; et il peut être considéré con père et le créateur de leur poésie. Grac longue carrière et à son activité infatigal à l'âge de soixante-sept ans il trouvait 1 de compléter ses Annales par la comp du dernier livre, il avait laissé d'innom ouvrages, qui, à ce qu'on croit, exi encore au treizième siècle. Malheureu il n'en reste plus aujourd'hui que des ments sans suite, en général fort courts, 1 lis cà et la dans les anciens auteurs, & dans Cicéron, et plus encore dans les gra riens, Aulu-Gelle, Macrobe, Nonius, etc. ( des ruines dispersées, d'après lesquelle peine à deviner la forme de l'édifice, et qu peut pas même rapporter toujours sûre leur place primitive. Son style est rude ; sa n'est pas entièrement formée, et parfe semble bégayer encore. Le vers est s lourd, ralenti par des composés maladi des mots gigantesques, Sesquipedalia plein d'assonnances et d'allitérations puéri recherchées, de licences, les déforment brisent le rhythme. Il avait cru à tort p transporter dans la langue latine, moins et moins docile, les libertés excessives de l mètre grec. Bien loin toutefois de lui rep sévèrement ces défauts, qui sont moins à le son époque, il faut penser, au contraire trouva un dissecte encore barbare, sans am sans unité, sans règles fixes, et surtout ur sification abandonnée à tous les caprice mètre saturnien, le plus grossier et le plus ordonné des mètres. Il ne parvint pas sans à débrouiller entièrement ce chaos; mais: la lumière, tria les expressions, enric langue, au témoignage d'Horace même, c partial et sévère des vieux écrivains, disciplina le rhythme, et sans parler des autres mètres qu'il acrés, il nous apprend lui-même qu'il fut le premier à faire de longs vers, c'est-à-dire des vers hexamètres. Il introduisit quelque harmonie dans la diversité de ces éléments confus, et parvint, en un mot, à rapprocher la langue latine de la persection de la langue grecque, qu'il avait prise pour modèle. Aussi n'est-il pas si difficile à lire que sa date pourrait le faire croire, et offret-il assez peu de locutions tout à fait archaïques et suramées. Quoiqu'on ne puisse asseoir un jugement hien certain sur des données aussi incompiètes, on découvre néanmoins dans ses fragments de réelles qualités poétiques, de la force, de l'imagination, souvent de l'éclat, sinon de l'élégance, des figures frappantes et hardies, et des sentiments pathétiques. On y sent plus d'une fois l'inspiration héroïque d'un disciple d'Homère, d'un soldat, du favori de Scipion l'Africain. Mais sa muse est une muse presque toujours austère et entièrement romaine par son impiration primitive, quoique grecque par l'imitation et les formes extérieures : elle a connu la heaté sans doute, mais elle a trop rarement sacrifié à la grâce, plus belle encor que la beauté. C'est là un point de ressemblance entre Emins et Caton, qui représente à lui seul toute a prese de cette époque, comme Ennius en représente presque toute la poésie. Ces deux hommes, dont la vie du reste forme le plus parhit contraste, sont frères par l'esprit : tous deux out à peu près les mêmes qualités, la même grandeur d'inspiration dans leurs œuvres, mais ausi ils sont tombés dans les mêmes erreurs et les mêmes défauts.

Ennius était en grande vénération dans l'antiquité : les Romains l'appelaient noster Ennius, avec une espèce de respect filial. Nombre de poètes latins, et des plus grands, n'out pas dédaigné de l'imiter, et même d'en copier quelques vers; voyez Lucrèce, et surtout Virgile, qui a trouvé plus d'une perle dans ce qu'il appelait trop déclaigneusement le fumier d'Ennius. Beaucoup d'auteurs ont parlé de lui, et presque tous avec admiration. Cicéron, qui le met au premier rang, est tout rempli de son souvenir; il aime à s'appuyer de son autorité, et cite à chaque instant ses vers. Lucrèce, Properce, Cornelius Nepos (si toutefois c'est lui, et non Æmihas Probus, qui est l'auteur de la Vie de Caton), Silius Italicus, Macrobe, Aulu-Gelle, Velleius Paterculus, etc., lui ont prodigué les plus grands floges; Ovide lui promet un nom immortel; Quintilien le compare à ces grands hois, vénérables par leur antiquité et le respect religieux qu'ils inspirent; Vitruve va jusqu'à l'égaler aux dieux. Il resta toujours aux yeux des Romains le rival, l'égal même de Virgile; bien plus, il ne manqua pas de partisans exagérés, qui, comme l'empereur Adrien, le mettaient bien au-dessas du chantre de l'Énéide. Tout cela suffit amplement pour contrebalancer les critiques de Lucilius, les épigrammes d'Horace, les injurieuses attaques de quelques autres. En somme, ce fut un grand poëte, nou pas toutefois un poëte de premier ordre, parce qu'il lui manqua cette faculté créatrice, cette indépendance d'esprit, cette puissance d'originalité qui seules font les rois de la poésie; et que, comme l'a dit Ovide, d'une manière un peu trop absolue pourtant, son art fut loin d'égaler son génie:

Ennius ingenio maximus, arte rudis.

Entête de ses ouvrages, il faut citer ses longues Annales, en dix-huit livres. Il avait chanté en vers héroïques l'histoire de Rome, depuis les amours de Mars et de Rhéa Sylvia, jusqu'à son époque. Mais en se condamnant avec trop de scrupule à suivre les faits dans leur ordre chronologique, il s'était réduit à ne faire en quelque sorte qu'une chronique en vers, au lieu d'un poëme, et s'était enlevé tout le mérite du plan et les beautés de la composition. Il s'attacha surtont à y célébrer dignement les exploits des Scipions et la gloire des familles patriciennes qui l'avaient protégé. C'était sur les événements contemporains, et en particulier sur la guerre contre Annibal, où il avait joué un rôle de témoin et d'acteur, qu'il s'était le plus longuement étendu. Quant à la première guerre Punique, il l'avait passée sous silence, parce qu'elle avait été chantée par Nevius. Il reste de cet ouvrage quelques fragments assez considérables et fort précieux, où se trahit souvent une évidente imitation d'Homère. Les Annales, qui flattaient l'orgueil patriotique des Romains, étaient en si grand prix parmi eux, qu'à certains jours fixes, à Rome et dans les provinces, on en faisait des lectures publiques en présence d'un grand concours de peuple. Il y avait même une classe d'hommes, nominés Ennianistes, qui se consacraient exclusivement à étudier, à commenter ses poésies, surtout ses Annales, comme avaient fait autrefois les rhapsodes pour le divin Mélésigène : cet usage subsistait encore au temps des Antonins. Puis viennent ses Tragédies, écrites généralement en iambiques trimètres, et sur le nombre desquelles on n'est pas entièrement d'accord : les savants varient de vingt à vingt-cinq environ. sans compter celles dont il ne reste plus de trace. Ce sont des œuvres directement imitées du grec, où il s'est appliqué surtout à reproduire Euripide, dont les beautés et les défauts même se rapprochaient plus du génie littéraire des Romains et se prétaient mieux à une traduction plus ou moins déguisée; néanmoins, il fit aussi quelques emprunts à Eschyle, à Sophocle et à Aristarque. Quoiqu'en général il ait suivi de fort près ses modèles grecs, ce n'est pas sans s'être permis plus d'un changement et d'une correction, sans les avoir modifiés dans le sens romain, sans avoir fait un choix intelligent, et même, comme Térence un peu plus tard, mélangé dissérentes œuvres en une scule, ce qui lui donne parfois

dans son imitation même un caractère d'originalité propre. Les principales de ses tragédies sont **Achille, And**romaque, Hécube, Iphigénie, Médée, Telamon et Thyeste. Il est remarquable que le poëte des Annales n'a pas fait une scule tragédie nationale : sans doute il ne se sentait pas assez sur de ses forces pour marcher sans guide sur la scène. Autant qu'on peut en juger aujourd'hui, les plus grands défauts de ces tragédies étaient une emphase toute romaine, surtout dans le mépris de la douleur, et l'expression de l'héroïsme, l'habitude inopportune des discussions philosophiques et l'abus des sentences, où Ennius s'égarait parfois jusqu'à la témérité. On connaît ses agressions satiriques, ou du moins celles de ses personnages, non-seulement contre les prêtres et les augures, mais encore contre la Providence. Sa tragédie de Télamon surtout était fameuse par la hardiesse de son scepticisme. Cicéron nous apprend que ces maximes hasardées étaient accueillies par les applaudissements du peuple. Néanmoins, malgré tous ces défauts, il eut l'âme, la chaleur, l'énergie, l'inspiration d'un poëte tragique; et il fit faire à l'art de Livius Andronicus et de Nevius des progrès qui devaient se continuer apres lui dans sa famille, par son neveu Pacuvius. Aussi, près d'un siècle et demi après, ses pièces étaient-elles encore jouées par Antiphon et Æsopus, devant un auditoire transporté d'enthousiasme, ce qui, entre cent autres faits du même genre, dément, du moins pour cette époque, l'opinion vulgaire du peu de succès de la tragédie chez les Romains. Il reste quelques lignes de trois ou quatre comédies, qu'il avait également tirées du grec; mais il semble, à en croire Volcatius Sedigitus, qui ne le nomme qu'au dixième et dernier rang, et encore par respect pour l'antiquité, dans sa liste des poetes comiques latins, que son génie male et fier ne se plia pas avec bonheur aux allures du genre, et qu'il fut même loin d'y égaler son prédécesseur Nevius. Il avait laissé quatre ou, selon quelques autres, six livres de satires, genre dont il est l'inventeur, ou du moins auquel il donna une forme plus régulière et plus déterminée : le très-petit nombre de fragments que nous en avons suffit pour montrer qu'elles avaient été composées dans une grande variété de mètres, et c'est probablement là ce qui leur avait valu leur nom. Il avait fait aussi plusieurs autres ouvrages, moins importants : un recueil de préceptes , une traduction en prose du livre sceptique d'Évhémère, un long panégyrique de Scipion l'Africain, un poëme didactique et philosophique, intitulé Épicharme, un autre, dont on ne sait pas au juste le vrai titre, mais qui roulait sur les poissons les plus précieux pour la table, et qu'il paraît avoir traduit de l'Όψοποιία d'Archestrate, etc.

Les fragments d'Ennius ont été recueillis par Rob. et H. Estienne, en 1564; puis par Columna, en 1590; par Hesselius, en 1707; par Maittaire, dans le Corpus Poetarum. P. Merula a publid, en 1595, ce qui reste des Annales de ce poète; A. Delrio en 1593, Scriverius en 1620, Osaun en 1416, Weloker en 1822, Bothe en 1873, et O. Ribbeck tout récemment, ont reproduit en : particulier, dans leurs fragments du théâtre romain, ce qui s'est conservé de ses pièces dramatiques. Planck a donné, en 1807, une édition de la Médée avec un savant commentaire. Victor FOURRE.

Sagittarius, De Vita et Scriptis L. A. dronici, Navii, Ennii, etc. — Vosaius, De Poetis Latinis. — Crinitus, Id. — Giraldus, De Latinis Poetis, dialog. IV. — H. Foreiline, De Ennio Diatriba; Upsai, 1707. — Kreidimanus, De Ennio Oratio; iena, 1768. — Carmerus, Dissert sistems Horatii de Ennio affatum; iena, 1765. — Kestaer, Chrestomathia Juris Ennioni; Lepzig, 1762. — Saith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

ENNODIUS (Magnus-Felix, Saint), l'un des Pères de l'Église latine, né à Arles, vers 473, mort à Pavie, le 17 juillet 521. Il était fils de Camillus, qui avait exercé plusieurs charges considérables dans l'empire romain, et descendait d'une famille gauloise très-illustre : il comptait parmi ses parents Faustus, Boèce, Avienus, le consul Magnus, les littérateurs Probus et Félix et plusieurs autres hommes distingués. L'invasion des Visigoths dans la Gaule méridionale força Ennodius à se retirer à Milan, auprès d'une tante, qui prit soin de son éducation et lui donna les meilleurs maîtres dans les sciences et dans les arts. A peine âgé de seize ans, il perdit cette parente; mais il se maria très-richement avec une dame nommée Mélanide, distinguée par ses grands biens et sa noblesse. « Dans cet état de prospérité, disent les auteurs de l'Histoire littéraire de la France, Ennodius continua à mener une vie peu chrétienne. Mais Dieu, afin de se l'attacher de manière qu'il ne put s'éloigner de lui dans la suite. fit qu'on l'ordonnat diacre, non-seulement lorsqu'il s'y attendait le moins, mais même contre son gré. » Ennodius avait alors vingt-et-un ans; il avoue lui-même qu'il porta quelque temps le titre de diacre sans en avoir les mœurs; cependant, les conseils de saint Épiphane, évêque de Pavie, le déterminèrent à renoncer au mariage et au monde, tandis que sa jeune épouse consentit à observer une rigoureuse continence. Ils avaient alors un fils, mais l'histoire n'en parle point. En 494, saint Épiphane se rendit à la cour de Gondebaud, roi de Bourgogne, pour y racheter quelques prisonniers italiens, et se fit accompagner par son nouveau diacre. Après la mort d'Épiphane, arrivée en 496, Ennodius vint à Rome, et se fit une grande réputation, disent ses biographes, a par la beauté de son esprit, les graces de son éloquence, l'étendue de son savoir; il exerçait sof style à traiter des sujets qui n'étaient ni sacrés ni ecclésiastiques, et tout ce qui sortait de sa plume était également estimé. » Mais rien ne lui fit tant d'honneur que l'apologie qu'il composa pour le pape Symmaque et les membres du quatrième concile, et le panégyique qu'il prononça publiquement à la louange de Théodoric, roi des Ostrogoths, vainqueur

d'Odoscre, roi des Hérules. Le premier de discours plut tant aux évêques, qu'ils décrétèrent, dans le concile suivant, que cette apologle serait insérée dans les actes des conciles. Le panégyrique de Théodorie mit également son atteur en grande considération auprès du monerque victurieux. Vers 511, Enmodius fut appelé at siège de Pavie, après la mort de l'évêque Musime II. En 615 et 517, le pape Hormisdas le députa vers l'emporeur Anastose, afin de mettre un terme aux dissensions des Églises d'Occident et d'Orient; mais les deux légations d'Emodine demeurèrent sans résultats. Anastase premit heaucoup; il affirma qu'il désirait le bien et le paix de la chrétienté, mais il n'en continua pas moins à protéger les évêques nestoriens et entychéens am préjudice des prélats latins ; enfin, il ne voulut point accepter le formulaire du pape. limedius et son collègue, Peregrin, évêque de Messine, furent embarqués sur un bâtiment en très-manvais état, avec ordre de n'aborder en ascus port d'Orient; après de nombreux dangers, le arrivètent sains et saufs en Italie. Ennodius reprit le gouvernatuent de son diocèse; mais il nouvet jeune encore, et fat enterré dans la chatelle de Saint-Michel , à Pavie. L'Église honore u minoire le 17 juillet, comme celle « d'un gui confesseur de Jésus-Christ, puissant auprès

à Dies ». Le égrits de saint Engodius ont été recueillis et rdnés dans les Authores Orthodoxographi, Bile, 1560, in-fol., et dans la Bibliotheca Pafrum; séparément, Tournai et Paris, 1611, in-8°; Venie, 1729, in fol. Ils se composent des Epistelerum ad diversos Libri IX. Ces lettres sont M nombre de deux cent quatre-vingt-seize, et divisées en neuf livres ; le style en est généraleand obscur : les faits qu'elles rapportent se sont emplis entre l'année 498 et celle 514. Queles-ence de ces lettres sont dignes de remarque. On doit citer la 11º du 11º livre, écrite aux deux cent vingt évêques d'Afrique, exilés en Sare, par Trasamond, roi des Vandales; la 19º du même livre, écrite à Constance pour soutenir le libre arbitre de l'homme; la 33° du IX° livre, qui contient l'éloge de saint Oésaire d'Arles ; – Panegyricus Theodorico regi dictus. On s'est étané que saint Ennodius ait été complimenter, a com de l'Église romaine, Théodoric, qui profemit l'arianisme; mais certains écrivains catheliques n'y trouvent qu'une mesure de sage protence. Enmodius me fit d'ailleurs qu'obéir au pape, qui, vovant Odoacre abattu et Théodoric mettre de toute l'Italie, chercha, au moyen de l'éloquence de son ambassadeur, à obtenir du vainqueur certains avantages en faveur de l'Éelle catholique. Quot qu'il en soit, Ennodius s'acmitafort bien de sa mission. Son discours est en swabon style; l'orateur y prouve une grande conssissance de l'histoire de son héros, et se montre sobre d'éradition. Ce panégyrique a été publié les éditions des Panegyrici veteres, im-

primés à Bruges, 1486, in-8°; Bâle, 1520, petit in-4° et grand in-8°; Venise, 1576, in-8°; Anvers, 1599, in-8°; Genève, 1602, in-4°; Francfort, 1605, in-8°, et 1607, in-12; Paris, 1643, 2 vol. in-12. Il a été aussi imprimé à la suite des Epistolæ de Cassiodore, Paris, 1589 et 1600; et séparément, Paris et Lyon, 1595; - Libellus adversus eos qui contra synodum scribere præsumpserunt : c'est un traité pour la défense du pape Symmaque contre ceux qui ont eu la présomption d'attaquer le concile dans leur libelle intitulé : Contre le Synode, de l'absolution irrégulière. « Il n'est point d'écrit, ajoute dom Rivet, entre ceux des anciens, plus favorable aux prérogatives du saint-siège que celui-ci ; en quoi saint Ennodius a poussé un peu loin la complaisance. » On trouve ce traité dans la collection des Conciles du P. Labbe; — Vita beatissimi viri Epiphanii, Ticinensis episcopi. Cette pièce fut composée em 511; elle est fort estimée pour son exactitude. Outre que saint Ennodius avait été le témoin de la plupart des faits qu'il rapporte, il parlait de choses encore trop récentes pour pouvoir impunément s'éloigner de la vérité. C'est l'ouvrage le plus important et le mieux écrit d'Ennodius; on le trouve dans les Acta Sanctorum de Surius. Arnauld d'Andilly l'a traduit en français, dans son dix-septième volume des Vies des Saints; - Vita B. Antonii monachi Lirinensis, mort à Lérins. Les faits qui y sont contenus sont revêtus de tant d'ornements, que cet ouvrage est plutôt un eloge qu'une histoire. On le trouve dans la Chronologia Sanctorum et aliorum virorum illustrium ac Abbatum sacræ insulæ Lirinensis; Lyon, 1613, in-4°; - Bucharisticon de Vita : c'est la relation de la vie de saint Ennodius, écrite par luimême; - Parænesis didascalica ad Ambrosium et Beatum: dans cette exhortation instructive adressée à Ambrosius et Beatus, jeunes amis **de l'auteur, pour les porter à** joindre à l'étude d**e**s belles-lettres l'amour et la pratique de la vertu. saint Ennodius a intercalé quelques vers, dans lesquels il fait l'éloge de la pudeur, de la chasteté. de la foi, de la grammaire et de la rhétorique; - Preceptum de cellulanis episcoporum: ordonnance de saint Ennodius enjoignant à tous les prêtres et discres de son diocèse d'avoir toujours auprès d'eux une personne de probité qui soit témoin de leurs actions : « Ceux qui n'auront pas le moyen d'avoir un compagnon en devront servir aux autres. » Cette ordonnance est rendue dans le but d'éloigner de la conduite des ecclésiastiques tout sujet de suspicion; — Petitorium quo Gerontius puer Agapiti absolutus est : c'est l'acte d'affranchissement d'un esclave nommé Géronce, qu'Agapit, son maître, avait mis en liberté devant l'évêque. Cette pièce prouve que la coutume était alors d'affranchir les enfants dans l'Église; — Cerei paschalis Benedictiones dux, Deux bénédictions du cierge pascal : ces monuments font compattre l'habitude qu'avaient alors

les chrétiens de recevoir des morceaux de ce cierge et de s'en servir comme préservatif contre les accidents de la vie; - Orationes: ce sont vingthuit sermons ou discours sur la piété, l'école, la controverse et les mœurs. La plupart de ces discours ont peu d'importance, tant par leur brièveté que par les sujets dont ils traitent; on les trouve dans les Acta Sanctorum. En 1717. dom Martène et dom Durand en ont retrouvé deux nouveaux, dans un ancien manuscrit de Saint-Remy de Reims; ils les ont publiés dans leur Thesaurus Anecdotorum, tome V, p. 61 et 62; — Carmina, divisés en deux parties : les principaux morceaux de la première classe sont douze hymnes sur les Mystères, la sainte Vierge, saint Étienne, saint Cyprien, saint Denys de Milan, saint Ambroise, saint Martin; un éloge de saint Épiphane; l'épithalame de Maxime; son voyage à Briançon ; un autre sur les rives du Pô, etc. Les vers de ces pièces sont de diverses mesures. La seconde partie contient des épigrammes, presque toutes en vers élégiaques: elles sont à la louange des évêques du temps, et il y a aussi plusieurs épitaphes de personnages distingués, des inscriptions, etc. On trouve ces poésies dans le Syllabus Poetarum christianorum veterum, etc., Leipzig, 1686, in-12, et dans le Chorus Poetarum classicorum, sacrorum et profanorum; Lyon, 1716, in-4°. La meilleure édition des Œuvres de saint Ennodius est celle de Sirmond; Paris, 1611, in-8°. A. DE L.

Sirmond, Vita Ennodii, placée en tête de son édit. des OEuvres de ce saint. — Funccius, De inerti ac decreptia L. I., senectute. — Manso, Geschichte des Ostrogoth. Reichs, p. 443. — Dom Rivet, Histoire littéraire de la France, III, 96.

ÉNOCH, septième patriarche antédiluvien, fils de Jared. Il naquit l'an 3378 avant l'ère chrétienne (1122 de la Création), engendra Mathusala à l'âge de cent soixante-cinq ans, selon les Septante, à l'âge de soixante-cinq ans, selon les Samaritains et les Juiss, et vécut trois cent soixante-cinq ans suivant les trois textes. Voici tout ce que la Genèse nous apprend à son sujet : « Et Enoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Mathusala, et Énoch, après qu'il eut engendré Mathusala, marcha avec Dieu trois cents ans, et engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut trois cent soixante-cinq ans, Énoch marcha avec Dieu; mais il ne parut plus, parce que Dieu le prit. » (Texte hébreu, traduction de David Martin). L'Évangile fait deux fois mention de ce patriache. « Par la foi, dit saint Paul, Énoch sut enlevé, pour ne point passer par la mort, et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé il a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » On lit aussi dans l'épître catholique de saint Jude qu'Énoch a prophétisé en disant : « Voici : le Seigneur est venu avec ses saints, qui sont par millions, pour juger tous les hommes et pour convaincre tous les méchants de toutes les méchantes actions qu'ils ont méchamment commises et de toutes les pa jurieuses que les pécheurs impies ont contre lui. » L'Ecclésiastique, enfin, s en ces termes (XLIV, 16): « Énoch a pl gneur Dieu, et a été transporté pour se nations d'exemple de repentance. » Les passages, et surtout celui de la Genèse, une vaste carrière à l'imagination. On a qu'Enoch, transporté en chair et en o ou dans le paradis terrestre ou dans un : impossible à préciser, doit revenir à monde avec le prophète Élie ; qu'ils propi pendant douze cent soixante-cinq jot de sacs ; que l'Antechrist leur fera la gr vaincra et les tuera; que leurs corps étendus pendant trois jours et demi, pulture, sur la place de Jérusalem, al l'esprit de Dieu entrera en eux; ils revi monteront au ciel sur une nuée en préméchants stupéfaits. Voilà du moin: saint Jean, dans son Apocalypse, rac deux temoins. Mais l'évangéliste ne que ces deux témoins soient Élie et 1 le patriarche Énoch est célèbre chez et chez les chrétiens, il ne l'est pas moi les musulmans, qui l'appellent Edris nom). Mais à côté de ces pieuses lége lèvent des paroles de doute. L'existen d'Énoch a été rejetée par beaucoup d'e qui n'ont vu que des mythes dans les ré siaques. Le travail le plus curieux q fait sur Énoch est celui de l'auteur d tisme oriental et de L'Antiquité Énoch, si l'on en croit Boulanger, ne dif de l'Annac phrygien, appelé aussi qu Channac ou Nannac. Annac était un pri gieux, comme le patriarche biblique. U lui apprit que le genre humain, à cau vices, serait détruit après sa mort, et il tant qu'il vécut d'exhorter les homme ger de conduite, et de prier Dieu de c ce châtiment. Il mourut, âgé de plus cents ans, et bientôt arriva le déluge d lion. Ces traits offrent une grande ca avec ce que l'Écriture nous apprend et la ressemblance devient plus frappar ajoute aux notions bibliques les récits bins. Cet Annac était une personnific Soleil; il en doit être de même d'Énoch, la Lune était appelée Enochia par les I Nannia par les Phrygiens, Nanna par dinaves. Énoch ne diffère pas non plus des Latins, qui était le dieu du temps, leil mesurant le temps, et dont les stati traient d'une main le nombre 300 et d 65 pour indiquer le nombre des jours de et précisement Énoch, qui vécut ti soixante-cinq ans, est représenté par les comme le plus grand des astronomes, e le premier régulateur de l'année, dont i nattre aux hommes toutes les divisions. discuterons pas ici l'opinion de Boulang

nous hornons exclusivement à exposer aux lecteurs les différentes opinions qui ont eu cours au spiet d'Énoch. Il existe sous le nom d'Énoch un livre devenu fameux, à cause de la citation qu'en hit l'épttre de saint Jude (versets 14 et 15), au sujet du jugement de Dieu contre les impies et les pécheurs endurcis. Tertullien et d'autres atteurs anciens ont fait avec éloge mention de et écrit; Georges Syncelle, historien grec, en inéra un fragment assez long dans sa Chronographie, composée an huitième tiècle. Divers éredits s'occupèrent fort de cette production, que l'Égise n'admit jamais comme authentique, et dont il n'existait que quelques fragments, lorsqu'un intrépide voyageur anglais, James Bruce, revenant, en 1769, de l'Abyssinie, rapporta de ce mys trois manuscrits d'un Livre d'Énoch, fort révéré chez ce peuple à demi chrétien, où il était placé à côté du livre de Job. Woide, Silvestre de Sacy et plusieurs autres savants pubièrent des mémoires sur ce livre, qui depuis a été l'objet de travaux assez considérables. Il a'a jamais été traduit en français. L'ouvrage conservé en Abyssinie est bien celui que conissait saint Jude ; les paroles citées par cet apôtre s'y retrouvent; la date de la composition ne peut être placée avant la captivité de Babylane; nombre d'idées et même d'expressions sont empruntées au prophète Daniel. Quelques éradits ont pensé que ce livre avait été rédigé dans les premières années du règne d'Hérode: mais il serait alors difficile de se rendre compte de l'autorité qu'il avait acquise si rapidement, et qui était assez grande pour qu'un apôtre le citât. Silvestre de Sacy conjecture avec vraisemblance qu'un livre apocryphe, sous le nom d'Énoch, pouvait exister depuis deux ou trois siècles; des passages qui semblent se rapporter à des événements plus récents y auraient été ajoutés après coup, sans que le nom prétendu de l'auteur eût été changé. A l'appui de cette supposition, on peut faire observer que l'ouvrage est formé de plusieurs morceaux qui n'ont point entre eux de rapport bien sensible. Le tout est partagé en 105 chapitres ; quelques-uns sont fort courts (le chapitre 34 n'a que deux versets; il n'y en a même qu'un seul dans le c. 44, tandis qu'on en compte 118 dans le chap. 88). Cette division n'est pas d'ailleurs uniforme dans les trois manuscrits. Une sorte d'introduction comprend six chapitres dans l'édition d'Oxford; un long récit (chap. 7-21) vient ensuite, et se rapporte aux anges qui, descendus sur la terre, eurent commerce avec les femmes et donnèrent maissance à une race de géants impies; les chapitres 22 à 68 présentent une suite de visions; deux chapitres, 69 et 70, parlent de l'enlèvement d'Enoch et de sa présentation devant la majesté divine. Les chapitres 71 à 81 présentent un traité sur la marche des astres et sur la physique céleste, traité rempli d'absurdités. Des visions, des prophéties, des préceptes moraux,

occupent le reste du livre. Malgré son obscurité et l'incohérence de certains passages, l'antiquité de ce livre, sa célébrité, le respect qu'un peuple remarquable conserve pour lui depuis bien des siècles, voilà des motifs suffisants pour le rendre digne d'attention et lui assigner une place dans l'histoire de l'esprit humain. Lawrence en a donné une traduction latine et anglaise; Oxford, 1821, in-8°, réimprimée en 1833, avec des additions et des corrections, et il publia le texte éthiopien en 1838. G.-A. Hoffmann l'a traduit en allemand, Iéna, 1833, 2 vol. in-8° : cette traduction est accompagnée d'une préface et d'un commentaire fort étendus. Des trois manuscrits rapportés par Bruce, un est à Paris (Bibliothèque impériale), un autre à Oxford (Bibliothèque Bodleyenne). Il y en a au Vatican une copie qui a de l'intérêt, parce qu'elle est accompagnée d'une traduction italienne et de dissertations d'un orientaliste laborieux et instruit, Ant.-Aug. Giorgi. Le Livre d'Enoch sur l'Amitie, ouvrage traduit de l'hébreu et annoté par M. Guichard (Paris, 1833), est un recueil d'apophthegmes moraux, tout à fait étranger à l'écrit attribué au patriarche antédiluvien, à l'égard duquel les rabins et les musulmans ont, comme on l'a vu plus haut, débité bien des contes et des récits contradictoires. G. BRUNET et A. BONNBAU.

Genèse, X, 18 à 35. - Épitre catholique de saint Jude, vers. 14 et 13. — Saint Paul, Épitre aux Hébreux, XI, 8. — Apocalypse, XI. — Enoch, Fragm. Græc. apud Sca-Ilyer, in not, ad Euseb, p. 144. — Boulanger, Dissertations sur Elie et Bnoch. — Fabricius, Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti; Hambourg, 1722. I. II, p. 160-224. — Silvestre de Sacy, Notice sur le Livre d'Enoch; dans le Magasin encyclopedique, 1800, t.I., p. 169, et dans le Jour-nal des Savants, 1822, p. 845 et 857. — Mashafa Henve Nubigor, the Book of Enoch, translated by F. Laurence: Oxford, 1821,in-8°; 2º édition, augmentée, 1832, in-8° Libri Enoch versio æthiopica, edita a Laurentio; Ozford, 1888, in-8°; — Enochi Liber anglice versus a Laurentio pura lutinitate donatus, dans les Prophete veteres pseudepigraphi, édité par A.-J. Gfroerer, Stuttgard, 1840. p. 169-302. — E. Murray, Enoch resissatus; Londres, 1838, in-8°. — A.-G. Hoffmann, Das Buch Bnoch ; lena, 1838 , 2 vol. in-8° (cette version allemande est accompagnée de très-amples commentaires). - Frazer's Magazine, 1838, t. VIII, p. \$11. - J.-M. Butt, TA6 Genuineness of the Book of Enoch investigated; 1822, in-80. - J. Overton, An Inquiry into the truth and use of the Book of Enoch; Londres, 1822, in-80. - Bonnetty, Annales de Philosophie chretienne, ire serie, t. I, 298; VI, 267; IX, 48 et 108. — G. Brunet, Les Evangiles apocryphes; Paris, 1829, p. 325-345.

ÉNOCH, rabbin espagnol du dixième et du onzième siècle, fils du fameux Moise vélu de sac. Il succéda à son père (997) sur le siége judicial de Cordoue, que les juifs appelaient emphatiquement le trône. Le rabbin Joseph, disciple de Moise, fier de son mérite et de la traduction arabe du Talmud, qu'il avait faite par ordre du khalife Haschem II, entreprit de se faire nommer juge de sa nation à la place d'Énoch. Les synagogues espagnoles furent divisées; mais Énoch l'emporta, et Joseph fut excommunié. Les rabbins disent que pendant ces troubles Nathan, fils d'Énoch, ne sortait qu'accompagné de sept cents hommes montés sur sept

cents chariots et vêtus superbement, à la manière des seigneurs arabes. Al. Bonneau.

Nazn, Tsemah David (Le Germe de David). -- Bosnage, Hist. des Jui/s, liv. VII; ch. v.

ÉNOCH (Louis), grammairien et helléniste français, né à Issoudun, mort vers 1570. Il professait le protestantisme, et se retira à Genève, pour éviter la persécution. « C'était, dit La Croix du Maine, un homme docte ès langues. » En 1550 il fut nommé régent du collège de Genève, et en 1556 il en devint principal. Il se fit donner à cette époque le droit de bourgeoisie, et l'année suivante il se fit pasteur évangélique. En 1562 il fut élu recteur de l'Académie. On a de lui : Prima Infantia Linguæ Græcæ et Latinæ simul et Gallix; Paris, 1546, in-4°; — Partitiones grammaticæ; Genève, 1551, in-4°; — De puerili Græcarum Litterarum Doctrina, adolescentibus Genevensibus reliquisque suis discipulis; Genève, 1555, in-8°; — Commentarii ad Ciceronem, publié par R. Estienne, a vec les Opera de Cicéron. Selon Haag, ils ne s'y trouvent pas. La Croix du Maine, Bibliothèque française, 11, 18. — Du Verdier, Bibl. française, V, 188. — Maittaire, Vitæ Stephanorum. — Hang, La France protest.

ÉNOCH (Pierre), dit de La Meschinerie, ou Meschinière, poëte suisse, fils de Louis Énoch, naquit à Genève, et mourut vers 1590. On a fort peu de détails sur sa vie. Amoureux comme on l'est à vingt ans, il soupira pendant trois ans pour une demoiselle qui ne l'aima pas, ou du moins qu'il ne put épouser. Comme tous les amoureux encore, il traduisit en vers ses vœux, ses soupirs, ses plaintes et ses regrets. Jacques de La Fin, chevalier de l'ordre du Roi et gouverneur de la Touraine, qui avait de l'affection pour Enoch, lui persuada de renoncer à son amour, et même de ne plus penser, s'il était possible, à celle pour laquelle il avait si longtemps et si inutilement soupiré. Énoch se rendità ces bons conseils; mais, ne voulant pas perdre tout ce qu'il avait fait pour sa maîtresse, il fit imprimer ses poésies. On a de lui : Opuscules poétiques, contenant cent cinquante-etune pièces, sonnets, odes, chansons, élégies, bergeries, etc.; Lyon, 1578, in-40; - Coecyre, poëme; Lyon, 1578, in-4º. Coecyre est le nom qu'Énoch donnait à sa maîtresse; il l'avait composé, dit-il, de deux mots grecs : καίω, je brûle et κῆρ, cœur ; mais il faut convenir qu'il en avait étrangement altéré l'orthographe dans Caocyre; - Tableau de la Vie et de la Mort; Genève: cet ouvrage, dont on ne connaît ni la date ni le format, contient cinq cents quatrains philosophiques ; il est signalé par les bibliographes comme A. JADIN. très-rare.

La Monnoye, Remarques sur les Bibliothèques. — La Croix du Maine et Du Verdier, Bibl. franç. — Goujet, Bibl. française. — Chaudon et Delandine, Dict. universel.

\* ENRIQUEZ (Andres-Gil), poëte dramatique espagnol, du dix-septième siècle. On manque de renseignements sur sa vie. Une comédie dont il est l'auteur, et qui a pour titre : El Lazo vanda

y Retrato, est insérée dans le tome XXIV des précieux recueils de Las Comedias nuevas escogidas (1670). Ticknor la qualifie d'agréable; mais il ne fait pas mention d'une pièce qu'Enriquez composa en collaboration avec deux auteurs distingués, J. de Matos Fragoso et D. Diamante, El Baquero Emperador; elle est au tome XXXIX (1673). Ajoutons que ce même recueil présente d'autres pièces écrites par deux auteurs portant aussi le nom d'Enriquez : don Diego Enriquez, qui figure au tome X par sa comédie: Contra el amor no ay engaños, et don Rodrigo Enriquez qui nous offre dans le même volume une composition dramatique: Sufrir mas por querer menos. G. B.

Ticknor, History of Spanish Literature II, 309.

ENS (Gaspard), historien allemand, né à Lorch, vivait en 1636. Il étudia le droit, et se mit ensuite à voyager. Il vint demeurer à Cologne en 1603, et y travailla pour les libraires. Le besoin de vivre lui fit composer volumes sur volumes sur les sujets les plus divers. Après vingt-cinq années de résidence à Cologne, il quitta cette ville, et l'on ignore dans quel endroit il alla finir ses jours. Ses principaux ouvrages sont: Historia Rerum Hungaricarum, Cologne, 1604, in-8°; — Ad Rerum Hungaricarum Hist. Appendix; ibid., 1608, in-8°; — Delicix Italicx et index viatorius per Italiam, Galliam, Hispaniam, M. Britanniam; ibid.; - Deliciæ transmarinæ; ibid., 1609, in-8°; — Nucleus historiæ politicus; 1625, in-12; — Fama Austriaca; ibid., 1617; - Thaumaturgus mathematicus; ibid., 1628 et 1636; —Tragædia anglicana de Conjuratione Sulphurea, tempore Jacobi regis ; ibid.; — Mantissa apophthegmatum; ibid., 1620, in-12; — Heraclitus, De Miseriis Vitæ humanæ; ibid., 1622. in-12; - Principis Consiliarius; ibid., 1624, in-8°; — Pausilypus, sive tristium cogitationum et molestiarum spongia; ibid., in-12; — Pharus politicus duplex; ibid., 1625, in-8°.

Hyde, Bibl. Bodlet. - Hübner, Bibl. gen.

ENS (Jean), théologien hollandais, né à Quadyck (West-Frise), le 9 mai 1682, mort à Utrecht, le 6 janvier 1732. Il fit ses études à Leyde, sous Perizonius, Marck, Till et Claude Fabricius. Peu après, il fut nommé ministre à Beets, puis professeur de théologie à Lingen. En 1709, chargé de gouverner l'Église protestante d'Utrecht, il continua ses cours de théologie jusqu'à sa mort. « C'était, dit Fabricius, un homme trèsérudit, de beaucoup de lecture, savant dans la langue grecque et l'histoire ecclésiastique, mais de mœurs singulières : mangeant, buvant et se couchant selon ses goûts, sans consulter l'usage ou la raison; il abrégea ses jours par ce mode d'existence. » On a d'Ens : Bibliotheca sacra, sive diatribe de librorum Novi Testamenti canone; Amsterdam, 1710, in-8°. - Aanmerkingen over Jesaias kapit. XI en XII, tot verstand der woorden in den regten zin, het

comment; de vervulling of verwagting en gebruik; Amsterdam, 1713, in-8°; — Satans serantecordinge; Amsterdam, 1715: libelle dirigé contre Voët et ceux qui suivalent sa dootrine. — Het Ouderlings protest en raet, zions vorstelingen, en de Spiegel der voorbeelden midekt en opgeheldert, tot bewaringe van **misheld en bevo**rderinge va**n** d**e** Vreede d**er** Erke door Daniel van der Heide, ibid.; oume contre Jacob Fruytier, ministre à Rotterdem et auquel celui-ci répondit dans la suite. De Persecutione Juliani; Utrecht, 1720, in-4°; -- De Academiarum omnium Præstantimina; Utrecht, 1728, in-4°. - Après la mort d'Ens on publia de lui un livre des Formules (en bollandais); 1733, in-4°.

Burustin, Trajectum eradiium, 16. — Moréri, Grand Dct. Mat.

ESSE (Varnhagen d') Voy. Varnhagen. ESSENADA (Zenon de Sonodevilla, marquis de la). Voyez Silva.

ENT (Georges), médecin angleis, né à Sandwich, en 1603, mort le 13 octobre 1689. Il était fit d'un négociant belge obligé de chercher en Ampleterre un asile contre les fureurs du duc d'Albe. Georges Ent étudia à Cambridge, et se Attetevoir docteur à Padoue. A son retour en Andeterre, il s'établit à Londres, et y concourut lant quatorze ans à la rédaction des Mémires de la Société royale. Partisan d'Harvey, I éléndit habitement la circulation du sang, sus cependant éviter lui-même des erreurs et des peradoxes. Après la restauration , il obtint de Charles II, qui avait assisté à ses cours, le fire de chevalier. On a de Georges Ent : Apologia proctrculatione sanguinis, qua respondetur Æmiliano Parisano; Londres, 1641, in-12; 🛶 Antidiatriba in Malachiam Thruston de respirationis usu primario; Londres, 1679, in-8°; rémprimé dans le Diatriba de Thruston, qu'il combat; Londres, 1680, in-8°; - Des travaux dans les Exercitationes de Charleton; Londres, 1677, in-8°. Les reuvres de Georges Ent ont été rémies sous ce titre : Opera omnia medicophysica, etc.; Leyde, 1687, in-80. hoj, médicale.

ENTINOPUS, architecte grec, né dans l'île de Candie, vivait en 413. Il est regardé comme le principal fondateur de Venise. Les archives de Palone portent que lorsqu'en 405 Radagaise, roi des Suèves, entra en Italie, les ravages des barbares contraignirent les habitants à se réfugier dans les lieux les moins accessibles. Entiaopus alla le premier s'établir dans le lieu où Venise est présentement située. C'était alors des merais formés par la mer Adriatique. La maison qu'il y hâtit fut seule jusqu'en 410, époque à laquelle des habitants de Padoue, fuyant devant les bordes d'Alaric, vinrent se refugier dans le marais où Entinopus habitait, et y construisirent les vingt-quatre maisons qui formèrent le noyau de la ville de Venise. La maison d'Entinopus

ayant échappé, comme par miracle, à un incendie qui dévora la cité naissante, son propriétaire la consacra au culte, sous l'invocation de saint Jacques. Elle subsiste encore dans le quartier de Venise appelé le Rialto, qui est le plus ancien de la ville.

A. DE LACAZE.

Sabellicus, Historia Rerum Venetarum, 1ºº dec., lib. I.
— Féliblen, Recueil historique de la Vie et des Oupragét des plus célébres architectes, liv. III, 188. — Pingèron, Vie des Arabitectes, I, 118. — Daru, Histoire de la République de Venise, I, 57.

BRTIUS. Voyes Enzo.

\* ENTOCHUS ('Estrégos), sculpteur gree, d'une époque incertaine. On ne sait rien sur cet artiste, sinon qu'il était l'auteur d'un Océan et d'un Jupiter qui se trouvaient dans la collection d'Asinius Pollion.

Pline, Hist. Nat., XXXVI, 5.

ENTRAGUES (Comtes d'). Ce titre appartenait aux membres de la ligne principale des de Balzac. Un Jean de Balzac, seigneur d'Entragues, seconda Charles VII de tous ses biens dans la guerre contre les Anglais, et épousa Jeanne de Chabannes. Son fils puiné fut, sous Charles VIII, gouverneur de Pise. Un petit-fils de ce dernier fut père de deux personnages qui ont rendu le nom d'Entragues assez célèbre : Charles, le cadet, surnommé le bel Entragues ou Entraguet, pour le distinguer de son frère, était tout dévoué à la maison de Guise. Ce fut lui qui, ayant accablé de son mépris, le 26 avril 1578, le comte de Quélus, mignon de Henri III, fut cause du fameux duel contre Quélus, Maugiron et Livarot. Schomberg et Riberac, amis du duc de Guise, s'étaient unis à lui pour ce combat, qui se livra le dimanche 27, à cinq heures du matin, près de la Bastille. Entraguet et Livarot survécurent seuls à ce duel. Le roi, dans son ressentiment, eut un moment la pensée de faire traduire en justice le meurtrier de ses mignons: mais il se résigna à le laisser tranquille quand le duc de Guise eut déclaré avec hauteur « qu'il « n'avoit sait acte que de gentilhomme et d'hom-« me de bien, et que si on le vouloit sascher, « son épée, qui coupoit bien, lui en servit rai-« 50D. »

ENTRAGUES (François D'), frère ainé de Charles, marié en premières noces à Jacqueline de Rohan, dame de Gié, épousa ensuite Marie Touchet, ancienne maîtresse de Charles IX, et mere de Charles de Valois, duc d'Angoulème, comte d'Auvergne De son premier mariage naquit un fils, Charles d'Entragues, dont l'unique heritier mourut en bas âge, et une fille, mariée à Jacques d'Illiers, seigneur de Chantemesle, dont elle ent Léon d'Illiers, seigneur d'Entragues et de Chantemesle, lequel fut déclare héritier de la maison d'Entragues, à condition d'en porter le nom et les armes.

Du second lit sortit Henriette de Balzac, marquise de Verneull, qui fut maîtresse de Henri IV. Voy. Verneull.

De la ligne directe des comtes d'Entragues

sortirent les branches des comtes de Clermont d'Entragues, des barons de Dunes et des seigneurs de Montagu.

Mézeral, Hist. de France. — Sismondi, Hist. des Français, XIX et XX. — Le Bas, Dict. encycl. de la France. ENTRAIGUES. Voyez ANTRAIGUES.

ENTRECASTRAUX (Joseph-Antoine Bruni D'), amiral et navigateur français, fils d'un conseiller au parlement d'Aix, naquit à Aix, en 1739, et mourut en mer, le 20 juillet 1793. Il fit ses études chez les jésuites de sa ville natale, fut reçu garde de la marine à quinze ans, et prit une part active, sur divers bâtiments, à la guerre de Sept Ans. Il suivit en 1764, sar L'Hirondelle, Chabert (voy. ce nom), qui, au retour de sa campagne, le signala pour son aptitude toute particulière aux travaux hydrographiques. Au début de la guerre de 1778, D'Entrecasteaux était lieutenant de vaisseau. Nommé alors commandant d'une frégate de 32 canons, il eut la mission de protéger les bâtiments du commerce dans le Levant. Devenu capitaine de pavillon sur le vaisseau de 110 Le Majestueux, commandé par de Rochechouart, il montra dans ce poste une capacité administrative qui détermina le ministre à le nommer directeur adjoint des ports et arsenaux. En 1786 il fut créé chef de division et commandant de la station des mers de l'Inde. Ce fut alors qu'il fit, sur la frégate La Révolution, sa belle campagne de l'Inde en Chine à contremousson. Passant à l'est, par le détroit de la Sonde, puis à travers les terres de cet archinel et les tles Moluques, il entra dans le grand Océan indien, et parvint à Canton après avoir contourné par l'est et par le nord les îles Mariannes et les Philippines. Le terme de sa station expiré, D'Entrecasteaux demanda et obtint le gouvernement des îles de France et de Bourbon. La manière dont il avait exécuté sa campagne de l'Inde à contre-mousson fit jeter les yeux sur lui lorsque Louis XVI, sur la demande de la Société d'Histoire naturelle de Paris, et par suite du décret de l'Assemblée nationale, décida qu'une expédition serait envoyée à la recherche de La Pérouse, dont on n'avait pas reçu de nouvelles depuis le 7 février 1788. Cette expédition se composa des deux flûtes La Recherche et L'Espérance, montées, la première par D'Entrecasteaux, commandant en chef, la seconde par le major de vaisseau Huon de Kermadec, qui avaitété son second dans la campagne de l'Inde. Par un regrettable choix, qui devait indirectement contribuer à la perte de L'Astrolabe, ces deux bâtiments étaient peut-être les plus mauvais que l'on eût pu destiner à une campagne de cette nature : ils marchaient fort mal, évoluaient difficilement, avaient un grand tirant d'eau, et étaient simplement doublés et mailletés en bois. au lieu d'être doublés en cuivre. Sur ces deux bâtiments était un nombreux personnel de savants, composé principalement de Beautemps-Beaupré, de Rossel, Willaumez, Gicquel, Raoul frères, Louis Ventenat, Riche, La Bill Deschamps, Lahaye, etc.

Les deux flûtes appareillèrent de Bre septembre 1791. Le surlendemain, qua furent hors de vue de toute terre, D'Es teaux, se conformant aux ordres qu'il a cus, décacheta les dépêches du gouverr qui lui apprirent sa nomination au gr contre-amiral et celle de Huon de Kerm grade de capitaine de vaisseau. Arrive octobre à Sainte-Croix de Ténériffe, il v pendant quelques jours, que les naturali l'expédition employèrent à faire l'ascen Pic. Attardé ensuite par les calmes, il parvenir que le 17 janvier 1792 au Cap de Espérance, d'où il se proposait de se rei rectement aux lles des Amis; cet itinér offrait le plus d'espoir de suivre les ti La Pérouse, puisque ce navigateur avait : dans sa dernière lettre, datée de Bota qu'il irait d'abord visiter cet archipel, Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-H Mais à son arrivée dans la baie de L il reçut de Saint-Félix, commandant de tion française, une lettre qui lui faisait c que deux capitaines de commerce frança vés depuis peu de Java à l'Ile de France, déclaré tenir du commodore Hunter, de la anglaise Sirène, qu'en passant près de l'Amirauté, il avait vu des hommes d'uniformes français et semblant lui fi signaux; mais qu'entratné par la viole courants, il n'avait pu ranger la terre près pour les secourir. Saint-Félix ajoutait la version des deux capitaines français, c aucun doute ces hommes devaient ap aux équipages de La Pérouse. Si le com Hunter, qui se trouvait lui-même mouille baie de La Table lorsque D'Entrecasteau l'ancre, n'avait pas appareillé deux heur l'arrivée du commandant français, ce aurait pu s'aboucher avec lui, et Hu aurait alors réitéré le démenti formel qu déjà donné à plusieurs personnes du Ca quelles il avait déclaré n'avoir jamais moindre indice du sort de La Pérouse e compagnons. Ces assertions contradictoi sèrent une certaine perplexité à D'Entreca il se décida néanmoins à gagner le plus tement possible les Iles de l'Amirauté, découvrir si les hommes aperçus étaient débris des équipages de La Pérouse. Il s'y r passant par le sud de la Nouvelle-Holland vingt-et-un jours de navigation, ne se t encore le 6 mars que par 44° de longitud 35° de latitude, il reconnut l'impossibilit au delà de Timor, où il serait retenu toute la mousson de l'est. Se dirigeant de la terre de Van-Diémen, il reconnut le l'île d'Amsterdam, dont il détermina la p Il mouilla le 21 avril dans la Baie des Te croyant donner dans celle de l'Avent

sussitét commencèrent les explorations qui amesèrent successivement la découverte d'un havre, qu'on nomma Port de la Recherche, de la Baie de la Recherche, du Port de l'Espérance, du Détroit de D'Entrecasteaux, de l'île Bruni, de la Pointe Riche, de la Pointe Gicquel, etc. Quand on eut atteint, le 28 mai, l'extrémité du détroit, dont on avait dressé la carte avec la plus grande précision, on se dirigea vers la olle sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, que Cook a'avait pas visitée et que les instructions donnés à La Pérouse lui prescrivaient d'explorer. Cette reconnaissance périlleuse fut exécutée de la manière la plus satisfaisante, sur une côte d'environ 200 milles d'étendue, défendue par un récil qui se prolonge à une distance presque égale dans le nord, récif où l'on n'aperçoit pas ane ouverture qui laisse l'espérance d'y trouver un port, et en dehors duquel la profondeur de h mer ne permet pas de jeter l'ancre. Les deux fates suivirent cette chaine immense depuis le 16 juin jusqu'au 3 juillet, ne s'en éloignant guère de plus de deux à dix milles. Cette suite de récis et d'ilots à fleur d'eau, dont on détermina les positions et les limites, reçut plus tard des avigateurs reconnaissants les noms de récifs D'Entrecasteaux et d'îles Huon.

La saison favorable approchant, l'expédition fit voile pour les Îles de l'Amirauté, reconnut en passant celles des Arsacides, rectifia la position des rochers d'Eddystone, prolongea la partie ouest des lles de Bougainville et de Bouska, et relacha, le 17 juillet, au port Carteret, dans la Nouvelle-Hollande. Au bout de huit jours, D'Entrecasteaux quitta cette relâche, où il n'avait pu se procurer qu'un peu d'eau, traversa le canal Saint-Georges, auquel il fut constaté que Carteret avait attribué trop d'étendue en longueur et a largeur, fixa la pointe la plus occidentale de Me Sandwich, et arriva, le 28, en vue des lles de l'Amirauté. Dominé par ses préventions personaelles contre les rapports qu'avaient faits au Cap les deux capitaines français, il n'essaya ni de mouiller ni d'explorer ces îles, et se borna à échanger deux sois, sous voiles, des signes avec les maturels, qui ne comprenaient pas plus les Français qu'ils n'en étaient eux-mêmes compris.

Il ae lui restait plus pour découvrir les vestiges de l'expédition de La Pérouse qu'à reprendre l'exécution du plan de son voyage dans l'ordre tracé par ses instructions; mais avant tout il fallait procurer quelque repos à ses équipases. Dans ce but, il fit voile pour Amboine, où il arriva le 6 septembre. Pendant une relâche decinquemaines, employées par les naturalistes à laire des observations et à accroître leurs collections, les équipages prirent un repos salutaire. Le 13 octobre, D'Entrecasteaux appareilla d'Amboine, et se dirigea vers l'île de Timor, pour atlaquer le cap Lecwin et faire la reconnaissance de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande. Le 5 décembre on apercut, au nord-est de ce cap, une

tle, qu'on nomma Saint-Alouarn, en mémoire du navigateur français qui y avait mouillé en 1772, et le lendemain on rangea de très-près, au sud-est, une pointe qui reçut le nom de Pointe D'Entrecasteaux. Une baie qui servit de refuge, le 9, aux deux flûtes, assaillies par une violente tempête, fut nommée Baie de l'Espérance, du nom du navire qui l'avait si à propos découverte. Les deux states y restèrent huit jours au mouillage. Pendant que les hydrographes déterminaient la position de plus de vingt îles disséminées sur l'espace d'un degré environ, tant en latitude qu'en longitude, et auxquelles fut donné le nom d'Archipel de la Recherche, les naturalistes et les astronomes se livraient aux opérations qui leur étaient spécialement dévolues.

Partie de la Baie de l'Espérance, le 17 décembre, l'expédition continua jusqu'au 2 janvier 1793 d'explorer la côte de la Nouvelle-Hollande. Parvenue par 31° 49' de latitude sud et 129° 18' 30" de longitude est, elle se dirigea vers la terre de Van-Diémen, dont les côtes furent aperçues le 18 janvier. Empêché par les vents de gagner la Baie des Tempêtes et d'aller relacher dans un des beaux ports du détroit qui porte son nom, D'Entrecasteaux mouilla le 21 dans le Port du Sud, à quatre lieues de cette baie. Pendant sa relache, terminée le 13 février, les naturalistes récoltèrent bien plus que pendant leur séjour de l'année précédente. Les officiers, de leur côté, ne restèrent pas inactifs : ils complétèrent, à l'entrée du détroit, la reconnaissance de la baie des Moules, qu'ils n'avaient alors faite qu'imparsaitement, et levèrent un plan exact du Port du Sud. En quittant cette station, l'expédition entra dans le détroit, après que Beautemps-Beaupré et Willaumez eurent découvert, sur la côte de Van Diémen, qu'ils avaient remontée jusque par 42° 42' de latitude, un grand nombre de ports offrant tous de bons abris, et après qu'ils eurent constaté que l'île Maria était bien réellement une île séparée de la grande terre, problème qui n'avait été résolu ni par Marion, en 1772, ni par Cook, dans son troisième voyage. Le 22 février on mouilla dans la baie de l'Aventure, où retenu par les vents, D'Entrecasteaux mit ce retard à profit en faisant lever de cette baie un plan bien plus détaillé que celui de Cook. Cinq jours après, les vents ayant changé, les deux navires remirent à la voile, et surent bientôt en vue de la Nouvelle-Zélande, où D'Entrecasteaux ne voulut pas s'arrêter. Deux motifs le firent résister aux instances des naturalistes : le désir de se rendre au plus tôt aux Iles des Amis, où La Pérouse avait dit qu'il allait en quittant Botany-Bay, et la crainte qu'une relache chez un peuple anthropophage, dans un pays qui avait déjà été si funeste aux capitaines Marion et Furneaux, n'eût des suites aussi fatales pour ses officiers. Continuant donc sa route, il reconnut les îles Curtis et Macaulay, et le lende

main (17 mars) Raoul, premier pilote de l'expédition, découvrit l'île à laquelle a été donné son nom, ile de quatre lieues de tour environ et de forme à peu près triangulaire, dont la pointe nord-ouest fut fixée par 29° 16' 45" de latitude sud et 179° 35' 40" de longitude est. Cinq jours plus tard, les deux flûtes, rentrées dans la zone torride, après avoir coupé pour la quatrième fois le tropique du Capricorne, par 184º de longitude est, découvrirent l'île d'Eoa, une de celles de l'Archipel des Amis; le lendemain (23 mars) elles jetaient l'ancre dans le havre de Tonga-Tabou. Des rapports s'établirent sur-le-champ avec les naturels, qui vinrent, dans une multitude de pirogues, offrir aux Français les productions du pays. Mais il arriva ici ce qui était déjà arrivé aux Iles de l'Amirauté. Les Français et les naturels ne se comprenant pas réciproquement, D'Entrecasteaux interpréta mal les déclarations de ces derniers, et regarda comme hors de doute que La Pérouse n'avait relaché dans aucune des îles voisines de Tonga-Tabou. Cette conclusion était erronée ; en effet, il est bien avéré aujourd'hui, d'après les renseignements positifs recueillis par les capitaines Dillon et Dumont d'Urville (voy. ces noms) que La Pérouse, à son retour de Botany-Bay, aborda, en 1788, à l'île d'Anamouka, l'une des principales de cet archipel, et y trafiqua avec les naturels. Les versions de ces deux navigateurs, parfaitement concordantes, et obtenues par l'intermédiaire d'excellents interprètes, démontrent que D'Entrecasteaux était très-mal fondé à affirmer d'une manière si positive que l'infortuné navigateur n'avait pas paru dans l'Archipel des Amis. Jugeant que sa relâche était désormais sans but, il appareilla le 9 avril pour la Nouvelle-Calédonie.Mais comme il avait reconnu l'année précédente que la côte occidentale en était inaccessible et ne possedait aucun port, il prit le parti de gagner directement celui de Balade, situé à l'extrémité nord de la partie est de l'île, et où Cook avait séjourné quelques jours en 1774.

Chemin faisant, les flûtes, poussées dans la nuit, du 17 avril, par un grand vent et une grosse mer, durent aux prévoyantes manœuvres de Mérite, officier de quart à bord de La Recherche, de ne pas se perdre sur un récif de corail de dix à onze mîlles d'étendue du nord au sud, et de sept à huit mille de l'est à l'ouest. Il renfermait trois petites lles boisées, qui furent nommées Beaupré. La latitude de celle qui est le plus au nord fut trouvée de 20° 15' 30" et sa longitude de 163° 50' est. Le 18 on mouillait dans le havre de Balade. Les naturalistes enrent pendant cette relache à braver des dangers incessants, pour échapper à l'astuce et à la férocité des insulaires, voleurs adroits et anthropophages Insatiables. Il en fut de même de Beautemps-Beaupré, qui réussit pourtant à faire de nombreux relèvements, au moyen desquels il relia les opérations géographiques de l'année précédente sur la côte occidentale avec celles de l'année actuelle sur la partie orientale de la Nouvelle— Calédonie. C'est pendant le séjour de l'expédi tion à Balade que mourut, le 6 mai 1793, Huoma de Kermadec (voy, ce nom), commandant de-L'Espérance. Il fut inhumé, de nuit, sur la petitement le de Pudyona, et sans qu'aucun signe extérieur annonçát sa tombe, de crainte que les naturelesne vinssent l'exhumer et le dévorer.

Quand il quitta Balade, le 9 mai, D'Entrecasteaux prolongea les récifs qui s'étendent au nord, et parvenu à l'extrémité nord, que Cook availt trouvée se terminer à 18° 36' de latitude, il la fixa par 18º 1' de latitude et 160º 40' de longitude est. Le 19 mai on eut connaissance de l'archipel de Santa-Cruz, découvert en 1595, par Mendana. Les terres reconnues furent la grande tle de Santa-Cruz et les tles que Carteret (voy. ce nom ) avait nommées Edgecombe et Ourry. Une quatrième île apparaissait dans l'est sud; cette ile, que Carteret n'avait pas aperçue et que l'om nomma l'Ile de la Recherche, fut vue de si loim (15 lieues environ), qu'on ne put alors la placer avec certitude sur les cartes. Elle fut néanmoins indiquée comme se trouvant, à quelques minutes près, par 11° 40' de latitude et 164° 25' de longitude; cette position, chose remarquable, s'accorde parfaitement avec celle qui a été déterminée en 1828 par Dumont d'Urville. C'étail. l'Ue de Vanikoro. Fatalité déplorable! c'est là que s'étaient venues briser les frégates de La Pérouse; c'est là qu'était le but de l'expédition. Quatre ou cinq années écoulées depuis la catastrophe, et surtout les déclarations faites à Dumont d'Urville, permettent de supposer que l'expédition arrivait trop tard; cette pensée seule peut atténuer les regrets qu'inspirent les infructueuses recherches dont La Pérouse et ses compagnons étalent l'objet.

Croyant que c'était sur l'île Santa-Cruz ellemême que s'était perdu son infortuné précurseur, qui avait du en reconnaître la partie sud, D'Entrecasteaux se dirigea sur ce point, et ensuite vers la terre des Arsacides, dont l'extrémité la plus orientale fut reconnue le 25. Le 6 juin on se retrouva presqu'au point où l'on avait passé l'année précédente, en allant de la terre de Diémen aux Iles de l'Amirauté, c'est-à-dire près des îles Hammond. Là l'expédition quitta les terres des Arsacides, et se dirigea au sud pour aller chercher les côtes de la Louisiade, dont la partie nord n'avait pas encore été visitée et où La Pérouse avait annoncé qu'il se rendrait en quittant les îles Salomon. Cinq jours après on apercut les terres de la Louisiade, et l'on reconnut bientôt le Cap de la Délivrance, de Bougainville, qui n'appartient pas, comme il le croyait, au continent de la Nouvelle-Guinée. mais se trouve former la pointe orientale d'une tle à laquelle fut donné le nom de Rossel, en l'honneur du savant officier alors commandant et capitaine de pavillon de La Recherche. Jus-

n'an 24 les denxiflûtes naviguèrent le long d'une suite continue d'îles basses et de récifs. dont les abords sont extrêmement dangereux, et qui recurent les noms de plusieurs officiers de l'espédition. Parvenues en vue des terres montameuses de la Nouvelle-Guinée, elles virent près de la côte une petite île, qu'on nomma Ri che, puis, au delà, un grand golfe, qui fut appelé Huon. Elles franchirent ensuite le détroit de Dampier, découvrirent au large de la côte de h Nouvelle-Bretagne un archipel assez nombreux de petites îles, et parvinrent, le 17 juillet, en vue d'une petite île voisine de celle des Anachorètes. D'Entrecasteaux, depuis longtemps made du scorbut et de la dyssenterie, était alors dans un état désempéré. Cédant aux instances rétérées de ses officiers, il consentit, pour gamerphis promptement l'île de Waigiou, rendezes commun, à se séparer, le 19, de L'Espérence. Le lendemain, dans la soirée, il succom-

L'expédition, commandée désormais par D'Auribeau, atteignit Waigiou le 18 août, et sprès s'y être procuré des rafraichissements, qui améliorèrent la situation des scorbutiques, elle franchit le détroit de Boutoun, passa dans celui qui sépare l'île de Salayer des Célèbes, et arriva le 19 octobre devant Sourabaya. Expédié à terre pour obtenir des autorités locales la permission d'entrer dans le port, De Trobriand, officier de L'Espérance, présenta vainement au gouverneur la lettre des états ginéraux qui ordonnait aux autorités de toutes les colonies hollandaises d'accueillir et de protéger l'expédition française. Le 24 il n'était pas encore revenu à bord. Par une lettre qu'il écrivit le lendemain à D'Auribeau, il lui apprit qu'il était retenu comme prisonnier, la France étant en guerre avec la Hollande et toutes les puissances de l'Europe. Il ajoutait que Louis XVI avait eu la tête tranchée, qu'une Convention était investie du pouvoir supérieur rance, etc. D'Auribeau, d'accord avec les officiers de ses deux bâtiments, se disposait, malgré leur mauvais état, à gagner l'île de France, quand arrivèrent des ordres du conseil supérieur de Batavia, enjoignant au gouvernement de Sourabaya de considérer comme amis et de laisser entrer dans le port les deux navires, que leur mission toute pacifique sauvegardait des chances de la guerre. Mais le bruit ayant circulé que l'expédition avait navigué dans les Moluques, le conseil de Batavia craignit qu'à son retour en France, elle ne donnât sur la situation des établissements bollandais dans cet archipel des détails qui, vu l'état de guerre, leur deviendraient préjudiciables. Officiers et matelots furent donc consignés à bord, et ne purent recouvrer la liberté qu'après avoir juré de ne pas servir dans l'inde pendant la guerre et de ne donner à leur arrivée à l'Ile de France aucun renseimement sur la navigation dans les Moluques.

La mésintelligence qui ne tarda pas à s'établir au sein du personnel militaire et scientifique de l'expédition, partagé en deux camps politiques, ayant inspiré au conseil supérieur de Batavia la crainte de désordres dont la colonie eut ressenti le contre-coup, il exigea le 19 janvier que les canons, armes et munitions des deux bâtiments sussent livrés au gouverneur de Sourabaya, et que les officiers et les équipages prétassent le serment de ne point passer par l'Ile de France en retournant en Europe, mais de gagner directement le Cap de Bonne-Espérance. où il serait pourvu à tous leurs besoins, faute de quoi il ne leur serait délivré ni vivres ni sauf-conduit. La soumission inévitable à ces dures et humiliantes conditions accrut l'irritation des officiers et des naturalistes, les uns hostiles, les autres favorables à la révolution. Ce fut bien pis quand D'Auribeau arbora le drapeau blanc; ses officiers prirent, comme lui, la cocarde blanche, à l'exception de Willaumez, Legrand, Laignel, et des naturalistes Ventenat. La Billardière, Riche, etc., qui furent arrêtés avec l'aide du gouvernement hollandais, puis dispersés dans différents forts jusqu'au moment où il se présenta une occasion de les transporter en France. D'Auribeau etant mort, le 21 août 1794, De Rossel se chargea, deux ans après, de rapporter en France les fruits de l'expedition ; mais fait prisonnier par une frégate anglaise, dans le nord de l'Écosse, il en fut dépouillé. contre le droit des gens, par l'amirauté, qui se servit des cartes dressées dans le voyage pour ceux qu'elle fit faire en 1797 et 1798 à la terre de Van-Diémen. Quant aux objets d'histoire naturelle, longtemps retenus, ils ne furent restitués que sur les réclamations de Prony, appuyées par Banks, président de la Société royale de Londres et compagnon de Cook; mais par suite de l'incurie des détenteurs, ils étaient en très-mauvais état. Ainsi se termina cette expédition; si elle n'atteignit pas à son but principal, du moins donna-t-elle des résultats importants pour la navigation et la géographie.

Il a été publié trois relations du Voyage de D'Entrecasteaux. La première, exclusivement consacrée aux détails nautiques, a été rédigée par De Rossel; la seconde, due à De La Billardière, traite de l'histoire naturelle. De Fréminville les a fondues dans un volume In-8°, où, animant son récit par des détails sur les mœurs, les usages, l'état physique des pays visités par l'expédition, il a évité l'aridité inséparable des détails techniques qui composent, à bien dire, toute la relation de De Rossel; il y a ajouté ce qui dans De La Billardière intéresse vraiment l'histoire naturelle.

Voyage de D'Entrecasteaux, envoyé à la recherche de La Pérouse, etc.; par le Roseil. Paris, 1968, 3 vol. in-4- et Atlas in-6-. Relation du Voyage à la recherche de La Pérouse, etc.; par le ch. De La Billardière, Paris an viii, 3 vol. in-4- et Atlas in-6-. Nouvelle Relation du Voyage à la recherche de La Pérouse, ré-

digée d'après les journaux particuliers de plusieurs personnes de l'expédition, augmentée du récit des circonstances qui ont fast découvrir le lieu du naufrage des frégates de La Pérouse, et d'une dissertation sur celui où s'est probablement passée la catastrophe finale, etc., par le ch. De Fréminville, Brest, 1838, in-80.

ENTRECOLLES (D'). Voy. DENTRECOLLES.

\* ENTREMONT (de Saint-Germain). Voy.
SAINT-GERMAIN.

ENVILLE (Duc D'). Voy. ANVILLE. ENZINA (De LA). Voy. LA ENCINA.

ENZINA. Voy. Engina. ENZINAS. Voy. Enginas.

\* RNZINAS (Pedro DE), poëte espagnol, vivait à la fin du seizième siècle; il avait embrassé la vie monastique, et il a laissé un volume publié à Cuença, en 1596, sous le titre: Versas espirituales. On y trouve des poésies lyriques et aix églogues religieuses; quelques passages ne sont pas sans mérite, mais l'ensemble ne s'élève pas au-dessus du médiocre.

G. B.

Ticknor, History of Spanish Literature, t. 111, p. 18. ENZO ou ENTIUS, roi de Sardaigne, appelé le Hans par les Allemands, ou *Enrico* par les Italiens, né en 1224, mort à Bologne, le 14 mars 1272. Il était fils naturel de l'empereur Frédéric II, qui le maria, à peine âgé de quatorze ans, à Adélaïde. marquise de Massa, héritière des judicatures de Gallura des Tours en Sardaigne, et veuve d'Ubaldo Visconti. A cette occasion, l'empereur donna à son fils le titre de roi de Sardaigne, sans dépouiller pour cela la république de Pise des droits qu'elle avait sur cette île. Il paraît que le nouveau roi ne visita jamais son royaume; car ce fut à cette époque (1239) que l'empereur le créa, malgré sa jeunesse, vicaire impérial en Lombardie, et qu'il lui confia le commandement d'un corps de troupes allemandes destiné à agir contre les Milanais. Excommunié par le pape Grégoire IX, Enzo répondit aux foudres du saint-père, en soumettant à son père Foligno, Viterbe, Orta, Città-Castellana, Sutri, Monte-Piascone et autres villes de l'Ombrie. En 1241, l'empereur ayant fait armer en Sicile tous ses vaisseaux, les mit sous les ordres d'Enzo; celui-ci les conduisit à Pise, où il les réunit aux galères de cette république, commandées par le comte Ugolino Buzzacherino de Sismondi. Il rencontra, le 3 mai, entre La Meloria et l'écueil du Giglio, la slotte génoise, un peu inférieure en forces, et commandée par Giacomo Malocello. Le combat fut long et acharné, mais la victoire resta aux gibelins (1). De vingt-sept galères génoises, ils en coulèrent trois, et en prirent dix-neuf; quatre mille Génois furent faits prisonniers : deux cardinaux, une quantité d'évêques et de députés au concile furent amenés à Pise, où on les enferma dans le château de la cathédrale, en les chargeuat de chaines d'argent par un respect dérisoire. Ce fut avec un boisseau qu'on partagea entre les Pisans

(1) On appelait ainsi les partisans de l'empereur, en opposition des guelfes, qui soutenaient le parti papai.

les Siciliens et les Allemands l'argent acquis pa la victoire. Enzo continua à se distinguer conti les guelses. En 1247 il assiégeait le château d Quinzano dans le Bressan. Dès qu'il fut aver de l'insurrection de Parme contre les Impériaux il brûla ses machines, et vint en diligence jusqu sur les rives du Taro, espérant soumettre les n voltés par un coup de main; mais il trouva l ville en défense; il mit alors le siège, et al tendit les renforts que son père lui amenais Enzo fut chargé d'empêcher aucun secour d'arriver aux Parmesans par le Pô; cependant attaqué à la fois par les assiégés, les Ferra rais et les Mantouans, il ne put empêcher un flottille de pénétrer dans la ville et de la ravi tailler. La conséquence de cet échec fut la levée du siége. Enzo demeura en Lombardie, mais se forces devinrent bientôt insuffisantes pour empê cher.les Italiens de se soustraire au joug impérial, et en 1249 il ne lui restait plus que Modène et Reggio. Ayant réuni toutes ses forces, il marcha au-devant des Bolonais, qui s'avançaient sur Modène. Les deux armées se rencontrèrent le 26 mai 1249, sur les bords du torrent de Fossalta ; un combat terrible s'engagea, et dura jusqu'à la nuit avec un avantage égal. Mais les gibelins, ayant voulu profiter de l'obscurité pour prendre une nouvelle position, perdirent leur ordre de bataille; chargés vigoureusement par leurs ennemis, ils se débandèrent. Enzo et une multitude de seigneurs allemands et modénois restèrent entre les mains des guelfes. Les Bolonais furent si satisfaits de la prise du roi de Sardaigne, ou plutôt ils craignaient tant ce jeune guerrier, que le sénat et le peuple de Bologne votèrent immédiatement une loi « pour s'interdire à jamais de remettre en liberté le roi Enzo, quelque rançon qui fût offerte par la malignité de son père, ou quelque menace qu'il proférat dans son courroux ». En même temps la république prit l'engagement de pourvoir noblement aux besoins de son prisonnier jusqu'à la fin de ses jours, et destina pour sa prison un des appartements les plus somptueux du podestat. En esset, pendant le reste de sa vie, qui se prolongea vingt-deux ans, les nobles bolonais se rendirent chaque jour près de lui, pour prendre part à ses jeux et lui procurer quelques délassements; mais ils rejetèrent avec une fermeté inébranlable les offres de Frédéric, qui voulait racheter son fils à tout prix, de même qu'ils méprisèrent ses menaces. Enzo apprit dans la capfivité la ruine de toute sa famille ; quelle que fût sa résignation, tant de coups douloureux abrégèrent sa vie. Sa gloire et ses infortunes ont été chantées par Alessandro Tassoni, qui en a fait un des principaux personnages de sa Secchia rapita (Le Seau enlevé).

Flaminio del Borgo, Dell' Istoria Pisana, dissert. IV. 178 à 188. — Giorgio Giulini, Memorie della Camp. di Mitano, VII, IIV. LII, 393. — Raynaldi, Annales, 1311, 534, 509. — Caffari, Annales Genuenses, Ilb. VI. 485. — Marangoni, Chroniche di Pisa, I, 449. — l'etri de Vincie.

Epistole, Ilb. 1<sup>er</sup>. cap. VIII, 118. — Malespini, Istoria Hornstina, ch. 118, 963. — Paolo Tronci, Annali Pinni, 19. — Sismondi, Histoire des Républiques italunus, III, 38.

EOAN. Voy. EOGHAN.

EOBANUS MESSUS (Helius) (1), poëte et historien allemand, né à Bockendorf (Hesse), le 6 janvier 1488, mort le 5 octobre 1540. Il fitses premières études à Gemünd, et à quatorze ans il alla suivre à Franckenberg les lecons du savant Jacques Horlœus, alors en grande réputation. Trois ans plus tard il se rendit à l'université d'Erfurt, puis il résolut de voyager. En passant à Riesenbourg (Prusse), il gagna l'estime de l'évêque, qui, voulant se l'attacher comme secrétaire, l'engagea d'étudier au préalable le droit à Leipzig. Eobanus s'y renditen 1513; mais le goût des belles-lettres lui fit négliger l'étude du droit : il vendit les livres qui traitent de cette science, dépensa l'argent que mi avait donné l'évêque, et revint à Erfurt, où il vécut en enseignant la littérature classique ; c'està dire qu'il vécut assez péniblement. En 1518 il fit tout exprès un voyage dans les Pays-Bas, pour y voir Érasme, en l'honneur de qui il composa une épitre en vers ; mais Érasme, on ne sait pour quel motif, reçut cette œuvre et la visite d'Eobanus avec froideur. Revenu à Erfurt, il y fit des cours qui eurent du succès et attirèrent un grand nombre d'étrangers. La peste , survenue quelque temps après, dispersa les auditeurs : pour se creer des ressources, Eobanus se décida à étudier la médecine, qui ne le tira pas d'embarras. Cet état de gêne cessa en 1526, lorsque, d'après le conseil de Mélanchthon, la ville de Nuremberg l'appela à professer les belles-lettres. Eobanus se livra pendant sept ans à cette occupation, qui fut assez lucrative. Revenu ensuite à Erfurt, sur les instances de ses amis, il fut encore obligé de fair cette ville, en proie de nouveau à la peste. Il y revint ensuite professer pendant quatre ans, mais avec moins d'avantages qu'à Nuremberg. Invité par Philippe, landgrave de Hesse, à se rendre à Marbourg, il accepta cette offre, qui lui procura une position convenable. Ses principaux ouvrages sont : Heroidum litterarum christianarum Epistolarum Opus; Leipzig, 1514, in-4°; — Elegia, Epicedia et Idyllion quare hoc tempore studia litterarum tanto contemptu habeantur; Nuremberg, 1526, in-4°; – Bucolicorum Idyllia; 1528, in-8°; — Theocrili Idyllia græce, cum Eobani Hessi latina metrica versione; 1530, in-8°; — Salomonis Ecclesiastes carmine latino redditus; 1534, in-4°; — Psalterium carmine elegiaco; Marbourg, 1537, in-8°; — Poematum Farragines dux, etc.; Halle (Souabe), 1539, et Francfort, 1564 : c'est un recueil de plusieurs des ouvrages précédents et de quelques compocitions diverses; — Homeri Ilias latino carmine reddita; Bale, 1540, in-4°. Au jugement

(i) il remplaça par ce prénom mythologique celui «Lie, qu'il ne trouvait sans doute pas assez littéraire. de son compatriote Kuinöl, cette traduction de l'Iliade serait d'une poésie comparable à celle de Virgile; — Epistolarum familiarium Libri XII; Marbourg, 1543, in-fol.; — Epistolæ Eobani Hessi ad Camerarium et alios quosdam; Nuremberg, 1553, in-8°: recueil publié par Joachim Camerarius, avec la vie d'Eobanus en tête. Gesner. Bibl. — Adam, Vitæ Germ. Philos. — Losslus, H. Boban, Und seine Zeitgenossen. — Nicéron, Mem., XXI.

EOETVOES (Joseph, baron), littérateur hongrois, né à Ofen, le 3 septembre 1813. Élevé avec soin dans la maison paternelle, il fit, de 1825 à 1831, ses études de droit et de philosophie. Reçu avocat en 1833, il entra dans la carrière des emplois, qu'il abandonna bientôt pour s'adonner uniquement à la littérature. Nommé ministre de l'instruction publique après la révolution de 1848, il répondit peu à l'attente qu'il avait d'abord fait naître. Après la dissolution du ministère Batthyani, au mois d'août 1848, il se retira à Munich, où il resta jusqu'en 1851, uniquement occupé de ses travaux littéraires. En 1851 il retourna en Hongrie. Ses principaux ouvrages sont : Kritikusok, comédie; 1830; -Hazasulok, comédie ; même année ; — Boszù , tragédie; même année. Ces pièces eurent du - Gefaengnissreform (Réforme des succès; -Prisons); Pesth, 1838; — Der Karthæuser (Le Chartreux); Pesth, 1838-1841; - Reform; Leipzig, 1846; — A' Falu' Jegyzoje (Le Notaire de Village); Pesth, 1844-1846; — Magyarország ben 1514 (La Hongrie en 1514); Pesth, 1847-1848; — Die Gleichberechtigung der Nationalitæten (L'Isonomie des Nationalités); Vienne, 1851, 2º édit.

BOGHAN, BOGHAINN, EOGHANN OU BOANN. Trois princes irlandais portèrent ce nom. Le premier Eoghan-Mor ou Eoghan le Grand, de la dynastie de Munster ou Momonie, vivait vers le troisième siècle. Après avoir vaincu les Conaciens, qui lui disputaient son royaume, il dut combattre encore Coinn ou Conn, dit des Cent Batailles, chef des dynasties de Connaught, qui le vainquit et l'obligea de chercher un asile en Espagne, où il épousa une princesse du pays. Revenu en Irlande avec des auxiliaires espagnols, il recouvra ses États, et força Coïnn à lui abandonner la souveraineté de la moitié de l'Irlande. Eoghan eut les contrées méridionales, qu'il gouverna avec sagesse; il préserva ses sujets des temps de disette, et savorisa l'agriculture, au point de mériter, avec le titre de Grand, celui de Mogha-Huad (Fort laboureur). Ce surnom est même devenu la dénomination des pays qu'il gouvernait : Leath-Mogha (La moitié de Mogha), tandis qu'on appelait Leath-Coinn l'autre moitié. La paix sut encore rompue entre les deux princes. Eoghan, surpris une nuit par son ennemi, tomba percé de coups. Les deux armées le pleurèrent également.

O' Flaherty, Ogygia. - O' Allaran, Hist. of Irel.

ÉON DE L'ESTOILE, fanatique breton, né à Loudéac (Bretagne), mort en mars ou avril 1148. Il était gentilhomme, avait une certaine importance dans sa localité, et se rendit célèbre au douzième siècle, par ses extravagances mystiques. On prononçait à cette époque le latin autrement qu'aujourd'hui : eum se prononçait eon. De L'Estoile, ayant entendu souvent chanter dans le symbole et dans les exorcismes : Per eum (eon) qui venturus est judicare vivos et mortuos, on Per eum (eon) qui judicaturus est, s'imagina que c'était de lui dont il était question dans les formules liturgiques ; il se proclama dès lors fils de Dieu, appelé à juger les vivants et les morts et depuis des siècles désigné par les saintes Écritures pour remplir cette terrible mission. Tout absurde qu'elle était, cette prétention, appuyée de discours singuliers, de quelques faits étranges, adroits, qualifiés de miracles par des adhérents intéressés ou ineptes, et surtout de libéralités distribuées à propos, séduisit un assez grand nombre de paysans bretons. Comme toujours, en pareilles conditions, la folie sut contagieuse; Éon de L'Estoile parcourut plusieurs provinces en véritable messie. Il donna des rangs à ses disciples selon leur capacité ou leur utilité: les premiers étaient des anges, les seconds des apotres; celui-ci s'appelait Jugement, celui-là Sagesse, d'autres Domination, Science, etc. Cependant, la fortune d'Éon s'arrêta en Champagne : là, malgré « plusieurs opérations extraordinaires qui, disent les auteurs ecclésiastiques, n'avaient sans doute que le démon pour auteur, plusieurs seigneurs essayèrent d'arrêter Éon de L'Estoile; mais soit qu'ils ne prissent pas asser bien leurs mesures, soit qu'en effet, comme on le croyait, il usat de quelque enchantement pour se soustraire à leurs poursuites, on fut assez de temps sans pouvoir s'en saisir. L'archevêque de Reims fut plus heureux : Lon fut pris par ses ordres et enfermé : le prélat attendit pour lui faire son procès l'ouverture du concile qui avait été indiqué à Reims pour le 19 mars 1148. Ce concile fut présidé par le pape Eugène III. Le 22 mars Éon sut amené devant le concile, et présenté au pape par un évêque de Bretagne ; Eugène lui demanda qui il était : Éon répondit : « Je suis celui qui doit juger les vivants et les morts. » Commè il se servait pour s'appuyer, d'un bâton fait en forme de fourche, le pape lui demanda ce que signifiait ce bâton : « C'est ici un grand mystère, répondit Éon: tant que ce bâton est dans la situation où vous le voyez, les deux pointes tournées vers le ciel, Dieu est en possession des deux tiers du monde et me laisse mattre de l'autre tiers ; mais si je tourne les deux pointes vers la terre, alors j'entre en possession des deux tiers du monde, et je n'en laisse qu'un tiers à Dieu. Une pareille réponse dut convaincre les prélats que le prétendu messie était plus fou qu'impie; il fut condamné à une détention perpétuelle, et ses principaux disciples, traités plus sévèrement,

furent brûlés vifs, après avoir été exorcisés c démoniaques. Éon mourut peu de jours par suite des mauvais traitements que ses lui avaient infligés dans sa prison.

A. DE L

Robert, Suppl. CAron. Sigib., ann. 1148. — O' Frisingue, lib. I, esp. I.v. — Sander, De Hueres. Earonius. Annales. ann. 1148. — Pagi, Hist. C pupin, Riblioth ecclés. (XII\* stècle). — Dom G Hist. de Fabbs Super. III. — D'Argentré, Coll de Nov. Error., scc. XII. — Abbe Migne. Ency logique, XI, c73. — Hermant, Hist. dep Heresse

ÉON ( Charles-Geneviève-Louis - Au André-Timothée de Beaumont d'), fameu diplomatique, né à Tonnerre, le 5 octobr mort à Londres, le 21 mai 1810; il était Louis d'Éon, avocat au parlement, et de Fr de Charenten. Sa famille était originaire vières (Champagne). La question de savpersonnage connu sous le nom du chevalie était un homme ou une femme a été lor douteuse. Mais le procès-verbal de sa 1 de son autopsie, dressé par le P. Élisée, chirurgien de Louis XVIII, le 23 mai 1810 toutes les incertitudes (1). Le chevalie était de sexe masculin ; mais, ainsi que le de ses biographes, Jacquillat-Despréaux. que soit le motif qui le détermina à prehabits de l'autre sexe, soit la réputatio femme haut placée, ou d'autres intri cour, soit la nécessité de satisfaire à ses ments et d'assurer son existence, le rid cette mesure doit retomber sur ceux qu ont imposée. »

D'Éon fit ses études au collège Maza progrès furent si rapides, qu'il fut rec l'age, par dispense, docteur en droit can droit civil; il fut de plus inscrit au tab avocats du parlement de Paris. Incerta carrière qu'il devait suivre, il pencha vers le sacerdoce; puis son goût et les d'un ami l'entrainèrent vers les lett beaux-arts et les exercices du corps, lièrement l'escrime, où il n'eut de r le célèbre chevalier de Saint-Georges travailla avec Fréron à l'Année littés publia dans ce recueil l'Éloge funebre latins, de Félicité d'Est, duchesse thièvre, et du comte d'Ons-en-Bray. cinq ans, après de sérieuses études écon il publia deux ouvrages qui eurent du sement: Essai historique sur les tes situations de la France par rap finances; — Considérations politiq l'administration des peuples ancien

(i) Voici ce qu'on ill (en angleis) su bas vure représentant le buste du chevaluer d'hon certify that I have inspected the body of the d'hon in the presence of M. Adair, M. P. P. Elisée, and have found the male organ respect perfectly formed. May 38-1810, Gold

(Je certific par le present avair inspecte chevalter d'Éon en présence de M. Adair, de et du père Eilsée, et avoir trouvé les organe parfattement coulormés.)

dernes. En 1755, Louis XV, sollicité par le prince de Conti, envoya d'Éon en Russie avec k chevalier Douglas ; à partir de ce moment jusqu'à la mort du roi, il correspondit secrètement avec son souverain. La mission de d'Éon était de lairecesser la froideur qui existait entre la cour de France et celle de Russie, et de disposer l'impératrice Élisabeth en faveur du prince de Conti, qui voulait être duc de Finlande et roi de Pologe; entreprise difficile, que M. de Valcroissant payait déjà de la prison. Ce fut alors, à vingtsept ans, que d'Éon revêtit les habits de femme. Grace à ce déguisement, il put s'insinuer dans les honnes grâces de l'impératrice, devint sa lectrice, et prépara Élisabeth aux vues secrètes de Louis XV. En 1756 d'Éon revint à Paris, et repartit presque immédiatement pour Saint-Pétershonry, mais cette fois sous des habits d'homme, et comme frère de la fausse lectrice, avec le titre de secrétaire d'ambassade. Heureux une seconde fois dans ses négociations, il porta lui-même la nouvelle de son succès, au nom de l'impératrice, à Vienne et à Versailles (1757), et remit aux deux cours les plans de la Russie pour la campagne qui allait s'ouvrir. Il était aussi porteur de la ratification du traité de Versaiiles du 1er mai 1756. D'Éon se trouvait à Vienne avec M. de Broglie lors de la bataille de Prique, gagnée par l'armée de Marie-Thérèse, et devançant le courrier autrichien de trente-six heures, hien qu'il eût la jambe cassée, il porta le premier la nouvelle de la victoire à Louis XV. Retenu dans sa chambre par sa blessure, il redigea ses Memoires sur la Russie, et dans ce Iravail, dont on ne tint pas compte, il dévoila les projets de cette puissance sur la Pologne, qu'on voulait démembrer a la mort d'Auguste III. Plus tard il cut plus de succès auprès des cours de Vienne et de Paris, alors qu'il les instruisit d'une correspondance secrète entre le roi de Prusse, le grand-chancelier de Russie Bestuchifet le marechal Apraxin, qui voulaient tenir dans l'inaction l'armée russe et frustrer les alliés des avantages du nouveau traité. D'Éon retourna en Russie comme secrétaire d'amlessale, et avec le brevet de lieutenant de Gracous, malgré l'opposition du grand-chanoder russe, qui voyait dans le jeune diplotrate « un sujet dangereux et capable de bouleterserl'empire moscovite ». Bestucheff avait bien talen de vouloir éloigner d'Éon; car au bout dequelque temps, à force d'adresse et d'audaen, le chevalier parvint à s'emparer des justies de la trahison du chancelier, le fit ar-Mer en plein conseil, et découvrit dans ses papiro secrets une liste des personnes dont il fallif se défaire, liste sur laquelle se trouvait le chevalier lui-même. En 1758 il fut nommé capitaine de dragons, et reçut le brevet d'une pension de deux mille quatre cents livres. De plus il fut nommé censeur pour l'instoire et les

Après cinq ans de séjour en Russie, malure les offres de l'impératrice, il revint en France (1760), porteur de la ratification par Élisabeth du traité du 30 octobre 1758 et de son accession à la convention maritime faite avec la Suède et le Danemark. Le comte Woronzow, successeur de Bestuchef, lui dit en le quittant : « Je suis trèsfâché de vous voir partir, quoique votre premier voyage avec le chevalier Douglas ait coûté à ma souveraine deux cent mille hommes et plus de quinze millions de roubles. » -« J'en conviens, répondit d'Éon; mais Son Excellence doit aussi avouer que sa souveraine et son ministre ont acquis une gloire et une réputation qui dureront autant que le monde. » On voit que le ministre avait reconnu la fausse lectrice. D'Éon, sur ces entrefaites, tomba malade, et fut obligé de rester d'abord à Vienne, chez le comte de Choiseul, puis chez le lieutenant géneral cointe d'Ons-en-Bray. Après son rétablissement, d'Éon fut nommé capitaine au régiment d'Autichamp, et aide-de-camp du maréchal de Broglie. Il se distingua à Harchst; à Ultrop, où il fut blessé; à Eimbeck, où il mit en fuite les Écossais ; et à Osterwick, où, à **la tête** de quatre-vingts dragons et vingt hussards, il fit mettre bas les armes à un bataillon ennemi.

Une quatrième fois d'Éon fut envoyé à Saint-Pétersbourg, comme ministre plénipotentiaire, cette fois en remplacement du baron de Breteuil. Mais Pierre III, tombé du trône, de Bretevil retourna en Russie, et d'Eon passa en Angleterre comme secrétaire d'ambassade du duc de Nivernais (mai 1762). Il s'agissait de faire cesser les hostilités qui existaient entre la France et l'Angleterre. D'Éon parvint à enlever à Wood les dernières instructions et une dépêche secrète du lord d'Egmond au duc de Bedford, ambassadeur à Paris. Copie du tout fut adressée à Louis XV, par un courrier qui gagna trente-six heures sur celui de Wood. Les projets du duc furent déjoués, et les préliminaires furent signés le lendemain, 3 novembre; la paix fut conclue le 10 février 1763. D'Eon fut choisi par le roi d'Angleterre pour porter les ratifications destinées à la cour de Versailles. Il recut pour récompense la croix de Saint-Louis (1).

Après une courte indisposition, d'Éon, sur la demande du duc de Nivernais, partit comme ministre résident à Londres; peu après il reçut le titre de ministre plénipotentiaire. Ici l'étoile du chevalier palier plénipotentiaire. Ici l'étoile du chevalier palier ses succès éveillèrent les jalousies de la cour de Versailles. Voici comment il s'exprime lui-même à ce sujet. « Le feu roi Louis XY avait des vues grandes et justes; mais fait à être gouverné, il n'avait

<sup>(</sup>i) Le roi s'exprime en ces termes dans le brevet qu'il falint lui délivrer par dispense a cette occasion : « Pour la lravoure qu'il a montrée a l'armee et l'intelligence qu'il a deployee dans les négociations à Londres et u Saint-Pétersbourg. »

plus la force de se soustraire au joug. Il aimait la vérité, et ne pouvait la faire prévaloir. Ce prince avait des serviteurs fidèles qu'il aurait été fâché qu'on connût. C'était par eux qu'il s'instruisait de ce que les courtisans lui cachaient. Ce fut madame de Pompadour qui surprit le secret du roi. Elle apprend que ce simple officier (d'Éon) entretient avec le monarque une correspondance directe, qu'elle ignore. Elle soupçonne une maison puissante d'en former la chaîne; la perte de d'Éon est résolue, comme un moyen d'anéantir le duc de Broglie et spécialement le cornte son frère. »

D'Éon devint l'objet d'opiniatres persécutions. Le comte de Guerchy fut envoyé à Londres comme ambasadeur, avec l'ordre de faire accepter à d'Éon les fonctions de secrétaire; on exhiba à l'appui de cette demande un ordre revêtu de la griffe du roi. D'Éon voulut la signature réelle. « Rien, disait-il au duc de Nivernais, le 6 septembre 1763, ne me fera changer; si je me croyais assez lâche pour le faire demain, ce soir je me jeterais dans la Tamise. » Une lutte acharnée s'éleva donc entre les deux diplomates.

D'Éon accusa publiquement Guerchy de l'avoir fait empoisonner avec de l'opium dans une bouteille de vin de Champagne, chez lui, à sa table. Le procès eut différentes phases. D'abord d'Éon fut traduit comme diffamateur; puis Treyssac de Vergy, le complice de Guerchy, emprisonné pour dettes et abandonné de l'ambassadeur, révéla les circonstances de l'empoisonnement. Guerchy fut traduit au banc du roi d'Angleterre, et le 25 février 1765 les grands jurés de Londres déclarèrent solennellement « que l'accusation portée contre M. de Guerchy pour avoir voulu faire assassiner M. d'Éon est véritable, et qu'il peut être poursuivi criminellement au Old-Bayley ».

Cependant, Guerchy avait obtenu du roi d'Angleterre un acte de Noli prosequi (mars 1765): il se présenta pour le faire entériner, ce qui lui fut refusé. Poursuivi alors par la honte et le mépris des Anglais, il revint à Paris, où les persécutions contre d'Éon furent plus vives encore. Elles durèrent dix ans, pendant lesquelles, et encore après la mort du comte de Guerchy, qui eut lieu en 1767, d'Éon vécut d'expédients et de dettes. Le roi, par faiblesse, avait bien consenti à la disgrace de d'Éon; mais il chercha à le consoler en lui faisant remettre le mot suivant : « En récompense des services que le sieur d'Éon m'a rendus, tant en Russie que dans mes armées, et d'autres commissions que je lui ai données, je veux bien lui assurer un traitement annuel de douze mille livres, que je lui ferai payer exactement tous les six mois, dans quelque pays qu'il soit, hormis, en temps de guerre, chez mes ennemis, et ce jusqu'à ce que je juge à propos de lui donner quelque poste dont les appointements seraient plus considérables que le présent traitement. A Versailles, le 1er avril 1766. Signé Louis. »

On arracha au roi un ordre d'extradition; mais en même temps il prévint d'Éon, et lui conseilla de se mettre sous la protection du peuple anglais. L'Angleterre alors lui offrit 1,200,000 livres pour qu'il livrât les papiers de l'État; il refusa noblement. On lui offrit alors de le naturaliser. avec ses titres, ses grades etc. Fidèle à sa devise : Rex et amor patrix, il répondit : « Je suis à la France et à mon roi, je ne servirai jamais d'autres maîtres. » Mais pressé par la nécessité. il écrivit à Tercier : « Si je ne reçois pas bientôt une promesse du roi ou du comte de Broglie, que tout le mal qui m'a été fait par M. de Guerchy sera réparé, toute espérance est perdue pour moi, et en me forçant de me justifier dans l'esprit du roi d'Angleterre, il faut vous déterminer à une guerre prochaine, dont je ne serai que l'auteur innocent. » Un mois après, il écrivit au roi : « Sire, je suis innocent, et j'ai été condamné par vos ministres, mais dès que votre majesté le souhaite, je mets à vos pieds ma vie et le souvenir de tous les outrages que le comte de Guerchy m'a faits. »

Quoi qu'il en soit, depuis le départ de Guerchy, d'Eon continua d'être à Londres le vrai représentant de la cour de Versailles, mais sans déployer aucun caractère public. En 1769 et 1770, il donna sur l'affaire Mulgrave et Wilkes son témoignage juridique, défendit énergiquement les cours de France et d'Angleterre contre les accusations de corruption à propos de la conclusion des traités de 1763, et Mulgrave fut expulsé de la chambre des communes.

C'est ici le moment de parler des bruits qui s'étaient répandus à Londres (1763) sur le sexe de d'Éon. Son déguisement en Russie, sa conduite, ses allures, tout contribua à accréditer ces bruits, et le comte de Guerchy les exploita tellement que d'Éon se vit l'objet d'obsessions, de paris, de tentatives d'enlèvement qu'il dut repousser presque par la force. Pour se soustraire à ses ennemis, d'Éon voyagea en Irlande et en Ecosse sous un autre nom. Cette absence inquiéta ses amis; il revint à Londres pour les rassurer. En 1770 et 1772, on s'occupa du rappel du chevalier; mais il repoussa tous les arrangements, parce que les ministres lui imposaient l'obligation de porter les habits de femme (1).

Sur ces entrefaites Louis XV mourut. La cause

(1) On a cherché vainement le motif de cette obligation; et de toutes les raisons qu'on a supposées, celle que
l'on présente comme ayant le plus de polds, blen que
le fait qu'on allègue ait été démenti, est l'attestation du
jeune auteur des Mémoires du chevailer. Cet auteur,
s'appuyant sur une lettre du duc d'Aiguillon à d'Éon
(1773), conclut que ses liaisons avec l'épouse de Georges Ill motivèrent seules cette exigence. Le doute est
permis sur ce point, car il est constant que Georges Ill
vivait avec la reine dans la plus douce intimité; c'etait
le plus heureux ménage de l'Angleterre. Il est permis de
croire plutôt que cette exigence n'était que le fruit de

de d'Éon fut perdue. On envova à Londres le marquis de Prunevaux pour traiter de l'acquittement des dettes du chevalier; mais cette première négociation échoua. Pour se tirer d'embarras et donner à lord Ferrers un gage des sommes considérables qu'il lui devait, d'Éon déposa entre les mains de son protecteur un coffre en fer contenant des pepiers importants que la France s'empressa de racheter, ainsi que d'Éon l'avait prévu. C'est Beanmarchais qui fut chargé de cette négociation (1), Le 25 août 1775, sous le ministère Maurepes et Vergennes, Louis XVI signa la permission qui autorisait d'Éon à revenir en France. Forcé par la nécessité, le chevalier d'Éon quitta Londres le 13 août 1777, après avoir reçu une lettre de de Vergennes (2).

D'Éon se soumit; il arriva à Versailles le 17 août 1777, en grande tenue de capitaine de dragons. La reine l'aperçut, et voulait qu'on le lui présentat sous le costume féminin. Mais pour cela une métamorphose était indispensable. D'Eon, avec ses membres de cyclope, sa barbe fraichement faite, son visage couturé, ses gestes de soldat, parut à la cour en robe montante, coissé d'une toque de velours noir, les cheveux coupés comme ceux d'un abbé et placardés de poudre. Il resta huit jours à la maison royale de Saint-Cyr. Bientôt la guerre avec l'Angleterre devint imminente ; d'Eon demanda du service : « Il importe infiniment à la gloire de la maison de Guerchy, écrit-il à M. de Maurepas, de me laisser continuer mon service militaire. Je ne fais pas la guerre aux morts;

la haine du fils du comte de Guerchy. Quoi qu'il en soit, d'Ésane chercha plus à contester le sexe qu'on lui im-Posit, mais il se refusa d'en porter les habits.

(1) Yoyez M. de Loménie, articles sur Beaumarchais, dans la Bevue des doux Mondes, année 1852 et 1888.

(3) Voici cette lettre, datée du 12 juillet 1777 : · l'ai recu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 1er de ce mois. Si vous ne vous y étiez pas livré à des impressions de dé-fiace, que je suis persuadé que vous n'avez pas puisées dans vos propres sentiments, il y a longtemps que vous jouiries dans votre patrie de la tranquillité qui dolt aujourd'hui, plus que jamais, faire l'objet de vos désirs. Si c'est sérieusement que vous pensez à y revenir, les portes vous en seront encore ouvertes. Vous connaissez les conditions qu'on y a mises : le silence le plus absolu sur le passé; éviter de vous rencontrer avec les personnes que vons voulez regarder comme les causes de vos malbeurs; et enfin reprendre les habits de votre sexe. La publicité que l'on vient de lui donner en Angleterre ne peut plus vous permettre d'hesiter; vous n'ignorez pas sans doute que nos lois ne sont pas tolérantes sur ces sortes de déguisements. li me reste à sjouter que si, après avoir essayé du séjour de la France, vous ne vous y plaisies pas, on ne s'opposera pas à ce que vous vous retiriez où vous voudrez. C'est par ordre du rol que je vous mande tout ce que dessus. J'ajoute que le sauf-conduit qui vous a été remis vous suffit; ainsi, rien ne s'oppose au parti qu'il vons conviendra de prendre : si vous vous arrêtez su plus saintaire, je vous en féliciterai ; sinon, je ne pourral que vous plaindre de n'avoir pas répondu à la bonté du maître qui vous tend la main. Soyez sans inquiétude; une fois en France, vous pouvez vous adresser directement à moi, sans le secours d'aucun intermédiaire. J'ai l'honneur d'être, avec une parfaite considération, etc. »

je ne tue que les vivants, quand ils m'attaquent. » Cette lettre (17 février 1778) fut imprimée et envoyée à toutes les dames de la cour; madame de Guerchy s'en émut, et d'Éon fut enlevé de son logement par ordre du roi et conduit en prison au château de Dijon, où deux mois suffirent pour obtenir de lui une résignation parfaite. Le chevalier s'installa à Tonnerre, où il reçut les visites de plusieurs personnages considérables. La paix signée, d'Éon obtint (1784) la permission de retourner en Angleterre, pour y chercher sa bibliothèque, ses manuscrits, son mobilier. Mais la révolution de 1789 le surprit à Londres; il fut mis sur la liste des émigrés, et demanda vainement à la Convention l'autorisation de servir aux armées. La Convention passa à l'ordre du jour; elle supprima la pension de d'Éon, qui fut obligé de vendre ses livres pour vivre ; il accepta une pension de 200 livres sterling du roi d'Angleterre, Georges III, et spécula sur son habileté dans l'escrime en faisant assaut publiquement avec le fameux Saint-Georges. Soit habitude, soit convenance, il termina sa carrière dans la robe que Louis XV lui avait imposée. D'Éon est auteur de plusieurs ouvrages renfermés en 13 volumes in-8° (1775). On y remarque : Recherches historiques sur la Pologne, l'Alsace, le royaume de Naples et celui de Sicile; — Abrégé chronologique de l'Histoire Sainte et ecclésiastique; — Recherches sur le commerce, la navigation, les charges, les péages, le célibat; — Recherches sur la Russie; - Examen sur la banque de Law; Histoire d'Eudoxie Fæderowna; - Observations sur l'Angleterre, l'Écosse; Recherches sur Hambourg et l'Amérique anglaise; - Dissertations sur le commerce du blé, sur les enfants trouvés, la gabelle, les aides, le tabac, les emplois, le clergé, les impôts, la taille, les finances, etc.; -Détail général de l'Hôtel des Invalides; -Recherches sur les Trois-Évêchés; — Situation de la France dans l'Inde avant la famine; — Mémoires sur ses disférends avec M. de Guerchy; - Histoire des Papes.

E. MUGNOT DE LYDEN.

Annuaire de l'Yonne. — Encyclopédie catholique, t. XI. — Bachaumont. Mémoires, t. II, III, V, VI, VII. — Michaud, Mémoires de madame Campan. — Grimm, Documents inédits, Correspondance.

\*ÉONE (Saint), prélat français, mort en 502. Il était évêque d'Arles lorsqu'il assista, le 2 septembre 499, à la célèbre conférence tenue entre les évêques catholiques de Bourgogne et les prélats ariens. Cette conférence se tint à Lyon, en présence de Gondebaud, roi de Bourgogne, qui favorisait l'arianisme. La dispute fut vive, et, comme il arrivait dans ces sortes de joutes théologiques, chaque parti s'attribua la victoire, et personne ne changea d'avis. Vers la même époque saint Éone eut quelques confestations avec saint Avite de Vienne, au sujet des priviléges respectifs de leurs églises. Le premier se plaignait que le

second s'arrogeait des droits contestables sur certaines parties du diocèse d'Arles. L'affaire fut portée devant le pape Symmaque, et saint Avite fut condamné à restreindre sa juridiction. Éone était très-lié avec saint Rurice de Limoges et saint Pomère, abbé d'Arles; il a laissé sa correspondance avec cès saints personnages. Il est à présumer qu'il les imits dans leurs vertus, puisque l'Église l'honore le 30 août.

Saint Rurice, Epistolæ, ilb. 11, nº 8. — D'Achery, Spicliegium veterum aliquot Scriptorum, V, 110. — Le P. F. Pagl, Breviarium historico-chronologico-criticum Conciliorum, acta, etc., complectens. — Hist. littéraire de la France, 11, 698.

ROSANDER (Jean-Frédéric), architecte allemand, d'origine suédoise, mort à Dresde, en 1729. Venu en 1692 à la cour de l'électeur de Brandebourg, il fut envoyé par ce prince en Italie et en France pour s'y perfectionner dans ses études d'architecture. A son retour, il obtint le titre d'architecte du palais, aux appointements de 600 risthalers. En 1701 il dirigea avec habileté les sêtes qui eurent lieu à l'occasion du couronnement de Frédéric Ier, et obtint le titre de quartier-mattre général. Plus tard il eut la direction générale des bâtiments. En 1704 il fut envoyé en mission vers Charles XII, alors à Varsovie. Ce prince n'ayant pas agréé les propositions de paix qu'Eosander était chargé de lui transmettre, le négociateur se rendit à Stockholm, dans l'espoir de se rendre plus favorable le sénat. Revenu en Allemagne, il entreprit la construction du château de Schænhausen, et fut élevé au grade de colonel (1705). On le chargea d'achever le château de Charlottenbourg commencé par Schlüter. Beaucoup d'autres constructions s'élevèrent sous sa direction. Habile artiste, il eut cependant à se reprocher ses procédés visà-vis de Schlüter, qui l'avait précédé dans les travanx de la couronne et auquel il se fit substituer. En 1712 il fut chargé d'une nouvelle mission auprès de Charles XII, alors à Bender. Il ne jouit pas sons Frédéric-Guillaume de la faveur qu'il avait eue sous Frédéric 1er. Il passa alors au service de la Suède, avec le titre de généralmajor. Eosander contribua, en 1715, à la désense de Stralsund. Après la prise de cette place, il fut prisonnier de guerre ; mais, relâché sur parole, il se rendit à Francfort, où sa femme, de la famille Mérian, possédait un fonds de librairie. Son goût de la dépense et, dit-on, ses recherches alchimiques entrainèrent la perte de sa fortune; il se rendit alors en Saxe, où il fut nommé lieutenant général.

Nicolal, Beschr. von Berlin. – Hirsching, Hist. liter. Handbuck.

\*EPAGATHUS, affranchi de l'empereur Caracalla, vivait vers le commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne. Lui et un autre affranchi, nommé Théocrite, exercèrent sur ce prince une influence sans bornes, et gardèrent sous son successeur leur ancien crédit. Après la bataille d'Antioche, Macrin le chargea de conduire son fils Diaduménien auprès d'Aroi des Parthes. C'est aux machinations
gathus qu'on attribue la mort de Domit
pien, mais les détalls de cet événemen
sont inconnus. Alexandre craignant d'exci
sédition populaire en punissant ouverten
redoutable affranchi, le nomma préfet d'I
Epagathus rappelé bientôt après fut con
Crète, et y fut mis à mort presque secrèt
Dion Cassius, LXXVII, 51; LXXVIII, 59; LX

\*ÉPAGNY (D'). Voy. Viollet D'ÉPAG ÉPAINÈTE ou ÉPÆNÈTE (Saint), d de Jésus-Christ, né dans l'Achaïe asiatique dans la première partie du premier siècle d chrétienne. Le premier en Asie, il embra nouvelle loi. Il est marqué le dix-septième les soixante-douze disciples qui suivaient Christ comme leur maître et leur doctet pendant, rien ne prouve qu'il l'ait réel entendu ou vu. Le nom d'Épainète ne figure pas sur les listes des disciples imaginées a troisième siècle, telles que les listes d'Hip et de Dorothée. Riccioli n'en fait pas 'no mention dans la sienne. Il est certain qu'Él reçut la parole évangélique de saint Paul l'un des premiers convertis par cet apôtr l'appelle les prémices de l'Asie. Doroth on ne sait pourquoi saint Épainète évêq Carthage. Épainète est honoré le 30 juille les Grecs et le 15 du même mois chez les I Saint Luc, Evang , cap. X. - Saint Paul, Ad R XVI, 8.

ÉPAMINONDAS ( Ἐπαμεινώνδας ou 'I νώνδας), un des plus grands généraux de cienne Grèce, né l'an 411 avant J.-C., me 362. Il était fils de Polymnis de Thèbes, disait issu lui-même de Cadmus. Sa forti répondait point à une si haute naissance; moins, il recut l'éducation la plus complète donnat alors. Lysis de Tarente l'éleva da principes de Pythagore, et de là chez E nondas, au dedans comme au dehors, : ractère prononcé de réflexion et de grav apprit la musique vocale et instrumentale Denys et Olympiodore, et la danse sous phron. A ces arts d'agrément, alors en ho dans toutes les cités de la Grèce, il joigna core à un haut degré l'habitude de tous les cices gymnastiques : aussi, à l'âge où l'e trait dans la carrière des armes et où l'or nait part aux affaires publiques, Épainin pouvait être consideré comme l'un des mei soldats de Thèbes et comme l'un des plus g orateurs de la Grèce.

A cette époque, deux partis divisaient l publiques grecques, celui des riches et cel peuple. Athènes était l'appui des démocrat Lacédémone soutenait l'oligarchie. Avec l cours des Thébains, Lacédémone avait éta suprématie par une victoire décisive à Man sur les Arcadiens, en 385. Épaminondas assista à cette bataille, sauva la vie à Péle tombéblessé dans la mêlée : ce fut pour les deux Thébaiss le commencement d'une amitié que rien ne put altérer. Après ce début dans la carrière des armes, Épaminondas rentra dans le repos et l'obscurité, si favorables à l'étude et aux méditations philosophiques.

Vers 382 avant J.-C., la faction oligarchique livra la citadelle de Thèbes à Phosbidas, Lacédémonien; et les chefs du parti populaire, à la tite desquels était Pélopidas, furent exilés. Éusminondas, étranger à ces dissensions, sur lesquelles il gémissait, put rester dans sa patrie. Quatre ans après, Pélopidas forma le projet de reprendre la citadelle. Épaminondas, retenu probablement par ses scrupules pythagoriciens, refusa d'eatrer dans une entreprise qui pouvait faire couler le sang innocent; cependant, il ne désapprouva pas le projet de délivrer Thèbes de la domination apartiate. Après le succès des conjurés, en 379, il usa de toute l'influence que lui donnait sa haute réputation de patriotisme pour apaiser les haines civiles et rétablir le calme dans Thèbes. Au dehors, Pélopidas battit les Lacédémoniens à Tégyre, et les républiques grecques, espérant mettre un terme à leurs dissensions, consentirent enfin à convoquer une diète générale à Lacédémone. Épaminondas, député de Thèbes, y soutint avec éloquence et fermeté les intérêts des Thébains. Aux termes du traité d'Antalcidas, conclu en 387 avant J.-C., entre les Spartiates et le roi de Perse, toutes les villes de la Grèce devaient être indépendantes les unes des autres. Les députés de Sparte exigeaient que Thèbes rendit la liberté aux villes de la ligue béotienne : Épaminondas, convaincu de leur mauvaise foi, s'efforça d'appeler l'attention de l'assemblée sur les projets des Lacédémoniens. Le roi Agésilas, redoutant l'effet de ses paroles, l'interrompit : « Consentirez-vous, lui dit-il, à rendre indépendantes les villes de la Béotie? - Donnerez-vous la liberté aux villes de la Laconie? » répondit Épaminondas. Ce débat eut la fin qu'on avait prévue : Agésilas , désespérant de vaincre l'inflexible opposant, essaça du projet de traité le nom des Thébains. La guerre recommença. Le roi Cléombrote entra en Béotie avec 10,000 hommes de pied et 1,000 chevaux. Epaminondas, ayant sous ses ordres Pélopidas, s'avança à la rencontre des Lacédemoniens avec 6,000 fantassins et 500 cavaliers. Les den armées en vinrent aux mains à Leuctres, Pris de Platée; Epaminondas se montra soldat intrépide et général babile. Ses combinaisons stratégiques, admirées des anciens dans cette mémorable circonstance, le sont encore aujourd'hui de ceux qui font de la tactique une ctude approfondie. Sa victoire fut complète (8 juillet 371 avant J.-C.). Le roi Cléombrote et 4,000 Lacélémoniens restèrent sur le champ de hafaille, et les Thébains, n'ayant que peu des leurs à regretter, érigèrent un trophée sur le lieu inème où ils avaient vainca.

On trouve dans Xénophon une description détaillée de cette célèbre victoire; mais on s'étonne que l'historien n'ait pas même nommé Épaminondas. Omission d'autant plus grave qu'elle est certainement volontaire. Dans sa partialité pour les Spartiates, Xénophon ne peut pardonner au grand général d'avoir mis fin à leur hégémonie et rendu la liberté à la Grèce. La bataille de Leuctres fut décisive. Plusieurs villes. désertant l'alliance de Lacédémone, se rangèrent du parti que favorisait la fortune. Thèbes alors devint toute-puissante; son armée s'éleva bientôt jusqu'à 70,000 hommes. Modeste dans sa gloire, Epaminondas, disait : « Ce qui me flatte, c'est que mon père et ma mère peuvent savoir ce que j'ai fait pour la patrie. » Il concut alors le vaste projet de faire passer à Thèbes cette suprématie qu'il venait d'arracher à Lacédémone. Il détermina, en 371, les Arcadiens à quitter leurs bourgs sans défense pour aller élever une ville forte sur les frontières de la Laconic : telle fut l'origine de Mégalopolis. En 369 cut lieu la première invasion du Péloponnèse par les Thébains. Les autres généraux, voyant approcher le terme de leur commandement, voulaient revenir en Béotie : Épaminondas et Pélopidas leur persuadèrent de rester et de marcher sur Sparte. Cette ville vit pour la première fois les seux d'un camp ennemi. Consternée par une attaque imprévue, et menacée par la trahison, elle ne dut son salut qu'à la sagesse et à la fermeté d'Agésilas. Épaminondas, forcé de lever le siège, ne voulut pas s'éloigner sans avoir fait aux Spartiates un mal durable : il engaga les Messéniens à bâtir sur l'emplacement de l'ancien 1thome une nouvelle ville, nommée Messène. Cette fondation s'accomplit avec une grande solennité. Sur ces entrefaites les Lacédémoniens appelèrent les Athéniens à leur secours; mais le général athénien, Iphicrate, ne montra pas son énergie et son habileté ordinaires, et laissa les Thébains repasser tranquillement l'isthme de Corinthe. Peut-être ne se souciait-il pas de détruire l'armée thébaine au profit des anciens ennemis et des plus redoutables rivaux d'Athènes.

A Thèbes, on accusa les chefs de l'armée d'avoir retenu le commandement trois mois au delà du terme fixé par les lois. « Je suis seul coupable, dit Épaminondas à l'assemblée: condamnez-moi; mais que votre arrêt porte qu'on me punit de mort pour avoir forcé les Thébains à vaincre, à Leuctres, les Spartiates, qu'auparavant ils n'osaient regarder en face; pour avoir sauvé Thèbes et rendu à la Grèce la liberté par cetle seule victoire; pour avoir menacé Sparte d'être ruinée; enfin, pour avoir créé un rempart contre les Lacédemoniens, en rétablissant les murs de Messène. »

Épaminondas et ses co-accusés furent absous; mais dans la distribution des emplois publics, on crut l'humilier en lui offrant de se charger d'entretenir et de nettoyer la ville. Il accepta. « Les emplois, dit-il, n'honorent pas les hommes, mais les hommes honorent les emplois. »

Au printemps de 368, Épaminondas ramena l'armée thébaine dans le Péloponnèse, où l'appelaient les Éliens, les Arcadiens et les Argiens. Avec sept mille fantaesins et six cents cavaliers, il força le passage de l'isthme, défendu par les forces combinées de Sparte, de Corinthe et d'Athènes, au nombre d'au moins vingt mille hommes. Cette bataille, où Épaminondas vainquit des ennemis trois fois supérieurs en nombre, campés dans une position très-forte et protégés par des retranchements, est peut-être le fait le plus étonnant de sa carrière militaire, bien qu'il soit infiniment moins célèbre que les batailles de Leuctres et de Mantinée. Épaminondas se dirigea immédiatement sur Trézène et Épidaure. Il dévasta la campagne, mais ne put se rendre mattre des villes, défendues par de fortes garnisons. Il s'approcha ensuite de Sicyone et de Phlionte, et les détacha de l'alliance lacédémonienne. De là il marcha sur Corinthe. « Les Corinthiens, dit Diodore de Sicile, firent une sortie; mais ils furent vaincus en rase campagne et refoulés dans leurs murs. Ce succès exalta les Béotiens; quelques-uns d'entre eux eurent l'audace d'entrer dans la ville avec les suyards. A cette vue, les habitants, effrayés, se renfermèrent dans leurs maisons; mais Chabrias, général des Athéniens, se conduisit avec tant de présence d'esprit et de courage, qu'il repoussa hors de la ville les Béotiens qui y étaient entrés, et en tua un grand nombre. Stimulés par l'émulation, les Béotiens rangèrent toutes leurs troupes en bataille, et tentèrent une attaque décisive sur Corinthe. Chabrias, à la tête des Athéniens, sortit de la ville, et vint occuper une position favorable pour résister aux assaillants. Confiants en leur force physique et en leur grande expérience militaire, les Thébains se flattaient de culbuter les Athéniens. Mais Chabrias, profitant de l'avantage de sa position, et soutenu par les renforts qui lui étaient envoyés de la ville, tua ou blessa un grand nombre d'ennemis. Après avoir essuyé beaucoup de pertes, les Béotiens se retirèrent sans avoir obtenu aucun résultat. » Cet échec, l'arrivée de deux mille Celtes et Ibériens envoyés au secours des Lacédémoniens par Denys le tyran, et le mauvais vouloir des Arcadiens, qui commençaient à trouver les Thébains trop puissants, décidèrent Épaminondas à la retraite. A la suite de cette campagne malheureuse, il fut probablement privé de son commandement, puisqu'on le voit la même année servir comme simple soldat dans l'armée envoyée en Thessalie pour réclamer la mise en liberté de Pélopidas. Cette armée, mal dirigée, se trouva bientôt dans le plus grand langer. Déjà elle désespérait de son salut, lorsme les généraux béotiens remirent le comrnandement à Épaminondas. « Celui-ci, dit Diodore, forma, avec quelques cavaliers et quelques hommes armés à la légère, un détachement d'élite, qu'il plaça à l'arrière-garde pour résister à l'attaque de l'ennemi et protéger les hoplites qui formaient l'avant-garde. En faisant ainsi souvent volte-face, et conservant un ordre parfait dans les rangs, il réussit à sauver l'armée. » Après ce grand service, il fut réintégré par le peuple dans son ancienne dignité. Au printemps de 366, Épaminondas envahit le Péloponnèse pour la troisième fois, dans l'intention de fortifier l'influence de Thèbes sur l'Achaie et de maintenir dans l'alliance thébaine les Arcadiens, déjà à demi hostiles. Recevant des assurances de fidélité de la part des principaux citoyens des villes achéennes, il ne crut pas nécessaire de renverser les gouvernements oligarchiques établis sous la protection de Sparte. Les Arcadiens lui firent un crime de sa modération, s'en plaignirent vivement à Thèbes, et finirent par envoyer dans les cités achéennes des harmostes qui établirent la démocratie. Ces nouveaux gouvernements furent bientôt renversés par une contre-révolution. En 363, le parti oligarchique en Arcadie parvint à faire conclure un traité de paix avec Élis ; l'officier thébain qui commandait à Tégée consentit d'abord à le ratisier; mais ensuite, à l'instigation des chess du parti démocratique, il ordonna de fermer les portes de Tégée, et fit arrêter plusieurs des chess du parti oligarchique. Les Mantinéens protestèrent fortement contre cet acte de violence. Ils s'apprétaient à en tirer vengeance par les armes. lorsque l'officier thébain relacha ses prisonniers en tâchant d'excuser sa conduite. Les Mantinéens n'en demandèrent pas moins à Thèbes qu'il fût puni de mort. Épaminondas défendit la conduite du commandant de Tégée, disant « que s'il avait eu tort, ce n'était pas pour s'être emparé des chefs arcadiens, mais pour les avoir relàchés ». Il déclara en même temps qu'il entrerait de nouveau dans le Péloponnèse pour réduire le parti contraire aux Thébains. Cette réponse hautaine, qui annonçait de la part de Thèbes un projet bien arrêté de conquête et de domination, lui aliéna presque tout le Peloponnèse. Argos, Messène, Tégée et Mégalopolis restèrent seules dans son alliance. Ce fut pour dissoudre cette formidable coalition, dans laquelle entrèrent Athènes et Sparte, qu'Épaminondas envahit le Péloponnèse pour la quatrième fois, en 362. Les difficultés de la situation étaient grandes; mais son énergie et son génie étaient pleinement à la hauteur de la crise, et peut-être à aucune époque de sa vie ne montra-t-il autant de talent que dans la dernière partie de sa glorieuse carrière. Il vint camper à Tégée. Le terme de son commandement approchait; l'honneur ainsi que les intérêts de Thèbes eussent été compromis si cette campagne fût restée sans résultat. Apprenant qu'Agésilas marchait contre lui, il quitta Tégée au commencement de la nuit, et se dirigea rapidement sur Sparte, qu'il espérait trouver

sans défense. Agésilas, averti de ce mouvement, revint à la hâte sur ses pas, et les Thébains, trompés dans leur attente, se mirent en retraite. Ils trouvèrent l'armée ennemie rangée dans la plaine de Mantinée, et la bataille s'engagea. La victoire, longtemps douteuse, venait de se déclarer pour les Thébains lorsque Épaminondas fut biessé mortellement. On le rapporta dans sa tente. « Les médecins convoqués, dit Diodore de Sicile, déclarèrent qu'il mourrait lorsqu'on atrait retiré le fer de la plaie : il supporta la mort aves un courage héroïque. Il fit d'abord verir son écuyer, et lui demanda si son bouclier était sauvé. L'écuyer répondit affirmativement. Puis après avoir fait placer ce bouclier devant ses yeux, Épaminondas demanda de quel côté était la victoire. L'écuyer répondit que les Béotiens étaient vainqueurs. « Eh bien, reprit-il, je puis mourir maintenant; » et il ordonna qu'on i arrachat le fer. Ses amis qui l'environnaient éclatèrent en gémissements, et l'un d'eux s'écria ca pleurant : « Ah, Épaminondas! faut-il que tu meures sans enfants! » — «De par Jupiter, reprit Épaminondas, cela n'est pas; car je laisse deux illes, la victoire de Leuctres et celle de Mantiace. - Le ser sut extrait, et Épaminondas expira tranquillement. » Le même historien, comparant Epaminondas aux plus grands généraux athéziezs, Thémistocle, Miltiade, Cimon, lui donne la préférence sur eux. « Chacun de ces hommes illustres offre, dit-il, un élément de gloire, tandis qu'Epaminondas réunit à lui seul toutes les grandes qualités : la vigueur du corps, la force de l'éloquence, l'élévation de l'âme, le désintéresement, la générosité et avant tout la bravoure et l'habileté stratégique. Tant qu'il vécut, sa patrie eut l'empire de la Grèce; elle le perdit à sa mort, et alla en déclinant jusqu'à ce qu'enfin, par l'impéritie de ses chefs, elle sut reduite à l'esclavage et s'achemina vers sa ruine. » Sans contester les qualités éminentes du général thetain, remarquons cependant que les victoires de Miltiade, de Thémistocle, de Cimon, sauvèrent l'Europe du déluge des hordes asiatiques, tandis que les victoires d'Épaminondas contribuèrent seulement à la grandeur éphémère d'une ville grecque.

Pittarque, Pélopidas, 2, 12, 20-24; Agésilas, 27, 28, 31-8; Camilius, 19; De seips. cit. inv. laud., 16; De sin. tund. prz.c., 26; Reg. et imp. apoph.; De cen. sec., 3. etc. — Cornelius Nepos, Epaminondas, Iphicrates, 21. — Xenophon, Hell., V, 2; VI, 3-8; VII, 1, 5; — Diodore de Siclie (traduction de M. Ferd. Hocfer), XV, 8, 12, 29, 62-67, 70-73, 78, 79, 23-67. — Řilen, Var. Bit., 11, 12; V, 8; VII, 14; XIII, 142; XIII, 142; — Peamiss, IV, 13; VII, 8, 11, 20, 37; IX, 13-16. — Polyen, II, 2. — Aristote, Politt, II, 2, 9. — Polybe, IV, 23; VI, 4; IX, 8; XXXII, 8; Fragm. Histor., 18. — Isocrate. Epid. ad Arch., 18. — Justin. — Valère Maxime. — Saida, 28 mot Exaguivávádac, — Cicéron, Tusc. Disp., I, 34; De Off., I, 35; Ad Framil., II 19; V, 19; Brutus, II; De Finio, M, 19, 20. — Seran de La Tour, Hist. d'E-Pamisondas; Parla, 1739, in-12. — A.-G. Meisaner, Epamandas; Parla, 1739, in-12. — A.-G. Meisaner, Epamandas; Parla, 1739, in-12. — A.-G. Meisaner, Epamandas; Parla, 1739, in-12. — A.-G. Meisaner, Epamandas, Parla, 1739, in-12. — A.-G. Meisaner, Epamandas, 1834, in-8°. — Thiriwall, History of Greece, I. V. — Grote, Hist. of Greece, I. XI.

\*ÉPAPHRAS, évêque et martyr du premier siècle, était de la ville de Colosses, dont il fut, dit-on, le premier évêque. Il seconda les efforts de saint Paul pour propager l'Évangile parmi ses compatriotes, et alla visiter à Rome ce grand apôtre lorsqu'il y fut emprisonné. Il s'occupa aussi avec zèle de la conversion des habitants de Laodicée et d'Hiéropolis. Le martyrologe romain, qui place sa fête sous le 9 juillet, rapporte qu'il fut sacré par saint Paul, évêque de Rhodes, où il reçut la couronne du martyre.

Epitres de saint Paul aux Molosses, 1. 7; 1V, 12 et 13; Epitre à Philemon, V, 23.

\*ÉPAPHRODITE ( Ἐπαφρόδιτος), affranchi de l'empereur Auguste, vivait vers l'an 30 avant J.-C. Octave l'envoya avec C. Proculeius porter ses ordres à Cléopâtre. Les deux émissaires retinrent la reine d'Égypte dans une étroite captivité, et l'empêchèrent de communiquer avec le dehors. On sait que Cléopâtre parvint à tromper la surveillance de ses geôliers.

Dion Cassius, Li, 11, 13.

\*ÉPAPHRODITE, affranchi favori et secrétaire de Néron, vivait vers 70 après J.-C. Durant la conspiration qui mit fin au règne de cet empereur, Épaphrodite accompagna Néron dans sa fuite, et l'aida à se tuer. Ce dernier service coûta cher à l'affranchi, qui fut d'abord banni et ensuite mis à mort par l'ordre de Domitien, comme coupable d'avoir porté la main sur un empereur. Le philosophe Épictète était affranchi de cet Épaphrodite. Josèphe a dédié ses Antiquités iuives à un personnage de ce nom; mais on ne sait s'il s'agit de l'affranchi de Néron, ou d'un autre Épaphrodite, assranchi et procurateur de Trajan. Quelques commentateurs ont cru retrouver dans le premier de ces Épaphrodite l'ami de saint Paul, dont il est parlé dans les épitres de l'apôtre.

Tacite, Ann., XV. 85. — Suctione, Nero, 49; Domit., 16. — Dion Cassius, LXIII, 27, 29; LXVII. 16. — Arrien, Dissert. Epict., I, 26. — Suidas, au mot Ἐπίχτητος.

\*ÉPAPHRODITE (M. Mellius), grammairien grec, né à Chéronée, vivait vers 80 après J.-C. Disciple d'Archias d'Alexandrie, il fut d'abord l'esclave, puis l'affranchi de Modestus. préfet d'Égypte. Après avoir obtenu sa liberté, il se rendit à Rome, où il résida jusqu'au temps de Nerva, et s'acquit par son savoir une haute réputation. Sa bibliothèque était fort renommée: il avait rassemblé, dit-on, 30,000 livres précieux. Il mourut d'hydropisie, à l'âge de soixante-quinze ans. Suidas, à qui nous empruntons ces détails. ne cite aucun des ouvrages de ce grammairien ; il se contente de dire en général qu'ils sont excellents; mais nous connaissons par d'autres sources les titres de quelques-uns de ces commentaires. On sait par exemple qu'il avait écrit sur Homère, sur Hésiode, sur Callimaque.

Suidas, au mot Ἐπαφρόδιτος. — Etienne de Byzance, au mot Δωδώνη. — Etymologicum magnum, au mot Αωρον, Κεραληνία.

\* ÉPAPHRODITE (Saint) vivait dans le

premier siècle de l'ère chrétienne. Il fut l'un des premiers et des plus zélés disciples de saint Paul, qui le sacra évêque de Philippes (Macédoine). Lorsque les chretiens de cette ville apprirent l'emprisonnement de saint Paul à Rome, ils y envoyèrent leur évêque pour porter à l'apôtre des consolations et des secours. Épaphrodite remplit sa mission avec dévoument, mais il tomba dangercusement malade à Rome. Lorsqu'il sut guéri, en 62, saint Paul le renvoya avec une lettre remplie de témoignages de reconnaissance pour les Philippiens. Dans cette lettre, saint Paul appelle Epaphrodite « son frère, le compagnon de ses travaux et de ses combats, l'apôtre de ses peuples ». Quelques hagiographes ont supposé Épaphrodite évêque de Terracine; cette version est sans fondement. Ce saint est honoré chez les Grecs les 29-30 mars et 8-9 décembre, et chez les Latins le 22 mars.

Saint Paul, Ad Philipp., csp. II.—Théodoret, Epistola ad Philemonem — Henschenius, Acta Sanctorum. — Tilemont, Memoires pour Phistoire ecclésiastique, I.

\* ÉPAPHUS ("Επατος), historien grec, d'une époque incertaine. On croit qu'il avait écrit sur Delphes un ouvrage composé au moins de dixept livres. Cet historien ne nous est connu que par Macrobe et Servius, qui citent de lui un passage relatif à l'incendie du temple de Delphes.

Macrobe, Sat., III, 6. - Servius, Ad Bu., III, 89. - C. Miller, Histor. Græcorum Fragmenta, t. IV, p. 404.

\* ÉPARCHIDE (Ἑπαρχίδης), géographe grec, d'une époque incertaine. Athénée cite de lui deux passages relatifs à l'île d'Icare, mais qui peuvent appartenir aussi bien à un traité d'histoire naturelle qu'à un livre de géographie.

Athenee, I, II. — C. Müller, Historicorum Græcorum Fragmenta, t. IV, p. 404.

ÉPARCHUS (Antoine), poëte grec, né dans l'île de Corfou, vivait dans le seizième siècle. On ignore la date de sa naissance et celle de sa mort. On ne connaît de sa vie que les trois faits suivants: il enseigna le grec à Venise, fut en correspondance avec Mélanchthon et plusieurs autres réformateurs célèbres, qu'il essaya de ramener à la communion romaine; il fit un voyage à Paris, et offrit à François ler un manuscrit grec, dont Étienne Lemoyne, Banduri et Fabricius ont donné la description. Éparchus finit ses jours à Corfon. On a de lui : In Eversionem Gracia Deploratio; Epistola quadam spectuntes ad concordiam reipublica christiana: Epitaphium in cardinalem Contarinum; Venise, 1544, in-4°. Le premier de ces opuscules est un poëme en plus de deux cents vers grecs sur la chute de l'Empire Byzantin. Les lettres, écrites dans la même langue, sont adressées à Mélanchthon et à d'autres reformateurs. On trouve quelques lettres d'Éparchus dans Lami, Deliciæ Eruditorum, t. IX. Ses manuscrits furent acquis par le sénat d'Augsbourg, et placés dans la bibliothèque de cette ville.

Lilio Giraldi, De Poctis sui temporis -- Étienne Le moyne, Faria sacra, t. ler. -- Banduri, Antiquitates Constantin. — Fabricius, Bibliotheca Græcs, t.X, p. vm. — Gesner, Bibliotheca.

ÉPÉE (L'). Voyez L'ÉPÉE (Abbé de).

\* ÉPÉNÈTE ('Επαίνετος), écrivain culinaire grec, d'une époque incertaine. Athénée, qui le cite souvent, mentionne de lui deux traités, l'un Sur les poissons (Περὶ ὶχούων), l'autre Sur l'art de la cuisine ('Οψαρτυτικός).

Athénée, II, III, VII, IX, XII. XIV.

ÉPÉNÈTE. Voyes Épainète.

\* ÉPÉRATUS ( Ἐπήρατος), général grec, ne à Phères, en Achaïe, vivait vers 220 avant J.-C. Il fut élu général des Achrens en 219, par les intrigues d'Apelle, agent de Philippe V de Macédoine, en opposition avec Philovène, qui était soutenu par Aratus. Épératus était incapable de rempiir une place si élevée; aussi laissa-t-il de nombreuses difficultés à son successeur Aratus.

Polybe, IV, 82; V, 1, 5, 30, 91. — Plutarque, Arains, 18. ÉPERNON (Maison D'). Voyez Candalle et

NOGARET.

ÉPHESTION. Voyez HEPRESTION.

\* ÉPHIALTE ('Εριάλτης), Grec fameux par sa trahison, vivait au commencement du cinquième siècle avant J.-C. Il était Mallen de nation. Tandis que Léonidas défendait le passage des Thermopyles, Éphialte révéla aux Perses un défilé qui leur permit de tourner la position des Grecs. Le traitre, craignant la juste punition de son crime, s'enfuit en Thessalie, et sa tête fut mise à prix par les Amphictyons. Ayant eu l'audace de rentrer dans son pays au bout de quelque temps, il fut tué par Athénade de Trachinie pour une cause étrangère à sa trahison et qu'Hérodote ne fait pas connaître.

Hérodote, VII, 218. — Pausanias, I, 6. — Strabon, I. — Polyen, VII, 15.

\*ÉPHIALTE, homme d'État et général athénien, fils de Sophonide ou, selon Diodore, de Simonide, né vers 500 avant J.-C., mort vers 456. Ami et partisan de Périclès, il s'associa constamment à la politique de cet homme d'État, et proposa diverses mesures favorables à la cause démocratique. En 461, il conseilla aux Athéniens de ne pas secourir les Spartiates contre l'insurrection des Messéniens. Son nom est resté particulièrement attaché à la grande réforme qui en diminuant le pouvoir de l'Aréopage porta un coup terrible au parti oligarchique, réforme contre laquelle le poète Eschyle protesta dans ses Euménides. D'après Plutarque, cette réforme établit à Athènes la démocratie pure et enivra la ville de liberté. Les grands services rendus par Éphialte à la cause démocratique excitèrent la fureur du parti contraire, qui le fit assassiner pendant la nuit, probablement en 456. Il paratt que du temps d'Antiphon les noms des meurtriers n'étaient pas encore connus; cependant, Aristote désigne un certain Aristodicus de Tanagra comme l'assassin d'Éphialte. Les historiens anciens reconnaissent à celui-ci un caractère elevé, et le placent pour son intégrité à côté d'Aristide. D'après Héraclide de Pont, il

owrait ses jardins au peuple et entretenait à ses fais un grand nombre de citoyens. Élien dit au contaire qu'il était pauvre; cette dernière assertion paraît dénuée de fondement.

Musique, Periclés, 1, 9, 18; Cimon, 10, 15, 16; Dem., 18; Reip, gerand. Pricept., 13. — Diodore, XI, 77. — iradot, Polit., i1, 12. — Rilen, Par. Hist., I1, 43; III, 17. II, 9; XIII, 29. — Valère-Mazime, III, 8. — Cicéron, Bayn, I, 37. — Müller, Emmen, 38 27. — Wachsmuth, But. Ant, t. 11. — Hermann, Opuscula, t. IV. — Thirlwish Hustory of Greece, t. II. — Smith, Dictionary of Adapties, au mol. Areopagus.

'ÉPHALTE, orateur athénien, vivait vers 333 avant J.-C. Il fut un des dix orateurs qu'Abuadre, après la prise de Thèbes, demanda ava Athéniens de lui livrer, et que Charidème Suva par son intervention.

Pletarque mentionne encore un Ephialte, qui aporta le premier à Alexandre la nouvelle de la trahison d'Harpalus, et fut d'abord jeté en prison, comme calomniateur. On pense que la pière du poête comique Phrynichus ne se rapporte à aucun des Ephialte précédents, mais à ma prisonnage fabuleüx du même nom.

Arren, Anab., I, 10. — Platarque, Alex., 41; Dem., 22; Plation, 17. — Diodore, XVIII, 15. — Suldas, au mot Avrinarço; — Meineke, Hist. crit. Com. Grac., p 182-131.

ÉPHICIANUS. VOV. IPHICIANUS.

έρπιρρυσ ("Εριππος), historien grec, ne l Olynthe, vivait probablement vers 320 avant J.-C. Cette date n'est pas bien certaine ; cepen-🖦 voici un passage d'Arrien qui vient à l'appui. D'après cet historien, Alexandre en quittant l'Égyle nomma Eschyle le Rhodien et Ephippus τὸν Lalmores (le fils de Chalcidée) administrateurs (ἐπίτκοποι) de l'Égypte. La leçon τον Χαλκιδέως, moique adoptée par les plus récents éditeurs d'Arim, ne se trouve pas dans tous les manuscrits, el quelques éclitions portent Χαλκιδόνα ου Χαλ-Tkva, c'est-à-dire le Chalcidien; si on adopte otte lecon, on peut identifier l'administrateur de Egypte avec l'historien, car Olynthe était la prinripale ville de la Chalcidie. Quoi qu'il en soit, Ephipparaltavoir été le contemporain d'Alexandre. on du moins avoir vécu peu après ce prince, sur equel il avait écrit des mémoires. Son ouvrage M dité par Athénée, sous les deux titres de Hepl ή: Άλεξάνδρου και Πραιστίωνος μεταλλαγής, et the Hapi the Al. x. Ho. tologic on teleuthe (Sur les funérailles d'Alexandre et d'Héphestion, sur mort d'Al. et d'Héph.). Suidas, par une singolière méprise, donne à l'article Éphippus une notice d'Éphore de Cumes. Les fragments d'Éphippus ont été recueillis par R. Geier, dans ses Alexandri Magni Histor. Scriptores atate suppares; Leipzig, 1844, p. 309-317; et par C. Müller, Scriptores Rerum Alexandri Magni, p. 125.

Athenée, III, IV, X, XII. - Arrien, ∠nab., III, 5.

MPRIPPES, poête athénien, de la comédie movenne, vivait vers l'an 340 avant l'ère chrétienne. Athènée nous a conservé les titres de melques-mes de ses compositions; les unes, telles que Bustris, Les Gorpones, Artémis, traitaient l des sujets mythologiques; d'autres avaient ropport à des événements de la vie habituelle; dans Les Naufragés, des reproches étaient adressés à Platon et à ses disciples, à cause de leur vanité: voici les titres comus de ses pièces: "Αρτεμις, Βούσιρις, Γηρυόνης, 'Εμπολή, 'Ερηδοι, Κίρχη, Κύδων, Ναυαγός, 'Οδελιαφόροι, "Ομοιοι, Πελταστής, Σαπφώ, Φιλύρα. Les fragments qui restent de lui ont été recueillis dans diverses collections, notamment dans celles d'Henri Estienne, de Grotius, de Watt, de Meineke, Fragmenta Comicorum Græcorum, t. I, p. 341-354; III, 322-340, et de A.-F. Didot, Com. Græc. Frag.

Pabricius, Bibliotheca Graces, t. (l. p. 758, 11, 440, 29 edit. — Meinette, Questionsum Scenicarum, Spec., 111, p. 14. — Hoffmann, Lericon bibliographicum, t. 11, p. 124. — Bode, Geschichte der dramatischen Dichthunst der Hellenen, t. 1, p. 411.

\* ÉPHODI, célèbre rabbin du quinzième siècle, dont le vrai nom était Péripoth Duran, et non pas Propheto Durante, comme on l'a quelquesois écrit. Il se convertit au christianisme; mais cette conversion fut loin d'être sincère, et on conserve au Vatican une lettre qu'il écrivait à son fils, et dans laquelle il lui disait de ne pas imiter ses pères, et continuait ses exhortations sur ce ton equivoque. Il revint lui-même au judaisme au bout de quatre ans, car il ne l'avait quitté que par force. On a de lui : Lettre à Bonet, juif converti d'Avignon, qui portait d'abord le nom de David ben Garon ou Goren. Cette lettre est ainsi intitulée dans le manuscrit de la bibliothèque de Leyde : Magistri Pourpeth Avenionensis, ex judwochristiani, ad conversionis sua socium magistrum Bonet ben Goren, Archionensem. Le rabbin paratt d'abord approuver Bonet; mais ensuite il se déchaine contre lui, et répand les injures les plus amères contre le christianisme. Il existe plusieurs manuscrits de cette curieuse épitre, dans diverses bibliothèques, avec d'autres pièces relatives au même sujet; - Cingulum pectoralis ou Ephod, que Buxtorf dit être un livre géométrique ou geniatrique; - Maachah Ephod ou Opus Ephod, commentaire sur le verset 15 du chapitre XXVIII de l'Exode. C'est le titre de ce livre qui fit donner par les écrivains chrétiens le nom d'E<sub>i</sub> Lodi à son auteur. L'ouvrage est précede d'une préface pleine d'érudition, sur l'importance et l'utilité des études bibliques. Il n'a d'ailleurs jamais été imprimé. On cite aussi son Commentaire sur le traité More nevochim de Maimonide. Al. B.

Wolff, Bibl. Arbræd, sub voce ฏาฏาฏ (Peripoth).

— Buxtorf, Bibl. rabb. — Basnage, Hist des Juifs.
ÉPHORE ("Ερορος), historien gree, né à Cyme, vers 380 avant J.-C. (1), mort vers 330 (2). Les

(i) Nous ne sommes pas en mesure de déterminer au juste l'année de la naissance d'Éphore. Si nous la fixona approximativement a la 1005 olymplade (250-277 avant J.-C.), c'est parce qui Éphore, ayant suivi les leçons d'Issocrate en même temps que Theopompe, a dù avoir à porte près le même âge que son condisciple. Or, celui-ci requit vers 300 avant J.-C., puisque Photius, dans une

principaux renseignements que nous avons sur lui nous viennent de Suidas. Encore l'article qui le concerne est-il altéré au point qu'on y lit tantôt Έριππος, tantôt Εύφορος. Éphippus d'Olynthe est connu par un passage d'Athénée, et n'a rien de commun avec Éphore. Le texte de Suidas offre donc une confusion évidente, qu'elle vienne de l'auteur ou du copiste. Quant au changement de Epopos en Eυφορος, c'est une faute trop fréquente dans les manuscrits pour qu'on y attache de l'importance. En rapportant toute la notice de Suidas à Éphore, on voit que ce dernier était né à Cume ou Cyme dans l'Éolide. Son père, Démophile ou Antiochus, l'envoya à l'école d'Isocrate, à l'époque où celui-ci était encore établi à Chio. L'esprit d'Éphore, naturellement lourd, comme celui de presque tous ses compatriotes, ne le rendait pas propre à l'éloquence de la tribune ; aussi sortit-il si peu avancé de l'école que son père le renvoya au même maître. Cette fois le jeune Éphore apporta à ses études une opiniatreté si laborieuse qu'il devint avec Théopompe le plus distingué des élèves d'Isocrate. Cet habile rhéteur conseilla à ses deux disciples d'abandonner l'éloquence pour l'histoire, engageant chacun d'eux à choisir la période qui convenait le mieux à son génie, et à prendre, le

notice détaillée, rapporte qu'en 335 Théopompe était âgé de quarante-cinq ans. It en serait autrement si l'on pouvait écouter Suidas, qui fait remonter l'époque d'Ephore et de Théopompe à la 93° olympiade (408-405 avant J.-C.). En parlant d'Éphore, il dit: 'Ην δ' ἐπὶ τῆς ἐνενηκοστῆς τρίτης 'Ολυμπιάδος, ώς και πρό τῆς Φιλίππου Βασιλείας είναι τοῦ Μακεδόνος. D'après le même lexicographe. Théopompe γέγονε ἐν τοῖς χρόνοις κατὰ τὴν ἀναρχίαν Άθηναίων ἐπὶ τῆς ἐνενηκοστῆς τρίτης 'Όλυμπιάδος, ὅτε καὶ Ἑρορος. C'est une erreur re-levée déjà par Wesseling. Johnson, Pflug, Clinton, Bernhardy et autres. En effet, quelle probabilité y aurait-il qu'un auteur qui vivait vers 408 avant J.-C. eût écrit encore en 884, c'est-à-dire soixante-dix ans plus tard? Du reste, l'altération des passages cités se trahit par tout. N'est-il pas ridicule de faire remarquer qu'É-phore, ayant vécu vers la 93º olympiade, vivait par conséquent déjd (borts xxi) avant le règne de Philippe. On entrevoit facilement que l'auteur dont Suidas s'est servi avait placé l'époque de Théopompe et d'Éphore sous le règne de Philippe, ajoutant toutefois que leur réputation commença déjà avant ce règne, au temps de l'anarchie des Macédoniens, à la 103º olyme. Quelque copiste substitua à l'anarchie des Macédoniens l'anarchie, bien plus connue, des Athéniens. Ce changement fut suivi de celui de la date chronologique; on mit la 83° olympiade à la place de la 103°, quolque, pour être dans le vrai, on eût dû mettre la 84°. Cette interprétation des passages corrompus de Suidas, proposée par moi dans les Fragmenta Historicorum, t. I. p. Lvii, ed. Didot, se trouve confirmée par le Violetum d'Eudocie (p. 282), où l'article de Suidas sur Théopompe est répété, avec cette différence qu'au lieu de έπὶ ἐνενηχοστῆς τρίτης, on y lit ἐπὶ ἐκατοστῆς τρίτης ᾿Ολυμπιάδος (voyes Fragm. Hist., t. IV, p. 636, dans les Addenda). Quant à l'opinion de ceux qui voudraient rendre les mots grecs ην et γέγονε par natus est, naquit, il suffit de la men-tionner pour l'avoir réfutée. L'époque où Éphore et Théopompe prirent les leçons d'isocrate doit être determinée d'après les données que je viens de mentionner, puisque nous n'en avons pas d'autres. Ch. MULLER.

(3) D'après saint Clément d'Alexandrie, Éphore comptait 785 depuis le retour des Héracildes jusqu'au départ d'Alexandre pour l'Asie, en 884; il écrivait donc postérieurement à cette dernière époque. premier l'histoire ancienne, le second l'époque contemporaine. Le même rhéteur disait, en parlant de la différence des caractères de Théopomes et d'Éphore, que celui-ci avait besoin de l'éperca et Théopompe de la bride. Plutarque dit qu'Ephore refusa d'aller vivre auprès d'Alexandra. On n'a pas d'autres détails sur la vie de cet histerien. Tous ses ouvrages sont perdus. Le plus célèbre était une Histoire générale (Toropias) ca trente livres, commençant au retour des Héracildes et s'étendant jusqu'au siège de Périnthe en 341. Cet ouvrage, qui traitait de l'histoire des barbares aussi bien que de celle des Hellènes, fat dans la littérature grecque le premier essai d'histoire universelle; il embrassait une période de 750 ans. Chaque livre, précédé d'une préface et consacré à un sujet bien déterminé, formait an tout complet en soi et portait un titre particulier, soit que l'historien le lui eut donné lui-mêm soit que des critiques postérieurs eussent trouvé commode de distinguer ainsi les divers livres per des titres dissérents. Éphore n'ayant pu achever cette grande composition, Démophile, son fils, s'acquitta de ce soin. Divllus reprit l'œuvre au point où l'avait laissée le continuateur d'Éphora-Les fragments qui nous en restent, trop per nombreux pour nous donner une idée de l'ouvrage entier, peuvent nous en indiquer l'espri général, le plan, les principaux sujets et beascoup de détails. Dans le Ier livre, l'auteur, après avoir rapidement parlé d'Hercule, du siège de Troie, et des diverses tentatives des Héraclides pour rentrer dans leur patrie, exposait le partage des cités du Péloponnèse entre les chefs de l'inva sion dorienne et les changements politiques 🕬 en furent la suite. Le IIe livre racontait les révols tions survenues dans le reste de la Grèce, surtou au nord-est, qui avait été envahi par les Béotiens Le IIIe était consacré aux émigrations des Hellènes sur le littoral de l'Asie; le IVe, à la des cription géographique de l'Europe; le Ve, à cell de l'Asie et de l'Afrique. On croit que le VI° tra tait des guerres des Lacédémoniens contre l'Ar cadie, l'Argolide, la Messénie, et le VIIe, d l'histoire de Crète; mais il reste trop peu d chose de ces deux livres pour qu'on puisse s faire au sujet de ce qu'ils contenaient une opi nion un peu fondée. Le VIIIe avait pour obje l'histoire des Mèdes et des Perses jusqu'à Créso et Cyrus ; le IX continuait la même histoire jus qu'aux premières années de Darius. A partir d ce moment les fragments deviennent de plus et plus rares; peut-être s'en trouve-t-il un gran nombre dans les récits de Diodore de Sicile, rela tiss à la même époque, mais on ne peut les signale avec certitude, parce que cet historien néglia quelquefois de citer ses sources. Le Xº livre alla jusqu'au siège de Paros par Miltiade; le XIe, don il ne reste rien, jusqu'à la bataille de Salamine Le XIIe et le XIIIe comprenaient l'histoire de l Sicile et celle de la Grèce jusqu'à la 87e olymp. le XIVe, la guerre du Péloponnèse; le XVe e e, les expéditions d'Annibal en Sicile et e des trente tyrans; le XVIIe, l'empire cédémoniens sur terre et sur mer et la de Cyrus contre Artaxerxe; le XVIIIe, pagnes de Thimbron, de Dercyllidas et las en Asie; le XIXe, la guerre corinjusqu'au traité d'Antalcidas. Tous les ents postérieurs jusqu'à la guerre sacrée ent du XXe livre au XXIXe. La mort mpêché Éphore de pousser plus loin son , son fils le continua dans un XXXe livre, u siége de Périnthe.

e son Histoire générale, Éphore écrivit, Περί των εύρημάτων (Sur les inventions). clivres. Éphore avait-il réservé pour un spécial certaines particularités qui n'apn trouver place dans son Histoire, on ces particularités n'en furent-elles pas s par quelque compilateur et réunies a ouvrage qui portait le nom d'Éphore, le celui-ci n'en eût fourni que les maté-Voilà ce qu'on ignore. — On cite encore rages suivants d'Ephore : Σύνταγμα ἐπι-(Description de Cyme) : c'était probablen chapitre séparé du Ve livre; — Пері καὶ κακῶν βιδλία κδ' (Sur les biens et x, en XXIV livres): c'étaient sans doute mples de vertus et de vices extraits de la histoire; - Παραδόξων τῶν ἐχασταγοῦ is' (XV livres de choses extraordinaires), qui paraît tiré de la même source que zédents; — Περὶ λέξεως (Sur la diction): ient peut-être aussi que des réslexions s des prologues de l'historien.

s avoir épuisé les renscignements des sur la vie et les ouvrages d'Éphore, il este à apprécier son mérite d'historien. e a dit, bien sévèrement : Ephorus vero, igiosissimæ fidei, sæpius decipitur, sæpe (Éphore n'a pas un respect très-religieux vérité; trop souvent il se laisse tromavent aussi il trompe volontairement). nous paraît, au contraire, chercher de oi la vérité, bien qu'il ne la rencontre pas s. Il eut le bon sens de ne pas raconter ps fabuleux de l'histoire grecque et de très-rapidement sur l'époque antérieure ur des Héraclides. L'historien émet à ce excellents principes de critique. « Toues événements contemporains, disait-il, egardons comme les plus dignes de foi oriens qui entrent dans le plus de détails; ux qui appliquent cette méthode à l'annous paraissent fort peu croyables, car pas vraisemblable qu'on ait conservé le ir de tous les faits accomplis, de toutes les prononcées à des époques si reculées. » à ces principes, Éphore suivit plutôt les phes, Hécatée, Phérécyde et autres, que tes épiques. Cependant, il ne parvint pas s à séparer la vérité de la fable, et ses exns des traditions mythiques, rarement heureuses, sont souvent puériles et ridicules. Dans les époques véritablement historiques, où il ent pour guides Hérodote, Thucydide, Xénophon, Ephore différa souvent de ses grands prédécesseurs sur des points importants; mais s'il ne les égala jamais en éloquence, il les surpassa quelquefois en exactitude. Censeur sévère des antres, il trouva à son tour des critiques qui ne l'épargnèrent pas. Parmi ses détracteurs on cite Timée, Alexinus, élève d'Eubulide, et Straton le péripatéticien. Porphyre accuse Éphore de plagiats. Cette accusation paraît très-exagérée, si elle n'est même dénuée de fondement. car Éphore est plus disposé à réfuter ses prédécesseurs qu'à les copier. Strabon le cite souvent avec éloge. Polybe, le jugeant au point de vue militaire seulement, lui accorde de bien connaitre la marine, et le déclare très-ignorant en tout ce qui concerne les armées de terre. Quant au style, Éphore est reconnu par les critiques anciens pour un digne disciple d'Isocrate. Clair, correct, élégant, il manquait de force, et était prolixe. Les fragments d'Ephore, recueillis et publiés pour la première fois par Meier Marx, Carlsruhe, 1815, in-8°, et augmentés plus tard de quelques additions dans les Miscellanea crit. de Friedemann et Seebode, II, 4, 754, ont été insérés par M. Müller dans ses Fragmenta Historicorum Gracorum; Paris, 1841, in-8°, 1er vol.,

234-277.

Léo JOUBERT.

Suldas, au mot "Εφορος (par erreur "Εφιππος).

Photius, Bibl. crit., cod., 176, 280.

Plutarque, Vitae
decem Orat., Péricliés, 28; Pa Stole. repus, 10.

Diodore de Skelle, 1V, 1; V, 1; XVI, 14, 26.

Polybe, IV, 3;

Léo JUBERT.

Léo JOUBERT.

L

ÉPHORE le jeune, historien grec, né à Cyme, vivait vers la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne. Suidas cite de lui une Histoire de Gallien, en vingt-sept livres, un ouvrage Sur Corinthe, un autre Sur les Aleuades.

Marx, Ephori Fragmenta, p. 7. — Suldas, au mot Απελλής. — C. Müller, Fragmenta Hist. Gr., t. IV.

ÉPHORE, peintre grec, né à Éphèse, vivait au quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Il n'est connu que comme mattre d'Apelle.

Suidas, au mot 'Απελλής.

\* ÉPHRAIM, chef d'une des douze tribus des Hébreux, vivait au dix-neuvième siècle avant J.-C. Il était le second fils de Joseph et d'Asenath, fille de Potipherah ou Putiphar, gouverneur ou prêtre d'On ou Héliopolis. Son nom veut dire Augmentation, accroissement ou portant fruit. L'Écriture ne nous apprend rien de sa vie, sinon que Jacob, en bénissant les deux fils de Joseph, mit la main droite sur la tête d'Éphraim et la gauche sur celle de Manassé, qui était l'ainé, de sorte qu'il accorda la suprématie au premier, non sans une vive contrariété de la part de Joseph. Lorsque les Hébreux sorti-

reni de l'Égypte, la postérité d'Éphraïm était assez nombreuse pour fournir 40,500 hommes au dessus de vingt ans et en état de porter les armes. La tribu d'Éphraïm devint la rivale de celle de Juda.

Al. Bonneau.

Genèse, XLVIII, 13, 15.

\*ÉPHRAÎM, évêque de Cherson et martyr; il paya de sa vie, sous le règne de Trajan, le témoignage qu'il rendit à la foi chrétienne. Il avait composé plusieurs ouvrages; un seul est arrivé jusqu'à nous: Homilia de miraculo quodam quod a S. Clemente in puero factum est. Le texte grec, accompagné d'une version latine, se trouve dans le recueil publié par Cotelier: Patres apostolici, t. 1, p. 837.

G. B.

Surius, Acta Sanctorum, 28 nov., t. VI, p. 859.— Cave, Historia literaria.— L. Allatjus, De Symconum Scriptis, p. 90, 96.— Calalogus II anuscript. Bibliot. Reg.,

Paris, 1740.

ÉPHRAÎM DR NEVERS, missionnaire francais, né à Auxerre, vivait en 1672. Il appartenait à une famille de robe, dont le nom était Du Cháteau des Rois. On ignore les motifs qui le déterminèrent à se faire capucin. En 1645, il sut envoyé en mission au Pégu. Il fut très-bien recu par le roi de Golconde, qui, n'ayant pu le fixer auprès de sa personne, lui procura les moyens de gagner commodément Masulipatam. N'ayant pu trouver un navire qui le transportât à Pégu, le P. Éphraïm se rendit à Madras, avec son compagnon le P. Zénon, de Baugé, et y séjourna. Outre les langues anglaise et portugaise, il réussit à apprendre les différents dialectes indiens, ce qui lui permit de se faire de nombreux disciples à S.-Thomé. Ses succès excitèrent la ialousie du clergé portugais, qui le fit arrêter en 1648. et l'envoya, chargé de chaînes, à Goa, pour être jugé par l'inquisition comme hérétique. Le Père Zénon avant appris à Surate ce qui était arrivé à son collègue, se rendit à Goa, et insista vainement pour obtenir l'élargissement d'Éphraim; on lui sit comprendre que la prudence lui ordennait le silence. Il se décida alors à obtenir justice par un autre moyen. It s'entendit avec un capitaine anglais de la garnison de Madras, en obtint quelques soldats, et enleva le gouverneur de Saint-Thomé. Il déclara ensuite qu'il échangerait son prisonnier contre le P. Éphraun ; mais cette proposition ne put aboutir, par suite de l'évasion du gonverneur. Durant ce temps, Tavernier et quelques autres Français alors dans les Indes informèrent la famille Du Château de la détention de leur parent. De pressantes réclamations furent faites à l'ambassade portugaise et auprès du pape Innocent X, qui ordonna, sous peine d'excommunication au clergé de Goa d'élargir immédiatement le prisonnier. L'Inquisition résista aux ordres du gouvernement et aux menaces du saint-père. Le P. Zénon s'adressa alors au roi de Golconde, qui ne fit pas attendre son intervention. Ce prince envoya sur-le-champ une armée assiéger Saint-Thome, jurant qu'il raserait la ville après en avoir massacré tous les habitants si

le P. Éphraim n'était pas rendu à la li un délai de deux mois. Le grand-i de Goa et ses conseillers crurent deve en considération une sollicitation si Ils se rendirent en grande pompe à la détenu, et après lui avoir fait prêter de ne rien révéler sur ce qu'il avait : entendre durant ses vingt mois de ca lui ouvrirent solennellement les portes Éphraim ne se crut pas tellement eng promesse qu'il ne déclarât « n'avoir jan tré de tels ignorants que les membre quisition portugaise, que la plupart c savaient à peine lire, et que la major naissait même pas les points essent religion chrétienne ». - « Un fait trèsble, ajoute Tavernier, c'est que le P. qui louchait avant d'entrer en prison avec les yeux très-droits. » Ephraii encore quelques jours à Goa, entouré ques de sollicitude et de respect de s persécuteurs. Il alla ensuite exprimer naissance au généreux souverain de et refusa de nouveau de rester à sa ( il se rendit à Madras, toujours accor son ami Zénon; et tous deux, sous la des autorités anglaises, se fixèrent ville. En 1672 l'amiral français De (voy. ce nom) étant venu mettre le vant Saint-Thomé, dut la prise de cett bons avis du P. Éphraim. L'armate (voy. ce nom.), qui accompagnait De recut aussi du même religieux d'excel seils concernant l'établissement qu'il pi Ceylan. On ignore l'époque de la mor Éphraïm et s'il a laissé des manuscrits A. DE LA

Tavernice, Voyage aux Indes. - Caron, Voyage des grandes Indes, etc.

ÉPHRÉB. Voy. APRIÈS.

ÉPHHEM. Ce nom, que l'on trouve les variantes suivantes : Ephram, E<sub>1</sub> Ephraim, Ephraimius, Ephremus e mius, appartient à plusieurs écrivains tiques de l'Église grecque, savoir :

ÉPHREM (Saint) de Nisibe, le pl théologien de l'Église de Syrie, mort Né de parents pauvres, à Nisibe, dans potamie, il ne recut le baptême qu'i dix-huit ans, et bientôt après il se r une solitude pres d'Édesse, pour s'y plus rudes exercices de la pénitence ses propres aveux, sa jeunesse n'ava exempte de certains désordres ; une faus tion, qui le fit jeter en prison, et des vi le consolèrent de ce triste accident, 1 moyens que Dieu employa pour le rai: foi. Éphrem ne tarda pas à devenir aus par sa piété que par ses talents; et l'o le tirer de son désert pour lui co dignité épiscopale. Il s'y refusa avec u cible persévérance, et, imitant l'artific

sane, il consentit a recevoir l'ordre du diaconat. il n'en continua pas moins de vivre dans la retraite, et c'est pour des religieux qu'il composa ses plus touchants ouvrages, « Le génie d'Ephrem, dit M. Charpentier, n'éclate jamais plus ibrement que dans les familières instructions adresses à de pauvres moines. Animée par la mitude et la foi, par des jeunes prolongés, par le vue du ciel et de la nature, son imagination se teint des couleurs les plus gracieuses et les plus fortes tout ensemble. Il se platt et triomphe dans la peinture du bonheur attaché à la vie religieuse, dans l'éloge de ceux qui les premiers l'ont institrée : « Où sont, dit-il, les hommes amis de Dieu, breiant de la céleste charité, renonçant à tous lesbiens d'un monde fragile? Ils out pris la croix pour suivre le Sauveur, et Dieu, à son tour, les sainés d'un tendre amour, les a fait entrer dans le port de la vie, dans le bonheur de l'éternité ; là, tejours enivrés d'une douce allégresse, ils jouissent des embrassements du céleste Époux et des délices de la vie bienheureuse. » En contraste avec les félicités promises aux bons, l'orateur place toujours les supplices réservés aux méchants. Obsédé par la pensée du jugement dernier, il fait passer ses craintes dans l'ame de ses auditeurs. « A mesure qu'il parlait, ajoute M. Charpentier, coux qui l'entendaient senhient pénétrer dans leur âme, avec le remords, me terreur involontaire. Bientôt de toutes les poirines s'échappaient de sourds gémissements, de temple retentissait de cris et de sanglots. Ephrem lui-même s'arrêtait comme frappé de terreur, et semblait ne pouvoir continuer son discours. Alors du sein de cette soule epouvantée s'élevaient des voix confuses, qui interrogeaient l'orateur, et lui demandaient d'achever ces effrayantes peintures. Éphrem ajoutait un trait nouveau à ce tableau terrible, et puis s'arrêtait immobile de stupeur : nouvelles instances de la foule; nouvelles et pathétiques explications d'Éphrem. » Dans cette éloquence dramatique et pleine d'imagination, on reconnaît le poete. Ephrem l'était en cliet en même temps qu'orateur; dans ses discours, souvent il invoque sa lyre: « Retentis, è ma lyre! il ne te conviendrait pas de garder le ailence. » Il a composé des chants funèbres, où son âme, frappée des terreurs de l'autre vie et du néant des choses humaines, fait entendre des accents singulièrement pathétiques. Sa foi, son mépris du monde, sa tendre pitié pour la souffrance s'exhalent en cris déchirants, qui pénètrent jusqu'au fond du cœur. Ces hymnes, qui embrassent toutes les conditions humaines, depuis l'évêque et le mo-

ère, sont, dit-on, encore chantées dans les funé-Saint Éphrem mourut à un âge pen avancé.

narque jusqu'à l'enfant enlevé à l'amour d'une

Dans sa dernière maladie, il recommanda de ne point chanter d'hymnes funéraires à ses ob-èques, de ne lui faire aucun cloge funèbre et de n'élever aucun monument à sa mémoire. Dès l'an 372 c'etait l'usage dans quelques églises de lire ses compositions après l'Écriture Sainte. Il ne connaissait que le syriaque ; mais ses ouvrages, dont une partie sculement est venue jusqu'a nons, furent traduits en grec. Gérard Voss les recneillit, les traduisit en latin et les publia, Rome, 1589-93-97, Cologne, 1603, Anvers, 1619, 3 vol. in-fol. Une édition beaucoup plus complète des œuvres d'Éphrem en syriaque, en grec et en latin, parut avec notes, préfaces, et variantes par les soins de l'abbé Simon Assemanni, du P. Benott jésuite, missionnaire dans le Levant, et de Étien-Évode Assemanni, bibliothécaire du Vatican; Rome, 1732-1746, 6 vol. in-fol. La traduction grecque de plusieurs des ouvrages d'Éphrem a été publiée d'après huit manuscrits de la bibliothèque bodleyenne, par Ed. Thwaites; Oxford,

1709. Sozomène, III, 15. - Théodoret, IV, 27. - Cave, Histor. liter. — C. Lengerde, Commentatio critica de Ephræmo Syrio, S. S. interprete, qua simul versionis syriace, quam Peschito vocant, lectiones variæ ex Ephræmo collectæ, exhibentur; Ralic, 1828. – De Aphræmi Syri Arte Hermenentica liber; 1831. – Guillon, Bibliothèque choisis des Pères de l'Église grecque et la-tine, 1. VIII. — Villemain, Tableau de l'Éloquence chre-tienne au quatrième siecle.— Charpentler, Études sur les Pères de l'Église, t. 11.

ÉPHREM, EPHRAIMIUS ( Έφραίμιος ), ou, selon Théophane, EUPHRAIMIUS (Εὐτραίμιος), patriarche d'Antioche, appelée alors Théopolis, théologien grec, né dans la seconde partie du cinquième siècle après J.-C., mort en 545 ou 546. Si l'epithète de l'Amidien (δ Άμίδιος), que lui donne Théophane, indique le lieu de sa naissance, il était né à Amida, en Arménie, près de la source du Tigre. Il exerça d'abord des emplois civils, et sous le règne de l'empereur Justin Ier il obtint la haute dignité de comte d'Orient. Dans les années 525 et 526, Antioche fut presque détruite par des tremblements de terre successifs et par les incendies qui en furent la suite. Les habitants, touchés de la compassion qu'Ephrem montra pour leurs désastres et des secours qu'il leur prodigua, le donnèrent pour successeur au patriarche Euphrasius, enseveli sous les ruines de la ville. Son élection est généralement placee à l'année suivante. Tous les écrivains ecclésiastiques vaatent sa conduite comme patriarche, sa charité à l'égard des pauvres, le zèle et la vigueur qu'il opposa aux hérétiques. Non content de condamner, dans un synode tenu à Antioche, ceux qui essayaient de faire revivre les erreurs d'Origène, il écrivit divers traites contre les nestoriens, les eutychiens, les sévériens, les acéphales, et en faveur du concile de Chalcédoine. Vers la fin de sa vie, il fut forcé par l'empereur Justinien de souscrire à la coudamnation de trois des décrets du concile de Chalcédoine qu'il avait jusque là chandement défendus. Facundus d'Hermia, courageux avocat des décrets condamnés, reproche à Éphrem d'avoir mieux aimé garder son siége patriarcal que de continuer à défendre la cause de la vérité. Éphrem ne survécut pas longtemps à cet acte de faiblesse, et mourut après avoir occupé le patriarcat d'Antioche pendant dix-huit am selon Théophane, ou pendant vingt ans selon d'autres historiens.

Les ouvrages d'Éphrem ne nous sont connus que par l'analyse qu'en a donnée Photius, dans sa Bibliotheca; ils formaient du temps de ce dernier trois volumes, consacrés à la défense des dogmes de l'Église, et particulièrement des décrets du concile de Chalcédoine. Le Ier vol. contenait une Lettre à Zenobius, avocat d'Èmesse et membre de la secte des acéphales, des Lettres à l'empereur Justinien; — Des Lettres à Anthimus, évêque de Trapèze, à Domelianus Syncleticus, métropolitain de Tarse, à Brazes le Perse et à d'autres; — Les Actes d'un synode (συνοδική Πρᾶξις), tenu par Éphrem au sujet de certains livres hétérodoxes, des panégyriques, et autres discours : -Le IIe vol. contenait un traité en quatre livres, consacré à la défense de saint Cyrille d'Alexandrie et du synode de Chalcédoine, contre les nestoriens, les eutychiens, et des réponses sur des sujets théologiques, adressées à son correspondant, l'avocat Anatolius.

Photius, Bibliotheca, cod. 228, 229. — Facundus, IV, 6. — Facundus, IV, 6. — Facundus, IV, 6. — Jean Moschus, Practum Spirituale, dans Is Bibliotheca Patrum, vol. XIII, ed. de Paris de 1656. — Théophane. Chronographia. — Baronius, Annales. — Cave, Hist. liter. — Fabricius, Bibliotheca Græca.

\*ÉPHREM, évêque de Mylasa en Carie, vivait à une époque incertaine; mais antérieure au cinquième siècle de l'ère chrétienne, puisqu'à cette époque on rendait des honneurs religieux à sa mémoire à Leucé ( près de Mylasa ), où il avait été enterré.

Acta Sanctorum, S. Eusebiæ Vit., cap. 3, Janv., vol. II.

\* ÉPHREM OU EPHREM US, hagiographe, d'une
époque incertaine. Son nom, qui n'est suivi d'aucune épithète distinctive, est attaché à la légende
de saint Abram et de sainte Marie ( Acta S S.
Abramii et Mariæ). Papebroch, dans son introduction à cette légende, pense que l'auteur
vivait vers le milieu du sixième siècle. C'est à
tort que l'on a attribué cet ouvrage à saint
Éphrem de Syrie, à Ephrem de Carie, et à
Éphrem de Mylasa.

Acta Sanctorum, Mars, t. II. p. 436. — Smith, Dictionary of Greek and Boman Biography.

\* ÉPHREM, ou plutôt ÉPHRAEM (Ἐρραήμ), de Carie, poëte grec, d'une époque incertaine. On ne sait rien de sa vie, sinon qu'il était moine. On a de lui une hymne ou prière insérée dans les Dissert. Prælim. de Acoluthiis Officii Græci de Raynæus, p. 68, et dans les Acta Sanctorum, juin, vol. II.

Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

ÉPHREM (en arménien Éprem), patriarche
arménien, né à Sis, en 1183 de l'ère arménienne

(1734 de J.-C.), mort en 1233 (1784). L'éloquence, la théologie, l'histoire et nologie furent l'objet de ses études. La Rome le'nomma évêque in partibus, dération de ses talents et de l'influe possédait sur les Arméniens unis. Il en 1220 (1771) au siège patriarcal de S la mort de son frère Gabriel. On a de l plication des psaumes de David; — de poésies sacrées et profanes; — Pede Genèse; — Règles de la versifica ménienne; — Recueil de lettres en v prose; — Histoire chronologique des ches arméniens de Cilicie, jusqu'en

E. BEAU Tchamtchian, Badmouthioun Hatots, t. 111 ÉPHREM ouÉPHRABM, chroniqueur du quinzième siècle. Il paraît être le fil qui occupa le siége patriarcal de Const jusqu'en 1404. Le cardinal Maï a déc cet écrivain les ouvrages suivants : Cesars selon la chronologie, avec la patriarches de Constantinople; - Les depuis Caïus Caligula jusqu'à Michel V latin, ouvrage inséré par Mai dans so intitulé: Scriptorum veterum nova C e Vaticanis codicibus edita; 10 vo Rome, 1825-1838, tome VIII, p. 1 à Catalogue des Patriarches de Byzani le commencement de l'épiscopat, jusqu Ephremius fait remonter la série de ces pa jusqu'à l'apôtre saint André, et la te vingt-troisième patriarche, qu'il appel phane. Al. Bor

L. Allatius, Do Psellis, p. 22. — Le même de Georgiis, 327-354. — Mai, ouvrage cité. — Table alphab, analytique et raisonnée des a converts et édités par le card. Mai; Paris, 1

\* ÉPICELEUSTUS ('Επικέλευστος) grec, né en Crète, vivait probablemer premier ou dans le second siècle de l tienne. Érotien le mentionne comme ayı ou arrangé le traité de Baccheius sur surannés qui se trouvent dans les écripocrate.

Brotien, Gloss. Hippoc., p. 8.

ÉPICHARIS ( Επίχαρις), affranchie connue par sa participation au complot contre Néron (65 de J.-C.). Sénèque impliqué dans ce complot, et, d'aprè Épicharis était la maîtresse d'un frère sophe. Ainsi s'expliquerait la part que franchie à une pareille entreprise. Tac pendant que l'on ignore par quels moye eut connaissance. De tous les conjurés charis qui montra le plus de courage. E épargnait ni exhortations ni reproches; goûtée de leur lenteur, et se trouvant panie, près de Misène, elle travailla les principaux commandants de la chiliarque la dénonça à Néron. Épichi tée, nia tout, et confondit sans peine ur que n'appnyait aucun témoignage. Tou

lat retenue en prison. Sur ces entrefaites, un affrachi, nommé Milicus, avoua tout, et les conspirateurs furent arrêtés. « Néron, dit Tacite, se repeiant qu'on détenait Épicharis sur la dépom de Proculus, et n'imaginant pas qu'une ne pût résister à la douleur, ordonna de mettre son corps à la torture. Mais ni les fouets, ni les feux, ni la rage industrieuse des bourresux, qu'irritaient les bravades d'une femme, m parent vaincre l'opiniatreté de ses dénégams. Ce fut ainsi qu'elle triompha de la questien le premier jour. Le lendemain, comme on à ramenait à la torture, en la portant sur une chaise (car ses membres disloqués ne lui pernetizient pas de se soutenir), elle détacha son heet, qu'elle nous au haut de la chaise; ensuite, t son cou dans le nœud, et s'appesantist de tout le poids de son corps, elle rendit le faible soutfle de vie qui lui restait : exemple orable dans une femme , dans une affranchie, qui, an milieu des plus cruelles douleurs, st garder à des étrangers, et presque à des inus , une fidélité inébranlable ; tandis que des nes libres, des chevaliers et des sénateurs avant la moindre épreuve trahissaient à l'envi is plus chers objets de leur attachement. »

Tatle, Ann., XV, 81, 57. — Dion Cassius, LXII, 27. — Payes, VIII, 62.

**ΈΡΙCHARME** ('Επίχαρμος), poëte et philohe grec, né dans l'île de Cos, vers la 59° dymp. (540 avant J.-C.), mort vers 450 avant J.-C. D'après Diogène Laerce, il fut, à l'âge de treis muis, conduit à Mégare en Sicile; tandis 🗫, suivant le témoignage, probablement erroné, de Seidas, il s'y rendit bien plus tard, avec Cadaus, en 484. Son père, Hélothalès, médecin de la famille des Asclépiades, était lié d'amitié avec Pythagore. Épicharme fut lui-même disciple de ce philosophe, et l'on dit aussi qu'il pratiqua la médecine. Après la destruction de Migare par Gélon, en 484 ou 483, il se réfugia à Syracuse, et il y passa le reste de sa vie. Il rencontra à la cour de Hiéron, souverain de cette ville, plusieurs poëtes, dont le plus célèbre était Eachyle. En voyant représenter les pièces du grand tragique athénien, il eut probablement l'idée de composer aussi des ouvrages dramatiques. Jusque là il ne s'était occupé que des stiences, assez nombreuses, comprises sous le terme général de philosophie. A Syracuse sculementil concut le projet hardi de transformer en pices régulières et dignes des tragédies athénes les farces grossières et décousues que les Mégariens avaient portées du Péloponnèse en Siele. Sa vie se divise donc en deux périodes lita distinctes: la première, qui se passa à Mépret dura jusqu'en 484, sut consacrée à la philemphie; dans la seconde, il vécut à Syracuse, et composa des comédies. Plusieurs critiques out nié l'identité du philosophe et du poëte comique; mais cette opinion, qui ne s'appuie sur acua fait positif, paraît généralement abandonnée aujourd'hui. Épicharme mourut à l'âge de quatre-vingt-dix ans, suivant l'opinion commune, ou de quatre-vingt-dix-sept d'après Lucien. Syracuse, qui le regardait comme un de ses enfants, lui éleva une statue, avec cette inscription, rapportée par Diogène Laerce :

Autant le grand soleil l'emporte en éclat sur les étoiles, autant la mer surpasse les fleuves en puissance, autant, je le déclare, l'emporte en asgesse Épicharme, que Syracuse, sa patrie, a couronné.

Parmi les inscriptions attribuées à Théocrite, on en trouve une relative à cette statue d'Épicharme; elle est plus longue que la précédente, et ne manque pas d'importance au point de vue de l'histoire littéraire; en voici la traduction:

Ce langage est dorien, et cet homme est l'inventeur de la comédie : Épicharme. O Bacchus, n'ayant pu te consacrer le poête lui-même, c'est ha state d'airain que t'ont offerte ceux qui habitent la grande ville de Syracuse pour récompenser un homme, leur compatriote, dont ils ont gardé le souvenir ; car li possédait un trésor de préceptes, et il enseigna aux enfants heaucoup de choses utiles peur la vie. Grand honneur à int l

D'après Diogène Laerce, Épicharme écrivit des traités Sur la nature des choses, Sur la morale, et Sur la médecine. Tous ces ouvrages sont entièrement perdus, et si nous voulons connaître Épicharme même comme philosophe, il faut l'étudier dans ce qui nous reste de ses comédies.

Epicharme peut être regardé comme le créateur de la comédie dorienne. « Le premier, dit un grammairien anonyme, il s'appropria, par de nombreuses innovations dans la pratique de l'art, la comédie, auparavant dispersée. Sa poésie était surtout riche en inventions, sentencieuse et travaillée. » En quoi consistaient ces innovations? Aristote, tracant rapidement l'histoire de la comédie, dit que l'on ignore qui introduisit les masgues et le prologue, qui augmenta le nombre des acteurs, et beaucoup d'autres détails du même genre. « Mais on sait, continue-t-il, qu'Épicharme et Phormis firent des Fables, cela est venu originairement de la Sicile. » Les mots faire des fables (τὸ μύθους ποιεῖν) signissent, selon certains critiques, faire des comédies sur un plan régulier, avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui une sable comique, une intrigue; suivant les autres, composer des comédies sur des sujets mythologiques. Cette interprétation paratt la plus probable, mais dans l'un ou l'autre sens Aristote établit une distinction précise entre les comédies d'Épicharme et les pièces du même genre qui avaient jusque là existé chez les Doriens. La comédie ne naquit pas en Sicile, elle y fut importée de la Grèce continentale. C'est sur les frontières de l'Attique, à Mégare, qu'il faut chercher son berceau; là, elle existait six cents ans avant J.-C. (voy. Susarion). Un chœur de huveurs, revêtus des plus étranges déguisements, chantant des hymnes phalliques, et échangeant des quolibets propres à divertir la foule : tel fut d'abord le spectacle comique. A ce chœur primitif on joignit bientôt un acteur qui excitait la gaieté

des assistants par une imitation grotesque de certains actes de la vie commune, de certaines professions prétant au ridicule. C'était tantôt un cuisinier exposant les secrets et les recettes de l'art culinaire; tantôt quelque charlatan venu de loin pour étaler ses remèdes. Ces parades, mêlées de chant, plaisaient beaucoup aux rudes populations de cette époque; mais il ne fallait y chercher ni art ni bon sens. Les habitants de Mégare les portèrent dans la ville de leur nom qu'ils fondèrent en Sicile. Épicharme en vit certainement représenter un grand nombre. Excité par l'exemple des tragiques athéniens, dont les reuvres étaient applaudies à la cour de Hiéron, il résolut de tenter sur les grossiers essais des disciples de Susarion la même réforme que Pratinas, Chéryle et Eschyle avaient si heureusement exécutée sur les ébauches dramatiques de Thespis. Porter de un à deux et trois le nombre des acteurs, leur prêter un langage plus élégant, plus poétique; les rattacher entre eux et les lier au chœur par les fils d'une intrigue; à côté des personnages fournis par la tradition ou par l'observation, tels que le cuisinier, le charlatan, le parasite, le sybarite, mettre des dieux, et, en les mélant aux plus burlesques incidents de la vie ordinaire, donner au grotesque, par le contraste, plus de force et de portée; joindre aux plaisanteries les plus bouffonnes de graves sentences morales, des descriptions physiques bien faites pour charmer un peuple avide de nouveautés scientifiques et philosophiques, tel fut le projet que conçut Épicharme et qu'il réalisa avec un succès constaté par tous les critiques anciens.

Comme il ne reste aucune pièce entière de ce poëte, on ne peut se faire une idée nette de ses intrigues; mais par ce qu'on sait de la comédie ancienne, on peut juger qu'elles n'étaient pas compliquées. Le fond de ses pièces était moins une fable dramatique dont toutes les péripéties sortent les unes des autres, qu'un fait très-simple servant de lien à des scènes épisodiques. Plusieurs de ses personnages lui furent fournis par la tradition; il en inventa d'autres: l'ivrogne, par exemple, et surtout le parasite, le type le plus populaire peut-être de la comédie grecque et romaine. Quant à l'idée de mettre sur la scène les dieux dans des circonstances ridicules, Épicharme avait été jusqu'à un certain point devancé par les poètes athéniens. La tragédie avait été d'abord un mélange de pathétique et de grotesque. Le premier, et de beaucoup le plus important de ces deux éléments, finit par rejeter l'autre, qui resta le partage de petites pièces intermédiaires appelées satyres ou drames satvriques. Les dieux figuraient dans les satvres. et la boussonnerie y tenait au moins autant de place que le sérieux. Pour transformer ce genre en comédie, Epicharme n'eut qu'à substituer à l'action tragique une action empruntée à la vie commune. Dans Les Noces d'Hébé, par exemple,

Neptune, Hereule et Mercure se sont per la ligne, pour approvisionner les tables lympe (1).

En personnifiant dans les dieux les 1 humains, Épicharme voulait-il simplem ner plus d'éclat et d'originalité à ses i satiriques; ou cachait-il sous les amuse ventions de la poésie comique, de sérieu: ques contre le polythéisme? Cette derni nion semblera très-probable, si l'on s grand nombre et au caractère sérieur parodies mythologiques. Évidemment il tait pas les dieux en scène, comme le f comiques athéniens, dans un but de po littéraire, et pour tourner en ridicule le inventées par les poêtes tragiques; i quait aux traditions religieuses elles-Un sage élevé à l'école de Pythagore ne pas avoir beaucoup de respect pour les « dont l'imagination des Grecs avait peu lympe. Il paraît même qu'Épicharme se à professer dans ses comédies les docti son mattre. Aussi Ennius donna-t-il le ti picharme au livre dans lequel il exp philosophie pythagoricienne. Toutes les du poëte de Syracuse sont remplies no ment de sentences, mais aussi de longs sur des sujets de morale et de physiqu tre autres sur l'instinct des animaux. P des fragments que nous a conservés appartiennent moins à la comédie qu'à l' naturelle. Rien ne prouve mieux l'imp philosophique des comédies d'Épichari les nombreux emprunts que leur a faits Voici sur ce point le témoignage de Laerce : « Les œuvres d'Épicharme, au mique, ont été d'un grand secours à Plat en a extrait beaucoup de choses, comme tend Alcime, dans quatre livres dédiés à thas. Il dit dans le premier que Platon a be profité d'Épicharme ; il lui a pris en pa l'opinion que les choses sensibles ne so manentes ni dans leur qualité ni dans leu tité, mais qu'elles varient et s'écoulent que instant.... Les choses intelligibles, a traire, n'acquièrent et ne perdent rien : tel les choses éternelles, dont la nature est t semblable et ne change jamais. » Aprè cité les vers où Épicharme soutenait ce nion ainsi que quelques autres idées égi adoptées par Platon, Diogène Laerce « qu'Épicharme lui-même n'ignorait pas sa sagesse ». C'est ce qu'on apprend par ce dans lesquels il prophétise son futur imi

Je pense ou plutôt je suis parfaitement p que la mémoire de mes discours durera dat

<sup>(1)</sup> On trouve cette scène représentée sur ur vase antique (voy. Lenormant et de Witte, i Monuments céramographiques, t. III, pl. X général, comme l'a remarqué O. Müller, les scètesques peintes sur les vases de la Sicile et de méridionale sont empruntées aux comédies d'Ép

sir. Quelqu'un les prenant et les délivrant du mètre qui les enferme, les revétant de pourpre et les brodant de belles paroles, se rendra invincible, et montrera que les autres sont faciles à vaincre.

Le nombre des comédies d'Épicharme a été diversement fixé par les critiques à trente-cinq et à cinquante-deux. Il nous en reste trente-cinq titres, dont vingt-six sont donnés par Athénée. Veici ces titres, en commençant par les pièces sythologiques: 'Αλκύων, "Αμυκος, Βάκχαι, Απακλίων, Διόνυσοι, "Ηθης γάμιος (1), "Ήφαισεις ή Κωρασταί, Κύπλωψ, Λόγος καὶ Λογείνα, Όδυσσεὺς ναυαγός, Σει-ήθα, Εκίρων, Ερίγξ, Τρώες, Φιλοκτήτης; λημοτίνος, 'Αρπαγαί, Γά καὶ Θάλασσα, Αίφιλος, Ιλείς ή Πλοϋτος, 'Εορτά καὶ Νάσοι, 'Επινίκιος, 'Πρέκλειτος, Θεάροι, Μεγαρίς, Μήνες, 'Ορύα, Ιμμάλλειτος, Θεάροι, Μεγαρίς, Μήνες, 'Ορύα, Ιμμάλλες, Πέρσαι, Πίθων, Τριακάδες, Χορεύοντς, Χύπσει.

En Sicile, Épicharme eut peu d'imitateurs; un mine acounaît même qu'un seul; c'est Dinolome, son disciple ou son fils. A Athènes, Cratès praîta de ses reuvres, et les poétes de la cométe moyenne le prirent pour modèle. Épicharme me fet pas seulement poète comique et philosophe, il fet aussi grammairien. Pline lui attribue l'invention des lettres O et X, dont on fait généralment honneur soit à Palamède, soit, avec les de vraisemblance, à Simonide.

Les fragments d'Épicharme ont été inserés tam les collections suivantes: Morel, Sententix veter. Comic., 1553, in-8°; Hertelius, Cellectio Fragm. Comic., Bâle, 1560, in-8°; Bari Estienne, Poesis philosophica, Paris, in-8°; Hugo Grotius, Excerpta ex Trugad. et Cemad., Paris, 1626, in-8°. H. Poleman Krusenam les a publiés séparément; Harlem, 1834, 1847, in-8°.

Dispuse Laerce, III, 12; VIII, 2. — Suldas, an mot Eniyaquac, —Lucien, Macrob., 25. — Riten, Vas. Hist., I. 36. — Athene, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XIV. — Marire de Paros, dans les Histor. Grac. Fragm., t. 1. — Aristote, Poet., 6. — Pinton, Theseles. — Cictron, Tueni., 1, 2. Ad Attic., I, 19. — Harles, Be Epicharmo; Beca, 1822, 18-2. — O. Müller, Dorians, IV, 7. — Pott. Geschichts d. Hellen. Dechtkunst, III. — Gryar, De Beriensium Comedia; Cologne, 1823. — Weicker, Zeitschift für die Alterihumswissenschaft, 1335, 1991.

tpicules ('Επικλήκ), écrivain médical, vivit probablement dans le second ou dans le premier siècle avant J.-C. Il écrivit sur les locations surannées contenues dans les écrits d'Hipperate un ouvrage disposé par ordre alphabétique. Il vivait après Baccherus.

Ireliance, Gloss. Hippocr., p. 16.

\* ÉPICRATE (Ἐπικράτης), orateur athénien, virait vers 400 avant J.-C. Membre zélé du parti démocratique, il prit une part importante am affaires après la guerre du Pélopounèse, et contribua à la chute des trente tyrans. En-

(1) Épicharme donna une seconde édition, ou dissibles (Margaryi), de cette pièce sous le titre de Moυσαι. Cas mases n'estaient pas les divinités qui président aux lattes et aux arts, mais les décases de la gastronomie.

voyé plus tard en ambassade auprès d'Artaxerxès, roi de Perse, il se conduisit d'une manière peu digne d'Athènes, prodiguant au roi les plus basses flatteries et recevant de lui de l'argent. Accusé à son retour de corruption et de concussion, il semble avoir été acquitté. Démosthène parle de cet orateur comme d'un homme condamné à mort et actuellement exilé: mais cette condamnation et cet exil paraissent se rapporter à une deuxième ou plutôt à une troisième accusation, car Épicrate avait déjà été traduit en justice antérieurement à l'ambassade de Perse. Épicrate et son collègue d'ambassade, Phormisius, furent attaqués par Aristophane et par Platon le comique. Ce dernier composa même sur la mission en Perse une pièce entière intitulée Πρέσδεις (Les Ambassadeurs).

Demosthène, De falsa Layatione. — Lysias, Contra Epicratem. — Xénophon, Hellenica, III, 5. — Denys d'Halicarnasse, Fita 1,91, 23. — Aristophane, Eccl. 63-72; Ran., 945; et les Scolles. — Meineke, Hist. crit. Com. Grace, p. 183-183. — Bergk, De Reliqu. Com. Att., Ant., 383-393.

\* ÉPICRATE d'Ambracie poëte de la comédie moyenne, vivait vers 350 avant J.-C. On voit dans les fragments qui nous restent de lui qu'il tournait en ridicule Platon et ses disciples, Speusippe et Ménédème. Il parle de la courtisane Laïs comme d'une personne qui n'était pas encore avancée en âge. De ces divers passages Meineke conclut qu'Épicrate florissait entre la 101° et la 108° olymp. (376-348.) Il nous reste les titres de cinq de ses pièces, savoir : Έμπορος, ἀντιλαίς, ἀμαζόνες, Δύσπρατος et Χορός. Les fragments d'Épicrate ont été publiés par Meineke, Fragmenta Com. Græc., vol. 1, p. 414; III, p. 365-373; et par M. Bothe, Fragmenta Com. Græc., dans la Bibliotheca Græca, édit. par A.-F. Didot.

Athenee, II. X, XI, XII, XIII, XIV. - Suidas, au mot Έπικράτης... — Fabricius, Bibliotheca Graca.

ÉPICTÈTE ('Επίκτπτος), philosophe stoïcien du premier siècle de l'ère chrétienne, naquit à Hiéropolis, en Phrygie. La date de sa naissance et celle de sa mort sont inconnues. On ignore par quelles vicissitudes de la fortune il fut amené à Rome, où sous le règne de Néron on le rencontre esclave d'Épaphrodite, favori de l'empereur, le même peut-être à qui l'historien Josèphe dédia son ouvrage. La question de savoir si Épictète prolongea sa vie jusqu'au temps de Marc-Aurèle a fort exercé la critique. Suidas l'affirme positivement (1). Quoi qu'il en soit, on connaît peu de détails de la vie d'Épictète. Une

(1) Quand on considère qu'il s'est écoulé presqu'un siècle entre la mort de Néron et l'avénement à l'empire du fils adoptif d'Antonin, on ne peut s'empécher de révoquer en doute ce témoignage, et il est difficile de reculer l'époque de la mort d'Épictète au delà du règne d'Adrien. Il est incontestable que Marc-Aurèle connaissait la doctrine d'Épictète : les pensées de cet empereur portent la visible empreinte de ce philosophe; mais comme il nous l'apprend iut-même, il les puisa aux sources vives de l'enseignement de Rusticus, un de sea discipies, et surtout dans le Manuel et les Discours d'Épictète, recueillis et rédigés par Arrien.

135 ÉPICTÈTE

naissance obscure, une jeunesse pleine de labeurs, et cette vie rude qui était de tradition dans le vieux stoicisme gree, le conduisirent naturellement à la philosophie du Portique, qui enseignait à mépriser l'opinion, à dédaigner les honneurs et les richesses, proclamait la vie un combat, et faisait consister le vrai bonheur dans le triomphe de la raison et de la volonté sur les passions.

Esclave d'un maître ambitieux et cruel, Épictète eut plus d'une fois à souffrir de ses mauvais traitements, et montra dans cette condition misérable les ressources d'une âme indépendante et maîtresse d'elle-même, que les coups de la fortune et l'injustice des hommes ne pouvaient abaisser. On raconte que, dans un mouvement de colère, Épaphrodite lui cassa la jambe. « Je vous l'avais bien dit, repartit Épictète, que vous me la casseriez. - Révèle ce secret. - Je ne le ferai point, cela est en mon ponvoir. — Je te chargerai de chaines. — Que dis-tu? moi? non. mais cette jambe; Jupiter lui-même ne peut rien sur ma volonté. - Je te jeterai en prison. -Oui, ce misérable corps. — Je te couperai la tête. — Eh! quand donc t'ai-je dit qu'elle ne pouvait être coupée? - Allons, Épictète, rase ta barbe. - Je ne le ferai point, étant philosophe. - Je te ferai couper la tête. — Si cela te platt. tu le peux. » C'est ainsi qu'Épictète enseignait la fermeté de l'âme, et saisait voir par ses actions que la philosophie n'est pas une lettre morte, sans application à la conduite de la vie, mais une arme de combat (έγχειρίδιον στρατιωτικόν), que l'homme doit toujours avoir à sa portée pour chasser les vaines alarmes, repousser les frayeurs serviles et défendre la liberté de son ame contre les attaques de l'intempérance, du luxe, de la mollesse, des désirs et de toutes ces misères qui troublent la sérénité de la raison.

Épaphrodite mort, Épictète recouvra probablement la liberté; mais peu de temps après, compris dans l'édit de proscription de Domitien qui bannissait les philosophes, il quitta Rome et l'Italie, et se retira à Nicopolis, en Épire. S'il faut en croire Aulu-Gelle, il était déjà en grande réputation à l'époque de cet édit. Il continua à enseigner la philosophie dans cette retraite. « Ses discours étaient, dit Simplicius, pleins de mouvement et d'aiguillon, de telle sorte qu'il semblait qu'on dût désespérer de ceux que ses lecons ne pouvaient corriger et qu'il fallût en appeler au tribunal de Platon. » Il est douteux qu'Épictète soit revenu à Rome, et bien que Spartien rapporte qu'il y vécut dans la familiarité de l'empereur Adrien et nous le représente demeurant dans une petite maison avec une vieille servante, il y a plus de raison de croire qu'il resta jusqu'à sa mort dans sa retraite d'Épire, instruisant le autres plus encore par l'exemple de sa vie que par des préceptes. Homme rare assurément, chez lequel les principes et les actions furent toujours dans un parfait accord! La lampe d'argile dont il se servait fut, dit-on, vendue trois mille drachmes après

Le stoïcisme à l'époque d'Épictèt doctrine des âmes vigoureuses et qu tude publique n'avait pas énervées. Le républicain, qui garda quelques racin jusqu'au temps de Néron, est compos ciens. Les Helvidius Priscus, les Thi Lucain, les Tacite, tous ceux qui ai berté, soit dans le passé, soit dans l'a ceux qui dans le sénat ou ailleurs t tête levée et parlent avec une ombre dance, appartiennent de près ou de-loi cisme. C'est dire assez que le stoïcism sant de la Grèce à Rome, s'est pro modifié. Sur cette terre ennemie des « des spéculations métaphysiques, la p du Portique est exclusivement une morale. Chez les fondateurs de la morale était en quelque sorte une bra physique. A Rome, l'inverse est le physique de Zénon et de Cléanthe es négligée, ou tout au moins entièreme donnée à la morale. Ce rôle subalters doctrine physique se reflète dans Épictè vidence d'Épictète n'est pas l'immuabl l'abstraite raison universelle des pren ciens, c'est Dieu même « le père des h Nous sommes ses enfants; nous lui de ce que nous sommes et tout ce que no dons. Sa volonté est l'ordre du mondêtre vraiment libre que de ne vouloir qu veut. De même la logique stoïcienne es devant la morale. Elle est utile pour la justesse et de la certitude à nos ju mais la première chose et la plus imporpas de rechercher pourquoi on doit s pas faire telle action, et sur quel fonde pose, en dernière analyse, la certitude d telle décision, c'est uniquement d'agir. tion qui est le criterium de la doctrine philosophie d'Épictète, la théorie est ment subordonnée à la pratique. Ce ca remarque déjà dans Musonius Rufus, d tète entendit les leçons, et aussi dans dont les Questions naturelles rappe peu la physique panthéiste de l'école.

La morale stoicienne a subi des tions considérables. La preuve, c'est qu dépendu de certains critiques que l'es losophe ne devint, comme Sénèque, quête du christianisme. Or le sage d cet idéal impassible, cette immobile s révaient les fondateurs du Portique, loin de représenter les traits du par tien. Avec Sénèque, avec Épictète st roideur du stoicisme primitif s'est sa dureté s'est amollie. Le sage d'Épi un homme qui sait aimer sa famille, et l'humanité, et non pas d'un amou stérile, mais de cet amour qui s'én bonnes paroles et en bonnes œuvres; homme qui sait compatir aux misère bles, qui voit sans s'irriter leurs faiet leurs vices, en prend pitié, et attrimal qu'ils font à leur ignorance; c'est un ; qui a déposé cet orgueil intratiable par Zénon s'égale à Jupiter et ose défier le qui sait se soumettre avec humilité aux its de la fortune comme aux décrets mêmes Providence divine. Certes en voilà plus : faut pour faire d'Épictète un philosophe n. Les rapports de la doctrine morale ète avec la morale chrétienne sont nomt frappants sans doute; mais il ne faut exagérer la portée.

octrine d'Épictète est donc essentiellement drine morale. Les considérations sur Dieu. idence et l'ordre du monde , l'ébauche de que contre les sceptiques et les épicuriens trouve cà et là dans le Manuel et les dispu'Arrien nous a conservés ne constituent physique ni une logique proprement dites. onverge à la morale. Cette doctrine moe-même n'est pas exposée plus systémaent que celle de Socrate, telle qu'on pourstraire des Memorabilia de Xénophon et ques dialogues de Platon. Il nous suffira r ici les points principaux de cette docde marquer en peu de mots son caractère. mheur de l'homme pour Epictète est dans : conforme à la raison : cette raison est du monde sans doute, mais c'est dans zience de l'homme qu'il faut chercher ce prescrit à chacun. Ainsi, le solide fondee tout devoir et de toute morale est dans e même de l'homme. Agir en tout confort à la raison, indépendamment des espéd'une vie ultérieure, c'est atteindre acent la perfection de la nature humaine. identique au bonheur. Il n'y a de bien et que dans les choses qui dépendent de la . La fortune, les honneurs, les richesses pas des biens; les rechercher, c'est couservitude : le bien vivre seul, et par conle bonheur, lépend de nous. L'œuvre de sté est d'affranchir l'âme le plus possible ses extérieures, et des craintes, des ess, des désirs qu'elles excitent en nous et s asservissent. Par la fausse opinion que vas faisons des choses, nous sommes le z événements ; dépouillons ces opinions, erons vraiment libres et inattaquables. oi pleurer, pourquoi se plaindre de la perte enfants, de sa femme, de ses amis? Ils ers de nous : nous ne les perdons pas, s rendons. « Si tu désires que tes enfants. ne, tes amis vivent éternellement, tu es , car c'est vouloir que les choses qui ne ent pas de toi en dépendent, et que ce autruit'appartienne. -- Rien n'est à nous, est nous-même, c'est-à-dire nos pensées s volonté. — Quel est l'homme invincible? ni, ferme dans son assiette, ne peut être par aucune des choses qui ne sont pas

en son pouvoir. Je le regarde comme un athlète. Il a soutenu un premier combat, en soutiendrat-il un second? Il a résisté à l'argent, résisterat-il à une belle femme? Il a résisté en plein jour. sous les yeux du public, résistera-t-il étant seul, dans le silence et les ténèbres de la nuit? Résistera-t-il à la gloire, à la calomnie, aux louanges, à la mort? Voilà l'athlète qu'il me faut:.. — Si j'aime mon corps, si je suis attaché à mon bien, me voilà esclave. J'ai fait connattre par où je puis être pris. - Le sage sauve sa vie en la perdant. » (Discours d'Épictète). Il semble, à lire ces-diverses citations, qu'on pourrait facilement multiplier, qu'Épictète prêche l'isolement de l'homme et qu'il prescrive à son sage de s'enfermer en lui-même, de fermer son âme à toute espèce d'émotion bonne ou mauvaise, de s'abstraire de ses semblables, d'éteindre en son cœur toute passion et de se réfugier même dans la mort pour sauver sa liberté. Mais ce serait méconnaître singulièrement le stoicisme d'Épictète que de le réduire à ces traits, qui rappellent l'ancienne doctrine du Portique. La morale d'Épictète est plus large et plus humaine. « Quel est cet homme? - Il est doux, sociable, bienfaisant, patient, ami des hommes. Je le reçois. Je le fais mon concitoyen, mon voisin, mon ami, mon compagnon, mon hôte. - Et celui-ci, quel est-il? C'est un homme qui tient quelque chose de Néron : il est emporté, malfaisant, implacable; il ne pardonne jamais. — Je le rejette. Pourquoi m'as-tu dit que c'était un homme? Un homme emporté, vindicatif, n'est pas plus un homme qu'une pomme de cire n'est une pomme; elle n'en a que la figure et la couleur. — Ne faut-il pas que je me venge et rende le mal qu'on m'a fait? - Tu oublies qu'on ne t'a point fait de mal, puisque le bien et le mal ne sont que dans ta volonté. D'ailleurs, si un homme s'est blessé lui-même en te faisant une injustice, pourquoi veux-tu te blesser toi-même en la lui rendant?.. — S'il est question de t'exposer au danger pour la défense de ton ami ou de ta patrie, il est inutile d'interroger l'oracle sur le parti que tu dois prendre en cette circonstance; car si le devin te déclarait qu'il lit dans les entrailles des victimes quelque chose de funeste, il est certain que ce signe t'annoncerait ou la mort, ou la perte de quelque membre, ou l'exil; mais la droite raison, d'accord avec les dieux, ne t'en prescrirait pas moins de sacrifier tes jours pour sauver ta patrie ou ton ami. Crois-en alors un devin plus éclairé : c'est Apollon Pythien, qui chassa de son temple celui qui avait vu égorger son ami sans le secourir... — Si ton frère te fait une injustice, ne va pas considérer l'injustice, car c'est là le mauvais côté; mais songe que c'est ton frère, et que vous avez été élevés ensemble. Si tu envisages son procédé de ce point de vue, tu le trouveras supportable. — Si l'on te rapporte que quelqu'un a mal parlé de toi, ne te mets pas en peine de te justifier; réponds seulement : Il n'a

pas connu mes autres défauts, car il aurait dit encore plus de mal de moi. - Ne dis pas : Je suis inutile à ma patrie... Si tu lui donnais un citoyen honnête et vertueux, ne lui rendrais-tu donc aucun service? Certainement tu ne pourrais lui faire un plus beau présent. — Use des biens de la vie comme des mets d'un festin...-Si je peux acquérir la richesse en conservant l'honneur, la bonne foi, la magnanimité, j'y consens : montrez-moi le chemin, je n'épargnerai rien pour réussir; mais si vous exigez que je perde mes véritables biens pour en acquérir de faux, voyez combien vous êtes injuste et déraison. nable! - Souviens-toi que tu es ici-bas comme sur un théâtre, pour y jouer le rôle qu'il a plu au mattre de te donner : qu'il soit long ou court, peu importe. - La vie est une longue et rude campagne... Les une sont généraux, les autres soldats. Chacun doit accomplir sa mission. quelque dure qu'elle soit, et rester attaché à son poste. »

On n'en finirait pas s'il fallait citer tous les passages où éclate le caractère humain ou chrétien, si l'on veut, de la doctrine d'Épictète; s'il fallait transcrire ici tous les préceptes admirables dans lesquels il enseigne l'amour des hommes, la charité, l'abnégation de soi-même, le pardon des injures, le dévouement, la piété envers les dieux, le respect de sa propre vie. Nul philosophe n'allia jamais à un plus haut degré le sentiment de la liberté et de la dignité de l'homme avec celui de la fraternité. Nul philosophe dans l'antiquité n'enseigna une morale plus vivante, plus pratique, plus ferme et plus tendre à la fois. Le principe essentiel de la morale d'Épictète, et ce qui la rend profondément stoicienne, c'est d'avoir fait de la liberté le principal ressort et comme le palladium de la vie. Dans la morale chrétienne, l'esprit de douceur, d'amour, de charité en un mot, s'épanouit avec infiniment plus d'éclat.

Comme Socrate, avec lequel il a plus d'un rapport, et par le peu de cas qu'il fait des spéculations physiques, et par la tendance pratique de sa doctrine, et par le fondement qu'il donne à la morale dans l'observation de la nature humaine, Épictète n'a rien écrit. Son Manuel et ses Discours sont l'œuvre d'Arrien, son disciple, et les sentences éparses qu'on lui attribue dans Stobée et Maxime peuvent être considérées comme le reflet fidèle de son enseignement conservé par la tradition, et la preuve de la trace profonde qu'il avait laissée dans les esprits. Les ouvrages rédigés par Arrien d'après les leçons ou les conversations d'Épictète sont au nombre de trois; savoir : Διατριβαί 'Επικτήτου, en huit livres : on a encore la première moitié de cet ouvrage. Il fut publié pour la première fois par Trincavelli, en 1535, et réimprimé avec l'Encheiridion d'Épictète, le commentaire de Simplicius et une traduction latine par H. Wolf; Bale, 1560. Les meilleures éditions sont celles de Schweighäuser.

dans ses Epicielex Philosophia Monumenta, vol. III, et celle de Coraï, dans ses Πάρεργα Έλλην. Βιβλιοθ., t. VIII; - 'Ομιλίαι Έπικτήτου, en douze livres : cet ouvrage est aujourd'hui perdu, à l'exception d'un petit nombre de fragments, conservés par Stobée; - Exxupidos Έπιχτήτου : ce célèbre Manuel parut d'abord • traduit en latin par Politien, Rome, 1493, & par Béroalde, Bologne, 1496.L'original grec, avec le commentaire de Simplicius, sut publié pour la première fois à Venise, 1528, in-4°. Cette édition fut bientôt suivie d'un grand nombre d'autres; les plus importantes sont celles d'Halsander , Nuremberg, 1529, in-8°; de Trincavelli , Venise, 1535, in-8°; de Naogeorgius, Strasbourg, 1554, in-8°; de Berkel, Leyde, 1670, in-8°; de Schroeder, Francfort, 1723, in-8°; de Heyne, Dresde, 1756; Leipzig, 1776. Parmi les éditions modernes, les meilleures sont celles de Schweighauser et de Coraï, dans les collections cité plus haut. B. Aumé.

Manuel et Discours d'Épicièle. -- Panades d'Épacièle, tirées de Stobée, d'Antonius et de Maximr. -- Commestaire de Simplicius sur l'Encheiridion, éd. grecq let. de Firmin Didot; Paris, 1845. -- Poir, pour les diversés cellt. et traduct, du Manuel d'Épicièle, Fabricius, Bibl-Graca, liv. IV, ch. vist. -- Chaufepiè, Dictsonn., article Épic Tàrx. -- Benri Ritter, Hist. de la Phil. ancienne. LIV des Nouveaux Stolciens.

A ÉPICTÈTE, artiste grec, peintre de vases. Son nom se trouve sur un certain nombre de vases épars dans diverses collections: le Musée Britannique en possède plusieurs; il y en avait dans la collection Durand, et la vente du prince de Canino, faite à Paris, en mai 1837, a présenté huit vases avec le nom d'Épictète. La plupart des sujets traités par cet artiste appartiennent malheureusement à ce genre que les archéologues désignent sous le nom de pornographie. Le style des peintures d'Épictète est toujours très-fin et très-soigné; presque tous ces vases sont à figures rouges.

G. B.

Clarac, Catalogue des Artistes de l'Antiquité, p. 182 et 259. — J., de Witte, Rerus de Philologie, 1837. J. H. p. 109. — Raobi Rochette, Lettre à M. Schorn, p. 39.

\*ÉPICTÈTE, médecin grec, vivait vers la fia du quatrième siècle après J.-C. Il est mentionné par Symmaque, et l'on sait qu'il obtint la place d'archiatre sous le règne de Théodose le Grand (379-395).

Symmaque, Epist., X, 47. — Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

ÉPICURE (Ἐπίχουρος), philosophe grec, fondateur de l'école qui fut appelée épicurienne, naquit à Athènes, dans le bourg ou dème de Gargette, la quatrième année de la cent-dixième olympiade (337 av. J.-C.), et mourut dans cette même ville, l'an 270 avant l'ère chrétienne, la seconde année de la cent-vingt-septième olympiade. Ses parents étaient pauvres; car son père, Néoclès, exerçait la profession de mattre d'école, et sa mère, Chérestrate, celle de devineresse. Selon Diogène de Laerte (1), qui lui-même repro-

<sup>(1)</sup> Vie des Philosophes, l. X,

duit en ceci l'opinion de Sotion, les Athéniens syst envoyé une colonie à Samos, Épicure y intélevé, et revint vers l'âge de dix ans à Athènes, qu'il quitta de nouveau après la mort d'Aleamire. Si l'on en croit Apollodore, l'un de ses sectateurs et biographes, dont le témoignage est rapporté par Diogène de Lacrte, ce surent les livres de Démocrate et quelques vers d'Hésiode ser le chaos qui éveillèrent en lui le génie phisophique. D'après Démétrius de Magnésie, s Diogène de Laerte, il suivit à Athènes les legons de l'académicien Xénocrate; puis, dans ntrente-deuxième année, il ouvrit à Lampsa-📭, en Asie Mineure, une école, qu'il transporta quant après à Athènes, où il devint le chef de la secte qui porte son nom. Mais, d'après Fastres témoignages, ce sut d'abord à Mitylène, dans l'île de Lesbos, qu'il ouvrit son école ; de kii in transporta à Lampsaque, et, après cinq antes pasaées dans ces deux villes de la Grèce stique, il vint s'établir à Athènes, où il mourst, à l'âge de soixante-douze ans, sous l'archont de Pythagoras, laissant la direction de son íose à Hermachus de Mitylène, fils d'Agémar-E. Nous voyons dans Diogène de Laerte que lemente Hermachus rapporte dans ses épitres p'après avoir été tourmenté de cruelles douleurs pendant quatorze jours, une rétention d'urine, causée par la gravelle, lui donna la mort. C'est alors, ajoute Hermachus, que s'étant fait placer dans un bain d'eau chaude pour tâcher Capporter quelque soulagement à son mal, et 🕶 syant bu un peu de vin, il exhorta ses amis à souvenir de ses préceptes, et finit sa vie dans et estretien. Il laissait un testament (1), par les deraières dispositions duquel il affranchissait utre de ses esclaves, Mus, Nicias, Lycon et Phédrion. Jamais peut-être chef d'école ne se nt plus cruellement maltraité que ne le sut Épicure par les écrivains ses contemporains, ou par ceux qui vinrent après lui. Cimon le Syllographe l'appelle « le plus effronté et le plus misérable des hommes ». Denys d'Halicarnasse lui reproche le proxénétisme d'un de ses frères, τῶν ἀδελpar tre reportation. Il l'accuse en outre (et en ceci il pourrait bien, en partie du moins, avoir raison ) de n'être que le plagiaire de Démocrite d'Abdère et d'Aristippe, et de s'être approprié ce que le premier avait écrit sur les atomes et le second sur le plaisir. D'autres prétendaient encore que le Canon ou règle d'Épicure ( à zavèv) n'était qu'un emprunt fait au traité du Trépied, attribué à Nausiphanès, qui, selon ces mêmes auteurs, fut un de ses maîtres, ainsi que Pamphile le Platonicien, qui professait la philosophie dans l'école de Samos. Timocrate, frère de Métrodore et disciple d'Épicure, s'étant séparé de son école, rapporte, dans son ouvrage intitulé Du plaisir, qu'Épicure avait coutume de se faire vomir deux fois par jour, pour mieux

satisfaire à son intempérance, et que sa table lui coûtait par jour une mine, c'est-à-dire cent drachmes attiques (1). Enfin, on lui reproche d'avoir écrit qu'il ne savait où trouver le bonheur, si ce n'est dans les plaisirs de la table, dans les plaisirs de l'amour, dans les plaisirs résultant d'une douce harmonie qui charme l'oreille ou d'agréables images qui flattent les yeux. Vraies ou fausses, telles sont quelques-unes des accusations que l'antiquité a fait peser sur Épicure. Mais, dit l'historien de la philosophie ancienne, Diogène de Laerte, ces accusations sont inspirées par la folie, μεμήνασι οδτοι. Et pour répondre à quelques-uns des reproches précités, Diogène reproduit le témoignage d'un disciple d'Épicure, Dioclès, qui rapporte que mattre et disciples vivaient avec la plus grande sobriété. Plus loin, Diogène dit encore qu'Épicure avait écrit lui-même dans ses épîtres qu'il se contentait d'eau et de pain bis. Et il ajoute : « La chose deviendra plus claire encore par l'étude que nous allons faire de son système et de ses dogmes. » Suivons donc Diogène de Laerte dans cet examen; et laissant de côté les opinions, si contradictoires entre elles, des enthousiastes et des détracteurs d'Épicure, interrogeons ce philosophe lui-même sur le véritable sens et sur la valeur réelle de sa doctrine.

Mais d'abord dans quels ouvrages Épicure a-t-il exposé son système? Si l'on en croit Diogene de Laerte, Épicure a plus écrit qu'aucun antre philosophe. Au temps de Diogène on comptait jusqu'à trois cents livres composés par lui. sans autre titre que celui-ci : Ces ouvrages renferment les opinions d'Épicure, abrai sloiv Έπικούρου φωναί. Les plus remarquables d'entre ces ouvrages, ajoute Diogène de Lacrte, sont les suivants : — Περὶ φύσεως, λζ' (De la Nature, 37 livres); — Περί ἀτόμων καὶ κενοῦ (Des Atomes et du Vide); - Hepi έρωτος (De l'Amour); - Επιτομή των πρός τούς φυσικούς (Abrégé des Livres écrits sur les physiciens); -11pòc τούς Μεγαρικούς διαπορίαι ( Doutes concernant les Mégariques); — Κύριαι δόξαι ( Maximes certaines); — Περὶ αιρέσεων ( Des Sectes ); — Περὶ φυτών (Des Plantes); - Περί τέλους (De la Fin ); — Περὶ χριτηρίου, ἡ κανών (Du Critérium, ou la règle de nos jugements); — Χαιρέδημος. η περί θεών (Charédème, ou des Dieux); — Περί όσιότητος, η Ήγησιάναξ ( De la Piété, ou Hégésianax ); — Περί βίων, δ' ( Biographies , IV livres); — Περὶ δικαιοπραγίας (De la Pratique de la Justice); — Νεοκλής πρὸς Θεμίσταν ( Νόοclès à Thémista); — Συμπόσιον (Le Banquet); Εὐρύλοχος πρὸς Μετρόδωρον (Euryloque à Métrodore); — Περὶ τοῦ ὁρᾶν ( De la Vue ); — Περὶ τῆς ἐν τῆ ἀτόμω γωνίας ( De l'Angle dans l'atome); — Περὶ άτῆς (Du Toucher); — Περὶ είμαρμένης (Du Destin); — Περί παθών δόξαι πρὸς Τιμοχράτην ( Pensées sur les passions, à

<sup>(1</sup>º Le texte en a été comervé par Diogène de Lacrte.

Timodrate); - Προγνωστικόν (des Présages); \_ Προτρεπτικός (Exhortation); - Περί είδο λων (Des Images ); - Περί φαντασίας (De l'Apparence); - 'Aprotófoulo; (Aristobule);-Περί μουσικής (De la Musique), — Περί δικαιοσύνης, και των άλλων άρετων ( De la Justice et des autres vertus); — Περὶ δώρων καὶ χάριτος ( Des Bienfaits et de la Reconnaissance); -Πολυμήδης (Polymède); - Τιμοχράτης, γ' ( Timocrate, III livres); -- Μητρόδωρος, ει' (Métrodore, V livres); -- Αντίδωρος, β' (Antidore, II livres); — Περὶ νόσων δόξαι, πρὸς Μίθρην (Pensées sur les maladies, à Mithrès (1)); — Καλλιστόλας (Callistolas); - Περί βασιλείας (De la Royauté), — Άναξιμένη; (Anaximène); — Ἐπιστολαί (Lettres). De ces ouvrages mentionnés par l'historien de la philosophie ancienne, il ne reste aujourd'hui que: 1º les Κύριαι δόξαι ( Maximes certaines (2)), dont le texte se trouve dans Diogène de Laerte, à la fin du livre X consacré presque tout entier à Épicure; 2° trois lettres ( Ἐπιστολαί), également reproduites par Diogène de Laerte, et adressées la première à Hérodote, sur la physique, la seconde à Pythoclès, sur les phénomènes célestes, la troisième à Ménécée, sur la morale ; 3° enfin, quelques parties du Περί φύσεως (De la Nature), surtout du second et du onzième livre, qui ont été retrouvés dans les ruines d'Herculanum (3). On peut y joindre le testament d'Épicure, dont nous parlions plus haut, et qui se trouve conservé dans Diogène de Laerte, ainsi que la lettre qu'Énicure, peu d'heures avant sa mort, écrivit à Idoménée, et qu'on retrouve dans Diogène de Laerte à la suite du testament. Mais ces deux pièces ne nous apprennent rien sur la philosophie d'Épicure. Quant au portrait du sage, que l'on trouve dans Diogène de Laerte, entre la lettre à Pythoclès et la lettre à Ménécée, il nous paraît avoir été composé non par Épicure luimême, mais bien par Diogène de Laerte, à l'aide de passages extraits des écrits d'Épicure, et notamment de ceux qui ont pour titre : Maximes certaines, Le Banquet, Doutes, De la Nature, De la Conduite de la Vie.

A l'aide de ces débris et de documents empruntés aux philosophes anciens, et notamment à Cicéron et à Lucrèce, il devient possible de restituer, dans ce qu'elle offrait d'essentiel, la philosophie d'Épicure. La philosophie est di-

(i) Les éditions portent Περὶ νότων δόξαι, ce qui n'offrait aucun sens raisonnable, attendu que νότος signifie vent du midi, et ne peut d'ailleurs avoir de pluriel. Nous proposons donc de lire νόσων, au lieu de νότων.

(3) Ces Κύριαι δόξαι contiennent en substance toute la philosophie morale d'Épicure. Blies sont au nombre de XLIV. Une traduction en a été donnée par l'auteur de cet article dans le t. Il de ses Études philosophiques, 2º édit., Il vol. in-8º, Paris, 1383.

(3) Ces fragments du Περὶ φύσεως, découverts dans les ruines d'Herculanum, ont cit publiés dans les Folemina bierculanea de Corsial, vol. II, Naples, 1809, puis réimprimes à part par Oreill, Leipzig, 1818.

visée par Epicure en trois grandes | canonique, la physique, l'éthiqu sidère la canonique comme une so duction aux recherches philosophiqu traite dans celui de ses ouvrages ( titre Περί χριτηρίου, ή χανών. La phi brasse l'étude entière de la nature, et i dans les trente-sept livres de son ou φύσεως ainsi que dans plusieurs lettr dans celles qu'il adresse à Hérodote thoclès. Enfin, l'éthique a pour obj faut faire et ce qu'il faut éviter, tò & περί οδρέσεως και φυγής, et il en trail grand nombre d'écrits, mais plus p ment dans les Kúpicai doçai et dans Ménécée. De ces trois parties, l'éthi que traitée par Épicure avec moins loppement que la *physique*, est par ce philosophe comme la principa envisage la physique comme moye comme but. Car, ainsi que nous le v morale epicurienne propose à l'human être comme le but suprême à atteind cure pense qu'il serait impossible d'af la crainte l'homme environné de si gra d'alarme, s'il ignorait la cause de ce et s'il ne le connaissait que d'après l D'autre part, enfin, la canonique es ple préparation, une simple introductie rale, žpočoc. Car la morale épicurienne. nant tout entière à deux mots, aspe choisir, rejeter, il faut à la volonté un c une règle, xavóv, quant à ce qu'il ci rejeter ou de choisir. Le rejet ou le donc fondé en définitive sur le jugeme conséquent la théorie de la connais précéder la théorie morale.

Suivant Épicure, et ainsi qu'il s'en dans son livre intitulé Kavév, d'apri rapporte Diogène de Laerte, les mo l'homme dispose pour arriver au vrai ordre triple : sensations, prénotions, χριτήρια τής άληθείας είναι τάς αἰσθήσειι λήψεις, καὶ τὰ παθή. Et d'abord, en o cerne les sensations, Epicure estime ( peuvent ni se contrôler ni se rect l'autre, parce qu'homogènes elles ont une égale valeur, et qu'hétérogènes ell portent à des objets différents. Il ne les davantage soumises au contrôle de la 1 tendu que la raison dépend des sensation λόγος ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἤρτηται. Ραι qu'elles sont, les sensations apportent av caractère de vérité, et les connaissanc dérivent sont légitimes. Tel est, d'après gnagé de Cicéron (1), le jugement qu Epicure: Epicurus omnes sensus ver dixit esse. De la sensation viennent t idées, soit adventivement, soit par ana par composition. Ces idées sont yrajes or

<sup>(1)</sup> De Natura Deorum, 1, 25.

mais l'erreur qui naît d'un usage vicieux de la raison ne peut se rencontrer dans les sensations pures, qui sont l'œuvre de la nature, et non l'œuvre de l'homme : opinion que les écoles sensualistes modernes, et notamment Condillac, cet reproduite dans leurs écrits. Tel est, suivant Énicure . le caractère de la sensation et son role dans l'acquisition de nos connaissances. Ce caractère et ce rôle sont aisés à comprendre. Nais Épicare est moins clair dans l'exposé de mire second moyen de connaître, qu'il appelle de nom de πρόληψις. A la première vue, on senit tenté de croire qu'il s'agit de cette faculté rationnelle à l'exercice de laquelle sont dues les ilées nécessaires; mais un examen attentif ne tarde pas à détromper celui qui aurait pu un instant se faire illusion sur le véritable sens attaché aux προλήψεις. Ces prénotions n'échappent pas, ainsi que leur nom pourrait le faire croire d'abord, à l'origine sensible; elles ne sont autre chose que des idées sensibles rappelées en l'absence de leur obiet : ce sont des souvenirs relain à quelque chose de matériel, et, comme l'expose Diogène de Lacrte en quelques mots, qui re peuvent laisser aucun doute sur la véritable interprétation de ce terme, le souvenir d'un sojet extérieur qui a plusieurs fois frappé 🜬 sens, μνήμην του πολλάχις έξωθεν φανέπος. la sensation, αίσθησις, ou plutôt (en donnant à ce dernier terme l'extension dont il est suseptible), la perception extérieure, est notre remier moyen de connaître et d'arriver au vrai, επίριον της άληθείας. Le second, ce sont ces πρλήφεις, c'est-à-dire ces jugements basés sur des notions sensibles précédemment obtenues, « rappelées quand il en est besoin, en d'autres termes, la faculté d'acquérir de nouvelles conmissances par des souvenirs généralisés. De ce second moyen de connaître résultent pour l'espit des jugements (dofai), qu'Épicure distingue a vrais et faux. Le jugement vrai est celui que quelque temoignage sensible confirme, ou du noins que n'infirme aucun témoignage des sens. Le jugement faux est celui qui n'a pour lui aucan témoignage, ou qui en a contre lui, d'où le précepte épicurien aposqueivas (attendre), applicable en parcille occasion, comme, par exemple, d'attendre qu'on soit près d'une tour pour juger de sa véritable forme. Indépendamment des sensations et des prénotions, il est un troisième crilerium de la vérité, à savoir les affections, πάθη. Cesaffections sont au nombre de deux, le bien-être de mal-étre, et elles doivent nous guider dans mes jugements relativement à ce qu'il convient de rechercher ou de fuir. Ainsi qu'on le verra, ce nouveau criterium est le fondement de toute la morale épicurienne, et à ce titre il appartient but autant à l'éthique qu'à la canonique. Manmoins, comme avant d'agir il faut choisir ou rejeter, et comme on ne peut choisir ou rejeter qu'en vertu d'un jugement qui court la chance d'ere vrai ou faux, et dans lequel on doit's'ef- l

forcer de rencontrer la vérité, on voit que par ce côte les affections, πάθη, hien-être ou malêtre, en tant que criterium ou règle de jugement. rentrent dans la canonique, où elles prennent place à côté de la sensation, αϊσθησις, et de la prénotion, πρόληψις. Par quoi ces affections se produisent-elles? Par la sensation. D'un autre côté, c'est de la sensation aussi que dérivent les prénotions, puisqu'elles ne sont autre chose que des souvenirs d'objets sensibles, et qu'elles n'apportent avec elles le caractère de légitimité qu'autant qu'en les confrontant avec les sensations dont elles dérivent on s'assure de leur conformité. La sensation est donc, suivant Épicure, le germe primordial, l'élément générateur de toutes nos connaissances. La sensation, qu'estelle en elle-même, et de quelle manière se produitelle? Ici Épicure emprunte évidemment à Démocrite sa théorie des images, είδωλα. Il y a, dit Épicure, des formes qui par l'arrangement de leurs parties ressemblent aux objets, mais qui les surpassent de beaucoup par leur ténuité. Ces sortes de formes, nous les appelons images, τούτους δε τύπους είδωλα προσαγορεύομεν. ΙΙ ε'οpère de la surface des corps une continuelle émission, ῥεῦσις, qui n'est point aperceptible aux sens. Nous voyons donc par le moyen de ces images, qui viennent des objets à nous avec couleur et figure semblables, et qui, par un mouvement rapide, pénètrent dans les yeux et dans l'esprit.» Telle est la théorie de la sensation, suivant Démocrite et suivant son imitateur Épicure, théorie qui n'est nullement justifiée par les faits. Il en résulte que la perception sensible, au lieu d'être claire et évidente, ἐνεργής, comme le prétend Épicure, n'apporte plus avec elle que l'incertitude et la simple probabilité. Or, comme dans l'idéologie épicurienne, les perceptions des sens sont la source de tout le reste, et que nos idées dérivent toutes des idées sensibles, il suit, en conclusion dernière, que dans cette théorie toute connaissance devient contestable, et que l'esprit humain, déshérité de la vérité, est condamné à tourner éternellement dans le cercle de l'illusoire, ou tout au moins du probable.

Telle est, d'après l'analyse que nous en empruntons à Diogène de Laerte, la canonique d'Épicure. Dans sa physique il entreprend d'expliquer les principaux phénomènes naturels, et notamment les phénomènes célestes. Tel est l'objet de sa Lettre à Pythoclès, reproduite par Diogène de Laerte. Mais une autre Lettre, plus importante encore, également reproduite par le même historien, est celle qu'adresse Épicure à Hérodote, et dans laquelle il entreprend de remonter à l'origine des choses. Comme point de départ de sa Physique, Épicure établit que rien ne vient du néant, et que rien n'y rentre : ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, suivant l'expression de son disciple Lucrèce, en son poëme De Natura Rerum. Après ce double axiome posé en principe, et qu'il se promet 47 ÉPICURE

d'appliquer an besoin, Épicure aborde l'étude et l'explication de l'univers. Cet univers lui paratt infini à deux égards, à savoir par rapport au nombre des corps et par rapport à l'espace. Tout est matière en ce monde, τὸ πᾶν ἐστὶ σῶμα. Nos sens nous révèlent l'existence des corps, et ces corps sont dans un espace, car s'il n'y avait rien de ce que nous appelons vide, espace, nature impalpable, les corps n'auraient point de lieu où ils puissent être. Parmi les corps, les uns sont des agrégats, les autres sont les élémenta dont ces agrégats sont constitués. Ces derniers sont indivisibles, άτομα, et immuables, άμετάδλητα. Et cette double propriété, essentielle aux corps, résulte nécessairement de l'axiome fondamental posé par Épicure. Car, en vertu du principe que rien ne se fait de rien, il faut des corps élémentaires et indivisibles pour former des agrégats; et d'autre part, en vertu de cet autre principe, que rien ne s'anéantit, il faut que ces corps élémentaires et indivisibles soient en même temps immuables et éternels, άμετάδλητα. Ainsi, l'espace infini, et au sein de cet espace, des corps élémentaires, indivisibles, en un mot, des atomes éternels en durée, infinis en nombre, et doués, de toute éternité, d'un mouvement à la faveur duquel ils se rencontrent, se joignent, se combinent et constituent des agrégats, ou corps composés, voilà l'univers, tel qu'il est et tel qu'il fut (1). Cette doctrine appartient-elle en propre à Épicure? Si on la rapproche des systèmes de Leucippe et de Démocrite d'Abdère, il sera facile de se convaincre que, sauf quelques légères modifications, Épicure n'a fait autre chose que les transporter de leurs livres dans les siens. Au reste, la doctrine atomistique est antérieure à Démocrite luimême et à Leucippe, son maître. Longtemps avant l'apparition de l'école abdéritaine, Moschus l'avait professée et répandue en Phénicie; et bien antérieurement à Moschus lui-même, un philosophe indien, Canada, à qui l'on attribue le système Vaïséchika, avait posé cette doctrine des atomes comme base de sa physique. Remarquons de plus que cette cosmogonie épicurienne est empreinte de tous les caractères d'un véritable athéisme. Rien n'y indique, rien même n'y fait soupçonner l'existence d'une Providence. Nonseulement il n'y a point pour Épicure de Dieu créateur, mais il n'y a même point de Dieu ordonnateur ou conservateur. Tout s'opère par la rencontre fortuite et le mouvement de déclinaison des atomes. On objectera peut-être qu'en plusieurs endroits de ses écrits Épicure a fait mention des dieux; mais nous croyons avec Cicéron (2) qu'Épicure ne croyait pas réellement à l'existence des dieux, et que s'il confessa en

apparence cette réalité, ce fut pour s'exposer à la colère des Athéniens nonnullis videri Epicurum, ne in offer Atheniensium caderet, verbis reliquis re sustulisse. Et qu'on ne s'imagine p picure, après avoir banni la Providence de matériel, lui réserve au moins le mond Pas davantage. Il s'en explique aussi lement que possible dans sa Lettre à Me « Toutest faux dans ce qu'on dit vulgairer dieux. Rien de vrai dans les châtimen envoient aux méchants, ni dans les récoi qu'ils décernent aux bons. » Si les die rien à faire, ni dans le monde moral ni monde physique, à quoi bon leur existe est-il raisonnable de la reconnaître? C'e tant ce que fait Épicure, quand, dans un de la lettre à Ménécée, reproduite par de Laerte, il s'exprime en ces termes : des dieux, et la connaissance que nous e est certaine; mais ils ne sont pas tels qui gaire se les figure. L'impie n'est donc p qui refuse de croire aux dieux du vulgair celui qui se figure les dieux tels que le vulgaire. » N'est-ce pas là une précaut losophique et une réponse anticipée au 1 d'impiété auquel Épicure pouvait s'atter donc il y a du théisme dans la doctrine cure, il est plus apparent que récl; plus, comme le dit Cicéron, dans les n dans les choses; il n'est au fond qu'un a prudemment déguisé.

Le temps a détruit les divers traités contenaient l'éthique d'Épicure; mais dements principaux de cette éthique se vent dans la lettre à Ménécée, reprodu Diogène de Laerte. Tous les systèmes de quelles que puissent être leurs divergence aux détails, rentrent au fond dans l'une trois catégories : morale du penchant, de l'intérêt, morale du devoir. Aux veu raison, ces trois mobiles de nos actions a d'avoir une égale valeur, attendu que chant et l'intérêt ne nous obligent pas qu'au contraire le devoir est nécessaire universellement concu comme obligato morale stoicienne et avec elle la morale nicienne sont l'une et l'autre fondées su voir. La morale de l'école cyrénaïque, fondateur fut Aristippe, a pour base le pe La morale d'Épicure, à son tour, a pour ment l'intérêt, et par conséquent ne d être confondue, ainsi qu'elle l'a été quel avec celle d'Aristippe. « Lorsque nous en principe, dit Épicure, en sa lettre à M que le bien-être est la fin de l'homm n'entendons nullement parler des plaisit luxure ou de la débauche, comme le

<sup>(1)</sup> Pour les développements de ce système, il faut consulter le poème De Natura Rerum de Lucrèce. Quant à la manière dont Épicure explique les phénomènes célestes, voir dans Diogène de Laerte la lettre d'Épicure à Pythoclès.

<sup>(2)</sup> Do Nat. Deor., 1, 30.

<sup>(</sup>i) Voir plus haut la liste que nous avons d'après Diogène de Laerte, des écrits d'Épi pest, d'après les titres, distinguer ceux qui trats d'amorale.

trine ou qui l'interprétent méchamment. Le bien-être tel que nous l'entendons consiste dans la santé du corps et dans l'inaltérable tranquillité de l'âme, τὸ μήτε άλγεῖν κατὰ σωμα, μήτε τ<del>εράττεσθα</del>ι κατά ψυχήν. » Maintenant que le but est marqué, quels sont les moyens d'y arriver? Ces moyens, Épicure les indique également dans le passage suivant de sa lettre à Ménécée : « Le principe de tous ces avantages, c'est la prudence, le plus grand des biens, τουτών δὲ πάντων έρχη καὶ τὸ μέγιστον ἄγαθον, ή φρόνησις. Aussi, ce qu'il y a de plus précieux dans tout ce qui tient à la philosophie, c'est la prudence, d'où missent toutes les vertus. Il n'est point de vie beureuse sans prudence, probité, justice; la vertu est la condition du bonheur. » Telles sont les maximes d'Épicure. C'est donc à tort que le nom d'épicuriens a été usurpé par certains hommes qui, préconisant dans leurs écrits et recherchant par leurs actes tous les genres de phisirs, contre lesquels Épicure conseille de se lenir en garde, prechaient et pratiquaient une norale entièrement contraire aux dogmes de ce philosophe. Il faut appliquer à ces faux épicunes le reproche qu'adresse Épicure à ceux qui, per ignorance ou par une malveillante interpréittion, dénaturaient su doctrine. Est-ce à dire que la morale d'Épicure soit une morale élevée, dene d'être mise sur la même ligne que la monie de Zénon ou celle de Platon? La morale d'Épicure est celie de l'homme prudent, sachant an besoin sacrifier le plaisir présent au bien-être loter, et cherchant dans la tranquillité d'âme la vaie félicité que lui refusent les émotions des sens, au sein desquelles l'homme ne trouve qu'une agitation fébrile, qu'il confond trop sourent avec le bonheur. La morale d'Épicure est donc en ce sens bien supérieure à celle d'Aristippe; mais elle est loin de posséder l'excellence de la morale de Platon et de celle de Zénon. Pour Platon, le souverain bien c'est la ressemblance morale de homme avec Dieu, dans les limites du possible ; pour Zénon, c'est la conformité de nos actes à l'ordre universel ; pour tous deux, en un mot, c'est la vertu. Épicure ne proscrit point la vertu, tant s'en faut; mais au len de la prendre pour but, il ne l'adopte que comme moyen. Aux yeux de Platon et de Zérion. la vertu doit être pratiquée pour elle-même; ax yeux d'Épicure, au contraire, il faut être refueux parce que la vertu nous conduit à cette inaltérable tranquillité d'àme, qui est le souverain bien (1). On voit ici toute la distance qui separe ces doctrines et toute l'infériorité de celle d'Epicure. Maintenant ce qu'on appelle l'éthique d'Épicure est-elle une doctrine qui lui appartienne en propre, et ce philosophe est-il le premier qui ait érigé en système la morale

certains hommes, qui inécennaissent notre doc- 1 du bien-être? Nous avons déjà montré que les deux premières parties de sa philosophie, à savoir la cunonique et la physique, sont cinpruntées à Démocrite. Sa morale aussi n'est qu'un développement de principes antérieurement formulés par le philosophe d'Abdère. « Démocrite, dit Diogène de Laerte, regarde le bonheur comme la sin de l'homme; et ce bonheur, il ne le confond pas avec le plaisir, ainsi que quelques-uns l'ont faussement interprété, mais il le place dans le calme parfait et inaltérable d'une âme que ne troublent ni la crainte, ni la superstition, ni aucune inquiétude; et il donne à cet état de l'âme le nom de bien-être et plusieurs noms analogues. » N'est-ce pas là, trait pour trait, le portrait du sage tracé par Diogène de Laerte d'après Épicure? Et la morale du philosophe athénien n'estelle pas littéralement reproduite de celle du philosophe d'Abdère?

Ainsi, des trois parties, canonique, physique, éthique, dont Épicure composa sa philosophie, il n'en est aucune qu'il n'ait empruntée à l'école abdéritaine. Le véritable mattre d'Epicure, c'est Démocrite. Et pourtant le nom du philosophe athénien a prévalu sur celui du philosophe d'Abdère, et la gloire du disciple a effacé celle du mattre. C'est qu'Épicure a répandu dans un très-grand nombre d'écrits une doctrine qui au temps de Démocrite n'avait probablement obtenu que peu de publicité. Les théories qu'avait professées Démocrite, dans un coin obscur de la Thrace, en présence d'un petit nombre de disciples, Épicure les publia et les développa sur un théâtre bien autrement vaste, à Athènes, devenue depuis Anaxagore et Socrate la métropole de la philosophie, et devant tout un peuple chez qui les enseignements de Socrate, de Platon et d'Aristote avaient répandu et singulièrement propagé le goût de la science. Démocrite est donc supérieur à Épicure de toute la supériorité de l'originalité sur l'imitation ; mais Épicure eut l'inappréciable avantage d'apparaitre sur un théâtre plus grand, à une époque plus favorable; et voilà ce qui explique pourquoi la célébrité du disciple a éclipsé celle du mattre. (l'oy. l'article Dénocrite.)

Épicure ent un grand nombre de disciples, parmi lesquels, au rapport de Diogène de Lacrte. il faut surtout mentionner Métrodore, Timocrate son frère, Athénée, Polyænus, Léontéus et sa femme Thémista, Colotès et Idoménée, tous natifs de Lampsaque; les deux Ptolémée, Mélas, Leucus, Zénon de Sidon, Démétrius surnommé Lacon, Diogène de Tarse, Orion, Métrodore de Stratonice, Hermachus, fils d'Agémarque de Mitylène, qui succéda à Épicure dans la direction de l'école, Polystrate, qui remplaça Hermachus, Denys, qui vint après Polystrate, enfin Basilide, que Denys eut pour successeur. De tous ces disciples, deux seulement désertèrent son école, à savoir : Métrodore de Stratonice, qui s'attacha à Carnéade, et Timocrate, frère de

<sup>(1)</sup> Voir dans Diogène de Laerte le portrait du sage d'après Épicure, et aussi ses Maximes pertaines, Konza défan.

Métrodore de Lampsaque, qui passa à l'école académique. La secte épicurienne subsista longtemps sans modifications importantes. Il fallait que le nom d'Épicure fût bien grand, et son autorité bien imposante aux yeux de ses disciples, pour que sa doctrine se maintint entre leurs mains dans son intégrité primitive : phénomène rare et presque sans exemple dans l'histoire de la philosophie, qui nous montre les autres systèmes sujets à des variations perpétuelles, du mattre aux disciples immédiats, et de ceux-ci aux disciples ultérieurs. Tels furent en Grèce les principaux sectateurs d'Épicure. A Rome il eut un illustre disciple dans la personne de Lucrèce, qui, en son poëme De Rerum Natura, a reproduit la physique et la cosmogonie épicurienne.

Diogène de Laerte (1) mentionne trois autres Épicure, dont l'un fut fils de Léontius et de Thémista; l'autre, natif de Magnésie; et le troisième, gladiateur de profession. C. MALLET.

Diogène de Laerte, Fies et Doctrines des Philosophes illustres, l. X. — Clecron, De Natura Deorum, l. 28 et 20. — Lucrec, De Natura Berum. — P. Gassendt, De Fita et Moribus Epieuri, Commentarius libris octo constans; Lyon, 1847 — Ejusdem Syntagma Philosophia Epieuri, La liaye, 1892. — C. Mallet, art. Epicure, au l. 11, des Études philosophiques, 2º édit., 2 vol. in-8º; Paris, 1883. — Let. des Sciences philosophiques, 6 vol. in-8º; Paris, 1883, t. II, art. Épicure. — Dict. de Biographie et de Hythologie greque et romaine, par William Smith, 2 vol. gr. in-8º, Londres, 1880, t. II, art. Epicure, par Léonard Schmitz, recteur de l'école supérieure (high school) d'édimbourg. — Épicure, art. de M. de Pongerville, dans le Dict. de la Conversation.

\* ÉPICYDE ('Επιχύδης), général syracusain d'origine, né à Carthage, vivait vers 220 avant J.-C. Sa mère était Carthaginoise; son grand-père, banni par Agathocle, s'était établi à Carthage. Épicyde et son frère ainé, Hippocrate, servirent avec beaucoup de distinction dans l'armée d'Annibal, soit en Espagne, soit en Italie. Après la bataille de Cannes, Hiéronyme de Syracuse ayant envoyé faire des ouvertures à Annibal, celui-ci chargea les deux frères d'une mission auprès de ce prince. Le meurtre de Hiéronyme, arrivé peu après, et la révolution qui en fut la suite, semblèrent d'abord ruiner leurs projets; ils demandèrent même un sauf-conduit pour retourner auprès d'Annibal; mais bientôt, comprenant combien leur présence était utile à la cause carthaginoise, ils restèrent et se sirent élire généraux à la place d'Andranodorus et de Thémistus. Le parti romain ne tarda pas à reprendre le dessus; Hippocrate, qui avait été envoyé avec un corps d'armée à Léontium, y fut rejoint par Épicyde, et tous deux y restèrent contre la volonté du gouvernement syracusain. Léontium fut facilement réduite par Marcellus. Les cruautés de celui-ci lui aliénèrent les Syracusains et surtout les mercenaires étrangers engagés à leur solde. Épicyde et Hippocrate, voyant la ville prise, se refugièrent à Herbessus. Ils parvinrent à gagner les troupes envoyées contre eux, et marchant sur Syracuse, ils s'en emparèrent sai peine, en 214. Marcellus courut aussitôt mettre siège devant cette ville. La défense fut condui avec tant de vigueur par les deux frères que le Romains furent forcés de changer le siège de blocus. Épicyde continua à défendre la villa tandis que son frère dirigeait des opérations si divers points de la Sicile. Il ne put empêcher i la surprise des Épipoles par Marcellus, ni la daite d'Hippocrate, ni la retraîte de Bomilca Désespérant alors du salut de Syracuse, il s'endit à Agrigente. Il y resta probablement ju qu'à ce que la prise de cette ville le força c s'enfuir avec Hannon à Carthage.

Tite-Live, XXIV, 6, 21-33, 33 39; XXV, 23-27; XXV 40. — Polybe, VII, 2-5.

\* EPIDIUS, rhéteur romain, vivait vers : avant J.-C. Nous ne possédons sur ce rhéter d'autres renseignements que ceux qui sont cor tenus dans la notice suivante de Suétone : « Ép dius, siétri comme calomniateur (calumnia ne tatus), ouvrit une école, et l'on cite parmi a élèves Marc-Antoine et Auguste. Ceux-ci, repri chant un jour à C. Canutius de suivre dans gouvernement de la république les principes d consulaire Isauricus : » « J'aime mieux,répondi il, être le disciple d'Isauricus que d'Épidius calomniateur. » Cet Épidius se vantait de de cendre d'Épidius Nuncionus (ce nom paraît ét altéré), qui, dit-on, avait été jadis précipité dau la source du Sarnus, d'où il ressortit presqu aussitôt avec des cornes pour disparaitre encor et qui fut mis au rang des dieux.

Suctone, De Rhet. illust.

' ÉPIGÈNE de Sicyone ('Επιγένης), auter grec, que Photius et Suidas mentionnent comn le premier écrivain qui ait composé des trag dies. De grands débats se sont élevés entre le érudits à cet égard; Bentley (Opuscula, p. 269 révoque en doute l'existence d'Épigène; Fabr cius, Biblioth. Græca, t. II, p. 303, le confor avec un auteur comique du même nom qui i vit le jour que longtemps après. Bœckh, Krame Lobeck et autres doctes Germains ont envisa à divers points de vue cette question, qu'on r saurait résoudre faute de documents. Le fait e qu'on ignore les ouvrages d'Épigène et que ni fragment n'en est parvenu jusqu'à nous. G. I Aristole, Pobl., 8. - Bockh, Staatshaultung der Ath niouser, 11, 387-384. — Kramer, Homerische Rhaps distan, 296. — Lobeck, Aglaophamus, p. 275. — Mülic Dor., IV, 7. — Smith, Diction. of Ant., p. 280.

\*ÉPIGENE, auteur comique grec. On manque de détails sur sa vie; mais il a vécu après 110° olympiade, puisqu'il a fait mention d'u prince de Carie qui à cette époque parvint a pouvoir. On connaît les titres de quelques-um de ses pièces (Les Bacchantes, L'Héroine, Posticus; etc.). Un très-petit nombre de ses vers ou été conservés par d'anciens compilateurs, crecueillis par Meineke, Comicor. Græc. Fraq vol. III. p. 537).

Suidas, au mot Emyévic. - Bode, Geschichte de

dramatischem Dichtkunst der Hellenen, t, I, p. 511. — Fahricham, Bibliotheca Graca, t. II, p. 393. — Meineke, Histor. crist. Com. Grace., p. 385. — Bothe, Fragm. Comic. Grac.; dam la Bibl. Gr. A. F. Didot.

\* ÉPIGÈNE ('Extrévys), astronome antérieur au premier siècle de l'ère chrétienne. Il n'est connu que par de courtes mentions de Sénèque, de Pline et de Censorinus. D'après Sénèque, Épigène étudia chez les Chaldéens, et il en rapporta sur les cornètes des notions un peu différentes de celles qu'enseignait Apollonius Myndien. Le passage de Pline est obscur et a donné lieu à de longues discussions; le voici : Epigenes apud Babylonios 720 annorum observationes siderum coctilibus lateritiis inscriptas docet, gravis auctor : qui minimum, Berosus et Critodemus, 420 annorum. Ex avo apparet zierms literarum usus (Épigène, auteur grave, nous apprend que les Babyloniens ont des observations astronomiques de 720 ans, inscrites sur des briques cuites. D'après le chiffre le plus faible donné par Bérose et Critodème, ces observations sont de 420 ans; ce qui prouve que l'art d'écrire est éternel). De ce qu'il existe des inscriptions remontant à 720 ans, conclure que l'art d'écrire date d'une époque tellement reculée qu'on peut le dire éternel, c'est singulièrement raisonner, et Bayle n'a pas tort de s'écier : " Un fou, un homme ivre, un radoteur, pourraient-ils faire une plus extravagante rhapsodie? » Pour décharger Pline de cette absurdité, on a proposé de lire millia annorum. On comprend alors comment 720 mille ans on 420 mille ont pu parattre une éternité à l'écrivain romain. Weidler pense qu'Épigène vivait dans le siècle d'Alexandre le Grand ; d'autres critiques le placent sous Auguste.

Scieca, Nat. Quæst., VII, 30. — Pline, Hist. Nat., VII, 36. — Bayle, à l'article Babylone. — Weldler, Historia Attracante.

\* ÉPIGONE (Ἐπίγονος) de Thessalonique, potte grec, d'une époque incertaine. On a de lui deux épigrammes dans l'Anthologie grecque.
https://doi.org/10.11.p. 306.—Jacoba, vol. 111. p. 19; vol. XIII, p. 899.

\*ÉPIGONE, statuaire grec, vivait probablement dans le douzième siècle avant J.-C. Ses curres étaient principalement des imitations des autres artistes. Il déploya cependant un talent original dans deux ouvrages, savoir: Un trompette et Un enfant caressant sa mère morte. Ce denier groupe était probablement une imitation du célèbre tableau d'Aristide.

Mine, Hist. Nat., XXIV, 8.

\* ÉPIGONE, chef de secte, vivait dans le troisième siècle. Il est regardé comme le fondateur de la secte des patripassiens ou passionistes, nom donné à ceux qui prétendaient que Dieu le Père avait souffert dans la passion de Jésus-Christ. Ils disaient que « puisqu'il n'y a en Dieu qu'ine personne et que le Père n'est point distinct du Fils, qui est Jésus-Christ, le Père s'est donc fait homme avec le Fils, Jésus-Christ, et ainsi que lui a souffert pour nous; autrement, il

faudrait reconnaître deux principes dans Jésus-Christ, l'un divin, l'autre humain, ou bien encore accorder que Jésus-Christ n'était point Dieu dans l'acception précise de ce mot. Cette doctrine, condamnée par l'Église, est plus généralement attribuée à Praxéas (voyez ce mot). On ne possède aucun détail sur la vie d'Épigone.

Tertullien, Contra Praxeam, cap. II. — Theodoret, De Maret, Ilb. III. — Baronius, Annales, ad. ann. 260. — Le Clerc, Historia ecclesiastica, ad. ann. 186. — Abbé Migne, Encyclopédie théologique, XI, 1077.

\* ÉPILYCUS ('Επίλυχος), poēte athénien de la vicille comédie, vivait dans le cinquième siècle avant J.-C. On a conservé quelques fragments d'une de ses pièces, intitulée Κωραλίσχος. Suidas mentionne un poëte épique du même nom, frère du poëte comique Cratès.

Suidas, aux mots Emiluxoc et Koátnic. — Athènée, IV, XIV, XV. — Bekker, Anecd., p. 811. — Photius, Lex., au mot Tettifoviov. — Bothe, Fragmenta Com. Grace, dans la Bibl. Gracea de A.-F. Didot. — Bergk, De Beilq. Com., Att. ant., p. 881.

\* ÉPIMAQUE ('Επίμαχος), architecte et mécanicien grec, vivait vers 300 avant J.-C. Il bâtit l'hélévole de Démétrius Poliorcète.

Vitrave, X, 2.

\*ÉPIMAQUE (Saint), martyrisé à Alexandrie, en 250. Il fut arrêté comme chrétien avec un autre habitant d'Alexandrie, nommé Alexandre. Sur leur refus de sacrifier aux idoles, ils furent jetés en prison, en conformité des ordres de l'empereur Dèce. Après avoir été fouettés cruellement, on leur déchira les chairs avec des ongles de fer. Aucune douleur n'ayant ébranlé leur constance, ils furent jetés dans une fosse pleine de chaux vive. L'Église honore ces deux martyrs le 12 décembre.

Saint Denys d'Alexandrie, Epistola ad Fabium, episc., Antioc. — Busèbe, Historia ecclesiastica, lib. VI, cap. XXXII et XXXII. — Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique, IV. — Baillet, Pies des Saints, 11 décembre. — Dom Ruinart, Acta primorum Martyrum. — Drouet de Maupertuy, Les véritables Actes des Martyrs, I, 198. — Richard et Giraud, Bib. sacrés.

ÉPIMÉNIDE ( Ἐπιμενίδης), poëte et prophète crétois, vivait vers 600 avant J.-C. Son père s'appelait Dosiade ou Agesarce. Sa vie, telle que nous l'a transmise Diogène Laerce, est un mélange de traditions hétérogènes, parmi lesquelles il est difficile, sinon impossible, de découvrir la réalité historique. On serait même tenté de ne voir en lui qu'un personnage purement mythique, d'après la tradition qui le sait nattre d'une nymphe et le compte au nombre des Curètes. On croit qu'il naquit à Phaestus, dans l'île de Crète, et qu'il passa la plus grande partie de sa vie à Cnosse, d'où lui vint le surnom de Cnossien. « Un jour, dit Diogène Laerce, son père l'ayant envoyé aux champs pour en rapporter une brebis, il s'égara à l'heure de midi, et entra dans une caverne, où il s'assoupit et dormit pendant cinquante-sept ans. A son réveil il chercha sa brebis, comptant n'avoir pris qu'un peu de repos; mais comme il ne la trouva plus, il retourna aux champs. Étonné de voir que tout avait

1781, etc., ctc.; 2 vol. in-12. Ce livre, composé près ce dernier titre, on peut déterminer la date pour l'éducation de la jeune comtesse Émilie de Belzunce, petite-fille de l'auteur, fut couronné par l'Académie Française, en 1783, comme l'ouvrage le plus utile publié depuis quelques années. Mme d'Épinay voulait que l'éducation fût divisée en trois époques principales : la première devait finir à l'àgede dix ans ; la seconde, à quatorze ou quinze ans; la troisième devait durer jusqu'à l'établissement de la jeune personne. Les Conversations d'Emilie n'ont pour objet que la première époque; le style en est pur, mais un peu froid , les préceptes en sont judicieux; - Mémoires et Correspondance de Mme d'Epinay, renfermant un grand nombre de lettres inédites de Grimm, de Diderot et de J J Rousseau, ainsi que des détails très-curieux sur les liaisons de l'auteur avec les personnages les plus célèbres dudix-huitième siècle Paris, 18 8, 3 vol. in-8° Ces Mémoires sont extraits d'un roman autobiographique écrit par Mme d'Épinay eut l'idée, dit M. Sainte-Beuve, d'écrire une sorte de roman qui fût l'histoire de sa propre vie, et où elle ne ferait que déguiser les noms. C'était une manière d'apprendre à ses amis bien des choses qu'elle n'était pas fâchée qu'ils connussent, sans qu'elle eût à les dire en face.... En ne voulant écrire qu'un roman, Mme d'Épinay s'est trouvée être le chroniqueur authentique des mœurs de son siècle. Son livre se place entre celui de Duclos: Les Confessions du comte de \*\*\*. et le livre de Laclos: Les Liaisons dangereuses; mais il est plus dans le milieu du siècle que l'un et que l'autre, et il nous offreuntableau plus naturel, plus complet, et qui en exprime mieux, si je puis dire, la corruption moyenne » (1). - On attribue à Mme d'Epinay Lettres à mon Fils; Genève, 1758, in-8°; — Mes Moments heureux; Genève, 1758, in-8°. Ces deux ouvrages ont été imprimés à un petit nombre d'exemplaires et sans nom d'auteur On trouve plusieurs lettres de Mme d'Epinay dans la Correspondance de l'abbé Galiani.

Mémoires de madame d'Épinay. — Bousseau, Con-fessions. — Musset-Pathay Histoire de la Vie et des Ou-vrages de J.-J. Rousseau. — Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. II.

ÉPINE (DE L'). Voy. LÉPINE.

\*ÉPINICUS ('Επίνικος), poëte athénien de la comédie nouvelle, vivait vers 220 avant J.-C. On connaît les titres de deux de ses pièces, savoir : Υποδαλλόμεναι et Μνησιπτόλεμος. D'a-

(1) Ce roman, laissé par Mme d'Épinay à Grimm, qui ne le publia jamais, resta longtemps inconnu, et finit ar tomber aux mains du savant libraire Brunet. Celuici, distinguant la réalité sous la fiction, restitua avec certitude les principaux noms; on supprima des hors-d'œuvre et des longueurs, et l'on en tira les trois yo-lumes qui parurent en 1815, et dont le succès fut tel qu'il y en eut trois éditions en moins de six mois, Dans l'état actuel de l'ouvrage, la forme du roman est sible. Elle ne se marque guère qu'en un point : c'est un toteur fictif qui est cense raconter l'histoire de sa p pille que l'on supprime cette invention du tuteur, et tout le reste est vrai d'Épinicus, puisque Mnésiptolemus était un historien en grande faveur auprès d'Antiochus le Grand, vers 217

Suidas, aumot Envixos. — Bothe, Fragmenta Com. Grace, dans la Biol. Graca de A.-F. Didot.

\* έριρμανε (Ἐπιφένιος), nom commun à un grand nombre de personnages grecs, classés ci-dessous par ordre chronologique.

\* ÉPIPHANE , d'Alexandrie , mathématicien grec, vivait vers le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Il était fils du mathématicien Théon qui lui adressa ses commentaires sur Ptolémée. Cet Épiphane est peut-être un des auteurs du traité Περί βροντών και ἀστραπών, indiqué dans le Catal. Manus. Anglia et Hibernia; Oxford. 1697.

Théon, Commentaire sur Ptolémée, édit. de Halms Paris, 1821-1822. — Smith, Dictionary of Greek en Roman Biography.

 ÉPIPHANE, philosophe grec et chef de secte. vivait dans la seconde moitié du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Il était fils du célèbre hérésiarque Carpocrate, et fut instruit dans la philosophie platonicienne. Il crut y trouver des principes propres à expliquer l'origine du mal et à justifier la morale de son père, qui ne voyait point d'action bonne ou mauvaise, le tempérament et l'éducation décidant seuls des mœurs ( voy. CARPOCRATE). Épiphane supposait un principe éternel, infini, incompréhensible, et alliait avec ce principe fondamental le système de Valentin (voy. ce nom). Pour rendre raison de l'origine du mal, Épiphane s'éleva jusqu'aux idées primitives du bien et du mal, du juste et de l'injuste; il jugea que la bonté dans l'Étre-Suprême ne pouvait être différente de la justice. L'univers envisagé à ce point de vue ne lui offrait rien qui fût contraire à l'esprit d'équité et de bonté de Dieu. « Le Soleil, disait-il, se lève également sur tous les animaux; la terre offre également à tous ses productions et ses bienfaits; tous peuvent satisfaire leurs besoins, et par conséquent la nature offre à tous une égale matière de bonheur Tout ce qui respire est sur la terre comme une grande famille, aux besoins de laquelle l'auteur de la nature pourvoit abondamment. Ce sont l'ignorance et la passion qui en rompant cette égalité et cette communauté ont introduit le mal dans le monde. Les idées de propriété exclusive n'entrent point dans le plan de l'intelligence suprême. » Les hommes en formant des lois. étaient donc sortis de l'ordre; et pour y rentrer il fallait abolir ces lois et rétablir l'état d'égalité dans lequel le monde a été formé. De là Éniphane concluait que la communauté des femmes était le rétablissement de l'ordre comme la communauté des fruits de la terre : les désirs que nous recevons de la nature étant nos droits et des titres contre lesquels rien ne pouvait prévaloir. Épiphane justifiait ses principes par des passages de saint Paul, qui disent a qu'avant la loi on ne connaissait point de péché, et qu'il n'y

changé de face et de possesseur, il prit le chemin de son village. Quand il voulut entrer dans à maison de son père, on lui demanda qui il était; enfin, son frère cadet, qu'il retrouva vieilhrd, lui apprit la vérité. Sa réputation se répandit tellement en Grèce, qu'on alla jusqu'à le croire particulièrement favorisé du ciel. Les Athéniens, affligés de la peste, et apprenant qu'il falait parifier la ville, envoyèrent Nicias, fils de licitate, en Crète pour chercher Épiménide et l'ammer à Athènes. Il s'embarqua la 46° olymp. (36 avant J.-C.), purifia la ville et fit cesser hemission. Les Athéniens, en reconnaissance a service qu'Épiménide leur avait rendu, résistent de lui donner un talent et le vaisseau qui devait le reconduire en Crète; mais il n'acepta ancun argent, et n'exigea d'eux que de vimenalliance avec les habitants de Cnosse. Peu detemps après son retour il mourut, la cent-cin-<del>ruste-septième année de son âge, selon Phlé-</del> pa, dans son livre.De ceux qui ont vécu long-Imps. Ses compatriotes prolongent sa vie jusp'à deux cent quatre-vingt-dix-neuf ans, et L'apphane de Colophon rapporte avoir entendu de qu'il mourut dans sa cent cinquante-quairime année. On rangeait quelquefois Épiméside parmi les sept sages de la Grèce; mais il a a caractère plus religieux, plus sacerdotal et in poétique que les autres philosophes de cette période, et peut être regardé comme le dernier de es poètes législateurs et prophètes désignés sous k nom d'Orphiques. Les anciens lui attribuaient beacoup de compositions, même des écrits en prose, bien que la prose ne fût certainement pas en mage vers 600 avant J.-C. Les ouvrages de ce genre cités par Diogène Laerce sont : Sur la Sacrifices; — Sur la Constitution politique de la Crète; — Une Lettre à Solon sur la Constitution donnée à la Crète par Minos; elle était écrite dans le dialecte attique moderne, d, même chez les anciens, Démétrius de Maprésie en révoquait en doute l'authenticité. Diorine nous a conservé une autre lettre, adressée également à Solon ; elle est écrite en dorien, et a'est pas plus authentique que la précédente. Comme poëte, il avait composé probablement des χρησμοί et des χαθαρμοί; mais il est bien douteux qu'il eût écrit les poëmes suivants mentionnés par Suidas : Γένεσις καὶ θεογονία des Curies et des Corybantes, en 5,000 vers; un poème épique sur Jason et les Argonautes en 6,500, et un poëme sur Minos et Rhadamanthe CR 4,000 Yers.

Diegine Legree, I, 16. — Plutarque, Solom., 12; De Brieci. Ornec., I. — Suidas, au mot "Exturviòne. — Febricias, Bibl., Graeca. — Bode, Gasch. der Hellen. Diebit, vol. I, p. 143. — C.-F. Heinrich, Epimenidas aus Cruia; Leipzig, 1901, in-40.

\*ÉPIMÉNIDE, historien grec, d'une époque incertaine. Il avait composé une histoire de Rhodes dans le dialecte attique. On connaît encore un écrivain du même nom, auteur d'un outrage sur les généalogies.

Diogène Lacres, I, 118. — Ch.Müller, Fragmenta Historicorum Gracorum, t. IV, p. 104. ÉPSNAC. Voy. EspinaG.

ÉPINAI (Maison D'). Voy. Espinal.

\*ÉPINAT (Fleury), peintre français, né à Montbrison, en 1764, mort à Pierre-Scise, le 7 juin 1830. Il fut élève de David, et l'accompagna en Italie; mais lorsque cet artiste revint en France. Epinat resta à Rome, protégé par un riche seigneur anglais, ami des arts, lord Ailesbury. Il séjourna ensuite à Florence, et rentra en France en 1800. Il exécuta quelques tableaux d'histoire ; mais ses goûts l'entrainaient vers le paysage. En 1822 il exposa un tableau, la Destruction d'Herculanum, qui sut acheté par le ministre de la maison du roi. En 1825 il parcourut l'Angleterre et l'Écosse, et commença son tableau de La Dame du Lac en présence des sites qu'a décrits Walter Scott. Il avait choisi Lyon pour sa résidence : les progrès de l'âge ne ralentirent point

son activité, et il exposa un grand nombre de tableaux. Aimé Vingtrinier, Biog. des Art. lyonnais; 1851, in-8° ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille de la LIVE D'), femme auteur française, née vers 1725, morte le 17 avril 1783. Fille de Tardieu d'Esclavelles, brigadier d'infanterie, mort au service du roi, en 1735, elle épousa, à l'âge de dix-neuf ans, son cousin d'Épinay, l'ainé des fils de de La Live de Bellegarde, fermier général. Ce mariage ne fut pas heureux. Délaissée par un mari dissipateur et débauché, elle ne se crut pas tenue à la tidélité.Les détails de son amour passager pour Dupin de Francueil et de sa longue liaison avec Grimm ne sauraient trouver place ici; elle les a donnés elle-même, sous un léger déguisement, dans une sorte d'autobiographie qui pour l'audacieuse franchise des aveux rappelle les Confessions de J.-J. Roussean. Ce philosophe fut luimême de la part de madame d'Épinay l'objet d'un véritable attachement et d'attentions délicates. Elle lui fit bâtir en 1755, dans la vallée de Montmorency, ce modeste Ermitage que le séjour de Rousseau devait rendre si fameux. Malheureusement celui-ci se crut le droit d'être jaloux de Grimm, et répondit aux biensaits de M<sup>me</sup> d'Épinay par les procédés les plus blessants. Une rupture s'en suivit. Rousseau, éconduit sans égards, s'en vengea dans ses Confessions, en maltraitant fort Mme d'Épinay et surtout les littérateurs de sa société, Grimm, d'Holbach, Diderot. Fatiguée et compromise par les incidents de sa vie première, Mme d'Épinay passo dans la retraite ses vingt-cinq dernières années, ne voyant qu'un petit cercle de littérateurs et de philosophes et s'occupant de quelques compositions morales ou romanesques. Quand Grimm était obligé de quitter Paris, elle tenait la plume à sa place, et continuait, sous la direction de Diderot, sa correspondance littéraire avec les souverains du Nord. On a de Mme d'Épinay: Conversations d'Émilie; Paris, 1774, 1775,

ÉPIPHANE

auraît point de péché s'il n'y avait point de loi ». Epiphane mourut à peine agé de dix-sept ans. Les habitants de Céphalonie, île dont il était originaire par sa mère, le révérèrent comme une divinité. A Samé on lui éleva un temple, et l'on érigea une académie sous son nom. Tous les premiers du mois les Céphaloniens s'assemblaient dans son temple pour célébrer la fête de son apothéose; ils lui consacraient des couronnes, faisaient des festins et chantaient des hymnes en son bonneur.

Théodoret, De Herr. fabul, lib. 1, cap. V. — Épiphane, Panarium, XXXII. — Irênée, lib., II, cap. XI. Clément Alexandria, Stromata, lib. III, 488. — Grab, Spicilig. — Dupin, Bibliothèque des Auteurs ecclésiantiques des trois premiers sideles. — Matter, Hist. du Gnosticleme II. 199. — Abba Minne Panalinatia théologic. ticisme, 11, 192. — Abbé Migne, Encyclopédie theologique, XI, 675. — Richard et Giraud, Bibl. sacrée.

\*ÉPIPHANE de Petra, sophiste et rhéteur grec, fils d'Ulpien, vivait vers la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne. Vivant à Laodicée en Syrie, il se lia d'amitié avec les deux Apollinaire, le père et le fils, dont le dernier fut le fondateur de la secte des Apollinaristes. Les deux Apollinaire furent excommuniés par l'évêque de Laodicée, à cause de leur intimité avec Épiphane, qui voulait, dit-on, les convertir à l'hellénisme. On voit par cette accusation que Épiphane était paien. Il mourut dans un âge peu avancé, et l'on remarque que sa semme, célèbre par sa heauté, succomba à la même maladie que lui. Epiphane avalt composé les ouvrages suivants, cités par Suidas : Περί ποινωνίας και διαφοράς των στάσεων; - Προγυμνάσματα; - Μελεταί; - Δήμαρχοι; - Πολεμαρχικός; - Λόγοι Έπιδειχτιχοί.

Socrate, Hist. eccl., 11, 46. — Sozomène, Hist. eccl., V, 28. — Eunaplus, Sophist. Vitæ ( Epiphanius et Libanius ). — Eudocia ; Ἰωνιά, dans les Anecdota Græca de Villoison, t. l. - Suidas, au mot Έπιφάνιος.

ÉPIPHANE (Saint), évêque de Constance (l'ancienne Salamine) et métropolitain de l'île de Ohypre, né vers 310, à Bezanduca, petite ville de Palestine, dans le district d'Éleuthéropolis, mort le 12 mai 403. Ses parents étaient juifs. Épiphane, agé d'environ vingt ans, recut le baptème des mains de Lucien, évêque d'Éleuthéropolis, et voyagea en Égypte, dont il visita les saints solitaires. De retour dans son pays, il y tonda un monastère, soutint vivement la foi de Nicée contre les entreprises des ariens, se lia d'amitié avec saint Athanase, saint Eusèbe de Verceil, et les plus illustres prélats du temps, fut ordonné prêtre à l'âge de cinquante-cinq ans, et appelé à remplir le siége de Constantia ou Salamine dans l'île de Chypre. Les ariens, alors tout-puissants, ne persécutèrent point saint Épiphane, bien qu'il fût un de leurs plus ardents adversaires. Le schisme des méléciens l'ayant attiré à Rome en 382, il s'y rencontra avec saint Jérôme, et recut à son retour à Constantia la visite du sameux solitaire de Bethléem, accompagné de sainte Paule. Il fit bientôt après un voyage à Jérusalem, où il cut de vives contestations avec de Denys Petau (grec et latin) parut à

Jean, qui en était évêque. Ensin, vers l: sa vie, il se rendit à Constantinople, pour courir à la déposition de saint Jean Chryse On prétend qu'il s'écria, en s'adressant à c « J'espère que vous ne mourrez pas évêq quoi Chrysostome répliqua : « J'espère qu vous ne rentrerez jamais dans votre év Ces deux souhaits se réalisèrent. Ce réc prunté à Sozomène, ne paraît fondé que crédulité populaire. Saint Épiphane, en tournant à Constantia, mourut sur mer, plus de quatre-vingt-douze ans.

« On a fait quelques reproches à sa m dit l'abbé Guillon. Le plus considérable n pas l'ordination de Paulinien, faite contre nons dans un diocèse étranger, et qui exciti lui tant de clameurs ; il s'en défendait su cessité, et sur ce que de semblables ordi avaient eu lieu dans son propre diocès avoir été désapprouvées par lui; il argua aurait bien pu lui concéder le même dr faire tant de bruit; il le porta jusqu'à et vaquer aux autres fonctions du minist toral, dans la ville de Constantinople si grément de l'archevêque; d'après le fau cipe que ne communiquant pas avec sai Chrysostome, il n'avait point de permi lui demander, pas même de politesse à lui C'est cette prévention qu'il devient dif concevoir dans un homme aussi rempliet de l'esprit de charité que l'était sai phane. Certains protestants ont porté les ches encore plus loin : ils ont essayé de sa doctrine suspecte. L'Église a répondu en le mettant solennellement au nombre saints et de ses docteurs. « A une conna profonde de l'Écriture, des dogmes de 1 de sa discipline, de l'antiquité tout enti joignait celle de la plupart des langues a usage, l'hébreu, le grec, le latin et l'és Seulement on s'accorde à reconnaître qu' que de critique. Sa droiture naturelle le crédule; et l'ardeur de son zèle l'exposa préventions. L'on convient que de tous le grecs, c'est celui qui s'est le plus négli son style. »

Les ouvrages qui nous restent de sai: phane sont: Ancoratus, discours sur l exposition de la doctrine de la Trinité; narium, discours contre les hérésies; l n'en attaque pas moins de quatre-vingts; abrégé du précédent intitulé : Anacep sis; — De Ponderibus et Mensuris Lib deux épitres, la première adressée à Jean que de Jérusalem, et traduite en latin p Jérôme ; la seconde adressée à saint Jérô même: toutes deux sont insérées dans l vres de ce dernier. Les ouvrages de sais phane furent publiés pour la première ! latin, traduits par Cornarius; Bale, 1543 1544 (sumptu et typis Jo. Hervagii). L'

1622, 2 vol. in-fol., et à Leipzig, 1682, avec un commentaire de Valois.

Sazomène, VI, 22; VIII, 15 — Saint Jérôme, Apol., I, adr. Rafin, — Cave, Hist. 'Ilt. — Reander, Kirchengezhicke, vol II, p. 1414. — Guillon, Bibliothèque choisie les Pères de l'Église grecque, t. XX.

\*EPIPHANE (Saint), prélat latin, né à Pavie, en 438, mort dans la même ville, le 21 janvier 497. Il fut mis à huit ans sous la discipline de saint Crispin, évêque de Pavie, qui le fit successivement sous-diacre en 456, diacre en 458 et évêque en 466. Vers cette époque, saint Crispin étant mort, Épiphane fut élu à sa place. En 468 I se rendit médiateur entre l'empereur Anthème et son gendre Ricimer, qui se faisait un jeu de changer les maîtres de l'empire et s'était révolté, selon sa coutume. Épiphane réussit à leur faire condure un arrangement avant d'en venir aux mains. En 474, ayant eté envoyé à Toulouse vers Luric, roi des Visigoths, par l'empereur Julius Repos, il fut assez heureux pour ramener la paix et terminer les différends qui existaient tre les deux monarques au sujet des limites de leurs États. En 476, Odoacre, roi des Hérules ses soldats pillèrent la ville, y mirent le feu et enmenèrent la plupart des habitants prisonniers. Epiphane en retira un grand nombre de leurs mins, obtint d'Odoacre une exemption d'impots pendant cinq ans, rétablit l'ordre dans la cité, fit reconstruire les monuments publics. En 489, Théodoric, roi des Ostrogoths, ayant été abandomé des siens, vint s'enfermer dans Pavie, où Intassiégé par Odoacre; Épiphane, dans cette circonstance difficile, sut si adroitement se comporter qu'il gagna la confiance des deux rois. En 493 Théodoric, étant devenu maître de l'Italie par la défaite et l'assassinat d'Odoacre, l'évêque Pavie obtint du roi des Ostrogoths une amnistie 🖛 tous ceux qui avaient tenu le parti des Mérules. Théodoric l'envoya ensuite vers Gondehad, roi de Bourgogne, pour traiter de la liberté de plusieurs prisonniers italiens, et, à son retour, il lui accorda la remise des deux tiers des impôts frappés sur les peuples de la Ligurie. Epiphane affectait une grande austérité de mœurs; In'usait jamais du bain, ne buvait point de vin, et se mangeait que des herbes ou des légumes, me seule fois par jour; aussi ce régime abrégeatil sa vie. Ses biographes rapportent « que son cups brilla d'une vive lumière durant trois jours 🗫 il demeura exposé ». En 962 l'empereur Othon Étransporter les reliques de saint Épiphane à Hidesheim (Basse-Saxe). L'Église l'honore le 21 janvier.

8. Ennode, Vita beatissimi viri Epiphanii, Ticinenni episcopi. — Bollandus, Acta Sanctorum, 12. janvier. — D'Apdilly, Pies des Saints illustres. — Baillet, Vies des Saints, mols de janvier.

\*ÉPIPHANE, patriarche de Constantinople, vivait au commencement du sixième siècle de l'ère chrétienne. Après la mort de Jean II, le Cappadocien, patriarche de Constantinople, Épiphane, qui remplissait alors les fonctions de syncelle, fut élu pour lui succéder. Théophane place cette élection au mois de février 512 de la computation alexandrine, équivalant à 519 ou plutôt à 520 de l'ère commune. Épiphane occupa le patriarcat pendant seize ans trois mois, et mourut au mois de juin 529 de la computation alexandrine ou 536 de l'ère chrétienne. Il eut pour successeur Anthime, évêque de Trapezonte. Épiphane est un des saints du calendrier grec. On trouve dans les Concilia de Labbe quelques lettres d'Épiphane au pape Hormisdas, et un décret du même patriarche ( rendu probablement dans le concile de Constantinople en 520) condamnant et anathématisant, pour cause d'hérésie, Sévérus, patriarche d'Antioche, Pierre, évêque d'Apamée et Zooras. Plusieurs lois et constitutions de Justinien sont adressées à Épiphane. La Bibliothèque royale de Munich possède un traité d'Épiphane, patriarche de Constantinople, Sur la séparation de l'Église latine et de l'Église grecque; un manuscrit de la bibliothèque Bodleyenne contient aussi un ouvrage du patriarche Épiphane Sur l'excommunication des Latins par les Grecs, par suite de la dispute touchant la procession du Saint-Esprit. Ces deux traités sont, comme le sujet l'indique, d'une époque postérieure au commencement du sixième siècle, et ne peuvent appartenir à notre Épiphane; mais il est impossible d'en déterminer l'auteur. Nicéphore, dans sa vie de saint André (ὁ σαλός, le fou ), parle d'un Épiphane qui fut aussi archevêque de Constantinople, mais sous un autre nom. Fabricius a confondu à tort ce dernier Épiphane avec le patriarche contemporain de Justinien. Janningh l'identifie avec Polyeucte ou Antoine III (Studita), qui occupèrent le siége patriarcal dans la dernière moitié du dixième siècle.

Theophane, Chronographia, aux années 512 et 529. — Labbe, Concilia, vol. IV. — Nicéphore, S. Andrep Pila, avec le Commentarius Prævius de Janningh; dans les Acta Sanctorum, mai, vol. VI. — Cave. Hist. Ut. — Fabricius, Bibl. Græca — Sinth, Dictionary of Greek and Roman Biography.

ÉPIPHANE le Scolastique, écrivain ecclésiastique latin, vivait vers le commencement du sixième siècle de l'ère chrétienne. A la requête de son ami Cassiodore, il traduisit du grec en latin plusieurs ouvrages, entre autres le Commentaire de Didyme sur les Proverbes et sur sept des Lettres canoniques, et les Histoires ecclésiastiques de Sozomène, de Socrate et de Théodoret, qu'il fondit en une seule. L'Historia Tripartita de Cassiodore fut rédigée d'après cette compilation. L. Cyanœus la traduisit en français; Paris, 1568, in-fol.

Cassiodore, Præf. in Histor. Tripart.; de Institut. divin. Literar., 5, 8, 11, 17, avec les notes de Garetius. Fabricius, Bibl. mediæ et infimæ Latinitatis.

ÉPIPHANE (en arménien Ebipan), évêque arménien, vivait vers la fin du premier siècle de l'ère arménienne (dernière moitié du septième siècle de l'ère chrétienne). Après avoir été l'un

des élèves les plus distingués de l'école patriarcale, il embrassa la vie solitaire, et se retira dans un désert près de Tevin. On l'en fit sortir pour lui confier les fonctions d'abbé du monastère de Sourp Garabed (saint Jean-Baptiste), dans la province de Daron. A cette dignité était joint le titre d'évêque de Mamigonians, qu'Épiphane porta pendant vingt ans. Il assista en 629 au concile de Garin (Erzeroum). On a de lui plusieurs écrits, savoir : l'Histoire du Monastère de Sourp Garabed; — l'Histoire du Concile d'Éphèse; — Des Commentaires sur les Psaumes de David et le Livre des Proverbes; — Des Sermons.

E. Beauvois,

Tehantchan, Badmouthioun Hatots, t. II.

\*ÉPIPHANE le jeune, évêque de Constantia, vivait vers la fin du septième siècle de l'ère chrétienne. Il fut représenté au troisième concile général de Constantinople (le sixième général) en 680 par l'évêque de Trimithus. Plusieurs des discours attribués à saint Épiphane appartiennent probablement à cet Épiphane et à un troisième évêque de Constantia nommé aussi Épiphane. Ce dernier est l'auteur d'une lettre de congratulation adressée au patriarche Jean, qui venait d'être restauré sur le siège de Constantinople, en 867.

Labbe, Concilia, vol. VI, col. 1088; VIII, col. 1276. — Fabricius, Bibliotheca Græca. — Oudin, Commentarius de Scriptoribus Eccles., vol. II, 318-319.

ÉPIPHANE l'Hagiopolite, ou de Jérusalem, hagiographe gree, vivait probablement vers le douzième siècle de l'ère chrétienne. Allatius ( De Symeonum Scriptis, p. 196) et Fabricius (Codex Apocryph., n. 2) ont donné un extrait de la Vie de la Vierge par cet auteur; l'ouvrage entier a été publié depuis dans les Anecdota literaria d'Amadutius. Épiphane est aussi l'auteur d'une Histoire de saint André l'apêtre (Allatius, De Symeon., p. 90), et d'une Description de Jérusalem, publiée par Ferd. Morelli, dans son Expositio Thematum, Paris, 1620, et par Allatius Σύμμικτα. Un manuscrit de la bibliothèque Bodleyenne contient un traité intitulé : Epiphanii, monachi et presbyteri, Character B. Virginis et Domini nostri. Cet ouvrage diffère de la Vie de la Vierge citée plus haut, et paraît être du même auteur, ainsi que le manuscrit suivant, qui se trouve dans la même bibliothèque : De Dissidio quatuor Evangelistarum circa resurrectionem Christi.

Oudin, Comment, de Script, et Scriptis Eccles., vol. II, p. 485-6. — Catalogus Manuscriptorum Anglie et Hiberniæ; Oxford, 1697.

ÉPIPHANE (Le Père), missionnaire français, né à Moirans (Franche-Comté), vivait en 1685. Il appartenait à l'ordre des Capuchas, partit en mission pour l'Amérique méridionale, où il mourut, dans un âge avancé et après un long séjour à Cumana, dans la Guyane espagnole et dans la province de Caracas. Parmi les nombreux manuscrits qu'il a laissés, on cite: Annales historiques de la Mission des PP. Capucins dans la Nou-

velle-Andalousie; — Ars Memoriæ e bilis omnium nescientium excedens e — La Clef de l'Apocalypse; — Exp littérale de l'Apocalypse, etc.

Le P. Bernard de Bologne, Bibliotheca Scrip RPISCOPIUS. Voyez BISCHOP ( Nico EPISCOPIUS (Simon), en hollandais célèbre théologien arminien, né à Ams au commencement de janvier 1583, et m la même ville, le 4 avril 1643. Ses h dispositions et son application au travail obtenir dans sa ville natale des secours I ses études à Leyde, où il suivit les l théologie de Gomar et d'Arminius. Il : du côté de ce dernier, et se trouva exposé à la haine du parti dominant. de s'y soustraire, en allant à Francker, tirait d'ailleurs la réputation de J. Drus là aussi les calvinistes étaient les plus p Il revint bientôt à Leyde, à la suite de tracasseries qu'on lui suscita. Reçu mi 1610, il fut envoyé comme pasteur à B village aux environs de Rotterdam. L'ai vante, les états généraux, dans le but de 1 aux agitations causées par les discussion miniens et des contre-remontrants, ord qu'il y eat une consérence en leur prése six ministres de chaque parti. Episcopiu sa jeunesse, fut choisi pour un de ( furent chargés de la défense de l'armir Le rôle qu'il joua dans cette confér donna la première place parmi les rem Sa réputation grandit rapidement. E les curateurs de l'université de Leyd lèrent à la chaire de théologie que Ge nait de quitter. Les orthodoxes dirigi ce moment contre lui les plus vives On ne se contenta pas de le présente un socinien, ni même de l'accuser d'é cord avec les catholiques pour ruines testantisme; on ameuta contre lui le partout fanatique à cette époque. Sa fa même à souffrir de ce déchainement sions religieuses; la maison de son frère bitait Amsterdam, fut saccagée, sous qu'elle servait de lieu de réunion aux trants de cette ville.

Quelle était cette doctrine qui souler violents orages? Arminius l'avait forr cinq articles, qu'on peut voir dans l'His clésiastique de Mosheim. Il nous sulfaire remarquer que le point importa sur lequel elle rompait avec le calvinism le dogme du saiut universel qu'elle opp théorie de l'élection. Tandis que Calvir traces de saint Augustin, prétendait avait de toute éteriaité appelé un certain d'hommes au salut et avait abandonné! à la damnation, Arminius enseignait qu étendant son amour sur tout le genre avait laissé à chaque houmes la possibl rendre digne par ses sentiments, per s

ivres, du salut éternel. Ses disciples, pius à leur tête, allèrent plus loin enarminianisme devint une réaction contre spéculatif et la tendance ultra-dogmaes théologiens protestants du commenceu dix-septième siècle. Episcopius releva pratique du christianisme, et lui suborles croyances abstraites. Il mit la morale sus du dogme, l'action au-dessus de la gardant la théologie comme une science ment pratique, il établit que ce qu'on doit ther avant tout dans la doctrine, c'est i moralisante qu'elle peut exercer sur la nce et dans la vie. C'est de ce point de "il considérait tous les dogmes reçus dans : Par exemple, dans la doctrine la plus te du christianisme, celle de la Trinité, essentielle était, selon lui, d'honorer hrist comme Fils de Dieu, de suivre ses ndements, et non de bâtir des spéculalus ou moins ingénieuses sur sa personne ou moins difficiles à comprendre. Le rôle onné qu'il assignait aux dogmes dans la i devait naturellement le conduire à faire cas des différences de croyance qui séles hommes et à donner au contraire une importance aux sentiments de fraternité vent les unir. Aussi la tolérance religieuse ur lui un point capital; il s'efforçait de régner. à une époque où chaque secte it comme un devoir de conscience d'anaiser et de damner toutes les autres. Une de doctrine ne pouvait manquer de pane monstrucuse nouveauté à des théoloii étaient habitués à faire consister la relirétienne dans un ensemble de dogmes ysiques. Mais ce qui les blessait le plus at dans l'arminianisme était précisée qui le recommandait le mieux aux s éclairés de cette époque, qui applaudisi ces premiers efforts en faveur de la toreligieuse et qui voyaient avec satisfacreligion passer du champ des abstractions terrain de la pratique et de la morale. ., Olden Barneveld et d'autres personmsidérables des Provinces-Unies, se randu côté des remontrants. Ce fut peut-être ui les perdit. Maurice d'Orange, poussé raisons politiques, se déclara contre des es qui trouvaient des défenseurs avoués les partisans décidés du régime répuet qui en préchant la liberté religieuse it en aide à la liberté civile. Sous son tion, on convoqua, en 1618, à Dordrecht ode général, appelé en apparence à cons deux partis, mais destiné en réalité à mer les remontrants. Episcopius, suivi lques-uns de ses amis, se présenta à semblée; on leur avait promis une enerté de parole pour exposer et défendre pinions; mais dès qu'il eut déclaré qu'il et à entrer en conférence avec le synode,

on lui répondit qu'on n'était pas réuni pour discuter avec les rementrants, mais pour les juger, et on lui signifia que ni lui ni ses amis ne pourraient prendre la parole qu'autant qu'on les interrogerait. Les remontrants ne voulurent pas accepter cette position : ils protestèrent; le synode les exclut de ses réunions, et les juges seulement sur leurs écrits. Episcopius prit alors la plume pour la défense de son système; ce fut en vain : les ministres remontrants furent déposés; et comme ils refusèrent de s'engager par écrit à renoncer à toute fonction pastorale, ils furent bannis du territoire de la république.

Episcopius se retira d'abord à Walwick, dans le Brabant, et bientôt après à Anvers, où il demeura tant que dura la trêve que Henri IV avait négociée entre les Hollandais et les Espagnols. A la reprise des hostilités en 1621, il passa en France, où une déclaration du roi du 11 avril 1622 permettait aux remontrants de résider, à la condition de ne faire aucun acte public de culte. Il habita Rouen jusqu'en 1625, époque de la mort de Maurice de Nassau. Il retourna alors dans sa patrie. Les remontrants ayant obtenu quelque liberté, Episcopius exerça le ministère évangélique à Rotterdam parmi ceux qui partageaient ses convictions religieuses. En 1634 il fut appelé à Amsterdam pour diriger le collège que son parti venait d'y établir, et dans lequel il enseigna la théologie jusqu'à la fin de ses jours.

Si Arminius est le fondateur de cette secte, c'est à Episcopius que revient l'honneur d'avoir réduit en système les principes de son maître, d'en avoir mis en lumière l'esprit et la tendance et de les avoir développés dans toutes leurs parties avec une incontestable habileté. Ces écrits portent l'empreinte d'un jugement droit et solide et de connaissances étendues. Publiés d'abord séparément, ils ont été réunis par les soins d'Et. Courcelles sous ce titre : S. Episcopii Opera; Amsterdam, 1650, 2 vol. in-fol.; 2ª édit., Leyde, 1678, 2 vol. in-fol. Ils se composent de traités contre les calvinistes rigides, de commentaires de quelques parties du Nouveau Testament, et d'expositions directes de son système. Parmi les écrits de ce dernier genre, le plus remarquable est celui qui porte ce titre : Institutiones Theologia privatis lectionibus Amstelodami traditæ; cet ouvrage n'est pas complet: Episcopius mouent avant de l'avoir Michel NICOLAS. achevé.

Nicéron, Memoires, t. III et X. — Bayle, Dict. hist. — St. Curcellai præfatio, on tête des Episcopii Opera. — Jan. Kougnenburg, Laudatio Simonis Episcopii ; Amst., 1796, et dansle Sylloge commentationum theologicarum, tome II, Helmstadt, 1801, In-18.

\* ÉPISTHÈNE (Ἐπισθένης), général grec, né à Amphipolis, vivait vers 404 avant J.-C. Il commandait les peitastes grecs à la bataille de Cunaxa. Xénophon le mentionne comme un officier capable. Le nom d'Épisthène figure encord dans la marche des Grecs à travers l'Arménie, Xénophon, Anabasis, I. 10: IV. 6.

\* ÉPITADAS (Ἐπιτάδας), fils de Molobrus, général spartiate, mort en 425 avant J.-C. Il commandait les 420 Lacédémoniens que les Athéniens bloquèrent dans l'île de Sphactérie, la septième année de la guerre du Péloponnèse. Il se désendit avec énergie, et en se saisant tuer dans le dernier combat il échappa à la nécessité de se rendre.

Thucydide, IV, 8, 81, 88.

\* ÉPITHERSE ( Ἐπιθέρσης ), de Nicée, grammairien grec, d'une époque incertaine. Il composa un traité sur les locutions attiques, comiques et tragiques ( Περὶ λέξεων 'Αττιχών χαὶ κωμικών και τραγικών). Si cet Épitherse est le même que le père du rhéteur Emilianus, il vivait sous l'empereur Tibère.

Plut., De Def. Orac.

EPO. Voyez Borrius-Epo.

\* ÉPOCILLUS ('Επόχιλλος), général macédonien, vivait dans le quatrième siècle avant J.-C. Alexandre le chargea en 330 de ramener jusqu'à la mer la cavalerie thessalienne et d'autres troupes alliées. En 328, Alexandre, alors en quartiers d'hiver à Nautaca, envoya Épocillus, Sopolis et Menidas, chercher des renforts en Macédoine.

Arrien, Anabasis, III, 19; IV, 18.

ÉPONINE, femme gauloise, célèbre par son dévoûment conjugal, morte en 78 après J.-C. Elle était femme de Julius Sabinus, chef des Lingons (Lingones), qui entreprit, avec le fameux Civilis, d'affranchir les Gaules du joug des Romains (l'an 69 après J.-C.). Voy. Civilis.

Sabinus, qui se prétendait issu de Jules César, osa revêtir la pourpre impériale; mais vaincu par les Séquaniens, alliés des Romains, il se retira dans sa maison, l'incendia et répandit au dehors le bruit desa mort. La douleur et le deuil d'Éponine y firent croire, et Sabinus, caché dans un souterrain avec deux serviteurs fidèles, put apprendre à sa semme le secret de son existence. Heureuse de se réunir à lui, Éponine alla s'enfermer dans sa retraite, où pendant neuf années elle sut l'indemniser par sa tendresse et ses soins de la nécessité à laquelle l'avait réduit son manque de courage. Quelquefois, durant le jour, elle reparaissait dans le monde, mais avec l'extérieur d'une veuve désolée, et la nuit venue, elle allait retrouver Sabinus. Elle devint mère de deux enfants jumeaux. Un jour, sur de vagues espérances, elle conduisit à Rome Sabinus déguisé; mais désabusée bientôt, elle regagna sa sombre retraite. Enfin, Sabinus, trahi, fut livré aux Romains. Éponine se présenta au tribunal de Vespasien, et lui montrant ses deux fils : « César, lui ditelle, vois ces enfants; je les ai élevés dans un tombeau, afin qu'ils pussent venir à tes pieds implorer avec moi la grâce de leur père. Vespasien, inflexible, condamna Sabinus à mort, et laissa la vie à ses enfants et à sa femme ; mais Éponine ne voulut pas survivre à l'époux qu'elle n'avait ou sauver. Plutarque s'indigne d'une telle rigueur envers un homme déchu et

sur qui le dévouement sublime de sa sen vait appeler la clémence de l'empereur. garde comme un châtiment du ciel la n deux fils de Vespasien et l'extinction de térité.

Les fils d'Éponine finirent leurs jours Egypte et l'autre dans la Grèce. Plutare vit ce dernier à Delphes, apprit de lui heur de sa famille. [J. DE LATENA, dans l'. des G. du M. ]

Tacite, Hist., IV, 58, 67. - Dion Cassius, LX - Plutarque, Erot., 28. - Secousse, Histoire Sabinus et d'Éponine, dans les Mémoires de mie des Inscriptions et Belles-lettres, t. VI.

\* ÉPORÉDO-RIX (1), jeune Gaulois un rôle assez important dans les guerre sar. Il appartenait à la plus vieille éduenne. Le proconsul romain l'avait grande faveur, et lui avait fait confier, ai Virdumar, le commandement de la cavi son pays (52 av. J.-C.). Un sentimes lousie et d'opposition contre son jeune le fit agir en mauvais citoyen. Lorsque L Cabillonum forma un complot contre quérants étrangers, Éporédo-Rix fit César dans la nuit même qui précédait fixé pour l'exécution, et lui révéla tout peine eut-il parlé, que le repentir ren son âme; dès lors il se réconcilia avec V et n'eut plus de repos que son crime € patrie n'eût été expié. Le complot écl pendant. Virdumar et Éporédo-Rix peu de temps après, avec leur cavale les rangs des patriotes que Litavic avai veau soulevés, et s'emparèrent de Novi Éporédo-Rix, pensant que la piace éti défense trop difficile, la brûla après a les approvisionnements et massacré la romaine. Cette défection des Éduens re énergiques les efforts de la confédératio sous le commandement de l'Arverne torix, auguel Éporédo-Rix et son collè béissaient toutefois qu'avec répugnan dant la belle défense de Vercingéto Alésia, Éporédo-Rix commanda ence Virdumar les Éduens envoyés au seco place. On sait les désastres qui entral chute de cette ville. L'histoire reproch veau à Éporédo-Rix de n'avoir pas se efforts opiniatres de son collègue Ve pour sauver Vercingétorix et la Gau ensuite sa soumission à César, comm chefs éduens (51 av. J. C.). Sa vie fut vent celle d'un envieux on d'un tra avoir été celle d'un bon citoyen.

César, Bel. Gal., VII, 34, 28-40, 84-55, 63. -Gesar, 26-27. - Dion Cassius, XL, 87, 40.

EPPENDORF (Henri D'), polygra mand, mort vers 1553. Il voyagea p

(1) Ce nom est orthographié Eporédiris de cription trouvée dans les fondements du Bourbon-Lancy, et rapportée par Millin, Mon

suivit les cours de droit du célèbre pror Zasius, et passa quelques années à Straspour y compléter ses études à l'univercette ville. Venu ensuite à Bâle, il y eut rasme un démélé qui eut plus de retenent que les ouvrages qu'il composa. Il Érasme de l'avoir dissamé dans une lettre use, et traduisit l'illustre savant devant les rats de Bâle. Outre une rétractation, il da qu'Érasme fût tenn de lui dédier un qu'il écrivit en sa faveur au duc de Saxe n réparation du dommage causé, il fit uvres une aumône de trois cents ducats. : répondit qu'il désavouait d'autant mieux e, qu'il n'en avait jamais eu connaissance; rirait volontiers au duc de Saxe, si ce avait pu être prévenu contre Eppendorf. il consentirait même à dédier un livre avait voir en lui un ami. Quant aux trois ocats à distribuer aux pauvres, Érasme se tait de répondre qu'il saisait habituellement ne ses charités. Deux arbitres, Amerbach anus, furent chargés de concilier le diffés imposèrent aux deux parties des sacrifices ques. On s'embrassa, et même on dina de le lendemain; mais, comme il arrive ouvent quand les amours-propres sont en brouille recommença presque immédiate-A l'issue du repas, Eppendorf pria Érasme r prête la lettre destinée au duc de Saxe; Érasme répondit qu'il se bornerait à in chancelier du duc. Plainte d'Eppendorf. zuse Érasme de manquer à son engage-Ce dernier écrivit enfin au duc une lettre ıvoya ouverte à Eppendorf. La malignité e se mela de l'affaire; on ne craignait pas qu'Érasme s'était trop facilement exécuté. adit, et se plaignit des fanfaronades de son ire, qui repliqua de son côté : la guerre ii allumée. Eppendorf passa ses dernières à Strasbourg, et y composa plusieurs ou-On a de lui: Ad D. Erasmi Roteroibellum cui titulus : Adversus menda-! obtrectationem utilis Admonitio, justa a; Haguenau, 1531, in-8°, et Leipzig, n-4°; à la suite de l'ouvrage publié par sous ce titre : De Henrico Eppendorpio mtarius, cui aliquot Epistolæ Henrici, Saxonici, Brasmi et Eppendorpii avennsunt; — Plutarchi von Chæronea nderer kurtz, weise und hæfliche L etc. (Les sages et dignes Sentences de pe et d'autres, etc.), trad. du latin en al-;Strasbourg, 1534, in-folio ;— Bekürzung cher Historien biss uff die Keyser uss rtrefflichsten und alten Geschichtern, etc., ussgezogen (Abrégéd'historiens ds et d'autres écrivains jusqu'aux empeomains, tiré des anciens et meilleurs hisetc.); ibid., 1536; — Das 5 bis zum 12 us Plinii natürlichen Geschichten vert, etc. (Les livres 5 à 12 de l'histoire na-

turelle de Pline, traduits, etc.); ibid., 1543, in-fol. Dennemærckische Chronica Alberti Krantzii van Hamburg newlich verteutscht (La Chronique danoise d'Albert Krantz de Hambourg, nouvellement traduite); ibid., 1545, in-fol.; -Schwedische Chronik Alberti Krantzii von Hamburg (Chronique suédoise d'Albert Krantz de Hambourg); ibid., 1545, in-fol.; — Türckischer Ankunft Krieg und Handlung, verteutscht, (Arrivée, guerre et conduite des Turcs); ibid., 1550, in-fol.; — Kriegs übung des fürtrefflichsten und streitbarsten ersten Ræmischen Kaisers Julii, etc. (La Pratique de la Guerre de l'excellent et valeureux premier empereur romain Jules, etc. ); traduit de Floridus Sabinus; - Tugend-Spiegel, etc. (Le Miroir de la Vertu); 1551, in-fol.

Bayle, Dict. - Ersch et Gruber, Allg. Enc.

\* RPPIUS (Marcus), sénateur romain, vivait vers 50 avant J.-C. Partisan déclare de Pompée, et lieutenant de Q. Metellus Scipion dans la guerre d'Afrique, il obtint, ainsi que beaucoup d'autres chefs du même parti, son pardon de César, après la bataille de Thapsus. Il tigure sur une médaille comme lieutenant de Scipion; sur une autre, comme lieutenant de Pompée. D'après cette dernière médaille, on croit que Eppius, annistié par César, alla rejoindre Pompée en Espagne, et servit sous les ordres de ce chef depuis 46 avant J.-C. jusqu'à 45.

Cicéron, ad Famil., VIII, 8 (les anciennes éditions écrivent incorrectement M. Oppius); Ad. Att., VIII, 11.

- Hirius, Bell. Afric., 89. - Ekhel. Doct. Num., V, p. 306-307.

ÉPRÉMENIL. Voy. Esprenénil.

ÉQUEVILLEY (Jules-César-Suzanne, baron D'), général français. Voy. LEMERCIER.

\* ÉQUICE (Saint), instituteur monastique napolitain, mort le 11 août 540. « Il commença, dit un biographe, à porter de très-bonne heure le joug du Seigneur, qui, après un rude combat de quelques années, lui accorda le don de chasteté jusqu'à lui ôter la cause des tentations contraires à cette vertu. » Tranquille de ce côté, Équice se mit à parcourir la campagne pour instruire les paysans et les exhorter à la pénitence. Il réunit ainsi une grande quantité de disciples, hommes et femmes, au moyen desquels il fonda plusieurs couvents dans l'Abruzze ultérieure, l'Ombrie et la marche d'Ancône. Comme il n'avait aucun caractère ecclésiastique, le clergé de Rome s'adressa au pape Hormisdas pour lui faire interdire ses , ratiques. Équice fut mandé devant le souverain pontife; mais après plusieurs conférences il fut renvoyé au gouvernement de ses monastères. Il fut enterré dans le couvent de San-Lorenzo, à Aquila, qui l'honore comme son pairon. L'Église à mis sa fête au 11 août.

Saint Grégoire le Grand, Dial., lib. I. — Dom Mabillon, Annales Ordinis Sancti Benedicti, append. — Bulteau, Abrègo de l'Hist. de l'Ordre de Saint-Benott, etc., liv. II. — Baillet, l'ies des Saints, II, 11 août. — Godescard, l'ies des principaux Saints.

EQUICOLA (Mario), littérateur italien, né en

1460, à Alveto, mort en 1539. Apres avoir étudié | à l'université de Naples, il devint docteur en droit, et s'attacha successivement à la cour des ducs de Ferrare et de Mantoue. Il est mentionné par des auteurs contemporains comme un homme fort doux et diseur de bons mots, qui semblent s'être ressentis parfois de la licence du temps. Il écrivit un grand nombre d'ouvrages, qui furent bien accueillis du public; les principaux sont: Institutioni al comporre in ogni sorte di rima della lingua volgare; Milan, 1541, in-4° : ce traité de prosodie est remarquable par les poésies qu'il contient des auteurs italiens les plus anciens et par les recherches qu'il renferme sur les origines de la littérature; - Della natura d'amore; 1525, in-4°: livre souvent réimprimé, parsois avec des corrections, et traduit en français par G. Chapuis (1584, 1589 et 1598); dans ce traité, divisé en six livres, l'auteur discute avec méthode et très-gravement toutes les questions de la philosophie de l'amour, genre de sujet fort goûté en Italie au seizième siècle; il s'occupe dans le premier livre des auteurs qui avant lui ont traité des matières galantes, soit en vers, soit en prose; il mentionne Dante, Pétrarque, Boccace, Jean de Meung, Ficin, Bembo et une foule d'autres écrivains, dont il examine, avec un sérieux qui n'est pas exempt de comique, les opinions relatives à l'amour; - Cronica di Mantova; in-4°, sans date (vers 1521): faiblement écrile, mais qu' du moins rejette les fables qu'entassaient à plaisir les historiens de cette ville. Equicola accompagna, en 1532, la princesse Isabelle de Ferrare dans un voyage qu'elle fit en France, et dont il consigna la relation dans un petit volume, devenu fort rare, et qui ne manque pas d'intérêt: D. Isabellæ Estensis. Mantuæ principis, Iter in Narbonensem Galliam; sans date (vers 1552), in-4°. Le séjour de la France inspira à Equicola des idées favorables à la nation française, et il voulut répondre aux détracteurs qu'elle avait en Italie, en publiant sa défense; Michel Roté traduisit cet écrit, composé en latin, et l'imprimeur Sertenas édita à Paris, en 1550, l'Apologie de Marius Equicola contre les médisants de la nation françoise. G. B.

Tallari, Scrittori del regno di Napoli, t. Ili.— Toppi, Bibliote ca Napolitana.— Niceron, Mem., t. XII, p. 218, — D. Clement, Bibl. curissisc.— A. Dinaux, Bulletin du Bibliophile, 1883, p. 187.— Brunet, Manuel du Libraire, t. Il, p. 194.— Catal. de la bibl. Libri, 1847, nº 542.

\* EQUITIUS (Lucius), tribun romain, tué en l'an 100 avant J.-C. Il était, dit-on, esclave fugitif, et se donna pour le fils de Tiberius Gracchus. Cette supercherie le fit élire tribun pour l'année 99. Il n'était que consul désigné lorsque, ayant pris part au complot de Saturninus, il fut tué avec lui. D'après Appien, il périt le jour de son entrée en charge. Cicéron appelle Equitius « ce faux Gracchus » (insitivus Gracchus), « ce Gracchus échappé des chaînes et de l'ergastule »

(ille ex compedibus atque ergastu chus).

Applen, Bel. civ., I, 82-83. — Valère Ma — Cicéron, Pro Sestio, 47; Pro C. Rabirio,

\* ÉRACLE, ÉVERARD OU ÉVERACL! évêque de Liége, mort en 971. Il était mille saxonne distinguée par sa puissa: élevé à Cologne par les soins de Rathie de Liége. Éracle devint prévot de la col Bonn, et fut placé sur la chaire epis Liége en 959, après la mort de Baldér dri Ier. Il consacra ses soins au per ment des études. Il créa de nouvelles mit à leur tête des savants, qu'il fit ve magne et de France. Il rétablit auss pline dans quelques monastères. En ! déclara pour Lothaire, roi de France pagna Brunon, archevêque de Colos l'expédition qu'il fit contre Robert, du gogne. En 966, Éracle joignit ses i celles de l'empereur Othon ler, et suiv narque en Italie. Il arriva que le 20 j les quatre heures du soir, le sole éclipsé, l'armée sut tellement effrayée nomène qu'elle commença à se déba chefs eux-mêmes avaient perdu toul Éracle seul put les rallier en leur prom le soleil allait reparaître et en leur expl causes de l'obscurité passagère qui ca effroi. A son retour, Eracle eut à luti Henri de Marlagne, qui avait soulevé l tion liégeoise : il mourut avant d'avoi ser cette sédition. Il fonda les églises o de Saint-Paul et de Saint-Martin à ! a de lui une lettre écrite, vers 943, à évêque de Vérone, et la relation de son miraculeuse d'un cancer auquel les ne trouvaient point de remède, guér avait obtenue sur le tombeau de Saint-Tours: cet événement arriva en 942.

Jean Chapeauville, Historia Leodiensium Dom Martène. Collectio veterum Scriptorus mentorum, etc., 1V, 860. — Ansélme, de Llégi Episcop. Leodiens. — Sainte-Marthe, Gallia c III, 848. — Hist. littéraire de la France, Dom Cellier, Hist. générale des Auteurs ques, XVIIII, 682. — Richard et Giraud. Bio Comte de Becdelièvre-Hamal, Biographie Liégi

\*ERACLIUS ou ERADIUS, évêque d'vivait en 426. Il était prêtre à Hippoi désigné par saint Augustin, le 26 septen pour lui succéder. Saint Augustin ainsi au sujet de la charité d'Eraclius conus Eraclius ante vestros oculos vopera ejus lucent coram oculis vesti attribue à Eraclius le sermon XIV° compté parmi les soixante sermons de s gustin De Verbis Domini. Dans les 1 éditions, il est numéroté 92. Eraclius es l'auteur d'un autre sermon, qu'il pronvant saint Augustin, et qui porte le 396 parmi ceux de l'illustre docteur.

Saint Augustin, Sermones, nº XV (818 nouv Combells, Bibl. concionatoria. — Jean Alb

ties, 304. Milne media et instimu Ætatie, II, IIh. V, Mi. - Baronius, Annales. - Richard et Giraud, Bibl., sac.

ERACLIUS, peintre italien, né à Rome, vivait vers 1000. Il n'est connu que par un ouvrage très-curieux, intitulé: De Artibus Romanorum, imprimé dans le A critical Essai on oil Painting, de Raspe; Londres, 1781. Parmi les chapitres les plus intéressants du livre d'Eraclius, on remarque: De omnibus Coloribus oleo distemperatis; quomodo pingere debes in vitraj des différentes autres façons de peinture conmes à cette époque. On y trouve de curieux reneignements sur l'état des arts à Rome au unième siècle.

Catal, de la Bibl. imp. de France.

\*ÉRARD (Le bienheureux), évêque bavarois, vivait en 679, mort à Ratisbonne. Il était frère de saint Hidulfe, archevêque de Trèves, et l'aida beancoup dans les soins de son gouvernement. Li-même reçut la consécration épiscopale, mais sans siège fixe: c'est donc à tort que les Bolandistes l'ont fait évêque de Ratisbonne, et Brower évêque d'Ardagh (Irlande). Ce qui a pu donner lieu à l'erreur des Bollandistes, c'est qu'Érard se livra longtemps à la prédication dans Ratisbonne et y mourut. L'Église lui a accordé le litre de bienheureux.

Acts Benedict., IV. — Dom Belhomme, Historia Melisni Monasterii. — Moreri, Grand Dict. kist.

\*ERARD ou ÉRARS (Jehan), poéte français, tivait en 1250. Il a écrit plusieurs Chansons d'amour et quelques poëmes reproduits dans livers recueils des poésses des troubadours. Fruenct, Anciens Poètes français, ch. XXXII.—La Out at Maine, Bibliothéque français, 1, 390.

'ÉRARD ou ÉRARS de Valery (Jehan), poëte fraçais, mort en 1372. Il était chambrier de Philippe le Bel. Il a écrit des poésles très-agréables, composées en vers de différentes mesures. On en trouve plusieurs reproduites dans l'Essait tur la Musique par Laborde.

Chaudon et Delandine, Dictionnaire Aistorique.

ÉRARD (Claude), jurisconsulte français, né en 1616, mortà Paris, le 7 janvier 1700. Il fut reçu avecat au parlement de Paris, le 24 avril 1664, et s'acquit une grande réputation par sa probité et ses rares talents. Après avoir été conseil du duc de Mazarin, il fut attaché à la maison de Bouillon. Ce fut Érard qui plaida en 1689 pour le duc de Mazarin, contre Hortense Mancini, sa femme, qui s'était enfuie en Angleterre depuis 1667. Ona un recuell de Plaidoyers d'Érard; Paris, 1696 et 1734, in-8°.

Causes célèbres, XIV, 819 à 86s. - Saint-Évremond, l'Eurres, I. - Méreure, mai 1744, 996.

ÉRARD (Jean), ingénieur français, né à Bark-Duc, mort vers 1620. Il passait pour le plus habie ingénieur de son temps, Henri IV et Sullyen faisaient le plus grand cas et l'avaient admis dans le conseil royal. C'est Érard qui a fait construire la citadelle d'Amiens et le château de Sedan. On a de lui : La Fortification démontreet réduitéen art; 1594, in-4°, et 1604, in-fol. Dom Calmet, Bibl. lorraine, 346.

BRARD (Sébastien), célèbre facteur d'instruments de musique, né à Strasbourg, le 5 avril 1752, mort au château de La Muette, à Passy, près Paris, le 5 août 1631. Pils d'un fabricant de meubles établi à Strasbourg, il n'avait que seize ans lorsque son père mourut, laissant sa famille sans aucune fortune. Sébastien Érard était le plus jeune de trois frètes : l'ainé, Antoine, resta à Strasbourg, et y fonda une école de dessin et de géométrie ; le second, Jean-Baptiste, quitta la maison paternelle pour aller en Allemagne se perfectionner dans la fabrication des instruments de musique; quant à Sébastien, il prit la résolution de venir à Paris, et en 1768 il arrivait dans cette ville, sans argent, sans amis, mais possédant en lui-même tous les éléments de succès. Ouvrier habile, il pouvait mettre à exécution les idées que son esprit inventif lui suggérait; murissant ses projets à l'aide du tracé géométrique, dans lequel il excellait, il aborda sans hésitation les travaux les plus compliqués. Il se plaça d'abord chez un facteur de clavecins, dont il devint le premier ouvrier; son habileté ne tarda pas à exciter la jalousie de son maître, qui le congédia. Un autre facteur, auquel on avait demandé un instrument dont la construction exigeait plus de connaissances qu'il n'en avait, s'adressa à Érard, et lui proposa d'exécuter cet instrument moyennant un prix convenu, à la condition toutefois que le facteur y mettrait son notn. Erard accepta; mais la supercherie ne resta pas longtemps ignorée, et le jeune artiste. sur lequel l'attention venait de se fixer, acheva de se faire connaître par son clavecin mecanique, qui présentait plusieurs inventions dont on n'avait pas d'idée auparavant. A l'àge de vingtcing ans, Erard s'était déjà suit une telle réputation, que c'était toujours a lui que l'on s'adressalt pour toutes les innovations à apporter dans la construction des instruments. La duchesse de Villeroy l'attira chez elle, et le chargea d'exécuter divers projets qu'elle avait concus; elle lui donna dans son hôtel un local convenable pour ses travaux, et ce fut là qu'Érard construisit son premier piano. A cette époque, le piano, connu depuis quelques années en Allemagne et en Angleterre, était encore peu répandu en France; les instruments de ce genre qui se trouvaient alors à Paris provenaient de l'étranger; celui qu'Erard construisit pour la duchesse de Villeroy eut le succès le plus complet, et attira à son auteur une foule de commandes.

Sébastien Érard avait été rejoint par son frère Jean-Baptiste, qui depuis lors partagea ses travaux et ses succès. L'accueil fait aux instruments sortis de leurs atéliers les obligea bientôt à quitter l'hôtef de Villeroy pour prendre un établissement plus vaste, qu'ils allèrent fonder sue de Bourbon, au faubourg Saint-Germain. Les fabricants de clavecins, les luthiers qui faisaient le commerce de planos étrangers, ne purent voir sans émoi la prospérité toujours croissante d'un

établissement qui ruinait leur industrie. Érard trouva heureusement des protecteurs, et obtint du roi un brevet qui lui permit d'exercer librement sa profession, et facilita l'Immense débit de ses pianos à deux cordes et à cinq octaves, tels qu'on les faisait alors. A partir de ce moment, une multitude d'inventions, d'un haut intérêt pour l'époque à laquelle elles eurent lieu, vinrent successivement attester la fécondité de son génie. Il imagina le piano organisé avec deux claviers, l'un pour le piano, l'autre pour l'orgue, qui devint bientôt à la mode. La reine Marie-Antoinette lui fit commander un de ces pianos; comme elle avait une voix peu étendue, les morceaux qu'elle chantait lui semblaient écrits trop haut; Érard rendit mobile le clavier de l'instrument au moyen d'une clef qui le faisait monter ou descendre à volonté; de cette manière la transposition s'opérait sans difficulté pour l'accompagnateur. Ce fut aussi pour le même instrument qu'il fit le premier essai de l'orgue expressif par la seule pression du doigt. Un autre instrument, la harpe, commençait à se répandre en France. Le mécanisme imparfait des harpes à crochets, dont on se servait aiors, avait, entre autres inconvénients, celui de tirer les cordes hors de la verticale pour les élever d'un demi-ton. La harpe à sourchettes d'Érard fit disparaître ce défaut.

Les troubles de la révolution portèrent un notable préjudice à l'industrie d'Érard. Cet artiste prit le parti d'aller fonder à Londres une fabrique d'instruments, qui y eut bientôt une grande vogue. Après le 9 thermidor, il revint à Paris, et signala son retour par ses grands pianos en forme de clavecins, dans le système anglais, qui sont les premiers instruments à échappement qu'on ait construits en France, et dont il perfectionna le mécanisme dans ses pianos à queue, de moins grandes dimensions, qui parurent en 1808. Vers le même temps, Érard, qui avait déjà établi sa harpe à simple mouvement, retourna en Angleterre, où il construisit la harpe à double mouvement. Ce dernier instrument, sur lequel on put dès lors jouer dans tous les tons, eut un immense succès lorsqu'en 1811 il parut à Londres; pendant la première année seulement il en fut vendu pour près de 625,000 francs. Érard faisait de fréquents voyages à Paris; à chaque exposition de l'industrie française, ses ouvrages étaient couronnés; il y reçut trois sois la médaille d'or, et sut ensuite décoré de la Légion d'Honneur. En 1823 il exposa le modèle de son grand piano à double échappement, chef-d'œuvre de mécanisme, qui, réunissant dans un même clavier toutes les nuances du toucher qu'offre le mécanisme simple sans échappement, et la précision du coup de marteau dans le mécanisme à échappement, était la solution d'un problème où ses devanciers avaient échoué. Enfin, il mit le comble à sa réputation par le grand orgue qu'il construisit, de 1827 à 1830, pour la chapelle royale des Tuileries. In-

dépendamment des perfectionnements : depuis profité pour la fabrication des orgues, on remarquait dans ce magnif trument, qui réunissait tous les genres un jeu expressif par la pression des doig truit sur le principe que l'auteur avail cinquante ans auparavant pour ses of chambre.

Peu de temps après avoir terminé travail, Érard, qui déjà avait été opé pierre, termina sa longue et laborieuse dans son château de La Muette, à Pi depuis quelques années il avait fixé sa ri Possesseur d'une fortune qu'il ne de lui-même, il institua pour héritier soi Pierre Érand, qui prit la direction ( grands établissements que son oncle a dés à Londres et à Paris. Pierre Érégalement distingué par diverses inventila fabrication des instruments; il est Passy, en août 1855. Dieudonné Denne Fétis, Biog. univ. des Musiciens. — The its present improved state compared with ginal pedal harp, notice per P. Brard. - Pe nements apportés dans le mécanisme du pian

Érard, depuis l'origine de cet instrument jus position de 1884, notice par le même. — J. Dict. de la Conversation.

ÉRARIC, roi des Ostrogoths, assa août 541. Il était Ruge de naissance, et st en 541 par ses compatriotes établis : pour commander les Goths après le d'Heldibade. Les Goths le reconnurent r plutôt par crainte que par estime. Cett tournait les yeux vers Totila, neveu d'He et gouverneur de Trévise. Totila étai point de livrer sa province aux Romains les Goths lui offrirent secrètement la cour leur déclara franchement la conventiavait faite avec les Romains et aiouta c se défaisaient d'Éraric avant le jour pour sa soumission, il se rendrait à leur-Sur ces entrefaites, Éraric assembla son et proposa de députer vers Justinien p mander le paix, à la condition que le conserveraient le pays au delà du Pô raient le reste de l'Italie. On y consentit parence, et sur-le-champ Éraric fit pa ambassadeurs ; mais il les chargea en secr surer Justinien qu'il était prêt à lui abai l'Italie entière et à renoncer au titre pourvu que l'empereur lui assignat un pension avec la qualité de patrice. A p députés étaient-ils en chemin qu'Éraric après avoir régné cinq mois seulement. fut immédiatement proclamé à sa place.

Procope, De Bello Gothico, II, lib. IV. — Jui De Rebus Geticis. — Sismondi, Histoire des Rép staliennes, I, 10. -- Le Beau, Histoire du Bas-

\*ÉBASINIDE ('Ερασινίδης), général ati mis à mort en 406. Il fut un des dix gé nommés à la place d'Alcibiade après la de Notium, en 407; lui et ses collègues

jagment, à cause des fâcheux accidents qui suivirent la victoire des Arginuses, périrent du denier supplice. Les poursuites avaient commencé par Érasinide. Dès son arrivée, il avait été condamné à une amende et à la prison, pour avoir retenu de l'argent perçu dans l'Hellespont. Cette première accusation ouvrit la route à une somation plus grave, et prépara la condamnation ès généraux vainqueurs aux Arginuses.

Memphon, Hell., 1, 7. - Diodore, XIII, 101.

ERASISTRATE ( Epaciorparos), un des plus sèbres médecins et anatomistes de l'antiquité, vivait dans le troisième siècle avant J. C. On le rearde généralement comme natif de Julis, dans île de Céos, bien qu'Étienne de Byzance le hue nattre à Cos, Galien à Chios, et l'empereur Jolien à Samos. D'après Pline, il était petit-fils l'Aristote par Pythias, fille de ce philosophe. Mis aucun autre auteur ancien ne confirme ette assertion. Suidas, au contraire, le dit fils de Critoxène, sœur du médecin Médius et de Cléomhote(1). Érasistrate eut pour maîtres Chrysippe de Caide, Métrodore et probablement Théophraste. I vécut quelque temps à la cour de Seleucus Micator, roi de Syrie, et il s'y fit une grande réputation par l'habileté avec laquelle il découvit la cause de la maladie d'Antiochus, fils abé du roi. Cette cure célèbre est racontée avec melques variantes par les historiens anciens. Nons suivons le récit de Plutarque. Antiochus tait devenu amoureux de Stratonice, femme de Schenens. Le jeune prince, que sa passion rendait malheureux, faisait tous ses efforts pour la surmoster. N'espérant, enfin, aucun remède à une maladie qui troublait sa raison, il chercha le moyen de se délivrer de la vie par une mort leste. Il ne prit aucun soin de son corps, refana toute nourriture, et feignit d'être consuné par un mal inconnu. Érasistrate devina ficilement qu'Antiochus était amoureux; mais il eut plus de peine à découvrir l'objet de sa passion. Pour y parvenir, il passait les journées entières dans la chambre du malade, et chaque fois qu'entrait une personne d'une beauté rerquable, il considérait attentivement le visage d'Antiochus. Il ne remarquait rien d'extraordimaire en lui quand d'autres personnes venaient le voir; mais toutes les fois que Stratonice entrait dans la chambre du malade, celui-ci éprouvait tous les accidents que Sapho décrit dans une de ses odes. Sa voix était oppressée. son visage rouge et enslammé, un nuage épais convrait ses yeux, la sueur inondait son corps; l'inégalité de son pouls en marquait le désordre. et il finissait par tomber dans l'accablement, le tremblement et la syncope. Ces observations convainquirent Érasistrate que le jeune prince était amoureux de Stratonice. Il dit donc à Séleucus que son fils avait une maladie mortelle,

(i) Le phrase de Suidas offre une équivoque que nous avons conservée; on ne sait si Cleombrote était l'oncle ou le père d'Érasistrate. puisqu'il était amoureux, et qu'un obstacle infranchissable le séparait de l'objet de sa passion. Le roi demanda quel était l'objet de cet amour : « C'est ma femme », répliqua Érasistrate. Séleucus le supplia de la céder à Antiochus. « Que feriez-vous, lui demanda alors le médecin, s'il s'agissait non de ma femme, mais de la vôtre? — Plut au ciel qu'il en fût ainsi, s'écria Seleucus, je sacrifierais non-seulement Stratonice, mais tout mon royaume pour sauver mon fils. » Erasistrate alors avoua toute la vérité à Seleucus, qui nonseulement céda Stratonice à Antiochus, mais aussi lui donna plusieurs provinces de son empire. Ce fut probablement à cette occasion qu'Erasistrate reçut ce présent de cent talents (884,000 fr. environ) dont parle Pline. L'histoire personnelle d'Érasistrate est peu connue. Il vécut longtemps à Alexandrie, dont l'école de médecine commençait à devenir célèbre. Dans sa vieillesse, il abandonna la pratique de son art pour se consacrer entièrement aux études anatomiques. Il poursuivit avec tant d'ardeur ses recherches dans cette partie de la science médicale, que, au rapport de Celse, il alla jusqu'à disséquer des criminels vivants. On croit qu'il mourut dans l'Asie Mineure, et Suidas place son tombeau près du mont Mycale en Ionie. On ignore la date exacte de sa mort; mais il atteignit sans doute un âge avaucé, puisque, suivant Eusèbe, il vivait encore en 258, trente-six ans environ après le mariage d'Antiochus et de Stratonice. Il forma de nombreux élèves, et l'école médicale qui porte son nom existait encore à Smyrne peu avant Strabon, vers le commencement de l'ère chrétienne. Les plus célèbres médecins anciens de son école sont : Apdœmante, Apollonius, Memphite, Apollophane, Artémidore, Charidème, Chrysippe, Héraclide, Hermogène, Hicésius, Martial, Ménodore, Ptolémée, Straton, Xénophon. Érasistrate écrivit sur l'anatomie, sur la pratique médicale et la pharmaceutique plusieurs ouvrages, dont nous possédons les titres et un grand nombre de courts fragments, conservés par Galien, Cœlius Aurelianus et d'autres écrivains anciens; c'est assez pour nous former une idée à peu près exacte de ses opinions comme médecin et comme anatomiste. Il est surtout célèbre à ce dernier titre : peut-être aucun médecin de l'antiquité n'a autant contribué que lui aux progrès de cette branche de la science. On trouve dans Galien un passage d'Érasistrate prouvant que celui-ci avait approché de bien près de la découverte de la circulation du sang. Voici ce passage : « La veine artérielle (artère pulmonaire, φλέψ άρτηριώδης) sort de la partie où les artères qui sont distribuées par tout le corps ont leur origine, et pénètre dans le ventricule sanguin (ou droit) du cœur; et l'artère (veine pulmonaire) sort de la partie où les veines ont leur origine et pénètre dans le ventricule pneumatique ou gauche du cœur. » Cette description n'est pas claire, mais elle montre qu'Erasistrate supposait le système veineux et le

système artériel plus intimement liés qu'on ne le croyait de son temps. Dans un autre passage, Érasistrate combat l'opinion d'un ancien anatomiste qui prétendait que les veines sortent du foie et les artères du cœur, et soutient que le cœur est l'origine commune des veines et des artères. Avec des notions aussi exactes sur cette partie de l'auatomie, Érasistrate, s'il n'eût pas été persuadé que les artères contiennent de l'air et non du sang, aurait certainement devancé la célèbre découverte de Harvey. On croit généralement que les valvules tricuspides du oœur ont été ainsi nommées par Érasistrate; mais c'est probablement une méprise, puisque Galien n'attribue pas cette dénomination au médecin de Céos, mais à un de ses disciples. Érasistrate semble avoir donné une attention particulière à l'anatomie du cerveau; il paraît même qu'il disségua un cerveau humain. Selon Galien, Érasistrate, avant d'avoir examiné plus attentivement l'origine des nerfs, s'imaginait qu'ils sortent de la dure-mère, et non de la substance du cerveau; mais dans un âge avancé, ayant examiné la question de plus près, il reconnut son erreur. Suivant Rufus d'Éphèse, Érasistrate divisait les nerfs en nerfs de sensation et en nerfs de locomotion; il croyait que les premiers sortaient des membranes du cerveau, tandis que les derniers avaient leur origine dans la substance même du cerveau et du cervelet. Cet anatomiste si sagace osait cependant affirmer que la rate, la bile, et plusieurs autres parties du corps ne sont absolument d'aucun usage chez les animaux. C'est un remarquable exemple d'aveuglement et de présomption. Dans la controverse soulevée parmi les anciens sur la question de savoir si les liquides ingérés sous forme de boisson traversent la trachée artère pour descendre dans les poumons ou passent par l'esophage pour se rendre dans l'estomac, Erasistrate était de cette dernière opinion. Ce fut aussi lui qui ajouta le premier au mot άρτηρία, par lequel on avait désigné jusque là le canal aérien qui va du gosier aux poumons, l'épithète de τραχεία, dont les modernes ont fait trachée artère. Il attribuait la sensation de la faim à la vacuité de l'estomac, et disait que les Scythes avaient l'habitude de porter des ceintures trèsserrées pour se mettre à même d'endurer sans inconvénient une abstinence prolongée. Le πνεύμα, ou substance aérienne, jouait un rôle important aussi bien dans sa physiologie que dans sa pathologie. Il supposait que le pneuma entrait dans les poumons par la trachée artère, passait ensuite dans le cœur par les veines pulmonaires, et de là se répandait par tout le corps au moyen des artères. L'objet de la respiration était de remplir d'air les artères, et le battement des artères était dù au mouvement du pneuma. La pathologie d'Érasistrate était basée sur cette théorie anatomique. « Aussi longtemps, disait-il, que le pneuma continue à remplir les artères et que le sang est confiné dans les veines, l'indi-

vidu se porte bien; mais quand, par u quelconque, le sang passe dans les a en résulte de l'inflammation et de la Comme moyens curatifs, Érasistrate : saignée, les purgatifs, et employait la régime, les bains, l'exercice, les friction remèdes très-simples, empruntés au 1 gétal. En chirurgie, il inventa la sonde son nom, et qui a la forme d'une S. Il se parfois opérateur très-hardi. Ainsi, d'apr Aurelianus, dans le traitement du sq foie et de toutes les tumeurs auxquelle cère est sujet, il incisait la peau et les 1 intermédiaires, et appliquait, dit-on, de ments sur le foie même. Voici le titre de ! μας : Περί των καθόλου λόγων; -- Περί - Άνατομών βιδλία; -- Τών διαιρέσεων β Περί τῶν ὑγιεινῶν; - Περί τῶν χατά τη παθών; - Περί αίματος άναγώγη; -παρέσων; - Περί παραλύσεως; - Π γρας; - Περί καταπόσεως; - Περί πέ Περί ύδρωπος; - Περί θανασίμων; -TINÁ.

Suidss, an mot Έρασίστρατος. — Etten sance, au mot Κάς. — Julien de Samos, M. Gallen, Introdusei, de venæ sect., adversus Et de sang. in arter.; de prænot. ad Épiq., de . et Plat. decret.; de usu part., de appell. pari bile; de fæutt. natur.; de alim.; de differ. pi. respir.; — Pline, Hist. Nat., XXIX, 8. — Sex rleus, Contra Mathemat. — Plutarque, Den Sympos, VII, 1; De Philosoph. Placitis. — J Sympos, VII, 1; De Philosoph. Placitis. — J Rebus Syr., 89-81. — Lucien, De Syria dea Tzetzès, Chil., VII; Hist., 118.—Valère Maxim Cœllus Aurellanus, De Morò. acut. — Aulu-G 11.—Macrobe, Saturn., VII, 16. — J. Fred. H nymus, Dissertatio inauguraisi exhibens i Erasistraticorumque historium; lena, 170 F.-H. Schwartz. Herophilus und Erasistrate. toriche Parallele; Nurtzbourg, 1828, in-æ. láchtenstadt, Brasistratus als V eryänger von dans lea Annal. der Heilkunde de Hecker. Histoire de la Médecine. — Haller, Bibliotheci Bilioth. medica practies. — Sprengel, Histoire de Medecine. — Sunth, Diction. of Greek and R graphy. — Ersch et Gruber, Allgemeine Ency

 ÉRASME (Saint), vulgairement F en Italie, en Espagne et en Portugal Ermo, Eramo, martyrisé à Formies, Il était évêque sous le règne des el Domitien et Maximien; mais on ne sait circonstances de sa vie ni de celles de « Les actes de ce saint, disent Richar raud, sont entièrement supposés. On que le corps d'Érasme a été conservé excepté quelques parties, qui ont été de monastère du mont Célius, à Rome, et à Saint-Oreste. » C'est saint Érasme qui, noms de saint Elme, sant Elmo, sant Eramo, est invoqué par les matelots de terranée contre les tempètes et les aut gers de la mer. C'est pour cela qu'ils o le nom de ce saint à un phenomène é qui apparaît souvent en mer au sommet ( ture des vaisseaux pendant les temps d' se manifeste sous la forme d'une aigre lante ou de petites gerbes de seu qui s au haut des mâts et se promènent sur les cordages placés à la même élévation. La présence de ces flammes électriques est quelquefois accompagnée de craquements semblables à l'explosion de petits pétards. Au surplus, le feu Saint-Elme se manifeste jamais que lorsque l'atmosphère est saturée d'eau et d'électricité, et ce phénomène put se montrer partout ailleurs qu'en mer. L'Éfise honore saint Érasme le 2 juin. A. DE L. bapet, Fles des Saints, II. — Richard et Giraud, Biliablet, Fles des Saints, II. — Richard et Giraud, Bi-

ÉRASME (Desiderius ou Désiré), célèbre philosophe chrétien et restaurateur des lettres, mquit à Rotterdam , le 28 octobre 1467 (1), et mourut à Bâle, dans la nuit du 11 au 12 juillet (vieux style) 1536. Son père, Gérard Praët, originaire de Gouda, devait, selon le vœu de ses prents, entrer dans les ordres; il résista longtemps à leurs sollicitations, parce qu'il avait promis d'épouser celle qu'il aimait : elle s'appehit Marguerite, et était fille d'un médecin de Serenbergen. De leurs relations secrètes naquit Easme, qui portait d'abord le nom de Gérard, ils de Gérard (*Gerhardus Gerhardi*). Le père , s'itant aperçu de la grossesse de Marguerite, centuit à Rome, où pour gagner sa vie il se mit à copier des livres. Sur la fausse nouvelle qu'on hi avait envoyée de la mort de Marguerite, il fut saisi de douleur, et se fit décidément prêtre. Jouissant de la faveur du pape, il obtint une riche prébende, et retourna dans sa patrie. A son arrivée , I retrouva, à sa grande surprise, en vie la fernme qu'il avait crue morte, et employa dès lors ses plus tendres soins à l'éducation de son fils (2).

Le jeune Gérard entra d'abord à l'école de Gouda; et comme ses maîtres lui avaient reconnu une belle voix, il fut bientôt envoyé à Urecht pour chanter à la cathédrale et être élevé parmi les enfants de chœur. Mais il ne montra que de très-médiocres dispositions pour le plain-chant, et à l'âge de neuf ans il quitta Urecht pour Deventer, célèbre par son école monacale : sa mère l'y accompagna, pour veiller sur lui. Elle mourut quatre ans après, et le

(i) C'est la date que donne l'inscription de la statue d'Ersue fondue en 1972, par Keiser, et qui s'élève au estre de Rotterdam, dans la piace de la ville. Le persanage qu'elle représente est revêtu du costume eccléssique, couvert du iricorne, et tient de la main droite us livre, qu'il semble lire avec attention. « Son visage taprinc la douceur et l'esprit; son nez, relevé et pointu, marque une humeur railleuse; sa bouche, très-grande, et rieme et prudente. On sent que la flamme d'une pensée prompte et piquante a dà briller dans sas yeux baisses, igérement plissés par le cone, et dont le bronze à pu miter que les contours. Cette statue rappelle un prétrait d'hoibein, qu'on admire au Musée du Louvre : Cres bies la l'expression du personnege, son costume faurre et chaud, et cet air d'homme maladif, qui perce a travers les membres gigantesques de la statue de Keistr.»: D. Nisard, Etudes sur la Remotissance, Paris, 1885.)

(2) Ces details se trouvent cousignés dans une autobographic d'Erasme (Vita sua), adressée à P. Merula et haprunée seulement en 1607. Ses ennemis l'ont beaucoup raillé sur sa maissance illegitime : ils ont cru même lui faire injure en le mettant sur le catalogue des Bélards situatres. père ne tarda pas à la suivre dans la tombe; en sorte que le jeune élève devint orphelin à l'age de treize ans. Il fit de rapides progrès dans les lettres anciennes, sous la direction d'Alexandre Hegius, qui avait introduit, en 1481, dans l'école de Deventer la nouvelle méthode d'enseignement de Rodolphe Agricola (1). Ses tuteurs le destinaient à la vie religieuse; mais l'orphelin, se souvenant du sort de son maiheureux père, leut opposa une vive résistance. Il entra cependant, suivant leur volonté, au séminaire de Herzogenbusch , dirigé par Romboldus ; mais il s'entêta à n'y vouloir rien apprendre, et les trois années qu'il passa dans ce séminaire furent, comme il l'avoue lui-même, complétement perdues pour son éducation. Une flèvre, dont il souffrait depuis quelque temps, lui servit de prétexte pour en sortir et se retirer à Gouda. Là, ses tuteurs redoublèrent d'efforts pour lui faire prendre les ordres; mais plus ils y insistaient, plus sa répugnance devint invincible, et il alla Jusqu'à refuser une place avantageuse qu'on lui avait procurée dans le couvent des chanoines réguliers de Sion près de Delft.

Au milieu de ces tourments, augmentés des souffrances de la fièvre, Érasme reçut la visite d'un ami d'enfance, nommé Cornelius; cet ami, récemment arrivé d'Italie (c'était un faux ami), lui fit un tableau enchanteur du calme et des loisirs de la vie claustrale, et en un instant il obtint ce que d'autres n'avaient pu obtenir par de longues menaces. Érasme se décida à entrer, en 1488, dans le couvent d'Emaus ou Stein, près de Gouda, et après un an de noviciat, il y prononça ses vœux.

C'est probablement de cette époque que date la direction particulière de son esprit. La vie monacale ne lui plaisait pas; mais elle le mit à même d'observer de près blen des abus et d'en parler avec une irrécusable autorité. Les moines d'Emaüs aimaient la pratique extérieure du culte et la bonne chère. Érasme n'avait du peachant ni pour l'une ni pour l'autre; heureusement, dans ce couvent il se lia d'amitié avec Guillaume Hermanni, qui partageait les mêmes goûts littéraires : ils étudiaient ensemble les classiques, et s'exerçaient à écrire en bon latin (2). Ce fut dans le couvent d'Emaüs qu'Érasme rédigés son traité De Contemtu Mundi,

(2) Érasme édita quelques années plus tard (en 1897) les poésies latines de son ami G. Hermanni.

<sup>(1)</sup> Queiques auteurs ont pretendu à tort qu'il avait l'esprittardif. Chytræus (De Laudibus Westphaliæ) raconte que R. Agricola ayant lu les compositions des élèves de son ami Hegius, trouva celle d'Érasme la meilleure de toutes, et souhaita de voir ce jeune écoller, qui avait alors quatores ans. On le fit sortir de sa classe pour saluer Agricola, qu'ile prit par le derrière de la tête, et l'ayant considèré fixement, il lui dit: Tous seres mi jour un grand homme. Au rapport de Beatus Rhenanus (Vita Brasmi), frasme était donc de la mémoire la plus heureuse, et tout jeune encore il savait Térence et Horace par œur (Fuit memoria felicissima, nam puer totum Terentium et Horatium memoriter complexus est).

où il s'élève avec force contre la vie des moines, qui, sous prétexte de religion, ne flattent que leurs vices. Ce traité ne parut qu'en 1523.

Erasme ne cherchait qu'une occasion favorable pour se tirer de l'impasse où il se croyait engagé. Sa réputation de latiniste avait déjà franchi l'enceinte du couvent. L'évêque de Cambray, Henri de Rergen, qui devait recevoir le chapeau de cardinal, demanda à son collègue l'évêque d'Utrecht un jeune religieux bien instruit, pour lui servir de compagnon dans son voyage à Rome. Érasme fut proposé et accepté; il se rendit auprès de l'évêque de Cambray, qui l'ordonna prêtre le 25 février 1492. Cependant, le voyage de Rome n'eut point lieu, et Érasme passa cinq années à Cambray, jusqu'à ce qu'il obtint de son protecteur la permission et les moyens de venir achever ses études à Paris, au collége de Montaigu. Malheureusement la théologie scolastique que l'on y enseignait le rebutait autant que les poissons qu'on y faisait manger (1), et c'est à ce régime qu'il attribue en partie l'état valétudinaire qui l'a fait languir toute sa vie. Le séjour au collége de Montaigu laissa à Érasme des souvenirs aussi peu agréables qu'à Rabelais, quand celui-ci fait dire à Pinocrates, s'adressant à Grand-Gousier: « Seigneur, ne pensez que je l'aye mis au collége de pouillerye qu'on nomme Montaigu; mieulx l'eusse voulu mettre entre les guenaulx de Saint-Innocent pour l'énorme cruaulté et villenie que j'y ay cognue; car trop mieulx sont traictez les forcez entre les Maures et Tartares, les meurtriers en la prison criminelle, voyre certes les chiens en vostre maison, que ne sont ces malautrus au dit collége. » On montrait encore au dix-huitième siècle la chambrette qu'y avait occupée Érasme, comme à l'école de Montpellier on se glorifiait de posséder la robe doctorale de Rabelais.

Érasme sortit malade du collége de Montaigu, et pour mieux se rétablir il retourna à Cambray, et de là en Hollande, auprès de quelques parents qu'il y avait laissés. Peu de temps après, il revint à Paris pour reprendre ses études. Mais la pension de l'évêque lui faisant défant, il fut obligé, pour vivre, de donner des leçons de litiérature, et parvint bientôt à réunir autour de lui un auditoire nombreux. Parmi ses élèves, on remarquait aurtout un riche Anglais, William Mountjoy; le jeune lord s'attacha à son maître,

(i) Foy. ce qu'il en dit chap. Ichthyophagia de ses Colloques. Les blographes ont tous signalé comme une particularité le dégoût d'Érasme pour le poisson. On raconte que la vue seule d'ua poisson suffisait pour lui causer des nausées et le rendre malade. Vern l'âge de cinquante ans, il avous lui-même qu'il avait toujours été très-sobre et qu'il n'avait jamais eté l'esclave de Vénus; d'ailleurs, ses travaux l'en aursient empéché: Et juvenis cibum et potum semper its sumpsi ut pharmacum. Veneri nunquam servitum est, ne vacavit puidem in tantis studiorum laborious; etsi quid quit hujus mali, jam olim ab eo tyranno me vindicavit ates que mihi hoc nomine gratissims est. Erasme, Epist, ilb. XXIII.

partagea avec lui son logement, et l'aida de toi ses moyens. Ce sut à la prière de ce disciple ami qu'Érasme composa son livre De ration conscribendi epistolas, publié à Bâle en 152

Vers cette époque Paris était souvent désolé p une épidémie que tous les écrivains contemp rains désignent sous le nom de peste, et q probablement était le choléra, ou peut-être u espèce de charbon contagieux ; bien qu'on manq à cet égard de renseignements précis, à co sûr ce n'était pas la peste d'Orient. Pour soustraire à l'influence épidémique, Érasme de fréquents voyages au sud de la Franci Dans un de ses voyages, il fit connaissance av une femme d'esprit, la marquise Anne de Vér capable de juger un génie naissant : il recut d'e une pension de 100 slorins, et écrivit po l'instruction du fils de cette dame son Ora de virtute amplectenda. Une autre fois, to jours pour échapper aux atteintes du redoutal fléau, il se rendit à Orléans, où il jouit, pende trois mois, de l'hospitalité de Jacques Tut estimable professeur de droit canon.

L'enseignement de la théologie lui fit détes la scolastique, comme la vie des moines l'avindigné contre ceux qui n'ont de la religion q le masque. Ces deux sentiments le dominère durant le reste de sa vie, et l'empreinte s' retrouve au fond de tous ses écrits.

L'antiquité classique avait pour Érasme plus vifs attraits; et il s'appliquait avec ardeu l'étude des lettres grecques et latines. L'univers de Louvain avait depuis peu acquis une gran renommée par son enseignement de la littéi ture ancienne : il résolut d'y aller, après avfait auparavant un voyage en Italie. Mais lo Mountjoy le fit renoncer à ces projets, en l'e menant avec lui en Angleterre et lui faisant u pension de cent couronnes par an. Érasme passa l'année de 1498 à 1499 (1), en résida alternativement à Londres, à Cambridge, principalement à Oxford. Pendant son séjour Angleterre, il se lia d'amitié avec Thomas 🕨 rus, Jean Colet, William Grocyn et W. 1 timer. Il fut même présenté par le chancel Morus au roi Henri VII, qui lui fit un gracie accueil. A Oxford, il se perfectionna dans la la gue grecque, dont l'étude était encore fort r dans les universités. Colet l'initia à une conna sance plus approfondie du texte de la Bible, qui lui fit détester encore davantage la théolo scolastique. Bien que le séjour en Angleterre plût beaucoup, il quitta ce pays déjà au co mencement de 1499. Au moment de s'embarqu à Douvres, la douane lui enleva une somme, al assez considérable, d'environ 20 livres sterlis en vertu d'une loi, qui défendait l'exportat de l'argent monnayé. Cette mésaventure l'empêcha pas de faire le panégyrique du d'Angleterre.

(1) Pinsieurs lettres, écrites d'Angieterre, portes fausse date de 1897.

Après son retour sur le continent, il mena une vie à la fois très-active et vagabonde : allant tour à tour à Paris, à Orléans, à Louvain, à Rotterdam, il traduisait des auteurs grecs et latins, et recueillait les sentences qui l'avaient framé pendant la lecture des anciens; ce recueil (Adagia ) devint par la suite un ouvrage fort conlérable. Érasme était obligé de travailler pour vivre, car la marquise de Véra, comme l'évêque & Cambray, ne lui faisait plus parvenir sa pension. Ainsi élevé à l'école de la Providence, il devint lientôt une des lumières de son siècle. Les états & Brabant le chargèrent de complimenter leur norvean gouverneur, l'archiduc Philippe d'Autriche, lors de son arrivée à Bruxelles le 6 janvier 1504. Le discours latin qu'Érasme prononça à cette occasion (Panegyricus ad Philippum Burgundix principem) lui valut de la part du prince un présent de cinquante pièces d'or, et les félicitations de tous les assistants.

Tout en cultivant la littérature profane, Érasme menégligea point l'étude de la Bible et des Pères de l'Éghie; il y était encouragé par un professeur de l'université de Louvain (qui devint plus tard pape sous le nom d'Adrien VI), par un savant franciscain, le Père Vitriarius, et surtout par les Remarques de Laurentius Valla sur le Nouveun Testament, Remarques qu'il édita de nouveun avec une préface, en 1505. Ce travail et les Rudimenta Hebraica de Reuchlin, parus en 1506, engagèrent les théologiens à étudier avec plus de soin les livres sacrés.

Cependant Érasme n'avait pas renoncé à visiter l'Italie : ce voyage était ajourné , parce qu'il lui manquait la somme d'argent nécessaire. Pour l'acquérir plus vite, il se rendit de nouveau, m 1505, à l'appel de ses amis d'Angleterre. Li il agrandit le cercle de ses connaissances, at présenté à William Warham, archevêque de Cantorbéry, reçut de l'université de Cambridge le grade de bachelier en théologie, et fut chargé, sur la recommandation de ses puissants amis, de donner des leçons de littérature l'un des fils du roi Jacques III d'Écosse, au Prince Alexandre, alors agé de vingt ans et archevêque de Saint-Andrews. Mais dès l'ane suivante (1506) il repartit de l'Angleterre, comblé de présents, et cette sois il put réaliser on projet de voyage en Italie. Il passa par Pariset Lyon, où il s'arrêta quelques jours ; il avait conservé de cette dernière ville des souvenirs si reables qu'il les consigna plus tard dans un de ses Colloques, intitulé Diversoria (1). A la sin de septembre 1506, il se trouva à Turin, dont l'université lui conféra solennellement le grade de docteur en théologie. De Turin il se rendit à

Bologne : il n'y fit qu'un très-court séjour. Cette ville étant en guerre avec le pape Jules II, il passa à Florence, d'où il revint à Bologne à la fin de la guerre. Il y arriva au moment de l'entrée triomphale du souverain pontife, le 11 novembre 1506. Il fit de là une excursion à Rome, puis revint aussitôt à Bologne, et cette fois pour y résider plus d'un an. De là il se rendit, vers la fin de 1507, à Venise, pour surveiller l'impression de son recueil d'Adages dans les ateliers d'Alde Manuce. Ce célèbre imprimeur lui avait procuré les manuscrits les plus rares, et l'employait pour ses éditions de quelques classiques latins; mais il fit de vains efforts pour l'attacher d'une manière durable à ses entreprises littéraires. En 1508 Érasme quitta Venise, passa l'hiver de la même année à Padoue, de là enfin il se rendit à Rome, où sa réputation l'avait depuis longtemps précédé. L'empressement à le recevoir était si grand, qu'il lui fut impossible de répondre à toutes les invitations. Le pape, par une faveur spéciale, lui accorda l'autorisation de vivre et de s'habiller selon les mœurs et les coutumes de chaque pays.

Si le séjour d'Érasme en Italie n'ajouta rien, comme il se plaisait lui-même à le répéter, au trésor de ses connaissances, il lui fut cependant très-utile, parce qu'il le mit en relation avec les personnages les plus considérables de l'époque. Érasme n'aurait peut-être pas songé à quitter Rome si promptement, si des lettres pressantes de ses amis ne l'eussent appelé de nouveau en Angleterre, où Henri VIII, qui aimait beaucoup l'illustre écrivain, venait de monter sur le trône de ses ancêtres. Il se décida donc à quitter la capitale de la chrétienté, et traversa la Toscane, la Lombardie et les Alpes de la Suisse. Chemin faisant, et la mémoire encore fratche de tout ce qu'il avait vu des sottises humaines, il composa son immortel livre, peut-être son chef-d'œuvre, L'Éloge de la Folie, qu'il intitula d'abord : Morias Encomium, deux mots grecs qui correspondent au latin Stultitiæ Laus; il l'acheva en passant la Manche, et arrivé à Londres, il le remit à son ami et hôte Thomas Morus.

Ce troisième voyage en Angleterre fut plus fructueux que les deux précédents. Oxford et Cambridge l'associèrent à leurs universités, et lui laissèrent le choix de fixer sa résidence dans l'une ou dans l'autre. Érasme choisit l'université de Cambridge, dont il connaissait le chancelier, l'évêque Fisher: il y remplit la double chaire de théologie et de langue grecque. Le premier il y enseigna avec succès cette langue, d'abord d'après la grammaire de Chrysolaras, puis d'après celle de Théodore Gaza, qu'il traduisit en latin, pour en populariser l'usage. Le nombre de ses disciples grossissait peu à peu, ct le savant mattre s'ingéniait de mille façons à leur inspirer l'amour du grec. Dans ses cours de théologie, il expliquait les Pères de l'Église et les livres du Nouveau Testament, dont il cor-

<sup>(1)</sup> Érasme dut passer une seconde fois à Lyon, vers illustrial la se fixer à Bâle. C'est probablement Pradant ce second voyage qu'il fit connaissance avec plusieurs Lyonnais, tels qu'Antoine d'Albon, abbé de l'ile-Barbe, l'heiléniste Mallarius, J. Clerberger et Jean, Groller. Poy. Antoine Péricaud, Erasme dans ses Rapperts avec Lyon; Lyon, 1848, br. in-8°.

rigea le texte sur les manuscrits grecs qu'il avait pu découvrir en Angleterre. L'enseignement des lettres et des langues anciennes paraissait surtout lui tenir à cœur; c'est ainsi qu'il composa, à l'usage de l'école que Jean Colet avait érigée à Londres en 1509, plusieurs livres élémentaires, fort estimés, parmi lesquels on remarque particulièrement Copia verborum ac rerum. L'archevêque Warham ajouta, le 22 mars 1511, au trajtement qu'Érasme retirait de ses deux chaires les revenus de la cure d'Addington, près de Cantorhéry, qui était administrée par un vicaire, et que, dès le 31 juillet de l'année suivante, Érasme résigna à l'évêque de Ciron contre une rente annuelle de 20 livres sterling. Ces sortes de marchés étaient sans doute interdits par les lois canoniques; mais on y dérogea alors en faveur de l'homme célèbre « qui, dit un document contemporain cité par Knight (1), avait préféré l'Angleterre à l'Allemagne, à la France et à l'Italie, où on avait cherché à le retenir par des offres brillantes ».

Érasme aurait peut-être passé le reste de sa vie en Angleterre , s'il n'avait pas connu des climats plus doux : le souvenir de l'Italie ne le quittait plus sous les brumes de l'Albion. A cela il faut joindre son humeur naturellement vagabonde, qui lui faisait souvent changer de résidence. Lorsqu'il apprit, en 1513, l'avénement du cardinal de Medicis, qu'il avait connu à Rome, au trône pontifical, il lui écrivit pour solliciter un changement. Mais Léon X, ce protecteur si éclairé des lettres, se contenta de le recommander au roi d'Angleterre. Érasme, n'osant point entreprendre le voyage d'Italie sans un but déterminé, se mit alors à revoir l'Allemagne, et il s'avança, dans sa tournée, jusqu'à Bâle. Partout il reçut un accueil princier : on lui envoyait des députés, des présents, des adresses, et on faisait des banquets en son honneur. Après cette tournée, qui devait singulièrement flatter son amour-propre, Érasme revint en Angleterre, où on le retrouve encore pendant les années 1515 et 1516. Enfin, - heureuse et rare alliance, - la fortune allait se joindre à la gloire.

Le roi d'Espagne, qui réunissait à ses États la possession des Pays-Bas, résidait alors à Bruxelles. Ce jeune prince, devenu depuis si célèbre sous le nom de Charles-Quint, cherchait à s'entourer des hommas les plus distingués de l'epoque. Érasme, sur la proposition du chanceller Silvagius, fut appelé à la cour de Bruxelles, et reçut une pension de 400 florins, avec le titre de conseiller royal, sans aucune condition de résidence. Cette dernière clause surtout plut singulièrement à Érasme. Il quitta donc l'Angleterre, pour ne plus la revoir, sans interrompre cependant sa correspondance avec Ammonius et Thomas Morua, ni avec les autres amis qu'il y avait laissés.

(1) Dans la Vic d'Érasme.

Délivré désormais des préoccupations, si peinibles, de la vie matérielle, Érasme put s'abandonner tout entier à ses goûts studieux. Sa place de conseiller était une vraie sinécure ; il en sit le meilleur usage. Comme plus tard Voltaire, avic lequel il a plus d'un trait de ressemblance. Érasme arrangea d'abord très-commodément son interieur de maison, et consacrait le surplus de ses revenus à l'encouragement des jeunes gens sans fortune. Ce fut en quelque sorte pour justifier son titre de conseiller royal qu'il écrivit son Miroir du Prince, Institutio Principis Christiani, dédié au roi Charles (1), Quant aux affaires. d'État, il y resta complétement étranger; non que l'on ent dédaigné de le consulter, mais la politique lui répugnait : « Je n'appartiens à aucsa parti, dit-il dans une de ses lettres à deux abbis solliciteurs, et ne puis me mêler de rien. L'ai été, il est vrai, admis dans le conseil, mais de telle façon que lorsqu'on m'y appelle, je puisse me dispenser de m'y rendre; d'ailleurs, vous ne devez pas ignorer que la cour de César (Charles venait d'être élu empereur) est un monstre à mille tétes (bellua capitum innumerabilium): loin d'en approcher, j'aime mieux la fuir (2). »

Erasme et Reuchlin étaient surnommés les Yeux de l'Allemagne. Leur fameuse querelle au sujet de la langue grecque remonte à l'année 1510. Le premier soutenait, dans son Dialogus de recta latini gracique sermonis pronunciatione, que l'à devait se prononcer  $\ell$  et non i, de même que dans la prononciation des diphthongues grecques il fallait faire sonner distinctement chacune des voyelles, quoique réunies, en prononçant  $\alpha$ i, oi,  $\epsilon$ i, comme  $\alpha$ i, oi,  $\epsilon$ i, et non comme  $\ell$ , i. On sait que Reuchlin et ses partisans soutenaient le contraire, en se rapprochant de la prononciation du grec moderne.

Mais cette querelle, toute grammaticale, n'est pas l'importance de celle que souleva parmi les savants l'usage de la langue latine dans sa pureté cicéronienne.

Afin de se faire une idée exacte de tous les efforts d'Érasme pour exciter et répandre le goût des lettres anciennes, à une époque encore i peu éloignée de la barbarie du noyen âge, il faut avoir sous les yeux ses nombreux travaux, tous écrits dans un latin si pur et si correct, qu'il a servi de modèle à la plupart des latinistes modernes. Sa Copia verborum et rerum (3) et son recueil d'Adages (Adagiorum Cotlectanea et Chiliades) témoignent d'une lecture immense et d'une connaissance aussi variée que profonde des classiques de l'antiquité. A ces ouvrages se rat-

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage paret à Louvain, 1816.

<sup>(2)</sup> Lettre aux abbés Conrad de Schultern et Laurent d'Ettenheim-Münster.

<sup>(3)</sup> Ce recueil parut d'abord en 1500, sous le titre de Adagiorum Collectanea, puis, considérablement augmenté, en 1808, sous le titre de Adagiorum Chilades : on y trouve au moins 1800 adages, locutions et seniences extraits des anciens. Les Adagia ont été depuis bien souvent réimpri-

tachent : 1º ses Parabolæ ou Similia, où l'auterramb particulièrement à contribution Aristote, Plutarque, Pline, pour des locutions applicables i des objets de la nature et de la viecommune (1); I ses Apophthegmata : c'est un des meilleurs recueils de sentences; il ne parut qu'en 1531, bien qu'il eût été commencé plus de vingt ans aparavant. On y trouve bien des passages de Platarque et Lucien, ses auteurs favoris. Dans cette fumération, il ne faut pas omettre ses traducfons latines d'Hécube et d'Iphigénie d'Euripide, des Discours de Libanius, d'Isocrate (de Regno administrando), de Xénophon (Tyrannus), de Calien (Exhortatio ad bonas artes), ni ses álitions de classiques latins, encore aujourd'hui ctinées, et parmi lesquelles on remarque Sénèque (1515), Suélone, Scriptores Historia Augulz, Aurelius Victor, Ammien-Marcellin, Intrope, Quinte-Curce (1518), Cicéron (De Officies (1520), et Tusculanæ Quastiones (1523), Pline le naturaliste (1525), Tite-Live (1531), Térence (1532), etc. Toutes ces éditions ont été collationnées avec soin sur de très-anciens manuscrits; celle de Térence est surtout remarquable par sa correction. Erasme avait pour cet auteur une grande prédilection: il le recommandait comme l'écrivain le plus propre à nous initier à la langue intime des Romains, et le proclamait un vrai trésor de philosophie et de sagesse. Parmi ses éditions de classiques grecs, on cite Aristote (1531), Démosthène (1532), et Ptolémée (le premier leate grec, 1533).

A ces travaux il faut ajouter la vaste correspondance qu'il avait entretenue avec les hommes les plus considérables de son temps, princes, savants et prélats, correspondance qui parut d'abord par fragments, et plus tard plus compléte, sous le titre de Epistolæ familiares, Bale, 1538. Mais de tous les ouvrages d'Érasme le plus connu et le plus populaire, ce sont ses Colloquia; ils parurent d'abord à Bâle (Froben ), 1518, in-40. Jamais livre n'eut au seizième et au dix-septième siècle autant d'éditions que les Colloques d'Érasme. C'est hanssi que l'on retrouve tout l'auteur, avec cette finesse d'observation, cette verve caustique et incisive, cette pureté, cette souplesse et cette elégance de style, qui pourraient faire surnommer Erasme le Voltaire du seizième siècle.

Son enthousiasme pour Cleéron touchait à l'idolatrie: dans la préface de son édition des l'auculana Quastiones, il l'élève presque au rang d'un saint. Érasune admirait en Cicéron autant l'élévation de la pensée que la purcté du langue. Cependant cette admiration n'était pas avende: il voulait imiter le grand modèle, et non le copier servilement. Mais ici les opinions étaient partagées. Le cardinal Bembo regardait comme un crime de lèse-latinité de s'éloigner en

quoi que ce fût de la langue cicéronienne; et Christophe Longolius se vantait de n'avoir employé dans ses écrits aucun terme ni locution dont Cicéron n'eût fait usage. Ces exemples furent contagieux : bientôt il se forma une école de cicéroniens fanatiques, qui poussaient l'imitation pédantesque de leur modèle jusqu'à désigner par de ridicules périphrases des objets de théologie et de science moderne. Pour combattre les exagérations de cette école, Érasme composa, en 1528, son Ciceronianus, sous forme de dialogue. Nous ne possédons plus, y dit-il, tous les écrits de Cicéron; nous ne savons donc pas si nous connaissons tontes les expressions que ce grand écrivain aura pu employer. D'ailleurs, Cicéron n'a point traité de toutes les connaissances humaines: il n'a donc pu épuiser, dans son vocabulaire, tous les termes de sa langue. Enfin, il est absurde de désigner en latin des choses que Cicéron ne pouvait pas connaître ; et comme luimême s'est permis de forger des mots nouveaux pour exprimer des idées nouvelles, je ne vois point pourquoi ceux qui sont venus après lui n'auraient pas la même faculté... Au reste, la vraie imitation ne doit pas porter sur l'identité des termes et des phrases, mais sur la disposition harmonieuse des détails et sur la profondeur des pensées. »

Érasme avait mille fois raison; mais par cela même ses adversaires ne devinrent que plus acharnés. Les Italiens surtout lui reprochèrent amèrement d'avoir parlé de leur pays avec mépris ; l'un d'entre eux, Pierre Cursius, prit texte d'un des Adages d'Érasme, Ut si quis dicat Scythum eruditum, Italum bellacem, pour venger, disait-il, l'Italie outragée : son pamphlet, seul titre de Pierre Cursius à la postérité, est intitulé : Defensio pro Italia ad Erasmum Roterodamum ; Rome, 1535. Érasme crut devoir y répondre : il cherchait à demontrer qu'il n'avait nullement voulu révoguer en doute la bravoure et l'esprit guerrier des Italiens; en même temps il prouvait par des citations nombreuses que bellax signifie seulement querclleur. Quant à ceux qui l'accusaient d'ingratitude envers la patrie des belles-lettres, il répliquait avec vivacité : « On ne cesse de me dire que c'est en Italie que j'ai appris le latin ; je regrette que cela soit faux : j'avais déjà près de quarante ans quand je suis venu en Italie : je n'y étais donc pas allé pour y apprendre, j'étais trop vieux pour cela, mais pour y voir. J'ai apporté en Italie plus de connaissances en grec et en latin que je n'en ai rapporté.... Dans mon enfance, l'Allemagne était encore plongée dans la barbarie; savoir le grec était regardé comme une hérésie. J'essayai de bonne heure d'arracher la jeunesse à tant d'ignorance et de la ramener au culte des belleslettres. Je n'ai donc point écrit pour l'Italie, mais pour l'Allemagne et les Pays-Bas; et mes efforts n'ont pas été complétement stériles, bien que j'aie dû être mon propre maître. Au reste,

si les Italiens vont, comme m'en menace Cursius publier à l'avenir de meilleurs ouvrages que moi, j'en serai, pour ma part, fort aise : tout le monde y gagnera (1). »

Érasme fut toute sa vie en guerre avec les théologiens : ils reprochaient au traducteur et commentateur du Nouveau Testament de ne pas savoir la théologie. Mais le vrai motif de leur hame, celui qu'ils n'avouaient pas, c'étaient les railleries d'Érasme à l'égard des théologiens, des scolastiques, des scotistes, et des moines. Il faut lire comment il les traite dans son Bloge de la Folie :

« Parlerai-je des théologiens? Ce ne sera pas sans crainte : la matière est délicate, et il vaudrait peutêtre mieux ne pas toucher cette corde-là. Ces interprètes de la langue céleste prennent seu comme le salpètre ; ils ont le sourcil terrible ; bref, ce sont de dangereux ennemis. Ils se jettent sur vous comme des ours en fureur, et ne lâchent prise qu'après vous avoir obligé, par une enfilade de conséquences bonnes on manvaises, à vous faire chanter la palinodie ... C'est en criant A l'hérétique ! A l'athée ! qu'ils font trembler ceux qu'ils n'aiment pas. J'ai ordonné ( c'est toujours la Folie qui parle ) à ma chère Philautie (2), à la déesse Amour-propre de les favoriser plus que les autres hommes; et en effet, ils sont mes mignons. Comme si ces anges corporels étaient établis dans le troisième ciel, ils regardent du faite de leur grandeur tous les mortels comme des bêtes rampantes, et les prennent en pitié : environnés d'une troupe de définitions magistrales, de conclusions, de corollaires, de propositions explicites et implicites, ce qui compose la milice de l'école sacrée, ils trouvent tant de moyens d'échapper, que Vulcain même ne pourrait les retenir, eût-il le filet dont il se servit pour montrer aux dieux sa nouvelle paire de cornes. Il n'y a point de nœud que ces messieurs ne tranchent du premier coup avec le couteau du distinguo, couteau formé de tous ces termes monstrueux qui sont nés dans le sein de la subtilité scolastique.... Voici les questions dignes de ces grands maîtres, des maîtres illuminés, comme ils disent : Y a-t-il un instant dans la génération divine? Jésus-Christ a-t-il plusieurs filiations? Dieu a-t-il pu s'unir personnellement avec une femme, avec un ane, avec une citrouille, avec un caillou? En cas que Dieu se communiquât à la nature citrouillère, comme il a fait à la nature humaine, comment cette heureuse et divine citrouille prêcherait-elle, ferait-elle des miracles ? serait-elle crucifiée ? Qu'est-ce que saint Pierre aurait consacré s'il avait dit la messe lorsque le corps de Jésus-Christ pendait encore à la croix? Sera-t-il permis de boire et de manger après la résurrection? Ce dernier doute tient beaucoup au cœur à ces messieurs, et l'affirmative les accommoderait bien. Ne sont-ce pas là de belles fleurs, et l'arbre généalogique qui en est tout couvert ne doit-il pas porter des fruits excellents?....

« Si les Apôtres revenaient ici-bas, et qu'ils fussent obligés de se disputer avec nos théologiens sur ces hautes matières, je orois qu'il leur faudrait un tout autre esprit que celui qui les faisait parier. Les Apôtres avaient l'honneur de connaître la mère de Jésus : aucun d'eux en a-t-il su autant que nos

théologiens? Ceux-ci ont prouvé géc ment que cette Fille féconde avait été pr la contagion d'Adam. Saint Pierre a rec et les a recues de l'homme-Dieu, qui n'éta les mettre en mauvaises mains; je ne sai si ce bien heureux pêcheur savait ce que que ces cless métaphoriques; toujours est qu'il ne demanda pas à Dieu son maitre, il se pouvait qu'un grossier et ignorant p poissons cut la clef de la science? Les Ap tisaient de tous côtés; pourquoi n'ont-il seigné ce que c'est que la cause formel. rielle, efficiente du saint baptême?... 1 quelquefois de la grâce; mais ils ne d point la grace gratuite d'avec la grace gr Ils exhortent aux bonnes œuvres; mais ils tent aucune différence entre l'action mes l'action qui opère par sa propre vertu. I mandent la charité sur tous les autres p mais ils ne séparent point l'infuse d'avec 1 ils n'expliquent point si cette aimable et div est substance ou accident, si elle est crei créée. Ils détestent le péché, mais que s'ils auraient défini savamment ce que nous peché, à moins qu'ils n'eussent été ins Saint-Esprit des scotistes.

Ces portraits suffisent pour expliquer des théologiens contre Érasme.

Voici comment il dépeint les moines

- « A la suite des théologiens paraît la 1 espèce du genre animal : ce sont ces se qu'on appelle religieux et moines. Ce ne 1 que par un grand abus qu'on les nomme ai il n'y a pas de gens qui aiment moins la 1 et depuis que moine signifie solitaire, à qui peut-il convenir plus mal qu'à des hommes rencontre partout? Que deviendraient ils si secours (c'est toujours la Folie qui parle), ces pourceaux de Dieu? Ils sont tellement hair les prend partout pour des oiseaux de présage : il semble qu'on voie le diable. At cela, ils s'aiment éperduement : ils sont fou mêmes. D'abord leur principale dévotion e rien savoir; puis, sans se mettre en peine ( dre leurs psaumes, ils se croient assez docte retenant le nombre ; et quand ils chantent au ils s'imaginent charmer le ciel par leur 1 d'ane...... C'est ainsi que ces grands donn bénédictions prétendent par leur ignoran leur grossièreté, par leur effronterie, préti dis-je, nous représenter les Apôtres ... Il en : mi ces révérends qui montrent l'habit de pé et de mortification, mais qui se gardent bien d voir leur chemise fine ; d'autres, au contraire la chemise sur l'habit et la laine dessous. L réjouissants, à mon avis, sont ceux qui à la espèces monnayées reculent comme devant un vénéneuse : « Otez, ôtez ! s'écrient-ils, nous chons point l'argent! ». Oh, les cafards! ils gnent pas leurs cinq sous pour les femmes et Enfin , vous ne sauriez croire combien ils s'é à se distinguer en tout les uns des autres. Imi sus-Christ? c'est de quoi ils se soucient le nuo
- « Au terrible jour du jugement, ils préser leurs ventres engraissés, leurs jeunes rigoure chant des psaumes; l'un produira un tas de pr monacales assez gros pour charger sept vais l'autre se vantera d'avoir été soixante ans say cher l'argent, si ce n'est avec deux doigts bi-

<sup>(1)</sup> Responsio ad Petri Cursii Defensionem nullo adersario bellacem.

<sup>(2)</sup> Mot tiré du grec φιλείν, aimer, et αὐτός, sai-ième. La Philautie est l'amie Adèic de la Folie.

reioppés; l'un montrera son frac si sale et si gras, qu'un batelier ne voudrait pas le porter; l'autre se giorifera d'avoir vécu cinquante-cinq ans comme sue éponge, toujours attaché au même cloître; l'un fera voir qu'il a perdu la voix a force de chanter, l'autre que la grande solitude lui a démonté la cervelle; l'autre, enfin, que le silence lui a épaissi la langue. Mais, Jésus-Christ, interrompant tous ces vantards, qui sans cela n'autralent jamais fini: De quel pap, dira-t-il, vient ce nouveau genre de Juils?

Après les moines vient successivement le tour és princes, des grands, des évêques, des cardimux, des papes. Voici ce que la Folie dit des trois denières catégories :

· Je voudrais, pour plaisir, qu'un évêque étudiât m peu son équipage, son harnais pontifical : ce rochet qui, par sa blancheur, désigne l'innocence; cette coiffure à deux cornes attachées d'un seul acud, ce qui marque une profonde connaissance des deux Testaments ; ces mains gantées, qui signisent un cœur épuré de toute contagion mondaine èms l'administration des sacrements; cette crosse, qui avertit qu'on ne saurait veiller assez sur le trouan confié; cette croix, qui est le signe d'une pleine victoire sur les passions. Si notre prélat se remplissait l'esprit de toutes ces idées et de plusieurs antres, que je supprime, n'est-il pas vrai qu'il deviendrait maigre, pale, réveur, triste? Il ferait pitié à voir. Mais ne craignez rien : j'y ai mis bon ordre; j'ai conseillé à ces soi-disant successeurs des Apôtres de prendre une route tout opposée à le de ces bonnes gens, et jamais on n'a mieux profité de mes avis. Nos illustrissimes et révérendissimes font leur principale affaire de vivre aréablement. Onant au troupeau. c'est à Jésus-Christ den prendre soin.... Les évêques ont oublié que ber nom signific littéralement, travail, peine, impection pour le salut des âmes; mais ils s'en souviennent très-hien quand il s'agit d'argent.

Les vénérables cardinaux se vantent d'être dess en droite ligne de l'Apostolat : s'ils allaient s'apostropher ainsi : -- Pourquoi ne fais-je donc pas œ que les Apôtres ont fait? Je ne suis pas le maître des grâces spirituelles ; je n'en suis que le dispeneur, et je rendrai bientôt compte de mon admimistration.—Que vent dire ce rochet d'une blancheur à chlouir? - Rien autre chose que la pureté des Pers. — Que signifie cette soutane de pourpre? -Un ardent amour de Dien. - Pourquoi cette cape de la même couleur? cappe si ample, si large, si spaciense, qu'elle couvre même toute la mule du réserendissime; encore en reste-t-il pour couvrir lost à la fois le cardinal , sa mule et un chameau. Ce grand et copieux étalage de parure marque une charité étendue et toujours prête à secourir, c'està-dire à enseigner, corriger, exhorter, calmer la furent des guerres, résister aux mauvais princes, répandre aussi volontiers son sang que ses richesses Pour l'Église. — Mais à quoi bon ces gros revenus? Cenx qui prétendent représenter l'ancien collège des Apôtres ne devraient-ils pas imiter leur paurreté? Un cardinal qui ferait ces réflexions, ou rendrait bien vite son chapeau, ou menerait une vie laborieuse, austère, pleine de chagrin et d'anxiété, cafin il vivait en Apôtre.

« Prosternons-nous à présent aux pieds du sourerain pontife, et baisons religieusement sa pantoufe Les papes se disent les vicaires de Jésus-Christ; mais s'ils s'appliquaient à se conformer à la vie de Dieu, leur maître; s'ils pratiquaient sa pauvreté, ses travaux, sa doctrine, sa croix, son mépris du monde, s'ils voulaient seulement bien penser à ce beau nom de pape, c'est-à-dire de père, età l'épithète de très-saint, dont on les bonore, quelles gens seraient plus malheureux? qui voudrait acheter de tout ce qu'il a ce poste suprème, ou quel homme y étant élevé emploierait l'épée, le poison, toutes sortes de violences pour s'y maintenir? Ils perdraient des biens innombrables si la sagesse s'emparait une fois de leur esprit....»

L'Éloge de la Folie est une véritable profession de foi, sous la forme satirique. Luther n'en saisit pas l'esprit; il n'y puisa que des motifs de destruction. Le protestantisme est né d'un malentendu. C'est là ce que je vais montrer.

Par son Rloge de la Folie (1508), et par sa traduction du Nouveau Testament, Érasme essayait de faire comprendre la nécessité d'une réforme disciplinaire, et non l'abolition des dogmes établis. Il avait traduit ή Καινή Διαθήκη ( Nouveau Testament ) d'une manière assez significative, par Novum Instrumentum. Sa traduction latine parut pour la première fois en 1505. Il la corrigea depuis sur le texte de cinq manuscrits grecs; et profitant des notes de Valla, qui de son côté avait collationné sept autres manuscrits, il donna en 1516 la première édition gréco-latine complète du Nouveau Testament. Pensant qu'une pareille œuvre intéresserait toute la chrétienté et provoquerait peut-être une étude sérieuse de la source la plus pure de la religion, il la dédia au pape Léon X. Cette dédicace fut froidement accueillie à la cour de Rome. Déjà, un an auparavant (en 1515), Érasme avait fait paraître, comme introduction à son œuvre, un commentaire sur le Psaume I : il s'y plaint amèrement de la lecture si négligée de la Bible, et regarde l'ignorance des saintes Ecritures comme l'une des principales causes de la dépravation et des sottises humaines. Il en recommande la lecture non-seulement aux théologiens, mais aux profanes, et à chacun dans sa langue maternelle : Legant et idiotæ legem Domini quacumque lingua (1). Luther, en disciple empressé, obéit à cet appel : le premier il traduisit la Bible en allemand.

Érasme salua avec enthousiasme l'aurore d'une ère nouvelle, parce qu'il la regardait en partie comme son œuvre.

Les amis de Luther se croyalent d'avance sûrs de l'adhésion, sinon ouverte, au moins tacite, de l'auteur de l'Éloge de la Folie, et ils se flattaient qu'il ne tarderait point à se déclarer publiquement le défenseur de la réforme. Des deux côtés on était dans une attente pleine d'anxiété. Mais dès qu'Érasme vit Luther abandonner la voie de la modération, recourir à la violence et soulever les masses pour faire triompher ses doctrines, il s'éloigna de lui, et ne fit plus dès lors que lui adresser des exhortations pleines de sagease.

Luther était de vingt ans plus jeune qu'Érasme :

(1) Erasm. Op., t V, p. 188 (édit. de Leyde, 1794).

il venait à peine de se révéler par ses thèses contre les indulgences (en 1517), quand le nom d'Érasme remplissait déjà le monde. Les démélés de Luther avec le pape sont mentionnés pour la première fois par Érasme dans une lettre au célèbre cardinal Wolsey, lettre qui porte la date (et les dates ont ici de l'importance) du 18 mai 1518. Il s'y plaint que l'on confonde la cause des belles-lettres avec les querelles de Luther et de Reuchlin; puis il ajoute : " Luther m'est tout à fait inconnu de sa personne, et je n'ai pas encore eu le temps de lire ses écrits. Cependant, j'ai bonne opinion de lui; car on me l'a dépeint comme un honnête homme. » Dans une autre lettre, adressée à Frédéric, électeur de Saxe, en date du 14 septembre 1519, il s'exprime en ces termes : « Je ne pense pas que Luther ait rien avancé trop légèrement; au lieu de le traiter d'hérétique, et de l'injurier, on aurait d'abord dû essayer de le réfuter : toute erreur n'est pas une hérésie, et ceux qui se donnent l'air de défendre la foi s'intéressent souvent à tout autre chose qu'à la religion. On découvre des contradictions chez les meilleurs écrivains; et le meilleur argument en faveur du christianisme, c'est une vie chrétienne. » Ces derniers mots résument tout le fond de la peusée d'Érasme sur la réligion et la réforme de l'Église.

L'opinion de Luther sur Érasme n'est pas moins importante à connaître. Si d'un côté il le regardait comme une des lumières de son époque, il trouvait de l'autre beaucoup à redire à sa théologie; et il s'en explique nettement, dans une lettre à Spaiatin (19 octobre 1516): « Je désapprouve, dit-il, Érasme quand, dans ses notes sur le Nouveau Testament, il rapporte la justice de la toi, dont parie Paul dans ses épitres aux Romains, seulement à la loi du cérémonial. Augustin, qu'Érasme néglige trop, aurait pu lui donner là-dessus de meilleurs éclaircissements que Jérôme;...» puis il termine en priant Spalatin de communiquer ces observations à Érasme. — Dans une autre lettre, adressée à Jean Lange (1er mars 1817), Luther engage son ami à se déflet d'Érastne; puis il ajoute : « Sans doute Érasme me platt, parce qu'il relève avec autant d'esprit que d'érudition l'ignorance et la paresse du clergé; mais il ne me semble pas assez faire ressortir la nature de Vésus-Christ et la grâce divine; en cela Faber de Stapula lui est bien supérieur : Érasme s'attache trop à l'éducation morale de l'homme, et pas assez à la vraie adoration de Dieu. » — Là est tout Luther.

Maintenant que mons connaissons l'intime pensée de chacun de ces deux hommes dont les tendances ont partagé et partagent encore les esprits, tous les faits s'expliquent naturellement. Les faits, les actes qu'enregistre l'histoire ne sont que les produits dont le creur humain recèle les germes - ce sont ces germes qu'il faudrait connaître et suivre dans leur développement; mal-

heureusement l'histoire ne nous montre que je produits, les actes accomplis.

Erasme et Luther ne pouvaient hi ne devaien s'entendre: le premier cherchait dans la religio une règle de conduite universelle, le second n' voyait que le dogme et.la soi d'après l'interpré tation par lui revisée de la Bible : Luther fu un théologien novateur, Érasme un moralist chrétien. On a toujours considéré la sonduite d'Érasme au milieu des orages de l'époque comme un chef-d'œuvre de prudence et d'habileté: Est-il protestant ou catholique? est-il pour ou contre nous? se demandait-on dans les deux camps, comme une énigme à résoudre. L'énigme était cependant facile à deviner : Érasme adorali l'esprit qui vivifie, et non la lettre qui tue; il se pouvait être ni protestant ni catholique dans le sens rigoureux du mot : la cause de la réformation, telle que l'entendait Luther, no lui semblait qu'un vieil habit de cérémonie retourné, et sous cet habit il oraignait encore de rencontrer des moines. (l'oyes l'article Lurusa.)

Luther fit le prenifer pas pour ouvrir une correspondance avec Érasine. Voici sa lettre daté de Wittemberg, le 28 mars 1519:

t Je m'entretiens sans coise avec toi, Brasme ó toi notre honneur et notre espérance ; et pourbal nous ne nous connaissons pas encore. Cela ne tieni-li pas du prodige ? ou plutôt ce n'est pas un prod mais un fait de tous les jours ; car quel est l'hon ciont Brasme n'occupe l'âme tout entière, que n'instruise Erasme, sur qui ne règne Brasme? le parle ici de ceux qui ont le bon goût d'aimer les lettres. Du reste, je suis beureux qu'entre autre dons du Christ, il te faille compter l'honneur que 🗷 as eu de déplaire à plusieurs. C'est par ce p que j'ai coutume de distinguer les dons d'un bier clément de ceux d'un Dieu irrité. Je te l'élicite donc de ce que, plaisant souversinement à tous les ges de bien, tu n'en déplais pas moins à ceux 🕬 veulent être les souverains de tous et plaire souv rainement à tous. Mais je suis bien mal appris 🛎 m'adresser à un homme tel que toi comme à un ami familier, inconnu à un inconnu, et de t'aborder 📾 mains sales, sans préambule de respect ni d'honness. Ta bonté pardonnera cette liberté, soit à mon affection, soit à mon peu d'habitude; car après arair passé ma vie au milieu des sophistes, je n'en ai pas appris assez pour pouvoir saluer par lettre un sava personnage. Autrement, de combien de lettres se t'aurais-je pas fatigué depuis longtemps, plutôt ( de souffrir que tu fusses seul à me parler tous les jours dans ma chambre i

« Maintenant, que j'ai appris de l'excellent Pahricius Capiton que mon nom t'est connu depais cells bagatelle des induigences, et que j'ai pu voir, par la mouvelle préface de l'énchiridion, que non-seignent tu as lu mais agréé mas bavardages, je seis forcé de reconnajére, mème dans une lettre harbare, cet excellent esprit dont s'est enrichi le mien et celtui de tous les autres. Je mis blem que tu tiendus pour peu de chose que je témolgne dans une lettre mon affection et ma reconnaissance, assuré commé tu dois l'être que mon cœur brûle pour toi de se debble sentiment en secret et en présence de Dicu; je seis aussi que je n'anvais pas besoin de tes lettres pour seus que je n'anvais pas besoin de tes lettres par la comme de le lettre présence de le lettre présence de lettre pas par le lettre par le lettre par le lettre par le lettre lettre

ni de la conversation corporelle pour être certain de tou esprit et des services que tu rends aux belleslettres; cependant, mon honneur et ma conscience ne me permettent pas de ne pas te remercier en paroles, surtout après que mon nom a cessé de t'être inconnu. Je craindrais qu'on ne trouvat quelque malice et quelque arrière-pensée coupable dans mon mce. Ainsi donc, mon cher Érasme, homme almble, si tu le juges bon, reconnais en moi un de te frères en Jésus-Christ, plein de goût et d'amitié pour toi, du reste n'ayant guère mérité par son iporance que d'être enseveli dans un coin inconnu, som le clei et le soleil qui appartiennent à tous; éstinée que j'ai toujours sonhaitée, et non point médicrement, en homme sachant trop bien à quoi se ridat son bagage. Et pourtant je ne sais par quelle staité les choses ont pris un train si opposé, que je ne rois forcé non-sculement à rougir de mes ignominimet de ma malheureuse ignorance, mais encore de me voir lancé et hallotté devant les doctes.

Philippe Mélanchthon va blen, sauf que nous parons à peine obtenir de lui que sa fièvre pour les letres ne ruine sa santé. Que Notre-Seigneur Jésus-Christ te couserve pour l'éternité, excellent Érasme; ties soit-il. J'ai été verbeux; mais tu penseras qu'il n'est pas nécessaire que tu lies tous les jours des letres savantes, et qu'il faut te rapetisser avec les petis.

Erasme était à Louvain quand cette lettre lui parriat; il y répondit (le 30 avril 1519), dans ce latin simple et élégant dont il possédait le secret :

· Très-cher frère en Jésus-Christ, ta lettre m'a été extrêmement agréable, à cause de la finesse de pensée quis'y montre et de l'esprit vraiment chrétien qui y repire. Je ne saurais trouver d'expressions pour te dire quelles tragédies ont excitées ici tes écrits; on m peut ôter de la tête des gens ce soupçon si faux tes élucuhrations ont été écrites avec mon aide. el que je suis, comme ils disent, le porte-étendard de cette faction. Quelques-uns y voyaient une bonne eccasion d'étouffer les belies-lettres, qu'ils haissent à mort, comme devant faire ombrage à la majesté the théologie, qu'ils estiment la plupart plus que le Christ; ils pensaient aussi à m'étouffer, moi qu'ils regardent comme de quelque poids dans la résurnction des études. Tout s'est passé en clameurs, a folles témérités, en calomnies et en de tels menages, que si je n'eusse été présent et patient tout la lois, je n'aurais pu croire sur la foi de personne es les théologiens fassent gens si fons. J'avone que le seine de cette nouvelle contagion, sorti de quiques uns, a fait tant de progrès, qu'une grande partir de cette académie, qui n'est pas peu fréquentée, nat devenue comme furieuse en peu de temps. l'ai juré que tu m'étais inconnu et que je n'avais Macore lu tes livres; que d'ailleurs je n'appronni ne désapprouvais rien. Je leur ai seulement de s'abstenir de vociférer avec tant de haine derant le peuple ; que c'était de leur intérêt , comme egens dont le jugement devait avoir le plus de gravile: qu'en outre, ils voulussent vien réfléchir s'il conrenait d'agiter devant un peuple tumultueux des matieres qui seraient mienx réfutées dans des livres imprimés, ou mieux déhattues entre érudits, l'auteur posvant de la même bouche faire connaître ses opizions et sa vie. Je n'ai rien gagné par ces conseils, but ils sont fous avec leurs discussions obliques et candaleuses. Combien de fois cux et moi n'avonsnous pas traité de la paix, et combien de fois, sur

une ombre de soupçon téméraire, n'ont-ils pas sou levé de nouveaux tumultes! Et ce sont les auteurs de tant de bruit qui se regardent comme des théologiens! La cour de Brabant déteste cette espece d'hommes; c'est encore un crime qu'ils me font. Les évêques me sont assez favorables, mais ils ne se fient pas à mes livres. Les théologiens mettent toutes leurs espérances de victoire dans la calomnie : mais je les méprise, fort de ma droiture et de ma conscience. On les a quelque peu adoucis pour toi. Peut-être, n'ayant pas la conscience très-nette, redoutent-ils la plume des gens instruits; pour mol, je les peindrais au naturel et avec les couleurs qu'ils méritent, si je n'en étals détourné par les doctrines et les exemples du Christ. Les bêtes féroces s'adoucissent par de bons traitements ; mais les procédés ne font que rendre plus furieux les théologiens.

« Tu as en Angleterre des amis qui ont la meilleure opinion de tes écrits; ils y sont puissants. Plusieurs ici ont du penchant pour toi, entre autres un personnage de marque. Pour moi, je me tiens en dehors autant que faire se peut, afin de me garder tout entier au service des helles-lettres, qui refleuriesent. Il me paralt qu'on gagne plus par la modération et les formes que par la passion. C'est par là que le Christ a conquis l'univers; c'est par là que saint Paul a abrogé la loi judaïque en tirant tout à l'allégorie. Il vaut bien mieux écrire contre ceux qui abusent de l'autorité des papes que contre les papes eux-mêmes; ainsi pour les rois, à mon sens, Il fant moins mépriser les écoles que les ramener à des études plus saines. Quant aux choses trop profondément enracinées dans les esprits pour qu'on puisse les en arracher tout à coup, mieux vaut en disputer par des arguments serrés que rien affirmer absolument. Il est telle objection violente qu'on fait mieux de mépriser que de réfuter. Prenons garde en tous lieux de ne dire ni faire rien d'arrogant ou de fâcheux : je pense que cela est conforme à l'esprit du Christ. En attendant, il faut garder son âme, de peur qu'elle ne soit corrompue par la colère et la gioire, par la gioire surtout, qui vient nous tendre des embûches jusque dans nos études de piété : ce n'est pas là une conduite que je te recommande, je ne puis que t'engager à continuer comme tu as délà

« J'ai goûté tes commentaires sur les Paumes; ils me plaisent fort. J'espère qu'ils porteront de beaux fruits. Il y a à Anvers le prieur du monastère, homme vraiment chrétien, qui t'aime passionnément, autrefois tou disciple, comme il s'en fait gloire. Il est presque le seul qui professe le Christ; les autres ne professent à très-peu près que des superstitions ou leurs intérêts. J'ai écrit à Mélanchthon. Puisse Notre-Seigneur te dispenser chaque jour plus largemeut son esprit, tant pour sa gloire que ponr le blen publie! En t'écrivant cette lettre, je n'avais pas la tienne sous la main. Adieu. En ASME. »

Dans une autre lettre, adressée aous la même date, à Jodocus Jonas, on voit combien Érasme se plaisait sur le fond de ses idées : ..... « Une image aimable de la vraie piété est bien plus propre à faire pénétrer dans les âmes la philosophie du Christ que des harangues essouffées contre tous les genres de vices. Le zèle religieux doit avoir la parole libre, mais adoucie çà et là par le miel de la charité. On rend plus de services à montrer combien s'éloignest de la vraie religion œux qui, sous l'enseigne de Benoît,

193 ÉRASME

de François, d'Augustin, vivent pour leur ventre, leur bouche, leur luxure, leur ambition, leur cupidité, qu'à déclamer contre l'institution même de la vie monastique. »

L'année suivante (1520) il rencontra à Cologne l'électeur de Saxe. Interrogé par Frédéric sur ce qu'il pensait du réformateur : « Luther, lui répondit Érasme en souriant, attaque trop durement le pape et les gros ventres des moines. Cependant, ajouta-t-il d'un ton plus grave, il a raison d'insister sur le redressement de certains écarts; seulement, son langage est trop violent : la cause de l'Évangile doit être défendue avec douceur et mansuétude. »

Il exprima les mêmes sentiments en présence de Spalatin et du comte Hermann de Neuenaar. Il blâmait aussi la forme de la bulle papale, et faisait ressortir que Luther avait été condamné, mais non réfuté. « Le pape, disait-il, recherche son honneur plutôt que celui de Jésus-Christ; et bien mal avisé serait celui qui de nos jours ne voudrait pas contenter cette soif instinctive de chacun pour la vérité. » C'est ce que son contemporain Rabelais appelait si ironiquement la soif de Grand-Gousier.

Érasme essaya le premier de conjurer l'orage par la persuasion; mais d'aucun côté on ne lui prêta l'oreille : les défenseurs du pape exigeaient de l'hérésiarque une rétractation immédiate, solennelle et sans condition; tandis que Luther ne voulait céder d'un iota sur ce qui lui paraissait la vérité : « Si l'œuvre, s'écria-t-il, est de Dieu, elle subsistera; sinon, elle périra (Ist's Werk von Gott, so wird's bestahn; ist's nicht von Gott, so wird's untergahn). Le moyen de s'entendre! - La cause fut, en 1521, portée devant la diète de Worms : l'incendie qui couvait sous la cendre allait éclater. Érasme, prévoyant de grands malbeurs, fit un suprême effort pour calmer Luther et lui donner des conseils de prudence : « C'est, disait-il dans sa lettre à J. Jonas (en 1521), une entreprise bien téméraire que de s'attaquer au saint-siège, à tant d'universités et à tous les ordres monastiques. Il faut dire la vérité modestement et prudemment; et il vaut mieux se taire si elle doit exciter des troubles. Les Apôtres eux-mêmes n'ont pas dit toute la vérité d'un seul coup, et ils n'ont pas dédaigné de se rendre agréables par de douces paroles. Toute nouvelle doctrine doit être annoncée et propagée avec une grande circonspection. Enfin, pour tout dire, bien des partisans de Luther ne me paraissent, sous prétexte de religion, que servir leurs propres intérêts et flatter leurs passions. »

Les adversaires de Luther n'ignoraient pas cette correspondance: aussi employaient-ils tous les moyens pour engager Érasme à prendre la plume contre les novateurs; mais il resta sourd aux prières des princes catholiques, des cardinaux et du pape lui-même; il donnait pour excuse tantôt ses travaux littéraires, tantôt sa santé et son ignorance de la théologie. Cepen et ses amis ne lui savaient aucun réserve; loin de là, ils se décha contre lui : ce ne fut, jusqu'à la mo qu'une longue guerre d'invectives phlets (1). Cette phase de sa vie e caractéristique : elle le place dans côté de ces grands précurseurs q livre, comme Dieu le monde, aux hommes, disputationibus illorum

Luther quitta bientôt à l'égard rôle de disciple soumis; il se perm morigéner son mattre, et s'en moc Mélanchthon, qui penchait pour des conciliation. Érasme rappela Luther à l'ordre dans sa remarquable lettr 1524 :.. « Je crois, dit-il, avoir mier vangile que tant d'autres qui s'en va sant quelques-uns de tes écrits, je cra Satan n'illusionne ton ame (tua q gens, valde pertimesco ne qua a Satanas animum tuum). Peut-être contre toi servirai-je mieux la cause gile que tes intolérants amis. La mo ces boute-seu dénature la religion ( vangile odieux ».

Depuis cette lettre Luther ne ga mesure : il appelait Érasme un sen nemi de Dieu et de la religion, i le monde et Jésus-Christ lui-mêm au lieu de répliquer sur le même ! à Luther (en 1524) son fameux t bero arbitrio, dont voici l'origine. Lu nom de la liberté d'examen avait ar peau de la révolte contre l'Église, n arbitre : « Depuis le péché origin l'homme n'est plus libre de choisir le mal; s'il lui arrive de faire le bier la grace agit sur lui; et tout ce qu l'action de la grâce divine n'est qu Érasme, soutenant la thèse contrai toutes les ressources de son éloquenc naissance profonde de la Bible pour volonté humaine une place légitime d du bien et du mal. « J'aime mieux, ! me ranger de l'opinion de ceux qui, : la grace, laissent quelque chose à la li faut point contester aux bonnes œuvi mérite; seulement, l'homme doit êti et en rendre grâce à Dieu (2). »

La nouvelle qu'Érasme allait e contre Luther « fit, dit un judicieu: presque autant de bruit en Europe e paratifs de la bataille de Pavie. Il

(1) Voyez le pamphiet d'Ulric de Hutten, cum Erasmo, et la réplique d'Rrasme: Spor Hutteni aspergines; Bâle, 1822.

Hutteni aspergines; Bâle, 1828.
(2) Mihi placet illorum sententia qui bunnt libero arbitrio, sed gratiæ plurimum ratione flet ut sit aliquod opus bonum, licet sed unde niliti sibi posset arrogare homo, er ritum, sed cujns summa debetur Deo. (Eras da liò, arbitrio.)

pian de son traité au roi d'Angleterre, Henri VIII. grand casuiste catholique avant qu'il fût tueur de femmes, et que, pour faire d'une de ses mattresses une épouse d'un an, il se brouillât avec le pape et remplaçăt la messe par le prêche. A cette époque (1525), les choses avaient tellement changé et les affaires de Luther si bien prospéré, qu'Érasme ne put pas saire imprimer me traité chez Froben, qu'il avait, quatre ans maravant, menacé de sa disgrâce s'il imprimait les écrits de Luther. Les esprits dans toute l'Allemagne étaient si animés pour la réforme, wancun libraire des villes du Rhin n'eût osé publier une apologie catholique et qu'il y aurait en péril de vie à l'écrire (1). »

Erasme était singulièrement préoccupé de la publication de son livre; il déplore, lui, vieillard i déteste le pugilat, de se voir contraint de descendre dans l'arène. « Il était, dit-il tristement dans sa lettre à l'évêque de Rochester, il était dans ma destinée qu'à l'âge où je suis, d'amant des Muses je devinsse gladiateur... Laberius trainé sur la scène par l'autorité de César déplore l'affront qu'on fait subir à ses soixante as: sorti de sa maison chevalier romain, il y rentrera histrion; ne suis-je pas comme Laberins? » Mais il s'agissait pour lui de désendre la vraie cause de l'Évangile, la charité en action contre les momeries du dogmatisme. Quand les forgueux partisans de la réforme lui reprochaient d'avoir dévié de sa première ligne de conduite, « Vous vous trompez, leur disait-il : je vouhis renverser la tyrannie des pharisiens, et non la remplacer par une autre. Servir pour servir, j'aime mieux être l'esclave des pontifes et des érèques, quels qu'ils soient, que de ces grossiers tyrans, plus intolérants que leurs enne-

Luther s'émut quand il apprit qu'Érasme allait faire un livre contre lui ; et pour l'en détourmr, il lui adressa (en 1524) une longue lettre, qui se termine ainsi.... « Enfin, je te demande que dans l'intervalle, à défaut d'autre service, tu mos rendes celui d'être simple spectateur de notre tragédie, de ne pas grossir la troupe de nos adversaires, et surtout de ne pas saire de livres contre moi, comme je m'engage à ne rien faire coatre toi... C'est assez de morsures; il faut pourvoir à ne pas nous dévorer l'un l'autre, ce qui serait un spectacle d'autant plus pitoyable, qu'il est très-certain que ni l'un ni l'autre ne veut de mal, au fond du cœur, à la vraie piété, et que c'est sans entêtement que chacun persiste dans son opinion. Sois généreux pour mon peu d'habitude d'écrire, et, au nom du Seigneur, adieu. »

Cette lettre vint trop tard : le Traité du libre Arbitre parut peu de temps après. Grande fut la surprise de Luther : au lieu d'y rencontrer, comme il le croyait, des invectives, il n'y trouva que des raisons énoncées dans un langage calme et modéré. Luther hésita quelque temps à y répondre; mais la fougue de son caractère ayant bientôt repris le dessus, il fit paraître en décembre 1525, en réponse à Érasme, l'étrange écrit De servo Arbitrio, où il niait le libre arbitre, et soutenait que l'homme est le serf de sa passion; qu'en tous temps et dans toutes les causes, il n'aime la liberté que pour lui et la hait dans les autres. Le reste du livre est rempli d'arguments théologiques, assaisonnés d'injures. Luther le lui envoya avec une lettre qui a été perdue. Érasme lui fit parvenir, de Bâle, 11 avril 1526, une réponse mémorable, où l'on remarque les passages suivants .

« Que font, je te prie, pour la question en ellemême tant d'injures bouffonnes, tant de mensonges calomnieux : que je suis un athée, un épicurien, un sceptique sur les matières de la foi chrétienne, un blasphémateur, que sais-je? bien d'autres choses encore que tu ne dis pas? Ce sont outrages que je supporte d'autant plus facilement, que sur aucune de ces calomnies ma conscience ne me reproche rien. Si je n'avais sur Dieu et sur les livres saints les pensées d'un chrétien, je ne voudrais pas vivre un jour de plus..... Après tout qu'importe ce qui nous arrive à tous les deux, surtout à moi, qui dois bientôt sortir de ce monde, quand bien même j'y serais universellement applaudi? Ce qui m'afflige profondément, et avec moi tous les gens de bien et ceux qui aiment les belles-lettres, c'est que tu donnes des armes pour la sédition aux méchants et aux esprits avides de changements; c'est que, enfin, tu fais de la défense de l'Évangile une mèlée où sont confondus le sacré et le profane, comme si tu travaillais à empêcher que cette tempête n'ait une bonne fin ; bien différent de moi, qui ai mis tous mes vœux et tous mes soins à la hâter. Je ne débattrai pas ce que tu peux me devoir, et de quel prix tu m'en as payé : c'est une affaire privée, et de toi à moi ; ce qui me déchire le cœur, c'est la calamité publique; c'est cette incurable confusion de toutes choses que nous ne devons qu'à ton esprit déchainé, intraitable pour ceux de tes amis qui te donnent de bons conseils, et dont quelques ignorants étourdis font tout ce qu'ils veulent. J'ignore quels sont les hommes que tu as arrachés à l'empire des ténèbres, mais c'est contre ces sujets ingrats que tu devais aiguiser ta plume percante plutôt que contre un disputeur modéré. Je te souhaiterais un meilleur esprit, si tu n'étais pas si content du tien. Souhaite-moi tout ce qu'il te plaira, pourvu que ce ne soit pas ton esprit, à moins que le Seigneur ne le change. »

Érasme fit alors, comme l'observe très-bien M. Nisard, deux fautes : la première, de demander justice des calomnies du Serf Arbitre à l'électeur de Saxe, ami et protecteur de Luther; la seconde, d'entrer en lice avec le violent réformateur. Le prince lui répondit, - ce qu'il y avait à prévoir — « que les contestations théologiques ne relèvent point des tribunaux temporels ». Quant aux écrits de polémique d'Érasme, ils ne contribuèrent qu'à attiédir ses amis et à irriter davantage ses adversaires. Son Hyperaspistes adversus Servum arbitrium Lutheri (1), éloigna de

<sup>(1)</sup> M. D. Nisard, Érasme, dans les Études sur la Reeinence, p. 88. (3) Lettre d'Erasme 819, E. F.

<sup>(1)</sup> Publié en deux livres, dont l'un parut en 1896, et

lui Justus Jonas, et fit dire à Mélanchthon, dans sa lettre à Camerarius : « Avez-vous jamais lu quelque chose de plus acerbe que cet Hyperaspistes d'Erasme? C'est tout à fait un aspic (1). » Les théologiens et les moines recommencèrent leurs criailleries : les premiers soutenaient qu'Erasme n'entendait rien à la théologie, et les derniers, « qu'il avait pondu les ceufs dont Luther avait éclos les poulets; qu'il était un soldat de Pilate, le dragon dont parient les Psaumes, enfin, qu'il avait apporté la peste que Luther avait propagée. » En même temps un des docteurs de la Sorbonne, nommé Noël Beda, accusa publiquement Érasme « d'avoir, dans sa paraphrase du Nouveau Testament, caché sous des paroles artificieuses le venin de l'hérésie, et d'avoir, dans ses Colloques, attaqué audacieusement les bonnes mœurs et le saint état monacal » ; il terminait son réquisitoire en invitant l'autorité ecclésiastique et temporelle à interdire la circulation des ouvrages du dangereux schismatique.

A ce nouvel antagoniste Érasme répondit d'abord d'une façon assez modérée; mais voyant que sa modération même ne produisait qu'un effet contraire, il demanda, dans une plainte adressée, en juin 1526, au parlement de Paris, justice des calomnies de Bedda, et écrivit en même temps au roi de France pour obtenir de lui la suppression du livre de Bedda et l'emprisonnement de son auteur. L'esprit d'Érasme s'était égaré dans le tourbillon de la lutte. François ler, qui avait Érasme en grande estime et aurait voulu le fixer en France, lui accorda sa demande; mais la Sorbonne condamna, le 17 décembre 1527, comme fausses et entachées d'hérésie, trentedeux propositions de l'auteur des Colloques. Bedda, remis en liberté, et son collègue le chartreux Pierre Le Couturier (2), autre docteur en Sorbonne, ne pouvant attaquer Erasme en personne (il résidait à Bâle) s'acharnèrent après son traducteur, le malheureux Louis Berquin, qu'ils firent brûler comme hérétique, le 17 avril 1529. Le prince de Carpi (3), ambassadeur de Charles V à Rome, et le théologien Steuchus Eugubinus (Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam Recognitio) entrèrent aussi en lice, sans doute à l'instigation de la Sorbonne; enfin, de tous côtés surgirent des antagonistes, qui, s'ils n'avaient pas la raison de leur côté, parvinrent (et c'est là sans doute ce que la plupart vou-

l'autre en 1887. Froben dut employer aix presses à la fois pour imprimer cet écrit.

pour imprimer cet écrit.
(1) Ecquist unquam tesisti acriptum acerbius quam
Erasmium interacritorify; Est is plane aspis. (Liber
Epist. Phil. Nelanchih. as Joach. Camerar.; p. 39.)
(2) Son nom istinisé était Sutor; il avait vivement
aritiqué Erasme dam De Translatione Biolie novarum

(2) son nom istinuse cisit. Sutor; il avait vivement critiqué firsame dans De Translatione Biolike novarum enterpretationum reprobatione Lucubrationes, variorum voluminum lactione undequoque collecta; Paris, 1984, in-fol. Erasme y répondit par son spologia adversus debacchationes Petri Sutoris.

aus acouscimitiones retri Sutoria.
(A) La polémique du prince de Carpi ae trouve résumée per l. de Hardt dans Hist. lit. Reformationie, pars 1, p. 197 et eulv. laient) à empoisonner les derniers jours d'Érasme.

Bale était depuis longtemps le séje de ce grand homme; il y soignait l'impression de ses ouvrages, se pla l'intimité des Froben (voy. ce nom), chait dans une retraite studieuse à se des ennuis de la renommée. Mais traite même il dut bientôt l'abandor aurait dit que l'orage qu'il voulait après l'avoir en partie provoqué, allai manquer la terre sous ses pieds. Le 1 tisme avait envahi Bâle et divisé la cit camps ennemis. Dans cet embarras ex sénat recourut à Érasme, et lui demanda de manifeste, une profession de foi. Al quel jours d'hésitation, Érasme se p sous forme de consultation (Consiliun Basilensi in negotio Lutherano, a datum) (1), en ces termes : « D ne m'appartient pas de juger le fond de tion luthérienne : je n'ai pour cela ni autorité; puis mon âge, mes infirmités e études m'en empêcheraient. Pour réso si grande difficulté, il faudrait que le et les États pussent se réunir et s'enter un congrès général. D'ailleurs, les ess déjà tellement divisés et irrités les uns autres, que tout conseil modéré, de côté qu'il vint, ne contribuerait qu'à l citer. Cependant, pour montrer mon loir, je vais dire ce que je pense des p articles sur lesquels les citoyens sont Prévenir les erreurs par la prohibition des écrits, c'est un mauvais moyen; les melleurs livres il y a des idées qu rité trouvera toujours repréhensibles. F pour cela supprimer le tout? On pourrai pendant contre les auteurs qui ne si leurs œuvres on les font circuler sou de l'anonyme, en indiquant de fai d'imprimeur ou des lieux de publication sés.... Les novateurs se déchainent c images des saints, les habits sacerdo célébration de la messe, contre d'autre nies: c'est un grand tort, car c'est ains égare les masses ignorantes, en les sou vaut mieux conserver la forme actuelle que lui en substituer une autre, peut-é bonne, par des bouleversements vic y a des hommes auxquels tout déplait, ( anciennes plaintes, fondées quelquefois tent de nouvelles, qui souvent ne le soi tout. Ces hommes sont dangereux : laisse faire, ils mettront tout sens dessus Qu'y a-t-il de plus déraisonnable que de de se faire la guerre, pour savoir s'il fau nier sous les deux espèces, c'est-à-c l'hostie et le vin, ou seulement avec

(1) On trouve ce Consilium pour la preimprimé intégralement dans Hess, Erasmus nom Loben und Schriften, 2 vol., p. 577.

Si les citoyens tenaient absolument au premier mode, ils obtiendraient facilement, en s'adressant au pape, l'autorisation de communier sous les deux espèces. Il en est de même des jours maigres, des jeunes et de l'abstinence de certains aliments : le pape accorde facilement des dispenses à ceux qui ne peuvent manger de poisson. Au surplus, c'est là une affaire qu'il stlaisser à la conscience de chacun ; mais, pour Dies, que l'on ne force pas à faire autrement ceux qui tiennent aux pratiques anciennes. Quant à l'état monacal, ceux qui le quittent uniquement pour mieux lacher bride à leurs passions sont condamnables : ils ne méritent pas la protection dupouvoir temporel. Il y a des moines qui jettent le froc et des prêtres qui prennent femme ; soit, d tel est leur bon plaisir; mais agir ainsi pour obligerensuite les autres à en faire autant, voilà qui est intolérable. Selon toute vraisemblance, quiconque a été débauché dans le clottre n'aura pas une fais en liberté une conduite plus régulière, de même que celui qui dans le célibat avait plusicurs concubines ne se coutentera pas dans le mariage d'une scule fomme. Au surplus, il vaudrait peut-être mieux pour le prêtre d'être marié que de vivre en concubinage. Mais c'est là un ist qui ne saurait être décidé sans le concours d'un concile général ou par un concordat du pape avec le pouvoir temporel. Voilà ce qu'il y aurait à faire pour le présent. Quant à l'avenir, il findra avant tout veiller à ce que le monde ne soft pas rempli de prêtres passionnés, ignorants, d de mauvais moines.... »

Erasme précha dans le désert : le mouvement avait gagné toute la ville de Bâle; le sénat et les catholiques étaient réduits à une impuissante minorité. Les évangéliques prirent les ames, amenèrent des canons sur la place publique, et y passèrent mèche allumés la nuit du 8 au 9 février 1529. La fuite du landamman Meltinger et de son gendre, le conseiller Offenburg, accrut l'audace des insurgés, et le lendemain leur nombre s'élevait à plus de deux mile. Le désordre éclata d'abord dans la cathédrale: un hourgeois armé avait brisé une image de mint; une altereation s'engagea entre lui et l'un desspectateurs ; la foule grossissante vint se preserautour d'eux, le quartier général en fut averti, et aussitot les inaurgés se précipitèrent en masse dans l'église, renversèrent les autels et foulèrent 🌇 pleds les images des saints. Quelques conseillers tentèrent d'apaiser les flots du peuple soulevé : ils furent apostrophés en ces termes : · Depuis plus de trois ans vous nous tenez le meme langage; nous voulons maintenant tout obtenir en une heure, afin qu'il n'en soit plus pestion. » Les débris des autels et des statues farent jetés hors de l'église. Quelques-uns pro-Posèrent de les distribuer aux pauvres comme bois de chauffage ; mais les insurgés, n'ayant pu s'entendre sur ce partage, construisirent avec les débris des statues de saints un bûcher qu'ils

allumerent sur la place de la cathédrale. Ceci se passa le 12 février. Le lendemain, après l'installation d'un gouvernement nouveau, une proclamation annonca aux citoyens de Bâle l'abolition de la messe et la suppression de la papauté. Le haut clergé et ses partisans émigrèrent.

Ces graves désordres achevèrent d'attrister l'âme d'Érasme, qui peu de temps auparavant avait perdu un de ses meilleurs amis, l'ainé des Froben. Érasme s'était préé des relations, des habitudes à Bâle, dont le climat convenait à sa faible santé. Mais après ce qui venait de se passer, le séjour dans cette ville ne lui parut plus supportable. Les habitants les plus influents firent de vains efforts pour le retenir. Il partit vers la fin d'avril 1529, et descendit le Rhin jusqu'à Fribourg, en Brisgau. Une foule respos tueuse, qui conservait de lui bien des témos gnages de sa bienfaisance, l'accompagna jusqu'au rivage où il s'embarqua. Avant son départ, il s'était publiquement réconcilié avec son ancien ami Œcolampade, qui avait embrassé la cause de Luther. Érasme arriva à Fribourg en compagnie de Boniface Amerbach et de Glareanus. Il y reçut l'accueil le plus flatteur : on lui assigna pour demeure un bel édifice, qui avait été construit, une trentaine d'années auparavant, pour l'empereur Maximilien Ier, Érasme ne l'habita pas longtemps : il s'acheta lui-même une maison, au prix de mille ducats. Mais il s'en repentit bientôt; car l'achat d'un mobilier, les réparations des bâtiments, les ouvriers qu'il fallait y employer, etc., tous ces tracas réunis l'ennuyèrent et le dégoûtèrent singulièrement du séjour de Fribourg, où il ne voyait dans l'intimité qu'un Ulric Zasius, jurisconsulte à moitié sourd, et quelques franciscains. Ses adversaires l'y poursuivirent de leurs libelles; parmi eux se fit particulièrement remarquer Gérard Geldenhauer (Gerhardus Noviomagus), poëte laureat, devenu luthérien exalté, qu'Érasme avait autrefois aidé de sa bourse et de ses conseils. En novembre 1529, il crut devoir adresser à cet ingrat une lettre (Epistola contra quosdam qui se falso jactunt evangelicos), où se remarquent plusieurs phrases contre les soi-disant évangéliques.... « Sans doute, dit Érasme, les Apôtres ont aboli l'ancienne religion; mais c'était pour la remplacer par une autre, bien meilleure. Les réformateurs blâment tout ce qui est, et, au lieu de s'attaquer seulement au mal, ils veulent tout exterminer à la fois; c'est ainsi qu'il leur arrive d'arracher le froment avec l'ivraie, ou plutôt ils arrachent le froment au lieu de l'ivraie Qu'ontils donc fait pour corriger les abus? Que ces évangéliques me montrent les vicieux que leur nouvel Évangile ait redressés... Tout au contraire, ils ne sont devenus que plus mechants. Ils ont jeté les images hors des églises; mais ils ont conservé au fond du cœur les mêmes vices, leurs idoles. »

207 ÉRASME

On voit que les troubles de Bâle étaient encore présents à l'esprit d'Érasme. Cette lettre ne fit qu'exaspérer davantage Geldenhauer, surnommé Vulturius Neocomus. Celui-ci n'y répliqua qu'indirectement, par une adresse collective des pasteurs de Strasbourg à leurs collègues d'Ostfriesland et des Pays-Bas (1). « Tu nous persifles, cher Érasme, disaient ces évangéliques; mais Jésus-Christ se chargera lui-même de dresser son troupeau, quand il sera entré tout à fait en possession de son Église. » Érasme répondit sur le même ton dans sa Responsio ad Epistolam apologeticam incerto autore proditam, nisi quod titulus, forte fictus, habebat: per ministros Verbi Ecclesiæ Argentoratensis: « Satan ressemble à un ange de lumière quand il veut tromper les imprudents et les simples d'esprit. Les nouvelles doctrines sont très-insinuantes; mais la coupe aux bords enduits de miel contient un poison mortel. » Il devint ainsi de plus en plus évident que chacun garderait ses opinions, et que d'aucun côté personne ne céderait d'un pas.

Sur ces entrefaites fut convoquée, en l'été 1530, la célèbre diète d'Augsbourg, où les évangéliques, qui avaient pris le titre de protestants, exposèrent leur profession de foi. Le pape, les cardinaux et les évêques firent de vives instances auprès d'Érasme pour le déterminer de se rendre à cette diète : il continuait à s'excuser sur son âge et ses infirmités; au fond, comme il le disait lui-même dans ses lettres confidentielles, il ne voulait absolument condamner aucun parti. S'il n'avait pas rompu ouvertement avec les luthériens, c'était grâce à Mélanchthon, qui partageait avec lui son amour des lettres, et dont la bienveillance naturelle savait adoucir l'apreté de Luther. Ce fut à la prière de Mélanchthon qu'Érasme se décida à écrire à Campegius, légat du pape, pour empêcher l'empereur Charles-Quint de recourir à des mesures violentes contre les protestants. D'un autre côté, il ne refusa pas davantage ses services aux catholiques; et comme par sa polémique avec Luther il avait donné des gages suffisants de son orthodoxie, il devait se croire appelé par la Providence à jouer le rôle de pacificateur dans ce grave conflit de la chrétienté. C'était un rôle digne d'une grande et noble ambition. Ce qui prouve que c'était là véritablement le mobile de toute la conduite, jusqu'à présent si diversement interprétée, d'Érasme, c'est son beau livre, malheureusement l'un des moins connus, sur la paix de l'Église, qui parut en 1533, trois ans avant sa mort, sous le titre de : De amabili Ecclesiæ Concordia. On y

trouve toute l'âme d'Érasme. Il s'y atta ressortir avec une douceur extrême ( l'unité de l'Église la paix chrétienne i sible, et que toute secte n'est qu'un h discorde ». Mais ce langage de concilia à la fois aux protestants et aux cathol on brûlait de part et d'autre à en mains. « C'est en vain, répondit Luther que vous prêchez la concorde: il est de nous entendre sur les dogmes de la terprétation des Saintes Écritures (1).

La thèse de Luther n'était donc celle d'Érasme. Voilà ce que méconnai qui comparent le premier à un révo ardent et le second à un révolutionnais Erasme voulait, je le répète, rendre le meilleurs par l'application de la mc gélique; Luther ne voyait dans l'Évar texte à interpréter pour le renvers doctrines et de la hiérarchie de l'Églis suivaient chacun un but bien différent ment l'un voulait ce que ne saisissait çet j'avais raison de dire plus haut que tantisme est né d'un malentendu.

Luther avait été itérativement som tracter ses doctrines. A son tour, E invité par le cardinal Cajetan de donne un témoignage public de son orthodo: mettant tous ses écrits à une révisi-Érasme répondit au cardinal qu'il avait à rédiger, à l'exemple de saint Augusti des Rétractations; mais que, pour n plir cette tâche, il priait le sacré col indiquer textuellement les passages d'hérésie et qui auraient besoin d'é Cette demande resta sans reponse, des Rétractations ne parut jamais. ( Érasme continua par ses travaux sur gustin, saint Basile, saint Haymo, et trer qu'il était, quant aux dogmes fidèle à l'Église apostolique et romaine il s'empressa d'écrire à Paul III pour de son avénement au saint-siége; il er lettre autographe très honorable, sui d'un bref qui l'instituait prieur de d'un revenu annuel de 1,500 ducats la même abbaye où il avait fait ses études. L'année suivante, il fut séi question de le revêtir de la pourpre l'observation qu'un cardinal devait moins 3,000 ducats de rentes, le pap conférer plusieurs riches prébendes; ma refusa ces offres magnifiques : « Je n recherché, disait-il, les dignités; pui bon? ma vie va bientôt finir. »

<sup>(1)</sup> Epistola apologetica ad sincerioris christianismi sectatores per Frisiam Orientalem et alias inferioris Germanism regiones, in qua Evangelii Christi vere studies, non qui se falso Evangelicos jactani, iis defendantur oriminibus qua in illos Erasmi Roteradami Epistola ad Fulturium Neocomum intendit, per minitree Evangelii Ecolesia Argentoratensis; Strasbourg,

<sup>(1)</sup> Quatenus expediat editam recens Era ciendu Ecclesiae concordia rationem sequi dum adparatur synodus, judicium Anton cum præfat. Mart. Luther.; Wittenb., 1884. les Lettres de Luther. publices par de Wi p. 807 et suiv.

<sup>(</sup>a) On n'eut connaissance de ce bref qu'ai d'Brasme : il ne l'avait jamais fait valoir, trouva, dit-on, dans la poche de l'habit du d

Il se disposait à quitter Fribourg pour aller mourir en Hollande , sa patrie. Mais auparavant il désirait revoir Bâle, afin d'y surveiller l'impression de plusieurs de ses ouvrages, et particulièrement de son Ecclésiaste, auquel il venait de mettre la dernière main. Il partit de Fribourg a août 1535, après avoir chargé son ami Gilbert Comatus de vendre sa maison et son mobilier, st arriva bientôt après à Bâle, chez son ami Jérime Froben. Tout y était rentré dans l'ordre depuis le triomphe des partisans de la réforme. Pour que son retour dans cette ville, devenue teste protestante, ne fût pas mal interprété ailleurs, il déclara, dans ses lettres à ses amis, que son intention était de ne s'arrêter que fort peu de temps à Bâle. Mais le ciel en avait décidé autrement : un accès de goutte violent le forçait à garder la chambre durant tout l'hiver de 1535 à 1536, ce qui ne l'empêcha point d'écrire un excellent Commentaire sur le psaume XIV (De Puritate Tabernaculi, scilicet Ecclesia christiana) et de travailler à une édition d'Origène, qui devait être achevée par son ami Beatus Rhenanus. Au printemps de 1536, il songait à transporter son domicile à Besancon, ville catholique, en attendant la reprise de es forces pour retourner dans sa patrie : il en écrivit au moins dans ce sens à Conrad Goelanins et à un conseiller de l'empereur. Mais u maladie fit des progrès, et à mesure qu'il sentait sa fin approcher, les différences de reigion semblaient s'effacer de son esprit pour laisser place qu'aux sentiments de bienveillance et d'amitié. Il accueillit avec bonté Phoieurs de ses anciens adversaires, tels que Pelicanus, Henri Bullinger, le successeur de Zwingle, etc., qui vinrent le visiter. Dans ses demiers moments, il passa en revue sa correspondance, et quand il lui tombait sous la main la lettre d'un ami décédé, il ne manquait pas de S'écrier : « Celui-là aussi n'est plus ; quand plairai à Dieu de m'appeler à mon tour? » Malgré 🏍 souffrances, sa sérénité ne l'abandonna jamais. Lorsqu'un jour Boniface Amerbach, Jérôme Proben et Nicolas Episcopius entrèrent à la fois dans sa chambre, il les comparait aux trois amis de Job, et leur demandait en souriant s'ils n'avaient pas déchiré leurs habits et répandu de la cendre sur leur tête; prié de leur donner ses ordres, il leur commanda son cercueil. Trois Jours après, il s'éteignit, dans la nuit du 11 au 12 juillet, dans les bras de ses amis et sans l'assistance d'aucun prêtre. Érasme n'avait pas en-🗪 e soixante-dix ans révolus. Sa mort causa un deui public : son corps fut porté par les étudiants et inhumé dans la cathédrale (1); le sénat

(1) Amerbach, son exécuteur testamentaire, lui érigea um tombeau en marbre, qui se voit encore dans l'église de male. On y lit l'épitaphe suivante :

Christo servatori sacro.

Des. Erasmo Roterodamo, viro omnibus modis maximo, cujus incomparabliem in omni disciplinarum de la ville et toute l'université suivirent le convoi. A l'ouverture de son testament, on vit qu'il léguait tout son avoir « aux pauvres vieux et infirmes, aux jeunes orphelines, et aux adolescents de belle espérance ». C'était le testament d'un homme qui mettait sa religion à faire le bien, quand d'autres ne font que des sermons ou se disputent sur les dogmes.

Les ouvrages d'Érasme sont nombreux et variés. Outre ceux qui ont été déjà mentionnés, les principaux sont (en n'indiquant que les premières éditions): Paraclesis, seu exhortatio ad christianæ philosophiæ studium; Bale (Froben), 1519, in-4°; — Querela pacis undique gentium ejectæ profligatæque; Encomium Matrimonii et Artis Medicæ; ibid., 1516, in-4°; - Epigrammata; ibid., 1518, in-4°; — Apologiæ duæ contra Latomum; item De vera nobilitate; De tribus fugiendis, ventre, pluma, et Venere; Paris, 1518, in-4°; - Antibarbarorum liber unus, etc.; Bâle et Cologne, 1520, in-4°; - Apologiz omnes adversus eos qui illum locis aliquot in suis libris non satis circumspecte sunt calumniati; Bale, 1522, in-fol.; — Precatio dominica, in septem portiones distributa; ibid., 1523, in-8°; — Virginis matris apud Lauretam cultæ Liturgia; ibid., 1523, in-4°; — De contemptu mundi Epistola; Strasbourg, 1523, in-8°; — Spongia adversus aspergines Huttenii; Bale, 1523, in-8°; — De immensa Dei Misericordia Concio; ibid., 1524; — Exomologesis, sive modus confitendi; ibid., 1524, in-8°; — Lingua; Bale, 1525 (deux éditions différentes): c'est un ouvrage satirique très-remarquable et assez rare, bien qu'on cite encore des éditions de Paris, 1529, de Cologne, 1530, et de Leyde, 1624; — Πολυδαιτέα; Dispar Convivium; Anvers, 1527, in-8°; - Epistola consolatoria in adversis; Bale, 1528, in-8°; — Apologia adversus articulos aliquot per monachos quosdam in Hispaniis exhibitos; ibid., 1528, in-8°; - Libellus novus et elegans de pueris statim ac liberaliter instituendis; ibid., 1529, in-4°; — Vidua christiana, ad seren. pridem Hungariæ Boemiæque reginam Mariam; Paris, in-8°; — De Civilitate morum puerilium; Fribourg. 1530, in-4°; — Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo; Bale, 1530, in-8°; — Declarationes ad censuras Lutetiæ vulgatas, etc.; Bale, 1532, in-8°; — Dilucida et pia explanatio symboli quod Apostolorum dicitur; ibid., 1533, in-4°; - Ecclesiastæ, sive de ra-

genere eruditionem, pari conjuncta prudentia, posteri admirabuntur et prædicabunt: Bonifacius Amerbachius, lileronymus Frobenius, Nicolaus Episcopius, hæredes et nuncupati postremæ suæ voluntatis vindices, patrono optimo, non mæmoriæ, quam immortalem sibi editis jucuhrationibus comparavit. ils. tantisper dum orbis

optimo, non memorias, quant immediate dum orbis incubrationibus comparavit, its, tantisper dum orbis terrarum stabit, superfuturo, et eruditis ubique gentium colloquaturo, sed corporis mortalis, quo reconditum sit, ergo hoc saxum P. P. P. mortuus est, IV Idus jul.,

jam septuagenarius, anno a Christo nato MDXXXVI.

tione concinandi, libri IV; ibid., 1535, infol.; - Precationes aliquot novæ; ibid., 1535, in-12; — Opus Epistolarum; Bale, 1536, 1538, 1540, 1558, in fol. : ce sont de nouvelles éditions de l'Opus Epistolarum qui parut en 1529, in-fol., avec un supplément en 1532 (Fribourg, in-fol.); quelques recueils de lettres (Epistolæ aliquot) avaient déjà paru en 1516, 1518, 1519, 1521 et 1528. - Érasme avait luimême songé à réunir ses écrits en un corps d'ouvrage; mais ce travail, dont il avait fourni les matériaux, ne fut publié qu'après sa mort, par les soins de Beatus Rhenanus : Opera omnia Desiderii Erasmi Rot. ( avec une vie d'Érasme); Bâle, 1540-1541, 9 vol. in-fol. Comme cette édition des Œuvres complètes d'Érasme n'avait été tirée qu'à un petit nombre d'exemplaires, elle devint bientôt très-rare; Clericus en sit paraître une nouvelle édition (Opera omnia, emendatiora et auctiora) à Leyde, 1703-1706, en 10 vol. in-fol.; mais cette dernière, malgré quelques additions, est bien moins estimée que la première. Perd. Horren.

Beatus Rhenanus, Vita Erasmi. en tête de l'édition de ses Obuvez complètes. — Meich. Adam, Vita German, Phil. — John Fortin, The Life of Érasmus; Londres, 1788, 2 vol. in-19. — Merula, Vita Des. Erasmi; Leyde, 1607, in-19. — Scriverius, Des. Erasmi; Vita; ibid., 1618, in-12. — Enight, Life of Erasmus; 1786, in-19. — La Rilardière, Hist. de la Vie et des Ouvrages d'Érasme; ibid., 1787. — Bayle, Dict. critique (excellent article). — J. Bollart, Éloges historiques des hommes lilustres, t. II, p. 198 (avec le beau portrait d'Érasme par Holbein, si souvent reproduit par la gravure). — Butler, Life of Erasmus; 1988, in-8°. — Gaye. Disquisitionis de Vita Des. Erasmi Specim., Kiel, 1899, in-19. — Brach et Erasmi, Life con l'iche-bon article de M. A. Erhard). — D. Risard, Érasme, sa vie et ses œuvres, dans la Revied des Deux Mondes, août et sept. 1835; réimprimé dans les Études sur la Remaissance; Paria, 1885.

\*ÉRASME DE JEAN (Erasmus Joannis), théologien hollandais, vivait en 1593. Il était très-savant, au témoignage même de ses adversaires, connaissait fort bien l'hébreu et avait corrigé la version de Tremellius et de Junius sur les prophètes. Nommé recteur à Anvers, il embrassa la doctrine des unitaires; mais Guillaume, prince d'Orange, empêcha qu'il ne fit des prosélytes, et le força à quitter la Hollande. Érasme se retira d'abord en Pologne, et passa ensuite en Transylvanie, où les unitaires le firent ministre de Claudiopolis, à condition néanmoins qu'il n'enseignerait pas que le fils de Dieu eût été créé avant toutes choses. En effet. c'était le sentiment d'Érasme, qui eut une grande conférence sur ce sujet avec Fauste Socin. Il se rendit de Claudiopolis à Cracovie, et demanda aux unitaires qu'il lui fût permis d'expliquer les raisons qu'il avait de ne pas croire « que Jésus-Christ ne fût point fils de Dieu avant de naître de sa mère ». Socin sut chargé de lui répondre. La dispute dura deux jours. Chaque orateur publia ses discours; mais ils s'accusèrent mutuellement d'inexactitude dans leur récit. Erasme se déclara si peu ébranié par les raisonnements de Fauste Socia et si assi vérité de ses preuves de la préexistenc de Dieu, qu'il préférait le peu de par avait prononcées aux longs commen tous les sociniens.

Richard Simon, Histoire critique des p. Commentateurs du Nouveau Testament. -Grand Dictionnaire historique.

\*ERASMUS (Georges-Chrétien), at allemand, vivait dans la première moitin huitième siècle. On a de lui: Anszug Kæniglich Preussischen und Chur-Bburgischen Landes-Reoessen; 1 ster sich haltend die Nachricht alter un Verfassungen wegen Wolle, Wollm turen und derselben Dependentien des recès royaux de la Prusse et du Brai electoral, contenant la compte-readu de lation ancienne et nouvelle au sujet de des manufactures de laine et ce qui en Berlin, 1731, in-4°.

Küster, Bibl. Brandenb.

BRASO (D. Benito), général capa, à Barreznim (Navarre), en 1789, mor tembre 1835. Très-jeune, il s'enrôla ( bandes de guerilleros, ou il servit contre çais, de 1809 à 1814, et se retira dans s après la reconnaissance de Ferdinand VI 1821, membre de la junto de Navarre lia une troupe de huit cents hommes : noyau de l'armée dite de la Foi. L'an vante, commandant la frontière espagnol Vera jusqu'à l'Aragon, il organisa les c volontaires de la Navarre, qui figurère l'élite de l'armée royale. Après le rétabl du roi dans le pouvoir absolu, Eraso ren sa famille; en 1830 il reprit du service, Espoz y Mina de repasser la frontière. Il fu au grade de colonel, et regagna sa ti retraite, par suite du licenciement de royaliste. Mais à peine eut-il appris la Perdinand VII, qu'à la tête de vingt carqui formaient la garnison de Roncevaux ciama, le 12 octobre 1833, Charles V 1 pagne. Renforcé par cent volontaires, amena le lendemain l'alcade de Banau, le 14, avec sa petite troupe pour Ocl Bientôt son état maladif l'obligea de se 1 Val-Carlos, mais ne l'empêcha pas de p l'insurrection dans sa province. Eraso fa surpris par un détachement envoyé col par le vice-roi de Navarre. Il mit tant de pitation dans sa fuite, qu'il se jeta p garde sur le territoire français. Arri les troupes qui gardaient la frontière, il rigé sur Angoulème. Mais arrivé à Borde parvint à s'échapper, et, sous les déguis les plus bizarres, regagna l'Espagne. Il cueilli avec enthousiasme par les bataille varrais, reçut le brevet de brigadier c Carlos, alors en Portugal, et celui de m de camp à l'arrivée de ce prince en Nava

n ensuite le général Zavala dans son dement. Il conduisit une expédition en Blessé à l'affaire de Mendigorria, près so, Eraso accepta par dévouement le dement général de la Navarre; mais le de cheval abrégea sa vie. Il euf la en mourant de voir la division parmicarlistes, division si grande, qu'aucun reconnaissait la supériorité des autres. It division si fut obligé de prendre, en s'adjoignant le commandement en chef de l'armée.

V. Manyr.

, Guerra, revolucion y levantamiento de Es-

ISTE, martyr du premier siècle, fut un ante-douze disciples de Jésus-Christ: il beaucoup de zèle dans ses fonctions de ire des aumônes des premiers chrétiens athe. Il fut nommé évêque de Philippes doine, où il subit le martyre. On célèbre au 26 juillet.

Al. B.

'es Apôtres, XIX. 88; XVI, 28. - Martyrologe

str (Έραστος), de Scepais dans la Troade, he grec, vivait dans le quatrième siècle .C. Diogène Lasrce le cite au nombre iples de Platon, ainsi que Coriscus, né même ville. La sixième lettre attribuée 1 est adressée à Éraste et à Coriscus; on les place tous deux parmi les philocratiques.

t, III. 46. — Strabon, XIII. — Ast. Platon's Le-Schrift.; p. 819. — C. F. Hermann, Gesch. und l. Plat. Philos., i, p. 425, 882.

TH (Thomas). Voy. LIEBER.

'E (Augustin, comte n'), théologien né à Buchloe (Souabe), le 28 février iort à Passau, le 5 septembre 1719. Il se ttenhausen, en 1667, chanoine régulier de de Saint-Augustin. En 1679 il fut reçu en théologie à Dillingen, et l'année suipape le nomma protonotaire apostolique ereur comte paiatin. Il devint ensuite en de son collége, professeur de philosovillingen, à Reicherspergen et à Vienne. : de Passau l'appela dans son conseil, le ion bibliothécaire, et lui donna, en 1698, de Saint-André, qu'il gouverna jusqu'à On a d'Erath : Philosophia sancti Au-: Dillingen, 1678, in-12; - Mundus cus, trad. de l'italien de dom Philippo ; Cologne, 1680 et 1694, et Leipzig, 1707, n-fol.; — Tractatus theologico-canole sanct. canonic. reg. vestibus; (Autriche), 1686, in-4°; et Dillingen, Unio theologica, seu conciliatio præinationis physicæ, seu decreti divini xus efficacis prout Thomistæ docent: eti divini extrinsecus efficacis, prout res per scientiam mediam explicant; irg, 1689, in-4°; - Meditationes et Remes Animæ per decemdialia exercitia vocaturæ, trad. de l'italien du P. Ber-

nardo Tinetti ; Augsbourg, 1690, in-8°; - Manna Animæ, trad. de l'italien du P. Paolo Segneri; Vienne, 1690, in-8°, et Leipzig, 1692, in-4°; -Augustus Velleris Aurei Ordo per emblemata ectases politicas et historiam demonstratus; Passau, 1694, in-fol., et Ratisbonne, 1697, in-8°; — Symbola Virginea; trad. de l'italien de dom Picinelli ; Augsbourg, 1694, in-8°; -- Maxima sacrarum Religionum, trad. du même; Augsbourg, 1696, in-4°; -Commentarius theologico-juridico-historicus in regulam Sancti Augustini; Vienne, 1698, in-fol.; — Lumina reflexa, seu consensus veterum auctorum classicorum cum sacris Bibliis Legisantiquæ et novæ, trad, de l'italien du P. Picinelli; Francfort-sur-Mein, 1702, in-fol.; —Adventuale, seu conciones in singulos dies Adventus; item Quadragesimale primum et secundum; Ulm, 1710, in-4°; — Acta pro cæca exemptione cathedralis ecclesiæ Passaviensis, contra subjectionem metropoliticæ ecclesiæ Salisburgensis. Cette disoute s'agitait alors à Rome. au tribunal de la Rote, et à Vienne, devant le conseil aulique. D'un commun accord, le pape et l'empereur renvoyèrent les parties dos à dos, et leur ordonnèrent le silence. On trouve dans le livre d'Erath des pièces importantes pour l'histoire; — Sermones et Panegyrici; — Res Sanct. Andreana, imprimé dans le tome II des Miscellanea du P. Duelli; Augsbourg, 1723, 2 vol. in-4°. Les Res contiennent une dissertation sur l'empereur Othon III; la chronologie des abbés de Saint-André depuis 998 jusqu'en 1723; des bulles et diplômes des papes, empereurs et archiducs d'Autriche concernant la même abbaye. Le père Erath a laissé une quantité considérable de manuscrits sur divers sujets; on cite entre autres : Théologie scolastique; -Traité des Sacrements d'après saint Augustin; De la Conception immaculée de la sainte Vierge; — Philosophie; — Annales de l'église de Saint-André ; — Histoire politique de l'Autriche; — Preuves de la dignité et des prérogatives des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin; - Tractatus contra Antilogiam Carlomæschini, etc.

Raymond Duelli, Blog. P. Augusti Brathi; dans la prélace des Miscellunea, II. — Moréri, Dict. hist.

ERATH (Antoine-Ulrich), historien et publiciste allemand, né à Brunswick, le 19 mars 1709, mort le 26 août 1773. Après avoir étudié à Helmstædt en 1727, il fut assesseur de chancellerie en 1740, conseiller d'État à Quedlinbourg en 1741, assesseur à la cour de justice à Wolfenbüttel en 1742, et à Brunswick l'année suivante; enfin, conseiller de justice à Dillenbourg, où il mourut. Ses principaux ouvrages sont : Conspectus Historiæ Brunswico-Luneburgicæ univ., in tabulas chronologicas et genealogicas divisus, etc.; Brunswick, 1745, in-fol.; — Calendarium Romano-Germanicum medii ævi; Dillenbourg, 1761, in-fol.; — Codex divisus, etc.

plomaticus Quedlinburgensis, etc.; Francfortsur-le-Mein, 1764, in-12.

Sa fille, morte en 1776, a traduit Cornelius Nepos; Francfort, 1766, in-8°.

Hirsching, Hist. Lit. Handb.

\*ÉRATON, sculpteur grec, d'une époque inconnue. Quelques érudits l'ont, par erreur, signalé comme un graveur sur pierres; son nom est gravé sur la plinthe qui porte un vase de marbre auprès duquel il ne reste que la jambe d'une statue, probablement de Bacchus.

G. B.

Raoul Rochette, Lettre à M. Schorn, Supplem. au Cat. des Artistes de l'Antiquite, p. 298.

ERATOSTHÈNE ('Ερατοσθένης), célèbre mathématicien et géographe grec, né à Cyrène, en 276 avant J.-C., mort vers 196. Il était fils d'Aglaos suivant Suidas, d'Ambrosius selon d'autres biographes, et eut pour maîtres le philosophe Ariston de Chios, le grammairien Lysanias de Cyrène et le poëte Callimaque. Il vivait à Athènes lorsque Ptolémée Évergète l'appela en Égypte et le plaça à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie. Ératosthène occupa cette place jusqu'à la fin de sa vie, sous Ptolémée Épiphane. Suidas dit que, désespéré d'être devenu aveugle, il se laissa mourir de faim, à l'âge de quatre-vingts ans; Lucien le fait vivre jusqu'à quatre-vingt-deux ans; Censorinus ne lui en accorde, au contraire, que quatre-vingt-un. Eratosthène possédait une étendue de savoir et une variété de talents rarement réunis dans un seul homme. Astronome, géomètre, poëte, géographe et philosophe, il fut surnommé Πένταθλος, nom qu'on donnait à l'athlète vainqueur dans les cinq luttes des jeux olympiques (1). Nous le considérerons d'abord comme géomètre et astronome. On suppose qu'Ératosthène suggéra à Ptolémée Évergète l'idée de faire construire les grandes armilles ou instruments circulaires fixes qui furent si longtemps en usage à Alexandrie. Si on prête cette idée à l'astronome de Cyrène, c'est qu'on ne sait à qui l'attribuer; car le savant Ptolemee, bien qu'il mentionne ces armilles et qu'il parle de leur antiquité, n'indique pas à qui on les doit. « Nous ne voyons qu'Ératosthène, dit Delambre, à qui nous puissions attribuer les armilles équatoriales, ou au moins la plus ancienne. Quant à l'armille solsticiale, on pourrait également en saire honneur à Ératosthène. Il est bon de remarquer pourtant que Ptolémée ne dit pas expressément qu'elle ait existé. » Dans les armilles chaque degré était divisé en six parties. Des observations pour lesquelles Ératosthène dut employer ces instruments nous ne connaissons que

(i) D'après Suidas, Ératosthène avait été aussi surnommé le second Piaton, δεύτερος ἢ, νέος Πλάτων, En outre, Besychius, Marcien d'héraciée et Suidas rapportent qu'on l'appelait aussi : Beta (nom de la deuxième lettre de l'alphabet), διά τὸ δευτερεύειν ἐν παντὶ είδει παιδείας, ρ'est-à-direparce que dans toutes les branches de la science il n'occupait que la seconde place. Voyez sur ce genre de surnom, ou piutôt de sobriquet, les doctes remarques de M. Lehrs dans ses (νωεκίοπος Ερίσω, p. 19 et 80, et Bernhardy dans ses notes sur Suidas. M.

celle qui le conduisit à la détermination bliquité de l'écliptique. Il trouva, on ne s quels moyens, que l'intervalle entre les ques, c'est-à-dire le double de l'obliquité cliptique, était les # de la circonférence e ou 47° 42' 39"; ce qui faisait pour cett quité 23° 51' 19" 5". Ptolémée adopta mesure (23° 51' 20", en nombre rone suivant lui Hipparque n'en employait pas tre. Le travail d'Ératosthène, celui qui jamais son nom illustre dans les fastes science, c'est sa tentative pour mesurer la deur de la Terre. Il inventa et employa parvenir la méthode encore en usage a d'hui. Il ne réussit pas complétement sans mais il n'en est pas moins l'inventeur d cédé au moyen duquel nous connaissons de chose près l'étendue de notre p Delambre dit qu'on peut le regarder con véritable fondateur de l'astronomie; il fut à plus juste titre le créateur de la géodés

**Ératosthène sa**vait par ouï-dire ( car il raft pas avoir fait l'observation lui-même Syène, dans la haute Égypte (aujourd'h souan, lat. 24° 10' N., long. 32° 59' Greenwich), le jour du solstice d'été le étaient éclairés jusqu'au fond et les cor ticaux ne donnaient pas d'ombre. Syèn donc placée sous le tropique; et sa latituégale à l'obliquité de l'écliptique, que nomie avait dejà déterminée, comme nous de le dire. Ératosthène supposa ensui Syène et Alexandrie étaient placées : même longitude (erreur d'environ 3°, et t ble pour fausser le calcul d'une maniè sible). Au moyen d'observations faites à drie, il constata que le zénith de cette vi distant du solstice d'un cinquantième de conférence, ce qui revenait à dire que l méridien compris entre les deux villes 7° 12' Selon Cléomède, Eratosthène, por détermination, se servit du scaphium ou : c'est-à-dire de l'hémisphère concave de Delambre rejette cette assertion assez gneusement, et déclare Cléomède indi confiance (1). On ne voit pas en effet p Ératosthène, au lieu d'employer les a qu'il est supposé avoir eu à sa dispositi recours à un instrument aussi imparfait gnomon de la scaphé. Peut-être y fui terminé par la raison suivante : Au rag Cleomède, l'espace où le jour du sols hauteurs verticales ne donnaient pas d'on tendait à 300 stades à la ronde de Syèr tosthène, n'ayant probablement pas pu al lui-même des observations précises à pensa que la scaphé serait assez exacte

(1) La question a été traitée avec une grantion par Letronne, dans son Mémoire sur la ç Les anciens ant-ils exécuté une mesure de postérieurement à l'établissement de l'école d dris ( Mém. de l'Aoad, des Inscr., tom. VI, p. 1889 )?

détermination de l'extrémité de l'arc de cercle située à Alexandrie, puisque l'autre extrémité n'était déterminée qu'avec une approximation de 300 stades. Il admit 5,000 stades pour la distance d'Alexandrie à Syène. Martianus Capella dit que ce chissre était emprunté aux mesures commencées en Égypte par l'ordre d'Alexandre et confinées sous les Ptolémées. D'après ces données, h circonférence de la Terre était de 50 fois 5,000 stades, ou de 250,000 stades. Eratosthène éleva æ résultat à 252,000, et obtint ainsi le nombre rond de 700 stades pour un degré. Si l'on admet que le stade employé par Érastosthène était le stade olympique, de 185 mètres 015, on a pour chaque degré 129,510 mètres au lieu du chiffre exact 110,775 mètres ; ce qui fait une erreur en plus de 18,735 mètres par degré, ou de 6,644 bil. pour la circonférence entière de la Terre (1); pourtant, d'après Pline, Hipparque trouva le chiffre d'Ératosthène encore trop faible, et y ajouta m pen moins de 2,600 stades (2). Suivant Plutarque, Ératosthène plaçait le Soleil à 804 millions de stades de la Terre (148,752,060 kil.) et la Lane à 780,000 stades (144,312 kil.). Il disait aussi, d'après Macrobe, que le diamètre du Soleil était 27 fois celui de la Terre. Nous avons sous le nom d'Ératosthène un ouvrage intitulé : Καταστεpropoi, contenant une sèche nomenclature de 44 constellations, leur histoire fabuleuse, et l'énumération des étoiles dont chacune est composée. Ce catalogue contient 475 étoiles. Tous les critiques s'accordent à reconnaître qu'il n'appartient pas à Ératosthène; Bernhardy a prouvé que c'était une misérable compilation faite par quelque promairien grec d'après le Poeticon astronomicon d'Hygin. Cet onvrage a été publié en grec et en latin par Thomas Gale, dans ses Opuscula Physica et Ethica , Amsterdam, 1688, in-8°; en gree par Jean Fell, dans son édition d'Aratus, Oxford, 1762, in-8°; en grec et en latin, par Schau-

(1) As lieu du stade olympique, Ératosthène employa pat-être le stade égyptien, dont la longueur est assez touteue. Ce stade valait 300 coudées, Quant à la coudée, en faisant concourir à sa détermination non-seulement ies divers étalons connus et déposés au Musée du Laure, mais la coudée du nilomètre et d'autres élément, un savant contemporain, M. Vincent, a trouvé me valeur moyenne de 0 met., 8375, nombre qui multiplié par 300, et ensuite par 700, donne 110,775 mètres par degré, e'est-à-dire exactement le nombre adopté mijoard'hul Dans ce cas, Ératosthène avec des données bosspiètes ou arbitraires aurait obtenu un résultat éta plus rigoureuse exactitude; tout ceia n'est pas vrainnable.

L. J.

(9) Pine, 11. 112: Hipparchus adjicit paullo minus stadiurum XXVI, c'est-à-dire 2800. C'est ainsi qu'on lit dans
les meilleurs manuscrits et dans l'édition de Sillig. Les
meinnes éditions donnent: Stadiorum XXV millia,
chiffre qui a donne lieu à des conjectures inadmissibles
l'ayez Bailly, Hist. de l'astron., i, p. 81; Gosselin, Geogr.
du Grees analysée, p. 82. Comp. Mannert. Geogr., t. i,
p. 148). En ajoutant 2,800 à 282,000, on à obtenu un
périnètre de 284,800 stades, et un degré de 707,39 stades,
le se surais dire sur quoi repose ce calcul; mais nous
mons par Strabon qu'ilipparque lui-même, dans ses
recherches sur la géographie mathématique, se servait
de la meure Ératosthénienne, en comptant 700 stades
81 le degré.

C. M.

bach avec les notes de Heyne, Gættingue, 1795, in-8°. F.-K. Matthiæ l'a inséré dans son Aratus, Francfort, 1817, in-8°, et A. Westermann dans sea Scriptores historiæ poeticæ Græci, p. 239-267. Un court commentaire sur Aratus, publié pour la première sois par Pierre Victorius et rédité par Pétau, dans son Uranologion, a été attribué à Ératosthène et à Hipparque, et n'appartient probablement ni à l'un ni à l'autre.

218

En géométrie, Ératosthène mérita d'être associé aux trois maîtres de cette science dans l'antiquité, Aristée, Euclide, et Apollonius. Pappus cite de lui un ouvrage intitulé: De Locis ad medietates; malheureusement, il n'en donne que le titre, sans en faire connaître le sujet et la doctrine. Montucla a essayé de réparer cette omission et de deviner ce que pouvait contenir le traité d'Ératosthène. Le seul écrit authentique de ce géomètre est une lettre à Ptolémée sur la duplication du cube. Eutocius l'a conservée dans son commentaire sur Archimède.

En arithmétique, Ératosthène inventa le xóoxivov, ou crible arithmétique. C'est une méthode bien connue pour trouver les nombres premiers. On sait qu'on appelle alnsi tous les nombres divisibles seulement par eux-mêmes et par l'unité. Tous les nombres pairs se trouvent exclus de cette classe, puisqu'ils sont tous divisibles au moins par 2. Restent donc les nombres impairs, nous en donnons ici une courte série.

Dans cette série, que l'on pourrait prolonger à l'infini, chaque nombre qui vient le troisième après trois ou après un multiple de 3 (comme par exemple les nombres pointés 9, 15, 21, 27, etc.) est divisible par 3, et doit être rejeté, comme n'étant pas un nombre premier. Tout nombre qui vient le cinquième après 5 ou un multiple de 5 (comme par exemple 15, 25, 35, etc., ou pour mieux dire tous les nombres finissant par 5) est divisible par 5, et doit être rejeté. Tout nombre qui vient le septième après 7 ou après un multiple de 7 (comme par exemple 21, 35, 49) est divisible par 7, et doit être également rejeté. Tout nombre qui vient le neuvième après neuf, ou après un multiple de neuf, est divisible par neuf, et ainsi de suite pour tous les nombres impairs. On voit qu'Ératosthène procédait par élimination. Sa méthode, quoique indirecte, est encore la seule connue pour déterminer les nombres premiers.

Parmi les autres travaux d'Eratosthène nous citerons d'abord ses ouvrages géographíques. Ce fut lui qui après Dicéarque et Eudoxe contribua ie plus à faire de la géographie une science. Avant eux, elle consistait en une masse d'informations disséminées dans les ouvrages

des voyageurs, des historiens, et dans les descriptions partielles de certaines contrées. Tous ces trésors se trouvaient dans la Bibliothèque d'Alexandrie, et Ératosthène, qui en était directeur, put y puiser à volonté. Il en fit un excellent usage, en rassemblant les matériaux épars et en composant un ensemble systématique sous le nom de Γεωγραφικά. Cet ouvrage était divisé en trois livres; le premier, formant une sorte d'introduction, contenait une revue critique des travaux des prédécesseurs d'Ératosthène depuis les plus anciens, ainsi que les recherches touchant la nature et la forme de la Terre, qui selon lui était un globe immobile, et dont la surface portait les traces encore visibles d'une suite de grandes révolutions. Ératosthène pensait que la Méditerranée doit sa forme actuelle à une de ces révolutions, et qu'elle forma d'abord un immense lac, couvrant les contrées adjacentes de l'Asie et de la Libye, jusqu'à ce qu'une convulsion de la Terre lui ouvrit passage et la mit en communication avec l'Océan. Le second livre contenait ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie physique. On y trouvait cet essai de mesure de la Terre dont nous avons parlé plus haut. Le troisième livre était consacré à la géographie politique, et donnait, d'après les voyageurs et les géographes précédents, les descriptions des différentes contrées. Pour déterminer avec plus de précision la situation des villes, Ératosthène, comme avant lui Dicéarque, tira une ligne parallèle à l'équateur, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à l'extrémité orientale de l'Asie, et divisa ainsi en deux parties la terre habitée. On croit qu'à cet ouvrage était jointe une carte où les villes, les montagnes, les rivières, les lacs et les climats étaient marqués conformément aux mesures adoptées par l'auteur (1). Ce grand travail forme une époque dans l'histoire de la géographie ancienne. Il est malheureusement perdu; il n'en reste que des fragments cités par les historiens et les géographes postérieurs, tels que Polybe, Strabon, Marcien, Pline et autres, qui le réfutent souvent avec vivacité et plus souvent encore adoptent ses opinions sans le nommer. Marcien l'accuse d'avoir copié presque textuellement, et en y ajoutant peu de chose, le livre de Timosthène Sur les Ports (Περὶ λιμένων ). Cette accusation se trouve en contradiction avec le témoignage de Strabon, qui dit qu'Eratosthène salsait grand cas de l'ouvrage de Timosthène, mais que néanmoins il s'en écartait bien souvent; et quand même elle

(1) Il est incontestable que plus tard blen des cartes ont été construtes d'après les données des Geographica d'Ératosthène; mais il est beaucoup moins certain qu'ératosthène ini-même att ajoucé une carte à son ouvrage. Les trois livres qu'Hipparque a écrits contre la géographie d'Ératosthène contenaient beaucoup d'erreurs, réfutées par Strabon, qu'il aurait été impossible de commettre si Hipparque avait eu sons les your une carte dressée par Ératosthène lui-même. C. M.

serait fondée, elle ne diminuerait pas la valeur

et le mérite de l'ouvrage d'Eratosthène, dont le traité de Timosthène ne devait former qu'une très-petite partie. La grande importance de la géographie d'Ératosthène est attestée par le nombre de ses adversaires, parmi lesquels on remarque Polémon, Hipparque, Polybe, Sérapion, et Marcien d'Héraclée. Les fragments de cet cavrage qui concernent la géographie homérique furent recueillis par L. Aucher: Diatribe in Fragm. Geograph. Eratosth.; Gættingne, 1770, in-4°. Plus tard G.-C.-F. Seidel pub Eratosthenis Geographicorum Fragments, Gœttingue, 1789, in-8°; mais ce livre est lois de donner tout ce qui nous reste de l'ouvrege. La collection la plus complète, qu'on peut cependant augmenter encore, se trouve dans les Arstosthenica de Bernhardy; Berlin, 1822, in-9. Ératosthène composa sur un sujet à la sois atronomique et géographique un poème intitulé Hermès, lequel traitait de la forme de la Terra, de sa température, des différentes zones, des constellations. Scaliger en publia, le premier, des fragments, dans son Commentaire sur Manilius; Bernhardy les a recueillis avec soin, dans l'ouvrage mentionné plus haut. Longin cite avec beaucoup d'éloges up autre poëme d'Ératosthème. intitulé : 'Horrown (voy. De Eratosthenis Brigona, carmine elegiaco scripsit Frid. Osana.; Gœttingue, 1846, in-8"). Ératosthène se distingua aussi comme philosophe, historien et grammairien. Sa réputation en philosophie est attestée par les ouvrages qui lui sont attribués, hien que tous ceux qui portent son nom ne soient pes de lui. Il est certain qu'il avait écrit sur des sujets de philosophie morale plusieurs traités, entre autres : Περί άγαθων και κακών; — Περί πλούτου καὶ πενίας; — Περὶ άλυπίας; ces deux derniers n'étaient peut-être que des parties du premier. D'un autre côté, c'est probablement par erreer qu'on lui attribue des ouvrages tels que Hast τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αξρέσεων; Μελέται; Διάλοyou. Athénée mentionne encore d'Ératosthène un livre intitulé Aporvón, une Epitre au Lacédémonien Agétor et un livre qu'il appela Ariston, du nom de son maltre.

Les productions historiques d'Ératosthène étaient intimement liées avec ses recherches mathématiques, c'est-à-dire avaient pour objet la chronologie. C'est donc probablement à tort qu'on lui attribue un ouvrage sur l'expédition d'Alexandre le Grand et une Histoire des Galates (Γαλατικά), laquelle appartient sans contredit à un autre Ératosthène. L'astronome de Cyrène avait enfin composé un ouvrage fort important, intitulé Xρονογραφία. Il essaya de fixer les dates des événements les plus importants en littérature aussi bien qu'en politique. Apollodore et Eusèbe firent grand usage de son travail; et Syncelle a donné d'après lui une liste de trente-huit rois de la Thèbes égyptienne (1). Les frag-

(1) Cette liste, que Syncelle dit avoir prise dans Apoilodore et qu'Apollodore aurait empruntée à Ératosthène, ments de cet important ouvrage ont été recueillis par Bernhardy. M. C. Müller en a donné une nouvelle édition, dans ses Fragmenta Chronologica, placés à la suite d'Hérodote dans la Bibliothèque grecque-latine de A.-F. Didot. Quant aux Ὁλυμπιονίχαι dont parlent Diogène Laerce et Athénée, c'était probablement une partie des Χρονογραφία.

Parmi les compositions grammaticales d'Émiosthène, on remarque le traité Sur la vicille Comedie uttique (Hepi the appalac numupoiac, et plus simplement Περί χωμφδίας, ou κωμφ**ba**). Dans la première partie de son ouvrage Il traitait de la structure des décorations, des costumes et de la déclamation des acteurs. Les traités intitulés 'Αρχιτεκτονικός et Σκευογραφιπός, que le scollaste d'Apollonius de Rhodes et Pollux citent comme des ouvrages séparés, sont sentement des portions du grand traité sur la omnedie. Après cette introduction générale, Ératosthène discutait les reuvres des principaux poètes comiques, tels que Aristophane, Cratinus, Espolis, Phérécrate et autres; sa critique détallée portait à la fois sur les sujets et sur le style. Nous avons un assez grand nombre de fragments du traité sur la comédie. On voit par le jugement que l'auteur porte d'Aristophane que son goût était aussi pur que son érudition était étendue. Ératosthène s'était aussi occupé des poëmes d'Homère, et avait écrit la vie de ce poète; il me reste rien de ce travail. On trouven une liste complète des ouvrages attribués à fratosthène, ainsi que tous les fragments qui nous restent de ses écrits (moins les Kataoteφοί), d**ans les** *Eratosthenica* **de Bernhardy** ; Barlin, 1622, in-8\*. Léo Joubert.

Suids, an Ann't Eparordévag. — Weidler, Historia Airmonier. — Fabricius, Bibliotheca Graca. — Petau, Ormologion. — Irelambre. Histoire de l'Astronomie anciene, t. 1, p. 88. — Montucia, Histoire des Mathenafigue, t. 1, p. 88. — Montucia, Histoire des Mathenafigues, t. 1, p. 88. — Montucia, Dictionary of Greek and Imman Biography.

\* RRATOSTHÈNE le scolastique, poëte grec, vivait probablement sous l'empereur Justimen, dans le sixième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui quatre épigrammes dans l'Anthologie grecque (Brunck, Anal., vol. III, p. 123; Jacobs, vol. IV, p. 93). On peut même, sur l'autité du manuscrit du Vatican, lui en attribuer me ciaquième, qui figure dans l'Anthologie parai celles de Paul le Silentiaire.

lecula, Anthol. Graces, vol. XIII, p. 890. — Fabricius, Milistinca Graces, vol. IV, p. 474.

MATOSTRATE. Voy. HÉROSTRATE.

ERAUSO (Catalina d'), surnommée la Monja Alferez (la Religieuse Enseigne), héroine espa-

home la base principale de la chronotogie égyptienne dan l'eurage de M. Bunsen, Ægyptens Stelle in der Melpschichte. Copendant, plus on étudie les sources de Spacelle et leurs systèmes chronologiques, plus on est permané que cette liste ne provient pas d'un outrepe d'Ernissishème, et qu'elle a été fabriquée au omquième siècle par les mêmes anteurs auxquels nous devons le Chronicon . Eyyptiorum, C. M.

gnole, née à Saint-Sébastien, en 1592, morte en 1635. Elle appartenait à une bonne famille de la Biscaye. Destinée dès son enfance à l'état religieux, Catalina d'Erauso fut élevée dans un couvent de sa ville natale. Elle se fit remarquer par son originalité de caractère, qui allait jusqu'à la sauvagerie. A la suite d'une querelle avec une de ses supérieures, Catalina escalada pendant matines, le 18 mai 1607, les murs de son couvent, gagna un bois voisin de la ville. vécut de fruits sauvages et de racines durant trois jours, pendant lesquels elle changea ses jupes en hahits d'homme. Elle se rendit alors à Vittoria. puis parcourut une partie de l'Espagne, vivant au jour le jour, au moyen de diverses occupations réservées d'ordinaire au sexe masculin. Quelques années plus tard, elle s'embarqua comme mousse sur un vaisseau espagnol partant pour l'Amérique. A son arrivée, fatiguée d'un si pénible métier, elle déserta, devint garçon de boutique, puis intendant d'un riche négociant. A la suite d'une série d'aventures extraordinaires, elle entra comme soldat dans les compagnies espagnoles, se signala contre les Indiens par plusieurs faits d'armes glorieux, et fut enfin promue au grade d'alferez (enseigne, porte-drapeau). Son caractère difficile et altier la jeta dans une foule de querelles , d'où elle ne sortit pas toujours victorieuse. Quelques intrigues de galanterie avec des demoiselles américaines, « que la religieuse-officier avait grand soin, dit son biographe, de ne pas pousser jusqu'au bout, » compliquèrent cette aventureuse existence. Enfin, une grave blessure, reçue en combat singulier, inspira à la belliqueuse Espagnole le désir de mettre un terme à une vie romanesque et sans but. Elle révéla son sexe à l'éyêque, qui vint la visiter durant sa maladie. et il ne fallut pas moins que la décision de tout un congrès de matrones pour convaincre le prélat que le spadassin le plus redouté des possessions espagnoles en Amérique était une femme, et qu'elle avait même conservé sa virginité. Don Joaquin-Maria Ferrer, biographe espagnol de la Monja Alferez ou plutôt traducteur des Mémoires de cette héroïne, raconte quelles furent les suites de cette découverte : savoir, le retour de Catalina d'Erauso à Cadix (1er novembre 1624); la pension de huit cents écus que Philippe III lui accorda (août 1625) comme récompense de la valeur qu'elle avait déployée contre les Indiens; l'accueil distingué que le pape Urbain VIII sui sit; les sètes que les cardinaux lui donnèrent; et enfin la permission que le saint-père lui accorda de porter toujours l'habit d'homme. Elle partit ensuite pour Naples, où elle séjourna quelque temps. En 1635 elle était à La Corogne, et s'embarquait pour l'Amérique avec un capucia, nommé Nicolas de La Renteria. Elle portait alors le nom de Don Antonio Brauso. On mouilla devant la Vera-Cruz, par une soirée sombre et

orageuse. Malgré l'état de la mer, le commandant du navire voulut se rendre à terre, et s'embarqua dans son canot avec plusieurs officiers et la Monja Alferez. On arriva sans accident au débarcadère, et l'on gagna la ville. Là on s'apercut que Catalina manquait. Éprise de la vie errante, s'était-elle ensuie de nouveau dans le désert? S'était-elle noyée en débarquant? Toujours est-il que l'on ne retrouva aucune de ses traces. La fin mystérieuse de la Monja Alferez ajouta à sa vie romanesque, et excita la verve des romanciers. Son portrait a été exécuté par Pacheco en 1630, et se voyait à Aix-la-Chapelle dans la galerie Shepeler. Un de ses contemporains la décrit ainsi : « Elle est grande pour une femme, sans avoir cependant la taille d'un hel homme. Elle n'a pas de gorge. De figure elle n'est ni bien ni mal. Ses yeux sont noirs, brillants et bien ouverts, ses traits altérés par les fatigues plus que par les années. Elle a les cheveux courts comme ceux d'un homme, et pommadés selon la mode. Elle est vêtue à l'espagnole. Sa démarche est élégante, légère, et elle porte bien l'épée. Elle a l'air martial. Ses mains seules ont quelque chose de féminin dans leurs poses plus que dans leurs contours. Enfin, sa lèvre supérieure est couverte d'un léger duvet brun, qui, sans constituer une moustache, donne un aspect viril à sa physionomie. » A. DE LACAZE.

Don J.-M. Ferrer, Historia de la Monja Alferez, etc., écrite par elle même, avec notes et plèces justificatives; Paris, Firmin Didot, 1829, in-8°.— A. Muriel, Revue encyclopédique, XLIII, 732 (ann. 1720).— Alexis de Valon, Nouvelles et Chroniques, 247-354.

\* ERB (P. Anselme), polygraphe allemand, né à Ratisbonne, en 1688. En 1706 il entra à Ottobeuern dans l'ordre des Bénédictins. Il professa ensuite dans son monastère la rhétorique, la philosophie et la théologie; en 1720 il professa à Salzbourg, et en 1728 il fut nommé recteur et professeur de droit civil à Freisingue; enfin, il devint abbé d'Ottobeuern. Ses ouvrages sont: Scientiarum Prodromus, seu selectæ quæstiones ex Prolegomenis; 1722, in-8°; — Forum sacrum casuum reservatorum; 1726, in-8°.

Hist. univ. Salisb.

ERB ou ERBIUS (Matthias), statisticien allemand, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. On a de lui : Verzeichniss vom Anfang des Türkischen Glaubens und wie viel Laender sie innerhalb 266 Jahren den Christen abgedrungen (Statistique de la religion turque et indication des contrées qu'elle a détachées de la foi chrétienne dans l'espace de deux cent soixante-six ans); Zurich, 1566, in-8°.

Adeluug, Suppl. à Jocher, Allgem. Gelehrt.-Lexikon.

\* ERBA ( Giacomo ), peintre crémonais, vivait en 1632. Il est cité par Zaist, comme ayant été le maître de l'habile architecte Ales-

sandro Capra.

Zaist, Notizie storiche de' Pittori', Scultori e Architetti Cremonesi.

E. B —n.

ERBACH (Chrétien), musicien allemand, n à Algesheim, en 1560, vivait en 1628. Il fut or ganiste à Augsbourg, et devint membre du gram conseil de cette ville en 1628. On a de lui : Can tus musicus ad Ecclesiæ catholicæ usum; 4 et 8 voix; Augsbourg, 1600; — Cantionus sacrarum, 4, 5, 6, 7, 8 vocum, Liber secundu. Augsbourg, 1600, publié aussi sous ce titre Modorum sacrorum, sive cantionum 4-8 e plurimis compositarum; Augsbourg, 1604, in-4 Ces compositions sont conservées à la cathé drale d'Augsbourg. Au jugement de Fétis, Erbad peut être considéré comme l'un des cracter de cette harmonie allemande dont le caracter particulier s'est conservé jusqu'à nos jours.

Fétis, Biographie universelle des Musiciens.

\*ERBER (Antoine), topographe allemand vivait dans la première moitié du dix-huitièn siècle. On a de lui: Topographia Ducatus Sigriæ; Grætz, 1727, in-12; — Topographia Ducatus Maria de Carinoliæ; Vienne 1728, in-12.

Vogel, Bibl. Austr.

\* ERRER ( Bernhardin), chorographe alle mand du dix-huitième siècle. Il appartenait à l Compagnie de Jésus. On a de lui : Notitia illu tris Regni Bohemiæ, geographica et chorogra phica; Vienne, 1760, in-fol., ornée de belle cartes.

Adelung, Suppl. à Jöcher. Allg. Gel.-Lexik.

\* erchambert, historien français, mo vers 740. Il n'est connu que par un abrégé d l'histoire des rois de France depuis la mort d Thierry de Bourgogne, en 613, jusqu'à celle ( Thierry de Chelles, en 737. Cet abrégé, quoiqu très-court, est précieux, par la connaissance qu donne des maires du palais passés au pouvo durant l'espace qu'il embrasse. Il a été success vement imprimé par Marquard Freher dans tome Ier du Corpus Francicæ Historiæ veter et sinceræ, Hanovre, 1613, in-fol.; par And Du Chesne, dans le tome Ier des Historiæ Fra corum Scriptores, Paris, 1636 et 1641, 2 w in-fol.; et enfin par dom Thierry Ruinard, da l'appendice aux Opera de saint Grégoire Tours; Paris, 1699, in-fol.

ERCHEMBERT OU ERCHEMPERT, histori lombard, vivait en 910. Il descendait des du de Bénévent. Le château de Pilau, où il résida avec son père, Adelgaire, ayant été pris, en ao 881, par Pandonulfe, coınte de Capoue, Erchet bert fut emmené prisonnier. Ayant réussi à s chapper, il revêtit l'habit monastique chez l Bénédictins du Mont Cassin. A vingt-cinq an il fut élu abbé d'un couvent voisin; mais il fut chassé par Arnulfe, et rentra pour toujou dans sa cellule. Il a écrit une chronique ou h toire étendue des Lombards, que l'on croit p due; un abrégé de la même histoire des Loubards depuis 774 jusqu'en 888; c'est la con

mation de l'ouvrage de Paul Diacre. Cet abrégé a été successivement publie par Antonio Caraccioli, clerc régulier, Naples, 1626, in-4°; par Camillo Peregrini, dans son Historia Principum Longobardorum, Naples, 1643, in-4°; par Burmann, dans le tome IX de son Thesaurus Scriptorum Ital.; par Muratori, dans le tome II des Berum Italicarum Scriptores; par Jean-Georges Mccard, dans le tome Ier des Scriptores Medii Ari; et, enfin, dans le tome V du Recueil des **Int**oriens de France. — On attribue aussi à Erchembert: De Destructione et Renovatione Cassiensis Canobii; — De Ismaelitarum Ineursione; — Vita Landulfi I, episcopi Capuæ, depuis 851 jusqu'à 879. Cet ouvrage est en vers; — Acta translationis corporis S. Matthei, apost.

Pierre Diacre, De Firorum illustrium Montis-Casski, etc., rap. XIV — J.-A. Fabricius, Bibliotheca medizet infume Atatis, 11, 11b. V, 319. — Moréri, Grund Mrt. hist. — Dom Cellier, Hist. des Auteurs sacrés et ecchinesiques. XIX, 530. — Richard et Giraud, Bibl sacrés.

'ERCHENGER, ERKANGER OU BRCKAN-🗪 , duc de Souabe , mis à mort à Adingen , en 917. Il était fils du comte Erchanger et de la premère femme de l'empereur Charles III, dit le Gres. Lui et son frère Berthold possédaient de grands fiefs dans le duché d'Autriche. Ils se Firent de guerelle pour quelques conflits de jundiction avec leur voisin Salomon, évêque de Constance et abbé de Saint-Gall. Leur haine devint si violente qu'ils résolurent de se défaire du prelat, et en 897 ils l'attaquèrent dans ses domines. Salomon put s'enfuir dans une forêt, et manda du secours à l'empereur Arnould. Ce-Licita les deux frères à Mayence, devant le grad conseil électoral, qui, après avoir examiné leur affaire, les déclara coupables, les mit au 🖿 de l'Empire, et les fit arrêter à Ingelheim. salomon sollicita et obtint leur grâce; mais sa mérosité ne calma pas leur ressentiment. A la ert de Charles le Gros, et après l'assassinat 🗖 duc Burchard, Erchanger s'empara de la Suabe, et s'y fit reconnaître. Conrad Ier, roi de Germanie, ayant été élu empereur, marcha 🗪 lui en 912; mais n'ayant pu le vaincre , il traita avec lui, et épousa sa sœur Cunégonde. In 913, Erchanger et Berthold attaquèrent les Hus, qui retournaient chez enx chargés des déposiles de l'Italie; ils les battirent, et leur enle-Hent une grande portion de leur butin. L'année mivante, le roi de Germanie, Conrad, ayant dené au couvent de Saint-Gall Steinheim et queques autres bourgs, Erchanger mit à exécuno ses mauvais desseins contre Salomon; lui 🎮 tendu une embuscade, il l'arrêta, le lia arec une bride, et l'emmena prisonnier à Depol-🏧 bourg. Salomon n'échappa à la mort que par le rapide secours de son cousin Siegfrid, qui le remit en liberté. Conrad n'eut pas plus tôt appris ca actes qu'il entra en Souabe, fit prisonnier Erchanger près d'Ofterdengen, et l'exila. Burchard II **# & alors proclamer** duc de Souabe, et tint tête

au roi. Celui-ci, après plusieurs avantages, l'assiégeait dans le château de Tuipl (aujourd'hui Hohentwiel), et allait le réduire, lorsqu'une attaque inopinée de Henri 1er, dit l'Oiseleur, duc de Saxe, le força à lever le siége et à courir en Thuringe. Erchanger profita des embarras de Conrad pour rentrer en Souabe, fit un arrangement avec Burchard, battit les troupes de l'Empire près de Walwis, et prit le titre de duc d'Allemagne. En 916, le concile d'Altheim déclara Erchanger, son frère Berthold et son allié Burchard ennemis de l'Empire et hors de toute communion. En conséquence, leurs biens furent confisqués et eux-mêmes condamnés à perdre la tête. L'empereur attira à sa cour Erchanger, Berthold et leur neveu Luitsrid, en leur faisant espérer leur grâce; mais une fois en sa puissance. il exécuta la sentence dans toute sa rigueur, les fit décapiter tous trois à Adingen, et s'empara de leurs fiefs; cependant il rendit à Berthe, veuve d'Erchanger, ses biens particuliers.

Eckart, Comment. Rerum Francorum Orient., II, 830.

Rhegin. Annales, ad ann. 917. — Hepidannus, Annales Saxon. — Tolner, Cod. diplom. Palat., nº 17, 18.

\* BRCHINOALD ON BRKINOALD, maire de Neustrie, mort en 656. Il était parent d'Haldétrude, première femme de Clotaire II et mère de Dagobert I<sup>er</sup>. Il fut élu maire du palais du royaume de Neustrie en 640, après la mort d'Æga, et fit épouser au roi Clovis II, en 649, Bathilde, esclave saxonne qu'il avait achetée de pirates anglais, et dont il avait d'abord voulu faire sa mattresse, mais qu'il jugea ensuite plus propre à dominer le roi, alors âgé à peine de seize ans. Par la mort de Sigebert II, en 650, l'Austrasie fut réunie à la Neustrie et à la Bourgogne. Erchinoald gouverna les trois royaumes, et sut se faire aimer des grands, quoiqu'il favorisât ouvertement les hommes libres ou francs tenanciers, qui composaient la partie la plus nombreuse de la nation. A la mort de Clovis II, en 655, Erchinoald, de concert avec Bathilde, prit la tutelle des princes Clotaire, Childéric et Thierry, fils du roi. Il les fit reconnaître par les leudes des trois royaumes, et leur donna à chacun le titre de roi, mais ne se hâta pas d'accomplir entre eux un partage de leurs États, qui, attendu leur enfance, n'aurait été au surplus qu'une vaine formalité. Il mourut après seize ans de gouvernement, et laissa un fils nommé Leudèse, qui ne lui succéda pas immédiatement. à cause de sa jeunesse. Ebroin fut élu en remplacement d'Erchinoald.

Frédégaire, Historia, cap. LXXXIII, 414. — Dom Bouquet, Scriptores Rerum Gallicarum et Francisarum, II, 569. — Dom Plancher, Histoire générale et particultère du Duche de Bourgogne. — Velly, Histoire de France. — Gouye de Longuemare. Dissertation pour servir à l'histoire des enfants de Clovis. — Sismondi, Histoire des Français, II, 41 a 62.

\* ERCILLA Y ARTEAGA (Fortunio Garcia DE), jurisconsulte espagnol, vivait vers 1550. Il demeura longtemps à Bologne, dans le collége des Espagnols, puis à l'université de Pise. Rappelé en Espagne par Charles-Quint, il fut nommé chevalier de Saint-Jacques, conseiller de Castille, et régent du conseil de Navarre. On a de lui de nombreux ouvrages de jurisprudence, parmi lesquels on distingue: Commentarium in titulum Digestorum de Pactis, etc.; — Ad legem Gallus; — De Liberis et posthumis Commentaria; — De ultimo Fine utriusque Juris; — Consilium pro Militia S. Jacobi.

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispanu.

ERCILLA Y ZUNIGA (Don Alonzo DE), poěte et voyageur espagnol, fils du précédent, né à Bermeo (Biscaye), en 1530. Il fut élevé comme page à la cour de Philippe II, et combattit sous les ordres d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, le 10 août 1557, à la bataille de Saint-Quentin, où les Français surent défaits. Ercilla devint chevalier de Santiago et chambellan de l'empereur Rodolphe II. Il parcourut ensuite la France, l'Italie, la Flandre, la Hongrie, la Silésie, la Bohème, la Pologne, l'Allemagne et l'Angleterre. Pendant son séjour à Londres, il apprit que quelques provinces du Chili et du Pérou avaient pris les armes contre les Espagnols; la passion de la gloire et le goût des voyages le décidèrent alors à s'embarquer pour l'Amérique. Il descendit au Pérou, et passa au Chili avec queiques troupes. Sur les frontières méridionales du Chili est une petite contrée montagneuse, nommée Araucana, habitée par une race d'hommes plus robustes et plus sauvages que les autres peuples de l'Amérique. Ils combattirent pour la défense de leur liberté avec autant de courage que d'énergie, et les Espagnols n'en vinrent pas à bout sans de graves pertes. Ercilla soutint contre les Araucaniens une pénible et longue guerre. li courut des dangers extrêmes, et fit des actions d'éclat, dont la seule récompense fut l'honneur de conquérir des rochers arides et d'ajouter quelques contrées incultes à la domination espagnole. Ercilla fut à la fois l'un des conquérants et le poëte de l'Araucana. Il employa le peu de loisir que lui laissa la guerre à chanter les événements dont il était le principal acteur. Faute de papier, il écrivit la première partie de son poëme sur de petits morceaux de cuir qu'il eut ensuite beaucoup de peine à coordonner. Ce poëme a été intitulé La Araucana, du nom de la contrée où les faits qui y sont rapportés se sont accomplis. Le sujet en est neuf, et a été traité d'une manière originale; mais, outre que cet ouvrage est composé de trente-six chants très-longs, il y a beaucoup de trivialités, et l'unité manque dans l'action. C'est donc par un patriotisme exagéré que Cervantès a prétendu que l'œuvre d'Ercilla pouvait être comparée aux meilleurs poëmes épiques de l'Italie. Voltaire s'est montré également grand admirateur d'Ercilla. Après avoir comparé la harangue du vieux Colocolo any Araucaniens (chant II') à la harangue que Nestor adresse aux capitaines grecs, il conclut que celle d'Ercilla est infiniment supérieure à celle d'Homère. Les trais premières parties de *La Araucana* furent imprimées à Anvers, 1597, in-12; les deux dernières à Salamanque, même année, in-8°.

Alfred DE LACAZE.

Voltaire, Essai sur lu Poesie épique. — A. Duponchel,
Collection choisie des Poyages autour du Monde,
latroduction, 68.

\* BRCK (Christophe-Albert), philosophe alemend, vivait dans la première moltié du dishuitième siècle. On a de ini: Disputatio de syncretismo philosophico; Leipzig, 1717, in-4°; — Pr. I-V de sepulcris in hortis ex antiquitate sacra et profana; Meinungen, 1738-1741, in-4°; — De medicis atheis; ibid., 1743, in-4°. Bitermans, Select. Schotast., 1.

\* ERCOLANETTI (Ercolano), peintre italia, né à Pérouse, en 1615, mort en 1687. Il fut élève de Ciro Ferri et de Rosa. Après quelques essais, il renonça au genre historique pour peintre exclusivement des paysages, qu'il animait par de tigures et des animaux. Il entendait parfaitement la perspective sérienne et les effets de lumière.

E. B.—N.
Orlandi, Abbecedario. — Lanzi, Steria pittorica. —
Ticozzi, Dizionario. — Winckelmann, Nenes MahirLexikon

"ERGOLANI (Bartolomeo), jurisconsulte itàlien, né à Bologne, mort dans la même ville,
en 1469. Il fut reçu en 1442 docteur en droit, di
professa dans sa ville natale. Il occupa plusiessa
emplois publics, et en 1454 fut élu gonfaionie.
Il donna vers cette époque des statuts à ses concitoyens. L'estime dont jouissait Ercolani à Bislogne est attestée dans un décret rendu en 1438,
par le gouvernement de cette cité, qui lui fit dis
fense, sous peine de mort, de professer ailleurs
Malgré cette défense, Ercolani alla s'établir i
Ferrare, en 1460, et y professa cinq années. I
revint enseigner dans sa patrie en 1468, et 1
mourut, pen après. On a de lui plusieurs coami
tations.

Pantuzzi et Tirabaschi, Notizio dogli Scrittori Bilo gnest. - Chandon et Doiandine, Dictionnaire un ERCOLANI (Joseph-Marie), littérateur italien, né à Sinigaglia, vers 1690, mort à Rome vers 1760. Il était d'une famille noble, fit 🕬 études à Rome, entra dans les ordres, et 🌬 bientôt élevé à l'épiscopat. Il cultivait les arts @ les lettres avec une véritable passion. Il étai membre de l'académie degli Arcadi, sous l nom de Neralco, pseudonyme sous lequel il 1 publié ses ouvrages poétiques. On a de lui Rime a Maria, divise in due parti, coll' as giunta della Sulamitide, boschereccia sacra Padoue, 1725 et 1728, 2 vol. in-8°, fig.; Brescis 1731 et 1759; Rome, 1731 et 1764, 3 vol. in-8° Bologne, 1732; Venise, 1755 et 1758; etc. O peut voir par ces nombreuses éditions quel fut ! succès des poésies d'Ercolani. Dans ses Rime Maria, il s'est montré l'heureux initateur d Pétrarque. La Sulumitide sut regardée comm un chef-d'œuvre, et attira à son auteur les louangs de l'Italie entière ; — I tre Ordini di Archital rico, Ionico, e Corintio, presi dalle e più celebri dell' antica Roma, e uso con nuovo latissimo metodo e le in rame; Rome, 1714, in-fol.; — Le Parti del Mondo geograficamente deslome, 1756, in-8°, avec carte.

letterarie d'Italia, III, 87. — Chaudon et Deictionn. univ.

OLE. aculpteur bolonais, vivait en 1526. bit une statue de saint Jean, placée dans e Sainte-Pétrone de Bologne. E. B. o della Fabbrica di S.-Petronio.

## LE DA FERRARA, Voy. GRANDI.

ELVI (Jean), poëte hongrois, né à Ka-814. Il étudia à Sarospatak et servit enprécepteur dans diverses familles. Il déns la carrière littéraire par des articles lans des recuells, et ses poésies lui va-'être nommé membre de l'Académie de a 1839. Le recueil en a été publié à Ofen, . On a en outre de lui : Népdatok és '(Légendes et contes populaires); Pesth, 47, 2 vol.

rations-Lexikon.

DEODI (Thomas), comte de Montet de Waraddin, ban de Dalmatie, de st d'Esclavonie, général et homme d'État i, mort en 1624. Il était fils de Pierre , han de Dalmatie, etc., et de Marguerite 1 1584 il obtint del'empereur d'Allemagne mement de la provinçe qu'avait occupé . Vers cette époque, les Turcs ayant fait sion dans la Carniole, Erdeodi réunit ses à celles du comte Joseph de Thurn, ats musulmans, leur prit dix drapeaux et in grand nombre d'hommes, « sans perdre, ranfius, plus de trois soldats ». Bientot rdeodi remporta une nouvelle victoire 'urcs, auxquels il prit vingt étendards et eta hors des frontières de la Carniole. , il força Hassan-Pacha à lever avec dée siège de Sisleg; et lorsque ce même evint se présenter devant cette ville, lui livra une bataille décisive, dans lalassan fut tué ainsi que douze mille des pape Clément VIII félicita le vainqueur se lettre autographe. En 1595, aidé du Jeorges de Serin, Erdeodi prit la forte-Petrina; et lorsque les Turcs reprirent le, il les força une seconde fois à l'aban-En 1596 il résigna ses fonctions de ban; 4 l'empereur Rodolphe II l'envoya à mme plénipotentiaire. Erdeodi ne réussit niter avec la Porte; mais il détacha de e ottomane les deux princes de Transyl-Sigismond Bathori et Étienne Botskay. e Mathias prit les armes contre son frère he II, Erdeodi se déclara pour le premier, ronnement duquel il assista, en 1610, bourg, et chercha lui-même plusieurs se faire élire palatin de Hongrie; mais nats lui refusèrent leurs voix. Il se consola de cet échec en reprenant, en 1611, le gouvernement de la Dalmatie; il le conserva jusqu'en 1615, époque à laquelle il se démit de nouveau de cette charge et accepta le titre de magister tovernicorum (président de la chambre), avec l'intendance et la direction des mines et salines de Hongrie. Erdeodi était catholique très-zélé; il employa les moyens les plus énergiques pourempêcher dans ses États l'exercice de toute autre religion que la romaine. Il avait épousé Anne-Marie Ungnad, baronne de Sonnek, dont il eut trois fils, Christophe, Sigismond, Jean-Étienne et deux filles.

isthvanuus, De Rebus Hungaricis.

\* ERDEODI (Sigismond), comte de Monte-Claudi et de Waraddin, ban de Dalmatie, de Croatie et d'Esclavonie, fils du précédent, mort en 1639. Il se distingua par ses connaissances variées, ses talents militaires et sa bravoure. Il servit successivement les empereurs Mathias et Ferdinand II, qui le récompensèrent par des charges importantes. Ses armes ne furent pourtant pas toujours heureuses, et il éprouva plusieurs échecs dans ses guerres contre les Turcs. Ces malheurs n'empéchèrent pas Ferdinand II de nommer Erdeodi ban de Dalmatie, de Croatie et d'Esclavonie, à la mort du cointe de Serin. Aussitot qu'il eut pris possession de sa charge, il déposa le vice-ban et quelques principaux officiers, et s'attira par là la haine de la noblesse. Il se jeta alors dans le parti ecclésiastique, donna de grands biens aux églises et aux monastères, se montra surtout libéral envers les franciscains, et enrichit la cathédrale d'Agram de magnifiques tapisseries et d'un splendide autel. Ses largesses lui acquirent un certain nombre de partisans, et. lui permirent de conserver le pouvoir jusqu'à sa mort. Il avait épousé Anne-Marie de Kleckowitz. dont il n'eut pas d'enfants.

Isthvanflus, De Rebus Hungarici.

\* ERDL (Michel-Pius), médecin allemand, né le 5 mai 1815, mort le 25 février 1848. Fils d'un médecin, il entra dans la même carrière. En 1836 et en 1837, il accompagna Schubert en Orient. et fit durant ce voyage des expériences barométriques d'après lesquelles il conclut que la mer Morte est placée au-dessous du niveau de la Méditerranée. A son retour en Allemagne, il fut professeur particulier à l'université de Munich pour la physiologie, l'embryologie et l'anatomie comparée. En 1841 il obtint le titre de professeur agrégé et d'adjoint aux collections anatomiques de l'État, et en 1844 il fut nommé professeur titulaire. Les principaux de ses nombreux ouvrages sont : De Oculo ; Munich , 1839 ; --De Piscium glandula choroidali; ibid., 1839; - De Helicis Algicæ vasis sanguiferis : Munich, 1840; - Tafeln zur vergleichenden Anutomie des Schædels (Tables pour servir à l'anatomie comparée du crâne); Munich, 1841; — Ueber den Kreislauf der Infusorien (De la Circulation des Infusoires); 1841; — Ueber die Organisation der Saugarme der Polypen (De l'Organisation des bras des polypes); 1842; dans les Archives de Physiologie de Müller; — Ueber die Entwickelung des Hummereies (Du Développement de l'Œuf du Homard); Munich, 1843; — Leitfaden zur Kenniniss des Baues des Menschlichen Leibes (Éléments de la connaissance de la structure du corps humain); Munich, 1843-1845; — Veber das Skelett des Gymnarchus niloticus (Du Squelette du Gymnarchus niloticus); 1847; — Die Entwickelung des Menschen und des Hühnchens im Eie (Du Développement de l'Honme et du Poulet dans l'Œuf); Munich, 1845-1846.

Conversat.-Lexikon.

\* ERDMANN (Jean-Édouard), philosophe allemand, né vers 1800. Il appartient à l'école de Hégel, fut professeur à Halle, et a publié (en allemand) les écrits suivants : Exposition et critique de la Philosophie de Descartes; Riga et Dorpat, 1834, in-8°; — Malebranche, Spinosa, les sceptiques et les mystiques du dix-septième siècle; ibid., 1836, in-8°; — L'Ame et le Corps, quant à leur notion et à leurs rapports entre eux, mémoire pour servir de fondement à l'anthropologie philosophique; Halle, 1837, in-8° Nature ou Création? Question de la philosophie de la nature et de la philosophie de la religion; Leipzig, 1840; - Esquisse de la Logique et de la Métaphysique; Halle, 1841, in-8°. On doit aussi à M. Erdmann une édition des œuvres philosophiques de Leibnitz; Berlin, 1840, 2 fascicules grand in-8°.

Јн. Тізвот

Krug, Encyklop. phil. Lexicon. — R. Fichte, Zeitschrift für Phil. und speculativ. Theol. tome IV, Heft. 1, § 123.

\* BRDMANN ( Otto-Linné), chimiste allemand, né à Dresde, le 11 août 1804. Après avoir exercé la pharmacie pendant plusieurs années, il se livra à l'étude de la médecine et des sciences naturelles, qu'il cultiva surtout à l'académie de Dresde en 1820. En 1823 il vint à Leipzig, et s'appliqua à la chimie, comme précédemment il s'était adonné à la botanique. En 1827 il fut nommé professeur agrégé, et en 1830 professeur titulaire de chimie technique. Ses principaux ouvrages sont : Ueber das Nickel (Du Nickel); Leipzig, 1827; — Lehrbuch der Chemie (Manuel de Chimie); Leipzig, 1828; — Grundriss der Waarenkunde (Principes de la Connaissance des Drogues); Leipzig, 1833 et 1851, 2º édit.; Journal für technische und ækonomische Chemie (Journal de Chimie technique etéconomique); Leipzig, 1828-1833.

Conversations-Lexikon.

\* ERDREICH (Wenceslas), théologien allemand, vivait dans la seconde moitié du dixseptième siècle. On a de lui: Fasciculus Epigrammatum sacrorum, ex textibus evangelicis; Leipzig, 1658, in-8°.

Adetung, suppl. à Jocher, Allgem. Gelehrten-Lexikon. BRDT (Paulin), théologien allemand, né à Wertach, en 1737, mort le 16 décembre 180 Il professa la théologie à Fribourg, et se fit r marquer par sa polémique contre les soi-disa esprits forts. Parmi ses nombreux ouvrages ( cite : Historia literaria Theologiæ; Aug bourg, 1785, in-8°.

Meusel, Gelehrt. Deutschl.

EREDIA ( Luigi D'), littérateur sicilien, : à Palerme, mort dans la même ville, en 1604. descendait d'une famille espagnole. Il étudia droit, se fit recevoir docteur, parcourut l'Italie. séjourna quelque temps à Rome. Il avait acqu une vaste érudition, et était membre de divers académies. On a de lui : Orazione nell' esequ dell' eccellentissimo principe don Bernadi de Cadenas, duca di Maccheda, vicerè di 1 cilia; Palerme, 1602, in-4°; — Gl' Interme della Trappolaria; Palerme, 1603, in-4°; La Surci giurana, poëme béroîque; Palerm 1604; — La Siringa, idylle; Palerme, 161; - Canzone, avec annotations de don Luis ( Heredia; Palerme, 1615; — Rime varie; Pak me, 1615, in 16.

Crescembeni, Istoria della volgar Poesia, lib. V, M
— Galeano, Nell' Epistola al lettore. — V. di Giovan
Panorma triumphani, lib. XII, 128. — Pietro Ci
rers, Epigr., lib. II, 8. — Biografia degli Uomini ilh
tri della Sicilia, III.

ERRI (Ignazio), poëte italien, né dans la mi che d'Ancône, en 1691, mort à Fermo, en 174 Il fit ses études à Bologne, et fut nommé : 1717 secrétaire de la ville de Fermo, char qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il consacrait s loisirs à la poésie, était membre de plusies académies, et entretenait des relations intim avec les littérateurs les plus remarquables : son temps. On a de lui : Poesie miste; Ferm 1747, 2 vol.

Chaudon et Delandine, Dictionnaire universel.

\* ÉRE MBERT (Saint), évêque de Toulous né à Wocourt, près Poissy, mort à Fontenells près Rouen, le 14 mai 671. Il se fit moine (648, dans l'abbaye de Fontenelle, que diriger alors saint Wandrille. Clotaire III ayant appe Érembert au siège épiscopal de Toulouse, celuci gouverna son diocèse avec sagesse penda douze ans. Il donna ensuite sa démission, de meura quelque temps dans son pays natal, etretira au monastère de Fontenelle, où il-termis ses jours, dans la retraite. L'Église l'honore 14 mai.

Mabilion, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti. Papebroch, Propyleum ad acta sanct. mati. — Biandus, Acta Sanctorum. — Baillet, Vies des Seints, m de mai. — Dom Rivet, Hist. litt. de la France, Ill. &

\* ÉRÉMIA OU JÉRÉMIE TSCHÉLÉBI KI MERJIAN, célèbre écrivain arménien, né à Contantinople, en 1635, mort en 1695. H exerça pe dant longtemps les fonctions de chancelier o patriarche arménien de Constantinople, et d'I léazar, grand-patriarche d'Arménie. Au milides troubles que suscitèrent l'ambition de dernier et les intrigues de ses ennemis, Éréms'appliqua sans relâche à rétablir la paix et

de. Cette conduite lui mérita l'estime et ion de tous ses compatriotes. Il possédait irs langues européennes, et il était drog-: tous les ambassadeurs auprès de la Porte ane. Ses connaissances en histoire et en phie étaient fort étendues. Il est auteur rand nombre d'ouvrages, restés manus-Les documents historiques qu'il avait réusèrent à son ami Maghakia Diratsou, qui : en ordre et les publia, sous les titres sui-Histoire chronologique des événements rivèrent de son temps, ouvrage dont le st trivial, quoique correct; — Histoire ge de Vienne en 1683; — Histoire des ains ottomans, ouvrage très-étendu, dii cinq livres. L'auteur en donna lui-même egé, en un livre; — Topographie de la de la Chine, de l'Anatolie et de l'Ar-: il ne reste de cet ouvrage important fragment de l'introduction à la carte; re de la Prise de l'ile de Candie par ircs en 1669, en prose et en vers; -'s historiques sur les Saints de la Pa-:; — Dissertation contre les Juifs, où r démontre que la venue du Messie est ace; — Apologie des Rites de l'Église armé-, où les Arméniens unis (à l'Église rosont blamés; — Vie du Juif Sapetta tte, qui se donnait pour le Messie; -il de Lettres familières. Les ouvrages ents sont en arménien; — Vie d'Alexan-Grand, traduite de l'arménien en vers Histoire chronologique des Dynasuratide et Roupénienne, en turc; its de l'Histoire de Moïse de Khorène, s en turc; - Le Nouveau et une partie ncien Testament, traduits de l'arménien :; — Epitaphes, inscriptions, chanet un grand nombre d'autres pièces sugi-E. BEAUVOIS. n turc ou en arménien. unn, Fersuch einer Geschichte der Armenisteratur. p. 251. - M. Tchamtchian, Budmou-Halots, t. ill.

MITA. Voyes L'Ermite.

ENDIGANUS (Rufin), théologien suisse, dans la seconde moitié du dix-septième Il était capucin, et remplit les fonctions niteur et de provincial de son ordre. On i: Manuductio sacerdotis ad S. Missæ cium S. R. Eccl. offerendum; Lucerne, in-12; — Calendarium Spirituale S. udis et Mechtildis, in omnes totius anni istributum; ibid., 1698, in-8°; — Comm Revelationum S. Brigittæ, pro omtotius anni diebus distributum; ibid., n-8°; — Speculum Animarum Thomæ mpis, in tolum annum distributum; 1699.

rd de Bologne, Bibl. Capucc.

IETS (c'est-à-dire *Prêtre*), surnom complusieurs écrivains arméniens.

RETS (Grégoire), historien arménien,

vivait au dixième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui une continuation de l'histoire composée par son maître Mathieu d'Édesse. Cet ouvrage, écrit d'un style incorrect et mêlé de plusieurs termes barbares, est resté manuscrit. Il embrasse la période qui s'étend entre les années 1132 de J.-C. (580 de l'ère arménienne) et 1161 (610). E. B-y-s.

Tchamtchian. Badmouthioun Hatots, t. I, et t. III, p. 61. — Neumann, Fersuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 164. — Cirbied, Notice de deux manuscrits, dans le t. IX des Notices des Manuscrits, p. 272.

\* ERETS (Léonce), historien arménien, vivait probablement au dixième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui une Histoire des Commencements de l'Empire Arabe. Cette œuvre, de peu d'importance, est restée manuscrite. On en trouve un exemplaire à la bibliothèque des Mékhitaristes, à Venise.

E. B-v-s.

F. Neumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 129. – Tchamtchian, Budmouthioun Haiots, t. il.

\* ERETS (Madtheos ou Matthieu), écrivain arménien, vivalt au onzième siècle de l'ère chrétienne. Il fut disciple du patriarche Grégoire II, surnommé Vgaiaser, mort en 1082 de J.-C. On a de lui la traduction du grec en vers arméniens des vies de saint Grégoire de Nazianze et de saint Jean Chrysostome. Cette dernière a été imprimée à Venise, en 1751. On connatt un autre Matthieu Erets. (Voyez Matthieu Ourhaïstsi ou d'Édesse).

E. B-v-s.

Tchamichian, Badmouthioun Haiots, t. 11 — Neumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 146.

\* ERETS ( Mesrob), historien arménien, né dans la vallée de Vaïots-Dror, vivait au milieu du dixième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui : Varkh iev badmouthioun serpoh Nersesi Haïots haïrabedi (Vie et histoire de saint Nersès, patriarche d'Arménie, mort en 384 de J.-C.). Ĉet ouvrage, terminé en 967, et dedié au prince Vahan le Mamigonian, a été publié par Éléazar Schamir, avec l'histoire des Orpélians de Étienne de Siounikh, sous le titre de Badmouthioun Mnaisortals Haiots iev Vrats (Histoire de ce qui reste des Arméniens et des Géorgiens); Madras, 1775, in-4°. Cette édition est très-défectueuse. Mesrob a tiré son récit de plusieurs histoires contemporaines et particulièrement de celle de Faustus de Byzance. Il raconte non-seulement les actions de saint Nersès, mais encore tous les événements qui arrivèrent du temps de ce patriarche. E. Beauvois.

Tchamtchian, Badmonthionn Ilaiots, t. I, p. 13, et t. II, p. 839. — Fred. Neumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 130. — Cirbied, Notice de deux manuscrits, dans le t. IX des Notices des Manuscrits, p. 376.

ERETS (Samuel). Voyez Samuel Anetsi (ou

EREVANTSI (Melkhisèth, c'est-à-dire Melchisedech d'Érivan), vartabed (docteur) arménien, né en 1008 de l'ère arménienne (1559

de J.-C.), à Vejan, mort à Érivan, en 1080 (1631). Au sortir de l'enfance, il se consacra à la vie monastique, et suivit les leçons du célèbre docteur Nersès Peghlou. Après quinze années employées à l'étude de l'éloquence, de la métaphysique et de la philosophie, il sortit de son monastère, situé dans l'île de Lim, au milieu du lac de Van, pour visiter l'Arménie. Il dota sa patrie d'un grand nombre d'établissements d'éducation, et rentra dans son monastère. Le patriarche Moïse III l'en fit sortir de nouveau, pour lui confier la direction de l'école patriarcale d'Edchmiadzin. On a de lui plusieurs ouvrages restés manuscrits : Analyse de la Philosophie d'Aristote; — Analyse des ouvrages de David de Nerken, surnommé Imasdaser (Le Philosophe); — Commentaire sur Porphyre; -Traité de Grammaire; - Traité sur la Logique et l'art des définitions.

Tehamtehian, Badmouthioun Hatets, t. 11, p. 888, 410.

\* ERGAMÈNE ('Εργαμένης), rol de Méroé, vivait vers 300 avant J.-C. Éthiopien de nation, il avait reçu une éducation toute grecque, il renversa le pouvoir des prêtres, qui jusque là avaient été tout-puissants, et fonda un gouvernament despotique. Comme son nom figure sur les inscriptions hiéroglyphiques de Dakkeli, on en a conclu que son royaume s'étendait jusqu'à cette ville.

Diodore, Ili, 6, - Droysen, Hellenismus, val. II, p. 49, 278.

\* ERGIAS ('Εργίας), historien grec, auteur d'un ouvrage sur l'île de Rhodes. L'époque de sa vie est inconnue, son nom n'est pas même bien certain. Quelques critiques l'identifient avec un certain Erxias, auteur des Κολοφωνισχά, sans qu'il soit possible de dire quel est le plus correct de ces deux noms.

Atheneo, VIII, XIII. — C. Müller, Fragmenta Historicarum Græcorum, 1, 4, p. 401-403.

\* ERGINUS ('Epytroc,), aventurier grec, né en Syrie, vivait vers 250 avant J.-C. Il fit connaître à Aratus un passage accret par lequel la citadelle de Corinthe était accessible, et fournit ainsi au général achéen le moyen de s'emparer de cette place importante. Pour prix de ce service, il reçut 60 talents (333,650 fr.). Ayant fait plus tard une tentative pour surprendre le Pirée et chasser d'Athènes la garnison macédonienne, il échoua dans son entreprise, et fut désavoué par Aratus.

Plutarque, Aratus, 18-22, 33.

\*ERHARD (Balthasar), médecin et botaniste allemand, mort vers 1757. Il fut inspecteur médical de la ville de Reichstadt. On a de lui: Physicalische Nachricht von dem Ursprunge der versteinerten Sachen (Mémoire physique sur l'origine des substances pétrifiées); Menmingen, 1745, in-4°; — Unterricht von einer kurzen Historie der Kräuter für die Jugend (Manuel d'une Histoire abrégée des Plantes, à l'usage de la jeunesse); 1752, in-8°; — Œkonomische Pflanzenhistorie (Histoire économique des Plantes);

Ulm et Memmingen, 1753-1762, 12 parties in-Les sept dernières parties ont été publiées dept la mort de l'auteur; — Herbarium giva portatile.

Hamberger, Gelehrt. Deutscht.

\* ERHARD (Henri-Auguste), littérateur al mand, né à Erfurt, en 1793, mort le 22 ju 1851. Il étudia la médecine à Gœttingue, et i reçu médecin à Erfurt, en 1812. En novemi 1813 il obtint à la faculté de sa ville natale titre de professeur agrégé de philosophie. I 1814 les circonstances lui firent accepter! fonctions de médecin en chef du lazaret provi cial militaire du château de Rathefeld, et los que, en 1815, la guerre se ralluma, il suivit France le 6° corps d'armée en qualité de médet en chef du premier lazaret de campagne. Revei à Erfurt, il y ouvrit en 1816 des cours de pl losophie, que la suppression de l'université : mois de novembre de la même année inte rompit indéfiniment. Il abandonna alors l'exe cice de la médecine pour se livrer à des tr vaux d'érudition et d'archéologie. En 1821 fut nommé bibliothécaire à Erfurt, en 1824 a chiviste à Magdebourg, et en 1831 il passa ( la même qualité à Munster. Les principes de ses nombreux ouvrages sont : De Bibli thecis Erfordiæ; Erfurt, 1813-1814; — Ut berlieferungen zur vaterlaendisc**hen Ge** chichte alter und neuer Zeit (Documents st l'Histoire nationale ancienne et moderne); May debourg, 1825-1828; - Geschichte des Au blühens wissenschaftlicher Bildung von nehmlich in Deutschland bis zum Anfans der Reformation (Histoire de la Renaissan des Lettres, particulièrement en Allemagne jusqu'au commencement de la réformation Magdebourg, 1827-1832; - Erfurt und sein Umgebungen (Erfurt et ses environs), 18% - Nachricht von den bei Beckum entdeckte alten Græbern (Mémoire sur les Tomben découverts dans le voisinage de Bockum Munster, 1836; — Geschichte Münsters (Hi toire de Munster), 1837.

Conversations-Lexiton.

\* ERHARD ( Jean-Benjamin ), médecin et ph losophe allemand, né à Nuremberg, le 5 févri 1766, mort le 28 novembre 1827. Reçu doctei en médecine à Altdorf, il se rendit à Berli y pratiqua son art, et devint, en 1822, memb du conseil de santé. On a de lui en allemand Du Droit du Peuple à une Révolution; léa 1795, in-8°; — Essal d'une Division systém tique des Facultés de l'Ame, et Essai sur Folie; dans les Mémoires d'Anthropologie Wagner; - Apologie du Diable; dans Journal philosophique de Niethammer, 179 L'Idée de la Justice considérée com principe de la législation; 1795; — Mémi res sur la théorie de la législation; — Si le principe de la législation, dans le Journ de Niethammer, 1795. Après sa mort, Var

Lodi, il assiégea cette ville, la mit à sac, et lui

iagen von der Ense publièrent les Mémoires de J.-B. Erhard; Stuttgard et Tubingue, 1830, in-8°. Jh. Tissot.

Krug, Encyktop. phil. Lexikon.

\* ERHARD (Thomas-Aquinas), théologien allemand, de l'ordre des Bénédictins, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. On a de lui : Gloria S. Benedicti in terris adorneta; Augsbourg, 1720, in-4°; — Opus rhetericum; in-8°; — Die Bibel Lateinisch und Deutsch mit theologischen und chronologischen Anmerkungen (La Bible en latin et en allemand, avec des observations théologiques et chronologiques); Augsbourg, 1726; Manuale Biblicum; 1724, in-4°; — Polycrates Gersensis contra scutum Kempense instrucbis, seu apologia pro Jo. Gersonio protoparente libelli de Imitatione J.-C., contra Euseb. Amort.; Munich, 1729, in-8°; - Commentarius in universa Biblia S. Vulgatæ editionis; Augsbourg, 1735, 2 vol. in-8°; -Libri IV de Imitatione Christi Jo. Gersonii. in versus distributi, cum novis concordantiis; ven 1739, in-8°; — Concordantiæ bibliorum West fontanæ; Augsbourg, 1751, 2 vol. in-8°. Regelbaner, Hist. liter. Benedict.

\*EREARDT (Simon), philosophe allemand, ⊯ à Ulm, en 1776, mort à Heidelberg en 1829. Il enseigna successivement à Schweinfurt, à Ambach, à Nuremberg, à Erlangen, à Fribourg en Brisgau, et enfin à Heidelberg. Ses principaux crits, tous en allemand, sont : Leçons sur l'Etude de la Théologie; Erlangen, 1810, in-8°; - La Vie : sa description; Nuremberg, 1816, 1-8°; - Idée et But de la Philosophie; Fribourg, 1817, in-80; - Encyclopédie philoso-Phique, ou système de l'ensemble de la conmaissance scientifique; Fribourg, 1818, in-8°; Fondement de l'Ethique; Fribourg, 1821, \*\*; - Introduction à l'établissement d'une mthropologie systematique; Fribourg, 1819, 18°; — Introduction à l'Étude de toute la Philosophie; Heidelberg, 1824, in-8°. — Dans l'Eleutherea, publiée par lui de 1818 à 1820, 3 vol. in-80, sont aussi plusieurs dissertations de sa main, par exemple des Aphorismes sur l'État. Jh. Тізвот.

Treg, Encyk. phil. lexikon.

ENBERT, archevêque de Milan, mort en 1945. Il avait succédé, en 1915, à l'ombrageux Amolphe II, et joua, comme celui-ci, un grand rôle dans les intrigues qui divisaient l'Italie. Robert, roi de France, et Guillaume, duc d'Aquitine, ayant successivement refusé la couronne de Lombardie, Éribert fit la paix avec Conrad le Salique, duc de Franconle (voy. ce nom), qui venait d'être élu empereur, et en 1926 il lui facilità les moyens de se faire reconnaître, sans comp férir, souverain de l'Italie. L'empereur, reconnaissant, le nomma son lieutenant en Halie. Éribert exerça ce pouvoir avec violence. En 1927 s'étant pris de querelle avec l'évêque de

imposa un nouvel évêque. En 1028, il fit brûler ou massacrer tous les habitants de Montfort près Asti, sous prétexte d'hérésie. En 1035, l'orgueil et l'injustice d'Émbert soulevèrent tous les gentilshommes de la Lombardie; mais il trouva de nombreux partisans dans la bourgeoisie, qui reprochait aux nobles ce que ceux-ci reprochaient à leur archevêque suzerain. Un commat sanglant s'engagea dans les rues de Milan, et après une lutte acharnée les partisans d'Eribert expulsèrent de la ville leurs ennemis. En rase campagne la fortune changea; dans la hataille de Campo-Malo , l'archevêque fut à son tour mis en déroute par les gentilshommes. Conrad accourut en Italie, assembla une diete à Pavie, et sit des efforts impuissants pour rétablir la paix. La résistance qu'il rencontra dans le clergé italien le décida à mettre aux arrêts Éribert ainsi que les évêques de Verceil, de Crémone et de Plaisance; les prélats échappèrent à leurs gardes, et se réfugièrent dans leurs villes, qu'ils appelèrent aux armes. Conrad voulut les soumettre par la force, mais il fut repoussé devant Milan. Après une guerre ruineuse et sans résultats décisifs, l'excès de l'anarchie et de la misère amena la paix. Les princes prélats renencèrent à la confiscation des fiefs, la plupart des serfs furent affranchis, les conditions les plus humiliantes de la vassalité furent supprimees ou adoucies, et les nobles prirent presque tous le parti de se faire admettre à la bourgeoisie des grandes villes. Cette heureuse pacification ent lieu en 1039. Durant la guerre, Éribert avait révélé de véritables talents militaires. Il créa en quelque sorte l'infanterie italienne, et lui donna la solidité qui fit si longtemps sa réputation. La principale force du belliqueux archevêque se composant de milices bourgeoises, qu'il fallait opposer à la cavalerie des gentilshommes, il chercha à donner à ses fantassins de l'aplomb, du sang-froid, de la confiance en eux-mêmes; il y réussit en mettant à la tête de ses troupes un étendard d'un genre particulier le carroccio. A l'imitation de l'arche d'alliance des armées israélites, le carroccio d'Éribert consistait en un char peint en rouge, monté sur quatre roues et trainé par huit bœufs couverts de housses rouges; un mât, également de couleur rouge, s'élevait du milieu du char à une très-grande hauteur et était terminé par un globe doré; au dessous du globe, entre deux pavillons blancs, flottait la bannière de Milan; plus bas, vers le milieu du mât, un Christ en croix, semblait bénir l'armée. Une plate-forme sur le devant du char était occupée par plusieurs soldats d'élite, spécialement chargés de la défense du carroccio. Sur le derrière, une autre plate-forme était réservée pour les musiciens; un autel était dressé au pied du mât. Les offices étaient célébrés sur le carroccio. et plusieurs membres du clergé l'accompagnaient sur le champ de bataille. La perte du carroccio

était considérée comme la plus grande ignominie à laquelle la cité pût être exposée. Aussi tout ce que la ville avait de valeureux soldats se groupait-il autour du char sacré, et les coups décisifs se portaient autour de lui. On ne devait point attendre de rapidité dans les évolutions d'une troupe dont les mouvements étaient subordonnés à ceux d'un char pesant, trainé par des bœufs; l'attaque comme la retraite devaient 6tre lentes et mesurées, et la fuite impossible, à moins d'être honteuse. C'est ce qu'avait voulu Empert. Il habitua ainsi ses miliciens à recevoir sans s'ébranier les charges de la chevalerie et à pousser eux-mêmes des chocs d'autant plus redoutables qu'ils étaient uniformes et dirigés sur un seul point. Éribert fut aussi l'un des fondateurs de l'ordre des Humiliés, composé d'abord de quelques gentilshommes milanais qui avaient été emprisonnés par les empereurs. Cet ordre subsista jusqu'en 1570 (voy. Jean de A. DE L. MEDA).

Muratori, Annales, VIII. - Arnulphe, Historia Medioianensis, lib. II, cap. I. 14. — Sigebert Gemblacens. 833. - Hermann Contract, Chronicon, 279. -Annales Hildesheimenses, 788. — Landqlphe. Historia Mediolanens., lib. II, cap. xxv, 86. — Burchard, Epis-tola de excidio urbis Mediolanens., VI, 917. — Sismondi, Hist. des Républiques italiennes, I, 106. - Richard et Giraud, Bibl. sacree, XVII, 42.

RRIC OU BERRICH, c'est-à-dire Ehrenreich (rictre en honneur), nom germanique, qui a été portó par un grand nombre de rois scandinaves. Le Danemark a eu neuf rois de ce nom, depuis la findu neuvième siècle jusqu'en 1459; la Suède, quatorze; enfin, il y eut au moyen age deux rois de Norvège du nom d'Eric.

## 1. Bric de Danemark.

\* BRIC, surnommé Barn (l'Enfant), fils de Godefroi le Jutlandais, mort en 860. Il gouverna la Sélande, la Scanie et le Jutland depuis l'an 840. D'abord persécuteur du christianisme, il s'y laissa convertir par saint Ansgaire, et en devint ensuite le protecteur. Il fonda la cathédrale de Ripen. Sous son règne commencèrent les invasions des Danois dans les pays étrangers, notamment en France et en Angleterre.

BRIC ou ERICH I, surnommé Biegod (le Bon), mort le 11 juillet 1103. Fils naturel de Suenon, roi de Danemark, il succeda à son frère Olaüs en 1095, et prit sur les Vandales, qui avaient donné asile à des pirates, leur capitale, Wollin, qu'il rasa jusqu'aux fondements. Les Vandales ayant envahi alors le Danemark, Eric les repoussa jusque sur leur territoire, qu'il dévasta. Il se rendit ensuite en Palestine, et mourut dans l'ile de Chypre. Parmi les fondations d'Eric on distingue celle des corporations ou gildes destinées à garantir la sécurité intérieure, si souvent menacée par l'étranger. Ces gildes furent sans doute l'origine des gildes douanières qui ac formèrent depuis.

Ersch et Gruber, All. Enc. - Art de verifter les dates. ERIC II, surnommé Emun (le Fier), roi de

Danemark, régna de 1103 à 113 surer le trône, il fit mourir son frè veux. Lors des troubles qui éclatè vège, il prit parti contre Magnus ? de ce pays. Eric fit aussi la guern vandales; il força la ville d'Arkona la foi chrétienne. Cependant, il eu démélés avec Elskild, évêque de depuis archevêque de Lund. Son gueur lui coûta la vie. Un jour qu' tribunal de Hveding, il fut assassin tilhomme jutlandais, du nom de S fut le premier roi danois qui ait lerie en temps de guerre.

ERIC III, surnommé l'Agneau o de Danemark, mort à Odense, en 114 de son caractère lui valut son surn règne le clergé, à qui il ût de nomt tions, acquit une grande influence. F ayant abdiqué la royauté, se retira nastère, où il mourut.

BRIC IV, roi de Danemark, sur penning (impôt de la Charrue). 1250. Fils de Waldemar II, il mont en 1241, et se trouva enveloppé das querelles avec ses frères. Elles ( ressources financières du royaume bliger Eric à lever l'impôt dit d (denarii rhedales ou aratri). S soulevèrent alors, quoiqu'il ne fut dépourvu des qualités dignes d'ur Engagé dans une embuscade par se il fut jeté sur un bateau sur la Sly noyé; mais poursuivi en même t autre bateau, par un gentilhomme personnel, il fut mis à mort, et sor à la rivière. Des pécheurs l'en re portèrent dans un monastère voisi

ERIC V, surnommé Glipping l'œil), roi de Danemark, assassiné bre 1286. Il était fils du roi Chri succéda à son père, sous la tutelle d tutrice eut d'abord à le désendre c tendant, également appelé Eric, sec Abel, que soutenaient Jarimar, prin Rugen et l'évêque de Röskilde. Le firent une descente dans l'île de Séla Copenhague, Jarimar fut assassine une femme de Scanie. A cet ennem presque aussitôt les cointes de Ho dans la plaine de Lohœde, le 28 ju reine et son fils furent faits prison suivit le duc de Holstein, et le jeunau duc Eric. Touché de leur sort de Brunswick, porta la guerre dan et délivra la reine de sa captivité. après avoir été envoyé à la cour de grave de Brandebourg, il fut rend en 1264, à la condition d'épous margrave. Brouillé avec l'archevé den et indisposé contre un légat Eric encourut bientôt l'excommun

part de trois suffragants de l'archevêque. En 1269 Eric accorda à la noblesse et au clergé le droit de justice, qui jusque alors avait été la prérogative de la royauté. En 1275 la paix fut enfin conclue entre le roi et l'archevêque Erlandsen, par les soins du concile général de Lyon. Après dix années de tranquillité, Eric eut à soutenir coatre Waldemar, duc de Slesvig, une lutte, qui se termina par une réconciliation. Mais-Waldemar avait des partisans, qui n'acceptèrent pas cet arrangement et recoururent au meurtre coatre Eric. Ce roi fut assommé à coups de masse pendant son sommeil, au village de Findrap, près de Wiborg.

BRIC VI, surnommé Menved ou Mandved (Homme de parole), roi de Danemark, mort le 13 novembre 1319. En 1286, il succéda à Eric V, sous la tutelle de Waldemar, duc de Slesvig. La 1289 le Danemark fut envahi par Haquin, roi de Norvège, qui, à l'instigation des meurtriers du seu roi, résugiés dans ses États, descendit à Eseneur, qu'il brûla. D'autres villes, parmi lesquelles Amac et Weene, furent également ravagies. Cette guerre dura dix-neuf ans. En 1294, Eric fit emprisonner Jean Grandt, pour être monté sur le siège épiscopal de Lunden sans la sanction royale. Le prélat parvint, après une année de captivité, à se réfugier dans l'île de Bornholm. Reme prit sa désense : le roi fut excommunié s condamné à payer à l'évêque quarante-neuf mile marcs d'argent. Cette querelle finit en 1303, par suite de la retraite de l'évêque, du consentement de la cour de Rome. Il fut remplacé par le légat Isarn. En 1308 traité de paix entre Eric et le roi de Norvège. Une autre paix fut conclue en 1317, entre le roi de Danemark et les puissances liguées contre lui par son frère Christophe, qui avait sait une descente dans ses Lats. Pressé d'argent, par suite de toutes ces perres, il engagea au comte de Holstein la Fionie pour trois ans. En 1318 Eric envoya des secours au roi de Suède, Birger, son beau-frère, menacé par ses propres sujets, et lui offrit un wile dans ses États.

RAIC VII. Joyez ERIC XIII DE SUÈDE.

## II. Kric de Suède.

L'histoire des rois de Suède ne prend un caractère d'authenticité qu'à dater d'Eric VIII, dont voici la biographie.

RRIC VIII, fils de Bjorn, surnommé Segerdell (le Victorieux), roi de Suède et de Danemark, vivait dans la seconde moitié du dixième
siècle. Il régna concurremment avec son frère
Olof, depuis 993. Olof, qui mourut bien avant
Eric, laissa un fils, appelé Styrbjörn. Ce dernier,
arrivé à l'âge de douze ans, ne voulut pas
prendre place à la table de son oncle; mais, selon
l'usage scandinave, il monta sur le tertre de son
Père, témoignant ainsi qu'il voulait avoir sa part
de l'héritage paternel. Il obtint enfin de son oncle
anixante vaisseaux, avec lesquels il entreprit des

expéditions lointaines. Il devint chef des pirates de Jomsburg sur les côtes de Poméranie, puis il retourna en Suède à la tête d'une slotte considérable, et força Harald Gormsson, roi de Danemark, à le suivre; mais cet allié incertain l'abandonna plus tard, au milieu du péril. Styrb**jörn brûla** s**es va**isseaux , pour ne laisser aucun espoir à ses soldats en dehors de la victoire, et s'avança vers Upsal, où fut livrée, en 983, la bataille de Fyriswall, qui dura trois jours. Eric fut vainqueur, et Styrbjörn perdit la vie. Après la bataille, Eric monta sur la colline d'Upsal pour annoncer qu'il décernerait un prix à celui qui composerait sur cette sanglante affaire un chant héroïque. Ce chant fut composé par Thorvard Hjalteson, qui reçut en récompense un anneau d'or. Les deux strophes qu'il fit entendre en présence du roi et de l'armée sont parvenues jusqu'à nos jours. Eric fit ensuite la guerre au Danemark, pour la part prise contre lui à la bataille par Harald Gormsson; les succès du roi de Suède obligèrent le fils d'Harald, Sven Tweskjagg, à fuir les États paternels. Eric réunit ainsi sur sa tête les deux couronnes de Suède et de Danemark. Geyer, Hist. de Suède. ERICIX, surnommé Bond (le Saint) par quel-

ques chroniqueurs, roi de Suède et de Danemark, mort le 18 mai 1160. Il était fils de Jedward, « bon et riche paysan », comme le qualifie l'ancienne chronique suédoise; mais sa mère, Cécile, était sœur du roi Eric Arsal. Le premier soin de saint Eric fut de bâtir des églises et d'organiser l'exercice du culte. Avant lui Upsal n'avait ni prêtres ni édifices religieux. Il fit aussi de sages lois. Celle qui porte son nom rétablit les femmes suédoises dans le rang qui leur était dû dans la famille, leur accorda un tiers dans la succession, et leur donna, comme dit le texte, « les cless de la maison et la moitié du lit ». Eric marcha contre les idolâtres de la Finlande, dont les ravages désolaient les côtes de la Suède. Il les convertit au christianisme, et introduisit dans le pays des colonies suédoises. Eric était accompagné dans cette expédition par saint Henri, premier évêque d'Upsal. La mort de ce roi fut celle d'un héros. Un jour qu'il assistait au service divin, il apprit qu'Upsal venait d'être surprise par le prince danois Magnus Henrikssou; Eric entendit la messe jusqu'à la fin, puis il s'avanca contre l'ennemi, et tomba percé de coups à Ostra-Aros, sur l'emplacement où se trouve aujourd'hui la ville d'Upsal.

Geyer, Hist. de Suède.

ERIC X KNUTSSON, surnommé Arkonung (Roi des bonnes années), roi de Suède, mort en 1216. Il était fils de Canut ou Knut, et petifils de saint Eric. A son retour de la Norvège, où il était exilé, et après avoir vaincu ses compétiteurs, il se fit le premier, dit-on, sacrer par les évêques. Il se montra reconnaissant envers le clergé, dont il étendit les priviléges, et permit au couvent de Riseberga, en 1212, de toucher

la part affectée au roi dans les amendes (sakoren). Eric X épousa la princesse Rikissa, sœur de Waldemar II, roi de Danemark. Ainsi fut opérée la réconciliation entre les deux couronnes. Rikissa venait en Suède avec un goût de luxe et de bien-être encore inconnu dans ce pays. Arrivée à la frontière, elle se plaignit d'être obligée de monter à cheval et de n'avoir à sa disposition ni cocher ni voiture, comme cela se pratiquait en Danemark. A quoi les dames suédoises répondirent qu'il n'était pas bien d'introduire en Snède des mœurs danoises. Eric eut le bonheur de voir d'abondantes récoltes sous son règne; de là le surnom que lui donnèrent ses peuples.

BRICXI, surnommé Halte Läspe (le Boiteux), roi de Suède, mort le 12 février 1252. Il succéda à Jean, dernier prince de la maison de Sverker, en 1222. Un parent ambitieux, le jarl (sorte de maire du palais ) Canut Johansson, profita de la minorité du roi pour lever l'étendard de la révolte et s'emparer du trône, qu'il occupa jusqu'à la bataille de Sparsätra, en 1234. A cette date. Eric revint du Danemark, où il avait dir chercher un asile pendant l'usurpation, et reprit ses États, sinon la plénitude de son pouvoir, qu'il fut obligé de partager en quelque sorte avec un autre jarl, l'If Fasi, de la puissante famille de Folkunga. Dans l'intervalle, le fils du premier jarl, Canut, appelé Holmgeir, continuait dans la Gestricle une guerre, qui cessa par la décapitation de ce rebelle et la médiation d'un légat du pape entre le roi et quelques nobles révoltés (1248). A la même époque, le concile de Skenninge réforma les mœurs du clergé suédois, qui étaient alors fort relachées. Il fut défendu aux prêtres de se marier, et on leur enjoignit d'étudier la loi canonique. Le faible Eric retomba sous la puissance d'un troisième jarl, du nom de Birger, qui, suivant l'expression du légat, gouvernait tout le pays. Ce Birger donna à sa domination la sanction de la victoire : il défit les Tawartiens de Finlande, retombés dans l'idolatrie et devenus ennemis de la Snède. Eric Ericsson, dont l'histoire constate la faiblesse tout en lui reconnaissant des vertus, mourut sans héritier direct. En lui s'éteignit la race de saint Eric.

BRICXII, fils de Magnus, roi de Suède et de Norvège, mort en 1359. En 1350 il fut appelé, par les grandset le clergé révoltés, à partager le gouvernement de la Suède avec son père. La guerre éclata entre le père et le fils ou plutôt le favori de ce dernier, appelé Benott Algotsson, qui était devenu l'homme le plus puissant du royaume. Les hostilités cessèrent par la défaite et la fuite de ce personnage, et Magnus céda à Eric une grande partie du royaume et les provinces qu'il avait récemment acquises. Une invasion en Scanie faite par le roi Waldemar, en qualité d'allié de Magnus, faillit rallumer la guerre entre le père et le fils, lorsque celui-ci mourut subitement. A son lit de mort, Eric déclara qu'il se supposait empoi-

sonné par Blanche de Namur, sa mère les annales islandaises, il serait succor que sa femme, Béatrix de Brandebour deux enfants, par suite d'une peste qu alors le pays.

BRIC XIII, roi de Suède, et VIIe en Danemark, surnommé le Poméran quit en 1382, mourut en 1449. Il fut él Suède le 11 juillet 1396, et le 21 juillet proclamée à Calmar la réunion de ca ronne avec celles de Danemark et de sur la même tête. Tous les soins de c dirent à assurer l'hérédité de la cour maison de Poméranie et à garder la p du Slesvig. Dans ce dessein, il co étrangers la garde des châteaux de Une longue guerre, soutenue dans ambitieuses, guerre rarement interrom bligea de lever de nouveaux impôts, d continuelles levées de troupes, qui la plupart victimes de la misère ou d tivité. Les impôts étaient d'autant ; reux qu'on les exigeait en espèces faire passer en Danemark. Chaque imposée pour une certaine somme, qu'on aux habitants par les moyens les plus Le roi alla plus loin : il altera la monnaie. de la justice était suspendu. Les fonc juges restaient vacantes ou étaient venétrangers. Le gouvernement du royal abandonné à des intendants, que l'on s de prendre parmi les indigènes. En § comptait parmi les gouverneurs de 1 quatre des plus fameux pirates de On vit même, chose inouïe, le cha roi, Arendt Clemenssen, exercer la pirat obstant sa qualité d'archevêque. Les du gouverneur de Vestmanland et de la I Josse Ericsson, Jutlandais d'origine ( vèrent ces provinces. Lorsque le chef : tés. Engelbrecht (voyez ce nom), se pi leur nom, ses doléances furent d'abe bien accuelllies; le roi ordonna une enc demeura sans résultat, et le gouverneu plaignalent les populations fut mainten brecht se présenta alors de nouveau roi, qui se montra irrité et lui défendit rattre en sa présence. « Je reviendrai ». l'envoyé du peuple. On sait qu'il revint et qu'à la suite de nombreux succès r par les paysans qu'il commandait sur le royales, il fut élu régent de la Suède, Engelbrecht regna, dit-on, trois an: royaume. Un assassinat mit fin à ses joi la régence de Charles Canutsson, ému cesseur d'Engelbrecht, le roi Eric, qui n su garder la Suède, s'enfuit (1439) en ( à la suite de nouveaux troubles. Il dix ans, au sein des plaisirs et dans l

(1) Il pe se contentait pas de faire pendre le il poussait la cruauté jusqu'à atteier des fe ceintes à des voitures de foin.

des pirates. Dans l'intervalle, le Danemark et la Suède avaient rompu les liens d'ohéissance qui le attachaient à lui. Après avoir mené la vie de pirate, qui faisait dire à son neveu et successeur: «Il faut blen que mon oncle vive », Eric rentra dans sa patrie, et mourut à Rügenwald. Ce roi, qui gouverna si mal, aimait cependant les lettres. Pendant qu'il se livrait à la piraterie dans l'île de Gothland, il composa une chronique intitulée: Mitorica Narratio de origine gentis Danorum et de Regibus ejusdem gentis, a Dano maque ud annum 1288. Elle se trouve dans les Scriptores Rer. Septent. de Lindenbrog et dans Gruter, Chron.

mic xiv, roi de Suède, fils de Gustave Vasa et de Catherine de Saxe-Lauenbourg, né le 13 décembre 1533, mort le 26 février 1577. Ce priace, destiné à faire le malheur de son peuple et le sien propre, avait, du vivant même de son pire, donné des preuves d'un fâcheux caractère. Il euf d'abord, en même temps que son frère Jean, le titre de duc; il y joignit, en 1557, le governement des châteaux de Kroneberg et de Calmar et l'île d'Oland. La manière impérieuse dont il reçuit à cette occasion les serments de la noblesse inspira des inquiétudes à son père, qui dis lors s'entoura d'une garde allemande. Dans les lettres qu'il adressa à Eric, Gustave Wasa reprochait à ce prince d'imposer au peuple des charges trop lourdes, de recourir à des moyens 🎮 dignes pour avoir de nouveaux habits (1). La révélation d'un scandale domestique, faite per Eric, mécontenta vivement le roi. Ayant supris des intelligences entre la princesse Cécit et Jean, beau-frère de Catherine, sille ainée de roi, il avaft eu hâte d'en informer Gustave, qui répondit : « On s'adresse à moi, et je suis m moissonneur après que son blé est coupé; Eric, à sa honte et à celle de sa famille, a livré cette affaire à la publicité : que puis-je faire maintenant? » Eric reent avec emportement les reproches du roi, qui répliqua de la manière la plus paternelle : « Mon cher Eric, lui trivait-ii, vous nous envoyez des lettres qui nom affligent. Par l'amour du Christ et par cei que tous les enfants soumis doivent porter à leurs perents, faites en sorte de ne pas attrister les vieux jours de votre père. » Dans une autre lettre, ce père trop faible descend jusqu'à s'extes: « Cher fils, nous vous prions de ne pas en vouloir: Dieu a défendu, dans la Sainte teritare, de rougir de son père et de ses Proches, quoiqu'ils soient sujets comme les autres aux faiblesses humaines. » Eric tint si peu de compte des remontrances de Gustave, que ce deraier songea à lui destiner la prison au lieu du trêne. Son frère Jean, avec qui il devait être plus

(1) Ce détail peint les mœurs ; même à la cour le luxe était àmer rare. Dans une lettre en date du 27 août 1885, Gastave écrivait à un autre de ses fils (Magnus) : "Ma l'emme Catherine vous envoie cinq chemises; il lest que vous les ménagles blen....»

tard en mésintelligence permanente, intercéda cette fois pour lui. Eric résidait à Calmar, La manière dont il s'y comportait avec ceux qui l'approchaient ne présageait rien de bon pour l'avenir. On se retirait de ses jeux avec les yeux pochés, quelquefois les bras et les jambes cassés; le tout à sa plus grande joie. Il avait pour favori Göran Pehrsson, dont l'influence devait lui devenir si funeste. Il s'entourait aussi de Français, notamment de Charles de Mornay et de Denis Burrey, d'abord son précepteur. Le dernier suggéra à Eric l'idée de faire demander la main d'Elisabeth d'Angleterre. Cette proposition fut faite au nom du fils de Gustave, par son frère Jean, qui attendait sans doute des concessions en retour. Quand le roi donna lecture à Eric d'une lettre latine d'Élisabeth, contenant un resus non déguisé et une prière au jeune prince de ne pas donner suite à son projet de renouveler en personne sa proposition de mariage, Eric soutint que son père avait mal compris la lettre. « En vérité, cher fils, répondit alors Gustave, nous aurions voulu entendre sortir de votre bouche un autre langage au lieu de jeter le mépris à la face de votre vieux père.... Il serait à souhaiter que vous songeassiez au salut de votre famille et à celui des Suédols, qui ne tient qu'à un fil.... » Éric persista dans son projet de se rendre en Angleterre; il était en route quand il apprit la mort de son père, malade au moment où il avait pris congé de lui. Il revint à Stokholm le 13 novembre 1560, et fut couronné à Upsal, le 29 juin 1561. Pour se concilier la noblesse de second ordre et balancer le pouvoir des ducs, il créa des comtes, barons et chevaliers.

Les débuts de son règne furent meilleurs que sa conduite antérieure ne l'aurait fait supposer. Il prit quelques mesures utiles; ordonna, par exemple, l'établissement de cabarets sur les grands chemins, pour préserver les paysans des violences des vagabonds; il abolit le chômage de quelques fêtes, et ouvrit un asile aux protestants fugitifs des autres pays. Cette protection accordée aux réformés combla de joie leurs chefs. A la nouvelle de la proposition de mariage faite par Eric à Élisabeth, Calvin lui adressa plusieurs lettres. Cette alliance, qui ne se réalisa point, coûta, ainsi que d'autres, projetées par le nouveau roi de Suède, des sommes considérables, et lui fit faire des actes extravagants. Il envoya à Élisabeth dixhuit chevaux chargés de lingots d'or et d'argent, et il se remit en voyage pour l'Angleterre, tout en faisant des ouvertures matrimoniales à d'autres princesses. Puis il chargea Gyllenstjerna, son envoyé à Londres, de gagner le conseil de la reine, de se défaire du favori Leicester, à qui il avait l'année précédente proposé de se battre avec lui en combat singulier. Il ne réussit pas mieux dans les propositions qu'il fit faire à la princesse de Hesse et à Renée de Lorraine, petitefille du roi de Denemark Christian II. De toutes

247 ERIC

ces démarcnes il ne resta que les cent habits achetés pour le voyage d'Angleterre. On reproche à Eric d'avoir fait, lors de son couronnement, des dépenses excessives et peu proportionnées à la fortune du pays. On compte parmi ses acquisitions en dehors des habitudes reçues une véritable ménagerie qu'il avait fait venir de l'étranger, des lions, des chameaux, des buffles et deux cents lapins. Cet emploi inconsidéré, des richesses que lui avait laissées son père obligea Eric de solliciter, en 1561, un emprunt de son frère Jean. Quant à son mariage, il ne fut rien moins que princier. Il y avait parmi ses maîtresses une tille appelée Catherine Mänsdotter, dont le père était sous-officier dans la garde. C'est son contrat de mariage avec cette femme qu'il présenta à la signature du sénat, le dernier jour de l'année 1567. A dater de cette époque, il accorda à Catherine le titre de reine, auquel elle ent un nouveau droit lorsque, le 28 février 1568, elle donna à Eric un fils. Cette union mécontenta les grands : déjà la division régnait dans la famille royale; Eric et son frère Jean ne s'aimaient guère. « Depuis leur enfance, dit Messenius, ils avaient toujours été en disputes, d'abord pour des jouets, ensuite pour des provinces, enfin pour le royaume. »

Gustave Vasa avait, par son testament, laissé à ses autres fils des duchés héréditaires placés sous la souveraineté d'Eric. Jean eut le duché de Finlande, Magnus celui d'Ostrogothie, et Charles celui de Sudermanie. « Feu mon père, aurait dit plus tard Eric à son favori Pehrsson, m'a préparé de grandes peines en donnant des duchés à mes frères. » « Votre position serait pire, aurait répondu le favori, sivos frères n'étaient pas plus puissants que les seigneurs. » De son côté, Jean ne se plaignit pas moins du testament. Le roi concut le dessein de borner la puissance de ses frères, et le 15 avril 1561 il présenta aux états d'Arboga un projet, écrit de sa main, et formulé dans ce sens. La guerre étrangère fit d'abord diversion à ces dissensions intestines. Les Russes ravageaient Revel et ses environs; Jean rappela à son frère sa promesse de lui donner un petit territoire en Livonie, pour le mettre à même de pro téger cette ville; mais Eric envoya des troupes, et se fit ouvrir les portes de Revel. Bientôt cette ville et l'Esthonie tout entière se soumirent à la Suède. Ce sut le premier pas de la Suède de l'autre côté de la Baltique. Invité par son frère Jean à s'allier avec la Pologne contre la Russie, et à lui céder les places récemment conquises en Livonie, Eric répondit par un ordre à Horn de s'emparer de Pernau et de Wittenstein. Cependant, il ne s'opposa pas au mariage de son frère avec Catherine Jagellonica, sœur de Sigismond II, roi de Pologne. Accusé de comploter contre Eric avec son beau frère et d'avoir promis à ce dernier d'agir en prince indépendant, Jean fut appelé à Stockholm, pour y rendre compte de sa conduite; mais il retint prisonniers les envoyés du roi, excita les Finnois à la révolte, et chercha à

s'entendre avec la Pològne et la Prusse. damné à mort par les états, il se retrancè château d'Abo; bientôt il fut obligé d rendre. On le transféra alors dans la prisc Gripsholm, où le suivit sa femme, qui à l' de la laisser libre avec une position digne de rang, avait répondu en montrant ces mots gr sur l'anneau nuptial : « Rien que la mort. » captivité de Jean dura quatre ans. Il ne sul maltraité dans sa prison. Quant à Eric, il gouv avec plus de violence; il s'entoura de fa de la dernière classe, parmi lesquels G Pehrsson, qui fut mis à la tête de la police de lais. Dès lors la terreur régna dans le royau une parole, un geste devenaient un crime d' Eric craignait surtout d'être ensorcelé. L novembre 1566, il condamna à mort deux gi pour avoir placé en certain lieu trois bé en forme de croix, un marteau, un gril, te choses qui pouvaient produire quelque effet gique. Une autre fois, il défendit, sous pein mort, de répandre sur les chemins par ( devait passer des branches de sapin, des peaux, des débris de paille. A cette folle cri des sortiléges venait se joindre chez Eric d'être empoisonné. Lors de la guerre ave Danemark et des ordonnances portées à occasion pour mettre la Suède en état de dése le roi recommanda dans un de ces documen rechercher les personnes qui savent prépare poisons. Il ne fit pas preuve de courage penda guerre. Les Suédois ayant assiégé Halmstad. sa conduite, il abandonna son camp à l'appr du roi de Danemark, Frédéric II. Cette suite traina la défaite de ses soldats. Cependant, même époque les Suédois occupèrent le Jemt et le Herjedal. On attaqua aussi la Norvège des favoris du roi, le Français Collart, s'em de Drontheim. Enivré de ces succès, Collari bandonna aux plaisirs et à l'incurie, et laissa : au roi de Danemark le temps d'envoyer contr une armée qui le fit prisonnier. Les autres l tenants d'Eric continuèrent la guerre à la foi Livonie et en Suède : on levait un homme cinq, souvent un sur trois; il n'y en avait p que plus dans une certaine partie de l'Ostri thie. En 1566 le manque d'hommes fut tel qu employé du roi fut condamné a être pendu ; avoir enrôlé des femmes dans la Sudermanie peste mit le comble à ces calamités. Le 20 o bre 1568, les Suédois furent vaincus par Da Rantzou, dans les plaines de Svartera. Eric, avait la manie des proclamations, en fit une p célébrer ce désastre comme une victoire 1 portée par ses soldats. Vers cette époque condamné à mort Nils Sture, qui d'abord fa du roi fut accusé ensuite de trahison. Des dictions astrologiques furent le principal n de cette condamnation : Eric prétendit avoi dans les astres qu'un homme à cheveux blo devait le détrôner, et Nils Sture avait les veux de cette couleur. La peine de mort

ERIC 250

iée : ce malheureux, qui appartenait à la re famille du royaume, sut jeté sur un is cheval et trainé, une couronne de condronnée sur la tête, par les rues de olm, pendant qu'on criait devant lui : «Voici itre à la patrie! » Effrayé du mécontentecausé par cette inique exécution, Eric rendre à Sture sa faveur, et l'envoya à l'ér avec mission de demander pour lui la le Renée de Lorraine. Mais Sture ne révait vengeance. Quant au roi, il multipliait les ions. Alors commença l'instruction judide la prétendue conjuration des autres res de la famille de Sture et de quelques irs. A peine revenu de son ambassade, Nils ut jeté en prison. Peu de temps après on fit le bruit que le prince Jean avait rompu ses ussitot Eric courut au lieu où l'on retenait ure, qu'il soupconnait d'intelligence avec le et le frappa au bras d'un coup de poignard. lheureux prisonnier fut ensuite achevé par ıban, neveu de l'indigne favori Göran on. Les autres prétendus conjurés furent e tous massacrés. A la suite de ces scènes lage, le roi tomba quelque temps dans une le démence : il erra dans les bois, ne voulut ger ni dormir. Revenu enfin à Stockholm, son entrée les mains et les yeux levés vers La liberté rendue au prince Jean, assez ment et après quelques pourparlers, et les éprouvés par les armées suédoises en Liremplirent l'année 1567. Les Danois, conar Rantzou, attaquèrent la frontière. Eric ta quelques succès, dont il ne aut pas prone insurrection, à la tête de laquelle se trouses frères Jean et Charles, éclata en 1568; chèrent sur Stockholm, et se firent livrer par ıs du roi son conseiller et favori, Göran on, qui fut immédiatement exécuté. Eric nsuite sur les murs du château, et se rendit frère Charles. On lui fit son procès devant ts assemblés, en 1569. Il se défendit lui-; interrompu par Jean, qui lui reprochait lénué de raison. « Ma raison, répondit Eric. ni perdue qu'une fois; c'est lorsque je vons u la liberté. » Il fut déclaré déchu du trône. é et maltraité à ce point qu'un de ses enpersonnels, Olof Gustafsson, après une lutte à corps, lui fracassa le bras et le laissa dans son sang. Dans une lettre à Jean ars 1569). Eric se plaignit de ces mauvais ents. « Dieu sait, écrivait-il, l'inhumanité i mise à me faire souffrir la faim, le froid, ifect, l'obscurité, les coups de baton et .. Tachez de me délivrer de ce misérable e me soumets à l'exil ; le monde est assez our que la haine de mes frères s'affaiblisse tervalle qui nous séparera. » Ces plaintes at qu'aggraver sa position. A dater de 1574 ii fut plus permis de voir sa femme. Ca-: Mansdotter. Dans les rares moments de qu'il avait encore, il lisait, faisait de la musique, écrivait. En marge de ses livres, il écrivait, avec du charbon délayé dans de l'eau, sa justification. Sa captivité sut le prétexte de quelques révoltes, qui n'aboutirent point. Jean résolut enfin de se défaire de celui qui avait été son roi. mais qui ne l'avait pas traité avec la même violence. Il écrivait, le 19 janvier 1577, au chef de sa cour, Eric Andersson, commandant d'Œrbyhus: « De l'avis du conseil, il a été résolu qu'en cas de danger il fallait donner au roi Eric une dose d'opium ou d'arsenic assez forte pour qu'il ne pût vivre au delà de quelques heures. En cas de refus de prendre le breuvage, on devra lui ouvrir les veines, et s'il résistait, l'étrangler ou l'étousser. » Ces ordres furent modifies. Le secrétaire du roi, Jean Henriksson, fit prendre à Eric, dans une purée de pois, un poison préparé par le valet de chambre de Jean. Eric expira aussitot. Il y avait neuf ans qu'il était captif. Eric était loin d'être ignorant. Il rédigea lui-même le journal de son règne. Ce livre, mis en gage chez un aubergiste de Wilna, par Gustave Ericsson, arriva jusqu'à Paris, où il fut retiré, par Ake Rälamb, des mains d'un marchand à qui il avait été vendu par un domestique de Jean-Casimir. L'original du journal de 1566 et la copie de celui de 1567 se trouvent à Upsal. Le premier est intitulé : Commentaria historica regis Erici XIV, cum directionibus et profectionibus planetarum pro anno 1566. On y voit que le roi avait souvent lu dans les astres l'extrême jalousie de ses frères. Sur la dernière seuille se lit le distique suivant :

Quem non formosæ delectant casta puellæ Oscula, non homo, sed truncus habetur iners Geyer, Hist. ide Suede. — Art de vérif. les dates. — Mallet, Hist, de Danemark. — Ersch et Grub, Allp. Enc. V R

\* RRIC, surnommé den Ræde (le Rouge), chef normand, émigré en Groenland, vivait au commencement du onzième siècle. Son nom se rattache à la première découverte de l'Amérique du Nord par des navigateurs scandinaves. Vers 982 il se retira en Islande avec son père, obligé de fuir la Norvège, par suite d'un meurtre, et peu de temps après il dut lui-même quitter à son tour l'Islande pour échapper à la punition d'un crime du même genre. En naviguant vers le sudouest, il découvrit un vaste continent, qu'il appela Groenland (Pays vert), dont il colonisa la côte orientale, En 999 son fils, Leif, se rendit à la cour du roi de Norvège, Olaf Frygœson, se convertit au christianisme, et retourna en Groenland avec des missionnaires. Il fonda des couvents et le premier évêché. Un Islandais, nommé Bjarne, ayant voulu rejoindre son père, ami d'Eric, en Groenland, fut jeté par une tempête au sud-ouest, où il apercut un pays très-boisé. C'était, dit-on, l'entrée du fleuve Saint-Laurent; mais détourné par le vent, ou par le courant, Bjarne ne put aborder les côtes, et fut porté vers le Groenland, où il raconta à Eric ce qu'il avait vu. Eric équipa alors un vaisseau monté par trente-cinq hommes, et plaça l'expédition sous les ordres de son fils, Leif. Celui-ci mit à la voile, et découvrit d'abord Terre-Neuve, qu'il appela Helhuland, et de la, se dirigeant vers le sud, il signala une contrée couverte de forêts ( la Nouvelle-Écosse ), qu'il appela Maryland (voy. Canor). Ensuite le vent le poussa plus loin, et il aborda sur une terre d'une riche végétation et d'un climat plus doux, prohablement le littoral méridional du Canada, où il s'établit pour passer l'hiver. Un Allemand qui faisait partie de l'expédition, et qui se connaissait en viticulture, pénétra dans l'intérieur, et y trouva des vignes sauvages, ce qui fit appeler le pays Vinland. Au retour de Leif en Groenland, s'il fant en crofre les Sagas islandaises, le gouverneur Eric charges, vers 1007, un autre de ses compagnons de conduire une expédition plus nombreuse dans le Vinland; cette fois on y fonda une colonie, et l'on établit un commerce de pelleteries avec les Esquimaux. Mais plus tard ces peuplades attaquèrent les colons : ceux qui échappèrent au massacre se réfugièrent dans les parages connus aujourd'hui sous les noms de Massachusets et de Rhode-Island. D'autres, Normands Groenlandais, vinrent dans la suite visiter les mêmes côtes, et pénétrèrent, dit-on, jusqu'aux contrées nommées depuis New-York et New-Jersey, et ou l'on a découvert des ruines et des antiquités d'origine scandinave. En 1059, en 1121 et en 1226 des évêques et des prêtres partirent du Groenland et de l'Islande pour visiter leurs compatriotes du littoral américain et partager avec eux les riches produits de la pêche. Tels sont les récits et légendes scandinaves touchant la découverte du Nouveau-Monde. Pendant le treizième et le quatorzième siècle les navigateurs islandaiset scandinaves dirigèrent souvent leurs excursions vers Vinland : mais là comme dans le Groenland une maladie contagieuse décima, vers l'an 1348, ces hardis colons, et les Esquimaux exterminèrent bientôt ceux que le fléau avait épargnés. En 1448, lorsque le pape Nicolas V nomma le dernier évêque du Groenland, toute trace des descendants d'Eric le Rouge et de ses compagnons avait disparu.

P.-L. MÖLLER (de Copenhague).

Christni-Saya et d'autres chroniques islandaises.—
Antiquitates Americana; Copenhague, 1997.— Memoirs of the Hoyal Society of northern Antiquaries;
Copenhague, 1836-1837.— Rain, America discovered in
the tenth century, New-Tork, 1896.— Smith, The Northmen in New-Empland; Booten, 1895.— Le journaL'Univers du 2 decembre 1888.— A. Duponchel, introduction aux Poyages autour du Monde, collection de
William Smith.

MBIC de Brandebourg, vingt-sixième archevêque de Magdebourg, mort en 1295. Il était fils de Jean I<sup>er</sup>, électeur de Brandebourg et prévôt de l'archevêché de Magdebourg. Lors de la mort de Conrad de Steinberg, prince-archevêque, Eric se présenta pour lui succéder, et fut élu en 1278 par le chapitre; mais il céda sa dignité au comte Günther de Schwalenberg, moyennant une forte sonnes d'argent. Les frères d'Eric revinrent sur cette cession. Ils s'affièrent à Albert II duc de Saxe

et à Albert II dit le Gras, duc de Brunswi taquèrent Günther, qui de son côté fut sec Othon, comte d'Anhalt. Après plusieurs tres, dont les résultats furent incertains, battit les confédérés et fit prisonnier l'un res d'Eric, Othon IV, margrave de Branc Il ne lui rendit la liberté que contre le ve d'une somme de quatre mille marcs ( Malgré sa victoire, Gunther swelera abiliq chiépiscopat, et se retira dans son comté de lenberg. Eric rencontra alors un autre c teur dans Bernard, comte de Wœlpke et ( Magdebourg : on en vint aux mains, et l se fit avec un succès égal. L'évêque de Mo et le comte d'Auerfurt s'étant rendus mé Bernard renonca à son élection, que Martin II n'avait du reste pas voulu co Eric fut alors élu par l'unanimité du c mais les habitants de Magdebourg refus le reconnaître, et envahirent l'assemblée: vêque put échapper, et se réfugia à Woln chez son frère Othon. Plus tard il réuss douceur à ramener les esprits, et prit sion de son gouvernement; mais il eu mettre par les armes la ville de Rœder en 1235, entrepris sans succès le siège gattersieben, il demeura quelque temps et tint l'année suivante un synode à Mag L'an 1290 il se mit en possession de la Wattin, qui lul avait été léguée dès 12: comte Otton de Bren. En 1291, ayant a gné ses parents au slège d'Herlinsbe teau fort devenu un repaire de bris tomba entre les mains des assiégés. Au ses frères, du chapitre et des élats du payer sa rançon, Eric eut recours au geois de Magdebourg, qui déboursèrent sement cinq cents marcs d'argent. A Hherté, le turbulent archevêque courut le châtean de Neugattersleben; mais pe siége Falcon de Rœder tomba sur l'arn debourgeoise, et en fit prisonnière la 1 partie, qu'Eric fut obligé de racheter frais. Toujours désireux d'étendre sa pu il acheta, en 1294, d'Albert de Saxe, le viat et la préture de Magdebourg, à l qu'ils seraient désormais à l'élection d geois de cette ville. Il mourut peu as acquisition.

Sagitarius, Antiquitates Magdeb. — Werner Magdeb. — Streversdorf, Primat. Magdeb. Metrop. — Spangenberg, Chron. Manafeld.

RRIC GLAÏ ou D'UPSAL, historien vivait en 1464. Il était docteur en thét devint doyen du chapitre d'Upsal. On a Mistoria Sucorum Gothorumque; St 1015 et 1054. Cette histoire s'arrête 1464. Elle a surtout le mérite d'être la qui rapporte sérieusement les évément tifs à la Suède.

Gezelius, Biograph. Lexicon.

BRIC, duc de Frioult. Voy. HENRI.

ERIC, moine d'Auxerre, Voy. Héric. ERICEIRA. Voy. MENEZES.

ERICSON (Jean), théologien suédois, d'origine allemande, né à Sternberg, en 1700, vivait exore en 1778. On a de lui : Anmerkungen ueber verschiedene Stellen der heiligen Schrift (Remarques sur divers passages de l'Écriture Sainte); Stockholm, 1742; — Bibliotheca Bunica; Greiswald, 1786, in-4°.

Mousel, Gel. Deutschl.

ERICI (Jacques), helléniste suédois, né à Stekholm, mort le 10 décembre 1619. Il professa le grec dans sa ville natale en 1584 et à Usalen 1593. Il fut professeur de théologie dans la même ville en 1604 et ministre en 1605. On à de lui : Isocratis Orat. ad Demonicum; Stockholm, 1584, in-4°.

Sucinoim, 1984, in-4° Fibr. Hist. litt. Græc.

\*ERICI (M.-Jean), mathématicien et physicies suédois, mort le 22 décembre 1686. Nommé professeur de mathématiques supérieures et de physique à Dorpat, il fut, en 1651, sous le nom de Jean Stragnensis, assesseur du tribunal livonies siègeant en cette ville. On a de lui : Oratio de Eloquentia; — Disputationes plusculæ in libros VIII Physicorum Aristotelis; Dorpat, 1642; — Speculum Astrologicum, per aliquot disputationes emissum; ibid., 1646; — Processeu judiciarius per disputationes publici justs factus; ibid. 1656.

Schaffer, Succ. — Möller, Cimb. — Gadebusch. Lieft.

ERICIUS Voy. ERIZZO.

tate RNE (Jean Scot), célèbre philosophe itadais, né dans les premières années du neuvième siècle, mort vers l'année 875. Jean Scot l'igène fut, à tous les titres, le plus éminent deteur de son temps, et cependant on a bien peu de renseignements sur l'histoire de sa vie. Il arrait pu même mourir dans les brouillards de l'iriande tout à fait inconnu, comme ses maîtres, ess condisciples et ses élèves, si quelque hasard le l'avait amené sur notre continent, à la cour l'illante de Charles le Chauve.

On ne saurait comprendre cet homme, vérita-Mement extraordinaire, sans admettre qu'il exisbit alors en Irlande, à l'extrême limite de l'anmonde, une colonie de philosophes chez lesres s'était maintenue à peu près intacte, durant la tumultes de l'invasion barbare, la tradition, ileurs complétement etfacée, de la dernière école proque, l'école d'Alexandrie. C'est donc une asertion puérile que celle de Thomas Gale donment pour patrie à Jean Scot Érigène la ville d'Érieven, dans le comté d'Herford, en Écosse. L'Écosse était au neuvième siècle assez peu letiné; on ignorait aussi complétement alors chez les Calédoniens que chez les Northumbriens la langue de Platon et de Proclus; mais on la conwit en Irlande, et cela suffit pour marquer d'un eachet particulier tous les docteurs nés dans ce pays. Alcuin avait déjà très-judicieusement milé cette différence dès le huitième siècle,

lorsqu'il s'inscrivait, avec tous ses disciples, au nombre des Latins, et réservait pour les mattres irlandais la qualification d'Égyptiens; ce qui veut dire Grecs d'Alexandrie, en Égypte. Jean Scot était donc originaire d'Irlande, puisqu'il savait le grec. Cette origine est d'ailleurs indiquée plus clairement encore par ce nom de Scot Érigène, que lui donnèrent ses contemporains. Les auteurs de l'Histoire littéraire de la France écrivent, il est vrai, Jean Scot, ou Érigene; mais cet ou leur appartient, et c'est une malheureuse addition. Le Glossaire de Du Cange nous offre un grand nombre de textes où les mots Scotus et Hibernus sont pris pour synonymes. C'est une synonymie justifiée par l'histoire : Beda nous apprend en effet que l'antique patrie des Scots était l'Irlande, et non pas l'Écosse. Ne séparez donc pas, mais juignez, ainsi que l'ont fait tous les anciens manuscrits, ces deux mots Scolus Erigena, et vous aurez la désignation exacte et précise du lieu où prit naissance notre savant docteur : c'était un Scot, non d'Écosse, mais d'Irlande, Erigena, un fils de la verte Erin.

On s'est demandé souvent s'il appartenait à quelque ordre religieux. D'anciens annalistes. commettant une étrange confusion, ont fait un seul personnage de Jean Scot Érigène et de Jean, abhé d'Althenay, que l'Église d'Angleterre compte au nombre de ses martyrs. Les controversistes protestants se sont montrés particulièrement jaloux d'établir cette identité : il leur plaisait de signaler ensuite de manifestes hérésies dans les écrits d'un saint. Mais un des contemporains de Jean Scot, qui avait été son ami et qui devint plus tard un de ses plus vifs adversaires, Prudence, évêque de Troyes, nous atteste qu'il était laic : « Qui supporterait, lui « dit-il, de te voir aboyer, toi barbare, étranger « à tous les degrés de la hiérarchie ecclésiasti-« que, nullis ecclesiasticæ dignitatis gradibus « insignitum, contre Grégoire, le saint pontife « de Rome? » Ces termes ne sont pas équivoques : Jean Scot ne fut donc ni moine ni clerc.

Les auteurs de l'Histoire littéraire pensent qu'il vint en France avant l'année 847. Il paraft certain qu'il était déjà fort considére par Charles le Chauve avant l'année 853, puisque c'est la date du concile de Kiersy-sur-Oise où Gotschalk fut condamné, et puisqu'il avait été chargé par le roi d'écrire contre cet augustinien téméraire, avant que l'Église assemblée résolût le point contesté. La fonction que Jean Scot remplit à la cour du roi Charles paraît avoir été celle de professeur à l'école du palais. C'est ce que donne à entendre une phrase, souvent citée, de saint Héric d'Auxerre sur les émigrations des Hiberniens. On sait que Charlemagne en usait trèsfamilièrement avec maltre Alcuin : ce que l'on raconte sur l'intimité de Charles le Chauve et de Jean Scot est encore bien plus extraordinaire. Il y a certainement de l'exagération dans ces ré255 ÉRIGÈNE

cits; cependant ce qui montre combien était grand le crédit de notre philosophe, c'est la double mission qui lui fut donnée par le roi luimême de traduire en latin les œuvres grecques du faux Denys l'Aréopagite et de composer un traité contre les doctrines de Gotschalk.

Le plus important de ses écrits a pour titre : De Divisione Naturæ. Publié pour la première fois en 1681, Oxford, in-fol., par les soins de Thomas Gale, ce traité vient de revoir le jour à Munster, 1838, in-8°, avec des notes de M. Schüter. On a souvent analysé les idées que renserme cet ouvrage, et qui en sont un des monuments les plus singuliers, les plus remarquables de toute la philosophie scolastique. Jean Scot ne ressemble en effet, par sa méthode, par ses opinions, par la tenue même de son style, à aucun des mattres qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi dans les diverses écoles du moven age : pour le comparer à quelque autre docteur, il faut aller chercher autour des chaires sameuses de l'antique Alexandrie un disciple de Plotin, de Jamblique, ou redescendre vers le seizième siècle, et poser en face de ce libre théologien un des disciples les plus enthousiastes d'André Césalpin, L'intelligence humaine est habitée, selon Jean Scot, par des émanations de l'intelligence divine : nos idées principales ne viennent pas de nos sens; ce sont de pures théophanies, ou des manifestations du Créateur au sein de sa créature. Ainsi est résolu le problème de la connaissance. Le problème de la nature vient ensuite. Qu'est-ce que la nature? C'est la manifestation de Dieu sous certaines formes en nombre déterminé. Comme l'avaient déjà dit les éléates, et comme Platon le répète dans le Cratyle, θεός, Dieu, vient de θέω, courir: Dieu court dans tous les êtres; ou, en d'autres termes, l'essence, la vie commune à tous les êtres, étant Dieu lui-même, tous les êtres sont en Dieu. Il suffit de reproduire les premiers mots de cette doctrine. M. Joustroy nous l'a parfaitement exposée, sous le nom de Spinosa. On soupconne qu'il y a plus d'une inconséquence dans les développements que Jean Scot a donnés à sa thèse fondamentale : quel panthéisme n'est pas inconséquent? Nous remarquons, toutefois, chez notre philosophe du neuvième siècle une audace, une énergie, qui ont été vraiment rares dans tous les temps. Ce qui le rassurait peut-être contre les suites de cette audace, c'est que personne, soit à la cour, soit dans l'Église, n'était alors en état de le comprendre; et nous voyons en effet que parmi ses contemporains personne ne l'a compris. C'est seulement vers le commencement du treizième siècle, qu'en y regardant de très-près, un concile, le concile de Paris, a vu le péril qu'offraient ces nouveantés; mais, dans son ignorance, ce concile les a condamnées comme des blasphèmes péripatéticiens. Aristote a rencontré ce jour-là des juges bien étrangement prévenus contre lui.

Après le traité De la Division de la . convient de désigner un livre théologi pour titre : De Divina Prædestinat blié par le président Mauguin, en 16 parmi les monuments de la controverse voquèrent, au neuvième siècle, les conf Gotschalk. Gotschalk était un moine d'( avait remis en avant la théorie fame double prédestination; et comme il r manqué de s'appuyer sur l'autorité Paul, de saint Augustin, de saint Pr grand nombre de théologiens s'étaien son opinion, et les autres se trouv embarrassés de lui répondre. Ce fut circonstances qu'on eut recours à la Jean Scot. C'était commettre une grandence. On le reconnut bientôt. San pratique des faux-fuyants théologique Scot assaillit avec les mêmes argumen l'autre prédestination, pour exposer ré: comme Pélage, la thèse de l'absolue li auteurs de l'Histoire littéraire ont critiqué ce curieux traité. Assurémen pas janséniste. Cependant, ce n'est vrage d'un esprit médiocre et pusillar le premier chapitre de son livre, Jean avertit qu'il ne distingue pas la relig philosophie, puisque l'une et l'autre de sciences ont le même but, la recherche rité. Qui n'éprouve la plus grande su lisant une telle déclaration au début c qui porte la date du neuvième siècle?! Scot ne s'arrête pas là : il ne faut pas interprète la déclaration qu'il vient de profit du dogmatisme théologique : « J « pas, ajoute-t-il, tellement épouvanté p « rité, je ne redoute pas tellement la « esprits inintelligents, que i'hésite à r « hautement ce que ma raison démêle c « et démontre avec certitude. » Il n d'aussi net, d'aussi vif dans une préfac cartes ou de Locke. Lisons encore : « L « dit-il, est dérivée de la raison; null « raison de l'autorité : toute autorité « pas confirmée par la raison est sans Écrivant sous de telles inspirations, . ne devait pas plus ménager, cela est la thèse de la grâce que les corollaires thèse. Son langage effraya même les l'avaient prié de parler.

Nous avons déjà signalé parmi les de Jean Scot une traduction latine de ouvrages attribués à saint Denys l'Ar Cette traduction a été imprimée à Colé 1530, 1536, in-fol. On lui doit encore : duction de quelques Scolies de saint plusieurs tois imprimées; — une Hon le commencement de l'Évangile de sa que M. Ravaisson nous a fait connaîtr port sur les Biblioth. des départem l'ouest, append.), d'après un manu Saint-Évroult, déjà signalé par D. Rive

Egressu et Regressu Anima ad Deum, traité dont nous n'avons entre les mains qu'un fragment, inséré par M. Greith dans son Spicile-gium Vaticanum; — plusieurs pièces de vers, publiées par Usser, Du Cange, Mahillon, Angelo Mei, MM. Cousin et Ravaisson; — un Commentaire sur saint Denys l'Aréopagite, encere inédit, mais retrouvé récemment par li Greith au Vatican. Enfin, on compte parmi les ouvrages inédits et perdus de Jean Scot Érigine un traité sur l'Eucharistie et un opuscule intitulé De Visione Dei.

B. HAURÉAU.

Mid. litt. de la France. t. V, p. 516-529. — S.-René Dilimider, Jean Scot Éripène et la Philosophie scolutique. — Diction. des Sciences philosoph., article sur Figue. par M. S.-Réné Taillandier. — Pr. Monnier, 10 Cothescalci et J.-Scoti Eripene Controcessia. — I Remeiot, Études sur la Phil. dans le Moyen Age, t.i. — B. Rauréau, De la Philosophie scolastique, t. 1.

\*ÉRIGONUS, artiste grec, vivait vers 240 suat J.-C. D'abord employé à broyer les coulurs du peintre Néalcès, il s'instruisit si bien mas l'art de ce dernier, qu'il devint à son tour le mattre du célèbre peintre Pasias.

Mae, XXXV, 11.

' ÉRIGYIUS ('Ερίγυιος), général grec, mort a 328 avant J.-C. Il était de Mitylène et fils de Lerichus. Exilé par Philippe, à cause de son attachement pour Alexandre, il revint en Macédoine aussitôt après l'avénement de celui-ci trône, en 336. A la bataille d'Arbelles, en 331, il commandait la cavalerie des alliés; il conserva le même commandement lorsqu'Alexandre quitta Echatane et se mit à la pourte de Darius, en 330. Dans la même année fat mis à la tête d'une des trois divisions wienvahirent l'Hyrcanie, sous les ordres d'Alexandre. Envoyé, peu de temps après, contre Satibarzane, il le tua de sa propre main, dans une letaile. En 329, de concert avec Cratère, Héphestion et l'augure Aristandre, il conseilla au june conquérant de ne pas traverser le Jaxarte et de ne pas tenter une expédition contre les Scythes. En 328, il périt dans une bataille contre les Bactriens fugitifs.

Arrien, Anabasis, Ill. 6, 11, 20, 28, 28; IV. 5. — Diofer, XVII, 87. — Quinto-Carce, VI. 5; VII, 8; VIII, 2.

RRIE. Voy. BRIC.

\* ÉRINNE ( Hρινα). On croit que deux femmes poètes grecques ont porté ce nom. La premète, contemporaine et amie de Sapho, vivait
ven 612 avant J.-C. Elle mourut à dix-neuf ans,
hissant des poèmes assez beaux pour être comparés à ceux d'Homère. Le plus connu, intitulé
l'Austry (la Quenouille), consistait en trois cents
vers; il ne nous en reste que quatre. Ce poème était
écrit dans un dialecte particulier, mélangé de
dorien et d'éolien, et qui se parlait à Rhodes ou
dans l'île adjacente de Télos. C'est dans un de
zes deux pays qu'Érinne était née. On l'appelle
massi la Lesbienne et la Mitylénienne, à cause
lé son séjour à Lesbos, auprès de Sapho. On
rouve dans l'Anthologie diverses petites pièces

qui célèbrent ses louanges et déplorent sa mort prématurée. D'après Christodore, une statue lui fut érigée dans le gymnase de Zeuxippe à Byzance. Trois épigrammes de l'Anthologie grecque portent son nom. Une seule a l'air antique; les deux autres, adressées à Baucis, paraissent d'une époque postérieure. Érinne a une place dans la Couronne de Méléagre. Selon la chronique d'Eusèbe, il a existé une seconde Érinne, contemporaine de Démosthène et de Philippe, vers 352 avant J.-C. Beaucoup de critiques regardent cette assertion comme erronée, et ne reconnaissent qu'une seule Érinne, celle qui vivait du temps de Sapho.

temps de Sapiu.

Stobée, Pior., CXVIII, 4. — Athénée, VII. — Suidas, au mot "Horvez. — Brunck, Analecta, vol. 1, p. 83, 24; vol. II, p. 10, 460; vol. III, p. 201. — Jacobs, vol. 1, p. 10, 460; vol. III, p. 201. — Jacobs, vol. 1, p. 10, — Fabricius, Bibliot. Graca. — Bergk, Poet. Igr. Græc. — Welcker, De Erinna, Corinna. dans les Meletemata de Creuver. — Richter, Sapho und Brimna.

Schneidewin. Delect. Poes, Græc. eleg., p. 223, et dans le Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft de Zimmermann. 1837, p. 290. — Bode, Gasch. d. Hell. Dichtk., vol. II. — Mulzone, De Erinnæ Lesbier Fita et Rafiquite; Saint-Petersbourg. 1836. — Uirlei, Geschichte der hell. Bicktunst. 1, 493; II, 370.

ÉRIPHANIS (Ἡριφανίς), femme poëte grecque, d'une époque incertaine. Elle se fit connaitre surtout par des poésies érotiques. Un genre particulier de chanson d'amour portait son nom. Il ne nous reste d'elle qu'un vers, conservé par Athénée. C'est le seul aute ir qui parle d'Ériphanis.

Athénée, XIV.

\*ÉRIPHUS ("Ecteoc) poëte comique athénien, de la comédie moyenne, vivait vers le quatrième siècle avant J.-C. Suivant Athénée, il était contemporain d'Antiphane. On connaît les titres de trois de ses pièces; savoir Aloloc, Malíbola, Heltauornés.

Athénée, II, III, IV, VII, XV. — Antiatt., p. 98. — Suidas, au moi "Épipoc. — Eudocia, p. 167. — Meineke, Frag. Com. Græc., vol. I. p. 420-421; III, p. 856-858.

\* ÉRIPHYLUS, rhéteur grec, d'une époque incertaine. Il n'est connu que par une mention de Quintilien.

Quintillen, X,

ERITHRÆUS NICIAS. Voyez Rossi (Victor).

\* ERIZATSI (Sergius, en arménien Sarkis), évêque et écrivain arménien, né à Ériza (Arzendjan), vers le commencement du huitième siècle de l'ère arménienne (milieu du treizième de l'ère chrétienne), mort au milieu du même siècle (commencement du quatorzième). Choisi pour secrétaire en 734 (1286) par Jacques I, patriarche de Sis, il fut sacré en 739 (1291) évêque d'Arzendjan, et peu de temps après créé aumonier du palais de Héthoum II (Hayton), roi des Arméniens de Cilicie. Il assista en 1306 au concile national de Sis. Ses connaissances en théologie et en droit canonique lui avaient acquis une grande réputation. On a de lui : Traité sur la Hiérarchie civile et religieuse; — Explication des Canons de l'Église, divisée en III livres; — Discours sur la prédication des

Apôtres et la propagation du christianisme. Ces ouvrages sont inédits.

Chaudon et Delandine, Dict. Aistorique, édit. de 1810. BRIZZO, nom d'une des plus illustres familles patriciennes inscrites au Livre d'Or de Venise. Les personnages les plus remarquables de cette famille sont :

\* EBIZZO ( Paolo ), gouverneur vénitien, mis à mort à Négrepont, en juillet 1470. Il exerçait en 1470 les fonctions de podestà à Négrepont, dans l'île de ce nom (1). Une faible garnison et quelques nobles étalent sous ses ordres, lorsque le sultan Mahomet II vint assiéger par mer et par terre Négrepont. L'armée turque s'élevait à centvingt mille hommes, outre une nombreuse artillerie, très-blen servie pour l'époque (2). Venise envoya une flotte au secours des assiégés; mais l'amiral Niccola Canale (voy. ce nom), qui la commandait, manqua de résolution, et agit très-mollement contre la flotte musulmane. Cependant Mahomet II avait livré trois assauts les 25, 30 juin et 5 juillet; et quoique les Vénitiens élevassent la perte de leurs ennemis à vingt-et-un mille hommes, leur petit nombre rendait la leur plus sensible que celle des assiégeants. Le 11 juillet, Mahomet disposa une quatrième attaque par terre, en même temps que sa flotte menaçait les murs du côté de Borgo alla Zuecca. Erizzo, indigné de l'immobilité de Canale, se désendit avec courage, jusqu'à ce que la nuit sépara les combattants. Le lendemain, 12, la lutte recommença, plus acharnée; les brèches devinrent praticables, et des masses de nouveaux soldats venaient sans cesse les escalader. Les Vénitiens, épuisés de fatigues, furent enfin culbufés des murailles; ils continuèrent à se défendre dans les rues, jusqu'à la morf de la plupart d'entr'eux. Mahomet avait défendu, sous peine du dernier supplice, de faire aucun prisonnier agé de plus de vingt ans. Erizzo échappa presque seul à cette effroyable boucherie, et s'enferma dans la citadelle avec sa fille Anna. Dans l'impossibilité de défendre cette forteresse, il la rendit, sous la condition d'avoir la tête sauve. Mahomet le fit scier par le milleu du corps, déclarant, par une atroce plaisanterie, qu'il n'avalt garanti que la tête, et qu'il la lui laissait. Le vainqueur trancha ensuite lui-même la tête à Anna Erizzo, qui refusait de satisfaire ses désirs brutaux. Il est permis de douter des faits imputés à Mahomet II; plusieurs traits de ce monarque démentent une pareille atrocité, et Marino Sanuto, l'historien le plus exact de ce temps, n'en fait pas mention. Il n'en est pas non plus question dans l'Histoire turque de Saaduddin-Mehemet Hassan, trad. par Gallard.

Alfred DE LACAZE. Sandi, Storia civile di Penesia. lib. VIII, cap. IX. F. Philelphi, Epistol. ad Federicum Urbinati comitem. Hb. XXXIII, - Sabellicus, Historia Berum Fenetarum. Dec. III, ltb. VIII, (\* 200. — Andrea Mavagier Feneziana, 1130. — Marino Sanuto, Fite de Fenezia, 1190. — Daru, Histoire de la Republicante, II, 433.—Siamondi, Histoire des Republicantes lionnes, X, 340 à 348.

\* BRIZZO (Ludovico et Marcantoni pliciés en 1546. Ils étaient frères, et oc un rang distingué à Venise. En 1546, i assassiner leur oncle Marfoo Bernardi, sén Ravenne, dans le but de jouir plus tôl biens. Le sénat vénitien promit deux m de récompense et un pardon complet à c ferait connaître les véritables auteurs de c Un soldat, qui a vait lui-même accompli le 1 dénonca Ludovico et Marcantonio comn acheté son bras. Sans se laisser influence baute condition des acousés, le conseil ordonna leur arrestation et l'instruction procès; Marcantonio fut condamné à un perpétuelle, où il mourut, et son frère f pité; leurs biens furent confisqués.

Morosini, Historia Veneta. — Frenchot, La veneta. — Amelot de La Houssaye, Histoire du nement de Venise, de 13 à 851.

BRIZZO (Sebustiano), en latin Eri Echinus (Hérisson), philosophe et an vénitien, né à Venise, le 19 juin 1525, 5 mars 1585. Il était fils d'un sénateur à la famille des Contarigi. Il fit ses étud doue, revint à Venise, entra dans le sénat, ; le conseil des Dix. Il se distingua par pour la littérature et les sciences, surtou numismatique. Son cabinet d'antiquités comme l'un des pins beaux de l'Europe. ini : Trattato dell' Istrumento e vic trice degli Antichi; Venise, 1654, in Discorso de' i governi civili, a messi iamo Veniero; Venise, 1555 et 1571, i 1591, in-8°; — Discorso sopra le med gli antichi, con la dichiarazione de note consulari o dollo medaglio degl radori romani; Venise, 1559 et 1571 - Esposizione nelle tre Canzoni c Francesco Peiraroa, chiamate Le tre nuovamente mandate in luce da I Dolce; Venise, 1561, in-44; -- Il Time della natura del mondo, dialogo di I tradotto di lingua greca in italiana, e nise, 1557 ou 1558, in-4°; — I Dia Platone, intitolali : l'Eutifrone, over sanità; l'Apologia di Socrate; il Crito quel che s'ha affare; il Fedone, o d mortalità dell'anima ;il Timeo ;etc.;avi utili annotazioni, et suivis d'un Comen il Fedone; Venise, 1574, in-8°; — Le s nate di messer Sebastiano Erizzo, n in luce da Ludivico Dolce; Venise, 156 et Londres, 1794. Nani, Storia Veneta.

ERIZZO (Francesco), 99º doge de Ve vers 1570, mort le 3 janvier 1646. Il se d dans les diverses expéditions militaires q publique de Venise fit à la fin du seizièn et commandait en chef les armées vés

Autrefois Chalcis, dans l'ile d'Eubée.
 Chaque pièce tirait contre la piace cinquante-ciaq coups par jour.

e de la Valteline et dans celle pour de Mantoue. En 1631, à la mort ontareno, Erizzo fut élu doge. Les inées de son gouvernement s'écouquement. Quelques contestations vec l'Espagne et le pape au suigation dans l'Adriatique n'amenèrupture sérieuse; mais, en 1645, le m déclara tout à coup la guerre à la ll basa ses motifs sur ce que les nient pris seize bâtiments barbaresport turc de La Vallone, malgré la i pacha de cette ville; le sultan se outre qu'une escadre maltaise, ayant septembre 1645, une riche caravane Constantinople au Caire, est mouillé phalonie, appartenant alors aux Vés employer les voies diplomatiques, ipa en diligence une flotte, compocent quarante-huit vaisseaux de un grand nombre de bâtiments de ui portaient une armée de cinquante s. Cet armement, sous les ordres du a Jussuf, parut le 23 juin devant t terre près de La Canée, et atdiatement le fort San-Teodoro. Le t de cette place, Biagio Juliani, sibilité de se défendre, se fit sauter ison et une grande quantité d'ennecs mirent ensuite le siège devant La poussèrent avec vigneur. Le pape, la pagne, in Toscane et l'ordre de Malte aux Vénitiens quelques secours, mais our délivrer la place. Les chrétiens prodiges de valeur, et les généraux après cinquante-sept jours de siège, venus qu'à combler les fossés de la davres de vingt mille de leurs meils. Cependant, le 17 août, ayant fait mine qui renversa une pertie du place fut forcée de capituler le 22; obtint les honneurs de la guerre. A lle, Erizzo proposa les mesures les mes nour arrêter les progrès des : on leva des décimes sur les biens on obligea les particuliers et tous ments civils ou religieux à déclarer et d'argent qu'ils possédaient et à es trois quarts à la monnaie; on onrunt à sent pour cent d'intérêt persatorze pour cent en viager. On venléges de la noblesse et les charges Jusque alors les gentilshommes ne itrer dans le grand conseil qu'à vingtl'entrée leur en fut ouverte à dixnant deux cents ducats; et c'est ainsi ents jeunes gens entrèrent à la fois mblées d'État. On offrit la dignité de de Saint-Marc pour vingt-cinq mille trouva tant de riches vaniteux, qu'on er plus de quarante de ces places, dont rent payées pisqu'à cent mille ducats.

Les plébélens marchandèrent alors l'inscription au Livre d'Or, et l'on proposa de mettre un prix au patriciat. On rencontra quatre-vingts acheteurs à soixante mille ducats ; le trésor public se grossit de sommes énormes; mais la noblesse, ainsi tarifée, avait perdu sa vraie valeur, la pureté d'origine. Avec cet argent on arma une slotte de cent vaisseaux, qui, sous les ordres de Geronimo Morosini, fit lever aux Turcs le siége de Suda. La mésintelligence s'étant ensuite glissée entre Morosini et les autres chefs, la campagne se termina sans avoir produit aucun résultat important. Le peu de succès de cet armement fit sentir vivement aux Vénitiens la nécessité d'accorder à leur général un pouvoir absolu. Dans cette grave circonstance, le gouvernement, s'écartant de sa prudence habituelle, qui réduisait le premier magistrat de la république aux honneurs de la représentation sans jui laisser aucune autorité personnelle, confia au doge le commandement des forces de terre et de mer. Malgré son grand age, Francesco Erizzo accepta généreusement cette lourde tâche; mais la Providence ne lui réservait pas l'honneur de mourir en combattant pour sa patrie : il succomba aux infirmités de son âge pendant qu'on faisait les préparatifs de l'embarquement. Alfred DE LACARE.

Morosini, Historia Fenet.—Vittor Sandi, Storia civile Feneziana, Ilb. XII, cap. III. — Gremonville, Correspendance.— Ganide Feirorate, Istorie, part. Ili, Ilb. X, 302. — Nani, Storia Feneta. — Laugier, Histoire de Fenise, XI, Ilb. XIII, 130. — Simondi, Histoire des Républiques italiennes, XVI, 331. — Dara, Histoire de la Republique de Fenise, IV, 166 à 100; V, p. 1 à 24.

BRLACH, nom de l'une des plus anciennes familles suisses, originaire de Bourgogne. Les principaux membres de cette famille sont :

BRLACE (Ulric), mort vers 1308. Il fut membre du sénat de Berne à dater de 1270. En mars 1298, il sauva les Bernois des entreprises des Fribourgeois, ligués avec plusieurs seigneurs da voisinage. On sait que Pribourg était alors la rivale de Berne.

ERLACH (Rodolphe], fils d'Ulrich, assassiné en 1360. Il était homme-lige du comte de Nydau, quand ce seigneur, uni à d'autres nobles du voisinage et à la ville de Fribourg, puis appuyé par l'empereur Louis de Bavière, que Berne ne voulait pas reconnaître, fit la guerre à cette cité. Entre autres prétentions, les confédérés voulaient reprendre Laupen, comme fief de l'Empire. On était indécis à Berne sur le choix d'un général, quand Rodolphe d'Erlach entra à cheval dans la ville. A cette époque de sa vie, il s'occupait d'agriculture, et le comte de Nydau kri avait permis d'embrasser la cause de Berne. A peine se fut-il présenté, que le souvenir de son père le fit nommer général par acclamation. « Yous êtes des hommes libres, dit-il aux Bernols, vous resterez libres; ja na crains point l'enneuvi : Dieu et vous, m'en fores raison. Je soutiendrai avec vous le combat, et nous le terminerous comme l'a termine mon père. » Il tint parole : Laupen était meancé per

263 ERLACH

l'ennemi : Erlach marcha entouré de jeunes gens des familles de Tannay et de Bomberg, au patriotisme desquels il avait fait appel. « Où sont-ils? s'écria-t-il, où sont-ils, ces joyeux compagnons, toujours parés de fleurs, toujours prêts à la danse? A eux aujourd'hui l'honneur, le salut de Berne! Ici la bannière, c'est ici qu'est Erlach! - Nous voici, répondirent les jeunes gens; c'est près de vous que nous combattrons. » La victoire fut complète (21 juillet 1339), et le vainqueur, Rodolphe d'Erlach, fut nommé tuteur des enfants du comte de Nydau, qu'il venait de combattre ; il leur conserva l'héritage paternel. Ce héros eut une fin tragique. Il habitait Reichenbach, où il se livrait à l'agriculture, quand Jobst Rudenz d'Unterwalden, mari de sa fille, vint discuter avec lui des questions d'intérêt. Erlach fit à cet homme quelques reproches; l'épée du vainqueur de Laupen était suspendue à la muraille : enflammé de colère, Rudenz la saisit, et tua le vieux guerrier. Le meurtrier, poursuivi par les chiens, prit la fuite, et réussit à se soustraire à toutes les recherches.

Jean de Muller, Gesch. der Schweiz. - De Golbery, La Suisse, dans l'Univers pittoresque.

BRLACH (Jean-Louis D'), né à Berne, en 1595, mort à Brisach, le 26 janvier 1650. A seize ans il entra au service du prince d'Anhalt, et plus tard à celui du prince de Nassau. En 1620, il fut fait prisonnier à la bataille de Prague. Rendu à la liberté moyennant rançon, il alla combattre dans divers pays à la tête d'une troupe qu'il avait recrutée. Tombé une seconde fois aux mains de l'ennemi, il paya une nouvelle rançon, et fut nommé lieutenant-colonel des gardes de Gustave-Adolphe, qui l'envoya en Lithuanie et en Livonie. Revenu à Berne au rétablissement de la paix, il y fut nommé sénateur et chargé du commandement des troupes destinées à défendre cette cité contre les entreprises du dehors. En 1632 d'Erlach sut nommé conseiller du duc Bernard de Saxe-Weimar et mis à la tête des troupes qui devaient préserver les frontières helvétiques. En 1635 il fut chargé de dénoncer au roi Louis XIII les dangers résultant de l'entente entre les Suisses catholiques et l'Espagne. En 1638, d'Erlach devint prisonnier une troisième sois : il fut pris par les Autrichiens, au moment où il se rendait devant Rhinfelden; il dut sa liberté aux succès du duc Bernard sur les troupes impériales. Le duc lui témoigna dès lors la plus grande confiance; il l'envoya en mission à Paris, et lui donna le gouvernement de Brisach après la prise de cette ville. D'Erlach se voua ensuite entièrement au service de la France, fut nommé commandant du Brisgau par le roi, et obtint des lettres de naturalisation. Lieutenant général des armées françaises, il prit une vaillante part à toutes les campagnes d'Allemagne jusqu'à la paix de Westphalie. Il se distingua tellement à la bataille de Lens (20 août 1648), que le grand Condé dit de lui à Louis XIV : « Voilà l'homme auquel on doit la victoir Pendant les troubles de la Fronde, il sut m tenir ses troupes dans la fidélité au gouve ment royal. Ce dévouement lui valut, trois j avant sa mort, le 23 janvier 1650, la dignit maréchal de France.

Sismondi, Hist. des Fr. — Mémoires historiques cernant le général Jean-Louis d'Briach, etc., par d'Briach; 1784.

cedent, né en 1614, mort à Berne, le 1<sup>st</sup> cembre 1699. Il servit en France, sous les or de son oncle, devint maréchal de camp en 11 et se distingua à Lens et au siège de Camb Revenu dans sa patrie, il fit rentrer dans le voir les paysans révoltés en 1653; mais, en 11 il fut battu à Wilmergaen, par les troupes cantons catholiques; il n'eut pas de peir prouver que les circonstances seules devaêtre accusées de cet insuccès. Sigismond d'Er fut banneret en 1667, avoyer en 1675, et était la juste considération que lui valait sa gesse, qu'on ne voulut pas accepter la dés sion qu'il offrit en 1685.

Sismondi, Hist. des Fr. — De Golbery, La Su dans l'Univers pittoresque.

BBLACH (Jean-Louis D'), né à Berne 1648, mort en 1680. Il vint en Danemark à de onze ans, y fut d'abord page, et entra en dans la marine. Ayant obtenu la permissio servir sur la flotte de l'amiral Tromp, il se tingua tellement dans l'affaire de Bornholm co les Suédois que, sur le rapport de l'amiral J il fut nommé capitaine de vaisseau en 1666 1672 il reçut le grade de chef d'escadre, 1676 celui de contre-amiral, et en 1678 ( de vice-amiral. Erlach fut la terreur des Sué durant la guerre où la politique de Louis entraina le Danemark et l'Empire d'Allemi contre le cabinet de Stockholm; d'Erlach tribua particulièrement à la conquête de l'Es Rugen.

Byries, Le Danemark, dans l'Univers pittor.

ERLACH (Jérôme n'), né en 1667, mor 1748. Il porta d'abord avec succès les ar pour la France et ensuite pour l'Autriche. C nel au service de cette puissance en 1702, i nommé général-major en 1705, et véout sur dans l'intimité du prince Eugène. Revenu c sa patrie, il fut avoyer de 1721 à 1747.

Conv.-Lex. -- Enc. des G. du M.

BRLACH (Charles-Louis D'), né à Berm 1746 (1), tué le 5 mars 1798. Il entre de la heure au service de la France, et s'y fit res quer par sa valeur. Au début de la révolu française, il revint à Berne, où, dès 1788 avait été nommé membre du grand con Lorsque, en 1791, des troubles éclatèrent é le pays de Vaud, il fut mis à la tête des t pes armées à cette occasion. En présence

(i) C'est la date que donne Escher dans l'*Encyclo*; d'Ersch et Gruber; elle est plus vraisemblable que de la *Biogr. Univ.* des frères Michaud.

projets du Directoire de la république française sur la Suisse, il avait opiné pour la mise des frontières en état de défense, et en 1798 il eut le commandement de la première division du corps d'armée allemand levé par son canton; le 21 février de la même année, il fut chargé du commandement en chef. Cependant le gouvernement hésitait et n'osait agir. Le 26 février, Elach, suivi de soixante-douze de ses officiers, vist dans le grand conseil, et tint à l'assemblée m discours qui avait pour objet de ranimer le patriotisme des membres présents. Son élomence fut couronnée de succès. On lui donna but pouvoir d'entreprendre, à l'expiration de l'amistice, ce qu'il jugerait utile au salut de la parie. Mais la ville de Berne s'étant rendue it 5 mars, après une action des plus sanglantes, 🕶 avait commencé le 2 , toutes les dispositions wavait prises Erlach se trouvèrent inutiles, et a même jour il fut tué par un soldat, après avoir été maltraité par une poignée de troupes mutinées, qui le soupconnaient de trahison. Inch et Gruber. Allg. Enc.

RALACH (Rodolphe-Louis D'), néà Berne, en 1740, mort vers 1810. Il chercha en vain, pendant 📭 l'était bailli de Burgdorf, à sauver le canton de l'invasion française. En 1801 il s'était joint à Aloys Reding et à Steiger pour rétablir l'ancienne constitution fédérale; et en 1802, lorsque l'in-\*\*\*rection préparée de longue main vint à éclater, il sut nommé général en ches de l'armée des confédérés. Bonaparte, par son acte de médiaion, ayant étouffé l'insurrection, Rodolphe d'Erha rentra dans la vie privée, et se livra entièrement à la culture des lettres. Parmi ses oumges, le Code du Bonheur, écrit en français, et qu'il avait dédié à Catherine II, mérite une mion particulière.

Inc. les G. du M. — Conversat.-Lexik.

MLÉ (Nicolas), canoniste et jurisconsulte larrain, mort doyen du chapitre de Saint-Dié, vers le milieu du dix-septième siècle. Il est autear d'un ouvrage ayant pour titre : De mul-Aplici Judicum Officio; in-4°, 1620. Chevrier, dent la plume mordante n'épargnait personne, a dit du livre d'Erlé : « Le traité part d'un bonne qui avait des idées assez justes de l'ob-# qu'il développait. »

Émile Bégin.

Miteire de Lorraine et de Bar; 1758, t. IX, p. 188, arrage introuvable, un arrêt l'ayant fait détruire par la 🖦 du bourreau.

ERLON (Comte D' ). Voyez DROUET.

ERMAN (Jean-Pierre), historien prussien, né Berlin, en 1733, mort en 1814. Il fut pasteur de la colonie française à Berlin; il eut aussi la frection du collége français et du séminaire de théologie, et fit partie de l'Académie des Scienca et Belles-Lettres. Admis à la cour d'Élisabeth-Christine, reine de Prusse, il fut chargé de la révision des ouvrages qu'elle composait. Il était aussi l'ami du ministre Hertzberg, qui le consullait sur le choix des jennes gens les plus aptes à la carrière diplomatique. Ses principaux ouvrages sont : Mémoires pour servir à l'histoire des Réfugiés français dans les États du roi de Prusse; Berlin, 1782-1794, 9 vol.; — Eloge historique de la reine de Prusse Sophie-Charlotte, femme de Frédéric Ier.

ERMAN (Paul), fils du précédent, physicien allemand, né à Berlin, en 1764, mort le 11 octobre 1851. Il préféra à la théologie, qu'on voulait lui faire étudier, l'histoire naturelle, dont il fut nommé professeur au Gymnase de Berlin et plus tard à l'École Militaire. Lors de la fondation de l'université, il fut appelé à la chaire de physique, qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il s'appliqua beaucoup au galvanisme, et en 1806 il obtint le prix fondé sur ce sujet par Napoléon.On a d'Erman de nombreux articles sur les sciences physiques, insérés dans les Annales de Gilbert et dans la collection de l'Académie de Berlin, dont il était membre.

Conversations-Lexikon.

BRMAN ( Georges-Adolphe ), fils du précédent, physicien et voyageur allemand, né en 1806. Il étudia à l'université de sa ville natale les sciences physiques. A Kænigsberg, il eut pour mattre Bessel, qu'il accompagna à Munich. De 1828 à 1830 il entreprit, à ses frais, un voyage autour du monde, dont le but était de faire une série d'observations magnétiques sur différents points du globe; c'est d'après ces observations que Gauss put établir sa théorie du magnétisme terrestre. Erman fit la première partie de ce voyage jusqu'à lakoutsk à la suite de l'expédition magnétométrique du Snédois Hansteen dans l'ouest de la Sibérie; il sit seul le reste de la tournée à travers l'Asie septentrionale, depuis l'Obi par Ochotzk jusqu'au Kamtschatka, et de là par mer jusqu'à Saint-Pétersbourg et Berlin, en passant par les colonies russes de l'Amérique septentrionale, la Californie, Taïti, le cap Horn et Rio-Janeiro. Il a écrit l'histoire de son exploration dans un ouvrage intitulé: Reise um die Erde, durch Nord-Asien und die beiden Oceane (Voyage autour de la Terre, travers l'Asie septentrionale et les deux Océans); Berlin, 1833-1842, 5 vol. Ses travaux sur le magnétisme terrestre et sur la physique se trouvent dans les Annales de Poggendorff, dans les Astronomische Nachrichten (Mémoires astronomiques) de Schumacher et dans les Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland (Archives des Sciences naturelles en Russie ), recueil dont il a été l'éditeur.

Conversat - Lexik.

\* ERMELINDE ou HERMELINDE (Sainte), née à Dunk près Louvain, vers 550, morte à Meldaert, vers 595. Elle était d'une riche famille du Brabant, et montra de bonne heure une intelligence très développée; car, selon ses biographes, elle n'avait que douze ans lorsqu'elle prit la résolution de consacrer à Dieu sa virginité. Plus tard ses parents l'engagèrent vive-

ment à se marier; mais elle leur dénlara fermement qu'elle voulait n'être qu'à Jésus-Christ, se coupa les cheveux en leur présence, puis alla se cacher dans une solitude près de Bevec. Elle ne sortait de sa cellule que nu-pieds et pour assister aux offices divins. Deux jeunes hommes, frères et seigneurs du lieu, ayant attenté à sa chasteté, Ermelindo se retira dans un endroit plus écarté, nommé Meldrick (sujourd'hui Meldaert) près de Hugard (Brabant), et y fit une pénitence austère jusqu'à sa mort. Son corpe, rapporta Surius, fut oublié pendant quarantehuit ans; mais Dieu en ayant fait connaître la sainteté par des signes extraordinaires, le bienheuroux Pépin de Landen, maire du palais d'Austrasia sous Dagobert fer et Sigebert III, fit bâtir un monastère de filles à Meldaert sous le patronage de Sainte-Ermelinde. Cet édifice n'existe plus, mais le nom de la sainte est resté très-populaire dans le pays. L'Église l'honore le 29 octobre.

Surius, Acta Sanctorum. — Molanus, Natales S. S. Belgii. — Baillet, Plas des Saints, III. — Richard et Giràud, Biblioth. sacrée.

\*ERMENALD ou ERMOLDUS (Nigellus), poéte et historien latin, vivait en 835. Il était abbé d'Aniane, et vers 826, accusé d'avoir trempé dans une des nombreuses conspirations ourdles contre l'empereur Louis le Débonnaire, il fut exilé à Strasbourg. Il chercha des consolations dans la poésie, et composa un poëme en l'honneur de Louis, poême dans lequel il sollicitait sa grace. Non-seulement il obtint un pardon complet du monarque débonnaire, mais il entra si avant dans ses bonnes grâces, que ce prince, en 834, le députa auprès de Pepin, son fils, roi d'Aquitaine, pour faire restituer aux églises ce qu'on leur avait enlevé dans l'étendue du royaume d'Aquitaine. A son retour, en 835, Ermenald obtint encore de Louis différents priviléges en faveur de son monastère. On le perd de vue à cette époque. Le poëme qu'il nous a laissé est en vers élégiaques et distribué en quatre livres. En tête se lit une petite préface en vers hexamètres, dont les premières et les dernières lettres de chaque vers forment cet acrostiche:

Ermeldus cecinit Hiudocci casaris arma.

Le poisse d'Ermoidus a pour sujet principal les guerres et les autres actions mémorables de Louis le Débonnaire. Le récit s'arrête à 826. Si l'auteur s'oublie quelquefois à relever des faits insignifiants, il ne lui arrive jamais de débiter des fables. Il ne faut pas chercher dans cette chronique rimée les beautés de la poésie : elle a tous les défauts des productions de son temps. « La versification , suivant dom Rivet, en eat dure, pesante, sans feu, et les expressions souvent grossières. »

Marquard Freiser est le premier qui ait publié quelques vers d'Ermenald. Longtemps après, en 1669, Lambstius a reproduit la préface, le commencement et la fin de poème de l'abbé d'A- niane. Muratori l'a donné en entier, a tes savantes et un spécimen du manu le tome II des Scriptores Rerum It Milan, 1723-1726, 2 vol. in-fol. De vre d'Ermenald a été réimprimée p nius, dans les «Scriptores Rerum Grum, et par dom Bouquet, dans le to Collection des Historiens de Fran

André Duclesna, Sorigiona Historia Fra II, 812. — Mabillon, Annales Ordinis S. B. XXXI, po 22. — Pierre Lambetius, Commes gustissima Bibliotheca Casarva Findob IIv. III, 287. — Lelong, Bibl. Ristorique de 756 et 1099. — Casimir Oudin, Commentari toribus ecclesiasticis. II, 78. — Dom Rivet, tördire de la France, IV, 190-106.

BRMENGARDE, impératrice de morte à Angers, le 3 octobre 818. fille d'Inghiramne, duc d'Hasbaigne Liège), et épousa, en 798, Louis dit naire, fils de l'empereur Charlemagne đơjà donné à son mari trois fils, Loth et Louis, lorsqu'il hérita de l'Empi 814). Louis et Ermengarde furent à Reims par le pape Étienne IV, en même année. L'impératrice exerçait influence sur l'esprit de son époux. ... ter la puissance à ses propres chiants cuta les autres membres de la famille Par ses conseils, Drogon, Hugues et ' naturels de Charlemagne, furent rase nés dans des clottres. Bernard, roi neveu de Louis, s'étant confié à la f riers francs envoyés par l'impératr conduire à Aix-la-Chapelle, et fut ce mort (818), sous l'accusation d'un pre lèvement. Louis le Débonnaire ordoni arrachat simplement les yeux; mais, historiens lombards, « Ermengarde, c lait point que Bernard put survivre, faire exécuter ce supplice par Bertin de Lyon, d'une manière si barbare qu mourut trois jours après. » Ermenga cut peu à cet acte de cruauté. Elle acc son époux en Bretagne, lorsqu'elle ton à Angers, y mourut, et y fut enterre Nithard, Historia, lib. LXVII. — Thegar p. 79. —Astronomus, Pita Ludovici Pii, imp. Annales, p. 877. - Chron. Saxon., 218. -: p, 423-425.

termengande ou Hermengan de Provence, née en 855, morte à Pla était fille unique de l'empereur Louis gelberge, et, d'après les coutumes des Faucune part à la succession de son pè fiancée à Constantin, empereur d'C épousa, en 877, Boson, gouverneur del pour Charles le Chauve et beau-frère de roi de Bavière. Boson venait d'empc femme, afin de pouvoir épouser Ermeng noces furent célébrées avecune pompc Mais Carloman venges sa sœur, et exp de l'Italie. Charles le Chauve lui do dommaggement le gouvernement de la

arde se résignait difficilement à demeurer d'un sujet : elle fit bientôt prendre à son titre de roi d'Arles, et l'excita à prétenroyaume d'Italie. Elle sut même lui gabienveillance du pape Jean VIII, qui Boson, et déclara « qu'il excommunierait ix qui auraient l'audace de prendre les contre son fils adoptif ». Malgré cette e protection, les intrigues d'Ermengards drent pas, et Boson fut obligé de se cone la Provence. L'ambition inquiète des oux leur attira une guerre désastreuse ouis III, roi de France et de Neustrie, rère Carloman, roi d'Aquitaine, qui s'ali leur oncle Charles le Gros, empereur agne. Boson perdit rapidement la Bouru'il venalt d'usurper, et vit ses États enrmengarde s'enferma dans Vienne (Dauet s'y défendit avec courage durant deux Cependant, en septembre 882 elle fut obcapituler, et demaura sous la garde de u-frère Richard, comte d'Autun. Elle fut n liberté après la mort de son mari (jan-), et fut nommée tutrice de son fils Louis on laissa les États que son père avait , mais avec le titre de duc seulement. arde suppléait à la jeunesse du prince, occasions, peu nombreuses, où le chef ovence était appelé à avoir une volonté. ition si secondaire ne pouvait être défint acceptée par Ermengarde. Elle voulut i fils portat le titre de roi, comme son y réussit. A cet effet, elle mit d'abord Étienne VI dans ses intérêts, puis se la cour d'Arnolphe, roi de Germanie, i présents considérables, et promit à ce ie que le roi de Provence serait en toutes ances son plus fidèle allié; elle obtint protection. Elle séduisit avec non l'adresse les principaux seigneurs d'Aiet d'Italie, et en juillet 890 elle a à Valence une assemblée des prélats contrées. Cette espèce de concile élut our roi, « afin qu'il pût protéger le pays es Normands et les Sarrasins ». Par e, Ermengarde mit le jeune monarque e sons la protection du duc Richard rgogne, son oncie. Elle continua de la idministrer la Provence, et déploya dans vernement beaucoup d'habileté. Lorsque at atteint sa majorité, elle le sit reconolennellement, et se retira à Plaisance, couvent de Saint-Sixte, où elle mourut. ani Annales, ann. 878, p. 118. - Regino, Chron., bronte. Centulsme, 348. — Annales Fuldenses, - Muratori, Annales, ann. 877. — Labbe, Acta Valentini, IX, 426. — Dom Valssette, Histoire de Languedoc,liv.XI,chap. LVIII, p. 87.-Hughes t, Chron. Firdunense, \$86. -Plancher, Histoire 90gne, IV, 164. - Sismondi, Histoire des Fran-, 197 à 298

ENGARDE de Toscane, marquise d'Ivrée, m 947. Elle était fille d'Adalbert II, dit c, duc de Toscane, et de Berthe de Lorraine, et épousa Adalbert, marquis d'Ivrée. De 921 à 926, elle fut l'âme de toutes les conspirations et de toutes les révoltes organisées contre Bérenger, roi d'Italie, et sous lesquelles ce monarque finit par succomber. Prenant ensuite les intérêts de son frère utérin Hugues, comte ou duc de Provence, elle réussit, aidée de son autre frère Lambert, marquis de Toscane, à faire déposer Rodolphe de Bourgogne, qui avait été appelé au trone de Lombardie. Hugues fut proclamé à la place du prince bourguignon; mais il se montra pen reconnaissant de l'appui de sa famille : il sacrifia sans pitié son frère Lambert et son neveu Anscar, fils d'Ermengarde, marquis de Spolète et de Camerino. Quant à Ermengarde, il la fit enfermer dans un cioître, où elle mourut. Les chroniqueurs désignent cette princesse comme « l'une des plus belles et des plus spirituelles, mais des plus intrigantes et des plus corrompues de l'Italie ».

Luitprand, Historia, itb. 111 et V, 451 à 461. — Sismondi, Histoire des Républiques italiennes, I, 44.

ERMENGAUD (en latin Armegandus Blasius), médecin français, né à Montpellier, vivalt en 1314. Il possédait en son temps une grande réputation d'habileté, et, s'il faut en croire Gariel, devinait les maladies par la vue seule. Ce don lui fut pourtant contesté à la mort du roi de France Philippe le Bel. Néanmoins, il est incontestable qu'Ermengaud n'était pas un charlatan ordinaire : il connaissait les langues latine, grecque, hébraïque et arabe, et avait acquis un certain fonds de science; on en peut juger par ses ouvrages, qui sont : une traduction d'arabe en latin du Cantica d'Avicenne, avec les Commentaires d'Averroès. Cette traduction, revue et corrigée par Andrea Alpago, se trouve dans les Opera d'Averroès, tome X; Venise, imp. chez les Junte :- le Traite de la Thériaque d'Averroès. reproduit dans les mêmes Œuvres; - De Regimine Sanitatis, ad sultanum Babyloniæ, trad. de l'hébreu en latin d'après Moise Maimonides; Regimen de Asthmate, trad. de l'arabe de R. Moyse.

Gariel, Series Præsulum Magalonensium. — Astruc, Mémoires pour l'histoire de la Paculté de Montpellier. — Éloy, Dictionnaire Aistorique de la Médecine.

EMMENGATO (Mattre), poète français, né à Béziera, florissait dans le treizième siècle. Il écrivait en patois provençal, et a laissé un poème intitulé Bréviaire d'amour. Cet ouvrage, qui n'a jarnais été imprimé, est plus remarquable par l'érudition que par le goût et l'esprit; il ne contient pas moins de vingt-aept mille vers : c'est une encyclopédie de toutes les sciences divines et humaines : théologie, connologie, physique, histoire naturelle, physiologie morale, politique, etc.

A. Jadan.

enmendaud (Pierre), frère du précèdent, poète français, vivait à la même époque : il a laissé quelques poésies manuscrites. A. J.

Du Verdier, Bioblioth. française. — Morêri, Grand Diet. Mist. — Chundon et Bolandine, Bist. hist.

\* ÉBMENBIC ou HERMENRIC de Richenow, historien franc, vivait en 858. Il prononça ses vœux dans le monastère de Richenow, et eut pour mattre Walafrid Strabon, sous lequel il fit de grands progrès dans presque toutes les sciences. En 849 il alla remplacer son mattre, sur l'invitation de Grimold ou Grimoald, abbé de Saint-Gall; plus tard il rentra à Richenow, où il mourut. Il est qualifié d'évêque dans un ancien manuscrit; mais rien ne confirme cette qualité. On a de lui : Bpistola, dédiée à Grimold, ou Grimoald, archi-chapelain, dans laquelle, outre l'éloge de Grimold et celui des principaux écrivains de son temps, l'auteur traite de l'âme, de la raison humaine, de la Rédemption, etc. Cet ouvrage est un véritable panégyrique, écrit sans ordre ni méthode: dom Mabillon en a publié des fragments, dans le t. IV de ses Analectes. A la fin du manuscrit d'Ermenric se lit une préface, composée pour être placée en tête d'une vie de saint Gall qu'il avait entreprise. L'auteur y fait en vers héroiques la description du Rhin et du Danube. Selon dom Rivet: « Nous n'avons point de pièces de vers de ce temps-là qui vaillent mieux en tous sens que celle-ci. Ses beautés doivent nous faire regretter de n'avoir que ce morceau de l'ouvrage. »

Histoire littéraire de la France, V. 327. — Fabricius, Bibliothecu mediz et inf. Lat. II, lib. V, p. 330.

ERMENS ( Joseph ), bibliographe belge, né à Bruxelles, le 18 mai 1736, mort dans la même ville, le 18 mai 1805. Il exerçait à Bruxelles la profession d'imprimeur-libraire, et possédait en bibliographie des connaissances étendues. Il rédigea et enrichit de notes utiles les catalogues de diverses bibliothèques importantes, et il mit au jour, en 1792, le troisième et le quatrième catalogues des livres des couvents supprimés dans les Pays-Bas. Il a publié : Recueil des placcarts, édits, etc., qui se trouvent dans les vingt-un volumes des placcarts de Brabant et de Flandre, et dans la Jurisprudentia heroica, concernant les titres et marques d'honneur,etc., jusqu'à la fin de 1779 ; Bruxelles, 1780, in-4°; nouv. édit., ibid., 1785, 2 vol. in-4°. Il a donné en outre de nouvelles éditions de l'Histoire de Marie de Bourgogne, par Gaillard, Bruxelles, 1784, in-12; et de l'Histoire du cardinal de Granvelle, par Courchetez d'Esnans, Bruxelles, 1784, 2 vol. in-8°; avec des préfaces historiques et critiques. Ermens, qui depuis longtemps avait réuni les matériaux d'une bibliographie historique des Pays-Bas, cessa le commerce de la librairie dans le but de visiter les bibliothèques les plus riches de la France et des sept Provinces-Unies et d'y noter tous les livres et les manuscrits relatifs à la Belgique; mais les événements politiques ne lui permirent pas de réaliser ce projet. Il a laissé plusieurs ouvrages manuscrits, dont les principaux sont : Index Scriptorum Rerum Belgioarum, auctore J.-B. Verdutten, scabino

Antwerpiensi, nunc ex manuscripto a grapho descriptus et duplo auctus ; in-fol. Bibliographie des Pays-Bas, ou catalo raisonné de tous les ouvrages, tant impris que manuscrits, qui traitent de l'histoire ce pays ou qui y ont rapport; avec des no historiques et critiques ; 4 vol. in-fol., et 1 v de tables, in-4°; — Bibliographie des liv. anonymes concernant l'histoire des Pa Bas; in-fol.; — Bibliographie des pièces a thenliques concernant l'histoire des troub des Pays-Bas, depuis le commencement ces troubles, en 1566, jusqu'à la trêve douze ans, en 1609; 2 vol. in-fol. Tous ouvrages, d'abord acquis par le célèbre hibl phile Van Hutthem, se trouvent maintenant la Bibliothèque royale de Bruxelles. La Descri tion bibliographique de la bibliothèque Joseph Ermens, Bruxelles, sans date (180 3 vol. in-8°, donne l'indication d'un grand nom! de livres rares dans tous les genres, notamme sur l'histoire des Pays-Bas. E. REGNARD.

Barbier, Examen crit. des Dict. hist. — Descript bibl. de lu bibl. de J. Ermens, t. 11, p. 322 et 322. — Reiffenberg, Chronique rimée de Ph. Mouskel, t. introduction, p. 31. — Bibliotheca Huithemiana, t. — J. Britz, Code de l'ancien Droit beigque.

roi des Suèves de 411 à 440. Il s'établit en Gal vers 411; mais, forcé de plier devant Gunder roi des Vandales, il se retrancha dans les me tagnes d'Ervatos, entre Léon et Oviedo. 427, son général, Hermigaire, ravageait provinces d'Espagne, lorsque les Vandales p sèrent en Afrique. Il fut écrasé par Gensét près de Merida. Lorsque ce conquérant fut pas Ermeric se mit en campagne, et étendit sa pu sance en Espagne.

Mariana, Hist d'Espagne. — Schott, Hispania ill trata.

\* ERMENTAIRE, historien français, mort Messay, en 865. Il était abbé d'Hermoutier (P tou). Il a ecrit l'histoire de la translation corps de saint Philibert, à laquelle il a joint u narration intéressante de ce qu'il a vu dep l'invasion des Normands en 836. Cet ouvra divisé en deux livres, a été publié par le pl Chifflet, dans les preuves de l'Histoire de Tou nus, et par dom Ceillier dans le Ve tome des Ac Ordinis S. Benedicti.

Richard et Giraud, Bibliothèque sacree.

ERMENTEUDE, impératrice de France, moi le 6 octobre 869. Elle était fille d'Eudes, con d'Orléans, et d'Ingeltrude. Mariée à Charles Chauve, à Quiersy-sur-Oise, le 14 décemb 842, elle fut couronnée à Soissons, en 866. S rôle politique fut insignifiant. Elle fonda pl sieurs communautés religieuses, et fut entern à Saint-Denys près Paris.

Adon, Chronica.

\* ERMINON (Saint), Voyes Erme.
ERMITE (Daniel L'). Voyes L'HERMITE.

\* ERMO (S.) Voyes Érasme.

ERMOLDUS NIGHLLUS, Voyez ERMENALD. BRIAULT DES BRULYS (Nicolas), général français, né à Brives (Corrèze), le 14 août 1737, mort à l'île Bourbon, le 25 septembre 1809. Appartenant à une famille noble, il fut reçu, le 28 septembre 1757, à l'École Militaire de Verdun. Un an après il entra dans les gardes du corps, et le 14 juillet 1780 il obtint une lieutenance au 3° régiment d'artillerie. En 1782 il fat envoyé dans les Indes, et reçut en 1786 tte nouvelle mission, pour la Perse et la Turquie. I devint le 8 avril 1791 aide de camp du premier inspecteur de l'artillerie, et le 8 août de la même année adjoint à l'état-major de l'armée à centre; le 8 février 1792 il reçut le titre de capitaine-commandant, à l'attaque de La Croix-=x-Bois, lorsqu'il ramena au combat plusieurs his des bataillons ébranlés et en délivra quatre **⊆veloppés par l'enne**mi. A Mont-Théatin, il sauva in equipages par une manœuvre habile. Major **éral de la tranchée a**u siége de Namur, il dirigea le 26 novembre 1792 l'attaque du fort, et en déna le succès en s'élançant le premier à l'asut; il établit ensuite une batterie et des retranchements sous le feu de l'ennemi : un éclat d'obus le blessa grièvement. Devant Maëstricht, où il ërigesit les travaux, il reçut une nouvelle blessere, le 27 sévrier 1793. Neuf jours après il sut semmé adjudant général chef de brigade, et le 15 mai général de brigade. En 1795, le 7 juin, il passa à l'armée du nord. Ayant appris, en Holinde, que deux de ses frères, émigrés, se trouvient sur cette frontière, la crainte de les voir tember entre les mains des Français placés sous son propre commandement le porta à donner sa ission; mais le 15 avril 1796 il reprit de l'activité dans la même armée. Conciliant et main, le général Ernault s'était fait estimer et dans les villes hollandaises dont il avait en le gouvernement. Il eut le commandement des côtes jusqu'à la fin de 1799 : il se rendit alors à l'armée du Rhin, commandée par Morem. Fribourg, Biberach, Ulm, Ingolstadt, lui offrirent des occasions de faire briller sa bravoure et son habileté. Au commencement de 1802 il s'embarqua comme gouverneur des îles Macareignes, et y mourut. CH-P-C.

Biogr, univ. et port. des Contemporains. — Renseifiements particuliers.

RANDTEL OU ERNDL (Chrétien-Henri), néticain allemand, natif de Dresde, mort dans cette ville, le 17 mars 1734. A l'issue de ses édudes à Leipzig, il visita, en 1706 et 1707, la Hollade et l'Angleterre. Trois ans plus tard il fut noumé premier médecin du roi de Pologne Frédéric-Auguste. Il profita de son séjour à Varsovie pour faire connaître au monde savant les connaissances naturelles de ce pays et des environs. On a de lui : De Usu historiæ naturalis exolico-geographicæ in medicina; Leipzig, 1700, in-4°; — Relatio ad amicum de Itinere suo anglicano et batavo; Leipzig, 1710, in-8°; —

De Plore Japonica, codice Bibliothecz regiz Berolinensis rarissimo; Dresde, 1716, ip-4°; — Plantarum circa Sedlicenses thermas Elenchus; Nuremberg, 1723, in-4°; — Warsavia physica illustrala, etc.; Dresde, 1730, in-4°. Erndtel publia en outre, en 1723, dans le t. III des Actes des Curieus de la Nature le catalogue des plantes qui croissent près de Toeplitz. Biographie médicale.

RENECOURT (Barbe D'). Voy. SAINT-BAL-MON (Madame DE).

ERNEST, nom commun à un grand nombre de princes, presque tous allemands, classés cidessous par ordre alphabétique des pays où ils ont régné.

### L. Ernest d'Alsace.

\* ERNEST 1°, cinquième duc d'Alsace et de Souabe, tué le 31 mai 1015. Il était fils atné de Léopold Ier, dit l'Illustre, margrave d'Autriche, et de Kihkart (Richarde ou Richilde) de Saxe. Il avait épousé Gisèle, sœur d'Herman III, dont il fut le tuteur et auquel il succéda: son règne fut court; il fut tué à la chasse, par la maladresse d'un de ses officiers. Sa veuve épousa Conrad le Salique, depuis empereur.

\* BRNEST II, sixième duc d'Alsace et de Souabe, fils ainé du précédent, tué le 18 août 1030. Il succéda à son père, sous la tutelle de Gisèle, sa mère, ensuite sous celle de l'archevêque Poppon, son oncle paternel. En 1024 il commença à gouverner par lui-même, et entra dans une ligue organisée par les ducs de Lorraine et de Franconie contre l'empereur Conrad, second mari de sa mère. Les seigneurs de Souabe refusèrent de soutenir Ernest II, et la révolte échoua. Gisèle obtint le pardon de son fils. Mais à peine Conrad fut-il occupé en Italie qu'Ernest se mit à la tête d'une nouvelle levée de boucliers. Il passa le Rhin, et ravagea toutes les propriétés des seigneurs restés fidèles à l'empereur. Il pilla ainsi les domaines de Hugues, comte du Nordgau, puis se jeta dans la haute Bourgogne, prétendant que ce royaume lui appartenait, du chef de sa mère. Repoussé par les Bourguignons, il revint en Allemagne, et rançonna plusieurs monastères opulents. A son retour, Conrad assembla à Ulm une diète générale pour décider du sort d'Ernest. Celui-ci y fut condamné unanimement, et, abandonné de ses satellites, se remit à la clémence de l'empereur, qui le retint quelque temps dans la forteresse de Gibichenstein, près Halle. Gisèle intervint encore, et en 1030 Conrad remit Ernest non-seulement en liberté, mais il lui laissa ses duchés. Aussitôt libre, Ernest refusa de tenir aucune des promesses qu'il avait faites durant sa captivité, et fut mis au ban de l'Empire dans la diète d'Ingelheim. Il fut tué quelque temps après, dans un combat singulier qu'il livra au comte Manegold. Il avait épousé la comtesse d'Habsbourg, sœur du pape saint Léon IX, et ne laissa qu'une fille, nommée Ida.

Mermann Contractus, Chronicon. — Ditmar, Chronicon. — Wippon, Vita Conradi Salici. — Necrolog. Pulagnesis. — Annales Hildesheim.

#### II. Ernest d'Anhalt.

\* ERNEST, premier prince d'Anhalt-Zerbst-Dessau, mort le 15 juin 1526. Il était second fils de Georges Ier et d'Anne de Ruppin. Il partagea la succession paternelle avec son frère Woldemar, et devint la souche des princes d'Anhalt-Dessau. Il se fit recevoir en 1496, avec ses deux frères Georges et Ludolphe, dans la confrérie de Saint-Antoine. Néanmoins, il embrassa la religion réformée, et en 1520 posa la première pierre de l'église luthérienne de Dessau; il consacra à cette construction la part du butin que son frère Rodolphe, général des troupes impériales, avait enlevé aux Vénitiens. En 1521, Ernest rendit à Joachim dit Nestor, électeur de Brandebourg, les villes de Cotbus et de Peitz, moyennant le remboursement des sommes pour lesquelles elles avaient été engagées à Georges Ier. Ernest avait épousé Marguerite de Munsterberg, dont il eut trois fils, qui contribuèrent beaucoup à étendre le protestantisme.

Brach et Gruber, Allg. Enc. -Chron, hist. des Comtes d'Anhalt, dans l'Art de verifier les dates, XVI, 285.

\* ERNEST, prince d'Anhalt, né à Amber, le 19 mai 1608, mort à Naumbourg, le 3 décembre 1632. Il était fils de Christiern l'Ancien, stathouder d'Amber, et d'Anne de Benthem. Il fut élevé à la cour de Jean-Christian, duc de Liegnitz et de Brieg. En 1621 son père l'emmena en Suède, et le présenta à Gustave-Adolphe. Ernest se rendit ensuite en Holstein, puis se jeta, en 1622, dans Berg-op-Zoom, assiégée par le général espagnol Spinola. En 1623 il alla avec son frère ainé, Christiern, en Danemark, et de là en Italie, dont il visita les principales villes. En 1625 Ernest fut envoyé par la maison d'Anhalt en ambassade près Jean-Georges Ier, électeur de Saxe, puis en 1627 près l'empereur Ferdinand II. qui le chargea de plusieurs missions auprès du célèbre général Wallenstein. Ce général lui donna le commandement d'un régiment de cavalerie, avec lequel Ernest assista au siège de Stralsund et marcha ensuite contre le duc de Mantoue. Mais à son retour, voyant que l'empereur allait prendre les armes contre les protestants, il donna sa démission, et passa sous les drapeaux de Jean-Georges. En 1632, Ernest, avec un corps de cavalerie, joignit à Nuremberg l'armée de Gustave-Adolphe. Il sit avec ce roi de Suède la campagne de Saxe, et sut mortellement blessé à Lutzen. Il mourut peu après, à Naumbourg, àgé de vingt-quatre ans.

Ersch et Gruber, Allg. Enc.

## III. Ernest d'Autriche.

\*ERNEST dit le Vaillant, margrave d'Autriche, tué le 9 juin 1075. Il était fils d'Albert Jer, dit le Victorieux, margrave d'Autriche, et d'Adélaïde de Hongrie. Ses exploits dans les guerres qu'il soutint contre les Hongrois lui méritèrent le surnom de Vaillant. En 1058, Agnèr ratrice régente, désirant attacher Erne fils Henri IV, lui donna les avoueries c bourg et de Passaw; mais plus tard le n d'Autriche oublia ces faveurs, et se joi, Saxons révoltés et commandés par Oth de Bavière. Une grande bataille se livribords de l'Unstrut; Henri IV fut victor Ernest resta parmi les morts. Il avai Adélaide de Lusace, dont il eut deux fil pold II, dit le Beau, et Albert dit le Le lui succédèrent, et une fille, Judith, mo le célibat.

Becard, Orig. Saxon., 64, - Chron. des Addriche, XVII, 22. - Brach et Gruber, All

\*BRNEST dit de Fer, duc d'Autrie Carinthie, né en 1378, mort à Grætz, le 1424. Il était le troisième fils de Léonole le Beau Gendarme et le Preux, et d Visconti. Il fit ses études à Bologne. A la son père, tué par les Suisses à la ba Sempach, le 9 juillet 1386. Ernest de l verna les États d'Autriche par indivis frères, Guillaume dit l'Affable, Léopolle Superbe, et Frédéric IV, dit le Vi 8 octobre 1386, les quatre frères transpo d'un commun accord, le pouvoir à le Albert III, mais pour sa vie seulement charge de pourvoir au mariage de ses Ala mort d'Albert III, Guillaume l'Affable le plus ancien agnat de sa maison, repri vernement, mais il y appela ses frères et sc Albert IV. De 1395 à 1406 on trouve d signés de chacun de ces princes séparér qui prouve l'égalité de leur pouvoir. 1 mort de Guillaume, en 1406, Léopold nest et Frédéric continuèrent à administ triche, en exerçant la tutelle sur leur n bert V, qu'ils admirent à partager leurs sa majorité. Mais en 1411, Léopold éta les seigneurs d'Autriche élurent Albert duc, au détriment de ses deux oncles sur Ernest et Frédéric partagèrent alors le biens de leur maison : Ernest eut la C la Styrie et la Carniole. L'année suivante pèlerinage de la Terre Sainte, puis se r Pologne, où il épousa Cimburge, fille de Zié duc de Mazovie. Le 25 mars 1414 Ernest connaître par les états de ses diverses pr dont il confirma les priviléges. En 1415, ric IV avant été mis au ban de l'Empire

se mit en possession du Tyrol, du comté

bourg et du landgraviat d'Alsace, afin d'e

que ces provinces ne tombassent en de

étrangères. Mais aussitôt que Frédéric et

paix avec l'empereur Sigismond, Ernest l

son territoire. Ce prince mourut dans la

l'âge. Les historiens s'accordent à rec

qu'Ernest était aussi remarquable par

lités du cœur et de l'esprit que par o

corps. Sa femme était également d'ur

extraordinaire; elle lui survécut peu.

mariage furent Frédéric V et Alle Prodigue, qui succédèrent à leur ierite, qui épousa Frédéric II, électe; et Catherine, mariée à Charles ier, margrave de Bade.

ich, Archontat. Carinth., 116. — Lunig, . II, 84. — Vile d'Arapech, Chron. — Chro-nics d'Autriche, dans l'Art de vérifier les — Ersch et Graber, Ally. Enc.

#### IV. Renest de Bade.

', premier margrave de Bade-Dourorzheim, le 8 octobre 1482, mort dans le, le 6 février 1553. Il était septième hristophe, margrave de Bade, et d'Oreneinbogen. Il eut dans le partage phe fit, en 1515, entre ses trois fils, Baden-Weiler, Hochberg, Rotheln, Schopfheim, Sulzberg et Usenberg. erg pour capitale. En 1533, il hérita : Philippe, des villes de Pforzheim, Itensteig, ainsi que d'un grand nombre et villages. En 1536, il fit avec son ard un traité par lequel aucum des rrait aliéner les terres du margraviat n un mariage morganatique. L'ane, à l'exemple de son père, Ernest 1, un acte suivant lequel ses fils deger ses biens après sa mort. Cet acte sous-partages à l'avenir, le transfert clésiastiques aux séculiers et aucun dans la religion du pays. Cependant, assa la réforme la même année, et la ns ses États. En février 1542, il assista e Spire, et signa la ligue contre les 552 il mit ses fils en possession de rnements respectifs, et mourut peu

des Margraves de Bade-Durlach, dans er les dates, XV, 482. - Brech et Gruber,

r-FRÉDÉRIC, troisième margrave de sch, et petit-fils du précédent, né à : 17 octobre 1560, mort à Remchinrril 1604. Il était fils ainé de Charles, : Bade-Dourlach, et d'Anne de Velmort de son pere (23 mars 1577), il is la tutelle de sa mère, de Louis VI, e, électeur palatin, et de Louis duc perg. Il fut élevé à la cour de ce derurà Dourlach, en 1581, il termina le lurait depuis quatre-vingts ans entre de Bade et de Longueville au sujet e Baden-Weiler, Roetheln et Sausennt le désistement de Marie de Bourd'Éléonor de Longueville, moyenat mille florins. En 1584, il fit le pargraviat avec ses frères, et garda pour zheim, Besigheim, Mundelsheim et En 1592, Ernest-Frédéric s'empara des enfants de son frère Jacques, Hochberg; mais il fut obligé de parictions avec Guillaume, duc de Ba-

dans l'abbaye de Lilienfeld. Les vière. A la même époque, les Strasbourgeois ayant élu deux évêques, l'un catholique, Charles de Lorraine, et l'autre protestant, Jean-Georges de Brandebourg, la guerre s'engagea entre les deux prélats. Ernest-Frédéric prit parti pour Jean-Georges : après de nombreux pillages réciproques, on convint, le 13 février 1593, de s'en rapporter à la prochaine diète. En mars 1594 Ernest se rendit à l'assemblée de Heilbronn, tenue par les princes protestants. Les atteintes que l'empereur et les seigneurs catholiques donnaient selon les protestants à la transaction de Passaw et à la liberté religiouse furent l'objet de la délibération. Il fut décidé qu'on demanderait réparation de ces griefs à l'empereur. On se promit de demeurer étroitement unis et de se prêter un mutuel secours; tel fut le prélude de la fameuse union évangélique qui fut conclue à Halle en 1609. La mauvaise administration d'Édouard-Fortuné, margrave de Bade-Baden, avait bouleversé la Marche supérieure. Loin d'acquitter sa portion des dettes dont le margraviat entier était grevé, il les avait augmentées à un point excessit. Comme les deux Marches étaient solidaires, les créanciers se réunirent contre Ernest-Frédéric, quoiqu'il cut payé sa part. La maison de Bade était en danger de perdre la Haute-Marche. Dans cette extrémité, Ernest-Frédéric, profitant de l'absence d'Édouard, fait irruption dans ses États, en novembre 1594, s'en rend maître sans coup férir, et reçoit l'hommage des habitants, sous le titre d'administrateur. L'empereur désapprouva cette invasion, et Édouard eut recours aux armes pour rentrer dans ses domaines; malgré les secours qu'il reçut du duc de Lorraine, Ernest, appuyé par les princes protestants, se maintint dans son usurpation. Edouard étant mort en 1600, Ernest-Frédéric prétendit hériter de son parent. Il regardait comme inhabiles à succéder les enfants de ce prince, à cause de l'obscure naissance de leur mère (Marie Eicken), et ses frères comme incapables, par leurs vices de corps et d'esprit. L'empereur repoussa formellement ces prétentions, mit le séquestre sur les biens d'Édouard, et nomma pour curateurs Maximilien, électeur de Bavière, et Lothaire de Metternich, archevêque de Trèves. Ernest voulut décliner l'autorité impériale; mais, ne trouvant aucun partisan, il dut se soumettre. Il était privé de l'usage de ses jambes depuis dix ans par une contraction de nerfs, qu'on attribuait à des sortiléges; mais il n'en avait pas moins conservé sa vivacité et son entêtement. Ce prince, disent les historiens, avait l'esprit inquiet et turbulent; outre les querelles que lui causa son ambition, il prit parti dans toutes les disputes théologiques du temps. D'abord luthérien, il fit profession du calvinisme en 1599, et contraignit ses sujets à l'imiter dans son changement. Il écrivit un livre pour la défense des sacramentaires ; mais il fut vivement rétorqué par les théologiens de Saxe et de Wurtemberg. Il avait épousé, le

21 décembre 1585, Anne de Frise, veuve de Louis VI, électeur palatin; il n'en eut pas d'enfant, et son frère Georges-Frédéric lui succéda. Ersch et Gruber, Allg. Enc. — Chronologie des Margraves de Bade-Dourlach, dans l'Art de vérifer ; les dates, XV, 486.

#### V. Etnest de Bavière.

\* ERNEST, vingt-neuvième duc de Bavière, mort le 1er juillet 1438. Il était fils de Jean le Pacifique, duc de Bavière, et de Catherine de Gœritz. Il était l'un des premiers favoris de l'empereur Sigismond, qu'il assista dans la guerre contre les hussites. Il avait épousé, en 1393, Élisabeth Visconti (morte en 1432), succéda à son père en 1397, et gonverna son duché par indivis avec Guillaume, son frère. Leur cousin Louis le Barbu, duc d'Ingolstadt, souleva les habitants de Munich, qui chassèrent les deux frères; mais les révoltés furent soumis en 1404. En 1422 Ernest, aidé de son fils Albert le Pieux, remporta une victoire décisive sur Louis le Barbu, qui fut contraint à la tranquillité. En 1430 l'empereur Sigismond envoya Ernest pour faire reconnattre Witold, duc de Lithuanie; mais il fut repoussé par les Polonais, et forcé de renoncer à sa mission. Ernest aimait et protégeait les gens de lettres : il fit construire plusieurs églises. La fin de sa vie fut marquée par un acte de violence, qui heureusement semble être le seul qu'on ait à reprocher à son long règne. En 1436, après avoir obtenu l'autorisation du magistrat de Straubingen, il fit enlever la maîtresse de son fils Albert le Pieux, et la fit noyer dans le Danube, en punition de quelques discours insolents qu'elle avait tenus. Cependant Ernest ne tarda pas à se repentir de ce meurtre. Il fit élever une chapelle, et institua des services à la mémoire de sa victime. Il mourut peu après.

Brach et Gruber, Alig. Bnc. — Chronologie historique des Ducs de Bavière, dans l'Art de vérifier les dates, XVI, 133.

# VI. Ernest de Brandebourg.

\* ERNEST 1er, margrave de Brandebourg, né le 13 avril 1583, mort le 18 septembre 1613. Il était fils de Joachim-Frédéric, électeur de Brandebourg, et de Catherine de Brandebourg Custrin. En 1609, son frère, l'électeur Jean-Sigismond, le nomma son stathouder dans les duchés de Clèves, Juliers et Berg; Ernest embrassa l'année suivante la religion réformée, et entraina par son exemple tous les membres de sa famille. Il eut quelques discussions à soutenir contre l'archiduc Léopold, qui revendiquait les duchés ; mais il sut défendre avec habileté les droits de son frère, et contracta des traités avantageux avec Wolfgang-Guillaume, comte palatin de Neubourg, Maurice, landgrave de Hesse-Cassel, et Jean-Georges Ier, électeur de Saxe. De concert avec le roi de France, Louis XIII, il rétablit la tranquillité troublée dans la ville d'Aix-la-Chapelle par les querelles survenues entre les catholiques et les luthériens. En 1611 Ernest fut nommé com-

mandeur de l'ordrede Saint-Jean dans la Brandebourg, la Saxe, la Poméra principauté de Wendon. Il mourut pe dans la fleur de l'âge.

Art de verifier les dates.

\* BRNEST II, margrave de Brandel à Jægerndorf, le 5 janvier 1617, mort e était fils de Jean-Georges, duc de Jœs et d'Eve-Christine de Wurtemberg. Il à la cour de son grand-père Frédéric temberg, et fit, en 1635, un v France. L'année suivante, il visità l'Ita avoir séjourné quelque temps à Genève tisbonne, il retourna en France. En 163 courut l'Angleterre, la Hollande, e quelque temps à la cour du roi de Di Christiern IV. En 1638, il fit un voyage en France, traversa la Suisse en Wurtemberg. En 1639 il alla en Holli il se rendit à Gluckstadt, où il s'abouc roi de Danemark. Il résida quelque Dantzig, et vint recevoir à Kœnigsberg, les derniers soupirs de l'électeur Geoi laume. Le nouvel électeur de Brai Frédéric-Guillaume, nomma Ernest s du margraviat; mais le gouvernement fut court : il mourut de mélancolie l'a vante. Ce prince a laissé une relatic voyages, écrite en français.

Art de vérifier les dates.

## VII. Ernest de Brunswick.

\* ERNEST 1er, deuxième duc de B Grubenhagen, mort en 1344. Il était s de Henri le Merveilleux et d'Agnès ringe. Il succéda à son père en 1332, partie de ses États, et les réunit en e son pouvoir, après la mort de son frère Grèce. Il épousa en premières noces Él Thuringe, et en secondes Agnès d'Eh eut trois enfants de ces unions, et sor Albert II, lui succéda.

\*BRNEST II, septième duc de B Grubenhagen, seigneur d'Eimbeck, et avril 1518, mort le 2 avril 1567. Il é Philippe Ier, dit l'Ancien, et de Cat Mansfeld. Il fut élevé dans la fam mère, et se forma à la cour de Jean dit le Magnanime, électeur de Saxe Wurtemberg qu'il entendit les prédi Luther et devint un zélé disciple forme. Dans la guerre causée, en 154 dissidences religieuses, Ernest se rang drapeaux de Jean-Frédéric, chef de la Smalkalde. Comme tous les autres pr testants, il fut mis au ban de l'Emp ment éhranlé par cette sentence, il vaillamment en 1546 à la bataille de G 24 avril de l'année suivante à celle de où il fut fait prisonnier avec l'électeur pereur Charles-Quint. Il fut relaché pe en 1551, succéda paisiblement à son 1557, il se trouva à la bataille de Saint-Quentin, gagnée par les Espagnols et les Impériaux sur les Français; un de ses frères y fut tué. Ernest II avait éponsé Marguerite de Poméranie, dont il n'est qu'une fille, Élisabeth, mariée, en 1568, à Jan le Jeune, premier duc de Holstein-Sunderhare.

Milet. Histoire de la Maison de Brunswick. — Chromingle des Duce de Brunswick, dans l'Art de vérifer la detes. XVI. 281. — Conversat.-Lexikon.

\* ERNEST, premier duc de Brunswick-Gætface, mort en 1379. Il était troisième fils d'Albet II, dit le Gras, duc de Brunswick, et de lichea de Mecklembourg. A la mort de son père, m 1318, il gouverna le duché par indivis avec m frères Otton le Libéral et Magnus Ier, le Débengire. Otton étant mort en 1334, ses frères stachent la succession paternelle : Ernest eut Cettingen, et fonda la ligne des ducs de ce nom. **In 1342, Ernest secourut son frère Albert, évêque** Helberstadt, et donna de grandes preuves de wher. Après la mort de Magnus le Débonnaire, m 1368, il prit le parti de son neveu, Magnus ∏, a Torquatus, contre la maison de Saxe, et l'ida vigoureusement dans la conquête du Luschourg Cependant, lui-même ayant attaqué, en 1373, l'archevêque de Magdebourg, Pierre de Irun, Bussonduss, chef de la milice archiépispale, lui livra bataille et le sit prisonnier avec sixante chevaliers et un grand nombre de soldats. Ernest dut payer quatre mille marcs de ranon. Quelque temps avant sa mort, il associa a gouvernement son fils Otton Ier, dit le Mauseis on le Guerrier.

Ermiz, Saxonia, lib. IX, cap. XXX. — Pauli, Hist. de Bradebourg, V. — Chron. des Ducs de Brunswick, dans fart de vérifier les dates, XVI, 202. — Mallet, Hist. de la Neison de Brunswick. — Conversat. Lexikon.

ERREST 1<sup>er</sup>, de Zell, cinquième duc de Braswick-Lunebourg, né à Ultzen (1), le 26 jin 1497, mort le 11 janvier 1546. Il était le second fils de Henri Ier, duc de Brunswick-Luschourg, et de Marguerite de Saxe. Il fit ses éndes dans l'université de Wittemberg, sous Georges Spalatin et Henning Gœclen : y ayant catendu professer Luther, le duc Ernest devint l'un des premiers et des plus ardents prosélytes de ce réformateur. Il était en France lorste le duc Henri Ier, ayant été mis au ban de l'Empire, en 1521, quitta l'Allemagne; et pour titer les effets de la proscription, il résigna ses Lats à ses fils, Ernest de Zell et Otton de Harloug. Aussitôt son retour, Ernest communiqua h nouvelle doctrine à son frère. Bientôt, il éripartout des écoles luthériennes, et, malgré l'opposition du clergé catholique, il abolit le cate romain dans ses États. Pour assurer la durée de son cenvre, Ernest de Zell s'allia avec Jen-Frédéric, dit le Magnanime, électeur de Sure, Philippe dit le Magnanime, landgrave de

Hesse, Wolfgang, prince d'Anhalt-Ceethen, et quelques autres ducs ou princes de l'Allemagne. En 1525, il contribua beaucoup, par sa modération et son énergie, à apaiser la révolte des paysans. En 1527, l'arrêt prononcé contre Henri Ier ayant été révoqué, ce duc demanda à reprendre l'administration de ses États; mais ses deux fils s'y opposèrent, et l'obligèrent à finir ses jours dans la retraite. En 1529, Ernest et Otton signèrent avec Jean-Frédéric de Saxe, Philippe de Hesse et leurs alliés, cette fameuse protestation contre le décret de la diète de Spire, qui leur fit donner le nom de protestants, resté depuis à leur parti. En 1530, Ernest de Zell assista à la diète d'Augsbourg; mais il relusa de figurer à la procession où se trouvèrent les autres électeurs : il signa ensuite la Confession d'Augsbourg, et, pour la sûreté de ses États, il entra dans la ligue de Smalkalde. En 1532, Henri étant mort, Ernest ne put obtenir de l'empereur l'investiture du duché de Lunebourg, mais il n'en continua pas moins à le gouverner, et, maigré queiques démêlés avec les bourgeois de Lunebonrg au sujet des propriétés monastiques, il réussit à faire respecter son autorité de tous ses vassaux. Il purgea ses États de quelques burgraves qui exploitaient les routes comme de véritables chefs de bandits, et en 1535 il aida à soumettre les anabaptistes de Munster. Ernest rendit de grands services à ses alliés durant les guerres de la religion. En 1541, il marcha avec l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse, contre Henri IV, dit le Jeune, duc de Brunswick-Wolfenbüttel, zélé catholique, qui assiégeait Brunswick et Geslar. En peu de temps, l'armée de Henri fut dispersée, son duché envahi, et tandis que lui-même guerroyait en France et en Bavière, Ernest établissait le luthéranisme dans le pays conquis. En 1545, Henri le Jeune, rentré avec des troupes que le roi de France, François Ier, lui avait fournies, recouvra plusieurs places; mais accablé par la ligue ennemie, il se trouva réduit à se constituer prisonnier entre les mains du landgrave de Hesse. Ernest mourut peu après ce succès : il avait épousé, en 1528, Sophie de Mecklembourg (morte en 1541), dont il avait eu quatre fils et trois filles, qui lui survécurent. « C'était, dit Moréri, un prince doué de toutes les qualités de l'esprit et du corps. Il aimait les savants, et donna surtout des marques de sa bienveillance à Urbain Regins, qu'il fit son ministre et auquel il donna la surintendance des églises du duché de Lunebourg. »

Chron. hist, des Ducs de Brunswick-Lunebourg, dans l'Art de vérifier les dates, XVI, 292. — Morèri, Grand Dict. hist.

\*ERNEST 11; huitième duc de Brunswick-Lunebourg, né le 31 décembre 1564, mort le 2 mars 1611. Il était fils de Guillaume, duc de Brunswick-Lunebourg, et de Dorothée de Danemark. Il succéda à son père, le 20 août 1592: il fit alliance en 1606 avec la Ligue anséatique, et

<sup>(1)</sup> Ernest était né la même année et dans la même mison que Méianchthon ; cet édifice devint par la suite su collège.

lui fournit des secours contre son parent Henri-Jules, qui voulait assujettir la ville de Brunswick. Ernest mourut sans s'être marié : c'était un prince instruit dans l'histoire et la jurisprudence.

Chronologie historique des Dues de Brunswick-Lunebourg, dans l'Art de vérifier les dates, XVI, 334.

\* ERNEST-AUGUSTE, seizième duc de Brunswick-Lunebourg, et premier électeur de Hanovre, né le 20 novembre 1629, mort le 28 janvier 1698. Il était quatrième fils de Georges, duc de Brunswick-Lunebourg, et d'Anne-Éléonore de Hesse-Darmstadt. Il fut dès sa jeunesse destiné à l'état ecclésiastique, sit des études en conséquence, et fut, en 1638, nommé chanoine à Magdebourg. Après la mort de son père arrivée en 1641, il se rendit à l'université de Marbourg, où il fut revêtu de la dignité de rector magnificus. L'année suivante, il sit un voyage en Hollande et en Angleterre. En 1646, il alla en France, d'où il passa en Espagne, et après avoir parcouru toute l'Italie, la Sicile et Malte, il revint dans son pays. On le créa alors coadjuteur de Magdebourg. Il séjourna peu en Allemagne, et fit avec son frère, Georges-Guillaume, plusieurs voyages en Italie. Il se maria, le 17 octobre 1658, avec Sophie, princesse palatine. Appelé, en 1662, à l'éveché d'Osnabruck, Ernest-Auguste choisit Iborg pour sa résidence. Il y fit bâtir un superbe palais, et y tipt une véritable cour qui fut appelée Com laborisuse, parce qu'elle prit part à toutes les affaires du temps. Après la mort de son frère ainé, Christian-Louis, en 1665, il réussit à réconcilier ses deux autres frères, Georges-Guillaume, devenu duc de Lunebourg, et Jean-Frédéric, duc de Calenberg, et la même année il parvint à conclure la paix entre l'Angleterre et la Hollande. Il fit même avet cette dernière puissance une alliance défensive, qui lors de l'entrée des Français dans les Pays-Bas espagnols fut renouvelée, avec l'adhésion du Danemark et du Brandebourg. En 1668, de concert avec Georges-Guillaume, Ernest-Auguste envoya à Candie, au secours des Vénitiens, un corps de troupes choisies, sous le commandement de Josias, comte de Waldeck. En 1671, Ernest-Auguste fit un nouveau voyage en Italie. A son retour, il conclut une alliance avec l'empereur d'Allemagne, l'Espagne et les États-Généraux. Le 11 août 1875, il contribua beaucoup au résultat de la bataille de Consarbruck, gagnée sur les Français, et fit prisonnier dans Trêves, le 6 septembre suivant, le maréchal de Créqui. En 1676 il prit Maëstricht, et en 1677 Charleroy. En 1678, il se trouva à la bataille de Saint-Denis. Tour à tour habile guerrier et bon diplomate, en 1679 Ernest-Auguste apaisa, par le traité de Pinneberg, les différends existant entre le Danemark et Hambourg. Son frère, Jean-Frédérie, étant mort, il reçut l'hommage de la principauté de Calenberg, et fixa la capitale de ses États à Hanovre. En 1683 il cuvoya en Hongrie contre les Turcs 3,600 hommes,

qui contribuèrent beaucoup à la prise de Rev-Hausel et à la victoire de Gran. Le 9 juillet 1686. Ernest-Auguste signa la fameuse lique d'Augbourg, somentée par le prince d'Orange co Louis XIV, et composée de l'empereur Léopol. du roi d'Espagne, de Charles XI, roi de Se de la Hollande et d'autres puissances de moi importance. Dans les années suivantes Erre Auguste envoya de nouveaux secours aux Vádtiens. En 1689, les Français ayant envahi la Sonabe et la Franconie, il mena contre eux m corps de 8,000 hommes, se joignit à l'armée des alliés, et hâta la reddition de Mayence : il micha ensuite au secours des Espagnols dans le Brabant, et en 1689 obtint le rétablissement du duc de Holstein-Gottorp par le traité d'Alton. En 1692 il fit les plus grands efforts pour m 5,000 soldats à la disposition de l'empereur, t jours en guerre contre les Turcs, tandis que l même commandait dans les Pays-Bas esp un corps de 8,000 Hanovriens à la solde de l'And terre et de la Hollande. Tant de services et un dévouement si constant lui firent obtenir de Léopold, le 19 décembre 1692, l'investiture de la dignité électorale. Le collège des électeurs de plusieurs autres princes de l'Empire protestires contre cette innovation, et firent une ligue, pelée des princes correspondants, contre l'établissement d'un neuvième électorat. Léopolé prévint l'orage en suspendant les effets de l'Investiture qu'il avait donnée au duc de Hanovre, jusqu'à ce qu'elle fût approuvée du collége des princes. Ernest-Auguste ne s'en montra pes moins zélé pour la cause des alliés, et entre dans les Pays-Bas durant les années 1696 et 1697 un contingent de 10,000 hommes. Les hostilités cessèrent enfin le 20 septembre 1697, par le traité de Ryswick. Ernest-Auguste mourat peu antimais peu avant il promulgua une loi par laquille il établissait la primogéniture dans sa maison, 🗱 abolissalt l'usage dangereux qui s'y était conservé de partager les États qui en dépendaient. Ses 🖝 fants furent Georges-Louis, qui lui succéde 🕏 qui devint ensuite roi d'Angleterre; Frédérie-Auguste, né le 3 octobre 1661, général de l'él pereur, tué en Transylvanie, en 1690; Maximilien-Guillaume, né le 14 décembre 1666, 8 néral des Vénitiens contre les Turcs, puis \* service de l'empereur, mort le 27 juillet 177 Charles-Philippe, prisonnier et mort blessé 🕬 les Turcs, le 1er janvier 1690; Christian, qual noya le 31 juillet 1703, après la défaite des 📕 périaux par los Français à Munderkingen: 🗷 nest, nommé évêque d'Osnabruck, le 2 no 1716; et enfin, Sophie-Charlotte, mariée en 164 à Frédéric III, électeur de Brandebourg et 🌮 1 mier roi de Prusse.

Moréri, Grand Dictionnaire historique. — Chrone gie historique des Ducs de Brunswick, dans l'Art vérifier les dates, XIV, 287.

VIII. Ernest de Cologne.

\* BRNEST de Bavière, quatre-vingtième 4

lecteur de Cologne, né le 17 décembre à Arasberg, le 17 février 1612. Il était l'Albert V, duc de Bavière, et d'Anne Il fut successivement nommé chayence et de Wurtzbourg et évêque de avant l'âge de douze ans; évêque de en 1573, évêque de Liège et abbéitavelo en 1581 , enfin archevêque de 23 mai 1583; mais il ne put d'abord se ossession de son siége, parce que Gebsès, qui en avait été dépossédé, fit une défense. Le pape Grégoire XIII, en Ernest de Bavière, lui fit passer trente s pour l'aider dans cette guerre. Avec Ernest soudoya cinq mille Espagnois, fia le commandement à son frère Ferbhard remporta d'abord à Huls, le e 1583, un avantage sur les cattioais Ferdinand reprit amplement sa lans la suite. Le 28 janvier 1584, ut livré sans coup férir ; les autres irent cet exemple, et Gebhard, abansiens après la perte de la bataille de rg, livrée le 31 mars 1584, s'enfuit avec Delft, auprès du prince d'Orange. Le 4, Ernest de Bavière fut donc soleneconnu comme archevêque et comme : l'Empire. Quelque temps après il ouveau calendrier grégorien, et, ayant ix jours sur le mois de novembre, il fit Saint-Martin le 3, que l'on compta 3. Voyant les Espagnois ravager ime pays liégeois, il envoya contre ces corpe de troupes, qui les tailla en 18 janvier 1585. Le 18 mai 1585, ume de Clèves, évêque de Munster, se 1 faveur. Le 23 décembre 1586, mar-(, Hollandais, chef d'un parti de prot irruption dans l'électorat, et enleva stratagème. Ernest s'adressa au duc gouverneur des Pays-Bas, qui lui enoupes avec lesquelles il reprit Bonn, embre 1588. Peu de temps après, stant noyé dans la Meuse à Nimègue, vit débarfassé d'un redoutable ens les habitants de l'électorat n'y gam, car les soldats de l'archevêque, payés, se répandaient dans les camillaient amis et ennemis. Les énormes ) levait Ernest passaient en totalité nains de ses favoris et de ses maisux étrangers gouvernaient le pays : Storius et Michel Jérôme, d'Anvers. du dernier égalait sa cupidité. L'on -sept cents personnes qu'il fit pendre avoués. Ce monstre périt enfin luila main du bourreau. De nombreuses levèrent contre Ernest, qui fut mandé r le pape Sixte V; mais il ne tint nul cette invitation, que le pape Cléui renouvela en 1593. Ernest se borna en députation le docteur Hennol, chanoine de Cologne, chargé de représenter à sa sainteté que les luttes qu'il était obligé de soutenir sans cesse contre les hérétiques lui rendaient nécessaire la multiplicité de ses bénéfices. En juillet 1594, Ernest assista à la diète de Ratisbonne; et le sèle qu'il manifesta contre les protestants le réconcilia avec le pape, qui le félicita à ce sujet. Le 31 mars 1595, Ernest fit élire pour son co-adjuteur Ferdinand de Bavière, son neveu ; ce choix fut confirmé à Rome. En octobre 1598, les deux prélats tinrent un synode, dans lequel on adopta des statuts pour la réformation nécessaire du clergé et des monastères; l'archevêque-électeur passa les dernières années de sa vie à mettre en vigueur les mesures décidées. Il avait fondé les séminaires de Liége et de Saint-Tron. Ce prince avait d'excellentes qualités pour un ches d'État. Assable, éloquent, adroit à manier les esprits, fécond en ressources dans les cas épineux, actif avec circonspection, il passait pour un des plus habiles politiques de l'Allemagne; mais on lui reprochait deux défauts graves pour un ecclésiastique, et dont il ne se corrigea jamais : le vin et les femmes.

Sainte-Marthe, Galiac Aristiana. — Martenne, Ampl. Collect. Annal. Novesiani, 1V, 196 à 719. — Moren, Grand Dict. hist. — Chron. hist. des Archeviques de Cologne, dans l'Art de verifier les dates, XV, 231. — Le P. Foulon, Historia Lacdimets. — Erseh et Gruber, Alig. Enc.

## IX. Brnest de Gotha.

\* ERNEST II, duc de Saxe-Gotha, né en 1745, mort le 20 avril 1804. Après avoir viaité la France, l'Angleterre et la Hollande, il régna avec sagesse sur le duché de Gotha-Altenbourg à dater de l'année 1772. Il rétablit l'ordre dans les tinances, dérangé par la guerre de Sept Ans, améliora l'administration de la justice, fonda d'utiles institutions, maisons de travail et de secours, hôpitaux pour les veuves et les orphelins, etc. Il fut un mathématicien distingué, écrivit lui-même sur l'astronomie, et fonda le célèbre observatoire de Seeberg. Le premier en Allemagne il s'occupa de faire mesurer l'arc du méridien. Il composa aussi une théorie du jeu des échecs.

Enc. des G. de M. - Conv.-Lezik.

## X. Ernest de Hanovre.

BRNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, né le 5 juin 1771, mort le 18 novembre 1851. Cinquième fils du roi d'Angleterre Georges III, il porta d'abord le titre de duc de Cumberland, fit ses études à Gettiague avec ses frères, les dues de Sussex et de Cambridge, et passa en Angleterre la majeure partie de sa vie. Dès 1793 il fut officier supérieur dans l'armée anglaise, et obtint par la suite le grade de feld-maréchal. Sa jeunesse fut orageuse; ses mours allèrent jusqu'au scandale. Pour remettre de son côté l'aristocratie, non moins émue du bruit de ses débordements, fi embrassa les dectrines du torysme, tandis que presieurs de ses frères siégeant dans la chambre hauts du parlement étaient dans le parti opposé :

aussi ne jouit-il pas d'une grande popularité. Pendant les années 1813 et 1814, le duc de Cumberland séjournait dans l'Allemagne septentrionale, où il fit connaissance avec la sœur de la reine Louise de Prusse, Frédérique de Mecklembourg-Strélitz, d'abord mariée au (prince Louis de Prusse, et qui ensuite avait épousé le prince de Solms-Braunfels, dont elle eut un fils. Le duc épousa cette princesse, en 1815; mais cette union déplut à sa mère au point qu'elle interdit sa cour à l'épouse de son fils. Cette circonstance et le peu de succès de ses démarches auprès du parlement pour obtenir qu'on augmentat la pension qui lui était allouée le dégoûtèrent du séjour en Angleterre, et, revenant sur le continent, il fixa sa résidence à Berlin. A l'époque des discussions relatives à l'émancipation des catholiques, dans les dernières années du règne de George IV, le duc reparut dans sa patrie : il prit ouvertement le parti de ceux qui s'opposèrent à cette grande mesure, favorisa les réunions qui s'étaient formées contre elle sous le nom de clubs de Brunswick ou d'orangistes, et la voix publique l'accusa même d'avoir usé de son influence sur le roi son frère d'une manière très-nuisible au triomphe de l'émancipation. Lorsque le duc de Wellington, son ami politique, se vit forcé par l'opinion populaire de proposer lui-même cette mesure (1829), le prince continua de s'y opposer dans la chambre haute avec une animosité persévérante; le roi Guillaume IV, alors duc de Clarence, se déclara avec la même énergie en faveur de l'émancipation, désignant comme injuste et comme honteuse (infamous) la résistance qu'on lui opposait. Le duc de Cumberland crut voir dans ces mots une attaque personnelle, et s'en plaignit amèrement : le duc de Clarence en prit occasion de dire « que le long séjour de son frère sur le continent semblait lui avoir fait oublier la liberté de la discussion, qui avait de tous temps été en usage en Angleterre ». L'impopularité du duc de Cumberland se manifesta dans le parlement lors de la discussion sur le supplément de pension qu'on sollicitait pour lui, afin de subvenir aux frais de l'éducation de son fils, Georges-Frédéric-Alexandre - Ernest - Auguste, né à Berlin, le 27 mai 1819. Les sommes demandées furent votées, il est vrai, mais sous la condition expresse que le jeune prince placé si près du trône serait élevé en Angleterre et dans les sentiments nationaux et patriotiques. Le duc de Cumberland fut donc obligé de transférer sa résidence en Angleterre, et depuis ce temps il y vécut avec sa famille. Les mauvaises dispositions qu'il excita contre lui se firent jour en différentes circonstances, entre autres à l'occasion du capitaine Grant, né dans la famille royale d'Angleterre par suite d'un mariage secret et d'un événement tragique arrivé dans son hôtel (la mort violente et mystérieuse d'un de ses valets de chambre); mais il persista dans ses opinions, et

se montra le constant adversaire de i réformes proposées au sein du parler plus ardent promoteur du système d A la mort du roi Guillaume IV, le 20 j le duc de Cumberland alla prendre pos trône de Hanovre sous les noms d'E quate Ier. Ses premiers actes annoncère litique grosse de troubles et d'impop ajourna les états, et après en avoir pr dissolution, il abolit la constitution. clama une nouvelle en 1840;-mais il ne fidèle à ce pacte fondamental. En 184 aux circonstances, et consentit à cer formes réclamées par l'opinion publique aveugle-né, lui a succédé, sous le nom ges V.

Ann. Reg. — Rosenwald et Desprez, Ann. de Lesur. — Conversations-Lexikon.

XI. Ernest de Hesse.

ERNEST, premier landgrave de He feld et de Rothenbourg, né le 8 décem mort à Cologne, le 12 mai 1693. Il éti tième enfant de Maurice de Hesse-Cas Julienne de Nassau-Dillenbourg. Il eu part dans la succession de son père, 1632, les seigneuries de Rhinfeld. Sa Gewershausen, Rothenbourg, et les bai Reichenberg et de Florstatt. Ernest és 1er juillet 1647, Marie-Éléonore de Soln les armes contre l'empereur Ferdinand il fut fait prisonnier à Geisecke par Pendant sa détention, il se mit en rappor jésuites, se fit instruire dans la religic lique, et après sa mise en liberté, en 16 jura ainsi que sa femme. Marie-Éléonor en août 1689. Le landgrave se remari suivante, avec Ernestine, fille d'un simpl Cette union, disproportionnée sous l rapport de l'age et de la fortune, fut ment blamée. En 1692 les Français er les États d'Ernest, et assiégèrent Rhinfeld place fut si bien défendue par Charles, L de Hesse-Cassel, que le siége fut levé vier 1693. Ernest mourut peu de moi laissant de son premier mariage : Gu qui lui succéda, et Charles, chef de la de Hesse-Wanfred. On a du landgrav un écrit dédié au baron de Boinebourg. cherche à y expliquer les motifs de son ment de religion : il fut réfuté par Dors par d'autres théologiens. Ce prince a e publié en 1666 Catholicus discretus. contient des pensées et des réflexions modérées sur l'état de la religion dans le L'auteur y laisse entrevoir qu'il n'est éloigné de ne reconnaître d'autre religi la religion naturelle. Son livre lui fit do peu d'amis parmi les catholiques qu les protestants. André Kuhn y répliqua Discretus catholicus autocatacritus. Chronologie historique des Margraves de Rhinfeld, dans l'Art de vérifier les dates, XVI, 30

et Graber, Allg. Enc.

#### XIL Ernest de Holstein.

BST, prince de Holstein-Schauenle 24 septembre 1569, mort le 18 jan-. Il était fils d'Othon, comte de Holsteinourg, et d'Élisabeth-Ursule de Brunsebourg. Il fit ses études à Helmstædt, : la France et l'Italie, et séjourna quels à la cour de Hesse, où il épousa Hed-Iesse-Cassel. A cette occasion, Ernest · un accord fait à Minden, en 1595, la eté pour quinze ans des bailliages de en, de Hagenbourg, de Bockioh et de le; mais ses quatre frères Hefman. Antoine et Othon étant morts sans eniest devint possesseur des comtés de ourg et de Pinneberg. Prince sage et il augmenta son pouvoir et son crédit, truire de beaux édifices à Stadthagen, à rg et à Pinneberg. En 1610, il fonda une à Stadthagen; elle fut transportée le 1621 à Rinteln. En 1619 Ernest obmpereur Ferdinand II le titre de prince Empire Romain, et se fit nommer duc in-Schauenbourg; mais Christiern IV, nemark, protesta contre ce titre, « atle Holstein relevait seulement du roi de depuis Christiern Ier, et que la maison inbourg s'était à cette époque désistée prétention sur ce duché ». Ernest ne s céder; Christiern IV envahit alors le ourg, et contraignit Ernest à se contenter de comte et à payer cinquante mille les frais d'occupation. Ernest mourut its, et eut pour successeur son neveu man.

Grüber, Allg. Enc.

ST-GUNTHER, premier duc de Holastenbourg, né le 14 octobre 1609, mort ier 1689. Il était le troisième fils d'Aduc de Holstein-Sonderbourg, et de de Schwarzbourg. A la mort de son vée le 13 mars 1627, Ernest-Günther tage l'île d'Alsen, sur laquelle il éleva i d'Augustenbourg. Ce château donna à la famille de son fondateur. Ernestavait épousé, le 15 juin 1651, Auguste bourg-Wiesenbourg (morte le 26 mai nt il eut Frédéric et Ernest-Auguste, zédèrent; Frédéric-Guillaume, prévôt re de Hambourg, mort le 5 juin 1714; Charlotte, semme de Frédéric-Louis, olstein-Beck.

BT-AUGUSTE, troisième duc de Holistenbourg, fils du précédent, né le 30 :80, mort le 12 mars 1731. Il hérita du Augustenbourg, par la mort de son, Frédéric, tué le 3 août 1692, par les au combat d'Enghien. Ernest-Auguste thanoine de Strasbourg; il s'était fait , puis était retourné au luthéranisme. ousé, en 1695, Marie-Thérèse, baronne ourg, et mourut sans enfants.

IV. BIOGR, GÉNÉR. — T. KVI.

Chronologie historique des Ducs de Holstein-Augustenbourg, dans l'Art de vérifier les dates, XVI. 808.

## XIII. Ernest de Magdebourg.

ERNEST de Saxe, quarante-et-unième archevêque de Magdebourg, né en 1466, mort à Magdebourg, le 3 août 1513. Il était le troisième fils d'Ernest, électeur de Saxe, et d'Élisabeth de Bavière. Son père le présenta à l'âge de dix ans pour occuper le siége archiépiscopal de Magdehourg ; il fut en esset élu par le chapitre, le 19 janvier 1476; mais le pape Sixte IV lui refusa la consécration, et Innocent VIII ne le confirma qu'après beaucoup de difficultés. Ce sut Adolphe d'Anhalt qui gouverna l'église de Magdebourg pendant la minorité d'Ernest. Les habitants de Halle refusèrent de reconnaître le jeune archevéque. Adolphe, soutenu par l'électeur de Saxe, marcha contre les rebelles, et se rendit maître de leur ville, le 28 juillet 1478; et, afin de prévenir toute nouvelle tentative de révolte, fit bâtir dans Halle le fort Maurice, dont il posa la première pierre, le -17 juin 1479. Cette citadelle ne fut achevée que le 25 mai 1484. En 1480, les habitants d'Halberstadt ayant obligé Gebhard de Haym, leur évêque, J'abdiquer, élurent à sa place Ernest de Saxe. Adolphe les réunit à son administration, et vécut en bonneintelligence avec eux jusqu'en 1482. La ville ayant usurpé sur son chapitre les biens d'Alsleben. Adolphe s'interposa à main armée, et, après un siége de cinq semaines, força les citoyens d'Halberstadt à une composition amiable. A cette époque, Ernest prit lui-même le gouvernement : il entra en contestation l'an 1488 avec la ville de Magdebourg, qui n'obtint la paix qu'en lui payant une certaine quantité de florins. En 1490 Ernest recut enfin la consécration épiscopale. En 1492 il expulsa de Magdebourg les juifs. En 1496, Brunon, seigneur de Querfurt étant mort, Ernest se mit en possession de ses fiefs, comme relevant de l'Église; cependant, il accorda quarante mille florins d'indemnité aux filles de Brunon. En 1501, il fournit des troupes auxiliaires à Fréderic I. roi de Danemark, pour conquérir le Dithmarsen. En 1505, par l'intermédiaire de son prévôt Adolphe, Ernest réforma les mœurs du clergé de son diocèse. Il fit bâtir de nombreux édifices, entre autres la chapelle souterraine de la cathédrale de Magdebourg; il acheva aussi la décoration de la cathédrale d'Halberstadt. En 1509, il se fit donner pour coadjuteur son cousin Frédéric de Saxe. grand-maître de l'ordre Tentonique; mais ce prince mourut le 14 décembre 1510. Ce fut Albert V de Brandebourg qui succéda à Ernest de Saxe.

Chronologie historique des Archevêques de Magdebourg, dans l'Art de vérifier les Dales, XVI, 1622. — Ersch et Graber, Allg. Enc. — Conver.-Lez.

ERNEST comte de Mansfeld. Voy. MANS-FELD.

## XIV. Ernest de Nassau.

\* ERNEST-CASIMIR, comte de Nassau, Katzenelnbogen-Vianden et Dietz, né à Dillenbourg, le 22 décembre 1573, fut tué devant Rure-

monde, le 2 juin 1632. Il était fils de Jean le Vieux, comte de Nassau, et d'Élisabeth de Lichtenberg. Il fit ses études à Siegen, les continua à Herborn et les acheva à Bâle. De là il alla à Genève, ensuite en France, et vint enfin à Groningue, auprès de son frère ainé, le comte Guillaume-Louis. Il servit avec lui en 1595 contre les Espagnols, qui le firent prisonnier avec son frère Philippe. Ce dernier mourut dans les fers. Ernest-Casimir se racheta moyennant dix mille florins. Il entra en 1597 comme capitaine au service des états généraux de Hollande, et prit une part active aux siéges de Hulst, Rhinberg et Bingen. En 1598, il accompagna en France la princesse veuve de Guillaume d'Orange; à son retour dans les Pays-Bas, il fit, sous les ordres de Maurice de Nassau, la campagne contre l'amirante de Castille. En 1600, il contribua à la prise du fort Saint-André, et dans les années suivantes fut constamment acteur important dans les divers siéges et combats qui se livrèrent entre les Hollandais et les Espagnols. En 1606, il assiégea et prit Lochen. Jean le Vieux étant mort cette année, Ernest-Casimir hérita du comté de Dietz. Il épousa alors Hedwige de Brunswick, dont il aida le père à reconquérir son duché. Les états généraux nommèrent Ernest-Casimir général de leur armée et gouverneur de la Gueldre, du Zutphen et de la province d'Utrecht. En 1620, il fut élu stathouder de Frise. En 1621, la trêve de douze ans étant expirée, Ernest-Casimir se distingua de nouveau contre les Espagnols, et leur enleva Berg-op-Zoom et Steenwyck; en 1626, il fit la conquête d'Oldenzeel et étoussa l'insurrection de Leuwarden. L'année suivante, il prit Groll et battit le comte Henri de Berg. En 1632 il vint camper devant Ruremonde, et dès le second jour du siége fut blessé à la tête d'un coup de mousquet, dont il mourut quelques heures après.

Ersch et Gruber, Allg. Bnc.

## XV. Ernest des Pays-Bas.

\* ERNEST, archiduc d'Autriche et gouverneur des Pays-Bas, né à Vienne, le 15 juin 1553, mort à Bruxelles, le 21 février 1595. Il était le quatrième fils de l'empereur Maximilien II et de Marie d'Espagne. Il passa une partie de sa jeunesse à la cour d'Espagne, où il devait épouser une infante; mais Philippe II changea d'avis, et Ernest revint en Allemagne en 1571. Sous le règne de son frère l'empereur Rodolphe, il fut nommé gouverneur de la haute et basse Autriche, et à la mort de l'archiduc Charles, il hérita du gouvernement de l'Autriche intérieure. Vers 1592, le roi d'Espagne proposa aux ligueurs de France d'élire pour roi l'archiduc Ernest, auquel fl donnerait en mariage sa fille Isabelle-Claire; mais cette proposition ne fut pas du goût des Francais, et la négociation n'eut pas de suite. Philione 11, dans l'espérance qu'un gouverneur allemand serait plus agréable aux Flamands que des

gouverneurs italiens on espagnols, ne 1592, Ernest gouverneur des Pays-Bas. ne fit son entrée à Bruxelles que le 1594. Il fut reçu avec de grandes dém de joie, et la prise de La Fère, qu'il les Français, le 19 mai 1594, vint e menter l'espoir que donnait son arriv espagnol. Mais bientôt les recrues at le nouveau gouverneur se débandère paye, et lui-même, peu instruit des l tumes du pays qu'il venait administr à d'autres la conduite des affaires local sensions et la jalousie paralysaient d' meilleures mesures. Ernest résolut : voyer aux états généraux une lettre das après avoir décrit les malheurs de la les exhortait instamment à proposer ver à la paix tels termes d'accon qu'ils jugeraient convenables. L'archie avec adresse et humanité; mais il prouvé par les seigneurs espagnols, de était de continuer la guerre. En effet daient tous les emplois lucratifs, la di revenus, et avaient amassé des biens dans une guerre qui avait épuisé les l'Espagne et ruiné les Pays-Bas. Le cueillirent la lettre de l'archiduc, mais r qu'ils étaient déterminés à tout sacr que de se soumettre sans avoir obter ranties sérieuses pour leurs libertés. gociation avorta donc complétemen temps après on découvrit un projet d formé contre le prince Maurice, par nommé Michel de Renichen, gagné et le comte de Berlaimont et autres gent tenant au parti de la cour. Michel de fut pris et exécuté à La Haye. Bientôl vrit une nouvelle conspiration du m Le criminel fut pendu et écartelé. D'a moignage du coupable expirant, l'arc dans le secret de cet attentat, qui ava posé par Ibarra et débattu dans un o dans le cabinet du duc. Cette action odieux aux républicains, effaça cor l'esset de sa première lettre, et leur qu'Ernest était un hypocrite. Les d vinrent bientôt à le mépriser, dans la que c'était un prince faible et dissolu des favoris et gouverné par des femn

Les mauvais effets de cette déconsitardèrent pas à se faire sentir, et Gror vrit ses portes le 24 juillet 1594 aux c La révolte éclata parmi les soldats commandés et mal payés; l'archiduc n ble à ce désordre en ôtant le commai Verdugo, qui était un officier aussi bri périmenté. Ernest chargea don Luiz la réduction des révoltés; ce général reusement, mais ne put empêcher leur r le territoire des confédérés. Pendant l'archiduc bloquait Cambray, où comm lagny, qui avait gardé jusque alors la p

neutralité. Cette conduite obligea Balagny à se déclarer pour les protestants, et à porter à son tour le fer et le feu dans les possessions espagnoles. Dans ce conflit, des ravages furent commis au delà des frontières françaises. Henri IV écrivit sur-k-champ aux états de Hainaut et d'Artois, pour se plaindre énergiquement de cette violation de territoire ; les états et l'archiduc, préoccupés de leurs divisions, ne firent pas la moindre attention à la lettre du roi de France, qui déclara alors la guerre à l'Espagne et ordonna à ses troupes d'entrer en Flandre. Ernest venait de rompre les états, assurant les députés flamands u'il allait mettre leurs sentiments sous les yeux de Philippe II et qu'il les appuierait de manière que le succès n'en serait pas donteux : ces sentiments étaient que la paix était nécessaire, honorable, possible. Cependant, on intercepta une lettre de l'archiduc dans laquelle il s'efforçait de démontrer au roi l'impossibilité de rétablir la tranquillité des Pays-Bas autrement que par les ames. Ernest mourut sur ces entrefaites, agé de quarante-et-un ans; il avait presque toujours été souffrant depuis son arrivée dans les Pays-Bas, et sa débauche abrégea ses jours. Son corps ayant été ouvert après sa mort, on lui trouva me pierre dans les reins et un ver qui avait rengé, dit-on, les parties voisines. Ce prince, loin d'avoir été utile au roi Philippe II, lui fit un tort immense. Il se contenta de se montrer à bruxelles avec un train magnifique, contracta beaucoup de dettes, se montra incapable de remedier au moindre désordre, et, selon les termes d'un historien du temps, « n'était bon ni pour la merre ni pour la paix ». Il avait un air si grave P'no ne l'avait jamais vu rire.

Iran Le Clerc, Histoire des Provinces-Unies, V, 186. — Van Meteren, Historia Belgica, liv. XVII, 357. — Van hejd, Dorspronck ende voortganck van de Nederlantsche, (brieghen, liv. XI, 444. — Grotlus, Annales et Hislarie Belgice, liv. IV.

ERNEST, de Rasbourg, grand-maître de l'ordre Teutonique, voy. Rasbourg.

## XVI. Ernest de Saxe.

ERNEST, vingt-quatrième duc-électeur de Saxe, ches de la branche dite Ernestine, né le 25 mars 1441, mort à Colditz, le 22 mars 1486. Il était 🖴 ainé de Frédéric II, dit le Bon, électeur de Some, et de Marguerite, archiduchesse d'Autriche. Dans ses jeunes années, il fut enlevé du château Altenbourg avec son frère Albert, par Kuntz de Kauffungen, à qui la trahison d'un marmiton burnit les moyens de pénétrer dans le château Pradant l'absence de Frédéric II et l'ivresse de les domestiques. Albert fut emmené vers la Bohême par Kuntz ; mais dans les forêts d'Elterlein il trouva moyen d'apprendre sa naissance et sa position à un charbonnier. Cet homme, qui S'appelait Triller, aidé de ses camarades, atta-👊 Kuntz, dispersa ses gens, le fit prisonnier, et divra le prince. A cette nouvelle, Wilhelm de Mosen et Wilhem Schoonveld, complices de

Kuntz, qui tenaient dans leurs mains Ernest, le rendirent à la liberté après avoir reçu sureté pour leur vie. Ernest succéda à son père le 7 février 1464. En décembre 1472, il acheta de Jean II, duc de Silésie, la principauté de Sagan, moyennant 55,000 florins d'or. En 1474, aidé de Jean, dit Cicéron, margrave de Brandebourg, il ramena la concorde entre Mathias Ier, dit Corvin, roi de Hongrie, Casimir IV, roi de Pologne, et Wladislas II, roi de Bohême. En 1476, il réduisit la ville de Quedlinbourg, révoltée contre son abbesse, et en rendit le gouvernement héréditaire dans sa maison. En 1477, il acquit du baron de Biberstein pour 62,000 florins, les seigneuries de Sorau, Beskau, et Storkau, se rendit à Rome, où il fut bien accueilli du pape Sixte IV, et recut de lui une rose d'or. Les habitants de Halle s'étant révoltés contre son fils Ernest de Saxe, archevêque de Magdebourg, le duc-électeur envoya des troupes contre eux, sous le commandement d'Adolphed'Anhalt, et soumit cette ville ainsi que celle d'Halberstadt. Il rendit plusieurs lois sur les monnaies et la police, et défendit à la noblesse saxonne d'exercer le commerce. Guillaume, landgrave de Thuringe et de Misnie, oncle d'Ernest et d'Albert, étant mort, le 27 septembre 1482, sans laisser d'héritier mâle, ses neveux lui succédèrent : Ernest eut la Thuringe, Albert la Misnie. Ils marchèrent ensemble contre les habitants d'Erfurt, qui s'étaient emparés de plusieurs châteaux et villages qui appartenaient aux ducs de Saxe, comme seigneurs fonciers de la Thuringe, et rentrèrent dans leurs propriétés, en partie par les armes, en partie par accord. Vers cette époque on découvrit une mine d'argent près de Schnéeberg: Ernest en encouragea l'exploitation. En 1483 il dégagea pour 10,400 florins le coınté de Gera, qu'il réunit à son domaine. Les historiens représentent Ernest comme « un prince aimant la vie tranquille et cherchant tous les moyens de se la procurer, cependant ne souffrant pas qu'on l'offensat impunément ». Il avait épousé, en 1462, Élisabeth de Bavière (morte le 23 février 1494), dont il eut : Frédéric III, dit le Sage, qui lui succéda, Albert, archevêque et électeur de Mayence, Ernest de Saxe, archevéque de Magdebourg, Jean, dit le Constant, qui succéda à Frédéric III; Christine, mariée à Jean, prince de Danemark, et Marguerite, semme de Henri, duc de Brunswick-Zell.

Chronique des Ducs de Saxe, dans l'Art de verifier les dates, XVI, 158. — Convers.-Lexikon

\*ERNEST Ier, surnommé le Pieux, duc de Saxe-Gotha et Altenbourg, fils du duc Jean de Weimar, souche de la branche de Gotha de la ligne Ernestine des ducs de Saxe, naquit en 1601, au château d'Altenbourg, et mourut en 1675. Il était le neuvième de dix frères, dont le plus jeune fut Bernard le Grand, de Weimar. Dans la guerre de Trente Ans il servit d'abord comme colonel d'un régiment de cavalerie suédois. Il montra à l'armée de Gustave-Adolphe

le chemin par le Lech en traversant le premier ce fleuve avec son régiment; il contribua beaucoup à la conquête des villes de Fussen et de Munich; il prit part avec courage, et avec le coup d'œil d'un capitaine expérimenté, aux batailles de Nuremberg et de Lutzen, et à cette dernière, après la mort du roi, il remporta seul la victoire contre Pappenheim, qui arrivait avec de nouveaux renforts. Il s'était éloigné pour quelque temps du théâtre de la guerre, lorsque, en 1633, son frère Bernard, investi du commandement en chef de l'armée suédoise, le chargea de gouverner en son nom le duché de Franconie, qui lui avait été abandonné. Dans cette nouvelle fonction, Ernest fit preuve d'une grande habileté, et porta surtout le plus vif intéret à l'université d'Iéna. Après avoir terminé heureusement plusieurs affaires de famille, et de retour au camp suédois, il aida son frère Bernard à prendre d'assaut Landshut en Bavière; mais après la défaite de Nordlingen (26 août 1634), il renonça pour toujours aux armes. Le 20 mai 1635, il accéda à la paix de Prague; en 1636, il épousa Élisabeth-Sophie, fille unique du duc Jean-Philippe d'Altenbourg, et alla habiter à Weimar le château dit Français, jusqu'au moment où, par le partage de succession du 13 février 1640, il entra en possession du duché de Gotha et devint fondateur de la branche spéciale de la maison de Save-Gotha. Plusieurs de ses institutions, qui existent encore en partie, et dans lesquelles il sut habi!ement combiner les intérêts de l'État avec ceux de l'Église, offrent des preuves irrécusables de la sagesse comme de l'activité de son règne. La présence de l'abbé Grégoire d'Abyssinie à sa cour, l'intérêt qu'il prit à l'état religieux de ce pays, ses lettres au roi d'Éthiopie, la mission de Jean-Michel Wansleb d'Erfurt en Abyssinie, les lettres que lui adressa le patriarche d'Alexandrie, la correspondance avec le tsar Alexei-Mikhailovitch de Moscou, au sujet de la commune protestante en cette ville, l'ambassade du tsar envoyée à Gotha, les soins qu'Ernest donna à l'éducation de ses enfants, à qui il fit apprendre par cœur presque toute la Bible, et qu'il instruisit lui-même dans la religion, sont des actes qui justifient pleinement le surnom de Pieux, que lui donnèrent ses contemporains. Par l'extinction de la famille d'Altenbourg dans la personne du duc Frédéric-Guillaume III, Ernest se trouva appelé à la succession de toutes les possessions d'Altenbourg, dont il abandonna cependant une partie à Weimar, lorsque les prétentions de cette samille semblèrent menacer le repos de sa vieillesse. Il laissa sept fils, qui régnèrent d'abord ensemble; mais en 1679 et en 1681 ils partagèrent entre eux le pays, et formèrent sept nouvelles branches. [ Enc. des G. du M.]

Gelbke, Biographie d'Ernest le Pieux; Gotha, 1810, 8 vol. in-8°.

\* ERNEST, premier duc de Saxe-Hildbourg-

hausen, né le 12 juin 1655, mort le 1715. Il était le dixième fils d'Ernes duc de Saxe-Gotha, et d'Élisabeth Saxe-Altenbourg. A la mort de son pè il hérita d'une portion des États pat patrimoine se composait de la moitié cipauté de Cobourg, avec une très-i du comté de Henneberg, ce qui forn une surface de trente-six lieues carr population de trente-trois mille àm de cette branche avait une voix à générale de la Confédération germani entra comme colonel au service des raux, se distingua en 1690, à la batai rus, et en 1691, au combat de Leuze avait épousé, le 10 février 1680, Sophi de Waldeck, dont il eut trois fils et de Chronologie des Ducs de Saxe-Hildbourg l'Art de verifter les dates.

RRNESTI (Gonthier-Théophile), allemand, né à Cobourg, le 25 juillet 1'28 juin 1797. Il étudia à léna, fut é ministère des cultes à Hildbourghaus devint diacre de la cour en 1789, et jau même titre en 1794. Ses principau sont : l'ersuch einer praktischen lungsart der christlichen Glaubens (Essai d'une manière pratique d'ense chrétienne); Hildbourghausen, 1795 digten (Sermons); Cobourg, 1787; -ten ueber verschiedene Texte (Se divers sujets); ibid., 1792; — Pred mons), œuvre posthume, publiée j müller.

Meusel, Lexikon der von 1750-1800 verst tschen Schriftsteller, III.

ERNESTI (Jacques-Daniel), Her gien protestant allemand, né à Rochli cembre 1640, mort le 15 décembre 1 pour maître, jusqu'à l'âge de quinze père Daniel Ernesti; il étudia ensuit et à Altenbourg, devint en 1663 minivangile à Eybitsch, recteur du gym tenbourg en 1678, diacre en 1683, al en 1685, enfin assesseur consistorial en principaux ouvrages sont : Prodron thismatum; - Apanthismata, seu lologico-historico-theologico-morale libros divisi; Altenbourg, 1672, in-8 recueil historique fait avec soin; - Se torica rariorum Casuum; ibid., 16 Help, Rochlitzer .- Chronik.

ernesti (Jean-Henri), frère du et philologue allemand, né à Kœnigs mars 1654, mort le 16 octobre 1729 à Altenbourg, vint à Leipzig en 1 maître en philosophie en 1674, asse faculté de philosophie en 1680, reeteu Saint-Thomas en 1684, professeur de 1691, enfin décenvir académique en principaux ouvrages sont: Dissertatirisaismis in libris profanorum scrip currentibus; Leipzig, 1690, in-12; — J

digna principibus Delectatione, ab artibus mechanicis petita; ibid., 1691, in-12; - Compendium Hermeneuticæ prafanæ, seu de legendisscriptoribus profanis præcepta nonnulla; hid., 1699 ; — Commentationes novæin Corne hum Nepotem, Justinum, Terentium, Plautum, Curtium et poesin barbaricam; ibid., 1707; Usurpata a Curtio in particulis latinitas, tamin se spectata quam cum Corneliana dictione collata; ibid., 1719, in-12; — un grand nombre de dissertations, parmi lesquelles : De Sportula Romanorum quotidiana; — De Pohhistore barbarico, cum mantissa metaphysice Catulliance; - De Mutatione hominum in bruta; — De Officiis curtianis sententiosis, cum translatione trochaica depromptisque es philosophia practica annotationibus; a manuscrit: Lexicon Curtianum; — 'Opvidomaola Oridiana.

Heber, Allgem. Gel.-Lexik.

\* ERNESTI (Jean), pédagogue allemand, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècie. Il professa à l'école polonaise de Breslau. On a de lui: Pohlnischer Donat (le Donat polonais); Breslau, vers 1685; — Pohlnisches Handbüchlein, etc. (Manuel polonais, etc.); Schweidnitz, 1689, in-8°.

Adelung, Suppl. & Jöcher, Allg. Gel.-Lexik.

ERNESTI (Jean-Auguste), célèbre philologue et théologien allemand, né à Tennstædt (Thuringe), le 4 août 1707, et mort à Leipzig, le 11 septembre 1781. Il enseigna d'abord les lettres anciennes à l'école de Saint-Thomas à Leip-🖏 et fut ensuite nommé professeur à l'univer-🗮 de cette ville, où il remplit en 1742 la chaire de littérature ancienne, en 1756 celle d'éloce, et en 1759 celle de théologie. Comme iologue, il jouit d'une réputation méritée. On hidoit de fort bonnes éditions de plusieurs écrivins de la Grèce et de Rome. On fait grand cas 🖢 son édition des Œuvres de Cicéron (Leipzig, 1737-39, 5 vol. in-8°; plusieurs fois réimprimées depuis) et de la Clavis Ciceroniana (Leipzig, 1739, in-8°), dont il la fit suivre. Ce dernier ourage, très-judicieusement conçu, renferme dans reliques centaines de pages la solution de toutes les difficultés qui pourraient embarrasser le lecter dans la lecture des œuvres de Cicéron. bresti s'est particulièrement fait connaître par se écrits sur l'herméneutique biblique. Prostant des progrès faits par la philologie clasique, il sut indiquer pour l'interprétation du Morrem Testament des règles plus solides que celles qu'on avait suivies jusque alors, règles qui Pervent facilement être appropriées aussi à l'inexprétation de l'Ancien Testament et s'applique ainsi à l'ensemble des Saintes Écritures. Tandis qu'avant lui le texte des écrits bibiques n'était qu'un champ exploité par l'esprit de secte, Ernesti établit que le Nouveau Testament doit être interprété de la même mamire que les classiques anciens, d'après les règles

de la grammaire et les usages de la langue dans laquelle il est écrit. C'est dans son ouvrage intitulé: Institutio Interpretis Novi Testamenti (Leipzig, 1761, in-8°; souvent réimprimé) qu'Ernesti développa son système. Ces travaux du fondateur de l'herméneutique grammaticale, joints à ceux de Semler, qui, en posant quelques années plus tard les bases de l'herméneutique historique, compléta l'œuvre d'Ernesti, sont les véritables causes de la direction nouvelle que la théologie a prise en Allemagne depuis la fin du siècle dernier. En lui donnant pour appuis la philologie et l'histoire, ils l'ont mise en état de sonmettre à une savante critique les conceptions à priori qui avaient fait jusque alors presque l'unique fonds des connaissances religieuses.

Ernesti, dans ses écrits latins, a imité le style de Cicéron avec le plus grand succès; il est assez généralement regardé comme le premier latiniste de son époque. En outre de l'Institutio Interpretis Novi Testamenti, on a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons comme les plus remarquables : Prolusio de glossariorum gracorum vera indole et recto usu in interpretatione; Leipzig, 1741, in-4°, et dans le Tempe helvet., t. VI, p. 453 et suiv.; - Prolusio pro yrammatica interpretatione librorum, imprimis sucrorum; Leipzig, 1749, in-4"; — Program. de Vanitate Philosophantium in interpretatione librorum sacrorum; Leipzig, 1750, in-4°; — Opuscula oratoria, oraliones, prolusiones et elogia; Leyde, 1762, in-8°; — Opusculorum oratoriorum novum Volumen; Leipzig, 1791, in-8°; — Opuscula Theologica; Leipzig, 1792, in-8°; — Opuscula Philologica.

Il faut ajouter qu'Ernesti a été le directeur et le principal rédacteur de deux revues théologiques : l'une intitulée Neue theolog. Bibliothek, Leipzig, 1760-69, 10 vol. in-8°, et l'autre Neueste theolog. Bibliothek, Leipzig., 1773-79, 3 vol. et 6 cah. in-8°. Michel NICOLAS.

Elogium J.-A. Ernestli publice scriptum ab A.-G. Ernestlo; Leipzig, 1781, in-fol. — J. Van Voorst, Oratio de J.-A. Ernestlo; Leyeq, 1900, in-8-9. — G.-L. Bauer, De Formula ac disciplinæ Ernestlanæ indolæ vera; Leipzig, 1552, in 8°. — J.-A. Ernesti's Verdienste in Theolog, und Relig. von IV. A. Teller; Iterlin 1783, in-4°. — Die Thomasschule zu Leipzig; Leipzig. 1839, in-8°. — G.-W. Meyer, Gesch. der Schrifterklärung, t. IV et V, passim. - Sax, Onomasticon.

ERNESTI (Jean-Christophe), théologien protestant allemand, né à Keula, le 11 janvier 1662, mort le 11 août 1722. Il alla étudier à Wittemberg en 1682, y devint maître en 1686, adjoint à la faculté de philosophie en 1689, ministre à Plaue en 1691, à Brüchtern en 1692, inspecteur ecclésiastique à Tennstædt en 1704, docteur en théologie à Wittemberg en 1710. On a de lui : Disputationes de Bibliis polyglottis; De Dialogis Doctorum veteris Ecclesia. Ranft, Leben der Chursæchsischen Gottesgel.

ERNESTI (Jean-Christian), fils du pré-

cédent, théologien allemand, né à Gross-Brüchtern, le 13 février 1695, mort à Langensalza, en 1770. Il étudia à Leipzig et à Wittemberg, où il fut reçu maître ès arts en 1716, devint successivement assesseur à la faculté de philosophie, ministre à Colleda, inspecteur à Frohndorf, pasteur à Saint-Nicolas de Zeitz, inspecteur à Tennstædt, enfin surintendant (évêque protestant) à Langensalza. Ses principaux ouvrages sont : Disp. I et II de incommodo ex litteratis Ephemeridibus capiendo: Wittemberg, 1716, in-4°; -De Cunctatione Eruditorum in componendis libris; ibid., 1718, in-4°; — De Summo Eruditorum Fastigio; ibid., 1718, in-4°; — Die Schmalkaldische Artikel (Les Articles de Smalkalde); Zeitz, 1737, in-8". Dietmann, Churs. Prist., 3.

BRNESTI ( Auguste-Guillaume ), fils du précédent, philologue allemand, né à Frohndorf, le 26 novembre 1733, mort le 29 juillet 1801. Il etudia à Rosleben et à Leipzig, où il s'appliqua particulièrement à la philologie. Devenu maître ès arts en 1757, il fit des cours qui eurent du succès, et en 1765 il fut nommé professeur agrégé. En 1770 il remplaça son oncle dans la chaire d'éloquence. Recteur en 1782, il remplit ensuite d'autres fonctions éminentes dans l'enseignement. On a de lui: De Disciplina Camerarii; 1775; Supplementum primum Catalogi Scriptorum Camerianorum Fabriciani; 1782; — Supplementum secundum; 1786; — T. Livii Patavini Historiarum Libri qui supersunt omnes, ex rec. Drakenborchii; accessit præter varietatem lectionis Gronovianæ et Creveriana Glossarium Livianum; Leipzig, 1769 et 1785, récemment reproduit par Kreyssig; — De panegyrica Livii Eloquentia; 1787; -Novi Lexici Liviani Specimen; 1789; — Ad locum Livii XLIII 13 commentatiuncula; 1797; 🗕 une édition de Plinit Epistolæ et Panegyricus; 1770; - une édition classique de l'Institutio oratoria de Quintilien; 1769. Ses Mémoires ont été imprimés sous ce titre : Opuscula oratorio-philologica; 1794.

Meusel, Gel. Teuschl. — Ersch et Gruber, Allg. Enc. BEN RSTI (Jean-Frédéric-Christophe), quatrième fils de Jean-Christophe Ernesti (de Keula), théologien et hébraïsant allemand, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. Après avoir étudié à Leipzig et à Wittemberg, il devint prédicateur à Gehren en 1732. Ses principaux ouvrages sont : Gründliche Vorbereitung die Bücher N.-T. nützlich zu lesen (Préparation fondamentale à une lecture utile du Nouveau-Testament); 1730; — Epistola de lectionibus variantibus codicis Hebrai; 1731.

Ersch et Gruber, Allg. Enc.

ennesti (Jean-Christian-Théophile), fils du précédent, érudit allemand, né à Arnstadt, en 1756, mort le 5 juin 1802. Il étudia au lycée de sa ville natale, et se rendit à Leipzig pour s'y appliquer à la philologic. Neveu de Jean-Auguste, qui le traitait comme son fils, profita des leçons d'un tel mattre. Reçu matt ès arts en 1777, il devint professeur suppléa en 1782, et plus tard, après la mort de « cousin Auguste-Guillaume Ernesti, il fut noma professeur titulaire d'éloquence. Il inaugura se cours le 13 mars 1802, et mourut quelques mo après. On a de lui : De Glossis sacris Hen chii; 1782; — Epistola ad Schleusnerum o Suidæ lexicographi usu ad crisin et inte pretationem librorum sacrorum; 1785. G deux ouvrages ont été refondus, le premier so ce titre : Glossæ sacræ Hesychii grece ez m verso illius opere in usum interpretation libr. sacr.; excerpsit, emendavit notisque illu travil; 1785; l'autre sous le titre de : Glossæ secr Suidæ, Varini, Phavorini et Etymologici N cum spicilegio glossarum sacrarum Hesych grace; excerpsit, et notis illustravit; 1786; Silii Italici Punicorum Libri septemdecim, de 2 vol., 1791 et 1792; — Lexicon Technologi Gracorum rhetorica; 1795; — Lexicon Teci nologiæ Romanorum rhetoricæ; 1797: 0 deux lexiques sont les plus estimés d'Ernest et si bien rédigés que, malgré l'accroisseme considérable des matériaux tirés des manuscrit personne n'a encore entrepris de refaire ces des livres; — Cicero's Geist und Kunst, etc. (L'A et l'Esprit de Cicéron, etc.); 1799-1802; — U traduction des Synonymes français de Gardi Dumesnil; 1798-1799. Il édita en outre quelqu reuvres de son oncle, parmi lesquelles : Opusci lorum oratoriorum novum Volumen; 1791; Observationes philologico-criticæ in Arisi phanis Nubes et Josephi Antiquitales; 17% Meusel, Gel. Teutschl.

ERNESTI (Jean-Henri-Godefroi), typ graphe allemand, né à Geulen, le 27 février 166 mort le 15 août 1723. Il fut employé à l'impremerie d'Endter à Nuremberg, et publia: Wok eingerichtete Buchdruckerey mit 118 Dotschen, Lateinischen, Griechischen und Bibraischen Schriften, vieler fremden Spracke Alphabeten, musikalischen Noten, Kalende zeichen und medicinischen Characteren et (Imprimerie bien disposée, avec 118 caracièn allemands, latins, grecs et hébreux, avec dalphabets de plusieurs langues étrangères, des gnes médicinaux, etc.); Nuremberg, 1721, in-4 Will, Narnb. Gel-Lexik., Suppl.

ERNESTI (Jérôme), philologue allemand, à Erfurt, le 23 février 1611, mort à Bartenstei le 8 avril 1657. Reçu maltre ès arts à Erfurt 1631, il se rendit à Kænigsberg en 1634, et visi ensuite l'Angleterre, la Hollande et le Danemar A son retour, il professa l'hébreu à Kænigsber et en 1644 il fut nommé archi-prêtre à Barte stein. On a de lui : Compendiosa Grammati Ebrææ Introductio; — Disputatio de an quitate punctorum.

Arnold Kirchen-und-Ketzer Historie.

OUF (Jean-Augustin, baron), général s, né à Alençon (Orne), le 29 août 1753, : 12 septembre 1827. Lieutenant d'infanans le 1er bataillon des volontaires de il devint capitaine (22 mars 1792), passa 1793) à l'armée du nord en qualité le camp du général Barthel, et mérita let ) le grade d'adjudant général chef de 1 par plusieurs projets qu'il présenta sur ens de défendre le territoire français dans ire maritime. Chargé (16 septembre) représentants du peuple de la défense du : Cassel, il y déploya autant de talent que iptitude, et les travaux immenses qu'il iter ne l'empêchèrent cependant pas de e duc d'York de lever le siège de Berette action d'éclat, justement appréciée ouvoir exécutif, le fit successivement ux grades de général de brigade (21 re 1793), de chef d'état-major de l'arnord (30 du même mois), et enfin de de division (13 décembre) à la suite de du siége de Maubeuge, que le prince de tenait bloqué. Un succès aussi signalé ependant pas le mettre à l'abri des acs du comité de salut public, qui reprolourdan et à lui de n'avoir pas su profiette victoire. Ils furent appelés à Paris justifier : le comité reconnut bientôt que ais état des chemins était la seule cause de a qu'on reprochait à ces deux généraux; le temps après (4 juillet 1794), sur la ion des représentants Gilet et Guyton, passant à l'armée de Sambre et Meuse lité de chef d'état-major, prouva, à sement de Charleroy, au passage de la et à la bataille de Fleurus, qu'il était digne de la confiance de la république. 12 septembre 1797) à la place de direcdépôt de la guerre, il occupa cet emploi 13 octobre 1798, époque à laquelle il s fonctions de chef d'état-major à l'ar-Danube, qu'il commanda en chef jusqu'à de Masséna. Successivement employé ées des Alpes et d'Italie, il prit une part actives à la bataille de Novi. Désigné r prendre le gouvernement de la Guaen qualité de capitaine général, Ernouf, es efforts incessants des Anglais et les menées des noirs, qui se tenaient en tion permanente contre les blancs, sut, à prudence et de sermeté, conserver cette difficile jusqu'au jour (6 février 1810) ant plus que 753 soldats, exténués par le t les maladies, il dut céder aux forces s, qui, outre 103 bâtiments commandés niral Cochrane, portaient encore 11,000 de troupes de débarquement, aux ordres al Becwith. Fait prisonnier de guerre, il yé en Angleterre. Échangé l'année suirnouf, à peine arrivé à Paris, eut à réà une accusation basée sur les deux

faits capitaux de trahison et de concussion. Suivant un historien (De Courcelles, Dict. des Généraux français, t. V, p. 421), cette double accusation, n'était appuyée que sur « le té-« moignage de quelques misérables, renvoyés et « chassés de la colonie comme sujets dange-« reux, avait pour véritable motif qu'il avait « blâmé hautement le traité de neutralité exigé « des États-Unis, ainsi que la guerre injuste avec « l'Espagne, qui réduisait la colonie à la dernière « extrémité. Il n'en fallait pas tant pour exciter « le courroux de Napoléon. » Malgré le décret impérial du 27 avril 1811, qui ordonnait l'enquête immédiate, Ernouf eut à souffrir une captivité préventive de vingt-trois mois, au bout desquels, en dépit de ses instances pour obtenir de passer devant un conseil de guerre, il fut condamné, sans qu'aucun jugement ait été prononcé, à s'exiler à cinquante lieues de Paris.

L'absence de preuves accusatrices existant encore à l'époque du retour des Bourbons, Louis XVIII non-seulement rendit une ordonnance qui annulait toute la procédure commencée; mais il nomma Ernouf chevalier de Saint-Louis (20 août 1814) et inspecteur général d'infanterie dans le midi (3 janvier 1815). La défection d'une partie de ses troupes, lors du débarquement de Napoléon à Cannes, la proclamation du maréchal Masséna, qui ordonnait d'arborer le drapeau et la cocarde tricolores, et plus encore la capitulation que le duc d'Angouleme venait de signer à la Palud, paralysant toute défense, le général Ernouf se rendit à Paris. Déclaré traître et destitué par décret impérial du 15 avril 1815, il quitta la France, où il ne rentra qu'à l'époque de la seconde Restauration, qui le rétablit dans son grade, lui accorda (3 mai 1816) le titre de baron, la croix de commandeur de l'ordre de Saint-Louis et lui conféra (11 novembre) le commandement de la 3° division militaire (Metz). Successivement nommé député par les départements de l'Orne (1815) et de la Moselle (1816), il quitta son commandement, et fut admis à la retraite le 22 juillet 1818. A. SAUZAY.

Archives de la guerre. — De Courcelles, Dict. des Généraux français, t. V. — Mullié, Biog: des Célébrités militaires.

BENST (Henri), jurisconsulte danois, né à Helmstædt, le 3 février 1603, mort le 7 avril 1665. Précepteur de Pierre Gyldenstjerne, il voyagea avec son élève, et à son retour il fut nommé successivement directeur de l'Académie de Sora, conseiller du roi de Danemark, Frédéric III, et assesseur à la cour supérieure de justice de ce pays. Ses principaux ouvrages sont: Statera Jurisprudentiæ et Jurisconsulti; Brunswick, 1621; — Epicteti Sententiæ 116, a Stobæo et aliis collectæ, et notæ in Pomponii Attici vitam; ih., 1629, in-8°; — Catholica Juris; Copenhague, 1624, et Greifswald, 1636, in-8°; — Emendationes in Opera posthuma Cujacii; Copenhague, 1634,

- Variarum Observationum Libri duo; Amsterdam, 1636; - Speculum Prudentiæ et Virtutis civilis; Amsterdam, 1637, in-12; - Observationes ad antiquitates Etruscas quas Volaterra nuper dederunt; Amsterdam, 1639, in-12; — Medulla Historiæ universalis; Sora, 1640; — Brevis Delineatio Historiæ universæ; Copenhague, 1640; — Catalogus librorum manuscriptorum bibliothecæ Mediceæ; Amsterdam, 1641, in-8°, - Boetii liber De Moribus; item Petri Angeli Bargæi De Ordine scriptorum Historiæ Romanæ Libellus; Sora, 1642, in-8°; - Genealogia Ranzoviana; Sora, 1646, in-4°; — Anonymi Scriptoris Genealogia et Series Regum aliquot Dania; Sora, 1646; -Breves Annotationes in librum imum Digestorum; Sora, 1646, in-4°; — Methodus Juris civilis discendi; ibid., 1647, in-40; - Valerius Probus, De interpretandis Romanorum litteris, notis illustratus; ib., 1647, in-4°; -Jo. Caselii Librorum a se junctim edendorum in certas classes Distributio; Helmstædt, 1651, in-4°; - Annotationes in Cornelium Nepotem a Bosio editum; Leipzig, 1657; — Compendium Philosophia moralis; Sora, 1658; - Epistola de Pænula veterum; -Aristarchus philosophicus; Hambourg, 1678, in-8°; — des notes sur la Palestine d'Hendman.

Nyerup et Kraft, Almondeligt Litteratur-Laxikon. — Bartholin, Index Script. Dan. — David Clément, Bibl. des Livres rares.

BRNST (Simon-Pierre), historien belge, né à Aubel, dans l'ancien duché de Limbourg (Pays-Bas), le 2 août 1744, mort à Afden, près d'Aix-la-Chapelle, le 11 décembre 1817. Fils d'un avocat, il étudia à l'université de Louvain, puis il embrassa l'état ecclésiastique, devint chanoine régulier et bibliothécaire de l'abbaye de Bolduc, et y professa pendant plusieurs années l'Écriture Sainte et la théologie. Appelé en 1787 à desservir la succursale d'Afden, il conserva jusqu'à sa mort cet emploi modeste. Aussi recommandable par son savoir que par ses qualités morales, il consacrait à l'étude de l'histoire de son pays les loisirs que lui laissaient ses fonctions, et avait recueilli de toutes parts une multitude de diplômes, de chartes et de chroniques. Il avait été nommé en 1814 membre de l'Institut des Pays-Bas. Ses principaux écrits sont : Mémoire sur la question: Vers quel temps les ecclésiastiques commencèrent-ils à faire partie des états de Brabant? Quels furent ces ecclésiastiques, et quelles ont été les causes de leur admission? Bruxelles, 1783, in-4°, couronné la même année par l'Académie de Bruxelles; — Observations historiques et critiques sur la prétendue époque de l'admission des ecclésiastiques aux états de Brabant, vers l'an 1383, par M\*\*; Maestricht, 1786, in-4°; — Histoire abrégée du Tiers État de Brabant; Maestricht, 1788, in-8°; — Tableau historique et chronologique des suffragants ou co-évêques de Liège, etc., où l'on des notices sur l'origine des maiso gieuses... dans la ville et sa ba Liége, 1806, in-8°. En 1823 on ajout ouvrage un faux titre portant : Supple l'histoire des Pays de Liége, et une No torique sur le château et les anciens se d'Argenteau : - Mémoires sur les Co Louvain, jusqu'à Godefroy le Barbu 1837, in-8°, publié par M. Éd.Lavalleye; toire du Limbourg, suivie de celle des de Daelhem et de Fauquemont, des de l'abbaye de Bolduc; Liége, 1837-185 in-8°, avec pl. ; également publiée par M. valleye. Ernst a été l'un des auteurs de vérifier les dates. E. REGN Comte de Recdellèvre, Biog. liégeoise. - Bart men critique et complément, des diction, his

rard, La France Utteraire. - De Reiffenberg, rimée de P. Mouskes, introduction, p. 66.

EBNSTING (Arthur-Conrad), mé botaniste allemand, né à Sachsenhagen, mort dans la même ville, le 11 septemb Il étudia la médecine à Helmstædt, y fut r teur en 1737, pratiqua quelque temps à Bru et devint ensuite médecin pensionné des b de Sachsenhagen et de Stadthagen. On a Dissertatio de Materia perlata; Hel 1737, in-4°; — Phellandrologia phys dica, seu exercitatio physico-medica d camento novo, vulgo Peer-Sant dict Brunswick, 1739, in-4°; — Nucleus Medicinæ quinquepartitæ, etc.; Heli 1741; — Prima Principia Botanica, etc fenbüttel, 1748, in-8°; — Historisc physikalische Beschreibung der Gesch der Pflanzen, etc. (Description histo physique des Familles des Plantes, etc.); 1761-1762, 2 vol. in-4°.

Biog. medic. - Stricter, Hess. Gel. Gesch.

ÉROLES (...baron DE), général espa en Aragon, en 1785, mort le 22 août 1825. se livrer à la profession d'avocat, lorsque rection de l'Espagne contre la dominatie çaise, en 1808, l'entraina à prendre les arn la cause de l'indépendance nationale. So pidité, ses talents l'élevèrent promptes grade de général. A Roda, il soutint un sangiant contre le général Bourke, et si gua à Figuières, en hâtant la retraite d çais. Le premier à la tête de sa division cut à son retour le roi Ferdinand VII, e En Catalogne, jusqu'à cette époque, il : l'un des plus habiles auxiliaires d'Espoz il devint, dans les événements qui suivir des plus ardents adversaires du célèbre des guerilleros. En politique, il était au no ceux qui auraient voulu, par des réforme tunes, fortifier la royauté. Mais, effrayé d commis par les révolutionnaires à la suite vement de 1820, il se décida à reprendre le pour la délivrance de son roi, devenu Cadix.Il battit Torrijes, et remporta ence , à Benabarre une victoire sur les conss. Il fut un des trois membres de la Seu d'Urgel, instituée sous le titre de iprême d'Espagne (le 14 septembre is après la proclamation du 16 seplajunte fit tenir au roi un langage trop naire, le baron d'Éroles fut privéde tous et décorations par le gouvernement, qui l'avoir abandonné le drapeau national. a pas moins l'un des chefs les plus zéi royaliste. Il commandait un corps de iommes, lorsque Mina fondit sur lui t Sanahuja. Après des pertes sensibles, n salut qu'à la fuite. Ayant voulu hanouvelle bataille près d'Arcos, il fut sute en laissant sept cents morts. Avec le ses forces, il se retrancha dans la Tremp et dans les environs de Talaru; se replier, de position en position, fatigable Mina, qui ne lui laissait aue, et l'obligea à se réfugier en France. tra en Espagne avec un corps de dix nes, rassemblés à la frontière, et aprations du 4e corps français, comle maréchal Moncey. Ferdinand VII, établi dans son autorité, le nomma énéral de la Catalogne. Il fut un des es chargés de la réorganisation de agnole, et fut nommé grand-cordon de Charles III, commandeur de l'ordre de , et officier de la Légion d'Honneur. iliénation mentale, il mourut agé de ns. Le roi Ferdinand VII accorda à me pension annuelle de 90,000 réaux ncs), dont la moitié devait être transses enfants.

### V. MARTY.

zerra , Repolucion y levantamiento de 206 à 1914. Miñano, Revolucion de España, Inçais ; 1925.

HILE, graveur sur pierres précienses hoscoride, vivait au commencement rétienne. Il est connu par une trèsprécieuse portant la tête d'Auguste. . a Winckelmann, t. XI, 2, n° 92. — Müller, mat.

ON, agent de Persée, roi de Macéit vers 170 avant J.-C. Persée l'enier une alliance contre les Romains, ne, roi de Pergame. D'après Tite-Live, it déjà rendu à son maître des sermême genre. Peut-être faut-il lire na lieu de Κρυφῶντα dans le texte de , XXIX, 3.

KILIV, 24, 27, 28.

(Έρως). Trois anciennes inscriptions sentent ce nom comme celui d'un ou s médecins. On suppose qu'un d'entre médecin de Julie, fille de l'empereur Dn a attribué à cet Éros un petit oum mauvais latin et intitulé: Curangritudinum muliebrium ante et post ther unicus. Le style de ce traité et

les auteurs qui y sont cités ne permettent pas de le rapporter au siècle d'Auguste. On l'a attribué aussi à une femme nommée Trotula : c'est même sous ce nom qu'on le cite généralement. C.-G.
Gruner a prouvé que cette assertion n'était pas plus exacte que la précédente; il pense que l'auteur était un médecin de l'école de Salerne, vivant vers le douzième siècle de l'ère chrétienne. Cet ouvrage, de très-peu de valeur, est compris dans la collection Aldine des Medici antiqui latini; Venise, 1547, in-fol., et dans les Scriptores Gynæciorum (ou sur les maladies des femmes); Bâle, 1566, in-4°. Il a été aussi publié avec le De Virginum Statu de H. Kormann; Leipzig, 1778, in-8°.

C. G. Gruner, Neque Eros, neque Trotula, sed Salernitonus quidam medicus, isque christianus, auctor libelli est qui De Morbis Mulierum inscribitur; lena 1778, in-6°.

ÉROSTRATE. Voyez HÉROSTRATE.

ÉROTIANUS ( Έρωτιανός ) οιι, selon certains manuscrits, Hérodien ( Ἡρωδιανός), glossateur grec, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Il nous reste de lui un ouvrage intitulé II soi τῶν παρ' Ἱπποκράτει λέξεων ( Recueil des mots qui se trouvent chez Hippocrate). On ne sait si Érotianus était lui-même médecin ou s'il était simplement grammairien. Il vivait probablement à Rome, sous le règne de Néron (54-68 après J.-C.), puisqu'il a dédié son ouvrage à Andromachus, premier médecin de ce prince. Son glossaire est surtout précieux en ce qu'il contient la plus ancienne liste qui existe des écrits d'Hippocrate. Il fut publié pour la première sois par Henri Estienne, dans son Dictionarium Medicum; Paris, 1564, in-8°. Barth. Eustache en donna une traduction latine; Venise, 1566, in-4°. La dernière et la meilleure édition est celle de Franz; Leipzig, 1780, in-8°.

Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

Fabricius, Bibliotheca Græca, 11, 517; VI, 233.—Choulant, Handbuch der Bacherkunde der alt. Medicin, p. 75.—Schleussner, dans les Miscell. crit. de Friedman et Schode, vol. 1, p. 271.

\* ÉROTIUS, jurisconsulte romain, vivait dans la première moitié du cinquième siècle. Il fut vicaire et questeur impérial. En 435 il devint membre de la commission chargée par Théodose de la rédaction du code qui devait porter le nom de cet empereur. Mais il ne paraît pas qu'Érotius ait pris une part bien importante à cette

Smith, Dict. of Greek and Roman Biog.

\* ÉROVART 1<sup>er</sup>, roi d'Arménie, fils et successeur de Haïg, régna de 569 à 565 avant J.-C. Il donna le jour au grand Dicran I<sup>er</sup> (Tigrane), contemporain de Cyrus.

Jean Catholicos, *Histoire d'Arménie*, traduite par Saint-Martin, ch. VIII.

ÉROVANT II, roi d'Arménie, régna entre les années 68 et 88 après J.-C. Fils illégitime d'une princesse de la race royale des Arsacides, que personne n'avait voulu épouser, à cause de sa figure repoussante, Érovant se distingua par

sa force, son courage, ses exploits militaires. et devint l'un des premiers généraux du royaume. Au milieu des troubles qui suivirent la mort de Sanadroug, roi de la petite Arménie, la couronne lui fut décernée presqu'à l'unanimité par le peuple et les grands, en 68 après J.-C. Une famille cependant resta fidèle à l'ancienne dynastie; c'était celle des Pacradouni (Pacratides), dans le sein de laquelle devait être pris le tacatir (celui qui sacre les rois). Érovant, pour consolider son usurpation, fit mettre à mort tous les enfants de son prédécesseur. Ardaschès seul échappa à ce massacre. Il fut conduit par son gouverneur, Sempad, chef des Pacratides, à la cour de Dara (Darius), roi des Parthes. Ce prince lui accorda asile et protection, et refusa de le livrer au persécuteur de sa famille. Érovant se vengea de ce refus en faisant alliance avec les Romains, éternels ennemis des Parthes. En 75, après la mort de Dertad (Tiridate), roi de la grande Arménie, il obtint de Vespasien l'investiture de ce royaume, à la charge de payer tribut aux Romains et de leur céder la Mésopotamie. Nisibe, capitale de la petite Arménie, faisant partie de la province démembrée, Érovant transporta sa résidence à Armavir, ville située dans ses nouveaux États, sur les bords de l'Araxe, à l'occident d'Artaxate. Trois ans après il éleva une nouvelle capitale, qu'il appela de son nom Érovanschad. A quelque distance au nord de cette dernière, il bâtit la ville de Erovantaguerd, et celle de Pacaran (lieu des Statues). où il plaça les idoles qu'adorait son peuple. Cependant, Ardaschès, âgé d'une vingtaine d'années, entra en Arménie pour réclamer le trône de son père; il était à la tête d'une armée fournie par le roi des Parthes. Érovant fit venir des troupes d'Ibérie, de Mésopotamie et de l'Asie Mineure: mais ses partisans et ses généraux le trahirent, quand ils virent que les Romains ne lui envoyaient aucun secours. Par suite de la défection d'Arcam Mouratsian, chef de l'infanterie, il fut vaincu, sous les murs d'Érovantaschad. S'étant retiré à Érovantaguerd, il fut tué par un simple soldat. E. BEAUVOIS.

Moise de Khorène, Histoire d'Arménie, éditée et trad. par M. Levalliant de Florival, t. II. — Tchamtchian, Badmouthiown Haiots, t. L. — Saint-Martin, Mémoires historiques et géograph. sur l'Arménie, t. I, p. 398.

ÉROVAZ, grand-prêtre des dieux de l'Arménie, mort en 88 de J.-C. Il était frère d'Érovant II, qui lui confia la direction suprême du culte national et lui donna la garde de la forteresse de Pacaran, capitale religieuse de l'Arménie. Sempad le Pacratide, s'étant emparé de cette place après la mort d'Érovant, fit noyer Érovaz dans le fleuve Akhourian, et enleva ses trésors et ses cinq cents esclaves.

E. B.

Moise de Khorène, Hist. d'Arménie, éditée et trad. par M. Levalliant de Florival, t. 11. — Tchamtchian, Badmonthionn Haiots, t. 1.

\* ERP (Henriette VAN), historienne hollandaise, morte à Utrecht, le 26 décembre 1548. Elle descendait d'une famille noble de Brahmi établie en Hollande, et prit l'habit de bénédic tine à Vrouwen-Clooster (cloître des Dames monastère situé dans un faubourg d'Utreck Élue abbesse le 2 septembre 1503, elle re taura et agrandit son abbaye, et la gouven quarante-cinq ans. On a d'elle une chroniq de l'abbave du clottre des Dames, écrite en 1 mand et publiée par Antoine Mattheus, da ses Analecta veteris ævi, 1698, in-8°, avec u continuation qui va jusqu'en 1583, continuati attribuée à Catherine Van Oostrum, qui succé à Henriette Van Erp. Cette chronique comme à 1139. On y trouve quelques détails intéressar sur la guerre que Charles V fit aux provint d'Utrecht et de Gueldre. Matthæus a fait précéd cette chronique d'une Observatio prævia et notes utiles.

Van Heussen, Histoire Ecclesiastique, II, 142. — Pi pens, Bibliotheca Belgica, 433. — Paquot, Mémol pour servir à l'Aistoire littéraire des Pays-Bas, IV, — Gaspar Burmann, Trajectum eruditum, 93.

ERPEN ( Thomas VAN ), en latin ERPENIU célèbre orientaliste hollandais, né à Gorkum, 7 septembre 1584, et mort de la peste, à Leye le 13 novembre 1624. Pendant qu'il faisait s cours de théologie à Leyde, il se livra, sur l conseils de J.-Jos. Scaliger, à l'étude des la gues orientales, et, pour étendre les connaissa ces qu'il avait su acquérir dans ce genre, visita la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Al magne. A Paris, Casaubon l'accueillit av bienveillance, et mit à sa disposition ses livi et les manuscrits orientaux qu'il posséda Erpen s'y perfectionna dans l'arabe auprès d'i jacobite égyptien, nommé Joseph Barbat (Abou-Dacni); à Venise, il apprit le persan, turc et l'éthiopien de quelques juiss et de que ques mahométans qu'il y rencontra et dont il e soin de cultiver le commerce. Après un voya de quatre ans, il revint dans sa patrie, en 161 Au commencement de l'année suivante, on : chargea, à l'université de Leyde, de l'enseigne ment de l'arabe et des dialectes analogues, l'u breu excepté, pour lequel il existait une chai spéciale et déjà pourvue; mais en 1619 ( créa tout exprès pour lui une seconde chair d'hébreu. Bientôt après, les États-Généraux nommèrent leur interprète pour les langue orientales; les nombreuses relations maritime de la Hollande donnaient à ces fonctions u grande importance. On assure que les lettr qu'il composa en arabe, au nom des États-Gén raux, pour divers princes de l'Asie et de l'Afr que, se distinguaient par la pureté et l'él gance du style, et saisaient l'admiration d Arabes, étonnés qu'un étranger connût si bi toutes les finesses de leur langue. La réput tion d'Erpenius était, au reste, bien établie s'étendait au loin. On lui fit plusieurs fois d propositions pour l'attirer en Espagne et en A gleterre. Si l'on se reporte au temps où il véci on ne peut qu'admirer la pénétration, l'activ.

due de son esprit. Sans aucun des seie l'on trouve aujourd'hui avec tant d'ae, il parvint à parler et écrire parfaiteusieurs langues orientales, et il publia langues un grand nombre d'ouvrages, lant longtemps n'ont été ni surpassés égalés. On peut le regarder à juste tise le père de cette grande école d'orienui illustrèrent la Hollande pendant tout ptième siècle et pendant une partie du ème. Son action s'est étendue même i; car sa grammaire arabe, souvent iée, soit en entier, soit par extrait, ou lques modifications, a été presque jusmmencement du dix-neuvième siècle on livre élémentaire employé pour l'éette langue.

us ne se contenta pas de composer ages propres à faciliter l'étude des lanntales; il comprit que pour que leur ince ne se bornat pas uniquement à us aisée les relations politiques et comet pût devenir d'une utilité réelle pour ture, il fallait reproduire par la presse re les œuvres des écrivains de l'Orient. des secours accordés par les États-Gél établit à Leyde, bientôt après son re-Hollande, une imprimerie arabe, qu'il et qu'il dirigea lui-même. Les caractères raver égalaient presque en beauté ceux at dus à la munificence de Savary de t que possédait l'imprimerie de Paris : uvrages qui sortirent de ses presses se it par la correction du texte et la fidéi version qu'il y joignit. Il faut citer publications un Recueil de proverbes ec une traduction latine; 1614, in-8°; bles de Locman, avec une traduction es notes; 1615, in-8°; — une ancienne 1 arabe du Pentateuque; 1622, in-8°; rs éditions de l'Histoire des Sarrasins i, avec une traduction latine (la 1re édie 1625, in-fol.). Il se proposait de pucte arabe du Coran, avec une traduction des notes, plusieurs autres ouvrages s arabes et une bibliothèque orientale, rait déjà commencé la rédaction quand prématurée anéantit tous ses projets. cipaux ouvages ont pour titres: Rudinguæ Arabicæ ; Leyde, 1620, in-8°; lica Arabica, quinque libris methodice ; Leyde, 1631, in-4°; très-souvent se : le meilleur ouvrage que l'on ait en olus d'un siècle pour l'étude de cette ·Grammatica Ebræa generalis, Ams-1621, in-8°; souvent réimprimée; lica Chaldaica et Syra; Amsterdam, 8°; 2° édit., Leyde, 1659, in-8°; tres de Linguarum Ebrææ atque dignitate; Leyde, 1621, in-12; de Lingua Gracorum communi; Michel Nicolas. 62, in-8°.

G.-J. Vossius, Orat. in obitum Th. Erpenii; Leyde, 1885, in-10. — P. Scrivarius, Manes Erpeniume; Leyde, 1885, avec le catalogue de la bibliothèque d'Espenius. — Ayer, Gesch. der Schrifterklärung, t. 111, IV ct V, passim.

\* ERRA ( Charles-Antoine ), théologien italien, vivait en 1759. Il était de la congrégation des Clercs religieux de la Mère de Dieu, à Milan. On a de lui : Historia utriusque Testamenti; Naples, 3 vol. in-8°. C'est un abrégé de l'histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu'à la destruction de la république des Juifs. L'anteur a fait précéder son ouvrage de quelques dissertations intéressantes sur le calendrier, les mesures, les monnaies et la chronologie des Hébreux; - Memoria de' Religiosi per pietà et dottrina insigni della congregazione della Madre di Dio; Rome, 1759, in-4°. L'auteur donne dans cet ouvrage la biographie des frères de son ordre qui se sont fait remarquer par des travaux littéraires.

Journal des Savants, année 1747, p. 684, et ann. 1760, p. 681. — Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée.

EBRANTE (Giuseppe), peintre de l'école napolitaine, né à Trapani (Sicile), en 1760, mort à Rome, en 1821. Il étudia les maîtres dans cette ville, mais passa la plus grande partie de sa vie à Milan. On cite parmi ses principaux tableaux : Artémise pleurant sur les cendres de Mausole; — Ugolin et ses enfants mourant de faim dans la tour de Gualandi; — Le Concours de la Beauté; — Endymion; — Psyché; — divers portraits de personnages distingués dans les lettres ou les arts. On a de lui un mémoire sur les couleurs employées par les plus célèbres peintres et un Essai sur les Couleurs.

E. B-n.

Ticozzi, Dizion.

ERRARD ( Jean ). Voyez ÉRARD.

ERBARD (Charles), peintre français, né à Bressuire, vers 1570, mort vers 1635. Il était établi à Nantes depuis longtemps, et y avait acquis une grande réputation, lorsqu'en 1615 Marie de Médicis l'appela à la cour ; il obtint le titre de peintre ordinaire du roi, mais il a laissé si peu de souvenirs dans l'école parisienne, qu'on peut croire que son séjour à Paris fut de peu de durée. On sait qu'il fit un voyage en Italie en compagnie de son fils, Charles Errard, qui joua un bien plus grand rôle que lui. De bons juges pensent qu'il faut attribuer au père deux fresques monumentales, aujourd'hui fort dégradées. qui décorent l'église de Saint-Pierre à Nantes, et qu'on a d'ordinaire mises sur le compte du fils. Un curioux portrait à l'eau-forte de Charles Errard le père, qu'on croit gravé par lui-même, se conserve au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. On doit aussi à cet artiste un portrait à l'eau-forte de Jérôme Bachot, ingénieur, chef-d'œuvre de précision et de finesse. plein de vie et de vérité. G. Br.

Ph. de Chennevières-Pointel, Recherches sur la Vie et les Ourrages de quelques Peintres provinciaux de l'ancienne France, t. 111, p. 87-72 et 292-300. — Fillon, Revue des provinces de l'ouest; octobre 1882.

ERRARD (Charles), peintre et architecte français, fils du précédent, né à Nantes, en 1606, mort à Rome, le 15 mai 1689. Il reçut les premiers principes de peinture de son père, qui le mena à Rome en 1624, et le plaça sous la protection du maréchal de Créqui, ambassadeur de France près le pape Urbain VIII. Errard revint en France après quelques années d'études; Sublet des Noyers, alors surintendant des bâtiments, apprécia son talent, et le renvoya en Italie, où il devint un des plus forts dessinateurs de son temps dans l'architecture et l'ornement. Il y peignit plusieurs bons tableaux historiques. Quoique d'un caractère réservé, Errard durant ce séjour eut l'occasion de montrer en plusieurs circonstances son courage et son adresse, et gagna l'affection du Poussin, qui l'aida puissamment de ses conseils. De retour en France, Errard décora le château de Dangu près de Gisors, appartenant à Sublet des Noyers, et traça l'Histoire de Tobie en une suite de dessins reproduits en tapisserie. Il peignit ensuite un grand tableau, Tobie enterrant les Juifs égorgés par Sennachérib. Ce fut encore au château de Dangu qu'Errard écrivit, en collaboration de Chambray, plusieurs ouvrages sur l'Architecture et la Peinture. Quelque temps après il vint décorer à Paris l'hôtel de la Ferté-Sennecterre, situé sur l'emplacement de la place des Victoires. En 1645, il peignit, pour le corps des orsèvres de Paris, Saint Paul recouvrant miraculeusement la vue par l'attouchement d'Ananias. Ce tableau a existé longtemps à Notre-Dame. Errard fit la même année une Résurrection du Sauveur, qui ornait le mattre autel des Minimes de Chaillot. En 1646, il commença la décoration du Palais-Royal, habité alors par Louis XIV, et se fit remarquer surtout par la belle ornementation de la salle de spectacle. En 1648, Errard fut l'un des douze fondateurs de l'Académie de Peinture qui prirent le titre d'anciens ou de professeurs. Plus tard il devint trésorier et recteur de cette société. De 1653 à 1655, il décora au Louvre les appartements du cardinal Mazarin, ceux de la reine mère, Anne d'Autriche, puis la chambre et l'oratoire du roi. En 1657, il exécuta, avec Covpel, les embellissements de la salle du théâtre des Tuileries. En 1661, Errard fut chargé d'orner le petit château de Versailles, ceux de Saint-Germain-en-Laye et de Fontainebleau. Mais le plus beau titre de cet artiste au souvenir de la postérité, ce sut la fondation de l'Académie de Rome: il en conçut le plan, le soumit à Colbert, qui l'agréa et le chargea de le mettre à exécution. En mars 1666, Errard se rendit à Rome avec douze élèves, et organisa cette école utile et féconde. Il fit mouler la colonne Trajane, l'Hercule du palais Farnèse, le Taurobole du palais Borghèse et plusieurs autres chefs-d'œuvre de l'antiquité. En même temps, il dessinait les bas-reliefs les plus estimés et envoyait à Paris le plan de l'église des religieuses de l'Assomption, l rue Saint-Honoré. Cette église est une surmontée d'une coupole. Elle a soixa mètres de tour. L'intérieur est embelli tres corinthiens qui viennent aboutir à niche portant un rang de croisées. Son est appuyé sur huit colonnes d'ordre ca Errard en envoya le dessin à Cheret, n trepreneur, qui modifia beaucoup les di de l'architecte, gata ses coupes, allou fice et l'écrasa sous un dôme si lourd gracieux que l'église de l'Assomption a j mérité le nom de sot dôme. En 167. fut remplacé à Rome par Coypel; mai: ses fonctions en 1675, et les conserva 1683. L'Académie de Paris lui donna à époque le titre honorifique de directer également chargé d'opérer la fusion cienne Académie de Rome, dite de Saintcelle de France. La première lui ava précédemment le titre de prince ou c Parvenu à l'âge de quatre-vingt-deux pria le marquis de Louvois de le remp ministre lui donna pour successeur La T écrivain de mérite. Errard continua n d'administrer l'école jusqu'à sa mort. terré dans le clottre de Saint-Louis des à Rome. On a de lui : Parallèle d'Arch antique avec la moderne, avec de Ct Paris, 1666, in-8°. - Architecture, l'italien d'Andrea Palladio, en quatre liv de Chambray; - Traité de la Pcintu de l'italien de Leonardo da Vinci, avec bray; - Recueil de Vases antiques. et ornements, dédié à la reine de Su Les planches de ces divers ouvrages gravées d'après les dessins d'Errard e conduite. A. DE LAC

Guillet de Saint-Georges, Mémoires inédi Membres de l'Académie de Peinture et de 1,73 à 86. — Description de Paris ancien et - Francesco Milizia, Memorie degli Architetti moderni, 11, 197.

\*ERRAULT (François), seigneur mans, près Durtal (Anjou), magistrat et diplomate, né au commencement du siècle, mort à Châlons, en 1544. Il sui distinction la carrière de la magistratu appelé, en 1543, aux fonctions de «sceaux. L'année suivante, il fut choisi à Châlons traiter avec l'empereur Quint. La paix fut conclue à Cresp lois, malgré les intrigues de Diane de qui la regardait comme contraire aux du dauphin, dont elle était alors la m Errault mourut peu après.

J.-F. Bodin, Recherches historiques sur l'. 814. — Le président Hénault, Nouvel Abregé gique de l'histoire de France, t. I, p. 331.

ERRI (Pellegrino Degli), hébraïsan né à Modène, en 1511, mort en 1575. naissait très-bien les langues hébraïque, et arabe. Il vint à Rome, où le cardi tesi le prit pour secrétaire. En 1545, El le titre de commissaire apostolique, et

du pouvoir que lui conférait sa charge pour persécuter ses rivaux en science, qu'il accusa d'impiété et de calvinisme. Sous ce prétexte, il se readit dans sa ville natale, et, accompagné de gens armés, essaya nuitamment de s'emparer du professeur Felipe Valentino, afin de le livrer à l'inquisition. Valentino, prévenu à temps, put s'enfuir; Erri n'en suivit pas moins le procès contre Valentino, et le sit condamner. Il dénonça ensuite plusieurs de ses compatriotes, entre autres le littérateur Castelvetro. Tant de zèle lui mérita h bienveillance du sacré-collége, qui lui accorda de riches bénéfices. En 1548, Erri céda ses charges à son neveu, et s'occupa d'une traduction des psaumes, qu'il publia sous ce titre : Salmi di Davide, tradotti con bellisimo stile dalla lingua ebrea nella latina e volgare, etc.; Venise, 1573, in-4°. Cet ouvrage décèle dans l'auteur une grande connaissance de la langue et de la religion hébraïques.

Traboschi, Storia della Letteratura Italiana, VII, part, 416. — Chaudon et Delandine, Dict. universel.

ERRIC. Voyez Eric ou Heiric.

ERRICO (Scipione). Voyez HENRICO.

ERSCH (Jean-Samuel), bibliographe allemand, né à Grand-Glogau (Basse Silésie), le 23 juin 1766, mort le 16 janvier 1828. Il reçut sa première instruction au gymnase de sa ville male, et, en 1785, il alla étudier la théologie à l'miversité de Halle. Bientôt son penchant pour les recherches historiques et bibliographiques l'emporta. Il y fut encouragé par son compatriote Fabri, qui se trouvait alors à Halle : il inspira l'idée de ses premiers ouvrages. Ersch prit part dès lors à la composition de melques-unes des publications de Fabri, tels que le Magasin géographique (Geographisches Magazin ); le Recueil mensuel, historico-géo-Stphique (Historisch-geographische Monatstirift) et la Collection des Descriptions de Villes, Pays et Voyages (Sammlung von Sledt - Land - und Reisebeschreibungen). ]] étadia ensuite avec une infatigable persévérace les langues vivantes. Fabri, ayant été mmé professeur d'histoire et de statistique à La, Ersch le suivit dans cette ville, où il vécut a faisant des traductions et en collaborant à l'Allgemeine politische Zeitung (Gazette polime universelle), publiée par Fabri et Hammerdonfer (1787 et 1788). L'étude qu'il faisait alors Gelehrtes Deutschland (l'Allemagne savante) Meusel le sit songer à combler une lacune 👫 avait remarquée dans cet ouvrage ; et du consentement de Meusel, il publia le Verzeichniss aller anonymischen Schriften (Catalogue de lous les ouvrages anonymes), pour faire suite à 44 edition du Gelehrtes Deutschland; Lemgo, 1788: La nature de son œuvre l'amena à faire des journaux des recherches qui lui suggéirent le projet de deux autres publications, dont la première est intitulée : Repertorium weber die Allgemeinen teutschen Journale und

andere periodische Sammlungen für Erdbeschreibung, Geschichte und die damit verwandten Wissenschaften (Répertoire des documents que l'on trouve dans les journaux allemands et autres recueils périodiques sur la géographie, l'histoire et les sciences qui s'y rattachent); Lemgo, 1790; la seconde a pour titre: Allgemeines Sachregister ueber die wichtigsten teutschen Zeit-und-Wochenschriften (Table générale des matières des journaux et recueils hebdomadaires allemands les plus importants); Leipzig, 1790. Recommandé par Hufeland à Schütz, qui venait de fonder avec Bertuch l'Institut de la Gazette universelle littéraire (Institut der Allgemeinen titteratischen Zeitung), il rédigea sous leurs auspices, et pour faire pendant à cette publication : l'Allgemeines Repertorium der Litteratur (Répertoire général de la Littérature), qu'il publia de cinq ans en cinq ans, de 1785 à 1800. Cette entreprise, qui à elle seule eût absorbé tout le temps d'un écrivain ordinaire, n'empêcha pas Ersch d'en méditer une nouvelle et non moins importante : La France littéraire, contenant les auteurs français, qui parut à Hambourg, de 1797 à 1806, 5 vol. in-8°. Malgré quelques imperfections, cet ouvrage est encore assez estimé. Au commencement de l'année 1795, Ersch alla rédiger la Nouvelle Gazette de Hambourg (Neue Hamburger Zeitung), fondée par Victor Klopstock. frère du grand poëte. En même temps il prit part à la rédaction des Britische Annalen (Annales britanniques) et de la Minerva, que faisait parattre Archenholz ; enfin, il s'occupa activement de la composition de l'Allgemeine teuts. che Bibliothek (Bibliothèque universelle allemande), imprimée à Hambourg. En 1800 Ersch retourna à Iéna; il lui en coûta de se séparer de ses connaissances de Hambourg, surtout de l'auteur de La Messiade, Klopstock, qui lui dit lors de son départ : « Je ne reçois pas les adieux de ceux que j'aime, persuadé que je suis de les revoir un jour ». Ersch fut nommé bibliothécaire de l'université d'Iéna, et en 1802 il obtint le titre de professeur agrégé de philosophie. Plus tard il fut appelé à la chaire de géographie à Halle. Après la réorganisation de l'université d'Iéna, il devint premier bibliothécaire, et vit raffermir de nouveau sa position, ébranlée après la bataille de ce nom. Il put poursuivre ainsi ses nombreux travaux bibliographiques. Il ne lui fut pas donné de continuer comme il le projetait le Gelehrtes Deutschland de Meusel; mais il fut un des fondateurs de la vaste Encyclopédie (Allgemeine Encyclopædie) qui porte son nom. Ce mot Encyclopedie fut aussi le dernier qu'il prononça. Ersch mena jusqu'au tôme XVII cet important ouvrage, qui sut continué par son collaborateur Gruber. Outre les œuvres citées, on a d'Ersch : Handbuch ueber das Koenigreich Westphalen (Manuel concernant le royaume de Westphalie); Halle, 1808; - Handbuch der

314

teuschen Litteratur seit der Mitte des 18 Jahrhundert bis auf die neueste Zeit (Manuel de la Littérature allemande du dix-huitième siècle jusqu'à nos jours); 1812-1814. V. R.

Broch et Gruber, Allg. Enc. — Jahrbücher für Geschichte und Staatskunst, 1828.

ERSKINE, nom commun à plusieurs Écossais célèbres, que voici, dans leur ordre chronologique:

ERSKINE (Jean), baron de Dun, théologien écossais, né en 1508 ou 1509, mort le 21 mars 1591. Il commença ses études à Aberdeen, et, suivant la coutume de la vieille noblesse écossaise, il alla se perfectionner dans quelque université étrangère. Buchanan l'appelle un homme de grand savoir (a man of great learning). Le premier, parmi ses compatriotes, il encouragea l'étude de la langue grecque. En 1534, à son retour de ses voyages, il amena à sa suite un helléniste français, qu'il chargea de professer le grec à Montrose et qu'il remplaça plus tard par d'autres savants appelés de France. Grâce à ses efforts, l'étude de la langue d'Homère ne fut plus rare en Écosse. A la mort de son père, il contribua avec d'autres baronets à l'administration de la justice dans le comté d'Angus. Il fut aussi prévôt ou magistrat de la ville de Montrose. Dans les dernières années de sa vie il abandonna la communion romaine, et son château de Dun devint l'asile des protestants. Il combattit aussi de sa personne contre les Anglais lorsque, en septembre 1547, ceux-ci menacèrent les côtes d'Écosse.

A son retour il put se convaincre que les mesures adoptées pour étouffer la réforme lui étaient au contraire favorables. Les persécutions augmentaient le nombre des protestants. La mort de Marie, reine d'Angleterre, et l'avénement d'Elisabeth contribuèrent à cet accroissement. Décidée à faire triompher le catholicisme en Écosse, et sans s'arrêter aux adresses des lords qui réclamaient le droit de professer librement leur culte, la régente, par une proclamation en date du 10 mai 1559, fit sommation aux ministres d'avoir à venir se purger de l'accusation d'hérésie. Les lords protestants et tous ceux qui adhéraient à leurs doctrines résolurent de suivre et défendre leurs ministres, et peut-être des conséquences fâcheuses fussent-elles résultées de cette résolution, si Erskine n'eût déterminé la reine régente à renoncer à ce projet de jugement. Mais cette princesse viola sa promesse, et la guerre civile éclata aussitôt et ne cessa qu'en 1560, époque de la mort de la reine régente. Erskine y prit part; plus tard il abandonna les armes pour se livrer à la prédication. Il fit ensuite partie de la commission de cinq membres désignée par le comité spécial nomnié à cet effet par le parlement pour régler la discipline du culte réformé. Il travailla à la rédaction du Second Book of Discipline, 1577, ouvrage qui avait pour objet de tracer le modèle du gouvernement de l'Église pres-

. ....

bytérienne et dont on suit encore les presc Chalmers, General Biographical Dictionary BRSKINE ( David), lord Dun, magist

ERSKINE (David), lord Dun, magist sais, né à Dun, en 1670, mort dans l ville, en 1755. Il étudia les lois à l'univ Saint-André et à Paris. En 1696 il entra carrière du barreau. Il se déclara contre de l'Écosse avec l'Angleterre, et fut un fenseur du clergé épiscopal persécuté. E fut appelé à sièger à la cour du Banc de l sous le nom delord Dun. De 1713 à 1750 les fonctions de commissaire de la cour d On'a de lui: Lord Dun's Advices; 175

Chalmers, General Biographical Dictionary RESKINE (Ebenezer), théologien é né dans la prison de Bass, le 22 juin 16 le 2 juin 1754. De 1703 à 1731, il fut m Portmoak, d'où il alla remplir les mên tions à Stirling. Destitué ensuite pour a tiqué publiquement certains actes de l'au générale du clergé écossais, il se rallia à des seceders, dont il fut un des chefs. ecclésiastique, il eut toujours une condu prochable. On a de lui : Sermons; G 1762, 4 vol., in-8". Un cinquième volui publié à Édimbourg, en 1765.

Brown. Hist. Account. — Chalmers, Gen. E ERSKINE (Ralph), frère du précéde écossais, né à Monilaws, le 15 mars 16 le 6 novembre 1752. Il fut élevé avec a Ebenezer à l'université d'Édimbourg. I degrés en 1704, et fut reçu prédicateur En 1711 il devint ministre à Dumferl affiliation à la secte des seceders en fit révoquer de ses fonctions pastorales semblée du clergé. Ses œuvres ont été en 1764, 2 vol. in-fol. Elles contiennemons; — The Gaspel Sonnets; — phrase in verse of the Song of Salomu Chalmers, Gen. Biog. Dict.

ERSKINE (John), théologien écos le 2 juin 1721, mort le 19 janvier 1803. à l'université d'Édimbourg en .1734, et particulièrement à l'étude de la théologi avoir été ministre dans diverses localite placé à Édimbourg, dans la même parc le célèbre Robertson. Occupé de tout pouvait assurer le progrès religieux, il une correspondance active à l'étranger en Amérique, pour être informé de ce vait remplir son but. Ses sermons, éci style pur, eurent une heureuse influenc autres prédicateurs écossais, qui s'attac suivre son exemple. Déjà avancé en à kine, pour compléter ses longues étu la religion, s'appliqua à l'étude des lan lemande et hollandaise. Il avait le c conciliant si nécessaire au sacerdoce. vrages sont : Sermons, 1798, in-8°; on 1 parmi les plus remarquables compositio genre; - Theological Dissertations; 1 Sketches of Church history; 1790, i

ERSKINE

s dans un recueil périodique intitulé | Intelligence from abroad.

Gen. Biog. Dict.

IE(Charles), prélat écossais et cardiome, le 13 février 1753, mort le 19 mars é de bonne heure dans la carrière du le'y fit remarquer par sa rare connaistin et de la philosophie. Il fut distingué, qui avait lui-même embrassé d'abord lu barreau. A l'époque de la révolution Erskine fut envoyé en ambassade à ar ce pontife. Il y resta huit ans. Realie sous Pie VII, il reçut le chapeau l. Venu ensuite à Paris, il y fut parfaiteilli par le gouvernement consulaire. voit plus depuis lors figurer dans les a diplomatie. Erskine était un prélat du plus honorable caractère.

ngère.

R (Henri), jurisconsulte écossais, 517. Il entra dans la carrière du barvint membre de la Faculté des Avofit remarquer comme orateur au sein blée générale de l'Église d'Écosse, et, oncé, il devint l'ami des coryphées de totamment de Fox, qui pendant son après la guerre d'Amérique, le fit rd avocat. A la mort de ce ministre, ine perdit cet, emploi, qui exigeait une péciale. Il siégea aussi au parlement, mé doyen de la Faculté des Avocats.

B (Thomas), célèbre jurisconsulte t lord chancelier d'Angleterre, né en à Almondale, près d'Édimbourg, le 17 1823. Après avoir terminé ses études collège d'Édimbourg et à l'université ndré, il entra d'abord dans la marine, l'armée de terre. Il servit, depuis s le 1er régiment d'infanterie pendant 5. sur lesquelles il en passa trois en Minorque. De retour en Angleterre, lélicat et pénétrant, ses saillies pleines la variété de ses connaissances, lui tôt une certaine renommée. Ses amis it à se livrer à l'étude des lois, ne s que de brillants et solides succès ne ttendre au barreau.

avait vingt-six ans lorsqu'il commença e droit. Il entra, en qualité de fellow (étudiant pensionnaire) au collége ité, à Cambridge, et se fit inserire e registre des étudiants de Lincoln's ge de Droit à Londres). Quoiqu'il parer tout son temps à la jurisprudence, des instants pour cultiver les lettres. ation, naturellement exaltée, lui faila poésie, et l'on sait qu'il est l'auteur imitation du Barde de Gray: Une cirfutile donna naissance à cet agréable un jour, Erskine ne put aller diner le du collége, parce que son barbier

avait négligé de venir remplir son office ordinaire auprès de lui. Dans son désappointement, le jeune homme lança ses malédictions sur la race entière des coiffeurs, et ses accents prophétiques annoncèrent le temps où les cheveux seraient coupés et où l'usage de la poudre aurait la pratique de la profession qu'il allait exercer, il travailla successivement dans le cabinet de l'avocat Buller et dans celui de Wood.

Ce fut en 1778 qu'Erskine développa pour la première fois en public toutes les ressources de son éloquence. Le capitaine Baillie, lieutenant gouverneur de l'hôpital de Greenwich. ayant perdu sa place par l'influence de lord Sandwich, premier lord de l'amirauté, fut accusé d'avoir publié contre lui un libelle diffamatoire, et traduit devant la cour du Banc du Roi. Le capitaine confia sa cause à Erskine, qui n'était pas encore connu au barreau, et il eut lieu de s'applaudir de son choix, qui servit à révéler à son pays l'existence d'un grand orateur de plus. Erskine, après le triomphe éclatant qu'il remporta dans la défense du capitaine Baillie. dut s'attendre à voir beaucoup augmenter sa clientèle. En effet, les causes les plus importantes lui furent confiées. Bientôt il eut occasion, dans le célèbre procès de lord Gordon, accusé du crime de haute trahison, de faire connattre que les doctrines politiques les plus profondes ne lui étaient pas étrangères. On n'a point oublié l'effet produit par une péroraison citée pour sa hardiesse et son énergie. Après avoir discuté, avec une grande lucidité, les charges de l'accusation; après s'être fait remarquer par une modération calme qui contrastait avec la gravité du crime imputé à son client, l'orateur élève tout à coup la voix et s'écrie : « Je dis, par Dieu, qu'il « faudrait être un scélérat pour oser fonder en-« core une preuve de crime sur une conduite « aussi sage et aussi dépourvue d'artifice que « celle de lord Gordon. »

Chaque pas d'Erskine dans sa carrière était marqué par un succès. On ne pouvait se lasser de l'entendre; et toujours il étonnait par la puissance de son talent. Il faudrait citer tous ses plaidoyers pour mettre le lecteur à même de connattre les immenses travaux sur lesquels sa réputation est fondée. Les plus importants de ces plaidoyers ont été réunis dans cinq volumes in-8°, Londres, 1810-1812; réimprimés en 1847, 4 vol. in-8°, avec une Notice par lord Brougham; et Mme de Staël les recommande avec raison aux lecteurs français (1). Cette femme célèbre a traduit, dans ses Considérations sur la Révolution française, l'exorde du plaidoyer pour James Hátfield, accusé d'avoir tiré un coup de pistolet sur la personne vénérée de Georges III. En lisant cet exorde, on ne sait ce que l'on doit le plus admirer,

(1) Huit des plaidoyers se trouvent traduits dans le 2º vol. du Barreau anglais, publié par M. Panckoucke. ou de la sublime générosité des lois anglaises pour le malheureux courbé sous le poids d'une accusation de haute trahison, ou de l'éloquence simple et majestueuse d'Erskine. Nous devons citer encore comme des modèles les plaidoyers qu'Erskine a prononcés dans les causes de Thomas Payne, de James Perry, éditeur du Morning-Chronicle, de Hardy, de Horne-Tooke, du comte de Thanet, etc. D'aussi éclatants succès valurent à Erskine l'amitié du prince de Galles, qui le choisit pour son avocat général, et le nomma plus tard son chancelier et garde des sceaux du duché de Cornwall.

Jusque ici nous n'avons parlé d'Erskine que comme avocat; nous devons le suivre maintenant dans sa carrière politique. En 1783 les électeurs de Portsmouth le nommèrent leur représentant à la chambre des communes, où il s'assit sur les bancs de l'opposition. Il y prit part à toutes les grandes discussions qui eurent lieu à cette époque entre Pitt et Fox. Ses opinions ne pouvaient être douteuses; souvent, dans ses plaidoyers, il avait été à portée de les manifester, et toujours il fit ses efforts pour seconder Fox dans ses propositions généreuses. Le plus beau triomphe parlementaire de ces deux grands hommes fut sans doute celui qu'ils obtinrent, en 1792, à l'occasion du bill du libelle. Jusque alors les jurés n'avaient été appelés, dans les causes de liberté de la presse, que pour constater que le libelle incrimine avait bien été fait par l'accusé; mais ils ne devaient pas connaître du fond de l'ouvrage ni des intentions de l'auteur. Quoique, dans les affaires criminelles ordinaires, le jury ait à prononcer non-seulement sur l'acte commis, mais encore sur l'intention, qui seule constitue la criminalité de cet acte, d'anciennes traditions semblaient autoriser les juges à s'écarter de ces principes du droit commun; et en matière de liberté de la presse ils prétendaient avoir seuls la faculté de connaître de l'intention de l'auteur. Fox, par son bill célèbre, fit cesser un abus aussi grave. Erskine prononça, dans cette occasion solennelle, un discours qui mérite d'être placé à côté de celui de l'auteur de la proposition. De plus, il avait eu l'avantage de provoquer le premier la réforme de cette fausse interprétation de la loi, dans l'affaire du doyen de Saint-Asaph.

Erskine suivit constamment les principes de l'opposition des whigs; et lorsqu'en 1806, après la mort de Pitt, le chef de cette opposition, Fox, fut appelé de nouveau au ministère, Erskine reçut le titre de lord-chancelier. Il fut nommé aussi baron et membre du conseil privé. On sait dans quelle circonstance le ministère whig fût composé. Le besoin de la paix était généralement senti, et l'opinion publique appelait dans les conseils du roi ceux qui l'avaient toujours demandée avec instance. Cependant, des considérations particulières avaient obligé de former un ministère composé d'éléments hétérogènes,

qui faisaient présager sa courte durés. D'un côté étaient Fox, lord Henry Petty (aujourd'hei marquis de Lansdowne), lord Erskine, lord Holland, lord Grey et Sheridan; de l'autre, lord Grenville, Windham et lord Sidmouth. De pareils hommes ne pouvaient être longtemps d'accord; aussi ce ministère n'eut-il qu'ent passagère existence, durant laquelle il ne put réaliser toutes les espérances qu'il avait fait concevoir. Cependant, ce fut lui qui présenta se parlement le bill pour l'abolition de la traite des noirs, et qui fit cesser ce trafic infame, auquel on s'était livré jusque alors sous la protection même des lois. Après son élévation à l'importante place de chancelier, qui lui avait fait donner la pairle et le titre de lord, et qu'il n'occupa que de janvier 1806 à mars 1807, Erskine continua de sortenir les principes de l'opposition dans la chambre haute, et jamais il n'abandonna le parti qu'il avait embrassé dès sa jeunesse. Souvent il plaida la cause des catholiques d'Irlande ; il appuya comtamment les propositions qui tendaient à la réformation des lois pénales; enfin, il éleva la voix en faveur des Grecs pour engager le cabinet britannique à provoquer une alliance contre les mahométans et à embrasser la défense des chrétiens opprimés. Lors de la paix d'Amiens (1802), Erskine vint en France avec Fox, et il fut présent au premier consul, qui l'accueillit assez mal, et lui dit séchement : « Vous êtes légiste? » . Mais Erkine n'en conserva aucune rancune; car, ayas eu plusieurs fois l'honneur de le voir dans m voyage que je sis en Angleterre au printemps de 1823, il me parla de son entrevue avec Bonsparte sans se plaindre de la manière dont il 🛎 avait été accueilli, et me fit voir le portrait de premier consul, qui lui avait été donné par lui-

Lord Erskine mourut à l'âge de soixante-treise ans, d'une maladie de poitrine, chez son frère, à Almondale, où il était allé passer quelque temps. Sa dépouille mortelle fut déposée dans l'égisse d'Uphall, où se trouve l'antique sépulture de sa famille. Il avait une physionomie spirituelle et ouverte, des manières élégantes, une grande vivacité d'esprit, et un caractère enjoué. Sa rois était si flexible, qu'elle se prêtait admirablement bien à toutes les nuances de sentiments qu'elle voulait exprimer.

Erskine s'était marié jeune, et il eut de ce mariage quatre fille et quatre filles : l'amé de ses fils a hérité de son titre de pair de la Grande-Bretagne (1). Devenu veuf et déjà avancé en age, Erskine contracta un second mariage. On assure qu'il fut loin d'avoir à se louer de cette nouvalle union; ce qu'il y a de certain, c'est que ses vieux jours s'écoulèrent dans un état voisin de l'indigence. L'aventure suivante suffira poer

<sup>(</sup>i) il était entré dans la carrière diplomatique, et set successivement ministre plenipotentiaire à Washington, à Stuttgard, et à Munich. Il est mort a Brighjon, le 18 mars 1685.

· la situation des affaires de lord Erskine nent de son décès : Dans le courant de 826, une femme vêtue pauvrement, mais manières annonçaient l'habitude d'une a meilleure, se présenta à l'audience du ire, confondue dans la foule des péties les plus obscurs. Quand son tour r audience fut arrivé, elle annonça qu'elle emander au magistrat des conseils sur ens de soulager sa détresse, parce nanquait des choses les plus nécessaires . Le lord-maire lui demanda son nom. 5, répondit-elle, la veuve de lord Ers-.. » Le lord-maire, à ce nom, l'un des pectés de l'Angleterre, pria cette dame r dans un appartement voisin, et après fait donner les secours les plus indiss à sa position, car elle succombait de l'interrogea sur les causes de son inforsut alors que la mort de son mari l'avait ans ressources, et qu'elle n'avait pour insi que son enfant, que le travail de et une somme de 12 schellings par seorise sur la pension faite par le roi à la de lord Erskine, et qu'encore cette le 12 schellings n'était pas régulièrerée. La misère à laquelle se trouvait réveuve du lord grand-chancelier d'Antait si grande, que cette dame avait été au lord maire par un ramoneur, n objet digne de toute sa compassion. cription fut à l'instant ouverte. est incontestablement le premier orarreau qu'ait eu l'Angleterre, et il a donné ole qui a été honorablement suivi par sh, Brougham, Denman, Scarlett, etc. nent ses succès furent peut-être moins , parce qu'il trouva des rivaux plus es; mais on peut le comparer quelquedésavantage à ses contemporains les tres, aux Pitt, aux Fox, aux Burke, idan, aux Samuel Romilly, et à tous ls hommes qui ont fait la gloire de la

skine est auteur de différents ouvrages. quels on remarque: Considérations uses et les conséquences de la guerre vec la France, publiées en 1797; s Discours de Fox; —un roman podeux volumes, intitulé Armata; u comte de Liverpool au sujet des ns laquelle il embrasse avec chaleur le ce peuple : cette lettre a été trafrançais. Depuis la mort de ce grand :

nglaise. La vie entière de ce grand ciconsacrée au perfectionnement des

s fondamentales de son pays ; la liberté

sse, la pureté des élections, le juge-

jury, furent l'objet constant de ses

toute l'Angleterre applaudit lorsque le

nna pour armes douze jurés assis au-

e table, avec cette devise : Trial by

orateur, on a recueilli, nn petit volume, les poésies échappées à ses loisirs. Ce recueil contient Le Barbier, La Vision du Fermier, et quelques épigrammes. A. TAILLANDIER.

Annual Register. — Annual Obituary. — Rose, New Biogr. Diction. — Annuaire nécrologique de Mahul.

\* ERSZINGER (Michel), biographe autrichien, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il a laissé: Thesaurus Principum hac ztate in Europa viventium; Cologne, 1591, in-8°.

Adelung, Suppl. à Jecher, Allg. Gel.-Lexik.

BRTBORN (Joseph - Charles · Emmanuel, baron van), savant belge, né à Anvers, le 22 septembre 1778, mort à La Hays, le 1er septembre 1823. Il possédait parfaitement le grec, le latin, l'allemand, le hollandais, l'italien et le français. Il se montra partisan de la réunion de la Belgique à la France, et fut successivement sous Napoléon secrétaire général des Deux-Nèthes, sous-prefet 'à Audenarde, et auditeur au conseil d'État. Après la chute de l'empire, il se rallia au nouveau gouvernement hollandais, et devint inspecteur général et conseiller spécial des finances de Belgique, directeur des contributions indirectes de la province de Liége, membre du conseil général des monnaies à Utrecht, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, etc. Il s'occupait avec fruit des arts et de la littérature. On a de lui : Remarques historiques sur l'Académie de Saint-Luc et les chambres de rhétorique de La Branche d'Olivier, de La Violette et du Souci (en flamand); Anvers, 1806 et 1822, in-8°; — Observations sur la Langue Flamande, trad. du flamand de Ackersdyck; — Recherches historiques sur l'Académie d'Anvers et les peintres, graveurs, sculpteurs et architectes qu'elle a produits; Anvers, 1806, in-8°; Bruxelles, 1814, in-12; — un grand nombre de pièces fugitives et quelques odes en vers français, imitées d'Horace et insérées dans les recueils littéraires du temps.

Annuaire du département des Deux-Néthes de 1806. — Moniteur universel de février 1807. — Messager des Sciences et des Arts de Gand, septembre et octobre 1833. — Jules de Saint-Genois, dans l'Observateur du 12 juin 1886. — Biographie générale des Belges.

ERTINGER (François), graveur français, né à Colmar, en 1640. Il se distingua plutôt par sa fécondité que par son talent. Cependant parmi ses estampes plusieurs méritent d'être citées : L'Histoire d'Achille, en huit pièces, d'après Rubens ; — douze sujets tirés des Métamorphoses, d'après les miniatures de Werner; — Les Noces de Cana, d'après Raimond La Fage; - L'Histoire de Toulouse, en dix pièces, d'après le même; — Vue de la ville et de la citadelle de Cambray assiégée par le roi Louis XIV, d'après Van der Meulen; - Vue de Leau, attaquée par les Français en 1678, d'après le même; une Bacchanale, d'après le Poussin.

Basan, Dictionnaire des Graveurs. - Gandellini, Notizie istoriche degl' Intagliasori.

\* ERTL (Ignace), prédicateur allemand, né

à Schenthal (Bavière), mort en 1713. Il se fit dans l'éloquence sacrée une réputation qui tint surtout à ce qu'il sacrifia sans réserve au mauvais goût de l'époque. Parmi ses ouvrages on cite: Rorantis cœli et amantis Dei Deliciæ; Nuremberg, 1710: ce titre latin précède un recueil de sermons en allemand, remplis, selon la promesse du titre, de choses agréables et curieuses; — le Tolle lege des fêtes et dimanchés, etc.

Felder, Lexicon der catholischen Geistlichen; Lands-hut, 1897.

ERTOGRUL-BEG (c'est-à-dire le prince au cœur droit), chef d'une tribu turque du Kharizm, qui vint s'établir en Asie Mineure, mourut en 687 de l'hégire (1288 de J.-C.), à l'âge de plus de quatre-vingt-dix ans. Après la mort de Soliman-Schah, en 629 (1231), ses fils, Dunda, et Ertogrul, suivis de quatre-cents familles, se rendirent d'abord dans la vallée de Sourmeli-Tschonkour, puis tournèrent leurs pas vers l'occident. Sur leur route ils rencontrèrent deux armées qui se livraient bataille. Ertogrul prit spontanément le parti de venir en aide à la troupe la moins nombreuse. Son intervention opportune fit pencher la victoire du côté de Ala-ed-din le Seldjoucide, sultan de Konieh (Iconium), qui défendait son empire contre une horde mongole. Ala-ed-din récompensa dignement son généreux auxiliaire; il lui donna en fief les montagnes de Toumanidi (Temnos) et d'Ermeni (Moriène) avec la plaine de Sægud (pays de páturage), sur les bords du fleuve Sangara. C'est là l'humble berceau de la dynastie ottomane. Successivement étendues, les limites de ce territoire resserré finirent par embrasser plus de provinces que l'ancien empire d'Orient. Ertogrul lui-même augmenta ses petites possessions de plusieurs autres places et cantons. Avec l'autorisation du sultan, il se rendit mattre de la ville de Karadja-Hissar, qui relevait de Ala-ed-din, mais qui était habitée par des Grecs. Peu de temps après, en qualité de lieutenant de son suzerain, il livra bataille à une troupe de Grecs et de Tartares d'Akhtaw, dans la plaine située entre Brousse et Yenischehr, à l'entrée du défilé d'Erméni. Il sortit victoriett de cette lutte, après trois jours de combat, et obtint en récompense de ce nouveau service l'investiture du fief de Eskischehr (Dorylaum), trans nissible à ses successeurs. Au reste, sa puissance était fort bornée. En effet, quoiqu'il possédat tambour et bannière (pouvoir militaire), il n'avait pourtant pas le droit de battre monnaie (autorité civile) et de prononcer la prière du vendredi (autorité religieuse). Son tombeau s'élève à 2 kilomètres de Sægud (près de Nicée). Il fut père de Goundouzulp, de Saronyati et d'Othman, qui donna son nom aux Osmanlis ou Ottomans. E. BEAUVOIS.

De Hammer-Purgstall, Hist. de l'Empire Ottoman, trad. par Hellert, L. I. — Evllya-Efendi, Narrative of Travels, traduits par de Hammer, L. II, p. 18

ERWICE, vingt-neuvième roi des Goths régna-

de 680 à 687. Fils d'Ardebaste et par Receswinthe, il ambitionna le trône. naissance lui donnait droit de prétendr la faveur de Wamba, et s'acquit une s pularité. Impatient d'atteindre à la coi fit prendre à Wamba une boisson qui p malheureux monarque, et profita du ses nombreux amis pour se faire dé au détriment de Théodefred, fils de l' nier roi Receswinthe. Il fit ensuite con élection par le concile de Tolède, q Wamba incapable de régner. D'un a pour apaiser la famille de son prédé donna sa fille, Cixilone, à Egiza ou E ce nom), neveu de Wamba. Dans ur concile, il appela la protection de l'Ég femme et sur ses enfants; et en 684 quatorzième concile de Tolède, il don éclatante preuve de son zèle pour l'e en appelant la condamnation des mono fit oublier son usurpation par la sage: gouvernement, et laissa le trône a se Egiza. **v**. :

Ferrera, Hist. d'Esp. - Mariana,

ERWIN DE STEINBACH, architecte né à Steinbach, près Buhl (cercle c Rhin), mort à Strasbourg, le 17 jan Ses contemporains le nommaient Mag winus, gubernator fabricæ ecclesia nensis. Il fut l'architecte auquel l'é Strasbourg, Conrad de Lichtenber l'achèvement de la cathédrale de S Clovis Ier avait commencé à rebâtir la cipale de cet édifice en 510, cette tour minée qu'en 633, sous le règne de Dago truite partie en bois, elle fut renver foudre en 1007, et atteinte successiv cinq incendies, en 1130, 1140, 115 1198. La nef, commencée en 1015, n vée qu'en 1275. Werner d'Hapsboui relier le clocher au chœur et agrandir l tions générales du monument, ordon molition des ruines de la vieille tour truction en sa place de deux autres 1 une facade. Ces divers travaux et ce nementation intérieure furent entière cutés sur les dessins d'Erwin. Les bases en furent letées le 2 février 127 mai 1277 (1) on posa la pierre fondamer des tremblements de terre et des ouraga retardèrent la construction. Après vins de travaux, Erwin moutut sans avoir : œuvre. Cependant ce grand artiste n'en a d**roit à l'admiration** de la postérité. tion constitue, au point de vue de l grandeur et de la solidité, un des ou plus surprefiants du genre gothique in cathédrale de Strasbourg ressemble un

(3) L'inscription latine suvante, placée ai du monument, témoigne de cette date : Ai 1377, in die Beati Urbani, hoc Opus gloriosu magister Ersolnus de Steinbach.

et de Reims, surtout quant à l'ornemennt les détails sont délicats et singulière-Itipliés. La nef et le chœur ont environ mètres de hauteur sous clef, tandis que la croix et la partie basse de l'église ont lévation. Ce qui mérite surtout l'admiest la façade : elle a quatre-vingts mèut, et la tour ou cloche, qui en fait le ornement, s'élève au-dessus de ce porron cent donze mètres, ce qui lui donne ur totale de 191 mètres 33 centimètres. r, placée du côté nord de l'édifice, est is la partie qui tient à la façade de l'étrois côtés qui en sont détachés sont à devient octogone au delà de la hauteur , et alors elle est ouverte de toutes parts. caliers extérieurs et sculptés comme des dentelle l'environnent en tournoyant endroit où, changeant encore une fois elle devient une pyramide au moyen de ites superposées hors œuvre et d'une qui la couronne. Le nombre des colonornent cet édifice extraordinaire est prodigieux. Kænigshoven et Schweigensent que la cathédrale de Strasbourg, lle fut commencée par Erwin, avait s, l'une avec et l'autre sans flèche : « car e dé se convaincre, dit Schweighæuser, sous de la rosace et du toit de la nel centrale de l'avant-corps dans laquelle ées aujourd'hui les grandes cloches a ée après la construction du reste. » cument historique ne nous révèle aula pensée primitive de l'architecte. ait en même temps un sculpteur de y avait dans l'intérieur de l'église, dans arties latérales de la croix, une tribune inde beauté, entièrement sculptée de de l'architecte, mais que les injures n'ont point épargnée. De l'autre coté, gros pilastre, on voit la statue d'Erwin: uyé sur la balustrade du corridor suet semble contempler l'ensemble de Son tombeau sertrouve dans une petite a chapelle de saint Jean-Baptiste. L'épii donne les titres de Hüttenherr und ister (ingénieur et architecte) de la le de Strasbourg. Un romancier allepasteur Schwarz, a pris Erwin de Steinr sujet d'un de ses ouvrages.

A. DE L. et V. R.

-Rænigshoven, Chronic, latin. — Herzog, Chronik. — Schreiber, Nuchrichten ueber enchecht in den Schriften der Freiburger ft zur Baförderung der Geschichtskunde — Remeil historique de la vie des plus celébres v; 187-282. — Pingeron, Fle des Architectes i modernes, i, 167. — Golbery et Schweighmunites de l'Alsare, 2º part., 34. — Francesco emorie degli Architetti antichi e moderni, i,

rim (Jean), architecte allemand, fils du ft, mort le 18 mars 1339. Il succéda à dans la place d'architecte de la cathé-

drale, et en continus la construction jusqu'à sa mort. Hilz de Cologne lui succéda.

\* BRWIN (Winhing), architecte allemand, frère du précédent, mort à Hasselach (duché de Bade), en 1330. Il se signala par son talent comme architecte, et construisit la collégiale de Hasselach, où l'on voit son tomboau.

\*ERWIN (Sabine), soulpteur allemande, sœur des précédents. Elle travailla activement avec son père à la décoration intérieure de la cathédrale de Strasbourg. On y remarque de cette artiste une tribune et plusieurs autres morseaux estimables par la délicatesse du ciseau.

Schreiber, Mémoires, on Nachrichten weber Erwins Geschiecht, etc. — Konigshoven, Chronicon Latinum. — Golbery et Schweighwaser, Antiquites de l'Alsace, 2º part., 8b.

BRXLEBEN (Dorothée-Chrétienne Leponin), fernme médecin allemande, née à Quedlimbourg, le 13 novembre 1715, morte le 18 juin 1762. Son nom de famille était Leporin. Fille du médecin Chrétien-Polyearpe Laporin, elle participa aux études de son frère. Surpris des dispositions qu'elle annonçait, son père lui fit apprendre la médeoine. Après s'être mariés avec Jean-Chrétien Erxleben, et recommandée par le rol de Prusse lui-même, elle se rendit à Halle en 1754, et le 12 juin de la même année elle recut le titre de docteur en médecine. Elle pratiqua alors sérieusement l'art de guérir. Devenue veuve est 1769, elle mournt trois ans plus tard, d'un cancer au sein. On a de cette femme remarquable : Gruendliche Untersuchungen der Ursachen die das weibliche Geschlecht von dem Studieren abhalten (Recherches fondamentales des causes qui empêchent le sexe féminin d'étudier); Berlin, 1742, in-8°; Francfort et Leipzig, 1749, in-8°; — Dissertatio inauguralis quod nimis cito ac jucunde curare supius flat caussa minus tutæ curationis; Halle, 1754, in-4"; en allemand, par l'auteur même, Halle, 1755, in-8º.

Biog. médicule.

ERXLEBEN (Jean-Chrétien - Polycarpe), fils de la précédente, naturaliste allemand, né à Quedlimbourg, le 22 juin 1744, mort le 18 août 1777. A dix-neuf ann, il se rendit à Gorttingue pour y étudier la médecine, et en 1707 il fut nommé docteur. Il fit alors des cours de médecine vétérinaire et d'histoire naturelle. Protégé par le gouvernement hanovrien, il put voyager en France, en Hollande, en Danemark et en Allemagne et se perfectionner dans l'hipplatrique. A son retour à Gœttingue, il y devint professeur agrégé de philosophie en 1771 et professeur titulaire en 1775. Il était, depuis 1774, membre de l'Académie des Sciences de cette ville. Ses ouvrages sont : Dissertatio sistens dijudicationem animalium mammalium; Gættingue, 1767, in-4°; — Anfangsgruende der Naturgeschichte (Principes élémentaires d'histoire naturelle); ibid., 1768, 1782 et 1791, in-8°. Ces deux dernières éditions ont été revues par Gmelin; - Betrachtungen ueber die Ursachen der Unvollstændigkeit der Mineralsysteme, etc. (Observations sur lcs causes de la défectuosité des systèmes minéralogiques); ib., 1768, in-4°; — Betrachtungen ueber das Studium der Vieharzneykunst (Observations sur l'étude de l'art vétérinaire); ib., 1769, in-4°; - Einleilung in die Vieharzneykunst (Introduction à l'Art véterinaire); ib., 1769, in-8°; - Praktischer Unterricht in der Vieharzneykunst (Enseignement pratique de l'Art vétérinaire); ib., 1771, in-80; — Programma de Dubiis a Bergio contra insitionem luis bovillæ nuper propositis; ib., 1771, in-4°; -Anfangsgruende der Naturlehre (Principes élémentaires de la science de la nature); 1772, et années suivantes, avec additions par Christophe Lichtenberg; - Physikalische Bibliothek (Bibliothèque de Physique); ib., 1774-1779, 4 vol. in-80; — Anfangsgruende der Chemie (Principes élémentaires de Chimie); ib., 1775, in-8°, et 1784, avec notes par Wiegleb; Physikalisch- chemische Abhandlungen (Dissertations physico-chimiques); Leipzig, 1777, in-8°; — Systema hegni Animalis, per classes, ordines, genera, species, varietates, cum synonymia et historia animalium; Classis I; ib., 1777, in-8°. Ce traité des mammifères est encore classique, et n'a pas été surpassé: - des traductions d'ouvrages étrangers, tels que celui de l'Instruction sur l'Art vétérinaire de Vitet; Lemgo, 1773-1776, 2 vol. in-8° et de l'Histoire naturelle des Animaux remarquables de Pallas; Berlin, 1774, in-4°. Hirsching, Hist. literat. Handb. — Biographie méd.

ÉRY (Thierry D'). Voyez HÉRY (DE).

ÉRYCEIRA. Voyez Ménesès.

\*ÉRYCIUS ('Ερύχιος), nom de deux poëtes grecs, dont les épigrammes ont été recueillies dans l'Anthologie grecque. L'un était de Cyzique, l'autre était de Thessalie: l'un vivait sous Sylla (84 avant J.-C.), l'autre écrivait sous l'empereur Adrien (120 après J.-C.). Leurs épigrammes sont si bien mèlées et confondues qu'il est impossible de faire la part de chacun, et qu'on ne peut déterminer quel est le plus ancien des deux. On sait seulement que la plupart de ces épigrammes ont un caractère pastoral et appartiennent à Érycius de Cyzique.

Brunck, Analecta, vol. 11, p. 298. — Jacobs, Anth. Græca, vol. 111, p. 9; vol. X111, p. 891, 892. — Fabricius,

Biblioth. Græca.

ERTTHERUS. Voyez Rossi (Giovanni-Vittore).

\*ÉRYTHRÉE (Nicolas), latiniste vénitien, né à Venise, vivait en 1559. Il professait la littérature latine. On a de lui : Index Virgilii, eto.; Venise, 1538-1539, 2 vol. in-8°.

Universal Lexic.

\*ÉRYXIMAQUE ( Ἐρυξίμαχος), médecin grec, vivait dans le quatrième siècle avant J.-C. Il figure dans le Banquet de Platon. Il prononce comme les autres convives un discours sur l'a-

mour, et enseigne à Aristophane le moyen de guérir le hoquet.

Platon, Convivium.

BRZILLA. Voyez ERCILLA.

ES (Jacques VAN), peintre flamand, né Anvers, en 1570, mort probablement dans ! première partie du dix-septième siècle. s'est fait, dit Descamps, un nom en peignant de poissons, oiseaux, fleurs et toutes sortes é fruits : il représentait la nature avec tant de v rité, que ses tableaux ont souvent trompé la ve On ne peut mieux copier le coquillage, i écrevisses, les crabes, etc. Il réussit aussi pa faitement en imitant les fruits; sa légèreté da ses fleurs les rend d'un beau transparent et d'u belle couleur. » On voit dans la galerie de Vieu deux des plus beaux tableaux de ce peintre; i représentent l'un et l'autre un Marché au poi son sur le bord de la mer, avec des figur peintes par Jacques Jordaens. Un de ces de tableaux est un sujet de nuit, avec un admiral effet de clair-obscur.

Descamps, Vies des Peintres Flamands.

\* ÉSAAD ÉFENDI , homme d'État et écrivi turc, né en 1096 de l'hégire (1684 de J.-C mort en 1166 (1752). Après avoir passé par vers degrés de la hiérarchie judiciaire, il : nommé juge souverain de Roumili en 1157 (174 Élevé en 1161 (1748) à la haute dignité de *sche*i al-islam, il ne conserva cette charge que tre mois, et fut relégué à Gallipoli, puis à Indjirl ( sur la rive asiatique du Bosphore ), où il term sa vie active et bienfaisante. Il avait ajouté à mosquée fondée par son père, le mufti Ism un jet d'eau et une école avec de nombreus chaires de professeurs. En métaphysique, égalait, au rapport de l'historiographe Wass Aristote et Taftazani ; en musique, c'était un : cond Fariabi; en prose, un Weisi et un Na On a de lui : Lehdjet al-Loghat (Son ( mots), dictionnaire turc-arabe persan, impri à Constantinople, en 1795, in-fol.; — Commi taires sur divers passages du Coran; — Nel ret, ou imitation des Nessaïh al-Bolugha (C seils sur la Rhéthorique) ouvrage de Zama schari; — Bulbul-Nameh (Le livre du Ro gnol); — Tedzkerei Khanendekan (Mémo sur les Musiciens); — Takhmis, ou paraphr en strophes de cinq vers sur la Bordet de Ro siri, la Dimiyatiyet, et la Hemziyet. Il a at composé quelques poésies arabes et turques.

E. Beauvob.

Hammer-Purgstall, Geschichte der osmanischehtkunst, t. IV, p. 171. – Hist. de l'Emp. Ottom trad, de Hellert, t. XIV, p. 187; t. XV, p. 176, 198, 56 Ahmed Hunitzadeh, Continuation du Diction. de He Khalfah, edit. Fluegel, t. VI, n° 14817, 14860-14439; 14648-6-7; 14823; 14884.

"É SAAD-ÉPENDI (Mohammed), surnom Sahafzadeh (Fils du Relieur, parce que son etait chef de la corporation des libraires), hi rien turc, né à Constantinople, le 18 de rebi ewwel 1204 de l'hégire (16 décembre 17:

A l'Ace de dix-huit ans, il entra dans la carrière de l'enseignement; en 1241 (1825) il fut nommé historiographe de l'Empire Ottoman; et en 1248 (1831) on lui confia la direction supérieure du Tatavin-i-wekaii (Tableau des Événements), journal officiel du gouvernement turc. Il figure dans le Sal-Nameh ou Annuaire de l'Empire Ottoman pour 1847 avec les titres de grand-juge de Roumélie, d'inspecteur général des écoles, d'historiographe de l'empire, et de membre du conseil de l'instruction publique. En 1835 il avait Menvoyé en ambassade auprès de Mohammed, sett-fils et successeur de Feth-Ali-Schah, roi de Parse. On a de lui : Uss-i-Tzafer (Base de la Victoire); Constantinople, 1843 (1828), petit in-4°. Ot ouvrage a été publié en français par M. Causde Perceval, sous le titre de : Précis historique de la destruction du corps des janisssires par le sultan Mahmoud, en 1826; Paris, 1833, in-8°. L'habile traducteur a supprimé les ages inutiles, abrégé les longueurs de l'oricinal, et quelquesois interverti l'ordre des matières; mais il a conservé tout ce qui peut faire consattre les mœurs et la religion des Turcs; – Sefer-Naméi-Klair (Livre du Voyage du Bon), relation du voyage de Mahmoud à Andrinople en 1347 (1832), imprimée à Constantinople : on en trouve des extraits dans le premier numéro du Takwim-i-evekaii; — traduction turque des Mesail-i-imtihan (Question d'Examen), traité arabe composé par Omer-Éfendi; — un grand sembre de Tarikh (chronogrammes), et d'autres pices de circonstance, insérées dans le journal officiel, et dont quelques-unes méritent d'être E. BEAUVOIS. COOSETVÉES.

Emmer-Purgstall, Geschichte der Osmanischen Dichthunt, t. 17, p. 465 et 600. — Journal Asiatique, 1834, L.p. 46; 1838, II, p. 378; 1847, II, p. 188.

\*Malas ou isalas ('Houlus). On connatt deux écrivains ecclésiastiques de ce nom ; savoir : 🖦 🗚 d'Égypte, qui vivait vers la fin du quitième siècle de l'ère chrétienne. Il était moine Egypte. Il existe de lui un assez grand nombre d'ouvrages manuscrits, presque tous en Fre. Assemanni en cite quelques-uns en arabe den syriaque; mais ce sont probablement des traductions du grec. Plusieurs traités du moine Laiss ont été publiés savoir : Chapitres sur la Pie ascétique et tranquille (Κεφάλαια περί harharus και ήσυχίας), publiés en grec et en dans le Thesaurus Asceticus de Pierre Possin; Paris, 1684, in-4°; — Præcepta seu Consilia posita tironibus, traduction latine de soixante-huit préceptes, insérés par Lucas Holstenius dans son Codex Regularum monastica-<sup>7688</sup>; Augsbourg, 1759, vol. I, p. 6; — *Ora*tiones. Une traduction latine de vingt-neuf discours d'Ésaias a été publiée par Francesco Zini, avec quelques écrits ascétiques de saint Nil et autres théologiens ; Venise, 1574, in-8°. Ce sont moins des discours que des apophthegmes; —

qui existe en manuscrit dans la bibliothèque royale de l'Escurial en Espagne, a été décrit par Montfaucon, mais il n'a pas été imprimé.

Palladius, Historia Lausiaca, c. 16, édit. de Meursius; Leyde, 1616. - Tilemont, Memoires, vol. VII, p. 496. Cave, Hist, lit. — Bibliotheca Patrum, edit. de Lyon, 1871, vol. XII. — Assemanni, Bibliotheca (Prientalis, vol. III. — Fabrielus, Bibliotheca Græca. — Le même, Bibliotheca med. et infim. Latinitatis, vol. II. faucon, Bibliotheca Bibliothecarum, p. 619. -- Catalogus Manusc. Bibliothecm regim; Paris, 1704. vol. II.

'ÉSAÏAS de Chypre vivait probablement vers 1430. Nicolas Comnène mentionne de lui un ouvrage intitulé Oratio de Lipsanomachis comme existant en manuscrit à Rome. Son Épitre consacrée à soutenir, contre l'opinion de Nicolas Sclengias, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, a été donnée par Leo Allatius dans sa Græcia Orthodoxa (texte grec et traduction latine). Deux lettres de Michel Glycas adressées au trèsrespectable (τιμιωτάτφ) moine Ésaïas se trouvent dans les Deliciæ Bruditorum de Giovanni Lami, lequel paratt disposé à identifier ce moine Ésaïas avec Ésaïas de Chypre.

Fabricius, Bibliotheca Græca. — Wharton, Appendiz à Cave, Hist. lit., vol. II., p. 130, ed. Oxford, 1740-1748. lami, Delicias Eruditorum, vol. Vill, p. 286-279, Flo-

renee, 1739.

\* ÉSARA ou ÆSARA (Algápa), de Lucanie. femme philosophe pythagoricienne, vivait probablement dans le sixième siècle avant J.-C. Elle était, dit-on, fille de Pythagore. Elle écrivit Sur la Nature humaine un ouvrage dont Stobée nous a conservé un fragment. Quelques critiques attribuent ce fragment à un philosophe pythagoricien, nommé Aresas.

Photius, Cod., 249. — Bentley, Phalaris, p. 277. ÉSAÜ, personnage biblique, fils d'Isaac et de Rebecca, vivait au vingtième siècle avant J.-C. Voici le récit de la Genèse concernant la naissance d'Esaü : « Il y avait deux jumeaux dans le ventre de Rebecca; celui qui sortit le premier était roux et comme un manteau de poil, et ils appelèrent son nom Ésati (poilu); et ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d'Ésau; c'est pourquoi il fut appelé Jacob. » Ésaŭ devint un grand chasseur. et Isaac l'aimait beaucoup, parce qu'il lui apportait de la venaison. Un jour que, revenant de la chasse, il était las et affamé, il acheta, au prix de son droit d'ainesse, un roux de lentilles que cuisait Jacob; « c'est pourquoi on appela son nom Édom (rousseur, rougeur) ». Isaac, devenu aveugle et sentant sa fin approcher, voulut donner sa bénédiction à Ésau, et l'envoya d'abord à la chasse; mais pendant son absence Jacob, se couvrant les mains et le con de peau de chevreau, se présenta devant Isaac, qui, sans soupconner la supercherie, prononça sur lui la bénédiction qu'il réservait à Ésaü, de sorte que celui-ci fut destiné à être asservi à son frère ainsi que toute sa postérité. Ésaü, irrité, voulut tuer Jacob, qui se sauva en Mésopotamie el l'apaisa plus tard, en lui donnant un grand nombre de bœuſs, de moutons, etc.; de sorte qu'Ésaü Dubitationes in Visionem Ezechielis; ce traité, | continua d'habiter le pays de Sür, dans l'Idumée,

et laissa Jacob en repos dans la terre de Chanaan. Il n'en devint pas moins le père d'une grande nation, comme Dieu l'avait annoncé à Isaac et à Rebecca ; car de lui sortirent les Iduméens, rameau hébreu mélangé de sang chananéen, puisque Ésan avait épousé maigré son père des femmes de cette nation. On peut étudier a ce sujet le chapitre xxxvi de la Genèse. Les Pères de l'Église, et particulièrement saint Augustin, ont regardé Esau comme la figure des réprouvés, des hommes adonnés à la gourmandise et aux voluptés charnelles. Les rabbins ne l'ont pas traité avec plus de ménagement. Ils le font nattre sous la planète de Mars, et lui attribuent en conséquence des instincts sanguinaires; ils l'ont même accusé d'avoir tué Nemrod, pour lui enlever la merveilleuse tunique d'Adam; d'autres prétendent qu'il était animé par l'âme de Cain, et qu'il avait renoncé aux béatitudes de la vie future avant d'être sorti du sein maternel. Le nom de fils d'Ésau ou d'Édomite était donc la plus méprisante injure qu'on pût proférer. Les juifs ne l'épargnèrent pas à l'égard des chrétiens. Ils allèrent plus loin : Rome étant la tête et le second berceau du christianisme, ils prétendirent que les Romains descendaient en ligne directe d'Ésaü. Joseph Hébreu ou Jossipon rapporte en effet que le patriarche Joseph ayant battu l'armée d'Ésau, qui s'opposait à son passage lorsqu'il sortait de l'Égypte pour rendre les honneurs funèbres à Jacob, il sit prisonnier Zéphon, petit-fils d'Ésau; or, Zéphon s'enfuit à Carthage (qui n'était pas encore fondée), passa de là en Italie, se couvrit de gloire dans ce pays et fut proclamé roi sous le nom de Janus ou de Saturne. Abrabanel ajoute, pour achever de mettre ce sait hors de doute, que ce fut même un des généraux d'Ésau, Lotam (Genèse, xxxvi, 20), qui donna son nom aux Latins. Les Romains sont donc bien des Iduméens, c'est-à-dire des maudits. Il y a d'ailleurs. suivant le même Abrabanel, six conformités frappantes entre Ésaü et les chrétiens. Les Arabes ont fait de leur côté plus d'un conte sur Ésaü ; nous nous bornerons à dire, d'après Tahari, qu'il laissa un très-grand nombre d'enfants, qui se répandirent sur toute la terre, et que Roum, l'un d'entre eux, habita l'Asie Mineure et fut le père des Grecs. Al. BONNEAU.

Genèse, cli. XXV, XXVII, XXXIII, XXXVI. — Abrabanel, In Obbadiam. — Tabari, trad. de M. Louis Dubeux, p. 196 et 201.

\* ESBERG (Jean), philosophe suédois, vivait au commencement du dix-huitième siècle. Ses principaux ouvrages sont: Disputatio de Multeribus philosophantibus; Upsal, 1699, in-8°; — De Ulphila; Stockholm, 1700, in-4°; — Exercitatio de Libris veterum; ibid., 1701, in-4°; — Disputatio de termino gratus et calutis humans peremptorio; ibid., in-8°.

Adelang, Suppl. à Jöcher, Allgem. Gelehrten-Lesikon.

BSCA LANTE (Don Juan), capitaine espagnol,

tué en 1519. Il fut un des hardis avent allèrent en 1518 tenter avec Fernand conquête du Mexique. Lorsque Cortès la plage même où il avait débarqu de la Villa-Rica de Vera-Cruz, Escalar nommé alguazil mayor, et il eut le co ment de cette place en l'absence du s chef. Par l'ordre de Cortès, qui se trou à Cemposila, il fit couler à fond neu vaisseaux qui composaient la flotte ( Cortès en partant pour Mexico le la cent-cinquante hommes pour garder naissante. Ce choix était judicieux. Auc de la petite armée espagnole n'était plu que don Escalante de résister à toute tion hostile des Européens rivaux de d'entretenir des relations amicales ave gènes. Peu après le départ de son géné lante reçut un message d'un chef aztèqu Quanhpopoca, qui vint en personne Cruz rendre hommage aux autorités les. Il demandait que l'on envoyat q hommes blancs pour le protéger c tribus hostiles dont il avait à traterritoire. Cette demande, qui n'avait : traordinaire, n'excita pas les soupçe calante. Deux des soldats envoyés au tèque furent assassinés par son ordre; autres parvinrent à regagner Vera-Cri lante partit aussitôt avec cinquante Esp plusieurs milliers d'Indiens pour tirer v du cacique. Une bataille rangée eut Espagnols furent vainqueurs, mais ils sept des leurs, entre autres Escalante comba à ses blessures peu après avoir porté à Vera-Cruz. Cette affaire, que C tribua aux manœuvres de Montezuma, l quelques mois plus tard un prétexte po parer du monarque aztèque.

Bern. Diaz. Hist. de la Conquista, cap. 98. cott, Histoire de la Conquête du Mexique.

BSCALANTR (Juan-Antonio), pein gnol, né à Cordoue, en 1630, mort à Ma 1670. Élève de François Ricci, il s'effor ter les grands mattres vénitiens, Le Paul Véronèse et le Titien. Il y réussit fois assez heureusement; mais si ses sont remarquables par la variété des su la richesse de l'ordonnance et la frat coloris, ils manquent de grandeur et d'é La Vie de saint Gérard, qu'il peigi vingt-quatre ans, pour le clottre des minores à Madrid, est un de ses meill vrages; parmi ses autres tableaux, on cit Sainte Catherine; - La Mort de Jésus - Le Christ expirant; — La Réd des Captifs.

Quilliet, Dictionnaire des Peintres espagno del Real Museo, 1850, nºs 185, 201.

RSCALE, Voy. SCALA.

ESCALQUENS (Guillaume D'), cap Toulouse, vivait en 1326. Il se fit faire de

Il était en fonctions, un service assistèrent ses collègues et un autres personnes qu'il avait inns parut à cette cérémonie bière, les mains jointes enaire, et placé sur un catafalque, arante torches atlumées. Le sertoul, se débarrassant de son véreprit le costume de sa dignité, : lui avec ses collègues et ses fit servir un magnifique repas, art. L'archevêque de Toulouse, absent pendant cette étrange it appris à son retour ce qui sser, assembla à ce sujet un il. La question fut agitée pendant et 'archevêque défendit, sous unication à tous les fidèles de pareille excentricité.

de Toulouse, an 1326. - Biographie

Mare L'). Voy. LESCARBOT. son D'). Voyez Peyrusse (DE). AUX (Joseph baron), homme s, né à Corme-Royal, près de rillet 753 (1), mort le 24 janvier enne famille du pays, qui donna et dix-septième siècles de nomı la ville de Saintes, il fit ses étueette ville, et fut reçu avocat au ordeaux le 20 juillet 1775. Le 35 il devint président à l'élection embrassa avec ardeur les idées devalent éclore de la révolution s premiers jours, il fut nommé : la garde nationale de Corme, inistrateur du département de la ure. L'année suivante, 1791, il e partie de Assemblée législae la Convention en 792, il y roi, et siégea constamment à la t une part utile aux travaux de et fit sur les subsistances l'adpolitique intérieure la réunion a la France, la police et l'agris rapports importants. Il connt à la chute de Robespierre, et é de salut publie. En octobre u conseil des Cinq Cents, après par le département de la Chaet par quinze autres départe-, Périgueux , Mont-de-Marsan . 🗷 Mans, Doual, Fontenay ( Ven-, Besançon, Cahors, Saint-Lô, , Angers. Il fut encore réclu en (avril 1797). Au Conseil des nasseriaux se prononça pour le mions politiques qui sons le nom stitutionnels avaient remplacé iétés populaires. Il présenta un

7, comme le portent quelques biogra-

grand nombre de rapports sur l'agriculture, le commerce et les finances, fut élu secrétaire de cette assemblée le 21 mai 1796, et proposa quelque temps après un projet destiné à aviser au salut de Saint-Domingue. Il épousa, le 1er novembre 1797, une des filles du célèbre Monge. Le 24 septembre 1798, il reproduisit la question de l'organisation des colonies, et fit sur ce sujet un rapport très-étendu suivi de plusieurs projets de décret, qui furent adoptés.

En décembre 1799, Eschasseriaux devint membre du Tribunat, et cessa d'en faire partie en 1804. Le 2 juin 1804 il fut envoyé comme charge d'aifaires près la république du Valais. Le 19 avril 1806 il fut appelé aux fonctions de ministre plénipotentiaire près la cour de Lucques et de Piombino, qu'il exerca jusqu'en 1809. L'année sujvante l'empereur lui conférale titre de baron. Exilé par la loi du 12 janvier 1816, Eschasseriaux ne rentra en France qu'en 1819. Il fut membre de plusieurs académies et sociétés savantes. Ses discours et ses rapports aux diverses assemblées dont il a fait partie ont été recueillis en trois vol. in-8°, sous le titre de Travaux du citoyen Eschasseriaux. On a en outre de lui : Tableau politique de l'Europe au commencement du dix-neuvième siècle; 802 in-8°; L Homme d'Etat 1803. Lettres sur le Valais, les mœurs de ses habitants; 806, in-8°. Ce dernier ouvrage offre beaucoup d'intérêt et est écrit avec clarté et correction.

Documents partie. - Rainguet, Biog. saintong.

ESCHASSERIAUX (René), frère cadet du précédent, né à Corme-Royal, le 27 juillet 754, mort le 6 novembre 1831. De 790 à 1792, il remplit diverses fonctions locales, et fut nommé premier suppléant du département de la Charente - Inférieure à la Convention nationale. Le 31 août 1793 il fut admis en cette qualité à démissionremplacer le député Dechézeaux naire. Il prit une part active aux travaux législatifs, et fit constamment preuve de modération. Ainsi que son frère Joseph, il présenta plusieurs rapports au nom des comités On le vit prendre plusieurs fois la parole en faveur des émigrés, de leurs parents, de leurs créanciers il cherchait surtout à leur faire obtenir les moyens législatifs de se pourvoir en radiation. Le 7 octobre 1794 il fut nommé secrétaire de la Convention, et l'année suivante il plaida avec chaleur a cause des enfants du baron de Dictrich ancien maire de Strasbourg, qui avait péri sur l'échafaud révolutionnaire, et parvint à les faire rentrer dans l'héritage paternel.

Le 21 vendémiaire an IV (1795), il fut élu au Conseil des Cinq Cents par l'assemblée électorale de Saintes, et nomné premier suppléant par celle de Strasbourg. Le 3 brunaire au ru aussité après son installation, il fut chargé par le comité de législation, dont il faisait partie, de la conservation des registres et des papiers de ce comité et d'en opérer la remise aux Archives nationales et au

Directoire exécutif, ainsi que de faire au gouvernement le renvoi des affaires qui seraient préjudiciables à des intérêts privés ou publics.

Le 17 frimaire an vi (7 décembre 1797), il fit au Conseil des Cinq Cents une motion d'ordre sur la nécessité de s'occuper des moyens de régénérer les haras. Le 24 germinal an vi (avril 1798) il fut réélu au Conseil des Cinq Cents.

C'est dans la séance du 28 fructidor an vi qu'il lut son rapport sur les haras. « Dès l'an « vi (1798) (dit le général de Lamoricière, dans « son rapport sur les travaux du conseil supé-« rieur des Haras, session de 1850) le remarquable « rapport d'Eschasseriaux jeune, au Conseil des « Cinq Cents, établit non-seulement sur des « raisonnements incontestables, mais sur des « faits, l'indispensable nécessité, en France, « de l'intervention de l'État, qui ressortira, du « reste, également de ce rapport. On avait alors « à réparer non-seulement les pertes de la « guerre, mais encore les résultats désastreux « des réquisitions. Cependant le Conseil des « Cinq Cents n'osa pas rétablir une institution « si impopulaire. Ce ne fut qu'en 1806 que l'em-« pereur décréta la mise en pratique d'un sys-« tème peu différent de celui qui était formulé « dans le projet de loi dont nous venons de « parler. » C'est effectivement à ce travail, cité comme une autorité, que l'administration des haras fait remonter les causes originaires de son rétablissement.

Eschasseriaux proposa et vota la suppression des lois qui entravaient la liberté de la presse. En l'an viii, il fut nommé, après le 18 brumaire, membre du Corps législatif, et exerça ces fonctions jusqu'en l'an xII. Le 10 ventose an XII, il sut nommé membre du conseil général de la Charente-Inférieure, membre du conseil de présecture le 4 pluviôse an xm; plus tard, il sut nommé maire de Saintes, et devint successivement membre de la chambre des représentants en 1815, de celle des députés en 1820, de la chambre septennale en 1827 et de la chambre des députés en 1830. Il était à Saintes lorsqu'éclata la révolution de Juillet; il se rendit immédiatement à Paris à la nouvelle des événements. Il fut un des 221.

Sa santé ne lui permit point d'accepter un dixième mandat de la part de ses concitoyens. Il se retira dans sa propriété des Arènes, où il mourut.

Doc. partic. - Biog. saintong.

ESCHASSERIAUX (Camille, baron), fils de Joseph, né à Paris, le 7 septembre 1800, mort le 2 juin 1834. Lorsque la révolution de Juillet éclata, il se montra un des plus chauds partisans des principes proclamés alors. Cependant il refusa les fonctions de préfet qu'on lui offrait. En juin 1831 il fut nommé député, vota constamment avec la majorité, et mourut avant la fin de la session.

\* ESCHASSRRIAUX (René - François · Eu-

gène, baron), fils du précédent, ne aux Arène, près de Saintes, le 25 juillet 1823. Au mois di juillet 1849, il fut élu membre de l'Assemblée législative par le département de la Charente-Inférieure, et se prononça dans cette as semblée pour les principes anti-républicains Il fit partie de la commission d'enquête chargé en juin et juillet 1851 de constater la production le commerce et la consommation du sel dan les principaux centres d'exploitation. En 1851 M. Eschasseriaux a été appelé à siéger au corp législatif, dont il est actuellement un des secré taires.

Doc. partic. — Ann. des Deux Mondes.

ESCHEL-KROON (Adolphe), voyageur da nois, né à Nieblum, mort le 18 octobre 1793. I se rendit aux Indes orientales, où il résida dixhuit ans, d'abord comme négociant, puis, de 1766 à 1777, en qualité de représentant de la Compagnie indo-hollandaise à Ayerbangies, dans l'a de Sumatra. A son retour en Europe, il vécat quelque temps à Hambourg, d'où il passa de nouveau, de 1782 à 1784, dans les Indes oriestales avec le titre d'agent du gouvernement denois. Revenu en Europe, il passa ses dernières années à Kiel. Outre des Mémoires insérés dans divers recueils, notamment dans le Journal politique de Schirach, et qui ont pour objet Bornéo, les iles Banda, Amboine, Ceylan, on a de lui: Description de l'île de Sumatra, 1782, considerée particulièrement au point de vue du commerce.

Ersch et Gruber, Allg. Bno.

ESCHENBACH ( Wolfram d'), célèbre minnesinger, vivait vers la fin du douzième et au commencement du treizième siècle. Ce troubsdour allemand, qu'un critique moderne regadait comme le plus grand poëte que l'Allemagne eut jamais produit (den græssten Dichter, den Deutschland gehabt hat; F. Schlegel, Europa, II, 138), a eu le même sort que tan d'autres écrivains de l'antiquité et du moves age : l'éclat de son génie ne l'a soustrait qu'imparfaitement aux ténèbres qui planent sur sos époque. Son nom et ses œuvres, voilà à per près tout ce que ses contemporains nous on transmis; quant au lieu et à la date de sa naissance, quant aux circonstances de sa vie et l l'époque de sa mort, ils ont négligé de nous et instruire. Si nous ne trouvions sur ces différent points quelques renseignements dans les poëme de Wolfram, nous n'essayerions même pas d'es quisser cette incomplète biographie. Heureuse ment notre minnesinger, comme les trouvère français, aime à se mettre en scène à côté de se personnages, et de temps en temps il interromp son récit par des réflexions personnelles, pa de naïs retours sur lui-même. Ce sont ces pré cieuses confidences que nous avons recueillie et coordonnées avec soin; elles suppléeront au données plus explicites qui nous manquent.

Wolfram était Bavarois, et appartenait à h

famille des seigneurs d'Eschenbach, village situé dans le Nordgau, à quelques lieues de Nuremberg. Ce fut là qu'il naquit, selon toute probabilité, dans la seconde moitié du douzième siècle : cadet de sa maison, comme l'ont fait supposer sa passvreté et ses protestations contre le droit canesse (1), il se tronva tout naturellement privé de patrimoine; et si plus tard la générosité d'un ami ou un héritage imprévu lui permit de l'asseoir enfin à son propre foyer, nous avons lieu de croire que le domaine dont il devint insi propriétaire était d'un bien mince revenu; er il nous avoue que « chez lui la famine se fait suvent sentir et que les souris y trouvent peu de chose à grignoter ». Il éprouve un certain enburras quand il lui faut décrire une fête splendide : « En fait de richesses et de trésors, il l'est guère compétent; » et la magnificence du chiteau où est gardé le saint Graal lui arrache me douloureuse exclamation : « Que je souffre de mon indigence, quand je vois sous mes yeux briller tant de luxe! » Trop pauvre pour se suffre, trop noble pour demander au travail le più de chaque jour, il dut, comme tant d'autres poètes de la même époque, s'attacher à de riches et prinsants protecteurs, qui l'accueillirent dans leur château et l'admirent à leur table. Cette vie de parasite, hâtons-nous de le dire, n'avait, dans les mœurs du temps, rien d'humiliant, rien qui ne sût compatible avec le caractère sier et indépendant de Wolfram. On ne le vit point rechercher la faveur des grands à force de soulesse et de complaisance ou provoquer leurs Méralités par de basses adulations. Loin de nettre sa muse aux gages de celui qui le nourrisait, il ne comptait que sur sa valeur guerrière pour mériter la générosité de ses protectern et payer leur hospitalité : ce n'était point la lyre du poëte, c'était l'épée du chevalier qui conittait la dette de Wolfram. « Mon métier, c'est le métier des armes! » s'écrie-t-il fièrement au début d'un de ses poëmes; et plus in : « Si quelque dame s'éprend de moi à cause le mes chants, je la déclare peu sensée et de wvre jugement; mon écu et ma lance, voilà nes titres à l'amour des belles! » Faut-il s'éer après cela si les miniatures des manus-**≥its** contemporains représentent notre poëte sous costume d'un guerrier : armé de pied en cap, visière baissée, la lance à la main, debout

(i) àu commencement du Parzival, à propos de Gahmurei, qui se trouve, en vertu du droit de primogéniture, etcis de l'héritage paternei, le poëte blâme hautement a ctile loi injuste, cette coutume welche, qui est aussi discrete en àliemagne, du moins dans un pays de sa formaissance ». Il met enfin dans la bouche d'un de ses litericateurs cette plaisanterie, qui ne manque pas d'alertume : « Au moins l'ainé devrait-il donner à son fète la représentation sur parchemia du château de sa pères, afin que le déshérité pât au besoin fournir les l'eures de son rang et de sa maissance. »

Prò d'un cheval caparaçonné qu'un page re-

tient avec peine. (Voyez le manuscrit Maness,

7266, à la Biblioth. imp.)

Wolfram d'Eschenbach avait été armé chevalier à Mansfeld, par le duc d'Henneberg (Poppo XII); les guerres civiles qui désolaient alors l'Allemagne lui donnèrent de nombreuses occasions de signaler son ardeur belliqueuse : il parut sans doute sur les champs de bataille où Philippe et Othon se disputaient la couronne impériale, et combattit sous la hannière des différents seigneurs qui le prirent tour-à-tour à leur service. Parmi ces protecteurs de Wolfram, il faut citer le comte de Wertheim, qu'il appelle « son mattre », et les comtes de Truhendingen, « dont il ne peut oublier la généreuse hospitalité ». 11 promène de château en château sa vie errante, et nous le trouvons tour-à-tour auprès de la belle marquise de Hertstein, « qui brille d'un incomparable éclat », à Wildenberg, « où les cheminées de marbre et le bois d'aloès sont inconnus », à Kizzingen, où il prend part à un tournoi. Mais ce fut à la cour d'Eisenach qu'il fit le plus long séjour. La libéralité du landgrave Hermann (1190-1215) y avait attiré les plus illustres minnesingers du temps, et Wolfram était au milieu d'eux lors de la célèbre lutte poétique dont le château de Wartbourg fut le théâtre, en 1207. Il y joua, dit-on, le premier rôle. Choisi pour juge du combat, son ardeur bouillante l'entraîne bientôt dans la lice; d'arbitre devenu combattant, il terrasse son adversaire, et appelle le bourreau qui doit châtier le vaincu (1). Le vieux poëme auquel nous empruntons ces détails est, à la vérité, d'une authenticité douteuse; mais on conviendra qu'ils sont parfaitement d'accord avec ce que nous savons d'ailleurs du caractère de Wolfram. Cette humeur irascible, ce naturel indomptable ne devaient guère réussir dans une cour : aussi notre poëte eut-il souvent le chagrin de se voir préférer des gens qui ne le valaient pas, et parfois il laisse éclater son dépit sans ménagement : « Kai, le sénéchal du roi Arthur, savait bien distinguer le lâche courtisan de l'homme d'honneur; sa langue impitoyable, comme l'aiguillon de l'abeille, faisait aux méchants de cruelles blessures..... Landgrave Hermann, vous auriez bien besoin d'un pareil sénéchal! » Il s'emporte contre Walther von der Vogelweide, qui se trouvait en même temps que lui à la cour d'Eisenach, mais qui, d'humeur plus facile que son digne rival, accueillait avec une égale politesse les honnêtes gens et les fripons, et commençait ainsi une de ses chansons : « Bonjour, qui que vons soyez, mauvais ou bons! » - « Avec une pareille indulgence, » disait Eschenbach, « on encourage les méchants; Kai n'eût point tenu un tel langage. »

Mais, tout en se plaignant des importans qui « bourdonnaient » au château de Wartbourg, il restait auprès du généreux landgrave; et, sauf un court séjour à Wildenberg, ce fut à Eisenach

(1) L. Ettmüller, Der Singerkrieg auf der Wartburg, limenau, 1830, 8; v. Klingsor. qu'il vécut, selon toute probabilité, de 1204 à 1215. Ce fut là qu'il composa la plus grande partie de son Parzival (1), le seul de ses poèmes qu'il ait terminé. Notre compatriote Chrétien de Troyes avait déjà traité le même sujet, et la Bibliothèque impériale possède, encore iné-

(1) Nous croyons devoir donner ici une courte analyse de ce poëme, qui n'a pas moins de 28,810 vers. Gabinuret. fils cadet de Gaudin, roi d'Anschouwe

Gabinpret, file ca'det de Gaudin, rol d'Anschoewe (Tanjou), a quitté la France après la mort de son père, et court le monde cherchant fortune. Arrivé à Bagdad, it délivre le roi Baruch, que Pompeius et Hippomédon assiègasient dans as capitale: un service semblable, qu'il rend à la reine des Maures, Belakane, lui vaut la main de cette princesse et la couronne de Zassamank. Sa jeune épouse s'a pas le pawoir de le rettenir longtemps auprès d'elic; peu de jours après son mariage, il part pour l'Espagne, où il se distingue au tournoi de Kanvalets : le royaume de Waleis (Galles) et sa belle souveraine, Hertseloyde, sont le prix de sa valeur. Vellà donc le déshérité Gahmuret possesseur de deux empires et de deux épouses. Mais Baruch menacé par les Babylonieps réclame son secours; il part, et périt assassiné sous les murs de Bagdad.

Quinze jours après avoir appris la mort de son mari, licrizeloyde donne le jour à Parzival. Pour s'abandonner sans témoins à sa douleur, et surtout pour éviter que son fils entende jamais parler de chevalerie, la pouvre veuve se retire dans le désert de Soltane. Mais Paraival rencontre par hasard des chevallers du roi Artus, et part aussitôt pour la cour de ce prince, laissant sa mère cplorée. Sigune, sa cousine, qu'il trouve assise au pled d'un arbre et serrant dans ses bras le cadayre de son amant Schlonatulander, apprend au jeune homme sou propre nom, qu'il ignore encore, et lui indique le chemin de Nantes en Bertane. Accueilli par les sarcasmes du sénéchal Key, Parzival tue Ither de Gaheviez, le dépouille de ses armes vermeilles, et se met en quête d'aventures. Gurnemanz de Graharz, un prudhomme (comme dit Chrétien de Troyes), le reçoit chez lui, et lui donne les premières lecons de chevaleric. Une fois qu'il sait se servir de sa lance et de son épèe, Paraival quitte le châtean de son hôte, et va delivrer la belle Condwiramur, assiègée et réduite à la famine dans sa bonne ville de Pairepeire. La main de la princesse est la récompense de ce service ; mais il la quitte bientôt pour aller chercher des nouvelles de sa mère. Chemin faisant, il rencontre un pêcheur (le roi Anfortas) qui le mêne à Munsalvæ che, et là il est témoin de tous les prodiges du Saint-Graal : fidèle su précepte du sage Gurnemanz , il s'abstient de toute question indiscrète, et ce n'est qu'après a voir quitté le merveilleux château qu'il apprend de Stgune les suites fonestes de son silence. Un mot de lui aurait suffi pour faire cesser les souffrances qu'endure depuis si longtemps le malheureux Anfortas, en punition d'un amour illicite. Parzival retrouve Artus à Plimizol. mais à peine y est-il arrivé que Cundrie la soreière (Î l-ris du Graal) vient lui reprocher son inopportune discrétion et l'oblige à se remettre en route, pour réparer sa faute. Gauvain quitte en même temps la cour d'Artus pour répondre au defi de Kingrimursel. Suit le récit des aventures des deux chevaliers; nous laissons Gauvain pour nous occuper exclusivement de Parzival. de longues et inutiles recherches, notre héros s'abandonne an découragement et au désespoir ; il blasphème contre Dieu « qu'il veut désormais cesser de servir, et dont il brave la haine ». C'est dans ces dispositions qu'il arrive chez l'ermite Trevrezent; celui-ci le fait rentrer en lui-même , lui explique les principaux dogmes de la religion, péché originel, incarnation, rédemption; et quand le repentir a pénétre dans l'âme du chevaller, il l'initie aux mystères du Saint-Graal, dont il est destiné à devenir le prêtre et le roi. Non loin de l'ermitage, Parzival fait la rencontre d'un chevaller palen, avec lequel il engage une lutte douteuse et qu'il reconnaît bientôt pour son frère, Feirefiz d'Anschouwe, flis de Gahmuret et de Relakane. Enfin, Parsival retrouve le Graal, guérit Anfortas, son oncie, et va régner au mivæsche avec la beile Condwiramur. Feirefiz, haptisé, retourne dans l'Inde, où il porte le shristianisme.

dit, le roman de Percheval le Gallois. V qui savait fort bien le français, commvante quelque part, connaissait son de il le cite même plusieurs fois, mais c' le blamer d'avoir défiguré l'Histoire de val; loin donc d'imiter le poëte char il prend pour modèle Kiat le Provencal qui, malgré les savantes recherches d riel, est resté jusque ici inconnu. Vers : 1214 il commença son poëme de Gui d'Orange (1), à la prière du landgrave communiqua l'original français (sans ( roman de Guillaume de Bapaume). Mais tecteur du poëte mourut avant que entreprise à son instigation fot fort a dès la strophe 417 Wolfram parle du la comme de quelqu'un qui a cessé de « Hermann, le prince de Thuringe, sav généreux, quand il vivait ». Il se pl leurs, d'une manière détournée, il est vi le successeur de Hermann n'ait pas he sa générosité en même temps que de se Cette indifférence de Louis le Saint poésie découragea-t-elle notre minnesir la mort vint-elle le surprendre à son t milieu de son travail? C'est ce que i pouvons dire; tout ce que nous savon que Guillaume d'Orange ne fut point non plus que le Titurel (2), autre poën

(1) Voici le sujet de ce poëme : Willchalt d'Oransche, a entevé la femme d'un rot arabe. et l'a épousée après l'avoir fait baptiser et lui : prendre le nom de Gyburg. Terramer, père de cesse, vient, avec une puissante armée, mettre devant Oransche, Grande bataille entre les chr les infidètes dans les plaines d'Alischanz, Vivias de Willehalm, est tue par Halzebier. Willehal. dans la place, et se fait reconnaître des siens montfant la cicatrice à laquelle il doit son surn court nes). Puis il se rend à Oriens, auprè Loys, son beau-frère, pour réclamer du sei triomphe de la manvaise volonté de son paren parait sous les murs d'Oransche avec de noi troupes auxiliaires ; il ramène aussi avec lui le v Rennewart, qui remplissait dans les cutaines les plus bas emptois, mats qui n'est rien d (comme on le saura plus tard) que le prop de Gyburg. Nouvelle bataille d'Alischanz. Ren armé d'une anorme barre de fer (appalée tynel roman français), terrasse des bataillons entiers bier est tue, Terramer blesse mortellement, et W vainqueur, permet aux Sarrastas de se rembarou la disparition de Rennewart trouble la jote de sa

Ulrich de Turhelm (vers 1250) et Ulrich de Ti 1253 à 1278) ont entrepris de complèter le pwolfram. Le premier de ces deux minnesinge l'histoire de Willehalm après sa victoire sur les let l'i conduite jusqu'au dénouement fourni pgende, c'est-à-dire jusqu'à l'abdication du her sa femme, leur entrée au convent et leur mort « Le second, au contraire, a versifié les premiers de Willehalm, ses amours avec Arabelle, enfin qui précède les événements racontés par Wolfrehenbach.

(8) Le Titurel, que nous avons encore (Der jûn turel), est attribué à Albrecht de Scharfenberg vait vers la fin du treizième siècie. L'auteur a i dans son œuvre les denx fragmenta du poème fram. Le premier fragment, qui comprend 131 de quatre vers, a pour sujet l'enfance de Schiona et ses amoure avec Sigune (roy. l'analyse du Pa Dans le second fragment (we str.), Schiemetulande

s reste que deux fragments, et qui se à la légende mystique de Parceval et tions, un peu confuses, du Baint-Graal. de la mort de Wolfram d'Eschenbach 1 que celle de sa naissance ne sauraient rminées avec précision. Il survécut, ı vient de le voir, à Hermann de Thurt au mois d'avril 1215. Vers 1225 un ger, Reinbot de Dorn, le range parmi les il ont cessé de vivre; et lorsqu'au miuinzième siècle, le chevaller bavarois h de Reicherzhausen entra dans l'échenbach pour y visiter le tombeau de , il ne vit plus sur la pierre tumulaire sson dont les couleurs étalent presque nt effacées. Quant à la seigneurie d'Es-, elle appartenait depuis longtemps à eutonique, et l'on ne sait ni comment elle était sortie de la famille du poête. it même affirmer qu'il ait laissé après tier direct de son nom et de son fief, lifférents passages de ses poêmes nous it avec certitude qu'il fut époux et huit chansons (1) que nous avons de ent contenir l'histoire de ses amours ur naissance jusqu'à leur dénouement. re jusqu'à son mariage. Avec quelle dans la dernière de ces petites pièces, oge du bonheur conjugal! Avec, quel it, dans plusieurs endroits de ses oëmes, il peint l'innocence et les jeux s! Il ne peut s'empêcher, enfin, de nous sa fille, « qui joue encore à la poupée » se gardera bien, quand elle sera grande, rier pour le choix d'un époux ». Cette de cœur, cette délicatesse de senticontraste-t-elle pas d'une manière pirec le caractère brutal et emporté de La rude enveloppe du guerrier cachait sensible, qui se révélait dans les vers

i chien de chassa dont le collier et la laisse pris infini, tant à cause de la beauté du traa merveilleuses inscriptions qui y sont grale chien s'enfuit avec sa laisse et son collier, miander se met à sa poursuite. — Nous savons linuateur de Wolfram que cette poursuite vie à l'infortune jeune homme.

it chansons sont dans le manuscrit Mancase, wemtère, l'amour du poète vient à peine d'éla seconde, il espère dejà, mais sans oser léciarer. Dans la troisième, il fait l'aveu pases sentiments. Dans les quatre suivantes, le leun de sa belle de secrets et not curre-srenéesla huitième, il célèbre le bonheur de l'aseut enfin montrer aux yeux de tous sa maimue sa femme, et goûter avec sécurité des times.

settes pièces sont des chefs-d'œuvre de grâce de, et placent Wolfram d'Eschenbach au preles poètes lyriques de son temps. Supériour contemporains dans le genre épique, il n'est

contemporains dans le genre apique, il n'est Walther von der Vogelweide que pour le ses compositions lyriques. Ajoutons que Wolpardé par de savants critiques, Roberstein et, enome le premier qui ait introduit en Altagelled (l'alba des Provençaux): telles sont me, cinquième, sixième et septième chansons.

Il loua les dames avec dignité, il chanta l'amour avec décence; et si quelques minnesingers rivalisent avec Wolfram pour la grâce et la souplesse du talent, aucun d'eux ne peut lui être comparé pour la noblesse des sentiments et la pureté de la morale. Il faut entendre comme il regrette que « le beau nom de femme soit porté par des indignes », et que « l'amour même le plus pur conduise souvent au péché ». Quelle haute idée il a de la mission du poëte! « Cesont des gens peu sensés que ceux qui ne cherchent dans un fivre que la satisfaction de leur curiosité, et non les enseignements qu'il contient ». — Dans Parzival, «hommes et semmes doivent trouver la règle de leur conduite ». Supérieur aux poëtes de son époque par l'élévation de sa morale, il les surpasse aussi presque tous par son habileté dans la composition d'un ouvrage. Que l'on compare, par exemple, Chrétien de Troyes à Wolfram d'Eschenbach ou le Percheval au Parsival, on verra que le premier s'engage dans des digressions sans fin, et entasse les épisodes les uns sur les autres, au point de nous faire perdre vingt fois le fil de son récit, tandis que le minnesinger allemand, comme il s'en vante lui-même, « guide son lecteur, d'une main toujours sure, et lui montre sans cesse le but où il le mène ».

Le génie de Wolfram ne fut point méconnu de ses contemporains: Walther von der Vogelweide l'appelle respectueusement « un maître ( ein Meister; etc. Voy. Lachmann, 1V. v. d. Vogelweide, p. 122) ». On lui donne les surnoms de « sage et de savant (weise) », bien que, de son propre aveu, il ne sût ni lire ni écrire; et quand ses successeurs immédiats citent son nom, e'est presque toujours en le faisant suivre de cet éloge, devenu pour ainsi dire proverbial: « Jamais bouche de laïque ne parla mieux; Leien munt nie baz gesprach (Wirnt von Grafenberg, qui vivait vers 1230, et Ulrich d'Eschenbach, du quatorzième siècle).

Grandi par l'admiration générale, Wolfram prit bientôt dans l'imagination populaire les proportions d'un personnage fabuleux. Dans un poème dont nous avons parlé plus haut, il entre en lutte avec un démon, après avoir vaincu le magicien Klingsor. Une autre tradition range Wolfram parmi les douze minnesingers « qui, l'an 962, somparurent à Pavie devant l'empereur Othon 1st, pour se défendre de l'accusation d'hérésic, et reçurent des mains de leur juge une couronne d'or. »

On a attibué à Wolfram d'Eschenbach la rédaction actuelle des Nibelungen, une partie du Heldenbuch, le Sängerkrieg auf der Wartburg, le Lohengrin, enfin la plupart des grandes productions de son époque dont l'auteur est resté inconnu. Mais ce sont là de pures hypothèses, que rien n'est venu justifier, et nous nous dispenserions de tes mentionner et elles ne ser-

vaient à faire voir combien notre poëte a été apprécié par les plus savants critiques, par les principaux historiens de la littérature allemande, et quelle haute opinion ils ont eue de son génie. Les seules œuvres authentiques de Wolfram d'Eschenbach sont: Parzival; — Willehalm (non achevé); — Titurel (deux fragments); — Huit Minnelieder. Lachmann nous en a donné une excellente édition; Berlin, 1833, in-8°. San-Marte a fait de Wolfram d'Eschenbach l'objet d'un travail spécial; Magdebourg, 1841, 2 vol. iu-8°.

H. von der Hagen, Minnesinger; Leipzig, 1888, in-40.

— Busching, Biographie de Wolfram, dans le Museum
für alldeuische Literatur und Kunst, Berlin, 1909, in-80.

— Gervinus, Ceschichte der poetischen National Literatur, Leipzig, 1837, in-80.

— Karl Godeke, Das Mittelatie; ilanovre, 1884, 5° livraison.

ESCHENBACH (André-Christian), théologien protestant suisse, né à Nuremberg, le 24 mars 1663, mort en 1705. Il étudia à Altorf, fut nommé poëte lauréat en 1684, se rendit à Iéna, où il devint adjoint à la Faculté de théologie, voyagea ensuite en Hollande, et, de retour dans sa patrie, suppléa dans la prédication son père, qu'il satisfit cependant médiocrement, et qui lui reprochait de mleux aimer la littérature que la théologie. Un jour que ce père trop rigoureux avait trouvé sur la table d'André-Christian un Platon, il y substitua une Bible, et emporta le philosophe. En 1691, André-Christian devint inspecteur des alumni (élèves de la ville) à Altorf. Il préféra cet emploi à celui de bibliothécaire à Florence, que lui avait fait offrir Magliabeccio. En 1695, il fut nommé diacre, puis professeur d'éloquence, de poésie et d'histoire à Nuremberg. En 1705 il devint ministre à Sainte-Claire, dans la même ville. Ses principaux ouvrages sont : Orphei Argonautica, Hymni, et De Lapidibus, poema, avec notes; Utrecht, 1689; — Matthei Devarii De particulis Græcæ Linguæ, liber singularis; Amsterdam, 1700, in-12; - Une traduction en allemand de l'ouvrage intitulé : Allix, ou la foi dans la religion chrétienne; — Une traduction d'une Lettre du comte Marsigli sur le phosphore minéral; — Des Dissertations, dans le Syntagma secundum dissertationum Philologicarum; Rotterdam, in-8°. On trouve son autobiographie en tête de quelques-uns de ses sermons.

Saz, Onomast. Uter. - Jocher, Allg. Gel.-Lexik.

BECHENBACH (Chrétien-Bhrenfried), médecin allemand, né à Rostock, le 21 août 1712, mort le 23 mai 1788. Après avoir fait ses premières études dans sa ville natale, il fut placé chez un pharmacien de Leipzig. Cinq ans plus tard, il revint à Rostock, y étudia la médecine, et passa ensuite en Russie. Il se livra pendant deux années à la pratique médicale dans la ville de Dorpat et à Rostock pendant trois autres années. En 1740 il fit un voyage en France. A son retour dans sa ville natale, il fut appelé à professer les mathématiques, qu'il enseigna pendant dix

années. Il remplit ensuite jusqu'à fonctions de professeur de médecine. paux ouvrages sont : Medicina legi simis comprehensa thesibus: 1746 Dissertatio de suppuratione et re purantibus, 1747; dans le recueil mie de Chirurgie de Paris, 1747, t. ] mentatio vulnerum ut plurimun sic dictorum nullitatem demonstr in-4°; — Observata quædam ana rurgico-medica rariora; 1753, inin-8°, avec des additions et su Novæ Pathologiæ Delineatio; 1 - Commentatio de Algebræ Primo in-4°; — Scripta medico-biblica; – Éléments de Chirurgie (en allen in-8°; — Description anatomiqu humain (en allemand); 1750, in sultat des opérations failes par Taylor, oculiste anglais, dans dis de l'Allemagne, et spécialement (en allemand); 1754, in-8°.

Callisen, Medic. Lex.

gien allemand, mort vers 1776. O
Bestaendige Priester-Bibliothek (1)
perpétuelle des Prêtres); 1755, in-8°
1756; — Metaphysik; 1758; — Ne
weis der Gewissheit und Glaubwii:
Auferstehung der Todten (Preuve
tude et de la résurrection des morts
1765, in-8°; — Neuere Theorie von
mel und der Brde oder Erkle
Schoepfungsgeschichte (Nouvelle
Ciel et de la Terre, ou explication de
la création); 1767, in-4°.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allgem. Gelek \* ESCHENBRENDER (Pantaléon) allemand, né à Cologne, le 7 octol étudia à Cologne, y reçut ses gra-Trèves, en 1710, entra dans les ordres, belles-lettres, et visita plusieurs pay de missionnaire. Ses principaux ouv Theatrum Lyricum, quo poetarum omnium ab Horatio ad nostra tem ses, loci communes, comparati colliguntur, ordine alphabetico; in-8°; — Tyrocinium Latini Seri manuductio practica clara et faci parandam elegantiam, ornatam c nem et varietatem latini sermonis; in-8°.

Harzheim, Bibl. Colon.

ESCHENBURG (Jean-Joachim), allemand, né à Hambourg, le 1er décimort le 29 février 1820. Il étudia d natale, puis à Leipzig. Établi à Brun devint professeur, conseiller de justi du collége Cyriaque. Il êt connaître à plusieurs chefs-d'œuvre étrangers. C Shakspeare's Theatralische Werldramatiques de Shakspeare); Zurich;

14 vol.; — Beispiel-Sammlung zur Theorie und Literatur der schoenen Wissenschaften [Collection de modèles pour servir à la théorie et à l'histoire des belles-lettres); Berlin, 1788-1795; — Denkmaeler altdeutscher Dichtmust (Monuments de l'ancienne poésie allemade); Brèrne, 1799; — Shakspeare's Schauspiele (Drames de Shakspeare); Zurich, 1798-1806, 12 vol. Quoique sa traduction ne soit pas la première en date, elle est assurément la plus samplète; — Lehrbuch der Wissenchaftskunde (Minnel de la connaissance scientifique); Berlin, 1809; — Handbuch der Klassischen Literatur (Minnel de Littérature classique); Berlin, 1837, 18 ed.

Conversations-Lexikon.

\*ENCHENLORR (Pierre), écrivain allemand de quinzième siècle. Natif de Nuremberg, il s'établit à Breslau, et composa une histoire de totte ville, dans laquelle il raconta les événcments dont il fut témoin. Cet ouvrage n'est pas mas importance pour l'histoire de la Silésie et de la Bohème; après être longtemps resté inédit, la enfin été publié par Kunisch à Breslau, en 1977, 2 vol. in-8°.

G. B.

Pilicky, lahrbücher des Böhmischen Museum, 1828, mm et décembre.

\* ESCHBNMAYER (Charles-Adolphe), phihoopbe allemand, né à Neuenburg (Wurtemberg), ▶4 juillet 1768, mort en 1854. Il étudia succesivenent à l'Académie Caroline de Stuttgard et à l'aiversité de Tubingue, où il fut reçu docteur médecine. Il fréquenta aussi l'université de Cettingue, et professa la philosophie et la médeine à Tubingue, de 1812 à 1818. En cette dermère année, il fut nommé professeur titulaire **ephilosophie** pratique et chevalier de l'ordre du Mrite civil. En 1836 il demanda sa retraite, et masser les derniers temps de sa vie à Kirchhim, où il avait exercé, de 1800 à 1812, l'amploi de préparateur de physique sous la diretion de Teck. Maigré la ressemblance de sa dectrine en histoire naturelle et en physique avec ede de Schelling, il resta généralement fidèle an grandes divisions posées par Kant dans sa Maphysique de la Physique. Après avoir 🚾, en métaphysique, par la foi philosophique Jacobi, il inclina de bonne heure au mystie. Suivant lui, l'intelligence humaine ne peut ■ me doit connattre Dieu, non plus que ses rapputa éternels avec la création. Toute notre science méduit à des notions sur le monde sensible. ue nous puissions jamais pénétrer par cette 🖦 we dans le domaine des vérités éternelles. Le Pincipe fondamental de toute connaissance méhysique est l'intuition de l'absolu, où nous Peraissent, dans leur unité harmonique, les ilées de vérité, de beauté et de vertu, qui correspondent à la connaissance, au sentiment et à la volonté. La philosophie n'arrive donc à l'abselo qu'en passant par le sentir, le connattre et k vouloir; parvenue à ce terme, elle y trouve l

un type suprême des trois idées qui brillent avec le plus d'éclat dans le monde. La philosophie ne peut s'élever plus haut; mais la foi, fondée sur une intuition spéciale (das Schauen), peut nous conduire jusqu'à l'existence de Dieu. De même en effet que la conscience juge de la légitimité ou de l'illégitimité de nos actions d'une manière absolue, et représente en religion l'idée de la vérité, de même l'intuition nous instruit de nos rapports religieux. Cette intuition a été la source des vues prophétiques et des révélations des pieux voyants. Les figures symboliques, envisagées dans l'esprit qu'elles recouvrent, nous laissent entrevoir un monde supérieur, le royaume de la puissance et de la sagesse divines, le royaume de l'amour et de la grâce. C'est là précisément le monde de la foi. Et cette foi n'est pas moins une fonction naturelle ou innée de l'âme que celles de penser, de sentir et de vouloir. Ce n'est pas une croyance qui procède de notions ou concepts, pas plus que d'un sens intime ou de principes moraux; c'est une certitude de révélation. Aussi est-elle la connaissance première de Dieu. Mais ce qui est certain par la foi n'est pas déterminé par elle (prædicatlos); il le devient donc, non pas quant à son existence, mais quant à sa valeur et à ses propriétés ou attributs, par le moyen du savoir. Le rapport du savoir à la foi est donc précisément l'inverse de l'idée qu'on s'en fait ordinairement. La foi n'est pas l'assentiment donné au savoir; au contraire, le savoir qui, pour connaître la valeur et les attributs de l'existence suprême, étend, exalte son idéal, est l'assentiment donné à la foi, pour laquelle l'existence du divin est certaine, sans aucune intervention de la raison. Cette soi est un sait dans l'homme et dans l'humanité; seulement, il faut distinguer avec soin son essence de ses formes particulières et variables.

Dans la philosophie d'Eschenmayer, Dieu n'est pas, comme dans celle de Schelling, l'identité de l'idéal et du réel, parce que l'idée de la sainteté et de la béatitude n'est point contenue dans cette identité. La conscience religieuse avec ses besoins, expression de son développement, ne peut y retrouver le dieu qu'elle possède déjà, et dont elle est devenue certaine d'une façon toute particulière par la révélation positive. Telle est la raison pour laquelle il faut admettre, en dehors de toute connaissance rationnelle et de l'absolu qui y correspond, un organe particulier qui domine tout cet horizon rationnel, et qui engendre la certude immédiate. Or, cet organe c'est la foi, qui se reconnaît à ses caractères purement négatifs.

Eschenmayer essaya d'abord contre Schelling, ensuite contre Hegel, de substituer les droits de cette foi et de son dieu, comme être suprême absolu, à la raison spéculative et à l'idée qu'elle donne de l'absolu. Mais Schelling a fait voir avec beaucoup de sagacité, suivant M. H. Fichte, qu'il y a contradiction et inintelligence de soi-même à reconnaître l'absolu,

tout en mettant au-dessus de cet absolu un dieu comme puissance infiniment supérieure; que c'est là se montrer très-au-dessous de l'idée de l'absolu. Cette théorie d'Eschenmayer serait donc inférieure à celle de Schelling et de Hegel, mais elle aurait le mérite d'y conduire logiquement.

Suivant Eschenmaver en effet, le savoir n'est approprié qu'à la vie temporelle de l'âme, et depuis la chate de l'homme il n'est resté à l'esprit que le pressentiment du monde supérieur. Toute philosophie, dit-il en conséquence, qui favorise cette tendance vers quelque chose de supérieur, tendance que chacun retrouve au dedans de soi comme aspiration, est sur la voie de la vérité; toute philosophie, au contraire, qui se termine à une notion ou à une idée, s'y éteint et se ferme la voie à la révélation. Toute philosophie qui ne met pas le saint au-dessus du vrai, du beau et du bon, est dans l'erreur. La philosophie est dans l'erreur encore lorsqu'elle s'imagine comprendre Dieu, le saisir en lui-même, ou pénétrer en lui par la pensée.

Les principaux ouvrages d'Eschenmayer sont : Die Philosophie in ihrem Uebergange zur Nichtphilosophie (La Philosophie dans sa transition à l'absence de Philosophie); 1803; Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psysischen Gesetzen zu erklaeren (Essai d'explication de l'apparente magie du magnétisme animal, d'après les lois physiques et physiologiques); 1816; — Psychologie in drei Theilen, als empirische, reine, angewandte (Psychologie en trois parties, expérimentale, pure et appliquée); Stuttgard, 1817; - System der Moralphilosophie (Système de Philosophie morale); Stuttgard, 1818; - Religionsphilosophie (Philosophie de la Religion); Tubingue, 1818-1824; — Normalrecht (Droit normal); Stuttgard, 1819-1820; — Die einfachste Dogmatik aus Vernunft, Geschichte und Offenbarung (La plus simple Dogmatique, tirée de la raison, de l'histoire et de la révélation); Tubingue, 1826; — Grundriss der Naturphilosophie (Principes de Philosophie naturelle); Tubingue, 1832; - Die Hegelsche Religionsphilosophie verglichen mit dem christlichen Principe (La Philosophie de la Religion de Hegel comparée avec le principe chrétien); Tubingue, 1834; - Grundsüge der Christlichen Philosophie (Principes de Philosophie chrétienne); Bale, 1340; — Organon des Christenthums (L'Organon du Christianisme); Stuttgard, 1843; - Sechs Perioden der christlichen Kirche (Six Périodes de la Religion chrétienne); 1851; Betrachtungen neber den physischen Weltbau (Observations sur le Monde physique); Hell-J. T1880T. bronn, 1852.

Herm. Fichte, Beitraege zur CharaMeristik der neuer. Philos., p. 871-480. — Ritter, Handb. der Gesch. der Philo., t. 111, p. 871-485. — Krug, Encyklop. philo-Lexikon. — Dr. O. 1.-B. Wolff, Encyklopædisches Lexikon der deutschen National Literatur. — Concersations Lexikon. ESCHER, famille suisse, dont voici les priscipaux membres :

RECHER (Jean-Erhard), typographe mine natif de Zurich, mort vers 1692. Il a him Beschreibung des Zurich-Sees, wie auch m Erbauung, Zunehmen, Stand und Wesen in loeblichen Stadt Zürch (Description du Lasi Zurich, avec des détails sur la constructe l'état et les ressources de la ville de Zurich Zurich, 1692, in-8°.

Haller, Schweiser Bibl., 111.

ESCHER (Henri), homme d'État suisse,! à Zurich, en 1626, mort le 21 avril 1710. Il d'un négociant, membre du conseil d'État i canton, il fit, jusqu'à quatorze ans, ses ét dans sa ville natale; de là il fut envoyé à la tauban, dont l'école était fréquentée par un gra nombre d'élèves appartenant à la religion rés mée. Il y apprit le français, mais ses es naissances s'étendirent peu, et il se plaignit se vent du relachement de mœurs des étudiants. passa ensuite quelque temps dans des maisons commerce, à Toulouse et à Marseille. A dix-in ans, il fut rappelé à Zurich, et chargé de la d rection de la maison de commerce de son père, qu fit prospérer et pour les besoins de laquelle il des voyages en France et en Allemagne. En 10 Escher fut nommé membre du grand conseil, en 1663 il vint en France avec la députa chargée par tous les cantons suisses de r nouveler l'alliance avec Louis XIV. On voel profiter de cette occasion pour faire rétablir l priviléges du commerce helvétique en Franc mais cette négociation n'aboutit point. Esch revint en Suisse, et y renoua les pourparlers av Mouslier, l'envoyé français dans ce pays. I 1670 il eut la prévôté de Kybourg, et eser cette magistrature avec une grande fermeté.

ESCHER (Jean-Gaspard), homme politiq suisse, né à Zurich, le 15 février 1678, m le 23 décembre 1762. Après avoir étudié dans ville natale les lettres anciennes, la théologie la langue française, il fut conduit par son pè à Nuremberg, chez le jurisconsulte Martin Lie qui l'instruisit dans la jurisprudence. En 16 il visita l'université d'Utrecht, où il eut po maîtres Grævius, Kuster et Gérard de Vries, en 1697 il soutint, sous ce titre : Exercitat politica de libertate populi, une thèse qui a du retentissement, et lui valut de la parté bourgmestre d'Utrecht cette parole flatteurs « Seul vous osez vous exprimer librement ( Hollande sur la liberté. » Escher passa ensei deux mois à Londres et quatre mois à Paris. I retour à Zurich, en novembre 1697, il ! livra à l'étude de l'histoire de la Suisse. membre du grand conseil en 1701, il dut inte venir dans les affaires du Toggenbourg, ¶ agitaient alors le pays; en même temps s'occupait de remplir le vœu de ses 🕬 citoyens pour l'amélioration du système d'i truction publique et des affaires ecclésiastique

onca surtout pour une plus large tolégieuse. Pendant les guerres civiles de her se montra à la fois guerrier et né-C'est ainsi qu'il fut envoyé à Ratisir les affaires du Toggenbourg, et qu'il :hez les Grisons et à Genève en 1734 . Lorsque, en 1738, il s'agit de rétaté de 1663 entre la France et la Conféelvétique, Escher fit des efforts pour mmune à tout le pays l'alliance qui itre la France et les cantons catholiment; il sut agir sur le cardinal Fleury amener à des sentiments plus bienveiloyé français, comte de Lautrec. De 24, Escher avait administré Kybourg, stingua par son énergie comme son de-Henri Escher. Il fut bourgmestre de 1740 à 1762, et déploya dans cette ire toutes les qualités du citoyen et de l'État.

Gruber, Allgem. Encyclop.

B (Jean-Conrad von der Linte), État suisse, né à Zurich, le 24 août rt le 9 mars 1823. Destiné au comalla compléter son éducation à Gœten Italie. Au moment où éclata la française, il aidait son père à disabrique de crêpe aux environs de Zus un voyage à Paris, à Londres, et, in Italie, il revint dans son pays, et fut re de l'assemblée législative du canton qui avait pour mission de discuter un projet de constitution cantonale. De 800, il fit partie du grand conseil du t se fit remarquer par son éloquence, d'un véritable patriotisme. La grande a vie est sa direction des travaux d'an de la Linth, entrepris en 1804, sur sition. En 1812 il fut chargé de prétravaux d'amélioration du cours de la it les débordements étaient si funestes. it nommé membre du grand conseil en i mort de ce bon citoyen, ses descennt autorisés, en mémoire des services rendus, à ajouter à leur nom les mots r Linth. Escher a publié dans divers 'utiles observations géologiques.

Alfred s'est fait également connaître sologue.

tions-Lexikon. — Bibl. univ. de Gonève, ctc. — Gilbert, Ann. de Physique.

ER (Jean-Henri-Alfred), homme see, né à Zurich, le 20 février 1819. a première instruction dans la maison ; à quinze ans il entra au gymnase de atale, et à partir de 1837 il étudia le rich, Berlin et Bonn. Reçu docteur en urich en 1842, il séjourna à Paris en 183, où il s'appliquait à l'étude du droit en même temps qu'il fréquentait le 1 Justice et suivait les séances des . Revenu à Zurich, il professa à l'École

supérieure et fit porter ses cours sur le droit fédéral helvétique. Appelé, en 1844, à faire partie du grand conseil, il se trouva mêlé à tous les événements politiques de son pays, et fut, avec Furrer, un de ceux qui, en 1845, provoquèrent l'expulsion des jésuites et contribuèrent à l'introduction d'une politique libérale dans le canton de Zurich. La réorganisation des écoles cantonnales de son pays est en partie son œuvre. Élu vice-président du grand conseil en 1846, il en fut quelque temps le secrétaire, puis le président en 1847; on remarqua alors son discours d'ouverture, où il faisait des vœux pour une réforme complète de l'organisation fédérale et une plus large centralisation. En 1848 il fut élu membre du conseil de régence et second député à la diète fédérale. Lorsque, au mois de septembre de la même année, il y eut menace de rupture entre le canton du Tessin et l'Autriche, Escher fut chargé, avec Münzinger, d'aplanir les difficultés entre les parties contendantes. Dans l'intervalle, l'assemblée nationale adoptait la nouvelle constitution fédérale, et Escher, élu vice-président de l'assemblée, réussit, avec son collègue, à accommoder le conflit entre le Tessin et le cabinet de Vienne. Au mois de décembre également de la même année, il sut le dernier bourgmestre de Zurich; mais aussitôt après l'introduction du système directorial qu'il avait contribué à instituer, il fut élu président du nouveau conseil de régence. Il s'occupa alors activement de l'instruction publique, de l'organisation du conseil ecclésiastique, de la loi sur le libre choix des instituteurs et des prêtres. Son activité ne fut pas moindre lorsque, en 1849. il présida le conseil national, et l'on peut dire qu'aucune question d'intérêt public ne s'agitait sans que cet homme d'État n'apportat à la discussion le concours de ses lumières.

Conversations-Lexikon. - Lesur, Ann. hist. univ.

ESCHERNY (François-Louis D'), publiciste suisse, né à Neufchatel, le 24 novembre 1733. mort à Paris, le 15 juillet 1815. Il consacra la première partie de sa vie à parcourir l'Europe. Sa naissance et sa fortune lui donnaient accès dans toutes les cours; mais il recherchait surtout la société des philosophes et des gens de lettres. Il vécut dans l'intimité des plus grands écrivains français du dix-huitième siècle, et connut particulièrement J.-J. Rousseau, dont il était l'admirateur enthousiaste. Bien que partisan de la révolution française, il crut prudent de quitter la France, et ne revint à Paris qu'en 1796. On a de lui : Les Lacunes de la Philosophie; Amsterdam et Paris, 1783, in-12; — Corres pondance d'un Habitant de Paris avec ses amis de Suisse et d'Angleterre; Paris, 1791, in-8°; réimprimée sous le titre de : Tableau his torique de la Révolution jusqu'à la fin de l'Assemblée constituante; Paris; 1815, 2 vol. in-8°; — De l'Égalité, ou principes généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses, précédés de l'Éloge de J.-J. Rousseau, en forme d'introduction, pour servir de Suite à la Correspondance d'un Habitant de Paris sur la révolution de France; 1796, 2 vol. in-8°; — Mélanges de littérature, d'histoire, de philosophie; Paris, 1809, 3 vol. in-12.

Rabbe, Bolsjolin et Sainte-Preuve, Biographie univ. et port. des Contemporains.

ESCHINARDI (Le P. François), mathématicien italien, né à Rome, en 1623, mort vers 1700. Il entra dans la Compagnie de Jésus en 1637. Après avoir professé quelque temps la philosophie et la rhétorique, il enseigna les mathématiques à Florence, à Pérouse, et puis au Collége Romain. Membre de l'Académie physicomathématique fondée en 1679 à Rome par Ciampini, il y lut un grand nombre de mémoires sur des questions scientifiques. On a de lui : Appendix ad Exodium de tympano; c'est un traité de l'horloge hydraulique; Rome, 1648, in-4°; - Microcosmus physico-mathematicus; Pérouse, 1658, in-8°; — Simulacrum ex Chisiis montibus; Rome, 1661, in-fol.: c'est un abrégé de philosophie, dédié au cardinal Chigi: — Dialogus opticus; Rome, 1666, in-4°; — Centuria problematum opticorum, in qua præcipuæ difficultates catoptricæ et dioptricæ demonstrative solvuntur; ibid., 1666, in-4°; - Centurix Opticx, pars altera; Rome, 1668, in-4°; — De Sono pneumatico; De' Giorni canicolari; Regole de transmutare il tempo ordinario degli oriuolt in pendula; opuscules insérés dans le Schiaro de' Letterati ; Rome, 1672; — Architettura civile, ridotta a metoda facile et breve; Terni, 1675, in-fol.; - Discorso fatto nell' Academia Fisico-Matematica; Rome, 1681, in-4°; — Lettera al signor Francesco Redi sopra il taglio dello stretto di terra del mar Rosso, et del Mediterraneo; della cometa dell' a. 1680 e 1681; della subita declinazione de**lla** calamità. e della remora; Rome, 1681, in-4°. D'après Eschinardi, la plus grande des difficultés de la perforation de l'isthme de Suez ne consiste pas dans l'inégalité de hauteur du niveau des deux mers, mais dans les immenses amas de sable au travers desquels il faudrait creuser le canal; -De Impetu, tractatus duplex; Rome, 1684, in-4°; — Cursus Physico-Mathematicus : de cosmographia; de sphæra; de astronomia; Rome, 1689, in-4°; — Responsio ad Franciscum Porterum super nova Mappa chorographica totius Hiberniæ, en tête du Compendium Annalium ecclesiast. Hiberniæ; 1690, in-4°; — Lettera familiare sopra monte Testaccio e via Ostiense; Rome, 1697, in-4°; - Descrizione di Roma; Rome, 1760, in-8°. Sotwel, Biblioth. Societ. Jesu. — August. et Alf. de Backer, Bibl. des Écrivains de la Societé de Jesus. ESCHINE (Αἰσχίνης), surnommé le Socratique, philosophe et rhéteur athénien, fils d'un i

saiseur de saucisses, appelé Charinus, quelques biographes, de Lysanias, vi-400 avant J.-C. Dès sa jeunesse il mo grande ardeur au travail, et s'attacha i rement à Socrate. Ce philosophe avait de dire: « Il n'y a que le fils du faise cisses qui m'estime ce que je vaux. » témoignage d'Idoménée, cité par Diogèr ce fut Eschine, et non Criton, qui cons crate de s'enfuir de prison, et qui lui les moyens. En accréditant l'opinion Platon aurait obéi à sa rancune co d'Aristippe. Eschine, passa la plus grai de sa vie dans une abjecte pauvreté. S voyant toujours aux expédients et réd ser dans la bourse des autres, lui co s'emprunter à lui-même en restreignar soins. Après la mort de son maître, Es une boutique de parfumerie; mais il ne à faire banqueroute, et fut forcé d Athènes. Il se rendit à Syracuse, à la jeune Denys. Il y trouva Aristippe e L'amitié de l'un le consola du mépris d Il resta à Syracuse jusqu'à l'expulsion nys. De retour à Athènes, n'osant pas currence à ses illustres contemporains Aristippe, qui enseignaient publiqueme losophie, il donna des leçons part Comme il se faisait payer, Platon, as pour professer gratuitement, le traita de On dit même que ce philosophe e pauvre Eschine son unique élève, X Eschine ne fut pas plus heureux dan vrages que dans ses leçons. On préte avait reçu ses dialogues de la veuve de So jour qu'il en lisait un publiquement à son ami Aristippe lui cria : « Où as-tu voleur que tu es »? Eschine fut réduit p à composer des discours qu'il vendait a sés. Ce trafic lui attira une rude attaq part de Lysias. Les biographes ancie gène Laerce, Suidas, attribuent à Esc dialogues suivants : le Miltiade, le Ca Rhinon, l'Aspasie, l'Axiochus, le 1 l'Alcibiade, et ceux qu'on appelait phales (sans exorde), savoir: le Ph Polyanus, l'Eryxias, Sur la vertu, trate, les Scythici. La plupart de ces ( étaient regardés comme apocryphes pa ciens eux-mêmes. Nous avons aujourd' le nom d'Eschine les trois dialogues : évidemment supposés : Περὶ ἀρετῆς, ι τόν (Sur la vertu, si elle peut s'enseigi 'Ερυξίας, ή περὶ πλούτου (Eryxias, ο richesse); - 'Αξίοχος, ή περὶ θανάτο chus, ou Sur la mort); Fischer a doi éditions de ces dialogues; la derniè meilleure est de Leipzig, 1786, in-8°; ils été insérés dans le volume de Dialogue tiques publié par Bœckh, sous le titre nis Socratici, ut videtur, Dialogi q Heidelberg, 1810. Les dialogues auti

ui perdus, paraissent, d'après une mtion de Démétrius de Phalère, avoir is d'ironie socratique. Phrynichus, cité us, met Eschine au rang des plus ilateurs, et regarde ses discours comme les du vrai style attique. Hermogène en ième jugement. « Non-seulement, dit-il, 'est servi d'un style très-simple, mais ssi un grand soin de la pureté et de Sa diction est plus fine que celle de . Il fait entrer dans le discours beauentences et des plus graves ; mais il arement des allusions ou des ornes des fables ou des mythologistes. Auphon l'emporta sur Platon pour la , autant Eschine l'emporte sur Xénola finesse. Son style est aussi beaupur. » Cicéron nous a conservé un passage du dialogue d'Aspasie; c'est d'ironie attique.

zerce, II, 7. — Suldas, su mot Αἰσχίνης. XIII. — Photius, Biblioth., cod, I.XI. — Phi ta Apollonii, 1, 38. — Hermogène, De Por-1899. II. 12.

is, célèbre orateur athénien, né dans de Cothocides, en 389 avant J.-C., mos, en 314. Les matériaux pour la d'Eschine sont rares et suspects. es d'information se réduisent presque irs de cet orateur lui-même et à ceux ad adversaire, Démosthène. Comme y attendre, les assertions contenues laidoyers passionnés sont absolument pires; nous les reproduirons sans es-s concilier.

Eschine, répondant à une première Démosthène, donna sur lui-même et mille les détails suivants : Son père, , fut ruiné pendant la guerre du Pé-Banni sous la tyrannie des Trente, : la guerre en Asie , puis il revint conrétablissement de la démocratie athéappartenait à une phratrie qui partirites religieux des Étéobutades, mailaquelle on choisissait la prêtrise de Du côté maternel, tous les parents étaient libres. Son frère ainé, Philoe Démosthène représentait comme un : vases, avait reçu une bonne éduervi avec éclat sous Iphicrate; il avait élevé plusieurs fois au commandement s. Son plus jeune frère, Aphobus, avait en ambassade auprès du roi de Perse, conduit honorablement dans l'adminiss finances athéniennes. La femme d'Esfille de Philodème, et sœur de Phipicrate, tous citoyens d'Athènes. En ne avait déjà eu de sa femme une fille 3. Son père et sa mère vivaient encore ; avait quatre-vingt quinze ans.

ns plus tard, en 330, Démosthène, réson tour aux attaques d'Eschine, recet orateur et sa famille sous des traits

bien différents. « Je ne suis pas embarrassé pour parler de toi et des tiens, s'écrie-t-il, dans son discours Sur la couronne, je le suis pour commencer. Citerai-je d'abord Tromès, ton père, esclave d'Elpias, maître d'école près du temple de Thésée, et ses grosses entraves et son carcan? Parlerai je de ta mère, célébrant chaque jour de nouvelles noces dans le lieu de débauche où elle t'élevait, belle statue, sublime acteur des troisièmes rôles? Mais tout le monde sait cela, sans que j'en parle. Rappellerai-je qu'un fifre de galère, Phormion, esclave de Dion, de Phréarrhe, la retira de ce beau métier. Mais. par Jupiter et par tous les dieux! je crains que ces détails dignes de toi ne solent indignes de moi. Je les abandonne donc pour commencer l'histoire de ta vie.....

« C'est d'hier qu'il s'est fait orateur et Athénien. D'abord par l'addition de deux syllabes il a transformé son père Tromès en Atrométus. Il a magnifiquement appelé Glaucothéa sa mère, que tout le monde connaissait sous le nom d'Empuse (1). » Plus loin Démosthène, établissant un parallèle entre lui et Eschine, trace le tableau le plus injurieux de la jeunesse de cet orateur. « Nourri dans la misère, dit-il, en s'adressant à son adversaire lui-même, tu servis d'abord avec ton père chez un maître d'école. Là, tu broyais l'encre, tu nettoyais les bancs, tu balayais la classe, emploi d'esclave et non d'enfant libre. Jeune homme, tu aidais ta mère dans les mystères, tu lisais les formules pendant qu'elle initiait. La nuit, tu affublais les initiés d'une peau de faon, tu leur versais du vin, tu les purifiais. tu les frottais de son et d'argile; après la cérémonie, tu leur faisais dire: « J'ai fui le mal, j'ai trouvé le bien. » Tu faisais gloire de hurler mieux que personne, et je le crois : avec une aussi belle voix, on doit primer par l'éclat des hurlements! Le jour, menant par les rues cette brillante troupe de fanatiques couronnés de fenouil et de peuplier, pressant dans tes mains des serpents et les élevant au-dessus de ta tête. tu vociférais, Evoe, Saboé, et tu dansais en chantant Hyès Attès, Attès Hyès, salué par les vieilles femmes des titres de prince, de général, de porte-lierre, de porte-van, et d'autres noms magnifiques; tu recevais pour honoraires des tourtes, des gâteaux, des pains frais. Qui donc ne proclamerait ton bonheur? Qui n'exalterait une telle fortune?

§ A peine inscrit dans une tribu (de quelle manière? Passons), tu choisis la fonction la plus noble : tu te fis copiste et valet des magistrats du dernier rang..... Tu ne flétris pas ce brillant

(i) Une Empuse ("Εμπουσα) était, suivant les superatitions populaires, un spectre monstrueux qui devorait les vivants. Il prenait différentes formes pour épouvanter les voyageurs. Dans la classe des Empuses on rangeait les Lamies, monstres qui, sous la forme de belies femmes, attiraleut les jeunes κens, et leur buvaient le sang. Foy. sur ces êtres fantatiques: Aristophane, Ran., 294, Eccles., 1994; Philostrate, Fita Apoll., Il. 4; IV, 38. 855 ESCHINE

début par le reste de ta vie : tu te mis aux gages de ces histrions fameux, les Simylus et les Socrate, appelés soupireurs. Tu jouais les troisièmes rôles; maraudeur, tu cueillais figues, raisins, olives, comme si tu avais acheté la récolte, Dans ces expéditions tu reçus encore plus de coups que sur le théâtre, où tes camarades et toi vous risquiez votre vie. Point de trêve! les spectateurs vous faisaient une guerre implacable. Tant de glorieuses blessures t'ont bien acquis le droit d'accuser de làcheté ceux qui n'ont pas connu ces périls. »

Dana cet échange d'allégations contradictoires il est impossible de discerner la vérité. Beaucoup de choses concernant la famille et les premières années d'Eschine restent forcement obscures; il faut se borner à quelques faits, qui paraissent incontestables. Après avoir aidé son père à tenir une école. Eschine fut, à cause de sa constitution athlétique, employé dans les gymnases et payé pour lutter avec les jeunes gens qui s'y exerçaient, Les scoliastes et les compilateurs byzantins, selon leur habitude de mettre les poëtes, les philosophes et les orateurs en contact les uns avec les autres, out fait d'Eschine un disciple de Platon et d'Isocrate. C'est une invention sans fondement et réfutée par les anciens eux-mames. Trop pauvre pour recevoir les lecons d'un maître célèbre. Eschine paratt avoir fait son éducation pratoire en servant de secrétaire, d'abord à Aristophon, pratour et bomme d'État distingué, puis à Eubulus, up des chefs du parti démocratique, Avant d'entrer cher Aristophon, il avait fait, comme tous les jeunes Athénieus de dix-huit à vingt ans, deux années de service aux frontières. En quittant Eubulus il essaya du métier d'acteur, auquel semblaient le destiner sa belle prestance, sa voix puissante et sonore. Malgré ces avantages physiques, il ne put pas même jouer convenablement les trojsièmes roles, et dut quitter le théatre. Il reutra alors au service, et, si on l'en croit, il se conduisit avec une grande vaillance. Il se distingua particulièrement en 362, à la bataille de Mantinée. En 358, il prit part à l'expédițion des Athéniens contre l'Eubée, et combattit à Tamypes avec tant de courage que les généraux, après l'avoir complimenté sur le champ de hataille, le chargèrent de porter à Athènes la nouvelle de la victoire. Il recut une couronne à gette occasion,

Deux ans avant la campagne de l'Euluse, Eschine était monté à la tribune pour la première fois. Son emploi auprès d'Aristophon et d'Eulus-lus l'avait familiarisé avec les lois athéniennes; son passage au théatre l'avait habitué à parler en public; il ne manquait d'aucun des moyens physiques qui peuvent mettre l'orateur en relief; enfin, il possédait un don d'improvisation qui, au rapport de Philostrate, avait quelque chose de surnaturel. Tous ces avantages le placèrent rapidement au premier rang des orateurs athéniens. Il se montra d'abord ennemi déclaré de

Philippe, et poussa ses concitoyens sures vigoureuses contre les envahis la Macédoine. Après la prise d'Olyn il fit partie de l'ambassade envoyée loponnèse, sur la proposition d'Eul y provoquer une confédération g Grecs contre l'ennemi commun. M quence qu'il déploya à Mégalopolis grand conseil des Arcadiens contre l'député dévoué à Philippe, Eachine n ner un résultat si déstrable, et dès lo rant de voir jamais les forces de la nies contre la Macédoine, il sa senti toutes les concessions à l'égard de ce puissance.

Vers la fin de l'année 347, les At voyèrent dix ambassadeurs à Philipp ter de la paix. Cette mission ne nous que par les témoignages contradicto mosthène et d'Eschine, qui tous d'asient partie. Au milieu des dém cchangent, et des injures qu'lls s'adrice que l'on peut démèler de plus pro

Les ambassadeurs arrivés à Polla, vait Philippe, furent introduits au prince. Ils parlèrent par rang d'âge. on l'en croit, insista beaucoup sur la d'Amphipolis aux Athéniens. Quan thène, qui, comme le plus jeune, puier, il fut, selon Eschine, intimidé a pouvoir à peine balbutier quelques m les encouragements de Philippe, Le cédoine répondit longuement aux d'ambassadeurs, et les congédia en leu une lettre pour les Athéniens, et en la tant d'envoyer sous peu des députés

A leur retour, les dix ambassadeu rapport au gonseil, et remirent la let lippe. Démosth**ène f**it l'éloge de se sans en excepter Eschine, proposa de ner à chacun une couronne d'alivie inviter à souper le lendemain au Pr ambassadeurs rendirent ensuite corr mission au peuple. Là Démosthène a ses collègues sur quelques points de fecta de les trouver trop prodigues pour Philippé, mais en somme ne blà conduite, et renouvele la proposition déjà faite au conseil. Peu après ar députés macédoniens, Antipater, 1 Eurylochus: Démosthème fit voter toute hate (voy. Démosraigne). Les envoyèrent à Philippe pour lui fair traité une autre ambassade, compe membres, parmi lesquels ac trouva Eschine et Démosthène. Ce fut per nouvelle mission que Démosthène d crut découvrir dans la conduite de se des indices de trahison; copendant, il encore. Presque aussitét après la rat traité, Philippe avait traversé les The envahi la Phocide. Inquiets de ses

piens lui envoyèrent une troisième am-Demosthène et Eschine furent encore en faire partie. Le premier refusa, et prétexta une maladie pour différer son es ambassadeurs apprenant en route nquête de la Phocide était consommée, à Athènes chercher de nouvelles ins-Lorsqu'ils repartirent, Eschine se joix. Les députés athéniens trouvèrent 1 Delphes, où les Amphictyons s'étaient ur délibérer sur le sort des Phocidiens. e vanta plus tard d'avoir sauvé la pomale de plusieurs villes phocéennes. n que les tribus de l'Œta voulaient du baut des rochers de Deiphes. Le des Phocidiens fut pourtant terrible. es, à l'exception d'Abées, furent rasées : ent d'exister comme peuple indépenilippe obțint leur siége au conseil amque et les deux voix qui leur apparteschine ne fut appelé à rendre compte de te dans ces diverses ambassades que rois ans après la conclusion de la paix. ne et Timarque saisirent cette occar l'accuser d'avoir trahi les intérêts dans sa seconde ambassade et de s'être hilippe. Déjà Philocrate, un des ambas. accusé du même délit par Hypéride, émosthène, p'avait pas attendu le juet s'était exilé volontairement. Eschine anger en dirigeant lui-même une accustre Timarque (probablement en 344). uvant que cet orateur s'était, par des àmes, rendu indigne de parler devant le e discours Contre Timarque existe l'est une attaque personnelle, cruelle, , virulente (sapa, criminosaque et , dit Aulu-Gelle); alle eut un plein marque sut privé de ses droits de ciprétend même qu'il se pendit de déémosthène n'en persista pas moins dans ation; il composa un discours à ce supent-être le publia-t-il sans le proschine y répondit par un discours genre. Il se fit aider dans cette ré-Eubulus, son ancien patron et mainteuni. On ne sait ce qu'il arriva de cette attaque. Si Eschine ne fut l'objet d'auamnation judiciaire, sa considération recut du moins une grave atteinte. Un t arrivé peu après porta le dernier na popularité. Eschine venait d'être yndic pour aller soutenir devant les ons les droits d'Athènes à la surintentemple de Délos, lorsque Démosouvrit au Pirée et arrêta un certain orateur exilé, revenu, disait-on, rès de Macédoine pour incendier la énienne. Eschine dénonça cette arresnme illégale, et obtint la mise en liprévenu. Mais l'Arcopage, prenant en faire, fit ressaisir Antiphon, l'appliqua

à la torture, et le condamna à mort. Bien que les tourments ne lui eussent arraché aucun aveu, on tint son crime pour avéré, et en regarda Eschine comme son complice. Aussi la place de syndic fut-cile enlevée à celui-ci, et conférée à Hypéride. Cependant le parti macédonien , dont Eschine était maintenant l'organe avoué, fut assez puissant pour l'envoyer comme pylagore au conseil amphictyonique tenu en 340. Son rôle dans cette assemblée fut décisif. Sous prétexte de venger Athènes des injures des Locriens, il fit rendre contre la ville d'Amphissa un décret qui eut pour conséquences la seconde guerre sacrée, la conquête de la Locride par Philippe, la bataille de Chéronée et l'asservissement de la Grèce.

L'année même de la bataille de Chéronée, en 338, Eschine attaqua comme illégale la proposition par laquelle Ctésiphon demandait une couronne d'or pour Démosthène. L'affaire ne fut jugée qu'en 330. Le discours qu'Eschine prononça dans ce mémorable procès est un des chefs-d'œuvre de l'éloquence antique. On y admire une grande habileté dans la disposition des arguments, une extrême assurance à donner pour des faits les inventions calomnieuses de la haine, un style abondant, poétique, éclatant; mais on y trouve aussi, surtout vers la fin, de froides déclamations, qui trahissent le rhéteur de mauvaise foi. A cette éloquence, plus brillante que solide, et semblable à une armure de parade, Démosthène opposa des arguments d'une vigueur irrésistible. Passant rapidement de la défense à l'attaque, il réfuta moins son accusateur qu'il ne le châtia : châtiment si impitoyable, qu'Eschine, malgré toute son assurance, ne put le soutenir jusqu'au bout. Il quitta l'assemblée avant la fin du discours de Démosthène, et il s'exila d'Athènes aussitôt après le vote qui assura à son adversaire plus des quatre cinquièmes des suffrages.

Eschine se rendit dans l'Asie Mineure. D'après Plutarque, Démosthène lui fournit les moyens de faire son voyage; cette assertion est sûremen; une fable. L'orateur exilé passa plusieurs années dans l'Ionie et la Garie, enseignant la rhétorique, et attendant avec impatience le retour d'Alexandre. A la nouvelle de la mort de ce prince, en 323, il abandonna l'Asie, et se retira à Rhodes. Il y fonda une école d'éloquence devenue célèbre dans l'antiquité, et qui tient le milieu entre la gravité pleine de sens des erateurs attiques et l'exubérance molle de l'école asiatique. Si on en croit les Vies des dix Orateurs, Eschine lut publiquement aux Rhodiens son discours contre Ctésiphon. Tous se demandaient comment, après avoir si bien parlé, il avait pu succomber. « Rhodiens, dit-il, yous n'en seriez pas étonnés si yous aviez entendy Démosthène me répondre » (1). Pour se rapprocher

(1) Cleéran (Do Orat., 8, 56) rapporte un péu différemment cette ancedete. Veyes aussi sur ce sujet Pline

d'Athènes, où il espérait peut-être rentrer à l'aide du parti macédonien, redevenu tout-puissant, Eschine quitta Rhodes, et se rendit à Samos, où il mourut après un court séjour. Un Hermès du musée du Vatican porte le nom d'Eschine. « On y reconnaît, dit Visconti, un homme d'une constitution robuste et d'une santé vigoureuse. L'aspect de sa figure paraît annoncer ces talents qui rendaient son éloquence aussi éblouissante que persuasive. »

Eschine parla dans beaucoup d'occasions, mais il ne publia que ses trois discours Contre Timarque, Sur l'Ambassade, Contre Ctésiphon. Les anciens, au rapport de Photius, les désignaient par les noms des trois Grâces, de même qu'ils donnaient les noms des neuf Muses à neuf lettres d'Eschine. Ces lettres, qui existaient encore du temps de Photius, sont perdues aujourd'hui; les douze que nous avons sous le nom d'Eschine ne sont pas plus authentiques que les prétendues épttres de Phalaris et tant d'autres pièces du même genre fabriquées par les rhéteurs byzantins. Parmi les lettres attribuées à Eschine, il en est une fort piquante, qui paraît être une imitation de quelque ancien conte milésien, et que beaucoup de conteurs modernes, La Fontaine entre autres, ont imitée à leur tour.

Les discours d'Eschine furent imprimés pour la première fois par Alde Manuce, dans sa Collectio Rhetorum Gracorum; Venise, 1513, in-fol. : ils furent réimprimés avec une traduction latine et les Lettres par H. Wolf, Bâle, 1572, in-fol. Parmi les éditions postérieures, les plus importantes sont celles de Taylor, avec les notes de Wolf, de Markland et de l'éditeur dans sa collection des Oratores Attici, Cambridge, 1748-1756; de Reiske, dans le troisième volume de ses Orat. Att., Leipzig, 1771, in-8°; de Imm. Bekker, dans le troisième vol. de ses Orat. Att., Oxford, 1822, in-8°; et de F.-H. Bremi, Zurich, 1823, 2 vol. in-8°. Les douze Lettres attribuées à Eschine parurent pour la première fois dans le recueil des Épistolaires grecs d'Alde; Venise, 1499, in-fol. Les discours d'Eschine, regardés en général comme inséparables de ceux de Démosthène, ont eu presque toujours les mêmes éditeurs et les mêmes traducteurs. On en trouvera la liste à l'article Déмовтиèми; nous rappellerons seulement la traduction française de M. Stiévenart: Œuvres complètes de Démosthène et d'Eschine; Paris, Léo Joubert. 1842, in-8°.

Plularque, Vitr decem Oratorum. — Philostrate, Vite Sophistarum. — Libanius, Vita Aschinis. — Apollonius, Exegesis, dans l'édition de Relake. — Photius, Bibliotheca, cod. 61. — E. Stechow, De Aschinis oratoris Vita; Rerlin, 1841, in-6. — Thirtwal, History of Greece, t. V. — Passow, article Eschine, dans Ersch et Gruber, Encyclopédie, t. 11, p. 73. — Grote, History of Greece, t. XI.

l'ancien, Hist. Nat., Vil. 30; Pline le jeune, Epist., Il, 3; Philostrate, Vitæ Sophistarum, I, 19, 5.

gien néerlandais, né à Oostorwych, près d Duc, en 1507, mort à Diest, le 17 juin 15 dans la piété, il s'y livra dès l'enfance ferveur extraordinaire. Après avoir étu niversité de Louvain la philosophie, la et le droit canonique, il entra dans les « se rendit ensuite à Cologne, où il s'o l'éducation d'un grand nombre de jeur Parmi ses disciples on compte Pierre Jean Molanno et Laurent Surius. En 1 nommé curé des Béguines de Diest. Il peine à rétablir parmi elles la régularit tique; il y parvint cependant, à force de de patience. Malgré sa vertu, il fut dés inquisiteurs Ruard Tapper, doyen de Le Michel Driutius, official de Liége. Ces quisiteurs s'étant transportés à Diest, et les perquisitions les plus exactes prohautement l'innocence de l'accusé, et le de Granvelle, archevêque de Malines, l mer archi-prêtre du doyenné de Diest. C l'exercice de ces fonctions qu'Eschius sa vie, remplie d'austérités et de bonnes On a de lui : La Perle de l'Évangile de piété, divisé en quatre livres, et tradi saxon en flamand; Anvers, 1539, in-12. aussi traduit le même ouvrage en latir titre de Margarita Evangelica, in lil tuor divisa; Cologne, 1545, in-12. D'i quot, l'auteur de ce traité est une religie mande; - Templum Animæ; Anver in-12 ; l'original de ce traité est du mêi que le précédent; - D. Joannis Tha Vita et Passione Salvatoris nostri Jes piissima Exercitia, etc., nunc demun mate germanico reddita latine; adjus ejusdem ferme argumenti alia guædi citia prorsus divina, authore Nicola viro docto ac pio; Cologne, 1548, 2 v Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire des Pays-Has, t. XII.

\* ESCHBION (Αἰσχρίων), poëte lyriqu à Samos, vivait dans le quatrième si J.-C. Athénée cite de lui quelques vere biques, dans lesquels il défend le Samie contre le sophiste et rhéteur athénien l On connaît aussi un Eschrion de Mitylépique, qui fut le disciple d'Aristote pagna Alexandre en Asie. Comme écrivit aussi des iambes et des cholis l'a identifié avec son homonyme de l'supposant que celui-ci aurait été surme tylénien ou de Mitylène à cause de l'dans cette ville.

Athénée, VII. — Suldas, au mot Aloxolow. Lycoph., 633; Chil., VIII, 406. — Schneidewi Poetarum iambicorum et malicorum Gracia Anthologia Graca, XIII, 834. — Bergk, P. Graci.

ESCHSCHOLTZ (Jean-Frédéric), 1 et voyageur allemand, né à Dorpat, le 1° 1793, mort le 19 mai 1831. Il étudia da natale, et fit avec Kotzebne, en quali

<sup>\*</sup> RSCHIUS OU VAN ESCHE (Nicolas), théolo-

de la marine, le voyage de découvertes de ; 1818. Avec Chamisso, qui faisait partie pédition, il rassembla une grande quantité s d'histoire naturelle, et fit des observatéressantes sur les productions marines. ensuite professeur de médecine et direccabinet zoologique de Dorpat, il fit don collections minéralogiques à l'université de lle. Il accompagna Kotzebue dans sa noupédition de 1823, dont il publia la relation res, en 1826. Il fournit pour le récit de ge, publié par Kotzebue lui-même (1830), iption de plus de 2,000 animaux qu'il avait s. On a en outre d'Eschscholtz : Entohien; Berlin, 1823; — System der Akaoder medusenarligen Strahllhiere ie des Acalèphes, ou animaux radiaires ormes); Berlin 1829; — Zoologischer Atlas zoologique); Berlin, 1829-33; cinq as seulement de cet ouvrage ont paru. so a donné le nom d'eschscholtzia caa à un genre de plantes de la famille avéracées, découvertes par lui sur les e la baie de San-Francisco. Les observa-Eschscholtz sur la formation des tles de ins la mer du Sud sont consignées dans z III et IV du voyage de Kotzebue; Wei-21 in-4°.

sations-Lexikon.

TLB, le père de la tragédie grecque, rénien, du bourg d'Éleusis, selon le scouquel on doit la biographie anonyme n tête de ses œuvres. Les marbres de apportent sa naissance à la quatrième e la 63° olympiade (525 avant J.-C.). Il une famille d'Eupatrides, c'est-à-dire naissance. Il eut pour père Euphorion, frères Cynégire et Aminias, qui, ainsi se distinguèrent par leur valeur. En effet, ı vaillant soldat avant d'être un grand l vivait dans ces temps où deux fois, à ées de distance , l'invasion des Perses les petites cités grecques d'une ruine généns le péril commun tout citoyen était solhyle combattit à Marathon avec Cynégire, Aminias à Salamine et à Platée. C'est donc zu du bruit des armes et dans les vives s du patriotisme qu'il puisa ses premières ions. De là ce ton fier, ces mâles accents ardeur guerrière qui animent ses ouce qui a fait dire à Aristophane, en para tragédie des Sept Chefs contre Thèbes, ait une pièce pleine de l'esprit de Mars. s'être acquis une brillante réputation poëte tragique, il quitta Athènes dans un ncé. Les auteurs anciens ne sont pas sur l'époque et sur les motifs de sa reloici à ce sujet les termes de son bio-: « Il se retira près d'Hiéron, tyran de selon les uns, après avoir été vaincu par e, encore jeune; selon d'autres, après é vaincu par Simonide, dans le chant élégiaque en l'honneur des guerriers morts à Marathon; enfin, quelques-uns disent que dans la représentation dez Euménides, ayant fait parattre le chœur tumultueusement, cette apparition fit une telle impression sur le public, que des enfants moururent de frayeur et des femmes avortèrent. D'un autre côté, Suidas, dans sa notice sur Eschyle, attribue son départ pour la Sicile à la chute des gradins de l'amphithéatre; et le même Suidas, dans l'article Pratinas, parle aussi de cette chete des gradins, qui fut l'occasion de la construction d'un nouveau théâtre à Athènes; il rapporte cet accident à l'année où Eschyle concourut avec Pratinas et Chorilos, dans la 70° olympiade, c'est-à-dire l'an 500 : Eschyle aurait eu alors vingt-cinq ans. La défaite d'Eschyle par Simonide dans la poésie élégiaque serait arrivée la première année de la 73° olympiade, ou en 488. Quant à la victoire du jeune Sophocle sur Eschyle, en 469, ou Ol. 77, 4, nous avons, outre le témoignage du biographe, celui des marbres de Paros, et celui de Plutarque, Vie de Cimon, c. 8, où il s'exprime ainsi : « Lorsque Sophocle, encore jeune, fit représenter sa première pièce, comme il y avait des cabales opiniâtres parmi les spectateurs, l'archonte Aphension ne tira pas au sort les juges du concours; Cimon s'étant avancé sur le théâtre avec les généraux ses collègues, pour offrir au dieu les libations d'usage. il ne les laissa pas partir; mais, leur ayant fait prêter serment, il les força de s'asseoir et de juger : ils étaient dix de chaque tribu. Par là, et grace au rang des juges, le concours surmonta les cabales. Sophocle ayant obtenu le prix, on dit qu'Eschyle, vivement affecté et blessé de cette défaite, ne resta pas longtemps à Athènes. et que, de colère, il partit pour la Sicile, où il mourut, et fut enseveli près de Géla. »

Enfin, la représentation des Euménides, à laquelle une dernière version attribue l'émigration d'Eschyle, est fixée sans contestation à l'an 459 (Ol. 80, 2). Voilà donc quatre dates différentes de l'époque supposée à laquelle Eschyle quitta Athènes. Un autre fait non moins certain, c'est qu'il mourut en 456 (Ol. 81, 1).

Pendant cet intervalle de treize ans qui s'écoula depuis sa défaite dramatique jusqu'à sa mort, Eschyle resta-t-il constamment en Sicile, ou revint-il une ou plusieurs fois dans sa patrie? On sait avec certitude qu'il passa en Sicile plusieurs années. Le biographe dit formellement qu'il se rendit auprès d'Hiéron, alors occupé à fonder la ville d'Etna, et qu'à cette occasion, pour se rendre agréable aux habitants de la ville nouvelle, il composa une pièce intitulée Les Etnéennes. Or, Hiéron mourut en 467 (Ol. 78, 2), c'est-à-dire onze ans avant le poëte. Nous lisons d'ailleurs dans Athénée: « Si Eschyle, après le séjour qu'il fit en Sicile, employa un grand nombre de locutions siciliennes, il n'y a pas à s'en étonner. » Cependant, il semble difficile à croire qu'après avoir si vaillamment combattu pour sa patrie, après s'y

ètre illustré comme poète tragique, il ait pu rester treize ans éloigné du théâtre de ses triomphes. isolé de ce public pour lequel il travaillait encore : car il est hors de doute qu'il fit représenter la trilogie de L'Orestie, la seconde année de la 89° olympiade, ou l'an 459. On sait qu'une trilugie est l'ensemble de trois plèces qui se rattachent l'une à l'autre par l'unité de la fable qui en forme le sujet. Cette trilogie d'Eschyle est composée d'Agamemnon, des Choéphores et des Euménides; la date de la représentation est très-clairement énoncée dans l'argument de la première pièce. Faut-il admettre, comme le suppose M. Bœckh, qu'Eschyle, pendant son sejour en Sicile, chargeait son fils Euphorion. de veiller à la représentation de ses ouvrages à Athènes. Athènée nous fait connaître, l. I, p. 21, le soih extrême que notre poëte apportait à toutes les parties de la mise en scène; il dessinait luimême les figures des danses, et disposait toute l'ordonnance matérielle de ses tragédies. Comment croire qu'il pût s'en rapporter à d'aûtres pour dresser les acteurs et leur communiquer ses intentions? On est donc conduit à conclure qu'il ne passa point sans interruption ces treize années en Sicile, et que notamment il était vivant à Athènes tians la deuxième année de la 80° olympiade, où sut représentée L'Orestie, et qu'ensuite il est retourné en Sicile, où il est mort, trois ans après. Il y acheva ses jours, auprès du roi Hiéron, en l'honneur duquel nous avons vu qu'il composa Les Etnéennes, à l'occasion de la ville d'Etna, fondée par ce prince. Il mourut agé de soixante-neufans, première année de la 81° olym plade, 456 av. J.-C. D'autres, tels que Larcher, le font mourir en 436, à quatre-vingt-neuf ans. Bon épitaphe, composée par lui-même, nous a été conservée par Pausanias (I, 14), par Athénée (liv. XIV), et par le biographe anonyme. Elle est remarquable, en ce qu'elle ne parle pas de ses ouvrages dramatiques, mais seulement de ses exploits guerriers. En voici le sens : « Ce « tombeau renferme Eschyle, Athénien, fils d'Eu-« phorion, mort dans la sertile Géla. Le bois de « Marathon redira sa vaillance; le Mède à l'é-« paisse chevelure l'a éprouvée. » L'anecdote qui attribue la cause de sa mort à la chute d'une tortue enlevée par un aigle, qui la laissa retomber sur sa tête chauve, a toutes les apparences d'une fable, bien qu'elle soit rapportée par le biographe, par Pline l'ancien (liv. X, ch. 3), par Valère Maxime (liv. IX, ch. 12), et par Suidas.

Pour apprécier les progrès qu'Eschyle fit faire à l'art tragique, il faudrait pouvoir le comparer avec ses prédécesseurs. Par malheur, il ne nous reste aucun de leurs ouvrages. Phrynichos, Chœrilos, Thespis, Pratinas, ne rappellent pour nous rien de précis. La gloire d'Eschyle a absorbé leur souvenir, comme le non de Cornéille a effacé tous ceux de ses devanciers. On conçoit que d'informes essais et de longs tâtonnements durent précéder l'état de perfection auquel Es-

chyle porta la tragédie. Ce ne fut sens doute pas l'affaire d'un jour de changer le charlot de Thespis en un grand et vaste théâtre, hi de paser des fêtes licencieuses de Bacchus, où l'on chantait en son honneur des hymnes, entrecoupé de quelques récits, à ces poêmes réguliers, et ce qui n'était qu'accessoire devint le principal Ni Aristote ni aucun autre auteur n'indiques avec précision les divers changements que sub la tragédie en Grèce, depuis sa naissance jusqu'aux temps de sa maturité, et la part d'Es chyle dans cette œuvre. Nous sommes réduit là-dessus à quelques passages épars dans Aristote, Horace, Diogène de Laerte, Quintilles. Philostrate. Ainsi, d'après la Poétique d'Aristot (ch. 4): « Eschyle fut le premier qui mit den « acteurs sur la scène ; car il n'y en avait qu'u « avant lul. » Diogène de Laerte dit avec plu de détails : « Anciennement dans la tragéde i « n'y avait qu'un chœur, qui jouait tout sent « Thespis vint ensuite, et inventa un personne « pour faire reposer le chœur. Eschyle ajout « un second personnage à ce premier. Sophock « en mit un troisième, et ils achevèrent ainsi d « donner la forme à la tragédie. » On connaît le vers d'Horace (Art. poétiq., v. 275-280):

Ignotum tranicæ genus invenisse Camunæ Dictur, et plaustris vexisse poemata Thespis, Quæ cancrent agerentque peruneti fæcibus ors. Post hune, personæ pallæque repertor honestæ Æschylus, et modicis instravit pulpita tignis, Et docult magnumque loqui nitique cothurno.

Eschyle ajouta beaucoup à l'appareil des dé corations et des machines même, si nous et croyons Vitruve, préface du l. VII; et, selon l biographe, il surpassa ses devanciers pour l'écla de la scène, la magnificence du spectacle et l dignité imposante du chœur. Il fut l'inventes du masque et du manteau tragiques, d'après Ho race, personæ pallæque repertor honestæ, ¢ que confirme Atnénée, 1, 18; il y joignit l cothurne, nitique cothurno (voy. aussi Philo trate, Vie d'Apollonius, VI, 2; Vies des Sco liastes, I, 1; Lucien, de Saltat., 27, et la vi d'Eschyle publiée par Robortelli). Horace ajost même qu'il exhaussa la scène, modicis insira vit pulpita tignis. Cependant, il est proba ble que ses prédécesseurs avaient déjà en mêmes élevé une estrade, sur laquelle lent acteurs étalent en vue. Enfin, il donna au styl tragique plus de noblesse et de grandeur, de cuit magnusque loqui. C'est ce qui fait dire Aristophane, dans Les Grenouilles : « O toi, T le premier des Grecs, as édifié comme de tours des mots majestueux, et qui as donné 🚥 brillante parure aux jeux de la tragédie. » C'e aussi cette audace lyrique de son style qui rel les traductions si impuissantes à le reproduit Comment reproduire cette diction à la fois si ! blime et si familière, si pleine de force et qu quefois de grâce, et toujours si hardiment fis rée? La timide réserve de notre langue lui terdit ces mots de structure gigantesque et

s métaphores longuement continuées, termée extrêmes se heurtent et s'ennt.

que la tragédie eut une origine toute t qu'elle naquit des chants improvisés s dithyrambiques en l'honneur de Baci les fêtes Dionysiaques. Ce personnage, ention est attribuée à Thespis, et qu'il i à côté du chœur, venait à certains iuimuser le peuple par des récits, et au ces espèces d'intermèdes, laissait au empe de se reposer. C'est ce qu'atteste Poétique, o. 4, et ce que confirme le e de toute l'antiquité. Peu à peu, le d'abord n'était que l'accessoire, prit ndue ; il intéress plus vivement les s, et finit par prendre la place princinesure que l'art fit des progrès, le insforma en action, et telle fut la créaıme. Voilà ce qui explique comment pu dire avec vétité qu'Eschyle resitendue des chœurs, bien que dans ies les chants lyriques occupent encore ace et paraissent quelquefois à notre erne d'une longueur démesurée. En hœur y conserve toujours une place ; chez lui il fait partie essentielle de il y est intimement lié. Quelquefois ime dans Les Suppliantes et dans Les 's, il a le principal rôle. Une des plus es du théâtre grec est, dans Les Choén dialogue entre Électre et le chœur qui l'accompagne au tombeau d'Aga-Le nombre des personnages qui compoiœnr s'était élevé jusqu'à cinquante, au elques auteurs, contredits par d'autres. it à quinze, par ordre des magistrats, rible effet des Euménides. Les furies, : de cinquante, dans un costume eftête hérissée de serpents, épouvanpectateurs, firent avorter des femmes les enfants de peur. ( Voy. le scoliaste ane sur Les Chevaliers, et Julius . IV, ch. 15). Philostrate, dans la vie is de Tyane, parle avec éloge de cette Eschyle.

e biographe, le nombre des pièces s'élevait à soixante-dix, dont cinq yriques; il remporta treise victoires. t de Suidas, il fit quatre-vingt-dix emporta vingt-huit fois le prix. Il ne este plus que sept tragédies; mais mbre se trouvent, au témoignage anciens, quelques-uns de ses chefs-En voici les titres : Prométhée enes Sept Chefs contre Thèbes, Les amemnon, Les Choéphores, Les Eu-Les Suppliantes. La plus ancienne des 'Eschyle qui nous sont parvenues est 'erses, dont le sujet est la victoire des alamine. L'argument qui précède la se Les Perses furent représentés sous

l'archontat de Ménon, la quatrième année de la 76e olympiade, 473 av. J.-C., et qu'elle faisait partie d'une trilogie, dont la première pièce était Phinée et la troisième Glaucus. On a dit qu'avant Eschyle, Phrynichos avait déjà traité le sujet des Perses : c'était, avec La Prise de Milet, du même Phrynichos, la seule tragédie où l'auteur eût abordé un sujet contemporain. Dans Les Perses on reconnaît la forme primitive de la tragédie; on y trouve plus de récit que d'action. Toute la première partie est un long monologue, que n'interrompt aucun interlocuteur (nous avons vu qu'Eschyle était l'inventeur du dialogue). L'action est d'une extrême simplicité; il n'y a pas de drame, à proprement parier. A peine l'attente est-elle excitée par le songe d'Atossa, mère de Xerxès, que toute la catastrophe arrive avec le premier messager, et il devient impossible de faire avancer l'action d'un pas. Ce n'est qu'un long récit de la bataille, récit d'ailleurs admirable, vivant, animé, tel que pouvait le faire un poëte qui lui-même avait pris part au combat. Aussi, toute la pièce est-elle un hymne du patriotisme grec, un trophée élevé à la gloire d'Athènes. Il ne faut pas perdre de vue que cette pièce était représentée sept ans après la bataille de Salamine : les souvenirs des dangers qui avaient menacé la Grèce étaient encore tout récents; les spectateurs avaient tous pris part à cette lutte glorieuse; aussi le récit devait-il exciter au plus haut degré l'enthousiasme populaire.

La verve et l'enthousiasme guerrier qui respirent dans Les Perses se retrouvent encore dans Les Sept Chefs contre Thèbes, dont le sujet est la mort d'Étéocle et de Polynice, entre-tués l'un par l'autre. Le scoliaste d'Aristophane sur Les Grenouilles (v. 1048) dit que Les Sept Chefs contre Thèbes furent composés après Les Perses. Quant à la date précise, il nel'indique pas. Cette pièce a plutôt un caractère épique que dramatique. On y voit un exemple de l'importance que les anciens attachaient à la sépulture, et du respect religieux qui dans leurs croyances s'attachait aux funérailles. Telle est la raison des combats fréquents qui se livrent dans l'Iliade pour la possession du corps d'un guerrier mort; c'est aussi la raison de la pompe et de l'appareil déployés par Achille dans les funérailles de Patrocle. L'exposition est pleine de mouvement : l'agitation d'une ville en état de siege y est peinte de la manière la plus vive. Étéocle s'adresse au peuple de Thèbes, pour l'encourager à la défense de la patrie. Le lieu de la soène, les personnages, les circonstances principales sont indiqués des le début et d'une manière très-naturelle. Un espion envoyé pour connaître les dispositions des ennemia vient rendre compte au roi de ce qu'il a vu. Il désigne les guerriers chargés d'attaquer les sept portes. A chacun des six premiers chess ennemis qui investissent la ville, Étéocle oppose un chef thébain; mais aussitôt qu'il ap**867** ESCHYLE

prend que son frère Polynice s'est réservé l'attaque de la septième porte, il veut le combattre lui-même, et, malgré toutes les prières du chœur, saisi par les furies qu'a évoquées la malédiction paternelle, il se sent entrainé vers les lieux funestes où l'attendent le fratricide et la mort. On apporte sur la scène les cadavres des deux frères ; le chœur se partage en deux bandes, et les partisans de l'un et de l'autre expriment chacun de leur côté leurs lamentations. Il en résulte une espèce de duo, dans lequel la coupe des vers et le retour alternatif des mêmes formes produisent un effet pathétique et terrible. Les deux sœurs, Antigone et Ismène, exhalent à leur tour leur douleur dans un autre duo du même genre. Enfin, une décision des magistrats de Thèbes arrête qu'Étéocle, mort en désendant la ville, sera enseveli avec honneur; quant à Polynice, qui avait armé l'étranger contre sa patrie, son cadavre, privé de sépulture, doit être la proie des chiens. Antigone déclare qu'elle l'ensevelira seule. Le chœur se divise encore en deux bandes, qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. On attend nécessairement la conclusion de ce débat; on veut savoir oe que deviendra le cadavre de Polynice, et comment sa sœur accomplira sa promesse; le dénouement n'est pas complet. Cette pièce devait done faire partie d'une trilogie, dont les autres éléments sont perdus. Le progrès de l'art dramatique se manifeste dans cet ouvrage: l'action marche d'une manière graduée, progressive; elle excite la curiosité et l'intérêt; on y sent une impression de terreur croissante. Le style est remarquable par la pompe lyrique; une admirable poésie éclate dans les chœurs.

On conjecture que Les Suppliantes furent représentées la quatrième année de la 79e olympiade, 461 ans av. J.-C. Le texte en est trèscorrompu et offre des lacunes; il a heaucoup exercé la sagacité des critiques. Des vaisseaux partis des bords du Nil abordent à Argos, portant Danaüs et ses cinquante tilles, qui fuient l'hymen des fils d'Égyptus. Pélasgus, roi d'Argos, est incertain s'il leur donnera asile C'est là le fond de la pièce. Dans la crainte qu'il concoit de la vengeance d'Égyptus, il consulte le peuple. Le peuple prend les Danaides suppliantes sous sa protection. On voit arriver un vaisseau égyptien, portant les envoyés d'Égyptus, pour enlever les fugitives. L'action n'est pas finie ; que vont devenir les Danaïdes? qui sera vainqueur? Les deux autres membres de la trilogie, qui avaient pour titre Les Egyptiens et Les Danaides, présentaient sans doute le mariage et la mort des fils d'Égyptus. Le chœur joue ici le rôle principal. C'est un reste de la constitution primitive de la tragédie. On conçoit qu'un drame dont le principal personnage est un chœur de cinquante personnes ne soit guère de nature à exciter l'intérêt par la peinture des caractères en le développement des passions. Généralement

, dans Eschyle les caractères ont peu d'i lité; celui des Danaides n'est esquissé q vagues et indécis. La peinture des pass que nous la concevons, ne s'arrange ces masses disciplinées de cinquante peu qui pensent et agissent comme une se vide de l'action est remplacé par la pectacle, et surtout par le caractère de ces cinquante suppliantes, embra autels et tenant en main leurs ramea entourés de bandelettes.

Le Prométhée enchaîné est un des les plus importants d'Eschyle; nous pour en fixer la date qu'une donnée né vers 375, Prométhée prédit une in l'Etna, qui fut chantée par Pindare (1' que): or cette éruption eut lieu la année de la 75e olympiade. La pièce n pas composée avant cette époque; mai de temps après? C'est ce que nous igr Prométhée enchaîné se rattachait év à d'autres pièces. Prométhée y est p faute, qui sans doute était représenté drame antérieur. Il ne peut non plus 1 jours enchaîné : sa captivité doit finir pièce suivante; ce qu'indiquent les deux pièces perdues. Prométhee app feu du ciel, et Prométhée délivré. ker, professeur à l'université de Bont (1824) la reconstruction de cette trile un ouvrage très-remarquable, qui a plus grand succès en Allemagne. Du F délivré, qui formait la troisième nous reste quelques vers épars et un de vingt-huit vers dans la traduction le tius. L'action extérieure du Promé chainé est à peu près nulle. Le dran tout entier dans l'âme de la victime. P enchainé sur le Caucase par Vulcain par Jupiter à un éternel supplice, pour du bien aux hommes. Il le subit avec tance inébranlable et une résignation ( Tout enchaîné, tout impuissant qu'il e nace encore son tyran; il lui prédit la phe qui doit à son tour le renverser du vain on le presse de faire connaître ce trophe et les moyens de la prévenir aux menaces comme aux prières, il 1 core sous les éclats de la foudre qui l' poëte a tracé en lui un admirable carac l'emblème sublime de la liberté morale vit dans l'homme même à la puissar On peut reconnaître aussi dans cet oi reflet des révolutions politiques qui cette époque les petites peuplades de Encore voisines du jour de leur affrancl c'est par des traits semés contre la qu'elles se plaisaient à célébrer leur jeu

La trilogie d'Oreste, c'est-à-dire pièces d'Agamemnon, des Choépho Euménides, sont admirablement ench le lien puissant de la fatalité qui plane ESCHYLE 370

zamemnon. Le roi des rois revient de Troie, après un siége de dix ans. me qu'il revoit ses foyers, il tombe oups de Clytemnestre et de l'adultère ès le dénouement, on entrevoit obslans l'avenir la vengeance d'Agamemn fils Oreste , dernier anneau d'une ale de crimes, qui remonte jusqu'à à Tantale. L'oracle d'Apollon lui orenger le meurtre de son père en imnère. Le parricide à peine consommé, poursuivi par les furies; il ne trouve n'après s'être purifié et avoir accompli de son crime, d'abord dans le temple s, sanctuaire d'Apollon, puis sous Minerve, et par le jugement de l'Al'est alors qu'il est absous par les

, poëte éminemment religieux . fut cecusé d'impiété. Il paratt, d'après un ote (Ethic. ad Nicom., liv. III, ch. 1), fut accusé d'avoir révélé aux prots des mystères, mais sans savoir que fendu. Élien, dans ses Histoires di-V, ch. 19), parle aussi d'une accusaiété dirigée contre le poëte à l'occade ses pièces. Clément d'Alexandrie liv. II) rapporte qu'Eschyle, ayant la scène les cérémonies des mystères fut traduit devant le tribunal de l'At fut absous, parce qu'il prouva qu'il initié. Des scolies sur le passage cité plus haut ajoutent, d'après Héraont, que les motifs qui portèrent l'Aabsoudre Eschvie furent la bravoure ue Cynégire, son frère, avait montrée aille de Marathon, et la gloire qu'il y ise lui-même, ayant été rapporté du bataille tout couvert de blessures. de Pont prétendait qu'Eschyle, dans des Sagittaires, des Prêtres, de d'Inhigenie et d'Œdipe, avait laissé les traits relatifs aux mystères. Pour reur du peuple, qui était sur le point mer, il se réfugia au pied de l'autel de n l'en arracha, par ordre de l'Aréone l'acquitta qu'en considération des u'il avait rendus, ainsi que son frère dans les journées de Marathon et de Il est à remarquer qu'Eschyle ait mis que éloge de l'Aréopage dans Les Eu-

, génie longtemps méconnu, est parnt difficile à comprendre pour les Les plus grands critiques du dix-huile, et Voltaire lui-même, n'ont guère pu'un barbare, dans lequel éclatent çà raes lueurs d'imagination. Mais lui, nacience de sa force, il disait de ses qu'il les consacrait au temps. Les mole plus souvent mal compris l'exprit sitions d'Eschyle, auxquelles ils étaient étrangers par la langue, par les mœurs, par les institutions civiles et politiques. Ils se contentaient d'y apercevoir quelques traits épars d'inspiration poétique, ne voyant dans tout le reste que les hardies et grossières ébauches d'un génie inculte. Tous admirent dans Eschyle la grandeur et la force des idées, l'éclat des images, la vivacité des mouvements; tous lui refusent l'art de la composition, que ne méconnattront pourtant pas dans ses ouvrages ceux qui se rendront compte du système dans lequel il a travaillé. Sans doute il n'a rien de commun avec les tragiques modernes; il se rapproche même assez peu de Sophocle et d'Euripide, auxquels il a cependant ouvert la voie. Il ne faut pas l'oublier, Eschyle occupe une place isolée dans l'histoire de l'art. Ses tragédies sont d'un genre qui ne s'est jamais reproduit sur la scène, et dont ses prédécesseurs ne lui avaient laissé que des essais bien imparfaits. C'est cette tragédie qu'Aristote appelle simple, où ce qui depuis a fait l'intéret principal de toute œuvre dramatique ne se rencontre pas encore; où il n'y a aucune de ces révolutions théâtrales qu'on appelle péripéties, c'est-à-dire où il n'y a pas d'action, qui n'offrait qu'une situation arrêtée et en quelque sorte immobile, qu'un tableau toujours le même, mais dans lequel la gradation de la peinture remplace la progression dramatique.

On a fait le rapprochement très-naturel d'Eschyle avec Dante et avec Shakspeare; ce sont en effet des génies de même famille. Tous trois furent doués d'une imagination créatrice, à des époques où les premiers rayons de la civilisation perçaient les nuages de la barbarie. Un autre trait caractéristique qui leur est commun, c'est le mélange inattendu de la grâce et de la tendresse au milieu des scènes violentes et des émotions les plus terribles. Il y a dans le rôle de la nymphe Io (personnage du Prométhée) un délicieux passage sur les rêves d'une jeune fille. Ce contraste rappelle tout à fait les amours de Francesca de Rimini au milieu de l'Enfer de Dante, et les ravissantes figures de femmes crayonnées par Shakspeare dans ses tragédies les plus sombres. Malgré les limites dans lesquelles nous avons dû nous renfermer, nous croyons en avoir dit assez pour faire apprécier ce grand poëte, dont le caractère essentiel est d'avoir réuni l'inspiration patriotique à l'inspiration religieuse.

ARTAUD.

Bibliographië. La 1<sup>ro</sup> édition d'Eschyle parut à Venise, chez les Alde, en 1517; elle est peu correcte, et on n'a fait qu'une même pièce des Choéphores et d'une moitié de l'Agamemnon, la seule qu'on connût alors. Cette confusion se reproduit dans la helle édition donnée par André Turnèbe, Paris, 1552; on rencontre ensuite les éditions de Henri Estienne, 1557, in-4°; de Canter, Anvers, 1580 (jolie et correcte); de Stanley,

Londres, 1663, in-folio, avec d'amples commentaires. Ces commentaires sont reproduits dans les deux volumes in-4º mis au jour à La Haye, en 1745, par les soins de J.-C. du Pauw, qui y a joint ses notes, dont on fait peu de cas. L'édition de Glasgow, 1795, in-folio, est un livre de luxe, tiré à un fort petit nombre : un exemplaire, avec les dessins originaux de Flaxmann, fait partie de la somptueuse bibliothèque de lord Spenser. C'est à l'Allemagne qu'il faut s'adresser pour les travaux les plus étendus sur le texte d'Eschyle. C.-G. Schütz entreprit en 1782 une édition, dont le cinquième et dernier volume ne parut qu'en 1821 ; le commentaire est fort estimé, et les premiers volumes, qui contiennent le texte, ont été réimprimés plusieurs fois. L'édition de Bothe, Leipzig, 1805, est assez belle; mais la hardiesse des conjectures de l'érudit qui l'a revue va jusqu'à la témérité. Une édition fort étendue donnée par S. Butler, Cambridge, 1809-1816, 8 vol. in-8º, renferme beaucoup de notes ; mais leur choix n'a pas toujours été fait avec un goût assez sûr, et la correction laisse à désirer. Parmi les éditions plus récentes, on cite celles de Wellauer, Leipzig, 1823, 2 vol. in-8°; de Scholefield, Cambridge, 1828; de Both, Leipzig, 1831; de Dindorf, Oxford, 1834. N'oublions pas les deux jolis petits volumes qui font partie des poëtes grecs publiés en 1825 par M. Lefèvre (Typis J. Didot, curante J.-F. Boissonade). L'édition longtemps promise par G. Hermann, qui depuis près d'un demi-siècle travaillait sur Eschyle, a vu ensîn le jour à Leipzig en 1852, en 2 vol. Le texte, établi avec la sagacité qu'on devait attendre de cet illustre critique, est supérieur à tout ce qui l'a précédé; il offre pour la première fois les variantes de divers manuscrits précieux; mais on peut reprocher à l'éditeur d'avoir placé des vers de sa façon dans l'auteur qu'il mettait au jour; quoiqu'il les distingue par un astérisque, ce procédé est singulier. Les notes sont uniquement consacrées à l'interprétation des mots. On peut d'ailleurs consulter sur cette édition un article inséré dans la Revue d'Édimbourg, juillet 1854. Les éditions isolées des tragédies d'Eschyle sont fort nombreuses; nous ne pouvons indiquer ici que quelques-unes des principales : l'Agamemnon, la plus maltraitée par les copistes des œuvres d'Eschyle, a été mise au jour à Berlin, par C.-G. Haupt, 1837, in-8°, avec amples commentaires; Les Suppliantes, dont le texte, fort altéré, offre de graves difficultés, a été publié par G. Burges, en 1821, et par Haupt, en 1828; ce dernier est aussi timide dans sa critique que son prédécesseur est résolu. Le Prométhée est la production la plus remarquable du grand tragique grec; elle a été l'objet de travaux spéciaux, parmi lesquels nous mentionnerons une spirituelle notice d'Andrieux et l'ouvrage de B. G. Weiske, Prometheus und Sein Mythenkreis; Leipzig, 1842, in-8°. Th. Morell a donné à Londres, en 1773, une édi-

tion assez médiocre de cette tragédie; la fit parattre en 1810, à Cambridge, notes et un glossaire, fravail excellent, réimprimé plusieurs fuis. Lange et Pi fait paraître à Berlin, en 1825, Les Per revu avec soin et savamment interpr tragédie avait déjà occupé un des pli hellénistes anglais, Blomfield, et ses t s'étaient également dirigées sur Les Cl et sur Les Sept Chefs contre Thèbe les traductions françaises, nous ment celles de Lefranc de Pompignan, 1: La Porte-Dutheil, 1771; 2º édition, 17 dernière devait être accompagnée de ne l'impression avait été commencée, ma suspendue; il n'existe qu'un exempl que de ce volume inachevé de 310 page trouvé dans la bibliothèque de M. Sil Sacy. Une traduction en vers, par I 1837, in-8°, n'a été imprimée qu'à 120 exe destinés à être offerts en présents ; la f de M. Pierron, Paris, 1841, à été cour l'Académie Française. M. Puech a mis Prométhée: ce travail a été dans le des Savants (août 1838) l'objet des é excellent juge (M. Patin). Les Italiens la traduction de Félix Bellotli, Mik 2 vol. in-8°; elle est en vers, et sous l de l'élégance, comme sous celui de la elle jouit d'une grande estime. l'otter Eschyle en anglais, et son travail plusieurs éditions (1777, 1779, 1809) du vieux tragique y est assez exacte produit, mais le sublime de ses idées de ses expressions disparaissent che terprète.

Une version en vers de J.-S. Bluckit Londres, 1850; l'Edinburgh Revie rendu compte (juillet 1850). L'Allem citer les traductions de Danz, de F. Kraus (en vers), du comte de Stoiber pièces seulement), de Droysen; mais I.-H. Voss (Heidelberg, 1827) les efface pour la mélileure. - Les ouvrages et : sur Eschyle ainsi que sur ses écrits c à divers points de vue sont beaucoup t breux pour que nous ayons la prét les indiquer ici; on en trouve une étendue, et toutefois susceptible d'accro dans le Lexicon bibliographicum d'H t. I. p. 28-50, et dans d'autres recueils G. Brt

Pabricius, Bibliotheca Græca, t. 1, p. 601 p. 164, édit. de Harles. — Levesque, l'Onsidéi les trois Poêtes trayiques; dans lus Mémoiritisté, t. 1. — F.-C. Petersen, De Aschyli Fita-Copenhague, 1816, in 80. — Abreus, Uber Asch tingen, 1832, in-80. — R.-H. Klausen, Theologue, chyli; Berlin, 1832, in-80. — Patin, Études es giques grecs; Paris, 1841, 3 vol. in-80, t. 162. — Examen des Tragiques anciens et moderni 1834, 3 vol. in-80, t. 1. — Blütinher. Ueber di Schicksule in den Tragadien des Aschylus 1814, im-80 (189 pages, traveil important). — Ueber den Charakter des Aschylus (à li

ge de Suizet, Thedrie der schönen Künste; sturt, dur la Fisch Biedigie; dans le Thédide Brumony; 1788, t. 1.— Reatson, Inis Eschylew; Cambridge, 1880, in-80.— tudes dur Bichyle; Bluxelite, 1847.— Madwertiones ad Eschylum; 1743-68.

Hermann, Opusc., il.— Welcker, Die gie Prometheus; Darmstadt, 1824; Nachyle; Francfort, 1826, et Die Griech. Trail840.— Bode, Gesch. der Hellen. Dichtstein.

. Voy. Eskil.

E ( DE L'). Voy. LESCLACHE. ▲ (Antonio DE), littérateur espaianguesa (Aragon), vers 1570. On de détails sur sa vie; il mit au jour, i roman, devenu fort rare, dont il sujet à ces récits chevaleresques avant Cervantès les délices de la e roman est intitulé : Los Amores de ilante con Berta, y el nacimiento l'auteur revint sur ce genre de ficie collection qu'il intitula Noches de it dont plusieurs éditions attestès; (Pampelune, et Barcelone, 1609; 610; Cordoue, 1626.) G. B. iliotheca Hispana nora, l. l, p. 90. - Biles Romans, octobre et novembre 1777. , nom commun à plusieurs Espa-

R (Cristobal DE), grammairien 6 en Andalousie, vivait en 1541. Il ur à la cour de Palerme et chanoine In a de lui : De Causis corrupta; — De Verbis exceptæ actionis, en logue; — De Verbis aprosopiciis, versonalibus, Enarratio; — De nominum Ratione Lucubratio d eloquentiam latinam attinet; latinitate præclaris in Hispania; usdam civitatis Agrigentinæ an-Enarrationibus libellus.

s, rangés ci-après dans l'ordre chro-

l. Hisp. nov. - Possevin, Bibl. select. R (Maria DE), colonisatrice es-. Truxillo (Estramadure espagnole), 47. Elle était femme de Diego de des premiers conquistadores du a de Escober suivit son mari eu i partagea les fatigues et les dangers iers espagnols. Elle introduisit la sié et de l'orge dans les pays conemfers essais de ce genre se firent r une échelle très-restreinte; mais ls merveilleux permirent en peu de rnir des semences à tous les colons provinces. Gonzalo Pizarre récom-Maria de Chaves en lui accordant ain dans le voisinage de Lima, avec jui s'y trouvalent. La Vega, Comentar, reales. - De Hum-elitique sur la Nouvelle-Espagne.

n (Francesco DE), helléniste es-

à Valence, vivait en 1557. Il était

éloquence et de langue grecque à Bar-

celone, et enseigit la rhétorique durant vingt ans, et avec un grand succès, à Paris et à Rome. Il revint professer dans sa patrie, et y mourut. On a de lui : Aphthonii, sophiste, Prime apud Rhetorem Exercitationes; cette traduction est rrès-estimée; — De Fabula; — De octo partium orationis constructione, etc.; Barcelone, 1611, et Paris, 1623, in-8°; — Orationes; — Flori Breviurium Historie Romane; 1557, in-8°.

Nic. Autonio, 3401. Bispana nova, t. 1. — J.-A. Fabricius, Biblioth. Graces, pars II, lib. IV. p. 449. — A Hott. Peregrin, Bibl. Hispana, II, 333. — Balllet, Jugements des Savants: Träducturs lat., no 838.

ESCORAR (Fra Pedro Suriez de), théolugien espagnol, né à Medina, mort à Tlaicapan, en 1591. Il appartenait à l'ordre des Etrnites de Saint-Augustin, passa dans l'Amérique espagnole, et prècha la foi catholique à Mexico. Il fut successivement premier théologien de la cathédrale de cette ville, prélet de la province et évêque de Guadalaxara. On a de lui : Escala del Paraiso celestial; — Silva de la Perfection evangelica; — Relox de Principét; — Sermones de los Evangelios de todo el año; Madrid, 1601, 4 vol. in-fol.

Alphabetus Augustinianus. — Nicolas Autonio, Bibliotheca Hisp. nova.

\*BECCHAR (Pedro Cabeza de Vaca de), poëte espagnol, vivait en 1594. Il n'est connu que par un poème intitulé: Lucero de la Tierra-Sancta y grandezas de Egypto vistas por el; Valladolid, 1594, in-8°.

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nora.

\*ESCOBAN (Bartolomé DE), missionnaire espagnol, né à Séville, en 1562, mort à Lima, en 1624. Il se fit recevoir jésuite dans les Indes occidentales, où il demeura dix-sept ans, et séjourna trois ans à Lima, où il mourut. On a de lui: Conciones de Christi testamento et codicille: pro XL horis in Quinquagesima; Lyon, 1617, in-4°; — Conciones de Festis Domini; Paris, 1624, in-4°; — Conciones super omnes Beatæ Virginis festivitales; Paris, 1624, in-4°; — Sermones de la Concepcion de Nuestra Señora; Oviedo, 1622, in-4°.

Nic Antonio, Bibliotheca Hisp. nova. — Ribadaneira, Bibliotheca Societalis Jesu.

espagnole d'ordre religieux, née à Valladolid, le 8 février 1554, morte le 9 juin 1633. Quoique fille de parents riches, elle refusa constamment de se marier. S'il faut en croire le P. Luis del Puente, qui la confessa durant trente années, elle mourut vierge; elle avait souvent des viaions, et saintes Gertrude, Brigitte et Mathilde lui apparaissaient fréquemment. Elle eut ainsi des révélations toutes particulières sur les choses célestes. En 1582, un certainnombre de femmes, désirant partager son mode d'existence, se retirèrent, sous sa conduite, dans un monastère. Marina de Escobar donna à ce nouvel ordre le nom de Récollection de Sainte-Brigitte. Après

sa mort, son histoire, commencée par le P. Del Puente, fut achevée par le P. Cachupin, provinsial des jésuites de Castille, qui la dédia à Marie-Anne d'Espagne. Ce livre, aujourd'hui trèsrare, a pour titre: La vida maravillosa de la venerable virgen doña Marinu de Escobar, natural de Valladolid, sacada de lo que ella misma escrivió de orden de sus padres espirituales; Madrid, 1865, in-fol.

Nicol. Antonio, Biblioth. Hisp. nova.

\* ESCOBAR DEL CORRO (Juan ), théologien espagnol, né à Fuente de Cantos (Andalousie). mort à Madrid, vivait en 1642. Il professa le droit avec distinction au collège de Sainte-Marie-de-Jésus et à l'université de Séville. Il fut ensuite inquisiteur à Murcie et à Cordoue. On a lui : De Puritate et Nobilitate probanda, secundum statuta Sancti-Officii Inquisitionis, regii Ordinum senatus, S. Ecclesiæ Toletanæ, collegiorum, aliarumque communitatum, etc., suivi de Instruccion breve y sumaria para los comisarios y notarios de las informaciones di limpieza; Lyon, 1637, in-fol.; — De utroque foro, in quo ostenditur nullam differentiam adesse inter forum conscientiæ et forum exterius, saltem in fine præcipuo et substantia utriusque, nisi per accidens; Cordoue, 1642, in-fol.; — De Confessariis sollicitantibus pænitentes ad venerea, ad explicationem constitutionis Gregorii XV, etc.; Cordone, 1642, in-fol.; - De Horis Canonicis et Distributionibus quotidianis; Cordone, 1642, in-fol.; — Antilogia adversus D. Franciscum de Amaya pro vero intellectu statuti majoris collegii Conchensis; Cordoue, 1642, in-fol.

Nic. Antonio, Bibl. Hisp. nova.

\* RSCOBAR Y LOAISA (Don Alonso DE), jurisconsulte espagnol, né à Guerena (Guypuscoa). Il fit ses études à Salamanque et prit le grade de docteur en droit au collége de Concha. Il suivit avec succès la carrière du barreau, d'abord à Merida, puis à Salamanque. On a de lui : De pontificia et regia Jurisdictione in studiis generalibus; et de Judicibus, et Poro studiosorum; Madrid, 1643, in-4°. Il a laissé en manuscrit des Commentaria in Tryphonium J.-C. Nicolas Antonio, Bibliotheca Hisp. nova. — Moreri, Grand Dictionnaire Mistorique.

espagnol, né à Valladolid, en 1589, mort le 4 juillet 1669. Il fit ses études chez les jésuites, dont il prit l'habit en 1604, à peine âgé de quinze ans. Ses premiers ouvrages furent des poésies en vers castillans en l'honneur de saint Ignace de Loyola et de la Vierge; mais il se distingua surfout comme prédicateur. Sa facilité d'élocution était si grande, qu'il prêcha quotidiennement durant cinquante ans et quelquefois deux fois par jour. Non moins abondant comme. écrivain, il fit paraître plus de quarante volumes in-fol. traitant de matières ascétiques. Il se montra, dans ses ouvrages, prodigue de concessions pour les fai-

blesses humaines, même les moins e et les plus mauvais penchants trou excuses dans sa doctrine. Ce fut Esc. premier mit en avant cette maxime, « reté d'intention justifie les actions ré mables par la morale et les lois hi Cette extrême indulgence avait éviden but la propagation de son ordre, car ticulière d'Escobar fut toujours d'une s plicité. On a supposé souvent qu'il le prête-nom de quelques-uns des ou gnés par lui. Vivement attaqué par Pa les écrivains de Port-Royal, Escobar peu sensible à leurs flétrissures, et n' pas. Il ne s'émut pas plus des traits ( cèrent à l'envi les poëtes de l'époqu résuma la morale de l'ingénieux jésui vers suivants, qu'il met dans la bou Tartufe (acte IV, scène v):

Le ciel défend, de vrai, certains contre Mais on trouve avec lui des accommos Selon divers besoins, il est une scienc D'étendre les llens de notre consciences de rectifier le mai de l'action Avec la pureté de notre intention.

Boileau fut plus explicite, dans ces vi Si Bourdaloue, un peu sévère, Nous dit : — Craignez la volupté! — Bacobar, lui dit-on, mon père, Nous la permet pour la santé'.

La Fontaine ne resta pas en arrière.
dans sa Ballade à Arnauld, publiée
Veut-on monter sur les célestes tours
Chemin pierreux est grande réverie;
Escobar fait un chemin de velours.

Le nom d'Escobar enrichit depuis i gue française d'un synonyme nouvea le Dictionnaire de l'Académie (Cor Paris, Firmin Didot, 1847), ce mot : « Un adroit hypocrite, qui sait résoudre convenable à ses intérêts les cas de conscie subtils. »

L'Église même s'émut des doctrir suiste espagnol, et la cour de Rome le à plusieurs reprises. Voici les principe ges d'Escobar: San Ignacio de Loyo héroïque; Valladolid, 1613, in-8° : c'e gende versifiée, qui n'offre rien de ren - Historia de la virgen Madre de D su purisima Concepcion hasta su Asuncion, poëme héroique, Vallado in-8°; réimprimé sous le titre de Nue salem Maria, Valladolid, 1625, in-16. de Notre-Dame est assez singulièreme en douze fundamentos, d'après le ne douze pierres précieuses qui formen 21° chapitre de l'Apocalypse, les fond la Jérusalem nouvelle: chaque funda subdivise en trois chants; le tout remp 1500 octaves, c'est-à-dire 12,000 vers, parfois, mais bien rarement, quelque n De augustissimo ineffabilis Euchar cano, moralibus mysticisque annot

Valladolid, 1624, in-fol.; — Summula nscientiæ; Pampelune, in-16; — Ad sanctorum Commentarius panegylibus illustratus, divisé en VI tomes; 2-1648, in-fol.; — In Evangelia ommentarii panegyricis moralibus Lyon, 1647-48-49, 6 vol in-fol.; ovum Testamentum, literalibus et commentariis illustratum; Lyon, ol.; — Sermones Vespertinales: i, in-fol.; - Liber Theologiæ mo-IV Societatis Jesu doctoribus rese-Lyon, 1646, in-8° : ce livre, traduit langues et répandu par les soins de ie de Jésus, compte trente-neuf édiagne seulement; — Universæ Theolis Problemata, etc.; Lyon, 1652, 1.; — Universæ Theologiæ moralis absque lite Sententia, etc.; Lyon, . in-fol.; — Commentarius in can-De Mariæ Deiparæ Elogiis, Lyon, A. DE L.

Bibliotheca Hisp. nova. — Ribadancira, is Jesu. — Voltaire, Lestres au P. La Tour. res provinciales, V et VI. — Ticknor, Hissh Litterature, L. II, p. 478.

AR (Fra Antonio DE), littérateur é à Coïmbre, mort en 1681. Il apl'ordre des religieux du Mont-Carssé un grand nombre d'ouvrages de 
s, parmi lesquels on cite: El Heroe:
Lisbonne, 1670, in-16; — Disticos y militares; Lisbonne, 1670, da de santo Angelo, martyr; Lis, in-4°; — A Fenix de Portugal; 180; — Sermão funebre nas Exe: Simam de Santa-Maria; Lis2, in-4°; — Christaes da alma; 673, in-8°; Coïmbre, 1677 et 1721, Doze Novellas; Lisbonne, 1674, ida e Martirio do V. P. Gonçalo

ia Bibliotheca Lusitana, I. 123. – Nic. otheca Hisp. nova.

12 ( Don Juan ), homme d'État esdans la Navarre, en 1762, mort à 17 novembre 1820. Fils d'un général puelque temps fut gouverneur d'Oran et d'abord page du roi Charles III, il s, entra dans la prêtrise, et fut nomà Saragosse. Ses talents distingués. ur la poésie, plutôt que ses mœurs, eu régulières, autorisèrent le choix le prince de la Paix en l'appelant à cation du prince des Asturies, depuis II. Godoi espérait probablement de nce par le précepteur; mais il les eut s tous les deux. L'adroit chanoine as l'esprit de son élève par ses ma-3. Bientôt on s'aperçut à la cour qu'il aucoup des affaires de l'État, et on lui donnant un canonicat à Tolède. il fut moins aisé qu'on ne le croyait :

d'empêcher Escoïquiz d'exercer de l'influence sur son élève : il resta en correspondance avec le jeune prince; et lorsque son ancien protecteur Godoi fut revenu à Madrid, le protégé revint aussi, et renoua ses intrigues, sans ménager son bienfaiteur. C'est lui qui le premier, à ce qu'il paraît, pensa à mettre l'héritier du trône d'Espagne futur en relation avec Napoléon, pour détruire le crédit du prince de la Paix et poser des limites à l'empire de ce favori. Mais cette fois le rusé chanoine manqua son but. Charles IV, ayant découvert le complot qui se tramait, envoya le précepteur au couvent du Tardon. Cependant, lorsque le roi se vit forcé d'abdiquer, Escoïquiz, qui avait contribué à amener cette détermination en prenant part aux événements d'Aranjuez, le 16 mars 1808, revint triomphant dans la capitale. Devenu tout-puissant par l'avénement de Ferdinand VII, il eut le choix entre la place d'inquisiteur général, un évêché ou le ministère de grâce et de justice; il se borna à l'emploi, plus modeste, de conseiller d'État. Prêtre bel esprit, il fut politique médiocre, et ne fit de sa grande influence sur l'esprit de son faible élève qu'un emploi maladroit. Il donna à Ferdinand VII le malheureux conseil de se rendre à Bayonne auprès de Napoléon, et l'accompagna jusqu'à cette ville. Là il sentit la faute qu'il avait faite, et vit l'abime où la dynastie espagnole s'était imprudemment jetée. Escoïquiz et, d'après lui, de Pradt ont rapporté tout au long la conversation que le premier eut avec Napoléon; mais il est impossible que la mémoire la plus heureuse ait pu retenir un entretien de deux heures; on peut donc croire que le chanoine a arrangé cette conversation à sa guise. Napoléon voyait dans ce prêtre un homme souple et habile, dont on pourrait se servir dans les circonstances critiques du moment. « Chanoine, lui dit-il, à la fin de la conversation, en lui pinçant l'oreille, il paratt que vous en savez long. -Pas si long que votre majesté, » répondit Escoïquiz. Napoléon eut beaucoup de peine à le convaincre de la nécessité pour les princes espagnols d'abdiquer la couronne. Il dit ensuite que le chanoine lui avait adressé une harangue de Cicéron dans l'espoir de le dissuader. A la fin pourtant Escoïquiz céda, et ce sut lui qui fit et signa avec le maréchal Duroc l'acte ou le traité de la résignation. Toujours fidèle à son élève, il le suivit à Valençay; puis, espérant le servir plus utilement à Paris, il se rendit dans cette capitale. Les entrevues secrètes qu'il eut avec les ambassadeurs ayant été découvertes par la police', il fut exilé à Bourges. Là il vécut plus de quatre ans dans une retraite profonde. En 1813, quand Napoléon jugea à propos de renvoyer Ferdinand dans son pays, pour en finir avec l'Espagne, dont la soumission lui donnait trop d'embarras, Escoiquiz put revenir à Valençay. H fut appelé à prendre part aux négociations, et de là il accompagna Ferdinand à Ma-

drid, où il fut nommé ministre. On devait croire que désormals il exercerait un pouvoir illimité sur un maître qu'il prétendait avoir si bien servi. Mais Ferdinand avait l'âme peu reconnaissante et des principes de gouvernement mal assurés. Dès le mois de novembre 1814 il changea de ministre; Escoïquiz disgracié se rendit à Saragosse. Ferdinand ne le laissa pas tranquille dans cette retraite. Arrêté par ses ordres, le chanoine ex-ministre fut conduit au château de Murcie. Il en sortit quelque temps après, pour reprendre le portefeuille ministériel; mais à peine installé, une nouvelle disgrace le frappa : exilé cette fois en Andalousie, il ne revit plus la cour. Il mourut à Ronda, lieu de son exil. Il avait vécu assez pour voir que son élève était devenu un très-mauvais roi; lui-même n'avait pas été un bon précepteur.

Escoïquiz avait employé ses loisirs à des versions et à des compositions en prose et en vers. Il avait publié une défense de l'inquisition et traduit Les Nuits d'Young, Le Paradis perdu de Milton, et même le roman de Pigault-Lebrun, Monsieur Botte; de plus, il avait choisi La Conquête du Mexique pour sujet d'un poeme épique, qui parut à Madrid en 1802. Le seul ouvrage par lequel il ait fait quelque sensation est son Idea sencilla, etc., c'est-à-dire Exposé des motifs qui ont engagé, en 1808, S. M. Ferdinand VII à se rendre à Bayonne. C'était la première explication, en quelque sorte officielle, donnée par la cour d'Espagne sur les affaires de 1808. Aussi cet exposé fut-il traduit dans la plupart des langues d'Europe. La traduction française (1826) est accompagnée de notes par Fr. Bruand, qui s'est caché sous le singulier pseudonyme de El Cabezudo. « Escoïquiz, dit le comte de Toreno, ne fut pas plus heureux en littéracure qu'en politique. Admirateur aveugle de Bonaparte, et ajoutant toujours à son aveuglement, il compromit le prince son élève, et jeta le royaume dans un abime de malheurs. Présomptueux et plein d'ambition, superficiel en science, sans connaissance pratique du cœur humain, et encore moins de la cour et des gouvernements étrangers, il s'imagina de pouvoir, nouveau Ximenès, diriger de son canonicat de Tolède toute la monarchie et soumettre à son esprit étroit le vaste et puissant génie de l'empereur des Français. » V. MARTY.

8.-Amand. Notice sur le Séjour de son Ex. D. Juan Escalquis à Bourges; Bourges, 1814, 1n-8; — Thers, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. Vill. —Torreno, Historia del Levantamiento, Guerra y Révolucion de España; Madrid, 1835, t. l. — Southey, History of the Peninsular War. — Foy, Hist. de la Guerre de la Péninsule. — Godoy, Mémoires.

ESCORBIAC (Jean n'), seigneur de Bayonnète, poëte français, neveu de Du Bartas, vivait au commencement du dix-septième siècle. Dans l'épitre dédicatoire de sa Christiade, il dit que son père, membrecatholique de la chambre mixte de Castres, mourut après cinquante ans de servine, ne laissant dans sa maison que « ses mains que La Christiade était commencée de son père, et qu'il l'achève pour se protecteurs et relever sa famille de la tuation où il la voit. Il nous apprend e son poème qu'il était né à Montaubai

Où l'épouse du Christ a sa loge assigné Où premier j'ai sucé la liqueur émanée De sa double mamelle, où premier j'ai a De terminer mes ans par mes sacrés éer On y voit aussi qu'il avait achevé tard commencé dans sa jounesse.

Jeune d'ans j'ai vigliji en falsant cet ouvi Et vieux je rajeupis en le voyant parfait Ce poëme, intitulé La Christiade, sacre, contenant l'Histoire Sainte de la Vie, est divisé en cinq livres. Li d'un Rédempteur est l'objet du pren pour faire connaître cette promesse remonte jusqu'à la création du n deuxième est consacré à la naissance Christ; le troisième, à sa vie jusqu'à : L'auteur décrit dans le quatrième les s et la mort du Fils de Dieu; et dans le sa résurrection, ses appparitions, son la descente du Saint-Esprit, la prédi Apôtres, ieurs travaux et leur martyr livre porte une dédicace particulière mier est dédié à Henri IV, le de Louis XIII, le troisième à la reine r quatrième à Jacques, roi de la Grande et le cinquième à la France et à la ville tauban. Ce poëme contient beaucoup sions absolument étrangères au sujet. lant du péché originel, dit Goujet, il coi les désordres qui en proviennent l'abu de poëtes ont fait de leurs talents; d'e oceasion de louer Ronsard, qui cepenc mieux mérité à cet égard des reproch louanges. Il fait encore un plus grand Du Bartas, son oncle, et il le met sans dessus de tous les poëtes qui l'avaier et de tous ceux qui devaient venir Son zèle pour ce poëte l'emporte si dans ce livre, et dans quelques autres, d'injures Christophe de Gamon, qui censurer La Semaine de Du Bartas. » que encore dans La Christiade un m dicule de sacré et de profane, et le poi est écrit d'une manière fort plate. Voic exemple de ce double défaut, les quatri d'Escorbiac met dans la bouche d'Ad sa chute:

Non jamais ixion, Sysiphe, ni Tantale, M'auront tant de travail qui mes pelnes é Depuis ce jour fatai qu'Ève dans ce sain Pour ouir le serpent boucha l'oreille à D Goulet, Bibliothèque française, t. XV. ESCQUBLEAU. Voy. Sourdis.

ESCOUSSE (Victor), poëte et au matique français, né à Paris, en 1813 catte ville, le 24 février 1832. De parent il dut de bonne heure chercher des 1

dans des emplois de hureau. Cependant il sesentitentainé vers la littérature, et le 25 juin 1831 li fi représenter au théâtre de la Porte-Saint-Martin un drame en trois actes, intitulé: Farruck le Maure. Le succès fut éclatant; six mois après (28 décembre 1831) il donna au Théâtre-Français une tragédie Pierre III, qui fut au contraire très-froidement accueillie. Cette froideur le découragea; bientôt la chute de Raymond, faite en collaboration avec Auguste Lebras, et représentée au théâtre de la Gaieté, le 24 février 1832, vint lui porter le dernier coup: il s'abandonna au désespoir.

Excusse et Lebras résolurent de mourir, et le 18 février 1832 le jour fut fixé pour le midde. « Je t'attends à onze heures et demie, terivit Escousse à Lebras, le rideau sera levé; le t'attends afin que nous précipitions le dénoûment. » Lebras vint à l'heure fixée; ils s'enfermènent dans leur chambre, calfeutrèrent les portes et les fenêtres, et le charbon fut allumé; tous deux moururent asphyxiés. On frouva sur me table une note ainsi conque : « Escousse fest tué parce qu'il ne se sentait pas à sa place id-bas, parce que la force lui manquait à chaque pas qu'il faisait en avant et en arrière, parce que la goire ne dominait pas assez son âme, si âme il 14. Je désire que l'épigraphe de mon livre soit :

Adieu, trop féconde terre, Fléaux humains, sol·il glacé: Comme un fantôme solitaire, laspergo J'aural passé. Adieu les palmes immortelles, Vrai songe d'une âme en feu. L'air manqualt, J'ai fermé mes ailes. Adieu i »

## Catta double mort inspira à Béranger ces belles stresses :

Quel! mests tous deux! dans cette chambre close Di da charbon pèse encor la vapeur l Leur vie, helas ! s'était a peine éclose! Suicide affreux! triste objet de stupeur! ront dit : - Le monde fait nanfrage : Vojez palle priote et matejots; Vieux batiment use par tous les flots, Il s'engioutit! - Sauvons-nous à la nage! R vers le ciél, se frayant un chemin, ils son partis en se donnant la main. Dies créateur, pardonne à leur démence; lls rétaient faits les échos de leurs sons, Resectant pas qu'en une chaine immense, Pour nous seuls, mais pour tous nous naissons Malté manque de sainte apôtres Out leur alent dit : Enfants, suivez sa loi : er, almer, c'est être utile a soi ; Se hire simer, c'est être utile aux autres. Di vers le cicl se frayant un chemin, la sont partis en se donnant la main.

Outre les drames déjà cités, Escousse a laisse des chanzons, « d'un style un peu négligé, dit le maître du genre, mais empreintes des nobles sentiments et des pensées généreuses qui inspirient quelques actions de sa trop courte vie »; il a aussi laissé un drame en manuscrit, Ulric, fait en collaboration avec M. A. Bross. H. Malor. Berager, Notes, édition in-8°, 2 vol.

Nace, en 1530, mort dans la même ville,

dans la première partie du dix-septième siècle. Après avoir fait ses études à l'université d'Alcala, il entra dans la Compagnie de Jésus, en 1570. On a de lui : Discurso de las quatro Postrimerias de la Muerte; Valence, 1604; — Del Infierno y de la Gloria; ibid., 1609, in-4°; — Del Infierno y de la Gloria; ibid., 1616, in-4°; — Vida de Don Juan de Ribera, patriarca de Antiochia; ibid., 1612, in-4°; — Discursos de los Estados; de las obligaciones particulares del Estado y oficio, segun les quales ha de ser cada uno particularmente juzgada; Valence, 1613, in-4°, Sotwel. Bibliotheca Societatis Jesu. — Nic. Antonlo, Bibliotheca Hispana nova.

ESCUDIER (Jean-François), homme politique français, né à Pélissane (Provence), en décembre 1760, mort en avril 1819. Juge de paix de Toulon en 1792, il fut élu par le département du Var membre de la Convention nationale, et vota la mort de Louis XVI Envoyé au mois de juillet 1793, avec Gasparin, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var et près de l'armée de Cartaux, il se fit remarquer par sa modération, et après avoir hâté la reprise de Toulon, il unit ses efforts à ceux de son collègue Granet pour empêcher la destruction de cette ville. Au 9 thermidor il contribua à la chute de Robespierre, et s'opposa à la réaction qui en fut la suite. Accusé en juin 1795 d'avoir été un des instigateurs de la révolte qui avait éclaté à Toulon, le 1er prairial précédent (20 mai 1795), Escudier fut décrété d'accusation, avec plusieurs de ses collègues. Rendu à la liberté par l'amnistie du 4 brumaire suivant, il rentra dans la vie privée. Il remplit à Toulon les fonctions gratuites d'officier de santé. Il conserva cette place pendant les Cent Jours, fut compris, comme régicide, dans les exceptions de la loi dite d'amnistie, du 12 janvier 1816, et se réfugia à Tunis. Une ordonnance de 1818 l'autorisa à rentrer en France : il mourut peu après son retour.

Rabbe, Bolsjoth et Salate-Preuve, Biogr. universelle et portative des Contemp. — Arnault, Jouy Jay, etc., Biogr. nouvelle des Contemporains.

ESCULAPE ( Ασκληπιός), personnage mythique, que, d'après les traditions homériques, on peut placer au treizième siècle avant J.-C. Dans les poëmes homériques, Esculape n'est jamais considéré comme un dieu. C'est un personnage humain, un médecin parfait (λητήρ ἀμύμων), le père de Machaon et de Podalire. Ces deux derniers, qui servent de médecins à l'armée grecque devant Troie, sont représentés comme régnant sur Tricha, Ithome et Æchalie. Ainsi considéré, Esculape n'est ni plus ni moins historique que les autres personnages des chants homériques, et il serait aussi téméraire de nier son existence que de l'affirmer; car, en l'absence de tout monument historique, qui peut dire ce que l'imagination populaire a ajouté à la réalité, ou ce que la réalité a fourni à l'imagination populaire? Le caractère humain d'Esculape finit par disparaître entièrement, et ce personnage prit place dans le

panthéon grec comme fils d'Apollon et dieu de la médecine. Son mythe, tel qu'on le trouve dans les poëtes lyriques et dans Apollodore, n'a rien de commun avec l'histoire, et ne saurait trouver place ici.

Il existait dans l'antiquité, sous le nom d'Esculape, deux ouvrages à peu près aussi authentiques que les poëmes attribués à Orphée.

Des familles portant le nom patronymique d'Asclépiades, et ayant leurs principaux établissements à Cnide et à Cos, se donnaient pour les descendants d'Esculape. Ceux qui regardent ce personnage comme réel peuvent regarder aussi les Asclépiades comme ses descendants réels; mais il est plus naturel de voir en eux une classe de prêtres, car l'art de guérir, comme tous les autres arts, fut longtemps intimement lié avec la religion. La connaissance de la médecine, considérée comme un mystère sacré, se transmettait de père en fils dans les familles des Asclépiades. et nous possédons encore le serment que chaque membre de cette famille prononçait lorsqu'on initiait aux secrets de l'art. L. J.

liomère, Iliad., II, 729; IV, 194; XI, 818. — Apoliodore, III, 10. — J.-A. Sebisius; De Asculapio inventore medicine; 1669, in-4». — Estevan de Villa, La Vida de Esculapio, dans le Libro de las Vidas de doze Principes de la Medicina; Burgos, 1847, in-4°. — Sprengel, Gesch. der Medicina, vol. I.

ESDRAS, un des restaurateurs de la nationalité juive après la captivité de Babylone, vivait au cinquième siècle avant l'ère chrétienne. Son nom, que suivant la prononciation hébraïque nous devrions écrire Esra, signifie aide, secours. Dans le chapitre vi du ler livre qui porte son nom, Esdras (ch. vn, v. 1) est dit fils de Seraja, fils de Hazaria, fils de Sallum, fils de Tsadok. Quelques auteurs ont pensé que le Seraja, père d'Esdras, ne différait point du grand-prêtre Seraja, dont il est parlé dans le IVe livre des Rois (xxv, 18-21) et dans Jérémie (LII, 24, 26, 7), qui fut mis à mort à Ribla ou Reblatha, au pays de Hamath, par Nabuchodonosor, après la ruine de Jérusalem. Cette généalogie en effet s'accorde parfaitement avec celle que nous trouvons dans le premier livre des Chroniques ou Paralipomènes (v., 13, 14, 15). Cependant, il est impossible d'admettre cette filiation, et il est probable qu'Esdras n'était que le petit-fils de ce Seraja, puisque l'Écriture le montre occupant cent-trente ans plus tard des fonctions importantes sous le règne d'Artaxerxès Longue Main. Ce monarque, dans la septième année de son règne (458 av. J.-C.), chargea Esdras, sacrificateur et scribe, qui habitait la Babylonie, où sans doute il était né, de conduire à Jérusalem ceux des Juis établis dans son empire qui désiraient retourner dans leur patrie. Il lui donna en même temps des lettres patentes pour les gouverneurs des provinces situées à l'occident de l'Euphrate, avec ordre de sournir à Esdras tout ce qu'il leur demanderait pour le service du temple jusqu'à cent talents d'argent, cent corps de froment, cent baths de vin, cent baths d'hu et tout le sel qui serait nécessaire. Le roi d fendait, en outre, d'imposer aucune taille péage aux sacrificateurs, aux lévites et à to les employés du Temple, et autorisa Esdras établir des juges pour administrer les Israélit Esdras rassembla sur les bords du fleuve Ah les Hébreux qui consentaient à le suivre : il fit blier un jeune solennel, et se mit en marche a sa petite troupe après avoir recueilli les offran de ceux qui restaient et celles d'Artaxerxès des principaux personnages de la cour. Son p mier soin en arrivant à Jérusalem fut d'orm ser le culte et d'offrir un sacrifice d'holocap pour le peuple tout entier. Les chefs de la nat vinrent ensuite l'avertir qu'un grand nom d'Hébreux et même de sacrificateurs avai épousé, contrairement à la Loi, des Egygtiens des Moabites, des Iduméennes et d'autres femn appartenant aux populations idolâtres des m voisins. Esdras, en signe de deuil et de doule déchira ses vêtements, s'arracha la barbe et cheveux, s'assit tout désolé jusqu'à l'heure l'oblation du soir, et s'agenouillant alors devan temple, pria pour le peuple. La foule s'étant r semblée autour de lui, un homme appelé Seca prit la parole, et lui conseilla de chasser tou les femmes étrangères avec leurs enfants. Esd suivit ce conseil, détermina les coupables à conformer à ce jugement sévère, et ordonna : purification générale.

Là finit le livre d'Esdras. Celui de Nébén qui vient après, nous montre Esdras lisant à t le peuple rassemblé pour la fête des Tabernac la loi de Moïse, que beaucoup devaient av oubliée. Les ouvrages canoniques qui compos la Bible ne nous apprennent rien de plus au st de ce personnage ; mais dans le livre apocryi attribué à Esdras, on lit ceci : « Le feu (se Nabuchodonosor) a détruit la Loi; c'est pourque personne ne sait les choses que Dien a faites et on ajoute qu'Esdras, assisté par cinq aut écrivains et inspiré par l'Esprit Saint, recomp les livres que les flammes avaient dévorés. Ca tradition a été prise à la lettre par Tertullis saint Irénée, saint Jérôme, saint Chrysostôn saint Basile; aussi ces Pères et plusieurs auf ont-ils donné à Esdras le titre de Restaurate des Saintes Écritures. L'opinion de l'Église toutefois que les livres conservés dans le Tem avant été brûlés, l'œuvre d'Esdras consista se lement à collationner les copies de ces livres étaient entre les mains des Israélites et à en d ner une rédaction purgée de toutes les fautes avaient pu s'y glisser. Les rabbins à ce su pensent comme l'Église. Ils disent qu'Esdras aidé dans son travail de révision par la gras synagogue, composée de cent-vingt membres, dont il était le président, et prétendent que niel, Sadrac, Mésac et Abednégo occupaient ap lui le premier rang dans cette assemblée. Ils regardent comme un autre Moïse, et soutienn«

memora il ne differe point du prophète Malachie. dont le nom, qui signifie ange ou messager, était letitre de son emploi, puisqu'il était envoyé par Dieu pour rétablir la loi et la religion. Ajoutons que les rabbins placent Esdras à la tête des Tanailes, ou conservateurs de la tradition orale. Beaccop d'auteurs, parmi ceux qui resusent de croire à la sainteté des livres hébreux, ont cherché à prouver qu'Esdras était le véritable auteur du Pentaleuque, ou du moins qu'il l'avait à tel point modifié qu'il serait aujourd'hui absolument impassible de le regarder comme l'œuvre de Moïse. Yohey, sans nier qu'Esdras ait apporté à ce livre des modifications plus ou moins importantes, soutient au contraire que la rédaction de la loi dutêtre attribuée à Hilkija, qui exerçait la grandeacrificature sons le règne du roi Josias. Il nous utilit ici de mentionner ces différentes opinions. La général, on se borne à attribuer à Esdras la correction, la réunion et la disposition des livres bibliques, la division du Pentateuque en cinquate-quatre sections, la répartition du texte en versets, et la substitution à l'écriture hébraïque su samaritaine des lettres chaldéennes appelées valgairement carrées et que les rabbins appellent assyriennes. On a voulu enfin lui faire honneur de l'invention des points-voyelles, qui date certainement d'une époque moins ancienne. Les lominicains de Bologne conservaient, et sans doute conservent encore, un exemplaire de la Bible qui leur fut donné par des juifs, et qui, disait-on, était l'exemplaire même qu'Esdras avait écit de sa propre main au retour de la captivité. Mais la critique a fait depuis longtemps justice de cette supercherie.

La Bible ne nous apprend ni où ni quand mourutEsdras. Josèphe, dans ses Antiquités (liv. XI, ch. 5), dit qu'il termina sa longue carrière à Jérealem. D'autres traditions le font mouvir en Perse, et Benjamin de Tudèle dit que de son temps on voyait encore son tombeau à deux journées de distance de la ville de Basra. Les mahométans le connaissent sous le nom d'Ozaïr, et lui attribuent ce qu'on lit dans le Coran (Surate II, v. 261), où Mahomet parle d'un homme qui pessant auprès d'une ville ruinée s'écria : « Comment Dieu rendrait-il la vie à cette ville détruite? » Dieu sit sur-le-champ mourir cet homme et l'ane 🕶 lui servait de monture; il le ressuscita au bout de cent ans, et lui sit remarquer que de son 🖦 il ne restait plus que des ossements blanchis ; même instant ces ossements se rassemblèrent; l'ane reparut plein de vie, et Esdras reconnut que rien n'était impossible à Dieu.

Quatre livres portent le nom d'Esdras. Les deux premiers seuls sont canoniques, et l'un d'exx est souvent appelé Livre de Néhémie, parce qu'il est consacré au récit des travaux accomplis par ce personnage, qui passe pour en être l'auteur (voyez Néhémie). Les deux derniers sont apocryphes. Le premier livre d'Esdras est écrit en hébreu fortement mélangé de chal-

déen. Cette dernière langue remplace même tout à fait l'hébreu depuis le chapitre rv, v. 8, jusqu'au chapitre vii, v. 26, à l'exception de quelues versets des chapitres vi et vii. Le style en est sec et sans le moindre ornement. Quelques exégètes ont pensé que les six premiers chapitres n'étaient pas d'Esdras, parce que dans cette partie du livre on raconte des événements qui se sont passés probablement avant la naissance d'Esdras, et dont l'auteur parle comme y ayant participé.

Al. Bonneau.

La Bible. — Flavius Josephe, Antiquit. — Buxtorf, Tiberia; (on trouve dans ce livre lous les passages remarquables des rabbins au sujet d'Esdras et de sa révision des livres saints). — Prideaux, Histoire des Juifs, l. V. — Dom Calmet, Dictionnaire de la Bible, article Esdras. — D'Herbelot, Bibliothèque orientale, article Ozafr. — Hermann Jannssens, Herméneutique sucrée, § 79, 80, 94, 227-239. — Rasnage, Hist. des Juifs, liv. II, c. III; liv. III, ch. v. — Winer, Bib. Lex.

ESDRAS (en arménien Ezr ou Ezras), catholicos ou patriarche universel d'Arménie, né à Parhadjnaguerd (province d'Ararat), mort en 87 de l'ère arménienne (689 de J.-C.). Eleve des son enfance dans le palais patriarcal, il remplissait les fonctions de concierge de saint Grégoire l'illuminateur, lorsqu'il fut élu pour succéder au patriarche Christophe III, mort en 76 (628). Peu de temps après, l'empereur Héraclius, au retour de son expédition contre Chosroès II, roi de Perse, s'arrêta à Garin (autrefois Théodosiopolis, présentement Erzeroum), et entreprit de réunir l'Église arménienne à l'Église grecque. Dans ce dessein, il s'efforça de se concilier l'affection des Arméniens soumis à son empire; il leur donna pour gouverneur général un homme très-populaire, le prince Mjej Cnouni, traita le patriarche avec distinction. et lui fit don du territoire et d'une partie de la ville de Goghp. Sur l'ordre de l'empereur, Esdras convoqua en 77 (629) un concile national dans la ville de Garin, où se rendirent un grand nombre d'évêques, de vertabeds (docteurs) et de princes arméniens, ainsi que plusieurs docteurs grecs. Après un mois de conférences, le patriarche et les évêques de l'Arménie grecque décrétèrent la réunion des deux Églises. Le concile de Chalcédoine fut reconnu comme le quatrième concile général, et on établit que la fête de la Nativité de J.-C. serait célébrée séparément de celle de son baptême. La plupart des évêques de l'Arménie persane refusèrent d'adhérer aux décisions du concile. Beaucoup de théologiens attachés aux doctrines anathématisées accueillirent fort mal Esdras quand il rentra à Tevin, siége de son administration, et désapprouvèrent hautement ses derniers actes. Le chef de ce parti, Jean Maïragometsi, fut maltraité par ordre du patriarche et envoyé en exil comme hérétique. Esdras mourut, dit-on, du chagrin que lui firent éprouver ses adversaires. Il a été fort diversement jugé par ses compa triotes; les historiens Jean VI Catholicos et Michel Asori (ou le Syrien) le qualifient d'igno-

rant, tandis que les Arméniens unis le révèrent comme un saint. De son temps l'Arménie fut ravagée par les Arabes, qui massacrèrent 30,000 personnes dans la ville de Tevin. Narsès III, évêque de Daïk, succéda à Esdras. E. BEAUVOIS.

Jean VI Catholicos, Histoire d'Arménie, traduite par Saint-Martin. - Michel le Syrien, Extrait de sa Chronique, traduit per M. Dulaurier, dans le Journal Asiatique, an. 1849, t. 1, p. 817-819. — Galanus, Concitatio Ecclesies Armene cum Romand, part. 1, p. 182; part. 11, vol. 1, p. 184. — Trhamtchian, Badmouthloins Halois, t. 11. — Tv. Neumann, Fersuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 96.

ESDRAS ANKEGHATSI, rhéteur et écrivain arménien, mort au commencement du sixième siècle de l'ère chrétienne. Issu d'une des principales familles de la province de Daron, il suivit les leçons de saint Sahag (Isaac), de Mesrob et de Moïse de Khorène. Au sortir de l'école, il professa la rhétorique, et mérita la réputation de grand orateur. Après avoir rempli pendant quelque temps les fonctions de secrétaire du prince Vahan Mamigomian, général en chef des Arméniens, il retourna dans sa patrie, où il créa une école de grammaire et de rhétorique. On a de lui : Traités de Rhélorique et de Grammaire; — Bloge de saint Mesrob; Homélie sur saint Grégoire, surnommé Lousavoritch (illuminateur); — Instruction nécessaire au lecteur. Ces ouvrages sont encore manuscrits.

Tchamtchian, Badmouthioun Hatots, t. I, p. 539. --G. de Serpos, Compendio storico di memorie chronologice concernanti la religione è la mordie della nasione Armena, t. III, p. 511. - Neumann, Fersuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 71.

ESGER (Jean), théologien et hébraïsant néerlandais, né à Amsterdam, le 2 janvier 1696, mort le 28 mai 1755. Il fut prédicateur à Ost et Wester-Blocker, 'à Naarden, à Middelbourg, enfin à Amsterdam. En 1755 on l'appela à professer les antiquités hébraiques à Leyde, où déjà il enseignait la théologie. On a de lui : Mosis Maimonidis Constitutio de Siclis, cum versibus et notis; Leyde, 1727, in-4°; - Oratio de supremo Ecclesia doctore et ab eo edoctorum felicissimo statu; Leyde, 1740, in-4°; -Disputatio de regimine Ecclesiz non monarchico; Leyde, 1741, in-4°; — De fontibus unde theologia per necessaria antiquitatum notitia sit haurienda; ibid., 1751, in-4°. Strodtmann, Neues Gel. Europa.

\* ESGUERDE (Vicente), poëte dramatique espagnol, né à Valence, en 1600, mort en 1630. Son trépas prématuré l'empêcha d'occuper dans la littérature le rang qu'il aurait pu occuper; il composa trois pièces, Marte y Venus, La Niña de amor et La ilustre Fregona; cette dernière mettait sur la scène l'héroïne d'une nouvelle de G. BRUNET.

Furter, Biblioteca Valenciana.

ÉSIUS. Voyes Hésius.

ESKILD, prélat suédois, mort le 6 septembre 1181. Il succéda, par voie d'élection, à l'archevêque Adzer dans le siége de Lund, quoique cette élection ent été contrariée par le rei laist Ermund, avec qui il avait eu plus d'un démélé, jusqu'à prendre les armes contre lui pendant qu'il n'était encore qu'évêque de Rockilde. D'abord repoussé par les Sélandais, qui avaient pris parti pour Eskild, Eric était revenu avec assez de troupes pour vaincre leur résistance et emmener prisonnier le prélat. Il s'oppose toujours à ce que Eskild prit possession de siège de Lund. Ce remuant archevêque ne se tint pas plus tranquille sous le roi Svent Grathe, successeur d'Eric, qui le retint d'abort captif, puis, par crainte de l'excommunication, le rendit à la liberté et lui fit donation de plasieurs terres dépendantes de Bornbolm, qui firent ensuite partie du domaine de Lund. Son le roi Waldemar le Grand, Eskild suscita escere des troubles. Mais cette fois il sentit qu'il avait à lutter contre un trop puissant ennemi : il 🕿 🦀 mit alors de ses fonctions archiépiscopales entre les mains de l'évêque Absalon, et se retirs 🕊 monastère de Clairvaux en France, où il mourt. Holberg, Dan. Reichsgesch. - Munster, Danste M. n. hist.-udsigt over Kirkens Tilstand för Advr-

mai. - Nyerup et Krafft, Allmindeligt Litt. lex.

ESEUCHE (Balthazar-Louis), théologia et helléniste allemand, né à Cassel, le 12 mm 1710, mort à Rinteln, le 16 mars 1755. Ses 08vrages sont : Disputatio de Naufragio Perlino; Brême, 1730, in-4°; — De Requie Pauli in Melita insula; Marbourg, 1731, in-4°; -De Festo Judworum Purim; Marbourg et Rinteln, 1734, in-4°; — In Orationem Paulinem in areopago Athenarum habitam; Rinteln, 1735-1740, in-4°; — Disputatio de Feste ul vulgo dicitur Judzorum tologoolwy: Rinteln. 1738, in-4°; — Erläuterung der heiligm Schrift aus Morgen-lændischen Reisebschreibungen (L'Écriture Sainte expliquée № des descriptions de voyage en Orient); ibid, 1745, 2 vol. in-8°; — Observationes philologicæ criticæ in Novum Testamentum; Risteln, 1748-1754, in-4°; — Dissertationes Ill de vera litterarum Græcorum pronunciatione, de auctoritate notularum vetustions Græcorum scripta distinguentium et de Abls. tivo Græcorum non carente, quas ob rair tatem denuo edidit; ibid., 1750, in-8.

Meusel, Gel. Deutschl. \* ESLER (Jacques), jurisconsulte et astrenome allemand, vivait à Strasbourg au commencement du seizième siècle. On a de 🖼 : Ge. Peurbachii Theorice Planetarum; ilen Jo. Esler Tractatus utilis ante LXX anne conscriptus cui titulum fecit : Speculum Astrologicum; Bale, 1573, in-80; — une nouvelle édition de la géographie latine de Ptolémée, Strasbourg, 1513, gr. in-fol. : ouvrage qu'il doma avec Ubelin, et dans lequel il prend bien le prenom de Jacques.

Gœtz, Merkwürd. der Bibl. zu Dresde, !

ESMANGARD (Charles), publiciste trançais, mort en 1837. Il fut conseiller d'État. On a de Marine française; Paris, 1800, Colonies françaises, et en par-Saint-Domingue; Paris, an x; — La Vérité sur les affaires liée par le comité des anciens de Saint-Domingue; Paris, — Nouvel Avis aux Colons de gue sur le payement de l'inis, 1836.

Bourquelot, La Littérature française

(Jens), minéralogiste danois, né re 1763, vivait encore en 1832. itudié à Randers et à Kongsberg, à 1797, par ordre du gouverne-vage minéralogique en Saxe, en longrie, en Transylvanie. En 1797 seur supérieur des mines, et leciralogie et de physique en 1802; ur de l'école des mines de Kœnigsommé professeur de métallurgie à Christiania en 1814.

aux ouvrages sont : Vogel om ness Brækning og Objecternes a Nettinden in opt (Quelques du brisement des rayons lumila reproduction des objets sur la enhague, 1788; - Kurze Besier mineralogischen Reise durch den Bannat (Courte description minéralogique en Hongrie et dans 38; — Geognostik Oplysning om aske Erzfelde (Géognostique des meuses de Kongsberg); 1800; — : geognostisk Oversigt, etc. (Coup ngique sur le Ringerige); obserillies pendant un voyage fait en 'del-Barometirstand og Middeli Christiania (Moyenne du barotempérature à Christiania de 1816 *Parvebog (* Le livre du teinturier). lemand de Schrader; Christiania,

ft, Dansk-Norsk-Literatur-Lexicon. ) ( Joseph-Alphonse ) , littérateur 'élissanne (Bouches-du-Rhône), en : environs de Naples, le 25 juin 1811. ıt au parlement d'Aix, il fit ses études s de l'Oratoire de Marseille. Plus par le goût des voyages, il partit mingue, et visita le continent d'An retour en France, il connut Martte liaison décida de son avenir; t lettres, et se mit à composer un i tiré des Incas. Au moment de la se rangea sous le drapeau royaliste, ement les idées nouvelles dans naux, et au club des Feuillants, ala par son zèle et son activité, a à quitter la France après le 10 parcourut alors l'Angleterre, la Illemagne, l'Italie, visita Cons-

tantinople, et vint se fixer à Venise, où il offrit ses services au comte de Provence, depuis Louis XVIII. En 1797 il revint à Paris; mais bientôt poursuivi pour ses relations avec La Quotidienne, il fut incarcéré, puis banni. Cet exil cessa à la chute du Directoire, et il put revenir à Paris; il s'y lia avec La Harpe et Fontanes, et collabora au Mercure de France; mais une vie calme et paisible n'était point faite pour lui : il accompagna, en qualité de secrétaire, le général Leclerc à Saint-Domingue, assista aux désastres de cette malheureuse expédition, revint occuper une place au ministère de l'intérieur, dans la section des théâtres, partit peu de temps après avec Villaret-Joyeuse pour la Martinique, d'où il alla à Saint-Thomas remplir les fonctions de consul de France. Loin de nuire à sa carrière littéraire, ces voyages répétés la servirent; le spectacle de la mer excita son imagination, et ce fut à bord des vaisseaux qu'il composa son poème de La Navigation, publié en 1805. Le genre descriptif et didactique était alors à la mode : l'abbé Delille régnait; rendre en beaux vers des détails puérils et rebelles à la poésie, était le but unique. Esmenard réussit presque complétement dans cette manière fausse autant qu'ennuyeuse; versificateur harmonieux et correct, ses périodes sont majestueuses et sonores; on trouve chez lui des vers bien faits, des idées heureusement rendues, des descriptions fidèlement traitées; mais c'est là tout : pour de la verve, pour du lyrisme, pour de l'enthousiasme, pour de l'originalité, il ne faut point lui en demander. En 1806 il fit représenter à l'Opéra un intermède pour célébrer la victoire d'Austerlitz et chanter la gloire de Napoléon; car depuis longtemps déjà il s'était rallié au pouvoir impérial. En 1808 il donna, au même théâtre, une sorte d'apothéose du héros de la France, intitulée Trajan, dans laquelle il eut, dit-on, Fouché pour collaborateur, insinuation perfide pour sa gloire littéraire, et qui fai-sait ajouter foi à l'accusation, beaucoup moins honorable pour lui, de servir le fameux ministre de la police ailleurs qu'au théâtre, et dans des circonstances beaucoup plus sérieuses. Fernand Cortez, fait en société avec de Jouy, et dont la musique est de Spontini, sut jouée l'année suivante. Déjà censeur des théâtres, censeur de la librairie, censeur du Journal de l'Empire, chef de division à la police générale, Esmenard fut encore nommé membre de l'institut (classe de littérature française) en 1810, ce qui le fit attaquer avec violence. Sur ces entrefaites, il publia dans le Journal de l'Empire un article dirigé contre un envoyé de l'empereur Alexandre; le moment était mal choisi : une rupture était imminente avec la Russie, et Napoléon, voulant l'empêcher ou du moins la différer, ordonna à Esmenard de quitter la France; mais cet exil était si peu sérieux qu'après trois mois il obtint la permission de regagner Paris-

Esmenard était alors à Naples; il se mit immédiatement en route. Aux environs de Fondi, sa voiture, entrainée par les chevaux, menaçait de rouler dans un précipice, quand Esmenard, voyant le danger, sauta sur la chaussée, mais si malheureusement qu'il se fracassa la tête contre un rocher, et mourut cinq jours après, laissant un nom objet de nombreux reproches, qu'une si triste sin n'a point fait oublier. Outre les ouvrages déjà cités, Esmenard est encore l'auteur de nombreux morceaux de critique littéraire, d'une traduction en vers de poésies extraites des ouvrages d'Heleng-Maria William, et de notes historiques accompagnant la première édition du poëme de L'Imagination. H. MALOT.

Mercure de 1808. — Dussault, Annales littéraires. — Biogr. nouv. des Contemporains. — Le Bas, Dictionnaire encyclopédique de la France.

ESMENARD (Jean-Baptiste), frère du précédent, publiciste et littérateur français, né à Pélissane (Provence), en 1772, mort en 1842. Il choisit la carrière militaire, émigra, servit en Espagne comme officier, et se trouvait attaché à l'état-major de Madrid quand Murat fit capituler cette ville. S'étant alors rangé sous les drapeaux français, il guerroya dans les Castilles, dans la Galice, en Portugal, et prit une part active au siége de Ciudad-Rodrigo. En 1810 le maréchal Ney, qui l'avait fait son officier d'ordonnance, le chargea d'une mission confidentielle pour Paris. Alexandre Berthier le fit arrêter et conduire à la Force, circonstance inexpliquée jusqu'à ce jour, mais dont la cause se rattache sans doute à quelque complot légitimiste ignore du maréchal. Demeuré prisonnier jusqu'en 1814, Esmenard dut aux Bourbons sa mise en liberté et son inscription comme chef d'escadron dans les cadres de l'état-major général. Il était lieutenant-colonel, décoré de plusieurs ordres et en position d'obtenir de nouveaux grades, lorsqu'il demanda sa retraite, pour suivre les intérêts de la république Colombienne. Esmenard y rendit des services si grands que la république, reconnaissante, le pria d'accepter des valeurs immobilières considérables, dont le banquier Talavey devait opérer la réalisation. Il s'agissait de plusienrs millions qui allèrent s'engloutir dans le désastre de ce financier. Devenu pauvre, Esménard recourut à sa plume pour se procurer quelque aisance. Le cercle littéraire au milieu duquel il se trouvait d'habitude, son esprit original, sa connaissance parfaite de la littérature des peuples méridionaux de l'Europe et ses études d'économie politique l'eurent bientôt lancé dans le mouvement du journalisme parisien. Il fut collaborateur de la Gazette de France, de La Quotidienne, du Journal des Débats, du Mercure, vécut dans l'intimité des Bertin, de Ch. Nodier, de Châteaubriand, de Tissot, et acquit cette réputation d'aimable causeur qu'on ne recherche plus aujourd'hui, mais qui était alors un gage de réussite par le monde. L'intimité dans laquelle Esmenard avai doi, prince de La Paix, lui suggéra duire ses Mémoires, ouvrage curieu paru que quatre volumes. Émile Galerie hist. des Contemporains (Brux len, 1813), t. IV, p. 326.

ESMENDREVILLE (Jean DE). ESNANS (Luc Courchetet D' français, né à Besançon, le 24 juin à Paris, le 2 avril 1776. Il entra d'a Société des Jésuites, puis la quitta voir docteur in utroque jure, et all le garde des sceaux Chauvelin le de la librairie. Courchetet d'Esnar très-sévère pour les écrits licenc nommé censeur royal en 1748. Les tiques le choisirent dès 1734 pour la cour de France. En 1742 il o dance de la maison de la reine et de la maison de madame la dauph il s'était sait une certaine réputat écrits diplomatiques, le gouvernen le chargea de rédiger la déclaratio de 1740. On a de lui quelques ouv riques écrits d'un style très-négligé tenant des saits intéressants; en vois Histoire des Négociations et di Paix des Pyrénées; Amsterdam (P 2 vol. in 12; — Histoire du Traité Nimègue, suivie d'une Dissertati droits de Marie-Thérèse d'Autri de France; Amsterdam (Paris), 1 in-12; — Histoire du Cardinal de Paris, 1761, in-12; - Prières serv paration à la mort; Paris, 1767 Pensées sur l'Aumone; Paris, 176! attribue à Courchetet d'Esnans: Mé le prince de Montbéliard ; 1727, laissé plusieurs ouvrages manuscrit: tres des Mémoires pour servir à l' prince de Luxembourg.

Barbier, Dictionnaire des ouvrages anor donymes. — Chaudon et Delandine, Dict. Desessarts, Les Siècles littéraires.

ÉSOPE, ÆSOPUS (Αίσωπος), cél liste et fabuliste grec, né vers 620 mort vers 560. Nous n'avons d'É ouvrage authentique. Sa vie ne nous que par des traditions incertaines e toires. On est allé jusqu'à révoque son existence: « Ésope, dit Vico, un homme, mais une personnifica naire et un type poétique des com des serviteurs des héros. » Sans scepticisme jusque là, il faut recon est impossible de reconstruire la 1 avec les témoignages de l'antiquité recueillerons, moins comme les maté biographie que comme les éléments formée la légende généralement ac le grand fabuliste grec. Le plus an témoignages se trouve dans Hérodote cent-trente ans environ après l'époc **ÉSOPE** 

e. L'historien, parlant de la courtipis, dit qu'elle avait été « esclave du imon, et compagne d'esclavage d'Éiseur de sables (λογοποιός); car cefut esclave d'Iadmon, comme il est rtout par ce sait que les Delphiens, l'ordre de l'oracle, fait proclamer is qu'ils voulaient payer le prix de la e, personne ne se présenta pour le si ce n'est un petit-fils d'Iadmon, lmon lui-même. Ainsi Esope fut l'esmon. » L'événement auquel Hérodote n dans ce court passage est raconté ng par Plutarque. Si l'on en croit cet sope fut chargé par Crésus de porter de Delphes de magnifiques offrandes; n même temps distribuer aux habie mines d'argent par tête. Irrité des de la cupidité de ce peuple de prêur adressa d'amers sarcasmes, ct, ant d'offrir aux dieux les sacrifices ar Crésus, il renvoya à ce prince stiné aux Delphiens. Ceux-ci pour se hèrent dans les bagages du fabuliste d'or consacrée à Apollon, l'accusèvoir dérobée et le précipitèrent du roche Hyampée. Frappés bientôt de bles par la juste vengeance des dieux, ens firent proclamer qu'ils payeraient nsation pour la mort d'Ésope à celui rents qui la réclamerait. Trois génépassèrent sans que personne élevat à ce don expiatoire. Enfin, un riche Samos, Iadmon, alléguant qu'Ésope 'esclave de son aieul, se présenta, et emnité promise. La tradition relative d'Ésope par les Delphiens était certrès-ancienne et très-répandue. Arisfait allusion dans ses Guépes, et le le ce poëte la rapporte de la même ue Plutarque. Plus tard on y fit une dition. On prétendit qu'Ésope avait à la vie comme Tyndare, Hercule, t Hippolyte; qu'il avait vécu longès sa résurrection, et combattu recs aux Thermopyles quatre-vingts e. Aristote le représente comme un pulaire parlant devant l'assemblée Dans Aristophane, le sabuliste pa-1 habitant d'Athènes. D'après Suidas, des, Mésembrie en Thrace et Cotyéum se disputaient l'honneur de lui avoir ssance. Tous les témoignages font

avoir été précipité de la roche Il n'est pas facile d'indiquer la paesclave. Des traditions plus ou moins es, mais assez anciennes, nous le it comme affranchi par son maitre : Xanthus, se rendant à la cour de il rencontre Solon, puis assistant au iquet des sept sages, chez Périandre , et entin visitant Athènes, pendant la domination de Pisistrate. Voyant, dit-on, les Athéniens décidés, pour recouvrer leur liberté, à se défaire de Pisistrate, tyran d'un caractère doux et modéré, il leur raconta la fable des grenouilles qui demandent un roi à Jupiter. Les Athéniens gardèrent un si bon souvenir du fabuliste qu'ils lui élevèrent une satue de la main de Lysippe.

394

Voilà à peu près tout ce que l'on trouve sur Esope dans les écrivains antérieurs à l'époque byzantine. Il nous reste à parler d'une source beaucoup plus récente, et très-populaire, quoique absolument indigne de confiance. Il existe une Vie d'Ésope, généralement attribuée à Maxime Planude, moine grec du quatorzième siècle, mais certainement plus ancienne, puisqu'on la trouve dans un manuscrit du treizième siècle. Cette Vie, quel qu'en soit l'auteur, est un tissu de niaiseries et d'absurdités, ou, comme dit Méziriac. « ce sont des contes faits à plaisir. et des badineries inventées pour amuser les petits enfants ». Le compilateur, ramassant toutes les anecdotes qui avaient cours sur Ésope et y ajoutant ses propres inventions, ne s'inquiète ni des convenances, ni du bon sens, ni de la vraisemblance historique. Pour ne citer qu'un exemple, il met dans la bouche du mattre d'Ésope des vers d'Euripide, oubliant que le poëte tragique vivait près de deux cents ans après le fabuliste. Par un anachronisme plus grave encore, il mêle aux traditions grecques des fables orientales. Son Ésope, fait à l'image du Lockman des Arabes et des Persans, offre un grotesque assemblage de toutes les difformités physiques. Aucun témoignage des anciens n'autorise une pareille caricature. Dans le Banquet des Sept Sages, les convives raillent Ésope sur sa première condition d'esclave; ils n'auraient pas épargné sa personne, si elle eût prêté aux plaisanteries. Dans les huit vers qu'Agathias a consacrés à la statue d'Ésope par Lysippe, il n'est rien dit de la laideur du modèle.

Après avoir montré de quels éléments divers s'est formée la légende d'Ésope, il faut indiquer de quels matériaux non moins divers se compose le recueil que nous avons sous son nom.

C'est dans Hésiode qu'on rencontre la plus ancienne fable grecque. Ce poëte, pour effrayer des juges injustes, leur raconte une fiction morale, un alvoc, comme il l'appelle. On trouve deux fables (alvoi) dans les Fragments d'Archiloque, et il en avait probablement composé un plus grand nombre. Ce genre de fictions était très-populaire en Grèce, au commencement du sixième siècle avant J.-C. Venues de dissérents pays, les fables conservèrent longtemps des traits et des noms distinctifs. On eut les fables libvennes, cariennes, cypriennes, ciliciennes, lydiennes, phrygiennes, etc.; on eut des fabulistes tels que le Cilicien Connis et le Libyen Cibyssus. Mais toutes ces fables finirent par se confondre dans le genre ésopique et par être rapportées à un seul auteur, à Ésope.

895 ESOPE

Il est très-probable qu'Ésope n'écrivit jamais ses fables; c'est l'opinion de Bentley. Aristophane nous représente Philocléon apprenant les fables d'Ésope, dans la conversation et non dans un livre. Socrate, qui les mit en vers pendant sa captivité, « versifia, dit Platon, celles qu'il connaissait et qu'il put se rappeler facilement ». Ces apologues, pour n'être pas écrits, n'en étaient pas moins très-connus et très-estimés des Athéniens. Aristophane y fait souvent allusion. Un juge, dans Les Guépes, comprend parmi les agréments du métier les plaideurs qui pour capter sa bienveillance lui content quelque fable ou quelque badinage d'Ésope (Αἰσώπου τι γελοΐον). On trouve dans Les Guépes (v. 1401) et dans Les Oiseaux (v. 651) deux échantillons de ces badinages. Ésope avait aussi inventé des fictions d'un caractère sérieux, puisque Socrate se plut à les versifier (1). Il reste de ce travail deux vers cités par Diogène Laerce; en voici la traduction:

Ésope dit un jour aux gouverneurs de la ville de Corinthe De ne pas juger la vertu par l'opinion populaire.

Un siècle après Socrate, un autre Athénien, Démétrius de Phalère, composa un recueil de Fables ésopiques à l'usage des orateurs. Ce recueil s'est perdu ainsi que deux collections postérieures, rédigées l'une sous Jules César, l'autre sous Marc-Aurèle. Babrius (voy. ce nom) versifia très-heureusement les apologues d'Ésope, et eut sans doute des imitateurs; mais les rédactions en prose furent toujours les plus nombreuses. Les fables étaient un des exercices (προγυμνάσματα) des élèves de rhétorique, et les professeurs accommodaient aux besoins de leur enseignement les vieux apologues ésopiques. Plus tard, on joignit à ces fables des récits tirés du roman persan de Syntipas et du roman arabe de Kalilah et Dimnah. Enfin, on ajusta tant bien que mal à chaque fable une moralité empruntée en général à l'Évangile ou aux Pères de l'Église. De ces misérables compilations, rédigées par des moines byzantins pour leurs écoliers, on a tiré le recueil si connu sous le titre de Fables d'Ésope.

Avant qu'aucune des fables ésopiques eût été imprimée en grec, il en parut une traduction latine publiée sous le titre de Phrygii Æsopi philosophi Moralitas e græco in latinum traducta; Rome, 1473, in-4°. On attribuc cette traduction à Hildebert, archevêque de Tours, qui vivait au commencement du douzième siè·le. Le texte grec des Fables ésopiques, recueilles par Planude, fut publié à Milan, in-4°, sans date (probablement en 1479 ou 1480), par le sa-

(1) Les αἴγοι ου μῦθοι d'Esope étaient certainement en prose. Aristophane les appelle λόγοι, et Herodote doune, comme nous l'avons déjà vu, le nom de λογοποιός à leur auteur. Or, on sait que le mot λόγος, appliqué plus tard exclusivement aux discours, signifia d'abord tout ouvrage en prose, fable ou histoire, par opposition aux œuvres poétiques, appelées ἔπη.

vant Buono Accorso de Pise, avec u latine de Rynucius Thettalus : n d'autres éditions est écrit Rinucia Rynuncius, Ranuncius, etc. Cette c contenait cent-quarante fables, fut réimprimée au quinzième et au se Il n'y fut pas fait d'additions juspubliée par Robert Estienne; Paris d'après un manuscrit de la Biblioth et contenant vingt fables de plus ( de Buono Accorso. Le nombre de nées par Robert Estienne fut pr dans l'édition de Isaac-Nic. Nevelet de Mythologia Æsopica, in qua A gr. et lat. ccxcvii, etc.; Francfort-1610, in-8°; réimprimée sans autre que le titre de Fabulæ variorum Francfort, 1660, in-8°. Cette édi cent trente-six fables nouvelles tirbliothèque de Heidelberg (transpoi Rome et connue sous le nom de Palatine). L'édition de Nevelet ser celles que publièrent postérieuren sous le nom de Marianus, Oxford, Hauptmann, Leipzig, 1741, in-8° Leipzig, 1756, in-80; Ernesti, ibid. Schæfer, 1810, in-80; 1818, 1820 dition de Schæfer contient vingt-hu velles, publiées pour la première f d'après un manuscrit de la Biblioth par Rochefort, dans les Notices et manuscrits de la Bibliothèque c le même temps une addition beaucr sidérable fut faite aux Fables ésopi un manuscrit de Florence du trei contenant cent quarante-neuf fables férentes de celles qui avaient été re Planude, et renfermant la Vie d' avait jusque là attribuée à ce comi cent quarante-neuf fables nouvelle 1er volume des Αἰσώπου μῦθοι pul rence, 1809, 1810, 2 vol. in-8°, 1 de Furia, conservateur de la biblio rentiane et Marucelliane; elles fui mées avec un grand nombre de co Coray, dans sa Μύθων Αλσωπείων συ ris, 1810, in-8°. Enfin les Fables e rent publiées par Schneider, Bri in-8°, d'après un manuscrit d'Aug **ancien que les autres et que He**using consulté, mais sans en tirer suffisai Il n'existe encore aucune collection Fables ésopiques; le savant M. prépare une pour la Bibliothèque A.-F. Didot.

Les traductions et les imitations d'Ésope, dans toutes les langues a sont innombrables; on en trouver très étendue dans le Bibliographisc. de Hoffmann.

Suidas, au mot Αίσωπος. — Hérodote, tarque, Sept. Sap. Conviv.; De Ser. num. v

1, 71. — Neziriac, Fie Elsopa. — Bayle, Dict. — Bent-iey, Disert. in Æsop. Fab. — Corsy, Préface de son édition des Fables d'Ésopa. — Clinton, Fasti Hollenici, L [1<sup>st</sup>. — G. - II Grauert, De Æsopo et de fabulis Æsopile ; Bonn, 1995.

ESOPE. Voy. ÆSOPUS.

ÉSOPE ou MYSSOPCEUS (Joseph), poête juif, mtif de Perpignan, vivait au seizième siècle. On a delui: Le Vase d'Argent, poème hébreu, trèsremarquable, Constantinople, 1533; traduit en htin par Reuchlin. C'est une sorte d'épithalame improvisé à l'occasion du mariage du tils d'Ésope. Il se compose de 260 vers, correspondant anx sicles que pesait le vase d'argent dont il est question dans l'Écriture ( Nombres, chap. VII, verset 13 ).

Wolf, Bibl. Hebr.

ESPAGNAC (D'). Voyes SARUGUET.

ESPAGNANDEL (Matthieu L'), sculpteur français, né en 1610, mort en 1689. Quoique protestant, il orna de ses sculptures plusieurs églises catholiques de Paris. Le parc de Verwiles lui doit des morceaux remarquables, tels **que Tigrane, roi d'Arménie, un Flegmatique,** deux Termes, représentant, l'un Diogène, l'autre Socrate.

Chasdon et Delandine, Dictionnaire universel.

ESPAGNE (Louis D') ou DE LA CERDA, prince espagnol et amiral au service de la France, vivait dans la première partie du quatorzième siècle. Il était petit-fils de Ferdinand de La Cerda, infant de Castille, ainé des fils d'Alfonse X (voy, ce nom). et de Blanche de France, fille de saint Louis. Son père Alfonse, exclu du trône de Castille par don Suche, se maria en France, et eut deux fils, dont l'ainé, nommé Louis d'Espagne, devint amiral de France en 1341. Louis d'Espagne se conda Charles de Blois contre la comtesse de Montfort, dans la guerre pour la succession de Bretagne. Après avoir échoué, en 1342, devant Hennebon, défendu par Gauthier de Mauny, il s'empara de Conquêt, de Dinan, de Guérande, d'Auray et de Vannes. Il embarqua ses troupes, et les transporta dans la base Bretagne « pour aller, dit Froissart, ardoir el ruber tout le pays, et trouvèrent si grand avoir Many le poursuivit, l'atteignit auprès de Quimmerveille serait à raconter ». Gauthier de Perlé, et le mit dans une complète déroute. Louis d'Espagne, de sept mille hommes qu'il avait embarqués, en sauva à peine trois cents, et fut luineme grièvement blessé. Quelques semaines 🍄 🖦, il rejoignit Charles de Blois, qui venait de reprendre le siège d'Hennebon. « Si le coirent, dil Froissart, tous les seigneurs moult volontiers, et le reçurent à grand joie ; car il étoit moult honoré et aime entre eux, et tenu pour très-bon homme d'armes et vaillant chevalier, et tel étoit-il vraiein ent... Un jour vint le dit messire Louis d'Es-🎮 🗯 en la tente messire Charles de Blois, et lui demanda un don, présents grand foison de Francis seigneurs de France, qui la étoient, en Eta mion de tous les services que faits lui avoit. dit messire Charles ne savoit mie quel don

il vouloit demander, car s'il l'eût su, jamais ne le lui eût accordé. Si lui octroya légèrement, pour tant qu'il se sentoit moult tenu à lui. Quand le don fut octroyé, messire Louis dit: Monseigneur, grand mercy; je vous prie donc et requiers que vous fassiez à venir tantôt les deux chevaliers qui sont en votre prison à Faouet, messire Jean le Boutellier et messire Hubert de Freenay, et me les donnez pour faire ma volonté : c'est le don que je vous demande. Ils m'ont chassé, déconfit et navré, et tué messire Alfonse que je tant aimois ; si ne m'en sais autrement venger que je leur ferai couper les têtes par devant leurs compagnons qui céans sont enfermés. » Charles de Blois, malgre sa répugnance à servir une pareille vengeance, se crut lié parson serment, et livra les deux chevaliers; mais avant que Louis d'Espagne eût eu le temps de leur faire couper la tête, ils furent délivres par Gauthier de Mauny. Aussi malheureux sur mer que sur terre, Louis d'Espagne ne put empêcher les Anglais de débarquer près de Vannes et de s'en emparer. Le 15 novembre 1344, Clément VI le déclara roi des îlea Fortunées (îles Canaries), récemment découvertes, à la charge de les conquérir et de convertir les habitants au christianisme. Humbert, dauphin du Viennois, promit de lui faire construire une flotte; mais comme Humbert n'avait de port sur aucune mer, sa bonne volonté sut aussi inutile que la donation pontificale à Louis d'Espagne, qui à partir de ce moment cesse de figurer dans l'histoire.

Froissart, Chronique. -Sismondi, Histoire des François, t. X

ESPAGNE ( Chartes D' ), connétable de France, frère du précédent, tué en 1354. Il succéda en 1350 au comte de Guines dans la charge de connétable. « C'était, dit Villani, un chevalier de grand œrur et de grande hardiesse, vaillant dans les armes, plein de vertu et de courtoisie, de belle figure et de belles manières. Le roi, qui lui montrait un singulier amour, suivait son conseil par-dessus celui de tous les barons; aussi ceux qui ne craignaient pas de mai parler en accusaient le roi, tandis que les autres en ressentaient une extrême envie. » Le roi ne cessait en esset de le combler de saveurs, souvent aux dépens du roi Charles de Navarre, qui en concut une grande jalousie et attendit avec impatience l'occasion de se venger. Charles d'Espagne avait épousé Marguerite, fille de Charles de Blois, et reçu en dot la ville de L'Aigle. Au commencement de l'année 1354, le roi de Navarre, qui habitait Évreux, fut averti que Charles d'Espagne arrivait à L'Aigle, et qu'il coucherait le 8 janvier à une hôtellerie en dehors de la ville. Partant aussitôt avec son frère Philippe de Navarre, comte de Longueville, et beaucoup de chevaliers normands et navarrais, il vint se mettre à couvert dans une grange rapprochée de la maison où dormait son ennemi; de là il envoya un de ses cousins, le bâtard de Maruel,

399 ESPAGNE

avec une troupe d'assassins, qui forcèrent la maison où Charles d'Espagne était couché : ils le tuèrent dans son lit. Jean jura de venger son connétable ; sa colère atteignit plus tard les complices du meurtre et le roi de Navarre luimême n'échappa à la peine capitale que par d'importantes concessions.

Seconsse, Histoire de Charles le Mauvais, t. I. — Sismondi, Histoire des Français, t. X. — Villani, Hist.

ESPAGNE (Jean D'), théologien protestant français, né dans le Dauphiné, en 1591, mort à Londres, le 25 avril 1659. Pasteur à Orange en 1620, il quitta peu de temps après la France, et fut successivement ministre en Hollande et à Londres, où il desservit l'église française de Westminster.

En outre de quelques écrits dont on n'a plus que la traduction anglaise, et de quelques opuscules qui, avant de prendre place dans le recueil de ses œuvres, ont dù être imprimés à part, mais dont il est impossible de retrouver les premières éditions, on a de ce théologien : Les Erreurs populaires es poincts généraux qui concernent l'intelligence de la religion rapportée à leurs causes, etc.; La Haye, 1639, in-12; Charenton, 1643, in-12; trad. en anglais, Londres, 1648, in-8°. Cet ouvrage est dédié à Charles Ier, roi d'Angleterre; - La Manducation du corps de Christ considérée en ses prineipes; La Haye, 1640, in-8°; Charenton, 1642, in-12; trad. en anglais, Londres, 1652, in-8°; -L'Usage de l'Oraison dominicale maintenu, contre les objections des innovateurs de ce temps; Londres, 1646, in-12; trad. en anglais, Londres, 1646, in-8°; — Avertissement touchant la fraction et la distribution du pain dans la sainte Cène; Londres, 1648, in-8°; -Considération représentée en sermon le 28 mars 1652, sur le sujet de l'éclipse qui advint le lendemain; Londres, 1652, in-12; Schibboleth, ou réformation de quelques passages es versions françoise et angloise de la Bible; Londres, 1653, in-8°; Middelbourg, 1662, in-8°; trad. en anglais par Codrington, Londres, 1655, in-8°; — Essay des merveilles de Dieu en l'harmonie des temps, des générations et des plus illustres événements y enclos, 1re partie, Londres, 1657, in-8°; 2e partie, Londres, 1668, in-8° (cette 2° partie fut publiée après la mort de l'auteur, par H. Brown ); trad. en angl., Londres, 1662, in-8°; 2e édit., 1682, in-8°; — Examen de 17 maximes judaiques, ensemble un avertissement préparatoire à la réfutation de certains calomniateurs ennemis de l'harmonie, etc.; Londres, 1657, in-8°; trad. en angl., 1682, in-8°. Cet examen est comme un appendice à la première partie de l'Harmonie des temps. Les libraires Ant. et Sam. de Tournes, de Genève, réunirent les divers écrits de Jean d'Espagne; Genève, 1671, 3 vol. in-12. Ce recueil a eu plusieurs éditions et a été trad. en allemand par Sig. Hofmann; Francfort, 1699, in-4°.

Tous ces ouvrages, deputs long-ter eurent un grand succès à l'époque rurent; on en a une preuve irréc leurs nombreuses éditions et dans les en anglais et en allemand. Quelque empreints d'une assez vive antipa hommes et pour les principes de l'anglaise ainsi que pour les nombreus ligieuses qui se produisirent à cette remarque dans presque tous, à c thodoxie très-sévère, une liberté de esprit de critique fort rares dans les de la première moitié du dix-septiè Michel i

Bayle, Diction. Aist. et critiq. — Has protestante.

RSPAGNE ( Jean-Louis-Brigite. néral français, né à Auch (Armagn: vrier 1766, blessé mortellement : 21 mai 1809. Simple soldat au 6° dragons (6 juillet 1787), brigadi 1788), maréchal-des-logis (le 11 jan gagna rapidement, aux armées de C du nord, les grades de sous-lieuten giment de chasseurs (2 août 1792), de la légion des hussards surnomin seurs de la liberté et de l'égalité (: de chef d'escadron au 5e régiment (29 novembre), d'adjudant général gade (23 septembre 1793) et enfin brigade (le 11 juillet 1799).Le talent ( qu'il déploya aux armées des Alpes et Meuse, de l'ouest, des côtes ( Mayence et du Danube, la part aci aux batailles de Mœskirch, de E combat de Neubourg où il fut dar blessé, ainsi qu'à Hohenlinden, le (1er février 1805) au grade degénéra Étant passé en Italie, il prit le coi de la cavalerie légère, à la tête de l tenu par un bataillon de grenadiers : Molitor, il culbuta l'infanterie au combat de San-Michele, la poursuiv le chemin de Lonigo, où il fit 600 Dirigé (1806) sur l'armée de Naple nombreux combats à livrer, tant : des principautés qu'à la bande de s placée sous les ordres du bandit avait été jetée sur le territoire na Sidney-Smith. Désigné par Napol vembre 1806) pour prendre le comm la 3<sup>me</sup> division de cuirassiers de l mée, il se distingua à Heilsberg, et après (11 juillet 1807) le titre de g de la Légion d'Honneur, ainsi que o de l'empire (1808). A peine remis d' reçue à Heilsberg, il reprit le coi de sa division, et tomba mortellem opérant une charge des plus brillas taille d'Essling. Transporté dans l'i il y expira peu après. Le nom de c inscrit sur l'Arc de triomphe de l'Éto les de bronze du palais de Versailles. A. Sauzay.

le la guerre. — Fastes de la Lég. d'Honn. : Grande-Armée, t. I, p. 68-98; 11, p. 88-200. E ou ESPAÑA (Don Carlos, comte I espagnol, né en France, en 1775, as-Navarre, le 2 novembre 1839. D'oriise, il portait primitivement le nom , et descendait des anciens comtes de Comminges et de Foix. Ayant vice en Espagne, en 1808, il comord un bataillon de chasseurs de nouon. Grace à l'éclat de ses services rre de l'indépendance, il parvint en ps au grade de lieutenant général. En tête de la 1'e division du 5e corps ous les ordres du général Castaños. général anglais Beresford au siége , en Portugal. Il fut blessé à la ba-Albuera, où il commandait l'infan-1 bataille de Salamanque (1812). En a le premier dans Pampelune. Feren récompense de ses services, le nd'-croix de l'ordre de Charles III, néral de l'Aragon, et, en 1825, com-: l'infanterie de la garde royale. Le sagne fut ensuite chargé d'aller rérévolte de Bessière dans la Catatragon, et fit fusiller ce chef ainsi icipaux partisans. Le roi, qui se l'atque jour plus étroitement, le nomma, re 1826, grand d'Espagne de pre-, pour lui et ses enfants et succesme masculine et féminine.

nort de Ferdinand VII, le comte d'Eslara pour D. Carlos, et combattit en iis à la suite d'échecs successifs, reontière, il s'égara dans une marche t se trouva, au retour du jour, sur français, où il fut arrêté avec sa -cinquante hommes. Conduit d'abord s à Perpignan, en octobre 1835, on r l'intérieur. Il s'échappa, mais il fut ès plusieurs mois et malgré les débizarres sous lesquels il se cachait. le, il s'échappa de nouveau, reparut lans l'automne de 1838, et combattit 1, en Aragon. Malgré toutes les vioselles il recourut pour sa conservarda pas à être victime de son propre irs membres de la junte insurrectionpour venger des ressentiments perour d'autres motifs, restés inconnus, t son commandement, et le dirigèrent vers la frontière française. Le 7 ntre Oliana et Orgagna, on trouva un homme mort, qui avait les pieds liés : c'etait le comte d'Espagne. le son escorte l'y avaient précipité, étranglé. V. MARTY.

ilin, etc., Biog., univers. et port. des Con-10, Guerra, revolucion y levantamiento de España. — Moniteur universel, 26 septembre 1826. — Leiur, Annuaire historique, année 1830.

ESPAGNE (Le Cardinal d'). Voy. MENDOZA. ESPAGNET (Jean D'), magistrat et alchimiste français, vivait dans la première moitié du dixseptième siècle. Il était président au parlement de Bordeaux, et se livra avec passion à la recherche de la pierre philosophale; il n'y réussit pas mieux que ses devanciers, mais il composa sur ce sujet des écrits qui en leur genre sont regardés comme classiques. Un petit nombre d'adeptes font encore le plus grand cas d'un traité que D'Espagnet se contenta de signer d'une double devise, et qui a pour titre : Enchiridion Physics restitutæ; la première édition latine vit le jour à Paris, en 1633; il y en eut d'autres, en 1638, 1647, 1650. Cet ouvrage fut réimprimé dans la Bibliotheca Chimica d'Albineus et dans la Bibliotheca Chemica curiosa de Manget. Une traduction française, devenue rare, porte le titre de La Philosophie naturelle rétablie en sa pureté; Paris, 1651, in-8°. On connaît aussi une version allemande, Leipzig, 1685; et un alchimiste, J.-L. Hanemann, a composé un long commentaire latin (Lubeck, 1714, in-4°) sur l'Enchiridion. Un autre écrit, qui paraît bien être également sorti de la plume de D'Espagnet (quoique quelques auteurs le lui aient contesté), l'Arcanum Hermeticæ Philosophiæ, forme la suite de l'Enchiridion, auquel il se trouve joint. Dans le premier de ces ouvrages le magistrat bordelais expose la théorie sur laquelle repose le principe de la transmutabilité des métaux ; conformément aux doctrines de l'école d'Alexandrie, il admet une matière première, et il reconnaît trois mondes, l'élémentaire, le céleste et l'architype; ce mélange incobérent d'idées platoniciennes et de croyances catholiques ne mérite pas qu'on s'y arrête. Dans son second écrit, il passa à la pratique, mais ses définitions sont tellement incomplètes, ses descriptions des procédés à suivre si bien cachées sous le voile de l'allégorie et d'une obscurité calculée qu'il n'y a moyen de rien y comprendre. Une production d'un tout autre genre, et qui fait plus d'honneur à D'Espagnet, c'est l'édition qu'il donna en 1616, à Paris, du Rozier des Guerres, composé, dit-on, par Louis XI; édition défectueuse, il est vrai, mais à laquelle il joignit un Traité de l'Instruction du jeune Prince, traité où se trouvent parfois de belles pensées, exprimées en un bon style, et où se voit une longue exposition des vertus royales, au nombre de six, que doit posséder un monarque. Quoique très-adonné à l'alchimie, D'Espagnet n'avait aucune indulgence pour les sorciers; il fut l'associé du conseiller de Lancre dans la guerre terrible que celui-ci sit à de malheureux habitants des Landes et des Pyrénées, accusés d'avoir avec le diable des relations criminelles. Il paraît que ce magistrat s'était plu à orner de devises pieuses et d'images énigmatiques la façade de la maison qu'il occupait à Bordeaux, rue des Bahutiers; cette habitation syant été démolie, les sculptures qui en décoraient l'entrée ont été transportées dans le jardin de la Mairie, où on les voit encore; les archéologues bordelais les out plusieurs fois décrites et gravées.

G. BRUNET.

L. Lamothe, Revue de Bordeaux, juillet 1884. ESPAGNOLET (L'). Voy. RIBERA.

ESPAIGNOL DE LA FAYETTE (Jean-Nicolas d'), géomètre français, né à Mer (Loir-et-Cher), en 1796. Il exerce depuis longtemps les fonctions d'ingénieur en chef du cadastre dans le département de l'Ariége. On a de lui : Considérations sur le Cadastre en France, ou vues sur les moyens de perfectionnement et d'économie qu'on pourrait apporter dans la partie topographique; Paris, 1824, in-8°; — Coup d'ail sur les progrès des sciences, des arts et de l'industrie en général, etc.; 1836, in-8°; — Mémoire sur la rénovation et la conservation perpétuelle du cadastre parcellaire du département de l'Ariége; Foix, 1851, in-8°. Il a inséré des apologues et quelques articles intéressants dans les Annales agricoles et littéraires de l'Ariége. GUYOT DE FÈRE.

Statistique des Gens de Lettres.

ESPAÑA, Voy. Espagne.

RSPANAY (Jean de Saulx, sieur d'), poëte français, du dix-septième siècle. On a de lui une tragédie, Adaminte, ou le désespoir, imprimée à Rouen, en 1608; le second titre est tout à fait justifié par le dénoûment de la pièce, car des trois seuls personnages qui restent, deux meurent de désespoir.

H. M.

Goujet, Biblioth. fr.

ESPARBÉS. Voy. AUBETERRE.

ESPARTERO (Baldomero DON), général et homme d'État espagnol, né à Granatula (Manche). en 1792. Il était le neuvième enfant d'une famille dont le chef, son père, exerçait le métier de charron. D'une constitution débile, le jeune Baldomero fut destiné à l'état ecclésiastique. On l'envoya à l'école, et son frère ainé, Mannel, curé d'une ville voisine, se chargea des frais d'instruction, et le fit plus tard entrer dans un séminaire. Au premier signal de la guerre nationale que firent naître les entreprises de Napoléon sur la Péninsule, Baldomero Espartero, agé alors de seize ans, jeta la soutanelle, et s'enrôla dans un corps composé presque entièrement de jeunes théologiens, et qu'on appelait el sagrado (le sacré). L'ex-séminariste avait trouvé sa véritable vocation : après quelque temps de campagne, il entra, par la protection d'une famille noble, dont son frère ainé était chapelain, dans une école militaire de l'île de Léon. Sous-lieutenant au sortir de cette école, il offrit ses services au général Pablo Morillo, nommé commandant en chef de l'armée d'expédition contre les colonies insurgées de l'Amérique méridionale. Morillo le prit en affection, lui conféra le grade de capitaine et les fonctions de chef d'état-major, qu'Espartero échangea bien-

tôt contre celles de major d'infanterie au Pis Il conquit ses autres grades à la pointe de l'ést; dès l'abord il eut à se mesurer contre La Madrid, un de ces chefs de bande dont le con conquit aux colonies insurgées leur indépen En 1817, au combat de Cochabaroba, dans la Pérou supérieur, Espartero, trois fois bless, fut nommé commandant du hataillon qu'il avil valeureusement conduit à l'assaut d'une redout; à Sapachin, il mérita d'être élevé au grafe à lieutenant-colonel; en 1818, il défit les insugis de Rueto; colonel en 1822, il continua de # distinguer, notamment à Torata, où il fut dess fois blessé. A son retour en Espagne, à la se de la victoire du général Sucre en 1824, et à h désastreuse capitulation d'Ayacucho, qui mit in à la domination espagnole dans la mer du Sal Espartero fut envoyé à Logrono avec le titre brigadier. Ayant rapporté du Péreu environ deux millions de piastres, gagnées au jeu, dit-a, il vécut dans le faste, et s'éprit d'une jeune et joi personne, la señora Jacintha Santa-Cruz, d'un riche propriétaire de l'endroit. Celui-ci m se montra pas sympathique à Espartero; maisk jeune brigadier plaisait à la señora, et le marier eut lieu. Envoyé ensuite en garnison à Palma, il y resta jusqu'à la mort de Ferdinand VII, s'absentant parfois pour venir à Barcelone, si sa femme avait une grande réputation de grace et de beauté. En 1832, il se prononça hautement en faveur de la nouvelle loi de succession à la couronne établie par Ferdinand VII; c'est-à-din qu'il se déclara pour la jeune reine Isabelle Lorsque la guerre civile s'alluma, il fut, sur su offre de passer dans l'armée du nord, nomme commandant général de la province de Biscay et successivement maréchal de camp, puis lies tenant général. Ses succès comme capitaine » suivirent pas la même progression; il fut betti plusieurs fois par Zumalacarreguy. La pluper de ses collègues, même depuis la mort de ce che redoutable, étaient démoralisés; mais comme i n'avait pas éprouvé de défaite considérable. jugea qu'il serait le plus apte à relever les affaires En conséquence, le 17 septembre 1836. il fo nommé vice-roi de Navarre, capitaine généra des provinces basques et commandant en che de l'armée du nord. Il débuta par une victoire chassa les carlistes des hauteurs de Luchasse débloqua Bilbao. Déjà il avait repoussé derrière l'Ebre le prétendant, qui s'était avancé (12 sep tembre 1837) jusque sous les murs de Madrid.

Espartero se reposa quelque temps sur ot succès. Il s'occupa du rétablissement de la discipline dans son armée, et apporta à cette œuvre une remarquable énergie. C'est ainsi qu'au péri de sa vie il fit enlever des rangs et fusiller sous ses yeux les assassins d'Escalera et de Saarbield. Puis, suivant son habitude, il retomba dans l'inaction. L'année 1837 s'écoula sans résultats décisifs; au printemps de 1838, le 27 avril, Espartero reprit l'offensive il anéantit près de

ermée du général carliste Negri, et près de Penacerrada, il défit Guergue, enant du prétendant; il se disposait à stella quand le général christino Oraa levant Morella par Cabrera. Espartero rs dans la défensive. Placé en face d'un versaire, Maroto, qui avait succédé à dans le commandement des troupes t qui avait été son compagnon dans la 'Amérique du Sud, il préluda par d'imuccès aux conventions qui mirent fin tés. Au mois de mai 1839, il enleva les le La Pena del Moro, de Ramalès et de no; déjà comte de Luchana depuis la ce nom, il fut nommé grand d'Espagne e classe et duc de la Victoire. Les succès ès précipitèrent les événements; à la co-ciations secrètes nouées entre le quaril de l'armée de Christine et l'état-major paix fut conclue à Bergara, le 29 août prétendant se réfugia en France le 15 . Restait l'Aragon, où Cabrera soutee la lutte. La campagne du duc de la ontre ce chef, entreprise en 1840, fut uronnée de succès; la guerre civile née et le champ restait ouvert aux agirieures, qui devaient amener de graves ons.

qu'il défendait le trône d'Isabelle Carlos, Espartero était loin de rester l'action gouvernementale, sur laquelle 'autant plus peser, qu'il était général victorieux. Cependant, cette influence ınça à se faire bien sentir que sous e Calatrava, qui appartenait au parti partero ne s'était encore prononcé ni rti ni pour les modérés. C'était en 1837 'occupation de Madrid par son armée. etraite de don Carlos, les ministres lé la mise en accusation des officiers le royale qui avaient demandé leur spartero s'y opposa formellement, et nsi la démission du cabinet; les modérent, les exaltés le couvrirent d'injures. présidence du conseil et le ministère e, qu'on lui offrait; mais il fit appeler tère le général Alaix, qui lui était déême temps il témoigna un dévouement s pour la reine. « Je suis Manchego, don Quichotte, disait-il, lors de l'acte ergent Garcia; la dame de mes penreine, et pour elle il n'est rien qui ossible. » Il faut avouer que parfois sa iltérieure donna des démentis à ces as chevaleresques. Après la convention et l'ovation dont Espartero fut l'objet e, le gouvernement espagnol eut le pas tenir assez de compte du rôle imce général; on prononça, sans le conissolution des cortès, et l'on renvoya re son ami Alaix. Il en témoigna son ment par cette lettre fameuse de

son aide de camp Linage, lettre que l'on pouvait considérer comme l'expression de sa propre pensée. Sommé de s'expliquer, Espartero répondit d'une manière évasive; et, comme il arrive si souvent en pareil cas, il continua de peser sur la marche du gouvernement. Cependant, des élections nouvelles amenèrent une majorité favorable au ministère, et celui-ci crut pouvoir diminuer un peu l'influence du généralissime, qui ne devint que plus exigeant et fit donner, malgré la répugnance de quelques ministres, le titre de général à Linage. Les membres du cabinet opposés à cette mesure offrirent leur démission ; les deux membres restant, MM. Peres de Castro et Arrazola, étaient peu sympathiques à Espartero. A l'ouverture de la session des cortès, le gouvernement, pensant frapper ainsi les exaltés et par eux leur chef, le duc de la Victoire, présenta le projet de loi dit des ayuntamientos, restrictif des franchises municipales, sanctionné ensuite à Barcelone, malgré l'opposition d'Espartero, par la reine régente. Une insurrection éclate aussitôt : de la métropole elle menace de se propager de ville en ville; appelé à Valence par Christine, qui lui donne tout pouvoir de former un cabinet, Espartero se rend d'abord à Madrid, où il entre triomphant, debout sur un char qui avait appartenu à don Carlos; puis il fait son entrée à Valence dans une voiture trainée par des miliciens. Le 10 octobre 1840, pendant une des conférences assez orageuses qui eurent lieu entre le général et la régente, cette princesse interrompit tout à coup la discussion par ces mots : « Espartero, j'abdique! » Un mois après, Christine rencontrait à Montpellier un autre exilé, le général Cabrera, ct le 8 mai 1841 Espartero lui succédait, par voie d'élection, à la régence du royaume.

Il gouverna longtemps avec intelligence et énergie, réprima les empiétements de la cour de Rome, tint en respect le parti républicain, étoussa l'insurrection de Pampelune, dirigée par O'Donnell, qui y avait arboré le drapeau de la reine régente, déjoua les complots ourdis par Diego Léon et Concha dans le but d'enlever la jeune reine et d'entraîner l'armée; enfin, il territia les provinces basques en les faisant parcourir par des colonnes mobiles et en y levant des contributions. Le 15 novembre 1641 il soumit Barcelone, et le 30 du même mois il rentra de nouveau en triomphe à Madrid. A dater de cette époque il s'appuvaità l'extérieur sur l'Angleterre, ce qui lui attira le mécontentement de la France. Quoique cette puissance favorisat les entreprises de l'exrégente. Espartero continua de se maintenir par son respect de la constitution de 1837. Une insurrection ayant éclaté à Barcelone en 1842, il fit bombarder cette ville. Malgré tant de vigueur, la coalition des progressistes et des modérés entraina la chute du régent. Des actes significatiss d'opposition précédèrent cet événement : le 9 mai 1843 il dut sanctionner une amnistie générale présentée à sa signature par le ministère

Lopez, et dont le résultat politique était de livrer le pays aux intrigues des moderados. On lui demanda ensuite et il refusa le renvoi de son sécrétaire Linage et du général Zurbano, devenu odieux par les rigueurs qu'il avait déployées à Barcelone. Ce refus motiva la retraite du ministère et la dissolution des cortès. Ces actes et le bruit répandu de la conclusion d'un traité de commerce avantageux pour l'Angleterre donnèrent le signal d'une nouvelle et formidable insurrection en Aragon, en Catalogne, en Andalousie et en Galice. Le 13 juin 1843 la junte révolutionnaire de Barcelone proclama la majorité de la reine Isabelle et la déchéance du régent; le gouvernement provisoire, composé de Lopez, Caballero et Serrano, le déclara traitre à la patrie. A Valence, l'ennemi personnel d'Espartero, Narvaez, se mit à la tête de l'insurrection, et marcha sur Madrid. Le régent ne fit pas tête à l'orage avec toute la résolution que les circonstances exigeaient. Il s'avança bien sur Barcelone, mais trop tard; quand, le 22 juillet 1843, Narvaez fut entré dans Madrid, Espartero n'eut qu'à songer à l'exil. Le 30 juillet il s'embarqua à Cadix, passa par Lisbonne, d'où il se rendit en Angleterre : le 19 août il débarqua à Falmouth. Trois jours plus tôt il était déclaré en Espagne déchu de ses titres et dignités. Ces mesures furent rapportées en 1848, époque où le duc de la Victoire put rentrer dans sa patrie et prendre sa place au sénat. Au mois de février suivant, il se retira à Logrono, où il paraissait devenu étranger à toutes les affaires politiques.

L'Espagne moderne est le pays des insurrections. Celle qui éclata au mois de juin 1854, et qui avait pour motif apparent la tentative du gouvernement d'introduire en Espagne les formes gouvernementales de la France, fit sortir Espartero de sa retraite. Il parut d'abord prendre parti pour les insurgés, dirigés par les généraux O'Donnell et Dulce, et telle était sa situation d'esprit au moment où la reine, menacée dans son existence et son pouvoir, l'appela à prendre la direction du ministère. Après quinze jours de temporisation (la temporisation est une des faces de son caractère politique), Espartero devina sans doute que le pays se rangerait du côté du trône. Il accepta le rôle de défenseur de la royauté, et s'entendit avec O'Donnell pour la pacification du royaume. Depuis ce moment, les deux généraux ont vécu dans le plus parfait accord. Le parti progressiste, qui paraissait devoir l'emporter, n'ayant pas eu la majorité au sein des cortès, Espartero se hâta cette fois de conformer sa conduite politique à l'opinion du pays, V. ROSENWALD. bien observée.

Lesur, Ann. hist. univ., 1832 et années suiv. — Ann. des Deux Mondes, 1831-1855. — Loménie, Galerie hist. des Contemp. — Van der Burch et Brainne, Le Mémor. français. Paris, F. Didot.

ESPEISSES (D'). Voy. DESPEISSES.

ESPEJO (Antonio DE), voyageur espagnol, né à Cordoue, vivait en 1583. Il quitta sa patrie

pour chercher fortune dans le Nouveau-Mo se fixa à Mexico, s'y livra au commerce, et a quit assez rapidement une fortune considérable En 1580, Agustin Ruiz (voyez ce mot), re gieux franciscain de la mission établie dans vallée de San-Bartolomeo, résolut d'aller ou vertir les Passaguates et quelques autres natio indiennes habitant au nord du Mexique et a core inconnues aux Espagnols. Il partit des m nes de Santa-Barbara, fit deux cent ciaqua lieues vers le nord, et entra dans la province Tiguas; mais mal accueilli par les indigènes, abandonné par son escorte, il resta dans le m avec deux autres franciscains, ses compagne Les moines de San-Bartolomeo, inquiets de les frères, déterminèrent Antonio de Espejo à se la c à leur recherche. Il obtint la permission de de Juan de Antiveros, bailli de Cuatras-Cineg (Nouvelle-Biscaye), ct partit le 10 novem 1582 de San-Bartolomeo, accompagné du fru ciscain Bernardino Beltran, de nombreux esti ves et de cent-cinquante chevaux et malet chargés d'armes et de munitions. Il se dirigi vers le nord, et après deux jours de marche aperçut les cabanes des Conchos, qui le co duisirent vingt-quatre lieues plus loin dans pays des Passaguates. Ces Indiens lui témo gnèrent beaucoup de bienveillance. Mais à se arrivée chez les Toboses, les habitants se re rèrent dans les montagnes, parce que précédes ment des Espagnols avaient emmené plusies des leurs en esclavage. Espejo entra ensui chez les Jumanos (Patarabuyes), peuple gue rier, qui habitait les bords du Rio del Norte dont la civilisation était assez avancée pour qu'i possédassent des maisons construites en pierr Ils lancèrent quelques flèches aux voyageurs, leur tuèrent cinq chevaux; mais la proden d'Espejo arrêta les hostilités, et les semmes s'é tant approchées du F. Bernardino Beltran, l demandèrent sa bénédiction, et lui dirent qu'elle avaient déjà reçu des instructions de trois chri tiens et d'un noir. C'étaient Cabeca de Va Orantez, Castillo et leur nègre, débris de l malheureuse expédition de Panfilo Narvaez (1991 ce mot) dans la Floride (1528). En quittant le Jumanos, Espejo fit une marche de quatre vingts lieues à travers une forêt de pins, sur k bords du Rio del Norte. Il fut surpris du mon bre de bourgades bien peuplées qu'il y rences tra. Il passa ensuite chez les Tiguas; en arri vant à Poala, il apprit qu'Agustin Ruiz € # compagnons avaient été tués (voy. Ruz). R solu à continuer ses découvertes, Espejo s dirigea à l'est, et, traversant un territoire n che et fécond, il atteignit la province de Quiros vers le 37º 1/2 de lat. N. A quatorze lieues plu au nord, il entra dans le pays nommé Las Cuna mes, contenant cinq bourgades et vingt mill habitants. La capitale était appelée Cia. Des cett époque, « il y avait huit marchés publics; le maisons étaient construites en chaux de diverse

et les habitants portaient de fort beaux x de coton, tissés dans le pays ». A cinq : là, vers le nord-ouest, Espejo trouva les possédant sept villes et trente mille haensuite il visita la grande bourgade des , située sur un rocher élevé et perpendicuiquel on ne pouvait parvenir que par un troit et taillé dans le roc. Espejo, s'avanours vers l'ouest, après avoir parcouru atre lieues, entra chez les Zuni (Cibola). o Vasquez de Coronado y avait pénétré . Espejo y trouva des croix plantées par (1) et trois Espagnols (2), qui avaient fait son expédition : ils étaient restés avec les et avaient presque oublié leur langue ma-Ils fournirent des renseignements sur un c situé à soixante journées de chemin 1 (peut-être la mer), et sur les rives y avait de l'or et beaucoup d'habitants. rent que Francisco Vasquez, après douze marche, n'avait pu y parvenir, faute t était mort avant d'avoir entrepris un voyage. Le P. Bernardino Beltran, efla distance qui séparait déjà l'expédipossessions espagnoles, ne voulut pas i loin, et emmena la plus grande partie rte; Espejo n'en continua pas moins eprise avec neuf soldats qui lui restèrent près avoir fait vingt-huit lieues, il arune province nommée Mohotze, qui lui oir une population de cinquante mille s'avança jusqu'à leur principale bourmmée Zaguato, dont les habitants vinlevant de lui avec des vivres et jetèrent, re d'offrande, de la farine aux pieds des Espejo, profitant de leur simplicité, lara que ces animaux n'accepteraient ns que lorsqu'ils auraient une maison e. Les habitants se mirent immédiateœuvre, et Espejo fut ainsi logé en sûreté lamment pourvu de vivres durant son orsqu'il partit, les Mohotzes lui firent l'une grande quantité de manteaux de coquelques autres articles. Il alla visiter te-cinq lieues de là une mine d'argent, ir le sommet d'une montagne. Ce terrindait en vignes, noyers et lin. Il resuite les rives du Rio del Norte, et arriva province des Quires, qu'il traversa t pour entrer dans le pays des Hubacontenuit vingt-cinq mille habitants et en mines. Les naturels portaient des x de coton ou de peau élégamment peints, eaient dans des maisons à quatre étages. ée était montagneuse et couverte de e cèdres. Les forêts étaient peuplées de le cerfs et de daims d'une grandeur plus

prouve qu'Espejo ne fut pas, ainsi que pluoriens l'ont avancé, le découvreur du Nouique. us de Cullacan, Gaspar de Mexico, et Antonio laxara. qu'ordinaire. Les rivières abondaient en poissons, et les vallées produisaient du maïs en abondance, des melons, des citrouilles, du lin, des arbres fruitiers et des vignes d'un grand rapport. A une journée de chemin, Espejo rencontra les terres des Tamos, qui lui refusèrent le passage; il revint alors en arrière, descendit le long d'un large cours d'eau qu'il appela Rio de las Vacas (à cause de la grande quantité de bétail qu'il rencontra sur ses rives), et après avoir fait encore cent-vingt lieues en suivant les bords de la rivière de Los Conchos, il rentra à San-Bartolomeo en juillet 1583.

Juan Gonzales de Mendoza, Historia del grands Regno de China (Madrid, 1889). — Hackluyt, Voyages, etc., III, 383-396. — Alexandre de Humboldt, Essai sur la Nouvelle-Espagne, liv. III.

ESPELETA (Don José, comte de), général espagnol, né en 1741, mort à Pampelune, le 25 novembre 1823. Il était lieutenant général de la Catalogne lors de l'invasion française en Espagne (1808). Intimidé par le général Duhesme, il lui livra Barcelone et le fort de Montjuich. Il n'en fut pas moins nommé membre de la junte royale, après l'enlèvement du roi, et capitaine général de la Navarre après la restauration de Ferdinand VII, en 1814.

V. M.

Torreno, Guerra, revolucion y levantamiento de España de 1808 à 1814.

ESPEN ( Zeger-Bernard Van ), jurisconsulte néerlandais, né à Louvain, le 9 juillet 1646, mort à Amersfort, le 2 octobre 1728. Après avoir étudié le droit canonique, il entra dans les ordres; deux ans plus tard, il fut reçu docteur en droit et appelé à une chaire dans le collége dit du pape Adrien. Sa renommée comme jurisconsulte s'étendit si loin que des princes, des évêques, des tribunaux même l'envoyaient consulter. Il eut cependant des ennemis, parmi lesquels Bernard Désirant, un augustin, qui supposa l'existence de lettres contenant des doctrines dangereuses pour la religion et qu'il attribua à Van Espen. Celui-ci crut devoir se défendre; une sentence judiciaire constata le faux, et condamna le faussaire au bannissement. En 1719, autre accusation contre le savant professeur : le vicaire apostolique de Bois-le-Duc prétendit que Van Espen professait des opinions erronées au sujet de la juridiction des évêques. Enfin, en 1725, il eut encore mailles à partir avec les autorités supérieures pour l'approbation par lui donnée à l'élection de Stænowen à l'archevêché d'Utrecht, où depuis la réformation il n'y avait que des vicaires apostoliques. Van Espen dut se retirer successivement de Louvain à Maëstricht, puis à Amersfort, où il mourut. Ses principaux ouvrages sont : Jus ecclesiasticum universum de Peculiaritate et Simonia; — De Officiis Canonicorum; - De Censuris ; — De Promulgatione legum ecclesiasticarum. Ses œuvres ont été publiées par Joseph Barre; Paris, 1753, 4 vol. in fol.

Dup. de Beilegarde, Vie de Van Espen.

ESPENCE (Charles D'), en latin Bspencæus,

théologien français, né en 1511, à Châlons-sur-Marne, mort en 1571. Il parvint, par son mérite, à la place de recteur de l'université de Paris. Le cardinal de Lorraine l'employa dans plusieurs affaires importantes. Il se distingua aux états d'Orléans, en 1560, et au colloque de Poissy, en 1561. On a de lui : Institution d'un Prince chrétien; Lyon, 1548, in-16; — un Traité des Ouvrages clandestins; — des Commentaires sur les Épttres de saint Paul à Timothée et à Tite, pleins de longues digressions sur la hiérarchie et la discipline ecclésiastiques; — plusieurs traités de controverse, les uns en français, les autres en latin. Tous ces ouvrages ont été recueillis à Paris, en 1619, 1 vol. in-fol.

G. DE FRE.

Nicéron. Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, t. XIII, XX. — Desessarts, Siècles litteraires de la France.

ESPER (Jean-Frédéric), philosophe et naturaliste allemand, né à Drossenfeld, le 6 octobre 1732, mort à Wunsiedel, le 18 juillet 1781. Il étudia à Erlangen la théologie, fut adjoint à son père, prédicateur à Frauenaurach, et devint luimême pasteur à Ultenruth, près d'Erlangen; il remplit ces fonctions jusqu'en 1778, époque à laquelle on lui confia, en récompense de ses services, la surintendance (évêché protestant) des églises et écoles de Wunsiedel. Il a laissé sur l'histoire naturelle des travaux qui lui assurent une réputation durable. On a de lui : Wahrhaftige und merkwürdige Schicksale reisender Personen, etc. (Aventures véritables et merveilleuses de plusieurs voyageurs); 1762, 1763, 2 vol. in-8°; — Ausführliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen unbekannter vier/üssiger Thiere (Compte-rendu explicatifde la découverte de nouveaux zoolithes ou fossiles de quadrupèdes); Nuremberg, 1774, in-fol.; - Anweisung den Lauf eines Kometen und andrer Gestirne ohne astronomische Instrumente und mathematische Rechnungen zu beobachten (Manière d'observer une comète et d'autres constellations sans instruments et calculs mathématiques); Erlangen, 1770, in-8°. Hirsching, Historisch literarisches Handbuch.

RSPER (Eugène-Jean-Christophe), entomologiste allemand, frère du précédent, né à Wunsiedel, le 2 juin 1742, mort à Erlangen, en 1810. En 1782 il fut professeur agrégé et en 1800 professeur titulaire de philosophie dans cette dernière ville. Il fit de sérieuses et utiles études sur les lépidoptères. On a de lui : Die Europæischen Schmetterlinge, in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen (Les Papillons d'Europe, figurés d'après nature avec des descriptions); Erlangen, 1777-1807, grand in-4°; - Die auslaendischen (aussereuropaischen) Schmetterlinge (Les Papillons étrangers ou extra-européens); Erlangen, 1785-1798: \_ Die Pflanzenthiere in Abbildungen nach der Natur, nebst Beschreibungen (Les Zoophytes reproduits d'après nature, avec Nuremberg, 1788-1809, 3 vol.

Ersch et Gruber, Allg. Ene.

\* ESPERCIEUX ( Jean - Joseph ), français, né à Marseille, en 1758, mort le 18 mars 1840. Il se distingua dès sa dans la carrière des arts, et fut l'ami d de Raynal, de Lebrun, de Mirabeau a laissé les bustes. Il se plaisait à dire qu pas en de maître, et qu'il était « élève de lui avaient donné de bons conseils ». I des bons sculpteurs de ce siècle; son correct, ses compositions sont sages. manque le génie. Les principaux ouvra percieux exposés au Louvre sont : La jugale, terre cuite (1795); — Raynı dar Storff, bustes (1796); La Liberté, Cette figure eut un prix partagé avec dans un concours national (1797); statue commandée, et le buste de (1802); — Femme grecque entrant Molière et Racine, statues en pied; buste (1806); - Les Clefs de Vienne, de vingt-six pieds : pour le Corps légi Fontaine Saint-Sulpice: aujourd'hui au marché Saint-Germain; La Victoir terlitz: pour l'arc de triomphe du C Pierre Corneille (1808); - Napoléon Sénat; et les bustes de Létitia Bo Guillon Lethière, Lemercier et (1810); - Ulysse reconnu par soi madame Lemercier, buste (1812); -L'Envie expirant sur le tombeau c (1814); - L'Envie (1817); - Sully; I et Diomède (1818); - Jeune hommi au bain (1824); - Marseille (1833); entrant au bain (1836).

Le Bas, Diction. encyc. de la France.

RSPERIENTE. Voy. CALLIMACHUS.

RSPERNON. Voy. ÉPERNON et NOGA

ESPERON. Voy. ARCUSSIA.

ESPÉRONNIER (François - Don Victor-Édouard), général français, bonne (Languedoc), le 26 février 178 Paris, le 23 mai 1855. Son père était : Élève de l'Ecole Polytechnique en 180 sous-lieutenant élève à l'École d'Appl l'artillerie et du génic en 1809, et 1810 pour l'armée d'Espagne, comi nant en second dans le 6° régiment à pied. S'étant distingué aux siéges de de Campo-Mayor, et à la bataille d' il fut choisi pour aide-de-camp par Bouchu en 1811, et fit en cette quali pagne de 1812 dans la Péninsule. I siège de Chinchilla, en 1813, il fut même année, nommé capitaine en s reçut l'ordre de se rendre à la ma d'armes de Klingenthal, puis il fut ad tat-major général de l'artillerie et en ché auprès du directeur général des de pont. Il assista à la bataille de Dres

Mense de Torgau, où 25,000 Franbientôt réduits à 2,500 par le feu, les t les maladies. Conduit en Silésie, onnier de guerre après la capitulation Esperonnier rentra en France en employé en qualité d'aide de camp Bouchu, commandant l'école d'ar-Grenoble. Quand Napoléon arriva ville, en mars 1815, Esperonnier, de son général, essaya d'abord de e à Louis XVIII; mais il se laissa ainer, et fut envoyé à l'armée des a l'armée des Pyrénées orientales. direction d'artillerie de Paris, en eronnier fut classé au 1er régiment i cheval; puis, en 1819, appelé à l'Éhnique comme capitaine en premier amp du général directeur. En 1823 1 au grade de chef d'escadron, en de ses services au siége de Pampeyé en 1828 au corps d'expédition de mmanda l'artillerie de ce corps jusation (1833). Rentré en France avec e lieutenant-colonel, il fut nommé eur d'artillerie à Toulon. Les élecrbonne le choisirent pour député en née suivante, il fut nommé commancond de l'École Polytechnique. En int le grade de colonel; et en 1846 il échal de camp. Mis à la retraite par u gouvernement provisoire, il fut ree position par le décret de l'Assemive du 11 août 1849; mais l'âge dele faire passer dans la section de réité constamment réélu jusqu'à 1848, ours voté avec la majorité conservaté pour la loi de disjonction en 1837. ne sœur, qui était restée la compagne contribua beaucoup à la ruine de sa énéral de La Hitte, président du coerie, a lu un discours sur sa tombe. du général Esperonnier, président de périale de Montpellier, est mort le L. LOUVET.

des Hommes du Jour, tome lV, 2º partie, Necrologia, par M. Monmerqué, dans le Débats du 5 juin 1855.

r (Jean), homme politique français, in du dix-huitièmè siècle. Député de la Convention nationale, il vota la uis XVI sans appel et sans sursis, et un des membres les plus exaltés de blée. Nommé commissaire du Direcle département de l'Ariége, il rentra privée après le 18 brumaire. La date est inconnue.

torique des Contemporains.

ILLES (Antoine-Théodore, Viellrquis d'), agronome français, né au La Montagne (Nièvre), le 25 avril cendant d'une famille nobiliaire du il fit ses études au collége de Nevers, et s'est acquis des connaissances étendues dans l'économie rurale. Il était membre du conseil général de la Nièvre et membre du conseil général d'agriculture du même département, lorsque Napoléon III l'éleva à la dignité de sénateur, par décret du 4 mars 1854. M. le marquis d'Espeuilles est allié à la famille de Châteaubriand.

Biographie des Sénateurs.

ESPIARD (François-Bernard), seigneur DE Saux, jurisconsulte français, né à Dijon, en 1659, mort à Besançon, le 16 janvier 1743. Après avoir rempli avec beaucoup de distinction la place de président à mortier au parlement de Besançon, il résigna sa charge en 1725, et consacra ses loisirs à la composition d'importants ouvrages de jurisprudence. On a de lui : Remarques sur le Traité des Successions de M. Denys Le Brun, imprimées à la suite de ce Traité; Paris, 1736, in-fol.; — Epistola circa librum cui titulus : Corpus Juris canonici. auct. Joan. Petro Gibert, 1735, imprimée en tête de cet ouvrage; Genève, 1736, in-fol.; -Observations sur des matières canoniques, insérées dans la seconde édition des Institutions ecclésiastiques de Gibert; Paris, 1736, t. II. p. 567; — Observations sur des matières de droit, insérées dans les œuvres de Bretonnier: Paris, 1738, t. IV.

Papillon, Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne.

ESPIARD (Jean-François), prédicateur français, fils du précédent, né à Besançon, en 1695, mort en 1778. Il était chanoine de Besançon, abbé de Saint-Rigaud et prédicateur de la cour; on a de lui un recueil de Sermons; Besançon, 1776, in-8°.

Quérard, La France littéraire.

REPIARD (François-Ignace de La Borde), historien français, frère du précédent, né à Besançon, en 1707, mort à Dijon, en 1777. D'abord grand-vicaire de Troyes, puis conseiller au parlement de Dijon, il a laissé un Essai sur le Génie et le Caractère des Nations; Bruxelles, 1743, 3 vol. in-12; réimprimé sous le titre: Esprit des Nations; La Haye, 1752, 2 vol. in-12. Castilhon a beaucoup emprunté à cet ouvrage dans ses Considérations sur les causes physiques et morales de la diversité des mœurs, etc. Quérard, La Franço littéraire.

\*BSPIC (Jean-Barthélemy), poëte français, né à Cette (Languedoc), le 20 juin 1767, mort à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), le 29 février 1844. Dès l'âge de dix-neuf ans, il faisait partie de la congrégation des Doctrinaires, aux travaux de laquelle il ne cessa de coopérer jusqu'en 1792. En 1795 il fut appelé à l'École Normale de Paris, et revint fonder à Sainte-Foy-la-Grande un établissement, qu'il a dirigé pendant trente-trois ans. Membre correspondant de la Société Philomathique, du Muséum d'Instruction publique de Bordeaux (novembre 1812), il publia, deux ans après, son poéme: Des Soins et des Hom-

mages respectueux dus à la vieillesse, en vers français et en vers latins, ouvrage auquel cette même Societé accorda une mention honorable. On a, en cutre, de lui divers poëmes, couronnés par des académies de province, tels que: Le Champ de Bataille (1816); La Famille (1816); Bertrade de Montfort (22 juillet 1830); Christine d'Elbi (8 août 1833).

H. FISQUET.

Biographie (Inédite) de l'Hérault.

ESPINAC (Pierre D'), prélat français, né dans la première partie du seizième siècle, mort le 9 janvier 1599. Fils de Pierre d'Espinac, lieutenant de roi dans la Bourgogne et le Lyonnais, il fut chanoine-comte, puis doyen de l'église de Lyon, et enfin archevêque de Lyon, après la mort de son oncle Antoine d'Albon, en 1574. Le clergé le choisit pour son orateur dans les états de Blois; et il fut le chef de la députation des catholiques à la célèbre députation de Suresne. Si l'on en croit De Thou, il avait eu dans sa jeunesse du penchant pour la réforme; mais il changea d'avis, et en devint l'ennemi le plus décidé. Ses opinions et le ressentiment de n'avoir pu obtenir que Henri III demandât pour lui le chapeau de cardinal le jetèrent dans le parti de la ligue. Après avoir conservé le plus longtemps possible Lyon au duc de Guise, il mourut, dit-on, de chagrin de voir Henri IV s'affermir sur le trône de France. La Croix du Maine loue beaucoup le discours que d'Espinac prononça aux états de Blois, et qui a été plusieurs fois imprimé. Du Verdier cite aussi de ce prélat : Exhortation au peuple de son diocèse, avec Le Formulaire des Prières qui se font tous les jours de la semaine à Lyon; 1583, in-16; — Un Bréviaire à l'usage de son diocèse; — des Poésies françaises, non imprimées.

De Thou, Historia sui temporis, l. 81, 101, 122.—
Sponde, Annales.— La Croix du Maine et Du Verdier,
Biblioth. franç.— Sainte-Marthe, Gallia christiana.

\*ESPINACE (Le chevalier DE L'), géomètre français, qui vivait dans le dix-huitième siècle. On a de lui : Un Traité sur la théorie et la pratique du Nivellement; Avignon, 1768, in-6°. CH—P—C.

Dict. Bibliogr., ou Nouveau Manuel de l'Amateur de Livres, par Psaume; Paris, 1834.

ESPINASSE (Mile de L'). Voy. LESPINASSE.

ESPINASSE (Augustin, comte DE L'), général français, né à Pouilly-sur-Loire, en 1736, mort à Paris, en 1816, prit du service en 1760, dans la compagnie des mousquetaires noirs. Après avoir fait les campagnes de 1761 et 1762, il fut reçu lieutenant d'artillerie en 1763. Chargé par le duc de Choiseul de composer un traité de trigonométrie et de nivellement, il fit parattre cet ouvrage en 1767. De concert avec de Monbéliard, il donna à l'infanterie française le modèle du fusil dit de 1777, et contribua à améliorer le travail de la manufacture de Saint-Etienne. Nommé lieutenant-colonel en 1791, il combattit à l'armée du Rhin en 1792, sous Custine. Il se rendit ensuite à l'armée des Pyrénées

occidentales avec le grade de color ses dispositions le général espas repoussé. Nommé général sur le taille, il était en même temps su fonctions par le comité de salut retira dans ses foyers; mais bientôt avec le double commandement d de l'artillerie, à cette même arm nées occidentales qui envahissait bombarda Fontarabie, s'empara distingua à Tolosa, Revenu en Fi quelque temps sans emploi, puis le donna le commandement de l'artille d'Italie, sous les ordres de Bonapa rut à la reddition de Milan, au siés et à la victoire de Castiglione. « généraux d'artillerie que je connais le plus à se trouver à l'avant-ga Bonaparte dans un de ses rapports. pinasse revint devant Mantoue, qu se rendre. A la bataille d'Arcole, l'a mandée par L'Espinasse, se couv selon l'expression du général en mandait encore l'artillerie lorsque cha sur Rome pour venger l'assass ral Duphot. Rappelé en France recut le commandement en chef de l'armée que l'on destinait à en terre. Lors de la formation du sén 1799, il fut appelé dans ce corps. après, il entrait au sénat. En 1814 il des Bourbons, et le 4 juin Louis ? pair de France. On lui doit des en faits au Jardin du Luxembourg d'a qu'il avait publié à ce sujet. Out sur la théorie et la pratique de la trie et sur celle du Nivellement, paraître un Essai sur l'Organisat: lerie; Dresde, 1801, in-8°.

Biogr. univ. et port. des Contemporati ESPINAY, ancienne maison de l portait pour armes au lion armé à gueules et de sinople, et qui tirait château d'Espinay près Vitré. És quisat par Charles LX, en faveur à pinay, elle s'est éteinte en 1764. Pa bres on remarque:

\* ESPINAY (Jacques D'), pre mort en janvier 1482. Il était prote tolique du saint-siége, lorsqu'il ses intrigues, à se faire nommer éve Malo, le 9 janvier 1450. Il venait à Tours, lorsque le pape Nicolaféra, le 18 mars suivant, au siége tlui donna pour successeur Jean Mais le duc de Bretagne, Pierre Il ces changements, et pour en er fet il accusa d'Espinay d'avoir fon sion dans sa maison et d'avoir pape écrivit-il au duc en sa faveur; sistant dans son opposition, reçut l

e Coetquis, et d'Espinay se trouva sans an Lespervier ayant été pourvu de celui Malo. N'ayant rien à attendre du duc, byage de Rome, et sut si bien y plaider qu'il obtint du pape un bref justificatif. cette pièce, il revint en Bretagne, et iisit avec tant d'adresse, qu'il recouvra s graces du duc. La mort de l'évêque ier ayant permis de transférer Coëte siége, d'Espinay vint enfin occuper Rennes. Son caractère violent suscita et les seigneurs de son diocèse de séontestations, qui ne durèrent pas moins ns, et dans le cours desquelles des parprélat commirent maints actes coues choses en vinrent au point que la Vitré, qui avait le plus à se plaindre, pape Pie II un bref portant qu'elle et les aient placés sous la juridiction de l'arde Tours tant que d'Espinay occupege de Rennes. Cette décision ne rendit rnier plus modéré. Il forma des entrelitieuses contre son souverain, dont il mia plusieurs officiers, absous ensuite dinal de Sainte-Praxède, que le pape our informer sur les plaintes du duc. reusement de l'enquête qui fut faite sur ses mœurs, d'Espinay se ménagea si peu la de nouveau prise sur lui : ses enneofitèrent pour l'accuser encore à Rome empé dans la mort de Gilles de Bretaavoir formé de coupables projets contre égnant et ses prédécesseurs. Quoique que de Tours et l'évêque du Mans eushargés d'informer, d'Espinay réussit à · les bonnes graces du duc François II, rgea d'une mission auprès de Louis XI; nouvelles violences du turbulent prélat erent le trésorier Landois à provoquer une enquête, par suite de laquelle il fut . Son temporel et son patrimoine furent ordre du duc, et, quoique très-soufi goutte, il fut enfermé dans une prison. arut.

AT (André D'), prélat français, mort e 10 novembre 1500. Il fut successiverevêque d'Arles et de Bordeaux, cardievêque et comte de Lyon. Lorsque après de Louis XI, Charles VIII résolut de guerre en Bretagne, il dépêcha d'Ess les barons de la province pour les déà laisser l'armée royale pénétrer en Breis prétexte de chasser le duc d'Orléans, s de François II. Il remplit habilement a, et parvint à persuader aux barons c voulait se venger sur eux de la mort sis; ce qui les détermina à adhérer à ·unes des demandes du roi. D'Espinay efficacement à faciliter le mariage de que avec Anne de Bretagne.

NAY (Guy Ier D'), chambellan et amr du duc François II, mort au service de Louis XII, le 2 mai 1501, s'acquit tant de renommée par ses prouesses et sa générosité que ses contemporains lui donnérent le nom de Grand. Reconnaissant de ses services, le duc lui accorda la réhabilitation de son oncle, l'évêque de Rennes, avec 20,000 écus à prendre sur la baronnie de Fougères, en dédommagement de la confiscation des biens de ce prélat, prononcée lors de sa détention. Après la mort du duc, il continua à remplir l'office de chambellan de la princesse Anne, qui le chargea de régler les conditions d'un arrangement conclu entre elle et Charles VIII.

\* ESPINAY (Jean D'), premier marquis de ce nom, chambellan de Henri II et de Charles IX, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine d'une compagnie de cent chevau-légers, lieutenant de la compagnie du maréchal de Vieilleville, sénéchal de Castres et de l'Albigeois, mourut le 12 septembre 1581. Il rendit de grands services dans les expéditions contre Charles-Quint, notamment au camp d'Amiens, au siége de Thionville, dans le pays Messin, et aux batailles de Saint-Denis, de Jarnac et de Moncontour.

ESPINAY (Charles D'), était abbé commendataire du Tronchet, de Saint-Gildas du Bois, et prieur de Gahard et de Bécherel, lorsqu'il fut nommé, en 1558, évêque de Dol. Avant d'être sacré, il assista au concile de Trente, où il fit briller son érudition. Il fut ensuite chargé de plusieurs négociations relatives à l'exécution des actes de ce concile, tant à Rome qu'à la cour de France, comme le prouvent diverses pièces insérées dans les Lettres concernant-le concile de Trente, 1654, in-4°. Pendant les troubles de la Ligue, il provoqua la réunion d'une assemblée, où il fit déférer au duc de Mercœur le titre de protecteur de la religion catholique en Bretagne; et deux ans plus tard, son frère Antoine ayant succombé à la blessure qu'il avait reçue en défendant Dol, il se chargea lui-même de la défense de sa ville épiscopale. Jean d'Espinay est auteur de quelques poésies fort médiocres et très-peu en harmonie avec la gravité de son état; elles ont été imprimées sous le titre de : Sonnets amoureux par C. D. B. (Charles d'Espinay, Breton); Paris, Barbé, 1559, in-8°; — Ibid.; Robert Estienne, 1560, in-4°. La seconde édition porte le nom de l'auteur.

\*RSPINAY (Antoine D'), chevalier de l'ordre du Roi, mort à Dol, le 7 janvier 1591, servit vaillamment sous Henri II, Charles IX et Henri III, aux batailles de Saint-Denis, Jarnac et Moncontour, ainsi qu'aux siéges de Rouen, La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély. Devenu maréchal de camp de l'armée de la Ligue, en Bretagne, après la mort de Henri III, il fut tué dans une sortie, où, bien que très-inférieur en force, il avait victorieusement repoussé le comte de Montgommery et le capitaine de Lorges, qui avaient essayé de surprendre Dol. P. Levor.

Dupaz, Histoire généalogique de plusieurs illustres Maisons de Bretaune. — Dom-Morice et dom Lobineau, Histoires de Bretagne.

ESPINAY- SAINT-LUC. Voy. SAINT-LUC.

ESPINE (Charles de L'), poète français, né à Paris, vivait dans la première moitié du dix-septièrne siècle. Sa vie est tout à fait inconnue. On a de lui: La Descente d'Orphée aux enfers, tragédie en cinq actes et en vers, imprimée pour la première fois à Louvain, 1614, in-8°, et réimprimée sous le titre de: Mariage d'Orphée, sa descente aux enfers, et sa mort par les bacchantes; Paris, 1623, in-8°. On trouve dans ces deux éditions, à la suite de la tragédie, des chansons, stances, épigrammes, réunies sous le titre de Conceptians diverses.

Chaudon et Delandine , Dictionnaire universel.

ESPINEL (Vincent DE ), poëte et romancier espagnol, né vers 1540, à Ronda (royaume de Grenade), mort à Madrid, vers 1630. Sa vic nous est à peu près inconnue. On croit que dans son Marcos de Obregon il a raconté sa propre histoire; mais à côté d'incidents qui paraissent empruntés à la réalité, ce roman contient un trop grand nombre d'autres événements fictifs pour qu'on puisse y voir une sorte d'autobiographie. Aussi, tout en reconnaissant que la vie d'Espinel dut fort ressembler à celle de son héros, nous n'attribuerons pas à l'un les aventures de l'autre, et nous ne recueillerons sur le poëte que des détails authentiques. Il fit ses études à Salamanque, et servit dans les guerres de Flandre. Etudiant ou soldat, il cultiva la poésie avec succès, composant en langue vulgaire des chants sacrés pour les jours de sête, et imitant en vers latins élégants les auteurs classiques. Avant déjà parcouru une partie de sa carrière lorsque Lope de Vega débuta, il revit les vers du jeune poëte, et l'assista de ses conseils. Lope lui en a témoigné sa reconnaissance en le louant magnifiquement dans son Laurier d'Apollon. En 1620, Espinel figura dans le grand concours poétique qui eut lieu lors de la béatification de saint Isidore. Quoique chapelain à Ronda, il vivait d'ordinaire à Madrid, et il y mourut. N. Antonio place la date de sa mort en 1634, tandis que Lope de Vega le représente comme déjà mort en 1630. Tous les biographes espagnols s'aocordent à dire qu'il vécut plus de quatre-vingtdix ans, qu'il passa dans la pauvreté la plus grande partie de sa vie, et qu'il fut brouillé avec Cervantes; circonstance assez remarquable, puisqu'ils vivaient l'un et l'autre des bienfaits de l'archeveque de Séville. On attribue à Espinel l'invention des decimas (dizains). Ces stances, composées de dix vers de huit syllabes, s'appellent aussi du nom du poëte espinelas. Enfin, Espinel ajouta, dit on, une cinquième corde à la guitare. et donna ainsi à l'instrument préféré des Espagnols plus d'étendue et de sonorité. Malgré sa longue vie, Espinel ne composa qu'un très-petit nombre d'ouvrages; savoir : Arte poetica española: Varias Rimas; Madrid, 1591, in-8°.

L'Art poétique est une traduction en vers espagnols de l'Epitre aux Pisons; dans les Poeses diverses on remarque des épitres d'un ton grave, et des églogues d'un tour poétique et original, une entre autres dans laquelle un soldat et m berger s'entretiennent des guerres des Espagads en Italie; - Relaciones de la Vida del Escudero Marcos de Obregon; Barcelonne, 1618, in-4; Madrid, 1618, 1657, in-8°. Le héros de ce reman, Marcos de Obregon, raconte lui-même se aventures à un crmite qu'il avait connu a Flandre et en Italie, et que le hasard lui a 🛣 rencontrer dans une excursion hors de Madrid. Son histoire, par beaucoup de détails, rappelle celle de Guzman d'Alfarache. Il s'agit aussid'a jeune homme qui abandonne la maison paternelle pour aller chercher fortune au foin. D'abord étudiant, puis soldat, Marcos de Obregon voyage en Italie, est captif à Alger, parcourt presque toute l'Espagne, et, après avoir traversé benon de dangers, d'épreuves, d'intrigues, de folies d de crimes, il raconte dans sa vieillesse, avecuse certaine satisfaction, tout ce passé déréglé etcopable, et entremêle à son récit scandaleux des sentences très-morales. L'ouvrage est dédié à l'archevêque de Tolède. Le roman d'Espinel a été induit en français par Vital d'Audiguier (1618, In 6), le Sage en a imité quelques chapitres. Voltaire prétend même, avec son assurance et sa légèrelé or dinaires, que . Gil Blas est entièrement empruilé au roman espagnol intitulé : La Vida del escudero don Marcos d'Obregon ». Cette assettion est dénuée de fondement. Sans doute la sage connaissait Marcos d'Obregon, et il et a quelquesois prosité pour la composition de Gil Blas. L'historiette qui a fait le fond de sa preface est prise dans le prologue d'Espine. Le tour joué à Gil Blas sur la route de Salamanque rappelle une aventure semblable de Marcos; l'histoire de Camilla, celle de Morgellina, d quelques autres endroits sont aussi des emprunts faits à Espinel. Le Sage n'en a pas un autrement avec Estevanillo, Gonzalez, Guevara, Roxas, Antonio de Mendoza, etc.; et, blea lois de vouloir dissimuler ses emprunts, il a donné à un des personnages de Gil Blas le nom de Marcos de Obregon; mais il n'en est pas moins lur de prétendre que le sujet de Gil Blas est catièrement pris à Marcos de Obregon : il serait même exagéré de dire que le romancier français a de grandes obligations à l'auteur espagnol. Il existe une bonne traduction anglaise de ce roman per Algernan Langton, Londres, 1816, 2 vol. in 5; et une spirituelle imitation allemande par Tieck, Breslau, 1827, 2 vol. in-18.

Nic. Antonio, Bibliotheca Hispana nova, — G. Ticine. History of Spanish Literature.

homme d'État espagnol, né à Martininos de Les Posadas (Viellle-Castille), en 1502, mort le septembre 1572. Issu d'une famille noble, mais peu riche, il fit de bonnes études dans les drolls nique, qu'il enseigna, fort jeune enica. Il devint ensuite auditeur à Ségent du conseil royal de Navarre. Il e tant de sagacité et de prudence erses fonctions, que Philippe II, lui ute sa confiance, le nomma successident du conseil de Castille, inquiil d'Espagne, surintendant des négosfaires d'Italie, chef du conseil d'Éseil privé, enfin évêque de Siguenza. le cardinal, en 1568, ajouta encore sa fortune. Dans l'exercice de ses ons, Espinosa se fit estimer par son la justice et sa sévérité envers les icateurs; mais ce qui le servit le 's de Philippe II fut le zèle ardent et rigoureuse qu'il déploya comme mme inquisiteur.

npérieux envers les grands, Espien maître à Philippe II lui-même. a grâce dans sa personne, toujours ts magnifiques; un aspect imposant, encore sa noblesse originelle et courage, à la décision de son cal'élévation de son esprit, le faisait pour commander. Il dépêchait si vite d'assiduité les affaires, que souisait à l'oisiveté les autres conseilinds tremblaient devant un ininistre pas sur les princes du sang et qui : Faites, ou Ne faites pas; comme Il n'eût été que le ministre. En le int le roi, qui restait silencleux, · un duc de Silva pour être venu 1 conseil, ils craignaient de tomber nstant en disgrâce, et n'en deveplus souples. A la fin, cependant, éclairé par la révolte des Maures t la guerre des Pays-Bas, dont les ts n'avaient été que faiblement bas résultats de la bataille de Lépante. ne pas souffrir plus longtemps le et l'arrogance d'un ministre qui néprouvait, et disposait de tout, sans me rapporter l'honneur de son adi à un mattre jaloux de ses prérojour, le duc de Medina-Celi, sur le prendre le commandement de l'ardre, vint pour traiter des affaires de nement. Il fut si dédaigneusement ministre, qu'il alla se plaindre au e II voulut en finir - avec cette parole wait employer dans les moments déit au cardinal, dans une délibérasnis le président. » Ce fut le coup de omnipotent ministre, qu'un auteur un brillant météore dont l'éclat éclipes autres ministres et conseillers s médecins de la cour profitèrent pe qu'il éprouva pour en débarrasnds et le prince lui-même. On mit touvrir, que le scalpel du chirur- i velles inventions.

gien fut saisi par le mourant, dont le oœur battait encore à l'ouverture de l'estomac. Il fut enseveli à Martininos de las Posadas, lieu de sa
naissance. Philippe II ne trahit aucune émotion
à la mort d'un ministre si favorisé; il rendit cependant justice à la sagesse de son administration. « Ce fut, dit-il, un président du conseil des
Indes et du conseil de Castille franc, intègre, et
qui suffisait à toutes les parties de son office. »
Une tache grave pèse sur la ménotre d'Espinosa: c'est la mort de D. Carlus (voy. ce nom),
puisqu'il servit trop bien la halne du père contre
le fils. V. Marty.

Luis Cabrera de Cordova, Filipe segundo, rey de España, p. 898-701. — Claceonius, Filia Pontificum. — Aubery, Hist. grin. des Cardin. — Modesto de La Fuente, Hist. gener. de España, t. XIV; Madrid, 1851.

ESPINOSA (Nicolas), poëte espagnol, né à Valence, vers 1520. On ne sait rien de sa vie, sinon qu'il appartenait à une famille riche, et on ignore la date de sa mort. Il continua l'Orlando furioso de l'Arioste, dans un poëme en trente-cinq chants, intitulé: Segunda parte de Orlando, con el verdadero succeso de la famosa batalla de Roncesvulles, fin y muerte de los doce pares de Francia; Saragosse, 1555, in-4°; Anvers, 1556, in-4°; Alcala, 1579, in-4°. Dès 1550 Urrea avait publié une traduction, devenue promptement populaire, quoique très-médiocre, de l'Orlando. Espinosa ajouta au même poëme une suite écrite dans une intention bien différente de celle de l'Arioste. « Son but, dit-il, est de chanter la grande gloire des Espagnols et la défaite de Charlemagne et de ses pairs. » « Cette histoire, ajoute-t-il, relatera la vérité, et ne donnera pas le récit rapporté par le Français Turpin. » En effet, au lieu des traditions françaises, si poétiquement racontées et si finement parodiées par l'Arioste, on a les fictions des romanciers espagnols. C'est un certain Bernard del Carpio qui triomphe à Roncevaux, et tue Roland. Espinosa rattache assez ingénieusement les légendes du Romancero aux charmantes fictions de l'Arioste; mais il est moins heureux dans ses propres inventions. Ainsi, dans le vingt-deuxième chant, Bernard va à Paris, et défait plusieurs paladins ; dans le trente-troisième, dont la scène se passe en Irlande, il soustrait Olympia à un enchantement magique, et devient roi de l'Irlande. Ce sont là deux inutiles et absurdes additions à l'histoire de Bernard telle qu'on la trouve dans les vieilles chroniques et ballades espagnoles. Quoique les géants et les enchanteurs ne manquent pas dans la continuation d'Espinosa, elle contient cependant un peu moins d'absurdités et d'invraisemblances que les poemes du même genre composés par Lope de Vega. La Segunda Parte n'a pas moins de quatorze mille vers en octaves; encore le poëme n'est pas entièrement terminé, et l'auteur annonce une suite. Il ne tint pas sa promesse; mais beaucoup d'autres poëtes reprirent le même sujet, et y ajoutérent de nouR striguez, Bibliotheca Falentina, p. 385 — Ximeno, Exertiores del repun de Falencia, t. 1, p. 139. — N. Antono, Bibliotheca Hispana nova, t. 11, p. 141. — Ticknor, History of Spanish Literature, t. 11, p. 342.

\* ESPINOSA (Jean DE), écrivain espagnol, né à Bellovado, vers 1540, mort vers 1595. Il se distingua à la guerre et dans les fonctions publiques, et jouit de l'intimité de Charles-Quint et de Philippe II. Il écrivit divers ouvrages, mais il dut surtout sa réputation à un étoge des feumes qu'il dédia à Marie, fille de Charles-Quint: Ginaecopoenos, dialogo in laude de las mugeres; Milan, 1580, in-4°. Cette production diffuse, et remplie de citations pédantesques, est oubliée depuis longtemps. Espinosa nous apprend lui-même qu'il avait entrepris la rédaction d'un traité philosophique qu'il voulait intituler Micracanthos, et qu'il avait réuni plus de 6,000 proverbes. G. B.

Antonio, Bibliotheca Hispana.

ESPINOSA (Pierre, et non Antoine), poëte et moraliste espagnol, né à Antequera (Andalousie), vers 1582, mort à San-Lucar de Barameda, le 21 octobre 1650. Aumônier du duc de Medina-Sidonia, il fut nommé, en 1623, recteur du collége de Saint-Ildefonse, que ce duc avait fondé à San-Lucar de Barameda. Le principal ouvrage d'Espinosa est une anthologie, intitulée : Primera parte de las Flores de Poetas illustres de España; Valladolid, 1605, in-4°. Ce recueil renferme des morceaux choisis, en plus ou moins grand nombre, d'environ soixante poètes de cette époque, y compris Espinosa lui-même; il en est plusieurs que l'on chercherait vainement ailleurs. Malheureusement le recueil qui les contient est très-rare. Les autres ouvrages d'Espinosa sont : Elogio al retrato del excellentismo señor D. Manuel Alonso Perez de Guzman el bueno duque de Medina-Sidonia; Malaga, 1625, in-8°; - Panegyrico a la ciudad de Antequera; Xerès, 1626, in-8°; - Arte de bien morir; Madrid, 1651, in-8°; - Tesoro escondido; San-Lucar, 1644; 🗕 Espeso de cristal , fino y antorcha que aviva el alma; la sixième édition est de Concha, in 16. Nic. Antonio, Bibliothera Hispana nova. - G. Ticknor, History of Spanish Literature, 11, 479.

ESPINOSA (Jacinthe-Jerôme D'), peintre espagnol, né à Cocentayna, en 1600, mort à Vaience, en 1680. Il fut élève de Borras et de Ribalta. Le musée de Madrid a de lui trois tableaux : Marie-Madeleine en prière; - des Pruits;—un Vase de fleurs.—La Plagellation, L'Ame du Réprouvé et L'Ame d'Elie, du même artiste, ne se trouvent pas dans le musée royal de Madrid, malgré l'assertion de la Biographie portative universelle: nons ne savons ce que sont devenues ces toiles. On connaît du même artiste : La sainte Famille ; — Jésus portant sa croix; — Le Christ trainé sur la voie douloureuse: — Apparition de la Vierge à saint François; — Saint François en prière; -Apothéose de saint Louis; — Saint Joachim;

— Martyre de saint Pierre; — Naissans de Jésus. Quelques-uns des tableaux cités figrent au musée provincial de Valence; ils sui d'une valeur médiocre.

Jérôme Espinosa a laissé un fils (Michel-Hrôme), qui fut son élève, sans hériter de su talent. Émile Bécm.

Cean Bermudez, Dicionario, etc.

\*ESPINOSA (Jean n'), peintre espagnol, de la famille et du même siècle que les précédents, figure au musée royal de Madrid par deux compositions; elles représentent des fruits. On me sait rien sur la vie privée de cet artiste.

La Biographie portative universelle diagne un autre Espinosa (F.) comme ayant vécu dens le seizième siècle et travaillé aux vitraux de l'accurial. Mais ce palais, commencé sous Philippe II, n'a point un seul vitrail de la renaissance; et test nous porte à croire que F. Espinosa n'est autre que Jacinthe Jérôme.

Émile Bácix.

Catalogo de los Cuadros del real Museo de Pinters; Madrid, 1850, in-8°, n°° 35, 221, 512, 1839.

ESPINOSA Y TRLLO. Voy: TELLO.

\* ESI-INOSA (Joseph), peintre et graven epagnol, né à Valence, le 5 janvier 1721, mort à Valence, en 1784. Élève de Luis Martinez et d'É variste Muños, il fit plusieurs tableaux impor tants, entre autres le tableau titulaire de Note-Dame-des-Douleurs, et grava au buria et i l'eau-forte plusieurs estampes estimées, telles que Saint Joseph, Notre-Dame del Campanar Saint Joseph Calasanz, etc.

Quilliet, Dictionnaire des Peintres espagnols.

\* ESPINOY (Charles DE L'), jurisconsulte is mand, né dans la première partie du seizien siècle, mort en 1583. Il était écuyer, seignes de Linges, de Mardick, et membre du coase souverain de Flandre. On a de lui : Philipp Nigri Tractatus posthumus de Exemptione cum annotationibus atque additionibus Ciroli de L'Espinoy; Anvers, 1593, in-fol.

Foppens, Bibliotheca Belgica. — Paquot, Némoir pour servir à Phist. littér. des Pays-Bas, t. V, p. 10

ESPINOY (Philippe DE L'), vicomie de Th rouanne et seigneur de La Chapelle, historie flamand, fils du précédent, né à Gand, vers 155 mort vers 1633. Il embrassa d'abord la carriè des armes, et devint capitaine dans les gard wallones; mais quand il eut quitté le service, consacra tous ses moments à l'étude de l'histoi de son pays. On a de lui: Recherche des al tiquitéz et noblesse de Flandres, contena l'histoire généalogique des Comtes de Fia dres, avec une description curieuse du pays, etc.; Donai, 1631, in-fol. On trouve de c ouvrage, devenu rare, des exemplaires ports la date de 1632; — Prélats, barons, cher liers, escuiers, viles, franchises et officie principaux de ceste illustre duchée de Br bant, distincte par offices, recueillie ho des vieux registres, lettres et cartelaines d monastères et viles de l'an 1300 et la ent ron; Gand, 1628, in-4°. Cet opuscule est fo

pen comm. L'Espinoy a laissé plusieurs manuscrits, qui se sont perdus, et dont Sanderus et Swert ont donné la liste. E. REGNARD.

Paquot, Mémoires. — Poppens, Bibl. Belg. — Antoine Sméer, De Scriptoribus Flandrie. — Sweet, Albenn Belgicz. — Brunet, Manuel du Libraire.

ESPOJA (Marquis DE), général espagnol. lass d'une noble et ancienne famille, il prit, art jeune encore, les armes pour la désense de son pays, lors de l'insurrection de 1808, et servit avec distinction jusqu'en 1814. Envoyé au Mexique, il en revint, en 1818, avec le grade de général. Dans les fonctions publiques qu'il rem-Ressuite, il s'attira par son royalisme prononcé h haine des partis extrêmes. La révolte de Riego m 1820 et la restauration de Ferdinand VII, en 1823, le mirent alternativement en danger de met. Il se déclara pour la reine avant même la not de Ferdinand, qui le charges de l'inspection des troupes, dans la prévision d'un mouvement cariste. Présenté comme candidat au sénat par les colléges de Salamanque et de Santander, il sut accepté par la couronne. En janvier 1838, le mrquis d'Espoja remplaça M. Campuzano sume ambassadeur d'Espagne près du gouvernement francais. V. MARTY.

Monitour du 25 janvier 1838.

ESPRÉMESNIL (Jacques DUVAL D'), administrateur et économiste français, mort en 1767. Il Cait gendre de Dupleix, gouverneur général des possessions de la Compagnie des Indes, et en 1746 fut nommé, par l'influence de son beaupère, second membre du conseil souverain de Pondichéry, puis chef du conseil souverain de Madras. Pendant le temps qu'il gouverna cette ville, il eut sans cesse à lutter contre les Anglais et leurs alliés; mais son courage et sa prudence le frent triompher des ennemis de la France. Le mbab d'Arcot envoya son fils l'assiéger avec mearmée de dix mille hommes, sous le prétexte et Madras étant bâti sur son territoire, il devait avoir la domination. D'Esprémesnil n'attendit PM l'assaut : il n'avait que douze cents hommes : ependant, il n'hésita pas à attaquer l'armée du subab dans son propre camp; l'avantage de la scipline européenne et l'habileté de l'artillerie fracaise lui donnèrent une victoire décisive. La moitié de l'armée ennemie resta sur la place, le nete se dispersa dans une honteuse fuite. Ce secès mémorable fut un coup mortel porté à la Prissance des souverains indiens, en prouvant la epériorité d'une poignée d'Européens sur les innombrables, mais désordonnées, dont e composaient les armées asiatiques. Au milieu soins de son gouvernement, D'Esprémesnil mégligeait rien pour acquérir des connaissur les lois et les mœurs des peuples de Indoustan. Déguisé en brahmine, il fit le voyage de Chandernagor, quoique sa tête y fût mise à Pix, et pénétra intrépidement dans les pagodes adiennes, dont il observa et dessina les cérémonies. Il quitta sa position lorsque la paix de 1748 remit Madras aux Anglais, et revint en France en 1750. Affligé peu après d'une complète surdité, il charma ses dernières années par l'étude et la littérature. On a de lui : Lettre à l'abbe Trublet sur l'histoire; Bruxelles, 1760, in-12; — Trailé sur le Commerce du Nord : Paris, 1762, in-12; - Correspondance sur une question politique d'Agriculture; Paris, 1765, in-12; — Examen de la Surdité et de la Cécité; Paris, in-12. Alfred DE LACAZE.

Biographie des Contemporains. — Quérard, La France littéraire. — Dubois de Jancigny et Kavier Raymond, Inde, dans l'Univers pittoresque, 404.

ESPRÉMESNIL (Jean-Jacques Duval D'), homme politique français, fils du précédent, né à Pondichéry, en 1746, guillotiné en 1794. D'abord avocat du roi au Châtelet, il devint bientôt conseiller au parlement de Paris. Dans la fameuse affaire du collier de la reine, il se montra l'un des plus ardents accusateurs de Marie-Antoinette. Partisan du merveilleux, zélé prôneur de Mesmer et des mystères du magnétisme, il s'était entêté de Cagliostro, et on lui attribua même la rédaction des mémoires emphatiques de ce rusé charlatan. Plus que personne, il s'élevait contre les prodigalités attribuées à la reine : elle ne l'ignorait pas, et un lour où sa marchande de modes était venue lui offrir une coiffure nouvelle, on l'entendit lui répondre que « avant de s'en parer il fallait qu'elle ent obtenu l'assentiment de M. D'Éprémesnil ». L'opposition de celui-ci allait bientôt s'exercer sur de plus hautes questions et se développer sur une scène plus étendue. Les alarmes de l'opinion avaient été excitées par le renvoi du ministre Necker, en 1782. Appelé deux ans après à le remplacer au ministère des finances, Calonne, objet de la défaveur qui s'attachait à tous ceux qui s'unissaient à la cause de la reine, était tombé (1787) devant les résistances apportées par l'assemblée des notables à l'adoption de ses plans de finance. Repris par son successeur, le cardinal Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, ces mêmes plans avaient été approuvés par les notables. L'établissement des assemblées provinciales, celui d'une subvention sur toutes les terres du royaume, dont n'étaient exemptées ni les terres nobles ni même le domaine de la couronne, enfin la création de l'impôt du timbre, tels étaient les principaux éléments du système adopté par le gouvernement pour remédier aux désordres de l'administration et pour arrêter les progrès du déficit. Mais ce projet devait échouer devant la résistance parlementaire. Dans ce conflit entre le ministère et les parlements, les intentions libérales, les vues vraiment conformes à l'intérêt national étaient du côté du gouvernement, qui par la formation des assemblées provinciales appelait les diverses classes de la société à l'examen des questions d'intérêt public, et par l'établissement de l'impôt territorial faisait participer les ordres privilégiés à l'acquittement des charges de l'État, dont jusque là îls

s'étaient approprié les revenus. C'était le principe des conseils généraux de département et de la contribution foncière introduit dès lors dans notre système social. Mais cette innovation, si conforme à l'intérêt général, était proposée avec les formes du pouvoir absolu; au contraire, la résistance empruntait les formes populaires. La nation, depuis près de deux siècles, privée de ses états généraux, voyait dans les parlements les seuls gardiens des libertés publiques, et d'Esprémeanil était le représentant le plus complet de la puissance parlementaire. Il en fut aussi l'organe le plus populaire dans la lutte qui s'éleva entre elle et la puissance royale, et qui bientôt devait aboutir à la ruine de toutes deux. D'itératives remontrances rédigées par lui furent adressées au roi. La demande des états généraux en forma la base. Le roi y répondit par une convocation du parlement et de la cour des pairs en séance royale. Dans cette séance, tenue le 6 août, à Versailles, Louis XVI, sans faire recueiller les voix, ordonna l'enregistrement des édits sur les taxes territoriales et du timbre. De retour à Paris, les pairs et le parlement protestèrent et déclarèrent nul tout ce qui s'est fait à Versailles. Le roi exila le parlement à Troyes; les parlements de province firent cause commune avec celui de Paris; six semaines se passèrent en négociations : une sorte de transaction s'établit ; le ministère retira les édits. Reproduits bientot, à peu de choses près, sous d'autres dénominations, ils firent enregistrés à Troyes le 19 septembre, et le parlement, rappelé à Paris, y 6t, le 21 septembre, sa rentrée solennelle, aux acclamations du public. L'insuffisance des moyens consentis pour couvrir le déficit en fit chercher de nouveaux : le cardinal de Brienne proposa un emprunt successif, devant produire en quatre années la comme de 420 millions. Cette mesure adoptée, la convocation des états généraux fut promise pour l'année 1792. Le 19 novembre le roi tint une séance au parlement pour l'enregistrement de l'emprunt. Le garde des sceaux Lamoignon entrant au parquet avant l'ouverture de la séance, l'avocat général Seguier lui demande s'il est vrai que le roi soit décidé à faire enregistrer sans prendre les voix. « Sans doute, répond le garde des sceaux : est-ce que vous voulez que le roi ne soit qu'un conseiller au parlement? » La séance ouverte, Lamoignon prononce un discours étendu, où, en exprimant le mécontentement du roi relativement à l'initiative prise par le parlement dans la question des états généraux, il met en avant cette maxime, « qu'en France le pouvoir législatif réside dans la personne du souverain, sans dépendance ni sans partage ». Il annonce cependant que le roi veut bien prendre l'engagement de convoquer les états après la réalisation de l'emprunt. Plusieurs conseillers se prononcent avec véhémence contre l'enregistrement. Aux discours de Sabathier de Castres et de Fréteau succède une brillante et chaleureuse improvisation de D'Esp il conjure le roi de convoquer imi les états. Louis XVI paraît être éb à céder à l'éloquence du magistrat; sceaux monte les degrés du trône, prendre les ordres du monarque adresse quelques mots à voix bassi terrompt alors la discussion, et, e Lamoignon prononce l'ordre d'en sans avoir compté les voix. Le di proteste; le roi se retire; le parlem protestations à celles du premier pri et les fait consigner sur ses registre main le duc d'Orléans est exilé à terets, et les conseillers Fréteau sont conduits dans des prisons d'É lement réclame avec force : le roi : faiblesse. De la capitale le mouvemmunique à la France entière, et to ments de province unissent leurs re à celles du parlement de Paris. A l'emprunt, le roi en avait proposé dont, en des temps moins orageux tation eut excité l'enthousiasme et la sance. Par cet acte réparateur d'une justice morale et d'une grande ern tique, la jouissance des droits civils aux prétendus réformés.

Cependant, la cour et le ministère que désormais la résistance systémat lement ne pouvait être domptée que vocation des états généraux, et juste titre l'action d'un moven si éi des institutions ébranlées par tant d ruinées par tant d'abus, essayèrent aux dangers de la situation en devanc assignée à cette convocation par le ré de la cour plénière. Cette institutie aussi ancienne que la monarchie, an états (depuis qu'ils avaient perdu tère primitif d'assemblées générale tion), et de qui enfin les parlements contestablement leur origine, semb moyen assuré d'absorber leurs rési effet, on reportait sur elle toutes le tions politiques, et en même temps, tion des grands bailliages, on dé parlements de leurs fonctions jud plan, concerté en grand secret, et jour de la mise à exécution devait re du plus profond mystère, fut cepen vert par D'Esprémesnil. Cet incident blé l'activité de la polémique d'in d'arrêtés qui depuis le 19 novembre élevée entre le ministère et la 11 Ainsi, dans ses remontrances du 11 à propos de l'enregistrement force royaux, le parlement de Paris disait la liberté était attaquée dans se et le despotisme substitué à la loi Ainsi, le 17 avril, le roi répondait au « Si la pluralité dans mes cours for

monarchie ne serait plus qu'une arisde magistrats, aussi contraire aux aux intérêts de la nation qu'à ceux veraineté. » Ainsi enfin, le même jour, le parlement disait encore : « Non , it d'aristocratie en France, mais point tisme! Telle est la constitution; tel le vœu de votre parlement et l'invotre majesté. » Des deux côtés c'était n mal réel; mais ce n'était ni de l'un re côté que pouvait venir le remède. ouverte par D'Esprémesnil des projets ère avait besoin, pour amener un rétre appuyée de la production d'une érielle. Il sut se la procurer en se faià prix d'argent, par un ouvrier attaprimerie royale, un exemplaire de l'éit établissement de la cour plenière et s bailliages. Muni de cette pièce, D'Esobtient aussitôt une convocation exre de toutes les chambres du parlequelles se joignent plusieurs pairs. Il cture de l'épreuve soustraite, et, dans s le plus véhément, provoque les prode la magistrature contre cette vioses droits et des lois du royaume. Un seiller nommé Goislard de Montsabert ec force D'Esprémesnil, et, séance teprotestations sont rédigées dans les s plus énergiques. La cour s'émeut; le garde des sceaux Lamoignon obtieni un ordre d'arrestation contre Goislard imesnil; on se présente chez eux pour : ils en sont avertis, se cachent, puis t au Palais, où leurs confrères se rasantour d'eux. Le parlement se déclare ience. Alors eut lieu, le 5 mai 1788, une pendant vingt-quatre heures on vit aux violence avec la générosité, et qui fut des scènes les plus mémorables de la 1. Le marquis d'Agoult, envoyé par le nettre à exécution les lettres de cachet contre D'Esprémesnil et Goislard, ayant s deux magistrats, qui lui étaient ine se lever et de le suivre, un profond cueillit cette injonction; une seconde tion, adressée au premier président, as plus de succès, mais tous les ma-'écrièrent ensemble : « Nous sommes ieurs Duval et Goislard! si vous prés enlever, enlevez-nous tous ». Enfin, lutte qui dura une nuit et une matiqu'on appela le siège du Palais, le s midi, D'Esprémesnil, assis et couvert, en ces termes au marquis d'Agoult : un des magistrats que vous cherchez; e défend à ce titre d'obéir aux lettres aux ordres surpris au souverain. C'est béir à la loi que je ne me suis pas jusqu'à ce moment. Je sens enfin qu'il ps de consommer le sacrifice de ma e, que j'ai juré de lui faire au pied

« des saints autels. Je vous somme donc de « déclarer si dans le cas où je ne vous suivrais « pas volontairement, yous avez l'ordre de m'ar-« racher par la force de la place que j'occupe « en ce moment? — Oui, monsieur; et je l'exé-« cuterai. — C'en est assez. Pour ne pas expo-« ser la cour des pairs et le sanctuaire des lois « à une plus grande profanation, je cède à la « force. » Puis après avoir protesté, en s'adressant au premier président, contre la mesure illégale et violente dont il était l'objet, il se remit entre les mains de l'officier chargé de l'arrêter. Le jeune Goislard suivit son exemple. D'Esprémesnil partit immédiatement pour l'île Sainte Marguerite, et son collègue fut conduit à Pierre-Encise.

Après cette catastrophe, toute voie à un accommodement fut fermée sans retour. En vain les ministres voulurent essayer de mettre les édits à execution : tous les membres du parlement désignés, au nombre de soixante-seize, pour faire partie de la cour plénière, se refusèrent à y entrer, et l'organisation demeura sur le papier. Le soulèvement dont Paris avait donné le signal se répandit bientôt dans tout le royaume. Plusieurs provinces envoyèrent dans la capitale des députés chargés de protester contre les mesures du gouvernement et de réclamer le renvoi des ministres. Après quelques tentatives de résistance, il fallut céder. Le principal ministre, le cardinal de Loménie, se retira le 24 août, et le 14 septembre Lamoignon remit les sceaux. Cette double disgrace donna lieu à l'apparition d'une brochure aristophanique très-piquante intitulée : La dernière édition de la cour plénière, héroi-tragicomédie, et qui eut plusieurs éditions in-80. Cette satire politique est attribuée à Gorsas. La rentrée du parlement, le rappel de D'Esprémesnil et des autres magistrats exilés, suivirent de près la chute de leurs adversaires; cette rentrée eut lieu le 24 septembre 1788. Ce fut une véritable ovation, à laquelle ne manquèrent ni les vivat ni les couronnes de laurier; mais pour le parlement ce triomphe sut le dernier : on était à la veille de la grande révolution.

Le clergé, non moins hostile au pouvoir ministériel que les parlements, et non moins aveugle sur les intérêts de sa conservation, avait dès le mois de juin sollicité du roi la convocation sans remise des états généraux. Louis XVI l'avait ensin promise pour le commencement de l'année 1789. Ce grand intérêt absorba tous les autres; les corps de l'État furent tons appelés à proposer leurs vœux sur le mode de composition et d'organisation des états, qui n'avaient pas été assemblés depuis 1614. En provoquant le retour aux états généraux, D'Esprémesnil et la grande majorité de ses confrères avaient eu pour objet spécial l'extension constitutionnelle des prérogatives parlementaires. Ils se flattaient que ces mandataires directs de la nation leur transmettraient législativement le droit de con431

sentir et même de voter les impôts dans les intervalles de leurs rares convocations. C'était donc à cette conservation de leur caractère politique que les parlements entendaient borner le résultat du grand mouvement social auquel ils avaient donné la première impulsion; aussi se proponcèrent-ils fortement pour le maintien des formes observées en 1614, où les trois ordres avaient délibéré séparément, et où le tiers état n'avait obtenu qu'une représentation égale en nombre à celle de chacun des deux ordres privilégiés. D'Esprémesnil, toujours le premier sur la brèche, entraina dans ce sens la délibération du parlement. C'était braver à l'opinion : dès lors le fantôme de popularité qui entourait encore et les magistrats et leur coryphée disparut sans retour, et une longue indignation succéda à l'enthousiasme d'un moment.

Élu député de la noblesse de Paris aux états généraux, D'Esprémesnil s'opposa, avec la même ardeur qu'il apportait dans toutes les discussions, à la réunion des trois ordres. Nous n'essayerons point de le suivre dans sa carrière législative : l'exaltation qu'il y porta ne put en couvrir l'insignifiance réelle; son rôle politique finit avec son opposition au pouvoir. Il s'était trouvé assez fort pour l'ébranler, il se trouva trop faible pour le soutenir, et il fut lui-même écrasé par sa chute. Sa conduite à l'Assemblée constituante prouva qu'il ne comprenait rien à une situation que, plus qu'aucun autre, il avait contribué à créer. Doué de quelques-unes de ces facultés brillantes qui font l'orateur, mais dépourvu de cette rectitude et de cette profondeur de vues indispensables à l'homme d'État, sa popularité avait été un contre-sens; dans sa lutte avec la révolution, sou impopularité fit de lui l'auxiliaire le plus dangereux pour le pouvoir. Lorsque le principe de la permanence des assemblées nationales eut dépouillé les parlements, qui existaient encore de nom, de tout caractère politique, plusieurs de ces cours, et entre autres celles de Rennes et de Toulouse, protestèrent contre les décrets de l'Assemblée, et se mirent en révolte ouverte contre son autorité. D'Esprémesnil entreprit de les défendre, et il le fit de manière à compromettre davantage leur cause; il n'obtint pas plus de succès en luttant contre l'établissement de la constitution civile du clergé. Le genre de polémique qu'il avait adopté lui faisait presque toujours refuser l'accès de la tribune ou retirer la parole. Il succomba de même, mais cette sois du moins avec honneur, en combattant l'introduction dans la constitution de 1791 du principe de la déchéance du roi. Déjà, au commencement de 1790, il avait fait la proposition formelle d'investir-Louis XVI d'un pouvoir discrétionnaire pour réprimer les troubles qui éclataient dans diverses provinces. Le contraste de cette conduite avec ses actes antérieurs et les objections auxquelles un pareil changement donnait lieu arrachèrent de lui la singulière décla-

ration que « si le roi eût rendu justice à son esposition parlementaire, il aurait du le fi pendre ». C'étaient ces étranges contradictions et des habitudes de discussion sans mesure et un dignite qui dans l'Assemblée constituente eslevèrent à D'Esprémesnil toute influence et même toute considération. Cela alla si loin qu'à la suite d'une de ses sorties les plus véhémentes, un député proposa de renvoyer sa motion à l'examen du comité d'alienation. Enfin, k 8 août 1791, il protesta contre toutes les entreprises pratiquées depuis 1789 sur l'autorilé royale, sur les parlements et sur les principes de la monarchie. A la clôture de l'Amenblée, il renouvela ces déclarations en les appliquant spécialement à la nouvelle constitute

Aux approches du 10 août, D'Esprément, dont le courage était toujours dépourvu de pridence, s'étant mêlé parmi les groupes sonbreux qui remplissaient les Tuileries, y fa reconnu, poursuivi, frappé avec violence, et sus doute il aurait péri si le maire Pétion, sous prétexte de s'assurer de sa personne, ne l'eut las mettre en sûreté dans un corps-de-garde voisis. « Il y a quatre ans, dit D'Esprémesnil à Pétion, j'étais l'idole de ce peuple, comme vous l'éte aujourd'hui. » A la suite de cette scène, il seretira dans une terre qu'il possédait auprès de Havre; il y vivait tranquille et en apparesse oublié, lorsque, vers la fin de 1793, le représentant Louchet le sit arrêter et conduire à Paris. Déposé au palais du Luxembourg, dont la terreur avait fait une prison, il s'y fit remarquer par un calme et une sérénité qui contrastaient avec son caractère ardent et les habitudes d'une vie agitée. Traduit le 2 floréal an 11 (21 avril 1794) au tribunal révolutionnaire, il fut condamné à mort avec Lamoignon de Malesherbes, sa famille, et les constituants Thouret et Le Chapelier. Au moment de partir pour l'échafand, Le Chapelier qui dans l'Assemblée avait topjours été opposé à D'Esprémesnil, lui ayant demandé auquel des deux il croyait que s'adresseraient de préférence les huées qui les poursuivraient sur la charrette : « A l'un et à l'autre, » répondit D'Esprémesnil. Sa femme fut immolée peu de temps après lui.

Cet homme, d'abord si influent et si vanté di bientôt si nul et si décrié, était doué d'énergie, de franchise et de dévoument. Mais, jeté sur la scène politique sans connaissance réelle des choses et des hommes de son époque, ses succès furent des fautes et des malheurs. Tribun de la cause du privilége, toujours intempestif dans son opposition, le pouvoir et la liberté enrent tour à tour en lui un adversaire inconsidéré et un champion malencontreux. Il fut le premier à s'égarer, et son exemple fut perdu pour tous ceux qui vinrent après lui. D'Esprémes nil est l'auteur de deux brochures publiées en 1790, d'intitulées: Nullité et despotisme de l'Assemblée nationale; De l'état actuel de la France.

tit-fils de ce fameux parlementaire, Esprémesnil, est aussi entré dans la ma, et faisait partie du parquet sous la ion. [P.'A. Vieillard, dans l'Encycl. 2 M.]

Roux, Histoire parlementaire de la Révonçaise. — Thiers, Hist. de la Révolution. — Hist. des Girondins.

r (Jacques), écrivain français, né à 23 octobre 1611, mort en 1678. Plures, dont le plus célèbre est Jacques e sont fait au dix-septième siècle un l'Église et dans les lettres. Comme sprit eut l'intention de s'engager dans , et s'appela quelque temps l'abbé Es-1 résulte pour sa biographie quelques s; nous ne donnerons que les dates 3 les mieux établis. — Jacques Esprit :-huit ans rejoindre à Paris son frère re de l'Oratoire, entra lui-même au de cette congrégation, et sit quatre ns d'études théologiques. Mais, doué reuse physionomie, d'un esprit vif, versation agréable et enjouée, il réuse monde, et renonça au sacerdoce. Il s ornements de l'hôtel de Rainbouillet. les bonnes grâces du chancelier Seen fit son commensal, le gratifia d'une 3 500 écus, lui ouvrit l'Académie Fran-3), et lui fit expédier un brevet de conlat. Il n'avait pas trente ans, et c'était un e. Il perdit bientôt (1644) la faveur du , pour n'avoir pas connu ou n'avoir pas oncer les intrigues de sa fille ( Mme de rec Guy de Laval, qu'elle épousa malgré Madame de Longueville, le trouvant , l'emmena à Munster, où le duc de le était alors (1644-1649) ministre pléire et négociateur du futur traité de ie. De retour en France, Esprit rentra emps à l'Oratoire : il s'y occupa plus de e des sonnets de Job et d'Uranie que ie, et n'y fit pas un long séjour. Le prince frère de madame de Longueville, le prit epteur de ses enfants. Esprit fut alors sociétés les plus brillantes et les plus s : dans celle du duc de La Rochefoule madame de Sablé, il composa des , selon le goût à la mode. Les libéraic de Longueville et du prince de Conti rent de faire un mariage avantageux : le prince dans son gouvernement du c, et l'y aida de ses conseils et de son Après la mort de son bienfaiteur, il vec sa famille à Béziers, où il termina J. Esprit n'a publié pendant sa vie 'araphrases de quelques psaumes, à on ne lui attribue, avec M. Cousin, les politiques mises en vers par M.l'abbé Paris, 1669, in-12, livre composé pour n d'un prince. Il sit parattre 'en 1677, -12, sous le nom d'un de ses frères,

une traduction du Panégyrique de Trajan, par Pline le jeune, dont il était certainement le principal auteur. On a publié l'année même de sa mort un ouvrage composé par lui bien auparavant : De la Fausseté des Vertus humaines ; Paris, 2 vol. in-8°, 1678: ouvrage médiocre, qui reproduit, sous une forme dogmatique, les idées exagérées des Maximes de La Rochefoucauld. et qui, abrégé, en 1702, par L. Des Bans, et réédité sous le titre de L'Art de connaître les hommes, a été résuté par Leibnitz. — Les œuvres de J. Esprit sont loin de répondre à la réputation dont il jouit de son vivant, et qui était due moins à son talent d'écrivain qu'à l'agrément de sa conversation. A. CHASSANG.

Nicéron. Mémoires pour servir à l'hist. des hommes illustres, t. XV. — Pellisson, Hist. de l'Académie, avec remarques et additions par d'Olivet. — Tallemant, Historiettes, t. IV. — V. Cousin, Mm de Sablé. — Fouchpr de Carell, Opuscules inédits de Leibnits.

ESPRONCEDA (José DE), poëte et homme politique espagnol, né à Almendralejo, en 1808, mort le 23 mai 1842. Il fit ses études à Madrid, sous la direction de Lista. Ses dispositions poétiques se développèrent de bonne heure en même temps que sa passion pour les affaires politiques. A quatorze ans il composait des poésies de circonstance, et vers la même époque il se faisait affilier à la société secrète des Numantinos, qui comptait parmi ses membres un autre poète, Ventura de La Vega, auteur de l'Hombre del Mundo. Ils furent arrêtés tous deux ; José Espronceda fut enfermé dans un convent de Guadalaxara, où il commença son poëme épique, intitulé El Pelayo. Rendu quelque temps après à la liberté, il gagna Gibraltar, d'où il passa à Lisbonne. Obligé de payer un droit d'entrée, et ne possédant plus qu'un douro, il jeta à la mer la monnaie qu'on lui rendit sur cette pièce, et se fia au hasard pour subsister ensuite dans la capitale du Portugal. L'amour lui procura, dit-on, des ressources et le mit en état de se rendre à Londres. Arrivé en Angleterre, il cut recours à sa plume pour vivre : maigre ressource! Il vint bientôt à Paris, y prit part à la révolution de 1830, et se battit dans les journées de Juillet: puis il s'enrôla dans la légion polonaise; enfin, il tenta de repasser en Espagne avec Chapalangarra. Revenu dans sa patrie, par suite de l'amnistie de 1833, il y entra dans les gardes du corps, continua de faire de la poésie et aussi de se mêler des questions politiques du jour. Un poëme satirique ayant trait à ces matières, et répandu par ses camarades, motiva son exil à Cuellar, où il composa un roman historique: Don Sancho Saldaña, o el castellano de Cuellar, publié dans la colleccion de novelas historicas originales españolas; Madrid, 1834. Après la publication de l'Estatuto real, Espronceda revint à Madrid, où il prit part à la rédaction du journal El Siglo; ce qui l'exposa à de nouvelles et violentes poursuites. Il s'enfuit de la capitale: l et en 1835 et 1836 il se trouva mélé aux événements révolutionnaires qui agitaient alors l'Espagne. Quelque temps après il dut chercher une retraite aux eaux de Santa-Engracia. Lors de l'insurrection de Madrid en 1840, il entra comme lieutenant dans la garde nationale. Espronceda fut député quelque temps, mais la tribune lui convenait peu: il y balbutiait. Nommé secrétaire de légation à La Haye par le gouvernement issu des troubles de 1840, il se rendit à son poste en décembre 1841. Mais le climat était trop froid pour le poète; il ne fit qu'y végéter, et revint mourir dans sa patrie l'année suivante.

Espronceda est de l'école de Byron et de Victor Hugo; ses compositions reflètent les agitations de son époque. Ses œuvres sont inachevées, incomplètes, et tiennent du caractère de l'homme qui les a composées. Il aimait, comme les maîtres littéraires dont il suivait la trace, à chanter les sujets étranges, excentriques, tels que Il Verdugo (Le Bourreau); Il Mendigo (Le Mendiant); Le Condamné. Dans chacun de ces poémes se rencontrent, à côté de beaucoup d'incohérences, de grandes beautés. Dans Le Bourreau, par exemple, on trouve de chaleureux accents : « En moi, s'écrie cet instrument des vengeances légales, en moi vit toute l'histoire du monde, que le destin a écrite avec du sang ; dans chacune de ses pages rougies ma figure est empreinte. L'éternité engloutit les siècles, et le mal voit toujours en moi durer son monument. » « Oh! pourquoi t'ai-je engendré, toi mon fils, si charmant et si pur! La grâce de l'ange est dans ton sourire enfantin. Hélas! ta candeur, ton innocence, ta douce beauté me font peur! Femme, pourquoi perdre ta tendresse avec ce malheureux! Montre-toi pitoyable pour toi, étouffe-le plutôt, et il sera heureux! Qu'importe que le monde t'accuse de cruauté? Veux-tu donc qu'il hérite de ce vil office? Veux-tu qu'il puisse te maudire? " Il y a une sensibilité navrante dans le poëme du Condamné, dont la pensée rappelle un ouvrage de Victor Hugo. Le Condamné est dans son cachot pendant qu'on crie au dehors : Priez Dieu pour l'âme de celui qui va être exécuté. « Une larme! dit le poëte; est-ce de crainte ou d'amertume? Ah! pour augmenter sa tristesse, peut-être est-ce un souvenir! Il est jeune, et pour lui la vie pleine de songes dorés s'éteint déjà... Sa mère, qui le pleure, le mit-elle au monde avec tant d'amour pour qu'il mourût si tôt. » On cite encore, parmi les compositions poétiques les plus remarquables d'Espronceda, l'Hymne au soleil et Le Diable-Monde (El Diablo-Mundo). Malheureusement ce dernier ouvrage, qui promettait d'être le meilleur de tous, est reste inachevé. La première edition des œuvres d'Espronceda, publiée à Madrid, en 1840, ne contient pas ce dernier poeme, paru sculement en 1841; il se trouve dans une autre édition, plus complète, publice à Paris en 1818. V. R.

Conversations-Levik. - Marade, L'Espagne mod. - Kennedy, Modern Poets and Poetry of Spain.

ESQUIEU (Abbé), traducteur et critique fa çais, né vers la fin du dix-septième sièch, mort vers 1750. On ne sait presque rien de a vie. « Cet abbé, que j'ai connu, dit l'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit, après avoir donné dans le grand monde, est mort sur la peroisse de Saint-Germain-le-Vieil, livré aux excis condamnés dans les convulsionnaires. » D'après Barbier, l'abbé Esquieu avait de l'esprit et des connaissances en littérature. On a de lui : Critique de la tragédie de Pyrrhus, en some de leftre adressée à M. de Crébillon; Paris, 1728, in-8°; — traduction de l'Apocologuintose, on Apothéose de l'empereur Claude ; insérée dans les Mémoires de Littérature et d'Histoire 🚾 P. Des Moletz, t. Ier, 2º partie, et dass les Œuvres de Sénèque trad. par La Grange. Barbier, Examen critique des Diction, historie

Barbier, Examen critique des Diction. Autoriques.

BSQUILACHE (Le prince d'). Voyes Boscia (François).

ESQUIROL (Jean - Elienne - Dominique), médecin français, né à Toulouse, en 1772, mort en 1840. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, il vint achever ses études au séminaire de Sai Sulpice à Paris. La révolution le fit sortir de cet établissement et l'envoya à l'armée des Pyrénées orientales, où il entra dans le service médical. Il se trouvait en 1794, en qualité d'élève, dans les hôpitaux militaires de Narboane, lorsqu'il cut le bonheur d'arracher au tribusal révolutionnaire, par un éloquent plaidoyer, un officier accusé d'avoir abandonné ses drapens. Ce succès oratoire ne le détourna pas de la carrière médicale. Aussitot qu'il fut libére du service militaire, il revint à Paris suivre les cours de médecine. Interne de Pinel à l'hospice de la Salpétrière , il aida ce célèbre praticien à rédiger sa Medecine clinique. En 1799, il fonda, pour la guerison des maladies mentales, un établisse ment devenu le modèle de tout ce qui a été seit depuis dans ce genre. Reçu, en 1805, docteur à la Faculté de Paris, il visita en 1808 tous les hopitaux d'aliénés de la France, et fut nommé 🕮 1811 médecin de la Salpétrière. Des son début il avait fait sa spécialité du traitement des aliénés, et toute sa vie fut consacrée à cette partie de la science médicale. Il commença en 1817 508 cours de clinique des maladies mentales, signala les abus qu'il avait observés dans ses fréquents voyages, et détermina le gouvernement à nommer pour opérer les ameliorations qu'il réclamait une commission, où sa place était marquée d'avance. L'heureux émule de Howard rendit ainsi les plus éminents services à la science et à l'huma. nité. Par ses constants efforts, il parvint, sinon détruire entièrement, du moins à adoucir les Plus tristes maladies qui puissent affliger l'humanité. Il contribua beaucoup à faire changer le régime barbare auquel les alienes avaient eté longtenipe soumis. Il s'occupa aussi beaucoup du détail des constructions destinées à renfermer les fours ce fut d'après ses indications et ses conseils

t la plupart des maisons modernes elles que celles de Rouen, de Nantes, illier. Il fut nommé en 1823 inspecil de l'université près les facultés de et en 1826 médecin en chef de l'hosrenton. La vie active d'Esquirol l'emtemps d'écrire un ouvrage étendu et ui résumât les vastes et précieux réson expérience, les découvertes de droit, clair et pénétrant. Jusqu'en avait de lui que des Mémoires pudes journaux scientifiques, et des sérés dans le grand Dictionnaire es médicales et l'Encyclopédie des Monde. C'est alors qu'il fit parattre ouvrage qui a pour titre: Des Mantales, considérées sous les rapical, hygiénique et médico-légal: 3, 2 vol. in-8°. Esquirol définit la e affection cérébrale ordinairement sans fièvre, caractérisée par des le la sensibilité, de l'intelligence et nté ». L'auteur admet cinq genres de folie, savoir la lypémanie, la , la manie, la démence et l'idiotie. nie est un délire partiel, triste; la , un délire partiel avec excitation; 1 délire général ; la démence , la perte ence, et l'idiotie, son défaut de dé-

t Saint-Edme, Biographie des Hommes du 2.— Rabbe, Boisjolin, etc., Biog. univ. et itemporains.— Querrad, La France littéiandre et Bourquelot, La Litt. franç. con-'ariset. Histoire des Membres de l'Acad, idecine, t. Il.

ROS (Alphonse), poëte et romans, né à Paris, en 1814. Son premier volume de vers, Les Hirondelles, 1834; vinrent ensuite Le Magicien; harlotte Corday; 1840; - L'Evanuple; 1840. Ce dernier livre, dans eur voulait rattacher les idées philoet démocratiques au symbole chréisi chez l'éditeur, et M. Esquiros né à huit mois de prison. Sainte-Péla la verve du poëte; et c'est là que s les Chants du Prisonnier, qui des vers charmants sur l'enfance et de l'auteur. — On doit encore à s: Les Vierges martyres, les Vierges lierges sages ; une Histoire des Mon-1847. Il a aussi travaillé à la Revue Mondes, à la Revue de Paris, à Représentant du peuple à l'Assemblée M. Alphonse Esquiros s'y distingua inions très-avancées. Après le 2 déa été force de quitter la France.

H. MALOT.

e 1846. - Louandre et Bourquelot, Litt.

EL DE ALAVA. Voyez ALAVA.
EL-ADORNO (Hiacinto), mission-

naire espagnol, né en Biscaye, assassiné sur les côtes du Japon, en 1635. Il appartenait à l'ordre des Dominicains, et professa la philosophie dans plusieurs couvents de son ordre. Il demanda à faire partie des missions de la mer du Sud, et fut envoyé à Manille en 1625. Il y apprit la langue japonaise, se rendit à Formose, et réussit à convertir à la foi catholique un grand nombre d'indigènes. Encouragé par ses succès et entraîné par son zèle, il voulut pénétrer dans le Japon, dont les princes venaient, pour raison d'ordre et de politique, de chasser les missionnaires chrétiens. A cet effet, Esquivel-Adorno s'embarqua avec un frère mineur sur une jonque dont le commandant lui avait assuré une descente clandestine sur le territoire japonais; mais arrivé en vue des côtes de Nifon, le capitaine sit condre les deux moines dans des sacs, et les lança à la mer. On a d'Esquivel : El Premio de la Constancia, y Pastores de Sierra-Bermeja; 1620, in 8°; — Vocabulaire Japonais et Espagnol, à l'usage des missionnaires; Manille, 1630; - Vocabulaire de la Langue des Indiens de Tan-Chuy (tle Formose) et traduction en cette langue de toute la doctrine chrétienne (posthume); Manille, 1691. A. DE L.

Nic. Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

ESS (Charles VAN), théologien allemand, né à Warbourg, le 25 septembre 1770, mort le 22 octobre 1824. Fils d'un négociant éclairé, il accompagna souvent son père dans les voyages nécessités par ses affaires. C'est au gymnase dominicain de sa ville natale qu'il reçut sa première instruction. En 1788 il entra chez les Bénédictins d'Huysbourg, et en 1796 il fut chargé de professer la philosophie. Van Ess entra dans les ordres en 1794. Nommé prieur de son couvent en 1801, il refusa dans la même année une chaire de professeur, à laquelle l'avait appelé le ministre de l'instruction publique. On a de lui : Die heiligen Schriften des Neuen Testaments, uebersetzt (Les Saintes Écritures du Nouveau Testament traduites); Brunswick, 1807; — Entwurf einer kurzen Geschichte der Religion (Projet d'une courte histoire de la religion); Salzbourg, 1817; - Darstellung des katholisch-christlichen Religions-unterrichts (Exposé de l'Enseignement catholique chrétien); Saltzbourg, 1822.

Ersch et Gruber, Allg. Enc.

ESSARTS (Pierre DES), homme d'État français, né vers 1360, mis à mort le 1er juillet 1413. Il fut du nombre des gentilshommes français qui allèrent combattre pour les Écossais contre Richard II et Henri IV, et tomba aux mains des Anglais à la bataille de Homeldon ou Humbledon, dans le Northumberland, le 7 mai 1402. En 1408, le duc de Bourgogne, auquel il s'était attaché, le nomma prévôt de Paris. Il rendit en cette qualité de grands services au duc, entre autres celui d'arrêter le comte de Monlagu, en 1409. Il eut de plus la surintendance des

finances. Révoqué en 1410 de sa place de prevôt, il ne tarda pas à rentrer en fonctions, mais il se détacha peu à peu du nouveau duc de Bourgogne, Jean saus Peur, et fit avertir secrétement, le duc d'Orleans que le duc de Bourgogne voulait le faire assassiner. Jean sans Peur, soupconnant cette défection, fit rendre une ordonnance par laquelle il suspendait de leurs fonctions « tous les officiers demeurant à Paris, ayant administration et gouvernement des finances, du donnaine et des aides ». Pierre des Essarts était le premier inscrit dans l'ordonnance parmi les fonctionnaires suspendus. Effrayé de l'enquête qui allait commencer, il s'échappa secrètement de Paris, et se retira à Cherbourg, dont il était capitaine. Avant son départ, il eut l'imprudence de dire qu'il manquerait deux millions d'écus d'or aur aes comptes, mais que si on le mettait en jugement il produirait les recus du duc de Bourgogne, auquel il les avait livrés. Informé de ce propos, Jean sans Peur résolut de le faire périr. Il se préparait à le poursuivre à Cherbourg, lorsqu'il apprit, le 28 avril 1413, que des Essarts, revenu à Paris avec une troupe de gens dévoués, était mattre de la Bastille, dont les portes lui avaient été ouvertes par ordre du dauphin. Cette nouvelle excita dans Paris une formidable insurrection, et vingt mille hommes de la faction des cabochiens ou bouchers vinrent assiéger la Bastille. Des Essarts, épouvanté, se rendit au duc de Bourgogne à condition qu'il aurait la vie sauve, et fut conduit au grand Châtelet. « Les bouchers, dit Sismondi, ne se contentaient pas d'avoir chassé du palais de Saint-Paul les favoris du dauphin et ceux de la reine, ils voulaient les faire périr. Surtout ils étaient résolus de se defaire de Pierre des Essarts, qu'ils avaient connu comme prévôt de Paris, et dont ils redoutaient les talents, le courage et la cruauté. Des Essarts n'avait pu éviter de laisser beaucoup de prise contre lui dans ses fonctions, soit de prévôt de Paris, soit de surintendant des finances. Les juges du Châtelet, qui tout récemment encore lui avaient été subordonnés, le firent mettre à la question, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu de lui des aveux suffisants pour motiver leur sentence; celle-ci portait qu'il serait trainé sur la claie jusqu'aux halles, où il aurait la tête tranchée, et que cette tête serait exposée sur ce même gibet de Montfaucon où trois ans auparavant il avait fait exposer celle de Montagu, son prédécesseur, dans l'emploi de surintendant des finances. La sentence fut exécutée le 1er juillet 1413 : ni le peuple, qui autrefois avait montré beaucoup d'affection pour des Essarts, ni le duc de Bourgogne, qui lui avait donné sa parole de le preserver de tout danger, ni le duc de Guyenne, qui l'avait admis à son amitié, ne firent aucun effort pour le sauver. »

Son frère, Antoine des Essarts, faillit avoir le même sort. En action de grâces de sa délivrance, il éleva en ex voto, dans la cathédrale de Paris, une statue colossale de saint phe, qui a été démolie en 1784.

Retigieur de Saint-Denys, 1. XXII-XXXIII. treixt, Journal d'un Bourgeois de Paris. — Histoire des Français, t. XII. — De Barante des Ducs de Bourgogna, t. III et IV.

ESSARTS (Charlotte DES), com Romorantin, fille de François des Ess vers 1580, morte en 1651. Elle fut pre la cour de Henri IV, qui en fit sa 1 et eut d'elle deux filles, dont l'une besse de Chelles, et l'autre abbesse d vrault. De Henri IV, mademoiselle depassa a Louis de Lorraine, cardinal de dont, selon quelques-uns, elle devint ment la femme légitime, grâce à un pape, ce qui ne semble guère vraisembla qu'il en soit, elle donna au prélat tro deux filles, dont les enfants se portèren successeurs des Guise, en appuyant clamations sur ce prétendu mariage, purent du reste jamais prouver. Après du cardinal, Charlotte épousa du Hallie depuis sous le nom de maréchal d pital. Elle n'était plus jeune, et jugea de remplacer la galanterie par l'intr litique. Soit dans l'espoir de faire legi enfants qu'elle avait eus du cardinal, sympathie pour la famille de son ancier elle suivit la fortune des Guise, et se n eux aux intrigues où s'agitait une nob patiente du joug de Richelieu. Conda contumace pour avoir pris part au tra en 1633 avec l'Espagne par quelques : derrière lesquels se cachait le propre roi, Gaston, duc d'Orléans, le duc : était rentre en grace, lorsqu'une lettre dame du Hallier vint l'avertir que Riche geait à se saisir de sa personne. Il quitti la France, et pour expliquer au cardina tifs de sa fuite, il lui envoya la lettre de du Hallier. Celle-ci se vit aussitôt ex une de ses terres, où elle mourut, sans rentrer en grâce.

Le Bas, Dict. encyc. de la France. — Péri de Henri IV.

BSSE (André d'). Voy. MONTALEMBE ESSEN (Jean-Henri, comte), généra né en 1755, mort en 1824. D'abord officie gons, il accompagna, en 1783, le roi Gi dans ses voyages en France et en Italic le suivit dans la campagne de Finlande Bientôt il fut élevé au grade de génércharge d'écuyer de la cour. Lors de la tion finlandaise, il se montra fidèle et d roi : il rassembla en peu de temps la de la Gothie occidentale, fit avancer l sons de la Scanie, et débloqua Gothem! 1792 il fut nommé colonel et command garde à cheval. Averti par des lettres à des projets régicides tramés contre Gu engagea ce prince à ne pas se rendr masqué où l'attendaient les assassins.

sisté. Essen le suivit à cette réunion t vit ses habits teints du sang de son En 1795 il accompagna à Saint-Péle duc de Sudermanie, devint gouverockholm à son retour, et en 1797 il se lplande. En 1800 il fut nommé grandroyaume et gouverneur général de la et de Rugen; en 1807 il eut le comit en chef de l'armée de Poméranie ; il siège de Stralsund pendant deux mois conclut avec les Français un armistice Nommé comte et conseiller par le s XIII, il fut envoyé en ambassade à la mission d'y traiter de la paix avec le résultat de cette négociation fut la de la Poméranie à ce royaume. En n commanda sous Bernadotte l'armée marcher contre la Norvège, et lorsque oyaumes furent réunis sous le même eut le gouvernement de la Norvège tres de feld-maréchal et de chancelier rsité de Christiania. Destitué de cette 1 1816, il obtint en 1817 le titre de gounéral de la Scanie.

ions-Lexikon. — Biog. etr. — Thlers, Hist.

DIA (Jean D'), historien allemand,

(Westphalie), vivait encore en 1456. lans l'ordre des Dominicains, et fut en Silésie; il écrivit une Historia trolo Magno contra Saxones gesti, It a insérée dans sa Bibliotheca hi-G. B. cettingue. iptores Ord. Prædicatorum, t. I, p. 791. bliotheca Latina, t. IV, p. 209. US (André), théologien néerlandais, nel, en février 1618, mort le 18 mai ecut sa première instruction dans sa e, étudia ensuite à Utrecht, et fut steur à Nederlangbroek en 1641, et à 1651. En 1653 il fut appelé à proréologie dans la même ville. Les prinses nombreux ouvrages sont : Triumtis; Amsterdam, 1619; — De Morabathi; 1658; — Systema Theologicht, 1659; — Compendium Theologiæ ım; Utrecht, 1669; — Considérala parabole du semeur, dans saint xiii (en hollandais). Cet opuscule

Trajectum eruditum.

Robert, comte de ), général anglais, a reine Élisabeth, né à Netherwood, here 1567, exécuté le 25 février 1601. de Walter Devereux (voyez ce nom), mte d'Essex, et de Lettice Knolles. Conpère à la tutelle de lord Burleigh, il fut e seigneur au collége Trinity de Cam-1577. Après quatre ans d'études dans sement, il se retira sur ses domaines, s de Galles, et ne vint à la cour qu'en y fit d'abord remarquer par les grâces sonne, quoiqu'il ne fût pas précisé-

contre Jean Labadie et ses partisans.

ment beau. « Il se penchait en avant, dit un chroniqueur, marchait et dansait sans grâce et était peu soigné dans ses vêtements. » Mais il avait une franchise de caractère, un mépris de la dissimulation, une vivacité de sentiment qui captivèrent tout le monde et la reine Élisabeth elle-même, peu accoutumée à rencontrer ces qualités chez les courtisans qui l'entouraient. Elle exigea la présence d'Essex à la cour, et entreprit de former l'esprit de son jeune favori, qui malheureusement n'annonçait pas un écolier bien docile. Cependant, ses premiers pas furent des succès. En 1585, il suivit dans les Pays-Bas, avec le grade de général de brigade, son beaupère Leicester, avec lequel il s'était réconcilié. quoiqu'il le soupçonnât d'avoir empoisonné son père. Avant le départ, il reçut dans son camp la visite d'Élisabeth, qui lui donna, devant l'armée, des preuves visibles de tendresse. En 1587 Essex fut nommé grand-écuyer, et quelque temps après la reine lui conféra le titre de chevalier de la Jarretière. A la mort de Leicester, personne ne songea à disputer à Essex la faveur d'Élisaheth. Mais l'inégalité d'ages qui existait entre eux ne devait pas rendre bien solide une telle liaison. Le favori avait un peu plus de vingt ans, tandis que la reine était presque sexagénaire. En 1589 Essex donna une première preuve de ce caractère indépendant qui, après avoir séduit sa souveraine, lui devint enfin insupportable. Sans tenir compte de la défense que lui faisait Élisabeth de s'absenter de la cour, il se rendit à Plymouth, puis à Falmouth, pour aller prendre part à l'expédition entreprise par Drake et John Norris pour replacer le roi Antonio sur le trône de Portugal. En vain la reine lui dépêcha-t-elle le comte de Huntingdon, pour lui intimer l'ordre de revenir; en vain les deux chefs de la flotte l'engagèrent-ils à l'obéissance, il persista dans son dessein, et un prompt embarquement mit bientôt d'autres parages entre lui et la Grande-Bretagne. Une lettre qu'il écrivit alors à son aïeul prouve cependant que le désir de se distinguer n'était pas la seule cause de son départ. Il était fort endetté; on ne lui réclamait pas moins de 22 à 23,000 livres sterling; Elisabeth « avait déjà tant fait pour lui, écrivait-il, qu'il n'osait plus lui adresser de demandes nouvelles; la guerre seule pouvait rétablir ses affaires ». La reine lui témoigna dans une lettre autographe tout son mécontentement. Quoique l'expédition de Portugal fût presque désatrense, et que plus de la moitié des hommes qui la composaient eussent péri, Essex se conduisit avec une bravoure qui lui fit reconquérir la faveur royale, que lui disputaient Walter Raleigh et Charles Blount. Élisabeth avait distingué ce dernier, qui était fils de lord Montjoy, et lui avait envoyé, pendant un tournoi, une reine de jeu d'échecs en or. Essex en fut si jaloux qu'il provoqua Blount, et fut blessé à la cuisse. La reine réconcilia les deux rivaux, qui devinrent d'intimes amis. En 1590,

443 ESSEX

Essex épousa une fille de Francis Walsingham. veuve de Philippe Sidney. Cette union ne pouvait être heureuse : après l'avoir longtemps tenue secrète, le comte obligea sa jeune femme à demeurer en quelque sorte confinée dans la maison maternelle. Pendant qu'il sacrifiait ainsi cette victime à la faveur dont il jouissait, il sollicita et, après un premier refus, il obtint le commandement d'un second renfort envoyé en 1591 au secours de Henri IV, attaqué dans la Bretagne par Philippe II et le duc de Mercœur, qui l'un et l'autre revendiquaient cette province. Essex déharqua à Dieppe avec 300 lances, 3,000 fantassins et 300 gentilshommes volontaires. Après deux mois d'inaction dans le camp d'Arques, et le siége de Rouen levé à l'approche de l'armée du duc de Parme, c'est-à-dire après une campagne sans résultat, Essex recut l'ordre de la reine de revenir en Angleterre et de laisser les troupes anglaises sous le commandement de sir Roger Williams. Les secours qu'Élisabeth envoyait à Henri étaient trop peu considérables pour que le résultat de ces expéditions pût être efficace. A son retour en Angleterre, Essex se retrouva en présence de l'influence rivale et souvent prépondérante des Cecil; pour prouver qu'il veillait autant et plus qu'eux au salut de la reine, il se disait sur la trace d'un complot, d'un attentat aux jours d'Élisabeth, tramé par l'Espagnol Rodrigue Lopez et quelques complices. Chargés d'approfondir l'affaire, les Cecil déclarèrent qu'il n'y avait de complot que dans l'imagination d'Essex, et la reine réprimanda vivement son favori. Ce dernier se trouva mortifié : il jura qu'il triompherait : il fit de nouvelles recherches, et finit par rassembler quelques preuves plus ou moins concluantes, dont le résultat fut l'exécution de Lopez et de ses prétendus complices. Voilà à quel prix les courtisans d'alors se maintenaient dans la saveur du sonverain. En 1596, un nouveau conslit éclata entre Essex et les Cecil, ses rivaux d'influence. Il s'agissait d'une expédition en Espagne proposée par le lord amiral Howard et vivement appuyée par Essex; Burleigh y était opposé. Mais la reine consentit; Howard et Essex mirent à la voile; Cadix fut prise, pillée et brûlée; cinquante-sept navires espagnols tombèrent aux mains des Anglais ou furent détruits par eux. Les résultats furent désastreux pour le gouvernement espagnol, et cependant assez peu fructueux pour l'Angleterre. Essex cût voulu pousser jusqu'au cœur de l'Andalousie, mais son projet ne fut pas approuvé : d'ailleurs les chefs de l'expédition étaient loin d'être d'accord. Après beaucoup de discussions et deux inutiles descentes sur les côtes d'Espagne, la flotte expéditionnaire revint à Plymouth (août 1596), c'est-à-dire deux mois et demi environ après le départ. Essex s'attendait a être chaleureusement accueilli par la reine; mais à la cour surtout les absents ont tort : ses ennemis exagérèrent hypocritement ses dé-

bauches, son opiniatreté, enfin son cara ritable. Élisabeth, qui avait du penchavarice, manifesta son mécontentement elle apprit que les chefs de l'expéditi torieuse s'étaient partagé le butin. On dit déclarer que si jusque alors elle s'éti entraîner par la volonté du comte, elle prendrait maintenant à se conformer à la Comme il arrive souvent en de telles occu le changement ne fut pas subit; la re des retours d'affection. D'ailleurs, Esse modifier ses habitudes; on le vit grave, faisant ses dévotions. Élisabeth se mon tisfaite de ce changement, et l'étoile de Cecil semblait palir, quand un incident fi renverser. Essex s'était épris d'une d d'honneur de la reine, ayant nom Bridges d'une grande beauté. Élisabeth, informée liaison, infligea à la jeune fille un châtim nuel, la renvoya honteusement, puis l sous la promesse de ne plus retomber errements coupables.

Les nouvelles d'Espagne vinrent fair sion à ces puériles tracasseries intérieures des desseins menacants de Philippe II beth consentit à un nouvel armement c la destruction de la flotte espagnole ; Essi le commandement, Thomas Howard e Raleigh furent ses lieutenants. Mais le contraire paralysa ses opérations; la floti pas fait quarante lieues en mer, qu'elle jetée dans le port par une tempête quatre jours entiers (juillet 1597). Ess contre le vent et les flots jusqu'à la ruy bâtiment sur lequel il était monté. Au moi il mit de nouveau à la voile, atteignit les réduisit Fayal, Gracicuse, Flores; il ne teindre la flotte des Indes, qui se réfu le port de Terceras, et les Anglais, apr fait un butin assez considérable, reg leurs rivages. Cette campagne n'empé les Espagnols de parcourir la Manche el ter divers points de la côte. Essex fut i par Élisabeth, mécontente surtout de c n'était pas rentré dans les frais de l'ex Le comte se retira dans sa maison d stead. La reine ne savait pas encore se p lui; il fit ses conditions : le titre de com chal l'indemnisa des griefs dont il se p Mais les événements venaient à tout rallumer la discorde. Lors des négociatic les ministres français et espagnols à Verv lippe II s'étant montré disposé à trail Élisabeth, la question sut agitée dans le Essex opinait pour la guerre, les Cecil paix. Le premier, comme cela lui était exprimait son sentiment avec véhémenc hommes altérés de sang ne vivront que tié de leurs jours », dit alors le lord en lui montrant ce verset des psaumes. fit pas attention à cet avertissement, que le superstitieux considérèrent comme un

L'état de révolte où se trouvait l'Irlande en 1598 amena des discussions plus graves, et entraina la chute de l'orgueilleux favori. Il s'agissait de savoir à qui serait confiée la charge de brd député (gouverneur) de ce pays. Conseillée par les Cecil, la reine voulait appeler à ce poste sir William Knollys, oncle du comte; lui, cependant, insistait pour la nomination de sir Georges Carew. Dans le cours du débat, des paroles piquantes furent adressées par la reine à son favori. Celui-ci ne répondit pas, et lui tourna le dos; sur quoi Élisabeth lui donna un soufflet, en ajoutant qu'il pouvait aller au diable. Aussitôt Essex porta la main à son épée; mais le lord amiral se jeta entre les deux adversaires. Le comte sortit en jurant « qu'il n'ent pas enduré pareille insulte de la main du roi Henri VIII; à plus forte raison ne la souffrirait-il pas venant d'un roi en cotillons ». Après deux mois de porpariers, d'obstination de part et d'autre, une demière réconciliation eut lien, et le comte d'Essex reparut à la cour. Reine et semme, Élisabeth garda au fond du cœur le sonvenir de l'offense dont elle se croyait l'objet, et dès lors loin d'arrêter le favori sur la pente de sa téméraire ambition, elle le laissa courir à sa perte.

La situation de l'Irlande ayant été de nouveau débattue dans le conseil, Essex obtint, après une longue résistance de la reine, la place de lord député dans cette contrée. Tout en le comblant, tout en le congédiant avec les marques due vive tendresse, Élisabeth recommanda à quelques officiers de le surveiller. Essex, il faut le reconnaître, exécutait rarement les ordres de 4 souveraine. Il débuta par un acte de désobéssance en donnant, contre le gré d'Elisabeth, le commandement de la cavalerie à son ani Southampton. Des ordres réitérés purent scals le faire revenir sur sa décision. Quoiqu'il ett annoncé l'intention de marcher contre Tyrone, le chef des révoltés, Essex s'avança Munster (mai 1599), et pénétra jusqu'à Limerick après avoir pris Cork et Waterford. A revint par la côte de Dublin, réduisit encore deux châteaux, et soumit quelques chefs adizenes; ce fut tout. Son armée s'affaiblissait 📭 la désertion et les accidents habituels de la merre. A la suite d'une entrevue avec Tyrone, rai exposa les griefs et les demandes des Iradais, un armistice fut conclu. Cette manière le finir la campagne ruina l'influence d'Essex; a loyauté devint suspecte, et on répandit même bruit qu'il aspirait à la couronne d'Irlande. → veille de la Saint-Michel, au matin, au moent où Elisabeth venait de se lever, la porte 🕦 💶 chambre à coucher s'ouvrit, et elle vit ex à genoux devant elle. Il la conjura de pardonner sa présence inattendue, qu'il mo-🕶 sur la nécessité de lui exposer la véritable Mustion de l'Irlande. Elisabeth parut d'abord **≥lisfaite; elle donna à Essex** sa main à baiser, 🗣 🕽 se retira la joie au cœur. C'était un calme

trompeur que celui de la reine; le soir Essex recut l'ordre de se regarder comme prisonnier dans sa chambre, et quelques jours après il fut placé sous la surveillance du garde des sceaux. L'opinion publique se prononça pour le prisonnier, qui, au contraire de la plupart des savoris, avait su se rendre populaire. Peut-être un accommodement fut-il encore intervenu, si une lettre écrite par la sœur d'Essex à la reine et indiscrètement publiée n'eût excité toute la colère de la souveraine. Il était question dans cette lettre de l'inaltérable beauté d'Élisabeth, dont l'éclat se répandait sur tout l'univers. Or cette beauté comptait alors soixante-sept printemps. Essex fut traduit en jugement devant dix-huit commissaires. Sa conduite en Irlande fut le principal sujet d'accusation. Il comparut devant le tribunal avec des marques de contrition.

Sa condamnation fut moins sévère qu'on ne l'aurait supposé : il fut déclaré déchu des emplois qu'il avait par patente, et l'on décida qu'il resterait prisonnier, au gré de sa majesté. Élisabeth ne voulait encore que briser l'orgueil d'Essex. Parfois même elle semblait disposée à lui rendre toute sa faveur; mais aussitôt quelque nouvel incident facheux fesait renattre la discorde. Essex ne se soumit qu'en apparence, et se laissa entraîner à de funestes résolutions, celle entre autres de s'emparer de la personne royale et de chasser du conseil Cecil, Raleigh et Cobham. Il sollicita des coopérations coupables, celle du roi d'Écosse et de Montjoy, récemment nommé lord député d'Irlande. Un nouveau grier précipita la folle entreprise d'Essex. Il avait espéré que la reine lui renouvellerait son privilége sur les vins doux, qui expirait au mois de septembre 1600. Élisabeth refusa, attendu, disait-elle, que « lorsque les chevaux deviennent difficiles à dompter, on a coutume d'abattre leur vigueur par la réduction de leur nourriture ». Essex insista, et écrivit une lettre qui resta sans réponse. Devant sa faveur anéantie, le malheureux courtisan s'abandonna au désespoir. Il ne fit plus que des fautes. Sa maison devint un foyer d'intrigues et de conspiration. Enfin, le 8 février 1601 il tenta une révolte dans les rues de Londres; mais il ne trouya pas d'écho dans la population. Il revint alors à Essex-House, où il songea d'abord à se fortifier, La maison fut entourée par le lord amiral et les royalistes. Dans cette extrémité Essex ne poussa pas plus loin la résistance, et se rendit, contre la promesse qu'il serait jugé selon les lois.

Essex et Southampton, son ami et son complice, enfermés à la Tour, furent traduits en jugement devant lord Buckhurst, siégeant en qualité de lord sénéchal, et devant vingt-cinq autres pairs. Le principal accusé voulut d'abord récuser ceux de ses ennemis personnels qu'il voyait siéger parmi les juges; mais cette récusation fut écartée par le motif, assez subtil, que la loi avait distingué entre les pairs et les jurés ordinaires, en n'astreignant

les premiers qu'à prononcer leur verdict sur leur honneur. La condamnation était inévitable; elle fut capitale. Le lord sénéchal prononça la sentence, et le tranchant de la hache sut tourné vers les prisonniers. Essex ne fit plus entendre qu'une parole de regret, celle que son corps eût pu être utile encore au service de sa souveraine. Il demanda pardon à ceux qu'il avait entraînés dans sa catastrophe. Il recut ensuite les consolations de la religion, d'abord en discutant avec les théologiens Dove et Ashton, puis en se résignant. Il fit venir le garde des sceaux, le trésorier, l'amiral, le secrétaire, les pria de lui pardonner, et, tout défaillant au moment suprême, il confessa ses projets ambitieux, révéla le but de ses négociations avec le roi d'Écosse; enfin, il trahit le secret des hommes qui l'avaient secondé. On s'attendait à un acte de miséricorde de la part d'Élisabeth; mais le cœur des femmes est vindicatif : elle ne pardonna pas. Outre qu'Essex ne voulut pas demander sa grâce, on avait rapporté à Élisabeth des propos qu'il avait tenus sur elle, l'ayant appelée « une vieille femme aussi mal faite de corps que d'esprit ». L'arrêt fut signé, puis suivi d'alternatives de sursis et d'ordre d'exécution. Enfin, le ressentiment l'emporta. A huit heures du matin, le 25 février, Essex fut conduit à l'échafaud dressé dans la cour de Westminster-Hall. Il témoigna moins de douleur que d'humilité; se repentit surtout de sa conduite envers la reine, conduite qu'il appelait « un péché sanglant, criant et infect ». Il avait perdu tout sentiment de dignité; peutêtre aussi espérait-il jusqu'au dernier moment sa grace. On remarqua qu'à cette heure, qui ouvrait devant lui l'éternité, il ne parla ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de ses amis. Lorsqu'il s'agenouilla pour prier, il manifesta une grande agitation. Il ne ressentit plus rien après le premier coup, le troisième lui sépara la tête du tronc. Essex avait trente-trois ans. Avec des qualités brillantes, il perdit, dans le souci des futilités de cour et des ambitions mesquines, le respect de lui-même et le sentiment de la véritable grandeur. Une certaine aménité de caractère vis-à-vis de ses subordonnés le rendait cher à la multitude; sa mort désaffectionna les sujets d'Élisabeth. Essex eut le double tort de croire que si la reine ne pouvait être dominée, elle se laiseait vaincre par la résistance, et de s'être trop confié à cette manière de voir. ROSENWALD.

Camden, Life of Elisabeth. — Walter Bourchier Deverous, Lives and Letters of the Devereus, earls of Elisabeth, James I and Charles I.—Secret History of the most renowned queen Elisabeth and Rob. Devereus, earl of Essex; Cologne, 1889, in-12. — Edinburgh Review, Juillet 1883. — Lingard, Hist. of Engl. — Hume, Hist. of England. — Penny Cyc.

ESSEX (Robert DEVERBUX, troisième comte d'), fils du précédent, né dans Essex-House, en 1592, mort le 14 septembre 1646. Après l'exécution de son père, il fut recueilli par sa grand'-mère, qui l'envoya étudier d'abord à Eton, ensuite à Oxford. Il fut rétabli dans ses biens en 1603, et trois au après il se maria avec Frances Howard, qui n'avait que treize ans. Les deux époux vécures d'abord séparés, à cause de leur jeunesse; mis lorsque, quatre ans plus tard, Essex vint chercher sa fiancée, il la trouva éprise d'un autre homme, lord Rochester, et il failut la contrainte peternelle pour qu'elle consentit à suivre son mari. Une telle union ne pouvait être ni heureme 🛋 durable. Quelques mois après, Frances Heward, devenue lady Essex, intenta contre see mari, sous prétexte d'impuissance, une action en divorce qui triompha, et par suite de laquelle elle épousa Carr, lord Rochester, depuis conte de Somerset. Essex se retira alors dans su terres, où il s'occupa d'agriculture. En 1620 I s'ennuya de ce genre de vie, qui s'accordait per avec l'activité de son esprit ; il joignit lord Oxford, leva des troupes et s'enrôla sous les drapeaux de l'électeur-palatin contre la Hollands. Revenu en Angleterre, il se montra opposé as gouvernement. Aussi fut-il si mal vu à la cour, qu'il alla offrir ses services aux Provinces-Union. Le roi songea enfin à utiliser les talents d'Essex: il le nomma vice-amiral et commandant d' expédition contre l'Espagne, expédition qui 🛍 sans résultat. Essex reprit alors du service dans les Provinces-Unies, puis il se remaria. Cette nouvelle union ne fut pas plus heureuse que la première. Peu de temps après le mariage, a seconde femme (fille de sir William Paulet) mit au monde un fils qu'il reconnut comme sien; mais l'intimité qui existait entre lady Essex de M. Uvedale fit concevoir des soupçons à set mari ; une procédure en divorce s'ensuivit : Essex fit valoir le grief d'infidélité, et sa femme mit a avant le moyen qui avait réussi à la première lady Essex. Le divorce fut prononcé; l'enfant mourut à l'âge de cinq ans ; et le comte d'Esex ne pensa plus dès lors à se remarier. Il ne son gea qu'à la guerre et à la politique. En 1637 il fit une campagne en Irlande; en 1635 il se rendi, à la tête de la slotte, en Hollande. Dans l'intervalle il résidait à sa maison de Charteley os à Londres. Quoiqu'il ne dissimulat point son perchant à favoriser les presbytériens, il fut nommé, par le gouvernement royal, lieutenant général des troupes envoyées contre les covenantaires (1639). Il fut un des commissaires chargés de traiter avec les Ecossais; et lorsque, à l'ouverture du long parlement, le roi comprit la mecessité de faire un pas vers le parti presbytéries, il nomma Essex lord chambellan. Mais Charles ne voulut pas, comme, dans l'intérêt de leur parti, les royalistes le désiraient, ajouter à cette dignité le commandement de toute l'armée; il n'aimait par la rudesse du comte, dont il suspectait d'ailleurs l'attachement; il se contenta de le mettre à la tête des forces placées au pied de la rivière de Trent. Lorsque les communes demandères l'organisation d'une garde à Londres, elles désignèrent Essex au choix du roi pour la commases éluda de répondre, quitta soudainedres, et invita Essex à le suivre. Méson côté, ce seigneur refusa à son tour ant ses devoirs parlementaires. Le roi le lors de toutes ses charges; et depuis x devint le chef et le général du oytérien ou parlementaire. Déclaré traizouvernement royal, il combattit Charersonne, à Edgehill (1642), et prit Rea-43; mais une épidémie dont ses troupes 'être atteintes l'ayant empêché de poursuccès, il fut sur le point d'être privé indement. L'état sanitaire de ses trouensuite amélioré, il entra dans Glooù il avait fait sortir le roi, surprit Ciet, après s'être vaillamment comporté y, il vint couvrir Londres. Supposant arlementaires étaient en plus grand ıns les Cornouailles, il s'avança hardit à sa poursuite l'armée royale. Scrré t voyant que le nombre des parlement été exagéré, il fut obligé d'opérer sa i côté de la mer. De Plymouth il gagna y rassembla une armée, que son état : l'empêcha de commander. Lorsque les nts eurent fait porter la loi qui intermembres du parlement de commander 3. Essex quitta définitivement la caraire. On lui vota en récompense de es une pension de 10,000 liv. sterl., et temps il reçut le titre de duc. La ui permit pas de jouir de ces témoila satisfaction publique. Il fut enterré

ist. of Engl. - Biog. Brit. - Lingard, Hist.

(Comte d'). Voy. CAPEL ARTHUR. (Gauthier). Voy. Devereux.

(Jacques), architecte anglais, né à ; en 1723, mort dans la même ville, embre 1784. Il se fit remarquer par e connaissance de l'architecture go-répara plusieurs anciens édifices de 2 ainsi que les cathédrales d'Ély et de publia sur l'architecture plusieurs méérés dans l'Archéologue et dans la Bitypographique britannique de Gough. General biographical Dictionary.

M (Ferdinand), célèbre tragédien né à Essek, en 1772, mort à Munich, le bre 1840. A l'àge de virgt-trois ans, il Inspruck, d'où il se rendit bientôt à I de là à Prague. En 1803 il joua pour e fois à Stuttgard, et s'attachant à la cette ville, il l'accompagna dans ses annuelles à Augsbourg. La dissolution pe de Stuttgard conduisit Esslair à Nuoù il perdit sa femme, en 1806. Un an pousa Élise Müller, actrice de mérite., après avoir fait plusieurs voyages et 5 prolongés à Manheim et à Carlsruhe, en 1814, à Stuttgard, au théâtre royal

du roi Frédéric ler de Wurtemberg, et c'est sous la protection de ce prince qu'ils fondèrent leur réputation. Cependant ils firent divorce, en 1818, et Esslair épousa une de ses élèves, Mile Extemaier, avec laquelle il s'engagea plus tard au théatre royal de Munich, où il resta jusqu'à sa mort.

La manière adoptée par Esslair, après un voyage à Paris, lui fit donner le surnom de Talma allemand. Il a été très-applaudi dans les tragédies (traduites) de Racine et de Voltaire, ainsi que dans le Roi Lear, Macbeth, G. Tell, et Othon de Wittelsbach. Sa manière de représenter les pères de famille dans les pièces, tant soit peu sentimentales, d'Iffland se ressentait de sa prédilection pour le théâtre français, et rappelait souvent les créations analogues de Baptiste ainé.

Convertions-Lexikon.

ESSLING (Prince D'). Voy. MASSÉNA.

\*ESSLINGEN (Le maître d'école d'), troubadour allemand, vivait vers la fin du treizième
siècle à Esslingen, ville libre impériale de la
Souabe. Le manuscrit qui nous a transmis ses
poésies ne le désigne pas autrement que nous
venons de le faire; mais un acte authentique,
conservé dans les archives d'Esslingen, nous apprend que l'école de cette ville était dirigée en
1260 par maître Henri (Meister Heinrich). Or,
comme c'est justement à cette année ou aux cinq
ou six années qui précèdent et qui suivent qu'il
faut rapporter la composition des petites pièces
dont nous allons parler, nous ne pouvons douter
que leur auteur et maître Henri ne soient une
seule et même personne.

Nous avons de ce minnesinger seize strophes, formant neuf chansons (Lieder); sur ces seize strophes, neuf ont pour sujet les événements contemporains : ce sont de vrais pamphlets, et rien ne saurait mieux donner une idée de ce qu'était la satire politique au treizième siècle.

Rodolphe de Habsbourg, en montant sur le trône (1273), avait renoncé aux antiques prétentions impériales sur la Lombardie et la Sicile, afin de concentrer en Allemagne toute son activité et toute son énergie. Ses adversaires feignirent de ne pas comprendre ce qu'il y avait de sage et d'habile dans cette politique, qui les gênaît : « Rodolphe, disaient-ils, refuse de s'engager dans ces lointaines expéditions qui avaient été si funestes à ses prédécesseurs, c'est qu'il manque de courage et de noble ambition; il combat avec intrépidité pour défendre les droits de son sceptre et consolider son autorité dans l'Empire, c'est qu'il est insatiable de pouvoir et de domination. » A ces accusations, qui nous semblent tant soit peu contradictoires, se joignaient les reproches d'avarice et d'économie sordide. Fidèle écho des antagonistes du grand empereur, peut-être même soudoyé par eux, le maître d'école d'Esslingen ne fit que reproduire dans ses strophes mordantes les imputations calomnieuses que nous venons de rappeler.

En apprenant l'élection de Rodolphe, l'évêque de Bâle s'était écrié : « Tiens-toi ferme sur ton trône, seigneur Dieu, ou Rodolphe va t'en faire tomber pour se mettre à ta place (sitze fest, Herr Gott, oder Rudolph nimmt deine Stelle ein!) » Notre poëte commence ainsi sa première chanson : « Seigneur Dieu, sois sur tes gardes : car celui qui était roi est maintenant empereur sur les bords du Rhin, et il voudrait bien te déposséder de ton royaume; et toi, saint Pierre, ne te laisse point aller au sommell : qu'il ne se glisse point dans le ciel, car il prendrait pour lui tout ce qu'il y trouverait, et n'en donnerait rien à personne (ch. I). » Dans la chanson suivante, Rodolphe est en guerre avec Dieu; mais si est obligé de reconnaître son infériorité et de renoncer à l'empire du ciel, sauf à garder celui de la terre; il dispute ensuite au diable la possession de l'enfer, et lutte avec lui de méchanceté. « Hélas! s'écrie le poête, le roi est le père de beaucoup! aussi, s'il n'a pu conquérir le ciel, l'enfer ne kui en appartient que plus sûrement (ch. II). » Moins sévère que le maître d'école d'Esslingen, Dante s'était contenté de placer Rodolphe dans le purgatoire (pour avoir abandonné les gibelins d'Italie).

Notre minnesinger reproche aussi à Rodolphe de s'être si facilement désisté de ses prétentions sur la Sicile (Cécilie). « Le roi Scharle a gagné une première partie sur le prince (Manfred) et une seconde sur le roi Konradin. Le roi Rodolphe n'a pas envie de jouer la troisième; Scharle est trop puissant pour lui, à ce qu'il me semble (IV). » Rodolphe ne lui paraît pas digne de porter les armes de l'Empire, aigle d'or sur fond noir. « La couleur noire, c'est l'effroi qu'on inspire à ses ennemis; et Rodolphe n'est guère redouté, à moins que ce ne soit à la manière d'un épouvantail placé en un champ d'avoine. L'aigle est le symbole de la haute naissance, du courage et de la générosité. Quand l'aigle veut éprouver ses petits, il les prend sur ses alles et les emporte dans la région du soleil; ceux qui ne le peuvent regarder en face, il les précipite dans l'espace. Vous ne résisterez pas à une pareille épreuve, seigneur roi, car vous ac pouvez soutenir la vue de la justice. Aigle et roi doivent planer haut: mais vous, vous piétines sans cesse sur vos domaines; vous n'êtes pas un aigle, vous êtes le pic qui tourne sans cesse autour d'un tronc pourri. Roi Rodolphe, voilà un écusson qui vous siéra mai! (VII). » Au début de son expédition contre Ottocar de Bohême, expédition qui devait se terminer par la délaite et la soumission de ce redoutable adversaire (1276), le maître d'écule, assez manvais prophète comme on voit, prédit à l'empereur que son expédition « tournera à rien (wirt ein nicht)»; il le plaisante sur sa pauvreté, sur son équipage mesquin; ses serviteurs n'auront à manger que ce qu'ils ont emporté de chez eux. S'il gagne ou épargne quelque chose, il le donnera a ses enfants; et comme ceux ci sont aussi nombreux qu'ils sont pauvres, nous serons aff qu'ils soient rassassiés (III). •

On voit que notre saffrique ne man verve ni d'audace; il était de ceux i mosté tient lieu d'inspiration poétimoins heureux dans un autre genre; chansons amoureuses, ou Minnellecment dits, que nous avons de lui (V, ' ne l'auraient certainement pas tiré de

La miniature qui précède ses chai le manuscrit 7566 de la Bibliothèque représente notre maître d'école dans de ses fonctions. Assis dans une sorte coiffé d'une toque rouge, et vêtu d'robe bleue, à larges manches, il dor quelques enfants rangés devant lu gauche tient une poignée de verges nace ses élèves, tandis que l'index droite, levé d'un air magistral, conn attention.

Manessen Rudger, Sammlung von Minn Bodmer; idom, Zurich, 1758. — Bagen, J Leipzig, vol. I et IV.

ESTAÇO (Achille), plus connu s d'Achille Statius, poête érudit poi le 24 juin 1524, mort le 28 ou le 17 1581. Sou père appartenait à l'ordre blesse, et s'appelait Paulo Nunes Esta chevalier de l'Ordre du Christ. Il s dans l'Inde, et fut nommé alcaide mor de Cutão. Le jeune Estaço était né à ' mais son père l'avait emmené en As destinait si bien à la carrière des at voulant lui donner un nom qui rappe rieuse carrière, il l'avait appelé Achill capitaine n'avait néanmoins nul goù armes; il revint en Portugal, et il al inscrire parmi les élèves de l'universi Il y apprit le grec, le latin et l'hébreu : étudié sous André de Resende, le p antiquaire du Portugal, il se rendit à pnis à Paris; il publia dans cette comptait alors tant d'humanistes cé livre écrit aver une rare élégance ponr titre: Sylvæ aliquot una cu hymnis Callimachi eodem carmii ab Statio redditis; Paris, 1549, cueil réimprimé en 1555, avec a quelques opuscules. Cet ouvrage co réputation; mais Estaço ne sit pas très-long séjour à Paris, et retourna De là il passa à Rome, et ce fut dans qu'il se lia avec Paul Manuce et la 1 savants italiens, et que sa réputation | croissement qui bientot le mit au pr des érudits. Il n'oublia péanmoins à 1 poésie ni son pays natal, et publia : ment : Monomachia navis Lusitar gum Lusitanorum insignia; Rome De Electione, Profectione et Co Serenissimi Polonia Regis; Ron - Orationes nonnulorum Gracia

stomi, Athanasii, etc., latine redditæ, : Statio interprete: Rome, 1578, in-8°; Arati Phænomena et prognostica; Flo-.568; - Liber de Trinitate et Fide, qu'on i tour à tour à Grégoire, évêque de Greu à l'évêque Faustin : cet ouvrage parut du tome II de la Bibliotheca Patrum; 1575; — Sancti Ferrandi, Carthagi-Ecclesiæ diaconi, Opuscula pia; Rome, u-8°; — Sancti Pachomii, Carobiorum yptum fundatoris, Regula Ægyptiaca, a sancto Hieronymo, latine conversa 'io, expurgata et pristinæ fidei reditem, Sermo sancti Anselmi de vita ;Rome, 1575, in-8°. On trouve cet ouvrage nt dans l'appendice de Cassien; Rome, ous ces travaux, qui dénotaient une si udition, étaient entre-mêlés de poésies nstance, à peu près oubliées. Nous raps, entre autres : Deo forti, Milita liepinicium. Ce poëme sur Malte fut s avec le discours qu'Estaço fit à Rome ı du grand-mattre; — Ad cognominem illem Statium, Pellæ episcopum, Carmprimé dans la Bibliotheca Hispanica Schott, p. 488; - Epigramma græcoı in translatione sancti Gregorii Nai, publiée par Baronius (idus junii). écaire du cardinal Sforza, il fut nommé

IV secrétaire du concile de Trente; t d'une influence qu'il eat pu rendre inde encore, s'il l'eut désiré, il vécut etraite, et refusa même le titre de guarda : Torre do Tombo (garde général des de Portugal), qui lui fut offert par istien. Nous avons sous les yeux une onservée à la Bibliothèque impériale de ans laquelle ce jeune souverain remercie ision le savant du concours qu'il lui prête le la cour de Rome et des services qu'il son pays dans les contrées étrangères. ment est daté de l'année 1575. On peut r à la même source du degré de crédit iissait alors Estaço à la cour de Rome. voyons qu'il fut successivement secrés papes Pie IV, Pie V et Grégoire XIII. ports qu'il avait à cette époque avec iverains pontifes, ainsi qu'avec les les plus éminents de la métropole ne, lui suggérèrent l'idée d'un livre que voyons indiqué ni dans Barbosa ni un autre de ses biographes; c'est une graphie locale, qui emprunte aujourd'hui ie de son mérite aux planches dont elle ornée; elle est intitulée : Illustrium **1,**ut exstant in urbe, expressi Vultus; 569, in-fol. Cet ouvrage est rarissime ce. On doit encore à ce savant humasieurs opuscules remplis d'une critique le, et qui justifient la haute réputation ouit durant tout le seizième siècle; il a utre autres, un commentaire sur le livre

de Cicéron De Pato; Louvain, 1551, 1555; puis il dédia à Jean de Barros, précisément en l'année où le célèbre historien publiait sa première décade, son commentaire sur les Topiques de Ciceron; Louvain, 1552. Enfin, on a de lui: Commentarii in Horatii Artem poeticam; Anvers, 1553. Nous ignorons si ces remarques critiques doivent être confondues avec les Commentarii in Horalii carmina et les Scolies sur toutes les œuvres de Virgile, qui paraissent être restées inédites, au dire de Barbosa Machado. Catulle l'occupa ensuite, et il enrichit de notes latines l'édition de ce poète donnée par Paul Manuce à Venise, en 1666. Il publia en Flandra; Observationes difficilium aliquot locorum; Louvain, 1552. Gruter a reproduit ce travail. Casaubon faisait un cas particulier du commentaire d'Estaço sur le traité de Suétone intitulé : De claris Grammatieis. A la suite de l'édition de Pulmann, Anyers, 1574, deux autres éditions de ca livra, Rome, 1565, et Paris, 1667, sont encore recherchées.

Physicurs savants portant le même nom figurent dans la littérature portugaise; nous signalerons, entre autres :

Estaço (Gaspard), nó su dix-septième sibele, à Evora, et chanoine de la collégiale de Guimerraens. Il jouissait d'une haute reputation comme généalogiste, et a donné sur sa propre famille un livre intitulé ; Familia dos Estuços, in-fol., puis Varias Antiguidades de Portugal; Lisbonne, 1625, in-fol., et ibid., 4754, in-4°.

Estaço da Stlveira (Simdo), également du dixseptième siècle, contribua à la conquête du
Maraham, où il fit plusieurs campagnes en
qualité de capitalne. Il voulut d'abord écrire una
instoire complète du Brésit; mais, frappé de la
magnificence du pays qu'il avait parcouru, il
appela les indigents du Portugal à sa colonisation en publiant à Lisbonne l'opuscule suivant :
Relação summaria das cousas do Maranham,
dirigida aos pobres deste Reino; Lisbonne,
1624, in-fol. Cet opuscule, cité par Berredo, est
devenu fort rare.

Estaço do Amaral (Melchior), né à Evora, dans la seconde moitlé du seizième siècle, a purblié: Tractado das Batalhas e successos do Galeão Santiago com es Hollandezes na ilha de Santa-Helena e da Nao Chagas com os Inglezes, entre as ilhas dos Açores ambas capitanias da Carreira da India, etc.; Lisbonne, 1604, in-4°. Barbosa s'est trompé en assignant à ce livre la date de 1602. Ferdinand Denis.

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano. — Gaspar Estago, Familia dos Estagos. — Fonseca, Evora Cloriota, ne 11s. — Annaes historicos, t. Eli, p. 101. — Poseevin. Apparat. sacer, t. 1. — Barantas, Angules. — the Photy Itas-toria, ad ann. 1860. — Padha, Historia ecclesiysticg. — Barbosa Machado, Bibliotheca Insitana — César de Figanière, Bibliotheca bistorica; Libbonce, 4850. In 48.

ESTAING, ancienne familie française, originaire du Rouergue, dont le nom latin, De Stagno, mentionné dans des actes du dixième siècle, est traduit 455 ESTAING

chez quelques chroniqueurs par celui de l'Estang. Dieudonné d'Estang contribus, dit-on, en 1214, à sauver la vie à Philippe-Auguste à Bouvines, et, en récompense de ce service, il fut autorisé à placer dans son écu les armes de France,

avec un chef d'or pour brisure.

François d'Estaine, savant et charitable prélat, né le 6 janvier 1462, mort le 1er novembre 1529. Il fut évêque de Rhodez, et fit construire à ser frais la tour de sa cathédrale. C'est lui qui obtint du saint-siège l'institution de la fête de l'Ange Gardien.

Hilarion de Coste, Vie de Fr. d'Estaing, dans les Éloges des Hommes illustres. — Le P. Lebeau, Éloges.; Clermont, 1858, in-4°.

Guillaume d'Estaine, en 1449 était sénéchal de Rouergue pour Charles VII. En 1454 il fut envoyé en ambassade vers le roi de Castille, pour renouveler les alliances qui avaient toujours uni ce prince au roi de France.

Joachim, évêque de Clermont, mort en 1650, eut pour successeur dans son diocèse son frère Louis, qui fut aumônier d'Anne d'Autriche.

Joachim, comte d'Estaire, né vers 1617, mort en 1688, avait employé ses loisirs à composer une Histoire généalogique de sa famille; st c'est à lui que Boileau a fait allusion dans la satire sur la noblesse:

Je veux que la valeur de ses alcux antiques Ait fourni de matière aux plus viellles chroniques, Et que l'un des Capet, pour honorer son nom, Ait de trois fleurs de lis doté son écusson; Que sert ce vain amas d'une inutile gloire? etc. Sainte-Marthe, Gallis christiana. — Auberi, Histoire les Cardinaux. — Moréri, Grand Dict. historique.

ESTAING (Charles-Hector, comte d'), amial français, de la famille des précédents, né n 1729, au château de Ruvel (Auvergne), nort à Paris, le 28 avril 1794. Il avait désuté par le grade de colonel d'infanterie, et se rouvait brigadier des armées du roi, lorsqu'il 'embarqua, le 2 mai 1757, sur l'escadre du omte d'Aché, avec le corps de troupes aux irdres de Laily Tollendal, nommé commandant énéral des établissements français dans l'Inde. es douze mois que l'expédition-mit à se rendre sa destination lui permirent d'acquérir quelques notions de marine. Après le débarquement, I concourut aux brillants mais éphémères sucès de Lally contre Gondelour et le fort Saint-David. Prévoyant, dès le début des opérations que l'ignorance où Lally était du pays serait atale à nos armes, il avait offert de remettre personnellement son commandement à l'ancien lieutenant de Dupleix, au marquis de Bussy, qui eût atténué les fautes du général en chef. Fait prisonnier, en 1759, au siége de Madras, après avoir été blessé et renversé de cheval, il recouvra sa liberté sur parole. Le service de l'Inde, dans les conditions où il se faisait n'offrant pas assez d'aliment à son ardeur, il se fit marin. Devancant la ratification de son échange, convenu lors de la capitulation de Madras, il prit (octobre 1759) le commandement du Condé et

de L'Expédition, bâtiments de la Co montés par deux cents hommes au plu s'emparer, dans le golse Persique, di Bender-Abassi et de trois vaisseaux a portant ensuite à la côte occidentale tra, il enleva, le 7 février 1760, av ques soldats, le fort Natal, et, le 13, Tappanoly. Le fort Mariborough et autres bâtiments anglais à la côte de tombèrent successivement en son pour que les riches dépôts de marchandis contenaient. Quatre mois lui suffirent cuter ces divers coups de main. Lorsqu en France sur le vaisseau de la Comi Boullongne, il tomba, près de Lo milieu des croisières anglaises, fut fa nier, conduit dans un port d'Angleterr dans un cachot, sous prétexte qu'il avai à la parole donnée lors de la capitu Madras. Conduit à Londres sous l'esc messager d'État, il n'eut pas de peine : la fausseté de l'allégation. Nommé lieut néral des armées navales, à la paix de froissa bien des intérêts par cette intru le corps de la marine, avec une p élevée, accordée, de plein saut, à u qui ne pouvait invoquer d'autres titre hardie mais facile campagne de Sumal ceux dont sa nomination violait les droi sait évanouir les espérances devinrent mis. De son côté, il ne vit aussi en eu: adversaires, et non des coupérateurs. préférence exclusive pour les officiers i là conséquemment de fréquents conflits préjudiciables au service, entre lui et le placés sous ses ordres. Dédaignant leur ex et taxant leur prudence de timidité, il ca souvent le sort des vaisseaux qui lui fu fiés. Entraîné par une fougue irréfléchie, rétait pas toujours à prévoir le danger, le danger devenait palpable, on il s'obsi braver, ou il prenait seul, et contrairen règles de la tactique, les moyens de le En un mot, soldat intrépide, c'était un général de mer. En 1777 il fut nommé ' ral; mais, soit que le grade de lieutenan lui parût une récompense suffisante de se de terre, soit qu'il ne voulût pas fournir aux nombreuses hostilités dont il était refusa, déclarant que sa loyauté ne lui tait pas d'accepter le premier rang c carrière qui n'avait pas été le but de mières études, de ses premiers tra qu'un officier général de l'armée de devait point enlever à ceux de la marine qui leur revenaient. Le roi se rendit à sons, en décidant que l'emploi dont était revêtu resterait en dehors du cadinaire. Chargé l'année suivante du c dement d'une escadre de douze vais quatre frégates, la première qui fut en secours des États-Unis, il arbora son

ESTAING 458

u de 90 Le Languedoc, et partit de 3 avril, résolu à porter quelque i la puissance maritime de l'Angleat pu rencontrer dans la Delaware, vait s'y attendre, l'escadre de l'ail concerta, avec La Fayette et les réricains, la conquête de Rhode-Isse rendit le 29 juillet. Dès que les ricaines eurent été débarquées dans orça (8 août) le passage de Newa dans la baie de Connecticut. Prolendemain, d'un vent de nord, rare ages, surtout au mois d'août, il se son adversaire, dont l'escadre s'ée d'une partie de celle de l'amiral aient en présence, et d'Estaing vener d'ouvrir le seu, quand s'éleva, du 11 au 12 août 1778, une violente ne permit aux amiraux de penser à ju'au salut de leurs vaisseaux. Privé de sa voilure, de son gréement, oc, attaqué par un vaisseau anglais , en serait infailliblement devenu l'avait été secouru à temps par deux ancais.

ort, où l'escadre française s'était ral. it pu se porter sur Rhode-Island, où réricain Sullivan l'appelait à son sel'Estaing ne céda ni aux instances de à celles de La Fayette, et préféra conseaux sur la rade commode et sûre ¿uand il les eut réparés, il se rendit ue, où, à son arrivée, il exhiba à dre du roi qui lui attribuait le comgénéral des îles du Vent. Bouillé, ois auparavant s'était emparé de e, ne put que se soumettre avec , loin d'assurer l'unité d'action, créa d'Estaing une fâcheuse rivalité. s ne se fit pas faute de témoigner its en accusant d'Estaing d'incapa-, ayant rassemblé six mille hommes tenta, mais inutilement, de recon-: Sainte-Lucie, tombée depuis peu des Anglais. Il fut plus heureux aint-Vincent, qu'une division de son duite par le lieutenant Du Rumain, nglais, et contre La Grenade, dont rendit mattre, le 4 juillet 1779, que attaque, à la tête de treize cents ville, située sur un morne escarpé, e par mille soldats d'élite et une nilice. Il emporta toutes les posila main, fit sept cents prisonniers, pendamment de trois drapeaux et ux matériel d'artillerie, trente bâtiands, dont plusieurs étaient comarges. Le lendemain on signala une aise qui venait, mais trop tard, r La Grenade, D'Estaing remonte es vaisseaux, attaque cette escadre, la poursuit et la force à se réfugier dans le port de Saint-Christophe, où il la défie en vain peu de jours après. Perdant tout espoir d'amener Byron à combattre, d'Estaing se décida à attaquer Savannah, convertie par les Anglais en une place d'armes d'où ils faisaient de continuelles excursions, désastreuses non-seulement pour la Géorgie, mais encore pour les deux Carolines. Aussitôt que ses troupes furent débarquées, il somma le général Prévôt, gouverneur de Savannah, de se rendre. Un armistice de vingt-quatre heures fut immédiatement conclu; mais le général anglais ayant reçu dans la journée des renforts de troupes aguerries, d'Estaing et le général américain Lincoln durent commencer un siége régulier. L'assaut donné le 9 octobre fut dirigé par d'Estaing, qui conduisit en personne la principale attaque. Exaspéré des obstacles qu'il rencontrait, il arrachait, dit-on, de ses mains et de ses dents les palissades des retranchements. Repoussé sur tous les points, et atteint de deux blessures, il dut battre en retraite et se rembarquer. A son retour en France, en 1780, il sut disgracié, et resta sans emploi jusqu'en 1783. Chargé alors du commandement d'une armée navale franco-espagnole réunie devant Cadix, il ne l'exerça guère que six semaines, la paix signée à cette époque ayant rendu inutile l'expédition projetée.

Le reste de la vie de d'Estaing appartient à la politique. Après avoir fait partie, en 1787, de l'assemblée des notables, où il combattit les mesures proposées par le gouvernement, il fut nommé commandant de la garde nationale de Versailles, et prit en cette qualité, dès le 10 septembre 1789, les mesures propres à prévenir les désordres dont la ville était menacée par des placards. Quatre jours après, il écrivit à la reine une longue lettre, où il lui peignit avec chaleur les dangers de la translation du roi à Metz. Dans une conférence qu'il eut ensuite avec cette princesse, il renouvela l'expression de ses craintes. Le 18, ses démarches auprès du ministère et de la municipalité de Versailles eurent pour résultat l'adoption de nouvelles mesures destinées à protéger le roi et la famille royale, dont la sécurité le préoccupait tellement que, bravant le ressentiment de la garde nationale, dont vingt-huit compagnies sur quarante-deux s'étaient opposées à l'introduction du régiment de Flandre dans Versailles, il en assura l'entrée. Le rôle qu'il avait adopté était difficile. Constitutionnel par principes, il voulait toujours rester fidèle au roi. Ainsi, après avoir arraché, le 5 octobre, à la municipalité de Versailles l'ordre de protéger et d'accompagner le roi dans sa retraite, avec promesse de le ramener le plus tôt possible, au lieu de rester à son poste de commandant de la garde nationale, il demeura constamment au château, les 5 et 6 octobre, et ne s'en absenta que pour empêcher un conslit imminent et ordonner à la garde nationale de se retirer. Il paraitrait même qu'il avait ménagé à Louis XVI des moyens de fuir; car, comme l'apprend l'en-

quête qui suivit les événements, un de ses palefreniers, conduisant cinq chevaux de mattre sellés et hridés, s'était tenu vingt-quatre heures dans le parc de Versailles. Des que la famille royale fut revenue à Paris, il conjura de nouveau la reine d'user de son influence pour qu'une direction franchement constitutionnelle fot imprimée au gouvernement. « Le clergé et la no-blesse, dit-il à la fin de sa lettre, n'ont que le roi pour les sauver ; ils achèveront de le perdre sans le vouloir : leurs impuissantes et tardives tentatives entraîneront le roi avec eux. M. de La Fayette m'a juré en route, et je le crois, que ces atrocités avaient fait de lui un royaliste : tout Français doit l'être jusqu'à un certain point; il n'a pas à choisir. Nous nous sommes donné la main; je lui ai offert de le seconder dans le peu que je puis; et, quelque contraire que cela soit à mes goûts et à mon âge, s'il le veut, et que cela soit nécessaire, je lui tiendral parole; c'est à mon devoir que je l'ai donnée. La dernière chose que j'ai dite au roi, et qui acquerrait quelque valeur si la reine la rappelait, c'est qu'il fallait avoir confiance dans M. de La Fayette, etc. » A la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. d'Estaing se présenta en uniforme de garde national, portant au-dessus de sa plaque de commandeur du Saint-Esprit, dont il était décoré depuis 1767, une autre plaque sur laquelle étaient gravés ces mots : Vélérun des gardes nationales de Tours et de Brest (ces deux villes lui avaient donné ce tstre). Étonné de ne pas le voir à la tête du corps de la marine, avec l'uniforme de vice-amiral, le roi lui en demanda la raison. « C'est, répondit-il, parce que la marine désire mériter l'amitié du peuple. » Il semblerait que par ces singulières démonstrations il voulait se faire bien venir du corps où il savait avoir tant d'ennemis. Ce qui autorise à le penser, c'est la lettre qu'il écrivit, au mois de février 1792, au ministre de la marine, pour lui annoncer que, compris comme amiral dans la nouvelle organisation de la marine, il refusait cette dignité, par la raison que sa destination primitive ayant été pour l'armée de terre, il n'était pas juste qu'il obtint la position la plus élevée dans un corps où il n'avait pas fait ses premières armes. Tout ce qu'il croyait pouvoir accepter, c'était une place d'amiral surnuméraire. L'Assemblée nationale, consultée par le ministre, décréta le 6 mars que d'Estaing pourrait accepter les fonctions d'amiral, sans qu'elles l'empéchassent d'avancer, à son tour, dans l'armée de terre.

Dans le procès de la reine, après avoir dit qu'il avait personnellement à se plaindre de l'auguste accusée, il fit une déposition aussi favorable que possible, lié qu'il était par la publicité donnée antérieurement aux lettres qu'il lui avait écrites. Sa déposition, quoi qu'on en ait dit, ne pouvait être que bienveillante, et en saisissant adroitement l'occasion de proclamer le beau caractère de Marie-Antoinette dans les journées d'octobre, il prouva, de la nière qui fût en son pouvoir, le désir « en aide. Traduit à son tour devant révolutionnaire, il se borna, pour tou à l'énumération de ses services, qu' ainsi : « Quand vous aurez fait ta « tête, envoyez-la aux Anglais, il « payeront cher! »

Archives de la marine. —, Nercure de Odet Julien Leboucher. Histoire de la Gu dépendance des Étate-Unis. — de L. (1 Histoire impartiale des événements militatiques de la dernière guerre, etc. — Saint loira de la puissance navale de l'Angieterr du journal d'un officier de la marine de M. le comte d'Estaing; 1783, in-8°.

ESTAMPES. Voy. ÉTAMPES. ESTANCEL. Voy. STANSEL.

\* ESTANCELIN (Louis), adminis publiciste français, né à Eu (Seine-II le 31 janvier 1777. Son père, lieutena des eaux et forêts de la comté-pai mourut en 1785. Le jeune Estancelin au collége de Juilly, et vint plus tare ses études dans sa ville natale. En 17 rôla dans un régiment de chasseurs qu'il rejoignit en Italie. Il fit la car Naples, attaché au général Championr secrétaire, devint sous-lieutenant, encore à la campagne d'Italie en 175 en France avec les débris de la caval employé à l'état-major de la premièr militaire jusqu'en 1802. Placé alors s des officiers d'état-major mis en réfor tint l'emploi d'inspecteur des eaux e qu'il exerça jusqu'en 1814. A cette épochesse douairière d'Orléans avant été dans la succession du duc de Penthièvr M. Estancelin l'administration des do forêts du ci-devant comté d'Eu. Il ci gestion des propriétés de la famille d' Eu jusqu'au mois d'octobre 1830, épc quelle il fut élu député par l'arrondissen heville. A la chambre, il prit une part acti les discussions relatives au commerce à la marine et aux colonies. N'ayai réélu en 1846, il quitta la carrière On lui doit : Histoire des Comtes d'Et 1828, in-8°; - Recherches sur les v découvertes des navigateurs normane 1832, in-8"; - Observations sur le la basse Somme; 1833 et 1834, in-8°; de la pêche côtière dans la Manche. Le Château d'Eu; 1840, in-8°; -- De tation en France des fils de tissus de chanvre d'Angleterre ; 1842, in-8' Péches marilimes considérées comme et la pépinière du recrutement de le des armements du commerce ; 1845, Examen du Mémoire de M. Ch. Di les ports de refuge et les rades com Angleterre; 1846, in-8°. - Études : actuel de la marine et des colonies

ez; 1849, in-8°. Le Bulletin de la Société maritme, dont M. Estancelin est président hononire, contient deux Mémoires qu'il a publiés en 1844, l'un Sur les établissements et le commerce français dans l'océan Pacifique, l'autre Sur les Consulats. L. Louvet.

le Biographe universal, 1846, 3º liv., p. 218. — Bio-paphie des Deputes.

BSTANCELIN (Louis-Charles-Alexandre), neveu du précédent, ancien représentant, né à Eu, le 6 juillet 1823, était le plus jeune des nembres de l'Assemblée législative, où l'avait avoyé le département de la Seine-Inférieure en 1849. A dix-huit ans il était chef de bataillon de a garde nationale. Il entra ensuite dans la diionatie, et était secrétaire d'ambassade au monent où la révolution de Février éclata. Se trouant alors à Peris, il recueillit chez lui madame i duchesse de Montpensier, et parvint à la faire ertir de France. Élu membre du conseil général e la Seine-Inférieure, il se fit remarquer par on opposition aux institutions républicaines, et igea à la droite de l'Assemblée législative, où il e signala par ses interruptions bruyantes. L. LOUVET.

Biogr. des Représentants à l'Assemblée législative de

ESTANG. Voy. BASTARD.

ESTANG (DE L'). Voy. LACRESSONNIÈRE.
ESTAT (Le baron d'), auteur dramatique inçais, mort vers 1800. Son début au théâtre it La Somnambule, représentée en 1780, avec et de succès ; il donna ensuite au Théâtre-Fran-

is Les Aveux difficiles. On trouve de lui dans i héâtre de l'Ermitage deux comédies, Le Janux de Valence et Le Quiproquo, et on lui atibue Les Deux Oncles, jouée sous le nom de

orgeot. H. M. Rechaumont, Mcm. secrets. — Journal de Paris de

ESTCOURT (Richard), auteur dramatique et feur anglais, né à Tewksbury, en 1687, mort à odres, en 1713. Il se fit comédien des l'âge de size ans, et débuta à Worcester par un rôle fenme; mais il fut ramené bientôt chez son re, d'où il parvint à s'échapper nue seconde is pour retourner au théâtre, tant sa vocation ait prononcée. Il resta longtemps à Drury-ane, où il obtint d'assez grands succès dans les les comiques. On a de lui une comédie, Fair rample, 1706, in-4°, et Prunella, sorte de trodie de l'opéra italien, alors à la mode en ngieterre.

Calmers, Biographical Dict. — Biog. dramatica.

BATE, une des plus anciennes maisons d'Ita
1. Sa généalogie remonte, selon Muratori, jus
18 ces petits princes qui au dixième siècle

uvernaient la Toscane pour les Carlovingiens.

In tard, effe reçut des empereurs plusieurs

stricts et comtés à titre de fiefs, tels que

18 (1), Rovigo, Montagnana, Casal Maggiore,

(1) Este est le nom d'une ville ou gros hourg appelé ils sieste, et qui fait aujourd'hui partie de la légation mbardo-vénitienne de Padoue.

Pontremoli et Obertenga, avec le titre de margrave. C'est d'un membre de cette famille. Guelfe ou Welfe IV, qui, en 1071, avait obtenu à titre de fief le duché de Bavière, qu'est sortie la maison de Brunswick, qu'on appela longtemps Este-Guelfe, à cause de cette origine. Pendant les douzième, treizième et quatorzième siècles, l'histoire des margraves d'Este se rattache en grande partie aux destinées des autres maisons princières et des petits États indépendants de la haute Italie. Dans les guerres des guelfes et des gibelins, chefs des premiers, ils obtinrent, entre autres souverainetés, Ferrare et Modène. La maison d'Este est surtout célèbre par les services qu'elle a rendus aux arts et aux sciences. Voici les principaux membres de cette famille, par ordre de filiation :

OBERTO I<sup>er</sup>, prince toscan, descendant d'Adalbert II, marquis de Toscane, mort vers 972. Possesseur de quelques fiefs en Toscane et dans la Lunigiane, il se déclara pour Othon I<sup>er</sup> contre Bérenger, et reçut du premier le titre de comte du palais. Il laissa en mourant deux fils, Adalbert et Oberto. Celui-ci est regardé comme le chef de la maison d'Este.

OBBRTO II, marquis de Toscane, mort vers 1015, portait le titre de marquis de Toscane, comme descendant d'Adalbert, mais saus posséder le marquisat de Toscane. Lui et ses deux fils, Albert-Azzo et Hugues, prirent parti pour Arduin contre Henri II, qui les fit prisonniers et les rendit à la liberté vers 1014. C'est à Albert-Azzo que commence réellement la maison d'Este.

Muratori, Delle antichità Estensi ed Italiane. - Leibnitz, Scriptores Rerum Brunsvicensium.

ESTE (Albert-Azzo I et d'). Voyez Azzo. ESTE (Albert-Azzo II d'). Voy. Azzo.

ESTE (Hugues D'), comte du Maine, fils d'Azzo II et de Gersende, comtesse du Maine, sa seconde femme, né vers 1060, mort vers 1135. Conduit tout enfant en France par son père, et reconnu pour comte du Maine, il fut bientôt renvoyé en Italie par Geoffroy de Mayenne, qui voulait le soustraire à une révolte des Manceaux et à une attaque des Normands. Le Maine resta plusieurs années au pouvoir de Guillaume le Bâtard et de son successeur, Robert Courte-Heuse; mais les Manceaux, fatigués de la domination normande, finirent par rappeler Hugues, qui avait quitté l'Italie et était venu s'établir à Langres. Des dissensions ne tardèrent pas à éclater entre les habitants du Maine et leur nouveau seigneur: Hugues, fatigué de sujets aussi indociles, vendit son comté pour dix mille sous d'or à Hélie de La Flèche, son cousin, et abandonna la France pour retourner en Italie. On trouve dans Muratori une convention du 6 avril 1095 par laquelle Hugues vend à son frère Foulques tous ses droits sur l'héritage d'Azzo. En 1097, Foulques et Hugues soutinrent, au sujet du même héritage, une guerre contre leur frère Welfe ou Guelfe IV, duc de Bavière. A partir de ce moment,

Hugues cesse de figurer dans l'histoire d'Italie; mais on trouve eu France un Hugues le Manceau qui paraît être le même que le fils d'Albert-Azzo. Cet Hugues s'établit dans l'Auxerrois, et épousa Béatrice, fille du seigneur de Saint-Vrdin. Il tenta plusieurs fois de s'approprier les biens du clergé, et l'histoire des évêques d'Auxerre parle de plusieurs entreprises qu'Hugues fit sur cette église. Hugues le Manceau vivait encore l'an 1131, comme le prouve son seing apposé à la charte d'une donation faite à l'abbaye de Villegondon. Il avait épouséen premières noces Heria, fille de Robert-Guiscard, duc de Pouille et de Calabre. Ordéric Vital dit que l'ayant répudiée, il fut pour ce sujet excommunié par le pape Urbain II.

Gesta Genoman. Episc., dans la collection de Com Bouquet. t. XII, p. 549. — Le Beul, Mem. sur l'Aistoire d'Aux., t. II, p. 71. — Art de vérifier les dates, t. XIII.

ESTE ( Foulques 1er D'), prince italien, frère ainé du précédent, né vers 1060, mort vers 1135. Héritier de tous les fiess de son père en Italie, il dut les désendre par les armes contre son frère Welfe de Bavière. Celui-ci, aldé par Henri de Carinthie, pénétra en Lombardie, et recouvra presque tout l'héritage paternel; mais après son départ, le marquis Foulques rentra en possession des fiefs contestés. « Il faut néanmoins, dit Muratori, qu'il y ait eu depuis entre les enfants de Welfe IV et de Foulques quelque convention au moyen de laquelle la branche d'Este établie en Allemagne ait obtenu certaines portions de ce qu'elle réclamait en Ligurie; car nous voyons qu'elle jouissait du tiers de la ville de Rovigo et qu'elle exerçait la puissance seigneuriale dans celle d'Este. »

Muratori, Annali d'Italia, t. VI.

ESTE (Obizzo, marquis D'), fils de Foulques Ier, né dans les premières années du douzième siècle, mort vers 1190. Il entra dans la ligue lombarde contre Frédéric de Hohenstaussen, surnommé Barbe-Rousse, et sut compris dans le traité de Venise en 1177. Ce traité apporta de grands changements dans l'organisation des villes lombardes, et eut pour résultat l'institution des podestats municipaux. Obizzo fut élu podestat de Padoue en 1182. Frédéric, qui cherchait à contenir les républiques naissantes de l'Italie septentrionale en fortifiant la noblesse, confirma Obizzo d'Este dans tous ses fiefs en 1184, et le nomma marquis de Milan et de Gênes. Cette dignité équivalait à celle de vicaire impérial, et donnait à Obizzo la charge de faire valoir les droits que l'empereur avait encore sur ces deux villes.

Raumer, Gesch. der Hohenstaufen, t. II.— Leo et Botta, Histoire d'Italie, trad. par M. Dochez, t. I.

ESTE [Azzo V (1), marquis n')], fils du précédent, vivait dans la seconde moitié du douzième siècle. C'est avec lui que commence

(1) Dans les généalogies de la maison d'Este, Azzo est indiqué comme le cinquième de son nom; la biographie des deux premiers a été faite à Albert-Azzo. Les troisième et quatrième sont si insignifiants, que nous les avons passés aous ailence. la puissance de la maison d'Este à Perrare, m jusque là elle n'avait rien possédé. Cette ville etait alors divisée entre le parti guelfe et le parti gibelin; Adelard était à la tête du premier, Terello II à la tête du second. Pour éteindre les haines héréditaires des deux familles, Adelari recommanda de marier sa fille Marchesella à Arriverio, fils de Taurello; mais Azzo et sa frère Boniface enlevèrent Marchesella, et la firet éponser au marquis Obizzo, leur père ou leur frère. Les marquis d'Este héritèrent ainsi de biens immenses que Marchesella possédait dans le Ferrarais, la Romagne et la Marche d'Ancies. Ce rapt fit nattre entre les maisons d'Este et Torello des baines qui pendant deux siècles renplirent de sang et de ruines plusieurs parties de l'Italie. Azzo resta jusqu'à la fin de sa vie à Ferrare, où il était le chef du parti guelfe.

Muratori, Scriptores Berum italicarum, t. VIII.

ESTE ( Azzo VI, marquis D'), seigneur de Ferrare, fils et successeur du précédent, né ven 1170, mort au mois de novembre 1212. A cette époque les marquis d'Este étaient à la tête de tous les guelfes d'Italie, et leur maison n'était pas inférieure aux maisons souveraines d'Esrope. Azzo épousa Alix, fille de Renaud, prince d'Antioche, et les deux sœurs de cette princesse se marièrent, l'une avec Manuel Comnène, l'autre avec Bela, roi de Hongrie. Toute la vie d'Azzo fet remplie par ses luttes contre Salinguerra II Torello. Trois fois chassé de Ferrare par Salinguera et son auxiliaire Eccelino, Azzo ressaisit trois foit le pouvoir; mais enfin il fut vaincu par Eccelino à San-Bonifaccio, et mourut, dit-on, du chagria de sa défaite. Azzo s'était prononcé énergiquement pour le pape Innocent III et pour l'empereur Frédéric II, contre Othon IV, bien que son oncle Boniface d'Este suivit le parti contraire. Avant de mourir il forma une lique entre les villes dévouées à Frédéric, et gagna à ce parti Brescia, Ferrare, Pavie, Crémone et Vérone.

G. B. Pigna, Istoria de' Principi d'Este.

ESTE ( Aldovrandino , marquis D'), mort @ 1215. Il conclut avec Salinguerra, en 1213, un traité par lequel le gouvernement de Ferrare fut partagé entre eux. Ils devaient nommer le podestat en commun. Padoue, qui eut une querelle avec Aldovrandino, appela à son secours Eccelino, alors podestat de Vérone. Le fils d'Eccelino assiégea Aldovrandino dans le château d'Este, 📽 le força de capituler. Aldovrandino, contraint de 📴 vrerson château fort à Padoue, ne conserva la bourgade d'Este que sous la suzeraineté de cette ville. Pour réparer son échec, il se réconcilia avec son grand-oncle Boniface d'Este, et se mit à guerroyer contre les villes de la Marche d'Ancône qui 20 reconnaissaient pas Frédéric II pour empereur. Après quelques succès peu importants, il mourat très-jeune encore et probablement empoisonné.

Muratori, Delle Antichità Estensi ed Italiane, vol. L. Scriptores Rerum Italicarum, t. VIII.

ESTE (Azzo VII), surnommé Novello ou le

ESTE 466

e du précédent, né vers 1205, mort le 1264. Encore enfant à la mort de son pour tuteurs Albert de Baone et Tiso da piero, tous deux ennemis déclarés d'Ece purent que conserver les fiefs de leur s poursuivre les projets de son frère. vestit en 1217 Azzo VII du marquine, mais presque tous les habitants de reconnaître son autorité. Pendant Salinguerra raffermissait sa dominarare. Sauf une expulsion momentanée parvint à se maintenir jusqu'en 1224, ous les guelfes de la Marche d'Ancône é sa perte. En 1229 la guerre, interepuis quelques années, recommença le fureur que jamais dans le nord-est, quelses et les gibelins, commandés r Azzo, et les autres par Eccelino le frère Jean, qui allait dans les villes prêchant la paix, parvint à opérer en approchement entre les deux partis. r la réconciliation, on fiança Adélaide, rico de Romano, frère d'Eccelino, du marquis Azzo d'Este. Bien que rojetée entre les maisons de Romano e fût pas abandonnée, la paix établie Jean ne dura pas deux mois. Des on se fit une guerre terrible, jusqu'à tremise des Vénitiens ramena la paix. : d'Adélaide de Romano avec Rinaldo n'avait que douze ans, fut conclu en es noces se célébrèrent avec magnifience, dont Azzo avait été élu podestat. ı n'empêcha pas la guerre de recomtre les deux partis. Azzo, avec une l'énitiens, de Milanais, de Mantouans, er Salinguerra dans Ferrare, et s'emeux chef gibelin, qui alla mourir pri-Venise. Ce succès donna à Azzo la té de Ferrare, et le dédommagea de ne partie de ses États héréditaires, qui nlevés par Eccelino. Cet énergique et du parti gibelin parvint à faire triomse de Frédéric II dans presque toutes les bardes. Le parti guelfe semblait tout à ; la famille d'Este était presque entièrete. Rinaldo, que Frédéric II avait cone otage en Apolie , y avait trouvé la ne restait plus que Azzo et le fils de bizzo; ce dernier, que son grand-père Ferrare, était le dernier espoir de la ste. Mais le sort allait bientôt changer. its, chassés de Padoue et de Vérone annie d'Eccelino, se rassemblaient r en plus grand nombre auprès d'Azzo. exandre IV, de son côté, employa tous s en son pouvoir pour unir les villes contre Eccelino; ce fut une véritable l'armée des croisés entra dans Padoue le juin 1256. La prise de cette ville affranchissement de Mestre, de Cita-Montselice et d'Este. Les deux années

suivances furent remplies par des combats partiels, sans aucun engagement décisif. Enfin, le 16 septembre 1259, Azzo força Eccelino d'accepter la bataille à Cassano. Le chef gibelin, vaincu et fait prisonnier, expira peu de jours après. Azzo survécut plusieurs années à cette mémorable victoire, qui amena la ruine complète des Romano et assura le triomphe de la maison d'Este.

Muratori, Scriptores Rerum Italicarum, t. VIII.— Leo et Botta, Histoire de l'Italie, traduite de l'allemand par M. Dochez, t. 10°.

ESTE (Obizzo II, marquis o'), petit-fils du précédent, seigneur de Ferrare, de Modène et de Reggio, né vers 1240, mort le 13 février 1293. Il succéda a son grand-père dans le marquisat d'Este et dans la seigneurie de Ferrare. En 1265, il joignit ses troupes à celles de Charles d'Anjou, qui marchait contre Mainfroi, roi de Sicile. Le 30 mars 1276 il recut des commissaires de l'empercur Rodolphe I l'investiture de ses États placés sous la suzeraineté impériale. Les Modénois, qui se gouvernaient en république, las des factions qui les déchiraient, lui députèrent, le 15 décembre 1288, leur évêque Philippe Boschetti, Lanfranco Rangone et Guido Guidone, pour lui offrir la seigneurie de Modène. Obizzo accepta, et fit son entrée solennelle dans cette ville au mois de janvier 1289. Pour s'attacher les Rangoni, famille illustre de Modène, il maria Aldobrandini, un de ses fils, à Alda, fille de Tobie Rangone. La ville de Reggio suivit l'exemple de Modène, et élut Obizzo pour son seigneur au commencement de 1290. Obizzo laissa de Jacqueline de Fiesque, sa première femme, morte en 1287, trois fils : Azzo, qui lui succéda, François et Aldobrandino, et une fille, Béatrice, mariée à Galeas Visconti, seigneur de Milan. On ne lui connaît pas d'enfant de sa seconde femme, Catherine de la Scala.

Muratori, Scriptores Rerum Italicarum, t. XVIII, p. 295. - Vedriani, Storia di Modena, part. II, liv. XIV. ESTE (Azzo VIII D'), fils ainé d'Obizzo II, mort le 31 janvier 1308. Il succéda à son père dans la seigneurie de Ferrare le 13 février 1293. Le 3 mars suivant, la ville de Modène l'élut pour son seigneur perpétuel; celle de Reggio lui conféra la même dignité peu de jours après. Malgré ces élections populaires, les deux frères d'Azzo, François et Aldobrandino, prétendirent l'un à la seigneurie de Modène, l'autre à celle de Reggio. Aldobrandino, appuyé par les Rangoni, surprit, le 29 mars de la même année, la ville de Modène, d'où il fut chassé presque aussitôt par le peuple. Les Padouans prirent aussi le parti d'Aldobrandino, et s'emparèrent des châteaux d'Este, de Cotto et de Calaone. En 1294 la paix sut rétablie entre les deux frères. Les deux années suivantes, Azzo fut en guerre avec les Bolonais et les Parmesans. Les Modénais se révoltèrent contre lui le 26 janvier 1306, et chassèrent ses partisans. Les habitants de Reggio en firent autant le lendemain. Au mois de février suivant, ces deux villes se liguèrent avec

Padoue, Vérone, Brescia, Mantoue et Parme, pour chasser Azzo de Ferrare; mais leurs efforts furent inutiles. Azzo, bien qu'il ett été marié deux fois, d'abord avec Jeanne des Ursins, puis avec Béatrix, fille de Charles II, roi de Naples, ne laissa pas d'enfants légitimes. Il désigna pour son successeur Folco ou Foulques, fils de Francesco ou Fresco, son fils bâtard, au préjudice de ses deux frères.

Muretori, Antichità Estensi ed Italiane.

ESTE (Foulques III D'), seigneur de Ferrare, vivait dans la première partie du quatorzième siècle. Il était encore enfant lorsqu'il succéda à son grand-père. Son père, Fresco, le mit en possession de Ferrare avec le secours des Bolonais. Mais François et Aldobrandino, frères d'Azzo, s'emparèrent d'Este et de plusieurs autres terres de leur maison, et la guerre s'engagea entre Fresco et les princes légitimes d'Este. Ceux-ci recoururent au pape, et consentirent à posséder Ferrare comme un fiel du saintsiège. Le pape leur envoya des troupes. Fresco, jugeant qu'il lui serait impossible de résister seul à tant d'ennemis, céda Ferrare à Venise, en 1308, contre le payement annuel d'une somme considérable. Tandis que Fresco et son fils allaient mourir obscurément à Venise, la république prenait possession de Ferrare et faisait gouverner cette ville par un podestat.

Lebret, Gesch. von Venedig, vol. 1.

ESTE (François et Aldobrandino II d'), seigneurs de Ferrare vers 1310. Non contents de dépouiller leur neveu, Fresco d'Este, de Rovigo et des châteaux forts des monts Euganéens, François et Aldobrandino tentèrent, avec le secours du pape Clément V, de s'emparer de Ferrare. L'armée pontificale parvint en effet à chasser les Vénitiens de cette ville; mais Clément V, au lieu de remetitre Ferrare à Fresco d'Este, la donna à Robert de Naples. François fut tué en 1312, par les soldats catalans de Robert; Aldobrandino mourut probablement à la même époque.

Lebret, Gesch. von Venedig, vol. 1.

RSTE ( Renaud , Obizzo III, Nicolas Ier D'), fils et successeurs d'Aldobrandino II, gouvernèrent conjointement les seigneuries de Rovigo, de Ferrare, de Modène et de Parme, dans la première moitié du quatorzième siècle, et ils eurent pour collègues, du moins dans une partie de ces seigneuries, leurs deux cousins Azzo et Bertold, fils de François. Les Ferrarais, trèsirrités contre les soldats catalans de Robert, se sonlevèrent le 4 août 1317, et, avec le secours des marquis d'Este unis aux Pepolo de Bologne, ils s'emparèrent du castel Tedaldo, où les Catalans s'étaient réfugiés, et les massacrèrent. Le 15 août suivant, Renaud et Obizzo III surent rétablis dans la seigneurie de Ferrare, et s'associèrent Nicolas, leur troisième frère. Le pape Jean XXII somma les trois marquis d'abandonner Ferrare, et sur leur refus, il mit la ville en interdit, les excommunia eux-mêmes en 1320, et les fit poursuivre par l'inquisition comme hérétic maison d'Este appartint dès lors pour lo au parti gibelin. Sa réconciliation avec n'eut lieu qu'en 1332; encore ne fut-elle tière. En 1335 les trois marquis assiéville de Modène, alors possédée par les naud tomba malade à ce siège, et alla l Ferrare, le 31 décembre de la même an deux autres frères prirent possession de le 13 mai 1336. Nicolas mourut le 1er n et Obizzo le 19 ou le 20 mai 1352.

Art de verider les dates, t. XVII, p. 400.

esseur d'Obizzo III, seigneur de Ferran 1335, mort le 3 novembre 1361. Il su son père en 1352, et, quoique jeune verna avec vigueur. Il resta attaché au belin. L'empereur Charles IV, qui visit en 1354, lui témoigna beaucoup d'estim mitié. Aldobrandino laissa un fils nommé qui périt d'une manière tragique.

Art de verifter les dates, t. XVII, p. 401.

ESTE (Nicolas II), seigneur de l mort le 26 mars 1388. Il succeda en son frère Aldobrandino III, au préjud bizzo, son neveu. L'empereur Charles IV tit le 19 décembre 1361, ainsi que s frères Hugues et Albert, de Rovigo, de Comachio et d'autres places, et leur ( la vicairie impériale qu'il avait donnée et Aldobrandino. Nicolas eut avec les de Milan de longs démêlés, qui surent t par un traité de paix conclu en févrie Il enleva, en 1371, la ville de Reggio trin de Gonzague, qui en était seigneu Feltrin la vendit à Barnabo Visconti, qui e les troupes du marquis d'Este. Nicolas le sa femme Verde, fille de Martin II de la une fille, nommée Taddée, mariée, le 1377, à François II de Carrara, seigneur doue.

Muretori, Scriptores Rerum Italicarum, L Art de vérister les dates, t. XVII.

ESTE (Albert D'), seigneur de Ferrar des deux précédents, mort le 30 juillet prit possession de l'héritage de Nicolas II triment d'Obizzo, fils d'Aldobrandino, c alors en âge de régner. Une conspiration : pour placer celui-ci sur le trône : Albert d réprima avec la plus grande cruauté, et fi Obizzo à mort. Albert fut d'abord étroiten avec Jean Galeas Visconti. Il entra dans de ce prince et de François de Gonzague, 1 de Mantoue, contre les Bolonais; mais k Bavière, qui avait passé en Italie avec u armée pour secourir les Bolonais, étant le 3 octobre 1390 à Ferrare, détacha Al cette ligue, et le sit entrer dans l'alliance logne et de Florence.

C. Ghirardacei, Storia di Bologna, l. XXVI. ESTE (Nicolas III, marquis a'), seigi Ferrare, de Modène, de Parme et de l ESTE 470

cesseur du précédeut, né en 1384, mort e 26 décembre 1441. Son père en mouiça sous la protection de la république . Est 1394, un de ses parents, Azzo, it de François d'Este et général de sconti, voulut profiter de la jeunesse de Il pour lui enlever ses Etats; mais les , les Bolonais et les Florentins étant on secours, Azzo fut vaincu et fait priin 1397, le marquis Nicolas, agé de , épousa Julie de Carrara, fille de Franigneur de Padoue. En 1403, il entra que formée contre le duc de Milan par niface IX, qui le déclara capitaine géarmée de l'Église. Il essaya d'enlever Reggio, mais il fut repoussé par Oti, sous prétexte de venir au secours du ilan, garda la place après s'en être itre. Nicolas s'unit avec Jean-Galeas duc de Milan, et d'autres princes pour s brigandages qu'Ottoboni ne cessait n Lombardie. Ottobonifut tué le 27 mai Sforza Cotignola, général du marquis au mois de juillet suivant Nicolas III mattre de Parme et de Reggio. En trancher la tête à Parisina Malatesta, : femme, et à Hugues, son fils naturel, 3 d'un commerce criminel. Aldobranone et deux demoiselles, complices de ere, subirent la même peine. L'année Nicolas entra dans la ligue des Florens Vénitiens contre le duc de Milan, et a tête de leurs armées. En 1433, il se avec le duc, et négocia entre Jean es deux républiques un traité, conclu le : cette année. Il jouit dès lors de toute ze du duc, et, sur sa demande, il alla Milan, le 5 avril 1441. Ami, confident, unique du duc, il semblait destiné à er, lorsqu'il mourut, empoisonné propar ses rivaux à la cour de Milan. Antichità Estensi ed Italiane, L. II.

Lionel »'), seigneur de Ferrare, Molegio, fils et successeur du précédent, 1441 jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1450. Il fut sur de la paix conclue le 2 juillet 1450, entre les Vénitiens et Alfonse, roi d'Amicile. C'est le seul événement politique ale de son règne. Il laisse un fils nommé Lionel, dit Muratori, n'eut pas son été envers Dieu, en équité et en dours ses sujets. Il fut le protecteur des ettres et écrivait très-bien lui-même

rrar., dans les Soript. Herum Ital., t. XXIV. Borso, marquis n'), frère du précémier duc de Ferrare et de Modène, 0 août 1471. Borso était magnifique; me il n'entretenait ni citadelle ni armée, ses n'épuisèrent pas les finances de son. L'empereur Frédéric III, passant par ans un de ses voyages, fut si charmé

de l'acqueil qu'il y reçut de Borso, qu'il le fit (1452) duc de Modène et de Reggio. Borso sut obtenir en outre du pape Pie II, en 1471, la dignité de duc de Ferrare, qu'il conserva comme fief relevant du saint-siége. Cette dignité fut la récompense de l'accession de Borso à la ligue générale des princes italiens contre les Turcs. La mort de Borso, arrivée peu après, rendit cette ligue inutile, en excitant de nonveaux différends entre les États italiens. Ce prince, un des plus distingués de son siècle, fut le protecteur des lettres; il établit dans ses États l'imprimerie, qui venait de naître en Allemagne. Suivant Maitteire, Andreas Gallus fut le premier qui exerça cet art à Ferrare.

Sismondi, Histoire des Républiques italiennes, t. X.

BSTE (Hercule Ist D'), duc de Ferrare et de Modène, né en 1433, mort le 25 janvier 1505. Frère du précédent, il lui succéda, au préjudice de Nicolas, fils de Lionel. Les Vénitiens appuyèrent Hercule, et envoyèrent une slotte pour le seconder. Nicolas avait compté sur le secours du duc de Milan; mais ce prince ne voulut rien entreprendre avant de connaître la politique qu'adopterait le successeur de Paul II. Sur ces entrefaites, Hercule s'empara de l'errare. Il en resta plusieurs années paisible possesseur; mais, en 1482, le pape Sixte IV et Venise se réunirent pour le déposséder, tandis que Ferdinand, roi de Naples, Louis le More, gouverneur de Milan, Frédéric, marquis de Mantoue, et les Florentins se déclarèrent en sa faveur; il en résulta une guerre générale. Après un traité de paix défavorable, conclu en 1484, Hercule conserva vingt-et-un ans sa neutralité; et tandis que l'Italie était en proie aux plus grands bouleversements, ses États jouirent d'une véritable prospérité, fruit de la paix; sa capitale brilla de tout l'éclat du luxe et des beaux-arts. Il avait pour ami et pour ministre le comte Boiardo (voy. ce nom) de Scandiano, fameux par son poëme de Roland amoureur; et l'Arioste, alors bien jeune encore, s'honorait de la protection de ce prince, dont la cour réunissait tout ce qu'il y avait de beaux-esprits dans ce temps-là.

Sismondi, Histoire des Républiques italiennes, t. XI. ESTE (Alfonse Ier D'). Voy. ALFONSE.

ESTE (Hercule II B), duc de Ferrare et de Modène, fils ainé d'Alfonse Ier et de Lucrèce Borgia, né le 4 avril 1508, mort le 3 octobre 1559. Il montra le plus grand dévouement pour Charles-Quint, dont la prépondérance était absoluc dans les affaires d'Italie, tandis qu'à Rome son frère, le cardinal Hippolyte le jeune, s'était dans octte circonstance placé sous la protection de la France. Ce cardinal, qui bâtit la magnifique villa d'Este à Tivoli, était un des plus généreux protecteurs des sciences. En 1556 Hercule, qui s'était montré jusque là favorable à la politique espagnole, céda aux sollicitations du duc de Guise, son gendre, et adhéra à la ligue formée contre l'Espagne par le pape Paul IV et Henri II,

roi de France. Le pape le nomma général de l'armée de l'Église, et le roi de France le créa son lieutenant général en Italie. Malgré ce double titre, Hercule ne poussa pas la guerre avec vigueur, et fit sa paix avec l'Espagne par le traité du 18 mars 1558. Il avait épousé Renée de France, seconde fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, dont il eut, entre autres enfants, Alfonse II, Anna, épouse de François de Guise, et Léonore, objet de la passion du Tasse.

Giraldi, Comment.delle Cose di Ferrara e dei Principi di Este.

ESTE ( Alfonse II D'). Voyez Alfonse II. ESTE (César D'), duc de Modène et de Reggio, fils d'Alfonse, fils naturel d'Alfonse ler, né en octobre 1562, mort le 11 décembre 1628. A peine eut-il pris le gouvernement , à la mort de son cousin, Alfonse II (27 octobre 1597), que le pape Clément VIII contesta la légitimité de ses droits, et décréta que tous les fiess spirituels de la maison d'Este feraient retour à l'Église. César eut la faiblesse de céder aussitôt aux menaces et aux troupes du pape, et d'abandonner Ferrare avec les autres fiefs ecclésiastiques. Mais comme l'empereur ne lui contestait pas son droit de succession aux fiefs de l'Empire, il conserva Modène et Reggio. Cependant il eut à soutenir contre la république de Lucques deux guerres pour la possession de Garfagnana, jusqu'à ce qu'enfin l'intervention de l'Espagne mit

fin à cette contestation.

Muratori, Annali d'Italia.

RSTE (Alfonse III D'). Voy. Alfonse III. ESTE (François I o D'), duc de Ferrare, fils ainé d'Alfonse III et d'Isabelle de Savoie, né le 5 septembre 1610, mort le 14 octobre 1658. Dans la guerre qui éclata eu 1630 entre la France et l'Espagne au sujet de la succession de Mantoue. François se déclara pour l'Espagne, et recut en récompense l'investiture de la principauté de Correggio; mais quelques années plus tard, mécontent de l'Espagne, qui continuait à tenir garnison dans Correggio, il se déclara pour la France, et accepta le commandement des armées de cette puissance en Italie. Le mariage de son fils avec Laure Martinozzi, nièce du cardinal Mazarin, l'attacha plus fortement encore à la politique française, et il y resta fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Dans ses campagnes comme généralissime des armées françaises, il essuya des revers, qui ne l'empêchèrent pas de prendre aux Espagnols Valenza en 1656 et Mortara en 1658. Il avait été marié trois sois : d'abord avec Marie Farnèse, fille de Ranuce Ier, duc de Parme, puis avec Victoire Farnèse, sœur de Marie, et enfin avec Lucrèce Barberini, petite-nièce du pape Urbain VIII.

Muratori, Annali d'Italia.

ESTE (Alfonse IV D'). Voy. ALFONSE IV. ESTE (François II D'), duc de Modène, fils d'Alfonse IV et de Laure Martinozzi, né le 6 mars 1660, mort le 6 septembre 1694. Frêle

et maladif, il haissa exercer le pouvoir d'abaut par sa mère, et ensuite par son frère astant, César, se contentant pour lui-même de protége les arts et les lettres. Il fonda la riche biblisthèque d'Este, l'académie des Dissonant, l'université de Modène, et fit élever une bella façade de marbre à l'église de Saint-George, bâtie sur les dessins de Vigerini.

Muratori, Annali d'Italia.

ESTE (Renaud D'), duc de Modène, fiis de duc François I<sup>er</sup> et de Lucrèce Barberini, né la 25 avril 1655, mort le 26 octobre 1737. Il étal créé cardinal lorsqu'il fut appelé à succéder son neveu François II, mort sans enfants. épousa Charlotte-Félicité, fille ainée de Jess-Frédéric, duc de Brunswick-Hanovre, legel descendait de Welfe d'Este, duc de Bavière. Cette union réunit les branches de la maison d'Este, séparées depuis 1070. Placé entre les Français et les Impériaux, qui se disputaient l'Italie, 🖢 duc Renaud se prononça tour à tour pour les un et pour les autres, et eut à souffrir également des deux armées; cependant, il ne perdit p ses États; il y ajouta même le duché de la Mi randole et le marquisat de Concordia, confisqués et mis en vente par l'empereur. En 1734, l'avasion des Français en Italie le força à se retirer à Bologne; il ne rentra à Modène que per de mois avant sa mort.

Art de vérifier les dates.

ESTE (François III D'), duc de Modem, fils de Renaud et de Charlotte-Félicité, né la 2 juillet 1698, mort le 23 février 1780. Il épous, le 21 juin 1720, Charlotte-Aglaé, fille de Philippe d'Orléans, régent de France. Il faisait la guern contre les Turcs en Hongrie, lorsqu'il fut appel à succéder à son père. Pendant la guerre de la succession d'Autriche il voulut garder la nestralité entre la France et l'Autriche. Cette dernière puissance ayant voulu le contraindre par les armes à se déclarer pour elle, il prit au contraire le parti de la maison de Bourbon. Nommé par le roi d'Espagne généralissime des troppes espagnoles en Italie, il guerroya dans les Éins de l'Église, dans le royaume de Naples, le 🍱 lanais et le Piémont, tandis que les Impériant dévastaient le duché de Modène. Rétabli dass ses États par le traité d'Aix-la-Chapelle, il se reconcilia avec l'Empire, et reçut de Marie-Thérès le titre de gouverneur général de la Lombarde. César Canto, Histoire de Cent Ans.

ESTE (Hercule-Renaud D'), duc de Modène, fils du précédent, né le 22 novembre 1725, mort le 14 octobre 1803. Il acquit, par son miriage avec Marie-Thérèse Cibo, en 1741, les pricipautés de Massa et de Carrara. Il marie si fille unique, Marie-Béatrix, à l'archiduc Ferdinand d'Autriche, frère de l'empereur Léopold II, de ce mariage naquirent plusieurs fils (1905). François et Ferdinand de ce mariage naquirent plusieurs fils (1905). François et Ferdinand des femmes de l'empereur François. Hercule, qui par sa copi-

erdu l'amour de son peuple, s'enfuit rs de l'approche des armées françaises odène et Reggio furent, en 1797, inla République Cisalpine, et la maison le traité de Campo-Formio dépouilla raineté sur ces pays, ne les recouvra 4. Hercule-Renaud avait obtenu en duché de Brisgau.

toria d'Italia dal 1789 al 1814. e cardinal Hippolyte D'), fils du duc né en 1479, mort en 1520. Il fut dinal à l'âge de quinze ans par le pape VI. On l'accuse d'avoir par jalousie les yeux à son frère naturel Jules ut le conseiller politique et le lieuteire de son frère Alfonse, devenu duc en 1505. Il contribua à la destruction vénitienne le 22 décembre 1509. Le Este avait reçu une éducation trèspossédait des connaissances étendues, mathématiques. Le célèbre astronome ignini parle de lui avec admiration. yage que le cardinal fit en Hongrie en agnini, qui l'accompagnait, lui fit conronome Ziegler, dont Hippolyte d'Este es connaissances et les découvertes, mit dans son intimité. Le cardinal, de Italie, fit inviter Ziegler à l'y venir t lui destina la chaire de mathémativacante dans l'université de Ferrare; epta, mais il partit trop tard, et lorsa en Italie le cardinal venait de mourir, quarante-un ans. Hippolyte d'Este eut à son service l'Arioste, qui l'a chanté Roland furieux. Quand le poëte lui on œuvre, le cardinal lui demanda ironiù il avait volé tant de niaiseries ( Mesico, dove mai avete pigliato tante Arioste dut être profondément blessé opertinence; aussi, lorsque le cardinal nmener en Hongrie, le poëte s'y reperdit ainsi non-seulement la faveur te d'Este, mais même s'attira sa haine. t, suivant la remarque de Ginguené, nal d'Este serait moins célèbre si l'Aavait pas tant vanté dans son Orlando; alculs de Ziegler ni ceux de Calcagnini ent lui donner autant de renommée ole stance de ce poëme, qu'il jugea si ent et dont il récompensa si mal l'au-

Annali d'Italia, t. X. — Gulectardini, l. VIII., Histoire des Hépubliques italiennes, t. XIII ilinguené. Histoire littéraire d'Italie, t. IV. Charles), polygraphe anglais, né en et en 1829. Il étudia la médecine et la , fut ordonné prêtre en 1777, et deles chapelains de Whitehall. On a de won Life; in-8°; — A Journey in the 5 trough Flanders, Brabant and ', to Switzerland; in-8°. Charles Esta s propriétaires du journal The World.

ESTELLA (Le P. Didier ou Diogo), écrivain ascétique navarrais, né à Estella, en 1524, mort le 1<sup>er</sup> août 1578. Après avoir fait ses études à l'université de Toulouse et à celle de Salamanque, il embrassa la vie monastique, et mérita la confiance de Philippe II, qui le nomma son théologien consultant. On a de lui : De la Vida, loores, y excelencias del bienaventurado evangelista san Juan; Lisbonne, 1554, in-4°; — De la Vanidad del Mundo; Salamanque, 1574, in-8°; — In Evangelium Lucæ Commentarii; Alcala de Henares, 1578, 2 vol. in-fol.

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

\* ESTENSE (Baldassare), peintre et graveur de médailles italien, né à Ferrare, vivait dans la seconde moitié du quinzième siècle. Il est connu par quelques peintures qui portent son nom et la date de 1472, mais surtout par les belles médailles qu'il grava pour Hercule d'Este, duc de Ferrare. E. B.— N.

Baruffaldi, La Vite de' più insigni Pittori e Scultori Ferruresi.

ESTERHAZY DE GALANTHA, nom d'une famille princière hongroise. Sa généalogie authentique ne remonte pas au delà de la première moitié du treizième siècle. Deux frères, Pierre et Élie d'Estoras, fils de Salomon Estoras, devinrent la souche de deux lignes principales, dont la dernière s'est éteinte dans sa descendance mâle en la personne du comte Étienne Illeshazy. Les descendants de Pierre portèrent le nom de Zerhazy jusqu'en 1584, époque où François Zerhazy, créé baron de Galantha, changea son nom en celui d'Esterhazy. Ses descendants se divisèrent en trois branches : celle des Cseszneck, celle des Altsoth, enfin celle de Frakno ou de Forchtenstein. Cette dernière, la plus importante, compta des personnages célèbres, parmi lesquels sont les suivants.

ESTERMAZY DE GALANTHA (Nicolas Ie<sup>r</sup>) vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Zélé luthérien, il fit des efforts pour propager les principes de la réformation. On a de lui, en langue hongroise: Demandes et réponses sur l'Église militante de Jésus-Christ.

ESTERHAZY DE GALANTHA (Paul IV), fils de Nicolas Esterhazy, né à Eisenstadt, le 7 septembre 1635, mort le 20 mars 1713. Doué d'une intelligence vraiment extraordinaire, il publia, dit-on, dès l'âge de huit ans des ouvrages de sa composition. Cependant il ne s'arrêta point dans cette voie, et embrassa la carrière des armes. Gouverneur de Soprony à l'âge de vingt ans, il fut nommé feldmaréchal-général dix ans plus tard, après s'être distingué à Essek, aux Cinq-Églises, à Kanisa et à la bataille de Saint-Gothard, en 1664. Il avait enlevé aux Turcs les forteresses de Bartz, Tabotso, Segedin et Turbek. Nommé, lors de la signature de la paix, commandant des frontières, il se montra digne de ce poste de confiance, mit à la raison les fac-

tieux qui troublaient le pays, notamment les Tekeli, qu'il défit à Gyorki. Au sein de la diète il soutint les intérêts de la maison d'Autriche, et fut un de ceux qui provoquèrent, en 1687, la déclaration d'hérédité de la couronne, de male en male, dans la maison de Habsbourg. En 1683, il contribua à la délivrance de Vienne, assiégée par les Turcs, et, en 1686, il leur prit Bude, qu'ils possédaient depuis 1541. Gouverneur général de la Hongrie en 1681, il fut nommé prince du Saint-Empire en 1687, et en 1712, Charles VI lui octroya le droit de battre monnaie et de créer des nobles. Le prince Paul Esterhazy agrandit ses domaines, acquit les biens qui avaient appartenu à la famille Nadasdy et d'autres terres situées en Hongrie et en Autriche. Amateur des beaux-arts, il rassembla au château de Forchtenstein une précieuse collection de tableaux. Il n'aimait pas moins les lettres, et laissa des ouvrages de piété. On lui doit un Atlas Marianus, ou recueil des portraits de la Vierge qui se trouvent en Hongrie et ailleurs, publié à Tyrnau, in-fol.

ESTERHAZV DE GALANTHA (Nicolas-Joseph, prince n'), petit-fils de Paul IV, né le 18
décembre 1714, mort le 28 septembre 1790. Il
contribua en 1764 à faire nommer Joseph II roi
des Romains. Il aimait et protégeait les lettres et
les arts, surtout la musique, dont il se plaisait
à réunir les maîtres autour de lui. En 1783, il
fit étendre à tous les descendants de sa maison
le droit de prendre le titre de prince, conféré
jusque-là seulement aux alnés de la famille.

ESTERMAZY DE GALANTHA (Nicolas II, prince n'), ne le 17 décembre 1765, mort à Côme, le 28 novembre 1833. Il parcourut dans sa jeunesse plusieurs parties de l'Europe et séjourna en Angleterre, en France et en Italie. En 1792, il assista comme représentant de la Hongrie ou couronnement de l'empereur François II. En 1796, il sit partie de la députation envoyée à l'archiduc Charles pour le féliciter de ses victoires; l'année suivante, il commanda l'armée d'insurrection levée en Hongrie et destinée à renousser l'invasion des États héréditaires de l'Autriche par les Français. En 1802 on l'envoya en mission à la cour de Saint-Pétersbourg. Après le traité de Lunéville, il se rendit à Paris, puis en Angleterre. Lorsqu'en 1809, Napoléon eut un instant l'idée, pour affaiblir l'Autriche, d'en séparer la Hongrie, il sit offrir la couronne de ce pays au prince Nicolas d'Esterhazy, mais celuici repoussa loyalement cette proposition. En 1814 il fut accrédité auprès de Joachim Murat, roi de Naples, et maintenu dans ses fonctions diplomatiques auprès du roi des Deux-Siciles, Ferdinand. A la fin de sa vie il s'était retiré à Côme. Il encouragea les arts et les sciences, et réunit une collection de tableaux, de gravures et de dessins, au Gartenpalas, dans le saubourg de Mariahilf à Vienne, précédemment habité par le prince de Kaunitz.

\* ESTERHAZY DE GALATTEA (Pod-A toine, prince d'), fils du précédent, néle il m 1786. Il commença sa carrière diplomatique à Londres; en 1810, il fut nommé ministre si tentiaire d'Autriche à Dresde. Après le s Vienne, il alla en ambassade à la cour de We phalie, et en 1814 il fut accrédité auprès saint-siége. Il représenta le gouvernement trichien à Londres de 1815 à 1818 et de 1 à 1838. A son retour en Hongrie en 1842, 🕅 🛉 rattacha au monvement national, et fut nei palatin du comitat d'Œdenbourg et présid de la Société d'Histoire naturelle. Au m de mars 1848, il fit partie, pendant qui temps, du ministère Battlıyanyi ; au mois du il se démit de ses fonctions, et ne prit plus p aux affaires publiques. Le prince d'Esteri est possesseur d'un majorat qui se compose vingt-neuf seigneuries, vingt et un chiteux soixante bourgs, quatre cent quatorse vill et deux cent sept praidies; Eisenstadt et l capitale de ce majorat considérable. Il pos en outre la seigneurie de l'ottenstein et à Schwartzbach dans la basse Antriche, le co d'Edelstetten en Bavière et la seigneurie de 64 lingen dans le grand-duché de Bade.

Son fils alné, Nicolas-Paul-Charles, pine d'Esterhazy, né le 25 juin 1817, chambella de l'empereur, capitaine de cavalerie en retrie, avait épousé en 1842 lady Sarah-Frédérique, fille du comte de Jersey, qu'il a perdu en 183, et dont il a eu trois fils et une fille.

Cavittinger, Spec. Hung. — Conv. Lexikon. — Biog. Ar., ESTERMOD (Claude v'), publiciste et prés français, né à Salins, en 1590, mort das la nueme ville, vers 1640. Il était gouvernent de château d'Ornans, dans le comté de Bourgoge. Dans un voyage qu'il fit à Paris, il se lis aver Berthelot et quelques autres poètes du temps. A leur exemple, il écrivit des vers très-lieurcieux. On a de lui: Le Franc Bourguignes, pour l'entretien des alliances de França d'Espagne; Paris, 1615, in-8"; — L'Espagne satirique, composé en rimes françoises; Lieurcieu de a clé longtemps sitir-luie à François Pavie de Fourquevaux.

Lelong, Bibl. histor. de la France, t. U, nº 1865. ESTEVAO (Thomas). Voy. Bustos.

ESTÈVE (Jean), troubadour provençal, má Beziers, vivait vers la fin du treizième sicial l's'attacha à Guillaume, seigneur de Louve, qui commandait en 1285 la flotte français et voyée contre l'Aragon par Philippe le Hard. Guillaume fut pris par les Aragonais. Estre composa à ce sujet un sirvente, où il implor la bienveillance du roi de France, et lui demande d'agir pour la liberté de Guillaume. « Cette pièce, dit l'Histoire littéraire de la France, commence par « Franca reys frances ». Ele porte la date de 1286, quoiqu'elle doive avoir ét composée en 1285, du vivant de Philippe le

'en de temps après, Estève eut à pleuort de son ami Guillaume; il le fit dans plainte commençant par « Planthen, 16 desplazer ». Cette pièce porte la date Il paraît qu'il ne lui resta plus, après erdu ce protecteur, qu'à adresser sa Dieu, et vraisemblablement à mourirent de Jean Estève, dit Millot, se fait remarquer dans deux pastourelles qui d'être connues. On y trouve les grâces la véritable églogue. ».

tist. litt. des Troubadours, t. 111. — Raymond, Poesses, t. 1V. — De Rochegude, Parnasse, p. 347. — Hist. litt. de la France, t. XX,

FE (Pierre-Jacques), médecin espa-5 à Morella (royaume de Valence), rs le milieu du seizième siècle. Après mié la médecine à Montpellier et à Parofessa avec beaucoup de distinction nee à Valence. On a de lui: In Hiplibrum secundum 'Entônµlow, seu ium morborum, Commentarius; Va-

51, in-fol.; — une traduction latine des z de Nicandre; Valence, 1551.

Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

FE (Pierre), littérateur français, né à ier, vivait vers le milieu du dix-huitième était membre de l'académie de Montpelouvrages, aussi nombreux que médioit tous oubliés aujourd'hui; en voici les ix : Origine de l'Univers expliquée principe de la matière : Berlin, 1748, La Toilette du Philosophe, ou Ziri ; Londres, 1751, in-12; - Découverte tipe de l'harmonie, avec un examen e M. Rameau a publié sous le titre nonstration de ce principe »; Paris, 8°; — L'Esprit des Beoux-Arts; Paris, vol. in-12; — Lettre à un Ami, sur ion des tableaux faite dans le grand u Louvre; 1753, in-12; — Histoire et particulière de l'Astronomie; '56, 3 vol. in-12; — Dialogues sur ; Amsterdam, 1756, in-12; — Examen ochure qui a pour titre : Caroli Le *iquarum mineralium natura et usu*, iones pratectionibus accommodata, er, 1758, in-8°.

La France litt.

IR (Iniis), médecin français, né à ier, vivait vers 1770. On a de lui : e l'Ouie, auquel on a joint une obiqui peut servir à éclaircir l'action ion du fatus; Avignon, 1751, in-12; tiones chymico-medica duodecim pro i vacante per obitum D. Serane; er, 1759, in-4°; — La Vie et les s de M. Fizes, pour servir à l'hisla médecine de Montpellier; Mont-1765, in-8°.

t. hist. de la Medecine.

in ou rolesa, célèbre Juive, vivait au

sixième siècle avant J.-C. Elle eut pour père Abihaïl, cousin de Mardochée et descendant de Saül. Après que l'édit de Cyrus eut rendu la liberté aux Juifs emmenés de leur pays par Nabuchodonosor. la famille d'Esther vint s'établir à Suze, siége de l'empire des Perses. Orpheline, et adoptée par son parent Mardochée, Esther vivait auprès de lui dans une profonde retraite; et c'est peutêtre de là qu'elle reçut ce nom d'Esther, dont le sens en hébreu est : celle qui se cache ( abscondita). Dans la quatrième année de son règne, Assuérus répudia la reine Vasthi, qui, fidèle aux habitudes des femmes de l'Orient, avait refusé de parattre sans voile aux yeux des convives de son époux. Esther obtint la présérence sur toutes celles qui, conformément aux ordres du roi, se présentèrent pour remplacer Vasthi; mais, docile aux conseils de son oncle, elle ne révéla point son origine à Assuérus. Mardochée s'était procuré dans le palais des intelligences auxquelles il dut la découverte d'un complot tramé contre les jours du roi par les eunuques Tharès et Bagatha : il le fit savoir à Esther, qui en instruisit le monarque. Cet avis valut à Mardochée son admission dans l'intérieur du palais et quelques présents. Cependant, il se refusait à fléchir le genou devant le favori Aman, auquel, d'après un ordre d'Assuérus, tous les Perses devaient rendre cet honneur. Aman, qui était de race amalécite, ennemie du peuple juif, pour venger sur ce peuple la ruine de ses ancêtres et satisfaire sa haine personnelle contre Mardochée, persuada au roi que les Juifs ne cessaient de conspirer pour lui arracher la vie et l'empire, et il obtint ainsi de ce prince crédule un édit de proscription contre tous les Israélites répandus dans ses États. Le même arrêt livrait à la cupidité de l'ambitieux ministre les dépouilles de la nation proscrite. Cet édit fut porté la douzième année du règne d'Assuérus, huit ans après le couronnement d'Esther. Avertie par Mardochée du danger qui menaçait sa nation, Esther, maigré la défense formelle d'aborder le roi sans être appelée devant lui, se rendit auprès de son époux, et l'invita pour le jour suivant à un festin où elle désirait qu'Aman fût aussi admis. La nuit d'après, Assuérus, ne pouvant trouver le sommeil, se fit lire les annales de son règne. Arrivé au récit de la conspiration découverte par Mardochée , il s'étonna qu'il eût été si peu récompensé. Aman, dont l'invitation de la reine avait encore redoublé l'orgueil, s'était rendu avant le jour à la porte du palais, pour obtenir du roi la permission de faire des cette même journée suspendre Mardochée à une potence de 60 coudées de hauteur, qu'Aman avait fait élever devant sa maison. Assuérus, avant fait entrer son favori, lui demanda de quels honneurs il devait récompenser l'homme qui avait le plus de droits à sa reconnaissance. Aman, persuadé qu'il aliait parler pour lui-même, conseilla au roi de revêtir des ornements royaux

celui qu'il voulait honorer, et de le faire conduire, dans toute la ville de Suze, par le premier seigneur de la conr, qui, tenant la bride du cheval, obligerait tous les habitants à se prosterner à son passage. Assuérus ordonna à Aman d'exécuter à l'égard de Mardochée tout ce que lui-même venait de proposer, et ce fut après avoir servi de héraut au triomphe de son ennemi que l'insolent ministre vint s'asseoir à la table d'Esther. Un plus grand châtiment l'y attendait. A la suite du banquet, le roi, transporté de joie et d'amour, ayant conjuré Esther de lui demander tout ce qu'elle pouvait désirer, avec serment de la satisfaire, elle se jeta à ses pieds, en le suppliant de sauver sa vie et celle de son peuple. Aussitôt, lui avouant son origine, elle lui dévoila les trames d'Aman et sa haine contre Mardochée. Le roi, transporté de colère, fit livrer Aman au supplice que celui-ci avait fait préparer pour le parent d'Esther. L'anneau royal, gage de la faveur du monarque, passa de la main d'Aman dans celle de Mardochée, qui fut fait grand-maître du palais. Non-seulement l'arrêt de mort porté contre les Juiss sut révoqué surle-champ, mais un nouvel édit d'Assuérus leur permit de se défaire de leurs ennemis, dans toute l'étendue de la Perse, au jour qui avait été indiqué pour leur propre ruine. Suivant l'Écriture, ce contre-ordre coûta la vie à 75,000 hommes. Il en périt 800 à Suze, outre les dix fils d'Aman, qui partagèrent le sort de leur père. L'Écriture dit qu'ils furent pendus à une croix, ce qui laisse quelque équivoque sur le genre de leur supplice. Esther et Mardochée se hâtèrent d'expédier, dans les cent-vingt-sept provinces soumises à la domination d'Assuérus, des courriers porteurs de lettres qui contenaient le récit de ces événements et l'ordre aux Juifs d'en célébrer à jamais l'anniversaire pendant deux jours, appelés purim, c'està-dire jours des sorts. Tel est le récit de la Bible, qui inspira à Racine sa tragédie d'Esther, composée, comme Athalie, pour les jeunes élèves de la maison royale de Saint-Cyr. [ Enc. des G. du M.]

Le livre d'Esther.

ESTHER ou ESTHERKA, juive polonaise du quatorzième siècle, célèbre par sa beauté, par sa puissance et par ses malheurs. Elle naquit à Opoczno, et inspira une passion violente à Casimir le Grand (mort en 1370), qui abandonna pour elle Adélaïde, fille du landgrave de Hesse, et la helle Rokiczana, princesse de Bohême. Esther exerça sur ce prince une grande influence; aussi Casimir se montra-t-il pendant tout son règne le protecteur des juifs, auxquels il accorda des priviléges de toutes sortes. Cependant, si l'on considère l'état de la Pologne à cette époque, le nombre insuffisant de ses habitants, la situation déplorable des arts, du commerce et de l'industrie, on ne saurait s'empêcher de reconnaître que la plus saine politique pouvait aussi bien que l'amour déterminer Casimir à protéger la population israélite. Ce prince étant mort se d'héritier légitime, les deux fils naturels qu' avait eus d'Esther inspirèrent des craintes aux si gneurs polonais, qui maltraitèrent la mère 🗷 firent disparattre les deux enfants, appelés Néu et Pelka. Une ère de persécution recomme pour les juifs. Esther, qui avait si noblement e si généreusement usé de son pouvoir, mourat, de on, de chagrin et de misère, ou, selon d'autre se tua en se précipitant d'une senètre, afin d'échapper aux humiliations que ne cessaiest de lui prodiguer les courtisans qui rampaient jad à ses pieds.Ces traditions populaires, toutefeix, ne paraissent pas fondées, car les habitants d Cracovie montrent encore dans le jardin royal de Lobzow l'endroit où fut enterrée cette fen célèbre. Bronikowski et Bernatowicz ont co posé chacun un roman historique dont Estherest l'héroïne; elle a également fourni à Czymhi l'idée de son dramatique ouvrage intitulé : Le Roi des Paysans, roman qui a été traduit en allemand et en anglais. A. BONNEAU.

Jost, Histoire des Isradities, etc. — Léon Bolissadenti, Les Isradities de Pologne, Paris, 1846.

ESTIENNE (Henri), premier imprimear 🌢 ce nom, né vers 1460, mort en 1520, descendait d'une noble famille de Provence, dont le tables généalogique, donné à mon père par Antoiss Estienne, colonel en retraite et inspecteur de la librairie, remonte à l'an 1270. Au quinzième siècle elle se divise en deux branches : la scigneurie de Lambesc resta dans la branche amé, issue de Béranger; le chef de la branche cadette, Geoffroy, épousa Laure de Montolivet, dont l'écusson de famille portait un olivier. Geoffroy 🗪 pour fils Raimond, qui fut son héritier, et Heari, qu'il déshérita, en 1482, pour s'être adonné à l'imprimerie, qui venait d'être introduite a France. On a peu de détails sur la vie de Henri. Vers 1500 il était associé, à Paris, avec Wolffang Hopil dans l'exercice de l'art d'imprimer avec des formes (in formularia arte socios). Le premier livre qui porte leurs deux noms réunis est daté de 1501. C'est une Introduction morale, par Lefèvre d'Estaple, aux Ethiques d'Aristote. Leur établissement, situé près de l'Ecole de Droit, avait pour enseigne des Lapins, in officina Cuniculorum (1). Le premier livre qui porte le nom seul de Henri est un abrègé des *Éthiques* d'Aristote par Clichtoue avec 🚥 introduction de Lesèvre d'Estaple. C'est le sed qu'il publia en 1502. Sur les trois ouvrages qui parurent en 1503, l'un concerne Aristote, l'autre est un traité d'arithmétique, de géométrie, de perspective et d'astronomie. Les trois autres ouvrages qu'il donna sous son nom seul en 1504 sont encore des traités sur Aristote. Par les ouvrages sortis de ses presses, qui sont surtout

(1) Cette indication se trouve à la réimpression qu'ils firent, en 1802, du même ouvrage de Lefèvre d'Estaple. Les livres de Simon de Collnes, qui épousa la vente de Henri 1ºs, portent aussi pour embléme des Japius.

la philosophie, aux mathématiques omie, on voit que cette imprimerie e aux sciences comme celle de Josse selles-lettres, tandis que les autres ient guère que de livres de chevavres d'heures et de missels. Souvent nne a indiqué à la fin des ouvrages s correcteurs qui en avaient lu les e sont particulièrement Jacques Soacovie, et Volgazzi, de Prato; le sa-Rhenanus, le Crétois Pierre Porta. itanus et quelques autres l'aidaient ces fonctions. Le caractère romain, fit toujours usage, est un peu lourd, rès-lisible et se rapproche beaucoup t Ulrich Gering se servit dans ses deressions. Les titres de ses livres portent me les armes de l'université entouons, avec deux anges en support; en e main sortant des nuages et tenant mé. Sur quelques titres on voit deux sur chacun un aigle; dans un cercle titre du livre, et au-dessous un écu uefois sur la banderole tenue par les : cette devise : Plus olei quam vini; eux éditions de la Logique d'Aristote 1510 elle est remplacée par ces mots, at un présage de l'avenir réservé à la Estienne: Fortuna opes auferre, um potest (La fortune peut nous rahesses, mais ne nous ôtera pas notre

tienne imprima en 1512, format in-16, édition de l'Ilinéraire attribué à Ante sont deux préfaces latines, de Geofle Bourges, qui avait copié le texte de : sur un ancien manuscrit que lui avait é Christophe Longueil (1). La même na une édition de Celse. Sur les 120 u'Henri a imprimés, un seul est en c'est un Traité de Géométrie. Le x Psalterium, volume in-fol., imoir et en rouge, dont il donna deux 1509 et en 1513, est d'une exécution quable; pour la première fois le texte es y est divisé par versets.

l nombre d'ouvrages de Lesèvre d'Eslichtoue et de quelques autres savants, hez Henri Estienne prouve que des intimité ont dû exister entre eux, et l'éducation de son fils Robert, qui dès trouva ainsi en relation avec des homoins recommandables par leur savoir ans leurs convictions religieuses. Lesohe penchait vers la réforme; Clichtoue

ix préfaces de Geoffroy Tory sont signées s (citoyen). En 1809 il. Estienne avait aussi r Geoffroy Tory Cosmographia Pil Papæ, t que des rapports existaient déjà entre la Satienne et ce célèbre artiste à la fois desside goût, graveur sur bois, typographe hateur original, auquei Rabelais a fait quelste.

au contraire, était tout dévoué aux doctrines de la Sorbonne, dont il était docteur; de cette divergence d'opinions entre de tels hommes devaient nécessairement résulter de fréquentes controverses. Lascaris donna des soins à l'éducation des enfants de Henri Estienne. Le savant Guillaume Budé, la famille Briçonnet, le premier président J. Ganay et les trois Du Bellay furent au nombre de ses amis.

Simon de Colines épousa la veuve de Henri Es-

tienne et devint ainsi le beau-père et le tuteur des trois mineurs : François, Robert et Charles. ESTIENNE (François), libraire français, fils ainé du précédent, né en 1502, à Paris, où il mourut, en 1550. Il a publié peu d'ouvrages. Quoiqu'on connaisse deux livres (le Vinetum, 1537, in-8°, et le Térence, 1538, in-4°) qui portent sa marque : une vigne sortant d'un trépied avec la devise de son père : Plus olei quam vini, Πλίον ίλαίου ή olvou, et les initiales de son nom F. S, on ne croit pas qu'il ait eu une imprimerie; il sut seulement libraire. Ses premiers ouvrages, qui datent de 1537, portent qu'ils sont imprimés tantôt par Simon de Colines pour son beau-fils, tantôt avec les caractères de Simon de Colines, ou par Robert Estienne pour son frère François, ou bien encore chez Simon de Colines et François Estienne. En 1542 il s'opposa à la visite domiciliaire qu'en vertu du règlement du parlement de la même année les libraires jurés Jacques Niverd et Jean André voulurent exécuter dans sa librairie, et le parlement rendit contre lui un arrêt pour fait de rébellion et désobéissance. Il mourut jeune et sans enfants.

ESTIENNE (Charles), imprimeur français, troisième fils de Henri ler, et frère de Robert, né en 1504, mort en prison pour dettes, en 1564. Il s'était préparé par de fortes études à la profession de médecin, et très-jeune il fut reçu docteur. La brillante éducation qu'il reçut dans la maison paternelle, sous la direction de Lascaris, le fit choisir par Lazare Baïf comme professeur de son fils Antoine, ce que celui-ci, devenu plus tard l'un des meilleurs poëtes de la Pléiade, rappelle dans ces vers: Mon père, dit-il,

Fut soigneux de prendre Des maistres le meilleur pour dès lors m'enseigner Le grec et le latin, sans y rien espargner. Charle Estienne prenner, disciple de Lacere, M'apprist à prononcer le langage romain.....

En 1540, quand Lazare Baïf fut envoyé par le roi de France comme son ambassadeur en Allemagne et en Italie, Antoine nous apprend que son père

..... menoit en voyage Charle Ratienne, et Ronsard, qui sortoit hors de page, Batienne, médecin, qui bien parlant estoit, Ronsard, de qui la Beur un beau fruit promettoit.

Ces voyages lièrent d'amitié le jeune Charles avec les savants les plus distingués, particulièrement avec Paul Manuce (1), et il contracta

(i) Paul Manuce, écrivant à l'un de ses savants amis à l'aris au sujet de Charles Estienne et de Turnèbe, s'exprime ainsi : « Ille est (Turnebus) cui jurc omnia trien Italie le goût de l'antiquité, ce que prouve l'exactitude de quelques dessins exécutés dans ses ouvrages d'après les monuments antiques.

Resté fidèle à la foi catholique, Charles dut pour sauver les intérêts de ses neveux, dont il était le tuteur, prendre pour son compte la direction de l'imprimerie de son frère Robert, lorsque celuici s'exila de Paris avec toute sa famille. Cette circonstance lui permit de manifester ses sentiments comme parent, son mérite comme imprimeur, et sa science comme auteur et éditeur d'excellents ouvrages, particulièrement consacrés à la médecine et à l'agriculture.

Le premier soin de Charles fut de terminer les ouvrages commencés par son frère, et dès 1551 parut sous son nom la belle édition princeps du texte grec d'Appien, in-fol., imprimée avec les caractères royaux. D'après ce que nous apprend Henri Estienne, elle était presque achevée quand son père quitta la France. Le titre d'imprimeur du roi fut aussitôt conféré à Charles, et parut sur les ouvrages sortis de ses presses à dater de 1551.

En 1552 il fit paraître (La) Guide des Chemins et fleuves de France, composée par lui, ainsi que les Voyages de plusieurs endroits de France, en forme d'itinéraires. C'est l'origine des guides. Charles Estienne en donna trois éditions.

En 1553 il publia en un vol. in-4° son Dictionnaire historique et poétique de toutes les nations, hommes, lieux, fleuves, montagnes. Son frère Robert avait donné des essais d'un semblable dictionnaire; mais les additions considérables de Charles Estienne en ont fait un véritable ouvrage, qui, augmenté sans cesse, est devenu enfin celui de Moréri.

En 1554 parut sa Maison Rustique, sous le nom de Prædium Rusticum; dans ce volume in-8° sont réunis les divers écrits composés par Charles sur l'agriculture, l'horticulture, la viniculture, etc., et qui avaient été publiés précédemment chez son frère Robert. Il en sit une traduction française, avec des additions considérables, qui fut publiée l'année même de sa mort, par les soins de son gendre le médecin Jean Liébault, sous le titre de L'Agriculture et Maison Rustique de Charles Estienne, docteur en médecine; en laquelle est contenu tout ce qui peut estre requis pour bastir maison champestre, prévoir les changements et diversitez du temps, médiciner les laboureurs malades, nourrir et médiciner bestial et volaille de toute sorte, dresser jardin tant potager, médicinal, que parterre, gouverner les mousches à miel, faire conserve, confire les fruicts, fleurs, racines et escorces, préparer le miel et la cire, planter, enter et médiciner toutes sortes d'arbres fruictiers, faire les huiles, distiller les eaux, avec plu-

buuntur, qui jam pervenerit eo quo nobis aspirare non licet. Saiuta eum meis verbis, eum veterrimo amico meo, specitaix viriutis et industrise vira, Carolo Staphano, a l.ib. V, p. 17. sieurs pourtraicts d'alenbies pour lation d'icelles, entretenir les pré et estangs, labourer les terres à façonner les vignes, planter bois fustaye et taillis, bastir la garenne, nière et le parc pour les bestes si plus un brief recueil des chasses à du sanglier, du lièvre et du regablereau, du connin et du loup, et a connerie. Cet excellent ouvrage fui réimprimé depuis, avec des addition bault, et se renouvelle perpétuelleme jours.

En 1537 Charles Estienne fit paraltre frère François, à l'usage de la jeunesse, qu'il composa des traités de Baif De R Ce petit ouvrage fut la cause d'une quez vive avec Dolet.

Charles dédia en 1554 un traité de l' cardinal Charles de Lorraine, qui l'en et le protégeait; aussi, en térnoignage connaissance, mit-il sur un de ses ouv dédia au cardinal ces mots: Ex tua type

En 1555 Charles Étienne publia sa be des œuvres complètes de Cicéron, 4 v qu'il divisa ainsi : le 1er contient les œ toriques, le 2° les Discours, le 3° le le 4° les œuvres philosophiques. Les V tiones et un Index très-complet accc chaque partie. Il dédia encore ce gran à son protecteur le cardinal Charles de ce fut en effet à sa recommandation qu accorda à Charles Estienne le privilé concède pendant dix ans le droit mer seul les œuvres de Cicéron. Dans Charles annonce n'avoir rien changé (donné par son frère Robert), except v était autorisé par l'accord de trois manuscrits, et que la correction par ainsi dire, d'elle-même (1).

On doit à Charles Estienne la public grand nombre d'écrits destinés à l'édi composés par lui pour la plupart. La se dicale lui est aussi redevable de quelqu définitions et d'un très-bel ouvrage d'ana Dissectione partium Corporis huma imprimé en 1546, chez Simon de Coline éditions in-fol., l'une en latin, l'autre es

Ses dernières impressions datent Parmi les correcteurs de son imprimeri mar de Rançonnet, qui devint conseillement de Paris.

Les espérances que Charles avait fo le succès commercial de son grand o Thesaurus Ciceronianus, qui parut furent loin de se réaliser, ainsi qu'on le une lettre de Maumont, insérée aux riana; et il parait certain que Charles prison, où il resta trois ans enfermé, sc

(1) Je possède l'exemplaire de cette édition a rections de la main de Heari Estienne; il les une nouvelle édition. sinions religiouses, ce qui me semble peu , suit, ce qui malheureusement paratt ain, par suite du dérangement de ses afpar le fait de ses créanciers.

Olympe Nicole, semme instruite et qui a vers et en prose, eut également une malheureuse. Le poëte Jean Grévin, qui pouser, mourut après avoir célébré, dans il de poésies intitulé Olympe, le mébeauté de sa fiancée. Mariée ensuite cin Liébault, Olympe vécut dans la et son mari mourut presque d'inanias une des rues de Paris, en 1596. sécrits qu'elle a laissés on remarque est intitulé: Les Misères de la semme où se peuvent voir les peines et les squ'elle reçoit durant sa vie, mis en sances par madame Liébault.

NNE (Robert 1er), imprimeur français, fils de Henri Ier, naquit à Paris, en mourut à Genève, le 7 septembre 1559. n instruction, par son dévouement à graphique et son zèle à sauver de la dest à propager en France les monuments de l'antiquité grecque et latine, dont on 1 si grand nombre d'éditions imprimées at de soin que de goût, Robert Estienne premier rang parmi les imprimeurs. ns, supérieures à celles des Alde par ution typographique et leur correction, nt même en général sur celles de son fils la modicité de leur prix nous étonne. ourte et si remplie de travaux littéraires, it troublée par les persécutions; mais le propager par son art les Saintes Ecrit braver la colère des docteurs de la Sorine époque où les convictions religieunifestaient au péril de la vie. C'est à les textes saints dans leurs sources mêappliqua dès sa jeunesse ses profondes aces en hébreu, en grec, en latin.

put le détourner de ce qu'il crut être 1, ni les conseils bienveillants des deux ance François Icr et Henri II, qui proongtemps leur imprimeur, dont ils es-: talent et aimaient la personne; ni les ecours que lui prétèrent le docte évêque l et quelques prélats; ni la menace d'un roissait avec son obstination; ni le sort it récent de l'infortuné Dolet. Sa persisses convictions et dans son droit de les , et aussi le sentiment de sa supériorité rersaires, plus attachés alors à la science astique et des subtilités théologiques nnaissance des Saintes Écritures, lui ier la devise, si sage et si modeste, qu'il tée : Noli altum sapere, sed time. toutefois regretter que la persécution

a de fuir sa patrie lui ait fait dépasser de la modération dans l'expression

sentiment contre ses persécuteurs et

foi catholique, que ses opinions reli-

ligeuses le forcèrent d'abandonner pour celles de Luther et de Calvin.

Par les publications de Henri, son père, on a vu que dès l'origine le savoir présidait à l'Imprimerie des Estienne aussi bien que l'amour d'un art, encore tout récent, qui créait une nouvelle noblesse à cette famille. Robert dès son enfance se trouva donc en rapport avec les savants distingués et les correcteurs habiles familiers de la maison paternelle. A l'âge de dix-sept ans il perdit son père, et sa mère épousa Simon de Colines; c'est donc chez son beau-père, à la fois graveur, fondeur en caractères et imprimeur instruit, que le jeune Robert, sans négliger ses études, acheva son apprentissage typographique. Il ne pouvait avoir un meilleur maître.

Un goût sévère se fait remarquer dans toutes les éditions de Robert Estienne. Ses caractères, avant même l'emploi des types de Garamond, gravés d'après les belles formes romaines, sont bien fondus. Les seuls ornements qu'il se permette sont ces belles lettres fleuronnées dites grises ou criblées et quelque vignette en tête des livres ou des chapitres, reproduisant avec le goût de la renaissance ce que les manuscrits de Rome et de la Grèce offrent de plus beau en ce genre.

Il avait dix-neuf ans lorsque Simon de Colines lui confia l'édition latine du Nouveau Testament qui parut en 1523, en petit format (in-18). Quelques améliorations que Robert crut devoir apporter au texte. d'après les meilleurs manuscrits, lui suscitèrent dès lors l'animadversion des théologiens de la Sorbonne, indignés de voir une main laïque toucher aux Saintes Écritures. Ils n'en purent cependant prohiber le débit. Cette première persécution, loin de décourager Robert, le porta à étudier plus profondément encore les Saintes Écritures dans les sources hébraiques, grecques et latines.

En décembre 1526, le premier livre qu'il publia dans l'imprimerie qu'il venait d'établir rue Saint-Jean-de-Beauvais, en face de l'École de Droit, et probablement dans la maison paternelle, fut un ouvrage sur l'éducation des enfants, suivi bientôt de plusieurs autres du même genre. Tous sont imprimés avec soin, et beaucoup mieux exécutés que ne l'ont été en France les livres de classes jusqu'à ces derniers temps.

En 1526 il reprit pour emblème l'olivier qui figurait dans l'écusson de la branche maternelle des Estienne. Sauval dit que cet olivier, emblème de la famille, adopté par Robert Estienne. « ce fameux et docte imprimeur, se voyait encore dans la rue Saint-Jean-de-Beauvais à l'époque où il écrivait, » c'est-à-dire plus de cent ans après (livre VIII, p. 325).

Robert Estienne épousa en 1528 Perrette ou Pétronille, fille du savant Josse Bade, à la fois professeur et imprimeur célèbre. La maison de Robert, dirigée par cette femme aimable et trèsinstruite, devint un centre littéraire où le latin, le grec et même l'hébreu étaient d'un usage familier, ce que les poêtes du temps ont constaté, entre autres Daurat, qui rapporte que dans la maison de Robert Estienne l'épouse, les domestiques, les clients, les enfants même parlaient habituellement la langue de Plaute et de Térence (1). C'est aussi ce que rappelle Henri Estienne dans une de ses lettres à son fils Paul (2).

En 1528 Robert Estienne publia sa grande Bible latine, d'après la version de saint Jérôme. Il ajouta des sommaires en tête des chapitres, des concordances à la marge et des variantes se rapportant au texte hébreu, et à la fin un index considérable, donnant en hébreu, en chaldéen, en grec et en latin les noms propres des hommes, des femmes, des peuples, des villes, des idoles, des fleuves, des montagnes et autres lieux qui se trouvent dans la Bible et le Nouveau Testament. Robert Estienne indique dans sa préface les travaux auxquels il s'est livré pour rétablir le texte d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et ceux des abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis, comparés par lui avec les éditions imprimées et surtout avec celle d'Alcala (Complutense), qu'il fit venir d'Espagne. Le titre de son édition indique qu'elle parut avec le privilége du roi, et ce privilége dit qu'elle sut imprimée par l'avis et mure délibération et expérience de gens de grand savoir. Cette indication se trouve répétée à la fin de l'Apocalypse, et le privilége est même reproduit en français à la fin de l'ouvrage. Mais Robert Estienne n'en fut pas moins poursuivi avec un tel acharnement par les docteurs de la Sorbonne, que sans la protection de François Ier il aurait certainement succombé. Les expressions dont se sert Robert Estienne dans son écrit en réponse aux Censures des Théologiens attestent sa reconnaissance, même dans l'exil, pour la bienveillante protection qu'en toute occasion il reçut de ce prince. Henri II le protégea également, mais peut-être avec moins de fermeté que ne l'eût fait François Ier, plus hardi et plus chevaleresque et dont l'affection pour Robert Estienne était d'ailleurs plus personnelle et plus ancienne.

D'après le relevé des Bibles publiées par Robert Estienne dans le cours de sa carrière, qui fut courte, puisqu'il mourut à cinquante-six ans, on voit que, indépendamment des Psautiers et Concordances, il a donné onze éditions de la Bible entière, tant en hébreu qu'en latin et en français, et douze éditions du Nouveau Testament en grec, en latin et en français. Or, comme il est certain qu'à toutes ces éditions il a apporté des soins particuliers, on peut juger de l'immensité de pareils

(1) ....... Quale diversorium,
O Juppiter, quam spiendidum
Quantumque ameenum! sed polisidmum quibus
Cordi bone sunt littere...
Intaminata quam Latini puritas
Sermonia, et castos decor !
Nempe uxor, ancilie, clientes, liberi,
Quo Piantus ore, quo Terentius, solent
Quotidiane colloqui...
(2) En tête de son édition d'Aulu-Gelle, 1888.

labeurs, qui suffiraient senls pou d'un savant et laborieux imprii Voici l'indication de ces éditic

1523. Nouveau Testament tatin , in Colines).

1528. Bible en latin , in-fol.

1882. Idem en latin, in-fol.

1884. Idem en latin, în-8°: prix, 15 si dique, même en tenant compte de la d leur actuelle, qui est dans la proportion 1841. Nouveau Testament en latin,

marginales : prix, 6 sols.

1840. Bible en latin, in-fol.: prix, 6 1842. Bible en hébreu, in-fol.: prix 1843. Nouveau Testament en latin, i du Nouveau Testament de 1841, avec ments dans les notes qui avaient déplu additions nouvelles.

1548. Bible en latin, in-8°: prix, 45 1848. Nouveau Testament latin, invariantes d'après les manuscrits.

1846. Bible en hébreu, in-18 (huit vi 1848. Nouveau Teatament en gree, i 1971s, 8 sols, d'après un premier catal 10 sols. C'est la première édition imprenance que de la première édition in 10 sols. C'est la première édition d'home caractère gree de Garamond. L'Ancien l'en imprimé de même, Cette édition on 10 mom de O mirificam : ce sont les deux la préface. On Robert Estienne rend (dans l'intérêt des lettres, avait fait grapettis caractères grees, lesquels permie en petit format les livres imprimés ju grandes dimensions; on ne pouvait, di un plus digne usage qu'en les consacr des saints Evangiles.

1846. Bible en latin, in-fol.: priz. 60
1849. Nouveau Testament en gree; i
Pour distinguer cette édition de celle de
sous le nom de puires, attendu que, pa
lités typographiques, inévitables pour i
mot plures, employé dans la préface,
puires, par une transposition de lette
contient quelques changements au tecru y découvrir quatorze légères err
ques: il y en avait douze seulement dan
1850. Nouveau Testament gree, inMagnifique édition; la collation de seti

placée en marge ou à la fin.
1551. Nouveau Testament grec, avec 
l'ancienne, et celle d'Érasme, à vol. in
pour la première fois séparé par verset
gés chacun en alinéa. Cette édition est e
Par erreur, la date porte MDXL1; mais
gratté. On prétend qu'à d'autres exemp
rait été rectifiée sur le titre pendant ;

pression, MDLI.

1888. Bible en français, revue par C 1888. Nouveau Testament latin, avec Robert Estienne pour saint Matthieu, s Luc; et avec commentaires de Calvin

1884. Nouveau Testament in-fol. en fr. ce titre: « Les Quatre Evangélistes, ave continuelle et familière, recueille de « plus savants docteurs ecclésiastique « on peut voir combien les gloses ordi « que le temps passé on a baillées au pe « lieu de l'Évangile, l'ont esiologné et de « Christ, et en quelles ténèbres on l'a MM. Haag, qui citent cette édition, li traduction de l'édition latine de 1883.

(1) De 1515 à 1530 le marc d'argent 12 fr., et de 1531 à 1545 près de 14 fr. (240 livres pesant) valsit 12 livres, soit deniers.

La livre de blé valait donc un sou o le denier un peu moins d'un demi-centi la livre de blé vaut 4 sous ou 30 centimes équivaudrait donc à un peu moins de 2 « à 30 centimes, et la livre à 4 francs. sie en latin, in-8°.
le en latin, in-fol. (2 vol.)
uveau Testament en grec, in-fol., avec deux
latines. Celle de Théodore de Bèze est suivie
lations.
aveau Testament en français, in-16, revu de
corrigé sur le grec par l'avis des ministres de

es services rendus aux études bibliques l Estienne, on doit mentionner sagrande 3 Concordances de la Bible, qu'il publia Lorès avoir rendu justice aux premiers s en ce genre, essais très-incomplets, n'y trouvait guère que le dixième des l'on cherchait, Robert Estienne nous apl eut le courage de ranger mot par mot, r phrase, toute la Bible dans un Index ans l'ordre alphabétique, avec renvoi à rset, conformément à la disposition de ine qu'il publia simultanément. Ce grand le ses amis sollicitèrent de lui pendant ns, mais auquel, malgré leur promesse ir en aide, ils ne concoururent en rien, pas moins de onze cents pages à quatre n petits caractères, et il rivalise par sa ession avec ce que les Elzevier ont prois parfait en ce genre (1).

ix Bibles hébraïques, l'une en quatre 1-4°, 1539-44, l'autre en 8 volumes in-18, furent imprimées avec les caractères jue Guillaume Le Bé avait gravés par avec l'aide de François Ier. C'est mble résulter de l'éloge que fait Rome de la libéralité du roi, dans sa préète des Duodecim Prophetæ (Bible 539), et de l'avis donné par le savant · d'hébreu au Collége de France Agosiniani, en tête de la grammaire de nchi, qu'il avait fait imprimer dès 1520 res hébreux, dont l'exécution lui coûta, it de peine. Il annonce dans cette ne c'est grâce au roi que désormais nts de l'université de Paris auront à bon marché (regis nostri benefitypes hébreux sont supérieurs à ceux e et l'Espagne avaient employés avant

e à Soncino, l'autre à Alcala. in 1539, le roi François I<sup>er</sup>, en témoion estime pour le savoir et les travaux de

la préface il prie ses confrères les imprimeurs intrefaire immédiatement cet immense labeur ité tant de peines; et sur le titre même on lit

: Robertus Stephanus.

naocuos vos præbete όμοτέχνω ύμων, rogo atque obsecro;

m ipsi nitro ad annos aliquot irrogate, ut messi alienæ parcatis.

um expolita, mellora facere et perficere sinite Vobis in tempore profutura.

150 Robert Estienne, s'exilant de France, vint enève, les seuls privilèges qu'il pouvait obteimités à la Suisse. C'est ce qui l'engagea à tte noble prière aux Imprimeurs des autres ird, pour se prémunir contre des contre-façons, son fils Henri Estienne sollicità des privilèges inds États de l'Europe, afin que ses éditions otégées au moins pendant quelques années. Robert Estienne, le nomma son imprimeur pour les langues hébraique et latine. Le privilége pour le grec avait été conféré précédemment à Néobar. Mais parmi le peu d'ouvrages grecs sortis des presses de ce savant imprimeur, mort en 1540, aucun n'est imprimé avec les caractères grecs dits du roi. Robert Estienne est le premier qui en ait fait usage, et il a consacré leur royale origine par la publication de plusieurs auteurs importants et inédits, tels qu'Eusèbe, Denys d'Halicarnasse, Alexandre de Tralles, Dion Cassius, Justin et Appien, qui avaient échappé au zèle infatigable des Alde. Le titre d'imprimeur du roi pour le grec fut conféré à Robert Estienne aussitôt après la mort de Néobar.

C'est en se livrant à ces travaux et à la collation des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et des autres bibliothèques que Robert Estienne prépara les matériaux du Trésor de la Langue Grecque, qu'il voulait publier à la suite de son Trésor de la Langue Latine. Ces matériaux furent la base du grand monument élevé plus tard par la piété filiale.

Dans ses éditions de textes grecs inédits, Rohert Estienne se conforma scrupuleusement aux manuscrits, et il faut qu'une correction soit d'une évidence incontestable pour qu'il se la permette. Mais à la fin de ses éditions princeps il ajoute soit les variantes qu'il a recueillies dans les divers manuscrits, soit les corrections qu'il propose. En tête de la plupart de ses éditions sont des préfaces en grec, langue que Robert Estienne écrivait avec autant de facilité que la langue latine.

La première de ces belles éditions, qui toutes sont de véritables chefs-d'œuvre typographiques, l'Histoire ecclésiastique d'Eusère, parut en 1544, imprimée avec le beau caractère grec gravé par Garamond par ordre du roi.

Ce superbe volume forme 1089 pages in-fol. Le titre porte qu'il a été imprimé avec privilége du roi, dans l'officine de Robert Estienne et avec les caractères royaux. Ces types, exécutés d'après les dessins du calligraphe crétois, professeur royal, Ange Vergèce, sont si parfaits, que l'on croit avoir sous les yeux les plus beaux manuscrits des plus habiles calligraphes de Byzance: aussi disait-on qu'ils charmaient tellement la vue qu'on n'était pas seulement invité mais forcé à lire dans ces belles éditions (1).

(1) « Librique ipsis (typis ) excusi non invitant tantum, sed etiam aliquo modo rapiant ad se legendos. » Bayie cite ce passage de Pierre Vettori dans sa préface d'un traité d'Aristote.

Dans son Histoire de l'Imprimerie de Paris, Chevillier, très-dévoué à la Sorbonne, répétant les inculpations de Mailakrot, du fougueux ligueur Genébrard, du jésuite Possevin et du moine Pierre de Saint-Romuald a reproché à Robert Estienne d'avoir emporté les types royaux, que l'on dut plus tard racheter à la seigneurie de Genève. M. A.-A. Renouard et mon père ont répondu à cette accusation, qui, au lieu d'être généralisée, ne saurait s'appliquer qu'à une frappe de matrices, puisque les poinçons restérent toujours à Paris, déposés à la Chambre des comptes par ordre de François les. Il est même trèsprobable qu'une autre frappe était restée à Faris; es

La préface, peu cumme parce qu'elle est écrite : protection que François 1er accordait en gree, nous donne des détails précieux sur la

tons cas, pour compléter les fontes de ces enractères,qui etalent suffisamment abondantes, puisqu'on sait que Char-les Estienne, Guillaume Morel, Adrien Turnèbe, Bienné (Benenatus ), Antoine Esticane et quelques autres imprimeurs en firent usage pour leurs beiles impressions, il était facile de se procurer les matrices nécessaires, au

moyen des poinçons restés à la chambre des comptes.
Robert Estienne avait dirigé Garamond dans la gra ed dans la gravare de cos types, pour l'un desquels (le plus petit ) on sait qu'Henri Estienne, quoique très-jeune alors, mais babile déjà dans l'art de la calligraphie, auquel il s'était s la direction d'Ange Vergèce, avait fourni le in. Une pièce qui est au Louvre, datée du 1er bre 1841, porte que François 1er « autorise Robert Estienne « à payer à Claude Garamond, taitleur et fondeur de lettres, « les poinçons des lettres qu'il avett promis de faire pour acrvir à l'impression des livres des librairies du roi ». Or il est probable que Robert n'avait point été remboursé intégralement par le trésor, alors oberé tres-souvent. Dans la préface de l'édition de Diodore de Sicile Imprimée par Henri Estienne à Gendee, en 1880, je remarque ce passag significatif où H. Estienne dit qu'il maintient l'Imprimerie que son père a créée avec l'aide de François ler. Robert Estienne avait donc quelques droits sur ces types, ne fut-ce que pour en avoir dirigé l'exécution. C'est ce qui explique comment aucune réclamation ne fut jamais faite, ni à Robert, ni à son fils Henri, tout le temps qu'ils se servirent à Genève de ces caractères, sur lesquels on leur reconnaissait sans doute des droits réels. Mais lorsque par ses malheurs de fortune Henri Estienne fut force d'engager à la seigneurie de Genève les matrices pour quatre cents écus d'or (5,500 fr.), sur lesquels la famille de Henri Estienne, après sa mort, ne put payer que la moitié, la seigneurie, restée détentrice du gage, vendit, en 1613, sa créance sur la succession aux frères Chouet, libraires. Cependant Henri IV, qui voulait conserver à la Prance ces matrices, les faisait redemander aux Genevois, demande renouvelée en 1616, sons Louis XIII, à l'envoyé de la Suisse, afin de ravoir ces matrices pour l'honneur de la France, en faisant offre de satisfaire les créanciers des Estienne, qui les retenaient. Mais Paul Estienne, dans un voyage à Londres, s'était engagé à les livrer au gouvernement d'Angleterre, dont l'ambassadeur les réclamait avec instance. « L'envoyé de Genève, dit M. A.A. Renouard, en informa le garde des sceaux de France, qui pour sauver aux Genevois l'embarras d'un refus à l'Angleterre, vit entendre à l'ambassadeur que ces matrices appartenaient au roi, et avaient eté dérobées au roi François ler, ce que lesdits ambassadeurs ont écrit à leur maître, n'esperant pas de les pouvoir plus obtenir. » (Extrait du registre du conseil).

En 1619, le clergé de France, voulant commencer l'impression des Pères de l'Église, insista pour que cette affaire fât terminée. Il rappela « que l'une des plus grandes gloires « du royaume estoit, entre autres, la quantité et la cu-« riosité des bons livres et belles impressions grecques « et latines. Que maintenant les étrangers, Jaloux de cette « gloire, ne pouvant rompre l'amitté et l'habitude que « les lettres ont avec les esprits qui naiment en c « royaume, s'efforcent d'en ôter les impressions, qui « sont les voix et les paroles des sciences, par lesquelles « elles traitent et conférent avec les hommes : auquel « effet, quelques étrangers ont depuis peu acheté de « Paul Estienne, pour le prix et somme de trois mille " livres, les matrices grecques que le feu rol Fran-cols les avait fait tailler pour l'ornement de ses univera sités et commodité des lettres, avec tant de frais, a qu'il ne seroit ni juste ni raisonnable, même qu'il lun-« porte à la grandeur et à l'honneur de ce royaume, de a n'en laisser emporter choses si rares et si riches, inu ventées par le bonheur et diligence des feus rois, ce a qui seroit funeste à tous les bons et inviteroit les « Muses à suivre ceux qui possèderoient ces ornements, et abandonner ce royaume... » Par arrêt du conseil d'État du roi (27 mars 1619), il fut donc décidé que Paul Esticane serait envoyé aux frais du gouvernement frangals pour retirer ces matrices moyennant la somme de trois milic france. Le 6 mars 1633 ciles furent déposées et à la typographie. J'ai cru devoir la

« L'Imprimeur du Roi, Robert oux Lecteurs, Salut.

« Si le divin Platon a dit avec rai « bonheur du genre humain serait ass « les philosophes seraient rois on les « sophes, chacun s'empressera de « France d'avoir rencontré ce bonheu « çois Ier. En effet, et pour me serv « pression de Platon, c'est par un doi « ture que la philosophie s'unit en c « ses autres qualités. S'il en fallait de « ne suffirait-il pas de le voir, dès qu · d'affaires, se livrer presque chaque « conversation des hommes les plus « s'occuper des sciences diverses, à l'é « de tous ceux qui assistent à ces « Qui n'admirerait en effet de voir un « de s'occuper incessamment des plus « terets, traiter selon l'occurrence, de « et spontanément, des sujets les plu « dont ceux qui en ont fait l'objet de le « spéciales pourraient à peine parler o ment ; et ce qui est le comble de la sas « qu'il montre que le but de son règne « le plus utile aux hommes qu'il lui soi « Pour atteindre ce but, le principal « le meilleur à ses yeux est l'enseig « la philosophie, parce qu'il croit qu « nous indique la voie du devoir et « l'univers comme avec un flambe « s'est-il empressé d'instituer ce collés « illustre de tous, où de tous les pays « ceux qui veulent s'instruire dans le « sciences en écoutant les maîtres le « vants, que ce prince récompense a « rosité. Quant à ceux qui sont suffisan « truits, et auxquels il reconnaît du « les élève aux emplois les plus honoi · leur fait des largesses vraiment roya « quels vœux pourrait-on former lorsqu « prince montrer une telle bienveillan « qui se distinguent dans les science « noblesse entière, qui naguère ence pour elles que de l'indissérence. « aujourd'hui de zèle pour briller par a non moins que par les armes. En « quelle sollicitude il a compose cette « Bibliothèque de livres achetés de 1 « sans jamais épargner la dépense, et qu « sans cesse! Non content de la rendre « nombre de celle du roi d'Égypte , le į « Jémée, il a voulu qu'elle la surpassat p « rosité du plan. Tandis que, dans un « d'ostentation, la Bibliothèque d'Alexa « fermait comme des prisonuiers les livi « se procurait de toutes parts, notre re « priver le public des anciens écrits c

la chambre des comptes et n'ont éte rendues à l'Imprimerie royale, ou elles sont encore a

ivains les plus célèbres, qu'il fait reen Grèce et en Italie à grands frais, unique librement à quiconque en a t même, pour les langues les plus tes, c'est par ses ordres que les les artistes viennent d'exécuter ces aveaux dont les formes sont si heut proportionnées, que par eux les x livres vont désormais charmer la ombreux public qui en sera possestypes de la langue grecque que nous ons ici en font partie, et nous en age, si Dieu le permet, pour imprile plus grand soin les ouvrages les ortants, à commencer par cette Hisngélique d'Eusèbe, évêque de Césa-'alestine, vigilant gardien de la Bie sacrée et savant interprète de la riture. Afin de mieux remplir le deious était imposé par le roi et rendre ect le texte, nous avons eu le soin de entre eux plusieurs manuscrits, en nt des lumières de gens aussi savants nt hienveillants pour nous. Jouissez tiété de nos travaux, et rendez graces ur et au plus magnanime des rois de nts qu'il vous fait avec autant de géque de magnificence. »

ments de reconnaissance de Robert vers un souverain arni des lettres, apprécier son mérite, s'intéresser à et lui témoigner de l'estime, sont noprimés dans cette préface, et les faits ient sont conformes à la vérité.

François I<sup>er</sup>, qui recherchait la consa hommes éclairés et les honorait de t de ses largesses, venait quelquefois, 1 compagnie de son aimable sœur, qui t aussi Robert Estienne, visiter son de la rue Saint-Jean-de-Beauvais et de ses travaux; et lorsqu'il daigna n un récit célèbre dans les fastes de hie, attendre quelques instants pour rompre Robert Estienne dans la lecture d'une épreuve, ce prince par de tels honorables pour lui que pour l'art qui de sa protection particulière donnait évidente de cet amour des lettres et des qui a distingué surtout les Valois (1). Cette éminente qualité brille encore d'un plus vií éclat à une époque aussi troublée par les passions, les guerres et les discordes civiles. D'ailleurs ces marques d'estime données ainsi à Robert Estienne par le souverain n'étaient pas seulement un témoignage de sa faveur royale, mais en quelque sorte une sauvegarde contre les périls qui menaçaient son imprimeur.

Le second ouvrage grec inédit est la Préparation Bvangélique d'Eusène. Ce volume infolio est également imprimé avec le plus grand soin et avec les mêmes caractères. Le titre porte la date de 1544; mais on lit à la fin que l'impression fut terminée en avril 1546. Son achèvement exigea donc deux années (1)-

Le troisième ouvrage, commencé avec le même soin en 1546 et terminé en avril 1547, est la première édition des *Antiquités Romaines* et des traités de *Rhétorique* de Denys D'HALICARNASSE.

Le quatrième ouvrage inédit, qui parut en janvier 1548, est l'ouvrage de médecine d'Alexandre de Tralles, suivi d'un traité sur la peste, traduit du syriaque en grec d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Roi; l'exécution en est trèsbelle. Ce livre est devezu extrêmement rare.

Le cinquième ouvrage grec inédit est Dion Cassus, publié en février 1548, d'après le seul manuscrit de la Bibliothèque du Roi. Il contient les livres XXXVI à LVIII. Ala fin sont les corrections que propose Robert Estienne au texte, qu'il déclare très-mutilé. Cette année il donna aussi une superbe édition du commentaire de Budé.

Le sixième ouvrage grec est le Justin, publié également pour la première fois par R. Estienne en 1551, in-fol.; il est accompagné de diverses lecons collationnées sur d'autres manuscrits. On trouve quelquesois l'édition de ce saint philosophe et martyr réunie au magnifique Nouveau Testament tout grec que Robert Estienne fit paraître le 17 juillet de l'année 1550, et dont les caractères royaux, d'un type beaucoup plus fort, sont gravés par Garamond avec la même perfection. Rien de ce que l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne produisaient alors ne saurait être comparé à ce chef-d'œuvre de la typographie parisienne. L'Allemagne seule par ses belles éditions gothiques ornées de gravures sur bois exécutées par Albert Dürer, Schæffelein, Burgmair et autres pourrait peut-être opposer des impressions aussi remarquables, mais toutefois dans un autre genre, et grâce à la protection de l'empereur Maximilien. Quant aux impressions en grec, ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni aucun pays ne saurait soutenir en rien la comparaison avec celles de Robert Estienne. Ce Nouveau Testament, enrichi de notes marginales, est le résultat d'une nou-

<sup>,</sup> Dissertatio epistolica an viro literato zor et qualis. Epitre à Jacques Primerius, et, par Ménage, avec notes de La Monnoye,

ait toutefois se dispenser de rappeler que harceté par les plaintes de la Sorbonne que couraient la religion et l'État, et cédant itions politiques que causaient les progrès de laissa arracher deux lettres patentes, celle 1886 et celle du 26 février 1834, qui défent imprimeur sur peyne de la hart de rien omposition nouvelle ou de réimprimer sans uscum livre. Mais on doit ajouter, à l'honneur de Paris, que des remontrances (peut-être imprées par François l'er lui-même) furent ique ni faute de ces jettres patentes

ne furent enregistrées. C'està M. Taillandier que l'on doit la connaissance de ces faits (Memoire sur l'Imprimerie de Paris, p. 44 à 58).

<sup>(1)</sup> Le prix de l'Histoire Ecclés. était de 3 livres 10 sois (13 francs) et le prix de la Préparation, volume un peu moins gros que l'Histoire Ecclésiastique, était de 3 livres 10 sois (9 francs.)

velle révision de Robert Estienne des seize manuscrits qu'il avait collationnés une première fois pour ses petites éditions grecques de 1546 et 1549. C'est ce qu'il nous apprend dans la préface en grec et en latin qu'il a écrite en tête de l'ouvrage. On y voit réunis les trois caractères grecs de Garamond : le plus gros consacré au texte (1); le moyen, aux accessoires, comme les Vies des Évanglistes, les Considérations par saint Jérôme, les Arguments etc.; le petit, aux variantes et aux concordances placées en marge. Une pièce de 72 vers grecs, composée par son fils (Henri Estienne) de retour de ses voyages, précède les Évangiles.

L'Appien est le septième auteur inédit qu'ait publié Robert Estienne, dans le format in-folio. Son départ forcé de Paris fut la cause que cet ouvrage parut sous le nom de son frère Charles (2).

Ces magnifiques volumes grecs d'auteurs importants et inédits, dont l'exécution typographique est aussi remarquable que la correction est parfaite, sont imprimés avec les caractères royaux, typis regiis, et portent sur le titreu emblème représentant un basilic à tête de salamandre s'enroulant, ainsi qu'une branche d'olivier, sur une pique, avec cette devise, empruntée à Homère et appliquée par Robert Estienne à François I<sup>es</sup>, Βασιλείτ ἀγαθῷ, κρατερῷ τ'αἰχμητῆ: au bon roi et au vaillant guerrier. C'est par erreur que M. Renouard et autres n'ont vu qu'un serpent dans cette représentation, un peu poétisée, du basilic et de la Salamandre.

M. A.-A. Renovard, quoique passionné pour les Alde, s'étonne avec raison que ces beaux livres des Estienne, « si rigoureusement corrects, si bien « imprimés et vénérés de tout le monde savant, ne « soient point arrivés à cette haute valeur pécu-« niaire, n'obtiennent point ces prix exagérés que « l'on prodigue non-seulement aux éditions, la plu-« part si estimables, des Manuce, mais même à une « multitude de livres qui ne sont souvent que de « vaines curiosités bibliographiques.... Ces véné-« rables volumes, trop graves, dit-il, pour être l'oc-« casion de folies, vont bien plus souvent aider le « savant dans ses études, que chez les curieux « parer les tablettes, dont ils seraient certes un « des ornements les plus recommandables. » Mais depuis vingt ans une réaction heureuse s'est opérée, et le prix des beaux exemplaires des éditions des Estienne a considérablement augmenté.

La littérature latine n'est pas moins redevable à Robert Estienne que la littérature grecque. Ne voulant pas que la France restât tributaire de l'I- talie, il imprima avec soin tous les prin teurs latina, souvent revus par lui et c même accompagnés de ses comments énumérer ici toutes les éditions qu'il il suffira de dire que douze éditions d sont sorties de ses presses, la plu le commentaire de Donat, que Rober et corrigées d'après les manuscrits. cinq éditions de Vincille qu'il a donn in-fol., de 1532, est suivie du commenta vius, considérablement amelioré par l tienne à l'aide des manuscrits. Cet imprimée avec soin et avec des caract gravure nouvelle, contient des correct riantes que Pierius Valerianus avait de très-anciens manuscrits. Quatre : tions de Virgile datées de 1533, 153 1549, formats in-8° et in-16, sont auss imprimées, et se vendaient à très-bas de 1533, 5 sols; celle de 1537, 2 sol

Robert Estienne a donné deux édit plètes de Cicéron, l'une en 4 vol. in-8°, l'autre en 9 vol. in-8°, 1543-1544, « traités divers de Cicéron, indépendai commentaires isolés; enfin, plus de qu teurs latins sont sortis de ses presses, re pour la plupart sur les manuscrits de main-des-Prés et de la Bibliothèque di en partie à Blois et en partie à Fon

Mais un travail plus considérable e sonnel encore à Robert Estienne, c'est pertoire de la langue latine, le Thesaur Latinæ, dont l'apparition fut un événe raire. Son succès fut tel, qu'il dut et trois éditions, la première en 1532, la de forme trois volumes in-fol., en 1543. Qu cet immense travail il ait été second ment par Jean Thierry de Beauvais, a plait à le reconnaître avec modestie, la éprouva fut telle qu'il manqua d'y suci Son fils nous apprend, dans l'un de se que tant ce recueil que l'impressio son père trente mille francs. C'est s de Robert Estienne, et avec son travail le fond, que tous les grands dictionn ont paru successivement, avec des ade ou moins considérables par Nizoliu: 1551), par Tinghius (Lyon, 1673), par lor, etc. (Londres, 1735), par Biri 1740), par Gesner (Leipzig, 1749). système qui lui est particulier, Robe a rangé les exemples par ordre alpha qui facilite singulièrement les rechere met de passer en revue toute la 1 regrette qu'il ait omis dans la troisie

<sup>(1)</sup> En 1642, l'imprimerie royale de Paris a imprimé avec le même ceractère, et dans le format grand in-fe, une magnifique édition grecque du Nouveau Testament, enrichie de gravures en taille-douce; mais si l'on encompare l'impressiou à celle de Robert Estienne, on verra que l'ancienne édition, quoique exécutée plus de cent ans auparavant, lui est supérieure, et pour la fonte des caractères, et pour l'impression, et pour la sévérité du goût dans les ornements, et aussi pour la solidité du papier.

<sup>(2)</sup> En ouvrages grees inédits, Robert Estienne a encore imprimé, dans le format lu-be, en 1844, un traite de Moschopulus et, en 1884, l'abrégé de Dion par Xiphilin.

<sup>(1)</sup> Le Salluste se vendait 3 sols; le Césa Lucain 3 sols; le Juvenal et Perse 30 des rence 5 sols.

<sup>(3) «</sup> Binos annos in boc opere dies nocte mestica et corporis fere negligens, ita desau tidle duobus prells materiam sufficeret, ci divina oneri succumbendum fuerit. » ( Préj (3) Les Prémices ou Proverbes epigrams

a traduction française du mot latin, ainsi qu'il l'avait fait pour les deux premières éditions. En 1842, M. Villemain, ministre de l'instruction publique, d'après le plan que lui avait soumis M. Amb. Firmin Didot, l'avait encouragé à pubier une nouvelle édition de ce monument littéraire, qui honore la France, et qui « devait, ainsi que le porte sa lettre, en date du 24 janvier 1842, restituer à Robert Estienne le titre, « le cadre et les éléments primitifs de son ou-« prage ». M. Didot se rendit donc à Padoue pour engager M. Furianetto, le coopérateur de Forcelni (1), à concourir avec les plus savants érudits de France à l'exécution de cette grande entreprise; mais la mort de M. l'abbé Furlanetto, qui avait commencé le travail avec l'aide de jeunes professeurs à Padoue, en ajourna l'exécution.

Robert Estienne ne mérite pas moins la reconmissance publique pour le soin qu'il prit de composer et de publier un grand nombre de livres élémentaires pour l'instruction des enfants. Il fut secondé dans son zèle par son ami Mathurin Cordier, dont il multiplia les divers écrits, tous également destinés à l'instruction de la jeunesse, et pour lesquels il lui fournissait même des aides (2). Le nombre de grammaires latines imprimées par Robert Estienne est un sujet d'étonnement : quaterze éditions de Donat; quatorze de Despau-THE; treize de Pélisson; douze de Melanchthon; douze de Linacre ; neuf de Junius Rabirius ; sans compter celles d'Alde Manuce, de Nicolas Pernores, et trois de Priscien. Tous ces livres de chases, imprimés avec soin, étaient vendus à m prix dont la modicité les mettait à la portée des plus pauvres écoliers (3).

Après avoir ainsi contribué, par tant d'ouvrages étanentaires composés par lui, par Érasme, Leurent Valla, Mathurin Cordier et autres, au

(i) On s'étonne que Forcellini, qui pour son Dictionlaire, composé il est vrai sur des bases différentes, a Prété du travail de Robert Estienne, n'en ait pas même fait mention dans cet ouvrage.

Anosn pays n'a, autant que la France, le droit de se siriére des travaux de ses lexicographes : c'est à Robert Béisnee et à Du Cange que le monde asvant est rrdevable de la Latinité aucienne et du moyen âge et à Henri Estime et à Du Cange qu'il doit la Grecité aucienne et du moyen âge. Il est regrettable que l'impression du grand lictionaire de l'ancienne langue française, dont la Béisthèque impériale possède le manuscrit en 61 vol. Infets vol. Infets vol. Infets et s'ou. Infol. sit été interronpue par la révolution de III; il eût complété la série des grands lexiques, dont la Béistonnaire de l'Académie n'est pas le monument le suite remarquable.

(2) Math. Corderii Præfatio. In Colloq. (3) C'est ce que le poète Daurat a consigné dans ces lun:

Mon enim tu arti tuæ
Statuis avare et sordide
Pretium, leves quod sacculos exhauriat
Scholasticorum pauperum:
Tum frequentant qui tabernam plurimi,
Plenam bonarum merclum,
Emptos ut illine quam licet, parvo libros
Quibus opus illis auferant...
Quod dum assequaris sumptibus, non interim
Parcis profusioribus,
Fins publicæ rei quam domesticæ gerens,
Cure ac sollicitudinis.

maintien des principes de la bonne latinité, Robert Estienne s'occupa avec autant de zèle de notre langue : il est auteur d'une très-bonne grammaire française, très-claire et très-simple, qu'il publia en 1557, qu'il réimprima en 1558, et qui fut traduite en latin, en 1558, par son fils Henri, afin, dit-il dans la présace, de saciliter dans les autres pays l'étude de la langue française; cette grammaire et la traduction furent réimprimées par son autre fils, Robert, en 1569. On doit en outre à Robert Estienne treize éditions de petits traités qu'il a composés sur les Déclinaisons françoises, sur la Manière de tourneren languefrançoise les verbes actifs, passifs, et les noms latins, etc. La première édition de son Dictionnaire Latin-Français parut en 1537, et il en donna successivement quatre éditions in-folio. Il le composa, dit-il dans la préface, afin de rendre usuelles à la langue française les richesses de la langue latine, et aussi pour dévoiler les beautés de notre langue et en faire connaître les ressources trop méconnues. Son Dictionnaire Français-Latin, dont il donna six éditions, ne fut pas d'une moindre utilité (1); dans la seconde, fort augmentée, il fait appel au lecteur pour qu'il lui communique soit les mots, soit les expressions latines répondant aux expressions françaises qu'il n'a pu trouver encore ès auteurs, ainsi que « les mots que tu trouveras ès rommans et bons auteurs françois, lesquels aurions omis ». « Voilà de quoy t'avons voulu advertir, studieux lecteur, te priant « estimer cest ouvrage n'être que commence-« ment, qui jamais ne se parfera que par diverses « personnes soigneuses et diligentes à observer « ce que et eulx et autres lisent ou parlent, dont « se dressent certaines règles tant pour l'intelli-« gence des mots que pour la droicte escripture « d'iceux, comme a esté faict pour les autheurs

« grecs et latins. »

Sans adopter les bizarres systèmes d'orthographe de Sylvius (Jacques Dubois), de Meigret et de Ramus, Robert Estienne dans sa grammaire, aussi simple que claire, rapproche notre orthographe de celle de la langue latine. Voici ce qu'il dit à ce sujet « Que si en tout nous ne conten« tons les lecteurs, principalement ceulx qui

- « veulent que l'escripture suyve la pronontiation, « nous n'en voulons pourtant débattre avec eulx,
- « ains les prions qu'en paix ils mettent peine de
- « mieulx faire, sans changer la plus commune « et receue escripture, pronontiation, et manière
- « de parler conforme au langage de nos plus « anciens, bien exercez en nostre dicte langue.
- « Il nous suffit de monstrer le chemin de tou-
- « siours mieulx faire et prouffiter à tous. »

Après la mort de François I<sup>er</sup>, arrivée au commencement de 1547, Robert Estienne imprima l'oraison funèbre de ce prince, faite par Du-

(i) Également petit in-fol: ; Paris, 1839, de 675 pages à deux colonnes, en petits caractères. Dans sa grammaire Robert Estienne reuvole souvent à ses dictionnaires.

Chastel (Castellanus), lecteur et bibliothécaire du roi, évêque de Mâcon, et peu après grandmonier du roi. L'évêque avait dit dans l'oraison funèbre que ce roi, selon ce que le jugement humain peut conjecturer, est trèsheureux aux cieux ou tout au moins en voie de salut. Cette conjecture fut trouvée par la Sorbonne contraire à la doctrine de l'Église sur les flammes du purgatoire. Après avoir fait de vains efforts pour attaquer l'évêque, qui était protégé par la cour, les docteurs de la Sorbonne renouvelèrent leurs persécutions, avec plus de succès, contre l'imprimeur. Celui-ci, qui s'était vu jusque alors soutenu par la puissante faveur de François Ier, ne trouva pas un appui aussi efficace dans Henri II, prince aussi chevaleresque, il est vrai, mais esclave de courtisans avides et d'une maîtresse dévouée à la Sorbonne (1).

Le moment approchait où de plus graves persécutions allaient forcer Robert Estienne à quitter la France. Ses rapports avec les chefs de la réforme existaient déjà, et c'est du mois d'octobre 1550 que datent ses dernières impressions à Paris. Il avait fait traduire en grec par son fils Henri Estienne le catéchisme de Jean Calvin, qui parut à Genève, en 1551, sans nom d'imprimeur ni de lieu d'impression, et cette même année, tandis qu'il publiait à Paris sa magnifique édition de Justin, il faisait exécuter à Genève, dans une imprimerie qu'il y avait fait disposer, une édition d'un Nouveau Testament où le grec est placé entre une double version, celle de l'ancien interprète et celle d'Érasme. Il y avait ajouté un traité d'Ant. Osiander, intitulé: Harmonia item Evangelica, et un ample index. C'est pour la première fois que le texte y sut divisé par versets, idée heureuse, suivie généralement depuis, et qui était survenue à Robert Estienne, dit son fils Henri, pendant un voyage à cheval qu'il fit à Lyon (2).

(1) Dans sen Observations sur Robert et Henri Estienne. p. 195 à 197, M. Firmin Didot fait observer que Bossuet n'avait pas craint de représenter, dans son oratson funèbre de Michei Letellier, ce ministre chantant avec les anges l'hymne de la miséricorde; ce qui semble bien moins orthodoxe que ce qu'on reprochait à Robert Estienne d'avoir imprimé. De Thou rapporte que lorsque la Sorbonne eut député quelques-uns des siens pour faire des remontrances au roi (qui était alors à Saint-Germain) au sujet d'une doctrine qui leur semblait une dénégation du purgatoire, ils furent reçus par Jean de Men-doza, premier maître d'hôtel du roi, lequel sut les railler finement et à propos par ce plaisant discours : « Je sais, « leur dit-ii, le sujet qui vous amène à la cour : vous êtes « en désaccord avec Du Chastel sur le lieu où est actuel-« lement l'Ame du roi François, notre bon maître : je « puis vous certifier, moi qui l'at si bien comu, cet excellent prince, qu'il ne savait demeurer en aucun lieu, o quelque agréable et commode qu'il pût être. Sovez donc « sûrs que s'il a été en purgatoire, fi n'y sera resté qu'un « moment, le temps de boire le soup de l'étrier. » (Histoires, livre ill, année 1817, p. 188.)

(3) Le père de Robert avait dès 1809 pris la même initiative dans son Psatterium quincuplez, mais pour les Psaumes seulement. En 1828 Sanctes Paguin dans sa

(3) Le père de Robert avait dès 1809 pris la même initiative dans son Psatterium quincuplez, mais pour les Pasques sculement. En 1828 Sanctes Pagquin dans sa Bible latine avait aussi placé des chiffres en marge des versets pour la prose, imitant en cela les Bibles hébratques, mais sans distinguer chaque verset par un alinea. Le cierné de France adopta unanimement le système.

Ses convictions religieuses, l'animo: Sorbonne, la protection de plus en pl lante du roi, une imprudente promes rien publier sans l'autorisation de la S promesse qu'il avait violée, forçaient R tienne à ne plus différer son départ. Pèr enfants, tous mineurs, il commença par au partage de ses biens, et mit son étab sous leur nom, comme réalisation de l'h oux revenant de leur mère, Perrette Bade, puis successivement il envoya un de ses fi çois, à Strasbourg, chez les parents de si plus tard il confia son fils Robert à son o ternel Conrad Bade, qui, sous prétex conduire à Troyes chez le fabricant de | l'imprimerie des Estienne, l'emmena à L Son autre fils, Charles, y parvint aussi, un autre moyen. Jean et Jehanne furent en Suisse par une dame. Henri Estienne, la famille, sut déclaré mineur et en appr chez les Alde, à Venise. Au moyen de cautions, et grace à la bienveillance q de France Henri II conserva toujours por Estienne, en souvenir de la protection père François 1er lui avait accordée, Estienne, que protégeait le cardinal de I put obtenir que le séquestre mis sur l de Robert Estienne en vertu des édits et de 1544 (1) fût levé, et que ses neve déclara être tous mineurs, rentrasse la jouissance des biens paternels. C'es nous apprennent les lettres de rémide manumission en faveur des hériti neurs de Robert Estienne, datées de Vill terets août 1552, qui ont été récemm couvertes (2). Elles portent que le séqu levé « à condition que dedans six me « chainement venant ou plus tôt, s'ils pe « sortir de la puissance de leur dit père, « fants retourneroient résider dans le ro « et en iceluy vivroient en bons chrétien « tholiques » (3). Le fils de Robert Estier bert II, revint peu de temps après pre direction de l'imprimerie paternelle, et fians le sein de la religion catholique; s

de Robert Estienne, et c'est ainsi que parut la t tion donnee par Vitré en 1688, jussu Cleri Galà (1) L'Édit de Chateaubriant, qui rappelle les François l<sup>eg</sup>, est du 37 juin 1881.

(3) Cette découverte est due à M. Stadier, de des Chartes. Dans les Annales de l'Imprimeris tienne, p. 319 et suivautes, A.-A. Remouard a l'ettres, qui contiennent des détails intèressants.

(3) Dans la requête adresse, par Charles Estiei dit : « Toutes foys le dit Henry alsne trouva se s'absenter de son dit père, et alla à Venise, e necore à présent, en la maison de François d'a autres héritiers de feu Alde, première maisos art d'imprimerie, pour toujours s'exercer au ceile, » La requête ajoute que c'est à l'exempl les conseils de Henri que Robert a quitté son prevenir à Paris; que quant à Charles, il n'a pu ée la vigilance paternelle, et qu'il en est tombé mai voit avec quelle habileté les faits sont présentés altères par l'oncle tuteur pour obtenir la ma du séquestre.

mourut jeune, en fit autant. enne, fixé à Genève dès 1551, y imtion gréco-latine du Nouveau Teanna bientôt une grande extension à ie, consacrée désormais plus partila propagation des doctrines de la ève se glorifia de le compter parmins, et lui accorda en 1556 le droit ie; par ce don gratuit elle voulut time qu'elle faisait de son caractère rite.

les longs démêlés de Robert sur e théologie qui divisaient les évêmes et la Sorbonne, dont les ient pas même d'accord entre eux, ong que difficile et nous entraine-. Mais cette querelle nous a été rabert lui-même dans son écrit intiisures des Théologiens de Paris, es ils avoient faussement conibles imprimées par Robert Es-Le résumé que nous en donnons, irtie de ce que la passion offre 18 les expressions, souvent satirit assister à cette longue lutte, dans uvoir royal dut souvent intervenir r l'imprimeur. Bien qu'on n'y envoix de Robert Estienne, les doentiques que contient cet écrit et le gieux de son auteur attestent qu'il forme à la vérité. ienne commence par faire connaître

il, me justifier du reproche d'avoir iys au dommage du bien public et econnu la grande libéralité dont le roi is moi. Car ce m'étoit chose fort hole roi, m'ayant bien daigné constituer r, m'a toujours tenu en sa protection à ous mes envieux et malveillants, et n'a ecourir benignement en toutes sortes, ue par plusieurs années je m'étois bien imployé aux bonnes lettres, ce n'a e décente de rompre témérairement ns bien grande nécessité....

otif qui l'oblige à le publier :

nmencement, je suis contraint de dire is en mon cœur : c'est que toutes et ue je réduis en mémoire la guerre que a Sorbonne par l'espace de vingt ans e ne me puis assez émerveiller cometite et si caduque personne, comme

n français, sans nom de lleu, porte la date L'olivier des Estienne est aussi sur le titre se, qui porte la date du 23 juin de la même

a précède de plus de cent ans l'apparition es de Pascal, est un des morceaux les plus le notre langue, et sous ce rapport doit ai nos chefs d'œuvre littéraires. Il est deintrouvable. Heureusement u a été re-A.-A. Renouard dans les Annales des Estat et laborieux travail, digne complément se Alis, dont on lui est redevable. Voir lournal des Savants, années 1840 et 1841, s. annés avantes que judicioneses, de M. Matienne.

je suis, a em force pour la soutenir.... Quand on me voyoit agité de toutes parts, combien de fois on a fait le bruit de moi par les places et par les banquets, avec applaudissement: C'en est fait de lui : il est prins, il est enflé par les théologiens. Il ne peut échapper : quand même le roi le voudroit sauver, il ne le pourroil.... Le Seigneur doit donc être béni, lequel ne nous a point abandonné en prole à leurs dents. Notre âme est échappée comme l'oiseau des lacs des pipeurs : le lac est rompu, et nous sommes échappés.... En quoi je dois célébrer à pleine bouche la bouté de Dieu, qui m'a retiré miraculeusement de la gueule de oes loups affamés et enragés. J'estime donc que ce sera chose convenable de manifester tous les pièges, filets et lacs de mes ennemis par lesquels ils se sont efforcés de m'envelopper.

Premièrement qu'avois-je fait? Quelle étoit mon iniquité? Quelle offense avois-je faite pour me persécuter jusques au feu , quand les grandes flammes furent par eux allumées, tellement que tout estoit embrase en notre ville l'an 1552, sinon pour ce que j'avoie osé imprimer la Bible en grand volume, en laquelle toutes gens de bien et de lettres connoissent ma fidélité et diligence. Et ce avois-je fait par la permission et conseil des plus anciens de leur Collége, dont le privilège du roi rendoit bon témoignage, lequel je n'eusse jamais impétré, si je n'eusse fait apparoître qu'il plaisoit ainsi à messieurs nos maistres. Eux. toutefoys, me demandoient pour me faire exécuter à mort : criant sans fin et sans mesure à leur façon accoutumée que j'avois corrompu la Bible. C'estoit fait de moi, si le Seigneur ne m'eût aidé pour montrer de bonne heure que j'avois ce fait par leur autorité.

Robert Estienne rappelle le péril qu'il avait déjà couru dès sa jeunesse en 1523....

Lorsque le Nouveau Testament fut imprimé en petite forme, par mon beau-père, Simon de Colinos, qui le rendit bien net et correct et en belle lettre (c'estott alors une chose bien nouveile, vu la malignité de ce temps-là, que de trouver des livres de la Sainte Escripture corrects), et d'autang que j'avoie la charge de l'imprimerie, quelles tragédies esmurent-fargent en moi? Ils crioient dès lors qu'il me failoit envoyer au feu, pour ce que j'imprimois des livres si corrompus: car ils appeloient corruption tout ce qui estoit purifié de cette bourbe commune à laquelle ils estoient accoutumés.

Reprenant magistralement et aigrement le jeune homme, et toutefois étant eux-mêmes bons témoins de leur propre ignorance, ne l'osèrent jamais assaillir ouvertement...

En ce temps-là (je puis dire ceci à la vérité), comme je leur demandois en quel endroit du Nouveau Testament étoit écrit quelque chose, me répondoient qu'ils l'avoient lu en saint Jérôme ou ès Decrêts, Mais ils ne savoient que c'étoit du Nouveau Testament; ne sachant pas qu'on étoit accoutumé de l'imprimer après le Viell. Ce sera chose quasi prodigieuse de ce que je vais dire, et toutefois il n'y a rien de plus vrai, et est tout prouvé, qu'il n'y a pas longtemps un de leur Coltége disoit journellement: Je suis ébahi de ce que ces jeunes gens nous alléguent le Nouveau Testament: per diem f'avoie plus de cinquante ans que je ne savoie que c'estoit du Nouveau Testament (1).

(1) L'étude du grec était non-seulement négligée, mais même réprouvée, sans doute à cause du schisme qui divisa les deux Églises. Il en était de même pour le clerge grec à l'égard de la langue latine, la nation grocque ayant

Sept ans passés, l'an 1540, j'imprimai de rechef la Bible, en laquelle je restituai beaucoup de passages sur l'original d'une copie ancienne, notant en la marge la vraie lecture convenant avec les livres hébreux, ajoutant aussi le nom du manuscrit. Et lors de rechef furent allumées nouvelles flammes : car ces prudhommes de censeurs se dégorgèrent à outrance contre tout le livre, auquel ils ne trou-voient la moindre chose qui fût à reprendre ni qu'ils pussent eux-mêmes rédarguer, sinon aux sommaires, disant en leurs censures qu'ils sentoient l'hérésie. Quoique intimidé par leurs outrageuses menaces, j'imprimai pour la seconde fois les Commandements et la Somme de l'Écriture, chacun en une feuille de belles et grosses lettres pour les attacher contre les parois. Qui est-ce qui ne cognoist les fâcheries qu'ils m'ont faites pour cela! Combien de temps m'a-t-il fallu absenter de ma maison! Combien de temps ay-je suivi la cour du roi! duquel à la fin obtins lettres pour réprimer leur forcennerie, par lesquelles il m'étoit enjoint d'imprimer lesdits Commandements et sommaires tant en latin comme en françois. Combien de fois m'ont-ils appelé en leur Synnagogue pour iceux, criant contre moi qu'ils contenoient une doctrine pire que celle de Luther! Toutefois, le Seigneur mena par moi cette affaire jusque là qu'il y en eut plus de quinze, des plus apparents maîtres de leur collège, qui approuverent manifestement par leurs signets ce que tonte la troupe avait réprouvé. Finalement, quand ils virent les signets de ces vieillards et le privilège du roi. ou étant abattus de honte, ou voyant qu'ils résistoient en vain, souffrirent qu'ils fussent approuvés par leurs députés en la maison de leur bedeau ; car ils ont accoutumé pour soulager la Faculté, comme ils disent (laquelle ne se peut aisément assembler en si grand nombre, parce que le nombre de ces bourdons croist de jour en jour), de créer certains députés, et aussi afin d'épargner l'argent qu'il faudroit distribuer à un chacun d'eux quand ils se-roient assemblés : mais la principale est afin que ceux qui approuvoient ce qu'ils veulent condamner n'y soient présents. Or, les députés jurent de céler les secrets, de peur qu'on ne fasse quelque opposition qui les arrête. Et par ce moyen il advient que leurs résolutions et décrets, quelque injustes et barbares qu'ils soient, sont approuvés sans difficulté par toute la troupe, qui ne sçait ce que c'est : joint aussi que plusieurs ne font nul doute de souscrire contre leur propre conscience, de peur qu'ils ne soient mis hors de la synagogue. Ce sont ceuxlà, dis-je, ce sont ces députés qui donnent sentence à leur appétit, sans en être repris ni punis, contre les innocents : ils les envoyent au feu, ils baillent leur sentence aux juges, c'est toutefois an nom de la Faculté: et les juges, sans s'enquérir plus outre, se contentent de l'autorité d'icelle. Ainsi les pauvres innocents et fidèles étant opprimés par le premier jugement de peu de gens, sont trainés au feu. C'est bien une vive image de la licence et domination pharisalque, laquelle nous est récitée en l'Evangile. Qui est-ce qui ne sait que Pilate a condamné notre Sauveur à la croix contre sa conscience, étant abattu par la rage et cruauté des scribes et des sacrificateurs?

la même répulsion pour elle, par haine religieuse contre ceux qu'ils traitent de schismatiques. Cans mon en-«fance, dit Érasme, l'Allemagne était encore plongée « dans la barbarle : savoir le grec était une hérésie. » Responsio ad Petri Curaii Defensionem, etc. Voyez plus hant l'article Énassex. Robert Estienne rappelle leur parti Jehan André (1),

leur suppôt entre toutes leurs trabisons souffiet pour inciter à dresser calomnie apre bourreau en cruatté qui fût oncqu n'ont point en bonte d'admettre en leur seil. C'est lui qui avoit imprimé et m Commandements de Dieu, ôtant la prot est expresse, de former et adorer les ima remplacer ce commandement déchirar moitiés le dernier commandement, afin la diraine (2).

Cependant, pour ce que je leur est d'hérésie, comme ils disent, combien maison a-t-elle été fouillée par les ju instigation, pour voir si on y trouver livres suspects! Après cela, environ l'an primai le Nouveau Testament avec brie tions que j'ajoutai à la marge, lesquelles de gens bien savants. Pour le comme livre fut joyeusement reçu : et sçai coml sont aidés. Un peu après aucuns d'entre en chaire impudemment, sans m'épargn mon nom, que j'avoie imprimé des . bien dangereuses, parce que j'exposois les passages du purgatoire et de la conf n'avoient accoutumé; que j'étoie un fir cauteleux de semer les herésies sous l'o lité publique. Leurs crieries accoutur telles que pour la troisième fois je fus c me cacher. A la fin, ayant repris courage cette tempète fût un peu appaisée, j'impr une fois ces mêmes annotations, y char que peu et y ajoutant beaucoup. Incont gney, Picard et Guyancourt, qui étoie miers de ce saint ordre, firent beau brui en venir au dernier acte de ce jeu, auqu trerai comment ils ont toujours été rebe et à ses mandements et édits ( afin que ! lecons hébraiques que le roi François de ' publiquement instituées parvint à plus sculement de notre nation, mais aussi des je recueillis avec grand labeur et veilles en diligence soigneuse et attentive, ce : vants auditeurs de Vatable, jadis professe homme très-savant ès lettres hébraique retiré de ses leçons, et l'assemblai en u ajoutant la nouvelle translation de la Bib de l'ancienne. Cet œuvre fut parachevé lequel communiquai incontinent aux pl de la synagogue, et leur priai que s'ils app chose qui ne fût recueillie à propos, qu'il

(1) Jean André et Jacques Niverd. suppôts c Lyact, qui depuis fut abbé de Saint-Victor, ava de lui pour espionner et denoncer ceux soupçonnés d'hérésie. Jean André, non moin cruel. si l'on en croît la lettre de Martiu l Pierre Lyact insérée dans les *Epistolæ obscurr* rum, répétait sans cesse de veiller à ce que pût échaper :

« Ego vidi tilum maledictum hereticum Bo nobis est tam bene elapsus. Perdiem (sicut di vos bene dicebatis: Carete bene, fpse evade defunctus Johannes Andreas, qui sperabs filias suas de bonis ipsius, ut erat zelotissiem tbolicæ, bene ciamabat semper quod fugeret

(3) Ce dont on falsait un crime à Robert Katie d'avoir, au second commandement de Dieu bebis deos alienos coram me, nos facies ti bile, ajouté ces trois mots, qui sont au Levith 1: ul adores illud. L'altération que cet Andr portée aux Commandements était bien autrem prometiant de le raccoûtrer. Ils me le et me mandent que tout est bien, en ne croyoient pas que facilement pût sortir 10se de mauvais des leçons publiques de mt je fus fort aise de n'être point empéché e mon labeur ne portât aucun profit à ont adonnés à l'étude des Saintes Écri-

atan voit que par la lecture de ces dites s les fausses expositions s'en vont bas, il sieurs de leur bande contre moi, disant loit plus que ces Bibles fussent vendues notations; qu'il y avolt danger que la la sacrée Faculté fût détruite. Lors fus ecret par aucuns qui ne sont pas des pires, moi, et me donner garde. Il se fait un t entre eux que j'ai imprimé icelle sans sission de la Faculté, à laquelle me falloit, encore que je fusse imprimeur du roi. e combattre de plus près, au danger de m'en allai auprès du roi François pour es commencements.

i avoir présenté un volume grec d'Eurtis monsieur Castellan, alors évêque de ue les théologiens semoient tacitement uit contre moi et que de brief persuadela cour du parlement ou au lieutenant e défense de vendre plus les Bibles avec tions. Quand je vis ce personnage par en une si bonne cause, je lui dis que ois volontiers à la fin des Bibles toutes les les théologiens avoient trouvées, avec e. que je n'en aurois point de honte, ne it point : ce conseil lui plut, et même au tout incontinent commanda à Castelen son nom aux théologiens qu'ils lusout à l'autre les Bibles imprimées avec ions par son Imprimeur; et s'il y avoit ose qui ne leur plût, de le noter à part, haque faute ils écrivissent la cause de ent : qu'après cela ils me baillassent le rimer pour le vendre avec les Bibles on tellan leur écrivit aussitôt; ils lui répons feroient tout ce que le Roi avoit comuit la lettre).

bien qu'ils eussent promis de ce faire, is n'en firent rien, et sollicitèrent finehéologiens de Louvain pour leur faire mes Bibles en leur catalogue des livres hérétiques, car ils ne l'eussent osé faire t, et montrer qu'il n'étoit jà besoin de tte peine qui leur estoit enjointe par le

lettre que Castellan leur écrivit pour la fois pour leur reprocher ces délais, il e : « La volonté du roi ne requérant que chose fort équitable, en la cause rt Estienne, j'ai estimé qu'il ne vous roit point parler davantage. Même le it persuadé par moi que quand les e la table et des arguments seroient s, et qu'on auroit marqué ès annotaqui peut offenser, aussi touché le reste it avoir quelque cachette de malice ou ode suspicion, que le reste se pourroiet t expédier que les livres pourroient liquement reçus tant sous l'assurance que sou! votre censure. Mais mainte-

« nant je ne dirai point l'intermission du temps, « c'est plutôt une longueur dont vous usez à « donner votre jugement, et comme une dilation « de bailler vos opinions; et puis, ce qui est en-« trevenu par la censure des théologiens de Lou-« vain a fait soupçonner aucuns, et craindre « que vous ne vouliez rejetter le vieil conseil, « c'est à-dire du roi, pour user de quelque nou-« veau moyen en une chose déjà envieillie, etc. »

Or, pource qu'ils vouloient que le catalogue des théologiens de Louvain fût imprimé, le roi, en estant averti, leur écrivit incontinent, le 27 octobre, en cette manière.

« ..... A cette cause nous vous défendons très-« expressément que vous n'ayez à faire imprimer le « dit catalogue, mais procédiex à la correction des « fautes de la dite Bible le plus promptement... etc. »

Quand Castelian voit qu'on ne profite rien envers eux et qu'ils ne veuient point satisfaire à leurs promesses, il les exhorte de rechef. A la fin estant contraints, ils envoyèrent quinze passages qu'ils avoient notés. Après qu'il les eust conférés avec Gagney, il les renvoya avec une épitre assez longue, en laquelle il leur bailloit le moyen de procéder à telles corrections, afin qu'ils amendassent le reste selon l'exemple qu'il leur envoyoit. Il y avoit en la dite épitre beaucoup de choses de l'utilité des annotations, comme je sais, qui les faschoient et pressoient fort. Après que le roi eust senti que c'estoient gens de si dur col, qu'on ne les pourroit saire fléchir, ne dompter leur obstination, et qu'ils vouloient soutenir leur rage jusqu'au bout, se contentant de dire, Cela est hérétique, et qu'on s'en rapporte à eux, le 26 d'octobre il leur envoya Lettres patentes scellées de son sceau, par lesquelles il leur commanda étroitement, y ajoutant menaces, qu'ils eussent à parachever leurs censures et à me les bailler pour imprimer. Toutefois, ils n'en tinrent compte, ains exprès méprisèrent le commandement. et, encore estant ainsi désobéissants et rebelles disent-ils que l'état du royaume ne peut estre paisible, sinon qu'ils aient en leur constume une licence débordée à faire ce qui leur plait. - Toutefois, c'est au roi de voir comment son peuple lui sera obeissant tant qu'il aura de tels mattres.

Cependant, le roi François va de vie au trépas, auquel Henri son fils succède, qui, en l'an 1547, le seizième jour d'août, au premier an de son règne, leur envoya lettres patentes contenant ce qui suit:

« Comme ainsi soit que les maîtres doyen et « docteurs de la Faculté de Théologie en notre « université de Paris, n'auroient pas tenu grand compte de ce que notre feu seigneur et père leur « auroit mandé touchant les Bibles de notre imprimeur Robert Estienne, et encore moins en auroient tenu compte depuis le trépas de notre dit feu seigneur et père : pour ce est-il que nous te mandons, huissier, et commettons par les présentes, que tu fasses très-exprès commandement, de par « nous, aux dits maîtres doyen et docteurs, sur cer-« taines grandes peines à notes à appliquer, qu'in-« continent et sans aucune discontinuation ils para-« chèvent de voir et noter ce quils verront estre à « noter et reprendre ès dites Bibles, soit grandes ou petites, si fait ne l'ont : et si fait est, ou inconti- nent qu'il sera fait, baillent à notre dit imprimeur · leurs notes et censures ou corrections, pour les « imprimer en ieur nom, mettre au-devant ou « derrière des dites Bibles, ainsi qu'ils auront avisé

- pour le mieux. Et en cas de refus ou délai, les
   ajourner en personne à certain jour et compé-
- « tent par-devant nous, en notre privé conseil,
- « pour en dire les causes, répondre à notre pro-
- cureur à telles demandes, requêtes et conclusions
   qu'il voudra sur ce, et les dependances contre eux
- « prendre et élire et procéder comme de raison. »

Quatre jours après, qui fut le 22º jour d'août en suivant, ayant répondu qu'ils me bailleroient dans la fête de Toussaint les censures des erreurs et hérésies qu'ils avoient recueillies en nos Bibles, ils se moquent du roi, comme ils avoient coutume, et comme s'ils n'eussent été nullement astreints à leur promesse. Au jour assigné, comme je m'en estois allé à la cour, quelques-uns de leur collége y vinrent secrètement, me voulant opprimer à la dépourvue. Au lieu des articles, ils présentèrent une requête, par laquelle ils requéroient que défenses me fussent faites de vendre les Bibles pource que j'estois sacramentaire, et avois en icelles escrit que les àmes estoient mortelles (1). Et certes, ii ne s'en failut guères qu'ils ne le persuadassent à aucuns qui estoient d'eux-mêmes trop crédules : sinon qu'un ou deux d'entre eux, plus équitables et de meilleur jugement que les autres, requirent que j'en fusse averti et que j'en répondisse en leur présence. Quand j'entends ces choses et que je me tiens prêt à comparoître devant le roi et son conseil estroit, pour me purger des caloninies de ces gens-ci, ils s'en estoient déjà refuis à Paris. Toutefois, je poursuis et montre à Castellan, ensemble au roi, comment tout ce qu'ils me mettoient à sus estoit faux et impudemment controuvé. Cependant que je fais ces choses, on met en avant en leur nom quelques articles avec leurs censures, lesquels je collationnai avec les Bibles par moi imprimées. Quels ils étoient les iecteurs le connoîtront.

Suit la censure, et la réplique de Robert aux censures. Dans de telles matières un laic ne pent émettre d'opinion. Il semble au point de vue actuel que les réponses de Robert Estienne sont plausibles; mais dans ces questions si ardues il convient de tenir compte de la manière dont les théologiens de la Sorbonne comprenaient au seizième siècle plusieurs points au sujet desquels les Pères de l'Église sont quelquefois en désaccord. La tolérance serait sans doute plus grande aujourd'hui; mais les esprits étaient excités de part et d'autre, les partis étaient en présence, et la futte devait se terminer par la Saint-Barthelémy.

Robert Estienne ajoute qu'on ne put obtenir des docteurs que des réponses dilatoires, et qu'il revint à Paris salué, même par ses amis, comme un sacramentaire et un athéiste, ayant écrit que les dmes sont mortelles.

« Je le nie bien fort, dit Robert Estjenne, et leur

(1) Pour avoir paraphasé ce passage de Platon dans l'Axiochus: et après la mort tu ne seras plus, Dolet fut brûlé sur la Place Maubert, le 3 soit 1868; il avait traduit, et après la mort tu ne seras RIEN DU TOUT. Or, il ne s'agissait pas d'une interprétation de la Bible, mais d'une interprétation de Platon; et c'est pour l'avoir cru rendre plus claire que Dolet fut condamné. Heureusement que de nos jours les traducteurs de Platon et d'Aristoto ae sont pas exposés à de parells périls.

On voit par cet exemple à quel danger Robert Estienne était exposé par un pareil système de tendances et de subtilités appliqué à des TEXTES SAGRÉS. demande s'ils n'ont point de houte. Ils que leur dire est vrai : au contraire, je et les prie de me produire le passage d'où tiré un tel article. Quand lis me l'eurent p montre évidemment à tous qu'ils n'avo entendu latin, d'avoir forgé un tel ari méchant, de paroles qui en rien ne sonn chose. Mais tant s'en fallut qu'ils eusse de leur ignorance, que plutôt ils s'en gi O beaux théologiens, ou plutôt loups d le troupeau du Seigneur!

Jeretourne à la cour : je demande qu'eux disent ce qu'ils ont à l'encontre de moi produisent le reste de leurs articles. Estant ci ils viennent dix, s'il m'en souvient bien quels estoit Odoard, leur orateur, Picard vea l'ancien. Ils entrent au conseil étroit, assemblé en beaucoup plus grand nombr coutume; car tous les cardinaux et évé vant la cour y estoient; le connestable après le roi, et le chancelier.

Ces dix, au nom de tous, me donnent le moi seul. Après que commandement leur ils produisent leurs articles on erreurs, si mez mieux les appeler ainsi. Ayant déba coup de choses, avec grande risée de tou tance, à cause de leurs noises tumultueur ce qu'ils discordoient ensemble et estoi flammés l'un contre l'autre et avoient dél eux-mêmes, il me fut commandé de répo le-champ et parler pour moi. Je crois qu'e fense l'objurgation dont j'usoie sembla bie ces dix ambassadeurs : toutefois, la vérité d contraindit aucuns d'entre eux de témoi nos annotations estoient fort utiles. Après eûmes esté ouls d'une part et d'autre, or retirer dans une chambre qui estoit proc vous eussiez vu une pauvre brebis abande milieu de dix ioups... Nous sommes rapp ouir la sentence des juges.

Il leur est prohibé et défendu express n'usurper plus en la matière de la foi le censurer, appartenant aux évêques : que c'e assez si les évêques les appeloient quelque conseil, pour avoir leur opinion.

Les articles sont bailles aux évêques naux : commandement leur est fait de le ner diligemment, et ce que jugeroient e rompu, qu'ils me le bailleroient pour im part, ou derrière les Bibles, afin que par ( les Lecteurs se donnassent garde , en suiva les rois François Ier et Henri II avoient co Quand les orateurs ouirent ces choses, ils roient et frémissoient entre eux que tou! rité qu'ils avoient leur fût ôtée. Tous estoient là présents testificient qu'estant pleuroient; mais leur patron les tira à par dit : Poursuivez comme vous avez fail présent : votre autorité ne vous est point ôlée; parachevez le reste des articles, voire censure, et l'apportez.

Estant de retour à Paris, ils vont à Notr ils préchent. J'estois derrière le préche qu'ils en sussent rien; et esperoie bien c diroit plus mot du reste des articles. Ils fii que pour un temps la vendition des Bibl Les évèques et cardinaux conférèrent entra articles qu'ils avoient reçus, lesquels articles en nombre quarante-six. On divulgue ps cour qu'il n'y a nul mal, sinon que par i il y en avoit cinq ou six qui estolent suje ne le reste estoit tolérable et catholique. mt ces choses, je sollicite et presse, autant gneur me donnoit de moyen, que le reste Le roi commande de rechef qu'ils les , réiterant commandement, et les meus peines. Voyez leur obstination désesreculent autant qu'ils peuvent, pensant mes : Si les évéques et cardinaux ont 'el jugement des premiers articles, que nous attendre des seconds ? Toutefois ils ans leurs écoles et en leurs banquets que s et cardinaux n'entendoient rien en théoquoi ils essayent tous moyens à eux possupplient et de rechef promettent qu'ils t ce qu'on voudra, pourvu qu'ils ne soient de suivre la cour pour ce qu'il y faut faire le dépense et y a beaucoup de choses trop gens qui ne sont point courtisans. Le sint de leur demande estoit que le rol este des articles, qu'ils avoient paracheminer aux juges de la chambre ardente, ors connoissoit des causes des hérétiques. acs dans lesquels ils pensoient m'enveloplutôt la fosse où ils me vouloient faire ar on sait avec quelle cruauté et bourelet ses complices ont exercé.

pelqu'un (du nom duquel je me tais, et ) leur eut accordé ce qu'ils demandoient. tiné au sacrifice, sans que le roi en scût aille lettres cachetées, par lesquelles ma envoyée à ces juges, lesquels, encore sent point été méchants, toutefois en cela été très-iniques pour ce qu'ils condamdiment tout ce que les théologiens prodevoir être condamné. Que pouvois-je e ces juges! J'essaye donc les moyens enir ma cause au conseil étroit : et deit mois entiers à la cour à cette pourfin, le Seigneur eut pitié de moi et fléar du roi envers moi, et me réconcilia eil privé tellement qu'aucun de ceux qui té fort envenimés contre moi par ces s se rendirent plus cléments; car le roi surg en Bresse, sur son partement pour in (mai 1548), me furent de lui octrovées l'ordonnance de son conseil étroit, nces et grands seigneurs se trouverent. itres aucuns de la faveur de laquelle la e fiait fort.

eneur des lettres interdisant la com-1 des censures de la Bible de Robert la chambre établie en fait d'Hérésie, et a demande de donner communication sures, et injonction expresse d'avertir e qui aura éte fait en cela.

se, par la miséricorde de Dieu, je fus ces lacs et trébuchets, qu'est-ce que je retirer d'eux ces articles? Toutefois, ; car ils s'estoient opiniâtrés de ne bailier articles, s'il y avoit moyen d'échapper manière que ce fût, et que je fusse comme méchant et hérétique. Mais quand menés à cette extrémité sinon de vou-ondamnés conme rebelles à la majesté envoyèrent ce qui restoit, à Lyon, par e Tavernier et Ruffi, et pour ce qu'ils vérent point la , ils dirent qu'ils ne l'atet le reportèrent à leurs gens. Cepen-la se fait, la sacrée Faculté sollicite ce

bon prudhomme Guyancourt, qui pour lors estoit confesseur du roi, afin qu'il s'employât vaillamment et âprement à me combattre. Ils mandèrent entre autres choses : « Avisez que nous ne soyons « contraints de bailler le reste des articles contre Robert Estienne, mais plutôt qu'il soit condamné « comme hérétique. Comment, qu'il soit dit qu'un homme mécanique ait vaincu le collège des théos logiens! » Et à la fin des lettres (je les ai vues et lues, et l'ai raconté mème à Guyancourt, qui le dissimuloit), il y avoit de rechef écrit : Sertout voyez que Robert Estienne ne vaisque.

Robert Estienne raconte que Guyancourt trouva moyen d'obtenir des lettres du roi qui défendaient la vente des Bibles, à la condition toutefois que les théologiens signaleraient les articles depuis si longtemps attendus.

M'estant rendu à Lyon, dit-il, pour remercier le cardinal de Guise de l'humanité qu'il m'avoit montrée à Bourg en Bresse, il m'avertit en grande compagnie de gentilshommes du changement qui estoit advenu. Et quand je lui demandai s'il n'y avoit nul remède, il me répondit : Nul. Je fus bien triste, et lui dis adieu et au pays. Je m'en allai vers Castellan lui raconter ces choses, et lui dis le dernier adieu, voyant qu'il me falloit quitter le pays; car je savois bien où tendoit ce préjudice. Toutefois, en sortant de sa maison je le priai bien fort qu'il lui plût savoir du roi ce que cela vouloit dire. Ce qu'il m'accorda à bien grande difficulté, et le fit à regret; et de fait il y avoit cause de le refuser. Toutefois, le jour d'après l'entrée du roi à Lyon, en laquelle il fut recu en si grand appareil, il demanda au rol si c'avoit esté son intention d'accorder aux théologiens que les Bibles imprimées par son imprimeur fussent supprimées. Le roi dit qu'il leur avoit octroyé d'autant qu'ils lui avoient persuadé que j'estois un homme plus pernicieux que nul hérétique: toutefois, qu'il ne leur avoit point octroyé à autre condition qu'en produisant les articles qu'on leur avoit tant de fois demandés. Castellan poursuit, et déclare au roi par assez long propos comment j'estois contraint d'abandonner le pays; que la nature des théologiens estoit telle de poursuivre jusqu'à la mort ceux auxquels ils se sont attachés. Lors le roi répondit que pour cela il ne me failoit point laisser le pays, seulement que je me donnasse garde à l'avenir; ajoutant que j'eusse bon courage et que je poursuivisse comme de coutume à faire mon devoir, à oruer et embellir son Imprimerie.

Quand ces choses me furent annoncées, je m'arrête. Cependant les théologiens ne disent mot et ne divulguent point leurs lettres, ce dont je m'émerveillois : mais je sais bien qu'ils les eussent divulguées, n'eût esté qu'elles faisoient mention de produire les articles. Guyancourt (comme il est fin renard), dissimulant cauteleusement ces choses, suborna Senaius, évêque d'Avranches, pour m'admonester par douces paroles de rentrer en grace avec les Théologiens; que cela m'estoit beaucoup plus utile que d'estre si longtemps absent de ma maison, et qu'il ne me falloit point espérer d'avoir victoire contre un collège si saint. A ceia je répondis que je ne pensois ne de victoire ne de triomphe aucun, que tant seulement ils obéissent au roi et produisissent les articles. Là-dessus il me dit qu'il ne falloit point attendre à cela, et qu'ils ne le feroient jamais : parce que les théologiens n'ont point accoutumé de montrer par écrit ce qu'ils jugent estre hérétique, mais seulement de parole, à laquelle il faut croire; car autrement il n'y aurolt jamais fin d'escrire. Nous départimes ainsi. Le lendemain vinrent ses serviteurs, qui m'exhortèrent fort d'obéir à l'admonition de leur maître. — Je m'y accordai; car j'avois bonne souvenance de ce qu'aucuns d'eux avoient entrepris à l'encontre du roi François 1e's, pour ce qu'il ne s'accordoit point du tout à leurs impiétés. Ils savent bien ce que je veux dire. Il est vrai que lors ils furent doucement châtiés par un bannissement.

Je m'en vins donc à Senalis, et lui dis que je veux écrire aux théologiens, que nous laissions couler le passé; que ci-après je ne ferai rien sans leur conseil. Ils écoutent volontiers ce propos, me congratulant de ce que j'avois telle volonté. Il me prie de parler avec Guyancourt. Je le fais. Le prudhomme Guyancourt approuve bien mon conseil, et me promet que par ce moyen tout sera appaisé. Il prend la charge lui-même de porter mes lettres : car il ne demandoit autre chose que d'avoir lettres de moi pour me tenir lié à ce qu'il ne sût plus besoin de produire les articles. Et moi, voulant échapper ses filets, feignis d'avoir jà écrit. Ils viennent tous deux à la cour. Le bruit est que le roi a commandé qu'ou délivrât à Robert Estienne mille et cinq cents écus pour récompense des dommages qu'il avoit soufferts. Lors quels troubles émeurentils! Qu'on donnoit loyer aux méchants à mal faire.

A la fin, par leurs remontrances, clameurs et persuasions, obtinrent ce que je désirois (car je puis dire à la vérité que mon esprit a toujours été libre : je n'ai jamais servi à l'argent, le Seigneur m'a accoutumé aux labeurs comme l'oiseau au vol ;) c'était qu'on ne me baillât point d'argent. Le roi leur accorda; toutefois, il me promit qu'il seroit une autre fois plus libéral envers moi, et me feroit bien plus de bien que cela. Je lui rendis grace, le priant tant seulement de m'être protecteur à l'encontre de mes adversaires, et que j'aime mieux sa faveur et protection que nul argent. Cela me fut octroyé, Dieu merci ; mais pour avoir mes lettres par lesquelles je pusse certifier aux adversaires le bon vouloir du roi envers moi, il me fallut employer peines et fâcheries incroyables par l'espace de trois mois, tant avoit de puissance l'autorité ou l'importunité de la Sorbonne, même envers les plus principaux, qu'ils faisoient doute de sceller ce que le roi avoit commandé par quatre fois.

Toutefois, le Seigneur vainquit; car après que les Lettres eurent esté par cinq fois corrigées, à la fin elles furent scellées par le commandement du roi, très-clément prince..... Je garde les lettres par devers moi, et ne les divulgue point. Incontinent j'entends que dans trois jours je dois estre mis en prison, si je ne me garde. Alors je produis les lettres du roi esquelles estoit contenu ce qui suit:

« Par ces présentes disons et déclarons que notre vouloir et intention est que ledit Robert Estienne, « notre imprimeur, pour raison de la dite impression » par lui faite des annotations de la Bible, Indices, « Psautiers, et Nouveau Testament et autres livres « par lui imprimés, ne soit ou ne puisse estre à « présent ne pour l'avenir travaillé, vexé, ne molesté en quelque manière ne convenu par quel« ques juges que ce soit. Et quant aux susdites in« formations faites ou à faire à l'encontre de lui à « l'occasion que dessus, de tout le temps passé jusques à hui, suivant ce qu'en cet endroit a esté commencé par le feu nostre dit seigneur et père, « avons réservé et retenu la connoissance d'icelui à

« nous et à notre personne. Et pour cet « avons défendu et défendons toute cour « « diction et connoissance à vous gens d « dite cour. »

Ces choses oules, ils devinrent plus mu poissons, sinon qu'ils murmuroient entre dire mot. Pendant que ces troubles s'appai poursuis à imprimer le Nouveau Testament grande marge. Après que l'œuvre fut ach la porte à Castellan , lequel me tança aigre ce que je ne l'avois point baillée à exami théologiens, me disant que j'estois un org Je lui répondis que les plus anciens juges eux n'entendoient rien ou bien peu en cette d'avantage qu'un livre si saint ne pouvoit e pect d'hérésie ; ajoutant aussi qu'aucuns d'e m'avoieut estonné de me vouloir faire cha passage de la première aux Corinthiaques (« v. 51), où il est escrit : Vrai est que nous mirons pas tous, mais nous serons tous tra Derechef il me tance de n'avoir point obt disant qu'il y avoit plusieurs lectures. Je lu iamais on ne m'eût su amener à ce point, ger rien au texte contre ce qui se trouvoit les exemplaires. Incontinent, comme estant je ne sais quelle fureur, il baille en proie a logiens celui qu'il avoit maintenu contre t ries (1).... Il manda à son Gallandius qu'il cat aux Théologiens que jusqu'à présent il : déceu par Robert Estienne, et qu'il ne le plus soutenir; partant qu'ils avisassent à c devoient faire sur cette édition du Nouvea ment grec.

Gallandius, qui ne m'estoit point ennemi, tit de ce qui lui étoit enjoint, et m'exhor retirer par devers les théologiens, de peur fussent par son ambassade plus aigris qu voudrois, vu que déjà estoient assez irrités. de faire ce qu'il m'avoit conseillé; toutefoir pouvois parler à eux pour les trouver æ légalement devant un mois. Finalement présente en leur conclave aux Mathurins veau Testament par moi imprimé; et lor dolent de Govea et Le Roux, qui me portoient inimitie, gens fort ignorants, sinon qu'ils so cauteleux ouvriers à mettre embûches aux in Ils voient que c'est grec qui est imprimé mandent qu'on leur apporte le vieil exer Pensez que c'estoit pour y lire! — Je répc ne se peut faire, parce qu'il n'y en avoit p tant seulement, mais quinze, qu'on avoit i en la Librairie du Roi, lesquels j'avoie eus pa prière, les ayant bien diligemment conferj'avoie imprimé celui-ci selon le devoir que tant envers le prince que la république; que seroit grande facherie s'il les falloit tous ca et que je les avoie soulagé de ce labeur. On retirer. On me rappelle.... Je me retire de et de rechef je suis appelé.

A la fin ils accordent que la charge de rei œuvre sera baillée à deux d'entre eux, qui savants en Grec. Là il fallut dévorer ur fâcherie; car par l'espace d'un mois entie

(1) On est fâché de voir attribuer à l'ambitio nommé cardinai le changement opéré dass de Castellan, car on ne peut disconvenir que Estienne, par son impradente promesse, ava un moiti réel de mécontentement à celui qu soutenu jusque alors avec tant de zèle, et mêtant de courage, et qui plus tard prit encorr fense. unxquels cette charge avoit été baillée rapport. Estant vaincus par importuille, le font en la congrégation, qui ese en la chapelle du collége de Sorbonne. Es chose bien nouvelle alors de voir enels maistres Robert Estienne, de la vie ésespéroit.

les salue : ils me resaluent. Après qu'ils au conclave, le doyen de la Faculté, erc, fait une longue harangue, par la-luit en mémoire les fâcheries que Roe a données à toute la compagnie, et ause que la Faculté ne devoit rien apre qui estoit sorti de lui ; que par telle l'autorité de la Faculté seroit diminuée, qu'ils avoient condamné seroit prisé et par eux ; et que ce seroit comme une ce de leur faute. Par ainsi, que le Nount qu'il avoit imprimé sans leur congé llement estre approuvé par eux.

t, après lui redit le semblable, s'esument contre moi, pour se purger de qui avoit esté sur lui..... Tout le colde sa japerie : on lui dit qu'il le fft il dit en brief ce qu'il prétendoit. Il ien peu qui défendiment l'innocent, et esquels toutefois, après qu'on leur eût urs raisons, furent contraints de céder. brebis attend que ces loups sortent de le prie le doyen : Eh bien, monsieur, ? Quel rapport ferai-je au roi? Il doucement : Messieurs ne sont point e Nouveau Testament se vende. Je lui la raison : A cause des annotations a marge. Ces hommes savants en la que jugeoient que les diverses lectures marge fuseent quelques annotations s du texte. Je leur fais instance de me crit la sentence de la Faculté, pour la roi. Ils me refusent tout plat. Je leur je Terai un rapport au roi de ce qu'ils

ain je m'en vais à la cour. Je présente nt la contume, le Nouveau Testament ze des cardinaux et des princes. Lors ant appaisé la chaleur de son ire, fut tant qu'il lui estoit grief que je fusse ié et que je pensois d'abandonner le je lui eus récité cinq articles, en la i desquels ils s'estoient montres plus raconta au roi ce que la sacrée Fardonné d'un si saint œuvre. On se mit açon étrange, et tous d'une voix dirent : idence! quelle bélise! quelle témérité! virent qu'estant retourné de la cour mveau Testament en vente, sans nulle 'émerveillerent de l'audace d'un bomme primeur contre le décret des théoloie voyant que j'estoie retiré de leurs de ne les enaigrir par mépris, je leur leur communiquer tout ce que j'imar après. Donc, me teuant enfilé par i ou plutôt nécessité, ils commencerent avoir nulle crainte de moi. Et de moi, n rien plus assuré de eux; car je sau'ils estoient enflammés contre moi : irréconciliable et qu'ils bayoient de it après mon sang. Par quoi j'ai esté e retirer en lieu plus sûr.

teur chrétien, le dernier acte de ce jeu. e infini de tours qu'ils m'ont joués, j'en ai touché bien peu. Vrai est qu'il n'y avoit nulle cause de me défier de la protection du roi; mais pour ce que j'avois à combattre avec des bêtes si venimeuses, j'ai estimé qu'il n'y avoit rien meilleur que de céder à leur malice obstinée, car ils pouvoient se jouer du roi à leur appétit et mépriser ses commandements sans estre punis.

Force m'a été de quitter la place pour une autre raison. Car outre la grande dépense qu'il me falloit faire à suivre la cour et que j'estoie contraint d'abandonner les lettres, toutefois je ne pouvois faire que tout ce que j'imprimeroie ne fût sujet à leur censure. Mais que m'eussent-ils permis d'imprimer, sinon les Sommes de Mandreston, la Logique d'Enzinas, les Morales d'Angest, la Physique de Majoris, le Breviaire et le Missel? Par ce moyen il m'eût fallu perdre toute la peine que jusqu'à présent je me suis efforcé d'employer à la Sainte Écriture et honnes lettres et qu'ai de ferme propos délibéré y dédier jusqu'à la fin de ma vie. Quelqu'un pourroit objecter qu'ils soutenoient une bonne cause, mais qu'ils ont failli en leur manière de prouver. Làdessus je ne veux dire point un mot pour moi, sinon qu'on juge de la chose en soi. Car d'autant qu'ils ont fui la lumière, de peur qu'on ne vit pourquoi ils avoient fait condamner les Bibles par mot imprimées (ce que toutefois avoient promis tant au roi François qu'à Henri), que maintenant soit mis en avant et publié ce qui m'a esté baillé par les plus anciens de leur collège, afin que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu voient et jugent combien est méchante leur doctrine et combien elle est contraire à l'Evangile.

Maintenant, amis lecteurs qui estes affectionnés à la vérité, je vous prie de parcourir les choses suivantes. Le Seigneur vous illumine par l'esprit d'équité, prudence et modération pour droitement inger!

[Suivent les passages incriminés et la Réponse de Robert Estienne aux censures.]

Il résulte de cet écrit que si, dans son animosité contre Robert Estienne, l'acharnement de la Sorbonne fut infatigable, la bienveillance des rois François le et Henri II pour protéger leur imprimeur ne le fut pas moins; et que dans cette longue lutte Robert Estienne trouva des partisans et des défenseurs parmi les évêques, même parmi quelques membres de la Sorbonne; enfin, que si Robert Estienne, cédant à ses convictions religieuses, crut devoir quitter la France, c'est à son obstination de vouloir lutter contre la Sorbonne et conserver sa liberté comme imprimeur qu'il dut attribuer la perte de l'appui tutélaire qu'il avait toujours trouvé dans la royauté.

Cependant, on ne doit point oublier que quand Robert Estienne se dévouait ainsi à l'amélioration des Saintes Écritures, le concile de Trente n'avait pas encore interdit cette étude. La Bible que les docteurs de la Sorbonne poursuivaient avait été publiée en 1545; or, le concile de Trente ne fut tenu qu'en 1556. C'est ce que mon père a fort bien établi dans ses Observations sur Robert et Henri Estienne, p. 197 à 205, où il rappelle ce qu'a dit Fénelon au sujet de l'Ancien Testament : « Nous n'avons plus de texte au « tographe. Il ne reste de l'Ancien Testament « hébreu que des copies de copies très-éloignées

« des originaux : les savants même sont persua-« dés qu'il s'est glissé dans ces copies beaucoup « de fantes !... Non seulement nous n'avons pas « les autographes de saint Matthieu et de saint a Paul, originairement écrits en hébreu, mais « encore nous n'avons que des copies de copies « de la version grecque que quelque traducteur « en fit autrefois. » Robert Estienne était-il donc coupable lorsqu'il recherchait dans les bibliothèques les meilleurs manuscrits, qu'il en recueillait les variantes, qu'il consultait les docteurs les plus savants, et déclarait dans sa préface qu'il donnait cette édition par l'evis et mûre délibération et expérience de gens de grand savoir, ce que constate le privilége du roi? Mais il eut tort de s'autoriser du nom de Vatable et d'imprimer des opinions émises de vive voix dans la chaire par ce professeur, sans lui en avoir soumis préalablement la rédaction; aussi Vatable crut-il devoir en décliner la responsabilité quand il vit à quelle violence se portaient les théologiens.

Ce qui est certain, c'est qu'en Espagne les théologiens approuvèrent cette édition, dont ils réimprimèrent en 1584 la nouvelle version, qui était celle de Léon Juda, ainsi que les notes, auxquelles ils n'apportèrent que de très-légers changements.

Nous terminerons l'histoire de cette loague querelle, qui priva la France de Robert Estienne, par l'observation suivante, que, dans son histoire critique du Vieux Testament, Richard Simon a faite avec tous les ménagements qu'exigeait sa profèssion:

« Il est certain que Robert Estienne n'a pas « agi avec assez de sincérité dans la plupart des « éditions de la Bible qu'il a données au public, « et qu'il a voulu imposer en cela aux théolo-« giens de Paris. D'autre part, il semble que les « mêmes théologiens de Paris auraient pu traiter « avec plus de douceur et de charité Robert Es-« tienne à l'occasion des nouvelles traductions de « la Bible qu'il fit imprimer avec des notes fort « utiles, bien qu'il y en oût en effet quelques-« unes qui seules méritassent d'être condamnées. « Pierre Castellan, grand-aumônier de France, qui « rapporta au conseil du roi l'affaire qui était « alors entre les théologiens de la Faculté de Paris « et Robert Estienne, ne put s'empêther de con-« damner en quelque chose l'excès de ces théolo-« giens, lesquels trouvèrent des hérésies où il n'y « en avait point, et cela venait, comme l'essure « le même Castellan, de ce qu'ils ignoraient dans « ce temps les langues grecque et hébraïque. » La jugement qu'en a porté M. Maghin (Jour-

Le jugement qu'en a porté M. Maghin (Journal des Savants, année 1841) mérite aussi d'être rapporté:

« Sincère dans ce qu'il droyait de la foi cathelique, Robert Estienne s'était maintenu pendant vingt-cinq ans dans cette orthodoxie un peu donteuse qui fut celle de tant d'hommes vélèbres et modérés de cette époque, Érasme, Budé, Lambin, Turnèbe, Cujas, Guillaume Cop, De Thou, L'Hépital et beaucoup d'autres. Sans les attaques provocatrioes des théologieus et les en les de la pulémique, il est probable sévéré jusqu'à sa mort dans cette si et équivoque à laquelle ne puren soustraire entièrement plusieurs h du clergé catholique, les Du Bell Guillaume Brigonnet, le cardinal tillon, Guillaume Parvi, Jean M de Valence, etc. Mals poussé à hostilités maladroltes, irrité pa qu'il croyait entachées d'ignoranc emporté par l'impatience et l'arde il franchit la distance, de plus en le séparait du protestantisme. De teux catholique, il devint calvini

« La mansuetude ne sut pas la bert Estienne, et n'était guère ne le dire, celle de son époque. Or frappé de stupeur quand on ve échappé à grand'peine aux persé bûchers de la France applaudir, à d'autres perséculeurs, regard crime les dissidences religieuses, supplices, et mettre ses presses apologistes de la condamnation de On ne sait si l'on veille quand on préface, datée de 1553, Robert-Esti aux théologiens de Paris, ses pe n'avoir has songé à faire brûler ! la personne de l'athée François Ral ad Gloss. nov.). D'aussi tristes i ne justifient pas sans doute, mai: font comprendre les excès de la sent que les violences qui ont siècle ne sont pas le propre de te mes ou de telle corporation, n de l'esprit général ou plutôt de affligeait alors la sociéte tout enti-

Robert Estienne, honoré de l'ar rains de France, de Du Chastel, de tous les hommes les plus éminents a mourut à Genève, entouré de la vé nouveaux coreligionnaires. L'histe parle en plusieurs endroits des se bert Estienne a rendus aux lettres qui rejaillit sur la France et le m ses travaux, qu'il compare et prél plus illustres capitaines (2).

Il déplore les persécutions des the lérants et peu instruits, qui forcèréminemment religieux à quitter la lainsi que nous l'apprend Henri Es préfaces, « savait noblement dé « lorsqu'il fallait propager l'inst « bonnes études, mais qui le prom « s'agissait de propager les Baints

(1) Ra 1833 Robert Imprima le livre de contre Servet, intitule de Marreteis à punimals, et l'eerit fanctique de Catem doze fides contru prodistant en l'ispani, ubs ostanditur havestuss j cendos esse, et nominetim de homine ho èt merito sumptum Generæ Juisse sup (2) Hist. de J. Aug. De Thou, année 1

e qui pouvait éclaireir la parole de Dieu». ou place avec raison Robert Estienne aul'Aide et de Froben, tant pour le sapour la heauté des caractères et de l'im-. Il vante son jugement sur et exquis. Nul ait en être meilleur juge que ce savant ile, dont la bibliothèque était composée beaux exemplaires des meilleurs livres. on testament Robert Estienne ordonna ifants d'embrasser la religion réformée. rita Robert et Charles « pour l'avoir, à and regret et contre son vouloir, fraudé te espérance, se retirant d'avec lui de glice et s'en retournant au lieu d'où par æ de Dieu il les avoit retirés, et qui pls sont mariés sans son autorité et conient et ont résisté à ses prières, à ses ations ». Il institua pour héritier universel Henri Estienne, avec la charge de veiller ation et à l'établissement de ses frères i « pour ce, dit-il, que sur sa vieillesse, paignée de maladies, ne lui est demouré oute ayde et soulagement que Henry Es-, son fils atné, lequel s'est marié en sa n et par son conseil, et aultement falsant ebvoir d'ung bon fils, le supportant en nes et labeurs, ayant la principale charge aprimerie, qui est la correction et de pir aux copies, luy donnant bonne asice par la grâce du Seigneur qu'il contien tel debvoir et office et succédera en ses s pour entretenir le dict train et honneur dicte imprimerie, lequel, graces à Dieu, longtemps esté continué en sa maison fict du public et bon nom de sa famille ». ort de cet excellent père accabla Henri puleur si profonde, qu'il tomba en lani pensa le suivre au tombeau. Il en parle tendresse qui touche jusqu'aux lar-Dans l'une des nombreuses pièces de il composa en grec et en latin sur son

lui fait dire :

t de corps, j'avois un grand cœur; et ois autant que je parlois peu. » un autre endroit, il dit :

ravail, qui doinpte tous les hommes, fut é par Robert Estienne. »

l'opinion qu'avait de lui son noble rival, nuce : « J'ai entendu dire à mon père, il Manuce, que nul n'avait égalé Robert ne par les soins et le zèle qu'il apportait rrection et à la publication des auteurs

uits nous ont été conservés dans plusieurs du temps; la sérénité y est unie à la de caractère. A. F.-D. ENNE (Henri II), imprimeur français, récédent, né à Paris, en 1528 (2), mort à

reations sur Robert Estienne, par Firmin Di-

: date, bien constatée par M. A.-A. Renouard, 87, Annales des Estienne (1848), dolt être main-

Lyon, en mars 1598. Élevé par les soins les plus tendres et les plus éclairés, dans une maison toute latine, toute littéraire, sanctuaire du travail et des mœurs simples et religieuses, Henri Estienne se montra dès son jeune âge digne de son père. Tout concourut au développement rapide de ses heureuses facultés naturelles. Une réunion de savants de tous les pays, hôtes et familiers de la typographie paternelle, encourageaient par l'exemple de leur dévouement aux lettres et aux aciences le jeune Henri, qu'instruisait leur conversation en latin, à laquelle sa mère et sa sœur ne restaient point étrangères (1).

Son père, qui bientôt reconnut en lui l'héritler de ses travaux, le vit crottre avec joie, et lui apprit de bonne heure l'emploi du temps. Ses immenses occupations ne lui permettant pas d'être son précepteur, il confia sa première éducation à un professeur qui avait le bon esprit de traduire à ses élèves le grec, non pas en latin, comme c'était l'usage, mais en français (2); chez ce maître

tenne, et non celle de 1532, que dans ces derniers temps on a cru devoir fixer, d'après les lettres de rémission elgnées par le roi Henri il au mois d'août 1858, qui portent à vingt ans l'âge de Benri Estienne.

Mais il fallait remarquer que ces mêmes lettres fixent le depart de Robert Estienne au mois de novembre 1880 ; or, ses lettres relatent les faits exposes dans la requête que Charles Estienne dut faire aussitôt après le départ de son frère et le séquestre qui s'en suivit immédiatement, par consequent en HOVEMBRE 1850.

On a vii d'après les précautions prises antérieurement par Robert Estienne que sa fuite avec toute sa famille devait avoir pour conséquence le séquestre immédiat de ses biens. Ainsi donc , pour obtenir la levée du séquestre en faveur de ses enfants , il y avait néces-sité de les faire passer pour très-jeunes. Ba supposant Henri né en décembre 1328, il n'avait an mois de novembre 1800 que vingt-et-un ans accomplis. La requête n'aurait donc accuse qu'un an de moins qu'il n'avait réellement.

En faisant nattre Henri Retienne en 1882, on est obligé de reconnaître en lui des dispositions tellement prématurées qu'elles rendent peu croyables les rapports qu'il aurait eus étant encore at jeune avec les personnages les plus éminents en Italie et avec le jeune roi Édonard VI en Angleterre.

(1) Parmi les intéressants détails sur sa famille que contient la lettre de Henri Estirane a son fils Paul (en tête de l'édition d'Aniu-Gelle, 1885), on lit : « Ton aleuie entendait la conversation de ceux qui parlaient latin aussi bien que s'ils eussent parlé français, et ma sœur Catherine, ta tante, parlait latin de manière à être comprise par tous. Comment ajoute t-II, l'avalent-elles appris? C'est par l'usage et de même que les Français apprennent le français et les italiens l'italien. « — Quant à la réunion des savants qui secondaient Robert dans ses travaux typographiques et la correction des épreuves, il ajoule : « Ton aleul Robert Estienne avait institué dans sa maison une sorte de décemvirat littéraire, qu'on pouvait aussi blen nommer παντοεθνή que πάγγλωσσον, puisque toute nation et toute langue s'y trouvaient réunis. Parmi ces hommes distingués, dont plusieurs étaient du plus grand mérite, quelques-uns s'occupalent de la correction des epreuves, et la langue latine leur servait à tous d'interprête commun. La conversation en cette langue était d'un usage si fréquent, que les domestiques l'entendalent et la parlaient ; enfin, toute la maison était latine, et ja-mais ni moi ni mon frère Robert dès notre plus tendre leunesse nous n'autions osé parier que tatin avec mon pere et les correcteurs de son imprimerie Ce que J'en dis ici est pour montrer combien notre famille était exempte de l'ignorance si fréquente chez tant d'autres. » (P. 12 à 14 )

(2) Les rapports entre les denx idlomes durent le frapper des lors, et c'est probablement à cet exercice que les élèves représentaient les tragédies grecques, excellente méthode pour s'identifier aux secrets du langage et aux heautés littéraires des chefsd'œuvre. Le jeune Henri, qui commençait à peine à étudier le grec, goûta tant de volupté dans le chant des syrènes (ce sont ses expressions), qu'il voulut apprendre tous les rôles de la Médée d'Euripide et les représenter successivement.

« Vers l'âge de quinze ans, il eut le bonheur d'avoir pour précepteur Pierre Danès, qui transmit à son jeune élève l'instruction que Danès avait reçue lui-même de Guillaume Budé et de Jean Lascaris. Ce savant professeur, qui passait pour le plus habile helléniste de son temps, ne voulut faire alors que deux éducations particulières, celle de Henri II, fils de François Ier, et celle de Henri Estienne. En vain les personnes les plus distinguées de la cour et de la ville sollicitaient de Danès la même faveur pour leurs enfants: Non, leur disait-il, je ne le puis; les soins de ma charge auprès du dauphin et mes fonctions épiscopales me forcent de renvoyer souvent trois sois de suite mon jeune Henri; il s'en va tristement, mais il ne se lasse pas de revenir : d'ailleurs, je suis l'ami intime de son père, qui est un frère pour moi (1). »

En même temps qu'il suivait les cours de grec du docte Tusan (2) et de son successeur Adrien Turnèbe, il apprenait d'Ange Vergèce, ce savant calligraphe crétois, à perfectionner tellement son écriture qu'il égalait son mattre (3). Il s'instruisait aussi dans ce qu'on savait alors de mathématiques et même d'astrologie et de généthliaque ; mais son père, à qui on n'osait parler de ces deux dernières sciences, ne paya que le maître de mathématiques. Ce sut la mère, plus indulgente, qui pourvut en secret à l'étude des deux autres sciences, que bientôt Henri Estienne reconnut être aussi chimériques qu'inutiles.

A dix-huit ans, pour venir en aide à son père, qui publiait sa belle édition de Denys d'Halicarnasse, il collationna un manuscrit de cet auteur ; et dans l'espoir de découvrir quelque ancien monument de l'antiquité grecque, du consentement paternel, il partit pour l'Italie, afin de visiter les bibliothèques et d'y exercer l'art du chasseur. Il y resta trois ans, ce qui lui permit d'apprendre dans la perfection la langue du pays et ses divers idiômes. « Cet homme extraordinaire, qui voyagea la moitié de sa vie,

l'on doit le traité de la Conformité du françois avec le

savait à fond toutes les langues aussi bien que les langues ancienn ques-unes des langues orientales; et si comme l'a dit mon père, il étonna le do Sophian, né en Grèce, par la facilité av il s'exprimait en grec moderne, à N l'ambassadeur de France près de la F de Venise l'avait chargé, dans les il roi, d'une mission délicate, se voyan par un Napolitain qui se rappelait l'avoi l'ambassadeur, il se tira d'affaire, en langue du pays avec une telle volubi accentsi local qu'il fut pris pour un Na

Précédé partout de la considération travaux de son père, et bientôt apprécié pour son savoir, Henri Estienne se vi avec distinction par les ambassadeurs, le les prélats, et se lia d'amitié avec les sav littérateurs, tels que Annihal Caro, Ca le cardinal Maffei. Il s'arrêta quelque Venise, chez le fils d'Alde Manuce, P lequel il resta lié d'amitié. C'est dans merie des Alde qu'il imprima, lors d voyage qu'il fit en Italie, en 1555, une t de Théocrite et autres poésies bucoliq composition. Après avoir collationné nombre de manuscrits, il revint à Pa 1550 il se rendit à la cour d'Angleterre, o un accueil amical du jeune roi Édonard \ s'arrêta dans le Brabant, dont il étudia et s'appliqua surtout à la langue et à : ture espagnoles. Tout son temps se | entre les études et la collation des ma la conversation des hommes les plus c et les affaires commerciales de son pè fallait alors chercher l'écoulement des li les pays étrangers. C'est ainsi que nou dès l'origine de l'imprimerie, Schæsser vent à Paris pour y vendre ses livres

Dans ses voyages, toujours à cheval qu'il aimait beaucoup, il trompait l'e monotonie de la route en composant grecs, latins et français (1).

En 1551, Henri Estienne vint retre père dans son exil à Genève, où tous les de sa famille s'étaient rendus secrètes conçoit combien ces malheurs durent e lui un profond ressentiment.

En 1554, Henri Estienne, de retour où nous le verrons souvent séjourne France fut toujours sa véritable patri prima la première édition d'Anacréon, qu'elle ne porte aucun nom d'imprime

(1) Mon père a remarqué que parmi ces ves un que Boileau semble lui avoir emprunté :

li plait à tout le monde et ne saurait se s Ce vers frappa si vivement l'attention de Mo se le fit répéter en interrompant Bolleau dans Le vers de Henri Estienne imité par Boileau

Hic placuit cunctis, quod sibi non placui se trouve dans un des petits poèmes d'Esti Martinalitia Fenations.

gree, que Henri Estlenne publis vers 1868. (1) Firmin Didot, Observations sur Robert et Henri Estlenne. — H. Estlenne, Lettre d J. Danès, en tête du Macrobe de 1585.

<sup>(2)</sup> En 1544, son oncie Charles Estienne l'en félicite dans la dédicace de son traité du Bon Jardinler, De Re Hor-tensi, qu'il lui dédie, comme un encouragement à bien faire. Henri Estienne n'avait alors que seize ans.

<sup>(3) «</sup> Messer Angelo, quem vidi et quem Franciscus ad-vocaverat, docuerat H. Stephanum, qui bene scribebat, et tam bene quam præceptor qui cudit illos præstantes characteres regios. » Scaligeriana. (Voy. sussi le Dia-logue de H. Ratienne, Philocettæ et Coronelli, à la suite de la Musa monitria.)

nt Parisiis, apud Henricum Stephaoit avoir été exécutée par ses soins, cien établissement paternel, dirigé par : Robert, ou chez son oncle Charles (1). préface, en grec, Henri Estienne donne re que ce n'est point sans peine et ril qu'il est parvenu à se procurer les its d'Anacréon. Quelques mois aupaavait imprimé chez son oncle Charles il d'opuscules de Denys d'Halicarnasse deux manuscrits que lui avaient coms ses amis. Dans les deux préfaces, grec, adressée à l'ambassadeur de Venise, Odet de Selve, qui témoigna à Henri Estienne une vive affection. n latin, adressée à Pierre Vettori, il es détails, qu'on désirerait plus comir les deux manuscrits d'Anacréon dépar lui et qu'il se procura avec beaueine. L'un, écrit sur une écorce d'arbre, le écriture très-difficile à lire et presque ar le temps ; l'autre était fort incorrect. uscrits sont perdus; mais depuis on en a 'autres au Vatican, qui ont dissipé les ui s'étaient élevés et sur l'authenticité qu'avait découverts H. Estienne et ir la réalité des poésies d'Anacréon.

duction en vers latins faite par Henri dans le même mètre que celui d'Anat un véritable chef-d'œuvre d'élégance lélité; il est fâcheux que la traduction it faite de ce poête en français, ainsi qu'il à Vettori, n'ait point été imprimée. couverte des poésies d'Anacréon fut un littéraire. Remy Belleau s'empressa aduire en vers et Ronsard, dans ses s'en inspire, les Imite, et s'écrie dans

ie donc, et reverse encor! ans cette grand' coupe d'or. 'als boire à Henry Estlenne, des enfers nous a rendu 'iell Anacréon perdu louce lyre Télenne.

es odes :

is Henri retourna à Genève. Il passa l'an3 en Italie, où il découvrit à Rome des
ts de Diodore de Sicile. Il collationna aussi
Laerce, d'après un manuscrit apparne cardinal Bessarion. A son retour, il ims Psaumes de David avec quatre traducnes, faites par quatre illustres poëtes. Rien
e l'endroit où cet ouvrage fut imprimé.
is7 il inaugura à Genève son imprimeincte de celle de son père, plus particut consacrée aux publications religieuses,
remière édition de l'Apologie pour les
ns, du philosophe Athénagore, et par
ière édition de Maxime de Tyr, dont

reiss, savant bibliothécaire de Besançon, dit que résenta requête à la Sorbonne pour l'établisseune imprimerte, et joignit à sa demande le prirecorié à son père par Prançois ler », Je n'ai converir à l'appul de cette assertion, qui me paprobable. le texte avait été rapporté d'Italie par Jean Lascaris; la traduction latine en fut presque entièrement refaite par Henri Estienne, qui donna aussi quelques écrits d'Aristote et de Théophraste inédits. La collation des quinze manuscrits qu'il avait faite en Italie rend son édition des tragédies d'Eschyle très-précieuse, et nous donne pour la première fois la tragédie d'Agamemnon tout entière. Enfin, il publia les textes grecs inédits des Fragments des historiens grecs Ctésias, Agatharchide, Memnon, et les Ibériques et Annibaliques d'Appien. Tous ces ouvrages sont accompagnés de ses commentaires. Dans une préface en tête des Fragments des Historiens il se félicite d'avoir en Danès pour professeur.

Cette même année Henri Estienne donna son Lexicon Ciceronianum græco-latinum, qu'il avait composé d'emprunts faits aux Grecs par Cicéron. Il y joignit un travail sur le style de Cicéron, et des corrections d'après d'anciens manuscrits. C'est un des ouvrages d'Henri Estienne les plus rares et les plus estimés. Rappelant, dans sa préface, les nombreux services que son père a rendus aux lettres et qu'il s'apprête encore à leur rendre, il témoigne la crainte de n'avoir plus rien à moissonner et nous apprend qu'enthousiasmé par un tel exemple, il dut enlever au sommeil le temps nécessaire pour composer ce livre.

Tous les ouvrages imprimés par lui dans le cours de cette année portent au bas du titre cette indication: Ex officina Henrici Stephani, Parisiensis Typographi.

Cette désignation d'imprimeur parisien et le soin que prit Henri Estienne de ne point indiquer sur les livres qu'il a imprimés à Genève le nom de cette ville, mais d'y placer seulement la marque de l'Olivier, si universellement connue de tous les pays, prouvent qu'il conservait autant qu'il le pouvait sa qualité de Français, quoiqu'il ne pût en exercer les droits en France, puisque la ferme et expresse volonté que son père avait consignée dans son testament le lui interdisait (1). Ses fréquents voyages et séjours à Paris, où l'appelaient ses affaires commerciales et le débit de ses livres par l'intermédiaire de son frère, ses relations avec les savants les plus distingués de la cour et de la ville, même ses rapports fréquents et intimes avec Henri III, firent de lui en tout temps un véritable Parisien. Ce sentiment est partout exprimé dans les écrits de Henri Estienne, et particulièrement dans les vers de son poème intitulé : Musa monitrix.

Combien que mon pays souvent j'aye absenté, Mon bon vouloir de lui oncq absent n'a été :

(1) Après avoir, ainsi qu'on l'a vu plus haut, exigé de son fils qu'il continuât sa profession et persistât dans la foi, le testateur dit:

a llem en cas que le dict Henry vint à rompre l'estat, train et vacation de la dicte imprimerie et a'en allast demourer hors de cette Église, en ce cas (duquel le dict testateur a prié le Seigneur vouloir préserver le dict Henry) veuit et ordonne le dict testateur que le dict Henry soit privé et deschu de tous ses dicts biens et qu'ils accroissent au dict François, son frère......

Et jameis à mon œur astion estrangère
De ma France l'amour m'a faict mettre en arrière,
Car au profond du œur engravé je m'avois
Que si Ulysse sima son terroir itaquois,
Tant rude et montueux, et ne trouva contrée
Qui sembiaat mériter lui estre préféres;
Et si de son desir tellement fust épris
Que l'immorfailté meme il eut à mespris
(Encore que de tous il ait en tesmolgnage
Qu'il estoit de son temps des sages le plus sage),
Mot, qui entrant au monde en ce lieu fus logé (1)
Que nommer on peut bien du monde un abrège,
Ou (si on aime mieux) nommer un petit monde,
Faut-il pas qu'en cela Ulysse je seconde?

Par son caractère vifet sociable, enjoué quoique sérieux, léger quoique érudit, il sut plaire aux grands, et ses rares qualités le firent chérir dans son intérieur. Son esprit ondoyant et véritablement français se trouvait dépaysé quand il était hors de la France, qu'il aimait passionnément et avec orgueil. La rigidité protestante de Genève génait ce libre penseur, et les persécutions qu'il y éprouva l'irritèrent tellement que sur la fin de sa vie, malgré les grands intérêts de son commerce et le séjour de sa famille, qu'il chérissait, c'est en France qu'il restait de préférence, et c'est là que la mort vint le frapper:

Et Lugduneo requiescant ossa sepulchro.

Sur le nombre de cent soixante-dix éditions publiées en diverses langues par Henri Estienne, et presque toutes accompagnées de ses observations ou traductions, je me bornerai à indiquer ici les principales, dans leur ordre chronologique. Cependant, c'est d'après l'ensemble prodigieux de ses divers travaux qu'on peut juger plus complétement du mérite incomparable de Henri Estenne, obligé souvent, ainsi qu'il nous l'apprend, de faire face dans la même demi-heure au français, au grec, au latin.

C'est en 1558 que pour la première fois, et par reconnaissance, Henri Estienne inscrivit sur ses impressions le nom de son protecteur Hulric Fugger : les mots Excudebal Henricus Stephanus, Hulderici Fuggeri typographus, se trouvent sur le seul volume qu'il ait imprimé cette année : les Constitutions et Édits de l'empereur Justinien, dont le texte grec était inédit. A cette époque l'enthousiasme qui animait les Alde et les Estienne pour la publication de tant de belles et bonnes éditions des anciens auteurs était partagé par les hommes que distinguaient leur richesse et leur savoir. Henri Estienne trouva dans les Fugger, ces puissants banquiers d'Augsbourg, et dans d'autres riches seigneurs, des secours généreux, qu'on ne saurait désormais attendre

(i) il fait ailleurs dans son poème l'éloge de Paris, cette ville où , dit-it , affluent de toutes parts et plus qu'en auguse autre tant de princes et seigneurs :

In urbe qua non ulla dici dignior, Compendium orbis : «icut urbem Romuli, Epitomen orbis nominatam discimus.

Il se félicité d'yêtre mé sous deux rois amis des lettres , et d'un pére dont ils simalent la personne et les travaux :

Bat patre genitus qui duo reges apud Auctoritate voluit atque gratia, Gratie quod essent ejus ipsis litteria Rt opera efeca litteras Sdissima. que des gouvernements amis des

En 1559, la douleur qu'il ressentit de son père, qu'il vénérait, lui causs maladie, contre laquelle il lutta courafin de publier les ouvrages que cette n interrompus; mais il en garda une et un dégoût de toutes choses qui le ren temps incapable d'aucane occupation cet état singulier dans une préface adressée au président de Mesme, et traduction des Hypotyposes du philotus Empiricus, et, chose remarquablicisme outre de ce pyrrhonien produi prit d'Henri Estienne une réaction s le délivra de son hypochondrie.

Il dédia cette année son édition de Sicile à Hulric Fugger, qui prenait intéret aux travaux d'Estienne et met! bibliothèque à la disposition de son i. « Continuant sous tes auspices, lu Estienne, dans sa dédicace, l'imprime père avait élevée sous les auspice çois Ier, je n'ai rien eu de plus pre continuer aussi la série des historiens la république des lettres est redevable : A la publication des œuvres inédites d'//alicarnasse, de Dion et d'App félicite de pouvoir joindre celle de Dic cile, dont on ne possédait encore que ci Dans un appel qu'il fait à la généros ger, Henri Estienne l'informe « que lui avait dit et lui avait montré des le l'informait qu'un manuscrit complet de Sicile (contenant les XL livres de se se trouvait en Sicile »; ajoutant « qu donc épargner aucune dépense pour : cet ouvrage, qui nous rendrait moins perte des écrits de Tite-Live ». Cette édi dore de Sicile doit être regardée con princeps, puisqu'elle est augmentée d et de fragments inédits de cet auteu accompagnée de la traduction latine ( tienne et de ses observations.

En 1560, il publia sa première édit et latine de *Pindare*, et la dédia à Mill en a donné deux autres éditions, en 1: avec une traduction latine faite par lu maisdans un style un peu trop emphai son propre jugement (2).

Après la mort de son père, Hen réunit son imprimerie à la sienne. que la publication de tant d'éditions, q souvent en divers lieux, l'établisser frères et sœurs, le soin de sa mais

<sup>(</sup>i) Sur les rapports des Fugger, amis el d'Estienne, voyez surtout les Études sur la Genevoise, par M. Gauilleur, Genève, 1885; de H. Estienne, publiées en 1880 par Passot

<sup>(2)</sup> Voici ce qu'il dit dans son dialogue stituendis græcæ linguæ studis: « Juve « (H. Estienne), et quidem valde juvenis, ci « verteret, ideoque et minus exercitatus « exercitatis accidit) tumidus. »

tenx ent du accabler de seucis et de Henri Estlenne quoiqu'il fût riche eigneur de Grière, terre qu'il possée Genève.

i il publia, avec le concours des sa-Portus, Conrad Geener et Joach. Caune édit. in-fol. de Xénophon, gres et il améliora beaucoup le texte au moyen rits provenant de la bibliothèque des ins une édition qu'il donna de la traine scule, revue et complétée par bre, dans un discours préliminaire, l'uuses avec Mars, dont Xénophon offre En 1581 il en imprima une autre édirevit de nouveau avec un grand soin. parmi les ouvrages que Henri Estienne primer librement à Genève est l'Expoésiastique du Nouveau Testament. on de doctrines des théologiens les plus ilte par Augustin Marlorat, resta inson auteur ayant été pendu à Rouen, des Guise, pour ses doctrines reliins la préface, Henri Estienne déplore ı la mort de son père, qui a privé la rées lettres de tant de beaux ouvrages, si funeste à l'art typographique. Ce sendété filiale, honorable pour tous deux. it souvent dans les écrits de Henri 'n prose et en vers. Il fit paraitre aussi la première édition des Discours de s et une traduction faite par lui, en Hypotyposes de Sextus Empiricus, te grec n'avait pas encore été publié, compagna d'observations.

il donna son traité, en latin, De l'Abus 'ait en latin de divers mois gracs. il sit paraître une seconde édition de le Marloret. Le Dictionnaire de Médié par Henri Estienne, où il explique latin les termes de médecine, en comar Hippocrate et finissant par Celse, vant travail. Par cet essai, consacré termes de médecine, il fit connaître, ce que serait le Thesaurus Gricæ u'il préparait. Dans ce recueil on voit our la première fois le Lexique d'Eroi Esticane termina cette année l'imun recuell des anciens poètes latins. par son père, et il y ajouta des concor-Fraires destinées qux amis de la poésie. a ce précieux recueil, qui contient Enius, Lucilius, Laberius, Pacuvius, Navius, Cacilius, de nombreux fragnciennes poésies recueillies dans les ens, donnant ainsi beaucoup plus qu'il mis, et accompagnant chaque fragment servations. Malheureusement il n'eut ps de publier un travail semblable sur s prosateurs latins, travail qu'il avait t qu'aucon des critiques postérieurs à ienne n'a encore entrepris. Il donna dition de Thucydide, dont il collationna ec de nouveau sur les manuscrits; des

scolles l'accompagnent ainsi que la traduction latipe de Valla, qu'il revit avec grand soin, tant, nous dit-il, elle était obscure et inexacte. Quant à la traduction française de Seyssel, que quelques amis lui avaient conseillé de consulter, il la déclare ridicule, bien que Seyssel prétende s'être aldé des avis de Lascaris. Henri Estienne, en donnant des exemples de l'une et de l'autre, montre que souvent là où Valla était obscur et se trompait, Seyssel, renchérissant sur Valla, accumule errour sur erreur. Quant au texte, il n'a admis, conformément au système qu'il avait suivi pour les auteurs publiés précédemment, que les legons des manuscrits ou des éditions antérieures, en indiquant seulement en marge les variantes, « sans redouter le blame d'avoir conservé parfois des leçons absurdes plutôt que d'oser introduire des oprrections non autorisées par les manuscrits ». Toutefois, par un système particulier de ponetuation et de parenthèses, il a su faciliter l'intelligence de beaucoup de passages obscurs et porter la lumière dans ces endroits, ut ita dicam lubupivouders, ut ex illis no ipse quidem Dadalus se evolvere expedireque posset (1).

Dans as préface à Camerarius, il lui dit que c'est au plus fort de l'hiver, pendant la nuit et au souffle glacé de l'Aquilon, qu'il a entrepris et exécuté ce grand travail (2). Dans une pièce de vers grecs, il prémunit le lecteur contre les dissicultés inhérentes aux beautés hors ligne et inaccessibles au vulgaire que lui offrira Thucydide. Il en donna une seconde édition, améliorée, en 1588.

On a souvent mentionné les Dialogues grecs de Henri Estienne; M. Renouard parle d'un Specimen, mais d'une manière vague et qui prouve qu'il ne l'a jamais vu. Je n'ai pu découvrir qu'une lettre adressée par H. Estienne à Théodore de Bèze où il parle de Dialogues qu'il lui a envoyés et lui indique le plan qu'il a suivi. Il lui dit s'être éloigné des latinismes et des gallicismes, à moins qu'il n'ait eu l'autorité des meilleurs auteurs pour les justifier, et cite à ce sujet des exemples très-remarquables d'analogie dans les deux langues. Il e i probable qu'il n'aura envoyé à de Bèze qu'en manuscrit ce qu'il avait commencé à rédiger, remettant, ainsi qu'il le dit, à un temps plus éloigné cette publication, encore inachevée (3).

Cette année, au mois d'octobre, il eut le malhour de perdre une femme chérie, Marguerite Pillot, qu'il avait épousée en 1554; elle était fille de la seconde épouse de Robert Estienne (4). Henri

(1) Cet exemple donné par H. Estienne aurait du etre genéral-ment suivi, je m'y suis en grande partie con-forme dans mon edition de 1841.

(2) z Totum ergo diem, partim domi cum variis mearum Operarion ingentis attercates, rizates, tomultuates, digiadiatus et variis typographicis officiis ad eas retinendas functus, partim forts multiplicia negotia saque non admodum mihi jucunda exsequatar, tum demum quum tenebreoppressiment, ad recognitionem interpretationis Valle (bellam sailiret animi relagationem!) me opulerebam. »

(3) « Que de borum l'halogorum scriptione dicenda vider! poterant, en in id tempus rejicienda censeo quo Dialogo rum opus integrum (si vizero as voluerit Dominus) in Incom edam. »

(b) De on mariage une senie file survéent, nompée

Estienne a décrit avec tendresse les qualités éminentes de cette charmante femme, morte à vingtcinq ans. Cette pièce de vers (1) a été retrouvée récemment dans notre Bibliothèque impériale par M. Magnin, ainsi qu'une grande feuille, imprimée avec luxe, où sont réunies quatorze pièces de vers grecs et latins composées par Henri Estienne et consacrées à la mémoire de son père.

En 1565 il donna une édition in-folio de la Bible traduite en français, avec des notes marginales et une édition in-fol. du Nouveau Testament en grec, avec deux traductions latines, l'ancienne et une nouvelle par Théodore de Bèze, qui l'a accompagnée de ses commentaires. Il la réimprima cette même année, et il nous dit qu'elle

avait été entreprise par Théodore de Bèze à la prière de Calvin et de Robert Estienne.

Le traité de la Conformité du langage françois avec le grec, quoique sans date, est de cette époque. Cet écrit, rédigé rapidement, comme la plupart de ceux que composait Henri Estienne, a pour but de prouver que la langue grecque est la plus belle des langues, et que comme la langue française est de toutes les langues modernes celle qui a le plus d'affinité avec elle, c'est notre langue qui doit avoir la supériorité. S'opposant à l'introduction dans le français des mots d'origine espagnole ou italienne, il n'y admet que les mots d'origine grecque. Malgré tout le savoir que montre Henri Estienne dans ce traité, où il signale les rapports qui existent entre les deux langues, il y a quelques paradoxes et des étymologies inadmissibles (2). Mais l'amour qu'il portait à la langue française et au maintien de sa pureté domine dans tout cet écrit, et c'est un des caractères de son esprit logique et national.

En 1566 on doit citer surtout parmi les plus belles éditions de Henri Estienne celle où il a réuni en un seul volume les Poetæ Græci principes. Dans cet ouvrage, habilement hérissé de jeux de plume et d'innombrables ligatures, ce savant typographe a introduit plusieurs signes particuliers pour distinguer 10 les noms propres, 20 les pays, 30 les montagnes, 40 les rivières, « cherchant enfin les difficultés avec autant de zèle que nous en mettons à les fuir (3) ».

Cet ouvrage est d'une admirable correction, ce que M. Firmin Didot a constaté. Dans sa préface H. Estienne, tout en reconnaissant qu'aucun Judith. Elle épousa l'imprimeur Lepreux, qui dut aussi quitter Paris pour venir s'établir à Genève.

(i) Cette pièce de vers, remarquable par les sentiments tendres qu'elle exprime avec naïveté, nous introduit dans cette mason, désolée par l'absence de celle qui l'embellissait à tout instant.

(3) M. Dübner, dans un article inséré dernièrement au Journal de l'Université, indique plusieurs autres rapports importants qui sont communs aux deux langues.

(8) Observations sur Robert et Henri Estienne.

Firmin Didot, p. 218-220, y décrit les procédés
typographiques employés par R. Estienne. Dans la préface de son édition des Postas Gracot principes. Henri
Estienne manifeste son amour pour la poesie, et decrit le
charme que dés son enfance il eprouva en entendant
réciter en grec la Médée d'Euripide. Les animoux cux
mêmes, dit-il, ne sont point insensibles à la musique, et
il cite l'exemple d'un lion qu'il vit à la Tour de Londres,

livre ne saurait être exempt d'erreurs typographiques, dit que si cependant on découvrait dans celui-ci de dix à vingt erreurs, il peut affirner que dans les éditions antérieures à la sienne c'estdedix à vingt mille qu'on y en rencontrerait. Il rappelle qu'il n'a introduit dans le texte aucune correction, mais qu'il les a mises en marge; il en signale une seule qui, malgré lui et par le fait du correcteur, s'est introduite de la marge dans le texte.

Sa belle édition de l'Anthologie, si supérieur à celle de Venise, est accompagnée de ses observations. Divers signes y distinguent aussi les noms d'hommes des noms de femmes, ou êtres animés, ceux de nations ou de villes, ceux de montagnes, etc.

Il donna aussi la traduction latine d'Hérodole;
 le soin qu'il prit de la revoir et de la corriger est indiqué au lecteur par ce distique :

Qui verax propria, mendax interprete lingua Ante fui, verum nunc in utraque loquor.

Henri Estienne, devançant l'opinion de la postérité, prétend que bien des choses qui semblent fabuleuses dans Hérodote sont cependant vraies, et dans un traité fort étendu il fait l'apologie de cet auteur, dont il prend la désense quant à la vérscité (1). Attaqué par ses adversaires, il publia en français l'écrit hardi, rempli de faits curient quoique quelquefois hasardés, où, sous le titre d'Introduction au Traité de la Conformité des merveilles anciennes avec les modernes, trace le tableau de la société à son époque et il a signale les erreurs, les bizarreries et les monstruosités, qu'il compare aux récits d'Hérodots. La peinture en termes peu retenus de ces débordements de crimes et de vices, les anecdotes et l'histoire scandaleuse, les traits satiriques dirigés contre toute la société, surtout contre le clergé, excitèrent vivement la curiosité publique : aussi douze éditions en furent-elles promptement publiées. Celle que Le Duchat a donnée, en 1735, avec ses remarques est la treizième et demière.

Quoique Henri Estienne n'ait pas signé catécrit, publié ensuite sous le titre d'Apologie pour Hérodole, il ne dissimula nullement qu'il en fat l'auteur. « On conçoit, dit M. Feugère, dans sou excellent Essai sur Henri Estienne, qu'elle dut augmenter l'acharnement de ses nombreux adversaires, et l'on a même été jusqu'à prétendre que pour cette œuvre il fut brûlé en effigie à Paris. » Afin d'échapper à la réalité du supplice.

et sur lequel les sons d'un orgue produissient un etc. dont il fut plusieurs fois temoin. Il rapporte aussi que Théodore de Bèze lui avait dit avoir vu une persons et Paris tellement babituée à ne parier qu'en vers rimes que devant les juges elle ne put s'en abstenir, ce qui d'a son les irrita; mais ils reconnurent ensuite, a leur grand e mement, que cette merveilleuse disposition lui étal de venue naturelle.

(1) Heuri Estienne commet pourtant une erres citant au nombre des faits récents qui pourraient per pour incroyables celui de la papesse Jeanne. l'exemplaire d'Hérodote qu'a appartenu à De Thou, est chargé de notes de sa main, je lis crile-ct, erregard du fait alirgue: Fabula est quod his outhor fert de papissa Joanna, futentibus etiam ipsis he

tun hiver rigoureux, de s'y tenir s montagnes, il aurait souvent réuite que jamais il navait eu si
qu'on le brûlait à Paris. Le mot
piquant; mais ce récit romanesque
oins controuvé. Seulement, ce qu'il
'est que le rigorisme de Genève fut

audace qui, comme une épée à its, blessait amis et ennemis à la s les papistes, il lui sembla que le était frappé: aussi peu s'en fallut-sistoire et le conseil ne punissent rotestante avec fureur. Ils la dées suppressions y furent exigées, et nps Henri, suspecté et surveillé, à république de Calvin pour un promettant. » (1)

e année, Henri Estienne épousa le, parente du savant Scrimger, listinction, professeur à l'Acadée et reçu bourgeois de cette ville : r l'avait chargé de lui chercher ts précieux et d'en confier l'imenri Estienne, qui s'était engagé à ger un exemplaire sur parchemin, ne fut pas toujours exactement ui causa quelques démélés. Vers a famille des Fugger étant parvenue lric, qu'elle accusait de prodigalité, on de ses biens, Henri Estienne écrile Craftheim de lui découvrir quelui lui vint en aide pour la publicals ouvrages de l'antiquité (2).

he et belle, et réunissant à la vertu le doux charme de la persuasion, à Henri Estienne deux filles, don, fut mariée à Casaubon, et un fils, i d'années après la mort de Henri in savant éditeur d'*Euripde* et qui i mort de son père une élégie en vers n versifiée, pleine surtout de senctueux et de tout ce que la reconamour filial ont de plus pur et de i). »

cette personne accomplie, survenue fit ressentir d'aussi vifs regrets e sa première épouse; et il a laissé ts et ses poésies des souvenirs de ui fut partagée, dit-il, par la ville Il lui consacra cette épitaphe:

ct candor famam vicere fidemque, z tres Charitas gratia vicit, erat; a vicit prudentia, vicit et annos; tum est morum nobilitate genus.

is sur Henri Estienne par M. Léon Feuia rétimpression de la Conformité du Lantic, p. LXXXV; Paris, Delalain, 1883. ero mihi Mæcenatem aliquem, qui me aderum editionem adjuvaret, nancisci posdes lettres inedites publiées en 1830, par au.)

ot, Observ. sur Robert et Henri Estienne.

En 1567 Henri Estienne donna, en 2 volumes in-fol., Artis Medicæ Principes post Hippocratem et Galenum. Son oncle, Charles Estienne, médecin et savant imprimeur, l'avait initié à l'étude de la médecine et de la botanique; ce qui lui permit de faire la traduction latine de tous ces auteurs grecs.

Dans un grand nombre de ses publications, Henri Estienne chercha avec raison à réunir en un seul corps d'ouvrage, et surtout dans un seul volume, plusieurs écrits ayant de l'analogie entre eux; c'est ce que nous disent les deux vers qu'il fit pour ce recueil :

Quærere quos ægri per compita multa solebant, Hospita nunc per me est omnibus una domus.

Dans la préface, il signale l'avantage qui résulte de cette méthode pour les lecteurs.

Cette même année il publia le texte grec inédit des Déclamations de Polémon, d'Himerius et autres sophistes, avec les lettres latines de Parrhasius, et il ne refusa pas ses presses à l'Appologie de l'assassinat du duc de Guise par Poltrot de Méré, que P. Montaureus Rondæus (P. Mondor du Rondeau) avait composée en vers latins. A cette époque de passions et de haines furieuses, cette mort dut paraître à Henri Estienne une expiation de celle de Marlorat, son ami et celui de son père, ordonnée par le duc de Guise cinq ans auparavant.

L'édition du Nouveau Testament in-8°, où le texte grec est accompagné de la traduction latine et descommentaires de Théodore de Bèze, est fort belle; elle est dédiée au prince de Condé et à la noblesse protestante de France.

Parmi les ouvrages qui parurent en 1568, on remarque les Psaumes de David, traduits par Henri en vers latins anacréontiques et saphiques, qu'il fit suivre d'une ode élégante, spirituelle et appropriée au sujet. A son édition de Sophocle, accompagnée des scolies et de ses observations, il mit sur le titre ce distique:

Aschylon edideram; Sophocles invidit; at idem Cur ab eo posthac invideatur habet.

Et en effet cette édition ne le cède en rien à celle d'*Eschyle* qu'il avait publiée en 1557.

Il publia séparément ses Commentaires sur Sophocle et Buripide, avec des dissertations, dont l'une traite des imitations d'Homère faites par Sophocle. Il donna aussi en quatre volumes les divers auteurs qui ont écrit sur l'Histoire romaine, collection qui renferme des index très complets. C'est sur le titre des Apophthegmes grecs, publiés la même année, qu'on lui voit prendre pour la dernière fois le titre d'imprimeur de Hulric Fugger. Il donna encore cette année les textes inédits des hymnes de Synesius et de quelques odes de Grégoire de Nazianze, avec une traduction latine faite par le Crétois Fr. Portus.

En 1569 Henri Estienne publia deux opuscules latins qui intéressent particulièrement l'histoire de l'imprimerie; l'un, en vers, est La Plainte de

la Typographie au sujet des imprimeurs ignorants qui compromettent cet art. Dans un moment d'indignation contre les éditions incorrectes, publiées par des imprimeurs qui n'avaient fait aucune des études nécessaires, et qui étaient aussi ignorants que présomptueux, il s'écrie : « Que dirait Alde, s'il revenait sur terre, lors-« qu'il verrait la plupart des typographes de « nos jours ne savoir distinguer dans un livre « que la page blanche de la page imprimée? « Que diraient les illustres savants Musurus et « Lascaris, qui ne dédaignèrent pas de remplir « les fonctions de correcteurs d'épreuves, s'ils « voyaient leurs successeurs commettre les « fautes d'ignorance les plus grossières, rempla-« cant quelquefois des mots qu'ils ignorent par « d'autres, qui changent le sens de la manière la « plus ridicule, tels que porcos pour procos, examinare pour exanimare; adhibe pour ad-« bibe, etc.? » A la suite de cette Plainte virulente se trouvent les Épitaphes en vers grecs et latins composées par Henri Estienne en l'honneur des imprimeurs qui sont la gloire de leur art : Alde Manuce, Joseph Bade, Conrad Bade, Conrad Néobar, Louis Tilletan, Adrien Turnèbe, Guillaume Morel, Jean Oporin, Robert Estienne. Il y a joint l'Épitaphe faite par Érasme pour Jean Froben.

L'autre opuscule est une lettre où il rend compte à ses nombreux amis de l'état des travaux de son imprimerie, et particulièrement de son Trésor de la Langue Grecque; c'est pour répondreà la fois à mille questions qui lui sont adressées de tous côtés qu'il entreprend cette lettre, où il rend compte des publications qu'il se propose de terminer prochainement (1). A cette occasion il signale derechef les inconvénients qui résultent pour les auteurs anciens de tomber dans les mains d'imprimeurs ignorants, qui ne savent pas lire les ligatures, et qui voulant corriger une simple erreur typographique, commettent une faute grossière. Plus dargereux encore, ajoute-t-il, sont ceux qui adoptent des corrections erronées et absurdes, ou remplacent, à l'aide de manuscrits récents ou dépourvus d'autorité, d'anciennes et authentiques leçons (2).

Henri donna aussi cette année le Nouveau Testament en 2 vol. in-fol., grec, latin et syriaque, suivi d'une grammaire chaldéenne et syriaque; l'impression en est fort belle.

Pour que chacun pût toujours avoir avec soi

(i)... « Litteris mox obruor Italis ab oris, gallicis et aaglicis, Germanicaque, quæ novi quid mollar Aggressus aut quid sim, quid aggredi parem, Futurus ordo quis laborum sit, rogant; Et plura rebus seire de meis avent, Quam seire, vates ipsemet ni sim, queam.»

(g) Ainsi, dans un vers bien connu d'Euripide, là où, par une simple et legère erreur typographique, Aide avait mis δμοι au lieu de δμοις, rectification que tout lecteur faisait sans hésiter, le correcteur de l'imprimerie d'Hervag a transformé cet δμοι en δμοι, et ces deux fautes déreutant œuplétement le lecteur.

les plus belles Sentances des Comi Henri Estienne fit un choix qu'il imp tout petit format (in-24) et en trèstères, donnant ainsi l'exemple des croscopiques. Il les accompagna d' tion latine et de notes ainsi que d'un les Sentences. Ce petit volume, gran son contenu, mais qu'il appelle ave sillus quant au format, ne serait sek sorte d'écrin de pierres précieuses : un vil métal, allusion à la proce d et aux vers de sa traduction. L'éloge Ménandre le fera peut-être, ajoute-t φιλομένανδρος; mais on ne doit point saint Paul, pour appuyer sa divine p l'une des sentences de ce grand po fit aussi Tertullien.

Cette même année il fit réimprin chez son frère Robert, son traité de mité du Langage françois avec le

En 1570, avec une nouvelle édition in-fol., Henri Estienne en fit paraitre gène Laerce, grecque et latine, qui de sidérée comme entièrement nouvelle inséré de parties récemment découver manuscrita; il y a joint des commentair aussi un recueil de plusieurs écrits. quels ceux d'Athanase, d'Anastas rille étaient inédits; sa traduction accompagne. Après avoir publié cett choix des plus belles épigrammes a logie, avec deux traductions latines fa l'une en prose, l'autre en vers, Her s'est plu à traduire en latin un des d l'Anthologie de cinquante manières amusement de l'esprit bien peu sérieu raison le Père Le Vasseur, qui lu d'avoir consacré à beaucoup de disa écrits souvent prolixes et de peu d' un temps qu'il aurait pu mieux empl on doit regarder ces bagatelles comi tractions utiles au délassement de toujours occupé, souvent si pénibleme composait, ainsi qu'il l'a dit, inter eq et tædium laboremque viæ tacito ho lens (1).

Le 6 février il fut interdit de la cèn sieurs du consistoire de Genève pour a sans leur autorisation cette Antholog 30 août la cène lui fut rendue, après a

En 1571 il ne sortit aucun ouvra presses: tousses autres travaux étaien par la grande publication qui devait pa née suivante.

(1) « Hoc profileor, qui inter meos versus gr latinosque magis probautar, vet potius m bantur, cos a me equitante scriptos somes i que laboris hanc mercedem retulisse, quod s co esset occupata, non solum omnis ipsa oblivisceretur, sed ipsi adeo corpori famis quando via jejuno longior esset), aliorumq quibus alioqui obnoxii sunt viatores lacor dujecm oblivionem afferrent.» lans l'année 1572, année de la Saint-Barqu'apparut l'immenne ouvrage le Thein ECE Lingue, dont les premiers matétient été rassemblés par Robert Estienne, cet ouvrage était un devoir de famille; apil religieusement par Henri Estienne: avait désiré que l'ordre étymologique ré à l'ordre alphabétique, bien qu'il eût slui-ci pour son Dictionnaire latin. L'A-Française avait également adopté pour tionnaire ce système étymologique, où sont rangés par racines; mais elle l'aa dès sa seconde édition, quoiqu'il fit que : l'usage et l'économie du temps prétoujours.

on fut probablement imprimée à petit car il y eut successivement des réim-: partielles, qui constituent véritablement tions. D'après les catalogues, le prix de s 5 volumes in-fol. était de 10 livres. cet ouvrage fût dédié à l'empereur en II, an roi de France Charles IX, à , reine d'Angleterre , à Frédéric , comte i J. Georges, marquis de Brandebourg, adémies de ces divers pays, ce qui que l'auteur de ce monument européen elques secours de ces souverains amis s, il est certain que le malheur des temps, ju'en fit parattre frauduleusement Scadépenses exigées par une telle entreprise ent la fortune de Henri Estienne. Il assister à ses perplexités : tout abantait une ruine, continuer en était une ureusement pour les lettres, cette dernte l'emporta sur la première, et il eut e d'achever cette œuvre, qui dévora soine de ses pères. C'est ce qu'attesleux vers imprimés sur le titre même , que De Thou déclarait un Trésor sun richesses au trésor de beaucoup de

urus me hic de divite reddit egenum, ut juvenem ruga senilis arct.

tte vieillesse anticipée n'apporta aucun ment à l'esprit et au zèle de Henri, que toutefois que c'est à partir de cette se sa vie devient plus agitée, son caracaigri et ses voyages plus fréquents. Il nève, soit pour aviser au placement de , dont très-probablement ses magasins combrés, soit pour rechercher et colde nouveaux manuscrits, soit pour se le ses peines par l'étude ou la converses amis, soit pour vivre à Paris, dont le charmait, et où il trouvait à la cour de et auprès de ce monarque l'accueil le rable.

nème année Henri Estienne sit paraître dition grecque et latine de *Plutarque* in-8°, accompagnée de ses observations. a considérablement le texte, d'après nciens manuscrits; quelques traités même ont été traduits par lui. En adoptant plusieurs corrections proposées par ses prédécesseurs, il en introduisit dans le texte quelques-unes sans les indiquer comme siennes dans ses Observations, en sorte qu'on ignore, dit avec raison Wyttenbach, si elles proviennent de quelque manuscrit maintenant inconnu ou si elles sont de simples conjectures. Plusieurs corrections lui furent suggérées par la traduction française d'Amyot, qu'il déclare être aussi savante qu'élégante.

Tout en blamant l'oubli de l'indication des sources d'où proviennent ces modifications, Wyttenbach fait le plus grand éloge du travail et du mérite de Henri Estienne; et blamant ceux qui se permettent d'attaquer cet homme extraordinaire, it s'exprime ainsi à son égard : « Fult enim hic vir « unus omnium idem et laboriosissimus et effica-« cissimus et eruditissimus, qui plures auctores « antiquos tractavit et edidit quam isti reprehen- « sores legerunt, plura scripsit quam isti fando audiverunt, majorem doctrinam animo percep- « tam tenuit quam isti suspicione attingere potue- « runt (1). »

Enfin, ce qui prouve son infatigable activité, on voit Henri Estienne publier en 1573 la première édition grecque et latine du Droit oriental, avec privilége de l'empereur d'Allemagne; --- une réimpression de son traité De Abusu Linguæ Græcæ; - une édition des Œuvres de Varron ; — un recueil de Poésies philosophiques grecques; Empédocle, Xénophane, Timon, Parmenide, Cleanthe, etc.; collection preciouse faite avec grand soin par Henri, et dont les textes étaient inédits pour la plupart : elle n'a pas encore été réimprimée: — la première édition d'un petit traité en grec Sur Homère et Hérodote, suivi de divers opuscules, et des imitations ou parodies d'Homère et autres poêtes, avec une double traduction latine, dont une d'Henri; - un volume composé d'un Choix de Sentences extraites des auteurs grecs et traduites par lui, aussi en vers; - enfin deux autres ouvrages.

Une telle quantité d'importantes publications est sans doute un sujet d'étonnement, mais aussi un sujet d'affliction, lorsqu'on songe aux résultats commerciaux de tant d'entreprises aussi audacleusement accumulées.

En 1574 Henri Estienne ne donna qu'une seule édition, celle des Argonautiques d'Apollonius de Rhodes, avec des observations qu'il invite le lecteur à étudier, pour qu'il puisse se convaincre du soin qu'il a apporté à ce travail; et un petit écrit intitulé Francofordiense Emporium, dans lequel il signate le bon accueil qu'il a reçu en Alleinagne et les services que ce pays rend aux lettres, particulièrement par l'établissement de la foire de Francfort, où de tout l'univers on vient acheter des livres et mille objets divers (2).

<sup>(1)</sup> Præfstlo in *Moralis*, p. CXIV.

(2) Queiques pièces enjouées se trouvent à la suite; Henri s'y platt à plaider le pour et le contre : tantôt c'est le via, tantôt ce sont deux chevaux sur lesquels il voya-

Cette année H. Estienne voyagea en Hongrie, pays dont il fait un triste tableau; toutefois, il fut frappé de cette réponse d'un Hongrois : « Nos maux sont grands sans doute, mais moindres que ceux de la France; c'est sur ceux de ton pays qu'il te convient d'abord de t'apitoyer. »

Les principaux ouvrages publiés en 1575 sont : l'Horace et le Virgile in-8°, avec des notes marginales et des dissertations placées à la fin. Ces belles et excellentes éditions, non datées, sont dédiées l'une au conseiller Jean de Bellièvre, ambassadeur en Suisse, l'autre à un savant hongrois, Thomas Rediger, qui par estime et par amitié pour Henri Estienne l'aidait dans ses grandes publications et lui envoyait des présents. En rappelant ce fait, Henri témoigne sa reconnaissance pour l'appui et le bienveillant accueil qu'il a recus des Allemands. Ces éditions sont très-correctes, et l'on peut dire que c'est avec amour qu'il a publié ces deux poëtes, dont tous les vers étaient gravés dans sa mémoire. Les commentaires qu'il y a joints ne sont pas, comme ceux d'Alde Manuce pour le Virgile publié en 1558 de simples extraits de Servius; par ce que Henri Estienne dit dans sa préface, on peut juger de la supériorité de son édition sur celles qui l'ont precédées.

1588, avec des améliorations et additions. Dans la préface du recueil des Orateurs grecs, après avoir déploré les malheurs de sa patrie, ensanglantée par les guerres civiles, Henri Estienne rend compte à Pierre Bouillot de ce qu'il a fait pour cette édition : « Ne voulant, dit-il, ni démériter de sa propre estime ni des exemples paternels, il a rendu son édition infiniment supérieure à celle des Alde, et surtout aux éditions d'Allemagne, où, tout en conservant les erreurs d'Alde, de plus grossières ont été commises par l'introduction de corrections sans en prévenir le lecteur, ce qui est le comble de l'audace, et ce dont, ajoute-t-il, il s'est bien gardé. » Dans l'Arrien, publié avec autant de soin la même année, les corrections qu'il a proposées sont inscrites en marge.

Il réimprima le Virgile en 1583 et l'Horace en

Si l'on excepte peut-être son édition de Plutarque, Henri Estienne ne mérite nullement le reproche qu'on lui a fait quelquesois d'avoir substitué ses corrections à des leçons qu'il regardait comme vicieuses. Je crois que si dans ses éditions quelques leçons différent des manuscrits que l'on connaît, ce ne peut être que d'après l'autorité d'autres manuscrits, maintenant inconnus, qu'il s'est permis ces changements, car il a toujours protesté énergiquement contre ceux qui sans en avertir osaient corriger les textes (1).

geait; l'uu, excellent, est comparé à Pégase, l'autre au cheval de Troie.

En 1576 Henri Estienne se trouvait lors de la mort de l'empereur Maxin généreux protecteur des beaux-arts et primerie, à qui il avait dédié son Tré Langue Grecque, l'avait souvent invit à Viennese joindre aux savants qu'il att son palais, et avec plusieurs desquels l'tretenait des relations amicales, tels qu seiller et premier médecin de l'empereu de Craftheim, le savant et infatigable Sar quelques princes et grands dignitaires de

Pendant un voyage qu'il venait de fai triche, il avait composé, à cheval et pour l'ennui du voyage, des traductions en de Sentences morales extraites d'auteu

C'est alors que parut, sous le voile nyme, le libelle satirique qu'on lui attrib est intitulé: Discours merveilleux ( et des déportements de Catherine de royne mère, auquel sont récités les qu'elle a tenus pour usurper le gouve du royaume de France et ruiner l'Eceluy.

Témoin des malheurs et des dissensio de la France, qu'il aimait passionnément, tienne, qui nourrissait une haine profon ceux qui avaient contribué à l'exil de so au massacre des protestants, fit, dit-on, c therine de Médicis ce pamphlet, aussi qu'éloquent, et plus outrageux pour el l'avait été pour le clergé l'Apologie d'L Cette princesse était Italienne, ce Henri Estienne était un motif de plus d Il la représente comme l'auteur de tous n ne reculant devant aucun crime, recour au poison ou à l'assassinat; enfin, pou cette grande coupable, qu'il appelle nehaut italienne, il la menace d'un sup reil (1).

Et pourtant Henri Estienne ne craigi venir à Paris à cette époque, ce qui es gne de remarque, et porterait à croire qu pas l'auteur de cet écrit, malgré l'opinion Lelong et de Bayle.

Dans cette année 1576 il donna une ption grecque du Nouveau Testament, av servations placées en marge. Sa disser la grécité du Nouveau Testament est comme un véritable chef-d'œuvre, et l'ou qu'elle n'ait pas été reproduite. Dans l'écu De Latinitate falso suspecta, Henri montre combien dans les anciens autet on rencontre de locutions qu'on

criminis alios arguebam, eodem ipse damni optimo essem. »

<sup>(</sup>i) On lit en effet dans la préface des Castigationes in Ciceronien, faisant suite à son Ciceronianum Lexicon..., « Ex Ingenio aique ex conjectura que corrigere possem non derrant, at quæ vellem et auderem emendare non erant. Quare? Nimirum ne, qui omnes qui ld facerent temerarios judicabam semperque judicaveram, cajus

<sup>(</sup>i) C'est probablement l'exagération même di phiet, quelques vérités qu'il contint, qui le si de Catherine. On assure que lorsqu'elle en eu sance elle dit: Que l'auteur ne renait-il ver? je lui en aurais dit bien d'autres. Di dans ses Études sur les Écrivains français de mation, appule du poids de son autorité l'opin renne comme l'auteur de cet cerit.

roomme des gallicismes. Cet ouvrage, son Feugère, est écrit avec élégance, et nalogies fréquentes qu'il présente entre langues il pourrait être appelé un traité onformité du français et du latin. tienne commence par déclarer que, bert Estienne, l'auteur du Trésor Laepousse tout reproche qu'on voudrait le laisser introduire la barbarie dans la tine. A la suite de cet ouvrage est un la latinité de Plaute, dont il fait un ge; il est daté de sa terre seigneuriale

77 parurent le Pseudo-Cicero, criforme de dialogue qu'il écrivit contre
font abus de locutions qu'ils prétendent
mes, et qui souvent proviennent de la
n des manuscrits; — Les Lettres famiCicéron; — un volume de Commenle Callimaque in-4°, avec une double
1 latine, terminée par ses observations et
1s; — l'Orbis Descriptio de Denys d'Ae est accompagné d'une traduction littélenri Estienne et suivi d'autres géogras et latins, auxquels il a joint des com-

stienne publia aussi cette année, sous le ustolia, un choix des meilleures lettres, , discours, etc., pour servir de modèle de : brièveté ; car, à l'exemple de son père, a plusieurs ouvrages destinés à l'édu-'est ainsi qu'en 1573 il avait donné un maximes et d'exemples vertueux, sous e Virtutum Encomia, sive gnomæ de s. Pendant son séjour à Vienne, en Auavait aussi composé un recueil des les plus belles prises dans les poëtes travail qu'il entreprit, dit-il, pour se des malheurs qui désolaient la France. '8 il imprima le Platon dit de Serraal. in-fol., très-belle édition, surtout le sier ; les caractères en sont neufs, le tirage é, et la correction irréprochable. Henri des observations; mais malheureuseen est rapporté trop aveuglément à Serur la traduction latine. Le tome ler : à la reine d'Angleterre Élisabeth; le Jacques VI, roi d'Écosse, et le troisième iblique de Berne.

zoliodidascalus est une critique de veulent écrire en latin au moyen du de Nizzoli, composé de phrases de Ciss Scheduasmata d'Henri Estienne sont ouvrage de critique philologique, qui detre trimestriellement. Sur le titre il anne cette première publication contient it de ses heures de loisir en janvier,

t *mars*.

ntum natus menses adeone placere?
ubi natus ero, posse placere puto.

ux Dialogues du nouveau françois é et autrement déguizé, principale ment entre les courtisans de ce temps: de plusieurs nouveaulez qui ont accompagné cette nouveaule de langage; de quelques courtisanismes modernes et de quelques singularités courtisanesques, est un livre écrit par H. Estienne avec une grande hardiesse de langage. Il est, comme on le voit, dirigé contre la cour de Catherine, et s'attaque à l'influence qu'elle et ses courtisans exerçaient sur la langue française, qu'ils dénaturaient et rendaient fade et mignarde, de mâle et sonore qu'elle était.

La cause de la France est plaidée par Philocelte, celle de l'Italie par Philausone; après de longs entretiens et des dissertations ou excursions (1) souvent hors de propoe, mais curieuses pour l'histoire des mosurs et du langage, ils se rendent devant Philalèthe, qui, comme on doit s'y attendre, donne la préférence à l'idiome français et veut qu'il reste exempt d'alliage étranger. Henri Estienne s'y montre aussi jaloux de l'honneur et de la prospérité de la France que de la pureté et de la précéllence de son langage:

Considérant (dit-il) que l'honneur et le bien De mon pays m'est cher comme le mien,

il repousse cette invasion de mots étrangers, et dépeint énergiquement cet amour funeste de nouveautés qui de tout temps exista en France:

> Bt qui leur a ce fatras inventé? Un indiscret desir de nouveauté. Cette façon de mots leur semble belle, Tant seulement pour ce qu'elle est nouvelle, Sacbant que mieux l'aureille on prétera Quand mots nouveaux résonner on fera.

Car de tout temps désir de nouveauté A nos François reproché a esté. Vous voyez ja comme je vous confesse Notre vieil mai qui encore ne cesse, Et qu'ainsi soit, trouvons toujours plus beaux Nouveaux habits, et nouveaux sur nouveaux, Et bien qu'ils soient de façon incommode, Suffit qu'ils soient à la nouvelle mode.

Il faut changer, et dût-on aller querre Ce changement jusqu'au bout de la terre.

Quelques passages trop libres que contenait cet écrit indisposèrent contre Henri le conseil de Genève. On lui reprochait d'avoir introduit des changements dans la copie présentée aux scolarques. Mandé le 11 septembre devant le conseil, il crut prudent de n'y point parattre, et se réfugia à Paris, où le roi Henri III l'accueillit aussi favorablement qu'autrefois, et sit même demander au conseil un sauf-conduit pour lui. « Henri Estienne, disait-il, se fâche de ne pouvoir s'employer à l'impression comme il le désire. » Le 10 décembre 1579, le chroniqueur Michel Roset, syndic de Genève, répondit à M. de Sancy, ambassadeur du roi en Suisse, « qu'Henri Estienne s'estoit rendu sus-« pect en demandant un sauf-conduit; que du

(1) Tel est le récit, d'après Froissart, de l'amour du roi Edouard d'Angicterre pour la comtesse de Salisbury, une sortie courte l'usage des buscs et des caleçons pour les femmes, etc. « reste il estoit bien libre d'abandonner Genève « et de rentrer en France ».

Après un sejour de dix-huit mois à Paris, Henri Estienne dut revenir à Genève pour ses affaires commerciales. Son proces fut repris, et on lui rappela que déjà le conseil l'avait réprimandé pour son Apologie d'Herodole et ses Épigrammes. On lit sur les registres que « Henri Estienne se moutra en tout enflé et pré-« somptueux. Pourquoy, suivant ses réponses « et les fautes qui sont en luy, à cause de plu-« sieurs livres scandaleux et hors d'édification, « on lui défend la cène et aussi lui fait-on bonnes

« remontrances et censures (1)... En vain Henri Estienne répondit que Théodore de Bèze avait lu le livre et n'y avait rien trouvé à changer ; ii fut obligé de comparaître pluaieurs fois devant le conseil, et s'y défendit énergiquement; il s'éleva surtout contre le reproche d'athéisme, attestant « qu'il n'endurerait jamais un pareil reproche, et que plutôt que d'être un athée, il endurerait la mort ». Il demanda qu'on lui montrât ce qui pouvait donner lieu à une telle accusation, et ne craignit pas de direque pour s'y refuser, il fallait être un peu hypocrite. Il ajouta que « les ministres (protestants) de Paris lui avoient « dit que l'Apologie d'Hérodole avoit beaucoup « servi à démontrer les vices, et que les ministres « sont bien contraints de dire en chaire beaucoup « de choses pour reprendre les vices ».

Le conseil en fit saisir les exemplaires, et le mois suivant condamna Henri à la prison, pour avoir imprimé sans permission; mais huit jours après il fut relaché, ayant reconnu son tort.

Ses ouvriers furent aussi poursuivis, pour fait de compagnonnage et de propos trop libres, ayant dit qu'il y avait plus d'hypocrisie à Genève qu'ailleurs.

Le caractère de l'enri Estienne fut aigri de toutes ces contrariétés, auxquelles se joignaient des embarras pécuniaires, qui étalent tels, qu'il ne pouvait payer ses ouvriers. On peut juger de sa détresse par sa réponse au conscil de Genève, le 2 novembre 1570, relativement au reproche qu'on lui faisait de n'avoir point avancé de fonds à l'un de ses frères sur des effets non encore échus et de l'avoir ainsi laissé dans l'embarras. Il dit « qu'il avoit esté malade comme son frère, et lui avoit assisté de ce qu'il avait pu, comme de « chaponneaux, poussins et autres vivres; qu'il « lui avoit bien esté parlé d'avances d'argent,

« lui avoit bien esté parlé d'avances d'argent, « mais que luy-mesme ne vit de provisions et « achepte ses viandes d'un repas à l'autre, et

« par ce n'a le moyen d'avancer de l'argent (2). » En 1579 il ne publia qu'un seul volume, les Idylles de Théocrite et autres poëtes, avec la

(1) Voir Études sur la Typographie genevoise, par M. Gaullieur, p. 66-68. Nous lui devons la connaissance de ces détails.

(2) Le document cité par M. Gauilleur donne à ce frère de Heuri le nom de Robert : le relevé de plusaurs actrs insèrés au *Registre des particuliers à* Genère que M. Gauilleur a bien voulu me communiquer constate traduction latine qu'il en avait faite. Il en améliera aussi le texte qu'il avait déjà publié, dans une belle édition, en 1966. Parmi quelques pièces de van latins sont deux élégies de Properce, dont il a taduit l'une en vers grecs.

Cette même année Henri Estienne fit imprime chez Mamert Patisson, son neven par allima, qui, après la mort de Robert Estienne, son fina, gérait l'ancienne maison paternelle, son fina sur la Précellence du Langage François, movrage précieux, mais rédigé trop rapidement, de presque de mémoire, dans l'espace de trois mai, sur le vif désir qu'en avait témoigné Heari III dans ses fréquentes conversations avec Henri Estien.
L'excellence de la langue française ne préceque pas moins le roi que l'imprimeur. Voici l'après ble récit qu'en fait Étienne dans ses Hypomans.

Promissum is a me quum librum quemdam sul Linguam studebem quo probare Gallicam Præcellere allis omnibus (sed excipi Græcam volebam, prisca qualem sæcula lilam audiere, non sam qualem sonant Qui nune corum posteri dici volunt), Urgere coepit hunc ut in lucem darem. Respondeo : A me scriptus is nondum full: Promissus a me est. Hec requirit scriptio Quadam memorim subsidia. Sed hac do A me relicta. Tunc, Quid? an caput quoque Domi relictum (dixit)? At al non domi Puit relictum, memoriæ pars maxima Remanet in illo. Si secus, dicenda sil Valde infidelis : scripta quum tamen t Testentur aliud. Sit animus præsens tibl. Boni tilud ipse consulam quod scripseris. Unum videto, longa ne sit hic mora. Quod pollicetur ( aio ) Majestas tua Consulere sese velle quæ scribam boni, Alacriorem jussa reddet ad tua. Diacedo honore intex ; at vaide anxies, Onere sub isto ne labans, eim fabule... . . . . Luna vix orbem suud Ter ( credo ) junctis cormbus compleverat. Offertur ille guum liber, aug aut foret Calamo exaratus, sed typorum litteris.

L'accueil qu'il recevait à la cour, les désagéments que lui faisait éprouver le rigorisms de Genève retenaient Henri Estienne à Paris, et il nous dit qu'il menait la vie d'un demi-oustisan, semi-auticus. Une gratification de milie écus lui fut donnée par le roi pour son écrit de la Précellence de la Langue Françoise (1), et une pension de trois cents livres lui fut assignée sur le chapitre des Lignes suisses, « en consideration, dit le brevet, des services que lui et se prédécesseurs m'ont ci-devantfaits, comme j'expère qu'il continuera à l'avenir, tant du coté de la Suisse que ailleurs, selon que les occasions s'en pourront offrir ».

en effet que Robert, frere de Henri Estienne, mourul a Genève avant le mois de novembre 1570.

<sup>(</sup>i) Ce récit est agréablement raconté par fient licinac dans le diologue qui fait partie de son recent ir titulé Musa monitrise. Il y dit que lorsqu'il se présents pour toucher cette somme, le thesourariss (Moiné, grand larron, disent les memoires du temps ne lui el offrit guère que la moitie, au lieu du tout. Henris'en porta; mais il lui fut répondu : Vous avez tort, est pai tard vous reviendrez, mais il sera trop tard. Cest el effet ce qui arriva, et H. Ratienne, éconduit, du résenter à Genève avec ses titres en parchemin, désentir frappés de millité par la mort du roi.

u s'en fallut que la faveur dont il jouissait roi ne lui devint suneste. Dans l'intimité ntretiens (amiliers, un secret avait été fut divulgué; le roi menaça Henri de qui s'évanouit heureusement lorsque à force d'instances, fit ressouvenir le tiers était présent à leur entretien (1). o parut la troisième édition du Noutament grec, avec deux traductions et ations et annotations. Ce volume inq colonnes, est très-bien imprimé. Il en a : quatrième édition deux ans plus tard. paraltre un grand travail sur le droit, juelle il s'était appliqué des sa jeunesse. ge, en un gros volume in-8°, intitulé : ilis Fontes et rivi, etc., n'était que le r d'un travail plus considérable annoncé Estienne, mais qu'il n'eut pas le temps

1. outre une édition complète de Varfort améliorée, ainsi que des Lettres de une, également in-8° ( sept éditions des e Pline furent impri nées par H. Esar son fils ), il donna un choix de Lettres Bunel, précepteur, et de Paul Manuce, dédiées à Henri III. Dans une épître u roi, il lui rappelle un entretien, où nande s'il était vrai que la France n'eût céronieus à opposer à ceux d'Italie, assuré du contraire : c'est pour lui la preuve que dans ce volume il met le avec Alde Manuce, Bembo, et Sadoctes Français, non moins habites lans le style de Cicéron, Pierre Bunel, se vantait d'être le disciple. Longolius 2). La même année il fit parattre une dition de Xénopkon in-fol. en grec, ieure quant au texte et aux annotalle qu'il avait donnée en 1561, ainsi éclare sur le titre. Au texte grec des d'Hérodien il ajouta une traduction es notes savantes. La suite, inédite, à ire par Zosime est accompagnée de on latine de Henri.

s Parntipomena Grammaticarum, H. Estienne signale quelques points is les grammatirens se sont trompés s lacunes qu'on peut leur reprochercicapula d'avoir appelé Nouveuu Dicle plagiat qu'il a fait à son Thesaue Lingua, et il témoigne sa reconnais-Sylburg, son élère, dont il se glorifie veau en butte aux vexations du connève, le 1er septembre 1581 il fut voir imprimé sans autorisation préalestes consulaires de Sigonius. Après réprimende, il fut condainné à une

it est fait également en vers dans le même 97. Its plus au long cet entrelleu, en cinquante-, dans son poème : Huss monitrix Princiamende de 25 écus, réduite ensuite à 10 écus, payables en trois semaines. On conçoit que cer tribulations durent de plus en plus lui faire prendre en degoût le séjour de Genève; l'impression de cet ouvrage, qui n'avait aucun rapportavec la religion ou la politique, fut abandonnée, et il est même probable qu'Heuri Estienne eût transporté ailleurs son imprimerie s'il n'eût pas été retenu par le vœu et le testament de son père (1).

Pour échapper à ces contrariétés, il sella son cheval, et partit en voyage, selon son habitude.

1582. Il ne parut cette année que la quatrième édition du *Nouveau Testament*, et on ignore où il imprima ses Hypomneses de Gallica Lingua, ou mémoires sur la langue française. C'est à cause de cet ouvrage que l'abbé d'Olivet regarde Henri Estienne comme le meilleur grammairien du seixième siècle. Cet écrit a pour but de faciliter l'étude de la langue française aux nationaux et surtout aux étrangers : il y est traité de la bonne prononciation et de l'orthographe, des sources anciennes de notre idiome, des fautes de langage et des altérations de la quantité. Dans la préface il s'occupe des varietés de l'ancien langage français propres à chaque province; variétés qu'il compare aux dialectes de la Grèce. Conformément à cette idée, il voudrait pouvoir les réunir autour du plus parfait de tous, celui de l'Ile-de-France, pour l'enrichir en le complétant. Déjà dans son traité de la Précellence il avait exposé ce système : « Ainsi qu'un homme fort « riche n'a pas seulement une maison bien meua blée à la ville, mais en ha aussi ès champs « en divers endroits, pour aller s'esbattre quand a il lui convient de changer d'air; ainsi nostre « langue ha son principal siège au lieu principal de « son pays, mais en quelques endroits d'iceluy en « ha d'autres, qu'on peut appeler ses dialectes. » 1583. Un Commentaire sur les prophètes et une réimpression, sans date, de son édition de Virgile de 1575 parurent cette année.

1585. Il imprima ou plutôt il fit imprimer à Paris, avec privilége du roi, l'édition d'Aulus-Gelle, dont il revit le texte, qui était très-in-correct, et qu'il accompagna d'observations et d'opuscules intitulés : Noctes Parisina. Rappelant dans la préface, adressée à son fils, Paul Estienne, les travaux de sa famille, il les lui montre comme un motif d'encouragement, et l'exhorte à supporter avec une fermeté stoïque les malheurs de la vie. Il le réprimande de tant s'attrister du tremblement de terre qui a détruit son manoir seigneurial de Grière; il lui dit que quant à lui, l'annonce de cet événement ne l'a pas plus troublé que lorsqu'il apprit le saccage qu'en avait fait une troupe de soldats

(1) Dans la rue des Belles-Filles, près de la cathédrale, l'imprimerie de M. Fick occupe encore aujourd'hai l'emplacement de l'imprimerie des Bstenae, et jusque vers 1830 leurs anciennes presses en bois et un grand nombre de leurs vignettes et lettres fleuronnées s'y étaient conservées. C'est à œtte époque seulement que M Fick père s'en défit d'une partie, et brûls l'autre, dans un hiver rigoureux.

quelques années auparavant; qu'il fallait du reste se consoler, puisque la tour ne s'était pas écroulée. Peu auparavant il avait perdu dans un naufrage tous les livres qu'il envoyait à Francfort.

Dans les Noctes Parisinæ, il entre dans de grands détails sur Aulu-Gelle, et prend la défense de son livre contre les attaques de l'Espagnol Vivès, qui trouve que le style de Sénèque, son compatriote, a été trop décrié par Aulu-Gelle. La préface, adressée au premier président du parlement, Achille de Harlay, contient un agréable récit d'une conversation familière entre Henri Estienne et le célèbre avocat Pasquier au sujet de la diatribe de Vivès.

La même année il donna, d'après plusieurs manuscrits, une édition de Macrobe in-8°, dont il revit le texte avec soin. Dans une lettre qu'il écrit à Danès, il s'excuse sur ce que son édition n'a pas été imprimée chez lui et laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la correction typographique. Il n'a pas négligé d'avertir que dans les derniers temps quelques ouvrages n'ont pas été imprimés chez lui, mais en divers pays.

A l'àge de cinquante-huit ans (1586), Henri Estienne épousa, en troisièmes noces, Abigail Pouppart, qui lui survécut. Cette année il publia une nouvelle édition de Pindare et de Théocrite, et un écrit latin de sa composition, Pour se préparer à la lecture de Sénèque. Il y propose des corrections nombreuses au texte de cet auteur.

En 1587 le courage de Henri Estienne eut à soutenir les plus rudes épreuves. A la suite d'une famine, la peste ravagea Genève et son territoire. Elle frappa sa famille. « Un contemporain, François Hottman, en peignant l'aspect désolé de cette cité, en proie à la famine et à la contagion, nous montre Henri Estienne confiné par le fléau dans sa maison, et creusant la terre de son petit jardin pour y ensevelir sa tante, sa mère, et l'une de ses filles, expirées entre ses bras, tandis qu'il tremble encore pour la vie menacée d'un autre de ses enfants » (1). Il donna cependant une édition in-16 du Nouveau Testament grec, très-soigneusement imprimée, avec les caractères de Garamond, et accompagnée de variantes, etc. Le recueil sur la Vraie Prononciation grecque, par divers savants, est suivi de la Vraie Prononciation latine par Juste-Lipse. Partisan de la prononciation qui s'est conservée chez les Grecs modernes, Henri Estienne n'a hésité que sur la similitude du son des n, et, v et t. Il donna en outre cette année deux écrits de lui : l'un traite des Critiques grecs et latins et des erreurs qu'ils ont commises : il y ajoute un grand nombre de corrections qu'il propose sur divers auteurs: l'autre contient deux dialogues Sur la meilleure manière de se préparer à l'étude du grec; il s'y élève contre l'abus des grammaires, véritables moulins à paroles, où l'on

enchaine trop longtemps les élèves à tourner la meule au lieu de les faire étudier le teate des auteurs. A ce sujet il se livre à l'examen de tous les grammairiens grecs, depuis Moschopulos jusqu'aux plus récents; il signale leur mérite, et isdique le moyen de profiter de leurs livres; c'esti Clénard qu'il accorde la préférence.

Cette année Henri Estienne prit la résolution de rendre à son imprimerie de Genève toute su importance; mais quoiqu'il en eût été félicht par ses amis, quelque temps après il abadonnait Genève.

1588. Il publia une édition d'Homère, 2 val. in-16, grec et latin, dont il revit la traducia. A une nouvelle édition d'Horace, in-8°, il ajord des notes marginales et quatre dissertations novelles. Pour sa seconde édition de Thucydic in-fol., il retoucha la traduction latine et l'anchit de notes et d'une dissertation sur les soiles.

1589. Henri Estienne donna un Nouveau Testement in-fol., engrec, avec deux traductions els concordances; - la seconde partie des Schedistmata, dont la première avait paru en 1578 : c'était le résultat des lectures qu'il faisait des seteurs anciens, et il consignait dans ces mélanges les corrections qu'il proposait pour l'améliers tion des textes. — Il publia d'après un manuscit rapporté d'Italie par Matthieu Budé, fils de Guillaume Budé, la première édition de la Gérgraphie de Dicéarque, et l'accompagna d'une traduction latine et de nombreuses observations. Ce qui retarda l'apparition de cet ouvrage, c'est qu'il espérait pouvoir y joindre le Périple & Scylax, qu'on lui avait fait espérer. On trouve à la suite un dialogue où , sous les noms de Pilostephanus et Coronellus, Henri Estienne traite des mœurs des Grecs, et particulièrement de celles des Athéniens.

1590. Henri Estienne fit paraître son ouvrage, très-hardi et très-curieux, intitulé: Principum Musa monitrix, ou le Conseiller des Prince; il le fit imprimer à Bâle, où il resta une partie de cette année. Ce poème, qui n'a jamais été résiprimé, est, ainsi que plusieurs écrits du même auteur, d'une très-grande rareté.

A la suite d'une préface qu'Henri Estienne résune par ces trois vers, adressés aux souverains :

Nolite facere quod libet, nisi licet: Neque facitote quod licet, nisi decet. Sic gerere sese principes, Deo libet!

vient un prologue en vers français, composé et présenté par luy au feu roy Henri III; il es intitulé: L'ennemi mortel des Calomnialeurs.

Puisse de Chiverny le grand entendement Trouver a ce viell mai un nouveau réglement; Et si le rude chant de ma muse petite D'un prince tant disert l'aureille ne mérite, Fais qu'un Ronsard, si bien virgilianissent, Un Desportes, ai bien ovidianisant, Solent par lui commandés de cet œuvre entrepress

Si le mien n'est monté à la perfection, Imparfaite pourtant n'est mon affection; Encor est-ce beaucoup en cas de grand euvrage. Quand faible est le pouvoir, estre fort de courage.

<sup>(1)</sup> Essai sur la vie d'Estienne, par M. L. Feugère, p. CELIII, Fr. et Joh. Holtomannerum Epistolm, lettre 147.

ne pas pouvoir donner une meilde son affection à la France et de nt au roi que de solliciter de lui omniateurs, cette grande bête de 'appelle le chancelier L'Hospital (1), · édict aut combatte à outrance fectant ce beau sejour de France : entends, que calomnie on dict, n ne peut sans un royal edict.

est composé de plusieurs pièces, ou ieurs ouvrages en vers et en prose. but politique. C'est le résumé des méditait Henri Estienne dans ses à cheval et aussi le résultat de sa ence des livres, des hommes, de la rands événements dont il avait été

me du Conseiller des Princes, qui de 5,500 vers iambiques, divisés chants ou chapitres, il expose les doivent présider à la vie publique ouverain et le guider dans les ditances; quels doivent être ses miamis. Les exemples sont tirés de les temps modernes; les anecdotes, iques y abondent, et les vers ont e brièveté, afin qu'ils se gravent mémoire des princes. Il s'élève condes charges, et désire que les rdés par des troupes nationales, et trangers. Il s'indigne contre les cria et contre les maximes et les prinits en France par Machiavel, qui, a fois l'honneur et le déshonneur I fait des vœux pour que Henri IV, succéder à Henri III, fournisse une e, et il termine ce poëme, publié ces vers prophétiques:

beit, absit.... i ut ensem sicut ille, sentlas. Fin du chant 39.

aloque entre Philocelte et Coroous ce dernier nom que Henri Esgne dans plusieurs de ses écrits), il locelte les malheurs de la France, iélemy, l'assassinat de Henri III et ntative d'assassinat sur la reine par Parry. Sa haine contre la Ligue et contre l'ultramontanisme le rend e à Marie Stuart. Le cadre qu'il a rmet des digressions, et parmi elles plusieurs qui le concernent.

rannus. Dans ce petit poëme, en es. Henri Estienne établit la difféityran et un roi, et s'indigne de nouachiavel et ses détestables doctrines, victime, puisqu'elles ont causé son

iscours en vers, De sacra Francisci II, is, Initiatione, L'Hospital s'élève avec auqu'Henri Estienne contre la calomnie, trum et exitiale monstrum, et remercle raine de l'avoir sauvé deux fois a rabidi exil de la France, toujours si chère à son cœur.

.... Gallia, o tu nunc mea Esses beata, pestis hæc si non tuæ Menti ingruisset! Tu beata nunc fores, Ego ex beatis forsitan tecum forem !

Il finit ce poëme par ce distique, où il adresse encore au roi ce précepte :

Timere temet disce plus quam exteros: Deum timere temet ipso disce plus.

Vient ensuite un petit poëme en vers hexamètres, De Principatu bene instituendo et administrando, qui est une sorte de résumé de ce qui précède.

Cavete vobis, principes, est un autre petit poëme, de soixante-trois distiques, indiquant aux souverains les périls qui les menacent; chaque distique est terminé par ce terrible avertissement, qui résonne comme un glas funèbre sur la mort de Henri III et de Henri IV: CAVETE VOBIS. PRINCIPES.

Dans un écrit latin intitulé : Libellus, in gratiam principum scriptus, de Aristotelicæ Ethices differentia ab historia et poetica, il traite de la différence dans la manière de voir des philosophes, des poëtes, et des historiens sur ce qu'on est convenu de désigner sous le nom de vertu.

1591. Après une nouvelle édition de *Varron* et des Lettres de Pline, il donna la première édition de deux écrits de Justin martyr, in-4°. avec une traduction latine et des notes.

1592. Cette année l'imprimerie de Henri Estienne reprend de l'activité. Il donne une nouvelle et belle édition in-fol. d'Hérodote, dont il épure considérablement le texte grec et la traduction latine.

Dans la nouvelle édition d'Appien, revue par lui et enrichie de parties inédites qu'il avait découvertes, il rappelle que si le public possède cet auteur, il en est redevable à son père, qui en a donné la première édition, achevée par son oncle Charles Estienne. « Si, ajoute-t-il, nous portons plus haut nos regards, c'est François ler qu'on doit bénir comme une Providence, lui qui affectionnait les lettres et les savants par-dessus tout, et particulièrement mon père (ce dont il donna une preuve évidente peu de jours avant de mourir). Dès que mon père, ajoute-t-il, réclamait son aide pour ses grandes publications typographiques, il l'obtenait aussitôt de ce généreux bienfaitenr des lettres et des savants (μεγαλόδωρος), surtout quand il s'agissait d'acquérir des manuscrits ou de graver ces types dont la beauté faisait celle des livres imprimés. Loin d'attendre la demande, il devançait et aurpassait les vœux. »

Ce retour vers des temps plus heureux de sa jeunesse semble une plainte échappée aux tristes préoccupations de sa vieillesse.

Dion Cassius, revu également par lui, est suivi de l'Abrégé de Xiphilin. Dans la préface il s'exprime ainsi relativement à Xylander, qui fut souvent son zélé collaborateur. « Quoique Guil-

- « laume Xylander, par un sentiment de rivalité,
- « m'ait attaqué avec passion, je ne prétends

« le frustrer en rien de l'honneur qu'il mérite, « d'autant que peu de temps avant sa mort il « m avait dans ses lettres témoigné son repen-

1593. Une édition in-fol. d'Isocrate, grec et latin, édition contenant sept dissertations d'Henri Estienne, est dédiée par lui à Marc Fugger, parent d'Hulric, son premier protecteur, et dans la préface il rappelle les services dont il est redevable à leur famille.

1594. Avant d'achever sa carrière, Henri Estienne acquitta encore une dette filiale en publiant en grec et en latin Les Concordances du Nouveau Testament in-fol., travail que la mort avait empêché son père de terminer, mais qu'il avait préparé, et annoncé dans la préface de ses Concordantiæ Bibliorum majores, publiées par lui en 1555. Henri Estienne, à l'exemple de son père, prie les imprimeurs, ses confrères, de le laisser jouir quelque temps de ce labeur avant de s'en emparer. Ce n'est point, dit-il, de la part des imprimeurs lettrés qu'il redoute un mauvais procédé, mais de la part de ceux qui font le métier de pirates.

Il publia cette année une nouvelle édition de Diogène Laerce, qu'il accompagna de ses notes.

Le 5 septembre 1594, Henri Estienne présenta au congrès de Ratisbonne, à l'empereur Rodolphe II et aux Ordres réunis du Saint Empire, deux requêtes qu'il avait fait imprimer à Francfort, chez Wechel : dans l'une il répondait à l'écrit d'Hubert Folietus sur les causes de la puissance de l'Empire Othoman, dans l'autre il exhortait les chrétiens à s'armer contre les Turcs et à les expulser de l'Europe.

Au sujet des Prémices ou Ier Livre des Proverbes épigrammatisés, ouvrage devenu d'une excessive rareté, et publié sans date et sans nom de lieu, il dit dans la préface :

« Ce qui m'occasionna de composer ces épi-« grammes fut que le roi Henri III, lisant quel-« ques proverbes en mon Livre de la Précel-« lence du Langage françois (lequel je lui « avois dédié, l'ayant composé par son com-« mandement ), me dict qu'il doubtoit touchant « deux s'ils estoient anciens. Cela donna entrée « à un discours assez long touchant nos pro-« verbes. Mais quelques jours après je gagnai « ma cause à pur et à plein, lui ayant monstré « les deux proverbes dont il doubtoit dans un « vieil livre escript à la main..... Je me décidai « donc à escrire un livre à ce subject; mais « comme promettre et tenir sont deux, le re-« tard apporté m'a permis de l'enrichir de ce « que j'ai apprins plus tard par la lecture des Ro-« mans, que je disois audict roi nous estre comme « des rabbins (interprètes) pour la cognoissance « de plusieurs choses qui appartiennent à nostre « langue et mesmement des Proverbes; sur quoy « il me souvient que, pour exemple, celui-ci, . VUIDES CHAMBRES FORT LES DAMES FOLLES, DE peut estre mieux entendu que par la lecture

« d'un passage de Perceforest, qui est, selon n « opinion , le plus digne d'estre leu entre tous Henri Estienne dédia ce recueil de Proveri mis par lui en vers français à M. Bucker, sea taire d'État de la ville de Berne. « Le préses « lui dit-il, est bien petit sans doute, mais ca « CUN DONNE CE OU'IL PEUT. » Et à cette occasi il parle d'un présent considérable qu'il recut in pinément de Breslau, d'héritiers à lui incomm et auxquels son nom devait l'être également mais qui, sachant que Thomas Rediger, rich seigneur hongrois, dont ils héritaient, avait cou tume de lui envoyer des présents, crurent de voir lui faire don d'un grand vase d'argent den partout, sous le pied duquel était inscrit le non de ces héritiers. Je doute, dit Henri Estie qu'il s'en soit jamais rencontré qui ayent fi ou voulu jamais en faire autant. Aussi critil devoir célébrer cette libéralité, que Valen Maxime, ajoute-t-il, n'eût pas manqué d'accom-

Il rappelle aussi la reconnaissance qu'il del à l'empereur Maximilien. « Lui ayant, dit-il, avoyé mon Trésor de la Langue Grecque, il m fit recevoir en deux fois ce que les Latins » pellent honorarium. Desquelles l'une est nonvelle; car m'ayant envoyé un beau présent, l tint le dict livre environ deux mois auprès de soi, comme il me fut escript par monsieur Crab et par un autre, en faisant ses monstres à tou venants (j'entends entre ceux qui estoient gen de lettres) comme du plus beau présent que oncques eust receu. Ce que considérant, je n'oubliay, quand je le remerciay, au voyage fiid environ un an après, de lui dire, entre autre choses, qu'il monstroit approuver et faire valoir ce dicton des Latins, Honos alit artes; ce que aussi j'avois touché en une épigramme que je bi

pagner de quelque belle exclamation.

avois envoyée auparavant. »

1595 à 1598. Les travaux de l'imprimerie de Henri Estienne se ressentent de son absence prolongée et du fâcheux état de ses affaires, qui rendait son esprit plus irritable. En 1595 il aval publié une sorte de paraphlet intitulé De J. Lipsii Latinitate palæstra, où il bl**à**me les**ij**k de Juste Lipse (1) et son affectation d'in celui de Sénèque et de Tacite. Cet écrit in attaqué avec raison par Scaliger. Henri 🗗 tienne, dans sa haine contre les Turcs, s'est livré à leur sujet à des dissertations qui occupe la majeure partie du livre, ce qui fit dire à 🗫 liger que le titre de cet ouvrage aurait da 🐲 changé en celui de de Latinitate Lipsiene adversus Turcas.

Le dernier ouvrage publié par Henri Estient est une nouvelle édition du Nouveau Tellsment, in-fol.; le texte grec est accompagné de deux traductions latines, dont l'une est de Théodore de Bèze, et a été revue encore par lui pour cette édition, quoiqu'il fût âgé de quatre-vingts

(1) Juste-Lipse venuit d'abjurer le protestantisme et de se fatre catholique.

ce aussi vers cette époque un opuslenri Estienne que l'on voit porté deemps sur des catalogues de vente et sur gues de bibliothèques publiques, mais pu découvrir; il est intitulé : Henrici Carmen de Senatu Feminarum. autres ouvrages, dont il avait comimpression, ne parurent qu'après sa is il est certain que plusieurs de ses its, signalés par lui et par Nicéron ant été publies, sont maintenant perres, restés en manuscrits, auront été a grand nombre de travaux qu'il avait restèrent inachevés; et lorsque après on gendre Casaubon put penétrer dans ièque, dont l'accès était interdit à tous, a de nouvelles preuves de l'infatigaté de son beau-père par la quantité rnanuscrites qu'il avait laissées : oiloιὶ πολυμαθείας, prope incredibilia mo-

7 Henri Estienne quitta Genève pour ofois, et se rendit à Montpellier, auasaubon, occupé alors de son édition , auteur pour lequel Henri Estienne itionné plusieurs manuscrits. En re-: Montpellier à Paris, il fut atteint, d'une maladie aussi grave que souinsporté à l'hôtel-Dieu, il y mourut, remiers jours de mars 1598. Son inhuresta point secrète, et causa même ne émotion populaire, puisque l'abbé dans ses Recherches sur la ville de e Père Colonia, dans son Histoire littéa ville de Lyon (t. II, p. 608), disent : à la suite de l'enterrement de Henri ju'il fut établi que le convoi funèbre itants serait désormais escorté par un nt du guet, protection nécessaire conaltes de la populace.

nt sans avoir fait de dispositions testa-, laissant une fortune minime et embarais la vente de ses livres en magasin satisfaire à tout, et la issa encore quelurces à ses enfants. Paul hérita de l'imen payant 800 écus aux autres héritiers. , qui avait eu quelquefois à se plaindre re entier et irritable de son beau-père, a dot de sa femme était encore due, espect pour les services rendus aux · la samille des Estienne, s'opposa au s manuscrits qu'exigeaient les héritiers, m'ils fussent tous remis au fils et suc-Jenri Estienne, à Paul, auquel ils ne fuotiles (1). Mais Casaubon nous apprend nt en partie perdus ou détruits ( non

eneratione domus Stephanicæ motus, renitenpe alque opera cohæredibus, effeci ut omnes itos codices Paulus Stephanus præciperet. In ea domo, quæ literis aliquando tantum emanere instrumenta bene merendi de ils qui jubblicæ litterariæ utilitatem procurarent. » uno modo). Un manuscrit de Photius et celui de Zonaras ne se retrouvèrent point.

Comme aucun témoignage ne peut inspirer plus de confiance que celui de Casaubon, à la fois juge suprême en fait d'érudition, témoin véridique et religieux, et gendre de Henri Estienne, je crois devoir reproduire ce que, dans l'intérieur de sa conscience et sous l'inspiration du moment, il a consigné pour lui et pour sa famille dans ses Ephémérides, lorsqu'il apprit la mort de son beau-père (1).

15 mars 1598. Je venais d'entrer dans ma bibliothèque à l'heure ordinaire, mon ame était triste; ma priere faite, je me mettais au travail quand on vint m'apprendre la mort de mon très-cher et trèsillustre beau-père, Henri Estienne. C'est à Lyon qu'il est mort, loin de chez lui, et comme en exil, lui qui possédait une belle maison à Genève; loin de son épouse, si respectable, loin de ses enfants, dont quatre encore lui restaient. Malheur! malheur d'autant plus grand que nulle nécessité ne l'obligeait à quitter ses foyers. Faibles humains que nous sommes! quand je pense, ô mon Estienne, ô mon cher Estienne, aux vicissitudes que tu as éprouvées : toi qui d'un commun accord pouvais occuper le premier rang parmi les hommes d'élite, tes égaux (Théodore de Bèze, Calvin et les autres chefs protestants), tu as préféré t'en éloigner plutôt que de rester avec eux le soutien de notre Église; toi à qui ton père avait laissé une grande fortune, et qui as préféré la dépense à l'épargne; toi qui par un don de la Providence n'a-

(1) Ce recueil, où se reflète la belle âme de Casaubon, a été imprimé pour la première fois à Oxford, en 1880, 2 fort vol. in-8°.

« Cum de more in museum me recepissem, et mæsto animo, nescio quare , essem ; ecce , postquam γονυπετή-σας ad studia me adeinxi , nuntius affertur mini de obitu charissimi capitia, et quondam clarissimi, Henrici Ste-phani. Lugduni oblit ὁ μακαρίτης, procui domo, tanquam aliquis ἀνέστιος, qui domum Geneva ampiam bebebat; procul ab uxore, qui uxorem matronam castissimam habebat; procul a liberis, qui habebat quatuor adhuc supersities. Dolenéum; dolendum ac quidem impessius, quod nulla necessaria de caussa ὁ μαχαρίτης domo aberat. Homunculi quid sumus! cum cogito, mi Stephane, mi Stephane, Et olav ele ola. Tu qui poteras inter or. duis tul homines primas sine controversia tenere, ma-luisti dejici quam stare; tu qui opes a patre tibi re-lictas amplissimas habuisti, mainisti istas amittere quam ervare; tu qui a divino Numine excitatus fucras, ut literas, præsertim Græcas, unus omnium optime intelligeres , ut ornares , maluisti alia curare quam τὴν σπάρταν χοσμείν. Non hoe tuo, mi Stephane, sed humani in-genti vitio, factum. Paucis enim datum est sua bona bene nosse, et ils probe uti. Quamquam in quidem, vir magne, optime usus es juvenis, deque literis ita es meritus, ut pauci tecum jure componi possint, vix quisquam ante-poni. Magnum sane, vir magne, in utramque partem exemplum te præbuisti. Atque ulinam faxit Deus, ut virtutes tuas, vigilantiam, et indefessum illud studium ego et mei imitemur. Nævi si qui fuerint, ut quod abesse domo semper quam adesse maiueris, ils ne maculari nos sinamus. Supplex etiam te veneror, Deus æterne, ut tiberne superstites et familiam totam Stephanicam cura tua digneris, et in pietate florere omnibusque virtutibus velis. Uxorem præsertim tibi meam, o Deus, commendo; que nune morbo languens, si patris de obitu resciverit, quos edet ejulatus, quas lamentationes! So-lare tu igitur illam, Pater misericordiarum, qui solus potes, et nos conspirare ambos in amore cultuque tui semper face cum charissimis quos dedisti liberis. Amen. Ephémérides de Casaubon (ixford, 1880, 2 gros vol.

in 8°, p. 67-69.

vais point de rivaux dans les lettres anciennes, surtout les lettres grecques, que ton destin était d'illustrer, et qui as préséré aller chercher bien loin ce que lu avais sous la main (1)! Mais, mon cher Estienne, ce n'est point ta faute, c'est celle de l'esprit humain. Il est aussi rare d'apprécier les biens que l'on possède que d'en bien user. Tant que tu as été jeune, les services que tu as rendus aux lettres sont tels que bien peu pourraient t'égaler, et presque aucun te surpasser. Les nombreuses preuves que tu en as données en grec et en latin prouvent que tu es véritablement un grand homme. Fasse le ciel que moi et les miens nous imitions tes vertus, ta vigilance et ton zèle infatigable. Si l'on a eu quelques torts à te reprocher, comme de t'être trop souvent absenté de ta maison, que le ciel aussi nous en préserve. Je t'en supplie, grand Dieu, daigne venir en aide aux enfants et à toute la famille des Estienne, qu'elle croisse en vertus et en piété! Je recommande surtout à tes bontés mon épouse, qui maintenant est malade et dont je vais entendre les cris et les sanglots quand elle apprendra la mort de son père. Console-la, Père des miséricordes, et fais nous tous deux persévérer à jamais dans ton amour et dans ton culte, avec les chers enfants que tu nous as donnés! Amen (2).

Le mérite de Henri Estienne a été signalé par les savants les plus distingués, même ses contemporains : on en peut voir la longue liste dans Maittaire; parmi eux on doit remarquer Joseph Scaliger (Lettre 46 à Casaubon), qui, malgré ses fréquentes querelles littéraires avec Henri Estienne, n'en resta pas moins son ami, et Huet, qui déclare que dans ses traductions latines Henri Estienne a rendu le sens avec autant de clarté que d'élégance.

M.A.-A.Renouard, dans son enthousiasme pour les illustres imprimeurs de Venise, avait dit, dans sa première édition de ses Annales des Alde, qu'à tous égards Alde Manuce occupe et occupera longtemps, et sans aucune exception, le premier rang parmi les imprimeurs anciens et modernes.

Tout en rendant justice au mérite des Alde, mon père, après avoir comparé quelques-unes de leurs éditions avec celles de Robert et de Henri Estienne, et en tenant compte des difficultés qu'Alde avait du rencontrer dans le vaste champ qu'il a défriché le premier avec tant de zèle, s'exprime ainsi : « Je ne veux être injuste ni ingrat envers Alde. Non : Alde Manuce mérite de la république des lettres une reconnaisnaissance éternelle, pour avoir publié avec une grande activité et une bonne exécution, quant à la typographie, un grand nombre d'auteurs classiques, dans un temps où l'on n'imprimait guère que des ouvrages de disputes théologiques; et ce choix, qui fait honneur à son goût, prouve sa passion pour les belles-lettres : mais ie dirai avec la même franchise que ce fameux

imprimeur, qui fait honneur à l'Itali pas la place à laquelle une admirati veut l'élever.

« J'ai cherché, ajoute mon père l'excuse qu'on pourrait alléguer en sau sujet de la correction, souvent t du texte des livres qu'il a imprimés; même qui la donne en disant qu'il ment occupé, qu'il trouvait à peine lire une fois, légèrement et à la cours ves des éditions qu'il publiait (1). »

Les éditions des Étienne sont to quables par leur correction; et les téraires qui leur sont personnel plus considérables que ceux des Al

« Quelle place, dit encore mon pèrvée dans le monde savant à Robert l a publié aussi des livres grecs iné latin, en grec, en hébreu, langue qu' faitement, a imprimé des éditions qu'elles sont correctes; qui de plu Trésor de la Langue Latine? Quelle sera donnée à son illustre fils Her qui indépendamment de ses correcte: ses éditions de tous les bons auter publiées quelquesois avec une rapidit que la langue grecque lui était aussi la langue française, a fait encore su des travaux particuliers, auxquels rendent perpétuellement hommage, tienne, qui a montré qu'il était u plein de goût lorsqu'il a donné en la seule bonne traduction peut-être naisse d'Anacréon; qui, sachant te gues et traduisant avec autant d poëtes latins en vers grecs que les en vers latins, écrivait bien en fra temps où ce mérite était rare; qui laissé deux volumes manuscrits i d'une si vaste érudition, qu'elle éto dre lui-même, le docte Casaubon; tienne l'auteur du Trésor de la Lan ouvrage imprimé par lui et à ses f immense, dans lequel les lexicogra les pays ont puisé et puiseront sans de l'aveu du docteur Coray, serait e s'il n'avait pas été exécuté par Her Pour élever ce monument, qui hone il a sacrifié une fortune considéral paternel et fruit de ses veilles labo son économie. Ah ! si Henri Estienn la fin de sa vie et septuagénaire, pe quelques railleries contre des moines ou quelques invectives que lui arra tion du meurtre infâme de son roi, ayant vu ses manuscrits, ses livres sa maison dans un tremblement de combant à la peine et aux soins de 1

 <sup>(</sup>i) Maluisti alia curare quam τὴν σπάρταν κοσμεῖν.
 (g) L'année suivante à pareille date il se rappelle dans ses Éphémérides la mémoire de son cher Estienne (charistant capitis).

<sup>(</sup>i) « Vix credas quam sim occupatus. N tempus, non modo corrigendis, ut cuper qui excusi emittuntur libris cura nostra, gendis quidem cursim. »

ubliant jamais sa patrie, qu'il dut croire issante de ses utiles travaux, est allé dans un état voisin de l'indigence, au n'hôpital, du moins ne lui envions pas d'être le premier imprimeur de tous les ét ous âges; et que tout typographe, noble sentiment de son art, se prosterne pect devant sa tombe.

Manibus date lilia picnis; reos spargam flores; non, Gallia, tanto m te poteris jactare typographo, et ultra crare nefas! »

Estienne ne pouvait être mieux apprécié mon père, à la fois érudit, poëte, he consommé dans toutes les parties que lui avaient transmis ses aïeux, et me Henri Estienne, fut le plus dévoué t le meilleur des pères.

A. F.-D.

INNE (Paul), imprimeur français, né , en janvier 1566, mort vers 1627. Élevé tendre affection par un père qui reporce seul fils toutes ses espérances, le ul se fortifia dans ses études par des qui le mirent en rapport, dans tous les ec les doctes amis de son père. Il s'arque temps à Leyde pour y étudier sous ces de Juste Lipse. Une lettre dece célèque (juillet 1587) fait son éloge ; et dans ion dont il se sert, mitis adolescens, que la douceur était une des principales le Paul, qui s'était aussi arrêté à Lyon n de Tournes, imprimeur renommé, et à Heidelberg, chez le savant imprimeur Commelin. Il avait passé l'année prén Angleterre.

ut pour la poésie latine fut encouragé i Estienne, dont le souvenir l'inspira ment dans la touchante pièce de vers sposa sur sa mort et pour honorer sa

possession des manuscrits de son père établissement par la ferme volonté de -frère Casaubon, Paul continua les imque la mort de Henri Estienne laissait s, et dès 1599 il commença une série ations importantes, auxquelles il donna tout particuliers. La plus remarquable ipide avec la traduction de Canterus, · Émile Portus et accompagnée de scoı index, etc., 2 vol. in-4°, 1602. Parmi s éditions d'auteurs grecs et latins, on e quatre de Pindare et trois des Lettres . Malheureusement, soit par une écoigée peut-être par sa fortune, soit à : la mauvaise fabrication du papier temps a fait perdre à ses livres une artie de leur valeur. Son imprimerie, ans d'exercice, venait de faire paraître Aristide, 3 vol. in-8°, Homère, Pline, au Testament, quand tout à coup ses 3'arrêtent complétement (1605 1611).

Compromis dans la conspiration dite de l'escalade, tentée en faveur du duc de Savoie, et dont le chef, Blondel, syndic de Genève, fut condamné à mort, Paul Estienne, d'abord mis en prison, fut ensuite proscrit, et pendant quinze ans ne put rentrer à Genève. Il paraît même, par la lettre qu'il adressa au conseil le 29 janvier 1608. que ses biens furent vendus. On conserve aux archives de Genève plusieurs lettres où il expose que le fâcheux état de sa fortune ne lui permet pas même d'envoyer ses enfants à l'école de Genève, et il rend responsables du sort de l'âme de ces enfants ceux qui le contraignent de les faire rentrer en France pour y faire abjuration. En effet, son fils alné, Antoine, envoyé à Paris, revint à la foi catholique. Ses prières et ses sollicitations auprès de la seigneurie de Genève pour obtenir un sauf-conduit qui lui permit de régler quelques affaires urgentes, et de ne pas compromettre davantage les intérêts de ses créanciers, n'eurent aucun résultat.

Enfin, en 1619, par l'intervention du gouvernement français, un sauf-conduit fut promis à Paul pour qu'il pût traiter de la remise des matrices de Garamond, et c'est à la fin de février 1620 que, sur sa requête, la seigneurie le lui accorda; les matrices lui furent remises, après toutefois qu'on s'en fût servi pour exécuter deux fontes.

Huit ouvrages parurent à Genève avec l'indication de l'Oliva Stephani, de 1611 à 1628; le dernier est une réimpression, format in-16, du Pindare grec et latin donné par Henri.

En 1627, Paul vendit sa typographie et probablement sa librairie aux frères Chouet. On croit qu'il passa à Paris la plus grande partie du temps de son exil et qu'il y revint après la vente de son établissement. On lit dans les Éphémérides de Casaubon, à la date du 3 décembre 1607 : « Aujourd'hui j'ai été detourné de mes études par Paul Estienne. Fasse le ciel que je n'aie pas à me repentir de mon bon vouloir à son égard. Dans sa détresse, je lui ai donné ce dont je pouvais disposer en argent comptant, et je l'ai cautionné pour deux cents écus d'or. Plaise à Dieu que ce gage sur la maison des Estienne ne soit pas perdu, et que ni moi ni les miens n'ayons à nous repentir de cette condescendance. »

La même année, au 19 janvier, dans une autre note, le noble et généreux Casaubon s'exprime ainsi. « Que Dieu vienne en aide à « mon beau-frère Paul Estienne, qui retourne « en Dauphiné; sa sœur (Denyse) est partie « pour notre petite campagne. C'est pour les autres que je vis, et non pour moi. Tel est mon « sort. »

On ignore complétement l'époque de la mort de Paul Estienne. Quoique la carrière où il était entré d'une manière si brillante lui ait été si tôt fermée, il mérite qu'on rappelle l'expression dont il s'est servi dans l'une de ses suppliques en vers latins qu'il adressait à l'inflexible seigneurie de Genève :

..... Clarorum haud unquam indignus avorum.

A. F.-D.

ESTIENNE (Antoine), fils du précédent, imprimeur français, né à Genève, en 1592, mort à Paris, à l'hôtel-Dieu, en 1674. Après avoir fait ses études à Lyon, il se rendit à Paris, et fit son abjuration entre les mains du cardinal Du Perron. Ayant obtenu des lettres de naturalisation, il fut nominé huissier de l'assemblée du clergé, avec une pension de cinq cents livres. On ignore l'époque où il fut reçu imprimeur, mais ses premières éditions datent de 1613. Dès l'année 1615, il prit le titre d'imprimeur du roi, attaché à la branche des Estienne restée catholique. Lorsque les matrices grecques rachetées à Genève furent rapportées à Paris, c'est à Antoine Estienne qu'on en contia la garde, et il la conserva jusqu'à sa mort (1); elles furent alors déposées à l'Imprimerie royale. On voit le nom d'Antoine figurer sur la grande et magnifique publication des Œuvres complètes de saint Jérôme publiée par Fronton du Duc; les deux premiers volumes avaient été imprimés en 1609, par Claude Morel. Pendant plus de cinquante ans il exerça sa profession d'une manière digne de ses ancêtres; en 1617 il imprima le premier livre des Commentaires de Casaubon, son oncle, sur Polybe, et c'est pour la Société des éditions grecques, dont il faisait partie, qu'il imprima la belle édition grecque-latine d'Aristote, en 2 volumes in-fol., Paris, 1629. On croit que l'édition d'Aristote de 1619 et celle de 1639, publices par la même Société, ont été aussi imprimées par lui, du moins en partie. Sa belle edition de Plutarque, qu'il dédia au roi Louis XIII, parut en 1624. La dédicace à Mathieu Molé, qui se trouve en tête de la Bible des Septante grecque et latine donnée par Morin, 3 vol. in-fol., 1628, est signée par les libraires Michel Buon, Sébastien Chapelet, Antoine Estienne et Claude Sonnius associés pour ces grandes publications. Cette édition est parfaitement imprimée par Antoine Estienne, avec les caractères grecs de Garamond (2).

En 1661 il publia un très-grand ouvrage, qu'il aédia à la reine mère, qui lui en avait concédé le privilége. Il forme deux gros volumes in fol., et est intitulé: Nouveau Thédtre du Monde, contenant les États, royaumes et principautés représentez par l'ordre et véritable description des pays, mœurs des peuples, forces,

richesses, gouvernements, religions: illustri de l'institution de toutes les religions et l'erigine de tous les ordres militaires et de che valerie (par Davity), avec un nouveau supplément, contenant l'état présent de la Franc depuis la régence de la très-auguste Anne d'Autriche. Comme le travail de Davity, qui ser vit de base à ce grand ouvrage, ne forme qu'un vo lume in-4°, on croît que la coopération d'Antoine Estienne contribua beaucoup à son accroissement.

Nommé adjoint de la communauté des imprimeurs en 1626, Antoine en fut le syndic en 1648. Mais cet honneur pas plus que son titre de premier imprimeur du roi ne put le préserver des malheurs et périls attachés à sa profession, d particulièrement à la famille des Estienne, dont Antoine doit être regardé comme le dernier représentant.

En 1664 Antoine dut cesser d'imprimer. Sa fils Henri, nommé imprimeur-libraire à Parise 1646, et qui, du consentement de la chambre de imprimeurs, avait obtenu la survivance de sa père dans la charge d'imprimeur du roi (1), hi était venu en aide dans ses embarras commerciaux; mais il était mort en 1661. Privé à cet appui, Antoine, devenu infirme, puis avegé, trouva enfin, à l'âge de quatre-vingt-deux sa, après plusieurs années de misère, un refugi à l'hôtel-Dieu de Paris, et il y mourut.

Son frère Joseph, nommé imprimeur du rel à La Rochelle, y est mort de la peste, la même année, au mois d'octobre. A. F.-D.

ESTIENNE (Robert II), né à Paris, en 1530, mort à Genève, en 1570. Il était le second des neuf enfants de Robert Ier. Quand son père ki fit quitter secrètement Paris et l'envoya à Genève, il était fort jeune; mais comme il penévéra dans la foi catholique, il revint bientit à Paris, et rentra en possession des biens peternels. Il continua ses études et son appeatissage chez son oncle Charles, qui avait été nommé imprimeur du roi, après le départ de son frère. Ainsi que ses frères, il avait reçu 📾 éducation solide, comme on le voit par le testament de son père, qui « espère estre aydé de « tous les enfants qu'il a plu à Dieu de les « donner, lesquelz à ceste fin il a fait este-« dier ès langues latine, grecque et hébraique, « et après, luy-mesme les a instruicts en 🗪 « dict art et vacation d'imprimerie ».

Le jeune Robert rétablit à Paris en 1566 l'aprimerie paternelle, quelque temps abandonné. La mère de Henri IV, Jeanne d'Albret, qui portait à l'imprimerie des Estienne autant d'intert

<sup>(1)</sup> Je tiens ce renseignement de M. Aug. Bernard, auteur conscencieux de recherches préciouses sur les Origines de l'Imprimerie, 2 vol. in-8°, Paris 1884, et qui s'occupe d'un travail particulier sur les types royaux de Garamond.

<sup>(2)</sup> Deux cents ans se sont écoules avant qu'une nouvelle edition de la Bible des Septante (greeque et latine) ait été reimprimée en France. C'est seulement en 1829 que nous en avons donne une nouvelle édition, en 2 vol. grand in-8°. Elle fait partie de la Bibliothéque des Auteurs grees.

<sup>(</sup>i) C'est à cet Henri que fut concédé, en 1881, le privilée pour l'impression des Essais de Mentaigne, comme cestimateur des belles impressions de Robert, de Cheried de Henri, ses ancêtres. Il en donna deux éditions partant l'Olivier des Estienne; l'une en 1882, l'autre ai 1871. Dans la préface il dit « avoir puré son édition d'une infinite de fautes qui déshonoraient ses éditions prédentes, et avoir ajonté la traduction française des passages grecs, latins, italiens ».

témoigné la sœur de François Ier, , reine de Navarre, lorsqu'elle venait du père de Robert, voulut en quelque urer la reconstitution de l'établissenel, et le 12 mai de cette année (1), r visité, elle y écrivit ce quatrain : alier, d'el aux derniers temps atex aux enfasts de ma race | suivi des craignants-Dieu la trace, lis solent les mêmes pas suivants; ert Estienne répondit par le sonnet

AU NOM DE L'IMPRIMERIE.

que le ciel de grâces favorise, raignants-Dieu souhaitent tout bonheur, grands esprits ont donné tout honneur, r doctement la science conquise:

craignants-Dicu et les hommes savants raconter aux peuples survivants s, votre cœur, et louange notoire.

: vos vertus ne peuvent prendre fin, je demeurray vivante, a cette fin uples à venir j'en porte la mémoire,

ages qui sortirent de l'imprimerie de int peu nombreux; mais leur exécuprouve qu'il avait conservé les tra
a famille. Le papier est de meilleure celui de la Suisse, dont son frère bligé de faire usage pour la plupart ns. Après le désastre éprouvé par son s, Robert fut nommé imprimeur du ir quelques-unes de ses publications, sur les deux éditions in-8° et in-16° saumes de David, cette indication : icum Stephanum et ejus fratrem itephanum, typographum regium, to Regis (2).

ort instruit et en rapport continuel ants distingués, Robert n'écrivit que ces de vers; une, entre autres, sur la nsard forme vingt sixains, qui, par tie et même par les idées, se font rermi le grand nombre de poésies que trépas de l'Homère français: c'est Robert Estienne lui donne, et c'est

uit parier Apollon :
bre mourut, J'avois tant d'espérance
ar Ronsard un jour renaistre en France,
rule attente appaisa mes regrets :
de moitié ma tristesse s'augmente,
e françois, dont la mort je lamente,
une fois mourir celui des Grees.

t point Ronsard, ce corps mort que la terre n avare estroitement enserre : 'est ce grand nom par la terre espandu; ité lisant sa poesie

stonnement et de regret saisie, de Ronsard par grand miracle voir.

de Ronsard auront la tombe veue, ique ardeur sentant leur âme esmeue, sur-le-champ poëtes devenir.

Laboureur, addition aux Mémoires de Cas-: 1, p. 901. ge ne se trouve nià l'une ni à l'autre édition, able que toutes deux ont été imprimées à A la suite de cette pièce est un huitain ingénieux de Robert Estienne sur le même sujet.

Un document irrécusable, découvert dernièrement dans les archives de Genève, et dont M. Gaullieur a bien voulu de nouveau vérifier l'exactitude sur les registres du consistoire de l'Église de Genève, fait mourir Robert, frère de Henri Estienne, à Genève antérieurement au 2 novembre 1570 (1). On y lit « Henri Estienne. « appelé pour l'inhumanité exercée à l'endroit de « Robert son frère, naguère décédé, et n'avoir « point assisté à son enterrement, confesse ne « s'estre trouvé à l'enterrement de son dict frère « parce qu'il estoit lors en volonté d'aller faire « baptiser ses enfants à Virey. Le dict Henri « Estienne, admonesté de la dureté dont il avoit « usé de l'endroit de son frère, quoiqu'il ait sceu « dire, a esté ainsi renvoyé au jugement de « Dieu. » D'autres documents non moins authentiques, que M. Gaullieur me communique à l'instant (28 mai 1856), constatent également la mort de Robert Estienne à Genève et le désaccord qui existait alors entre les deux frères (2). Mais par quel concours de circonstances Robert, resté catholique, avait-il quitté Paris et se trouvait-il à Genève, mal avec son frère et dans le denuement? On ne le saurait dire. La fin de Robert, attestée par cet acte, n'a donc pas été moins déplorable que celle de presque tous les autres membres de son illustre famille. Sa veuve, Denyse Barbé, continua quelque temps à imprimer sous le nom de son mari, et, en 1575, elle épousa Mamert Patisson, qui fut nommé imprimeur du roi en 1578. Celui-ci mit sur presque tous ses livres In Ædibus ou Ex Officina ou Typographia Roberti Stephani. A. F.-D.

ESTIENNE ( Robert III), fils du précédent, ne vers 1560, mort en 1630, était trop jeune pour pouvoir succéder immédiatement à son père. C'est donc par suite de quelques arrangements de famille que le nom de l'un ou de l'autre se trouve sur un assez grand nombre d'ouvrages. Avant qu'il fût reçu imprimeur, son éducation s'achevait auprès de Philippe Desportes, qui lui inspira le goût de la poésie. Voici comment s'exprime La Croix du Maine en parlant du jeune Robert:

La Croix du Maine en parlant du jeune Robert:
« Il est de fort grande espérance, pour estre si
« docte et sçavant ès langues en si bas âge, ce
« qui est chose commune à tous ceux de sa
« maison, tant ils sont nez aux lettres et dési« reux d'apprendre de père en fils. Il a composé
» plusieurs poëmes en grec, en latin et en fran« çais, et traduit plusieurs auteurs grecs et latins,
« la plupart non publiés; plusieurs de ses poésies

(1) Le Livre des décès de la paroisse Saint-Hilaire, dont relevait la rue Saint-Jean-de-Beauvais, déposé aux Archives de la ville de Paris, ne remonte pas au delà de 1276; M. Gaullieur m'informe, par sa lettre du 12 mars 1856, que, par une singulière fataité, les registres des décès manquent à Genère pour les six derniers mois de l'année 1870 et les six premiers mois de 1871.

(2) Extrait des Registres des Particuliers ; année 1870, Genève. « sont imprimées dans celles de Desportes. »

En 1582 Robert Estienne composa sur la mort de M. Christophe De Thou, premier président, soixante-dix-huit vers français, seize grecs et douze latins.

Ses impressions sont belles, mais n'ont rien de remarquable. Son instruction lui mérita le titre d'interprète du roi ès langues grecque et latine. On cite la devise qu'il fit à la demande du duc de Sully, grand-mattre de l'artillerie: Quo jussa Jovis, placée au-dessous d'un aigle tenant la foudre dans l'une de ses serres (1).

En 1624 il imprima la traduction française qu'il avait faite des livres I et II de la Rhétorique d'Aristote, sous ce titre: La Rhétorique d'Aristote, traduicte en françois par le sieur Rob. Estienne, interprète du roy ès langues grecque ret latine; Paris, in-8°, de l'imprimerie de Robert Estienne, rue Saint-Jean-de-Beauvais.

Cet ouvrage, réimprimé l'année même de la mort de Robert, a été complété par la traduction du IIIe livre, faite par son neveu, fils de Henri III, seigneur des Fossés, trésorier des bâtiments du roi et son interprète ès langues grecque et latine; en voici le titre: La Rhétorique d'Aristote: les deux premiers livres traduits du grec en françois par le feu sieur Robert Estienne, poête et interprète du roy ès langues grecque et latine; et le troisième, par Robert Estienne, son nepveu, avocat au Parliamant; Paris, 1630, de l'imprimerie de Robert Estienne, rue Saint-Jean-de-Beauvais.

Cet avocat au parlement, neveu de Robert, fut quelque temps imprimeur (de 1630 à 1633); mais ses descendants restèrent étrangers à l'imprimerie. Il a composé quelques pièces de vers, entre autres un poème sur les Larmes de saint Pierre, traduit du Tansillo.

A. F.-D.

ESTIENNE (François II), fils de Robert I, né à Paris ; on ignore la date de sa naissance et celle de sa mort. Il recut, comme ses frères, une éducation distinguée, et quitta Paris avec son père et son frère ainé Henri, qui prit soin d'achever son éducation. On voit par le testament de son père qu'il n'était point majeur lorsque celui-ci, déclarant Henri Estienne son légataire universel, le charge de ne remettre deux mille livres, qu'il lègue à son fils François, que quand celui-ci aura atteint l'âge de vingt-cinq ans et quand les ministres de Genève se seront assurés qu'il entend persister dans la religion réformée; autrement, ladite somme restera la propriété de Henri. Il veut que François ne se marie que du consentement de son frère ainé, et qu'il suive toujours ses conseils; mais si Henri abandonnait l'imprimerie, ou renonçait à la religion réformée, la volonté du testateur est qu'en ce cas ledit Henri soit déchu de l'imprimerie et de tous lesdits biens, et qu'ils accroissent la part de François son frère, pourvu toutefois que celui-ci persévère à faire partie de l'Église réformée.

Zélé protestant, François éleva une imprimerie à Genève, en 1562, où il imprimait de concert avec ses beaux-frères Jean et Estienno-Anastase, qui avaient épousé deux filles de Robert, Jeanse et Catherine. Ses impressions sont peu nombreuses; la plus remarquable est une élégande Bible, in-8°, 1566-1567, ornée de gravures en bois, luxe contre lequel s'était élevé le conseil de Genève dans son ordonnance de 1560 (1).

Ses fils, Gervais et Adrien, furent reps libraires à Paris, l'un en 1612, l'autre en 1614. Adrien eut deux fils, Pierre et Jeróme, reps fibraires à Paris, le premier en 1638, et le second en 1657; en eux s'éteignit la branche des Fraccois Estienne.

Ambroise Frank Dibor.

Thomas Janson ab Almeloveen (d'Almelo), De Filis Slephanorum; Amat., 1683. — idem, Fle de Casambon, en tête des Lettres de Casambon, 3º édit., 1768, in-lés, Rotterdam; et Lettres de Casambon, 19, 18, 53, 18, 18, 185, 185, 186, 194, 1047. — Michel Malttaire, Stephanorum Historia; Londres, 1709. — Niceron, Mémoires sur la hommes illustres, t. XXXVI, p. 246 et aqq. — Balid, Jugaments des Savants, t. 1, 334 et aqq. — Prosper linchand, Dict. hist.; l.a Haye, 1788, in-fol. — Grewell, Paristan Greek Press, t. 1 et 11; Oxford, 1833. — h-kenouard, Annales des Estienne, 2º édit.; 1833. — Frain Didol, Observat. litt. et typogr. sur Henri Estienne, 1838. — Crapelet, Etwaes sur la Typographie, t. 1, 1871. — Victor Leclerc, Journal des Débats, août 1831, 23 avil 1832, 16 août 1833, 18 octobre 1832. — Magnia, Journal des Savants, 1840, novembre. — Vaucher, Biblioth. de Genève, octobre 1839, nº 49. — Seneblet, Hist. litt. de Genève, 1.1. — Francis Wey, Hist. des Révolut. de langue françois avec le gree; Paris, 1853. — Amb, Firmin Didot, Essai sur la Fie et les Invrages de H. Estienne, en tête du traité de la Conformité du Language françois avec le gree; Paris, 1853. — Amb, Firmin Didot, Essai sur la Typographie.— Savan, Etudes littér. sur les Écrivains françois de la Refermation, t. 2, Paris, 1853. — Hang, Musée des Protesinis. — Gauillieur, Études de la Typographie genevoles sur quinzième et dix-neuvième sieleie; Genève, 1853.

\* ESTIENNOT DE LA SERRE (Dom*Claude*), historien français, né à Varenne, en 1639, mort à Rome, en 1699. Il appartenait à l'ordre de Sa Benoît. Porté par un goût très-vif à l'étude de l'histoire, il s'essaya par des recherches qui forent si goûtées de ses supérieurs, qu'on l'envoys dans plusieurs provinces du royaume, pour recueillir les pièces inédites propres à composer une histoire de son ordre. De 1673à 1684, il rédigea quarante-cinq volumes in-folio, presque tous écrits de sa main. Ces recueils contenzient une immense quantité de titres de sondation, de chroniques entières ou extraites d'ouvrages son imprimés, de bulles, de diplômes, etc.; et = grand nombre de ces pièces étaient accomptgnées de notes aussi érudites que judicieuses. Ce fut sur ce trésor que travaillèrent ensuite tots les historiens de l'ordre de Saint-Benoît. Mabilien y trouva les ressources les plus précieuses pour sa Diplomatique et ses Annales ; Sainte-Marthe,

<sup>(1)</sup> Casaubon dans ses Éphémérides écrit, à la date du 31 février 1616 : « J'ai reçu aujourd'hui une lettre trèsaffectueuse de l'illustre De Thou; il m'apprend que Robert est malade et en péril de mort : grand Dicu, prends pitie ce lui! »

<sup>(</sup>i) Je possède un petit ouvrage imprimé en rouge di noir, avec encadrements et vignettes, dont la parfaite secution ne le cède en rien à celle de De Tournes. Cut l' Calendrier Aistorial. Il n'était pas connu de Ressand

Gallia Christiana, etc. Dom Esni jouit de l'estime particulière de trois nocent XI, Alexandre VIII et Innorécut longtemps à Rome. Let. encycl. de la Pronce.

(Guillaume), voy. WILLIAM HES-

NET (Charles L'), sculpteur français, illieu du dix-septième siècle. C'est par r les dessins de La Hire, fut exécutée e Saint-Étienne-du-Mont, une des plus Paris. Les panneaux, ornés de lastissparés par des Vertus, figures assiravail exquis. Sur l'abat-voix, un ange trompette semble convoquer les fidèles; nonument entier est soutenu par une ssale de Samson, agenouillé sur un sé, et tenant à la main la mâchoire attribut ordinaire. E. B.—N.

). Voyez LESTOCO.

Q (D.-Jean - Louis), jurisconsulte né à Abtinten (Prusse), le 13 mars t le 1er février 1779. Il fut notaire et œnigsberg en 1736, secrétaire du tride la colonie française de la même 37, fiscal et avocat du tribunal de la '40, conseiller de guerre et juge fran-43, membre du conseil de la ville de g en 1744. Ses ouvrages sont : Disle navibus rebusque ob discrimen is maritimæ pro derelicto habenn habendis; Kænigsberg, 1744, in-4°; isdictione judici gallici Regiomon-., 1747, in-4°; — Auszug der Hisallgemeinen und Preussischen See-.. (Extrait de l'Histoire du Droit mamun et prussien, etc.); ibid., 1747, risputatio de Indole et Jure Instru-'æis usitati cui nomen; ibid., 1753, Irlaeuterung des allgemeinen und ben Wechselrechts (Explication du aun et prussien d'échange) ; ibid., 1762, Grundlegung einer pragmatischen torie (Bases d'une Histoire pragmaroit); ibid., 1766, in-8°. i, Lieft. Bibl.

E (DE L'). Voyez L'Estoile.

(Jean-Georges), jurisconsulte alleà Schweinsberg, le 9 juillet 1699, octobre 1773. Il étudia à Giessen, eipzig, s'appliqua pendant plusieurs Vetzlar à la procédure impériale, et se te, à Giessen, aux exercices académi-726 il fut professeur agrégé de droit, en 1728. En 1735 il fut chargé de es Pandectes à léna et nommé presne temps conseiller de la cour de 1742 il alla à Marbourg en qualité de le régence et de second professeur de principaux de ses nombreux ouvrages putatio de Ministerialibus; Stras-

bourg, 1727, in-4°; - Gemischte Abhandlung . von dem Ræmischen Recht, etc. (Mélanges de Droit romain); Giessen, 1725, in-4°; — Epistola ad J.-B. Menekenium, conspectum historiæ Hassiacæ sistens; ibid., 1726, in-fol.; -Programma de quibusdam subsidiis ad explicandum instrumentum pacis Westphaliæ necessariis; ibid., 1726, in-4°; — Analecta Fuldensia; fbid., 1727, in-fol.; — Jo.-Gottl. Heineccii Blementa Juris civilis, cum notis; ibid., 727, in-8°; — Origines Juris publici Hassiaci; Iéna, 1738, in-4°; et Francfort, 1752, sons cet autre titre : Electa Juris publici Hassiaci; — Delineatio Juris publici ecclesiastici Protestantium; ibid., 1731, in-4°; — Auserlesene kleine Schriften (Choix de petits Écrits); Giessen, 1732-1738; — Disputatio an dotalitium cesset propter secundas nuptias: ibid., 1736, in-4°, et 1742, in-4°; — De Altitudine Ædium Romanorum, deque civium multitudine, ad illustrandam servitutem, etc., latine versa a J.-F. Jugler; Leipzig, 1736, in-4°; — Practische Vorstellung der Rechte und Geschaefte welche die Raethe der Staende bey einem Reichskriege zu beobachten pflegen (Exposé pratique des droits et affaires que les membres des États ont habituellement en vue au moment d'une guerre de l'Empire ) ; Iéna, 1736, in-4°; - Jus publicum Hassiacum hodiernum; ibid., 1739, in 4°; — Observationes Juris feudalis; ibid., 1740, in-4°; — Laur.-Andr. Hambergeri Opuscula, ad elegantiorem jurisprudentiam; ibid., 1740, in-8°; Disputatio de Juribus Episcopi catholici in Germania; ibid., 1740, in-4°; — Programma de Jure poscendi litteras quas vocant credentiales a Legatis; ibid., 1740, in-4°; — Disputatio sistens summam circulorum Germanicorum libertatem, ratione bellicorum, civilium œconomicorumque; ibid., 1743, in-4°; · De Probatione nobilitatis avitæ et veteri et hodiernæ; Marbourg, 1744, in-4°; - De Jure ordinum Imperii decorandi honoribus militaribus; ibid., 1744, in-4°; — Disputatio de lubrico Jurisjurandi Judæorum; ibid., 1744, in-4°; — Spicilegium de Jurisdictionis supremorum Imperii tribunalium anteoccupatione; ibid., 1744, in-4°; — Anfangsgruende des gemeinen und Reichs-Prozesses (Bases premières de la Procédure ordinaire et impériale): Marbourg, 1745, in-8°; — Anmerkungen weber das Staats und Kirchenrecht aus der Geschichte und Alterthuemern (Remarques sur le Droit de l'État et de l'Église, d'après l'histoire et les antiquités); ibid., 1750, in-8°; — Arnoldi Vinnii Quæstiones Juris selectæ, cum præfat.; ibid., 1755, in-12; — Sammlung militaerischer Abhandlungen (Collection de Traités militaires); Francfort, 1763, in-8°; — Jo.-Ad. Koppii Historia Juris, Scientiæ Romanæ aucta; ibid., 1768, in-8°; — Commentationes et Opuscula; Lemgo, 1768-1771.

Kuchenbecker, Anal. Hassiac. — Weidlich, Rochtsgelehrt.

ESTOURMEL (Maison D'). Cette ancienne famille française, originaire du Cambrésis, porta indifféremment, jusqu'au seizième siècle, les noms de Creton et d'Estourmel ou Estrumel. Elle tirait le second d'un château situé près du bourg d'Estourmel (aujourd'hui dans le département du Nord, arrondissement de Cambray). Quant au premier, il lui avait été légué comme un souvenir d'honneur et de gloire par Reimbold D'ESTOURMEL, qui monta le premier sur la crête des murs de Jérusalem, lors du siége de cette ville. Ce brave chevalier garda depuis lors le surnom de Creton, et prit pour devise : Vaillant sur la crête. Godefroi de Bouillon, roi de Jérusalem, lui donna en outre, pour le récompenser de sa valeur, un morceau de la vraie croix, enchâssé dans un reliquaire d'argent. Un sire D'Estourmel, qui vivait au quatorzième siècle, ordonna par son testament qu'il fut distribué à mille pauvres de ses vassaux mille livres, mille pains, mille lots de vin, et mille habits de drap blanc. Un Robert D'Estourmel est cité dans la chronique de Du Guesclin parmi les défenseurs de Paris. Les autres membres connus de cette famille sont:

ESTOURMEL (Jean D'), général français, mort en 1557. Il joua un rôle important au service du roi; il assista, en 1531, comme ambassadeur et procureur de François Ier et comme maître de la maison du duc de Vendôme, au mariage de Marie de Lorraine, nièce de ce prince, avec Jacques V, roi d'Écosse. Cinq ans après, lorsque les Flamands entrèrent en Picardie, sous la conduite du comte de Nassau, et assiégèrent Péronne, Jean d'Estourmel se jeta dans la place, avec sa famille et ses vassaux, y fit amener ses grains encore en gerbes, ses bestiaux avec tous les approvisionnements nécessaires, et soudoya la garnison de son argent. Après plusieurs assauts meurtriers, les assiégeants furent forçés de se retirer précipitamment, le 11 septembre 1536. Tous les ans, à pareil jour, on faisait à Péronne, avant 1789, une procession solennelle en actions de grâces de la levée du siége; et le prédicateur était tenu de saire un compliment à MM. d'Estourmel et d'Applaincourt, en mémoire de la belle conduite de leur aieul. En 1541 Francois ler nomma d'Estourmel son maître d'hôtel. et lui donna l'office de général des finances aux provinces de Picardie, Champagne et Brie. Estourmel fut ambassadeur en Angleterre, avec le cardinal du Bellay, en 1546; ensin, Henri II le gratifia d'une pension considérable. Par son testament, Jean d'Estourmel substitua à l'ainé de sa maison, de mâle en mâle, le reliquaire donné à son aieul en 1099.

G. du Bellay, Mém. — Le Bas, Dict. encyclop. de la Fr.

ESTOURMEL (Louis-Marie, marquis n'),
homme politique français, né en Picardie, le
11 mars 1744, mort à Paris, le 14 décembre 1823.

Il entra d'abord dans une des compagnies de mouquetaires, passa dans la gendarmerie de la maison du roi, et devint colonel du régiment de Conti-dragons, puis colonel de Pologne-cavalerie et brigadier des armées du roi. Il sièges à l'assemblée des notables en 1787, présida, l'an suivante, l'assemblée électorale de la noble du Cambrésis, dont il était grand-bailli, et 🕍 élu par elle député aux états-généraux. Si sea vote était acquis aux réformes qu'il croyait conpatibles avec le maintien du trône, il ne put almettre celles qu'il regardait comme désorgi trices. Bientôt il se rendit à l'armée du Rhia. si l'attendait le commandement d'une brigade. Castine l'accusa d'avoir abandonné Kaiserslauters d le pays de Deux-Ponts dans le moment où i aurait dû se porter en avant. Sur la dema d'Albitte, le marquis d'Estourmel fut arrêté d mis en accusation, le 4 avril 1793; mais il parvint à se justifier, et il en sut quitte pour un semaines de captivité. Quelque temps après, ! obtint le grade de général de division. Elu menbre du corps législatif pour le département de la Somme en 1805 et 1811, il adhéra à la déchéance de Napoléon le 3 avril 1814, et vota la loi qui restituait aux émigrés leurs biens encore non aliénés. Il a publié : Recueil des opinions émises à l'Assemblée constituante et comptes rendus à ses commettants; Paris, 1811, in-8°. L. LOUVET.

Supplément du Dictionnaire de la Conversation. -Biographie univ. et portative des Contemporains. -Mahul, Annaire nécrologique, 1888.

ESTOURMEL (François-de-Sales-Mark-Joseph-Louis, comte p'), administrateur et 👣 geur français, fils putné du précédent, né en 1783, mort le 13 décembre 1852. Il fut sous l'Empire auditeur au conseil d'État, et devint le 14 janvier 1811 sous-préfet de Château-Gonthier : mais il quitta aux Cent-Jours ce poste, dans lequel ! avait été conservé par la première Restauration. Le 12 juillet 1815, il fut appelé par Louis XVIII à la préfecture de l'Aveyron. Il fit en cette qualité une proclamation pour appeler les habits la conciliation; et dans la sanglante affaire de Fualdès il contribua, par sa prudence et son inpartialité, à la découverte de la vérité et au détiment des coupables. Le 8 juillet 1818 il quite Rodez pour Le Mans, et passa de la préfecture de la Sarthe à celle d'Eure et-Loir le 19 juilet 1819, puis à celle des Vosges le 27 juin 1823; enfin, le 7 avril 1824 il fut transféré à la prése ture de la Manche. C'est là que le trouve la révolution de juillet 1830. Il vint aux limites de son département recevoir la famille royale allant en exil, et l'accompagna jusqu'à Cherbourg. Retiré des affaires publiques, d'Estourne voyagea en Italie, et partit de Rome en 1832 post visiter la Grèce, la Palestine et l'Égypte. Il a P blié son Journal d'un Voyage en Orient; Paris, 1844, 2 vol. gr. in-8°, ornés de 160 pl.; 2º édition 1848, 2 vol. in-18. On lui doit en outre un volume hitiulé: Souvenirs de France et d'Italie dans les années 1830, 1831 et 1832; Paris, 1848, gr. in-8°. L. Louver.

Biographie unio. et portatire des Contemporains. — Leundre et Bourquelot, La Littérature contemporaine franç.

\*BETOURNEL (Alexandre - César-Louis, comte n'), frère ainé du précédent, né à Paris, le 29 mars 1780, s'engagea volontairement pendant la révolution, et fit les campagnes de 1799 et 1800. Il fut nommé sous-lieutenant par Carnot, alors ministre de la guerre, puis secrétaire de légation après la paix d'Amiens. En 1805, la guerre générale s'étant rallumée, il fit successivement, jusqu'en 1812, les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de Portugal. Attaché à l'étatmajor de Berthier, il parvint au grade de chef l'escadron, et fut décoré par l'empereur après la betalle d'Eckmühl. En 1813 il fut nommé setrétaire d'ambassade au congrès de Prague. Député du Nord en 1815, il siégea au côté gauche, lat l'un des neuf députés qui osèrent voter contre a loi dite d'amnistie, et prit la désense de l'armée. Mais l'âge d'éligibilité ayant été reporté à quarante ans, il ne put être réélu en 1816. Rap-Pelé à la chambre en 1821, il y siégea jusqu'en 1823, s'y montra l'ami du général Foy, et rota comme lui. Réélu peu de temps avant la promulgation des ordonnances de Juillet, M. d'Esbourmel fut dans le département du Nord le premier signataire de l'acte d'association pour e refus de l'impôt. Lors de la révolution, il fut l'un des vingt-neuf députés qui prêtèrent à l'insurrection l'appui de leur nom en faisant placarder une proclamation signée d'eux sur les murs de Paris. Il contribua de tout son pouvoir à l'établissement monarchique du 7 août, et suivit dès lors la bannière de Casimir Périer. Il vota la proposition de M. de Tracy pour l'abolitim absolue de la peine de mort. Il vota aussi pour l'abaissement du cens électoral à 200 fr. expour l'admission des capacités. Bientôt après, M. d'Estourmel fut appelé au poste de ministre lézicotentiaire en Colombie. Il ne partit pas, et 🚾 rédu en 1831, après avoir fait connaître à ses électeurs ses sentiments contre l'hérédité de pirie. Chargé d'une mission en Amérique au commencement de 1833, il se rendit à Washingt à l'époque où les États-Unis réclamaient interment à la France 25 millions d'indem-🖦 L'insulte faite à M. Barrot, consul de France a Carthagène, fit rappeler M. d'Estourmel au ment où Il se rendait à son poste, et il vint reprendre sa place à la chambre, prétant son 🏧 aux ministres dans toutes les questions de 🖦 politique. Réélu en 1834, il fut remplacé a 1837 par M. Corne, et depuis il a disparu de a scène publique. M. Alexandre d'Estourmel avait anssi cultivé les lettres : il a fait jouer au Théttre Feydeau une pièce intitulée : La Manie des Arts, qui eut peu de succès. L. LOUVET.

Mographie universelle et portative des Contemporans, - Biographie des Hammes du Jour, \* ESTOURNEAU (Jacques-Matthieu), architecte français, né à La Flèche, en 1486. Il donna les plans de Châteauneuf-sur-Sarthe, bâti en 1540, par ordre de Françoise d'Alençon, duchesse de Vendôme. Il avait déjà donné à cette princesse les dessins du tombeau qu'elle fit ériger, à Vendôme, à la mémoire de son epoux, Charles de Bourbon, surnommé le Magnanime (1), mort en 1537. Ce monument fut regardé, à l'époque de sa construction, comme un chéf-d'even d'architecture. Le temps de la mort de d'Estourneau est inconnu.

CH.—P—C.

J.-F. Bodin, Recherches historiques sur l'Anjon et ses monuments, lome II. — Biographie angevine, page 815. — R.-I.. Achaintre, Histoire genéalogique et chronologique de la maison de Bourbon, lome 10°, p. 274.

\*ESTOUT DE GOZ, poëte anglo-normand, du treizième siècle. Il est l'auteur d'une pièce de vers assez curieuse, intitulée : Le Conte des Vilains de Verson, où sont énumérées toutes les redevances des tenanciers du Mont-Saint-Michel. En voici un fragment :

A Deu me plaing, à saint Michiel, Qui est message au rei deu clei, De toz les vilcins de Versea. Et de Oaber, un vilcin iclon : Saint-Michiel veut désériter.

Ce poème, qui n'a pas moins de 235 vers, donne à entendre que de bonne heure les vassaux des seigneurs normands se révoltèrent contre les impôts et corvées trop dures qu'on leur imposa; c'est en cela un document historique : il se trouve dans le registre des redevances du Mont-Saint-Michel, et a été publié par M. L. Delisle.

Louis Lacour.

L. Delisie . Études sur la condition de la classe agricole, p. 668. – Léchandé, Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., in-10, t. II, p. 92.

ESTOUTEVILLE, nom d'une ancienne famille normande. Le premier seigneur de ce nom dont la mémoire se soit conservée est Robert I'', sire d'Estouteville et de Val-le-Mont, que cite Orderic Vital, et qui suivit Guillaume le Conquérant en Angleterre (1066). Henri, un de ses descendants, figura parmi les chevaliers bannerets qui prétèrent serment de fidélité à Philippe-Anguste. Jean II, fils de Robert VI et de Marguerite de Montmorency, et frère d'un évêque d'Evreux, fut grand-bouteiller de France en 1415. Son fils afté hérita de cette charge en 1443, y joignit celle de grand-sénéchal et gouverneur de Normandie; il aida Charles VII à réduire cette province, et mourut avant 1463.

ESTOUTEVILLE (Guillaume D'), prélat français, né avant 1403, mort à Rome, le 22 décembre 1483 (2). Il était le second fils de Jean II et de Marie d'Harcourt. Guillaume, destiné à la carrière de l'Église, après avoir étudié à l'uni-

(i) Ce prince était l'aïeul immediat de Henri IV; Françuise d'Alençon, sa femme, qui lui donna treize enfants. ne mourat qu'en 1880, âgée d'euviron seixante aux. Elle fat inhume à Vendone, auprès de son mari

fat inhumée à Vendôme, auprès de son mari.
(2) Selon le P. Anselme, Mais d'après la Gallia christima, tome XIII, col. 400, Guillaume mourat le 10 des calcados de Sévrier (25 janvier) de la même annés,

versité de Paris, entra de bonne heure dans l'ordre de Saint-Benott ; de là il s'éleva aux plus hauts rangs de sa carrière. Il fut même comblé de titres, de charges et de richesses, avec cette profusion et cette accumulation étrange qui caractérisent le moyen age. Guillaume fut successivement pourvu de six évêchés, situés les uns en France, les autres en Italie, savoir : Maurienne, Digne, Béziers, Ostie, Velletri et Port-Sainte-Rufine ; il était en même temps archevêque de Rouen. Il posséda en outre quatre abhayes : celles de Saint-Ouen de Rouen, de Jumiéges, de Montebourg et du Mont-Saint-Michel, avec trois prieurés : Saint-Martin-des-Champs à Paris, Grand-Pré, et Beaumont-en-Auge (Normandie). Dès 1437 il avait été créé par Eugène IV cardinal-prêtre du titre des SS. Silvestre et Martin-des-Monts. Légat en France sous Nicolas V, il prit part à l'élection de quatre pontifes, y compris Nicolas. En 1477, Sixte IV le nomma camérier de l'Église de Rome. Guillaume mourut sous ce dernier pontificat, plus qu'octogénaire, et doyen du sacré collége.

Guillaume d'Estouteville alla jeune encore chercher à Rome le théâtre et le centre de sa fortune ecclésiastique. En 1451, Nicolas V l'envoya auprès de Charles VII avec le titre de légat. Le but de cette ambassade était multiple. Le cardinal devait d'abord obtenir du roi de France la cessation de ses hostilités vis-à-vis du roi d'Angleterre, hostilités qui favorisaient celles des Turcs contre la chrétienté. Il devait s'élever ensuite contre la pragmatique sanction et plaider enfin la cause de Jacques Cœur. Le cardinal échoua dans cette triple négociation, qui fut résolue dans le sens opposé à ses instructions et à ses efforts. Charles VII, tout en éludant les demandes du saint-siége, sut néanmoins se concilier l'attachement du légat ainsi que les bonnes grâces du souverain pontife; il sut en même temps mettre à profit pour le royaume la présence et l'autorité du cardinal. De son propre mouvement, disent les textes, et d'office, mais évidemment à la requête de Charles VII, Guillaume d'Estouteville procéda aux informations juridiques qui précédèrent la sentence de réhabilitation de la Pucelle. Le cardinal introduisit aussi au sein de l'université une réforme célèbre. Peu de temps après il présida l'assemblée de Bourges, qui confirma les libertés gallicanes et la pragmatique. Ayant été transféré du siége de Digne à celui de Rouen, en 1453, il retourna bientôt en Italie, et ne passa guère les monts, depuis cette époque, que pour réconcilier le roi de France, Louis XI, avec le duc de Savoie.

Guillaume d'Estouteville fit servir ses immenses richesses à construire quelques monuments ou à diriger des travaux d'art plus ou noins considérables. Il érigea le chœur, qui subsiste encore, de son abbaye du Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer. Il fit de riches dons à son abbeye de Saint-Ouen et à son église archiépiscopale de Rouen. Les deux teun qui décorent la cathédrale de cette ville, et dont l'une fut commencée en 1467, sont dus à sa munificence. Il construisit aussi le palais de archevêques à Rouen, ainsi que leur maison achiépiscopale à Pontoise, et commença le délicieux monument de Gaillon. A Rome, il dés l'église de Sainte-Marie-Majeure et fonda et des Augustins. Après sa mort, il reçut dans h capitale du monde chrétien des funéralles s gnifiques et les honneurs d'un somptueux s solée. Son cœur fut rapporté en France et inh avec pompe dans la cathédrale de Roues. La portrait du cardinal se voit sur deux médal italiennes gravées dans le Trésor de Numis tique et de Glyptique (1). « Il laises, dt h père Anselme, d'une dame romaine, deux esfants naturels, Jérôme et Augustin d'Este ville, dont les descendants, portant le nom et le armes d'Estouteville, subsistent avec bonnes d dignité dans le royaume de Naples. L'un d'est. François d'Estouteville ou de Tutaville, de de Saint-Germain, conseiller d'État du roy d'E pagne, mourut à Madrid, le 30 janvier 1674, àgé de quatre-vingts ans (2). »

Son neveu, Michel, sire d'Estouteville, & Val-le-Mont, etc., servit, en 1450, aux siéges 🕏 Falaise, de Caen et de Cherbourg. Il avait ép Marie, dame de La Roche-Guyon, filleet hérith de Gui de La Roche-Guyon. La seigneurie d'L touteville fut érigée en duché au seizième sièch en faveur du mariage d'Adrianne, l'unique 🗠 ritière de cette maison, avec François de Borbon, comte de Saint-Paul, gouverneur de Me de-France et du Dauphiné, fils puiné du com de Vendôme et de Marie de Luxembourg (1536) La mère et la fille avaient longtemps résisté à cette alliance, la mère par des motifs d'ambitien et de fortune, la fille parce que le comte de Said Paul avait eu une intrigue avec une demoire de la cour. Ce fut Marguerite d'Angoulème, rein de Navarre, sœur du roi , qui vainquit les rep gnances des deux dames. De cette union, cond en 1535, naquirent : François de Bourbon, 🕊 d'Estouteville, gouverneur du Dauphiné, met en 1546, et Marie, femme de Jean de Bourbot. comte d'Enghien, puis de Léonor d'Orleans, 🕊 de Longueville, morte en 1601.

Les branches collatérales de la maison d'Estouteville étaient celles des seigneurs d'Ausselus, de Rames et du Boscachard; du Bouchet, de Torci et d'Estoustemont; de Beyne; de Villbon; etc.

A. V. V.

Gailla christiana. — Histoire géndalogique d'inselme. — Frizon, Gallia purpurata. — Recueil du Ittres de la Maison d'Estouteville ; 1781, in-le. — Bissire de Charles VII et de Louis XI. — Le Bas, Dist. engciop. de la France.

ESTOUTEVILLE (COLLEU, comte D') Voj. Colleu.

(1)Médailles françaises, prem. partie, pl. XI.fg. 1 ct. (2) Histoire genealogique de la Maison de Franc d des grands-officiers de le couronne, Paris, in 1833, tome Vill, pages 90-91.

\* ESTRADA (Bartholomeu Ruiz DE), pilote le Francisco Pizarre, né dans les dernières anites du quinzième siècle, mort au seizième. On rouve ce marin établi à Santa-Maria-de-la-Anligua avant l'année 1514, et l'on peut supposer m'il accompagna dans sa première exploration Francisco Becerra, qui, par ordre de Pedrarias Bavila, sortit du Darien, à la tête de 150 hommes, au mois d'août 1514, et après avoir exploré hecte, visita le rio Peru, et au bout de six mois apporta en or et en perles des richesses midérables de cette région. Quoi qu'il en soit, **≈ fut Ruiz de Estrada, qu'Oviedo traite de fin et** habile pilote, qui conduisit pour la première fois an rio Peru Pizarre et Almagro, qui plus tard **mosèrent à l'empire d'Atahualpa le nom d'un** stave ignoré, et qui ne donnait son nom qu'à me faible portion de territoire. L'auteur de l'Histoire naturelle des Indes, dont les travaux mt été récemment exhumés, insiste sur cette articularité. F. DENIS.

Oviedo, Historia general y natural de las Indias ublicala la Beal Academia de la Historia, por D. Jozé umdor de los Rios; Madrid, 1855, t. IV.

\*ESTRADA (Louis de ), théologien espagnol, ivait vers la fin du seizième siècle. Religieux e Citeaux et abbé de Horta, il composa pluisurs ouvrages religieux, dont Nicolas Antonio donné la liste; les principaux sont : De Modo veitandi rosarium B. Virginis; Alcala, 1570, n-16; — Rosario de nuestra Senora y Sumario de la Vida de Christo; Alcala, 1571, n-3°; — De Laudibus sancti Eugenii et corveris ipsius ad urbem Toletanam translatione; Tolède, 1578, in-4°.

Micelas Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

ESTRADES (Godefroi, comte D'), diplomate st maréchal de France, né à Agen, en 1607, mort le 26 février 1686. D'abord page de Louis XIII, il la faire à l'âge de dix-neuf ans ses premières ames en Hollande, sous le prince Maurice, auprès duquel il remplit aussi les fonctions d'agent à la Prance. Il passa ensuite dans l'armée fran-🗫 commandée par le cardinal de La Valette, 🗬 obtint le grade de maréchal-de-camp. En 1637 le cardinal de Richelieu lui confia une négoation importante auprès de Charles I<sup>er</sup>, roi Angleterre : il s'agissait de décider ce prince i rester neutre dans la guerre qui existait cuire la France et la Hollande d'un côté et l'Esme de l'autre. Cette négociation échoua, par le manvais vouloir de la reine Henriette, qui détrait Richelieu. D'Estrades remplit des missions même genre en Savoie et en Hollande; et le Prince Frédéric-Henri d'Orange, frère et succes-🚾 du prince Maurice, le chargea d'aller traiter Tree Richelieu de la grâce du duc de Bouillon, compromis dans la conspiration de Cinq-Mars. Vers le commencement de la régence d'Anne d'Antriche, d'Estrades servit de second au comte Marice de Coligny dans son duel contre le duc Guise, et blessa Bridieu, second de ce duc.

En 1646, il obtint des États Généraux le commandement du corps auxiliaire qui concourut à la prise de Dunkerque; il alla ensuite prendre part aux conférences de Munster. De là il se rendit en Italie, au commencement de 1648, prit le gouvernement de Porto-Longone et de Piombino, etservit avec succès sous le prince de Modène. En 1650, il succéda au maréchal de Rantzau comme gouverneur de Dunkerque, et pendant la Fronde, s'étant montré fidèle au cardinal Mazarin, il obtint le grade de lieutenant général et la place de maire perpétuel de Bordeaux. Ambassadeur à Londres en 1661, il engagea contre l'ambassadeur d'Espagne, baron de Vatteville, au sujet de la préséance, une dispute qui faillit rallumer la guerre entre la France et l'Espagne. La fermeté que d'Estrades montra en cette circonstance lui valut le cordon de chevalier des Ordres du roi. L'année suivante, il obtint de Charles II la rétrocession de Dunkerque à la France, moyennant dix millions de francs. Ce traité, daté du 27 octobre 1662, fit le plus grand honneur à d'Estrades, qui ne tarda pas à être envoyé comme ambassadeur extraordinaire en Hollande, où il séjourna jusqu'en 1668. D'Estrades suivit Louis XIV dans l'expédition de Hollande, obtint la dignité de maréchal de France le 30 juillet 1675, et termina glorieusement sa longue carrière diplomatique en dirigeant comme premier plénipotentiaire de la France les négociations qui aboutirent au traité de Nimègue, en 1678. Quelques mois avant sa mort, d'Estrades fut nommé gouverneur du duc de Chartres, depuis duc d'Orléans et régent du royaume sous la minorité de Louis XV. Les pièces diplomatiques de ses négociations et sa correspondance avec le gonvernement français furent successivement publiées sous les titres suivants : Les Lettres. Mémoires et Négociations de M. le comte d'Estrades pendant le cours de son ambassade en Hollande depuis 1663 jusqu'en 1668; Bruxelles (La Haye), 1709, 5 vol. in-12. Cette première édition, aussi incomplète que fautive, fut reproduite avec d'importantes additions; La Haye, 1719, 6 vol. in-12. Le volume ajouté aux cinq précédents contenait les Négociations du comte d'Estrades en Hollande, en Angleterre, en Savoie, depuis 1637 jusqu'en 1662. Prosper Marchand compléta encore cette dernière édition en y ajoutant les trois volumes publiés par Adrien Moetjens; La Haye, 1710, sous le titre de Lettres et Négociations de MM. le maréchal d'Estrades, Colbert, marquis de Croissy, et le comte d'Avaux, ambassadeurs plénipotentiaires du roi de France à la paix de Nimèque, et les réponses et instructions du roi et de M. de Pomponne. Cette nouvelle édition fut publiée à Londres (La Haye); 1743, 9 vol. in-12.

Prosper Marchand, Diction. Aistorique. — Mignet, Nesociations relatives à la succession d'Espagne, t. 1-1V.

\* ESTRÉE (Jean D'), musicien français, du
seizième siècle, que Du Verdier qualifie de haut-

bois du roi Charles IX. Il a publié Quatre livres de danseries, contenant le chant des branles communs, gays, de Bourgogne, de Poitou, d'Écosse, de Malte, des Sabots, de la Guerre et autres; gaillardes, ballets, voltes, basses danses, hauberrois et allemandes; Paris, 1564, in-4°. La plupart de ces airs étaient des mélodies populaires connues dans divers pays; ils servaient anx danses de différents caractères qui faisaient alors les délices de la cour, et étaient joués par les hauthois et les violons.

Fétis, Biographie universelle des Musiciens. — Le P. Merseane. Harmonie universelle, llv. des Chants. — Encyclopédie méthodique, musique, t. l, p. 613.

ESTRÉES (D'), ancienne famille française, doit son nom à la terre d'Estrées-en-Cauchie, située à donze kilomètres d'Arras. Ses nombreuses ramifications, que l'on retrouve à travers plusieurs siècles en Artois, en Flandre et en Picardie, ont jeté parmi ses divers membres une telle confusion que, laissant de côté plusieurs illustrations douteuses de cette famille, et notamment un maréchal de France, Raoul D'Estrées, qui anrait accompagné le roi saint Louis dans sa croisade d'Afrique, et dont le fils Jean aurait épousé, en 1269, une princesse du sang royal de la maison de Courtenay, nous n'en ferons remonter ici l'histoire succincte que jusqu'à Pierre d'Es-TRÉES, surnommé Carbonnel, seigneur de Boulant, qui vivait vers l'an 1437. Depuis cette époque, on compte un assez grand nombre de descendants de Pierre d'Estrées devenus célèbres à différents titres; les plus remarquables sont :

ESTRÉES (Jean, marquis D'), général français, né en 1486, mort le 23 octobre 1571. Il suivit François Ier à Marignan et à Pavie, et servit tour à tour sous Henri II, François II et Charles IX; il fut nommé grand-maître et capitaine général de l'artillerie le 9 juillet 1550, puis lieutenant général du roi à Orléans. Il se décida à embrasser le calvinisme, sans que sa sidélité en souffrit la moindre atteinte, et il mourut à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Brantôme a fait de ce général un curieux portrait : « M. d'Estrées, dit-il, a été l'un des dignes hommes de son état, sans faire tort aux autres, et le plus assuré dans les tranchées ou batteries; car il y alloit la tête levée, comme si c'eût été dans les champs, à la chasse, et la plupart du temps il alloit à cheval, monté sur une grande haquenée alezane, qui avoit plus de vingt ans et qui étoit aussi assurée que le maître; car pour les canonnades et arquebusades qui se tirassent dans la tranchée, ni l'un ni l'autre ne baissoient jamais te tête, et ils se montroient pardessus la tranchée la moitié du corps, car il étoit grand et elle aussi. C'étoit l'homme du monde qui connaissoit le mieux les endroits pour saire une batterie de place, et qui l'ordonnoit le mieux.... C'a été lui qui le premier nous a donné ces belles fontes d'artillerie dont nous nous servons aujourd'hui; et même de mos censes qui ne craindront pas de tirer cent coups l'un apis l'autre, sans rompre, ni sans s'éclater, si enser.... Avant cette fonte, nos canons n'étaint du tout si bons, mais cent fois plus fragiles de sujets à être fort souvent rafratchis de vinaige, où il y avoit plus de peine. C'étoit un fort gual homme, beau et vénérable vicillard, avec un barbe qui lui descendoit très-bes, et sentoit lin son vieux aventurier de guerre du temps pant, dont il avoit fait profession, et où il avait apple d'être un peu cruel. »

Son fils Antoine, marquis d'Estrées, devit chevalier des Ordres du roi en 1578, grand-melle de l'artillerie en 1597, charge dont îl se déutes faveur de Sully, en 1600; et fut chargé de gravernement de La Fère, de Paris et de l'Île-b-France, pour sa belle défense de Noyon coste le duc de Mayenne, en 1593. Il mourut dans in premières années du dix-septième siècle.

Le P. Anselme, Histoire des Grands-Officiers de B couronne. — Morèri, Grand Dictionnaire histories — Brentôme, Capitaines françois.

ESTRÉES (Gabrielle D'), favorite célèbre per l'amour d'Henri IV, fille d'Antoine d'Estrés. née vers 1571 ou 1572, morte le 9 ou le 10 avil 1599. Fille d'une mère peu estimable, noum Françoise Babou de la Bourdaisière, Gabride était la cinquième de six filles, qui toutes # firent connaître par leurs galanteries. Elle avil pour sœur une abbesse de Maubuisson, qui 🗈 rendit célèbre par ses déportements et finit per être enfermée aux Filles pénitentes. « Dès l'a de seize ans, si l'on en croit Bassompierre, 🕰 brielle fut, par l'entremise du duc d'Éperson, prostituée par sa mère au roi Henri III, qu'h paya six mille écus ; Montigny, chargé de porte cette somme, en garda deux mille. Ce roi # dégoûta bientôt de Gabrielle; alors sa mère livra à Zamet, riche financier, et à quelque autres partisans, ensuite au cardinal de Gu qui vécut avec elle pendant un an. La belle Gabrielle passa depuis au duc de Longacrille au duc de Bellegarde, et à plusieurs gent hommes des environs de Cœuvres, tels q Brunet et Stenay ; enfin, le duc de Bellegarde 🕨 produisit au roi Henri IV. » La première 🛎 trevue entre Mile d'Estrées et Henri IV eut li à Cœuvres, vers la fin de 1590. Gabrielle devisi la maîtresse du roi sans renoncer à son ancies liaison avec le duc de Bellegarde ; et l'on trosse même dans les Mémoires de Sully certains anecdotes piquantes, qui pronvent que Heri était bieu instruit de ces infidélités. « Ce 🕊 aussi pour cela , dit Tallemant des Réaux, 💵 ne fit pas appeler M. de Vendôme Alexandri, de peur qu'on ne dit Alexandre le Grand; car on appeloit M. de Bellegarde M. le Grand (grand-écuyer). Il commanda dix fois qu'on tuat celui-ci, puis il s'en repentoit, quand venoit à considérer qu'il la lui avoit ôtée. - Per donner une position sociale à sa maîtresse, Heri maria à un gentilhomme picard, Liancourtamerval, qui dut se résoudre à n'être époux se pour la forme; puis, au bout de quelque mps, cette union fut dissoute pour cause d'imnissance du mari, bien qu'il eût quatorze entats d'un autre lit.

Lorsque Henri IV fit son entrée solennelle à bris, le 15 septembre 1594, « Mue de Liancourt, lit L'Estoile, marchoit un peu devant lui, dans me litière magnifique toute découverte, chargée le tant de perles et de pierreries si reluisantes, prelles offusquoient la lueur des flambeaux; et moit une robe de satin noir, toute houppée de linc. » Gabrielle était donc déjà presque traitée nreine, et son crédit augmentait chaque jour. He quitta le nom de Liancourt, et devint marpise de Monceaux, vers mars 1595, puis dutesse de Beaufort. Ces titres étaient des degrés ar lesquels elle se rapprochait du trône.

A une époque où les guerres civiles et la lutte rec l'Espagne avaient produit une misère géirale. Gabrielle étalait un luxe d'autant plus andaleux que la source en était plus honteuse. Le samedi 12 novembre 1594, dit L'Estoile, ı me fit voir un mouchoir qu'un brodeur de rris venoit d'achever pour Mme de Liancourt, laelle le devoit porter le lendemain à un ballet, ca avoit arrêté le prix avec lui à dix-neuf nts écus qu'elle lui devoit payer comptant. » L'inventaire manuscrit des biens-meubles de brielle, conservé aux Archives du royaume, ouve que les paroles de L'Estoile n'ont rien ragéré. Le riche mobilier de la favorite se mre évalué en total à 156,322 écus au soleil. sant à sa fortune immobilière, des domaines neidérables lui formaient, lorsqu'elle mourut. i véritable apanage. Elle avait acheté en 1594 seigneurie de Vendueil, en 1595 celle de Crécy, 1 1596 celle de Monceaux, puis la terre de Jaises; en 1597, le comté de Beaufort en Chamme, et les seigneuries de Jaucourt et de Loisourt, appartenant à la duchesse de Guise; **relques** mois avant sa mort, enfin, les terres de **stretout et Saint-Jean-les-**deux-Jurneaux, etc. **in, Marg**uerite de Valois, elle-même, lui avait adon de son duché d'Étampes, donation qui sya peut-être l'impunité de quelque scandale, B bien que Henri IV ordonna dans un accès bameur despotique et railleuse. On voit que I fortune de Gabrielle était arrivée au faite, au noment où il lui fallut tout abandonner.

Au commencement de 1599, la duchesse de lausort était sur le point de devenir reine. Salgré la désapprobation de Sully, de De Thou et les plus honnêtes gens de la cour, malgré le acoutement populaire, Henri IV semblait lécidé à placer sa mattresse sur le trône. Cetadant Sully, quittant Paris pour passer à louy la semaine sainte de 1599, disait à sa same que « la corde étoit bien tendue et que lieu seroit beau si elle ne rompoit, mais que saccès, selon lui, ne seroit pas tel que se l'ima-

ginoient certaines personnes ». Les prévisions de Sully devaient se réaliser. Gabrielle se sépara du roi, qui était à Fontainebleau, pour venir elle-même faire ses dévotions de la semaine sainte à Paris. Elle descendit dans la maison du financier Zamet, près de la Bastille. Le jeudi saint, après le diner, elle alla entendre les ténèbres en musique au petit Saint-Antoine. Elle s'y trouva mal vers la fin de l'office, et revint chez Zamet. Son mai augmentant, elle voulut sur l'heure quitter cette maison et être conduite au logis de sa tante, Mmc de Sourdis, près du Louvre. Elle était en proie à des convulsions qui la défigurèrent en quelques heures. Elle expira dans la nuit du vendredi au samedi 9 ou 10 avril. On attribua la mort de Gabrielle à une attaque d'apoplexie; mais beaucoup de personnes crurent à un empoisonnement. C'est l'opinion de Mézeray, l'historien le plus à portée d'être bien renseigné sur cette époque. Mais s'il ne doute pas du crime, il n'en connaît pas l'auteur : « Je ne sais quelle main, dit-il (mais certes trèsmeschante, quoique les suites de ce coup fussent salutaires à l'Estat), trancha le nœud de ces difficultés. » Dès l'année 1592, des négociations avaient été entamées par Henri IV avec le grand-duc de Toscane pour obtenir la main de sa nièce, Marie de Médicis. Gabrielle était le plus grand obstacle à cette union, que tant de motifs devaient faire désirer au grand-duc; elle périt dans une maison italienne, et le grand duc, dit-on, n'en était pas à son premier empoisonnement. La réputation, plus qu'équivoque, de Zamet fait admettre facilement son action directe dans cette odieuse machination. De plus, en lisant dans les Œconomies royales de Sully les paroles que nous avons citées plus haut, on est tenté de laisser arriver une autre part du même soupcon jusqu'à des personnages d'une plus austère renommée. On conçoit jusqu'où pouvaient aller les esprits rigides, qui croyaient voir le trône de France menacé d'une indigne souillure. Quoi qu'il en soit, aucunes recherches ne furent faites sur la mort de la belle favorite; la grande douleur de Henri IV trouva sa fin dans son excès même; et, par un dernier trait de calomnie, les ennemis de Gabrielle prirent occasion de la décomposition rapide de son corps, la veille si plein de jeunesse et de santé, « pour faire croire au peuple, dit Mézeray, que c'estoit le diable qui l'avoit mise en cet estat ; ils disoient qu'elle s'estoit donnée à luy, afin de posséder seule les bonnes graces du roy, et qu'il lui avoit rompu le col ». Trois semaines après, le roi s'attacha à une nouvelle maltresse, Henriette d'Entraigues, devenue marquise de Verneuil.

Les enfants de Gabrielle et de Henri IV, ou du moins ceux que ce prince nommait ses enfants, furent César et Alexandre de Vendome, et Catherine-Henriette, mariée au duc d'Elbœuf. Gabrielle d'Estrées a laissé une grande réputation de beauté. Le portrait le plus authentique **\$75** ESTRÉES

qui nous reste d'elle est un crayon publié par M. Niel. « Elle était blanche et blonde, dit M. Sainte-Beuve, elle avait les cheveux blonds et d'or fm, relevés en masse ou mi-crépés par les bords, le front beau, l'entræil (comme on disait alors) large et noble, le nez droit et régulier, la bouche petite, souriante et pourprine, la physionomie engageante et tendre, un charme répandu sur les contours. Ses yeux étaient de couleur bleue et d'un mouvement prompt, doux et clairs. Elle était complétement semme dans ses goûts, dans ses ambitions, dans ses défauts même. D'un esprit gentil et gracieux, elle avait surtout un naturel parfait, rien de savant; le seul livre qu'on ait trouvé dans sa bibliothèque était son livre d'Heures. » Il nous reste d'elle un petit nombre de lettres; deux ont été imprimées dans les Voyages aux environs de Paris par Delort, t. II, p. 46 et 260.

Bassompierre, Nouveaux Mémoires. — Sally, OEconomies ropales. — Tallemant des Réaux, Historiettes. — Mézeray, Historie de France, t. III. — E. Fréville, dans la Bibliothèque de l'École des Charles (t. III, 2º lirr.). — Niel, Portraits des Personnages français les plus tilustres des seizième siècle. — Sainte-Beuve, Causeries de Landi, t. VIII.

ESTRÉES (François-Annibal, duc D'), diplomate et maréchal de France, frère de la précédente, né en 1573, mort le 5 mai 1670. Destiné d'abord à l'état ecclésiastique, il était évêque de Noyon en 1594, lorsqu'il se décida à prendre le parti des armes et qu'il leva un régiment d'infanterie, sous le nom de marquis de Coeuvres. Il devint bientôt lieutenant général au gouvernement de l'Ile-de-France et gouverneur de la ville de Laon. La reine mère le chargea en 1614 de diverses négociations avec les ducs de Savoie et de Mantoue, les Vénitiens, les Suisses et les princes opposés au mariage de Louis XIII avec l'infante d'Espagne. Nommé ambassadeur à Rome en 1621, puis en Suisse, il fut mis, en 1624, à la tête des troupes de France, de Venise et de Savoie, pour assurer aux Grisons la restitution de la Valteline, et reçut, en récompense de ses services, le bâton de maréchal de France en 1626. Envoyé de nouveau en Italie en qualité d'ambassadeur, il se jeta dans Mantoue pour défendre cette place contre les Impériaux; mais il se vit forcé de capituler, faute de secours. Cet échec ne l'empêcha pas de commander en chef l'armée d'Allemagne, qui prit Trèves en 1632, et d'être nommé l'année suivante chevalier des Ordres du roi. Depuis 1636 jusqu'en 1642, il remplit les fonctions d'ambassadeur extraordinaire à Rome, où il avait déjà rendu d'importants services, en décidant par ses intrigues, et même par ses violences, l'élection du pape Grégoire XV. Il se maintint à son poste en dépit d'Urbain VIII, se brouilla avec les Barberini, et sinit par exciter le duc de Parme à marcher contre le pape. A son retour, on le nomma duc et pair, et on lui confia, à l'avénement de Louis XIV, le gouvernement de l'île-de-France, qu'on lui reproche d'avoir fait valoir au gouverneur pouvait faire.

Il mourut dans un âge très-avancé. moires du temps racontent qu'à l'âge d vingt-treize ans il épousa Mile de Manis devint enceinte et fit une fausse couche été déjà marié deux fois. De sa premiè il ent le duc d'Estrées, mort ambas Rome, en 1687; le comte Jean d'Estrées viat maréchal de France, et le cardin d'Estrées; de la deuxième il eut le d'Estrées, qui se noya au siège de Vale en 1656.

Le duc d'Estrées avait les dehors as: ques, et il parlait même à la cour avec ur franchise. Un jour, des courtisans, s'en devant Louis XIV, qui n'avait que quinz pouvoir absolu des sultans turcs, disa ceux-ci disposaient au gré de leur capi vie et des biens de leurs sujets. « Voi jeune prince, ce qui s'appelle régner. -répliqua le maréchal d'Estrées, mais et ainsi trois sultans ont été étranglés temps. » Sous cette brusquerie, le frèt brielle d'Estrées cachait un caractère des et des plus déliés et un remarquable et trigue. On a du maréchal d'Estrées moires de la régence de Marie de Paris, 1666, in-12; — une Relation de Mantoue en 1629, et un Récit du dans lequel Grégoire XV fut élu pape Pierre Le Moyne, Lettre preliminaire des - Bazin, Mistoire de Louis XIII.

ESTRÉES (Jean D'), fils de Franç bal, vice-amiral, maréchal de France d'Amérique, commandant en Bretagne, n mort à Paris, le 19 mai 1707. Il servit comme volontaire, dans l'armée de terri bientôt du brevet de colonel, il commi cessivement trois régiments, reçut au Gravelines, en 1644, deux blessures, qu pièrent de la main et du bras droit, c en 1648, à la bataille de Lens, et l'a vante, comme maréchal-de-camp, à l'a pont de Charenton. Le 25 avril 1654, l'un des premiers, devant Arras, les l Impériaux et des Espagnols, comma Condé, qui fut obligé de lever le siéz en 1654, au grade de lieutenant général manda, l'année suivante, devant Vale un corps d'armée qui, en soutenant le le choc des Espagnols, facilita la ret Français. Accablé par le nombre, il fu sonnier.

La paix conclue en 1659 lui offrit qu'il consacra à l'étude des mathémat la tactique militaire, et surtout de la m vers laquelle il se sentait porté. Il s'; en outre par la visite successive des France, d'Angleterre et de Hollande. par la perspective d'obtenir une des de vice-amiral que Colbert devait crée

dans la marine, et fut envoyé avec une en Amérique pour s'y opposer aux tendes Anglais sur les colonies françaises. révenu par le commandeur de Salles et enant général Lesèvre de la Barre, qui dispersé les forces anglaises, il revint ce sans avoir rien fait, ce qui n'empêcha oi, en 1669, de le nommer vice-amiral ant et de lui confier le commandement scadre envoyée à la côte d'Afrique. Du-, qu'on lui avait adjoint, pour éclairer xpérience nautique, n'accepta pas de grace le rôle de précepteur de l'amiral sé à son préjudice, et il le rudoya asvent pour que d'Estrées formulat des , dont on eut le bon esprit de ne tenir ompte. Quoi qu'il en soit, appelé, au mois ier 1672, à un conseil d'officiers généù Louis XIV révéla, sous le sceau du on projet de guerre contre la Hollande, emment avec l'Angleterre, d'Estrées parla er, et « expliqua », c'est ainsi qu'il s'exlans un mémoire manuscrit, « ce qu'il le la manière de combattre à la mer, s'était fait instruire soigneusement de-1x ans ». A l'issue de ce conscil, où Duavait combattu le projet de guerre, d'Escut du roi l'ordre de commander, sous é supérieure du duc d'York, l'escadre , composée de trente-cinq vaisseaux, cinq et huit brulôts, saisant partie de l'arnco-anglaise.

is le combat de Southwood-Bay (7 juin u lieu de se porter an secours du duc , il vira de bord, pour escarmoucher avec l'escadre de Flessingue, on ne ut-être l'accuser ni d'impéritie ni de lànais plus vraisemblablement d'obéissance res secrets de Louis XIV, dont la poliort peu honnête, voulait que ses vais-: tinssent à l'écart le plus possible pene ceux de ses alliés et de ses ennemis détruiraient. Sa conduite fut plus nette combat livré un an, jour pour jour, après dent, près des bancs de Flandre. L'escaiçaise, au lieu d'avoir un poste séparé, à Southwood-Bay, forma le corps de ce qui l'obligea de participer à l'action. lace, qui lui avait été assignée sur la dedu roi d'Angleterre, lui fit suivre l'imgénérale. Elle se battit bien, et reçut de et des officiers anglais des éloges unaqui contrastaient avec les reproches Estrées avait été accablé l'année précé-Mais au combat du 21 août suivant. Texel, où Louis XIV avait exigé, à son ue son escadre fût placée à l'avantl'Estrées l'empêcha encore de donner, à ion du vaisseau commandé par le mar-Martel, dont il ne put retenir le bouilrage. Cette fois les Anglais ne furent pas s à se plaindre : tous les capitaines français, jaloux de l'honneur national, blâmèrent énergiquement leur amiral, et ne s'accommodèrent pas de ses excuses, quand il leur donna à entendre, pour sa justification, « que le roi ne voulait pas qu'on hasardàt ses vaisseaux dans le péril, et que son intention était que l'on se méfiàt des Anglais ».

Courageux de sa personne, d'Estrées dut gémir du role qu'il lui avait fallu jouer. Bien différente dut être sa position lorsqu'il lui fut permis d'être lui-même, c'est-à-dire brave, loyal et bomme d'action. Tel il fut en effet dans son expédition contre Cayenne, qu'il reprit aux Hollandais, en 1676; à ses deux attaques de Tabago, en 1677; à l'expédition contre Curaçao, en 1678; enfin, aux bombardements d'Alger et de Tunis, en 1682 et 1685. Si dans ces diverses circonstances il ne fut pas toujours aussi heureux qu'il aurait d'û l'être, la faute en fut à son caractère, rebelle aux conseils de la prudence et de l'expérience.

Ce fut à ses anciens services plutôt qu'aux derniers qu'il dut d'être élevé en 1681 à la dignité de maréchal de France, et d'être nommé successivement chevalier des Ordres du roi, viceroi d'Amérique (titre purement honorifique), enfin commandant en Bretagne. P. Levor.

M. Bugène Sue, Histoire de la Marine française (documents officiels). — M. Léon Guérin, Les Marins illustres de la France. — M. de Lapeyrouse, Hist. des Marins.

ESTRÉES (César D'), cardinal français, troisième fils de François-Annibal d'Estrées, né a Paris, le 5 février 1628, mort le 18 décembre 1714. Il fut nommé de bonne heure évêque de Laon. Louis XIV le chargea de plusieurs négociations, dans lesquelles il montra une profonde connaissance des affaires de l'Église et de celles de l'État. Il négocia entre la cour de Rome et les jansénistes la trève connue sous le nom de paix de l'Église, et obtint en récompense le chapeau de cardinal en 1674. Il contribua beaucoup à l'élection d'Innocent XI, et ne revint en France, 'en 1677, que pour se rendre en Bavière, chargé d'une mission importante. De retour de Munich après la ratification de la paix avec l'empereur (1680), il se démit de son évêché de Laon en faveur de son neveu, et passa à Rome pour y traiter l'épineuse affaire de la régale. Il soutint avec vigueur les intérêts de son pays, exclusivement confiés à ses soins après la mort de son frère (1687), le duc d'Estrées, et conclut en 1693 la réconciliation du pape avec le clergé français. Après avoir négocié avec Venise et divers princes d'Italie, il suivit Philippe V en Espagne; mais la princesse des Ursins lui fit repasser les Pyrénées en 1704, et le fit remplacer par l'abbé d'Estrées, son neveu. Il fut alors pourvu de l'ahbaye de Saint-Germain-des-Prés, et mourut doyen de l'Académie Française. Il était membre de cette compagnie depuis 1656. Quoique le cardinal d'Estrées n'eût rien publié à cette époque, Chapelain le placa sur la liste des écrivains célèbres

qu'ildressa par l'ordre de Gelbert. Voici ce qu'en lit sur cette liste au sujet de l'évêque de Laon:
« Il n'a rien imprimé que l'on sache; mais on a vu de lui plusieurs lettres latines et françoises de la dernière beauté, et qui font bien voir qu'il n'est pas seulement docteur en théologie, mais encore au Parnasse entre les premiers. » Malgré ce diplôme de docteur au Parnasse, le cardinal d'Estrées eut la discrétion de ne jamais rien publier. On lui attribue les vers sur la Violette dans la Guirlande de Julie, quoique ces vers passent pour être l'œuvre de Desmarets. Enfin, d'après D'Alembert, « on prétend qu'il fit aussi des vers galants pour madame de Maintenon, dans le temps de sa plus grande faveur. »

()'Alembert, Hist. des Membres de l'Académie, t. III. BSTRÉES (Victor-Marie, maréchal et duc d'), fils de Jean d'Estrées et héritier de tous ses titres et dignités, auxquels il ajouta ceux de lieutenant général au pays Nantais, de président du conseil de marine sous la régence, de ministre d'État et de membre de l'Académie Française, de celle des Sciences et de celle des Inscriptions et Belles-Lettres, naquit le 30 novembre 1660, à Paris, où il mourut, le 28 décembre 1737. A l'exemple de son père, il débuta dans l'armée de terre, et nommé enseigne-colonel dans le régiment de Picardie en 1678, il servit l'année suivante sous les ordres du maréchal du Créqui. Entré presque immédiatement après dans la marine, avec le grade de capitaine de vaisseau, il servit en cette qualité sous son père, qui, après son échec contre Curação, resta aux Antilles jusque après la paix de Nimègue (1678). Voulant justifier par lui-même cette promotion extraordinaire, il s'appliqua à acquérir les diverses connaissances indispensables à l'homme de mer, et il y réussit, grace au bonheur qu'il eut de se former à l'école de Duquesne, sous lequel il servit aux bombardements d'Alger, en 1682 et 1688. Ayant obtenu l'année suivante la survivance de la charge de vice-amiral qu'exerçait son père, il fut en même temps nommé lieutenant général par anticipation, c'est-à-dire à la condition de rester deux ans capitaine de vaisseau et trois ans chef d'escadre. Ce sut comme capitaine qu'il servit dans l'armée de Tourville, où il commanda une division lors du combat livré à l'amiral hollandais Papachin. En 1690 il commandait l'arrière-garde de l'armée de Tourville, et se battit avec courage, le 10 juillet, au combat de Bévéziers; et quand, le 5 août, Tourville résolut de brûler douze vaisseaux dans le port de Tinmouth, ce fut d'Estrées qui sollicita et obtint cette mission, accomplie avec audace et succès. Au mois de mars de l'année suivante, il seconda par mer les opérations de Catinat contre les États du duc de Savoie, l'aida à prendre la ville, le château et le comté de Nice, puis il alla de là bombarder Oneille, Barcelone et Alicante. En 1693, pendant que le maréchal de Noailles assiégeait Roses par terre, il lui préta également assistance. Quatre ans plus tard, Barcelone ayat de nouveau été assiégée par le duc de Vendéme, d'Estrées, avec neuf vaisseaux et trente galèm, concourut à faire décider la capitulation de la place, et par suite la paix de Ryswick.

D'Estrées, qui avait des goûts littéraires d scientifiques, employa à les satisfaire les hisira que lui laissa cette paix. Versé dans l'intoire ancienne, familier avec la langue latine d plusieurs langues vivantes, doné d'une rare mimoire, il avait en lui-même des ressources auquelles venaient s'ajouter celles de sa riche libliothèque. Mais les affaires de la succession d'Espagne l'arrachèrent bientôt à ses studient loisirs. Appelé, en 1700, au commandement des forces destinées à empêcher les descrits des alliés sur les côtes d'Italie, il jeta des trespes dans Naples, et y conduisit ensuite Philippe V, qui lui conféra la grandesse, tant pour ce service que pour le récompenser d'avoir, de coucet avec le duc d'Harcourt, disposé en sa faveur les Espagnols et les Italiens. Louis XIV, à sea tour, lui donna, en 1703, le bâton de maréchal et le collier de ses Ordres, en témoignage de satisfaction du zèle qu'il avait mis à faire réstsir sa politique. On le désigna alors sous le non de maréchal de Cœuvres, pour le distingue de son père, à la mort duquel il prit celui de meréchal d'Estrées. Sans commandement officiel dans la flotte armée en 1704, et confiée an jeune comte de Toulouse, d'Estrées en eut réellement la conduite et la direction. Armée avec une seprenante célérité et à jour fixe, cette flotte livre, le 24 août 1704, le combat de Malaga, dont 🗷 succès aurait pu être complet si dès le leademain on avait de nouveau attaqué les casemis, en désordre et fort maltraités; mais a crut avoir assez fait en procurant une apperence de capacité militaire au comte de Tolouse, qui avait d'ailleurs bravement payé de # personne: c'est ainsi que la victoire resta incomplète. Après la mort de Louis XIV, le régui nomma d'Estrées président du conseil de 🕪 rine nouvellement créé. Ce fut vers cette épot que, devenu acquéreur de l'île de Sainte-Lack, il y tenta, par un envoi de troupes et de cuifvateurs, une colonisation, qu'entravèrent 🛎 Anglais avec d'autant plus de facilité, que le 🗗 toyable état dans lequel le régent et le cardin de Fleury laissèrent tomber la marine fra çaise ôta à d'Estrées toute possibilité de pos suivre son entreprise. Quand il prit, après ## père, en 1733, les fonctions de commandant Bretagne, il trouva le pays épuisé par les charges qu'avaient fait peser sur les habitants les long guerres de Louis XIV. La noblesse était d'ailless irritée : quatre gentilshommes, MM. de Per Callec, de Talhouet, du Couédic et de Most louet, venaient de payer de leur tête leur paricipation à l'échauffourée de Cellamare. Par set langage, par ses démarches , d'Estrées caima 🛤 mécontents, dissipa leurs aporéhensions, et is a bien, qu'il fut obligé de contenir leur nd ils votèrent le don gratuit. Lors de ge à Paris, en 1717, Pierre le Grand alla trées, et conçut de lui une grande estime, témoigna en lui envoyant de Saint-Pé-; son portrait, des cartes, des plans et urs ouvrages moscovites. Ces dons dure à d'Estrées, qui, passionné pour les n avait rassemblé une collection nomt bien choisie, dont le catalogue a été ar Guérin; Paris, 1740, 2 vol. in-8°. aint-Simon, il passait les jours à entasnes sur volumes dans son hôtel, à rasles cartes, des plans, des statues, des s antiques, des médailles, des pierres à réunir, enfin, toutes les raretés qu'il se procurer. L'Académie Française lui rert ses portes en 1715, à la mort de , le cardinal d'Estrées. L'Académie des et celle des Inscriptions et Belles-Lettres ensuite. Par ses mémoires sur la naviur le sondage des mers et l'histoire nacomme par ses expériences chimiques, s dans des laboratoires renommés dans rope, il avait certains droits à faire partie mière, et la seconde pouvait le revendiraison de sa connaissance des langues vivantes et de son généreux empresrassembler les divers moyens d'étudier 5. A sa mort, ce fut le secrétaire perpétte dernière, de Boze, qui fut chargé de P. LEVOT. r son éloge.

i de la Marine. — M. Eugène Sue, Histoire ins françaiss (documents officiels). — Henographie maritime. — M. I éon Guerin, Les ustres de la France. — De Boze, Élose de crechal d'Estrées (Histoire de l'Académie 1s et Belies-Lettres, t. VIII.

ES (Jean D'), prélat français, second miral Jean d'Estrées, né en 1666, mort 3 1718. Il était abhé de Saint-Claude. V l'envoya en ambassade dans le Por-692, ensuite en Espagne, auprès de Phin 1703. Au mois de janvier 1716, il fut l'archeveché de Cambray, et mourut après, sans avoir été sacré. « L'abbé , dit D'Alembert, quoique irréprochasa doctrine et dans ses mœurs, était eur à Fénelon comme courtisan, qu'il ien difficile de l'égaler comme évêque. i qui disait à Louis XIV, affligé de outes ses dents l'une après l'autre : ii est-ce qui a des dents? » L'abbé d'Esplaca Boileau à l'Académie, bien qu'il cun titre littéraire. « Nul homme de aurait rempli ce vide; l'Académie avait un nom aussi respectable que celui de pour lui tenir lieu du nom illustre ait obligée d'effacer de la liste. »

ert, Hist, des Membres de l'Academie, t. 111. ES (Louis-Charles-César Le Tellieb, sis duc d'), marquis de Courtanvaux, de France, né le 4 mai 1697, mort en

1771. Il était petit-fils du célèbre Louvois, fit ses premières armes en Espagne, en 1719, sous le maréchal de Berwick, contre le roi Philippe V, et servit aux siéges de Fontarable, de Saint-Sébastien, d'Urgel, et de Roses. Après cette campagne, il fut envoyé avec son régiment (royal-Roussillon) auprès de Stanislas Lecszinski, alors réfugié à Weissembourg (Alsace). Le jeune colonel, qui s'appelait alors le chevalier de Louvois, osa demander la main de la fille du monarque détrôné. Stanislas y consentit, dit-on, à condition que le chevalier de Louvois obtiendrait le titre de duc, faveur que le régent lui refusa. Créé maréchal-de-camp le 1er avril 1735, le chevalier de Louvois, qui avait pris le nom de marquis de Courtanvaux, hérita du chef de sa mère, sœur du dernier maréchal d'Estrées, du titre de comte d'Estrées. Il fit les campagnes de 1741-1744 avec le maréchal de Belle-Isle, et fut nommé lieutenant général le 2 mai 1744. Il combattit vaillamment à Fontenoy, le 11 mai 1745, et fut un des généraux qui, à la tête des troupes de la maison du roi, décidèrent, par un dernier effort, le succès de cette mémorable journée. Il fut élevé à la dignité de maréchal de France le 24 février 1757. Le 26 juillet de la même année, ayant atteint le duc de Cumberland vers Hastembeck, il remporta sur lui une victoire complète, prit Hameln le 28, et Minden le 3 août; mais des intrigues de cour lui firent ôter le commandement, dans lequel il fut remplacé par le maréchal de Richelieu. Le comte d'Estrées. fait ministre d'État le 2 juillet 1758, fut, après la bataille de Minden, envoyé à l'arméé d'Allemagne le 15 août 1758, pour en prendre le commandement, en cas de mort ou de maladie du maréchal de Contades; aucun de ces deux cas ne s'étant réalisé, le comte d'Estrées revint à la cour au mois de novembre; il obtint le titre de duc en 1763, et mourut sans postérité.

Galerie française, 1771, in-fol. — Courcelles, Histoire des Pairs et grunds-dignitaires de France.

\* ESTRELLA ( Juan-Christoval-Calvete ), écrivain espagnol du seizième siècle. Attaché à la personne de Philippe, fils de Charles-Quint, il l'accompagna dans le voyage que ce prince fit, l'an 1549, en Belgique, et il en a consigné le récit dans un gros volume intitulé : El felicissimo Viaje d'el muy alto y poderoso principe don Phelippe desde España a sas tierras de la baxa Alemana, con la descripcion de todos los estados de Brabante y Flandes; Anvers, 1552, in-fol. Cet ouvrage curieux donne beaucoup de détails sur les fêtes et les cérémonies qui célébrèrent la venue du prince ; c'est là que se trouve la description de cet orgue dont jouait un ours, orgue composé d'une vingtaine de chats enfermés dans des caisses étroites : leurs queues étaient liées à des cordes correspondant au registre de l'orgue, et en pressant les touches l'ours provoquait d'interminables miaulements. Au milieu d'une foule de particularités intéressantes pour l'histoire des mœurs et des usages, Estrella donne sur les Pays-Bas d'utiles notions statistiques. On a encore de cet auteur: Ad Alvarum Toletum, Albæ ducem, encomium; Anvers, 1500; — Bl Tumulo imperial, adornado de historias y epitaphios; Valladolid, 1559, in-4°.

G. B.

De Reissenberg, Bulletin de l'Académie de Bruxelles, 1838, p. 687-705.

\* ESTRIX (Ægidius), théologien belge, de l'ordre des Jésuites, né à Malines, en 1624. Il fut longtemps professeur au collége de Louvain, et se distingua dans la querelle, alors si ardente, au sujet de l'attrition. Il a publié à cette occasion: Dissertatio historica theologica de vi attritionis; Malines, 1669, in-4°; — Mens Concilii Tridentini dilucidata; Louvain, 1669; — Summula summarum de controversia attritionis; Louvain, 1671, in-4°, etc. N. M—v. Alegambe. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu.

\* ESTROK (Salomon), rabbin, dont le nom véritable était Esdras, fils de Salomon; il vivait au quatorzième siècle. Il existe dans la bibliothèque Bodleyenne un Commentaire de cet auteur sur le Pentateuque; ce commentaire est littéral et grammatical. La même bibliothèque possède de lui un Commentaire littéral et cabbalistique sur les premiers prophètes, ou sur les livres historiques de Josué, des Juges et des Rois. Il fut écrit en 1396, et l'auteur, à la fin, est appelé Salmoni. Estrok a composé en outre : Sod aschem (le Mystère ou le Secret du Seigneur), qui est un commentaire sur celui qu'Aben Ezra a fait lui-même sur le Pentateuque. Ce manuscrit fait partie de la Bibliothèque Bodleyenne, de la Bibliothèque impériale de Paris, et de celle de Rossi. Dans ce dernier exemplaire l'auteur est appelé Esdras, fils de Salomon, fils Al. BONNEAU. de Zatig.

Rossi, Dizionario storico degli Autori Ebrei. — Wolf, Bibliotheca Hebræa, t. III, p. 869.

\* ESTWOOD (Jean), médecin et astronome anglais, vivait vers 1350; son nom estécrit de diverses manières: Eschuid, Ashenton, Aeschendus; il est le plus souvent désigné comme Johannes Anglicus; il écrivit une Summa Astrologiæ judicialis, qui fut publice à Venise, en 1489, in-folio.

G. B.

Fabricius, Bibliot. Latina medii ævi, t. IV, p. 128-Haln, Repert. bibliographicum, t. 1, pars II, p. 828.

\* ESTUÑIGA (Lope DE), littérateur espagnol, vivait à la fin du quatorzième siècle. On le connaît comme ayant formé un Concionero, où il recueillit des compositions émanées d'une quarantaine d'auteurs différents. Ce recueil intéressant n'a pas encore été imprimé; une copie manuscrite, formant un in-folio de 163 feuillets, est à la Bibliothèque royale à Madrid. G. B.

Ticknor, History of Spanish Laterature, t. I, p. 480. ÉTALLEVILLE (Guyot, comte d'), poëte français, né en 1752, près de Rouen, mort au Brémien (Eure), le 20 mars 1828. D'abord officier dans un régiment de cavalerie, il émigra

pendant la révolution. De retour en l'cultiva la poésie avec peu de succès. lui : La Diligence, poème en IV chami 1813, in-18; — Les Eaux de Barégemède à l'ennui, historiette rimée; Par in-18; — La Calotte du régiment rain-cavalerie, poème en III chants 1820, in-18; — La Vie d'Officier, poème chants; Paris, 1821, in-18; — Quelque et beaucoup de riens, ou mes pensées 1822, in-18; — Épitre au comte de Clou, mon gendre; Paris, 1827, in-18, Querard, La France littéraire.

ÉTAMPES ou ESTAMPES, ancienne française, qui doit son nom à une seign l'ancien Berry. Cette famille, qui s'était d plusieurs branches, s'illustra par ses gra liances, par les dignités éminentes auxqu membres parvinrent, et par les persoan tingués qu'elle fournit à l'État, à l'Ét l'ordre de Malte. Les principaux membres famille sont:

ÉTAMPES (Robert D'), premier du n gneur de Sallebris, des Roches, d'An de La Fertinau, vivait au commencer quinzième siècle; il fut conseiller de France, duc de Berry. Son fils, Robert gneur de Valençay, de La Ferté-Imba chambellan et conseiller de Charles VI chal et sénéchal de Bourbonnais, mourut il avait pour frères trois évêques, ceux cassonne, de Nevers et de Condom. - U petits-fils, Louis, gouverneur de Blois so çois Ier, fonda la branche des marquis d pes-Valençay. — Parmi les membres de che ainée, nous remarquons encore d'Estampes, marquis de La Ferté-Imb réchal de France, né en 1590. Il servit : tinction depuis l'année 1610 jusqu'en 1 tint le bâton de commandement en 165 nommé, dans la même année, conseille neur dans tous les parlements et cours raines du royaume. Il mourut en 1668. petit-fils, Charles, marquis de Mauny Ferté-Imbaut, appelé marquis d'Es était capitaine des gardes du duc d' régent. - Un arrière-petit-fils du 1 épousa, en 1733, cette fille de madame qui devint célèbre, à la fin du dix-huitie cle, sous le nom de marquise de L Imbaut. Veuve à vingt-et-un ans, d'u tère naturellement sérieux, que la per fille unique rendit triste et taciturne, elle toujours des idées entièrement opposées des encyclopédistes, que partageait s elle adopta une philosophie toute re ce qui saisait dire à sa mère : « Quand j sidère, je suis étonnée comme une pou couvé un œuf de canne. » On sait ( dant la dernière maladie de madame Ge marquise refusa de recevoir D'Alembei montel, et tous les anciens amis de la m

ETAMPES 586

: à la bonne femme, à son lit de mort : est comme Godefroi de Bouillon : elle idre mon tombeau contre les infidèles. » la mort de sa fille, madame de La Fertévait reporté toutes ses affections sur es cousins de son mari, dont l'un, le d'Estampes, publia, en 1811 et 1813, es diverses, et mourut en 1815.

iction, encyc. de la France.— Moréri, Grand

'ES-VALENÇAY. Les personnages les igués de cette branche cadette de la Étampes sont :

ES-VALENÇAY (Achille D'), général et içais, cardinal et grand'-croix de Malte, s, en 1589, mort à Rome, en 1646. Il atrième fils de Jean d'Étampes, sei-/alencay, conseiller d'État en 1594. Ce it en passant successivement par tous de la carrière ecclésiastique qu'Achille i gagna le chapeau rouge; il enleva, i dire, cet insigne du cardinalat à la son épée, et fut longtemps un vaillant avant d'être un haut dignitaire de l'Éfut sur les galères de l'ordre de Malte ra les premières occasions de signaler Il assista ensuite, avec ses frères, au Montauban, et y attira l'attention de I, qui lui donna une compagnie de cans son régiment. Après la réduction de le, où il commanda comme vice-amivint maréchal de camp, et fit en cette campagne du Piémont. Aussitôt après ion de la paix, il retourna à Malte. Il se diverses occasions, et particulièrement de l'île de Sainte-Maure. Le pape Urle chargea de commander, sous le carberini, les troupes pontificales dans la e le saint-siége soutenait contre le duc . Ce fut pour le récompenser des serlui avait rendus dans cette guerre que ontife lui accorda le chapeau de cardiuveau prélat montra autant de vigueur onseil qu'il en avait déployé à la tête s. A peine investi de sa charge, il autement les intérêts de la France conante de Castille, ambassadeur d'Espacrivain contemporain, du Chatelet, le nsi: « Le cardinal de Valençay, qui dit qui fait tout; » et l'auteur des Mémoi-Imbassadeurs raconte de lui un trait me bien ce jugement : « Au commencel'an 1645, dit-il, le cardinal étant parti sans la permission du pape (Innopour venir en France travailler à l'acment des Barberini, qui en ce temps-là rt mal à la cour, la reine régente engentilhomme au devant de lui, pour m'il eut à s'en retourner sur ses pas... ial, qui se doutait que la cour l'empê-'aller à Paris, se mit sur la rivière à , évita par là la rencontre du gentilhomme, et arriva à Paris... » La reine lui si commander de sortir de la ville avant le soir, et du royaume dans vingt jours. Mais Valençay n'était pas disposé à obéir ; il sallut le menacer d'arrestation. Enfin, il consentit à se retirer à sept lieues de la capitale, à Villeroy; et Mazarin étant allé le voir, la réconciliation sut négociée entre le ministre de France et les Barberini, qui peu de mois après se virent accueillis à Paris « comme s'ils n'avaient commis aucune offense ». Ce sut le commencement de la querelle entre Mazarin et la cour de Rome.

Le Bas, Dict. encyc. de la France. — Beruler, Histoire de Blois.

ÉTAMPES-VALENÇAY (Léonor d'), prélat et théologien français, frère du précédent, né vers 1585, mort à Paris, en 1651. Il embrassa l'état ecclésiastique, et obtint fort jeune l'abbaye de Bourgueil-en-Vallée. Il fut en cette qualité député aux états généraux de 1614. En 1620 il succéda à son cousin Philippe Hurault sur le siége épiscopal de Chartres, et en 1647 il fut transféré à l'archeveché de Reims. Il signala son zèle dans l'assemblée du clergé de 1636 en faisant condamner, comme attentatoires à l'autorité royale, l'Admonitio ad regem christianissimum du jésuite Eudæmon et les Mysteria politica du jésuite Keller. D'Étampes dressa la censure, qui fut adoptée par l'assemblée. On a de lui un Poëme, latin, en l'honneur de la Vierge; Paris, 1605, in-8°; — un Rituel à l'usage du diocèse de Chartres; Paris, 1627, in-8°.

Dom Liron, Bib. chartraine. — Sainle-Marthe, Gallia christiana. — Launoi, Hist. du Collège de Navarre, t. 11.

ÉTAMPES-VALENÇAY (Henri D'), grandprieur de l'ordre de Malte, neveu d'Achille et de Léonor, né au château de Valençay, en 1603, mort à Malte, en avril 1678. Reçu fort jeune chevalier de l'ordre de minorité, il alla à l'âge de quinze ans faire ses caravanes à Naples. En diverses circonstances il se signala par sa bravoure qui lui valut le commandement d'une galère. Ce fut lui qui commandait l'escadre qui, dans le siége de La Rochelle par Richelieu, interceptait les communications de la place avec les Anglais. Son esprit le fit en outre choisir par le grand-maître Jean de Lascaris pour représenter l'ordre à Rome et à Venise, et en 1652 Louis XIV le faisait également son ambassadeur auprès du pape. Il eut à y lutter pendant trois ans contre l'influence espagnole et le mauvais vouloir d'Innocent X, dont le plus grand désir était de déloger les Français de Piombino et de Porto-Longone, qu'ils tenaient. Grâce à la prudence d'Henri d'Étampes, les Français restèrent. Louis XIV en récompensa les services par de riches bénéfices : il le fit en outre grand-prieur de Champagne, et en 1670 grand-prieur de France. Depuis le règne précédent, il était déjà grand'-croix de son ordre, bailli et grand-prieur de Bapaume. Il s'était fixé à Malte, et l'on projetait de lui confier la direction de l'ordre après la mort du grand-maître

587 ÉTAMPES

Cotoner; mais il le devança dans la tombe. Le calalogue de la bibliothèque de Lyon indique de lui, à l'état de manuscrit : L'Instruction de M. le bailly de Valence (erreur ) à son successeur à l'ambassade de Rome. H. Boyen.

Moréri, Dict. historique. — La Thaumassière, Hist. de Berry.— De Saint-Amand, Biographie Berruyère.

ÉTAMPES (Anne de Pisseleu, duchesse d'), favorite du roi de France François Ier, née en 1508, morte vers 1576. Elle était fille de Guillaume de Pisseleu (1), gentilhomme picard, seigneur de Heilly, et d'Anne Sanguin, sa seconde femme (2). Anne de Pisseleu fut présentée à la cour de France durant la captivité de François ler, et devint fille d'honneur de Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, mère du roi et régente du royaume. Elle suivit en cette qualité la reine mère lorsque celle-ci vint au devant de son fils, rentrant en France après le traité de Madrid, conclu le 14 janvier 1526. François, affaibli par le malheur, se montra plus avide de retrouver les plaisirs que les devoirs de la royauté. Il vit à Bayonne, pour la première fois, Anne de Pisseleu, qui avait dix-huit ans et dont la beauté était éblouissante; il en devint éperdûment amoureux (3), et lui sacrifia aussitot Françoise de Foix (voy. ce nom), comtesse de Châteaubriant, qui était aussi revenue à la cour, et à laquelle il fit redemander d'une façon assez blessante les joyaux qu'il lui avait donnés durant leur intimité. La cour s'arrêta à Mont-de-Marsan, et là, suivant Brantôme, « madame la régente produisit la demoiselle Heilly au roi François ». « Le roi, ajoute Bayle, se divertit avec elle tant qu'il lui plut. » François fit d'abord prendre à sa nouvelle mattresse le nom de Mademoiselle de Heilly. Anne joignait aux perfections du corps les charmes d'un esprit agréable, fin, étendu et solide. Ses admirateurs l'appelaient « la plus belle des savantes et la plus savante des belles ». Bientôt les fêtes et la galanterie chassèrent les affaires de l'esprit du roi, et le vicomte Jean de Saulx-Tavannes put écrire de François Ier : « L'âge attiédit le sang, les adversités l'esprit, les hasards le courage, et le monarque désespéré n'espère que voluptés. Tel est le roi François, blessé des dames au corps et en l'esprit. La petite bande de ma-

(1) Bt non d'Antoine, seigneur de Msudon, ainsi que l'ont écrit plusieurs historiens ou biographes.

Est-li point vrai, ou si je l'ai songé, Qu'il est besoin m'éloigner et distraire De notre amour et en prendre congé? Las! je le veux; et si ne le puis faire. Que dis-je? veux, c'est du tout le contraire : Faire le puis, et ne puis le vouloir ; Car vous avez la réduit mon vouloir Que ples tâchez ma liberte me rendre, Plus empêchez que ne la puisse avoir, Et commandez ce que voulez défendre. dame d'Étampes gouverne. Alexandre femmes quand il n'avait point d'affaires voit les affaires quand il n'a plus de Francois ler maria sa mattresse, en 1 de Brosse (1), descendant direct des de Limoges. Celui-ci consentit à ce pour rentrer dans les biens de sa fala défection de son père, ami du c de Bourbon, lui avait fait perdre. Le veur de ce mariage, lui rendit non-seu biens confisqués, mais il lui donna le son ordre, et le confirma comte de Penti gouverneur de Bretagne, et enfinérige ou plutôt pour sa femme, le comté d'Él duché. « Le nouveau duc d'Étampes, boureur, ne s'en trouva point plus heu outre que tous ces biens et ces grandeu naient d'une source empoisonnée, dan il n'osait se mirer, de peur de voir u en sa personne, comme il ne servait qu à sa femme, non-seulement il ne le que de nom, mais encore il en paya l son propre. Le marlage d'Anne n'emi qu'elle ne conservat son premier poste roi. » Sa faveur monta au plus haut p tut dès lors la duchesse d'Étampes qu la mort du roi, domina la cour. Elle u crédit pour protéger les arts et souteni de réforme, mais surtout pour enrichir sa nombreuse famille. A sa recomn Antoine Sanguin, son oncle, devint Fleury, évêque d'Orléans, cardinal, e chevêque de Toulouse. Elle donna à son second frère, l'abbaye de Bourgi vêché de Condom; François, son troisi fut abbé de Saint-Corneille et de Co L'une de ses sœurs fut abbesse de son, l'autre de Saint-Paul en Beauve maria les dernières dans les maison bançon-Conti, de Chabot-Jarnac, et gne-Avaugour. Par son influence, l'ami Chabot, qui avait été dégradé pour mal par arrêt du parlement de Paris, fut se ses charges en 1542; au contraire, le Poyet, que la duchesse comptatt parmi mis, fut disgracié en 1545. En 1538 e aux conférences d'Aigues-Mortes en cois Ier et Charles V. L'empereur, soit r à François 1er, soit pour s'assurer dan l'appui de la puissante favorite, accuei avec une grande courtoisie, malgré la de sa propre sœur, la reine de France

(1) Ce Jean de Brosse était fils de René de B Jeanne, fille de l'historien Philippe de Comia Brosse avait quitté la France avec le connétat duc de Bourbon, dont il partagea la fortune; c dans les rangs espagnols, à la batollie de Pav virer 1535. Par arrêt du parlement de Paris, août 1521, « il avait été condamné à être dée sulte pendu, a vec confiscation de tous ses bie (2) il y avait dés le quatornième siècle us de Penthièvre, de la maison de Bretagne, de Brosse descendait par les fémmes et avait à comté. Ses ancêtres en portaient le titre.

<sup>(2)</sup> Guillaume de Pisseleu fut marié trois fois, et eut trente enfants.

<sup>(8)</sup> Voici quelques vers que François les fit alors pour Anne de Pisseleu. Leur origine et leur époque les rendent remarquables:

roire les récits du temps, la dunpes ne se laissa pas séduire par du monarque espagnol; car, le 40, lors du passage de Charles V conseilla à François 1er d'abuser n rival était entre ses mains. Oh François lui-même dit à l'empereur, la duchesse : « Voyez-vous cette elle me conseille de ne point vous d'ici que vous n'ayez révoqué le rid. — Eh bien, lui répondit l'empeent, si l'avis est bon, il faut le endant, afin que la duchesse n'inun pareil conseil, lorsque celle-ci, du temps, lui présenta une ai-qu'il se lavât les mains, Charles laisser tomber une bague d'une . Anne d'Étampes l'ayant ramassée, pondit galamment « qu'il ne vourendre une chose qui était arrivée mains (1) ». Mézeray rejette cette nme un conte fait à plaisir. « Quoi dès lors, dit Varillas, la duchesse aison si étroite avec l'empereur, assa plus rien de secret à la cour conseil dont il ne fût ponctueli : et de fait, la première lettre enir, par la voie du comte de Bossu, office si signalé, qu'elle sauva sa toute son armée. Il était alors en vec une très-puissante armée; mais e vivres, et ses soldats étaient sur débander, lorsqu'elle le fit prévenir in Henri avait fait un grand amas i dans les villes d'Épernay et de rry, que ces villes étaient saibles son, que le dauphin avait donné ruire le seul pont sur lequel les issent traverser la Marne, mais sse en avait si finement éludé l'exépont était encore en état de servir. profita de cet avis; il tourna ses s Épernay, dont les habitants, intivrirent les portes ; il marcha ensuite -Thierry, qu'il força avec peu de irgeoisie n'ayant pu seule soutenir ondance de toutes choses qui se 15 ces deux villes surpassa même es Impériaux, qui se rafratchirent ise, et reprirent embonpoint et vi-Mézeray confirme cette trahison se, et l'explique par la « jalousie elle avait conçue contre Diane de ive de Brézé, grand-sénéchal de et maîtresse du dauphin (2) ». La

Pierre-Louis Rœderer a pris cette anecd'une pièce intitulée : Le Dismant de comedie-historique, en un acte, imprimée dans les Pays-Bas, et à Paris, 1827, in-8°, dochesse d'Etampes ne manquant ancune rtifier à Diane: « L'année de ma paissance, ent, est celle où madame la sénéchaic qu'elle donnait à Diane de Brézé) se mahaine de ces deux femmes divisa la cour et la famille royale; elle empoisonna les derniers jours de François Ier et faillit perdre la France, qui se vit obligée de subir le honteux traité de Crespy, conclu le 18 septembre 1544. Bayle croit en outre que « la duchesse d'Étampes, s'apercevant que la santé du roi diminuait tous les jours, et ayant tout à craindre après la mort de ce prince, pensait à se procurer une retraite hors du royaume, pour le temps auquel elle ne serait plus rien en France ». Cette perfidie aurait été sévèrement punie par Henri II, lors de son avénement, si ce monarque n'avait pas craint d'outrager la mémoire de son père. Il se borna à exiler la duchesse, après lui avoir repris les diamants que François lui avait donnés, et dont il fit aussitôt présent à Diane de Poitiers, Jean de Brosse, qui avait été fait gouverneur de Bretagne par l'influence de sa femme, intenta à la favorite déchue un scandaleux procès, pour recouvrer les gages de son gouvernement qu'elle avait gardés pour elle-même; on conserve le témoignage du roi Henri dans cette affaire (1). Abandonnée et méprisée de tous, Anne d'Étampes termina ses jours dans une de ses terres. « fort adonnée, dit Mézeray, dans tous les exercices de la religion protestante et protégeant de tout son pouvoir ceux qui en faisaient profession ». Bayle combat cette assertion, qu'aucune preuve ne vient légitimer. A. DE L.

Le Laboureur. Additions aux Memoires de Casteinau, 1, 883-804, IIV. III, chap. XII, p. 821. — Varillas, Histoire de François 19°, IIV. VI, p. 101; IIV. IX, p. 897-413. — Brantôme, Demas galantes, II, 804, et Disc., VII, 861. — Tavaanes, Mémoires, XXVI, 87, 183. — Belleforest, Histoire de France, II, 1868. — Du Bellay, Notes du t. XVIII, 811; t. XX, I, VIII, p. 206. — Dom Vaussette, Histoire du Languedoc, V. I. XXXVII, p. 146, note 2, et dans les preuves (relation de La Rivoire), p. 90. — Fr. Belcari, IIb. XXII, 703; XXIV, p. 782. — Marco Guazzo, Istorie de suoi temp., fol. 190 — Mézeray, Histoire de Françoi suoi temp., fol. 190 — Mézeray, Histoire de François IV, t. XIII, p. 118-238. — Gaillard, Histoire de François IV, t. V. IIV. V, 197, 190. 397. — Isamoett, Lettres royales, t. XII, 711-143. — Annales d'Aquitaine, fol. 289. — Siamondi, Histo des François, XVI, 200; XVII, 10-314. — Prudhomme père, Biogr. des France celébres.

\* ETCHEGOYEN (\*\*\*), colonel d'artillerie et philosophe français, né à Billerc, près Pau (Béarn), vers 1786, mort dans son pays natal, en novembre 1843. Il s'était livré dès sa jeunesse à l'étude des mathématiques. A sa sortie de l'Éccole Polytechnique, dont il fut un des meilleur élèves, il entra dans l'arme de l'artillerie, fit toutes les campagnes de l'empire, gagnant tous

ria, etc. » Diane avait récilement sept ans de plus que la duchesse d'Étampes; elle lui survécut pourtant en beaute et en puisance.

Jean de Brosse étant mort sans enfants, ses biens passérent à son petit-neveu Sébastien de Luxembourg, plus tard due de Penthièvre, qui n'eut qu'une file (Marie de Luxembourg), isquelle apporta les duchés d'Étampes et de Penthièvre à Philippe-Esamanuel de Lorraine. duc de Mercœur. La fille de celui-ci (Françoise de Lorraine) épouss César, duc de Vendôme, qui a ce dernier duché joignit ceux de Mercœur, de Penthièvre et d'Étampes. Quant aux biens de la famille de Pisseieu, la dernière berilère de cette maison les ports dans celle de Gouisier.

ses grades, jusqu'à celui de colonel, par son rare mérite et par son intrépidité. Le 29 août 1830, étant colonel du 6e régiment d'artillerie, il eut à contenir, au péril de sa vie, l'insurrection de ses artilleurs, et parvint, non sans peine, à les saire rentrer dans le devoir. Peu après, nommé à la direction d'artillerie de La Rochelle, il s'occupa d'un ouvrage dont la première idée lui était venue bien longtemps avant, et il en publia le 1er et le 2º volume en 1836, sous le titre suivant : De l'Unité, ou aperçu philosophique sur l'identité des principes de la science mathématique, de la grammaire générale et de la religion chrétienne, par un ancien élève de l'École Polytechnique; Paris, in-8°. Ces deux volumes donnèrent une haute idée du mérite et du profond savoir mathématique de l'auteur, qui n'hésita pas à se faire connaître, lors de la publication de son troisième volume, en 1839. Son admission à la retraite suivit de bien près, et lui laissa tout le loisir de mettre la dernière main au quatrième volume de son ouvrage, qu'il fit imprimer à Pau, en 1842. L'année suivante, le colonel Etchegoyen terminait sa carrière. Son ouvrage, œuvre d'une tête puissamment organisée, a été loué par d'éminents critiques; il est écrit avec une grande clarté, avec une énergique précision. Ses deux premiers volumes surtout, qui traitent de la langue universelle des nombres, nous semblent avoir ouvert de nouveaux horizons dans le vaste domaine de la pensée. Mais dans les derniers volumes nous devons signaler des tendances manifestes vers une sorte de mysticisme religieux, qui n'est pas toujours à la portée de toutes les intelligences, même mathématiques. Quoi qu'il en soit, le livre De l'Unité classe son auteur parmi les penseurs du premier ordre. Le colonel Etchegoyen, dans l'intimité, était un homme bienveillant, qui s'exagérait peut-être un peu trop l'importance de ses découvertes. Ajoutons qu'il était très-religieux, ainsi qu'on peut le voir dans son livre, qu'il termine par le mot Amen : c'est la son exegi monumentum. Il était officier de la Légion d'Honneur et chevalier de Saint-Louis. CHAMPAGNAC.

Renseignements particuliers.

ETCHEVERRI (Juan DE), poëte et théologien basque, né à Tafala (Navarre), vivait vers 1550. Il était prêtre et docteur en théologie. On connaît de lui des poésies légères en langue basque, remarquables par leur élégance et la vivacité de l'imagination qui les a inspirées. Il a également traité en vers quelques sujets sacrés, tels que La Vie de Jésus-Christ, Les Mustères de la Foi, et quelques vies de Saints. Les Œuvres d'Etcheverri ont été publiées à Bayonne, 1640, in-8°.

Hist. de la Litt. basque.

ETCHEVERRI (\*\*\* D'), marin français, né dans les environs de Bayonne, vivait en 1770. Il était lieutenant de frégate dans la marine royale française. !! fut chargé d'une expédition l aux Philippines et aux Moluques, dans le 🜬 de transplanter, selon le projet de Pierre Poivre, dans les iles de France et de Bourbon les arbres à épices, dont la culture et le commerce étaiest jusque alors concentrés dans les possessions beilandaises et portugaises. Si cette expédition n'est pas tout le succès qu'en attendaient ses instigateurs, elle rendit de nombreux services an sciences. La relation du voyage d'Etcheverri a trouve dans les Œuvres de Pierre Poivre, Paris, 1797; et à la suite du Voyage aux Inde orientales et à la Chine, etc., par Pierre Sosnerat, Paris, 1782, 2 vol. in-4°, avec 140 planches, ou 3 vol. in-8°.

Sonnerat, Voyage à la Nouvelle-Guinée. - Poine, OBuvres.

ÉTEMARR (Jean-Baptiste Le Sesne de Mi-NILLES D'), controversiste français, né le 4 janvier 1682, au château de Ménilles, dans le divcèse d'Évreux, mort à Rhynwich, près d'Utrecht, le 29 mars 1771. Bien que destiné par sa missance à la carrière militaire, il se voua à l'étal ecclésiastique, et entra dans les ordres. Elève de Tillemont et de Nicole, ami de Duguet et des plus célèbres jansénistes de son temps, il partagea leurs travaux, et publia sur la théologied l'histoire ecclésiastique un grand nombre d'ouvrages, qui attestent beaucoup de savoir, maison perce trop l'esprit de secte. Après avoir fait pour les intérêts du jansénisme des voyages en Italie, en Angleterre, en Hollande, il se fixa dans ce dernier pays, où il mourut, à un ige avancé. Ses principaux ouvrages sont : La Colonne des hexaples; 1723, 2 vol. in-fol.; Tradition sur la future Conversion des Juiss; 1724, in-4°; — Parallèle du Peuple d'Israel et du Peuple chrétien ; 1725, in-12 ; - Histoire de la Religion, représentée dans l'Écriture sous divers symboles; 1727, in-12; - Essai d'un Parallèle du temps de Jésus-Christ avec les nôtres; 1732, in-12; - Suite du Parallèle; 1760, in-12; - Eclaircissements sur la crainte servile et la crainte filiale; 174, in-4°; — Dissertation sur le Ly des Chinois; 1756, in-4°.

Chaudon et Delandine, Dictionnaire universel.

\* ÉTÉONICUS ('Etrévixos), général lacéde monien, vivait vers 400 avant J.-C. Lieutenant de l'amiral Astyochus, il l'assista dans ses opé rations contre Lesbos. Harmoste de Thasos, il en fut chassé en 410 avec le parti lacédémonico En 406, Callicratidas lui confia le soin de ы quer Conon dans Mitylène, tandis que lui-mère allait au devant des renforts athéniens. Après bataille des Arginuses, Étéonicus, informé de défaite des Spartiates, dirigea toutes ses troup de terre sur Méthymne, pendant que sa flotte 🛩 retirait à Chios, où il ne tarda pas à les rejoindres Durant son séjour dans cette tle, il réprima ave promptitude et énergie un complot de ses sodats. C'est probablement ce même Étéonicu que nous trouvons mentionné dans l'Anabase d

, comme servant sous les ordres d'Ae Byzance, en 400. Onze ans plus tard, 1 retrouve Étéonicus harmoste à Lacé-

:, VIII, 22. — Xénophon, *Hell.*, I, 6; II, 1; V, II, 1.

. (Antoine), statuaire français, né à 1808. Il est élève de M. Ingres pour le de Pradier pour la statuaire. Il a obtenu second grand prix de sculpture, et a epuis 1833 de nombreux morceaux, juels on distingue : Cain et sa famille; ort d'Hyacinthe; - Leda; - Les bas-relief); - Françoise de Rimini *— Blanche de Castille* (musée de ); — Le Mausolée de Géricault (ci-1 Père La Chaise); — Saint Augustin, i décore le pérystile de la Madeleine; Geneviève (jardin du Luxembourg); aussi l'auteur des deux gigantesques ui décorent l'Arc de l'Étoile du coté de La Résistance et La Paix. La facilité ie du ciseau de M. Etex ont placé cet a premier rang des sculpteurs fran-

- L'Illustration. - Archives du Musée. AN, personnage biblique, dont il est ces termes dans le psaume LXXXIX : d'Éthan Ezrahite ». Le psaume précéntitulé : « Maskil d'Hénian Ezrahite ». e Ligthfoot a pensé que ces deux per-, auteurs des psaumes qui portent étaient les petits-fils du patriarche le Thamar et les fils de Sérahi, dont il dans le ler livre des Chroniques, 4, 6; et que ces deux psaumes avaient osés en Égypte, à l'époque où les Hémissaient sous le poids de la servitude. Bible mentionne d'autres personnages nom, auxquels on pourrait avec autant attribuer les deux psaumes en quesst assez vraisemblable qu'Éthan et Hént des lévites contemporains de David. Al. Bonneau.

s, Theol. propheticu, cap. IX, p. 101.—Cocpalm., 88.— Witsius, Miscellan., lib. I, cap.
tet. Demonst. evangel. propos. IV de pasimisLBALD, roi de Mercie, régna de 716 à
accéda à Ceolred. Le royaume de Meralors florissant, et s'étendait depuis le
jusqu'au canal du midi. Éthelbald augforce de son peuple en veillant avec
e à l'administration de la justice et en
t sévèrement les haines héréditaires
sient les thanes de Mercie. Cette prosra près de quarante ans; mais en 752
fut complétement vaincu par Cuthred,
Jessex. Deux ans plus tard il perdit la
le mont Seiggenwold, dans un combat
soraed, noble mercien qui aspirait au

ason Chronicle. --: Guillaume de Malmesbury, Legum Anglorum. ETHELBALD, roi d'Angleterre, fils d'Ethel-wolf, régna de 858 à 860. Déjà du vivant de son père il avait obtenu la souveraineté d'une partie du Wessex. La mort d'Ethelwolf le mit en possession de tout ce royaume. Le nouveau roi, qui le premier avait condamné le mariage de son père avec Judith, fille de Charles le Chauve, oublia bientôt son ancienne haine, et épousa la veuve d'Ethelwolf. Ce mariage, contraire aux lois canoniques, excita la désapprobation générale. Ethelbald, cédant aux remontrances d'Athelstan, évêque de Winchester, consentit à se séparer de Judith, qui retourna en France. Le roi mourut peu après, et ses sujets regardèrent cette fin prématurée comme une punition céleste.

Guil. de Malmesbury, Hist. Regum Anglorum.

ETHELBERT, quatrième roi de Kent et troisième bretwalda de l'heptarchie saxonne, né vers 545, mort en 615. Il monta sur le trône en 560. Élevé dans l'idée que le titre de bretwalda, ou président de l'heptarchie, lui appartenait, comme représentant d'Hengist, il conduisit une armée contre Ceawlin, qui possédait cette dignité; mais il essuya une défaite complète, à Wimbleton, et échappa avec peine à la poursuite des ennemis. Le souvenir de ce revers fut effacé par une longue suite de succès. A la mort de Ceawlin, en 593, Ethelbert, par des moyens qu'on ignore, obtint le titre de bretwalda, et il fit reconnaître son autorité par tous les princes saxons du midi de l'Humber. Le fait le plus important de son règne fut l'introduction du christianisme dans la Bretagne. Quarante moines gaulois et italiens, envoyés par le pape Grégoire le Grand et conduits par Augustin, débarquèrent dans l'île de Thanet. Ethelbert avait déjà quelques notions de la religion chrétienne; et sa femme, Berthe, fille de Charibert, roi de Paris, etait certainement chrétienne. Berthe logea les missionnaires dans l'ancienne église de Saint-Martin, qui avait appartenu originairement aux Bretons et qui venait d'être réparée, pour l'usage de Lindbard, prélat chrétien venu des Gaules avec Berthe. Les Saxons, poussés par la curiosité, visitèrent les étrangers, admirèrent les cérémonies de leur culte, et apprirent à aimer la religion chrétienne. Ethelbert reçut le baptême le jour de la Pentecôte 597. A la Noël de la même année, dix mille Saxons imitèrent leur souverain. « Avant sa mort, Ethelbert, dit Lingard, publia un code de lois pour régulariser l'administration de la justice. Il n'entreprit cette amélioration que d'après les conseils des missionnaires, qui, bien qu'accoutumés aux formes et aux décisions de la jurisprudence romaine, évitèrent, en donnant des lois aux Saxons, de blesser l'opinion que ce peuple avait de l'équité, et conservèrent sagement le principe de la compensation pécuniaire, principe universellement adopté par les nations du Nord. »

Chaimers, Biographical Dictionary. — J. Lingard, History of England.

RTHELFLEDE OU ELFLEDE, princesse an. glaise, fille d'Alfred le Grand, morte en 920. Elle épousa Ethelred, seigneur de Mercie. Les fréquentes infirmités de son mari firent retomber sur elle toute la charge du gouvernement; elle s'en acquitta avec gloire. Ses mâles vertus et ses exploits sont celébrés avec enthousiasme par les vieux chroniqueurs anglo-saxons. A la mort d'Ethelred, Édouard, fils et successeur d'Alfred, s'empara des deux principales villes de Mercie, Londres et Oxford, et les réunit au Wessex. Etheifiede se résigna à ce démembrement de ses États, et continua d'en gouverner le reate avec le titre de souveraine (lady) de Mercie. Elle soutint généreusement son frère Édouard contre les Danois, et fit bâtir sur sa demande des forteresses à Bridgenorth, Tamworth, Stafford et Warwick. Elle laissa en mourant ses États à sa nièce Elfwina; mais Édouard, sous prétexte que la jeune princesse avait promis d'épouser le Danois Reynold, pénétra dans la Mercie, s'empara de cette province, et la réunit au Wessex. Dès lors le territoire anglo-saxon ne fit plus qu'un seul et unique royaume.

Anglo-Saxon. Chronicle, 103, 107. — Lingard, History of England.

ETHELFRED, roi saxon de Northumbrie, fils et successeur d'Ethelric, régna de 593 à 617. Ce prince, entrepresant et sanguinaire, dirigea pendant plusieurs années tous ses efforts contre les Bretons, et dans plusieurs districts il les extermina entièrement. Il défit ensuite les Écossais, en 603. Il leur inspira une telle terreur, que pendant plus d'un siècle aueun roi de cette contrée n'osa livrer bataille aux Northumbriens. Malgré ses succès, Ethelfred craignait pour sa couronne la rivalité de son beau-frère Edwin. Il attaqua successivement Cadran, roi du pays de Galles, et Redwald, roi des Est-Angles, qui loi avaient donné asile. Il fut vaineu et tué, dans un combat contre Redwald.

Guill, de Malmesbury, Hist. Rogum Anglorum.

\*ETHBLGIVE, dame anglo-saxonne, morte en 958. La date de sa naissance est restée inconnue; mais, par diverses inductions, on peut au moins présumer qu'en 955, époque de l'élévation du prince anglo-saxon Edwy au trône d'Angleterre, cette femme artificieuse autant que belle, perverse autant qu'ambitieuse, avait atteint sa vingt-huitième ou vingt-neuvième année. Ethelgive était une dame de noble naissance : quoique plus agée qu'Edwy de dix ans environ, elle exercait sur les sens et sur l'esprit du jeune monarque un empire dont elle voulut profiter pour parvenir elle-même ou, s'il y avait impossibilité à son égard, pour faire parvenir sa fille au rang d'épouse du roi. Il est, ce nous semble, à propos de faire remarquer ici que depuis un siècle et demi les épouses des rois de la race anglo-saxonne ne jouissaient plus du titre de reine ni des splendeurs de la royauté. Par suite de l'indignation générale qu'excita à cette époque le crime d'Radburga, qui, en voulant emp un favori de son époux, Britstric, roi de occasionna la mort de celui-ci, le son assemblée solennelle des grands vassan couronne, avait établi une loi qui pr épouses des monarques anglo-saxons de des priviléges attachés à la dignité roys que les historiens aient continué de leun le titre de reine, cette distinction leur lors refusée durant leur vie, à une seule tion près (voir Judith), jusqu'à l'avi de la dynastie normande.

Le projet concu par Ethelgive d'assu fille, en cas d'impossibilité pour elle-n plus haute position à laquelle une femme pirer, lui avait sans doute été suggéré crainte que la distance d'âge qui exista elle et Edwy ne rendit ce prince inci ou que les liens du mariage dans lesqu se trouvait engagée ne pussent être i Afin de captiver exclusivement les ser du nouveau roi, la mère et la fille l'ava coutumé à ne pouvoir plus se passer un de la compagnie de l'une ou de l'autre. Ç chroniqueurs insinuent même que, à la h mœurs du moyen âge. Ethelgive ne prit : de la vertu non plus que de la bonne re de sa fille.

La fascination que cette femme sans exercait sur son royal amant était telle. jour de son couronnement il se leva de du banquet avant qu'il fût achevé, el renfermer dans ses appartements particu l'attendaient Ethelgive et sa fille. Ce fu dans la plus malséante situation, dis chroniqueurs du temps, que le trouvère sey, évêque de Lichfield, et Dunstan, Glastonbury, tous deux envoyés à sa re par les prélats et les barons conviés au l Justement blessés et irrités de ce me toutes les convenances, ils réclamaien rieusement la présence au milieu d'eux verain qu'ils venaient de couronner. Edv fus et intimidé, laissa Dunstan le revêtir signes royaux, dont il s'était déjà dépouil ramener dans la salle qu'il avait si inco ment quittée. Cet acte hardi transp fureur l'altière mattresse du faible mo et elle jura de se venger des auteurs front qu'elle venait de recevoir. Soil considérat l'abbé de Glastonbury com hostile à son pouvoir que l'évêque de field, soit que les mauvaises dispositions envers tous ceux qui avaient été les amis oncle laissassent le champ plus libre à sentiment à l'égard de Dunstan, ce fut lièrement sur lui que s'acharna sa haine ; e déjà secrètement aigri contre l'abbé par sure que celui-ci avait osé faire en d'an currences de sa conduite dissolue, et pa traves que sa qualité d'exécuteur du te du feu roi lui permettait de mettre au: n successeur, Edwy dut être facileper Ethelgive à considérer l'incius venons de rapporter comme une
ardonnable. Peu de temps après,
e vindicative envoya une troupe
rmés à Glastonbury, pour s'empa; de l'abbé et l'expulser par force de
re. Non contente de cet acte de viogive mit à la poursuite de Dunstan
res chargés de se saisir de sa perlui crever les yeux, barbare coule l'Empire Grec s'était successivedue en Italie, en France et en Anureusement Dunstan ne fut pas at; satellites d'Ethelgive, et il put se
'landre.

mps, Edwy se maria; il semble que nt aurait dû mettre un terme à sa Ethelgive. Celle-ci fut en effet mot éloignée de la cour; on suppose eillers du roi la remirent à la garde arents, soit de son mari. Ce qu'il y c'est qu'Edwy, cédant aux mouvepassion désordonnée et sans doute crètes sollicitations de son ancienne illa l'enlever de la résidence où on fermée, et l'emmena dans une mé-. Voulant faire cesser le scandale, Odon essaya de remettre en vipromulguée par l'aïeul d'Edwy cones vivant dans un état de concubiloi était ainsi concue : « Si l'on quelque lieu que ce soit, une prosla chassera du royaume. » Un jour, . la maison qu'elle habitait envahie 3 armés, à la tête desquels était le était absent, et sa mattresse, ainsi surprise, fut conduite au bord de la uée sur un vaisseau et conduite en s que personne s'y opposat. Probaoi ne tarda pas à la faire revenir , car l'année suivante, en 958, on npagnant Edwy, que ses sujets de de Mercie forçaient à se retirer ent dans le Wessex. Le roi parvint mais Ethelgive tomba au pouvoir ; ceux-ci lui infligèrent un cruel i n'était pas inusité dans cet age de coupèrent avec leurs épées les tenjambes, et elle expira dans d'ainces, après une agonie de trois jours.

Camille LEBRUN.

ı Chron. — Maimesbury, Historia Roguni

(D 1er, fils d'Ethelwolf, cinquième con, mort en 871. Il succéda à sen rt. en 866, et régna cinq ans. Les inuèrent sous Ethelred leurs incernème succomba dans une bataille ennemis du royaume. Il ent son pour successeur.

of Engl. - Lappenberg, Gesch. von Engl.

ETHELRED II, roi d'Angleterre, né vers 966, mort en 1016. Il était tils d'Edgar et d'Elfride. Après la mort de son frère Édouard, assassiné par l'ordre d'Elfride, il fut reconnu roi, en 978, et fut sacré par saint Dunstan. La troisième année de son règne, une petite armée de pirates danois débarqua en Angleterre. Ethelred acheta leur retraite au prix de dix mille livres d'argent. C'était les engager à revenir. En effet, de nouveaux pirates, commandés par Suénon, roi de Danemark, et Olaf, roi de Norvège, vinrent ravager les provinces méridionales de l'Angleterre, et cette fois ils exigèrent pour se retirer seize mille livres. Par des incursions successives, et d'augmentation en augmentation, ils en vinrent à demander vingt-quatre mille livres. Cette somme devint, sous le nom de danegeld (impôt danois), un impôt permanent. Ethelred, qui avait le sentiment de sa faiblesse, acquit un puissant allié en épousant Emma, fille de Richard II, roi d'Angleterre. Les sêtes du mariage eurent un sanglant dénoûment. Le 13 novembre 1002, Ethelred fit massacrer, sans distinction d'âge ni de sexe, tous les Danois établis en Angleterre. Suénon accourut pour venger ses compatriotes, et mit tout à seu et à sang. Pendant dix ans l'Angleterre fut livrée aux dévastations des Danois. En 1012, Suénon s'empara de Londres, et se fit proclamer roi d'Angleterre, tandis qu'Etheired se réfugiait en Normandie, auprès de son beau-frère. Après la mort de Suénon, en 1014, Ethelred revint en Angleterre, remporta quelques avantages sur les Danois, et rentra en possession de Londres. Cette seconde partie de son règne ne fut pas plus heureuse que la première : les Danois continuèrent leurs incursions, et lorsque Ethelred mourut, Canut, fils de Suénon, avait presque reconquis toute l'Angleterre. Edmond, fils d'Édouard, lui succéda.

Anglo-Saxon Chron. - Lingard, Hist. of England. ETHELWERD ou ELWARD, historien anglais, vivait au onzième siècle. On a de lui une Histoire des Anglo-Saxons, divisée en quatre livres et finissant avec le règne du roi Edgar. Lui-même se donne le nom d'Ethelwerdus patricius (1), et prétend descendre d'Ethelred, frère du roi Alfred. Sa vie est tout à fait inconnue; on sait seulement qu'il vivait encore en 1090. Son livre a fort peu de valeur; c'est une traduction écourtée, et en très-mauvais latin, de la Chronique Anglo-Saxonne: - Les Chronicorum Ethelwerdi Libri quatuor ont été insérés dans la collection de Saville intitulée : Rerum Anglicarum Scriptores post Bedam præcipui; Francfort, 1601, in-fol., p. 831-850.

Wright, Biographia Britannica literaria (Anglo-Saxon period).

ETBELWOLD, le principal réformateur des ordres monastiques en Angleterre, né à Win-

(1) Volci ce nom, avec toutes ses qualifications, telles qu'on les lit sur le titre de l'ouvrage : Patricius consui Fabrus quassior Ethelwardus.

chester, vers 925, mort dans la même ville, le 1er août 984. Ses contemporains le désignent sous le nom de père des moines. Dès sa première jeunesse il se sit connaître par son savoir, et obtint la faveur du roi Athelstan. Il reçut la tonsure de la main d'Alfheh, évêque de Winchester; il fut ordonné prêtre en même temps que Dunstan, et lorsque celui-ci devint abbé de Glastonbury, vers 947, Ethel wold entra dans le monastère de celui-ci, et devint le compagnon de ses études.Il était à la fois poëte, grammairien et théologien. On dit aussi qu'il connaissait les arts mécaniques et qu'il fabriqua deux cloches. En 955, Ethelwold désira voyager en France, pour s'y perfectionner dans ses études; mais le roi Edred, qui ne voulait pas être privé de sa présence, lui refusa la permission de voyager, et le nomma abbé d'Abingdon. Ce monastère était en ruines, Ethelwold le fit rebâtir. En 963, le roi Edgar l'éleva à l'archeveché de Winchester. A peine sur son siége, il commença la grande réforme qu'il méditait depuis longtemps. Les monastères anglo-saxons étaient alors administrés par des prêtres séculiers (clerici, canonici, presbyteri). La discipline de ces prêtres était peu sévère, puisqu'il leur était permis de se marier. Ethelwold les chassa de force, et les remplaça par des moines réguliers. Il s'occupa ensuite de rebâtir et de repeupler les couvents abandonnés et détruits pendant les invasions danoises. Sous sa direction le monastère de Winchester devint une école éminente, qui produisit plusieurs des plus remarquables abbés et évêques de l'époque suivante. Le principal ouvrage d'Ethelwold est une traduction en anglo-saxon de la règle latine de Saint-Benoît. Il en existe plusieurs copies manuscrites, et Wright en a donné un extrait. Le même auteur cite encore d'Ethelwold un traité de la quadrature du cercle, adressé au célèbre Gerbert et resté également manuscrit.

Wright, Hist. Britan. literar (Anglo-Saxon period). ETHELWOLF, roi anglo-saxon, monté sur le trône en 836, mort au mois de janvier 856. Guillaume de Malmesbury prétend qu'il réalisa l'idéal du roi philosophe de Platon. Il eut pour ami et conseiller Swithun, évêque de Winchester. Après la grande bataille d'Akley, en 851, qui arrêta pour quelque temps les incursions des pirates du Nord, Swithun persuada à son maître de renouer avec la cour de Rome des relations interrompues pendant la guerre danoise. En conséquence, Ethelwolf, en 853, envoya à Rome Alfred, son plus jeune fils, avec une nombreuse suite d'Anglais de tous rangs. Deux ans après, en 855, Ethelwolf visita Rome en personne, et il s'engagea à payer au saint-siège le tribut connu sous le nom de denier de saint Pierre. A son retour, il passa par la France, et épousa Judith, fille de Charles le Chauve. Ce mariage avec une étrangère semble avoir blessé profondément les nobles anglo-saxons. En arrivant en Angleterre, Ethelwolf trouva une grande partie de ses sujets soulevés contre lui, sous la conduite de l'évique Alstan et de son propre fils Ethelbald. Ethelwa prévint une guerre civile en abandonsant à su fils le royaume de Mercie, avec ses dépendances le Sussex et l'Essex, c'est-à-dire plus de la maitié du royaume anglo-saxon. Ce partage est lieu moins de deux ans et demi avant la ment d'Ethelwolf. Quatre de ses fils régnèrent successivement après lui : Ethelbald, Ethelbert, Ethelred ler et Alfred le Grand.

Guillaume de Malmesbury. De Gestis Regum Angl. — Wright, Biographia Britan. liter.

ETHELWOLF, hagiographe angio-saxon, vivait au commencement du neuvième siède. C'est le seul Anglo-Saxon de cette époque qui ait écrit en vers latins. Il naquit probablement dens la Northumbrie, et fut élevé au monastère de Lindisfarne, fondé par un noble northumbien, nommé Eanmund. Il composa un poeme es sacré aux abbés et aux autres personnes éminentes de ce monastère. Ce poëme, écrit dans m latin barbare, a surtout de la valeur comme decument historique. Il a été inséré dans les Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, sæculum IV, pars secunda; Paris, 1680, in-fol., p. 304-321, sous le titre de : Ethelwolf, monachi, Carmen de Abbatibus et viris piis Cænobii S. P+ tri, in insula Lindisfarnensi.

Wright, Blogr. Britan. liter. (Anglo-Saxon period). ETHEREGE (Georges), auteur comique # glais, né vers 1636. On ignore l'époque de sa mort. Il fit en partie ses études à l'université de Cambridge, puis il visita la France et les Flandres. A son retour il se livra quelque temps à l'étale du droit municipal, qu'il abandonna pour la calture des lettres. Homme du monde, il du recherché et lié avec des courtisans amis de plaisir, tels que Rochester, Sedley, le duc de Buckingham : il lui sut sacile de traduire sur la scène les mœurs dont il était témoin. Sa première pièce, The comical Revenge, or love in a lub, jouée en 1664, eut un complet succès, surpassé ensuite par une autre comédie qu'il composa, sous ce titre : She wou'd if she cou'd; 1668. Livré ensuite aux dissipations du monde, mis doué d'un talent reel, Etherege n'écrivit plus qu'une comédie, The Man of Mode (1676), de diée à la duchesse d'York, pièce qui lui vals la faveur de la cour.

Baker, Biog. dram. - Chalmers, Gan. Biog. Did. ETHFIN. Voy. ETFIN.

ETMICUS ou ÆTHICUS Ister ou Hister, c'est-à-dire Ethicus l'Istriote, ou, selon d'autres biographes, Ister le philosophe (ὁ ἡθικό;), ézi-vain latin, né en Istrie, vivait dans le quitrième siècle après J.-C. (1). Philosophe chréises,

(i) D'après M. Periz, les meilleurs manuscrits dessessions souvent Ethicus que Ethicus. Selon quelques critiques, Ethicus ou Ethicus philosophus n'est qu'actiques, Ethicus ou Ethicus philosophus n'est qu'actiques parvenu. Quant à la forme Ethicus, il s'en traver un exemple dans les Posthomerica de Quintus de Suyer ne; c'est le nom d'un chef paphisgonien. Selon qu'il

ETHICUS 602

éte en même temps que géographe ur, élevé dans les écoles où régnaît ais goût, Ethicus se plut à fabriquer ions bizarres, où des pensées am-, exprimées dans un langage fort achaient sous des caractères indéthicus colportait partout ces énign hiéroglyphes, et il se croyait le s parce que personne n'en pouvait ens. Son ouvrage le plus étendu, ogrammios (1), était sans doute 1 de ces énigmes et problèmes qui s les délices de certains écrivains

s sous le nom d'Ethicus une comaphique qui porte le titre de Cosmo-Après une courte introduction, elle d une notice sur le mesurage gépire Romain, ordonné par le sénat, la fois dans le nord, le midi, l'orient par quatre géomètres grecs, sous le ules César et Marc Antoine (44 a. niné trente-deux ans après, sous Aute vient un tableau des mers, lles, rovinces, villes, fleuves et nations, quatre parties correspondant aux s qui enceignent la terre habitable tre points cardinaux. Après cette ta totius terræ continentia est scription de la terre en trois parties, rois continents. Un chapitre spécial ax îles de la Méditerranée. A la fin re l'auteur dit : « Et maintenant evé la revue du continent et des ntrer dans une description plus déi exacte que possible, en commen-

s Ethicus était Scythe de nation, Parmi ies, celui qui se rapprocheratt le plus deco. Du reste, les anciens désignaient par ilhes des peuples très-différents. Selon us était d'origine slave, et son alphabet seglagolitique. Quoi qu'il en soit, nous sais lui-même qu'il était ne en Istrie. Comme province Valeria, qui reçut ce nom en de Constantinople, il a dù écrire postépremières années du quatrième siècle. qui a fait un extrait de la Cosmographie le de int comme d'un homme délà mort. Æthicus Histriæ regione sophista claruit. » as l'extrait d'Ethieus par saint Jérôme, s codices suos Cosmographiam nuncupaon minores sed majores, edidisse cognoviogrammios (Somographios var. lect. ) ap-

rammairien Virgile, dans les Class. Auct. ing. Mai, tom. V, p. 101.

avons douze éditions. La première est Æihici Cosmographia: Astonini Auium Provinciarum: ex Bibliothèca P. holitis Josiw Simieri, Basilez, 1878, In-180s, la Cosmographie fut reproduite par , comme accessoire de son édition de itus Mela et Solin (Paris, 1877, In-40-) Les , qui toutes donnent la Cosmographie à apponius Mela, parurent à Paris , en 1610, à Leyde en 1646, 1684, 1685, 1798, 1728. La le titre: Cosmographie d'Ethicus, travremière fois en français par M. L. Baul. Lutine de Panckoucke; Paris, 1843, In-80cant par Rome, la ville éternelle. » Mais cette dernière partie de la Cosmographie manque dans nos éditions, qui toutes émanent d'un seul manuscrit, bien qu'il en existe plus de soixantedix. Parmi ceux-ci, une certaine classe contient en effet après la Description tripartite, une description de la ville de Rome. Elle est suivie d'une phrase qui sert d'introduction à un autre morceau : His igitur taliter decursis, ad majorem demonstrationem singularum mundi partium, itinera describam. Ce dernier morceau donne les Itinéraires, qu'on appelle vulgairement, mais sans raison aucune, Itinerarium Antonini Augusti.

M. Petersen pense que par son ensemble, par sa disposition et en partie par son contenu, cette Cosmographie se rattache à un grand ouvrage géographique commencé par Agrippa, terminé et officiellement publié par Auguste. Cette opinion paratt inadmissible, soit qu'on soumette à un examen approfondi les différentes parties de la Cosmographie, soit qu'on étudie dans les manuscrits la formation de cet ouvrage. Il suffit en effet de consulter les manuscrits pour voir que les parties dont l'ensemble constitue la cosmographie proviennent de sources différentes, et qu'elles n'ont été réunies que peu à peu. Le noyau de la compilation est la description de la terre en quatre parties. Elle appartient à un petit traité intitulé : Excerpta Julii Honorii oratoris, dont il n'existe qu'un seul manuscrit. du septième siècle, d'après lequel Gronovius l'a publié dans son édition de Pomponius Mela (1661). Une courte notice (1), placée en tête, nous informe que le but de l'auteur était de faciliter la lecture des noms et légendes qui se trou vaient consignés dans une mappemonde ou sur un globe, mais dont la disposition et les abréviations pouvaient embarrasser les élèves. A cette pièce quelqu'un a joint celle qui concerne le mesurage de l'Empire Romain. Sans se donner la peine de fondre ces deux parties en un seul corps, il s'est contenté de leur donner un seul titre, qui est tantôt Cosmographia Julii Cæsaris, tantôt Dimensio universi orbis a Julio Cæsare et Antonio (ou Antonino) facta. Cette phase de la formation de la Cosmographie est représentée par onze manuscrits. Les autres manuscrits nous donnent l'ouvrage en général, tel que nous l'avons décrit plus haut. L'auteur de cette rédaction, qui peut être postérieur mais non pas antérieur au cinquieme siècle, a enlevé les parties qui démontraient que les deux premières pièces appartiennent à des ouvrages différents; il a placé en tête une in-

(i) Le passage en question est légèrement altéré dans le manuscrit. Les corrections qu'on a proposées s'écartent trop de la teneur du teste corrompu. Il fout lite ainsi : Excuntra. — Ejus spheres continentis propter aliquos anfractus ne intellectum forte legentium perturbet, et vitto nobis acrostichis ( ), éxportixic; acrosticis dans le ms.) esset, hic excerpendam esse cresidisms. troduction, et à la fin il a ajouté la Géographie tripartite, la Description de Rome et les Iti-néraires. La Description de Rome se trouve dans Solin; l'Introduction et la Géographie tripartite ont été prises dans Orose ou dans la même source dont s'est servi cet historien compilateur.

Des écrits de ce genre sont ordinairement anonymes. Il en est de même de la Cosmographie dans la plupart des manuscrits. Quelquesuns cependant font exception. Un manuscrit du quatorzième siècle attribue l'ouvrage à Priscien le grammairien; trois autres, du douzième et du treizième siècle, l'attribuent à Ethicus. Ce même nom doit déjà avoir figuré en tête du manuscrit dont se servait, au dixième siècle, le chroniqueur Flodoard. L'autorité de ces quatre manuscrits suffit-elle pour nous persuader qu'en effet Ethicus est l'auteur de l'ouvrage? Presque tous ceux qui dans les derniers temps ont traité cette question se sont prononcés pour la négative; et voici par quelle raison. Il existe un autre ouvrage, qui n'a rien de commun avec le nôtre, si ce n'est le titre de Cosmographia. De nombreux passages du texte attestent que son auteur est Ethicus l'Histriote. On est donc naturellement porté à croire que l'identité du titre des deux ouvrages a suggéré à quelques copistes la pensée de l'identité de l'auteur, d'autant plus que dans quelques manuscrits, comme dans le nº 4871 de la Bibliothèque impériale de Paris, les deux ouvrages se trouvent placés l'un après l'autre. C'est ainsi que dans un manuscrit de Heidelberg le périple anonyme de la mer Rouge, étant placé après le périple d'Arrien, est attribué à ce même Arrien; c'est ainsi que plusieurs traités géographiques, dont nous ignorons les auteurs, passent pour des écrits d'Agathemère, et l'histoire fabuleuse d'Alexandre le Grand pour l'œuvre d'Esope.

Quant à la Cosmographie qui appartient réellement à Ethicus, ce qui nous en reste a été publié pour la première fois en 1852, par M. d'Avezac, d'après les manuscrits de Paris; en 1854, M. Wuttke en a donné une seconde édition, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Leipzig. C'est un ouvrage latin intitulé: Liber Ethici (ou Ethici), philosophico editus oraculo, et a domino Hieronymo presbytero in latinum delatus ex Cosmographia, id est mundi scriptura. La souscription porte: Explicit liber Ethici (Æthici) philosophi Cosmographi, natione Scythica, nobili prosapia parentum; ab eo enim ethica (æthica, v. lect.) philosophia a reliquis sapientibus originem traxit.

D'après ce titre, nous n'aurions entre les mains qu'une traduction; mais l'auteur de notre texte nous donne son travail pour un Breviarium, dans lequel il a extrait de l'ouvrage d'Ethicus ce qu'il lui semblait contenir de plus instructif et ce qu'on ne trouverait guère ailleurs. Ordinairement il se borne à résuner les récits du cosmographe, qu'il accompagne de ses propres ré-

flexions; bien souvent cependant il mêle à ses catraits des passages plus ou moins longs, quire; eduisent en partie l'original. Ces fragments pervet être regardés comme des morceaux translets. in latinum delata, pourva qu'on détermine à sens de cette expression. Jusqu'à présent et s dit que l'ouvrage d'Ethicus était écrit en gre. Rien n'est encore venu confirmer cette assertin; au contraire, le passage (p. 298, éd. d'Avezac) el Ethicus raconte que la Grèce (Gracia) doit su nom non pas à un ancien roi, Gracus, mais au charmes du pays, gratiæ regionis, prouve étdemment que l'auteur écrivait en latin. D'un saix côté, nous savons par saint Jérôme qu'Ethics affectait un langage ampoulé d'une extrême obcurité, qu'il écrivait en vers plutôt qu'en pros, et qu'il employait un alphabet de son inventies, composé d'éléments latins, grecs, hébreux et == tres, dont le déchiffrement offrait les plus grands difficultés. Voici comme s'exprime saint Jérime (p. 287 de l'édit. d'Ethicus par M. d'Avezac) : ipsum quoque carmen talibus characteribs distinxit ut nullus hominum legere vel disserere nodos posset; hebræos charactum resupinatos, græcos incurvatos, latinos de plicatos in similitudinem circi, suosque ap ces in medium positos, metrico more con positos, sua laude sibimet solus sciebat. Pu 276 : Isla quæ nos in momento el passia ejus literis in breviarium divulgavimus, ilk ex parte gentilium literis explanere # mium contentus, ex parte græcas syllabe elicuit, magis imo ac magis latina procede posuit, nullusque tam obscura illius veik audeat non a toto, sed a parte retimen-Pag. 266: Ea metrico et prosodico stylo grzek characteribus distinxit in enigmate rheterico. La table de cet alphabet se trouve à la 🌬 de la Cosmographie. — Nous croyozs dost qu'Ethicus a écrit en mauvais latin, désigné sans doute par le mélange d'éléments hélérosnes, et que dans les passages où saint Jérôme che textuellement, le travail de translateur ent duit à la transposition des lettres. Les passages ainsi transcrits devaient être de véritables éste mes pour saint Jérôme lui-même; à plus juste titre le sont-ils pour nous, qui n'avons qu'en texte très-altéré.

L'auteur du Breviarium est donc saint Jérime, le célèbre père de l'Église; cela résulte de queques endroits du texte, où saint Jérôme metionne son précepteur Donatus et se réfère à se propres écrits. Entre autres, il fait allusion à me épitre écrite à saint Paulin en 396. Il résulte de la que le travail sur la Cosmographie d'Ethicus été fait après 396 et avant 420, qui fut l'année de la mort de saint Jérôme. Du reste, on s'est demandé comment saint Jérôme peut être l'auteur d'un livre aussi barbarement écrit. Il est vrai que notre texte est incroyablement corrompu; mais il n'est pas moins vrai que jamais aucun effort de a critique n'en pourra tirer un latin tel que l'écrisit

ne. Fautil eroire pour sela, comme pluit fait, que nous avons l'ouvrage d'un Avant de recourir à cette extrémité, sidérer, je pense, que la Cosmographie

à cette classe de livres populaires is connu est le roman sur Alexandre le , personne n'ignore les métamorphoses le courant des siècles ont subies les c et latin du Pseudo-Callisthène. Le z supportable d'abord, finit par de-à fait barbare; et le récit, de simple devient de plus en plus embarrassé. è à croire que le livre de saint Jérôme un sort semblable (1).

rrage contient d'abord un traité sur ı de la terre, du paradis, de la mer. du ible, des anges, du soleil, de la lune res; puis vient la description des difis de la terre habitable, et plusieurs ; que je m'abstiens d'examiner. La plus tie des extraits de saint Jérôme conontrées les plus éloignées du Nord et principalement celles du Nord. Ethicus s avoir le premier bien explorées. : voyageur, accompagné de ses élèves, ru la terre entière. Nous le trouvons rds du Gange; Ferezis, roi de l'Inde, honneurs de son palais. A Ceylan, il e avec ses disciples pour se diriger st. En faisant le tour de l'Afrique il Sircenis (la Cyraunis d'Hérodote, l'île l'Hannon). Arrivé en Espagne, il pronigmes aux philosophes du pays, inle les résoudre. Un an après, il part ernie, où il reste quelque temps à es livres des sages irlandais. Peu édicontenu, il se rend en Bretagne, aux à l'ultima Thule, et de là en Gers, muni de l'or et des pierres précieuses trouvés dans l'île boréale Rifarica, il un voyage dans le pays des Murrins, elà des portes Caspiennes, etc., etc. Il ı en Arménie, pour chercher les débris le Noé. En Grèce, pendant cinq ans, il ar son profond savoir les philosophes lèbres. Bref, nous voyons dans Ethie à la fois Anacharsis, Hannon, Pylégasthène. On devine que l'ouvrage nt les résultats de ces voyages fictifs 1 tissu de fables, dans lesquelles le tentif découvre cà et là quelques storiques et géographiques, mais qui , et dans leur ensemble, n'ont d'intérêt histoire des systèmes géographiques graphie du moyen âge; car il est ine qu'une bonne partie de ce qui à ère époque circulait sous le nom de provient de la Cosmographie d'E-Charles MULLER.

évident que saint l'sidore (mort en 635), le parmi ceux qui citent la Cosmographie, te pur là où le nôtre est gravement altéré. Ritschi, Die Vormessung des römischen Reichs unter Augustus, die Weltkarts des Agrippa und die Koa-mographie des zogenannten Sthicus; dans Rheinis-ches Museum; 1881, tom. 1, p. 481, 4qq. — Nuchtrag 23. Æthicus; ib., 1842, tom. Il, p. 187. — Chr. Petersen, Die Kosmographie des Kaisers Augustus und die Commentarien des Agrippa; dans Rhein. Mus., 1852, tom. VIII, p. 162 210; 376-508; tom. IX, p. 88-106; 523-542. — Brandle Das assemblische Labatust des 1852-542. dis, Das geographische Lehrbuch des Julius Honorius; dans Rhein. Mus., 1843, tom. IX, p. 299-296. — Ethicus et les ouvrages cosmographiques intitulés de ce nom; mémoire lu à l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France, suivi d'un Appendice contenant lu version latine abrégée, attribuée à seint Jérôme, d'une Cosmographie supposée écrite en grec par le noble Istricte Ethicus, publice pour la première fois avec les gloses et les variantes des manuscrite par M. d'Avezac; Paris, Imprimerie nationale, 1882. . - De Cosmographia Ethici, libri tres. Scripsit Kerolus Augustus Fridericus Pertz; accedit tabula; Berlin, 1888, in-so. - Cosmographiam Æthici Istrici ab Bieronymo ex græco in latinum breviarium redactam , secundum codicem Lipsiensem, separato libello expressam, primum edidit Henricus Wutike ; accedunt dum tabulm; Leipzig, 1884, in-8°. — Die Achtheit des Auszugs aus der Cosmographie des Ethikus gepräft von fl. Wuttke; Leipzig, 1884, in-80.

ETHRYG ou ETHERIDGE (Georges), et en latin Edrycus, médecin et philologue anglais, né à Thame, dans le comté d'Oxford, vers 1520, mort vers 1590. Élevé au collége du Christ à Oxford, il s'y fit recevoir licencié en 1543, et deux ans plus tard il fut admis à faire un cours sur les aphorismes d'Hippocrate. Il devint professeur de grec à l'université d'Oxford en 1553, et il garda cette place jusqu'à l'avénement d'Élisabeth. Destitué alors, comme catholique trop fervent, il se consacra à la pratique de la médecine et à l'instruction de quelques jeunes seigneurs catholiques. Parmi ses élèves on remarque William Gifford, qui fut depuis archevêque de Reims. On a de lui : Hypomnemata quædam in aliquot libros Pauli Æginetæ, seu observationes medicamentorum qui hac ætate in usu sunt: Oxford, 1588, in-8°.

Wood, Athens Oxonienses, 1. — Warton, History, etc., III, p. 284. — Dodd, Church History, 1.

ETIENNE ou ESTIENNE (Stephanus, du grec στέφανος, couronne), nom commun à un grand nombre de personnages plus ou moins célèbres, classés ci-dessous, dans l'ordre suivant: 1° les saints; 2° les papes; 3° les rois ou princes; 4° tous les autres Étienne, par ordre chronologique.

## I. Etienne saints.

ÈTIENNE (Saint), premier martyr, mort vers l'an 33 de J.-C. On ne connaît que la fin de sa vie. « Il était, selon les Actes des Apôtres, plein de foi et du Saint-Esprit. » Il fut élu diacre parce que les Grecs se plaignirent « que leurs veuves étaient méprisées dans la dispensation de ce qui se donnait chaque jour ». Cependant la distribution des secours temporels n'empêcha pas Étienne de se livrer au ministère spirituel. « Il faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple;... » ses adversaires « ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit qui parlaient en lui ». Ils soulevèrent le peuple, se jetèrent sur lui, l'entrainèrent au con-

seil, et l'accusèrent d'avoir proféré des paroles de blasphème contre Moïse et contre Dieu. Ils subornèrent des témoins, qui confirmèrent ces accusations. C'est pour y répondre qu'Étienne prononça dans l'assemblée des Juifs le beau discours qui se trouve dans le chapitre VII des Actes des Apôtres, et qui est terminé par ces paroles : « Têtes dures, hommes incirconcis de cœur et d'oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit, et vous êtes tels que vos pères ont été. Quel est celui d'entre les prophètes que vos pères n'ont point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient l'avenement du Juste, que vous venez de trahir et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la Loi par le ministère des anges, et qui ne l'avez point gardée. » A ces mots ils entrèrent dans une rage qui leur déchirait le cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Étienne, levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus qui était debout à sa droite; et il dit : « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'Homme qui est debout à la droite de Dieu. » Alors, poussant de grands cris et se bouchant les oreilles, les Juiss se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Pour lui, il se mit à genoux, et s'écria : « Seigneur, ne leur imputez point ce péché. » Après cette parole de pardon, il s'endormit dans le Seigneur, à peu près dans l'année même où Jésus-Christ fut crucifié.

L'Église honore la mémoire de saint Étienne le 26 décembre. Le 3 décembre 415 on découvrit ses reliques dans une église, à 20 milles de Jérusalem. L'épitaphe d'Étienne était en syriaque: Cheliet, (couronné). On a fixé la fête de l'invention de ces reliques au 3 août. L'histoire de cette découverte a été écrite par le prêtre Lucien, trad. en latin par Avit et insérée dans le t. VII des œuvres de saint Augustin, édit. des Bénédictins. [Abbé de LA BOUDERIE, dans l'Encycl. des G. du M.]

Acta Apostolorum.—Tillemont, Mém. ecclesiastiques, t. II.—Baillet, Vies des Saints, 28 déc. et 3 août.

\*ÉTIENNE (Saint), patriarche d'Antioche, souffrit le martyre en 479. Les eutychiens le firent périr en le perçant avec des plumes aiguisées comme des traits, et jetèrent son corps dans l'Oronte. Sa fête est marquée dans le martyrologe romain au 25 avril.

Baillet, Vies des Saints, t. 1, 25 avril.

\*ÉTIENNE (Saint), dit le jeune, moine et martyr, né à Constantinople, vers 713, mis à mort le 28 novembre 766. Il prit l'habit monastique au monastère de Saint-Auxence en Bithynie, à l'âge de seize ans, et devint, vers 743, abbé de ce couvent. « L'an 755, dit la Bibliothèque sacrée, le désir de garder une retraite plus étroite et de pratiquer de plus grandes mortifications, le fit retirer dans une cellule qui n'avait que deux condées de long sur une demie de large, avec si peu de hauteur qu'il n'y pouvait demeurer que courbé. Il n'avait pour tout habit ou'une petite peau de mouton fort

mince, avec une chaîne de fer, dont il estat le corps. » Ces austérités mirent Étiems quande réputation. L'empereur Constanta pronyme fit tous ses efforts pour l'attire à la secte des iconoclastes; n'ayant pu y rémit le relégua dans la Proconèse, et ordonn suite qu'il fût conduit à Constantinople et mi mort. On célèbre sa fête le 28 novembre. Sa écrite par Étienne, diacre de l'église de Cantinople, se trouve dans le tome le des decta graca publiés par les Bénédictins de Germain-des-Prés.

Ballict, Vies des Saints, t. 111, 28 novembre, chard et Giraud, Bibliothèque sacrée.

KTIENNE (Saint) de Muret, fils do de Thiers, né en 1048, à Thiers (Auv mort le 8 février 1124. Les faits conten la vie d'Étienne telle que la rapportent. dus et Baillet ont donné lieu à de los cussions, et ont été rejetés par dom l dom Mabillon et autres écrivains e ques. Nous donnerons seulement, auteurs de l'Histoire littéraire de Pr que l'histoire de ce saint offre de plus blable. Confié à l'âge de douze ans à Mi doyen de l'Église de Paris, et depuis are de Bénévent, il fut probablement élevé puis il accompagna son mattre en la 1074. Après la mort de Milon, vers 1075, revint en France, en passant par Rou quelque temps auprès de ses parents, p nonçant au monde, il se retira dans la s de Muret, près de Grandmont en Limo s'étant fait une petite cabane avec des la d'arbre entrelacées, il se consacra à Dien formules toutes particulières, qui nous conservées, et scella sa consécration en si tant au doigt un anneau. Sa réputation de teté attira auprès de lui quelques discisi forma avec eux l'ordre de Grandmont, peut fixer l'établissement vers 1080. Le sa vie se passa en austérités et en exerc piété. Le pape Clément III le plaça au nomi saints, par une bulle du 13 mars 1189. De vants critiques ont prétendu que la règle pa sous le nom de saint Étienne de Grandmont al point de lui, mais de Pierre de Limoges, me ses disciples, qui l'aurait composée d'après discours et les actes de son maître. Cette rég qui offre d'assez grands rapports avec cells saint Benott, et qui en diffère sur plusieurs pe essentiels, a été publiée sous le titre de A sancti Stephani, confessoris , auctoris 🖒 datoris ordinis Grandi-Montensis; Dije in-12. Les Maximes et instructions d'il de Muret, recueillies après sa mort par Hu de Lacerta, le plus célèbre de ses disciples, été publiées en latin, avec une traduction fra par Baillet; Paris, 1704-1707, in-12. On tre dans dom Martenne, Ampliss. Collect., t. p. 1043, un recueil des Actes et paroles de se Étienne (Sancti Stephani Dicta et facia). iller, Histoire des Auteurs sacrés et ecclés., - Histoire littéraire de France, t. X.

NE (Saint), troisième abbé de Citeaux. ié *Hardingue* , né en Angleterre , d'une stinguée, vers 1060, mort à Citeaux, s 1134. Après avoir commencé son édu-Angleterre, dans un convent de l'ordre Benott, il passa en France, et acheva s à l'université de Paris. Il fit ensuite e à Rome, et au retour il s'arrêta dans ie Molesme, où il fut parfaitement ac-Robert, qui en était abbé, et par le prieur les trois pieux personnages concurent le réformer l'ordre de Saint-Benott, et itèrent en bâtissant à Citeaux un moont Robert devint le premier abbé, le 098. Étienne en fut élu prieur en 1099 1 1109. « Ce fut sous lui, dit l'Histoire : de France, que ce nouvel établissen'était encore qu'ébauché, parvint à t à sa maturité, et que cette solitude, sait stérile, devint si féconde, qu'elle a-seulement les provinces de France de taires, mais encore les pays étranes premiers temps furent difficiles. nnées 1111 et 1112, la peste fit périr sus les moines de Ctteaux, et Étienne point de désespérer de son œuvre; 13 trente gentilsbommes, conduits par si célèbre depuis, vinrent demander à es austérités de Citeaux. « Jusque là. litt. de France, on s'était contenté la vie angélique des solitaires de la iteaux; personne n'avait eu le courage ter et de se joindre à eux. Mais depuis eut inspiré ce dessein à saint Bernard ente compagnons, le nombre des remultiplia de telle sorte, qu'en peu de naison fut remplie, et l'abbé obligé de r ailleurs fonder de nouveaux monasry servir Dieu comme il l'était à C1premier fut La Ferté, au diocèse de ir-Saône, dont la fondation est de l'anque saint Bernard se retira à Citeaux elles de Pontigny, de Clairvaux et and suivirent de près. Ce sont là les ayes qu'on appelle les quatre filles de t qui sont devenues elles-mêmes fémères de plusieurs autres monasint Étienne établit dans les couvents re l'usage des assemblées ou chapitres Quelques années avant sa mort, il se a place. Le nombre des couvents du titut s'élevait à quatre-vingt-dix. Au ie siècle, un chapitre général de la n institua la sête de saint Étienne. u 17 avril. On trouve dans la corresle saint Bernard deux lettres de saint a attribue à ce saint le Livre des Us uum) de Citeaux. On a plusieurs édivre des Us; la plus belle est celle iée J. Paris, abbé de Foucarmont, dans

le Nomasticum Cisterciense; Paris, 1664, in-fol.

Dom Pierre Le Nain, Histoire de Citeaux. — Histoire littéraire de France, t. XI.

## II. Etienne papes.

On compte dix papes de ce nom, savoir :

ÉTIENNE ser (Saint), pape et martyr, Romain, mort le 2 août 257. Il succéda à saint Lucien, le 13 mars 253. Il commença par manifester son zèle à l'égard de Marcien , évêque d'Arles, qui avait embrassé l'erreur de Novatien ; ensuite il s'éleva contre Basilide, évêque de Merida, et contre Martial, évêque de Léon et d'Astorga, qui étaient accusés d'être libellatiques. La troisième cause qu'il eut à soutenir fut celle du baptême des hérétiques, contre saint Cyprien, évêque de Carthage, Firmilien, évêque de Césarée en Cappadoce, et Helenus, évêque de Tarse. Ces évêques prétendaient qu'il fallait réitérer le baptême conféré par les hérétiques sans les formalités requises. Le pape soutenait le contraire, disant expressément qu'il ne faut rien innover, mais s'en tenir à la tradition Étienne paraît avoir écrit dans cette controverse deux lettres : l'une Ad Cyprianum; l'autre Ad Episcopos orientales, contra Helenum et Firmilianum. Aucune de ces deux lettres n'a été conservée, mais un court fragment de la première se trouve dans l'épitre de saint Cyprien Ad Pompeium, et a été inséré dans les Epistolæ Pontificum Romanorum de Constant; Paris, 1721, in-fol.

Tillemont, Mémoires ecclésiastiques, t. IV. — Platins, Vita Pontificum.

ÉTIENNE II, Romain, mort le 29 mars 752. Prêtre-cardinal de Saint-Chrysogone, il fut élu pape le 27 mars 752, et mourut deux jours après, d'une attaque d'apoplexie. Comme il n'eut pas le temps de se faire consacrer, plusieurs historiens ecclésiastiques ne le comptent pas au nombre des papes; d'autres le confondent avec son successeur, qui sur beaucoup de listes des papes porte le titre d'Étienne II.

Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée.

ÉTIENNE III, plus connu sous le nom d'É-TIENNE II, Romain, mort le 27 avril 757. Créé diacre-cardinal par saint Zucharie, il fut élu pape le 29 ou le 30 mars 752. Les Lomberds possédaient alors une grande partie de l'Italie et menaçaient Rome. Étienne demanda contre eux la protection de Constantin Copronyme, et, ne recevant aucun secours de celui-ci, il se rendit en France, pour solliciter l'appui de Pepin. Ce prince passa les monts, assiégea dans Pavie Astolphe, roi des Lombards, et le força à restituer l'exarchat de Ravenne. Pepin, en donnant à Étienne les provinces recouvrées, constitua la puissance temporelle des pontifes romains. Des auteurs ont blâmé la donation de Pepin. Fleury reproche au pape d'avoir employé « les motifs de la religion pour une affaire d'État », tout en reconnaissant que cette donation avait été utile à la religion. « Tant que l'Empire Romain, dit-il, a

ii Étienne

subsisté, il renfermait dans sa vaste étendue presque toute la chrétienté; mais depuis que l'Europe est divisée entre plusieurs princes indépendants les uns des autres, si le pape eût été sujet de l'un d'eux, il eût été à craindre que les autres n'eussent eu de la peine à le reconnaître pour père commun et que les schismes n'eussent été fréquents. On peut donc croire que c'est par un esset de la Providence que le pape s'est trouvé indépendant et maître d'un État assez puissant pour n'être pas aisément opprimé par les autres souverains, afin qu'il fût plus libre dans l'exercice de sa puissance spirituelle, et qu'il pût contenir plus aisément les autres évêques dans le devoir. » On a sous le nom d'Étienne sept lettres, dont une, qui paratt supposée, est adressée à Pepin, au nom de saint Pierre; quatre priviléges accordés à l'abbaye de Saint-Denis; — un recueil de constitutions canoniques pour les moines du monastère de Bretigny. Walafred pretend qu'Étienne introduisit en France le chant romain. Étienne condamna le concile tenu à Constantinople par Constantin Copronyme, et dans lequel on ordonna la destruction des saintes images.

Baronius, Annales ecclesiastici. — Adon, Breviarium Chronicorum. — Fleury, Histoire ecclesiastique. — Walafred, De Rebus ecclesiast.

ÉTIENNE IV, Sicilien d'origine, mort le 1er 66vrier 772. D'abord chanoine régulier de Saint-Jean-de-Latran, ensuite moine dans le monastère de Saint-Chrysogone, il fut élu pape le 5 août 768 et consacré le 7 du même mois. L'année suivante, un concile, tenu au mois d'avril dans Saint-Jean-de-Latran, décida que nul ne serait promu au pontificat si précédemment il n'avait été ordonné prêtre ou diacre. Le même concile traita l'anti-pape Constantin avec une extrême rigueur, et cet intrus eut les yeux crevés. Didier, roi des Lombards, s'étant rendu à Rome sous prétexte de vénérer le tombeau des Apôtres, fit punir ceux qui avaient maltraité l'antipape, et ordonna d'enfermer Étienne. Celui-ci ne tarda pas à recouvrer la liberté, et il fit tout pour empêcher Charlemagne de répudier sa femme et d'épouser une princesse lombarde. Il alla même jusqu'à menacer le roi des Francs des plus graves peines canoniques : « Si quelqu'un, dit-il, ose opérer contre cette lettre, qu'il sache bien que le nœud de l'excommunication se serre autour de lui, qu'il est exclu du royaume de Dieu, et condamné à gémir dans l'éternel inceudie, en compagnie des démons et des autres impies. » Malgré ces menaces, Charlemagne épousa la fille de Didier. On a trois lettres d'Étienne IV dans la Collection des Conciles, et deux dans le Code Carolin.

Baronius, Annales ecclesiastici. — Platina, Pitæ Pontificum. — Artaud de Montor, Histoire des souverains Pontifes romains.

ÉTIENNE V, Romain, mort le 24 janvier 817. D'abord diacre, puis diacre-cardinal sous Léon III, il succéda a ce pape, le 2º juin 816. Après avoir fait prêter par les Romans serment ( à Louis le Déhonnaire, il vint en France prince et sa femme Hermengarde. Il en Italie avec de riches présents, et ma après son arrivée à Rome.

Baronius, Ann. eccles.

ÉTIENNE VI, Romain, mort en 89 d'une famille noble. Adrien III le fit sou et le garda près de lui dans le palais de A la mort d'Adrien, le olergé et le p Rome furent unanimes pour élire Étier celui-ci, se jugeant indigne d'une si hai se cacha dans sa maison : il fallut l'en force pour l'élever au trône pontifical, « peine y était-il monté, qu'il reçut des let rieuses, adressées à son prédécesseur pereur Basile, qui voulait forcer les po mains à reconnaître Photius comme p de Constantinople. Étienne répondit au de Basile en lui reprochant de protéger et un excommunié. Lorsque la réponse arriva à Constantinople, Basile était Léon, son successeur, avait fait enferme dans un monastère. Il restait à décide des prêtres qui avaient été ordonnés p triarche schismatique. L'empereur et grec écrivirent au pape pour qu'il dor aolution et la dispense aux prêtres qui vaient dans ce cas. Cette négociation d à deux nouvelles lettres d'Étienne, et e pas encore terminée lorsqu'il mourut. Étienne couronna empereur Guido, du lète, qui confirma les dons faits à l'É maine par Pepin et Charlemagne. Étiens pendant six ans le trone pontifical. « n'en était plus digne, dit l'abbé Jæger chaste, doux et bienveillant, d'un visa riant, d'une grande sermeté de caractèr prudence consommée. Les richesses qu de sa famille, il les employait à soulager vres, à protéger et à nourrir les orpl en général à secourir tous les malheurs Vita Stephani; dans les Concilia de Lab p. 359. - Jæger, Histoire de Photius, liv. IX.

ÉTIENNE VII, mort en 897. Nomm d'Anagni par Étienne VI, il fut élu pape 896. Il est surtout connu par les poursi dirigea contre la mémoire du pape Foi fit déterrer son corps, que l'on apport lieu d'un concile; on le mit sur le siége cal, revêtu de ses ornements, et on lui avocat. Alors Étienne, parlant à ce c « Pourquoi, lui dit-il, évêque de Por porté ton ambition jusqu'à usurper le Rome? » Après l'avoir condamné, o ponilla de ses vétements, on lui cot doigts, ensuite la tête, puis on le jets Tibre. Étienne déposa tous ceux qui av ordonnés par Formose. Ces violence punies d'une terrible manière. Les par Formose se soulevèrent, s'emparèn tienne, et le jetèrent dans une prison,

ÉTIENNE 614

l avait occupé le siége pontifical penrze mois.

Annales eccles. — Muratori, Rerum Italinores, t. II, p. 480.

E VIII, Romain, mort le 15 mars le Theudmond, il fut élu pape le 3 fé-Il montra dans l'exercice de son pououp de douceur et de piété.

Montor, Histoire des souverains Pontifes

E IX, Romain d'origine, élevé en , mort au commencement de décemfut élu pape le 19 juillet 939. Comme tégé par Othon, roi de Germanie, les es Allemands se révoltèrent contre se cette émeute il fut blessé au visage. ne se trouve dans aucun écrivain cona été révoqué en doute par les auteurs vérifier les dates. En 942, il déis d'Outre-Mer, roi de France, contre x rehelles, et menaça d'excommuseigneurs révoltés, s'ils ne rentraient devoir.

Inn. eccles. - Fleury, Hist. eccles., 111, 593. B X, Lorrain de nation, mort à Flo-19 mars 1058. Frère de Godefroy le c de Lorraine, il se sit religieux au in; le pape Victor l'en tira, et le être-cardinal de Saint-Chrysogone. nort de Victor, Étienne fut acclamé août 1057. Hildebrand, si célèbre dele nom de Grégoire VII, exerçait alors é romain une influence irrésistible, et olutot qu'à Étienne qu'il faut attribuer intes réformes accomplies par ce ponquatre mois, dit Artaud, ce pape rén gouvernement de l'Église. Il défenage des clercs, recherchant tous ceux transgressé les lois de la continence. ait plus que le pontise sût un modèle il fallait que le dernier des clercs se aussi par une vie sans tache. Les ne qui renvoyèrent leurs concubines sèrent la pénitence furent exclus du pour un temps, et privés pour toupouvoir de célébrer les saints mysenne, se sentant près de sa fin, fit proclergé et au peuple romain que si le devenait vacant, on ne procéderait élection avant qu'Hildebrand, qui se Aliemagne, ne fût revenu de sa légane partit ensuite pour Florence, et y à ses derniers moments par saint hé de Cluny. Fles des Papes.

III. Étienne rois et princes.

E 1° ou SAINT ÉTIENNE, premier grie, fils de Geisa, duc des Magyares is, né en 979, mort le 15 août 1038. sa naissance est demeurée incertaine; sependant devoir la rapporter à 979, a mère, était fille de Gyula, l'un des

chefs que le duc Taksony avait envoyés en otage à Byzance, pour répondre de la trève conclue avec les Grecs. Gyula, s'étant converti à la religion chrétienne, fut baptisé sous le nom d'Étienne, et fit élever ses enfants dans cette religion.

Le fils de Geisa et de Sarolta, dont il s'agit dans cet article, fut d'abord appelé Vaik. Le comte Déodat de Saint-Severin d'Apulie devint son premier précepteur; et lorsque saint Adalbert visita la Hongrie, il le trouva possédant à fond, outre sa langue maternelle, le slavon, le latin, et déjà assez instruit dans la foi chrétienne pour recevoir immédiatement le baptême. Il prit alors le nom d'Etienne. La légende fait descendre un ange du ciel pour annoncer en songe à Geisa qu'il lui nattrait un fils auquel était réservée la gloire de convertir les Hongrois. Dans un songe aussi, saint Étienne le martyr dut apparaître à Sarolta pour lui prescrire d'imposer son nom au fils qu'elle portait dans son sein. Il est naturel de penser que ce fut simplement à la circonstance que son grand-père maternel portait déjà ce prénom qu'on le lui attribua; mais le courte Mailath, historien de la Hongrie, fait remarquer « que l'on n'eût point imaginé de tels songes si l'enfant dont il s'agit ne fût pas devenu un grand homme et n'eût exercé une influence si marquée sur son peuple ». Le baptême du jeune Étienne fut bientôt suivi de son union avec Gisèle, sœur d'Othon, empereur d'Allemagne, et Geisa remit le pouvoir entre les mains de son fils. Étienne eut d'abord à lutter contre l'esprit de révolte de ses Magyares, s'appuyant sur la haine du christianisme, comme aussi sur celle qu'ils portaient aux Allemands et aux Italiens, appelés pour le propager et le soutenir; mais il surmonta tous les obstacles, et marcha d'un pas ferme vers le but qu'il s'était proposé, ne négligeant point en même temps d'asseoir son gouvernement sur des institutions pleines de sagesse et de prévoyance. Il envoya une ambassade au pape Sylvestre II, qui, en retour, lui conféra la couronne et le titre de roi. en y joignant tous les droits de la légation apostolique, dont il usa pour établir la hiérarchie ecclésiastique dans ses États. De là vient que les rois de Hongrie ont toujours été qualifiés d'apostoliques. Étienne régla l'ordre de succession au trone. Il ennoblit la valeur, jusque là vagabonde et féroce, des Magyares, en l'employant à des victoires utiles pour la civilisation de ces contrées, et mourut plein de renommée, le 15 août 1038, jour de l'Assomption de la Vierge; c'est à pareil jour qu'il avait été couronné roi, trente-huit ans auparavant. Il ne laissa point de descendants en ligne directe, quoiqu'il eût eu plusieurs enfants; Pierre, fils de son beau-frère Othon-Guillaume, comte de Bourgogne, lui succéda, comme son plus proche parent. L'Église a placé Étienne parmi ses saints, ainsi que son fils Émeric, auquel il eut le chagrin de survivre. L'histoire l'a mis au nombre des grands législateurs. [Encyc. des G. du M.]

Surius , Vita S. Stephani Primi, dans J.-G. Schwandtner, Scriptores Rerum Hungar. (pars secunda).

615

ÉTIENNE II, fils de Kaloman, roi de Hongrie, né en 1100, mort en 1131. Il succéda à son père à l'âge de quatorze ans. Son audace et sa cruauté lui firent donner le surnom de Foudre. Il fit successivement la guerre à l'Autriche, à la Bohème, à la Russie, à la Pologne, à la Bulgarie et à la Grèce. Ses expéditions furent rarement heureuses. N'ayant pas d'enfants, il désigna pour son successeur Bela, que Kaloman avait fait aveugler. Étienne accueillit avec faveur les Kumans, qui, vaincus par les Byzantins, vinrent chercher un asile en Hongrie, en 1124.

J. de Thurocs, Chronica Hungarorum, dans J.-G. Schwandtner, Script. Rerum Hungar. (pars prima).

ÉTIENNE III, roi des Hongrois, fils de Geisa II, mort en 1173. Il fut appelé au trône en 1161, par le vœu de la nation; mais Manuel, empereur des Grecs, exigea que les Hongrois lui préférassent Étienne, son gendre, frère de Geisa. Les Hongrois, intimidés, voulurent cependant sauver les apparences, et proclamèrent le frère cadet de ce même Étienne, Ladislaf, qui était avec lui à la cour de Byzance, et qui mourut quelques mois après, en 1162. Le gendre de Manuel vint alors occuper le trône de Hongrie, sous le nom d'ÉTIENNE IV. Il n'était pas aimé des Hongrois, à cause des guerres que son ambition leur avait suscitées de la part de Manuel; ses manières grecques achevèrent de le leur rendre odieux, et une insurrection générale l'obligea de prendre la fuite. Étienne III, son neveu, remonta sur le trône, qu'une victoire lui assura. Cependant Manuel et Étienne IV ne se découragèrent point : ils continuèrent leurs intrigues et les hostilités avec des succès variés. Étienne IV mourut à Semlin. en 1166; son neveu et compétiteur vécut jusqu'en 1173.

On voit par ce qui précède qu'il y a quelque embarras à justifier le chiffre dynastique de ces Étienne, oncle et neveu : de là vient que plusieurs historiens n'ont reconnu comme roi que le dernier, et ont réservé la qualification d'Étienne IV au fils de Bela IV, qui lui succéda en 1270, et que l'on connaît aussi comme cinquième de ce nom. Celui-ci obtint une certaine renommée par son caractère belliqueux, tout en demeurant bien loin de celle que s'était justement acquise son père; il faut toutefois ajouter qu'il mourut très-jeune, en 1272, n'ayant régné que deux ans. A partir de son règne, la Bulgarie figure dans le titre des rois de Hongrie. [Encycl. des G. du M.]

Art de verifter les dates, t. VII (édit. de 1818).

\* ÉTIENNE 1er, comte de Champagne, succéda à son père, Héribert II, aux comtés de Champagne et de Brie, sous les tires de comte de Troyes et de Meaux. Suivant P. Pithou, il mourut en 1030; suivant d'autres, en 1019; queques-uns placent sa mort en 1015. Mais cette

dernière opinion ne peut nullement se conclier avec une charte du roi Robert, datée de 1019, en faveur de l'abbaye de Lagny. Dans cei charte il est qualifié parent du roi (regis leberti consanguineus). En effet, Héribert II in Vermandois, le plus célèbre des comtes de cette province, avait épousé Hildebrante, fille du mi Robert Ier du nom. Issu par les femmes de la race capétienne, Étienne l'était par les mils des Carlovingiens, nonobstant l'opinion de Simondi, réfutée par la chronique d'Albéric de Trois-Fontaines, laquelle est du treizième sibit et établit ainsi cette origine carlovingienne : 800 ] ribertus, Campaniæ comes ac Veromandensi, qui filius Pippini comilis, qui Bernardi, qui Pippini regis Italiæ, qui Karoli Memi imperatoris, etc. Étienne Gallos.
P. Pithou, 1et livre des Comtes de Champagne et és

P. Pithou, 1º livre des Comtes de Champagne et de Brie. — Baugier, Mémoires historiques de Champagne. — Courtaion-Delaistre, Topographie historique de la ville de Tropes. — Grosley, Éphemérides. — Musa Gallois, Les Ducs de Champagne, la Champagne et la

derniers Carlovingiens.

\* ÉTIENNE II , fils d'Eudes II , lui succéà en 1037, avec son frère Thibault III; il mourst en 1047 ou 1048. Il succéda aux comtés de Chanpagne et de Brie, refusa l'hommage au roi de France Henri Ier, parce que celui-ci n'avait point secouru son père contre l'empereur Conrad le Salique, et s'allia à Eudes, frère du roi, méontent de demeurer sans apanage. Le roi exci Geoffroy Martel, comte d'Anjou, à faire valoir ses droits sur le comté de Tours.Thibeut 🗱 Étienne marchèrent au secours de cette place, et furent battus, à Noet, en 1042 selon les uns, 🛎 1044 selon les autres. Étienne prit la fuite, & Thibault fut fait prisonnier. Étienne mourat @ 1047 ou 1048, laissant d'Adèle, sa femme, qu'on croit fille de Richard II, duc de Normandie, 🛎 fils nommé Eudes, qui, dépouillé de ses États par son oncle Thibault, se retira auprès de Guillaume le Conquérant, son oncle maternel, ni d'Angleterre, où il épousa la comtesse d'Aumie, sœur utérine de Guillaume, et fut chef des comes Étienne Gallos. d'Aumale.

P. Pithou, 1er livre des Comtes de Champagne d'és Brie. — Baugier, Mémoires historiques de Champagne. — Étienne Gallois, Les Ducs de Champagne, etc.

ÉTIENNE, voïvode de Moldavie, né en 1433, mort le 2 juillet 1504. Son père, Bogdan, avait été détrôné et tué par Pierre Aaron, en 1456. Deux ans plus tard, Étienne parvint à chasser cet wer pateur, qui se réfugia en Pologne. Pour s'assurer l'appui de cette puissance, le voivode moldare se reconnut son vassal. Il rechercha aussi l'alliance de Mahomet II, et l'aida à combattre, en 1462, Vlad VI, voïvode de Valachie. Il comptait obtenir du sultan la souveraineté de cette province; il fut décu dans cette espérance, et ne put pes même obtenir les villes de Kilia et de Bilgorod, dont il s'était emparé. Il essaya de se dédonmager en faisant une incursion en Transylvanie; mais il fut vaincu et forcé de se reconsaftre vassal de cette principauté, en 1468. Sans 🤏

battre par cet échec, Étienne pénétra en , chassa Radul, qui y régnait sous le nom cs, établit à sa place Vlad VI, et se regé de butin. Les Turcs, qui tentèrent de Radul, furent complétement battus, à le 17 janvier 1475. Mahomet, occupé aile put venger immédiatement cette déais en 1479 il envahit la Moldavie, la , et contraignit Étienne à se renfermer forteresse de Niamtze. L'hiver le força aite. Étienne en profita pour se jeter sur hie, qu'il pilla sans l'occuper. Le sultan reprenant les projets de son prédécestra à son tour en Moldavie; mais il fut rès de Vaslui, et repassa le Danube en près avoir perdu une grande partie de ée. Pendant les dix années qui suivirent, put s'occuper en paix des affaires intéle sa principauté. C'est à lui que remonupart des institutions qui subsistaient enrécemment en Moldavie. En 1494, Jeanoi de Pologne, essaya de détrôner Étienne it la Moldavie. Promptement réduit à e, et enveloppé par les Moldaves dans s de la Bukovine, il y perdit presque n armée. Les bois arrosés du sang poirent alors et ont gardé depuis le nom es Bocages. Au commencement de l'aninte. Étienne porta le ravage en Pologne. d'une armée de Moldaves, de Tartares rcs. Il enleva plus de cent mille prison-: les abandonna aux Turcs, qui les dist dans les provinces de leur empire. du règne d'Étienne fut tranquille. Avant ir, il recommanda à son fils Bogdan de tre la suzeraineté de l'empire ottoman GDAN). A force de courage, de ruse et é, Élienne avait défendu pendant quastre ans l'indépendance de la Moldavie s formidables voisins qui l'attaquaient t au nord. Son nom est resté très polans le pays dont il fut le plus glorieux

tchan, Histoire de la Moldavie. - Vaillant, ife, t. 10r.

## V. Étienne savants, prélats, etc.

ENNE, jurisconsulte grec, vivait vers du sixième siècle; l'époque de sa mort bien connue. Il fut attaché à la chaire tantinople, et commenta ou interpréta s parties de la législation justinienne, à on dès Novelles; son commentaire sur te forme une des bases principales de mi est emprunté à ce recueil dans les es. Plusieurs témoignages attestent it de son temps d'une réputation de et de capacité justement méritée. G. B. all, Histoire du Droit byzantin, t. I, p. 220.

UNE DE BYZANCE, géographe grec, obablement dans le sixième siècle de étienne. Il publia, sous le titre de Eduxá,

un célèbre lexique géographique, dont nous n'avons malheureusement qu'un abrégé, fait par un certain Hermolaüs, et dédié à l'empereur Justinien. Les géographes citent souvent 'Εθνικά d'Étienne de Byzance, mais sans nous donner sur l'auteur aucun renseignement; ceux qu'on pourrait trouver dans l'ouvrage même sont suspects, parce que, dans les passages qui les contiennent, on ignore si c'est Étienne qui parle ou son abréviateur. Ainsi, dans le plus important de ces passages, à l'article 'Ανακτόριον on lit : « Et Eugène, celui qui administrait avant nous les écoles impériales, etc. » Cet Eugène est certainement le célèbre grammairien d'Augustopolis en Phrygic lequel, d'après Suidas, professait à Constantinople, sous l'empereur Anastase, à la fin du cinquième siècle ou au commencement du sixième. Thomas Pinedo voit dans ce passage l'indication de l'époque à laquelle vivait Étienne; au contraire, Vossius, Fabricius et d'autres critiques, le rapportent à Hermolaüs, pour les raisons suivantes : Si Eugène vivait sous Anastase, mort en 518, son successeur dans l'administration des écoles a dû occuper cette place sous Justinien, monté sur le trône en 527; ce qui s'accorde fort bien avec l'assertion de Suidas, qu'Hermolaüs dédia son abrégé à Justinien. Cette argumentation n'est pas concluante. D'abord les abréviateurs byzantins, bien loin de se mettre en scène et de parler en leur nom, se contentaient d'écourter leur auteur en retranchant certaines phrases, tandis qu'ils copiaient textuellement les autres, au risque de rendre incohérentes et tronquées les parties qu'ils conservaient, ce qui arrive bien souvent à Hermolaüs. Ensuite Suidas ne dit pas auquel des deux Justinien l'Epitome des Έθνικά sut dédié, et il est impossible de fixer une date d'après une assertion aussi vague. Enfin, même en admettant que Suidas désigne en effet Justinien Ier, rien ne nous empêche de supposer qu'Étienne administra les écoles impériales et rédigea ses 'Etvixá sous le règne de Justin, ou même au commencement de celui de Justinien. tandis que son abréviateur vivait à la fin du règne de ce dernier prince. De plus, il paratt impossible qu'un écrivain d'aussi peu de savoir et de jugement que l'abréviateur d'Étienne ait jamais été placé à la tête des écoles impériales de Constantinople et qu'il ait composé les ouvrages historiques auxquels il est fait allusion aux articles Γότθοι et Αlθίοψ. Il vaut donc mieux rapporter à Étienne qu'à Hermolaüs les passages où l'auteur du lexique parle de lui-même. Le titre du lexique d'Étienne n'est pas bien certain. Ce titre est Περὶ πόλεων dans l'édition de Alde, Περὶ πόλεων καὶ δήμων dans l'édition des Junte. Saumaise préfère le titre de Στεφάνου Βυζαντίου Περί έθνικῶν και τοπικῶν, et Berkelius celui de Στεφάνου Βυζαντίου 'Εθνικά κατ' ἐπιτομην. Le titre placé en tête de l'important fragment des 'Eôvixá, conservé dans le Codex Seguerianus, nous fait

connaître complétement l'objet de l'ouvrage. Voici ce tître en entier: Στεράνου γραμματικοῦ Κωνσταντινουπόλεως Περὶ πόλεων, νήσων τε καὶ εθνών, δήμων τε καὶ τόπων, καὶ φωνυμίας αὐσῶν καὶ μετωνομασίας καὶ τῶν ἐντεῦθεν παρηγμένων ἐθνικῶν τε καὶ τοπινών τε ὀνομάτων.

L'ouvrage d'Étienne de Byzance contenait, rangés par ordre alphabétique, les noms des villes, forteresses, bourgs, nations, tles, lacs et fleuves mentionnés par un grand nombre d'auteurs grees. A chaque article, l'auteur faisait connaître les fondateurs des métropoles ou colonies helléniques; il décrivait les mœurs des habitants, rendait compte des traditions fabuleuses ou des événements historiques qui se rapportaient aux diverses localités, citait souvent des poëtes, des historiens et des géographes, dont les écrits n'existent plus aujourd'hui; enfin il cherchalt, par des observations étymologiques et grammaticales, à fixer l'orthographe exacte de chaque nom. Ce grand ouvrage est perdu, à l'exception de quelques fragments, dont un seul a de l'étendue : c'est la partie du dictionnaire qui va depuis Δύμη jusqu'à la fin du Δ; encore ce fragment offre-t-il une large lacune. On ne le trouve que dans un seul manuscrit, appartenant autrefois à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et conservé aujourd'hui à la Bibliothèque impériale de Paris. Les autres fragments sont : l'aricle Ίθηρίαι δύο, conservé par Constantin Porphyrogénète (De Administ. Imp., c. 23); une description de la Sicile, citée par le même auteur ( De Them., II, 10 ).

D'après un examen attentif des citations, il paraît que l'auteur de l'Etymologicum magnum, Enstathe, et d'autres grammairiens possédaient l'ouvrage original d'Étienne. Il semble aussi que le lexique, dans sa forme actuelle, n'est pas l'Epitome même d'Hermolaüs, et que ce dernier ouvrage a été souvent abrégé par les copistes postérieurs. La première partie du lexique d'Étienne contient des articles assez complets. La portion depuis Πάτραι jusqu'an milieu du Σ n'est guère qu'une liste de noms. Les articles du T et de l'Y redeviennent plus remplis; ceux de X à Ω paraissent être la reproduction presque littérale de l'ouvrage original. Bien que le dictionnaire géographique d'Étienne de Byzance fût disposé par ordre alphabétique, il était aussi divisé en livres, dont on ne connaît pas le nombre, mais qui surpassaient de beaucoup celul des lettres de l'alphabet.

L'abrégé d'Hermolaus fut imprimé pour la première fois par Alde l'ainé; Venise, 1502, in-fol. Cette édition, qui ne contient que le texte grec, est très-rare. Parmi les nombreuses éditions de cet ouvrage qui ont paru depuis, les principales sont : celle des Junte, Florence, 1521, in-fol.; celle de Xylander, avec plusieurs corrections dans le texte et des index, Bâle, 1568, in-fol.; celle de Thomas Pinedo, avec une traduction latine, Amsterdam, 1678, in-fol. L'édi-

tion publiée à Leyde, 1688 et 1694, in-fol., contient le texte corrigé par Saumaise, d'après plasieurs manuscrits, les variantes recueillies per Gronovius dans le Codex Perusinus, avec des notes critiques, la traduction latine et le conmentaire de Berkelius; celle de Wetstein reproduit le texte grec, la traduction latine, le notes de Thomas Pinedo, les variantes de Grenovius, avec les index, Amsterdam, 1725, isfol.; celle de Guil. Dindorf, Leipzig, 1825, 4 val. in-8°, est une réimpression du texte de Berke et des commentaires de Pinedo, de Berkel d d'Holstein, auxquels on a ajouté les variants d'un manuscrit de la bibliothèque de Bresiau, pebliées par Passow, dans ses Symbolæ criticz. Celle de A. Westermann, Leipzig, 1839, in-8, contenant un texte revu et une préface très-avante, est d'un usage beaucoup plus commote que les éditions précédentes. Mais la seule édition vraiment critique est celle de A. Meineke; Berlin, 1849, in-8°. Le principal fragment d'Etienne de Byzance a été publié séparément per S. Tennulius, Amsterdam, 1669, in-4°; par A. Berkelius, avec le Periplus d'Hannon et le Monumentum Adulitanum de Ptolémée Évergète, Leyde, 1674, in-8°; et par Montfaucon, Catalogus Bibliothecæ Coislinianæ, Paris, 1715, in-fol. On le trouve aussi dans le Thesaura Antiq. Græc. de J. Gronovius, t. VII, p. 209. Le même éditeur l'avait déjà donné à part ; Leyle, 1681, in-4°. S.-Ch. Schirlitz en a publié une traduction latine, avec un Essui sur Etienne, dans les Ephem. Litter. scholast. univ., vol. II, p. 385-390, 393-399; 1828, in-4°.

Léo Jounest.

Fabricius, Biblioth. Graces, vol. IV, p. 821-441. – Versius, De Histor. Graceis, p. 821-328, edit. de Weitemann — Weilauer, De extrema parte operis Sipheniani De Urbibus; dans les Miscell. erit. de Fredeman et de Seebode, vol. II, part. IV. — Westermann, Sipheni Bysantini 'Edvika' que supersunt, præf. — Swib, Dictionary of Greek and Roman Biography.

ÉTIENNE, archevêque de Siounikh, écrivain et traducteur arménien, vivait dans la première moitié du huitième siècle de l'ère chretienne. Il étudia pendant quinze ans à Constantinople, où il acquit une profonde connaissance de la langue grecque. De là il se rendit à Rome, et s'y arrêta quelque temps, pour apprendre le latin et se mettre au fait des relations politiques qui existaient entre les différentes nations occidentales. Retourné à Constantinople, il sub chargé par saint Germain, patriarche de cette ville, d'une lettre adressée au peuple armésien En 729, il fut nommé archeveque de Siounith, par l'influence de Papken, prince de cette contrée. Pendant toute la durée de son épiscopat, il s'efforça de propager les doctrines de l'Église catholique romaine et d'extirper l'hérésie des monophysites. Il périt vers l'an 750, dans un tumulte qu'avaient soulevé ses adversaires religienx. Un a de lui : Hymnes sur la Résurrection de Jésus-Christ, arrangées pour être mises en mo-

ymnes, selon Giovanni de Serpos, rage d'un certain Étienne évêque disciple de saint Isaac et de Mesait en outre écrit divers commencriture Sainte; - une Lettre aporessée à saint Germain, sur les doges de l'Église arménienne : elle ne venue qu'avec des interpolations des hérétiques. Galanus, croyant ait l'auteur des passages entachés compte au nombre des ennemis de ne. L'archevêque de Siounikh coms ouvrages suivants, qui ont péri, Explication des Livres de Job, de 'Ezéchiel; — des Commentaires nmaire arménienne, dont Jean is a conservé quelques morceaux. n de ces fragments qu'Étienne posotions sur le syriaque, le persan, les langues des Huns, des Goths, t des habitants de l'Inde; - une du Bréviaire arménien. Il traduiarménien les écrits attribués à saint agite, avec les commentaires que e composa sur ces œuvres; — les int Grégoire de Nysse; —les Œuvres lle, patriarche d'Alexandrie; - la i traité sur l'incarnation de Jésusé Scholia contient moins de lacuxte grec actuellement existant; essée par saint Germain à l'Église On lui attribue aussi la traduction ον ου Κοσμουργία, poeme du diacre la création du monde; - du Comesychius, patriarche de Jérusalem, e Job: l'original grec n'existe plus; lomélies de Théodore ou Théodote, vre, l'une sur l'incarnation de Jéautre sur les fêtes de l'Épiphanie - La traduction qu'il avait faite des uelques Pères latins n'est pas par-E. BEAUVOIS. à nous.

'oncitiatio Ecclesiæ Armenæ cum Rop, 77-80, part. II, vol. I — Tchamtchian, Haiots, t. II. — G. de Serpos, Compensatione chronotogyche concernents la morale della nazione Armena, t. III, x. Neuman, Persiste curr Geochichte en literatur.— Memoire sur la vie et les vid le philosophe, dans le Journal Asiat. 1.

1er Diranerez (en arménien Sdérnommé Tovnetsi (natif de Tevin), atriarche d'Arménie, mort en 239 inienne (790 de J.-C.). Il remplisions d'aumônier du palais patriarn 788 il fut élu pour succéder au aïe. Au bout de deux ans, il laissant par sa mort, et il fut remplacé a de lui : une Grammaire Arménin Traité sur la Logique et la Mér; — l'Histoire des Patriarches jusqu'à son temps. Ces ouvrages E. B.

Jean VI Catholicos, Histoire d'Arménie, trad. par Saint-Martin, p. 98. — Tohamtchian Badmouthionn Hautes, t. II. — Cirbied, Downetzy, dans le Dict. hist. de Chaudon.

ÉTIENNE II, patriarche d'Arménie, succéda à Jean VI Catholicus en 375 de l'ère arménienne (926 de J.-C.), et fut rémplacé après sa mort, arrivée en 376 (927), par Théodore Icr.

Tchamtchian, Badmouthioun Hafots, t. 11.

ÉTIENNE III, patriarche d'Arménie, mort en 421 de l'ère arménienne (972 de J.-C.). Le patriarche Vahan ayant été déposé par le concile d'Ani, parce qu'il favorisait les doctrines du concile de Chalcédoine, fut remplacé en 419 (970) par Étienne, abbé de Sévan, et parent de Machdots Eghivardetsi et de Jean VI Catholicos. Le nouveau patriarche se hâta de fulminer l'anathème contre son prédécesseur et contre Abousahl, roi de Vashouragan, qui lui avait donné asile et lui accordait sa protection. Irrité de se voir attaqué par la même arme, Étienne réunit son clergé, à la tête duquel il s'avança contre son adversaire; mais il fut pris par Abousahl, et enfermé d'abord dans l'tle d'Aghthamar, puis dans la forteresse de Codorots, où il termina ses iours. Khatchig Icr lui succéda.

Tchamtchian, Badmouthioun Haiots, t. Il.

ÉTIENNE IV, surnommé Hromglaïelsi (c'està-dire habitant de Hromgla), patriarche d'Arménie, né à Khakh, dans la province d'Ékéghéats, mort en Égypte, en 743 de l'ère arménienne (1294 de J.-C.) Il succéda en 739 (1290) an patriarche Constantin II. Deux ans après son élection, en 1292, de concert avec Héthoum II (Hayton), roi des Arméniens de Cilicle, il réunit un concile à Sis, où l'on établit que la fête de Pâques serait célébrée le 6 avril, suivant la coutume des Grecs. Les évêques de la grande Arménie refusèrent de se soumettre aux décisions de ce concile, et persistèrent à célébrer cette fête le 30 avril. Quelque temps après, en 742 (1293), Mélik Aschraf, sultan d'Égypte, s'étant emparé des derniers débris du royaume chrétien de Jérusalem, entra en Cilicie, et alla assiéger la ville de Hromgia (c'est-à dire Château romain), sur l'Euphrate, résidence du patriarche. Quoique défendue avec courage et opiniatreté, cette place finit par être prise et détruite: ses habitants et le patriarche furent conduits en captivité dans les États du vainqueur. Étienne IV est le dernier patriarche qui ait habité Hromgla; il eut pour successeur Grégoire VII Anavarzetsi.

Tchamtchian, Badmouthioun Haiols, t. III.

ÉTIENNE V, surnommé Salmasdelsi, parce qu'il était né à Salmasd, dans l'Arménie persane, et Gosdantinoubolselsi, parce qu'il avait été élevé à Constantinople, patriarche d'Arménie, mort en 1005 de l'ère arménienne (1556 de J. C.). Il succéda en 990 (1541) au patriarche Grégoire XI. Pour se soustraire au spectacle des malheurs de sa patrie, qui était tour à tour envahie et ravagée par les Turcs et les Persans,

il entreprit un long voyage en Europe. Après avoir confié l'autorité patriarcale à son vicaire, Michel de Sébaste, il se rendit à Constantinople en 1547, puis à Rome en 1548, où il fut accueilli avec la plus grande distinction par le pape Paul III. Il s'unit à l'Église catholique romaine, et adopta la profession de foi du concile de Florence. Sorti de Rome en 1550, il visita l'Allemagne, où il eut une entrevue avec l'empereur Charles-Quint; de là il retourna à Edchmiadzin, métropole religieuse de l'Arménie, par la Pologne et la Moscovie, où il avait passé quelques années de sa jeunesse. Étienne V avait un esprit cultivé et éclairé; il était versé dans toutes les sciences asiatiques et européennes, et savait le latin et le persan. On a de lui : une Instruction pastorale. On lui attribue une courte Explication de l'Évangile de saint Jean; — un Traité servant d'introduction aux quatre Évangiles, dont il aurait donné une traduction persane. Ces ouvrages n'ont pas été imprimés. Étienne eut pour successeur Michel de Sébaste.

Assemani, Bibliothecu Mediceu-Laurentianu et Palatinu Catalogus, p. 60. – Tchamtchian, Badmouthioun Hatots, t. 111. – Neumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 236.

ÉTIENNE VI, patriarche d'Arménie, né à Arhintch, fut élevé au siége patriarcal en 1022 de l'ère arménienne (1573 de J.-C.), après la mort de Grégoire XII, et eut pour successeur Thadée II, en 1024 (1575).

Tchemtchian. Badmouthioun Hatots, t. 111.

ÉTIENNE ASOGUNIG OU ASOGUIG, SUTnommé Daronatsi, historien et commentateur arménien, né en 386 de l'ère arménienne (938 de J.-C.), dans la province de Daron, mort vers 465 (1017). Il était l'un des plus célèbres vartabeds (docteurs) de son siècle, et il remplit depuis 441 (993) les fonctions de secrétaire particulier du patriarche Sarkis Ier (Sergius), à la prière duquel il écrivit son histoire. On a de lui : Histoire d'Arménie, divisée en trois livres, qui commence par les origines de la nation arménienne et s'arrête en 452 (1004 de J.-C.). L'auteur s'est appliqué à indiquer avec exactitude la date de chaque événement; aussi son ouvrage est-il très-estimé et très-précieux, surtout sous le rapport de la chronologie. On attribue aussi à Étienne : un Commentaire sur le Livre de Jérémie, qui paraît avoir été composé par un écrivain plus moderne; - un Commentaire sur le Cantique des Cantiques. Ces ouvrages sont restés manuscrits. E. B.

Tchamtchian, Badmouthioun Haiots, t. I. préface, p. 18; t. II, p. 873. — Eusèbe Pamphile. Chronicon bi-paritium, traduite en latin par J.-B. Aucher; Venise, 1818, 2 vol. in-4°, introd. — Neumann, Versuch einer Geschichte der Armentschen Literatur, p. 124.

\* ÉTIENNE, surnommé Manoug (le jeune) et Kidnagan (le savant), célèbre docteur arménien, vivait au commencement du douzième siècle de l'ère chrétienne. Pour se soustraire aux violences des Persans, qui avaient envahi l'Ar-

ménie, il se retira au monastère de Garmir, dus le désert de Choughr. A peine âgé de dix-hat ans, il se rendit célèbre par son éloquence, su savoir et sa sainteté. Le patriarche Basile la conféra le titre de vartabed, en 1082; peu à temps après il le nomma abbé de Garmir, pus évêque de Khésou. Étienne forma plusieux disciples, dont les plus connus sont Grégoin Pahlavouni, son frère Nersès Glaietsi et les vartabeds Ignace et Sergius. Il avait comput l'oraison funèbre de Grégoire II, qui ne mus est pas parvenue.

Tchamtchian, Badmouthioun Halots, t. III. - Remann, Versuch einer Gesch. der Armen. Liter., p. III.

ÉTIENNE ORPÉLIAN, surnommé Sioundi (c'est-à-dire natif de Siounikh), célèbre histrien controversiste et archevêque arménien. mort en 753 de l'ère arménienne (1304 de J.-C.). Il était le second fils de Darsaïdj, prince d'Oroda, et de Arouz Khathoun, fille d'un émir mesulman, mais convertie à la religion chrétiens. En 729 (1280) il reçut les ordres dans l'égint de Noravankh, en présence d'une nombresse réunion d'évêques et de vartabeds. Quelq années après, Darsaïdj, qui était devenu che de la famille orpéliane et prince de Siounikh par la mort de son frère Sempad, nomma son 🏗 archevêque de sa principauté. Étienne se rendit à Hromgla, en 736 (1287), pour se faire sacre par le patriarche universel d'Arménie. Le 🚧 patriarcal, qui était depuis peu devenu vacent, par la mort de Jacques Ier Kidnagan (le sivant), lui aurait été offert par Léon III, roi de Cilicie, à ce qu'il rapporte lui-même; mais il aurait refusé cette haute dignité. Aussitôt après l'élection de Constantin II, il obtint la confirmation qu'il était venu demander. Retourné dans les Etats de son père, il ne tarda pas à mécontenter ses subordonnés par sa hauteur et sa vanité. Ses ennemis l'accusèrent de se comporter en tyran et de trahir les Mongols, alors maîtres de l'Arménie. Il alla se disculper apprès de l'empereur mongol Argoun-Khan, qui in donna raison contre ses accusateurs. En 743 (1294), il tint dans sa métropole un concile provincial, pour ranimer le zèle des monophysites et les encourager à maintenir les doctrines de l'Église nationale. A cette occasion, il écrivit à Grégoire VII, patriarche d'Arménie, une lettre remplie d'invectives contre l'Église romaine, dont celui-ci avait adopté la croyance. Outre cette lettre, qui n'a pas été imprimée, on a d'Etienne une Histoire du pays de Siounith, écrite en 748 (1299). Il passe rapidement sur l'histoire ancienne des autres provinces de l'Arménie et arrive bientôt à l'histoire du pays de Siounikh; mais il ne donne de détails qu'à partir de la conversion de cette contrée au christianisme. Sa phrase est lourde, sans coloris d irrégulièrement construite; il s'attache particulièrement à retracer la succession des évêques et à relater les constructions d'églises et de momastères. Cette histoire se compose de 74 chapitres, et remplit environ 1,000 pages in-4°. On y trouve la légende entremêlée avec le fait le plus authentique; elle est d'ailleurs souvent en contradiction avec la chronique de Wakhtang. Dis l'année 1841, M. Brosset jeune en avait fait ene traduction française, qu'il se proposait de pu-Mir avec le texte corrigé des extraits des anneles géorgiennes et la réimpression du travail entique de Saint-Martin sur l'histoire des Orfiens; malheureusement ce projet est resté ms exécution. Le 64e chapitre, qui traite fort loguement de l'histoire des Orpélians, fut édité par Éléazar Schamir, avec la vie de saint Ner-🖦 le Grand, de Mesrob Érets, à Madras, en 1775, in-4°. La traduction latine de quelques fragments de ce chapitre, imprimée d'abord dans bt. III du Thesaurus epistolicus Lacrozianus, a 666 réimprimée à Saint-Pétershourg, en 1808, ns le 1er cahier, p. 114-118, des *Archiv. für* Asiatische Literaturgeschichte und Sprachbunde de Klaproth. Saint-Martin, induit en erreur par Lacroze, crut que ce 66e chapitre firmait un ouvrage séparé. Il en publia, sous le tre de Badmouthioun Orpeliants (Histoire des Orpélians ), une traduction française, accompagnée du texte et de savantes remarques, dans le t. II des Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie; Paris, 1819, in-8°; - une Élégie sur les malheurs de l'Arménie, imprimée à la Nouvelle-Nakhitchevan, en 1798; - un Traité de controverses théologiques, écrit ■ 751 (1302), où l'auteur attaque la doctrine du concile de Chalcédoine. Cet ouvrage est très-estimé des Arméniens dissidents, qui l'in-Stalent Tzerhnarg (c'est-à-dire Manuel). Il a **té imprimé à Constantinople, en 1755.** 

E. BEAUVOIS.

Bitenne Orpélian, Hist. des Orpestans, ch. VIII et IX.

- Tchamtchian, Badmouthioun Hustott, t. II, p. 1043, et t. III. — Saint-Martin, De la Vie et des Écrits d'Éctione Orpélian, dans la préface du t. II des Men. Aist. et giogr. sur l'Arménie. — Cirbled, Grammaire de la Langue Arménienne, préface. — Soukias Somai, Quadro éblés storia letteraria di Armenia; Venise, 1839, in.-8.

- Heumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 196. — Brouset jeune, Projet d'une ébléstion d'historiens arméniens inédits, dans le Bulletts scientifique publié par l'Académie de Saint-Petersburg, t. VIII. p. 177; t. IX, p. 283.

\*ETIENNE, abbé de Withby, et ensuite de Motre-Dame d'York, né au onzième siècle, vraisemblablement dans la Bretagne continentale, mort en 1112. Il embrassa la vie religieuse à l'abbaye de Withby, dont il devint plus tard le supérieur. Tracassé par le seigneur du lieu, et inquiété par les pirates qui ravageaient le Psys et pillèrent son monastère, il se retira à Leshingam, et y éleva un couvent sur les ruines de celui qui y avait déjà existé. Forcé encore de quitter cette maison, il trouva un asile à Saint-Olaw, près d'York, où il bâtit un nouveau monastère, avec l'agrément du roi Guillaume le Contactant. Les libéralités de ce prince et de son recesseur lui permirent de poser, en 1088, la

première pierre de l'église nommée Notre-Dame d'York, qu'il gouverna pendant vingt-quatre ans. Étienne cultivait les lettres avec succès. Suivant Harpsfeld (Hist. Ecc. Angl., p. 272), il travailla avec succès au rétablissement de la discipline monastique, détruite par les incursions des Danois, et composa un écrit sur les moyens d'y parvenir; mais cet écrit ne semble être que sa relation des obstacles dont il eut à triompher pour rétablir le monastère de Withby et fonder celui de Notre-Dame d'York. Cette relation, écrite en style du temps, mais avec beaucoup de netteté, de candeur et de piété, est insérée dans le Monasticon Anglicanum, t. I. p. 384 et suiv. Comme elle est divisée en deux parties, c'est vraisemblablement ce qui aura donné lieu à Boston et aux centuriateurs de Magdebourg (Cent. II, cap. 10, p. 649) de lui P. LEVOT. attribuer deux écrits différents.

Histoire littéraire de la France, t. X.

ÉTIENNE de Blois, comte de Boulogne, de Mortain, etc., duc de Normandie et roi d'Angleterre, né en 1105, mort à Douvres, le 25 octobre 1154. Il était troisième fils de Henri dit Étienne, comte de Blois et de Chartres, et d'Adèle ou Alix de Normandie, fille de Guillaume dit le Batard, roi d'Angleterre, et sœur de Henri Ier, dit Beau-Clerc, aussi roi d'Angleterre. Étienne sut élevé à la cour de ce dernier monarque, dont il sut gagner l'affection et auquel il dut sa brillante fortune. Persuadé qu'il fortifiait sa maison par la prospérité de son neveu bien aimé, Henri Ier maria Étienne à Mahaut ou Mathilde, fille unique d'Eustache III, comte de Boulogne. Étienne hérita de son beau-père en 1125. Aux grands biens que la maison de Boulogne possédait en Angleterre depuis la conquête de ce pays par les Normands, Henri ler ajouta les vastes domaines qu'il avait confisqués, en 1102, sur Robert Mallet, et le comté de Mortain, dont il avait pareillement dépossédé le comte Guillaume, après la bataille de Tinchebray, où celuici avait été fait prisonnier par le jeune Étienne de Blois lui-même. Le roi d'Angleterre n'eut pas à se repentir, tant qu'il vécut, des faveurs qu'il avait accumulées sur la tête de son neveu. Étienne signala sa reconnaissance en montrant dans toutes les occasions le plus grand dévouement pour son oncle. Il fut même le premier à jurer fidélité, le 25 décembre 1126, à Mathilde (voy. ce nom), veuve (en 1125) de l'empereur Henri V et remariée (en 1127) à Geoffroy V Plantagenet, dit le Bel, comte d'Anjou, lorsque Henri Ier, son père, l'eut déclarée son héritière au trône d'Angleterre et au duché de Normandie. Mais aussitôt la mort de ce monarque ( 1er décembre 1135), Étienne leva le masque, et passa en Angleterre, pour s'emparer du trône qu'il avait reconnu appartenir à Mathilde. Quoique les habitants de Douvres et de Cantorbéry lui eussent fermé les portes de leurs villes, il s'avança vers Londres, où le peuple, qui l'affectionnait

depuis longtemps, le reçut avec enthousiasme et le proclama roi. Étienne se dirigea aussitôt sur Winchester, où son frère Henri, évêque de cette ville, lui fit remettre les clefs du trésor royal. Indépendamment d'objets précieux et de joyaux d'une grande valeur, le trésor contenait cent mille livres sterling, dont Étienne disposa pour acquérir les suffrages du clergé et de la noblesse, à laquelle il accorda imprudemment le droit de faire fortifier ses châteaux. Il fut sacré à Westminster par Guillaume Corboil, archevêque de Cantorbéry, le 22 décembre 1135. Il se rendit ensuite à Reading-Abbey, où il assista aux funérailles de son oncle, et convoqua un grand conseil, où il reçut le serment d'allégeance des prélats et des barons, sur la promesse d'une charte qui devait sauvegarder les droits de chacun. Pour dissiper les scrupules des plus consciencieux, qui alléguaient la promesse d'obéissance qu'ils avaient prêtée à Mathilde, Étienne produisit un certain Hugh Bigod, intendant de la maison du feu roi, lequel jura que Henri, à l'article de la mort, avait déshérité sa fille et déclaré formellement laisser la couronne à son neveu. Le pape Innocent II ratifia l'élection d'Étienne, dont l'audacieuse usurpation fut ainsi accomplie sans coup férir. Cependant Mathilde et Geoffroy V, un instant étourdis par la rapidité de la révolution qui venait de s'accomplir, commencèrent à s'agiter : leurs protestations réveillèrent le zèle de leurs amis. David, roi d'Écosse, fut le premier qui arma, sous le prétexte de soutenir les droits de l'impératrice, sa nièce. Il entra en Angleterre, prit Carlisle et Newcastle, et obligea les comtés de Northumberland et de Cumberland à reconnattre Mathilde. Mais Étienne s'étant avancé à sa rencontre, et peu de barons s'étant joints au roi d'Écosse, David crut devoir entrer en négociation. Étienne lui céda le Cumberland et la ville de Carlisle, et accorda le comté d'Huntington à Henri, prince royal d'Écosse. David, satisfait, se retira. En 1137, Étienne passa en Normandie, pour en chasser son frère ainé, Thibaut IV, dit le Grand, comte de Blois, de Brie et de Champagne, que les seigneurs du pays avaient appelé, et Geoffroy V, qui de son côté ravageait le pays au nom de sa semme. Étienne engagea son frère à se retirer moyennant la promesse d'une pension de deux mille marcs d'argent. Geoffroy V, chassé des places dont il s'était emparé, traita pareillement pour une rente. En mai 1137, le roi de France Louis VI, dit le Gros, donna à Étienne l'investiture de la Normandie, conformément au droit français, qui considérait la Normandie comme un fief masculin auquel l'impératrice ne pouvait prétendre. Alors Étienne céda la Normandie à Eustache, son fils, déjà comte désigné du Boulonnais, et auquel le roi Louis VII, dit le Jeune, accorda, en 1140, sa sœur Constance. Mathilde trouva un auxiliaire puissant dans son frère naturel, Robert, duc de Glocester, bon guerrier et habile politique; il

fomenta l'esprit de révolte parmi les bares dont les châteaux fortifiés pouvaient braver desormais les armes royales. Hugh Bigod rétrats sa déposition, s'insurgea l'un des premiers, d s'empara de Norwich; son exemple fut rapide ment imité par d'autres seigneurs. Le comte de Glocester décida le roi d'Écosse à tenter un nouvelle invasion en Angleterre, tandis que 🕍 même venait en France rassembler des trospes. Étienne, quoique demeuré presque seul, monts un grand courage. Les dissérentes expéditions qu'il entreprit pour réduire les révoltés furest couronnées de succès. L'armée écossaise, con mandée par le prince Henri, fut mise en déroule, avec une perte de 12,000 hommes, à la famese bataille de l'Étendard (i), livrée le 22 août 1135, à Elfer-tun (2). Il y eut encore quelques combais; mais l'année suivante on fit un traité de par qui concédait aux Écossais le Cumberland, le Westmoreland et le Northumberland, Tranguille de ce côté, Étienne résolut de secouer le jou de la noblesse et du clergé, qui ne cessient de lui extorquer des faveurs exorbitantes, surchargeaient leurs vassaux d'exactions énormes et faisaient de l'Angleterre un théâtre de tyranie, d'anarchie et de dévastations. Il prit prétente d'une querelle qui s'etait élevée à Oxford entre les gens de Roger, évêque de Sarum, et ceux de duc de Bretagne, pour faire arrêter Roger et son neveu Alexandre, évêque de Lincoln, déclarant aux prisonniers qu'il les laisserait sans nourriture jusqu'à ce qu'ils eussent restitué tous les châteaus dont ils étaient propriétaires à divers titres. Après avoir jenné trois jours, les prélats remirent au troupes royales les forteresses de Malsburt, Sherborne, Sarum, Newerck et Devizes; mais cette conduite violente irrita le clergé. Henri, évêque de Winchester et légat du pape, assemble un synode à Winchester, et accusa son frère de sacrilége. Étienne chargea Aubrey ou Albéric de Vère de défendre sa cause et au besoin de dissoudre le concile. Profitant de ces troubles, Mathilde débarqua, le 22 septembre 1139, sur la cole de Suffolk, avec son frère Robert de Glocester et cent-quarante chevaliers. Ce fut le signal d'une conflagration générale; la guerre civile éclas avec fureur, et d'un bout à l'autre du royaume ce ne furent que combats, incendies et pillages. La chronique saxonne fait un tableau affligeant des excès auxquels se portèrent les deux paris. Le succès couronna d'abord les efforts d'Étienne; il délit Nigel, évêque d'Ély, et vint assiéger Liscoln. Le comte de Glocester se présenta pour

(1) Ainsi nommée parce que les Anglo-Normands system placé au centre de leur ligne un étendard d'un nouvez genre; c'était une voiture a quatre rouce, assez semblele au carrocto de Mian (Fog. Enrezo). Sur ce chrétat attaché un mat de vaisseau, surmonté d'une croit enorme; au centre de cette croix était une bolic en segent, qui renfermait une hostie consacrée ; au-désans flottaient les noms populaires de saint Cuthert de Derham, de saint Jean de Beverley et de saint Wiffrid ét Ripou, les trois saînts les plus vénérés des Anglais.

(3) Aujourd'hui Northallerton, entre York et Durbam.

ÉTIENNE 680

place. Étienne, quoique inférieur en ita la bataille, le 2 février 1141; mais passa du côté de l'ennemi, et luiavoir brisé son épée et sa hache d'ari terrassé et fait prisonnier. D'abord aclques égards par Glocester, il fut, le Mathilde, chargé de fers et ene donion de Bristol. Ses partisans, nple de Henri, évêque de Winchester. à l'impératrice; mais cette princesse, aine, s'aliéna bientot le peuple de se souleva et la força de s'enfuir à èque Henri retourna au parti de son ne forte armée, et vint assiéger Ma-Winchester. L'impératrice réussit à mais Glocester fut fait prisonnier, bre 1142, par Guillaume d'Ypres, indres, et conduit à Rochester. Le : il fut échangé contre le roi Étienne. peine d'une longue maladie, courut pératrice dans Oxford. Réduite à la émité par la famine. Mathilde sut enmettre en défaut les assiégeants (1), à Wallingford, où elle trouva des s'avançaient à son secours sous la Blocester. Étienne fut défait à Wilstilltés continuèrent encore trois anntages décisifs. Étienne régnait dans ide dans l'ouest. Le 31 octobre 1147, ocester étant mort à Bristol, Étienne , et l'impératrice repassa en Norman-Mais le clergé suscita de nouveaux monarque anglais, et Théobaid, ar-Cantorbéry, refusa de couronner le istache, « attendu que le pape Eut Étienne pour usurpateur et, comme de transmettre sa couronne à ses dese roi voulut contraindre l'archevépape mit l'Angleterre en interdit, et signa, pour éviter une catastrophe a perte que le roi fit de sa femme ulogne (3 mai 1152) le rendit inconune Henri Plantagenet, fils de Majt puissant en Normandie ; mettant à trente-six vaisseaux, il descendit en 6 janvier 1153. Le prince Eustache ers le 15 août, sans laisser d'hérivint d'une entrevue, et le 6 novemigna à Winchester un traité par ait la couronne à Henri Plantagenet, de Guillaume, son second fils. Le nze mois après, d'une maladie hé-Il fut inhumé dans l'abbaye de Fantshire), dans le même tombeau e et que le prince Eustache. Outre

ilors au cœur de l'hiver. La rivière était rre couverte de neige. Mathildé, ayant se negligence parmi les assiègeants, se i blancs, pour n'etre pas distinguee de la de quatre chevallers dans le même équià minuit par une poterne, traversa la riice et gagna à pied, sans avoir été aper-Abingdon.

le prince Guillaume, Étienne laissa encore une fille, Marie, qui, d'abbesse de Ramsay, devint femme de Mathieu d'Alsace, auquel elle apporta en dot le cointé de Boulogne. « Pour saire un excellent roi, disent les contemporains, il ne manqua peut-être à Étienne que des droits plus légitimes à la couronne. Brave, vigilant, affable, il réunissait à ces qualités une figure imposante, un bras nerveux et beaucoup d'adresse dans les armes. Il aimait tendrement sa femme et ses enfants, et était d'une grande prodigalité pour ses ámis. L'ambition le perdit. Pour conserver le trône qu'il avait envahi, il se rendit coupable des parjures les plus impies et de l'in-gratitude la plus noire : il lut injuste, perfide, et opprima son peuple. Son règne fut une calamité pour lui-même, pour sa famille et pour son pays; il ne présenta qu'une longue suite de désordres et de guerres civiles. Ce fut sous son règne, vers 1144, que le droit commença d'être enseigné dans l'université d'Oxford; ce fut sous le même monarque que l'Angleterre essuya le premier interdit général et que les appels au pape, défendus par les lois anglaises, commencèrent à s'introduire en Angleterre. »

W. Malmesbury. De Historia novella, 178-192. — Mathleu Paris, Historia major Anglia, 81-83. — Morgan, Annales. — Raoui de Diveto, Abbreviationes Chronicorum, 808. — Chron. Dunst., 23. — Roger de lloveden, Annales (Continuation de Béde), 483. — Orderie Vital, Historia ecclesiastica. — Jean Brompton, Chronic., p. 1033. — Ricolas Triveth, Annales, p. 19. — Chron. Heming, p. 487. — Chron. Saxon., 238. — W. Thorn. Chron., p. 1807. — Gervais de Tilbury, Tricolumsium Anglia. — Du Chêne, Histoire d'Angleterre, li. — Léon Galibert et Clement Peile, Angleterre, dans l'Univers pittoresque, l, p. 277 a 290.

\*ETIENNE de Fougères, évêque français, probablement né à Fougères, mort le 23 décembre 1178. D'abord chapelain d'Henri II, roi d'Angleterre, il fut élu évêque de Rennes en 1168. Ce prélat s'appliqua à la poésie dans sa jeunesse, et composa plusieurs pièces de vers qui lui acquirent une grande réputation, notamment un poème intitulé: De Senectute, carmen. Ayant reconnu qu'une telle occupation ne convenait pas à un évêque, il y renonça bientôt, et pour faire oublier ce passé frivole il composa la Vica de saint Firmat, évêque, celle de saint Vital, premier abbé de Savigny, et celle de saint Hamon, religieux de cette abbaye. P. Levor.

Biographie Bretonne.

ÉTIENNE de Tournay, théologien français, né à Orléans, le 19 février 1135, mort le 9 ou le 12 septembre 1203. Après avoir été élevé dans la piété et les lettres parmi les clercs de Sainte-Croix d'Orléans, fi alla étudier le droit à Boulogne sous le célèbre Bulgarus. A son retour il se fit religieux à Saint-Euverte d'Orléans, vers 1155. Il devint abbé de ce monastère en 1167, et abbé de Sainte-Geneviève de Paris en 1176. Sous son administration cette abbaye prospéra beaucoup. En 1178, Philippe-Auguste le députa vers Henri; évêque d'Albano, légat du pape dans le comté de Toulouse; et le même prince l'en-

voya un peu plus tard auprès du pape Lucius III. Étienne jouissait d'une telle considération à la cour, qu'il fut choisi en 1187 pour être le parrain du prince Louis, fils du roi. En 1191, l'archevêque de Reims, régent du royaume en l'absence de Philippe, le nomma évêque de Tournay. A peine arrivé dans sa ville épiscopale, il eut des contestations avec les habitants, qui refusaient de le reconnaître pour leur seigneur temporel. Il sallut que Philippe, par une lettre de sévrier 1193, leur enjoignit de prêter serment de fidélité à l'évêque. La repudiation d'Ingeburge et l'invasion du Tournaisis par le comte de Flandre furent encore une source de tracasseries pour Étienne, qui mourut après onze ans d'épiscopat, traversé par de grandes adversités. On a d'Etienne de Tournay des lettres, des sermons, un commentaire sur le Décret de Gratien et quelques poésies. La première édition des lettres, publice par Jean-Baptiste Masson, Paris, 1611, in-4°, avec celles de Gerbert et de Jean de Salishury, contient 240 lettres, imprimées très-incorrectement, sur un manuscrit défectueux. C'est d'après cette mauvaise édition que ces lettres ont été réimprimées dans la Bibliotheca maxima Patrum de Lyon, t. XXI, p. 1-53. Le P. Claude du Molinet les publia de nouveau; Paris, 1679, in-8°. Il en porta le nombre à 286, et les distribua en trois parties : la première contient les lettres écrites pendant qu'Étienne était abbé de Saint-Euverte d'Orléans; la seconde, celles qu'il écrivit étant abbé de Sainte-Geneviève à Paris; la troisième, les lettres postérieures à sa nomination à l'évêché de Tournay. Ces lettres contiennent des détails intéressants sur l'histoire et les mœurs du temps, et donnent une idée avantageuse du caractère d'Étienne; elles offrent d'ailleurs, dans leur latinité du moyen age, quelque chose de vif et d'original. Ainsi, à des moines qui se saisaient des scrupules excessifs, il répond : « Transfigurat se ponnumquam Sathanas in angelum lucis, et vesicam pro laterna simplicioribus vendit. » Les sermons d'Étienne de Tournay eurent de la réputation en leur temps. Le P. Du Molinet donne la liste de trente-et-un discours qu'il avait recueillis dans quatre manuscrits de la cathédrale de Tournay, de Sainte-Geneviève, de Saint-Victor et du collége de Navarre ; mais il n'en a publié qu'un seul, prononcé dans un synode, « afin, dit-il, de donner une idée de tous les autres, qui paraitraient anjourd'hui insipides et même puérils ». Étienne de Tournay eut aussi la réputation d'un habile versificateur. On s'adressait à lui, dans les occasions solennelles, pour composer des épitaphes ou des hymnes en l'honneur des saints. Il parle dans plusieurs de ses lettres des vers qu'il avait composés dans sa jeunesse, et il les appelle puerilia risu digna. Il ne nous en reste guère que des antiennes et des hymnes, recueillies par les Bollandistes et réimprimées par Du Molinet, à la suite des lettres. Quant au Commentaire sur le Décret de Gratien, il ex nuscrit dans plusieurs bibliothèques, pas été imprimé.

Histoire littéraire de France, L. XV.

'ÉTIENNE de Besançon, généra des Dominicains, né vers le milieu d siècle, mort en 1294. Il reçut le ville natale, et, étant entré dans l'ord minicains, il se plaça parmi les préd plus éloquents et les plus renommé En 1291, il fut nommé provincial de en France; en 1292, il fut promu a de sa congrégation; il mourut à Luc rendant de Montpellier à Rome, où il senter ses hommages au pape Céles ses contemporains lui décernent les éloges. Il avait composé divers ouv que des commentaires sur l'Ecclési l'Apocalypse, un Alphabetum auc un Alphabetum narrationum, des aucun de ces écrits n'a été imprimé. Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Pra t. 1, p. 429. — Hist. litt. de la France, t. X

\* ÉTIENNE de Léopol ou de grammairien et lexicographe arméniei pol, d'où lui vient son surnom de L mort vers 1148 de l'ère arménienne J.-C.), à l'âge de quatre-vingts ans. I étudié à fond la langue latine et le sacrées et profanes, il se rendit à Ed où il entra dans les ordres. Il obtint vartabed (docteur), et fut honoré de épiscopale. Étienne avait composé tionnaire Arménien-Latin et un Di Latin-Arménien, qui ont été probable servés dans quelque bibliothèque de une Grammaire Armenienne, ( possède plus. — Il traduisit du latin en les Œuvres complètes de saint Den pagite; — l'Histoire de la Guerre contre les Romains, par Flavius cette traduction a été imprimée à Ed en 1787, in-4°; - le Livre de l'Ec - un *Traité de Métaphysique* , et vrages de piété. E. BEAUVO

Tchamtchian, Badmouthioun Hatots, t. 1 Neumann, Versuch einer Gesch. der Ari p. 247. — Cirbied, Gramm. Armen., prél., p

\*ÉTIENNE TACHDETSI, controve ménien, vivait à la fin du dix-septièm l'ère clirétienne, à la Nouvelle-Djoulfs gea à travers l'Italie, et se rendit à Ro terminer ses études. Les sciences et ne lui étaient pas moins familières que et la littérature arméniennes. On a d'Explication du Credo; — la Réfutatio vrage du patriarche Alexandre, lequide violentes attaques contre l'Église — une Réfutation de la Profession Jean Mercouz. Le style de ces traité et coulant. Les manuscrits antographe vent à Saint-Lazare de Venise.

Fr. Neumann, Versuch einer Geschichte

lots, L. III, p. 749.

NE (Charles-Guillaume), poëte et te français, né à Chamouilly, près ier, le 6 janvier 1778, d'une famille oriu Grésivaudan, mort le 13 mars 1845. Paris en 1796, fut attaché à la rédaclivers journaux, et donna sur plusieurs inférieurs un grand nombre de petites on esprit et sa facilité l'avaient déjà fail er, lorsqu'il fit représenter devant Naau camp de Boulogne, une pièce de nce, destinée à égayer les loisirs mode la grande armée. L'empereur se atisfait, et peu de temps après Étienne recevoir au Théâtre-Français Brueys et t (Paris, 1807), comédie qui eut un complet. Nommé en 1810 censeur du de l'Empire (aujourd'hui Journal des , en remplacement de Fiévée, Étienne ite nomme chef de la division littéraire et général de la police des journaux. Ces idministratifs, assez délicats, n'empêchèle jeune littérateur de poursuivre le ses travaux. Le 11 août 1810 la comédie x Gendres sut représentée pour la pres sur le Thé**âtre-Français. Cette** pièce, en es et en vers, marqua le rang d'Étienne s hommes de lettres les plus distingués, mort de Laujon elle lui ouvrit les portes lémie Française. Etienne reçut, dit-on, avis mination par un billet d'ami, qui ne conteces mots, tirés des Actes des Apôtres : runt Stephanum, virum plenum spi-: 7 novembre 1811 il prononça son dis-: réception, dans lequel il s'attacha sursmontrer que la comédie se trouvait unie ire, qu'elle était éternelle comme celle-ci, e, de même que chaque siècle a ses mœurs, siècle aussi a sa comédie. Des critiques rent à Étienne l'invention de sa pièce. un Tossa denonça Les Deux Gendres un plagiat d'une pièce intitulée Conaxa, d'un jésuite de Rennes, qui cent ans ant l'avait lui-même puisée dans un abliau. La découverte du manuscrit de , sut publiée avec éclat : le premier jour ontra qu'Étienne avait pris plus de trente is le manuscrit du jésuite ; le second jour il pris plus de trois cents ; enfin le troisième die des Deux Gendres était tout entière ge du vieux prêtre de Rennes (1). Coretiré ainsi de l'oubli, fut imprimé et théâtre de l'Odéon. Enfin, il resta prouvé me avait bien pu profiter de la défron jésuite sans encourir l'accusation de e. Tout son tort se réduisit à n'avoir t, dans sa préface, des emprunts qu'il its à la pièce de Conaxa. Étienne, cet, ne tarda pas à prouver la réalité de

détails ont été publiés sous le titre de Procés # (1810 à 1812, 8 vol. in-8° ).

iteratur, p. 268. - Tchamtchian, Badmou- 1 son talent, en faisant représenter (1813) au Théâtre-Français une nouvelle comedie, en cinq actes et en vers, intitulée : L'Intrigante, ou l'école des familles. Ceux qui avaient exhumé Conaxa se conjurèrent contre L'Intrigante, et répétèrent à l'envi que la nouvelle pièce ressemblait à une comédie allemande intitulée : Pas plus de six plats; mais le public goûta peu ces critiques. Le succès de L'Intrigante était assuré déjà par plusieurs représentations, lorsque, la pièce ayant été jouée au château des Tuileries, l'empereur se trouva choqué de plusieurs vers, particulièrement de celui-ci :

Je suis sujet du prince et roi dans ma familie.

L'interdiction fut lancée contre la pièce; elle n'en obtint que plus de faveur : chacun voulut la lire, et les exemplaires s'enlevèrent à un prix très-élevé. L'année suivante (1814), le gouvernement qui avait remplacé Napoléon Ier rapporta l'interdiction ; mais l'auteur, au lieu de rendre son ouvrage à l'impatience du public, crut mieux faire en s'en tenant à la première décision. Il exprima les causes de son refus dans une lettre qu'il écrivit à l'ancien Jqurnal de l'Empire. « La défense d'une comédie, disait-il en terminant, n'est pas un maiheur pour un auteur; mais l'ingratitude est un malheur pour tout le monde. » En parlant ainsi au public, Étienne ne prit guère soin de sa propre fortune : il fut dépouillé de toutes ses places, que Napoléon lui rendit à son retour de l'île d'Elbe. Ce fut Étienne qui le 4 avril 1815, en sa qualité de président de l'Institut, se trouva chargé de féliciter l'empereur au nom de ce corps. Dans son discours, qui n'était pas le langage d'un courtisan, il sut faire entendre de salutaires avis. Cependant, lorsque les Bourbons revinrent, Étienne fut de nouveau dépouillé de toutes ses places et désigné conme l'un de ceux qui avaient savorisé le retour de « l'usurpateur », et le Moniteur le nota pour la proscription. Ses amis lui conseillèrent la fuite; mais Étienne en appela à la loi : il se défendit avec courage, et eut le bonheur d'échapper aux suites que la calomnie pouvait amener contre lui. Il porta plainte en diffamation contre le journal où se trouvait la dénonciation, et cette hardiesse le sauva. Mais l'ordonnance de 1816 contresignée Vaublanc le raya de la liste des académiciens. Étienne rentra dans la vie privée. Tout entier à la littérature et à la politique spéculative, il livra successivement à la scène Racine et Cavoie, comédie en trois actes et en vers (Paris, 1816); — Les Deux Maris, opéra-comique en un acte (Paris, 1816); — Le Rossignol, opéra-comique en un acte (Paris, 1817; réimprimé en 1818); — Zéloide, opéracomique en deux actes et en vers libres (Paris, 1818); et surtout sa charmante pièce intitulée : L'Une pour l'Autre, opéra-comique en trois actes. En même temps il se montra écrivain courageux, dans les rangs de l'opposition, comme

rédacteur du Constitutionnel et de La Minerve française. Devenu co-propriétaire du Constitutionnel, il contribua puissamment à accroître la prospérité de ce journal, en le rendant l'un des organes alors les plus populaires. On lut aussi avec un grand empressement ses Lettres sur Paris, insérées dans La Minerve française, dont elles assurèrent le rapide et prodigieux succès. Sa Correspondance pour servir à l'histoire de l'établissement du gouvernement représentatif en France (imprimée séparément, en 2 vol. in-8°; Paris, 1820), renferme l'histoire la plus piquante des mouvements politiques de 1818 à 1820. En 1822 Étienne fut nommé député par le département de la Meuse, et sortit de la chambre en 1828. Réélu en novembre 1827, il y siégea jusqu'en 1839, et se fit remarquer par ses discours empreints d'un esprit d'opposition modéree. Ses travaux législatifs ne l'empechèrent pas de poursuivre ses travaux littéralres : c'est ainsi qu'il donna successivement : Les Plaideurs sans procès, comédie en trois actes et en vers (Paris, 1822); — Aladin, ou la lampe merveilleuse, opéra-féerie en cinq actes et en vers (Paris, 1822); — une notice sur le Turtufe de Molière (1824), en tête d'une édition des œuvres de Molière; — enfin des notices sur le général Foy et sur madame de Tencin.

En 1830 Étienne sut nommé membre de la commission qui rédigea la fameuse adresse des 221, et le 7 novembre 1839 il fut élevé à la dignité de pair de France. Outre les ouvrages mentionnés ci-dessus, on a d'Étienne : L'Apollon du Belveder, ou l'oracle, folie-vaudeville, impromptu en un acte, dédié à Grétry (Paris, 1800); - Les Dieux à Tivoli, ou l'ascension de l'Olympe, folie non fastueuse, arlequinade-impromptu en un acte et en vaudeville (Paris, 1800); - Pygmalion à Saint-Maur, farce anecdotique en un acte (1800); — Le Rêve, opéra-comique en un acte et en prose (1800); — La Vente après décès, ou Rembrandt, vaudeville en un acte (1801); — La Lettre sans adresse, comédie en un acte (1801); — Les Deux Mères, comédie en un acte (1802); — Le Pacha de Suresne, ou l'amitié des femmes, comédie en un acte (1802); - La Petite École des Pères, comédie en un acte (1803); — Les Maris en bonne fortune, comédie en trois actes (Paris, 1803); — Une Heure de Mariaye, opéra en un acte (1804); — La Jeune Femme colère, comédie en un acte (1804), qui plus tard fut arrangée en opéra et mise en musique par Boïeldieu; — Isabelle de Portugal, ou l'héritage, comédie historique en un acte (1801); — Gulistan, ou le hulla de Samarcande, opéra-comique en trois actes (1805); - Le nouveau Réveil d'Épiménide, comédie en un acte (1806); - Le Carnaval de Beaugency, ou mascarade sur mascarade, comédie en un acte (1807); — Un Jour à Paris, ou la leçon singulière, opéra-comique en trois actes /1808); — Cendrillon, opéra-comique en trois

actes (1810), qui a eu trois éditions dans b même année; — L'Oriflamme, opéra en un sete (1814); - Joconde, ou le coureur d'avetures, opéra-comique en trois actes (1814, 9° édition en 1821 ); — Jeannot et Colin, opta comique en trois actes (1814); — quatre astra pièces faites en société et imprimées en INL Enfin on a encore Étienne La Confession de Vaudeville, petite brochure (1801); - I'Mtoire du Théatre-Français, depuis le conmencement de la révolution jusqu'à la réssi générale (Paris, 1802, 4 vol. in-12); — La 🎏 de F.-René Molé, comédien français et ma bre de l'Institut de France (1803); — Le Ch d'Alcide, ode (Paris, 1810); — La Fête de Village, divertissement pour la naissance roi de Rome (1811), ainsi que deux Rom militaires, adressées l'une à la garde impériale, et la seconde à la garde nationale, au banquet de 18 avril 1815. Les œuvres d'Étienne, avec des notices et des éclaircissements ont été publiés à Paris, 1846, 4 vol. in-8°. [Enc. des G. du M.] Rabbe, Bolsjolin et Saint-Preuve, Biogr. univ. et pel. des Contemp. — Sarrut et Saint-Edine, Biogr. des Ben-mes du Jour, t. 1er. — Villemain et Viennet, Bi-cours prononcés sur la tombe. de M. Étienne, des le Noniteur du 17 mars 1848. — H. Rolle, Notice w. M. Etienne, dans le Constitutionnel (1ee avril 1843). — Discours de réception du comte Al. de Vlagy et de ponse du comte Molé. — Sainte-Beuve, Causerier du lundi, L. VI.

\*ÉTIENNE (Pierre-Henri-Charles), houmt politique français, fils du précédent, né à Paris, en 1801. Il s'était déjà fait connaître sous la Restauration par quelques écrits, et s'occupait de librairie lorsque, en 1830, il fut appelé aux foctions de conseiller référendaire à la cour des comptes. Élu député en 1839, à la place de son père, par l'arrondissement de Commercy, il fat réélu en 1842 et en 1846. Il siégeait sur les bacs de l'opposition dite constitutionnelle, fut rapporteur de plusieurs commissions importantes, et se fit surtout remarquer dans les discussions financières. C'est à lui que l'on dut en 1843 la me sure législative qui prescrivit l'organisation de la comptabilité en matières au ministère de la msrine. En 1847, il prit part aux banquets réformis tes, et à Bar-le-Duc il proposa un toast « à la moralité des pouvoirs politiques ! » Il y disait : • L monarchie de 1830 est notre ancre de salut, # l'oublions jamais; mais en même temps ce 🕫 nous est le plus nécessaire, c'est la moralité dans les affaires publiques ; autrement, l'autorité perdrait son prestige, et le gouvernement sa force et sa sécurité. » Après la révolution de Février. il fut élu par le département de la Meuse à la Constituante, et devint vice-président du comité des finances. Il vota pour deux chambres et @ faveur du ministère dans les affaires d'Itale. Réélu à l'Assemblée législative, il dut ahandorner sa position à la cour des comptes, par raison d'incompabilité, appuya encore la politique de la majorité, s'opposa au renouvellement des pouvoirs du président, et se réunit avec quelque

es collègues à la mairie du 10° arrondisle 2 décembre 1851, pour essayer de ntre le coup d'État; néanmoins, après le ment de l'empire, il fut rappelé à la 1 comptes au commencement de 1854, 1 ancien titre de conseiller référendaire ème classe. L. Louver.

la Conversation.

INE DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER. AUNAY ( DE ).

.E. Voyez L'Estoile.

USCILLA HERENNIA, femme de l'emecius. Ce nom, n'étant pas mentionné toire, a été longtemps un sujet de dissour les antiquaires. La question qu'il a été tranchée par une pierre trouvée li, avec cette inscription : HERENIÆ CUETURE LUE AUG. CONJUGI. D. N. DECI. RI. AUGG. NN ET CASTROR. S. P. Q. On ette inscription et quelques autres méle la femme de Decius s'appelait Annia mia Herennia Etruscilla.

, p. 1036, b. — Maffel, Mus. Veron., p. 102. Doct. Numm., vol. VII, p. 347.

ISCUS HERENNIUS, fils de l'empeius, vivait vers le milieu du troisième l'ère chrétienne. A l'avénement de son 249, il reçut les titres de césar et de e la jeunesse. En 251 il fut nommé admis à partager le titre d'auguste. in de la même année, il périt avec son s une sanglante bataille livrée aux bords e. Sur les médailles il est désigné par suivants : Q. Herennius Etruscus Trojanus Decius.

Victor, De Cæs., XXIX; Epist., XXIX. --

'SGU'S ('Ετρουσκός), de Messène, poëte eépoque incertaine. On n'a de lui qu'une ie, dans l'Anthol. grecque, et on ne le sa vie. Martial mentionne un Etrust banni par Domitien.

Analecta, vol. II, p. 307. — Jacobs, Anth. p. 30; XIII, 892. — Martial, VI, 83; VII, 39. LLIN (Eglof), historien suisse, né à rrgovie), mort vers 1463. Il devint la ville de Lucerne, et composa, d'alecuments trouvés par lui dans les arcette cité, une Histoire de la Suisse, ui perdue.

Graber, Aligem. Enc. ( art. Etterlin Peter-

LIN (Petermann), probablement fils lent. chroniqueur suisse, vivait au ement du seizième siècle. On a peu de rsa vie; on sait seulement qu'il prit guerres de Souabe et de Bourgogne, rle comme témoin oculaire, et qu'il fut 1 Lucerne. En 1475 il commanda la lacée dans Yverdun lorsque cette ville aux confédérés; il raconte lui-nême remplacé quelque temps après par un pernois; aussi n'est-il pas vraisemil fût identique avec celui qui résista si

énergiquement aux Bourguignons lorsque ceuxci rentrèrent dans Yverdun par la trahison des habitants. La chronique d'Etterlin a paru à Bâle, en 1507, sous ce titre : Kronica von der loeblichen Eydtgenossenschaft, ir Herkommen und sunst seltzam Stritten und Geschichten, colligirt und in Geschrift verfasst von Petterman Etterlin, Gerichtschreiber zu Luzern und Hauptmann in den Kriegen wider Herzog von Burgund (Chronique de l'honorable Confédération; son origine, avec des récits divers, recueillie et mise par écrit par Petermann Etterlin, greffier de Lucerne et capitaine dans la guerre contre le duc Charles de Bourgogne); Bâle, 1507, in-fol. Deux autres éditions de cet ouvrage ont été publiées en 1752 et en 1764. L'opinion de Haller qu'Etterlin ne serait pas l'auteur mais seulement le coordonnateur de cette chronique peut être fondée quant à la première partie de l'ouvrage.

Brsch et Gruber, Alig. Enc.

BTTMULLER (Michel), médecin allemand, né à Leipzig, le 26 mai 1644, mort le 9 mars 1683. Il suivit les leçons des professeurs de Leipzig, et visita ensuite, pendant deux années, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Le 20 août 1668 il fut reçu docteur dans sa ville natale, devint membre de l'Académie des Curieux de la Nature en 1670. agrégé de la Faculté de Leipzig en 1676, professeur titulaire de botanique en 1681, enfin agrégé de chirurgie et d'anatomie. Il professa avec un éclat qui fit regretter sa mort prématurée. Il inclinait beaucoup, et trop peut-être, pour l'usage des absorbants et des remèdes les plus actifs de la chimie. Ettmuller mourut, diton, en se livrant à une opération chimique; cependant son fils, qui a écrit sa vie, ne mentionne pas cette circonstance. On a de lui : De Singularibus, thèse soutenue en 1663 : il s'y prononce contre les arcanes; — Medicina Hippocratis chimica; Leipzig, 1670, in-4°; — Vis Opii diaphoretica; Leipzig, 1679, in-4°: il y sait ressortir la double propriété que possède l'opium de précipiter la circulation du sang et d'augmenter la chaleur; - Chymia rationalis ac experimentalis curiosa, etc.; Leyde, 1684. in-4°; — Medicus theoria et praxi instructus, hoc est fundamenta medicinæ veræ privatim tradita, etc.; Francfort, Leipzig et Dresde, 1685, in-4°; - Opera omnia, nempe institutiones medicinæ, cum notis, etc.; Francfort, 1676; - Operum omnium medico-physicorum Editio novissima, etc.; Lyon, 1690, 2 vol. in-fol.; - Opera omnia in compendium redacta, Londres, 1701, in-8°; rééditée par le fils de l'auteur, sous ce titre : Opera medica theoretico-practica, etc., Francfort, 1708, 3 vol. in-fol. Quelques-uns de ces ouvrages ont été traduits.

Manget, Bibl. Script. medic. — Ersch et Gruber, Allg Enc. — Eloy, Diction. historique de la Médecine. cédent, médecin allemand, né à Leipzig, au mois d'août 1673, mort dans la même ville, le 25 septembre 1732. Il étudia à Wittemberg et à Leipzig, visita la Hollande, l'Angleterre et l'Allemagne, et fut reçudocteur à son retour dans ce dernier pays. Il dut en partie à la renommée de son père de parcourir honorablement à son tour la carrière médicale. Il ne fit paraître aucun ouvrage spécial; mais il écrivit ou inspira à d'autres un grand nombre de dissertations utiles.

Ersch et Gruber, Allg. Enc. — Éluy, Dictionnaire historique de la Médecine.

\*ÉTYMOCLÈS ('Eropoxàn,), ambassadeur spartiate, vivait vers 370 avant J.-C. Se trouvant à Athènes avec deux autres envoyés spartiates vers le temps de l'incursion de Sphodrias dans l'Attique, en 378, il fut arrêté, ainsi que ses collègues, comme complice de cette entreprise. Sur leur assurance qu'ils y étaient tout à fait étrangers, on les laissa partir. Xénophon et Plutarque mentionnent Étymoclès parmi les amis d'Agésilas. Il figura dans l'ambassade envoyée à Athènes en 369 pour conclure un traité d'alliance.

Xénophon, Hellen., V, 4; VI, S. — Plutarque, Agésilus, 25.

\*BUBIUS, poëte grec d'une époque incertaine. D'après Ovide, il avait composé des histoires licencieuses (impuræ conditor historiæ).

Ovide, Tritt., II, 416.

EUBIUS, sculpteur. Voyez Xénocrate.

\*EUBŒUS (Ēὐδοιος), de Paros, poëte grec, vivait vers le milieu du quatrième siècle avant J.-C. Contemporain de Philippe de Macédoine, il se rendit célèbre par des parodies écrites dans le style homérique et principalement dirigées contre les Athéniens. Lui et Bœotus passaient pour les deux meilleurs poètes parodistes grecs. Du temps d'Athénée il existait une collection de ses parodies en quatre livres: toutes sont perdues aujourd'hui, il n'en reste que de très-courts fragments.

Athénée, XV. - Wieland, Dissert. de Parodiar. Homeric. Scriptoribus, p. 41.

\* EUROTAS (Εὐδώτας), Grec de Cyrène, vivait vers 400 avant J.-C. Il remporta une victoire à la course des chevaux dans l'olymp. xcm (408 avant J.-C.), et une autre à la course des chars dans l'olympiade civ (364 avant J.-C.). Son nom est douteux. Diodore de Sicile l'appelle Εὐδατος, Xénophon Εὐδότας. Dans le passage de Pausanias, on ne voit pas bien clairement s'il s'agit de deux victoires remportées dans deux olympiades différentes ou d'une double victoire remportée dans l'olymp. civ.

Pausanias, VI, 8. — Xenophon, Hellen., I, 2. — Diodore de Sicile, XIII, 68.

\* EUBULÉ (Εὐδούλη), femme pythagoricienne, vivait probablement dans le sixième siècle avant J.-C. Une des lettres de Théano lui est adressée.

J.-H. Wolf, Mulierum Græcarum quæ oral. prose usæ sunt Fragmenta, p. 224

\* EUBULEUS, sculpteur gree, vival pubblement dans le quatrième siècle avant J. C. an nom se trouve sur un Hermès sans tête. L'acription EYBOYAETE IPAEITEAOIZ (du Winckelmann) le fait fils d'un Praxièle, pu bablement le grand sculpteur.

Winckelmann, Geschichte d. Kunst, IX, 3, - Vond Museo Pio, Clem., VI, tab. 22, p 142.

\* BUBULIDE (Εὐδουλίδης), philosophe ( de l'école de Mégare, était né à Milet, et l Mineure, comme le rapporte Diog Laerte (1), qui le mentionne parmi ceux qui a cédèrent à Euclide dans l'école de Mégare. L'école de Mégare. L'école de Mégare. poque de sa naissance et celle de sa mort sont pas connues d'une manière précise; t comme l'on sait, par le témoignage du Diogène et par celui d'Aristoclès dans l sèbe (2), qu'il fut ennemi d'Aristote, et que pi d'une fois cette inimitié se traduisit en atta contre le prince du péripatétisme, on peut, grande chance d'erreur, rapporter la m et la mort d'Eubulide aux mêmes époques, peu s'en faut, que la naissance et la mortéle ristote, c'est-à-dire l'une à la première = de la quatre-vingt-dix-neuvième olymp l'autre à la troisième année de la cent-qu zième olympiade (384-322 ans avant J.-C.). I donc Eubulide suivit les leçons d'Euclide, fi dateur de l'école de Mégare, ce ne put être q dans les dernières années de l'enseignement de ce philosophe; et il paratt probable qu'arts la mort d'Euclide il eut pour maître Schthyas, qui, au rapport de Suidas dans Diogène de Laerte, succéda à Euclide dans la direction de l'école. Les causes de l'inimitié d'Eubolide caves Aristote sont restées inconnues. Peut-être cel inimitié avait-elle sa source dans cette opper tion de tendances philosophiques qui devait = turellement régner entre le chef de la distre tique éristique et le logicien qui avait écrit le Analytiques et surtout le traité Des Sophismes.

Indépendamment des écrits qu'Aristocies re proche à Eubulide d'avoir composés contre Aristote, le philosophe de Mégare avait publié = Diogène de Sinope un livre dans lequel, at 📪 port de Diogène de Laerte en sa biographie 🕏 philosophe cynique, il accusait ce dernier de voir été chassé de Sinope avec son père, por avoir altéré la monnaie. Il avait également composé, sous le titre de Κωμασταί (Les Débauchés), un drame mentionné par Athénée (3). Enfin, 🖊 historiens de la philosophie nous ont consert, sous une forme plus ou moins complète, is arguments éristiques dont Eubulide proposait, à titre d'exercice, la discussion et la solution à ses disciples. Ces arguments étaient au nonbre de sept, que Diogène de Laerte, biographie d'Épicure, intitule des noms suivants : ό ψευδόμενος (le menteur), ό διολανθάνα

<sup>(1)</sup> L. II.

<sup>(2)</sup> Præpar. Evang., XV, I.

<sup>(3)</sup> Deipnosophist., X, 10.

eache), 'Ηλέπτρα (Électre), ὁ ἐγκεκαλυμες (le voilé), ὁ σωρείτης (le sorite ou le ), ὁ περάτινος (le cornu), ὁ φαλαπρός (le surse). Nous aurons ultérieurement à examir si ces arguments ne rentrent pas les uns dans autres; mais d'abord envisageons-les chacun kui-même et successivement.

Le premier argument est intitulé le menteur, pubéquevo. Quelqu'un ment, et en même temps avoue qu'il ment. Dans cette situation, mentou ne ment-il pas? D'une part, il ment, puis-ril pose une assertion qu'il sait être fausse; autre part, il ne ment pas, en avouant qu'il sat. Donc il ment et ne ment pas à la fois. I texte grec de cet argument n'a pas été con-ré. Cicéron, en ses Académiques (1), le pose us la forme suivante: « Si te mentiri dicis, que verum dicis, mentiris an verum dicis? » "Il ajoute: « Hæc scilicet inexplicabilia esse àtis. » Hesychius de Milet rapporte qu'un cerm Philétas de Cos mourut des efforts qu'il fit er résoudre cet argument.

Le second argument a pour titre le voilé, hazadumiévoς. Voici sous quelle forme cet pament nous a été transmis par Lucien (2): Connaissez-vous votre père? — Oui, assurénit. — Mais quoi? si, amenant en votre présoe un homme voilé, je vous demandais si us le connaissez, que répondriez-vous? us je me le connais pas. — Eh bien, cet homme votre père; de telle sorte que si vous ne le usaissez pas, vous ne connaissez pas votre le.»

Le troisième argument, qui nous a été égaleat transmis par Lucien (3), est intitulé 'H\'akxi, Électre, sous cette forme : « Électre, fille samemnon, savait et ne savait pas en même aps; car en présence d'Oreste, encore inconnu, sait qu'Oreste est son frère, mais elle ignore a celui qui est là est Oreste. »

Le quatrième argument a pour titre le caché, κλανθάνων. La formule de cet argument n'est int parvenue jusqu'à nous. Il est permis de l'er que cette formule était analogue à celle l'èrχεκαλυμμένος, si toutefois elle n'était pas même, constituant ainsi, sous une dualité de ma, un seul et même raisonnement.

Un cinquième argument est intitulé le tas, sorite, δ σωρείτης. Voici en quoi il consiste : Si deux n'est pas un faible nombre, il en de même de trois, qui n'a qu'une unité de se que deux, puis, par les mêmes raisons, quatre, de cinq, et ainsi jusqu'à dix. Mais deux est un faible nombre, il en sera progresment de même de trois, de quatre, de cinq, six, de sept, de huit, de neuf, de dix. » Qu'on sigure un tas de blé, que l'on entreprendrait construire ou de défaire grain par grain, et

1) II, 29.
t) In Fit. auct. Dialogue entre Chrysippe et Agotès,
l) Ibid. l'on aura une idée de cet argument. C'est l'exemple dont se sert Cicéron quand il dit (1) : « Cum aliquid minutatim et gradatim additur aut demitur, soritas hoc vocant, quia acervum efficiunt uno addito grano. Vitiosum sane et captiosum genus. »

Le sixième argument est le cornu, ὁ κεράτινος (2). Nous rencontrons dans la biographie de Chrysippe par Diogène de Laerte la forme sous laquelle Eubulide posait cet argument: « Ce que vous n'avez pas perdu, vous l'avez; or, vous n'avez pas perdu de cornes, donc vous avez des cornes.»

Le septième argument, intitulé le chauve, φαλαχρός, n'est pas arrivé jusqu'à nous sous sa forme propre, si tant est qu'il en eût une. Nous inclinerions à penser que sa formule se confondait avec celle du συρείτης, que nous avons donnée plus haut. En effet, ce qui est vrai d'un grain de blé en plus ou en moins pour constituer ou non un tas, σωρείτης, peut également s'appliquer à un cheveu en plus ou en moins pour constituer une tête chauve.

Tels sont les arguments éristiques attribués à Eubulide. Bien que désignés sous des noms différents, ils peuvent pourtant, en réalité, se ramener à quatre. En effet, d'une part, le διαλανθάνων, l'έγχεχαλυμμένος et l"Ηλέχτρα, malgré la diversité de la forme et de la dénomination, sont au fond un seul et même argument; et, d'autre part, il en est de même du oupeirne et du φαλακρός. Restent, pour compléter le nombre de quatre, le ψευδόμενος et le κεράτινος. Eubulide fut, dans l'école de Mégare, le fondateur de cette dialectique éristique qui, préparée déjà en une certaine mesure par l'école d'Élée et par les sophistes, devait se développer sous Diodore Cronus (3) et sous Alexinus, et offrir ainsi le déplorable spectacle de l'intelligence humaine s'attaquant à des subtilités bien plutôt faites pour fausser le jugement que pour l'exercer. Eubulide, au rapport de Diogène de Laerte, eut entre autres disciples Alexinus d'Élis, Euphante d'Olynthe (4) et Apollonius Cronus (5). C. MALLET.

Diogène de Lacrte, t. II. — Dict. des Sciences philosophiques, t. II. — C. Mallet, Hist. de l'École de Mégare,

\* EUBULIDE (Εὐδουλίδης), statuaire grec, vivait probablement dans le deuxième siècle de l'ère chrétienne. D'après Pausanias, il sculpta un groupe de treize statues, Λthéné, Pæonia, Zeus, Mnémosyne, les Muses, Apollon, qu'il consacra dans le temple de Dionysus (Bacchus) dans le Céramique d'Athènes. Pline fait aussi mention d'Eubulide. D'après une correction de

<sup>(1)</sup> Acad., II, 16 et 29, etc.; De Divinatione, II, 4.

<sup>(2)</sup> Et non xepartivna, comme le portent généralement les éditions de Diogène de Laerte : ce qui n'offre aucun sens.

<sup>(8)</sup> Voir notre article sur Diodore Cronus.

<sup>(4)</sup> Voir notre article sur Euphante.

<sup>(8)</sup> Et non Apollodore Cronus, comme on l'a quelquefois appelé.

Hardouin, le fils de ce statuaire s'appelait Eucheir. Le groupe d'Eubulide fut découvert en 1837, sous l'emplacement de l'ancien Céramique. Près de là se trouvait ce fragment d'inscription.... ΧΕΙΡΟΣ ΚΡΩΠΙΔΗΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ. Une autre inscription sut trouvée près de l'Ererechtheum [..] XEIP KAI EYBOYAIDHΣ KPΩΠΙ-ΔAI EΠΟΙΗΣΑΝ. En comparant ces deux inscriptions et en les rapprochant d'un passage de Pausanias, on en a conclu que la première inscription devait être complétée ainsi : EYBOYAIDHE ΕΥΧΕΙΡΟΣ ΚΡΩΙΙΙΌΗΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ (Eubulide, fils d'Eucheir, du dème de Cropé, l'a fait). Il en résulte qu'il existait dans le dème de Cropé une famille d'artistes dont nous connaissons trois générations, savoir : Eubulide, Eucheir, et un second Eubulide, petit-fils du premier. Le caractère sculptural du groupe et la forme des lettres ont fait penser à Ross et à Thiersch que cet ouvrage appartenait à l'époque de la domination romaine en Grèce.

Pausanias, I. 2; VIII, 16. — Pitne, Hist. Nat., XXXIV, 8. — Bæckh, Corpus Inscriptionum, I, p. 804, n° 666, et add., p. 916. — Ross, dans le Zwastbiatt, 1837, n° 93. — Thiersch, Epochen, p. 187.

**EUBULIDE.** Outre le philosophe et les deux artistes cités plus haut, on connaît plusieurs personnages anciens du nom d'Eubulide, savoir :

1° EUBULIDE, Athénien. Pour se venger d'Euxithée, dont le témoignage lui avait fait perdre un procès, il l'accusa d'avoir usurpé le droit de cité. Euxithée, condamné par les suffrages de son dème, fit appel au tribunal des héliastes, et gagna sa cause. Un discours composé pour sa défense nous est parvenu parmi ceux de Démosthène; quelques critiques l'attribuent à Lysias;

2° un autre Athénien, fils de Sosithée et de Phylomaque: Démostbène plaida pour lui contre Macartatus;

3º deux victimes de la rapacité de Verrès : l'un, surnommé Grosphus, était né à Centuripes ; l'autre était né à Herbita.

Derfosthène, Cont. Bubulid.; Cont. Macart. — Cleéron, Contra Ferrem.

RUBULUS (Eŭboulos), poëte comique athénien, fils d'Euphranor, né dans le dème de Cette, vivait dans le quatrième siècle avant J.-C. Il fut un des poëtes les plus distingués de la comédie nouvelle. D'après Suidas, il florissait dans la 101e olymp. (376 avant J.-C.). Si cette date est correcte (et elle paraît confirmée par ce fait que Philippe, fils d'Aristophane, fut un de ses rivaux), Eubule sit jouer des comédies pendant une longue série d'années, car il tourna en ridicule Callimédon, contemporain de Démosthène. Suidas a donc eu tort de le placer sur les limites de l'ancienne et de la moyenne comédie. Il appartient tout entier à cette dernière, comme le disent expressément l'Rtymologicum magnum et Ammonius. Les pièces d'Eubalus étaient presque toutes mythologiques. Plusieurs contenaient des parodies des poëtes tragiques et principalement d'Euripide. Quelques-t quaient nominalement certains indiv nents, tels que Philocrate, Callimédor Denys, tyran de Syracuse, et Callistrate tourmuit aussi parfois en ridicule tout tion, comme par exemple les Thébains Antiope. Son langage est simple, ék néralement pur, contenant peu de mo se trouvent dans les écrivains de la époque. Comme Antiphane, il fut trè pillé par les poëtes postérieurs, tels qu Ophélion et Ephippus. D'après Suidas bre des pièces d'Eubulus s'élevait à 10 reste les titres de la moitié, à peu prè Άγκολίων, 'Αγχίσης, 'Αμάλθεια, νοι, 'Αντιόπη, "Αστυτοι, Αύγη, Βελλε Γανυμήδης, Γλαϋκος, Δαίδαλος, Δαμαλ corrompu : Meineke pense qu'il faut h σίας), Δευκαλίων, Διονύσιος, Σεμελη ή Δόλων, Εἰρήνη, Εὐρώπη, Ήχώ, Ἰξίς Καλαθηφόροι, Καμπυλίων (douteux), λώμενος (douteux), Κερχώπες, Κλεψι ρυδαλός, Κυδευταί, Λάχωνες ή Λήδα, Μυλωθρίς, Μυσοί, Νάννιον, Ναυσικάα, Ξούθος, 'Οδυσσεύς ή Πανόπται, Οίδίπο μαος ή Πέλοψ, Όλδία, 'Ορθάνης, Π Παννυχίς, Παρμενίσχος, Πλαγγών, Πορ Προκρίς, Προσουσία ή Κύκνος, Στεφανε Σφιγγοκαρίων, Τιτθαί, Τιτάνες, Φοίνιξ Χρυσίλλα, Ψάλτρια. Les fragments d ont été reçueillis par Meineke, Fragi Græc., vol. I, pag. 355-367; vol. III, 272, et dans la Bibliotheca Graca publiée par A.-F. Didot (Comicorum rum Fragmenta; Paris, 1855, in-8°.) Fabricius, Bibliotheca Graca. - Clinton. ienici, à la date de 378.

RUBULUS AURELIUS, financier ro à Émèse, vivait au commencement du siècle de l'ère chrétienne. Directeur des finances (τοὺς καθόλου λόγους ἐι μένος) sous Héliogabale (218-222), il se odieux par sa rapacité et ses extorsios près le meurtre de l'empereur, il fur pièces par le peuple et par les soldats. Dion Cassius, LXXIX, 21.

\* EURULUS, jurisconsulte romain dans la première partie du cinquième fit partie d'une commission de neuf n' chargée en 429 par Théodose de rédige sur un plan, qui fut ensuite abandonné il fut membre de la commission de sei bres qui compila le code Théodosien Il avait été magister scriniorum, com teur, et avait porté les titres d'illust magnifique. Cependant l'empereur, dant tion des jurisconsultes qui se distinguèr la rédaction de ce code, n'y a pas con bulus.

Smith, Dict. of Greek and Roman Biog. EUCAMPIDAS (Εὐκαμπίδας) [la for calpidas, Εὐκαλπίδας, est moins co

at arcadien, né sur le mont Ménale. 150 avant J.-C. Démosthène le cite auvais citoyens qui, pour servir leur , devinrent les instruments du roi de et sapèrent l'indépendance de leur be relève cette accusation de Démme une injustice, et justifie part les Arcadiens et les Messéniens de vec Philippe. « Tout au plus, dit-il, les accuser de s'être trompés; enment ne serait pas exact, car leur la Macédoine les délivra du joug de ir épargna à la fois les maux de la s périls de la défaite. » Pausanias ucampidas comme un des chefs qui, uisirent les colons du Ménale à Méur former en partie la population de

. De Corona. - Polybe, XVII, 14. - Pau-

R (Εὐχειρ). Ce nom, qui signifie hanain, fut donné à plusieurs artistes mythologique, entre autres à un ent de Dédale, et, selon Aristote, e la peinture. Il a été aussi porté s artistes véritables, savoir :

Me de Corinthe vivait dans le sepavant J.-C. Il suivit, ainsi qu'Eumarate en Italie, vers 664, et introrts plastiques dans cette contrée. it-ou le considérer aussi comme un nythique représentant cette période uelle appartiennent les vases peints le nom de vases étrusques.

, 12. — Thiersch, Epochen., p. 168-166. — h. der Kunst, 78.

ou EUCHEIRUS (Εὐχειρος, c'est isanias écrit ce nom), statuaire de lève de Syadras et de Chartas de re de Cléarque de Rhegium, floris-65° ou la 66° olymp. (520 ou 516). C'est probablement cet Eucheir ientionne parmi les sculpteurs de lètes.

Vat., XXXIV, 8. — Pausanias, VI, 4.

B, statuaire grec, fils d'Eubulide, blement dans le deuxième siècle inrétienne. Il avait fait une statue our le temple de ce dieu à Phénée, ie. On ne connaît de lui aucun autre

iii, 14;

DU EUCMERIUS (Saint), théologien lans la seconde moitié du quatrième J.-C., mort en 450. Il appartenait illustre. Son père, Valérien, paraît et que le personnage de ce nom qui oque occupait la place de préfet de était proche parent de l'empereur er épousa Gallia, dame du même, de laquelle il eut deux fils, Salonius, et deux filles, Consortia et 410, encore dans la vigueur de

l'âge, il quitta le monde, et se retira avec sa femme et ses enfants, d'abord à Lérins (Lerinum), et de là dans l'île voisine de Lero ou Sainte-Marguerite, où il mena la vie d'un ermite, se consacrant à l'éducation de ses enfants, à la culture des lettres sacrées et aux exercices de religion. Dans sa retraite il s'acquit une si haute réputation de savoir et de piété, qu'il fut élu évêque de Lyon , vers 434. Il garda cette dignité iusqu'à sa mort, arrivée sous les empereurs Valentinien III et Marcien. Veranius succéda à son père dans la chaire épiscopale; Salonius devint le chef de l'église de Genève. On connaît de saint Eucher les ouvrages suivants : De Laude Ercmi, écrit vers l'année 428, sous la forme d'une épitre à saint Hilaire d'Arles. Eucher, dans sa passion pour la vie solitaire, avait formé le projet de visiter l'Égypte, pour y recueillir des exemples de piété auprès des anachorètes du désert. Il demanda sur ce pays des informations à Cassien, qui lui répondit en lui adressant quelques-unes de ces collationes où il peint avec de si vives couleurs la vie des ermites de la Thébaide. Dans l'enthousiasme où le jeta cette lecture, Eucher écrivit la lettre De Laude Bremi, mentionnée plus haut; - Bpistola parænetica ad Valerianum cognatum de contemtu mundi et secularis philosophia, composée vers 432. L'auteur essave de détacher son riche parent des pompes et des vanités de ce monde. Érasme a donné une édition de cette lettre, avec des scolies; Bale, 1520; - Liber formularum spiritalis intelligentiæ, ad Veranium filium, ou, d'après un autre titre, De Forma spiritalis intellectus, divisé en onze chapitres et contenant une exposition allégorique et mystique de certains textes de l'Écriture; - Instructionum Libri II, ad Salonium filium: le premier livre traite De Quastionibus difficilioribus Veteris et Novi Testamenti; le second contient Explicationes Nominum Hebraicorum; — Homiliæ; elles ont été publiées à la fin des Sermones Catechetici Theodori Studitæ; Anvers, 1602, in-80; — Historia Passionis S. Mauritii et sociorum Martyrum Legionis Felicis Thebææ Agaunensium; — Exhortatio ad Monachos, imprimée dans le Codex Regularum d'Holstenius; Rome, 1661; — Bpitome Operum Cassiani. Ces trois derniers ouvrages sont d'une authenticité fort douteuse; les suivants sont certainement apocryphes: Commentarius in Genesim; — Commentariorum in Libros Regum Libri IV; — Epistola ad Faustinum; Bpistola ad Philonem; — Regula duplex ad Monachos; — Homiliarum Collectio. Ce recueil d'homélies est attribué, dans certaines collections des Pères de l'Église, à Eusèbe d'Émèse; dans d'autres, à Gallicanus. Eucher en avait composé beaucoup; mais, à l'exception de celles qui ont été mentionnées plus haut, elles ont toutes péri. Il n'existe aucune collection complète des ouvrages d'Eucher; la plupart se

trouvent dans la Chronologia S. insulæ Lerinensis de Vincent Barral, Lyon, 1613, in-4°; dans les D. Bucherii, Lug. episc. doctiss., Lucubrationes, cura Joannis Alexandri Brassicani, Bâle, 1531, in-fol.; dans la Bibliotheca Patrum, Cologne, 1618, in-fol., vol. V, p. 1, et dans la Bibliotheca Patrum maxima, Lyon, 1677, in-fol., vol. VI, p. 822.

Il ne faut pas confondre cet Eucher avec un prélat gaulois du même nom, qui vivait dans la première partie du cinquième siècle, et qui prit part aux conciles tenus dans la Gaule pendant les années 524, 527, 529. Cet Eucher, quoique évêque aussi, ne le fut certainement pas de Lyon. On connaît encore un Eucher, évêque d'Orléans, dans le huitième siècle.

Gennadius, De Viris illustribus, 63. — Schænemann Bibliotheca Patrum Lat., 11, 36. — Jos. Anteime, Assertio pro unico S. Eucherio Lugdunensi episcopo; Paris, 1726, in-4°. — Hist. litt. de la France, t, 11, p. 275.

\*EUCHERIA, femme poète, vivait probablement en Gaule, dans le cinquième siècle de l'ère chrétienne. On croit qu'elle avait composé divers écrits; il n'en est venu jusqu'à nous qu'un seul : c'est un fragment de 32 vers élégiaques dirigés contre un paysan qui avait eu la hardiesse de prétendre à sa main. Rassemblant une longue série des unions les plus absurdes, les plus contraires à la nature, elle les regarde comme simples et convenables en comparaison d'un pareil mariage. L'idée de cette pièce est évidemment empruntée aux vers suivants de Virgile:

Mopso Nisa datur; quid non speremus amantes? Jungentur jam grypes equis; ævoque sequenti Cum canibus timidi venient ad pocula damæ.

Pour le ton, elle rappelle l'Ibis attribué à Ovide et les Diræ de Valerius Caton. Le présomptueux prétendant est appelé un rusticus servus. Ces mots ne désignent pas un esclave, mais un de ces villani ou serfs qui, selon l'ancienne pratique de la Germanie et de la Gaule, étaient considérés comme indissolublement attachés au sol qu'ils cultivaient. De cette circonstance, de l'emploi de certains mots barbares, de ce fait que presque tous les manuscrits originaux de ce poëme ont été trouvés en France, du nom d'Eucheria, qui était fort commun en Gaule au cinquième et au sixième siècle, on a conclu que Eucheria vivait à cette époque et dans ce pays. C'est une conjecture assez vraisemblable, mais qui ne s'appuie sur aucune preuve. Le petit poëme d'Eucheria a été inséré dans les Poetæ minores de Wernsdorf, t. III, p. 97; dans l'Anthologia Latina de Burmann, t. II, p. 107, et t. I, p. 152 de l'édit. de Meyer.

Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

\* EUCLES (Εὐκλῆς), de Rhodes, athlète grec, fils de Callianax et de Callipateira, fille de Diagoras, vivait dans le cinquième siècle avant J.-C. Il appartenait à la famille des Ératides ou Diagorides. Il remporta une victoire an pugilat dans Olympie; on ignore en quelle année. On voyait à Olympie sa statue, ouvrage de Naucydès. Le

scoliaste de Pindare l'appelle Euclon, lui comme d'un neveu de Callipateire Pausantss, VI, 6. — Bœckb, Explicat. as I p. 166.

\* EUCLÈS, amiral syracusain, fils vivait vers la fin du cinquième siècle. Il fut un des trois nouveaux comman més par les Syracusains en 414, et quant més plus tard un des chefs de la flotte: envoyée à Milet pour assister Tissaph les Athéniens. Une troisième personi d'Euclès fut archonte en 427.

Thucydide, IV, 104; VI, 108. — Xénophon, EUCLIDE, archonte éponyme ath l'année 403 avant J.-C. Son archontat rable par le rétablissement, avec que difications, des anciennes lois de Solon con. Elles furent inscrites sur le Pœcitique peint (στοὰ ποικίλη), en carac pruntés à l'alphabet ionien, qui fut alpremière fois employé dans les docublics. Athénée cite un Athénien, nomn qui se rendit célèbre par ses collections. On ignore si c'est le même que l'arch Andoctde, De Myst., p. 11. — Plutarque, Athènée, I.

\*BUCLIDE, général spartiate, frèi mène III, roi de Sparte, mort en 223 a A la bataille de Sellasie, il commandai ordres de son frère, une division de l cédémonienne. Ses malàdroites mance tribuèrent beaucoup à la défaite de s triotes. Lui-même fut tué avec la pl partie des soldats placés sous ses ordr

On connaît encore plusieurs person toriques du nom d'Euclide, savoir: E Zancle, un des chefs des colons qui Himère (Thucydide, VI, 5); — Et d'Hippocrate, tyran de Gela (Hérodi 155); — Euclide, un des trente tyrans (Xénophon, Hellen., II, 3).

Polybe, II, 68, 67, 68. — Plutarque, Phil Cleom.

\*EUCLIDE, médecin grec, vivait v quième siècle avant J.-C. Une des let buées à Theano lui est adressée. On ne de plus sur lui. — Galien cite un Eucli d'un antidote contre la morsure des venimeux. Ce médecin, inconnu d'ailler dans ou avant le second siècle après J.-

Orelli, Socrat. st Pythag. Epist., p. 61. — Antid., II, 10.

BUCLIDE, sculpteur athénien, viv la 101° olympiade (372 avant J.-C.). de lui, au dire de Pausanias, quelque en marbre pentélique dans la ville de la Achaie, et à Égire une statue assise d — Un graveur syracusain, dont le nom parfois en caractères presque impercept un assez grand nombre de petits méda nommait Euclidès ou Euclides. G

Sililg, Catalogus Artificum, p. 293. — Raou Lettre d M. Schorn, p. 87.

EUCLIDE, philosophe grec, fût le !

de l'école de Mégare. Le lieu précis de la naissance de ce philosophe est resté inconnu. Diogène de Laerte (1), dont le témoignage pourrait avoir tant de valeur en cette matière, reste indécis entre Mégare et Géla (2), partagé qu'il est entre l'opinion du plus grand nombre, qui assignait pour patrie à Euclide la première de ces denx villes, et le sentiment d'Alexandre, qui, en ses Successions (Διαδοχαί), lui attribue la seconde; l'époque précise de la naissance d'Euclide est tout aussi incertaine. Disciple de Socrate, ainsi qu'il sera établi dans ce qui va suivre, il devait être moins âgé que son maître; mais en même temps il est très - probable qu'il était moins jeune que Platon et la plupart des disciples de Socrate; de telle sorte que pour époque desa naissance on pourrait, sans graves chances derreur, prendre une moyenne entre celle de Socrate et celle de Platon, et la rapporter approximativement aux dernières années de la 82º olympiade, environ l'an 450 avant notre ère; et de même pour l'époque de sa mort, qui, d'après ces bases, aurait eu lieu vers l'année 374, c'est-à-dire vers la troisième année de l'olympiade 101°. On peut donc estimer, avec Tennemann (3), que ce philosophe florissait au commencement de la 80e olympiade, vers l'an 400 environ avant notre ère, ou à l'époque de la mort de Socrate et à la retraite de ses disciples à Mégare.

Pour bien comprendre la philosophie d'Euclide, il faut savoir reconnattre en lui le disciple tout à la fois de l'école éléatique et de Socrate. Lorsqu'en parlant de l'école de Mégare, Cicéron la fait descendre de l'école d'Elée, en leur donmant pour père commun Xénophane (4), c'est, il est vrai, aux mégariques en général qu'il attribue cette origine et cette dépendance; mais Euclide s'y trouve compris et spécialement désigné. Nous avons d'ailleurs, en ce qui concerne particulièrement Euclide, le témoignage formel de Diogène de Laerte, selon lequel ce philosophe avait étudié la doctrine de Parménide, tà Парμενίδεια μετεχειρίζετο. D'antre part, il est établi per des témoignages non moins positifs que le fundateur de l'école de Mégare fut l'un des disciples de Socrate. On retrouve dans Aulu-Gelle (5) les traces d'une tradition dont nous n'oserions Pas garantir la vérité quant aux détails, mais qui, adoptée en ce qu'elle offre de fondamental et d'essentiel, peut être invoquée pour prouver la parenté philosophique entre Socrate et Euclide. Les Athéniens avaient défendu, sous

(1) L. II, In Euclidem. (3) Gela était une ville de la Grande-Grèce, située sur la côte méridionale de la Sicile, entre Agrigente et Ca-

marine.

(B. Noctes Attices, L. VI, c. 10.

peine capitale, à tout citoyen de Mégare de mettre le pied dans Athènes. Nonobstant ce décret. Euclide venait chaque soir, sous un costume de femme, pour entendre Socrate, et repartait avant le jour pour Mégare, sous les mêmes habits, parcourant ainsi un espace de vingt mille pas. Ce témoignage d'Aulu-Gelle touchant la fréquentation de l'école de Socrate par Euclide est d'ailleurs confirmé par celui de Cicéron (1); par celui de Platon, qui d'abord, au début du Théétète, dit positivement qu'Euclide venait fréquemment de Mégare à Athènes pour entendre Socrate, et dans son Phédon le met au nombre de ceux d'entre les disciples de Socrate qui assistèrent à la mort de leur maître; enfin, Diogène de Lacrte (2), met Euclide, avec Platon, Xénophon, Antisthène, Phédon et Aristippe, au nombre des plus illustres socratiques.

Lorsque arrivèrent la condamnation et la mort de Socrate, ses disciples, et parmi eux Platon, se réfugièrent à Mégare. D'après le témoignage d'Hermodore, dans Diogène de Laerte (3), ils furent reçus chez Euclide; celui-ci, suivant toutes les probabilités, avait déjà depuis plusieurs années ouvert et fondé cette école, qui après lui fut dirigée par Ichthyas, et plus tard par Stilpon. Quel fut le motif de cette fuite? Apparemment la persécution, qui du maître menaçait de s'étendre aux disciples. Après avoir triomphé de Socrate par un jugement solennel et une condamnation capitale, cette persécution dut attaquer ou du moins menacer les hommes qui avaient assisté aux enseignements de Socrate et recueilli à son lit de mort cet admirable testament philosophique que Platon a consigné dans le Phédon. Voilà quelle fut la véritable cause de la fuite des socratiques à Mégare et du séjour qu'ils y firent. L'ancien disciple de Socrate, celui qui avait si longtemps partagé avec eux les enseignements du mattre, les y accueillit. Ce fut chez Euclide qu'ils cherchèrent et trouvèrent un

Arrivons maintenant aux écrits d'Euclide. Ces écrits, dont deux très-courts fragments sont seuls parvenus jusqu'à nous (4), se composaient de dialogues: Διαλόγους δε συνέγραψεν εξ, dit l'historien de la philosophie ancienne (5), et en même temps il en donne les titres : Λαμπρίαν, Αἰσχίνην, Φοίνικο, Κρίτωνα, Άλκιβίαδην, Έρωτικόν. Cette forme dialogique est précisément celle-là même qu'un autre disciple de Socrate, contemporain d'Euclide, mais autrement célèbre que le Mégarien, donna à ses écrits; et l'on peut même remarquer que les titres de quelques-uns des dialogues d'Euclide (le Criton, l'Alcibiade) se

<sup>(</sup>i) Hist, de la Philos., tables chronologiques.
(i) Lead., II, 42. « Megaricorum fult nobilis disciplins, cluss, ut scriptum video, princeps Xenophanes. Delade cun seculi sunt Parmenides et Zeno; itaque ab his Bicadei nominabantur. Post, Euclides, Socratis discipulus, Megarmus, a quo ildem illi Megarici dicti. .

<sup>(1)</sup> Acad., II, 42. a Socratis discipulus Ruclides. »

 <sup>(2)</sup> L. II, In Euclid.
 (3) L. II, In Euclid. Πρὸς τοῦτόν φησιν ὁ Ἑρμο. δώρος άρικέσθαι Πλάτωνα και τούς λοιπούς φιλοσόφους.
(4) Voir, pour ces fragments, notre Histoire de l'École

de Mégare (8) Diog. de L., l. II, In Euclid.

retrouvent aussi chez Platon. Quant au sujet de chacun des dialogues composés par Euclide, nous sonnmes à cet égard dans la plus complète ignorance; et Diogène de Laerte, qui nous en transmet les titres, ne nous apprend absolument rien sur leur contenu. Tout ce qu'il est permis de conjecturer, c'est qu'une dialectique contentieuse et subtile, dans le goût de celle des derniers éléates, dominait dans les écrits d'Euclide.

En quoi donc consistait cette dialectique et sur quels procédés reposait-elle? Ces procédés étaient au nombre de deux. Le premier consistait en un raisonnement direct et dans le rejet de toute analogie; le second consistait à attaquer l'argumentation de l'adversaire, non par les prémisses, mais par les conséquences. Ce dernier était un procédé tout socratique; l'aurte, au contraire, n'offrait rien que d'opposé à la manière de Socrate. Ce sont là les bases de la dialectique d'Euclide. Elles nous ont été conservées dans les fragments cités par Diogène de Laerte; mais nous n'avons rien des développements, probablement assez considérables, dont cette dialectique se constituait.

La pénurie de documents se fait sentir bien davantage encore en ce qui concerne les autres parties de la philosophie d'Euclide. A côté de la dialectique, qui paratt, chez lui comme chez ses successeurs, avoir constitué le côté principal de ses travaux, le fondateur de l'école de Mégare semble avoir voulu, sur les traces de ses divers maîtres, les éléates et Socrate, établir une doctrine participant tout à la fois de la nature de l'ontologie et de celle de la morale. Du rapprochement et de la combinaison de différents passages de Diogène de Laerte (1), d'Aristote (2) et de Cicéron (3), il nous paratt résulter en premier lieu, qu'à la différence de plusieurs systèmes, la doctrine morale d'Euclide était fondée sur l'unité du bien, εν τὸ ἀγαθόν. Seulement, le bien recevait dans cette doctrine diverses dénominations : Sagesse , Dieu , Esprit , et autres analogues. En second lieu, Euclide paratt en ceci avoir opéré une fusion entre la morale socratique et l'ontologie des éléates. L'école éléatique, ainsi que nous l'apprend Platon en son Sophiste, prétendait que l'unité seule existe; pour elle, l'être et l'unité étaient une seule et même chose exprimée par deux noms. D'autre part, Socrate, également d'après le témoignage de Platon en son Protagoras, regardait le bien moral, c'est-à-dire la vertu, comme empreint du caractère d'une parfaite unité. Disciple tout à la fois des éléates et de Socrate, Euclide paraît avoir opéré une fusion entre les deux doctrines, en identifiant l'unité du bien posée par Socrate à l'unité de l'être posée par les éléates. Cette combinaison des deux systèmes, cette identification du bien à l'être sous la condition commune

d'unité, ne devient que plus évidente encore par les derniers mots du texte suivant de Diogène de Laerte : Τὰ δὲ ἀντιχείμενα τῷ ἀγαθῷ ἀνήρα μή είναι φάσχων, Euclide refusait l'existence à toutes les choses opposées au bien, et la faisait équivaloir au non-être. Or, ne résultet-il pas de ce texte que le chef de l'école de Mégare identifiait le bien à l'être, puisqu'il impossit la dénomination de non-être à tout ce qui est contraire au bien? Cette identification une fois opérée, on obtient une doctrine à la fois ontoisgique et morale, dont le premier élément et emprunté par Euclide aux éléates, et le second à Socrate; doctrine dont il serait possible de rencontrer l'analogue dans maint passage de Melebranche, et notamment dans le texte suivant de Fénelon (1) : « On n'arrive à la réalité de l'être que quand on parvient à la véritable u de quelque être. Il en est de l'unité comme de la bonté et de l'être : ces trois choses n'en font qu'une. Ce qui existe moins est moins bon & moins un ; ce qui existe davantage est davantage bon et un; ce qui existe souverainement est souverainement bon et un. » C. MALLET.

Diogène de Laerte, l. II. — Dict. des Seiences phile, art. EUCLIDE. — C. Mailet, Hist. de PÉcole de Migere.

EUCLIDE (Εὐκλείδης) d'Alexandrie, = des plus célèbres géomètres de l'antiquité, vivait vers 300 avant J.-C. On a fort per de détails sur sa vie. D'après les historiens arabes, il naquit à Tyr, et habita Damas pendant quelque temps; son père s'appelait Naucratès, et son grand-père Zénarque. On ne peut guère ajouter foi à de pareilles autorités. Il paratt certain que Euclide habita la Grèce et ensuite l'Égypte. Après avoir probablement étudié à Athènes sous les disciples de Platon, il s'établit à Alexandrie, attiré par les bienfaits du premier Ptolémée, qui régna sur l'Égypte de 323 à 283. Pappus son peint Euclide sous les traits les plus avantages. Doux et modeste, dit-il, il porta tonjours 🚥 affection particulière à ceux qui pouvaient contribuer aux progrès des mathématiques. Le sait suivant prouve que dans ses rapports avec Plolémée Euclide gardait une certaine liberté. Ce prince lui ayant demandé si pour appresdre géométrie il n'y avait pas de chemin moins de ficile que la route ordinaire. « Non. répondit-il, il n'y a pas en géométrie de route faite tout exprès pour les rois (μη είναι βασιλικήν άτραπήν πρός γεωμετρίαν). »

A une certaine époque Euclide d'Alexandrie fut universellement confondu avec Euclide de Mégare. Une pareille erreur ne pouvait s'acréditer que dans un temps dénué de critique. L'un vivait vers 400 avant J.-C., l'autre un siècle plus tard. Le simple rapprochement des dates sufficient eviter toute confusion entre le philosophe et le géomètre.

Pour bien apprécier le mérite d'Euclide, il est important de connaître quel était avant lui l'étai

<sup>(1)</sup> L. II, In Euclid.

<sup>(2)</sup> Metaph., XIV, 4.

<sup>(8)</sup> Acad.

<sup>(1)</sup> Exist. de Dieu, part. II, c. &.

EUCLIDE 664

nétrie. Voici, d'après Proclus, un réhistoire de cette science. Suivant des qui n'ont rien d'historique, les Égypit forcés d'inventer la géométrie pour les limites de leurs champs, effacées indations du Nil; l'arithmétique naquit héniciens, des besoins du commerce. ansporta ces deux sciences en Grèce; occrurent par ses soins. A côté de lui ériste, frère de Stésichore. Pythagore a géométrie et à l'arithmétique une ivelle, et en fit des sciences libérales ιλεύθεροι) en appliquant à la solution èmes des méthodes spéculatives et (ἀύλως και νοερῶς). Il écrivit aussi jantités incommensurables (ἀλόγων) cinq solides réguliers. Après Pythant Anaxagore de Clazomène, Œnonos, Hippocrate de Chios, qui écrin, le premier, des éléments de géo-: Théodore de Cyrène. Platon, sans cialement sur la géométrie, contrioup aux progrès de cette science, ractère mathématique de ses ou-A cette époque, dit Montucla, la fut en état de s'élever à des spéculabrillantes et plus sublimes. Ce chef du ournit le moyen en découvrant et enméthode analytique, méthode qui est seul et unique instrument pour se chemin à de nouvelles vérités. Aidés sant secours, les géomètres de son éodamus de Thasos, Archytas de Taéétète d'Athènes, Eudoxe de Cnide, l'Héraclée, Menæchme, disciple d'Eule Platon, Dinostrate, Theudius de Cyzicinus d'Athènes, Hermotime de franchirent bientôt les bornes où la avaitété resserrée jusque alors. On vit théorie plus savante et plus étendue courbes. On n'avait encore connu et que le cercle et la ligne droite : on es sections coniques, et la recherche 3 leurs propriétés donna bientôt naisne théorie de ces courbes assez protonne une même date à l'invention des métriques et à celle de leur applicaroblèmes déterminés, dernière découutile et si hautement prisée dans la moderne. Toutes ces savantes méauchées par les huit premiers disciples , et cultivées par ceux qui leur succéccrurent en peu d'années, au point de matière à plusieurs ouvrages assez les. Tel était à peu près l'état de la au temps d'Alexandre, deux siècles et s que le philosophe de Milet l'eut fait aux Grecs. »

eut la gloire de rassembler en un corps ; dans ses Éléments, toutes les découses prédécesseurs et d'y ajouter les ropres. Moins grand peut-être comme

inventeur que plusieurs d'entre eux, il les surpassa tous par l'exposition lumineuse de ses théorèmes et par l'ordre rigoureux de ses démonstrations. En vain divers géomètres, à qui l'arrangement d'Euclide a déplu, ont tâché de le réformer sans porter atteinte à la force de ses démonstrations : leurs efforts impuissants ont montré combien il est difficile de substituer à la chaine formée par l'ancien géomètre une chaine aussi ferme et aussi solide. Les Eléments d'Euclide appartiennent également à la géometrie et à l'arithmétique. Ils se composent de treize livres écrits par Euclide et de deux autres dont l'auteur est probablement Hypsiclès. Les quatre premiers et le sixième ont pour objet la géométrie plane, le cinquième contient la théorie des proportions ; le septième, le huitième et le neuvième traitent de l'arithmétique; le dixième, des grandeurs incommensurables; le onzième et le douzième exposent les éléments de la stéréométrie : le treizième, le quatorzième et le quinzième traitent des solides réguliers, qui étaient trèsétudiés dans les écoles platoniques, et qui, selon Proclus, faisaient le principal objet des Bléments d'Euclide. « Parmi ces livres, dit Montucla, il y en a huit, savoir, les six premiers, le onzième et le douzième, dont la doctrine est absolument nécessaire; elle est à l'égard du reste de la géométrie ce que la connaissance des lettres est à la lecture et à l'écriture. Les autres livres sont réputés moins utiles depuis que l'arithmétique a changé de face et que la théorie des incommensurables et celle des solides réguliers n'excitent guère plus l'attention des géomètres. Ils ne laissent cependant pas d'avoir leur mérite pour quiconque est doué de l'esprit mathématique. Les septième, huitième et neuvième livres appartiennent à l'arithmétique, non à cette arithmétique vulgaire qui apprend les règles pratiques du calcul, mais à celle qui traite des propriétés relatives des nombres, nécessaires dans une multitude de recherches arithmétiques. On y donne la solution du problème de trouver un nombre parfait, c'est-à-dire dont toutes les parties aliquotes réunies forment le nombre lui-même; problème qui, traité même avec nos moyens actuels, exige un artifice particulier. Quel que soit le géomètre ancien qui trouva la solution de ce problème, elle lui fait certainement honneur. Le dixième livre contient une théorie si profonde des incommensurables, que je doute qu'il y ait aujourd'hui un géomètre qui osat suivre Euclide dans cet obscur dédale, On y examine en 110 propositions les différentes espèces et différents ordres d'incommensurables ; on ne voit pas trop, je l'avoue, l'utilité de ces recherches. Quoi qu'il en soit, le livre est terminé par une démonstration très-ingénieuse de l'incommensurabilité du côté du carré avec sa diagonale. Euclide fait voir que pour que ce rapport pût être exprimé par celui d'un nombre à un nombre, il faudrait qu'un nombre put être à la fois pair et impair; ce qui, étant impossible, montre l'impossibilité de cette expression. Après le treizième livre, où la théorie des corps réguliers est ébauchée, on en trouve d'ordinaire un quatorzième et un quinzième, qui sont d'Hypsiclès d'Alexandrie : le préambule de ces livres le prouve évidemment. La théorie des corps réguliers y est beaucoup plus profondément creusée, mais l'addition de ces deux livres n'était pas bien nécessaire, et ils auraient pu faire l'objet d'un traité à part : c'est probablement Théon d'Alexandrie qui les y a joints. »

Le plus connu des traités d'Euclide après ses Éléments, ce sont ses Data (données). On désigne par ce mot certaines quantités connues qui, par voie analytique, conduisent à la découverte d'autres quantités comprises sous la dénomination d'inconnues. En général, quels que soient les calculs à opérer, toute quantité faisant partie de l'énoncé d'un problème se nomme donnée du problème. En géométrie on dit qu'un cercle est donné de grandeur quand le diamètre seul en est donné. Le centre d'un cercle actuellement décrit sur un plan est donné de position. Trois points peuvent indiquer un triangle, comme on peut tracer un carré, un trapèze ou une losange avec quatre points donnes; en pareil cas on dit que la figure est donnée d'espèce. Les quantités données de proportion sont celles dont les rapports respectifs sont connus. Euclide, dans ses données, se sert de ce mot pour désigner les espaces, les lignes, les angles, etc., qui, étant donnés de grandeur, servent à leur assigner des espaces, des lignes ou des angles égaux. Ce recueil contient une centaine de propositions qui sont autant d'exemples curieux de l'analyse géométrique chez les anciens. Newton en faisait le plus grand cas, et Montucla les signale comme « le premier pas vers la géométrie transcendante ».

L'histoire des ouvrages d'Euclide, c'est l'histoire même de la géométrie depuis le quatrième siècle avant J.-C. jusqu'à la Renaissance. Les commentateurs ne manquèrent pas au géomètre d'Alexandrie. Proclus mentionne Héron, Pappus et Énéas de Hiérapolis, qui fit un abrégé de l'ouvrage entier. Théon le jeune d'Alexandrie vivait un peu avant Proclus, qui mourut vers 485 après J.-C. Ce dernier avait entrepris sur les Eléments un immense commentaire; on peut en juger par ses préliminaires, et par ce qu'il a ·lonné sur le premier livre seul. Cependant, malgré la prolixité de ce commentaire, les nombreux détails qu'il contient concernant l'histoire de la géométrie font regretter que l'auteur ne l'ait pas poussé plus loin. Le commentaire de Théon paratt avoir eu beaucoup plus d'importance, et son auteur tient une grande place dans l'histoire des écrits d'Euclide. Il donna une nouvelle édition des Eléments, avec quelques additions et de légers changements. C'est Théon lui-même qui nous l'apprend, dans son commentaire sur

Ptolémée. Parmi ses additions, il signale la tie relative aux secteurs dans la dernière prosition du sixième livre. Dans plusieurs m crits l'ouvrage entier est donné comme à sit Ośwoc ouvousión (tiré des conférences à Théon ).

Les deux livres de géométrie laissés par Boi ne contiennent que les énoncés et les figures é quatre premiers livres d'Euclide. Boèce, es 📽 firmant qu'Euclide s'était contenté d'arrange des propositions découvertes et démontrées par d'autres géomètres, contribua à faire pa Théon pour le principal auteur des Éléme Jusqu'à la traduction de ce dernier ouvrage, sais d'après les Arabes , le livre de Boèce fut le seil traité de géométrie connu en Europe.

Les Éléments commencèrent à être tra en arabe sous les califes Haroun-al-Raschii e Al-Mamoun. De leur temps, le nom même d'Esclide était inconnu de l'Europe occidentale. Henein ben Ishak, mort en 873, en publia une traduction, qui fut peu après corrigée par Thabs ben Corrah, astronome bien connu. Après ki, 🖦 vant d'Herbelot, Othman de Damas (d'une date incertaine, mais antérieure au treizième siècle) 🕷 à Rome un manuscrit grec contenant plus de propositions que les éditions ordinaires (il s'en connaissait que 190, et le manuscrit en conten 40 de plus); il en fit donc une nouvelle tradestion, plus complète que les précédentes. Le prin cipal éditeur d'Euclide chez les Orientaux Nasireddin, célèbre astronome et géomètre persan, qui florissait vers 1260; son savant commentaire a été imprimé en arabe à Rome, ea 1594. Le premier Européen qui traduisit Euclide de l'arabe en latin fut Athelard ou Adelard de Bath. Ca écrivain, qui vivait vers 1130, avait probablemes trouvé en Espagne la traduction arabe qui la tint lieu de l'original grec : sa traduction istise, après avoir longtemps circulé en manuscrit, fa imprimée pour la première fois sous le nom de Campanus. On a cru très-longtemps que Campanus était en effet l'auteur de cette traduction. Tiraboschi (Storia della Letteratura lleliana) et M. Libri (Histoire des Sciences mathematiques en Italie) pensent qu'il ne sit que la revoir et y ajouter un commentaire. La décorverte de l'imprimerie (1), en répandant les ouvrages d'Euclide, ajouta encore à la popularité et à l'autorité de son nom. Il fut jusqu'au dix-erptième siècle le χύριος στοιχειωτής (l'auteur élémentaire par excellence ). On eût regardé comme une profanation de changer l'ordre qu'il avait introduit dans la science. L'anecdote curieuse, mais probablement exagérée, de Pascal

(1) Au moment de la découverte de l'imprimerie, deux erreurs avaient cours sur Buclide. On le confocdait. comme nous l'avons vu plus haut; avec Enclide de Mégare. Cette confusion, née, dit-on, d'un passage de Pista avait été perpétuée par Boèce. On croyait aussi qu'Es clide n'avait laissé que des définitions, des axiomes, et les énoncés des Propositions dans leur ordre sele Quant aux Démonstrations, on les attribuait à Théon.

ventant dans son enfance, en 1635, la géométrie, r'en ne voulait pas lui enseigner, et arrivant, ir ses propres raisonnements, à la 32° propotion du premier livre d'Euclide, montre quel lattencore à cette époque le respect presque perstitieux pour le géométre d'Alexandrie; a ne croyait pas que, même en réinventant la jimétrie, on put suivre un autre ordre que celui pi avait été adopté par Euclide.

Voici la liste de ses ouvrages : Στοιχεῖα ( Elénats) en 13 livres; le 14° et le 15° furent ajoutés m Hypsiclès; — Δεδομένα (Data, Données), avec me préface par Marinus de Naples; - Είσαγωγή φιονική (Traité de Musique); — Κατατομή καfreς (Division de l'échelle harmonique). Un de adeux ouvrages, le premier probablement, doit re supposé. Proclus dit qu'Euclide avait écrit Bilements sur la Musique (xarà povoixity ειχειώσεις); — Φαινόμενα (Sur les Phénotnes célestes (1); — 'Οπτικά (Sur l'Optique); · Κατοπτρικά (Sur la Catoptrique). Les ouages que nous venons de citer existent encore; suivants sont perdus, ou du moins ne substent plus dans l'original grec : Περί διαιρέσεων **ωίον** (Livre sur les Divisions); — Κωνικών Dia & (Quatre livres sur les Sections coniques). après Pappus, Euclide écrivit quatre livres r les sections coniques, et Apollonius cométa l'ouvrage en y en ajoutant quatre autres. stie assertion ne paraît pas exacte. Euclide avait mt-être écrit sur les sections coniques, mais il 4 impossible de lui attribuer les quatre preiers livres d'Apollonius; — Πορισμάτων βιuz y' (Trois livres de Porismes). Ils sont menpanés par Proclus et par Pappus; ce dernier a donne une description à peu près inintellible; — Τόπων ἐπιπέδων βιδλία β' (Denx livres ur les Lieux plans); — Τόπων πρός ἐπιφάνειαν ιωία β' (Deux livres sur la Perspective); ical ψευδαρίων (Sur les Apparences). Dans ce raité Enclide prémunissait ceux qui étudiaient la cométrie contre les faux raisonnements; on ouvait le considérer comme une introduction **Eléments**: la perte en est fort regrettable. dition princeps des Elementa sut donnée w Erhard Ratdolt; Venise, 1482, in-fol. C'est a traduction latine par Adelard de quinze livres les Éléments, avec le commentaire de Campa-Le livre ne porte pas de titre, mais, après me courte introduction de l'imprimeur, il com-Mace ainsi : Preclarissimus liber Elemento-Euclidis, perspicacissimi in artem geotelrie incipit, qua fælicissime · Punctus est

(1) Après les Bléments et les Données, c'est le plus Portant des ouvrages d'Euclide. Delambre en a fait le logges analyse dans son Histoire de l'Astronomies leismes; voicl son jugement sur cet ouvrage : « Ce livre Brécieux comme monument historique et comme un POG, qui doit être à peu près complet, des connaissances l'on avait en Grèce à cette époque. Il est naturel de Beer qu'Euclide aura lui-même ajouté à la masse de la connaissances, et nous pourrons regarder comme Carleur à l'an 200 tout ce qui ne sera pas consigné les le livre des Phémomènes. »

cujus ps nñ est, etc. Ratdolt déclare, dans l'introduction, que la difficulté d'imprimer les figures avait jusque là empêché de livrer à la presse les livres de géométrie ; mais que cette difficulté avait été si bien surmontée par de grands peintres, que « qua facilitate litterarum elementa imprimuntur, ea etiam geometrice figure conficerentur ». Ces figures sont imprimées en marge; bien qu'elles paraissent à la première vue gravées sur bois, une inspection plus attentive a fait reconnaître qu'elles étaient produites par des planches de métal. Les quinze livres des Éléments contiennent 485 propositions. L'édition princeps en omet 18, et en donne 30 qui ne sont pas d'Euclide; ce qui fait en tout 497 propositions. La préface du 14° livre, laquelle prouve que ce livre n'est pas d'Euclide, est omise egalement. On voit facilement que cette traduction est faite sur l'arabe, par les mots helmuaym et helmuariphe employés pour désigner le rhombe et le trapèze. La seconde édition ; Vicence, 1491, en caractères romains, in-fol., imprimée « per magistrum Leonardum de Basilea et Gulielmum de Papia, socios », est la reproduction de la précédente. Ces deux éditions donnent à Euclide la qualification de Megarensis. La troisième édition (aussi en latin et en caractères romains), contenant les Éléments, les Phénomènes, les deux Optiques (sous les noms de Specularia et de Perspectiva), et les Données avec la préface de Marinus, porte ce titre : Euclidis Megarensis, philosophici Platonici, mathematicarum disciplinarū janitoris: habent in hoc volumine quicuque ad mathematicā substantiā aspirat : elemētorum libros, etc., etc., Zamberto Veneto, interprete. A la fin on lit ces mots: Impressum Venetiis, etc., in edibus Joannis Tacuini, etc., M. D. V. VIII kalendas novēbris (au lieu de 1505, on a souvent lu 1508, par méprise). Zamberti donna une longue préface et une vie d'Euclide. Il déclare avoir fait sa traduction sur le texte grec. Selon lui, l'exposition des propositions (c'est-à-dire prohablement les démonstrations) sont de Théon ou d'Hypsiclès. L'éditeur parlait ainsi sans doute d'après les manuscrits grecs qui portent le nom de Théon.

La quatrième édition (texte latin), Venise, 1509, in-fol., contenant les Éléments seuls, est l'ouvrage du célèbre Lucas Paciolus (de Burgo Sancti-Sepulchri), plus connu sous le nom de Lucas di Borgo, le premier qui ait publié un ouvrage sur l'algèbre. Le titre est: Euclidis Megarensis, philosophi acutissimi, Mathematicorumque omnium sine controversia principis, Opera, etc. A la fin, Venetiis impressum per.... Paganinum de Paganinis... anno.... MDVIII.... Paciolus adopte la traduction latine d'Adelard, cite parfois le commentaire de Campanus, et introduit ses propres additions, en les désignant par le mot Castigator. Il ouvre le cinquième livre par le récit d'une leçon qu'il

avait faite sur ce livre dans une église de Venise, le 11 août 1508. La cinquième édition (les *Bléments* en latin et en caractères romains) fut éditée par Jacques Lefèvre d'Estaples, et imprimée par Henri Estienne; Paris, 1516, in-fol. Ainsi, dans l'espace de trente-quatre ans on compte cinq éditions in-fol. de la traduction latine des *Bléments*.

Le texte grec fut publié pour la première fois par Simon Gryne ou Grynceus; Bâle, 1533, in-fol., contenant les Éléments, ix τῶν Θέωνος Euvouorio, et le commentaire de Proclus, le tout en grec et sans la traduction latine. Pour les autres éditions du texte grec, il faut se tenir en garde contre les fréquentes erreurs des bibliographes. Ainsi, Harless indique, d'après de bons catalogues, Εὐκλείδου Στοιχείων βιώα ιε', Rome, 1545, in-8°, imprimé par Antonius Bladus Asulanus, contenant les énoncés seulement, sans les Démonstrations et les figures, édité par Angelus Cujanus, et dédié à Antonius Allovitus. Ces dernières indications sont exactes, mais elles se rapportent non à une édition du texte grec, mais à une traduction italienne intitulée : I quindici libri degli Elementi di Euclide, de greco tradotti in lingua thoscana. Toutes les éditions grecques et latines que Fabricius, Murhard, etc., attribuent à Dasypodius (Conrad Rauchfuss) donnent en grec seulement l'énoncé des théorèmes. On peut en dire autant de l'édition de Scheubel des six premiers livres; Bale, 1550, in-fol. Il existe une - édition anonyme complète du texte grec et latin, imprimée par William Jones; Londres, 1620. Le titre indique treize livres; mais, d'après Auguste de Morgan (article Euclide dans le Dictionnaire de Smith), tous les exemplaires connus ne contiennent que les six premiers livres. On attribue cette édition au célèbre mathématicien

L'édition publiée par David Gregory, Oxford, 1703, in-fol., sous le titre de Eùκλείδου Τὰ σωζόμενα, d'après les manuscrits légués par Henry Savile à l'université d'Oxford, était destinée à faire partie d'une réimpression des géomètres grecs. Les quatre premiers volumes devaient contenir Euclide, Apollonius, Archimède, Pappus et Héron. Cette édition renferme tous les ouvrages attribués à Euclide, la traduction latine du traité De Divisionibus (Sur les divisions des polygones), de Mohammed de Bagdad, que l'on croit traduit d'Euclide, et un fragment en latin De Levi et Ponderoso, ouvrage fort insignifiant, attribué sans raison au géomètre d'Alexandrie. C'est la seule édition complète des œuvres d'Euclide; elle est d'une rare correction typographique.

F. Peyrard a donné une édition des Elementa et des Data sous le titre de : Les Œuvres d'Euclide, en grec, en latin et en français, d'après un manuscrit très-ancien qui était resté inconnu jusqu'à nos jours; Paris, 1814-1816-

1818, 3 vol. in-4°. Ce manuscrit trè (Peyrard le croyait de la fin du neuvi siècle), enlevé de la hibliothèque du Vatican à la suite de la conquête française et transporté à la Bibliothèque impériale de Paris, fut restitui à ses anciens maîtres en 1815; Peyrard en min détenteur jusqu'à la fin de son édition. Ce m nuscrit offre cette particularité que les De viennent immédiatement après le treixième les et séparent ainsi du reste de l'ouvrage le 14° d le 15e livres, qui, comme nous l'avons dit, m sont pas l'œuvre d'Euclide. Ce fut d'après « manuscrit et vingt-deux autres que Peyrard I son édition, très-précieuse pour les varie qu'elle renferme, mais parfois peu correcte imprimée.

L'édition de F. August (texte grec sealement des treixe livres des *Blementa*), Berlin, 1816, in-8", en deux parties, avec les variantes de Parard et celles recueillies par l'éditeur dans tois manuscrits de Munich (les quatre éditeurs du texte grec ont consulté en tout trente-cinq menuscrits) a l'avantage de résumer les traves de Grynzeus, de Gregory, de Peyrard, et contient d'utiles additions de F. August. Pour compléter la liste, nous citerons encore l'édition des six premiers livres (grec et latin) donnée par Camerer et Hauber, avec de bonnes neux; Berlin, 1824, in-8°.

Les éditions du texte latin destinées spécialsment aux écoles sont innombrables; nous derons seulement les principales, savoir : it livres par Orontius Finœus , Paris, 1536, in-fal; les mêmes par Joachim Camerarius, Leipsig, 1549, in-8°; les quinze livres par Steph. Gricilis, Paris, 1557, in-40; les quinze livres 🏴 Fran. de Foix de Candalle (Flussas Candalls), Paris, 1566, in-fol., avec addition d'un scizib Candalle en ajouta un dix-septième et un dihuitième dans une édition subséquente, Park, 1578, in-fol.; les quinze livres avec com taires par Frédéric Commandin, Pesaro, 1574, in-fol.; les quinze livres par Christophe Chris avec commentaire, et le seizième livre de Car dalle, Rome, 1574, in-fol.; les treize livres per Ambrosius Rhodius, Wittemberg, 1609, in-8°; is treize livres par le jésuite Claude Richard, 🌬 vers, 1645, in-80; douze livres par Horsej; Oxford, 1802.

Les Éléments ont été traduits dans present toutes les langues de l'Europe, et dans plaises langues orientales. Il serait trup long de donnt la liste complète de ces traductions; nous ne éterons que les plus importantes, ce sont : es se glais, celle de Robert Simson (les six premiers livres, le onzième et le douzième), Londres, 1754, in-4°: la traduction des Data fut ajoutés des la deuxième édition, Glascow, 1762, in-8°; es allemand, celle de Scheubel ou Scheybl (1875), in-4°; — en français, celle d'Errard (1875), 1555, in-4°; — en français, celle d'Errard (1876), Paria, 1598, in-8°; de Henrion (1916).

'aris, 1615; — en hollandais, celle de Don (six livres), Leyde, 1606; — en celle de Tartaglia (Euclide Megaphilosopho, solo introduttore delle nathematiche diligentamente reasset. Nicolo Tartalea Brisciano), Venise, iol., et 1565, in-4°; — en espagnol, celle h Saragoza, Valence, 1673, in-40; — is, celle de Martin Stroemer (les six livres), Upsal, 1753. mière édition des Data est celle de ardy, Εὐκλείδου Δεδομένα; Paris, 1625, ec et latin ). On cite aussi celle de Oxford, 1803, in-8°.

nænomena contenus dans l'édition de ont été publiés à part, en grec par Da-Strasbourg, 1571, in-4°; - en latin h Auria, avec le commentaire de Mau-Rome, 1591, in-4°. Ce traité est aussi dans la Synopsis du père Mersenne; 44, in-4°.

ités Sur la Musique et Sur la division lle harmonique, insérés dans l'édition ry et dans les Musici veteres de Mei-Amsterdam, 1652, in-8°, ont été puarément par J. Pena (grec et latin), 57, in-4°. Possevin a donné une bonne u texte latin du premier, dans sa Biz selecta; Cologne, 1657. Forcadel a 1 français le Traité sur la Musique; 66, in-8°.

que et la Catoptrique insérées en grec ans l'édition de Gregory, en latin dans Zamberti, ont été publiées à part (grec par J. Pena; Paris, 1557, in-4°. Ces nt été traduits en français par Raoul Le Mans, 1663, in-4°; et en italien par Danti, Florence, 1573, in-4°. L. J.

s commentateurs anciens, Procius, Pappus et letteurs cités dans cet article, consultes Murotheca Mathematica, t. II, p. 1-48. - Savile, veneca mainematica, i. it, p. 1-46. — Savile, is tredecism in principium Elementorum Oxford, 1821. — Helibronner, Histor. Mathes. thwelger, Hands. der Classich. Bibl. — Montoire des Mathématiques, part. 1, liv. 1 Dictionary of Greek and Roman Biograliambre, Histoire de l'Astronomie ancienne,

LOUS (Eŭxλους), devin cypriote, vivait ouzième siècle avant J.-C. Selon Pau-I était antérieur à Homère, et il prédit oëte pattrait à Chypre. Pausanias rapelques lignes de cette prétendue pro-'est par erreur que quelques anciens ont à Euclous les Poémes cypriaques.

s, X, 12. - Fabricius, Blibliot. Græc.

BATE (Εὐκράτης), démagogue athénien, rs 430 avant J.-C. D'après le scoliaste, ni qu'Aristophane fait allusion lorsqu'il n vendeur de lin qui régnait peu avant l est possible, bien que peu probable, Eucrate fût le père de Diodote qui itre Cléon dans l'affaire de Mitylène,

Scoliaste d'Aristophane, In Equil., v. 130, 284.—Thucydide, III, 4.

\* EUGRATE, général athénien, frère de Nicias, vivait vers 420 avant J.-C. Nous ne le connaissons que par les discours d'Andocide et de Niclas, et ces discours contiennent des documents contradictoires. Selon Lysias, il fut élu général par les Athéniens, après la dernière défaite navale de Nicias dans le port de Syracuse ( à moins que par ces mots, dernière défaite navale, Lysias ne désigne la bataille d'Ægos-Potamos). Il prouva son attachement à la liberté en refusant de devenir un des trente tyrans; ceux-ci le firent mettre à mort. D'après Andocide, Eucrate fut une des victimes de la fermentation populaire causée par la mutilation des Hermès, et périt du dernier supplice, par suite de l'enquête de Dioclide. Nous avons un discours de Lysias, composé dans l'intérêt du fils d'Eucrate, qui demandait que la confiscation des biens de son père ne fût pas maintenue.

Lysias, De Bonis Nicise frat., c. 2. - Andocide, De Myst., c. 11.

\* EUCBATE, historien grec, d'une époque incertaine. Hesychius le mentionne comme auteur d'un ouvrage (historique ou géographique) intitulé 'Počiczá. Athénée parle aussi d'un écrivain grec nommé Eucrate; on ignore si c'est le même que le précédent.

Resychius, au mot Έλατρον. – Athénée, III. – C. Müller, Histor. Grac. Fragm, t. IV, p. 407.

EUCRATIDE (Εὐχρατίδης), roi de Bactriane, contemporain de Mithridate ler (Arsace VI), roi des Parthes, vivait dans le deuxième siècle avant J.-C. Il paratt avoir été un des plus puissants rois de la Bactriane, et avoir étendu au loin ses conquêtes. Tous les événements de son règne sont restés dans l'obscurité et dans la plus grande confusion. Il établit probablement son pouvoir dans la Bactriane proprement dite, tandis que Demétrius, fils d'Euthydème, régnait dans les provinces indiennes situées au nord du Paropamisus. Dans le cours des guerres qu'il soutint contre Démétrius, il fut assiégé par ce prince pendant près de cinq mois, et il n'échappa qu'avec la plus grande difficulté. A une époque postérieure, et sans doute après la mort de Démétrius, il fit de grandes conquêtes dans le nord des Indes, et se rendit, d'après Strabon, maître de mille villes. Sur la fin de son règne, il parattavoir éprouvé des pertes considérables, dans ses guerres contre Mithridate, roi des Parthes, qui lui enleva plusieurs provinces, et même, si l'on en croit l'assertion, peu vraisemblable, de Justin, jusqu'à ses possessions de l'Inde. On pense au contraire qu'Eucratide garda ses provinces indiennes jusqu'à l'époque de sa mort, et qu'à son retour dans la Bactriane, il fut assassiné par son fils, qu'il avait associé au trône. La puissance d'Eucratide est attestée par le grand nombre de ses médailles trouvées sur les deux bords du Paropamisus. Ces médailles lui donnent le titre de grand. D'après Bayer, suivi en cela par Wilson, il commença son règne en 181; ces deux mêmes auteurs en marquent la fin en 147, tandis que Lassen la place en 160. Bayer croit à l'existence d'un second Eucratide, fils du précédent et meurtrer de son père. Cette opinion, adoptée par Raoul-Rochette, ne semble pas établie sur de solides fondements. Suivant Wilson et Mionnet, Eucratide eut pour successeur Helioclès (voy. ce nom).

Justin, XLI, 6.— Strabon, XI, XV.— Wilson, Ariana, p. 234-238.— Bayer, Hist. Regn. Græc. Bactriani, p. 25.— Mionnet, Supplément à la Description des Médailles antiques, t. VI, p. 237.— Raoul-Rochette, Journal des Savants, 1837.

\* EUCTÉMON (Εὐκτήμων), rhéteur grec, vivait au commencement de l'ère chrétienne. Il est mentionné seulement par Sénèque, qui nous a conservé quelques fragments de ses ouvrages. Sénèque, Controv., III, 19, 20; IV, 25; V, 20, 34.

EUCTÉMON, astronome. Voyez Méton.

**BUDEMON** (Jean-André), controversiste candiote, né à La Canée, vers 1560, mort à Rome, en 1625. Appartenant, dit-on, à des parents issus des Paléologues, il fut amené très-jeune en Italie, et entra en 1581 dans la Compagnie de Jésus. Après avoir professé la philosophie à Rome et la théologie à Padoue, il fut nommé recteur du collége des Grecs, que le pape Urbain VIII venait de rétablir à Rome, et accompagna comme théologien le cardinal Barberini, envoyé légat en France. On a d'Eudæmon: Castigatio Lamberti Danzi pro card. Bellarmini controversiis; Ingolstadt, 1605, in-8°; - De Ante-Christo, libri III, adversus Robertum Abbotum; Ingolstadt, 1609, in-8°; — Ad Actionem proditoriam Edouardi Coqui, apologia pro R. P. Henrico Garneto Anglo, ejusdem (Jesu) Societatis sacerdote; Cologne, 1610, in-8°. Ce livre est une apologie du P. Garnet, condamné à mort en Angleterre pour n'avoir pas révélé le complot des poudres; — Castigatio Apocalypsis Apocalypseos Thomæ Brightmanni; Cologne, 1611, in-8°; - Confutatio Anti-Catonis; Mayence, 1611, in-8°; — Parallelus Torti et Tortoris ejus L. Cicestrensis, sive responsio ad Torturam Torti; Cologne, 1611, in-8°; - Responsio ad Epistolam Isaaci Casauboni; Cologne, 1612, in-80; - Epistola ad amicum Gallum super Dissertatione politica Leidhresseri; Cologne, 1613, in-8°; - Epistola monitoria ad Joannem Barclaium; Cologne, 1618, in-8°; - Responsio ad caput IV primæ Exercitationis Isaaci Casauboni; Cologne, 1615, in-8°; Refutatio exercitationum Isaaci Casauboni; Cologne, 1617, in-4°; - Admonitio ad lectores librorum M.-Antonii de Dominis; Cologne, 1619, in-8°; - Narratio de pio obitu Rob. card. Bellarmini, excerpta ex litteris Eudamon Joannis; Dilling, 1621, in-4°. On a attribué au P. Eudamon : De justa reipublicæ Christianæ in reges impios et hereticos authoritate, justissimaque catholicorum ad Henricum Navarræum, et quemcunque hæ-

reticum à regno Gallis, repellandum confederatione; Rome et Paris, 1590, in-80; - # Ludovicum XIII Admonitio qua breviler nervose demonstratur Galliam fæde et te piter impium fædus inisse, et injustum idlum hoc tempore contra catholicos movies, salvaque religione prosequi non pent; Francfort, 1625, in-4°. Ce libelle injurieux catre Louis XIII fut d'abord attribué à Jean Bocher, fameux ligueur, alors théologal de Tounay; mais celui-ci s'en défendit comme d'u calomnie. Selon Bouillet, le P. Eudæmon en et l'auteur : Gabriel Naudé l'attribue à C. Jannius, et Barbier au jésuite Keller: « Au 🗪 plus, dit Brunet, si elle n'est ni de Boucher, si même d'André Eudæmon Joannes, que Baillet a croyait être l'auteur, elle est encore moias de Jansenius, auquel Naudé l'a attribuée par im-

Solwel, Bibliotheca Societatis Jesu. — Lelong, & bliothèque historique de la France. — Brunet, Manni du Libraire. — Aug. et Al. de Backer, Bibliothèm des Écrivains de la Société de Jésus, 1<sup>re</sup> serie.

\* EUDAMIDAS (Eὐδαμίδας), général spatiate, vivait vers 385 avant J.·C. En 383 il orduisit 2,000 hommes au secours des Chaidiens contre Olynthe. Avant son départ, il otint qu'on lui enverrait des renforts commadés par son frère Phœbidas. Ce dernier, dassa marche, s'empara de la Cadmée de Thèbes, é le retard causé par ce coup de main empéda Eudamidas d'agir: il ne put que mettre garaissa dans quelques villes des Chalcidiens. Suivat Diodore de Sicile, il fut battu dans plusient engagements. Démosthène dit que trois généran périrent dans cette guerre du côté des Chalcidies et des Lacédémoniens. On croit qu'Eudamida fut un de ces trois généraux.

Deux rois de Sparte ont porté ce nom, savie:

\* EUDAMIDAS I, le plus jeune fils d'Archidemus III, succéda à son frère Agis III, en 39 avant J.-C. On croit qu'il régna trente ans;—
EUDAMIDAS II, petit-fils du précédent et son secesseur, ful le père d'Agis IV et d'Archidamus V.

Xénophon, Ilelien., V, 2. — Diodore, XV, 29, 31. — Demosthène, De falsa Legal. — Pintarque, Apophili; Agis, 3.

\* EUDAMUS (Εὐδαμος), droguiste ou orêm grec mentionné dans le *Plutus* d'Aristophase, vivait vers 420 avant J.-C. Le scoliaste nous prend qu'il vendait des anneaux comme antidetes contre les poisons.

Scollaste d'Aristophane, in Plut.,883.

\* EUDÈME (Εὐδημος), général grec, un des lieutenants d'Alexandre, vivait vers 330 avant J.-C. Il reçut le commandement des troupes qu'Alexandre laissa dans l'Inde. Après la mot du conquérant, il se rendit mattre du royame de Porus, et fit périr ce prince par trahison. Il devint ainsi assez puissant pour venir au secons d'Eumène, avec 3,500 hommes et 125 éléphants. Avec ce renfort il rendit de grands services à Eumène dans la première bataille de Gabiene. Il

EUDEME 666

e, devenu jaloux de ce général, il se la conspiration tramée contre lui par t Teutamos, dont il ne tarda pas cedévoiler les projets. Lorsque la traargyraspides eut livré Eumène à Antiernier fit mettre à mort Eudème, qui wjours été hostile.

nab., VI, 27. — Diodore, XIX, 18, 27, 44. — !umen., 16.

ME, historien grec, né à Naxos ou à ait antérieurement à la guerre du Pé-(430 avant J.-C.). On ne sait rien sur les ouvrages.

lalicarnasse, Jud. de Thuc., c. V. — Saint lexandrie, Stromata, VI, 2, 26. — Vossius, Græc. — C. Muller, Fragm. Histor. Græc.,

ME, astronome et géomètre grec, viiblement au commencement de l'ère : Il avait écrit sur l'histoire de l'asit de la géométrie.

ient d'Alexandrie, Stromata, I. — Diogène . — Proclus, in Euclidem, 1, 4.

ME, naturaliste grec, d'une époque Souvent cité par Élicn, il est d'ailà fait inconnu.

t. Animal., 111, 21; IV, 8, 43, 48, 56; V, 7. ME, philosophe grec, né à Rhodes, Aristote, vivait vers 300 avant J.-C. cundétail sur sa vic. On sait seulement un des principaux disciples d'Arisque, d'après une anecdote conservée Gelle (dans le texte de cet écrivain e Eudemo, au lieu de Menedemo), t Théophraste furent les seuls que ripatéticienne jugea dignes de sucnaître. Simplicius attribue à un cers ou Damascius une biographie d'Enui ci, comme presque tous ses condisnble n'avoir eu d'autre objet que de implifier et compléter les écrits et la e d'Aristote.Les anciens critiques nous t que les écrits de ce philosophe due dernière circonstance d'être souvent avec ceux d'autres auteurs. Ainsi, par Eudème, Théophraste et Phanias écriouvrages sous les mêmes titres et mes sujeta que ceux d'Aristote. Les Eudème en ce genre sont : Sur les s; — Περὶ Έρμηνείας; — 'Αναλυτικά; . Simplicius nous a conservé de ce ivrage quelques fragments, dans leslème contredit souvent son maître. raités sont perdus, ainsi qu'un autre, grande importance, lequel avait pour oire de l'astronomie (ή περὶ τῶν 'ασένων Ίστορία ου Άστρολογική Ίστορία). : a surtout de l'importance comme commentateur des écrits d'Aristote. s modifications sur des points de déivit si fidèlement les traces de son : des critiques modernes, comme Bransemple, accordent à Eudème certains

ouvrages généralement attribués à Aristote. Ce dernier mourut dans sa soixante-troisième année, sans avoir publié même la moitié de ses écrits. Le soin d'arranger et de publier ceux qu'il laissait revint à ses disciples immédiats. Eudème, qui se trouvait détenteur du manuscrit des Metaphysica, compléta d'après les papiers de l'auteur cet ouvrage resté inachevé. On croit qu'il en fut de même pour les Ethica. Les trois ouvrages compris sous ce titre et attribués à Aristote sont d'une valeur très-inégale. L'un d'eux porte même le nom d'Eudème ('Hôixà Econucia). On pense que ce sont des leçons d'Aristote revues et publiées par son disciple. Quant aux Éthiques à Nicomaque, tous les efforts de l'érudition moderne n'ont pu déterminer quelle part y avait prise Eudème.

Aristote a dédié son dialogue intitulé Εὐδημος ἡ περὶ ψυχῆς à Eudème de Cypre. Cet ouvrage, aujourd'hui perdu, ne nous est connu que par des fragments insérés dans Plutarque (Consolat. ad Apollon.).

Aulu-Gelle, XIII, 8. — Simplicius, Ad Aristot. Phys., VI, 281. — Diogene Lacree, 1. 23. — Fabricius, Dibitothece Gracca. — Jonsius, De Script, Historiez Philosophia. — Pansch, De Moralibus magnis subditicio Aristotelis Libro, 1811. — Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

\* EUDÈME, rhéteur grec, vivait probablement dans le quatrième siècle après J.-C. Il composa un lexique (περὶ λίξεων βητορικών), qui existe encore en manuscrit à Paris, à Vienne et ailleurs. Cet ouvrage, dont Suidas paratt avoir fait un fréquent usage, est mentionné avec éloge par Eudocia.

Suidas, an mot Εὐδημος. — Eudocia, p. 165. — Fabricius, Bibliotheca Græcu.

\* RUDÈME. On connaît plusieurs médecins grecs de ce nom ; il n'est pas toujours facile de les distinguer. Les plus remarquables sont :

\* EUDÈME, célèbre anatomiste, vivait probablement dans le quatrième ou dans le troisième siècle avant J.-C. D'après Galien, il était contemporain d'Hérophile et d'Érasistrate. Il paratt avoir donné une attention particulière à l'anatomie et à la physiologie du système nerveux. Il considérait le métacarpe et le métatarse comme composés chacun de cinq os soudés: assertion contestée par Galien et adoptée par les anatomistes modernes. Eudème se trompait en supposant que l'acromion était un os distinct et séparé.

Gallen, Comment. in Hippocr. Aphor., VI. 1; De Locis Affect., III. 16; De usu lart, III, 8. — Ruius d'Éphèse, De Appell. Part. Corp. Hum., p. 29.

\* EUDÈME, médecin, vivait à Rome dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Médecin, ami et peut-être amant de Livia ou Livilla, femme de Drusus César, fils de Tibère, il se joignit à elle pour empoisonner son mari. Après la chute de Séjan, complice et principal instigateur de ce crime, Eudème fut mis à la torture. Tacite, qui rapporte ce fait, ne dit pas ce que devint le médecin coupable; selon toute apparence, il périt

dans les supplices. Cœlius Aurelianus parle d'un Eudème disciple de Thémison, et cite de lui des observations sur l'hydrophobie et sur d'autres maladies. On croit que c'est le même que le médecin de Livie, le même aussi qu'un médecin de la secte des méthodistes mentionné par Gallen. Pline, Hist. Nat., XXIX, 8.— Tacite, Ann., 17, 8, 11.— Cœlius Aurelianus, De Morb. Acut., 11, 32.— Galian, De Method. Med., 1, 7.

\* EUDÉMON (Εὐδαίμων), grammairien grec, vivait dans le quatrième siècle après J.-C. Contemporain de Libanius et né à Péluse en Égypte, il écrivit sur l'orthographe un ouvrage aujourd'hui perdu, mais qui est souvent cité par Suidas, par l'Etymologicum Magnum et par Étienne de Byzance.

Eudocia, p. 168. — Fabricius, Bibliotheca Graca. EUDES, duc d'Aquitaine. Voy. Eudon.

BUDES de Rougemont, 68° archevêque de Besancon, mort le 23 juin 1301. Il appartenait à l'une des plus anciennes maisons de Bourgogne, et succéda, le 9 février 1269, à Guillaume de La Tour. Ayant essayé d'étendre ses priviléges aux dépens de ceux des citoyens de Besancon, il souleva contre lui diverses insurrections. En 1279, il fut obligé de reculer devant une émeute sérieuse qui avait commencé par le pillage du chapitre. Afin de pouvoir à l'avenir dominer ses administrés, et mettre sûrement à exécution ses projets vexatoires, il fit construire le château de Rosemont, sur une montagne très-escarpée, située à une demi-lieue de la ville, et s'y enferma en 1291, avec ses partisans. Se croyant à l'abri de toute révolte, il promulgua de nouveau ses ordonnances tyranniques. Les Bisontins prirent les armes, assiégèrent Rosemont, le prirent et le rasèrent. Vainement Eudes excommunia-t-il les insurgés; il mourut sans avoir obtenu aucune satisfaction. On voyait son

Art de vérifier les dates. EUDES, comte de Paris, puis roi de France, fils ainé de Robert le Fort, régna de 888 à 898. Il ne fut jamais qualifié par ses contemporains du titre de duc, dont il avait cependant hérité de son père. Ce dernier, mort en combattant les Normands, avait laissé à son fils l'exemple d'un héroisme dont celui-ci était décidé à soutenir l'héritage. Une occasion se présenta bientôt : en 885, les Normands vinrent investir Paris: Eudes se dévoua courageusement à sa défense. Obligé d'aller demander du secours à l'empereur Charles le Gros, il confia momentanément la défense de la place à l'abbé de Saint-Germain-des-Prés; il y rentra bientôt, en se frayant de vive force un passage à travers les lignes ennemies, tandis que le duc de Saxe, qui le suivait à la tête du renfort obtenu, essuyait une défaite qui lui coûta la vie. Quelque temps après, l'empereur en personne vint faire avec l'ennemi un traité humiliant.

tombeau dans l'abbaye de Bellevaux.

Les qualités d'Eudes lui ralliaient tous les jours de nouveaux partisans. Après la mort de Charles le Gros les seigneurs français, neustriens et bourguignons, sentant le besoin de se donner ut chef également fort par la tête et par le bras, décernèrent la couronne à Eudes, dans une sesemblée tenue à Complègne. Eudes déclara que, chargé par Louis le Bègne de la tutelle de Charles le Simple, il ne consentait à gouverner que jusqu'au moment où le jeune prince serait en que de prendre le timon des affaires. Plusieurs chanologistes se sont appuyés sur cette capèce ét désaveu pour supprimer son nom de la nonneclature des rois de France.

Pour se concilier les bonnes grâces d'Araul le Bâtard, dont la rivalité lui était redoutable Eudes alia le trouver à Worms, et lui rent à couronne, ainsi que les autres insignes de li royauté, qu'il ne voulait, disait-il, tenir que de lui; grace à cette démarche, il trouva des ce prince un allié et un ami. Néanmoins le porvoir chancelait encore dans les mains d'Euds. Cinq princes rivaux s'arrachaient alors les las beaux de l'héritage de Charlemagne, sans potvoir s'exclure de l'arène livrée à leur ambitios. Rodolphe possédait la Bourgogne et la Savel, Arnoul l'Allemagne, Louis, fils de Boson, k Dauphiné et le Lyonnais, Eudes régnait sur le reste de la France. Il battit les Normands a diverses rencontres, et notamment dans la fut de Montfaucon, où il en fit un carnage horrible. Mais les barbares revinrent à la charge, priret Meaux, et se ruèrent sur Paris, dont ils formerat le siège. Eudes accourt, et les Normands, magré leur supériorité numérique, s'enfuient da répandent dans la Bretagne et le Cotentin. Att fatigues de la guerre étrangère succédèrent bistôt pour Eudes les inquiétudes de la révolle. Quelques seigneurs a'étaient ligués contre la : il les rencontre, les bat et fait trancher la tête à leur chef. Mais pendant qu'il poursuivait jequ'en Aquitaine les débris de ce parti, les a du jeune Charles III, dit le Simple, ayant à ler tête Foulques, archevêque de Reims, et Hébet, comte de Vermandois, jugèrent l'occasion and rable pour mettre ce prince sur le trône, des leurs suffrages l'avaient d'abord exclu. Les des rivaux en appelèrent aux armes, ce qui mit le comble aux malheurs publics. Eudes n'est que paraître pour triompher, et Charles se vit réis à aller mendier un asile près du roi de Germaie, qui le trahit, tout en seignant d'embrasser cause de son infortune.

Cependant Arnoul venait de convoquer à Worms un concile, dans le but de mettre se terme aux discordes civiles. Endes a'y rendit; se consentit à entrer en accommodement avec se triste compétiteur, en acceptant le traité de partage proposé par Foulques, archevêque de Reims. Charles, reconnu roi de France, rect partie du royaume située entre le Rhin et la Seine; Eudes posséda le reste jusqu'aux Pyrénées. Ce partage ayant encore soulevé des mécontentements, de nouvelles guerres alisies

later, lorsque la mort d'Endes, arrivée à La re, en Picardie, le 1<sup>er</sup> janvier 898, vint pour selque temps en arrêter l'essor. Ce prince ne issa pas de postérité. Son corps fut transporté la sépulture royale de Saint-Denis. [Enc. des des M.]

Annales Fedastini. — Annales Metenses. — S. de immondi, Histoire des Français, t. 111.

MUDES I'er, surnommé Borel, duc de Bourgone, mort en Cilicie, le 23 mars 1103. Il succeda, a 1078, à son frère Hugues Ier. Après avoir sté le roi de France contre le seigneur du Paiset, allié de Guillaume le Conquérant, il paran 1087, avec Robert son oncle et beaucoup is nobles français pour aller au secours d'Al**base VI, roi de Castille et de Léon, attaqué par** les Sarrasins d'Afrique, qui venaient de faire me descente en Espagne. L'armée chrétienne **inquit les Sarrasins près de T**udèle sur l'Èbre, et les força de se rembarquer. Eudes revint nite dans ses États. « Le duc Eudes , dit **l'art de vérisier les dates, était fort avide d'ar**gent, et, suivant la détestable coutume de la part des seigneurs de son temps, il ne se hisit nul scrupule de détrousser les personnes riches qui passaient sur ses terres. » Averti, en 1097, que saint Anselme, archevêque de Canterbéry, traversait la Bourgogne, il courut après **hi, pour le mettre à la rançon; mais à peine fut**m présence de ce prélat, qu'il resta frappé de respect, et, loin de ranconner l'archevêque, il le secorter honorablement jusqu'à la frontière de la Bourgogne. Eudes, en s'en retournant chez i, maudit ceux qui lui avaient conseillé de faire imulte à un si saint homme, et depuis ce temps 🕯 mena une vie plus régulière et plus chrétienne. Il partit la même année pour la croisade, et mou-📬 en Cilicie. Son corps fut rapporté en Boursome et enterré dans le monastère de Citeaux, ∎t il avait été l'un des fondateurs. Hugues, l'ainé de ses fils, lui succéda.

BUDES 11, fils de Hugues II, succéda à son père en 1142, et mourut en 1162. Il obligea Thibut IV, comte de Champagne et de Blois, son bea-père, à lui rendre hommage pour le comté de Troyes, la terre de Saint-Florentin et l'abbaye de Saint-Germain-d'Auxerre. En 1150, il plaida dérant le roi Louis VII contre Geoffroi, évêque de Langres, qui réclamait de lui un hommage pour un fef. Le roi donna raison à l'évêque. Eudes eut pour successeur son fils Hugues III.

EUDES III, fils de Hugues III et d'Alix de Lorraine, né dans la seconde moitié du douzième sècle, mort à Lyon, le 6 juillet 1218. Il commença, au mois de juillet 1190, à gouverner le duché de Bourgogne; mais il ne porta le titre de duc qu'après la mort de son père, en 1193. Il épousa, en 1194, Mahaut, fille d'Alfonse Ier, roi de Portugal; mais comme elle était sa parente au sixième ou septième degré, le mariage fut déclaré nul, et Eudes prit pour femme Alix, fille du seigneur de Vergy, union qui termina la

vieille querelle des ducs de Bourgogne et des seigneurs de Vergy. Eudes prit part, en 1209, à la croisade contre les Albigeois, et refusa le commandement en chef, que les croisés voulument lui confier. Il accompagna, en 1214, Philippe-Auguste dans l'expédition que ce prince entreprit centre les forces réunies du comte de Flandre et de l'empereur Othon IV, et commanda l'aile droite à la hataille de Bouvines. Un nouveau corps de croisés s'étant formé pour aller veau corps de croisés s'étant formé pour aller enlever l'Égypte aux mahométans, Eudes se mit à leur tête; mais il tomba malade en route, et mourut à Lyon. Son ourps fut enterré à Cteaux. Il eut pour successeur son fils Hugues IV.

BUDES IV succéda à son frère Hugues V. en 1315, et mourut à Sens, en 1350. Il épousa, en 1318, la fille ainée de Philippe le Long. En 1320 il devint prince d'Achaïe et de Morée, et roi de Thessalonique par la mort de son frère Louis, décédé sans enfants. Eudes vendit tout l'héritage, le 6 octobre 1321, à Philippe, prince de Tarente. Il hérita encore, en 1330, des comtés de Bourgogne et d'Artois par la mort de sa helle-mère, Jeanne, reine de France. Alors à son titre de duc il ajouta celui de comte de Bourgogne et d'Artois, que ses successeurs prirent comme lui. Eudes accompagna, en 1328, le roi Philippe de Valois dans l'expédition de Flandre; il s'y distingua, et contribua, le 22 août, au gain de la bataille de Mont-Cassel, où il fut blessé. En 1340, il défendit Saint-Omer contre Robert d'Artois, allié de l'Angleterre. Il eut pour successeur Philippe de Rouvres, son petit-fils.

Art de vérister les dates, t. 11, p. 43-63.

EUDES, comte de Champagne, mort en 1037. A la mort de son cousin Étienne Ier, comte de Vermandois, il prit possession du comté de Champagne, malgré le roi Robert, qui prétendait le réunir à la couronne, en vertu du droit de réversibilité. Unissant ainsi les comtés de Champagne et de Brie à ceux de Blois, de Chartres et de Tours, qu'il possédait déjà, il devint un des plus puissants feudataires du royaume. Le roi ayant révoqué l'investiture qu'il lui avait accordée, par suite de mécontentements qu'il en avait eus, Eudes lui écrivit : « Si l'on fait attention à ma naissance, « elle me donne droit de me dire comte héréditaire ; « et quant au bénéfice dont vous m'avez donné l'investiture, il ne provient pas du fisc royal, « mais de la succession de mes ancêtres. Si l'on « considère mes services, vous savez ceux que « je vous ai rendus tant que j'ai joui de votre « faveur, en paix, à la guerre, de près et de loin.» Querelleur, aventureux et entreprenant, Eudes entra en guerre contre Foulques, comte d'Anjou, au sujet du château de Montrichard, qu'il prétendait faire partie de la Touraine. Dans une bataille rangée, la victoire se décida pour le comte d'Anjon, sans empêcher toutefois son ennemi de lui prendre ensuite quelques places. Après la mort du roi Robert, il prit parti pour la reine Constance, qui cherchait à donner le trône à son

second fils Robert, au préjudice de Henri, qui était l'ainé. Il s'empara de Sens, qu'il fortifia, et y appuya l'élection de l'archevêque Maynard, contre l'elu du roi, nommé Gelduin; mais Henri, après deux siéges consécutifs, se rendit mattre de la ville, et fit reconnaître l'archeveque de son choix. Il consentit cependant à céder à Eudes, par un traité, moitié de la ville de Sens. Du chef de Berthe, sa mère, sœur de Rodolphe III, roi de la Bourgogne Transjurane, mort sans enfants, en 1032, Eudes revendiqua cette royale succession, dont Rodolphe avait disposé en faveur de Conrad le Salique, empereur et roi de Germanie, son neveu également. Il s'empara d'une partie de la Bourgogne, tandis que Conrad était en Hongrie. Forcé ensuite par celui-ci de se retirer, il profita d'une nouvelle absence de ce prince pour entrer à main armée dans la Lorraine, fief de l'Empire, avec l'intention d'aller ensuite à Aix-la-Chapelle se faire couronner roi de Lorraine. Mais Gothelon, duc de Lorraine, l'arrêta près de Bar-le-Duc, et tailla son armée en pièces, en novembre 1037. Eudes périt dans le combat : fugiens a quodam milite occiditur, dit le chroniqueur Conrad d'Usperg. Il avait épousé en secondes noces Hermengarde d'Auvergne, dont il eut deux fils, Étienne et Thibault III, et une fille, nommé Berthe, qui épousa Alain III, duc de Bretagne. Étienne Gallois.

P. Pithou, le livre des Comtes de Champagne et de Brie. – Baugier, Mémoires historiques de Champagne. — Courtalon-Delaistre, Topographie historique de la ville de Troyes. — Grosley, Ephémérides. — Etleane Gallois, Les Ducs de Champagne, la Champagne et les derniers Carlovingiens.

\* EUDES I<sup>er</sup>, ODON ou OTHON, comte de Poitou et duc de Guyenne, succéda, en 1038, à son frère Guillaume V, dit le Gros, qui n'avait pas laissé de postérité. Il était fils de Guillaume IV, Fier-à-Bras, et de Brisque de Gascogne, du chef de laquelle il devint héritier et successeur de Bérenger, duc de Gascogne et comte de Bordeaux; de sorte qu'il se trouva le plus grand feudataire du royaume. Geoffroy Martel, comte d'Anjou, qui avait épousé Agnès de Bourgogne, sa belle-mère, ayant élevé des prétentions sur le comté de Saintes, dans l'intérêt des enfants d'Agnès, dont il était tuteur, Eudes lui déclara la guerre, échoua devant le château de Germont ou Gormond, dans le pays de Gâtine, et sut tué devant celui de Mauzé, en 1039 ou 1040. Il n'avait pas d'enfants, et il eut pour successeur Guillaume VI, son frère. Al. Bonneau.

Besly, Histoire des Comtes de Poitou. — La Fontenelle de Vaudoré et J.-M. Dufour, Histoire des Comtes de Poitou, etc. — Dufour, Histoire générale du Poitou. — Thibaudeau, Histoire du Poitou, etc.

EUDES DE MONTREUIL, architecte, statuaire et ingénieur français, né vers 1220, mort en 1289. Parti avec Louis IX, pour la Palestine, où il se distingua par la construction de la forteresse de Jaffa, il en revint avec ce prince en 1254. A son retour, il bâtit, en 1254, l'hospice et l'église des Quinze-Vingts, fondés par saint Louis; en 1257,

l'église des Chartreux : en 1268, celle de Sair Croix de la Bretonnerie, et à des époques incertaines, mais toujours pendant la vie de saint Lor l'église de l'Hôtel-Dieu, celle des Blancs-Manteaux, et celle des Mathurins. La plupart de ca monuments, entre autres l'église des Blans-Manteaux et celle de l'Hôtel-Dieu, ont été de truits et rebâtis depuis cette époque. Eudes é Montreuil paraît avoir joui de son temps d'un grande réputation. « Il n'était pas moins ditingué comme sculpteur que comme architeta dit Emeric David. En 1287, il avait sculpté limême, pour être placé sur son tombess, des l'église des Cordeliers, un bas-relief, gra comme nature et à mi-corps, où il avait re senté ses deux femmes ; on l'y voyait entre denx, tenant de la main gauche une équere, d près de lui, sur une table, un ciseau de sculpter. Il n'y a point à douter, d'après ce monument, que plusieurs des tombeaux ornés de sculptures, casacrés à des princes ou à des princesses, quienbellissaient cette église, ne fussent aussi de hi. la feu qui la consuma, le 19 novembre 1580, détrisit entièrement toutes ces sculptures et en it 🛎 paraître jusqu'aux traces. C'est ainsi que checu des ouvrages connus d'Eudes de Montreil péri et qu'il serait lui-même inconnu si des vis écrites n'en conservaient le souvenir.

Feilblen, Vies et ouvrages des plus celèbres Arbitectes, p. 210. — Thevet, Hist. des Hom. Ulbaire, L. p. 1803. — Émeric David, dans l'Hist. litt. de Prace, t. XX, p. 22.

EUDES. Voyez MÉZERAY (Jean).

EUDES (Jean), fondateur de la congrégation des Eudistes, né à Rye (basse Normandie), k 14 novembre 1601, mort à Caen, le 19 août 1686. Il était fils d'Isaac Eudes, qui pratiquait la dérurgie, et frère ainé du célèbre historien Eules & Mézeray. Suivant Richard et Giraud, Eudes 🛚 🖺 remarquer dès l'âge de neuf ans par sa piété d sa patience. « A quatorze ans , disent-ils, i 🖺 vœu de chasteté », et la même année (1615), i fut envoyé à Caen continuer ses études chez les jésuites. Il reçut les ordres inférieurs à Sés, le 19 septembre 1620, et entra dans la congigation de l'Oratoire le 25 mars 1623. Il fut or donné prêtre à Paris le 20 décembre 1625. Il s'adonna à la prédication, et de 1627 à 1633 pm courut la Normandie durant la contagion (pi mique (probablement le choléra) qui ravage le nord de la France. En 1632 il fit des missio dans le reste du royaume, et en 1635 fut noumé chef des missionnaires. En 1640 il obtint la 58périorité de l'Oratoire de Caen, et commença aussitot des conférences ecclésiastiques 1756 pour but la réforme des mœurs du clergé. Endes quitta la congrégation de l'Oratoire le 19 mars 1643 et créa une nouvelle société religieuse soss l'invocation de Jésus et Marie. Cette société, dite communément des Eudistes, autorisée 🏴 lettres patentes de décembre 1642, fut constituée à Caen le 25 mars 1643. Formée 1055 des conditions très-modestes, elle prit bientit

extension. Elle eut successivement des ns tous les diocèses de la Normandie, à Dol, à Senlis, à Blois, enfin à Paris es membres se composaient d'eccléestinés à l'éducation des séminaristes pagation de la foi catholique par les ls étaient purement séculiers, ne faivœu; leur habit ne les distinguait es prêtres; ils devaient se soumettre res des lieux où ils vivaient, et n'afie obéissance apparente à leurs supélorsqu'ils demeuraient dans les maicommunauté. On supposa que les vaient d'autres projets que ceux de prêtres à l'esprit ecclésiastique; on . leur fondateur d'avoir trompé la rovale en sollicitant l'autorisation de compagnie ou société n'ayant qu'une on à Caen et un nombre limité de andis qu'il prenait ouvertement le titre congrégation, recrutait chaque jour x disciples, et créait des succursales e royaume. Les Oratoriens incriminaximes des nouveaux congréganistes, n craignait alors ce genre d'établisseuard Molé, évêque de Bayeux, fit ferpelle des Eudistes, par sentence de 29 septembre 1650. Le P. Eudes ne gea pas : après la mort d'Édouard il 1652), il obtint de son successeur. ainte-Croix, la réouverture de son oar une sentence réformatrice, en date 1653. Depuis lors Eudes ne fut plus n 1660 il vint prêcher à Paris devant gagna la protection de la reine mère riche. Il profita de cette circonstance re accorder par le saint-siège l'érecommunauté de Notre-Dame-de-Chae religieux et l'ouverture d'établisseites à Évreux et à Rennes. Il fit encore issions : à Versailles, en 1671 ; en 1673, main-en-Laye; en 1676, à Saintı avant sa mort, il se démit de la supécongrégation, et Jean-Jacques Blouet vicaire général de Coutances, lui suc-Richard et Giraud, « Eudes avait une aturelle, vive et véhémente, qui le mit plus fameux prédicateurs qu'il y eût s ». Huet, évêque d'Avranches, tout en ce jugement, ajoute « que le zèle d'Eupas toujours assez réglé ». On a de ices de piété pour vivre chrétiensaintement; 1636; — La Vie et le de Jésus, 1637, in-8°; réimprimé t à Rouen, Paris, Caen, etc.; - Le de Jésus ; - Le Testament du Vérétien, avec La parfaite Consolaffligés; 1641; — La Vie du Chrécatéchisme de la mission; 1641; , in-12; Lisieux, 1675, etc.; - Averaux Confesseurs missionnaires; 3, in-24; — De la Dévotion et de

l'Office du Cœur de la Vierge; 1650-1663. « Ce livre, dit Moréri, a souffert beaucoup d'oppositions et de contradictions, à cause de la nouveauté de la dévotion et de plusieurs principes qu'on y a justement blâmés. » Richard et Giraud prétendent cet ouvrage très-orthodoxe, et invoquent à cet appui l'opinion d'un grand nombre de prélats; — Le Contrat de l'Homme avec Dieu par le saint baptéme; 1654 et 1743, in-12; -La Manière de bien servir la Messe; 1654; - Le Bon Confesseur; Paris, 1666; Rouen, 1732, etc.; trad. en diverses langues; - Manuel de Prières pour une communauté d'ecclésiastiques; Caen, 1668, in-12; - L'Enfance admirable de la Mère de Dieu; 1673, in-12; - Le Cœur admirable de la Mère de Dieu': Caen, 1681, in-4°; - Le Mémorial de la Vie ecclesiastique; Lisieux, 1681, in-12; — Le Prédicateur apostolique; Caen, 1685, in-12; - Les Offices du Cœur adorable de Jésus et du Divin Sacerdoce. Le P. Eudes a aussi écrit en trois volumes in-4°, restés manuscrits, l'#istoire de la Vie de Marie des Vallées, fille d'un paysan du diocèse de Coutances et morte en 1656. Cette fille faisait beaucoup parler d'elle par ses excentricités mystiques. L'auteur, qui déclare l'avoir fréquentée de 1641 à 1656, en parle avec estime et affection. Suivant Lelong, l'Histoire de Marie des Vallées est le chef-d'œu vre du P. Eudes.

Ruet, Comment., p. 338.—Le même, Origines de Caen, p. 338-429. — La Roque, Vie de Méseray — J. Hermant, Mist. de l'Établissement des Ordres religioux; Rouen, 1897. — Lelong, Bibl. hist. de la France, IV, nº 8198-87-90. — P. Helyot, Hist des Ordres monastiques, etc., t. VIII. — Moréri, Grand Dict. hist. — Bessellère, Mém. — Richard et Girand, Bibl. sacrée.

\* EUDICUS (EČČIXO), prince thessalien de Larisse, vivait vers 350 avant J.-C. Il appartenatt à la famille des Alevades. Comme presque tous les membres de cette famille, il se dévoua à la cause de Philippe. En 344 il aida ce prince à partager la Thessalie en quatre tétrarchies, et il devint lui-même un des nouveaux tétrarques. Démosthène le stigmatisa comme traître à sa patrie, parce que cette division de la Thessalie eut pour effet de placer ce pays entièrement sous la dépendance de Philippe.

Demosthène, De Corona. — Harpocration, au mot Eŭĉixoc. — Buttmann, Mylhologus, vol. II, p. 283. — Bæckh, Explicat. ad Pind. Pyth., X.

\* **EUDOCIE** ( E)doxía), nom commun à plusieurs princesses byzantines, savoir :

RUDOCIE ou RUDOXIB AUGUSTA, femme de l'empereur Théodose II, née à Athènes, en 394, morte à Jérusalem en 461. Fille d'un sophiste païen nommé Léonce, elle s'appela d'abord Athènaïs. Son père et les deux grammairiens Hyperechius et Orion cultivèrent ses dispositions naturelles, et l'instruisirent dans toutes les branches des connaissances humaines. La littérature greque et la littérature latine, la rhétorique, l'astronomie, la géométrie et l'arithmétique lui étaient familières. A tant de savoir elle joignait une

675 EUDOCIE

grande beauté. Léonce, la voyant si richement pourvue des dons de la nature, crut que conx de la fortune lui étaient inutiles, et il fit en mourant ce testament bizarre : « Je laisse tous mes biens à mes deux fils Valerius et Genesius, à condition qu'ils donneront à leur sœur cent pièces d'or : pour elle, son mérite, qui l'élève au-dessus de son sexe, lui suffira. » Les cent pièces d'or faisaient à peu près quinze cents francs. Déshéritée pour un motif qui aurait dû lui attirer particulièrement la bienveillance de son père, Athénais conjura ses frères de ne pas profiter de cette injustice et de lui accorder sa part de l'héritage paternel. Ceux-ci refusèrent. La jeune fille se réfugia chez une de ses tantes, qui la conduisit à Constantinople pour y solliester la cassation du testament. Athénais obtint une audience de Pulchérie, sœur du jeune empereur Théodose II et gouvernant sous son nom. Elle exposa sa plainte avec tant de grâce, que la princesse fut également charmée de son esprit et de sa beauté. Pulchérie s'informa de ses mœurs; apprenant qu'elles étaient irréprochables, elle conçut l'idée d'en faire l'éponse de son frère. Dès sa première entrevue avec celle qu'on lui destinait, Théodose en devint passionnément amoureux, et pressa la conclusion du mariage. Athénais, élevée dans la religion de son père, fut baptisée par l'évêque de Constantinople Atticus, qui lui donna le nom d'Eudocie. Elle y ajouta celui d'Élia, que portait Pulchérie. Les noces furent célébrées le 7 juin 421. L'année suivante, Eudocie mit au monde une fille, qui fut nommée Licinia Eudoxia. Elle-même recut le titre d'augusta, le 2 janvier 423. L. Eudoxia, plus connue sous le nom d'Eudoxie, fiancée à son cousin Valentinien, plus tard empereur d'Occident sous le titre de Valentinien III, l'épousa à Constantinople, en 436 ou 437. En 438 Eudocie se rendit à Jérusalem, pour accomplir le vœu qu'elle avait sait de visiter les lieux saints à l'occasion du nariage de sa fille. Elle revint l'année suivante à Constantinople, apportant avec elle les reliques de saint Étienne, le premier martyr. Ce fut probablement dans ce voyage qu'elle visita Autioche et harangua le peuple, qui lui érigea une statue de cuivre. A la persuasion d'Eudocie, Théodose élargit les remparts d'Antioche, et conféra à cette ville divers priviléges.

Pendant les vingt premières années de son mariage, Eudocie semble n'avoir pris que trespeu de part aux affaires publiques, qui restaient toutes confiées à Pulchérie; mais à la suite d'intrigues de palais qui ne nous sont pas bien connues, cette dernière ayant perdu son crédit, Endocie la remplaça, et, d'après Nicéphore Calliste, gouverna l'empire pendant sept aus (de 443 à 450). Pourtant les débuts de ce qu'on peut appeler l'administration d'Eudocie furent marqués par un incident romanesque, qui paratt le: avoir aliéné pour jamais le oœur de son mari.

Une pomme d'une grandeur et d'une i marquables ayant été apportée à Coi ple, l'empereur la fit acheter, et la does pératrice. Celle-ci l'envoya à un matte fices (magister officierum), nommé ! qui ne crut pouvoir mieux faire que de Théodose. Paulinus, ami d'enfance d'Ai compagnon de ses études, avait cos vivre avec la jenne Athénienne, devenu trice, dans une intimité dont Théodose jamais alarmé jusque là. Il avait confe vori d'Eudocie la place de mattre des il lui destinait les premières dignités de H s'étonna de trouver entre les mains aus le fruit remis à l'impératrice, et i celle-gi, qui aftirma avoir mange la p confirma con assertion par un serment jure manifeste augmenta les premiers de l'empereur, qui, se croyant tromps Paulinus en Cappadoce vers 443, et 1 peu après. Endocie parvint à assoupir p que temps la jalousie de son mari, t pouvoir l'éteindre complétement, comm le montra. Gibbon rejette toute cette h la pomme comme un conte digne des unc Nuits; nous n'en garantissons pas ticité. Il faut cependant remarquer que l Théodose était une cour orientale, et qu trigues de sérail peuvent être très-vri avoir pour cela la dignité de l'histoire.

Des querelles ecclésiastiques amenè chute préparée par un mécontentemen tique. L'eunuque Chrysaphius, grand-ch du palais et zelé défenseur du moine l désirait faire déposer Flavien, patris Constantinople, élu en 447, et soutenn chérie. Eudocie, par conviction religie qu'il semble, et peut-être aussi par comire sa belie-sorur, ontra dans cette et obtint du faible empereur l'éloigne Pulchérie. Pendant l'exil de cette prin partisans d'Eutychès tigrent le secon d'Éphèse (449), consu sous le nom d des voleurs (ή ληστρική), déposèrent Fl le maltraitèrent même tellement, qu'i quelques jours après. Cette ediense indigna l'empereur, qui bannit Chrysao pela Pulchérie, en lui rendant son puissance, et témoigna un vif mécenti à Eudocie, en renonvelant ses premiers : relativement à Paulipus, La place de l trice à la cour n'était plus tenable : manda et obtint la permission de se Jérusalem. La jalousie de l'empereur l Théodose ayant appris que le prêtre \$ le diacre Jean, qu'elle avait choisis popu gnons de son evil, la visitaient souvent, les combiait de présents, envoya Sat comte des domestiques, qui les fit moi aucune forme de procès. Exaspérée nouvelle insulte, Endocie fit tuer Si (probablement en 450). L'empercur

en lui Mant tous ses officiers et en la réduisant à une condition privée. Le reste de la vie d'Eudocie se passa dans des exercices de piété et de charité. Elle fit relever les murs de Jérusalem. qui tembaient en ruines. On construisit par ses ordres et à ses dépens des églises et des monastères. Depuis Hélène, mère de Constantin, jamais on n'ayait rendu tant d'honneur aux saints lieux de la Palestine. Sa foi ne fut pas cependant à l'abri de tout soupçon d'hérésie. Elle refusa longtemps d'admettre les actes du concile de Chalcédoine, qui condamnait l'opinion d'Eutyches sur l'union des deux natures en Jésus-Christ; mais enfin les malheurs de sa famille (sa fille Eudoxie et ses deux petites-filles furent ommenées captives par Genséric, en 455), les exhortations de Pulchérie, une correspondance et des entretiens avec saint Siméon le Stylite 🗲 Euthymius, moine éminent de Jérmalem, la derminèrent à rentrer dans le sein de l'orthodoxie, et son exemple décida un grand nombre de conversions. Elle continua ses charités aussi hien à ceux qui persistèrent dans l'eutychiamisme qu'à ceux qui se convertirent. Elle protesta en mourant que sa liaison avec Paulinus a'avait jamais rien eu de criminel.

Fille d'un rhéteur et élevée dans une ville où e conservaient encore quelques traditions de la littérature classique, Eudocie montra dans 🖴 jeunesse et garda sous la pourpre impériale le goût et le talent de la poésie. Elle composa poème en vers héroiques sur la victoire obmue par Théodose dans la guerre contre les Perses (421 ou 422); — une Paraphrase de l'Octateuque, aussi en vers héroïques. D'après Photius, ce poëme, divisé en huit livres, était lien écrit et conformément aux lois de l'art métique : l'auteur ne s'était jamais permis de mêler hable à la vérité, et avait rendu avec exactitide le sens des Saintes Écritures; — une Para-Phrase des Prophéties de Daniel et de Zachaii; — un poëme en trois livres sur l'histoire u le martyre de saint Cyprien, qui souffrit la mort dans la persécution de Dioclétien. Cet oume, le seul de ceux d'Eudocie qui existe, ou noins qui ait été publié, justifie médiocrerent les éloges de Photius. Retrouvé presque out entier dans un manuscrit du dixième siècle le la bibliothèque laurentiane à Florence, il a Einsére d'abord dans le tome let des Graca salesiz retera. Monumentu, ex bibliotkeca Vedicæa, publiés par Bandini; Florence, 1762, vol. in-8°, et ensuite dans le I'r volume du alalogue de la bibliothèque de Florence, er le même Bandini, Florence, 1762. — Zoarès et Jean Tzetzès attribuent à Eudocie des entons homeriques (Homero-Centones). Un toème ainsi intitulé, composé de vers ou de arties de vers tirés d'Homère, et ayant pour ujet la chute de l'homme et sa rédemption par tsus-Christ, a été plusieurs fois publié. Dans me de ces éditions, ce poétase est donné comme

l'envre d'Eudocia-Augusta en de Patricius Pelagius. Il parait fort douteux qu'Eudocie ait composé cet ouvrage ou tout autre du même genre.

Léo Journe.

Socrate, Hist. Beeles., VII. 31. — Evugrius, Hist. Beeles., 1, 20, 31, 32. — Sicephore Calliste, IIISt. Beeles, XIV. 23. 37, 39, 50. — Zonaras, Annales, vol. III, p. 35. 37, 46tt. Bále, 1887. — Marcellin, Chronicon. — Chronicon Alexandrinum sina Paschala. — Joappes Malalas, Chronographia, IID. XIV. — Théophape, Chronographia ab anno mundi 3911 ad 5917 Alex.æræ. — Jenn Tzetzès, Historiur. variar. thilius X. — Cedrenus, Compendium, p. 890-891, edit. de Bonn. — Pholius, Hist. codd., 193-184. — Michel Giyeas, Annales, part. IV. p. 484-485, edit. de Bonn. — Tillemont, Hist. des Emp., vol. VI. — Gibbon, Decl. and Fall, ch. XXXII. — Cave, Hist. Itt. — Gudia, De Script. ecoles — Fabrious, Biblintheca Gruca. — Smith, Dictionary of Groek and

BUDQUE (Licinia), princesse romaine, petite-fille de la précédente, et fille de Valentinien III et d'Eudoxie, née vers 438, morte à Jérusalem, en 472. Emmenée captive à Carthage en 455 avac sa mère Eudoxie et sa plus jeune sœur, Placidie, par Genséric, roi des Vandales, elle fut forcée d'épouser Hunnéric, fils du conquérant barbare. Après avoir passé seize aus avec Hunnéric et lui avoir donné un fils nommé Huldéric, indignée de lui voir adopter l'arianisme, elle le quitta secrètement, et se rendit à Jérusalem, où elle mourut bientôt, léguant toute sa fortune à l'églisé de la Résurrection. Elle fut ensevelie dans le tombeau de sa grand'-mère, l'impératrice Eudocie.

Evagrius, Hist. Eccl., 11.7. — Marcellinus, Caronicon.—Nicéphore Calliste, Hist. Eccles., XV, 11. — Idatus. Chronicon. — Procope, De Bella Fondalico, 1. 5. Théophane, Chronographia, an. Hun. 1947 et 5964 diex. Erre. — Zoners, Annat. vol. 111. p. 40, édit. de Bâle. 1957. — Tillemont. Hist. des Empereurs, vol. VI

\* EUDOCIE FABIA, femme de l'empereur Héraclius, née dans la seconde moitié du sixième siècle, morte vers 612. Se trouvant à Constantinople lorsque Héraclius, à qui elle était fiancée, prit la pourpre impériale en Afrique, elle fut, par l'ordre du tyran Phocas, enfermée dans un monastère avec la mère d'Héraclius. La mort du tyran leur rendit la liberté, et Eudocie épousa Héraclius le jour même de son couronnement. D'après Zonaras, elle eut trois enfants : une fille, nommée Épiphanie, et deux fils, dont l'ainé reçut le nom d'Héraclius, le plus jeune celui de Constantin. Elle mourut peu après la naissance de ce dernier. Suivant Cédrène, elle n'eut qu'une fille et un fils, qui porta les deux noms de Constantin et d'Héraclius. Le même historien place la mort de cette princesse à la seconde année du règne d'Héraclius, en 612.

Zonaras, Annales, vol. 111, p. 66, 77, édit. de Bâle, 1887. — Cédrène, Compend., t. 1, 718-714, édit. Bonn, 1838-1898.

\* BUDGCIE, troisième femme de l'empereur Constantin V, Copronyme, vivait dans la seconde moitié du huitième siècle. Elle fut couronnée et reçut de son mari le titre d'augusta dans la vingt-huitième année du règne de celui-ci, en 768. Cédrène, Compradium, vol. II. p. 16, étst. de Bogn. \*EUDOCIE, fille d'Incer ou Inger et concubine de l'empereur Michel III, vivait vers la fin du neuvième siècle. Michel la maria, en 866, avec Basile le Macédonien, depuis empereur. Elle accoucha si peu de temps après d'un fils (Léon le philosophe), que l'on prétendit qu'elle s'était mariée enceinte et que l'enfant appartenait à Michel. Voilà le récit de Zonaras. Cédrène, au contraire, raconte le mariage de Basile avec une Eudocie, dont il célèbre la noble naissance et la beauté; loin de faire de celle-ci la concubine de Michel, il en parle comme d'une personne très-vertueuse.

Zonaras, Annales, vol. III, p. 192, édit. de Bâle. -Cédrène, Compendium, vol. II, p. 198, édit. de Bonn.

\* EUDOCIR, troisième femme de Léon le Philosophe, vivait vers 900. Fille ou parente d'Opsicius et renommée par sa beauté, elle survécut peu à son mariage, et mourut dans les douleurs de l'enfantement. On ignore la date de son mariage et celle de sa mort; ces deux événements appartiennent probablement aux premières années du dixième siècle, et le dernier ne peut être postérieur à 904.

Zonaras, Annales. — Cédrène, Compendium.

\*EUDOCIE, fille ainée de l'empereur Constantin IX, vivait dans la première partie du onzième siècle. Elle se fit religieuse à la suite d'une maladie qui la défigura, et survécut probablement à son père, mort en 1028.

Zonaras, Annaies.

BUDOCIB AUGUSTA MACREMBOLITSA (ou de Macrembolis), femme de l'empereur Constantin XI (Ducas) et de Romain IV Diogène, vivait dans la seconde moitié du onzième siècle. Mariée à Constantin Ducas lorsqu'il n'était encore que simple particulier, elle eut de lui deux fils, Michel et Andronic, avant son avenement au trône, et un troisième après cette époque, nommé Constantin ; elle eut aussi deux filles, Théo lora et Zoé. En montant sur le trône, Constantin lui donna le titre d'augusta, et en mourant (1067) il lui légua l'empire, à elle et à leurs trois fils, Michel VII, Parapinace, Andronic I<sup>er</sup> et Constantin XII, Porphyrogénète. Il fit jurer à Eudocie qu'elle ne se remarierait pas. Cette princesse, trouvant que la désense des frontières orientales de l'empire demandait une main aguerrie, jeta les yeux sur Romain Diogène. Ce général, remarquable par une belle figure, par sa force et par ses qualités militaires, avait, à la mort de Constantin XI, conspiré pour s'emparer du trône. Eudocie, qui probablement l'avait déjà distingué, se contenta de l'exiler, et, le rappelant bientôt après, elle le plaça à la tête de l'armée. S'étant fait, au moyen d'une ruse ingénieuse, délier de son serment par le patriarche de Constantinople, elle épousa Romain et l'associa à l'empire, qu'elle partageait déjà avec ses fils. Ceux-ci, indignés de ce qu'ils regardaient comme une usurpation, attendirent impatiemment l'occasion de s'en venger sur leur mère et sur son second mari. Lorsque ce dernier fut fait prinier par les Turcs, le césar Jean Ducas, i de Constantin XI, déclara Michel Parapinace empereur, et enferma Eudocie dans un couqu'elle avait fait bâtir elle-même sur le ride la Propontide. Après la mort de Ron Diogène, en 1071, Eudocie enseveilt sou mali reux mari avec une grande pompe. Il pi qu'elle lui survécut assez longtemps.

Eudocie compila un dictionnaire historico biographique, qu'elle intitula 'levié. c'est-i-Collection de Violettes. Cet ouvrage fut blié pour la première fois par Villoison, dans Anecdota Græca: Venise, 1781, 2 vol. in Dans la préface adressée à son mari, Rou Diogène, elle parle du livre comme « d'un cueil des généalogies des dieux, des béros des héroines, de leurs métamorphoses, des fat et des récits qui se trouvent à ce sujet dans anciens, contenant aussi des notices de div philosophes ». Les sources auxquelles Eude a puisé sont en grande partie les mêmes ( celles du Lexique de Suidas. Ces sources été indiquées et examinées par Meineke dans Observationes in Budociæ Violetum, dans 5° et 6° vol. de la Bibliothek der alten Li ratur und Kunst; Gœttingue, 1789.

Zonaras, Annales. — Michel Glycas, Annales, part. p. 606, édit. de Bonn.

\*BUDOCIE, fille d'Andronic Comnène, sea fils de l'empereur byzantin Calo-Jean, vivait milieu du douzième siècle. Après la mort de premier mari, dont le nom nous est inconnu, vécut en concubinage avec son cousin Androi qui fut plus tard l'empereur Andronic I". I épousa en secondes noces Michel Gabras.

Michel Glycas, Manuel Comnène, tib. III, p. 186, IV, p. 178, édit. de Bonn.

EUDON, duc d'Aquitaine et de Vascon né en 665, mort en 735. Après la mort de : père Boggison', fils de Charibert, duc d'At taine, il obtint, vers 681, soit par des trait soit par la conquête, la souveraineté de l'Ac taine et de la Vasconie, jusque là séparées. Q que fort jeune alors, Eudon augmenta rapi ment sa puissance. Avant l'époque où les de ments contemporains commencent à tenir con de lui, il possédait déjà, outre la Vasconie e duché de Toulouse, le pays de Bourges, l' vernie, le Velay, le Limousin, le Rouergue, Gévaudan, l'Uzèges, en un mot toute l'Aquiti orientale jusqu'à la Loire. Au delà de ce seu il occupait la portion de la Neustrie appe depuis province du Nivernais ; enfin , sur la 1 gauche du bas Rhône, la partie occidentale moins de la Provence, de la Provence sienne, et probablement aussi sur la rive dre le territoire nommé plus tard Vivarais. Presq tous ces pays, Eudon les avait enlevés per force aux rois d'Austrasie et de Neustrie (de 6 à 715); mais il eut moins de bonheur contre rois visigoths, auxquels il tenta d'arracher

anie (688). Le moment de sa plus haute ice paraît avoir été celui de son intervenns la querelle de Chilpéric II avec Charles-(718-719). En effet, les deux partis reèrent successivement son alliance, et fois on lui donna le titre de roi et on lui na les marques de respect attachées à ce Maitre d'un territoire qui, par suite des s des Arabes, était devenu réellement la re de l'Europe et de l'Asie, Eudon eut à se mesurer contre El-Samah-ben-Abdelqui passa les Pyrénées avec l'armée arabe forte qui eût paru jusque là en Gaule, se · la Septimanie, et, pour attaquer tout d'achef le plus puissant du midi, vint as-Toulouse. Le duc d'Aquitaine accourut es forces nombreuses. On se rencontra ès de Toulouse, peut-être sur la route roqui conduisait de cette ville à Carcas-1). Pour enflammer le courage des siens, leur distribua, avant de faire sonner la , les parcelles de trois éponges saintes, étendait avoir reçues en présent du pape e II, et qui avaient servi à nettoyer la ur laquelle les souverains pontifes dona communion. Les chrétiens remportèrent toire éclatante, et ne perdirent que quinze ommes, parmi lesquels, dit Anastase, le he des papes, ne se trouva pas un seul qui s'étaient munis d'un brin des éponges (2).

25, Eudon battit en Aquitaine un autre abe, nommé Anbessa, auquel il livra enelques mois plus tard, au delà du Rhône, rence, une bataille acharnée, où la fortune ionça de nouveau pour lui. Eudon conclut ins, vers 729, une alliance avec un chef nan, commandant de la frontière orienl révolté contre le divan de Cordoue; il na même la main de sa fille Lampagie, l'une beauté merveilleuse. Peut-être pen-'assurer ainsi un moyen de reconquérir la mie; en tous cas, il suscitait aux infidèles es embarras, des dissensions utiles à la les chrétiens. Quoi qu'il en soit, son allié fut presque aussitôt réduit, et lui-même out à coup trop sérieusement occupé ailour le secourir (3). En 730, Charles pressé de rompre le traité conclu dix ans ant avec Eudon, souverain d'un si riche ste territoire, prétendit que celui-ci avait à certaines conditions de ce traité, et me réparation, qui lui fut refusée. La sclata, au printemps de 731, entre les

traditions arabes désignent ce lieu par le nom st (chaussée, route pavée ).

deux rivaux, entre l'héritier des Mérovingiens et ie Carlovingien usurpateur. Charles fit deux invasions successives dans le Berry, où il brûla et ravagea tout, sans excepter les lieux les plus saints. D'un autre côté, l'émir d'Espagne, Abdel-Rahman, vainqueur du gendre d'Eudon, passa presque en même temps les Pyrénées, pour envahir la Vasconie et l'Aquitaine. Eudon, qui s'élanca pour lui barrer le passage, fut culbuté et repoussé jusqu'à Bordeaux. Là, il essuya une nouvelle défaite, et la ville fut prise et pillée. Les musulmans ne devaient s'arrêter qu'à Poitiers. Le brave et malheureux Eudon, sans armée et voyant ses États à la merci d'un ennemi cruel, surmonta son orgueil, oublia les ressentiments du passé et les craintes de l'avenir, pour recourir au seul homme qui pût le relever de sa détresse, à Charles Martel. Le Carlovingien consentit à s'armer contre les Arabes, mais à des conditions assez dures pour son ancien ennemi. Alors fut livrée la mémorable bataille de Poitiers. Charles, vainqueur, ne résista pas à la tentation de garder les provinces qu'il venait de sauver, et il contraignit Eudon à lui jurer fidélité et soumission comme sujet. Celui-ci recouvra, toutefois, dès qu'il eut repassé la Loire, la possession de l'Aquitaine et de la Vasconie; mais la Provence et les pays entre le Rhône et les Alpes furent dès lors perdus pour lui comme pour les Carlovingiens. Eudon repoussa encore plusieurs irruptions du nouvel émir d'Espagne, Abd-el-Meleck. Enfin, accablé par l'age, et plus encore par les fatigues, les agitations et les dernières traverses de sa vie, il mourut, agé de plus de soixante-dix ans. Ses restes furent portés dans un monastère de l'île de Ré. Ses États passèrent à ses deux fils, Hunald et Atton (voy. ces noms). Eudon n'était certainement pas un homme ordinaire, lui qui, contemporain et adversaire de Charles Martel, ne fut ni éclipsé ni subjugué. « Rien peut-être n'atteste si bien aujourd'hui les grandes qualités d'Eudon, dit Fauriel, que l'inique et grossière malveillance avec laquelle l'ont traité les chroniqueurs carlovingiens, adulateurs serviles de ses ennemis..... Leurs réticences ne sont rien en comparaison de leurs calomnies..... A les en croire, ce tut par dépit d'avoir été vaincu par Charles Martel, dans une guerre où l'injuste agression de celui-ci est mieux constatée que sa victoire, qu'Eudon alla chercher au delà des Pyrénées ces terribles légions d'Arabes qui le battirent et pillèrent presque toutes ses villes. Pour pouvoir proférer un si absurde mensonge, il fallait taire un fait grave et certain; il fallait taire que ce fut aux sollicitations d'Eudon que Charles Martel marcha contre les Arabes : aussi pas un de ces chroniqueurs ne le dit. »

Prédégaire, Sontin. — Fauriel, Histoire de la Gauls méridionale. — Le Bas. Dict. encyc. de la France.

<sup>-</sup>Hayan, historien arabe, rapporte que cette alt encore de son temps, c'est à-dire quatre ou les après l'événement, le sujet d'une comméfugèbre.

nusulman eut la tête coupée, et Lampagie, prifut envoyée à Damas au sérail du chef des

<sup>\*</sup> BUDORE (Εὐδωρος), philosophe grec, né à Alexandrie, vivait probablement dans le premier

ou dans le second siècle avant J.-C. D'après Alexandre d'Aphrodisie, il commenta les Métaphysiques d'Aristote et en altéra plusieurs passages. Simplicius parle aussi d'un philosophe péripatéticlen de ce nom, et rapporte qu'il écrivit sur les Catégories d'Aristote. On ignore s'il s'agit du même persontage. Celui dont parle Alexandre d'Aphrodisie avait écrit un ouvrage sur le Nil, ainsi qu'Ariston d'Alexandrie.

Alexandre d'Aphrodisie, Ad Aristot, Wétaph., p. 26, édil, de Paris, 1536, in-fol. — Strabon, XVII. — Fabricius, Bibliotheca Græca.

\*EUDONE (Eŭĉoçoc), médecin grec, né à Cnide, en Carie, vivait probablement dans le cinquième ou quatrième siècle avant J.-C. Il est mentionné par le grand astronome du même nom. Il était, dit-on, grand partisan de l'usage des exercices gymnastiques.

Diogène Lacree, VIII, 20.

BUDONR (Εὐδοξος), philosophe et astronome grec, né à Cnide, vivait dans le quatrième siècle avant J.-C. Suivant Diogène de Laerce, il sut à la fois astronome, géomètre, médecin et législateur. Blen qu'il ne reste aujourd'hui aucun témolgnage remarquable de son savoir, on ne peut douter que ce savoir n'ait paru très-grand à ses contemporains, et que cet astronome n'ait joui d'une haute réputation. Diogène Laerce, qui n'a pas même mentionné Hipparque, donne une vie d'Endoxe, mais à sa manière ordinaire, c'est-àdire en omettant tous les faits scientifiques. Suivant ce biographe, Eudoxe apprit la géométrie sous Archytas et la médecine sous Philistion. A l'âge de viugt-trois ans, malgré son extrême pauvreté, il se rendit à Athènes, pour y étudier la philosophie à l'école des disciples de Socrate. Il suivit quelque temps les leçons de Platon ; ce philosophe, l'ayant, on ne sait pour quel motif, renvoyé de son école, il revint à Cnide. Ses amis se cotisèrent et lui fournirent de quoi se rendre en Egypte. Agésilas lui donna une lettre de recommandation pour Nectanabis, qui, à son tour, le recommanda aux prêtres égyptiens. Il passa seize mois dans leur compagnie, portant la barbe et les cheveux ras, et s'occupant (suivant Laerce) d'écrire son Octaeteris. Plusieurs écrivains anciens lui attribuent un perfectionnement dans les Octaeterides de ses prédécesseurs. En quittant l'Égypte, Eudoxe alla professer la philosophie à Cyzique et dans la Propontide. Il sita aussi la cour de Mausole. Il revint ensuite à Athènes, suivi d'un grand nombre de disciples, dans le dessein, à ce qu'on croit, de vever Platon. On dit que, se trouvant avec plusieurs autres à un repas donné par ce philosophe, il introduisit l'usage de se placer à table en demi-cercle. Nicomaque, fils d'Aristote, lui attribue d'avoir dit que la volupté est un bien. « Eudoxe, ajoute Diogène Laerce, fut extraordinairement estimé dans sa patrie, témoin le décret qu'on y sit en son honneur. La Grèce n'eut pas moins de respect pour lui tant à cause des lois qu'il donna

à ses concitoyens, comme le rapporte Hermippe dans son quatrième livre des Sept Sages, que par rapport à ses excellents ouvrages sur l'astronomie, la géométrie et d'autres sciences. Ce philosophe eut trois filles, nommées Actis, Philtis et Delphis.... Il mourut dans la cinquantième année de son âge. Pendant qu'il était en Egypte avec Chonuphis d'Héliopolis, le bœuf Apis lécht son manteau. Les prêtres en conclurent qu'i serait fort célèbre et qu'il ne vivrait pas longtemps, » Phanocrite avait composé un ouvrait sur Eudoxe; cet astronome est aussi souved mentionné par les écrivains anciens. Strabon de que de son temps on voyait encore à Cnide l'observatoire du haut duquel Eudoxe observait l'étoile de Canopus. D'après Pline, Eudoxe apporta d'Égypte en Grèce une connaissance plus exacted l'année, à laquelle il donna 365 jours et un quart. valeur adoptée plus tard dans le calendrier julies. Archimède nous apprend qu'il croyait le dismètre du Soleil égal seulement à neuf fois celui de la Lune. Vitruve lui attribue le cadran appelé ipéχνη (l'Araignée), à cause de la complication et de l'enchevêtrement de ses lignes. Mais de toute les inventions attribuées à Eudoxe, la plus célèbre est celle des sphères concentriques. « les necessaire, dit Montucia, que nous expliquios cette hypothèse, parce qu'elle parait être lapremière origine de cetté multitude de sphères eshoitées les unes dans les autres, qu'on imaginat dans les cieux durant les temps d'ignorance, # que des écrivains mal informés mettent injustement sur le compte de Ptolémée et d'Hipparque. Chaque planète, suivant Eudoxe, avait une & pèce de ciel à part, composé de sphères concertriques, dont les mouvements, se modifiant les uns les autres, formaient celui de la planèle. Pour représenter, par exemple, le cours du 50leil, il imaginait trois de ces sphères. La première tournait d'orient en occident dans vindquatre heures, et produisait sa révolution diume; la seconde tournait sur les pôles du todiaque dans 365 jours 6 heures, et elle servait à rendre raison du mouvement propre ou annuel. Il y ajoutait une troislème sphère, pour explique une aberration du soleil hors de l'écliptique qu'on avait cru apercevoir, et celle-ci tournait sur m axe perpendiculaire à un cercle incliné à l'est tique de la quantité de cette aberration pretente. Eurloxe assignait de même à la Lune trois sphère pour sa révolution diurne, son mouvement 🕮 longitude, et celui qu'elle a en latitude; car comme on ne voulait pas que le mouvement d'un de influat sur celui d'un autre, il fallait à chacus une sphère propre pour le mouvement diame-A l'égard des cinq autres planètes, il leu dotnait à chacune quatre sphères, pour expliquer le mouvement diurne, le propre, celui de la titude, et les rétrogradations auxquelles elles sont sujettes. Une hypothèse aussi absurde d aussi peu conforme aux phénomènes célestes ne méritait, ce semble, que d'être rejetée avec

EUDOXE 686

athématiciens judicieux; mais telle faiblesse de l'astronomie physique, sa pas de trouver des approbateurs, nérite. Aristote se prit d'une belle elle, de même que Calippe, l'aude calippique, et un certain Pos deux derniers se transportèrent ènes, pour en conférer avec le obef ipatéticienne, et ils y convinrent de itions qui la rendaient encore plus ils augmentèrent le nombre de ces l'à 56, au tieu de 26 qu'il en fallait, ce. C'était augmenter en même rapité de son hypothèse. »

us savons de plus positif sur les ntifiques d'Eudoxe se trouve dans nes d'Aratus et dans le commenrque sur ce poëme. Ce commenporend qu'Aratus n'avait fait que raivoueva d'Endoxe. Hipparque cite s de l'œuvre originale, et il les coms d'Aratus. La conclusion du comque, quoique Endoxe ait commis ibreuses et de moins graves erreurs in livre semble écrit dans l'enfance , et par un observateur qui n'était pable d'indiquer avec précision les couchers des étoiles. Delambre a pte très-détaillé de la comparaison parque, d'Eudoxe avec Aratus, et stronomes avec ses propres obsernbre est porté à penser qu'Eurloxe t pas la géométrie, bien qu'on lui eurs ouvrages sur cette science, et éloges que lui donnent à ce sujet ron, Ptolemée et Sextus Empiricus. côté d'Hipparque. Eudoxe, si l'on e aux citations d'Hipparque, ne en geomètre, ni même en savant é les phénomènes célestes. Quelque e construit en Égypte plusieurs sièint fut probablement sa principale e autorité. En supposant, ce qui est iblable, qu'il introduisit le premier sage des globes célestes, il ne faut r que cette heureuse innovation ait é a sa grande renommée.

t de côté l''Οχταετηρίς, que Diogène l pour un livre, et qui était une péps, et le cinquième livre d'Euclide, anuscrit attribue à Eudoxe, il nous es suivants de ses ouvrages, tous ard'liul: Γεωμετρούμενα; ce titre, ar Proclus et Laerce, indique peuta nature de plusieurs écrits d'Euuvrage particulier; — 'Οργανική, ar Plutarque; — 'Αστρονομια δι'
ur Suidas; — deux livres, Ένοπτρον ν et Φαινόμενα, mentionnés par Hiptepl Θεῶν καὶ Κόσμου καὶ τῶν Μεενων, mentionné par Eudocia; —
;, ouvrage souvent mentionné par

Strabon, et qui appartient peut-être-à Eudoxe de Cnide. L. J.

Hipparque, Comment. in Aratum. — Diogène Laerce, Ill, 86-91. — Athénée, VIII. — Pline. Hist. Nui., II, 81. — Senèque. Quest. Nai., VII., 3. — Vitruve, IX, 9. — Fabricius, Athiothèca Graca. — Weldlèr. Historia Astronomia. — Delambre. Historia de l'Astronomia ancienne, vol. I., 107. — Rechmer, Dissertatio de Eudoxa Culdin; Helimatædi, 1713. — Ideler, dans les Abhandl. der Berlines Akad. d. Wissenschaften, pour 1836 et pour 1839. — Letronné, Journal des Savants, 1896, p. 761. — Montucla, Histoire des Mathématiques, t. 1, p. 183.

\* BUDOXE, poëte coinique athénien de la comédie nouvelle, et Sicilien de naissance, vivait probablément vers le troisième siècle avant J -C. Il fut vainqueur dans luit concours dramatiques: trois fois aux Blonysiaques de la ville et cinq fois aux Lénéennes. On connaît les titres de deux de ses contédies, savoir: Ναύκληρος et Ὑποδολιμαΐος, Apollodore, April Diog Laert., VIII, 90. — Pollux, VII, 201. — Zenoblus, Adag., 1, 1. — Meineke, Fragm. Com. Gracor., vol. 1, p. 492. vol. IV, p. 508.

EUDONE, géographe et voyageur gree, né à Cyzique, vivait vers 150 avant J.-C. Il quitta son pays natal, et se rendit en Égyple, où Ptolémée Evergète II et sa femime Cléopatre le chargèrent de diverses missions dans l'Inde. Ayant eté dépoillé de ses blens par Ptolémée Lathyre, il s'embarqua sur la mer Rouge, et finit par atteintre Gadès (Cadix). Il essaya, mais sanc succès, de refaire le tour de l'Afrique en partant de Cadix et en se dirigeant sur la mer Rouge.

On contiatt encore Euroxe de Rhodes, historien d'une date incertaine.

Strabon, II. — Pline, II, 87. — Etym. Mag., iii mot Aδρίας. — Vossins, De Historicis Arcecis.

\* EUDOXE, surnommé δ "Ηρως, jurisconsulte romain, vivaît dans la première moitié du cinquième siècle de J.-C. Ce surnom, dù à son talent, se trouve placé tantôt avant, tantôt après le nom. Eudoxe connut les jurisconsultes reputés classiques, puisqu'il cite dans les Basiliques le traile De Officio Prætoris d'Ulpien. Au rapport de Reiz, il commenta les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, transportes ensuite dans le Code Justinien. C'est sans doute à ces commentaires d'Endoxe, de Leontius et de Patricius que Justinien (Constitutio tanta) fait allusion quand, à propos de ces jurisconsultes, li disalt d'eux : Optimam sui memoriam in Legibus religuerunt, Souvent en effet on donna le nom de leges aux constitutions impériales. Thalelæus, qui survécut à Justinien, range Eudoxe parmi les plus anciens commentateurs, et cite l'exposé fait par ce jurisconsulte de la constitution de Sévère et d'Antonin en 199. qui se trouve au Code, 2, tit. 12. Il cite aussi comme l'œuvre d'Eudoxe le résumé d'une constitution de Dioclétien et de Maximien de l'an 293 (Code, 2, tit. 4), sous cette rubrique interpolee : Excepto adulterio. Eudoxe est encore cité par Patricius à propos d'une constitution de l'an 293 et par Théodose au sujet d'une autre constitution de l'an 290. Un écrivain, qui mérite, il est vrai, peu de créance, Nicolas Comfene Papadopoli, parle d'un Eudoxe Nomicus judez veli, et cite un Synopsis Legum de ce jurisconsulte, ainsi que des scolies qu'il aurait faites sur les Novelles d'Alexis Comnène.

Zachariz, Anecdot.—Montreuil, Hist. du Droit byz...l.

\* BUDOXE, inédecin grec, vivait dans le cinquième siècle après J.-C. Prosper d'Aquitaine l'appelle « un homme habile, mais pervers (pravi sed exercitati ingenii) ». En 432, sous le règne de Théodose II, il déserta du côté des Huns.

Chronicon Pithean, dans Labbe, Nova Bibliotheca Manuscrit. Libr, vol. 1, 30.

\* EUDOXIE (Εὐδοξία), impératrice d'Orient, fille du Franc Bauto et semme d'Arcadius, née vers 375, morte en 404. Mariée avec l'empereur Arcadius, en 395, elle eut de lui quatre filles: Flacilla, Flaccilla ou Falcilla, Pulchérie, Arcadia, Marina, et un fils, Théodose II ou le jeune. D'un caractère fier, elle exerça une grande influence sur son mari. C'est à elle qu'il faut attribuer probablement la disgrâce d'Eutrope. Sa querelle contre saint Chrysostome est célèbre. Chrysostome ne se fit pas scrupule d'attaquer avec violence l'impératrice, et s'attira ainsi une cruelle persécution. Eudoxie mourut d'une fausse couche, et sa mort, que les écrivains ecclésiastiques regardent comme une punition céleste, a été racontée par Cédrène avec des détails peu vraisemblables, au jugement de Tillemont.

Philostorge, Histor. eccles., apud Photium. — Marcellin, Chronicon. — Socrate, Hist. eccles., VI, 18. — Cassidore, Hist. Tripart., X, 20. — Théophane, Chronographin, ad an. mundi, 5892. 87, 96; Alex. are. — Cardrene, Compendium, vol. I, p. 588. édit. de Bonn. — Tillemont, Histoire des Empereurs, t. V.

RUDONIE, impératrice d'Occident, fille de Théodose II et d'Eudocie, née en 422, morte dans la seconde moitié du cinquième siècle. En 455, après l'assassinat de son premier mari, Valentinien III, qu'elle avait épousé en 436 ou 437, elle fut forcée d'accepter la main de Maxime, meurtrier de Valentinien et usurpateur de l'empire. Pour se venger de cette violence, elle pressa Genséric, roi des Vandales, de venir attaquer Rome. Genséric s'empara, en effet, de cette ville. Maxime périt dans sa fuite, et Genséric emmena à Carthage Eudoxie et ses filles Eudocie et Placidie. Après une captivité de quelques années, Eudoxie et Placidie furent renvoyées honorablement à Constantinople.

Nicephore Calliste, Hist. eccles. — Procope, De Bello Vandalico. — Eckhel, Doctrina Num. veterum, vol. VIII, p. 170.

EUDOXIE. Voy. EUDOCIE.

\* EUEB (Samuel). jurisconsulte anglo-allemand, d'une époque incertaine. On a de lui: A System of Pleading, including a translation of the Doctrina placitandi originally written by Samuel Euer and now first translated from the obsolete norman-french; Londres, 1772, in-4°. Cet ouvrage est encore recherché en Angleterre.

Adelung, Suppl. & Jöcher, Allg. Gel. Lexik.

BUGALENUS (Severin), médecin néerlandais.

né à Dokkum, en Frise, vivait dans le seces moitié du seizième siècle. Il se fit connaître p un ouvrage, longtemps célèbre, sur le scorbut. Le médecin écossais Lind a prouvé qu'Engaleme a confondu un nombre prodigieux de maladi avec le scorbut, qu'il n'a pas même décritect dernière maladie, et qu'on peut l'accuser d'au rance et de mauvaise foi. « Ces défauts sont insupportables dans un écrivain, dit Éloy; la vanité et la présomption d'Eugalenus peuventaille de pair avec eux. Il assure qu'il guérissait de phthisies commençantes dans quatorze jours; des paralysies dans cinq, souvent dans quatre, 🕊 dans quatorze tout au plus; de violents man de dents dans quelques heures; plusieurs fèrres quartes dans dix jours, qui n'auraient pu the guéries autrement dans un an. En un mot, il n'y a plus, selon lui, de maladies incurables, et il rend à la médecine son premier crédit et sa réputation. »

L'ouvrage d'Eugalemus est intitulé: De morb Scorbuto liber, cum observationibus quibudam, brevique et succineta cujusque curttionis indicatione; Brême, 1588, in-8°. Ila di imprimé avec beaucoup de corrections; Leipig, 1615, 1662, in-8°; Iéna, 1624, in-8°; La Haye, 1658, in-8°; Amsterdam, 1720, in-8°.

Éloy, Dictionnaire historique de la Médecine.

\* EUGAMON (Εὐγάμων), poëte épique gra, né à Cyrène, vivait vers 568 avant J.-C. Il Mi ainsi le contemporain de Pisistrate, de Stérchore et d'Aristeas. Son poeme en deux livres, intitulé Τηλεγονία, était une continuation de l'odyssée et formait la conclusion du cycle épique. Il contenait le récit des événements accomplis depuis la mort des prétendants de Pénélope jusqu'à celle d'Ulysse. On trouve une analyse de ce poëme dans la Chrestomathie de Prochs. Comme Eugamon vivait à une époque compart tivement récente, nous pourrions affirmer qu'I puisa largement dans les productions des poèles plus anciens, quand nous ne saurions pas per saint Clément d'Alexandrie qu'il avait inséré dans sa Télégonie tout un poëme épique de Mr sée intitulé Thesprotis. On ignore si la Telgonie attribuée au poëte lacédémonien Cinebon était plus ancienne que celle d'Eugamon, ou # c'était le même ouvrage. Le nom de Télégonis venait de Télégonus, fils d'Ulysse et de Circé, € meurtrier involontaire de son père. L. J.

Eustathe, Ad Homer., p. 1796. — Saint Ckmest d'ilexandrie, Stromata, VI. — Eusèbe, Præp. Bonn, I. 12. — Bode, Gesch. der Epich. Dichtk., p. 330.

\* EUGENE (Εὐγένης), poëte grec, d'ant époque incertaine. On a de lui une épigramat dans l'Anthologie grecque sur une state d'h nacréon ivre. C'est, à ce qu'il semble, une imitation d'une épigramme de Léonidas de Tarast sur le même sujet.

Brunck, Analecta, vol. I, p. 280; II, p. 488. — Jacob, Anthologia Græca, vol. I, p. 168; vol. III, p. 188. — P86-880134 1. 93

BUGRNE, rhéteur gaulois, proclamé empt-

ué en 394. Il enseigna d'abord la rhétoe fit une grande réputation par son éloet obtint même certaines dignités à la Valentinien. Arbogaste lui proposa de le ur le trône que Valentinien occupait enigène, d'après Zosime, s'y refusa d'auis, se laissant persuader, il prit part bogaste à l'assassinat de l'empereur, en revêtit la pourpre. Il n'eut que l'appapouvoir, dont Arbogaste eut la réalité. ntra généralement favorable aux paiens, titua les revenus de leurs temples, et mit de rétablir l'autel de la Victoire. Il que les images des dieux fussent peintes drapeaux et que la statue d'Hercule fût La tête de son armée. Il s'aliéna ainsi

les chrétiens, faute capitale, qui devait le triomphe de Théodose. Ce dernier, tre longuement préparé à la lutte, fran-394 les défilés des Alpes, que Flavien nement de lui fermer. Eugène et Arbortant de Milan, marchèrent contre lui, et itrèrent au débouché des montagnes. La ura deux jours. Théodose, vaincu dans ière journée, semblait perdu, lorsque la du comte Arbitrion et la défection de toute l'armée de son adversaire lui donvictoire. Eugène, livré par ses propres tu décapité sur le champ de bataille. It, Histoire des Empereurs.— Le Beau, His-

las-Empire. NB (Saint), évêque de Carthage, né première partie du cinquième siècle, :3 juillet 505. Il se rendit également céla sainteté de sa vie, la pureté de ses , et son courage à défendre la foi orcontre les Vandales ariens. Hunnéric, d'abord approuvé son élévation au siège age en 480, l'exila en 484 dans les déripoli. La clémence tardive de Gundaiccesseur de Hunnéric, le rappela lorst déjà beaucoup souffert; mais huit ans l, sous le règne de Thrazimund, il fut ugé et condamné à mort. Sa peine commuée en exil, il se retira à Vienne, nidi de la Gaule. Il y fonda un monasde la tombe de sainte Amaranthe, et les dernières années de sa vie. Nous is le nom d'Eugenius une confession de me aux doctrines du concile de Nicée, tée à Hunnéric par les prélats ortho-Afrique; elle est intitulée : Professio tholicorum episcoporum Hunerico ta, et se trouve dans sa Bibliotheca Patrum; Lyon, 1677, vol. VIII,

de trente-deux petits poèmes, en vers héroïques, élégiaques, trochaïques et saphiques, composés en général sur des sujets de morale et de religion, et publiés par Sirmond; Paris, 1619, in-8°. Ils ont été réimprimés dans les Œuvres complètes de Sirmond, Paris, 1696; Venise, 1728, dans la Bibliotheca Max. Patrum; Lyon, 1677, vol. XII, p. 345, et dans l'édition de Dracontius par Rivin, Leipzig, 1651. On trouve dans l'Anthologia Latina de Burmann (II, 264; V, 164, ou nos 386, 387 de l'édit. de Meyer) deux énigrammes de saint Eugène, l'une sur l'invention des lettres, l'autre sur les noms des animaux hybrides.

Sirmond, Vila S. Bugenii, en tête des Œuvres de ce saint.

EUGÈNE, nom de quatre papes, que voici dans leur ordre chronologique:

EUGÈNE Ier, fils de Rustinien, Romain, fut élu en 654, du vivant de Martin Ier, que l'empereur Constant II avait déposé, et qui ne se scandalisa pas néanmoins de cette nomination, comme le prouve une lettre où il prie Dieu pour le pasteur de l'Église de Rome. Selon Fleury, cette élection se fit, en 655, avec l'approbation de l'empereur d'Orient. Ce qu'il y a de certain, c'est que le successeur de Martin hérita de ses sentiments religieux, et s'opposa comme lui aux prétentions de l'Église grecque. L'histoire est muette, du reste, sur le court pontificat d'Eugène. On ne sait pas même la date précise de sa mort; cependant elle fut fixée au 2 juin 658, lorsqu'on mit ce pape au nombre des saints. [ Enc. des G. du M.

Fleury, Histoire ecclésiastique. — Baronius, Annales. EUGÈNE II, Romain, succéda à Pascal Ier, en 824, et mourut en 827. Les annales incomplètes de ces temps-là n'ont conservé que quelques souvenirs sur les actes et la vie de ce pape. Elles nous apprennent, par exemple, que son élection fut troublée par l'ordination d'un anti-pape, d'un nom inconnu, et que ce fut pour faire cesser le schisme que Lothaire, fils de Louis le Pieux, vint à Rome. Afin de prévenir le retour de ces troubles, Eugène rendit un décret portant qu'à l'avenir les ambassadeurs de l'empereur assisteraient à l'élection du pape, décret qu'il fit jurer au clergé romain d'observer. Un synode qu'il assembla à Rome en 826 est remarquable en ce qu'il insista sur la nécessité d'apprendre à lire et à écrire aux fidèles. Eugène II mourut l'année suivante. Son biographe nous dit qu'il fut recommandable par son humilité, sa simplicité, sa doctrine; « mais, dit Feller, on ne doit pas avoir une grande idée de ses connaissances ni de son esprit, s'il est vrai, comme plusieurs auteurs l'assurent, qu'il établit l'épreuve de l'eau froide. » Cet usage fut prohibé par Innocent III, dans le concile de Latran. [ Enc. des G. d. M.]

Lecointe. Annal. ecciss. Franc., 824, nº 12. — Le P. Fr. Pagi, Breviarium Pontificum. — Feller, Dict. Aust. EUGENE III., né à Pise, élu pape en 1145, mort le 8 juillet 1153. Il avait été religieux de

<sup>:</sup> Vite, De Persecutione V andalica, avec les sinart; Paris. 1694. — Vita S. Fulgentii, dans eca maxima Patrum. — Procope, De Bello . 1, 7.

IE (Saint), évêque de Tolède de 646 à compléta et publia l'ouvrage de Drar la création. Il est lui-même l'auteur

Citeaux et abbé de Saint-Anastase avant que de s'asseoir sur le siége apostolique. Les Romains, supportant impatiemment la domination théocratique, s'étaient soulevés, avaient rétabli le sonat, et mis à la place du préfet, que nommait le pape, un magistrat qui devait présider le sénat avec le titre de patrice. Dès les premiers moments de la rébellion, ils avaient adressé à l'empereur Conrad III, pour lui demander son appui, une lettre qui offre un singulier melange de flatterie et d'orgueil, d'érudition et d'ignorance. Mais Conrad, qui se préparait alors à sa croisade, ne s'était pas rendu à leurs instances, et avait resusé de se mêler de ce dissérend. Luce II avait donc cru le moment savorable pour ressaisir son autorité. Un coup de pierre à la tempe avait mis sin à ses espérances et à sa vie. A peine élu, Eugène III se hâta de quitter Rome, afin de ne pas sanctionner, comme on l'exigeait, le rétablissement du sénat et la restauration de la république. Retiré à Tivoli, dont les habitants étaient ennemis des Romains, il commença la guerre; mais elle n'eut pas des suites heureuses pour lui, et pour rentrer dans Rome il fut obligé de se soumettre aux conditions que le peuple lui imposa. Tout ce qu'il put obtenir, ce fut que son préfet serait rétabli dans sa dignité. On lui fit une réception brillante, ce qui ne l'empêcha pas de s'éloigner bientôt après et d'aller voyager en Italie et en France. Pendant son séjour dans ce dernier pays, il présida deux conciles, l'un à Reims, en 1148, et l'autre à Trèves, l'année suivante; il alla aussi visiter l'abbaye de Clairvaux, d'où il était sorti simple moine.

Cependant Arnaud de Brescia, qui avait été obligé de fuir jusqu'en Suisse pour avoir osé rappeler cette déclaration de Jésus, que son royaume n'est pas de ce monde, avait éte invité par ses partisans à revenir à Rome, où il était rentré comme en triomphe, escorté de deux mille Suisses des montagnes qui l'avaient aidé à consolider la liberté. Il avait engagé les Romains à rétablir les lois et les magistrats de la république, à circonscrire autant que possible les droits qu'ils étaient forcés de reconnaître aux empereurs, et à réduire leur pasteur au gouvernement spirituel de son troupeau. L'histoire ne nous apprend pas si ces réformes eurent lieu; il parait seulement que durant tout le pontificat d'Eugène III les Romains furent en guerre avec la papauté. Eugène n'avait point perdu cependant l'espoir de rentrer un jour en maître dans Rome. Frédéric Barbe-Rousse ayant été élu empereur (1152), il lui envoya des messagers pour solliciter son secours contre des sujets révoltés, lui promettant en échange de placer sur son front la couronne impériale. Frédéric accepta; mais, avant qu'il eût le temps de tenir ses engagements, Eugène III mourut, à Tivoli. On a de ce pape des décrets, des épttres et des constitutions. Il institua dans les académies les

grades de bachelier, de licencié et de decteu. avec divers priviléges. Il embellit Rome, contruisit à Rome un palais près du Vatican, d réédifia Sainte-Marie-Majeure, qu'il orna d'ul beau portique. Eugène III conserva toujours m souvenir reconnaissant de l'ordre de Client, Il regarda saint Bernard comme son mattre. et montra beaucoup de condescendance por ses conseils. « De faux esprits, dit Artand & Montor, ont abuse de ces avis pour exagérer les abus que Bernard reprenait. Il fallait admirer d la sagesse personnelle du pontife et celle d'a gouvernement où les conseils et les lecons, énercés même quelquefois durement, étaient reçu avec reconnaissance et avec fruit. Dans la personne d'Eugène on trouvait le zèle, la piété, la sagesse, le désintéressement, l'application : gouvernement de l'Église, aux progrès de la religion, à l'extirpation de l'erreur, admirables vertus dont l'union forme l'idée qu'on doit # faire d'un grand pape. Il recherchait les savants et savait les juger. Il récompensait les hommes de lettres, et faisait nattre l'esprit d'émulation. C'est à lui qu'on doit la pensée de la traduction des œuvres de saint Jean-Damascène sur la lei orthodoxe. » [ Enc. des G. d. M. ]

Artaud de Montor, Hist. des souverains Pontifes, t. IL EUGENE IV (Gabriel Condolmere), né l Venise, dans la seconde moitié du quatorième siècle, mort à Rome, le 23 février 1447. Il étall neveu, ou, selon quelques auteurs, fils de æ Gregoire XII dont le concile de Constance evige l'abdication, Sa fortune fut rapide. Arrivé à Rou sous l'habit de célestin, il ne tarda pas à deveir trésorier, puis évêque de Sienne, et enfin cardinalégat du Picentin et de Bologne. A la mort de Martin V, en 1431, le conclave le choisit pour lui succéder. A peine assis sur le saint-siège, il accusa les Colonne, neveux de son prédécessen, d'avoir soustrait à la chambre apostolique les trésors amasses par ce pontife. Au moment on il s'aliénait par cette réclamation, juste mais intempestive, toute cette puissante famille, la révolte des villes du patrimoine de saint Pierre vint le jeter dans des embarras d'un autre genre. Manquant d'argent et par conséquent de troupes pour comprimer l'insurrection, il insista avec plus d'opiniatreté sur la restitution; mais le prince de Salerne, loin de s'en dessaisir, fit esvir les trésors de Martin V à sa propre déless, et les employa à lever des soldats pour son propre compte, tout en protestant néanmoiss de son respect et de son obéissance pour le saintsiège. Eugène, irrité, fit punir très-sévèrement tous les partisans des Colonne. Plus de des cents citoyens fure**nt mis à mort. La maison** de Martin V fut rasée, les armes de sa famille, 🛤 monuments de son pontificat furent détruits. De leur côté, les Colonne s'adressèrent au prince de Palestrine, qui, cédant à leurs instances, résolut de s'emparer de Rome et d en chasser le pape. Le prince se saisit de la porte Appia, et pénétra jus-

le la ville sans trouver de résistance; n combat acharné, il battit en retraite usieurs des siens sur la place. Dès lors déclara pour Eugène, qui finit par Colonne les conditions qu'il lui plut; iter leurs gathisons des villes qu'ils ées et restituer soixante mille florins, r de Martin V. Ce triomphe, Eugène rande partie aux secours de Florence . Martin V, par sa partialité pour an et sa haine contre ces deux révait presque rompu l'équilibre de ne, au contraire, s'attacha à oes der sause commune avec clies contre la /isconti. Vainqueur des Colonne et révoltés, il lui restait encore à hussites de Bohême et les Pères du le. Une terreur panique devançait et dispersait à leur approche des ois plus nombreuses. Cependant les ient volontiers consenti à une paix s Eugène ne voulut jamais entendre ter avec des hérétiques, et dès que une trêve conclue avec eux arrivait e hâtait d'ordonner de la rompre. s hussites continuant à vaincre, on oclamer hautement que l'Église ne qu'autant qu'elle se réformerait Le concile de Bâle manifestait les plus opposées à la suprématie ponti-: voulut alors transférer le concile à Pères refusèrent d'obeir, se constissus du pape, et le citèrent à venir i Bale dans le terme de trois mois, itre déclaré contumace. Après deux et de tergiversations, le pontife ligé de céder. Il se rendit à Bâle, et . ce qui y avait été fait. On a atconciliation aux efforts de l'empend, lors de son voyage en Italie; y contribua le plus puissamment loute, ce sut une nouvelle révolte révolte causée par les cruautés i, favori d'Eugêne, et dont le duc ata de profiter. Les Romains, falluvernement qui les accablait d'ime savait pas les défendre, prirent roclamèrent la restauration de la estituèrent tous les magistrats d'Euent d'autres à leur place, et assiée lui-même dans l'église de Saintoù il s'était réfugié. D'après une i, le peuple s'empara de sa pernit en prison dans l'église de Sainteh du Tibre. Quoi qu'il en soit, il chapper sous un déguisement, dese dans une nacelle, au milleu d'une tres et de flèches, atteignit Ostie t,et se fit conduire de là à Florence. ne tarda pas cependant à être rétane par Vitelleschi, qui punit les réme sévérité extrême.

La bonne intelligence entre le saint-siège et le concile ne fut pas de longue durée. Eugène, qui portait impatiemment le joug, profita des dispositions favorables des souverains restés neutres jusque là, pour dissondre une seconde fois le concile et en assembler un nouveau à Ferrare. L'union des Grecs lui fournissait d'ailleurs un prétexte spécieux : les Grecs refusaient obstinément de traverser les Alpes et d'aller à Bâle, qui était pour eux comme au delà des colonnes d'Hercule.

La première session du concile de Ferrare s'ouvrit donc en présence d'un petit nombre de prélats, le 10 février 1438. La peste força bientôt de le transporter à Florence. Le grand objet de cette assemblée était la réunion de l'Église grecque à l'Église latine, réunion que l'empereur de Constantinople désirait, parce qu'il espérait y trouver des moyens de résistance contre les Turcs. Après de longues disputes sur la procession simple ou double du Saint-Esprit, sur la suprématie du pape, sur la nature du purgatoire, sur l'usage du pain azyme dans la communion, on finit par s'entendre, ou plutôt, de guerre lasse, on feignit de s'entendre, et les Grecs adoptèrent les dogmes de l'Église latine, moyennant la promesse d'une slotte, d'une armée et de subsides. Le décret d'union fut dressé en grec et en latin. On s'embrassa, on signa; après quoi Paléologue partit avec le décret, auquel la grande majorité de ses sujets ne voulut jamais se soumettre. Tout l'édifice de l'union s'écroula comme un songe. L'avantage de cette réunion fut pour Engène : on le représentait dès lors comme occupé à pacifier l'Église, tandis que le concile de Bale travaillait à la diviser.

Le concile n'en persista pas moins dans ses projets de réforme, et, après avoir de nouveau sommé le pape de comparaître à Bâle, il le déposa, comme perturbateur de la paix de l'Église, simoniaque, parjure, incorrigible, schismatique et hérétique. Eugène répondit à ce décret par un autre, où il annulait tous les actes du concile. qu'il appelait un brigandage, où les démons de tout l'univers s'étaient rassemblés pour mettre le comble à l'iniquité et pour placer l'abomination de la désolation dans l'Église de Dieu. Il déclarait tous ceux qui n'obéiraient pas et ne se sépareraient pas immédiatement excommuniés, privés de toute dignité et réservés aux jugements éternels de Dieu avec Coré, Dathan et Abiron. Le concile n'en poursuivit pas moins ses opérations, et élut pape Amédée VIII, duc de Savoie, qui prit le nom de Félix V. On vit alors se renouveler le scandale du grand schisme.

Cette lutte n'absorbait pas tellement Eugène, qu'il ne songeât pas à tenir les promesses faites à Paléologue. Sa sollicitude pour l'empire d'Orient était d'autant plus grande, qu'il avait nut à craindre lui-même des Turcs, qui d'un moment à l'autre pouvaient débarquer en Italie. Il envoya donc le cardinal Julien Cesarini auprès

de Vladislaf, qui venait de réunir les royaumes de Pologne et de Hongrie. Ce prince, jeune, guerrier, ambitieux, se laissa persuader par l'éloquence du légat. Deux éclatantes victoires, dues surtout à l'héroique Jean Hunyade, forcèrent le sultan à demander la paix. Une trève de dix ans fut jurée sur le Koran et l'Évangile; mais à peine Eugène en eut-il eu connaissance, qu'il éclata en reproches et força Vladislaf à re commencer la guerre, sous prétexte que la paix avait été conclue sans sa participation. Le désastre de Varna, en 1444, qui coûta la vie au roi de Hongrie et à dix mille chrétiens, fut regardé comme un châtiment de leur parjure.

Après la mort de la reine Jeanne II, le royaume de Naples fut disputé par plusieurs prétendants. Eugène se déclara pour René d'Anjou, et l'appela en Italie. Il l'abandonna dès que le génie et la puissance d'Alfonse d'Aragon eurent prévalu sur l'inconstance et la faiblesse de ce prince. Il chercha dès lors à s'attacher son redoutable voisin par des concessions de toutes espèces, ne lui demandant, en récompense de tant de faveurs. que de l'aider à chasser François Sforze, à qui il devait la conservation de ses États. Ce furent là ses derniers actes politiques. On dit qu'au moment de mourir, il s'écria devant tout le monde : « Gabriel, Gabriel, qu'il te serait bien plus avantageux de n'avoir jamais été ni pape. ni cardinal, ni évêque, mais d'avoir fini tes jours comme tu les avais commencés, en suivant paisiblement dans ton monastère les exercices de ta règle! »

Il est peu de personnages historiques sur lesquels on ait porté des jugements plus contradictoires. Si on peut lui reprocher trop d'ambition, on ne peut nier qu'il n'ait eu des qualités éminentes, quand on le voit à une époque de corruption et de dissolution inouïe rester attaché à toutes les rigueurs de la discipline monacale, se refuser tous les plaisirs et s'abstenir même de vin. Il était bel homme et d'une mine vénérable; quand il paraissait en public, il tenait toujours les yeux baissés. Selon Platine, son biographe, il parlait avec gravité plutôt qu'avec éloquence. et était peu versé dans la littérature; mais il connaissait fort bien l'histoire. S'il n'était pas savant lui-même, il se plaisait au moins dans la familiarité des savants. Il eut pour secrétaires Léonard Arétin, Charles Arétin, Poggio, Georges de Trébizonde et d'autres hommes remarquables. C'est de leur plume vraisemblablement que sont sortis les ouvrages qu'on lui attribue, et dont la liste se trouve dans la Bibliothèque pontificale du P. Jacob.

Eneas Sylvius l'a jugé avec impartialité, en disant qu'il avait de l'élévation dans l'âme, et que son plus grand défaut était de manquer de mesure en toutes choses, et d'entreprendre toujours ce qu'il voulait, non ce qu'il pouvait. [Enc. des G. du M.]

Labbe, Acta Concilii Basiliensis. - Piatina, Vite

Pontificum. — Artaud de Montor, Histoire rains Pontifes romains. — Lenfant, Histo Guerre des Hussites et du Concile de Basie.

EUGENE (Le prince François-Lu SAVOIE-CARIGNAN ), l'un des plus gran raux des temps modernes, fils d'Eugè rice, comte de Soissons, et d'Olympe : nièce de Mazarin, né à Paris, le 18 1663, mort à Vienne, le 21 avril 1736. destiné par sa famille à l'état ecclésias d'abord connu sous le nom d'abbé de Ca il demanda du service à Louis XIV. I de ce prince lui fit concevoir pour la Fr haine qui ne se démentit jamais. En 16 tra au service de l'empereur Léopold I ses premières armes à la bataille de Vier les ordres du duc de Lorraine et du prin de Bade. A vingt-cinq ans il était feld-n lieutenant. Envoyé par l'empereur a duc de Savoie Victor-Amédée, il l'entra la coalition formée alors contre la Fran bataille de Staffarde (1690), où ce pi vaincu par le maréchal de Catinat, Eugè battit à côté de lui. Il commanda un c cavalerie à l'affaire de la Marsaglia (2 1693), et suivit le duc Amédée dans s dition en Dauphiné. Malgré les mauvai du duc de Savoie, Eugène, qui avait fai de valeur et de talents supérieurs, fut grade de feld-maréchal. On dit qu'à cett Louis XIV lui sit offrir le bâton de mar France, le gouvernement de Champagne pistoles de pension. On ne peut s'empé regretter qu'Eugène n'ait pas alors at aversion pour Louis XIV et rapporté à son génie et son épée. En 1697, Mustapha avancé vers le Danube pour soutenir Ték avait couronné roi de Hongrie, le princ fut envoyé contre lui, mais avec défei gager une affaire génerale : il n'avait qu hommes. Après avoir observé son fo ennemi et couvert Petervaradin, il vit l se diriger vers Segedin. Tombant alon ment sur son arrière-garde, il la tailla e Mustapha, effrayé, jeta un pont sur k près de Zentha; mais il avait à peine : rive opposée, que toute l'armée allema l'assaillir (11 septembre). Le pont se r le prince Eugène, débarrassé par cet d'une partie de l'armée ottomane, éci ce qui n'avait pu passer la rivière. Tre Turcs tués ou noyés, l'artillerie et les é du sultan pris ou anéantis, vingt-sept ; le grand-vizir Elmas restés sur le chan taille, tels furent les résultats de cette journée. De l'autre rive de la Theiss, M qui avait vu la destruction de son armée, à Témesvar et de là à Andrinople, sa tenté de réparer cet immense désastre.

Tandis que l'Europe entière applaudis gloire du prince Eugène, ses ennemis firent entendre à l'empereur que son

méconnue : on retira même au vain-Zentha son épée. Une vive rumeur actte injustice, et Léopold rendit sa faeune prince, qui ne consentit à reprenmmandement qu'à condition d'être à Tranchi de la tutelle des courtisans. Il Iongrie, et de là attaqua la Bosnie. Ses furent déconcertées par Mustaphapacha échappé de Zentha et alors dans c quelques débris de l'armée turque. érations militaires succédèrent les né-, et le 26 janvier 1699 se conclut à un traité par lequel les Turcs cédèopold I'r la Transylvanie; aux Poloodolie, l'Ukraine et cette ville de Kasouvent attaquée par Jean Sobieski et nce Jacques son fils. Le tsar Pierre Azof, dont il était déjà mattre, et les gardèrent Sainte-Maure, des places en et la Morée conquise par leur doge Moant aux Hongrois réfugiés, ils aimèk se faire sujets des Turcs que d'accepditions que leur offrait l'empereur. : éclata la guerre de la succession à la d'Espagne, le prince Eugène, qui rminé l'empereur à se déclarer contre 7, fut envoyé en Italie (1701) avec mmes, libre de s'en servir à son gré. : dans le Trentin, passe l'Adige et ste de Carpi, sur le canal Blanc, après s d'un combat opiniatre. Son advernaréchal de Catinat, dont la première été d'aller au-devant de lui, et qui n'aire prévaloir son avis dans le conseil, que derrière l'Oglio. Cette retraite était i Engène s'arrêta-t-il dans le Bressan. : Versailles, au lieu de mettre Catinat à réparer un échec dont elle seule était npressa de lui envoyer un successeur, otueux maréchal de Villeroy. Persuadé rerait les revers de son prédécesseur. epassa l'Oglio, et attaqua Eugène à croyait ne trouver là que 2,000 homen avait 11,000, fortement retranchés. fois repoussé avec une perte énorme, enfin à son projet. Catinat, quoique ontaire, dirigea la retraite de l'armée, couvert derrière l'Oglio. Eugène prit ascaria, Rodolesco, La Mirandole, et intoue dès le 10 janvier 1702, pendant oupes de France et d'Espagne se renırs quartiers d'hiver. Villeroy établit son énéral à Crémone; Eugène, qui avait gences dans la place, résolut de l'y surl passa l'Oglio à Ustiano, et marcha it sur Crémone, dans la nuit du 31 jan-3 que le prince Thomas de Vaudemont, rsello avec près de dix mille hommes, la rive droite du Pô pour venir enlet que Villeroy y avait jeté de Crémone. ardent partisan des Impériaux, intros sa maison et dans son église, par un aqueduc qui communiquait avec sa cave, cinq cents grenadiers et bon nombre de sapeurs allemands. Ceux-ci s'emparèrent de deux portes, dont les gardes étaient endormis, les ouvrirent sans que l'alarme fût donnée dans la ville, et le prince Eugène, après avoir fait six lieues en pays ennemi sans être aperço des Français, entra dans Crémone avec sept mille hommes de troupes choisies. Heureusement le marquis de Crenan, directeur de l'infanterie, avait donné l'ordre à quelques bataillons de se trouver avant le jour devant la porte du Pô, pour passer une revue. Les Allemands, en arrivant à cette porte, trouvèrent une troupe sous les armes et prête à leur résister. Déjà ils avaient surpris la garde de la place d'armes. Villeroy, réveillé par la fusillade à sept heures du matin, s'y rendit en toute hâte; mais il fut fait prisonnier. Les Français, quoique privés de presque tous leurs généraux, tués, blessés ou pris dans les premiers moments de confusion, combattirent de rue en rue et refoulèrent les Impériaux jusqu'aux remparts. Le prince Thomas de Vaudemont n'arriva qu'à deux heures de l'après-midi en face du pont que les Français venaient de couper, et le prince Eugène, après plus de dix heures de combat, évacua la ville en emmenant avec lui le maréchal de Villeroy et environ cinq cents prisonniers. Il en laissait à peu près autant des siens, et parmi eux le baron de Mercy. Il y avait eu de part et d'autre au moins un millier d'hommes de tués.

Vendôme vint remplacer Villerov. Alors s'ouvrit une campagne d'observation, où brillèrent du plus vif éclat les talents de Vendôme et d'Eugène. Vendôme, secouru par le roi d'Espagne, put enfin réparer les fautes de son prédécesseur. A Santa-Vittoria, il força les Impériaux à lever le siége de Modène, et gagna la bataille de Luzzara (août 1702), moins indécise que ne le prétendirent les alliés et le prince de Ligne, puisque Eugène y perdit l'élite de son armée, ses meilleurs officiers, entre autres le prince de Commercy, son ami et son compagnon d'armes, et qu'il ne put même empêcher Vendôme et le roi d'Espagne de s'emparer de Luzzara, de Borgo-Forte et de Guastalla. Le poste d'Ostaglia resta seul aux vaincus. Néanmoins Eugène, rappelé à Vienne, sut nommé en 1703 président du conseil aulique de la guerre et administrateur de la caisse militaire. Il quitta momentanément ce poste élevé, auquel fi dut de pouvoir agir désormais avec plus de liberté, pour passer en Bavière (1704), où était déjà Marlborough. Alors se forma un triumvirat fatal à la France, entre Heinsius, grand - pensionnaire de Hollande, Marlhorough, qui représentait l'Angleterre, et le prince Eugène, au nom de l'Empire.

Le maréchal de Marsin avait passé le Danube avec 30,000 hommes; les Bavarois pressaient Vienne, menacée d'un autre côté par Ragotzi et les Hongrois: l'Empire semblait toucher à sa perte. Mais Eugène fut joint par Mariborough,

qui, après en combat sanglant, avait pris Donauwærth et franchi le Danube (2 juillet). Alors une affaire générale devint inévitable : l'armée franco-bavaroise était de 60,000 hommes; Eugène et Marlborough n'en avaient que 52,000. Tallard, Marsin et l'électeur de Bavière prirent les plus mauvaises dispositions. Ils combattirent avec valeur, mais sans ensemble, et avec une imprévoyance qui révélait l'ignorance la plus complète de la guerre. En quelques instants, Marlborough, avec son impétuosité et sa présence d'esprit ordinaires, enfonça l'aile droite des Français, et s'empara sans coup férir de 11,000 hommes retranchés ou plutôt oubliés dans le village de Blenheim, près de Hochstædt. Après avoir éprouvé une forte résistance à l'aile gauche, où étaient Marsin et l'électeur, Eugène vainquit enfin. La l'ataille avait commencé le 13 août 1704 à midi, et la victoire était décidée avant la nuit. Les vainqueurs perdirent 9,000 hommes, il est vrai; ils eurent 8,000 blessés; mais ils avaient presque entièrement détruit l'armée franco-bavaroise, car après la bataille on put à peine rassembler 20,000 hommes : 12,000 morts, 20,800 prisonniers, toute l'artillerie, un nombre prodigieux de drapeaux et d'étendards, tous les équipages, plus de 1,200 officiers de marque avec l'un des généraux en chef faits prisonniers, cent lieues de pays perdues, tels furent les résultats de cette victoire, due à la valeur de Marlborough, aux combinaisons stratégiques d'Eugène, et surtout au parsait accord de ces deux capitaines.

Pendant que les alliés triomphaient en Allemagne, Vendôme, en Italie, avait vaincu le duc de Savoie, alors ennemi de la France, et il enlevait presque toutes les places du Piémont. Engène fut envoyé au secours du duc. Après de savantes marches cut lieu à Cassano (16 août 1705) nne bataille sauglante, où Eugène, deux fois blessé et vaincu, fut obligé, malgré toute son habileté, de renoncer à passer l'Adda. Vendôme battit encore le comte de Reventlau à Cassinato. Il se préparait même à se joindre à La Feuillade, qui assiégeait Turin, lorsqu'il fut rappelé pour commander en Flandre, à la place de l'incapable Villeroy, qui venait de compromettre encore la France par la perte de la bataille de Ramillies. Eugène alors reprit l'offensive, passa le Pô, prit Correggio, et alla avec 40,000 hommes attaquer les 50,000 Français qui assiègeaient Turin. Le jeune duc d'Orléans (depuis régent) les commandait; mais il n'avait qu'une autorité nominale : le commandement réel était aux mains de La Feuillade et de Marsin. Le duc d'Orléans insista à plusieurs reprises pour réunir l'armée en un seul corps et marcher à l'ennemi. Malgré ses instances et même ses menaces, La Feuillade ct Marsin s'y refusèrent, et s'obstinèrent à attendre l'ennemi dans leurs lignes, éparpillant ainsi l'armée française sur une longue étendue de retrauchements insuffisants. Le 7 septembre

au matin, le prince Eugène commença l'attage des lignes françaises entre la Dora et la Stra. Les Allemands, avec leur valeur froide et chtinée, s'avancèrent sans tirer, sous le seu d'au artillerie formidable, jusqu'au pied des retrachements des Français. Ceux-ci les recunt avec une égale bravoure, les chassèrent à sisieurs reprises de leurs lignes, et pendant des heures le succès de la bataille resta incertais. Mais Marsin ayant été hlessé mortellement, d le duc d'Orléans contraint par deux blessors 🕏 quitter le combat, les lignes furent forces pr le prince d'Anhalt, et les Français s'enfuirent e désordre dans la direction de Pignerol. Ten fut délivré, l'armés française dispersée, 🖛 matériel détruit et sa cuisse unilitaire enleus. L'Italie supérieure et Naples tombérent au parvoir du vainqueur.

Dans la campagne suivante le prince Engène et le duc de Savoie tentèrent de s'emper de la Provence. Ils franchirent les Alps le 1<sup>er</sup> juillet 1707, avec environ 40,000 homme; de 26 juillet ils vinrent mettre le siége des le 26 juillet ils vinrent mettre le siége des la Toulon. Mais les maladies so mirent dass le camp des alliés, et le 22 août suivant ils farent forcés de battre en retraite et de se repier et Nice avec une perte de plus de 10,000 homms. Pour réparer cet échec, Eugène marcha sur s ville de Suse, et s'en empara le 3 octobre.

En 1708, Eugène passa en Holiande pour rafermir les États dans leurs intentions bosties contre la France; ensuite il rejoignit Mark rough, et força avec lui, à Oudenanie. Vendent et le duc de Bourgogne à une retraite qu'on per regarder comme une défaite, paisque Lille # assiégée et prise par les ullies, malgré son béréque défense. Vendême n'avait pu agir : des ordres de cour enchaînaient sa volonté. Exalté par ces succès inespérés, un officier dit un jour de vant Eugène qu'il ne désespérait pas d'aller juqu'à Bayonne, « Vous irez, répondit le print, « si le roi de France vous donne un passeput « pour revenir. » Maigré les difficultés qu'il tres vait à conquérir la France, Eugène avait or tainement en vue son démembrement. Ducles s vu un mémoire où le prince avait développe vaste projet. Louis XIV, réduit aux plus licher ses extrémités, demandait la paix. Les allies # voulant la lui accorder qu'à des conditions le miliantes, il en appela encore une fuis au set des armes. Mariborough et Eugène ouvrires campagne de 1709 avec 80,000 hommes; lem réchai de Villars, avec 70,000 seulement, pri une position inattaquable, qu'il ne quitta qu'après avoir vu prendre Tournay et assieger Moss. I s'arrêta à Malplaquet. Là eut lieu une babile (11 septembre) longtemps incertaine, où Englist et Villars furent blessés; les Français eure 7,000 tués et 10,000 blessés. Les alliés dures se regarder comine vainqueurs, car ils e resi le champ de bataille, mais jonché de 25,0 1 de leurs morts. Boufflers, volontaire sous Vilus EUGÈNE 702

aite en bon ordre, et alla se mettre à atre Le Quesnoy et Valenciennes. ant un changement subit (1711) avait fait lariborough la faveur de la reine Anne. prince Eugène se rendit à Londres, au ement de 1712, pour aider son ami sa gloire militaire et de tout le crédit reur; Marlborough perdit le commane l'armée anglaise, et les ministres de unne ouvrirent avec la France des nés qui aboutirent à un armistice conclu à e 17 juillet. Eugène, que cette convenit de quinze mille auxiliaires, n'en vint s mettre le siége devant Landrecies. son armée, forte de cent mille homapérieure de plus de vingt mille homle de Villars, il n'avait négligé aucune a pour couvrir le siège de Landrecies. t d'immenses magasins à Marchiennes rpe, il les avait liés avec son camp par le ligne de fortifications de campagne. retranché placé à Denain entre Maret Landrecies, et gardé par dix-sept baous les ordres du général hollandais pel, (lord Albemarle), protégeait ces aucoup trop étendues. Ce vice dans les as d'Eugène n'échappa point à Villars, il lui fut indiqué par le maréchal de iou. Le général français, donnant le l'ennemi par une attaque simulée du andrecies, et faisant masquer Marar le comte de Broglie, marcha rapide-Denain avec la meilleure partie de ses e 24 juillet. Lord Albemarle fut enfait prisonnier avec deux princes de prince de Holstein, le prince d'Anhalt, id nombre d'officiers. De tout son corps I ne se sauva pas quatre cents hommes. nes du prince Eugène arrivaient à la reprendre ce poste; mais Villars les route les unes après les autres. Après evé les postes placés sur les bords de il s'empara de Marchiennes le 30 juillet. natre mille prisonniers, et s'y rendit un superbe parc d'artillerie et d'impprovisionnements. Le prince Eugène, ever, le 2 août, le siège de Landrecies, mécher les Français de reprendre Douai, oy et Bouchain. Il perdit cinquante barente géneraux, quatre-vingts drapeaux, a ses conquêtes, et se replia jusque murs de Bruxelles. La campagne suilui fut pas plus favorable; il se laissa i tromper par de fausses attaques, et ne cher la prise de Landau et de Fribourg. yant plus que des revers, Eugène déempereur à faire sa paix avec la France, urs 1714 il signa avec Villars à Rastadt qui donna enfin quelque repos à l'Eu-

es Tures renouvelèrent la guerre. Le

en Hongrie. L'empereur, débarrassé de la France, envoya contre lui Eugène, qui, dès le 27 juillet, passa le Danube à la tête de 60,000 hommes, l'élite des forces de l'Empire, malgré les efforts de 70,000 spahis. Il était retranché à Petervaradin, lorsque, le 5 août 1716, il fut attaqué par toute l'armée ottomane. Merveilleusement secondé par Bonneval, le prince de Wurtemberg et Palfy, ses lieutenants, Eugène repoussa les Turcs. A la tête de 2,000 cavaliers d'élite, il rompit, après deux heures de combat, les janissaires et les mit en suite. La victoire alors fut assurée. Le grand-vizir, désespéré, se jeta au plus fort de la mélée et y périt en héros. Les débris de son armée se réfugièrent à Belgrade. Les Ottomans laissèrent sur le champ de bataille cent quatorze canons, cent cinquante drapeaux et six mille hommes; les vainqueurs n'en perdirent que trois mille. Vingt jours après la victoire de Petervaradin, les Impériaux allèrent mettre le siége devant Témeswar, qui, après avoir soutenu quarante-quatre jours d'attaque, obtint une capitulation honorable, le 13 octobre. L'Europe chrétienne oélébra oette nouvelle victoire remportée sur les Ottomans, et le prince Eugène reçut du pape le bonnet et l'estoc béni.

En 1717, il assiégea Belgrade, où le pacha turc fit une désense admirable; mais, malgré le feu de l'artillerie de la place, malgré les maladies qui dévoraient son armée, Eugène parvint le 22 juillet à établir ses batteries : la ville allait être écrasée, lorsque le grand-vizir parut à Nissa, le 30, avec 150,000 hommes, dans le but de délivrer Belgrade. Le camp d'Engène était menacé des hauteurs de Krutzka. Au lieu d'attaquer avec des forces d'une supériorité si accabiante les chrétiens, dont le nombre primitif de quatre-vingt mille avait été diminué par les fatigues du siège, le grand-vizir perdit un temps précieux en délibérations. Durant quinze jours les deux corps se canonnèrent vivement, chaque armée espérant la retraite de l'autre. Enfin Eugène, voyant que le grand-vizir ne décampait pas, et prévoyant une attaque générale de la part des Turcs, résolut de la prévenir. Il laissa un corps d'observation devant Belgrade (15 août); à minuit il s'élança en avant centre l'armée turque par un mouvement excentrique, et arriva jusqu'aux retranchements du vizir, à la faveur d'un épais brouillard. Quelque désordre se mit dans ses troupes : il répara tout. Ses lieutenants le secondèrent parfaitement; La Colonie, à la tête des Bavarois, emporta une batterie de treize pieces de canon. Eugène, apercevant cet avantage, l'appuya avec ses meilleurs régiments de cavalerie. A onze heures la victoire était décidée et l'armée du vizir en pleine déroute. Eugène, dans ce dernier effort, avait reçu un coup de sabre : c'était sa treizième blessure. Deux jours après, Belgrade capitula. Cette victoire, la plus étonnante ir Ali, avec 150,000 hommes, entra i qu'il eût remportée, fut regardée par les dévots 708 EUGĖNE

comme un miracle, et comme une témérité par ses ennemis.

Eugène, fier de ce grand succès, songeait à menacer Constantinople, but de ses désirs de gloire, lorsque la paix de Passarowitz vint arrêter son génie dans sa course rapide (20 juillet 1718). Dix ans de paix laissèrent au repos le guerrier qui pouvait seul élever l'empereur audessus des autres souverains. Il s'occupa tour à tour des affaires publiques et des siennes. L'empereur Charles VI n'eut jamais de meilleur conseiller que lui. Finances, administration, politique présente et à venir, Eugène s'occupait de tout, et ses conseils, bien qu'écartés, sont encore une preuve de sa pénétration, de la profonde connaissance qu'il avait des divers États de l'Europe et de la sage prévoyance de ses idées pour la prospérité de l'Empire.

Ses loisirs étaient consacrés à l'embellissement d'un palais magnifique, où il rassemblait une foule de livres précieux, de tableaux, d'objets d'art, d'histoire naturelle, achetés à grands frais à Londres et sur le continent. C'est pendant qu'il occupait si dignement ses loisirs qu'arriva la guerre de la succession au trône de Pologne (1733). Il n'approuva pas que l'Empire prit le parti d'Auguste II; Louis XV soutenait Stanislas ; les temps et les hommes étaient changés, et Eugène avait apprécié les immenses ressources de la France. Pourtant il accepta le commandement de l'armée impériale sur le Rhin. Les soldats l'y accueillirent avec un respectueux enthousiasme. Presque tous avaient servi sous lui: son retour parmi eux fut un jour de bonheur, une fête de famille.

Les succès des Français furent rapides, et l'empereur perdit en quelques mois tout ce qu'il possédait sur les bords du Rhin. L'armée francaise, commandée par Berwick, prit Kehl et Philipsbourg. Le prince Eugène, qui n'avait pas voulu livrer bataille, de peur de compromettre à soixante-onze ans une gloire acquise dans tant de guerres, conseilla la paix : elle fut conclue le 3 octobre 1735. Les duchés de Bar et de Lorraine furent cédés à Stanislas Lecszinski, pour être à sa mort réunis à la France. Eugène quitta l'armée, pour n'y plus reparattre. Le reste de sa vie se passa dans ses travaux aux conseils de l'empereur et dans les plaisirs d'une société choisie. Partout à Vienne il était l'objet de cette admiration qu'il avait si justement méritée; les princes, les ambassadeurs de tous les pays, cherchaient à l'approcher, et il semblait un roi au milieu de la société qui l'entourait.

Un soir, il était chez la comtesse de Bathyani, la seule femme qu'il eût jamais admise à son intimité, lorsqu'il se trouva si gravement indisposé, qu'on fut obligé de le transporter chez lui. Le chevalier Carelli lui donna ses soins; mais le 21 avril, à onze heures du matin environ, le prince Eugène fut trouvé mort étouffé dans son lit. Souvent depuis, dans sa mauvaise for-

tune, Charles VI s'est écrié : « La fo l'Empire a donc péri avec le prince Eng Ce grand capitaine était de taille moyen fortement constitué. Le feu de ses yeu: l'énergie de son âme. Il fut presque exempt des faiblesses qui ont gâté tant beaux caractères : l'amour des femmes pas plus d'influence sur lui que sur N avec lequel d'ailleurs on peut remarq eut plus d'un trait de ressemblance. C héros de nos jours, Engène, s'affranchi règles anciennes, s'abandonna aux inspir son génie; sa valeur fit le reste. Il est as du petit nombre des généraux qui, dan septième siècle, ont le plus perfectionné la guerre. Napoléon, dont l'opinion en par tière ne saurait être suspecte, le met au Turenne, du grand Frédéric, et il regarde des chess-d'œuvre tous les plans de c du prince Eugène. [J. LATENA, dans l'1

G. du M., avec addit.]

Dumont et Rousset, Histoire militaire du p
gêne. – Perrari, De Rebus gestis Eugenit. – I
Histoire du prince Eugène. – Le prince de l.
du prince Eugène.

EUGÈNE OU EUGENIOS BULGARI grec, né à Corfou, en 1716, mort à Péte en 1806. Il étudia en Grèce, professa à Cozane, Janina, et fut appelé à la dire l'école du Mont-Athos et de Constantie s'efforca d'initier sa patrie aux scienc lettres et à l'esprit de l'Europe. Il eul contre les attaques et les persécution adversaires. « Je n'ai que trop connu Athos, dit-il, dans son commentaire su mier livre des Géorgiques de Virgile; qu'après avoir, pendant cinq années ( constantes, de satigues et de chagrins, e fonder un collége que j'avais appelé l'Atl j'ai dù reconnaître que tous mes effort superflus. » Il voulait que la croyance la persuasion, et reconnaissait deux s théologies, l'une intuitive, et qui par co n'admettait par l'examen, l'autre su d'être discutée, cherchant ainsi à intre philosophie dans l'enseignement de la t sans blesser les susceptibilités de l'Églis avoir visité Constantinople, les univer liennes, en 1767, il se rendit en Aller Leipzig, pour y surveiller l'impression d gique, déjà incomplétement ou inexi reproduite ailleurs. En 1768, il édita vres de Joseph de Bryenne, et ajouta à tion une étude sur la Logique de N Blemmidès. Il publia vers la même d'autres ouvrages, tels qu'un Traité de rance et un Essai historique et crili le Partage de la Pologne, d'après Leipzig il traduisit en grec ancien l'ouvra gner sur les mathématiques. Appelé e par Catherine II, il sut élevé par cette so au siége archiépiscopal de Slavonie et son. C'est dans cette ville qu'il fit gri omphe, en bois et en carton, pour le atherine ces deux vers grecs :

τἢ παρόδφ ἡδὴ Καυκάσια τ'οῦρη ἐπταλόφον τρομέει Βυζάντιον ἀστυ.

nue les monts Caucase frémissent et nble sur ses sept collines. »

de Ligne, le comte de Ségur et ert, qui accompagnaient Catherine, artisans que profonds hellénistes, donvers une interprétation flatteuse pour e Catherine; et c'est ainsi que l'Euue l'arc de triomphe sous lequel passa ortait : C'est ici le chemin de Byde bruit et d'émoi, dit M. de Marun distique mal traduit! Eugène Bul-'hébreu et presque toutes les langues : l'Europe. Outre de nombreuses trauvrages de mathématiques, d'astrolittérature ancienne et moderne, : Φιλόθεος 'Αδολεσχία (Récréations .), en grec moderne; Moscou; οὶ εὐθανασίας (Conseils pour bien étersbourg, 1804; — Τὰ ἀρέσκοντα κς (Opinions de Philosophes); 1805; et Stavorum Origine; dans les Acta ablonovianæ, 1771; — De Zichis designandos extorsis, tum de er-P. Dobnero in lingua græca comis le même recueil, même époque. De res littéraires, le plus éminent et le est la traduction en vers grecs, et e de la plus belle antiquité, des Géore l'Éncide de Virgile. Realisant ainsi it ans auparavant, J.-B. Rousseau, ses comédies (Le Caffé), faisait dire t à un savant : « Je travaille actuellelettre en vers grecs l'Énéide de Virr la commodité de ceux qui n'entenla langue latine. » Bulgaris, dans sa poétique traduction, rendit un vérie à son pays, en lui donnant une idée e de la poésie du poëte dont la langue connue des Grecs modernes. Comme fidélité nous citerons ce vers :

Danaos et dona ferentes,

υ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας.

tion, dédiée à Potemkin, fut imprimée le Catherine, avec luxe, à Saint-Péen 4 vol. in-fol.; 1786-94.

to, dons l'Athénæum français, année 1884, cellus, Épisodes litter, en Orient, t. II, p. 82.

A.-F. Didot.

IE DR BEAUHARNAIS (Prince).

tianus (Εὐγενιανός), médecin grec, la seconde moitié du deuxième siècle chrétienne. Ami, contemporain et proaussi élève de Galien, il obtint que a résumerait pour lui son ouvrage r. moga. cánár. — τ. χνι.

De Methodo medendi, et écrirait le traité De Ordine Librorum suorum.

Gallen, De Methodo medendi, VIII, 2. — De Ordine Librorum suorum.

\* EUGENICUS, théologien grec, vivait dans la première partie du quinzième siècle. Frère de Jean Eugenicus, célèbre écrivain ecclésiastique. dont les ouvrages sont perdus ou du moins n'ont pas été imprimés, Eugenicus commença par enseigner la rhétorique. Son grand savoir et son éloquence l'élevèrent aux premières dignités de l'Église, et, vers 1436, il succéda à Joseph sur le siège archiépiscopal d'Éphèse. Deux ans plus tard, il accompagna l'empereur Jean Paléologue au concile de Florence. Son rôle sut d'autant plus important, que non-seulement il représentait son diocèse, mais qu'il agissait aussi au nom des patriarches d'Antioche et de Jérusalem. Zélé défenseur des droits de l'Église grecque, adversaire non moins ardent des prétentions de l'Église latine, il soutint sa cause avec une passion qui touchait presque à l'extravagance, et mérita de la part de son compatriote, l'élégant et modéré Bessarion, l'épithète de mauvais esprit (κακοδαίμων). A la fin du concile, quand les autres évêques consentirent, sur l'ordre de l'empereur, à reconnaître les prétentions du pape, Eugenicus seul refusa obstinément de signer les actes du concile; ni conseils ni menaces ne purent le faire revenir sur sa détermination. A son retour à Constantinople, le peuple le reçut avec des transports d'un enthousiasme insensé. Tout le reste de sa vie fut consacré à lutter contre l'Église latine, et il put prévoir en mourant la rupture d'une union qui pouvait seule assurer à l'Empire d'Orient quelques années encore d'existence. Sur son lit de mort, en 1447, il adjura solennellement Georges le Scolaire de continuer la lutte contre les Latins. Georges ne se conforma que trop fidèlement aux paroles de son coreligionnaire, dont il prononça l'oraison funèbre.

Les nombreux écrits d'Eugenicus se rapportent naturellement à sa polémique contre les Latins et contre les prélats grecs qui leur étaient favorables, tels que Joseph de Méthone, Bessarion et autres; la plupart sont restés inédits : on en trouvera la liste dans Fabricius. Nons indiquerons sculement ceux qui ont été imprimés, savoir : Lettre à l'empereur Paléologue, dans laquelle il prévient les Grecs contre le concile de Florence et expose les intrigues des Latins. Elle a été imprimée avec une traduction latine et une réponse par Joseph de Méthone, dans Labbe, Concilia, vol. XIII, p. 677; - une Circulaire sur le même sujet, adressée à toute la chrétienté, imprimée avec une réponse de Grégoire le protosyncelle, dans Labbe, Concilia, vol. XIII, p. 740; — un Traité sur des sujets liturgiques, dans lequel l'auteur désend le pouvoir spirituel du clergé, est imprimé dans les Liturgiæ, p. 138, édit. de Paris, 1560; — une Profession de foi, dont un fragment, avec traduction latine, est imprimé dans Allatius, De Consensu, 111, 3; une seconde Lettre à l'empereur Palsologue. Allatius en a donné un fragment, De Synodo octava, 14, p. 544.

Fabricius, Bibliotheca Graca. - Cave, Histor. Itl.

\* EUGENIUS, préfet du prétoire dans l'Empire d'Orient, en 547 ou 540. Il rendit un relit concernant les comptes des jublicains. Cet édit se trouve dans les Edicta Præfectorum præterio. Biener, Geschichte der Novellen Justinians, p. 818. Zacharin, Anecdota, p. 101.

\*EUGENIUS, médecia greo, vivait probablement vers le premier siècle de l'ère chrétienne. Galien donne une de ses formules médicales; Gariopontus le cite aussi : ce qui prouve qu'au onzième siècle on possédait encore ses ouvrages ou qu'on avait sur lui des renseignements qui nous manquent aujourd'hui.

Gallen, De Compos. Medicam, see, locos, VII, 6. - Ga-

riopontus, De Febr., 7.

∗ BUGÉON (Εὐγέων ου Εὐγαίων), de Samos, un des plus anciens historiens grecs, vivait vers 500 avant J.-C. Il ne nous est connu que par une courte mention de Denys d'Halicarnasse.

Denys d'Halic russe, Jud. de Thucyd.

\* BUGÉSIPPE, géographe grec, vivait vers 1040 de l'ère chrétienne. On ne connaît rien de la vie de cet auteur. Il avait composé sur les distances des villes dans la Terre Sainte un ouvrage dont Allatius a donné une traduction latine dans ses Συμμιατά.

Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

RUGIPPIUS. Voy. Accoramboni. EUGRAMMUS. Voy. EUCHEIR.

\* EUGRAPHIUS, grammairlen lätin, vivalt probablement vers la fin du dixième siècle de notre ère. Il a écrit sur Térênce, et principalement sur les prologues de cet auteur, des notes fort peu importantes, publiées pour la première fois par Faerne, Florence, 1565, in-8"; réimprimées avec des additions par Lindenbroglus, Paris, 1502, in-4°, Francfort, 1623; et par Westerhove, La Haye, 1726, in-4°: elles se trouvent dans les éditions les plus complètes de Térence. Il existe à la Bibliothèque impériale de Paris un manuscrit intitulé Commentum in Terentium et portant le nom d'Eugraphius; Lindenbroglus le jugeait indigne d'être publié.

Smith, Dictionary of Greek and Roman Blography. BUGUBINUS, surnoth de Jérômé Accoram-

boni. Voy. ACCORAMBONI.

\*EUGYPPIUS, hagiographe latin, vivait au commencement du sixième siècle de l'ère chrétienne. Abbé de Lucullano ou de Saint-Severin près de Naples, vers 511, il écrivit la vie de saint Severin, et la dédia à Paschale, diaure de l'église de Rome (ad Paschalium, diaconum, Vita saneti Severini, Noricorum apostoli). Cette vie, publiée pout la première fois par Henr. Canisius, Antiq. Lect., t. VI, p. 453, fut réimprimée pur Surius dans la seconde édition de sen Acta Sanet., au 8 janvier, et d'une manière bestoup plus complète dans les œuvres de Welser, M. Ve seri Opera historica et philologica, sacra profana; Nuremberg, 1882, in-fol. D'aptès l dore de Séville, Eugyppins compose encore u kègle pour les religieux de son monastère. E n'existe plus aujourd'hui. On a souvent confor cet Eugyppius avec le suivant. Cave. Historia literaria, t. 1, p. mi.

\*RUGYPPIUS, théologien latin, vivait v 553 de l'ère chrétienne. D'après Cassiodo Eugyppius était un prêtre africain, peu instr dans la littérature profané, mais profondém versé dans la lecture des Saintes Ecritures ! la demande de Réndux, évêque de Naples, fl des extraits des Pensées et des Sentiments saint Augustin, et en composa un ouvrage visé en trois cent trente-huit chapitres. Il in tula ce recueil Thesaurus, et le dédia à vierge Proba. Ce Thesaurus a été imprin

Bale, 1542; Venise, 1543, in-fol. Care, Hat Itt., 1, p. 381, — Dom Centier, Bishis des Autuurs sucres et orelessassiques, t. XVI, p. 100

MUHAMERM. Voy. Événbas.

\* BUBODUS, affranchi de l'empereur Septi Sévère et précepteur de Caracalla, dont femme, Enhodia, avait été la nourrice, vivait commencement du troisième siècle. A l'instit tion de son élève, il trama la perte du puisa ministre Plautien. Malgré les honneurs dont combla Septime Sévère, malgré l'ámitié que l témoignait Caracalla, il n'en fut pas moiss si à mort, en 211, peu après l'avénement de cels ci, probablement comme suspect de sentiment bienveillants à l'égard de Geta. Quand Tertule dit que le jeuné Antônin (Caracalla) était som du last chrétien, il fait allusion à Proculus, ista dant d'Eubodus, car on n'a augune raissa croire que ce dernier ou sa l'emme fascat chié tiens.

Dion Gasshin, LXXVI, 2, 63 LXXVII, 1. — Termina Ad Scap., c. IV.

RULALIE (Sainte), naquit vers 200, à Merida dans la Lusitanie, alors province romaine, e subit le martyre en cette même ville, le 10 de le 12 décembre 303 ou 304. Eulaile était d'un famille illustre et chrétienne. Des sa premier enfance, toutes ses pensées se tournèrent rer ta religion et la gloire de souffrir pour elle. Lor de la persécution générale ordonnée par Maxi mien, les parents d'Eulalie, qui avait alor douze ans, redoutant les conséquences de l'ar deur de son zèle, la confinerent dans une mi son de campagne qu'ils possédalent lois de 🎉 rida ; mais cette precantion ne preserva pas jeunë fille du martyre auguel elle aspirali. 🕮 nuit elle s'échappa de la retraite où on la tens cachée. Par des chemins defournés, elle # 100 dit à la ville, et se présenta au préfet de la Li tafile i elle commença par lui faire des reprode au sujet des ordres qu'il venait de donset per l'adoration des dieux du paganisme; et conssi y avait là des idoles et des gâtesux préparé p les sucrifices, elle les jeta par terre à cette d

pied. Le préset tacha d'abord de l'apaiser et de la persuader doucement de se soumettre à l'édit de Maximien; mais Eulalie lui cracha au visage, 🏿 l'inj 💶 ria. On tenta alors de vaincre son opimatrel par les tortures; et comme elle y résista courageusement, elle fut brûlée vive. Bien que l'Eglise eut blâmé en plusieurs occasions, par la bouche de quelques Pères, et notamment dans le concile d'Elvire, l'ardeur impatiente avec baguelle les chrétiens couraient au devant de la persécuation et la provoquaient même par les emporterments de leur zèle, Eulalie a été canonisée. Elle fut enterrée à Merida, dans une église dont l'autel reposait sur son tombeau. On lui a attribué des miracles en faveur des habitants de cetta ville, lors de l'invasion des Vandales et de celle des Goths. Barcelone prétendait aussi poséder les reliques d'une sainte Eulalie, dont la légende est tellement analogue à celle de sainte Estalie de Merida, que quelques écrivains présument avec raison qu'il n'y en eut qu'une.

C. LEBRUN.

1 Vacent de Beauvais. — Prudence. — Tillemont, Aldmoires ecclés. t. V. — Richard et Giraud, Bibl. sacréc.

RULALIUS, anti-pape, vivalt au commencement du cinquième siècle de l'ère chrétienne. Créé archidiacre-cardinal par Innocent I<sup>er</sup>, il fut, par la protection de Symmaque, élu, en 418, pape, en opposition avec saint Boniface I<sup>er</sup>. L'empereur Honorius invalida cette élection, et confirma celle de saint Boniface. Eulalius quitta Rome, et devint ensuite évêque de Nepi.

Artand de Montor, Hist. des souv. Pontifes, t. I. p. 203. BULBUS (EÖ) αῖος), eunuque, un des régents de l'Égypte et des tuteurs de Ptolémée Philométor à la mort de Cléopàtre, en 173 avant J.-C. Le jeune roi avait alors treize ans. Eulæus l'éleva dans des habitudes de mollesse et de débauche, espérant que son autorité n'aurait pas de bornes sous un roi efféminé. En refusant de reconnaître les prétentions d'Antiochus IV, Épiphane, sur les provinces de Célé-Syrie et de Palestine, Eulæus engagea l'Égypte dans une guerre désastreuse contre la Syrie.

Polybe, XXVIII, 16. — Diodore, Frag., lib. XXX; Exc. & Los., XVIII; De Fers et Fet. — The-Live, XLII, 20; XLV, 41, 12. — Applen, Syr., 66. — Justin, XXXIV, 2.

\*RULENSPIEGEL (Tyll), personnage probablement fictif, dont les aventures et les malices sont racontées dans un roman devenu populaire en Allemagne. On suppose qu'Eulenspiegel naquit à la fin du treizième ou au commencement du quatorzième siècle, au village de Kneitlingen, dans le pays de Wolfenbüttel, et Qu'après maintes aventures, voyages et tribulations, il mourut vers 1350, dans la petite ville de Mullen, dans le nord de l'Allemagne, où l'on à vn longtemps une pierre sépulcrale sur laquelle étaient sculptés un miroir et un hibou, allusion aux deux mots allemands dont se compose le nom d'Eulenspiegel. Quelques érudits font dériver ce nom du français espiègle. Lucas de Leyde a représenté ce personnage sous le nom

français dans une gravure, dont il ne paratt plus exister que cinq exemplaires, tous conservés en France, et dont trois sont à Paris. On cite une édition des aventures d'Eulenspiegel de 1483, en platallemand, mais on n'en connait pas d'exemplaires : si elle existait, elle servirait peut-être à prouver que Thomas Murner est non pas l'auteur, mais seulement le traducteur de ce roman. La plus ancienne édition dont l'existence soit certaine est celle de Strashourg, 1519, in-4° : Von dil Eulenspiegel; elle est en allemand. Il en parut d'autres, à Augsbourg en 1540, in 4°, et à Strasbourg en 1543. Quand la réforme religieuse eut divisé l'Allemagne en deux sectes, chacune d'elles eut son Eulenspiegel particulier. On traduisit bientôt les aventures d'Eulenspiegel en vers latins, sous le titre de Ulularum speculum, alias triumphus humanæ stultitiæ, vel Tylus Saxo, Utrecht, 1558 et 1563, in-8°; puls en prose : Noctue Speculum, complectens omnes res memorabiles variasque et admirabiles Tyli Saxo. nici.... ab Agid. Periandro; Francfort, 1667, in-8°. Des traductions françaises furent imprimées à Paris, 1532, in-4°; à Lyon, 1559, in-16; à Oricans, 1571, in-12; à Anvers, 1579, in-8°. On n'en connaît pas du 17º siècle; mais au commencement du dix-huitième parut Tiel Wilespeigel, de sa vie, de ses fails et merveilleuses finesses par lui faites, et des grandes fortunes qu'il a eues, lequel par les fallaces ne se laisse tromper, trad. du flamand; Rouen, 1701, in-8. Depuis on a souvent réimprimé, parmi les livres de la Bibliothèque Bleue, la Vie de Tiel Vlespiegle; Troyes et Paris, in-8°, sans date. Sous cette forme on le réimprima fréquemment en Allemagne, par exemple Der wieder erstandene Eulenspiegel; Cologne et Nuremberg, sans date. Dans ce pays, on lui a fait aussi l'honneur des plus belles éditions : Leben und Meinungen des Till Eulenspiegels; Breslau, 1779, 2 vol., avec fig.; - Leben und sonderbare Thaten Till Eulenspiegels; Prague et Vienne, 1795, in-8°. Enfin, on en a fait des imitations : en 1671 on publia à Dordrecht un Ræmscher Ulenspiegl, satire contre les catholiques, et en 1738 un Allemand fit: paraitre l'Eulenspiegel français. [ DEPPING, Enc. des G. du M.]

Gerres, Sur les Romans populaires de l'Allemagne.

EULER (Léonard), célèbre mathématicien allemand, né à Bâle, le 15 avril 1707, mort le 7 septembre 1783. Son père, Paul Buler, parteur calviniste du village de Riechen, possédait des connaissances étendues dans les mathématiques, qu'il avait étudiées sous Jacques Bernoulli; il en enseigna les éléments à son fils, quoiqu'il le destinât à la théologie. Lorsque le jeune Euler fut envoyé à l'université de Bâle, il était en état de suivre le cours de Jean Bernoulli. Son application et ses heureuses dispositions lui méritèrent bientôt l'amitié des deux fils de ce célèbre professeur, Daniel et Nicolas Bernoulli, disciples et déjà émules de leur père.

Le sévère Jean Bernoulli lui-même, charmé des progrès de son élève, voulut bien lui donner chaque semaine une lecon particulière, destinée à éclaireir les difficultés qu'il rencontrait dans ses lectures ou dans les cours de ses maîtres. Cette méthode excellente, tout en excitant le jeune étudiant à faire chaque jour des efforts nouveaux, l'empêchait de s'égarer dans des recherches sans but, ou de s'arrêter devant des obstacles insurmontables. Il craignit un moment d'être enlevé à ses études préférées. Son père l'obligea de quitter les mathématiques pour la théologie; mais enfin il le laissa libre de suivre sa vocation. Euler justifia bientôt cette confiance par un succès important. L'Académie des Sciences de Paris venait de proposer un prix pour le meilleur ouvrage sur la mâture des vaisseaux. Euler, alors Agé de dix-neuf ans, concourut, et obtint l'accessit. Le prix fut remporté par Bouguer, géomètre habile, alors dans la force de son talent, et déjà depuis dix ans professeur d'hydrographie dans une ville maritime. Euler se présenta en même temps pour une chaire dans l'université; mais cette place se donnait au sort, et la chance ne sut pas savorable à Euler. Ce sut moins une perte pour lui que pour sa patrie, car il trouva bientôt un brillant dédommagement. L'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg commençait à prendre une place distinguée parmi les autres sociétés savantes de l'Europe. Catherine Ire, sidèle aux idées de Pierre le Grand, avait appelé dans sa capitale plusieurs savants, parmi lesquels se trouvaient les frères Bernoulli. Ils ne tardèrent pas à inviter leur ami à venir les rejoindre. Euler, accueilli avec faveur, remplaça en 1733, dans la chaire de mathématiques, Daniel Bernoulli, qui retournait en Suisse. La même année il épousa M'le Gsell, sa compatriote, fille d'un peintre que Pierre le Grand avait amené en Russie au retour de son premier voyage. Quoiqu'il eût trouvé à Saint-Pétersbourg une position avantageuse et le bonheur domestique, Euler souffrait de vivre sous un gouvernement despotique et violent. Aussi, après la mort de Biren, en 1741, quitta-t-il avec empressement la Russie, pour se rendre à Berlin, où l'appelait le roi de Prusse. Présenté à la reine mère, il ne répondit que par des monosyllabes aux paroles bienveillantes que lui adressa cette princesse. Comme elle s'en étonnait : « Madame , dit-il , je viens d'un pays où quand on parle on est perdu. » Euler fut recu membre de l'Académie de Berlin. La princesse d'Anhalt-Dessau voulut recevoir de lui des lecons de physique. Le roi de Prusse l'employa à des calculs sur les monnaies, à la conduite des eaux de Sans-Souci, à l'examen de plusieurs canaux de navigation. Au milieu de ces occupations, Euler apprit la mort de son père, en 1750, et se rendit à Francfort, pour y recevoir sa mère et la ramener à Berlin. En 1760, pendant la guerre de Sept Ans, les Russes pénétrèrent dans le Brandebourg et pillèrent une ferme qui appartenait à Euler. Le général russe Tottleben instruit de cet accident, s'empressa de le rénarer en faisant payer le dommage à un prix fort m' périeur à sa valeur réelle. L'impératrice Élimbeth ajouta un don de quatre mille florins à une indemnité plus que suffisante. Le gouvernement russe n'avait d'ailleurs jamais traité Eulercomme un étranger. Une partie de ses appointeme avait continué à lui être payée, maigré son absence. Catherine II l'ayant rappelé en 1766, à retourna à Saint-Pétersbourg. En 1735, ses travaux opiniâtres lui avaient causé une maint suivie de la perte d'un œil. Il avait lieu de craindre une cécité complète s'il s'exposait de not veau au climat rigoureux de la Russie. L'intérest de ses enfants l'emporta sur cette crainte. Il essuya peu d'années après le maiheur qu'il avait prévu. Il conserva cependant la faculté de distinguer de grands caractères tracés sur une audoise avec de la craie; ses fils, ses élèves, copiaient ses calculs, et écrivaient sous sa dictée. Si l'on juge par le nombre et par le mérite des travaux qui remplirent la dernière partie de == vie, « on pourrait croire, dit Condorcet, que l'absence encore plus absolue de toute distraction et la nouvelle énergie que ce recneillement forcé donnait à toutes ses facultés lui ont fait plus gagner que l'affaiblissement de sa vue n'a pu lui faire perdre de facilité et de moyens pour le travail ». En 1777, la ville de Saint-Pétersbourg éprouva un incendie terrible. Les flampoes gagnèrent la maison d'Euler. Un Bâlois, nommé Pierre Grimon, apprenant le danger de son Hustre compatriote, pénétra jusqu'à lui, le charges sur ses épaules, et le sauva au péril de sa vie-La bibliothèque et les meubles d'Euler furent consumés, mais ses manuscrits furent préservés par les soins du comte Orloff, et la libéralité de l'impératrice l'indemnisa largement de la perte qu'il venait de faire. Pendant les six années qui suivirent, Euler conserva toutes ses facultés, et continua ses travaux. Il conservait même en apparence toutes ses forces. Le 7 septembre 1783, après s'être amusé à calculer sur une ardoise les lois du mouvement ascension pel des machines aérostatiques, dont la découver te récente occupait alors toute l'Europe, il desse avec sa famille et avec Lexel, un de ses elèves les plus distingués, parla de la planète d'Hors chell et des calculs qui en déterminent l'ortife. Peu de temps après, il sit venir son petit-115 avec lequel il badinait en prenant quelques tass de thé, lorsque tout à coup, la pipe qu'il terré à la main lui échappa, et, selon l'expression de Condorcet, « il cessa de calculer et de vivro

Euler eut de sa première femme treixe enfants.
dont huit moururent en bas âge. Parmi or qui lui restaient, deux filles moururent dans dernière année de sa vie, trois autres enfants survécurent. De ses trente-deux petits enfant vingt-six vivaient encore à l'époque de sa mour

EULER 714

il épousa en secondes noces Mile Gsell, asanguine de sa première femme. Il ajours la simplicité de mœurs dont la paternelle lui avait donné l'exemple. il conserva la vue, il rassemblait tous , pour la prière commune, ses petits ses domestiques et ceux de ses élèves ient chez lui; il leur lisait un chapitre ible, et quelquefois accompagnait cette 'une exhortation. Il était très-religieux, ait scrupuleusement le calvinisme rigide. savants ont eu moins de souci que lui êts de leur amour-propre. Jamais il ne ua aucune de ses découvertes, et il fut le premier à faire valoir celles des auer avait étudié dans sa jeunesse les laniennes, et on dit qu'il savait l'Énéide r, mais il dédaignait la littérature mo-Il était plein de vivacité, dit Formey, es saillies perpétuelles et aimait la plaimais je ne sache pas qu'il ait jamais d'aucun ouvrage d'esprit et de gout, ni soit plu à la représentation d'aucun excepté celui des marionnettes les irdes, anquel il courait avec empressequi fixait son attention des heures ene faire pamer de rire. »

avait étudié presque toutes les branla physique, l'anatomie, la chimie et que. Dans les mathématiques, il n'eut upérieur, au dix huitième siècle, et il zaux que D'Alembert et Lagrange. « Eu-Condorcet, fut un des hommes les plus t les plus extraordinaires que la nature is produits; son génie fut également des plus grands efforts et du travail le itenu; il multiplia ses productions au ze qu'on eût osé attendre des forces huet cependant fut original dans chacune. it toujours occupée, son âme toujours Enfin, par une destinée malheureusep rare, il réunit et mérita de réunir un presque sans nuage à une gloire qui ne s contestée. »

fut le plus fécond et le plus laborieux nts de son temps. Ses traités et ses méont extrêmement nombreux. Fuss en a liste complète. Nous indiquerons ceux été imprimés séparément, en donnant te analyse des plus importants. Les ouubliés séparément sont : Dissertatio de sono; Bale, 1727, in-4°; - Mesive motus scientia, analytice ex-Saint-Pétersbourg, 1736, 2 vol. in-4°. est le premier grand ouvrage où l'anaété appliquée à la science du mouve-- Einleitung in die Arithmetik (Inn à l'Arithmétique); Saint-Pétersbourg. ol. in-8°; - Tentamen novæ Theoriæ ; Saint-Pétersbourg, 1739, in-4°; is inveniendi lineas curvas, maximi e proprietate gaudentes, sive so-

lutio problematis isoperimetrici, latissimo sensu accepti; Laussone, 1744, in 1º. Dans cet ouvrage, qui est un des plus beaux monuments de son génie, Euler trouva une méthode générale pour déterminer les courbes ou les surfaces pour lesquelles certaines fonctions indéfinies sont plus grandes ou plus petites que pour toutes les autres. Cet important problème n'avait reçu que des solutions partielles, parmi lesquelles on remarquait surtout celle que Jacques Bernoulli avait découverte pour la question des isopérimètres. Euler développa la méthode qui se cachait sous ces solutions, et la réduisit en formules générales. Pour trouver ces formules, il avait été obligé d'employer la considération des lignes courbes. Quinze ans après, Lagrange résolut le même problème par une méthode purement analytique. Loin de se montrer jaloux d'une découverte qui complétait la sienne, Euler exposa lui-même la nouvelle méthode, en présenta les principes, et en donna les développements avec cette clarté, cette élégance qui brillent dans tous ses ouvrages; - Theoria Motuum Planetarum et Cometarum, continens methodum facilem ex aliquot observationibus orbitas determinandi; Berlin, 1744, in-4°; - Beantwortung, etc. (Réponse à diverses questions sur les comètes); Berlin, 1744, in-8°; - Neue Grundsætze, etc. (Nouveaux Principes d'Artillerie, traduits de l'anglais de Benjamin Robins, avec des éclaircissements); Berlin, 1745, in-8°. Les commentaires d'Euler ont été traduits en anglais dans les Principles of Gunnery de Brown, et en français dans la traduction du traité de Robins, par Lombard; Dijon, 1783, in-8°; — Opuscula varii argumenti; Berlin, 1746-1751, 3 vol. in-4°; - Novæ et correctæ Tabulæ ad loca Lunæ computanda; Berlin, 1746, in-4°; — Tabulæ astronomicæ Solis et Lunæ; Berlin, 1746, in-4°; -Gedanken, etc. (Pensées sur les éléments des corps); Berlin, 1746, in-4°; - Rellung der göttlichen Offenbarung, etc. (Désense de la Révélation divine contre les esprits-forts); Berlin, 1747, in-8°. L'abbé Émery fut l'éditeur d'une traduction française de cet ouvrage; - Introductio in Analysin Infinitorum; Lausanne, 1748, 2 vol. in-8°; traduit en allemand, par Michelsen, Berlin, 1788-1791, 3 vol. in 8", et en français par Lahey, Paris, 1798, 2 vol. in-4°; - Scientia navalis, seu tractatus de construendis ac dirigendis navibus; Saint-Pétersbourg, 1749, 2 vol. in-4°; — Theoria Molus Lunæ; Berlin, 1753, in-4°; - Dissertatio de principio minimæ actionis una cum examine objectionum clar. prof. Kænigii; Berlin, 1753, in-8°. Enler, lié par la reconnaissance à Maupertuis, se crut obligé de défendre contre Kornig le principe de la moindre action, que le président de l'Académie de Berlin avait découvert ou du moins développé, et qu'il regardait comme son plus beau titre degloire. Euler essaya de prouver l'excellence

de ce principe, en s'en servant pour résondre quelques-uns des problèmes les plus difficiles de la mécanique; — Institutiones Calculi differentialis, cum ejus usu in analysi infinitorum ac doctrina serierum; Berlin, 1755, in-4°. Euler est un des mathématiciens qui ont le plus contribué aux progrès du calcul dissérentiel. Ses travaux ont produit dans cette partie de la science des nombres à peu près la même révolution que la découverte des logarithmes avait produite dans les calculs ordinaires. « Ses recherches, presque absolument neuves, sur les séries de produits indéfinis offrent, d'après Condorcet, des ressources nécessaires à la solution d'un grand nombre de questions utiles ou curicuses; et c'est surtout en imaginant ainsi de nouvelles formes de séries, et en les employant non-seulement à des approximations dont on est si souvent forcé de se contenter, mais aussi à la découverte de vérités absolues et rigoureuses, qu'Euler a su agrandir cette branche de l'analyse, aujourd'hui si vaste, et bornée avant lui à un petit nombre de méthodes et d'applications. » Les Institutiones Cal. dif. furent réimprimées avec des additions par les soins de Fontana, Pavie, 1787; et traduites en allemand par Michelsen, Berlin, 1760-93, 3 vol. in 8°; — Constructio lentium objectivarum ; c'est une théorie des objectifs achromatiques; - Theoria Motus Corporum solidorum seu rigidorum; Rostock, 1766, in-4°; - Institutiones Calculi integralis; Saint-Pétersbourg, 1768-70, 3 vol. in-4°; réimprimees avec des additions considérables. d'après les manuscrits de l'auteur, Saint-Pétersbourg, 1792-93, 4 vol. in-4°. Voici sur ce grand ouvrage le jugement de Condorcet : « Le calcul intégral, l'instrument le plus fecond de découvertes que jamais les hommes aient possédé, a changé de face depuis les ouvrages d'Euler; il a perfectionné, étendu, simplifié toutes les méthodes employées ou proposées avant lui : on lui doit la solution générale des équations liméaires, premier fondement de ces formules d'approximations si variées et si utiles. Une foule de méthodes particulières, fondées sur différents principes, sont répandues dans ses ouvrages, et réunies dens son Traité du Calcul intégral; là on le voit, par un heureux usage des substitutions, on rappeler à une méthode connue des équations qui semblaient s'y refuser, ou réduire aux premières différentielles des équations d'ordres supérieurs. Tantôt, en considérant la forme des intégrales, il en déduit les conditions des équations différentielles auxquelles elles peuvent satisfaire; et tantôt l'examen de la forme des facteurs qui rendent une différentielle complète le conduit à former des classes générales d'equations intégrales; quelquefois une propriété particulière qu'il remarque dans une équation lui offre un moyen de separer les Indéterminées qui semblaient devoir y rester confonducs; eillours, si une équation où elles

sont séparées se dérobe any méthodes conmunes, c'est en mélant ces indéterminées en l parvient à connaître l'intégrale »; - Lettres è une princesse d'Allemagne sur quelques sujets de physique et de philosophie; Sint-Pétersbourg, 1768-72, 3 vol. in-8°. Dans cet osvrage, écrit en français, Euler expose ave beaucoup de clarté les vérités les plus impartantes de la mécanique, de l'astronomie physique, de l'optique et de la théorie des sons: il aborde aussi, mais sans beaucoup d'originalité, les plus hautes questions de la métaphysique. Il combat les partisans de la philosophie de Leibnitz, les Wolfiens, comme il les appelle. La monadologie et l'harmonie préétablie sont l'objet de ses sarcasmes. Il n'est guère moins sévère pour Descartes que pour Leibnitz; mais lorsqu'il vest à son tour proposer une solution du grand preblème de l'union de l'âme avec le corps, il se trouve rien de mieux que la vieille doctrine de l'influx physique. « On retrouve, dit M. En. Saisset, dans cette faible et imparfaite théorie. comme partout ailleurs, le caractère un per étroit des vues philosophiques d'Euler. On se saurait lui refuser sans injustice une rare piné tration associée à un admirable bon sens, me certaine fécondité d'aperçus ingénieux, et surlost une netteté de conception incomparable; mis, au total. Euler a été peut-être un esprit ples ferme qu'étendu, plus ingénieux que protond, d il semble que la nature, qui le doua si richement comme géomètre, lui avait refusé le géaie de métaphysicien. » Les Lettres à une princesse d'Allemagne ont été souvent imprimées en France. Condorcet les publia avec des additions, et en y retranchant les passages favorables à la religion chrétienne. Cette édition est per estimes; on fait plus de cas de celles de Labey, Paris, 1812, 2 vol. in-8°; de A. Cournot, Paris, 1842, 2 vol. in-8°; et de Em. Saisact, Paris, 1843, in-12; - Anleitung zur Algebra (Introduction à l'Algèbre), Saint-Pétershourg, 1770, in-8°; traduite en français par Jean Bernoulli, Lyon, 1770, in-8°. Cette traduction fut publice are: des notes par Garnier et Lagrange; Paris, 1807, 2 vol. in-12; — Dioptrica; Saint-Pétershour, 1767-1771, 3 vol. in-4°. Convaince que si l'esi a été composé de diverses humeurs, c'est suiquement dans l'intention de détruire les effets de l'aberration de réfrangibilité, Euler crut 🟴 pour détruire les iris qui colorent les objets vis à travers les verres lenticulaires, il sufficie d'imiter l'opération de la nature, et il en proposa les moyens d'après une théorie qui lui était particulière. Ses premiers essais dirigèrent sur o point l'attention des physiciens. Leurs experiences ne s'accordèrent pas avec la thruit d'Euler. Instruit par eux des lois de la disproien dans les différents milieux, il ahandonna ses premières idées, soumit au calcul les résultais de leurs expériences, et enrichit la dioptrique de formules analytiques, simples, commodes, #

mérales, applicables à tous les instruments qu'on pent construire; - Theoria Motuum Luna, nova methodo pertrastata; Saint-Pétersbourg, 1772, in-4°; — Nove Tabulæ lunares; Saint-Pétersbourg, 1772, in-8°; — Théorie complète de la Construction et de la Manayvre des Vaissequa, Saint-Pétersbourg, 1773, in-9°; Paris, 1776, in-8°. Outre ce grand nombre d'euvrages, Euler avait composé près de sept cents mémoires, insérés en grands partie dans les recueils suivants : Comment. Acad. Petrop., 1729-1751; -- Novi Comment. Acad. Petrop., 1751-1776; - Nova Acia Acad. Peirop., 1777-1781: - Mémoires de l'Acad. des Sciences, 1765-1778; - Miscellanea Berolinensia, t. VIII — Mémoires de l'Acad, de Berlin, 1744-1767.

On a commencé en Belgique la publication des Churres complètes d'Euler, par les soins de MM. Dubois, Drapies, Moreau-Weiler, Peucher, et Phil. Vander Macien; Bruxelles, 1839, 2 vol. in-8°; cette édition, assez incorrecte, devait former vingt-cinq vol. L'Académie de Saint-Pétersbourg avait aussi projeté une édition des souvres d'Euler, tant inédites qu'imprimées, et qui ne devait pas former moins de soixante à quatre-vingts volumes in-4°. Jusque ici ce projet n'a pas été réalisé. M Fuss, accrétaire perpétuel de l'Académie, a public soulement : Correspondance mathématique et physique de quelques eslabres adomaires du dix-huilième siècle. précédée d'une notice sur les travaux de Léonard Euler, tant imprimes qu'inédits; Saint-Petersbourg, 1843, 2 vol. in-4°,

Condorat, liese d'Euler. — Nic, Fun, liese de M. Léonard Euler, avec une liste complète de ses ouvrages, — Montucia, Histoire des Sciences malhématiques, III et IV. — Distinmaire des Sciences philosophiques. — Journal des Lagants (juillet 1866, janvier 1866).

EULER (Jagn-Albert), fils aine du précédent, methémeticien russe, d'origine allemande, né à Saint-Pétersbourg, le 27 novembre 1734, mort dans la même ville, le 6 septembre 1800. Instruit par son père, il put dès l'age de quinze ans travailler au nivellement du canal de Finlande. A vingt ans il fut nommé membre de l'Académie de Berlin. qui tui confia la direction de son observatoire. En 1761 il partagea avec Bossut le prix proposé par l'Académie de Paris pour la question de savoir la charge que pouvait perjer un navire. L'année snivante il concouret avec le même savant pour une autre question proposée par la même académie au sujet du mouvement des planètes ; mais cette fois il m'obtint qu'un necessit. En 1770, nouveau sujet de concours proposé par cette compagnie sayante : il «'agissait d'une théorie de la Lune; le prix fut partagé entre Albert et Léonard Euler. En 1772 lis perfectionnèrent leur théorie, qui fut encore couronnée, mais concurremment avec le travail de Lagrange sor le même sujet. On trauve dans les recuells des Académies de Saint-Petersbourg, de Munich et de Berlin, divers mémoires de Jean-Albert Euler, dont plusieurs couronnés, sur de nombreux sujets scientifiques. En 1776, Jean-Albert Euler fut nominé directeur des étales du corps des cadets.

Brech et Gruber, Allg. Ene.

BULER (Charles), deuxième fils de Léonard, mathématicien russe, d'origine allemande, né à Saint-Pétersbourg, en 1740, mort en 1800. Il était encore enfant quand il vint à Berlin, où il s'appliqua plus tard à l'histoire naturelle et à l'art de guérir. En 1756 il visita la Thuringe et d'autres contrées de l'Allemagne, et en 1760 il voyages en Belgique, Après avoir complété ses études à Halle, il y fut reçu docteur en médecine, et en 1762 il revipt à Berlin, où il devint médecin en chef de la colonie française établie dans cette ville. Il retourna a Saint-Pétersbourg avec ses parents en 1766, y fut nommé professeur de médesina à l'Académia des Sciences et médecin de la cour; enfin, il aut le rang de conseiller de conférence. En 1760 il obtint le prix proposé par l'Académie de Paris pour le meilleur mémoire sur la question de savoir si le cours moyen de la marche des planètes est toujours le même ou s'il s'y rencontre des variations par aulte des temps. Il est probable que son père prit part à cette œuvre.

Kreeh et Gruber, Allgemeins Encyclopædie.

BULER (Christophe), troisième fils de Léonard, né à Berlin, en 1743, mort vers 1805. Comme ses frères, il étudia les mathématiques en vue de devenir ingénieur militaire. Il faisait partie de l'artillerie prussienne quand son père alla s'établir à Saint-Pétersbourg. Il demanda alors à Frédéric II, qui la lui refuse, la permission de se ratirer du service prussien ; il fallet l'intervention expresse et directe de Catherine, Il pour qu'il pût enfin passer dans les rangs de l'armée russe, où il eut le grade de major d'artillerie et de directeur de la manufacture d'armes établie à Systerberck, à l'entrée du goife de Finlands, Comme il s'était beaucoup occupé d'astronomie, il fut chargé par l'Académie de Saint-Pétersbourg, en 1769, d'observer le passage de Vénus devant le disque du Soleil ; il fut envoyé à cet effet à Orsk, dans le gouvernement d'Orenbourg; ce fut durant ce voyage qu'il determina aves plus de précision la longitude et la latitude des pays qu'il traversait.

Rrech et Gruber, Allg Rus.

\*BULGGR (Saint), vivait dans la seconde moitié du quatrième siècle de l'ère chrétienne. N'ayest point voulu communiquer avec les partisans de Valens, empereur, il tut relegué dans la ville d'Antinous, sur les contins de la laute Égypte. Après la mort de Valens, en 379, saint Eulogo retourna à Édesse, dont ji fut étaill évêque par saint Eusèbe de Saumsate.

Vieury. Histoire egelés., l. XVII.

\*BULOGE (Saint), patriurche d'Alexandrie, né en Syrie, vers le milieu du sixième siecle de l'ère chretienne, mort vers 60s Éleve sur le siège patriarcal d'Alexandrie dès la fin de 680,

après la mort du patriarche Jean, il entretint une étroite liaison avec le pape saint Grégoire. Il écrivit contre les Théwlosiens et les Gaianites, et attaqua divers autres hérétiques qui tronblaient l'Église d'Alexandrie. Il assembla aussi un concile, en 588, contre les Samaritains, dont la secte n'était pas encore éteinte. On célèbre sa sete le 13 septembre. Il avait composé les ouvrages suivants : Homilia in ramos palmarum; — Contra Novatum, hæreslarcham, de administratione ecclesiastica, lib. VI; — Adversus Timotheum et Severum, hæreticos, libri 11; - Adversus Theodosium et Severum; Adversus pacem inter Theodosianos et Gainitas initam; — Epistola ad Eutychium, patriarcham. Tous ces ouvrages sont aujourd'hui perdus; il n'en reste que d'assez nombreux fragments, conservés par Photius. Voici comment cet historien juge saint Euloge : « La diction de cet écrivain, dit-il, est peu correcte quant aux paroles, et pour la construction elle va presque jusqu'au solécisme. Cependant Euloge n'est pas ignorant des Saintes Écritures, et il les cite heureusement en témoignage. Autant que son style le lui permet, il persuade, enseigne et plait. »

Photius, cod. 182, 308, 228, 227, 220, 220. — Théophane, Hist. eccles., c. 145, 147. — Bulleau, Hist. monastique d'Orient, L. IV, c. 29. — Cave, Hist. Ill., L. 124, p. 348.

EULOGE (Saint) vivait dans le neuvième siècle. Né à Cordoue, d'une des premières familles de la ville, il fut élevé dans la communauté religieuse de Saint-Zoile, et entra dans les ordres. La tyrannie des Arabes le força de s'exiler. Il visita plusieurs monastères de l'Espagne, pour en confronter les règles et prendre ce qu'elles avaient de meilleur. En 850 il sut mis en prison par les Arabes. Il en sortit l'année suivante, et sut élu archevêque de Tolède en 859. « Mais Dieu, disent les PP. Richard et Giraud, voulut le couronner de la gloire du martyre avant qu'il pût être sacré. Une vierge chrétienne, nommée Léocritie ou Lucrèce, s'étant sauvée de chez ses parents, qui étaient mahométans, et qui voulaient la faire apostasier, se réfugia chez saint Euloge. On les prit tous les deux, et on les présenta au juge. Euloge sut souetté, souffleté et décapité, le 11 mars 859. Les corps de ces deux martyrs furent transférés en 1300 à Camera-Santa. » Saint Euloge composa les ouvrages suivants: Memoriale Sanctorum, sive libri III de martyribus Cordubensibus. Ambrosius Moralez, qui publia le premier cet ouretrancha dans le premier et dans le second livre beaucoup de choses relatives à Mahomet et à ses dogmes; - Exhortatio ad Martyrium, sive documentum martyriale ad Floram et Mariam, virgines confessores :-Epistolæ aliquot ad Wilifindum, episcopum Panpelonensem, ad Alvarum et alios. Les œuvres d'Euloge furent publiées par les soins de P. Ponce Léon, et ses scolies par ceux d'Ambroise

Moralez, Alcala de Henarez, 1574; réimp. dans les Rerum Hispanic. Scriptores, t. IV, p. 213; et dans la Bibliotheca Patrum, t. XV, p. 242.
Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana petus, t. 142.
Cave, Hist. 10t., t. 1, p. 488. — Dom Ceillier, Hist. da Aut. sac. et ecct, t. XIX, p. 68. — Richard et Girad, Bibliothégue sacrés.

\* EULOGIUS FAVONIUS, rhéteur grec, né à Carthage, vivait dans le cinquième siècle de l'ère cirétienne. Il fut le contemporain et le diciple de saint Augustin. Nous avons sous son mune Disputatio sur le Somnium Scipionis de Cicéron, laquelle contient des discussions sur divers points de la doctrine pythagoricieme des nombres. Ce traité a été imprimé pour la première fois par A. Schott, à la fin de ses Questiones Tultianæ, Anvers, 1613, in-8°; dans l'édition du De Officiis de Cicéron par Græviss (1688); et, avec des améliorations, dans l'édition de Cicéron d'Orelli, vol. V, p. I, p. 397-413.

Smith, Dictionary of Grash and Roman Biograph,
\* BUMAQUE (Εὐμαχος), general corinthics,
fils de Chrysis, vivait vers 440 avant J.-C. If
fut un des generaux chargés, dans l'hiver de 631,
de rétablir Évarque, tyran d'Astacus, lequel
avait été récemment expulsé par les Athénics.
Thucydide, II, 88.

\* EUMAQUE, historien grec, né à Naples, vivait à une époque incertaine. Il avait écrit un ouvrage intitulé : 'Ιστορία τῶν περὶ 'Αννίδει. Phlégon nous a conservé un fragment d'un Ilspinγησις d'un Eumaque, qui paratt être le même que l'historien.

Athenes, XIII. - Phiégon, Mirab., 18. EUMARIDAS. Voy. THYMARIDAS.

\*EUMARUS, peintre grec, vivait dans le nervième ou le dixième siècle avant J.-C. Ses peintures étaient monochromes. Selon Pline, il fut le premier qui distingua les sexes et qui osa imiter toutes sortes de figures. On se sil distingua les sexes par des couleurs differentes, comme le pense O. Müller, ou par une certaine différence dans les traits du visage. Son procédé fut perfectionné par Simon de Cléones.

Pline, Hist nat., XXXV, 8. - O. Müller, Arch. & Kund. EUMATHE, romancier grec. Voy. Eustatus. BUMBLUS (Εδμηλος), počte grec, fils d'Amphilytus, né à Corinthe, vivait vers la 5° olymp. (756 avant J.-C.). Son nom, comme ceux d'Encheir, d'Eugrammus, semble une épithète relative à sa profession de poète. Il appartenait à la noble famille des Bacchiades, et, selon Eusèbe, il était contemporain d'Arctinus. Parmi les poërnes qu'on lui attribue, ceux qui lui appartiennent le plus certainement sont des légendes généalogiques et historiques. Dans cette classe était comprise son Histoire corinthienne, & son Προσοδιον ές Δήλον, dont quelques ress, cités par Pausanias, sont tout ce qui reste d'authentique d'Eumelus. Celui-ci avait écrit aussi une Bougonia, poeme sur les abeilles, que les Grecs appelaient Βουγόναι et Βουγενεῖς. Quelques écrivains lui donnent une Τιτανομαχία, sous le nom d'Arctinus. Le poème ur le retour des Grecs de Troie est attribué à Eumelus par le sco-indare, qui écrit fautivement ce nom Les vers cités par ce scoliaste sont Pausanias sous le nom d'Eumelus. II, 1. — Scollaste ad Apoll. Rhod. . I, 148, 128s. Schol. ad Lycophr. . 102h. — Vossius, 5 Gracts. — Welcker, Der Epische Cyclus, 5bech. De Fontibus Argonauticorum Apoldans la Bibliothek der alten Literatur und . Hermano. De Muist fluvial. Epicharmi ans ses Opuscula, II, 188.

LUS, philosophe péripatéticien, d'une ertaine. Il écrivit un traité Περὶ τῆς μερδίας. C'est peut-être le même que Diogène Laerce cite un récit de la stote.

aerce, V, S. — Meineke, *Historia critica* Graecorum, p. S.

.us, peintre grec, vivait à Rome dans moltié du deuxième siècle après productions étaient d'une grande son Helène fut placée dans le Forum I fut, à ce qu'on suppose, le matre istodème dont Philostrate fréquenta

, Imag. proam. 4; Fit. Soph.

LUS, chirurgien vétérinaire, né à vait probablement dans le quatrième ième siècle après J.-C. Sa vie est tout nue. Il nous reste de ses écrits quelnents, insérés dans la collection des ur la chirurgie vétérinaire (Hippiabliée pour la première fois en latin ellius, Paris, 1530, in-fol., et par 1, Bâle, 1537, in-4°.

tionary of Greek and Roman Biography. B (Εὐμένης), un des plus illustres d'Alexandre, né à Cardia, dans la de Thrace, en 361 avant J.-C., 6. Les historiens varient considérar son origine. Les uns représentent mme un pauvre homme obligé de our vivre, les autres, au contraire, des principaux citoyens de Cardia: ere assertion paralt de beaucoup la ble. Il est sûr du moins qu'Eumène ionne éducation. Il était encore dans rsque Philippe, passant par la ville et n'ayant pas d'affaire pressée, s'aroir les jeux d'escrime des jeunes garlutte des enfants. Frappé de l'adresse age d'Eumène, il l'emmena avec lui, our secrétaire. Eumène remplit les ctions auprès d'Alexandre, qui le urs avec autant de distinction que ses autenants. Ce prince lui fit épouser e des deux sœurs de Barsine, fille l'associant ainsi à la famille royale. a une preuve plus frappante encore e en le protégeant. contre l'inimitié m. Eumène ne resta pas confiné dans secrétaire; il reçut plusieurs fois

d'Alexandre des commandements militaires, et finit par être nommé hipparque, ou général d'une des principales divisions de cavalerie.

Dans les disputes qui suivirent la mort d'Alexandre, Eumène, que sa naissance grecque exposait à la jalousie des Macédoniens, se tint à l'écart; quand les choses en vinrent à une rupture ouverte, il joua souvent le rôle de conciliateur. Dans le partage des satrapies, il obtint le gouvernement de la Cappadoce, de la Paphiagonie et du Pont; et comme ces provinces n'avaient pas encore été conquises, et qu'elles étaient entre les mains d'Ariarathe, Antigone et Léonat furent chargés de les réduire et de les remettre au nouveau gouverneur. Antigone n'eut aucun égard à cette mission ; Léonat, qui avait commencé à s'en acquitter, l'abandonna bientôt pour passer en Grèce, où l'appelait son ambition. Il essaya d'attirer dans son parti Eumène, qui l'avait accompagné en Phrygie. Celui-ci, au lieu de se laisser convaincre, se hâta d'aller trouver Perdiccas, auquel il révéla les desseins de Léonat. Par cette démarche il s'assura un grand crédit auprès du régent, qui le fit entrer dans tous ses conseils. Peu de temps après, Perdiccas se rendit en personne dans la Cappadoce, s'en empara, et la remit à Eumène, en 322. Celui-ci n'y resta pas longtemps, et accompagna en Cilicie le régent et la famille royale. Au printemps suivant, quand Perdiccas se détermina à marcher contre Ptolémée, il confia à Eumène le commandement en chef de l'Asie Mineure, lui ordonnant de surveiller l'Hellespont et de tenir tête à Antipater et à Cratère. Eumène mit à profit le temps qui lui restait avant leur arrivée, pour lever en Paphlagonie un excellent corps de cavalerie, auquel il dut presque toutes ses victoires. Il eut bientôt sur les bras un nouvel ennemi, Néoptolème, gouverneur de l'Arménie, placé sous ses ordres par Perdiccas, et qui, refusant d'obéir, entra en correspondance avec Antipater et Cratère. Eumène le défit avant l'arrivée de ces deux généraux, et marcha ensuite sur Cratère, auprès duquel Néoptolème s'était réfugié après sa défaite. La bafaille qui suivit fut décisive. Cratère tomba mortellement blessé, et Néoptolème fut tué de la main même d'Eumène. Cet événement se passa dans l'été de 321.

Pendant qu'Eumène triomphait en Asie, Perdiccas essnyait en Égypte échec sur échec, et finissait par périr victime du mécontentement de ses
soldats, deux jours avant la nouvelle de la défaite et de la mort de Cratère. Cette nouvelle, qui
aurait assuré la grandeur de Perdiccas, arriva
trop tard: elle ne fit qu'exciter l'indignation des
Macédoniens, très-attachés à Cratère et jaloux
d'Eumène, à cause de son origine étrangère. Dans
une assemblée générale de l'armée, les trois
chefs encure vivants du parti de Perdiccas, Eumène, Attale et Alcétas, furent condamnés à mort,
et on confia à Antigone le soin d'exécuter la sentence. Il ne se mit en campagne que dans l'été

de 320. Eumène avait hiverné à Célènes en Phrygie, et, bien qu'il eût fait tous ses efforts pour renforcer son armée, il n'était pas en état de tenir tête à Antigone, qui le désit à Orcynium en Cappadoce. Désespérant d'effectuer sa retraite en Arménie, comme il en avait d'abord eu l'intention, il licencia son armée, et se jeta avec cinq cents cavaliers et deux cents fantassins dans la petite et imprenable forteresse de Nora, sur les confins de la Lycaonie et de la Cappadoce. Là il fut étroitement bloqué par les troupes d'Antigone; mais, confiant dans la force de sa position, il refusa toutes les offres de capitulation. et attendit les événements. La mort d'Antipater vint bientôt produire un changement complet dans les rapports des généraux. Antigone, qui désirait avoir Eumène pour ami, lui fit porter des propositions de paix. Eumène les accepta, après les avoir modifiées dans un sens favorable à Olympias et à la famille d'Alexandre; puis il se hata de profiter du déblocus de Nora, pour quitter cette place et rallier ses troupes dispersées. Il en avait besoin plus que jamais, car Antigone refusa de ratifier les propositions modifiées, et la guerre recommença aussitôt. Eumène était en Cappadoce, occupé à reformer son armée, lorsqu'il recut des lettres d'Olympias et de Polysperchon, qui réclamaient son aide et lui garantissaient le commandement suprême en Asie. Par intérêt et par attachement réel, Eumène était très-disposé à embrasser la cause de la famille royale; il accepta donc avec joie le commandement qu'on lui offrait, et, évitant la poursuite de Ménandre, un des lieutenants d'Antigone, il arriva en Cilicie, où il trouva les argyraspides. corps d'élite de vétérans macédoniens, commandé par Antigène et Teutame. Ces soldats, aussi bien que le trésor royal déposé à Quinda, avaient été mis à sa disposition par Polysperchon et Olympias. Quoique bien accueilii d'abord par les généraux des vétérans, Eumène ne put obtenir d'eux le commandement en chef. que, de son côté, il n'était pas disposé à leur abandonner. Pour tout concilier, on eut recours à un singulier expédient. Dans une tente magnifique on déposa le trône, la couronne et le sceptre d'Alexandre, et les trois genéraux tinrent leurs conseils de guerre devant ces insignes, comme en présence d'Alexandre lui-même. Par ce moyen, et par quelques autres du même genre, Eumène parvint à gagner la confiance des vétérans. En même temps, il sit des levées de mercenaires, ct. ayant réuni une armée considérable, il se dirigea sur la Phénicie, pour s'emparer des villes maritimes et envoyer de là une flotte au secours de Polysperchon. Ce plan manqua, par l'arrivée de la flotte d'Antigone et de ce général lui-même avec des forces trèssupérieures. Eumène se retira vers la haute Asie,

et prit ses quartiers d'hiver en Babylonic. Au printemps de 317, il descendit la rive gauche du Tigre, et, ayant repoussé toutes les

tentatives faites par Seleucus pour passer a fleuve, il pénétra dans la Susiane, où il fut rejoint par Peucestès, à la tête de toutes les ferm de la Perse et des autres provinces de la l Asie. Laissant une forte garnison pour garde k trésor royal à Suze, il s'établit derrière le Pi tigre. Antigone, qui avait fait sa jonction avec & leucus et Pithon, marcha contre Eumène; mis n'ayant pu franchir la flauve Copratès, il se mtira en Médie, et Eumène prit ses quarties d'hiver à Persépolis, Dans cette campagne il aval eu à combattre non-seulement l'ennemi, m aussi le mécontentement de ses soldats, babit au luxe et à l'indiscipline par un long sejourdes les riches provinces de la Perse, et la jale et les continuelles intrigues des généraez plus sous ses ordres. Ceux-ci, cependant, dans les ecasions difficiles et les jours de bataille, resenaissaient volontiers sa supériorité et lei liisaient le commandement en chef, qu'ils ini 🖝 testalent en toute autre occasion. Après avoirm fait son armée, épuisée par une retraite diffi Antigone se dirigea de nouveau sur Eumène. La deux armées se rencontrèrent à Gabiène; il se suivit une bataille indécise, où les deux ches s valisèrent de courage et d'habileté, et et la mène se vit enlever la victoire par l'indisciple de ses troupes. Bien que resté mattre du de de bataille, Antigone se retira à Gademarp . Médie, tandis qu'Eumène établissait ses quaries d'hiver à Gabiène. Ce général, pour mieux im vivre ses soldats, qui refusaient de supporte l moindre privation, les avait établis sur pluisses points, dont quelques-uns étaient séparés par une distance de six jours de marche. Antigu profitant de cette dispersion de l'ennemi, sep rapidement sur les cantonnements de Pesce Eumène, prévenu de cette manœuvre, retarda marche d'Antigone par un stratagème, est k temps de concentrer ses troupes, et put oppser trente-six mille fantassins et six mille anliers aux vingt-deux mille fantassins et aux 🕬 mille cavaliers d'Antigone; malheureusens ces troupes étaient de mauvaise qualité. à lesception des argyraspides, corps incomparate, mais insubordonné. La bataille s'engages 🛲 une vaste plaine sabionneuse, complétement # rile, à cause des efflorescences de sel qui covraient le sol. Antigone, profitant de la pousi qui enveloppait les deux armées, envoya un 🗳 tachement de cavaliers qui tourna l'aile guite de l'ennemi et enleva tous ses bagages. En misse temps il aborda vigoureusement Peucestès, ( prit la fuite avec une partie de la cavalerie. 🗗 mène, abandonné avec un petit nombre des sies à l'extrémité de l'aile droite, résista couragent ment à un ennemi très-supérieur en force; 🗯 enfin il dut quitter la mélée pour diriger la me traite. Pendant ce combat de cavalerie, les se gyraspides, attaquant en colonne serrée, enforcerent la phalange d'Antigone, et la mirest déroute ainsi que le reste de son infanterie.

e succès, Euraène tenta de ramener sa au combat, espérant non-seulement ses bagages, mais aussi enlever ceux ii: Peucestès se refusa à cette macontinua de se retirer. Les argyrasor côté, n'étant pas soutenus par la eculèrent en bon ordre. Dans la nuit combat, les vaincus se réunirent pour ur le parti à prendre. Les satrapes is qu'il fallait se retirer sur-le-champ rovinces de la haute Asie: Eumène contraire, qu'il fallait rester et renouaille. Les argyraspides ne voulurent i à l'une ni à l'autre de ces proposispérés de voir leurs bagages, leurs urs enfants entre les mains de l'enensaient déjà à les racheter par une hison. Dès le lendemain, des négo-:rètes s'engagèrent entre Teutame, un mmandants, et Antigone. Celui-ci ofrendre tout ce qu'ils avaient perdu itaient à lui livrer Eumène. Cet inhé fut bientôt conclu, et trois jours taille, les Argyraspides livrèrent leur l'ennemi. Antigone songea d'abord, pargner Eumène; Néarque et le jeune l'en pressèrent vivement, mais tous ieutenants, et surtout les soldats, desa mort. « Antigone, dit Cornelius tendit encore sept jours avant de parti; puis, craignant une sédition se, il défendit que personne fût inrès du prisonnier, et lui fit retirer la disant qu'il ne se résoudrait jameis ir de mort violente un homme qui n arai. Toutefois, on ne le laissa pas le trois jours contre la faim. Lorsqu'on ap , il fut égorgé par ses gardiens, à igone. » D'après Plutarque, au congone donna lui-même l'ordre de mort. remit le corps d'Eumène à ses paqu'ils l'ensevelissent, et lui fit rendre nneurs militaires. Ces événements se ans l'hiver de 317-316. Ainsi mourut, varante-cinq ans, cet homme d'une nsommée, aussi bien en politique que rre. Il se fût certainement assuré une coup plus importante parmi les suc-Alexandre si , comme eux, il eût été de naissance; mais Grec de la Cherteviat l'objet du dédain et même du ses adversaires et de ses compagnons ion que les uns et les autres fussent lier sous son zénie. Ce défaut de naisertainement le plus sérieux obstacle tion. Le même motif, en lui interdisant tion trop haute, contribua beaucoup délité envers la maison royale de Mapouvant pas lui-même prétendre au voulut pas que d'autres y montassent. écut, aucun des lieutenants d'Alexanfaire appeler roi : ils se contentèrent du

titre de gouverneur; après sa mort seulement, ils prirent le nom de roi et les insignes de la royauté. Plutarque représente Eumène comme un homme adroit, insinuant, avec l'air et les manières plutôt d'un courtisan que d'un général. mettant dans ses paroles plus de finesse que d'énergie, et, malgré la prudence qui faisait le fond de son caractère, très-brave de sa personne, et, lorsqu'il le fallait, plein d'énergie et d'activité. Les argyraspides, qui l'avaient si indignement livré, recurent le juste prix de leur trabison. Antigone, latigué de leur indiscipline et de leur insolence, les relégua dans l'Arachosie, en ordonnant au gouverneur Ibyrtius, ou Sibyritus, de les faire exterminer dans des expéditions dangerenses, « afin, dit Plutarque, qu'il n'y en eût pas un seul qui revint en Macédoine et qui vit seulement la mer de Grèce ».

Pittarqua, Brimenes. — Cornelius Mepos, Buimenes. — Elien, Far. Hist., XII, 18. — Arrien, Anabasis, V, 26; VII, 18. 15: Epit. ap. Phot., 2, 8, 11, 21, 26, 27, 29, 28-46 (deno! Arrien de l'éd. Dides). — Diodere de Sicile, XVII, 2, 18, 28-28, 18, 83, 83, 61; XIX, 12-18; 17-34, 37-44. — Justin, XIII, 6, 8; XIV, 2, 3. — Polyen, IV, 8. — T. Manmert, Goodhehte der sumittelbaren Nachfolger Alexanders; Lonpaig, 1787, 10-20. — Viathe, Gaschichia Macedonicus, t. i. — Droysen, Gesch. d. Nacht., p. 269. — B. Geer, Specimen historicum de Eumene Cardiano; Utrecht, 1888, 10-20.

EUMÈNE 1<sup>67</sup>, roi de Pergame, neveu de Philetærus, succéda à son oncle en 263 avant J.-C., et mourut en 261. Peu après son avénement, il remporta, dans le voisinage de Sardes, une victoire sur Antiochus Soter, et établit ainsi sa domination sur les provinces qui entouraient Pergame. C'est le seul événement de son règne qui soit connu. Suivant Athénés, ce prince mourut d'un excès de beisson. Il eut pour successeur son cousin Attale, neveu aussi de Philetærus. C'est probablement à cet Emmène (quoiqu'il l'appelle par erreur roi de Bithynie) que Justin attribue une grande victoire sur les Gaulois, laquelle fut réellement remportée par Attale. Strabon, XIII. — Justin, XXVII, 3. — Clinton, Fasté Hallentei, III, p. 401.

EUMÈNE II, roi de Pergame, fils d'Attale Ier, lui succéda en 197 avast J.-C., et mourut en 159. Son père lui légua l'amitié et l'alliance des Romains. Eumène sut compris dans le traité de paix conclu par ceux-ci avec Philippe, roi de Macédoine, en 196, et obtint la possession des villes d'Orés et d'Érétrie, dans l'Eubés. L'année suivante, il envoya une flotte au secours de Flaminius, alors en guerre contre Nabis. Son puissant voisin Antiochus III sollicita vainement son alliance, en lui promettant la main d'une de ses filles. Le roi de Pergame espérait gagner de nouvelles provinces dans une lutte des Romains contre la Syrie, et il fit tout pour la provoquer. Quand elle eut éclaté, il se déclara avec vigueur pour les Romains, mit sa slotte à leur disposition, facilità l'important passage de l'Hellespont, et à la bataille décisive de Magnésie, en 190, il commanda en personne les auxiliaires qu'il avait fournis à ses alliés. Aussitôt après la

conclusion de la paix, il se rendit à Rome, pour y réclamer le prix de ses services. Le sénat accueillit ses prétentions avec faveur, et lui accorda la possession de la Mysie, de la Lydie, des deux Phrygies, de la Lycaonie, aussi bien que de la Lysimachie et de la Chersonèse de Thrace. Eumène s'éleva ainsi, d'un état relativement insignifiant, à celui de puissant monarque Vers le même temps, il épousa la fille d'Ariarathe, roi de Cappadoce, et obtint des Romains des conditions favorables pour ce prince. Ce mariage l'engagea dans une guerre avec Pharnace, roi du Pont; elle fut bientôt terminée par l'intervention des Romains, qui forcèrent Pharnace à évacuer la Cappadoce. Les mêmes alliés le protégèrent contre l'agression de Prusias, roi de Bithynie. Durant toute cette période, Eumène jouit à Rome de la plus haute faveur, et envoya au sénat de fréquentes ambassades, soit pour le complimenter, soit pour se plaindre de Philippe et de son successeur, Persée. Afin de donner plus de poids à ses griess, il se rendit à Rome une seconde fois, et fut encore reçu avec la plus grande distinction. A son retour il visita Delphes, et ent le bonheur d'échapper à un complot tramé contre sa vie par les émissaires de Persée. Malgré cette odieuse tentative, il appuya avec si peu d'énergie les Romains contre Persée, qu'ils le soupconnèrent d'être en correspondance avec le roi de Macédoine. Ce soupçon était fondé, si l'on en croit Polybe, et Eumène avait offert à Persée, moyennant une forte somme d'argent, ses services pour le réconcilier avec les Romains. Ces ouvertures n'allèrent pas plus loin, par suite du refus de Persée, et, aussitôt après la défaite de celui-ci, Eumène envoya son frère Attale à Rome avec des compliments de félicitations pour les vainqueurs. Le sénat eut l'air d'ignorer ce qui s'était passé, et congédia Attale froidement, mais assez amicalement. Eumène, alarmé, partit aussitôt pour Rome; à peine était-il arrivé à Brindes, qu'il reçut l'ordre de quitter l'Italie dans le plus bref delai. Les dernières années de son règne furent troublées par les fréquentes agressions de Prusias et par celles des Galates; cependant, il sortit vainqueur de cette double attaque, et, ce qui était plus difficile, il évita toute rupture soit avec les Romains, soit avec Attale, que ceuxci semblaient favoriser. Au jugement de Polybe, Eumène, très-faible de corps, était d'une grande vigueur d'esprit. Sa politique sage, temporisante, annonce une rare sagacité. Il ne cessa pas, pendant tout son règne, de protéger les arts et les lettres. Pergame devint, par ses soins, une grande et florissante cité, eut de magnifiques monuments et posséda une bibliothèque rivale de celle d'Alexandrie. Il faut tenir compte aussi au roi de Pergame de l'amitié constante qui régna entre lui et ses frères. Un d'eux, Attale, lui succéda. Son fils, qui s'appelait aussi Attale, était trop jeune pour régner.

Polybe, XXII, 1-4, 7, 27; ₹, 2, 4-6; ₹1, 4; XXX, 17;

\* EUMÈNR, prince ou gouverneur d'Amatris, sur le Pont-Euxin, vivait vers 300 au J.-C. Les habitants d'Héraclée élevaient à prétentions sur la ville d'Amastris, qu'ils si clamaient comme leur propriété et qu'its official cependant de lui acheter; Eumène refusa de leur vendre, et préféra la livrer à Arioharans, roi du Pont. D'après Droysen, oet Eumène étal le neveu de Philetærus et devint roi de Perput (voy. Eumène 12°); cette opinion ne parait pu fondée.

Memnon, 16, dans les Fragmenta Histor. Grac. (et. Didot 1, t. 111, p. 836. — Droysen, Hellen., vol. 11, p. 42.

\* EUMÈNE ou EUMENIUS, rhéteur gade ne à Autun, vers 260 après J.-C., mort d la première partie du quatrième siècle. S grand-père. Athénien de naissance, enseign at éclat la rhétorique à Rome, et vint ensuite Autun, dans la Gaule, exercer la même pre sion jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans. Es acquit par l'enseignement de la rhétorique a de réputation pour être élevé à la dissité de magister sacræ memoriæ, c'est-à-dire de # crétaire particulier de Constance Chlore. @ ignore la date précise de sa mort ; mais il est st qu'il vivait encore en 31t, puisqu'un de ses de cours fut prononcé à cette époque. On lai s tribue généralement les ouvrages suivants Oratio pro instaurandis scholis. Pendant li demi-siècle qui précéda l'avénement de Disch tien, la Gaule eut cruellement à souffrir de la tyrannie de ses gouverneurs, des guerres civili et des invasions des barbares; Autun, en pui culier, tomba au pouvoir des Bagandes, sous l règne de Claude II, et fut ruinée par ces berbers Constance Chlore, décidé à relever les édific et à faire revivre la fameuse école de rhétorie de cette ville, confia la haute direction nouveau collége à Eumène, qui garda en miss temps sa place de secrétaire, laquelle lui rapper tait la somme considérable de 600,000 sestem (130,000 fr. environ) par an. Avant d'entrer fonctions, Eumène prononça un discours en pré sence du gouverneur de la Gaule Lyonnaise. L' rateur commence par montrer combies ! juste et utile de rétablir dans leur prem splendeur les écoles d'Autun, si célèbres par la magnificence des édifices et le grand no des étudiants; il fait voir ensuite que l'on ; exécuter ce projet, au moyen de contri tions volontaires, sans ajouter aux char publiques, et offre généreusement de céder 🖢 moitié de ses appointements. Ce discours 🐲 tient aussi une intéressante lettre adressée p Constance à Eumène. Il fut prononcé es # ou 297 ; - Panegyricus Constantio Casaridio

sont des félicitations adressées à Conssujet de la reprise de la Bretagne. Ce que paraît être de la même date que le précédent ; - Panegyricus Constangustino dictus, prononcé en présence lantin, à Trèves, en 310, le jour annide la fondation de cette ville. Le rhéteur, ifier les victoires du jeune prince, fit des es presque extravagantes. Aussi Heyne I que cette déclamation soit d'Eumène. autres compositions sont luin d'offrir 🛪 défauts. On la lui attribue sur la foi t 23° chapitres, où l'orateur se donne à Autun, parle de lui-même comme llard, et recommande à l'empereur ses dont l'un était avocat du fisc; — Graactio Constantino Augusto Flavenmine. La ville d'Autun avait obtenu, en ition de ses désastres, une exemption de Constantin. Les habitants, pour téleur reconnaissance, donnèrent à Autun e Flavia, et envoyèrent Eumène porter erain le témoignage de leur gratitude. igyriques d'Eumène se trouvent dans lecim Panegyrici veteres. Sur les méraires et sur les diverses éditions de ce pou. Drepanius.

m Panegyrici veteres. — Heyne, Censura XII orum veterum; dans sen Opuscula Acade-'ls, p. 80. — Histoire littéraire de France, 'part., p. 44.

INESTE (Eύμνηστος), sculpteur athéde Tosicratide, vivait en 24 avant J.-C. connu que par quelques inscriptions. Corp. Inscr., I. p. 130, n° 330, comp. Add.,

IOLPE, de Thrace, personnage grec t dans des temps reculés, et auquel les de l'antiquité attribuent l'introduction ttique des mystères d'Eleusis. Son orid'ailleurs fabuleuse; Isocrate et Apoldésignent comme fils de Neptune et de Hygin ajoute qu'aux funérailles de Péobtiat le prix du chant. Eumolpe est la le la famille sacerdotale des EumolG. B.

i, De Historia Poetarum, p. 19. — Fabricius, a Graca, t. i, p. 35. — lleyve, Nota ad Apolt. 11. p. 838. — Lobeck, Dissertatio de Bello , 1831 in-4-

PE (Εὐνάπιος), rhéteur et historien grec, les, en 347, mort vers 420 de J.-C. Il était ment parent d'Eunape rhéteur célèbre gé par les Lydiens, en 360, d'une misrès de l'empereur Julien, s'en acquitta meur. Il eut pour premier mattre Chryrhéteur et théologien paien, qui avait felita, cousine d'Eunape, et que Julien, partir pour l'expédition de Perse en mma grand-pontife de Lydie. Le jeune puisa dans les leçons de Chrysanthe ces superstitieuses et avides de miracles lerniers défenseurs du paganisme oppo-ix doctrines chrétiennes. A l'àge de seize

ans, il se rendit à Athènes, pour y suivre les cours de Proæresius, vieillard octogénaire, qui occupait la première place parmi les rhéteurs de cette école célèbre. Pendant la navigation, il sut pris de la fièvre, et se trouva si malade en arrivant, que ses compagnons de voyage le transportèrent dans la maison de Progresius. Son état paraissait désespéré, lorsque le médecin Eschine de Chio le sauva en lui administrant un remède énergique. Eunape, rendu à la santé, se fit inscrire sur les registres de l'école. Après quatre ans d'études préparatoires, il fut admis à pénétrer les secrets de la doctrine théurgique créée par Jamblique. Il fut aussi, probablement à la même époque, initié aux mystères d'Éleusis. Au bout d'un séjour de cinq ans à Athènes, Eunape revint en Lydie, et y enseigna la rhétorique. Il donnait à ce travail les premières heures de la matinée, et restait ensuite jusque après midi à s'entretenir avec Chrysanthe sur les points les plus élevés de la philosophie. Il étudia aussi la médecine, et vécut dans l'intimité d'Oribase, le plus célèbre médecin de cette époque. On ignore la date de sa mort, mais l'on sait qu'il écrivait encore en 414. On connaît de lui deux ouvrages, savoir : Vies des Philosophes et des Rhéteurs (Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστών). « Cet onvrage, que l'auteur entreprit par le conseil de Chrysanthe, dit M. Cousin, est l'histoire nonseulement des philosophes, mais des rhéteurs, des médecins et de la plupart de ceux qui s'étaient fait un nom dans les sciences ou dans les lettres depuis le commencement du troisième jusqu'à la fin du quatrième siècle de l'ère chrétienne. Eunape nous fait passer en revue vingttrois personnages, tous plus ou moins célèbres de leur temps, la plupart oubliés de nos jours : Plotin, Porphyre, Jamblique, Ædesius, Maxime, Priscus, Julien, Prozeresius, Epiphonius, Diophante, Sopolis, Imerius, Parnasius, Libanius, Acacius, Nymphidianus, Zénon, Magnus, Oribase, Ionicus, Chrysanthe, Epigonus, Beronicianus. Eunape ne mesure pas l'étendue de ses biographies à l'importance des personnages qui en sont l'objet : il n'accorde guère plus d'une page à Plotin; il est moins sobre de détails à l'égard de Porphyre et de Jamblique; mais il réserve ses récits les plus étendus pour les philosophes et les rhéteurs dont il a été le contemporain ou le disciple, tels que Chrysanthe et Proæresius. Tous ses récits, du reste, portent l'empreinte des passions et des préjugés de son temps et de son école. Il est superstitieux comme on l'était alors à Alexandrie, et il pousse jusqu'au fanatisme son attachement pour la religion paienne. Eunape n'est donc pas un écrivain à l'impartialité ni au jugement duquel on puisse toujours se fier; cependant, malgré ses défauts, ou plutôt à cause de ses défauts même, son ouvrage reste un des monuments les plus curieux d'une époque mal connue, dont il représente assez fidèlement la grandeur et les misè-

res. » La superstition et la partialité ne sont pas les seuls défauts d'Eunape. Ses notices, tour à tour écourtées et prolixes, offrent très-peu de détails biographiques, et contiennent en revanche une foule de déclamations ridicules. Le style est un détestable mélange de constructions irrégulières, de locutions vicieuses et de figures outrées. Les Bios φιλοσόφων και σοφιστών furent publiés pour la première fois avec une traduction latine et la vie d'Eunape, par Hadrianus Junius; Anvers, 1568, in-80. Parmi les éditions postérieures, on remarque celle de H. Commelia, Francfort, 1596, in-80, et celle de Paul Estienne, Genève, 1616, in-8°; elles ont été toutes de beaucoup surpassées par l'excellente édition de J.-F. Boissonade, avec des notes de l'éditeur et un savant commentaire de Wyttenbach; Amsterdam, 1822, 2 vol. in-8°. Cette édition, moins les notes et le commentaire, et avec une traduction latine, a été réimprimée dans la Bibliotheca Scriptorum Græcorum publiée par A.-F. Didot; - Μετά Δέξιππον χρονική Ιστορία (Continuation de l'histoire de Dexippe), en quatorze livres. Il ne nous en reste que des fragments. D'après Photius, cette histoire commençait à la mort de Claude II, en 270, et se terminait en 404, année de l'exil de saint Jean Chrysostome. et la dixième du règne d'Arcadlus. Cette assertion semble contredite par un fragment dans lequel il est question de l'avarice de l'impératrice Pulchérie, qui n'obtint cette dignité qu'en 414; mais ce passage paraît une simple digression, une allusion à des événements postérieurs qui ne faisaient pas partie de l'Histoire. Elle fut écrite à la demande d'Oribase, et selon Photius l'auteur en fit deux éditions. Dans la première, Eunape donnait libre cours à sa haine contre le christianisme, parlait de Constantin dans les termes les plus outrageants et faisait de Julien une divinité descendue du ciel sur la terre. Dans la seconde édition, celle dont nous possédons des fragments, les violentes déclamations contre le christianisme et l'apothéose de son plus grand ennemi avaient disparu; mais ces retranchements, faits avec beaucoup de négligence, avaient rendu très-obscures certaines parties de l'ouvrage. Il est impossible d'attribuer, avec Photius, cette édition expurgée à Eunape lui-même; ce fut probablement l'œuvre d'un libraire. Le style de cet ouvrage ne valait pas mieux que celui des Vies des Philosophes, et Photius l'a sévèrement critiqué. On n'en connut longtemps que les tragments conservés dans les Excerpta de Legationibus de Constantin Porphyrogénète, et dans Suidas; ils furent recueillis par D. Hoeschel, Augsbourg, 1603, in-4°; par Fabrotti, Paris, 1648 in-fol., et par M. Boissonade, à la suite des Vies des Philosophes. A. Mai découvrit un assez grand nombre de nouveaux fragments. Ils ont été publiés dans les Scriptorum vet. Nova Collectio de ce savant, vol. II, p. 247-316, dans le Corpus Script. Hist. Byzant. de

J. Bekker et Niebuhr, vol. I, et dans tes Framenta Histor. Græc. de C. Müller., t. IV, 7-56. Buidas, au mot Mouoárnoc, mentions a Eunape de Phrygie (6 ix Popylac).

Photius, Bibliotheca, cod. 77.—Pabricius, Bibl. Cra — V. Cousin, Fraym. de Philosophic anciens.

\* EUNICUS (Edwisor), 'posts athésim, à l'ancienne comédie, contemporain d'Aristopher et de Philyllius, vivait dans le cinquième sité avant J.-C. Il nous reste un vers de son 'Avan, pièce attribuée aussi à Philyllius. Le titre de cette comédie était emprunté à la courtienne à teia, mentionnée par Démosthème et Ansundride, et qui faisait aussi le sujet de comédie d'Alexis et d'Antiphane. On trouve citée son le nom d'Eunious une comédie intitulée Hôles, d'attribuée aussi à Aristophane et à Philyllia. Suidas écrit incorrectement le nom de poits: Alvisoc.

Suidas, au mot Alvinoc. — Redocia, p. 68. — Thisgnoste, Apud Bekk. Anecdota, p. 1383. — Athénia, E. 17, XIII — Pollus, X. 100. — Meineke, Pragmenta Comicorum Gracorum, I, p. 340-330, II, p. 884. — Philcias, Bibliotheca Graca.

\* EUNICUS, statuaire grec de Mityline, vivait probablement dans le premier siècle sun J.-C. Il n'est connu que par de courtes mention de Pline.

Pline, XXXIII, 12 | XXXIV, 8.

\* MUNOME (Εύνομος), cinquième ou siximo roi de Sparte, de la famille de Proclus, vitali probablement dans le neuvième siècie avait J.-C. Pausanias, Plutarque, et d'autres historiens le donnent pour le père de Lycurgue et de Polydecte. Hérodote, au contraire, le place sur sa liste après Polydecte, et Denys d'Halicarasse fait de lui le neveu et le pupille de Lycurgue. Enfin, d'après Simonide, Lycurgue et Eusens étalent les fils de Prytanis. Selon toute probblité, ce personnage n'a rien d'historique et reanquillité qui suivit la législation (sómpia) de Lycurgue.

Plutarque, Lys., 2. — Pausanias, III, 7. — Heroids, VIII, 131. — Clinton, Fasti Hell , I, p. 148. — Niles,

Die Dorier, 1, 7.

\* RUNOME, amiral athénien, vivait vers ser avant J.-C. Chargé, en 388, d'agir avec très vaisseaux, contre le Lacédémonien Corgon, qui escortait l'ambassadeur spartiate Antaidén, il le força de se réfugier à Égine. Quelques jour après Gorgopas sortit du port d'Égine, pour suivit à son tour Eunome, et lui enleva quett trirèmes. Cet amiral est peut-être le même qui l'Eunome mentionné par Lysias comme un des ambassadeurs envoyés par Conon à Denys de Syracuse pour engager ce prince dans l'aliant d'Athènes. Cette négociation réussit si bies, que Denys mit à la disposition des Athéniens se vaisseaux qu'il allait envoyer à leurs emenie.

Xénophon, Mell., V. L.— Lysias, Pro Bon. Arti.

\*\*\* RUNOME, médein gree, vivait vers le promier siècle après J.-C. Gallien nous a construure de ses formules médicales, cités par Assistantes.

nacion. Dans ce passage, au lieu de ισκληπιάδης, il faut lire probablement ᾿Ασκληπιάδειος, c'est à-dire, élève e de Bithynie, lequel vivait dans le cle avant J.-C.

Compos. Medicam. sec. gen., V, 14.

3, hérésiarque, vivait au quatrième n Cappadoce, il alla successivement e et à Antioche, prenant une part controverses sur la Trinité qui agii tout le monde chrétien. Ordonné Cyzique, déposé, exilé à diverses remit des opinions qui trouvèrent peu s, et qui laissèrent peu de traces. la philosophie, il montra une pensée ane haute préoccupation scientifique. uvrages, dont il ne reste plus que des on distinguait un Commentaire de une Apologie de ses doctrines et de un traité dogmatique, intitulé Conle la foi, où il analyse les déviations par l'arianisme. On remarque dans dans les fragments qui nous restent s ouvrages perdus une aspiration à hes sévères et à une détermination le l'idée philosophique; il reproche aires l'emploi d'expressions symboui a attribué une tendance vers l'a-, mais cette assertion est exagérée. sur divers points les propositions rthodoxes, il se séparait des ariens autres. Il ne saurait être question r en détail les idées d'Eunome: Ritter que nous citons plus bas les létail. Eunome s'élève à des idées vait la pensée des néo-platoniciens : nous ne pouvons découvrir l'essence e dans notre propre existence imnposait à la raison pure l'obligation ıu-dessus du monde sensible, d'asnnaissance de Dieu, afin d'arriver à alle; il considérait l'être temporaire iéant sans essence et sans existence it parler. Saint Basile et saint Grérase combattirent avec force, dans spéciaux, ce qui dans les doctrines ur parut contraire à la croyance de G. BRUNET.

torum ecclesiast. Historia. — Pupia, Bi-Auleurs ecclesiastiques, t. II., p. 122. iss Auteurs ecclesiastiques, t. VIII, p. 844. Mémoires, t. VI, p. 801. — Bannage, Atticirca Bunomium ejusque scripta; dans intiques de Canislus, t. I, p. 173. — Klose, doctrina d'Eunomius. — Neander, Hisse. — Ritter, Histoire de la Philosophia II, p. 87-73 (traduction française).

Eŭvouç), chef de la guerre des esclaa en Sicile en 135 avant J.-C. Né à syrie, il devint l'esclave d'Antigène, d'Enna en Sicile. Il se donna d'abord ans l'art d'interpréter les songes et de nir; il trouva aussi moyen de faire unmes de sa bouche. Cette jonglerie

et d'autres du même genre amusaient Antigène, qui laissait Eunus parler librement de ses entretiens avec la déesse Syria et se prédire à lui-même la royauté. Cependant, ces prophéties et ces tours de prestidigitation le faisaient regarder comme un être extraordinaire par les autres esclaves, Ceux de Damophile, citoyen aussi riche que cruel d'Enna, ayant résolu de se révolter, consuitèrent d'abord Eunus. Non-seulement il ne les détourna pas de leur projet, mais il se joignit à eux. Les esclaves, au nombre de quatre cents, attaquèrent soudainement Enna, et, assistés de leurs compagnons d'esclavage qui se trouvaient dans cette ville, ils s'en emparèrent facilement. Les vainqueurs se montrèrent impitoyables, et massacrèrent presque tous les hommes libres; l'intervention d'Eunus en sauva quelques-uns. La fille de Damophile, qui s'était opposée aux cruautés de son père et de sa mère, fut traitée avec égards et reconduite en sûreté à Catane. Eunus, choisi pour chef par les révoltés, prit le diadème royal et le titre de roi Antiochus. La Sicile était alors remplie d'esclaves, et des renforts arrivèrent de tous côtés au camp d'Eunus. Un Cilicien, nommé Ciéon, qui à la tête de cinq milie esclaves ravageait le territoire d'Agrigente, vint le rejoindre, et lui servit de lieutenant. Les révoltés battirent successivement quatre préteurs et le consul C. Fulvius Placcus : de Messine à Lilybée, ils étaient les maîtres, et leur exemple excitait partout des soulèvements. A Délos, dans l'Attique, dans la Campanie, dans le Latium même, il y eut des tentatives aussitôt comprimées. Enfin, en 133, Calpurnius Pison leur fit lever le siège de Messine, et les força de s'enfermer dans Tauromenium. Cette place leur fut enlevée par Rupilius, qui se rendit aussi mattre d'Enna par trahison. Eunus se réfugia dans une caverne; il y fut découvert avec quatre de ses serviteurs, son cuisinier, son panetier, son baigneur et son bouffon. Le consul, qui voulait sans doute le conduire à Rome, ne le fit pas tuer; mais le captif mourut peu après, dans les fers, à Morgantia, d'un phtiriasis.

Diodore de Sicile, XXXIV, 8-48 (édit. Didet). — Tite-Live, Epit, LVI. — Orose, V. 6. — Piutarque, Suila, 36. — Strabon, VI, p. 226 (édit. Didet).

\* EUPALINUS (Εὐπάλινος), architecte grec, né à Mégare, vivait probablement vers 530 avant J.-C. Il construiait à Samos le grand aqueduc ou plutôt le tunnel qui traversait une montagne dans une longueur de sept stades (1,800 mètres). On croit que cet ouvrage fut exécuté sous le règne de Polycrate.

Müller, Arch. de Kunst., 81.

EUPATOR (Εὐπάτωρ), roi du Bosphore Cimmérien, vivait dans le second siècle après J. C., sous le règne de Marc-Aurèle. Lucien le mentionne, et parle de ses ambassadeurs portant les tributs qu'il devait aux Romains. Peut-être fautil retablir son nom dans un passage corrompu de Capitolin, et lire Eupatorem au lieu de Curatorem.

Lucien, Alexand., 57. - Capitolia, Anton. Pius, 9. -Eckhel . Doctring Nummorum, vol. 11, p. 378, 879.

\*EUPHANTE (Εύφαντος), philosophe grec de l'école de Mégare, naquit à Olynthe, ville de Chalcidique (1), célèbre dans la guerre du Péloponnèse et dans la guerre de Philippe contre la Grèce. On ne peut déterminer qu'approximativement l'époque à laquelle vécut ce philosophe. D'après Vossius (2), Euphante avait été précepteur d'Antigone, ce lieutenant d'Alexandre qui périt à la bataille d'Ipsus, en Phrygie, que lui livrèrent, en 301, les armées combinées de Cassandre, Ptolémée, Lysimaque et Séleucus. Euphante devait donc avoir été contemporain d'Aristote, précepteur d'Alexandre, bien que, suivant toute vraisemblance, il fût moins âgé que le fondateur du péripatétisme. Disciple d'Eubulide (3), dont la vie paraît avoir été renfermée dans les mêmes limites à peu près que celle d'Aristote (4), Euphante dut fleurir vers l'an 323 avant notre ère (Olymp. cxiv). De plus, la dédicace de son traité IIspi βασιλείας à Antigone déjà roi prouve qu'il vivait encore en 305 av. J.-C., année dans laquelle Antigone en Asie Mineure, Séleucus à Babylone, Ptolémée en Égypte, et Lysimaque en Thrace, prirent le titre de rois. Euphante appartient donc, avec Apollodore Cronus, avec Diodore, avec Bryson, avec Alexinus, à la dernière époque des mégariques. Au rapport de Diogène de Laerte (5), Euphante fut auteur de plusieurs tragédies, et il écrivit l'histoire de son époque. Ces mêmes faits sont rapportés par Vossius (6), et confirmés par le témoignage d'Athénée (7). Diogène de Laerte dit encore (8) qu'Euphaute composa pour Antigone, dont il était le précepteur, un traité remarquable de la royauté, πρὸς ον καὶ λόγον γέγραφε περί βασιλείας, σφόδρα εύδοχιμούντα. Εί се dernier témoignage est confirmé par celui de Vossius, conçu en ces termes (9): Item librum de regno perutilem et laudatissimum, quem Antigono regi misit. C. MALLET.

Diogène de Leerte, t. II. — C. Mallet, Histoire de l'École de Mégare. — Vossius, De Hist. Græcis, p. 69, ed. Westerman. — Welcker, Die Griech. Tragad. — C. Müller, Histor. Grac. Fragmenta, t. Ill., p. 19.

EUPHÉMIE (Sainte), de Chalcédoine, vivait au commencement du quatrième siècle de l'ère chrétienne. Elle souffrit le martyre dans le temps de la persécution de Dioclétien, vers 307. Son culte était célèbre à Chalcédoine. Léon l'Isaurien sit jeter dans la mer les reliques de sainte Euphémie. On célèbre sa fête le 16 septembre.

Baillet, Vies des Saints, 16 septembre.

вирие́мив, femme de Justin I (sey. e nom ).

EUPHÉMIUS, général grec, vivait des à première moitié du neuvième siècle. D'ants Cédrène, il commandait un corps de tres cantonné dans la Sicile, sous le règne de Echel II. Les auteurs arabes nomment ce perusnage Fima, et disent qu'en l'an 201 de l'ag. (817 de J.-C.) il avait été envoyé faire la gume en Afrique par l'ordre de Constantia, gouveneur de l'île. On voulut ensuite le destituer; i se révolta alors, et se rendit maître de Syracas, où il se déclara souverain. Il fut trahi per us personnage que les Arabes appellent Pione. C'est alors qu'il passa en Afrique, pour dems der des secours à Ziadet-Allah, prince des Agin bites. Le récit des historiens grecs est plus circonstancié, plus romanesque et moius vraisemblable. Euphémius, disent-ils, s'autorismi de l'exemple de Michel II, qui avait épousé un religieuse, enleva une jeune fille d'un correst. Les frères de la jeune fille portèrent plainte à l'empereur, qui ordonna au patrice Grégoras de faire couper le nez à Euphémius. Le coupable, instruit de cet ordre, prévint le châtiment, et s'enfuit en Afrique auprès de Ziadet-Allah, k troisième des princes aglabites, qui régnait ales en Afrique(1). Euphémius lui promit de le mettre en possession de la Sicile, s'il vontait le donner le titre d'empereur avec quelques trespes. Le prince arabe équipa cent vaisseaux, et y fit embarquer sept cents chevaux et dix mile hommes d'infanterie. Arrivés en Sicile, ils lattirent les troupes grecques près de Mazara, et s'emparèrent de plusieurs villes. Euphémius, s rivé devant Syracuse, sit faire halte à ses troupes, et s'avança seul vers la ville jusqu'à une portée d'arc. De là , faisant entendre sa voix, il exhorts les habitants à se soulever contre la tyransie des empereurs de Constantinople. « A ces paroles, dit Le Beau, deux frères sortent de la ville et viennent à lui dans une contenance respectueuse. En l'abordant, ils le saluent au non de l'empereur. Euphémius, charmé de leur sosmission, leur répond par des caresses; et tands qu'il tient l'un des deux embrassé, celui-ci k saisit fortement par les cheveux, l'autre lui abet la tête d'un coup de sabre, et tous deux se sauvent dans Syracuse, avant que l'escorte at eu le temps de les atteindre. » Malgré la mort d'Euphémius, les Arabes n'en achevèrent pes moins la conquête de la Sicile, qu'ils possedères pendant plus de deux cents ans.

Cédrène, t. II, p. 512. — Zonaras, I. XV. — Aboul Faradj , Caron. Syr. — Muratori , Rerum Italicana.

<sup>(1)</sup> Cette province, conquise par Philippe, fut annexée à la Macédoine.

<sup>(2)</sup> De Historicis Gracis, l. I, c. 8.

<sup>(8)</sup> Diog. de Laerte, X, L II, in Euclid. (4) Voir l'art. EUBULIDE.

<sup>(8)</sup> Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Loc. cit.

<sup>(7)</sup> Deipnosoph., l. VI, c. 18.
(8) L. II, in Euclid.

<sup>(9)</sup> Loc. cft.

<sup>(1)</sup> L'anonyme de Salerne, auteur latin, qui vivait et dixième siècle, raconte tout autrement la cause de la perte de la Sicile, bien qu'il l'attribue aussi à une fem Selon lui, Buphemius etait flance a une femme d'une rare neauté, nommée Homoniza, qui lui fat enlevée par la gouverneur grec de la Sicile. Euphémias, pour reager ille injure, passa en Afrique, et en reviat aver les Arbes qui conquirent la Sicile.

res, t. I et II. - Le Beau, Histoire du Bas-Emdit. Saint-Martin et Brosset), t. XIII, p. 71. PHORBE (Εύφορδος), médecin grec, ers la fin du premier siècle avant J.-C. d'Antonius Musa, médecin d'Auguste, il -même médecin de Juba II, roi de Mau-L'D'après Pline, ce prince donna, en l'honde son médecin, le nom d'euphorbia à lante qui croissait sur le mont Atlas, et, it Galien, il écrivit un traité sur les vertus te plante. Saumaise essaye de prouver que t de Pline est controuvé, et que cette plante uve déjà désignée sous ce nom dans Mé-; mais il faut reconnaître que dans le texte poète on lit èx φορδής plutôt que εὐφόρδης. , Hist. Nat., XXV, 30. - Gallen, De Compos. Mesec. Locos, IX, 4. - Saumaise, Proleg. ad Holyles. latr., p. h.

PHORION (Εὐφορίων), grammairien et grec, né à Chalcis, en Eubée, dans la 126° . (274 avant J.-C.), mort vers 200. Son 'appelait Polymnète. Lui-même, à une e qui nous est inconnue, devint citoyen nes. Il eut pour professeurs de philosoacydes et Prytanis; pour maître de poésie, bulus de Théra. Bien qu'il fût noir (μελί-, obèse (πολύσαρχος) et bancal (χαχοσχεl se fit aimer de Nicia ou Nicæa, femme andre, roi d'Eubée. Plusieurs passages de cologie font allusion à cet amour. Ayant, sait comment, amassé de grandes richesse rendit en Syrie, où Antiochus le Grand disit pour son bibliothécaire, en 221. Il it en Syrie, et fut enseveli à Apamée, suiruelques critiques, à Antioche d'après Suiine épigramme de l'Anthologie place, il ai, son tombeau au Pirée; mais il ne s'agit oute là que d'un simple cénotaphe.

horion écrivit de nombreux ouvrages en en prose, sur toutes sortes de sujets, prinnent sur la mythologie; voici d'abord la e ses poemes : 'Hoiodoc. D'après ce titre, oit que l'ouvrage traitait de l'agriculture: a et Columelle mentionnent en esset Eun parmi les écrivains agronomes: - Moainsi appelée du vieux nom de l'Attique. es légendes faisaient le principal sujet du . Ce poëme est aussi mentionné sous les le Συμμιγείς [Ιστορίαι ( Histoires mélées ). Άτακτα (Mélanges) : ce dernier titre était ort commun; — Χιλιάδες, poëme dirigé certaines personnes qui ne lui avaient adu l'argent confié à leurs soins : son titre, tiliades, ou Les Milliers, venait probablele ce que chaque livre contenait mille vers. quième, ou la cinquième Chiliade, inti-Heal Xanguav (Sur les Oracles), conte-

ne énumération de sentences qui s'étaient plies. Contenait-il aussi des prophéties mees contre les détenteurs infidèles? Tout age de Suidas relatif aux Chiliades est rrompu; l'interprétation que nous en donl'après Meineke est probable, sans être

NOUV. BIOGR. GÉNÉR. — T. XVI.

sûre; — 'Αλέξανδρος : adressé sans doute à un ami de ce nom; - 'Avioc, poëme mythologique consacré à Anius, fils et prêtre d'Apollon Délien; — Άντιγραφαὶ πρός Θεωρίδαν (Réponses à Théoridas) : si, comme le supposent Meursius et Schneider, il faut lire Θεωδωρίδαν au lieu de Θεωρίδαν, ce poëme avait pour sujet une controverse avec le grammairien Théodoridas, le même qui écrivit plus tard l'épitaphe d'Euphorion; — Άπολλόδωρος, poëme mythologique adressé probablement à un ami du nom d'Apollodore; — 'Αραί, η ποτηριοκλέπτης (les Imprécations, ou le Voleur de coupe) : ces invectives contre une personne qui lui avait dérobé une coupe ont été imitées par Callimaque et Ovide dans leurs Ibis, par Caton et Virgile dans leurs Diræ; — 'Αρτεμίδωρος; on croit que c'est un poëme dans le genre de l'Apollodore; — Γέρα-νος: le sujet et l'authenticité du poëme sont également douteux; — Δημοσθένης: comme trois des poëmes cités plus haut, celui-ci paralt devoir son titre au nom de l'ami à qui il était adressé. Cet ami, d'après Meineke, était Démosthène de Bithynie; — Διόνυσος, poëme mythologique sur Bacchus; - Έπικήδειος εἰς Πρωταγόραν, élégie sur un astronome nommé Protagoras; — Θράξ; - Ίππομέδων; — Ξένιον; — Πολυχάρης; Υάχινθος; - Φιλοκτήτης.

Outre ses poëmes mythologiques et élégiaques, Euphorion composa plusieurs de ces petites pièces que les Grecs appelaient des épigrammes : son nom figure dans la Guirlande de Méléagre; mais deux seulement de ses épigrammes existent encore dans l'Anthologie : toutes deux appartiennent au genre critique, qui paraît avoir été cultivé avec beaucoup de succès par Euphorion, puisque ce poëte fut imité par Tibulle, par Properce et surtout par Gallus. Ce fut probablement aux séductions de ses poésies élégiaques qu'Euphorion dut chez les Romains cette popularité qui faisait négliger Ennius et excitait ainsi l'indignation de Cicéron. Parmi les admirateurs et les imitateurs d'Euphorion, il faut citer l'empereur Tibère, qui consacrait à faire de mauvais vers les courts instants de loisir que lui laissaient ses proscriptions et ses débauches. Quelques critiques ont voulu faire d'Euphorion un poëte tragique, et Fabricius l'a inscrit sur sa liste des poëtes comiques; ces deux assertions ne s'appuient sur aucun témoignage historique. En prose Euphorion avait écrit divers traités historiques et grammaticaux; en voici les titres: Ίστορικά Υπομνήματα; — Περί τῶν Άλευαδῶν; - Περί τῶν Ἰσθμίων; — Περί Μελοποιῖῶν; un ouvrage grammatical d'une grande célébrité, qui traitait principalement du style d'Hippocrate et qui semble avoir été intitulé: Λέξις 'Ιπποχράτους. Comme les autres poëtes de l'époque alexandrine, Callimaque, Parthenius, Lycophron, Euphorion sut un érudit, et le sit sentir dans ses vers. Il était obscur de parti pris, recherchant les locutions les moins connues et

les allusions que des érudits comme lui pouvaient seuls saisir. Malgré 8.28 défauts, l'obscurité, l'affectation, le néologisme, Euphorion eut sans doute des qualités, puisqu'il trouva des admirateurs longtemps même après sa mort. Il ne reste de ses ouvrages que des fragments, bien peu nombreux, qui ont été recueillis avec le plus grand soin par Meineke, De Euphorionis Chalcidensis Vita et Scriptis; Gedan, 1823. Cette édition a été reproduite avec des améliorations dans les Analecta Alexandrina de Meineke; Berlin, 1843. L. J.

Fabricius, Bibliotheca Græca. — Vossius, De Historicis Græcis. — Smith, Dict. of Greek and Roman Biogr

\*EUPHORION de Chersonèse, poëte grec, vivait probablement dans le troisième siècle avant J.-C. Il composa des poésies de ce genre licencieux que l'on appelait Πριάπαια; il n'en reste que trois vers, cités par Hephæstion. De ce fragment bien court Meineke a cependant induit qu'Éuphorion était un Grec d'Égypte, que sa ville natale était Chersonèse, près d'Alexandrie; enfin, qu'il vivait sous le règne de Ptolémée. Philopator, qui monta sur le trône en 220. Ce sont là de simples conjectures.

Meineke, Analecta Alexandrina.

\*EUPHORION, médecin ou grammairien gree, vivait vers le premier siècle avant J.-C. Il écrivit un commentaire, aujourd'hui perdu, en six livres, sur Hippocrate.

Pline cite encore un Euphorion, statuaire distingué, et dont tous les ouvrages étaient déjà perdus de son temps.

Gratien, Gloss. Hippocrat., p. 12. — Pline, XXXIV, s. EUPHRÆUS OU EUPHRATUS (Εύρραιος OU Εὐρρατης), philosophe athénien, vivait dans le quatrième siècle avant J.-C. Disciple de Platon, il gouverna la Viacédoine avec une autorité absolue, sous le règne de Perdiccas. D'après Athénée, il poussait l'esprit de secte et d'école jusqu'à n'admettre à la table du roi que ceux qui connaissaient la philosophie et les mathématiques. Après la mort de Perdiccas, Euphræus se mit à la tête du parti opposé à Philippe. Ce parti fut vaincu, et Euphræus se donna la mort.

Athénée, p. 508.

EUPHRANOR (Εὐφράνωρ), statuaire et peintre grec, vivait vers 350 avant J.-C. Né à Corinthe, il pratiqua son art a Athènes. Comme statuaire, il travailla en bronze et en marbre, et exécuta des ouvrages de toutes les dimensions, depuis des statues colossales jusqu'à de petites coupes. Ses plus célèbres ouvrages étaient : un Paris, qu'il avait représenté comme le juge des déesses, l'amant d'Hélène et le meurtrier d'Achille. La très-belle statue en marbre du musée Pio-Clementino est sans doute une copie de cet ouvrage; — une Minerve appelée Catulienne, parce Q. Lutatius Catulus l'avait placée au bas du Capitole; - un Agathodæmon tenant une corne d'abondance dans la main droite, un épi de blé et un pavot dans la main gauche; - une Latone mère, portant ses enfants, Diane et Apollon, placée dans le temple de la Concorde à Rome. Il existe à Florence un beau bas-relief représentant le même sujet; un Porte-Clef, remarquable par la beauté de s formes; — des statues colossales de La Valeur et de La Grèce, formant sans doute un groupe, peut-être la Grèce couronnée par la Valeur; une Femme dans l'élonnement et l'admiration (admirantem et adorantem); - Alexandre et Philippe montés sur des quadriges; - une statue d'Apollon Patrous, placée dans son tenple sur le Céramique d'Athènes; — enfin, une statue d'Hephæstus (Vulcain); le dieu n'était pas représenté boiteux. Comme peintre, Euphranor exécuta beaucoup de grands ouvrages, dost le principal se voyait encore du temps de Paasanias sous un portique du Céramique. D'en coté étaient les douze dieux, et sur la muraille opposée Thésée avec Démocratie et Demos (Δημοχρατία τε καὶ Δήμος). Thésée était représenté comme le fondateur de l'égalité politique à Athènes. Sous le même portique, était une autre peinture d'Euphranor, représentant la bataille entre la cavalerie athénienne et la cavalerie béstienne à Mantinée, et contenant des portraits d'Epaminondas et de Gryllus, fils de Xenophos.

Euphranor avait écrit Sur la Proportion et les Couleurs (De Symmetgia et Coloribus), den choses dans lesquelles il excellait. D'après Pline, il exprima la dignite des heros par les proportions extraordinaires qu'il donna à leurs statues. Son système fut adopté avec quelque modification par son grand contemporain Lysippe; Zeuis l'avait dejà pratique dans ses peintures. Enphranor eut pour disciples Antidotus, Carmanide d'Léonidas d'Anthéton; lui-même avait eu pour maltre Ariston, fils d'Aristide de Thèbes. Vinute fait mention d'un Euphranor architecte, income d'ailleurs, qui avait écrit De Præceptis Symmetriarum.

ruram.

Pline, XXXIV, 8. — Pausanias, 1, 3. — Plutarque, be Gior. Ath., 2. — Quintiben, XII, 10. — I uclen, Imag., 1. — Philostrate, Filia Apollon., II, 9. — Evenne de Brance, au mot "γιθηδων. — Vituve, VII; Præf., 18. — Müller, Archæol. d. Kunst., 405, 3. — Hirt., Gech. b bild. Kunst., p. 208.

\* EUPHRANOR, philosophe pythagoricien, d'une époque incertaine. Athènée le cite comme anteur d'un ouvrage Sur les Flutes et sur les Joueurs de flute (Περί Αὐλῶν καὶ περί Λὐλῶν Γοὶ Ευρhranor est peut-être le même qu'un Évanor mentionné par Jamblique parmi les philosophes pythagoriciens.

Athenée, IV, XIV.

à Alexandrie, vers l'an 413, morte vers 467. Lorsqu'elle eut atteint l'àge de seize à dissept ans, voyant que son père, Paphnuce, voulait la marier, et supposant qu'on lui refuserait la permission de prendre le voile, elle s'enfuit de la maison paternelle, et alla se cacher dans un monastère de cénobites, à peu de distance de la

t dans son secret un des plus anolitaires; celui-ci lui coupa les cheına des vêtements d'homme, et la ; le nom masculin de Smaragèle à vent, nommé Théodose, qui ignora si que le reste de la communauté, ouveau moine. Euphrasie vécut deermée dans sa cellule, où elle passa ns dans les pratiques de la plus n. Lorsqu'elle se vit près de moui filiale se réveilla dans son cœur; :hercher son père, dont elle se fit I fut tellement frappé de cette vie de cette mort pieuse, qu'il resta e monastère et y finit ses jours La e Euphrasie n'a point d'autorité ivants ecclésiastiques; cependant, onorent le 25 novembre et les Larier. C. L.

des Saints, III. — Richard et Giraud, Bi-

Β (Εὐφράτης), philosophe stoïcien sous l'empereur Adrien, dans le ecle de l'ère chrétienne. Suivant il était né à Tyr, tandis qu'Ézance le fait naître à Épiphanie en Eunape l'appelle Égyptien. Pline le mps qu'il servait en Syrie, semble maissancé avec Euphrate, et s'être imement avec lui. Dans une de ses t un pompeux éloge des vertus et e ce philosophe. L'éloquence d'Euissi attestée par Arrien. Apollonius ccuse d'avarice et de basse flatterie. rvenu à un âge avancé et souffrant ie incurable, demanda à Adrien la de se tuer, et mit fin à ses jours

, Epist., 1, 10. — Philostrate, Fit. Soph., silonii, 1, 13. — Étienne de Byzance, au α. — Eunape. Fitæ Soph. — Arrien, et., 111, 15; IV, 8. — Marc-Auréle, X, 31. — XIX, 8.

E, héresiarque, vivait au second chrétienne. Il fut le chef de la secte, secte qui rendait un culte au serbit diverses modifications; on alla endre que le serpent qui tenta Eve carnation du Christ. Les idées les strouvent toujours des partisans et les ophites, dont les singulières exercé la critique moderne, subsislongtemps.

G. B.

Adv. Hæreses, I, 34. — Saint Épiphane, Seyfferth, Ophitarum Mysteria detecta; er, Dissertationes de Ophilis; 1834-35. moires, t. II, p. 288. — Matter. Histoire c, t. II, p. 184.

DN, poëte athénien de la comédie vait vers 300 avant J.-C. Ses pièces ir souvent conservé le caractère de noyenne. Il nous reste les titres et idérables fragments des pièces suissayoí, λίσχρά, λωοδοδοῦσα (en hi-

sant, suivant l'excellente correction de Meineke, Εϋφρων pour Εὐφορίων dans Athénée, XI); Διδυμοι, Θεών Άγορά, Θεωροί, Μοῦπαι, Παρακδομένη, Συνέφηδοι. Les Fragments d'Euphron ont été recueillis par Meineke. M. Bothe les a traduits en latin et insérés dans les Fragmenta Comicorum Græcorum, publiés par A.-F. Didot; Paris, 1855, grand in-8°.

Suldas, au mot Eugowy. — Athènée, XI. — Stobée, Florilegium, XV, 2; XXVIII, 11; XCVIII, 12. — Melneke, Fragmenta Com. Grac., vol. 1, p. 477, 478; vol. IV, p. 484-482.

\* BUPHRON (Εύφρων), tyran de Sicyone, vivait vers 360 avant J.-C. Il exerçait la puissance souveraine dans sa ville natale, sous la suzeraineté de Sparte. En 368, Sicvone fut forcée, par Épaminondas, de s'unir aux Thébains. Cette alliance, sans détruire la constitution oligarchique de la ville, semble avoir considérablement diminué l'autorité d'Euphron. Pour la ressaisir, il souleva le peuple contre le gouvernement, et établit une démocratie, dont il fut le chef avec quatre autres généraux. Il commença par s'assurer l'appui des mercenaires au service de la république, en leur prodiguant l'argent et en leur donnant pour chef son fils Adeas; puis, ayant banni les principaux citoyens de la ville comme coupables de laconisme, et s'étant débarrassé de ses collègues par l'exil et la mort, il devint tyran de Sicyone. Il n'était pas d'ailleurs independant, puisque la citadelle restait au pouvoir des Thébains; aussi fut-il forcé de marcher avec le commandant de la garnison thébaine contre la ville de Phlius. Peu après, le parti oligarchique se releva, et Euphron s'enfuit à Athènes. Il se rendit ensuite à Thèbes, pour y solliciter un appui, qu'il regardait comme indispensable; ses ennemis l'y suivirent, et, au moment où il se croyait sur du triomphe, il tomba sous leurs coups. Ses assassins, arrêtés et mis en jugement, furent absous. Les partisans, encore nombreux, d'Euphron enterrèrent leur chef à Sicyone, avec une pompe extraordinaire, et l'honorèrent d'un culte comme un héros et comme le fondateur de la ville.

Xénophon, Hellen., VII, 1-8. — Diodore, XV, 69, 70. — Pintarque, Arat., 53.

\* RUPHRONIUS (Saint), évêque d'Autun, vivait dans le cinquième siècle de l'ère chrétienne. Il succéda à saint Léonce, vers 452. Lié d'amitié avec Sidoine Apollinaire, évêque d'Auvergne, et saint Loup, évêque de Troyes, flécrivit, avec ces prélats, à Thalasse, évêque d'Angers, une lettre contenant des règlements sur les fêtes et le service divin, sur les ecclésiastiques higames et sur ceux qui entraient dans les ordres du vivant de leurs femmes. Il assista l'an 475 au concile d'Arles. On ignore les détails de son épiscopat.

Baillet, Fies des Saints, t. 11, 4 août.

\* EUPHRONIUS (Saint), évêque de Tours, né dans les premières années du sixième siècle, mort vers l'année 572. Il était d'une noble fa-

mille, et son oncle, qui devait être inscrit luimême, sous le nom de Grégoire, au calendrier de l'Eglise gallicane, gouvernait le diocèse de Langres. Quand Euphronius fut appelé sur le siége de Tours, par les suffrages des clercs et du peuple, à la mort de Gontran, Clotaire n'approuva pas d'abord cette élection. Le prince avait un autre candidat; mais comme celui-ci travaillait, par de coupables intrigues, à prendre possession de l'évêché de Clermont en Auvergne, il dédaigna celui de Tours. Ayant appris ces menées, Clotaire se retourna vers Euphronius, et ordonna de le consacrer. Euphronius assistait, en 557, au troisième concile de Paris. C'est de son temps qu'eut lieu l'incendie de l'église Saint-Martin par Willicaire, duc d'Aquitaine. Comme le duc rebelle s'était réfugié dans cet asile vénéré, le roi le sit investir étroitement : Willicaire y mit le seu, et, prositant du désordre produit dans les rangs des soldats par la vue des slammes, il prit la fuite. Euphronius releva cette noble ruine. Il présidait, au mois de novembre 567, le concile de Tours, où furent rédigés vingt-sept canons touchant la discipline ecclésiastique. En 568, il assistait à la dédicace de l'église de Nantes, comme le rapporte Fortunat :

Inter quos medios Martini sede sacerdos Enfrontus fuiget, metropolita sacer...

Le chanoine Jean Maan commet donc une grave erreur lorsqu'il fait mourir Euphronius en 564. On a conservé deux lettres d'Euphronius : la première est à l'adresse de Radegonde, femme du roi Clotaire, retirée dans un monastère fondé par elle dans la ville de Poitiers; la seconde, qui porte aussi le nom de plusieurs autres évêques de la province, est une sorte de mandement rédigé, à l'approche de quelque grande calamité, pour l'instruction des fidèles de la Touraine. Le P. Lecointe pense que cette dernière lettre est de l'année 570; dom Labat lui assigne pour date l'année 567, et Baronius l'année 559. L'abbé Travers, dans son Histoire manuscrite des Conciles de Touraine, la porte, avec plus de vraisemblance, à l'année 563. B. H.

Greg. Tur, Hist. Francor. — Maan, Metrop. Turonensis. — Adrien Balllet, Vie de S. Euphrone, dans son Recueil. — J.-B. Sollerius, De S. Eufronio; Bolland., 4 août.

\* EUPHROSINE (Sainte). Voy. EUPHRASIE.

RUPHROSYNE DUCÈNE, impératrice grecque, née vers le milieu du douzième siècle, morte en 1215. Hardie, orgueilleuse et dépravée, elle contribua beaucoup, en 1195, à placer son mari Alexis sur le trône de Byzance, à la place d'Isaac l'Ange. Pendant tout le règne du faible Alexis, elle exerça sur lui une influence à peine interrompue par une disgrâce passagère. Lorsque Constantinople tomba au pouvoir des croisés, en 1204, elle alla rejoindre son mari, qui s'était enfui quelques mois auparavant, et mourut à Larta, en Épire.

Le Beau, Histoire du Bas-Empire (édit. Saint-Marcin et Brosset), t. XVII, l. XCIII.

\* EUPITHIUS (Εὐπίθιος), grammairien athenien, vivait probablement dans le quatrième siècle après J.-C. L'Anthologie greeque nous a conservé une épigramme de lui avec cette indication: Τοῦ στίξαντος τὴν καθόλου. Ce titre et le contenu de l'épigramme nous apprennent que Eupithius avait consacré un important travail grammatical à la ponctuation et à l'accentuation de l'ouvrage d'Hérodien intitulé: Καθολική προφόζα ου ή καθόλου (τίχνη). Hérodien vivait sous l'empereur Marc-Aurèle; Eupithius est done postérieur à cette époque, mais sa vie nous est tout à fait inconnue.

Fabricius, Bibl. Graca. — Brunck, Anal., vol. II, p. 402. — Jacobs, Anthol. Graca, 111, 110; X, 196, 197; XIII, 895.

\*EUPLOUS (Εὖπλους), graveur sur pieres précieuses, vivait à une époque inconnue. Son nom se lit sur une pierre représentant L'Amour assis sur un dauphin. Quelques archéologus pensent que l'inscription EΥΠΛΟ n'est pas le nom de l'artiste, mais une allusion au sujet re présenté.

Bracci, Tab., 72.

\* EUPOLÈME, historien grec, vivait probblement dans le premier siècle avant J.C. Il
écrivit plusieurs ouvrages sur les Juis; on can
naît les titres des suivants : Περὶ τῶν ἐν τῷ 'ἐωἐκις βασιλέων; — Περὶ τῆς 'Ἡλίου προφητείκ;
— Περὶ τῶν τῆς 'λασυρίας 'ἰσυδαίων. On a supposé qu'Eupolème était juif, d'après la manière
dont Josèphe parle de lui. Alexandre Polyhistor
nous a conservé quelques fragments d'Eupolème;
ils ont été recueillis par C.-G.-A. Kuhlmey, Eupolemi Fragmenta prolegom. et commentarinstructa; Berlin, 1840, in-8°, et par C. Μὶler, Historicorum Græcorum Fragmenta, L. III,
p. 207.

Arrien et Élien mentionnent un Eupolème, auteur d'ouvrages sur l'art militaire. Cet écrivain est d'ailleurs tout à fait inconnu.

Clément d'Alexandrie, Stromata. — Busèbe, Prap-Bvang., X. 17, 30. — Saint Jérôme, Do illustr. Script...35.

\*EUPOLÈME, général étolien, vivait vers 200 avant J.-C. Il défendit, en 189, Ambracie contre une armée romaine, commande par M. Fulvius. Après la soumission des Étoliess, il fut conduit à Rome avec le général en chel Nicandre. C'est probablement le même Enpolème qui, en qualité de commandant des Étoliens antiliaires, servait dans l'armée de Flaminius contre Philippe, roi de Macédoine, en 197 avant J.-C.

Tite-Live fait encore mention d'un Eupolisse d'Hypata en Thessalie, du temps où cette ville était sujette de la ligue étolienne. Chef d'un des partis d'Hypata, il rappela de l'exil les prindipaux membres du parti contraire, et les fit une aussitôt après leur retour.

Polybe, XVIII, 2, 4; XXVIII, 4. — Tite-Live, XXXVIII, 4-10; XLI, 25.

\* EUPOLÈME, architecte argien, vivait vers 430 avant J.-C. Il rebâtit le grand Hereum de Mycène, qui avait été détruit par un incessie, l'entablement était orné de sculptures ant les luttes des dieux et des géants et de Troie.

s, II, 17. — Thucydide, IV, 188.

DLÈME (Εὐπόλεμος), général grec, rs 320 avant J.-C. Lieutenant de Cast chargé par lui d'envahir la Carie en e laissa surprendre et faire prisonnier imée, qui commandait cette province igone. Sa captivité ne fut pas de longue uisqu'on le voit, l'année suivante, à la roupes laissées en Grèce par Cassandre. de Stelle, XIX, 68, 77.

.18 (Εὖπολις), poëte athénien de l'anmédie, fils de Sosipolis, né vers 446 J., mort vers 411. Parmi les poëtes de comédie

rum prisca comædia virorum est,

, au jugement d'Horace, le premier : Cratinus et Aristophane :

: atque Cratinus Aristophanesque poetæ.

ent est confirmé par tout ce que nous es comiques athéniens. Eupolis fit resa première pièce dans la quatrième la 87° olympiade (429 avant J.-C.), avant le début d'Aristophane, qui était s du même âge que lui. Eupolis avait -sept ans, au rapport de Suidas. On i facilement déterminer la date de sa ; il est plus difficile d'indiquer celle de Suivant le récit ordinaire, Alcibiade, arquant pour la Sicile, le fit jeter dans our se venger des railleries du poête ses Βάπται, n'avait pas craint d'attarillant savori de la démocratie athéserait étrange qu'Alcibiade se fût perpareille violence, et plus étrange encore ydide n'en eût rien dit; mais Cicéron l'une manière péremptoire cette travraisemblable, en faisant remarquer thène cite des pièces d'Eupolis postél'expédition de Sicile. Enfin, dans un des comédies de ce poëte, on trouve e désigné par le titre de στρατηγός ; or, Aristarque ne fut général qu'en re ans après l'époque ou l'on fait mous. Cette anecdote controuvée provient nent d'un fait réel raconté par Suidas. e biographe, Eupolis périt dans l'Helendant la guerre contre les Lacédémot événement ne peut se rapporter qu'à 3 de Cynossema, en 411, ou à celle otamos, en 405. La première de ces s nous paraît la plus probable, puisque e 412 il n'est plus fait mention d'Euilleurs, comme Alcibiade commandait ema, ses ennemis purent facilement d'avoir profité de la confusion de la our faire disparattre le poëte qui l'avait l existe encore plusieurs autres traditives à la mort d'Eupolis. Toutes dif-

fèrent et sont également douteuses. Élien et Tzetzès disent qu'il mourut à Égine, et qu'il y fût enterré; Pausanias prétend avoir vu son tombeau sur le territoire de Sicyone. De ces contradictions on peut conclure que les anciens eux-mêmes ne savaient rien d'assuré touchant la mort d'Eupolis. Autant que nous pouvons en juger par les fragments, assez nombreux, de ses tragédies, et par les témoignages de divers critiques de l'antiquité, Eupolis se distinguait surtout par la vivacité de son imagination et par la faculté d'intéresser le public aux plus étranges fantaisies de son génie satirique. Pour lui, point de sujets stériles, pas même les plus austères, et en apparence les plus rebelles à la poésie comique. Voici, par exemple, le sujet des Dèmes (Δημοι): Nicias, ne sachant à qui s'adresser pour rétablir les affaires d'Athènes, prend le parti d'évoquer des enfers les anciens chefs de la république, Solon, Miltiade, Aristide, Périclès. Ces ombres illustres répondent à son appel, et viennent tenir sur le théâtre une séance qui contenait sans doute à l'adresse du peuple de sévères reproches pour le présent et de sages conseils pour l'avenir. Là se trouvaient deux vers qui, suivant Longin, fournirent peut-être à Démosthène le germe d'un de ses plus magnifiques élans d'éloquence. Miltiade, menaçant les jeunes généraux dont l'imprudence compromettait la fortune d'Athènes, s'écriait :

« Non, par ma bataille de Marathon, personne ne se réjouira d'avoir contristé mon cœur. »

La même pièce contenait cet admirable portrait de Périclès :

« C'était de tous les hommes le plus puissant par l'éloquence, lorsqu'il moutait à la tribune, et que, comme un bon coureur, il devançait de dix pas les autres orateurs ... Mais, outre cette promptitude, il avait sur les lèvres je ne sais quelle persuasion, tant il était habile à charmer, et, seul des orateurs, il laissait l'aiguillon dans l'âme des auditeurs. »

Ces passages nous donnent bien une idée des beautés sérieuses de cette pièce, mais elles ne nous apprennent pas comment Eupolis avait pu faire une comédie amusante avec une évocation funèbre et une délibération politique. Une assemblée des antiques législateurs et héros athéniens tenant conseil sur les destinées de la ville dont ils avaient fondé la grandeur offrait quelque chose de grave et de majestueux, tout à fait opposé à la gaieté irrévérencieuse de l'ancienne comédie. Le poëte ne put triompher de cette disficulté qu'à force de verve et d'invention. Pour les graces de la diction, il surpassait, dit-on, Aristophane lui-même, tandis qu'il rivalisait avec Cratinus pour l'apreté des attaques personnelles. Parmi les objets de ses mordantes railleries, on cite Socrate, contre lequel il composa, avant Aristophane, une comédie plus injurieuse encore que Les Nuces. Il n'allait pas toujours chercher ses victimes aussi haut, et il s'en prenait parsois

à des personnes auxquelles on ne pouvait pas même reprocher la célébrité. Un certain Autolycus, coupable seulement d'être beau et d'avoir remporté le prix du pancrace, fut en butte à ses invectives, aussi bien que Callias, Alcibiade, Hyperbolus et autres célebres démagogues. Il n'épargnait pas même les morts, et nous avons de lui des vers où il traite Cimon presque aussi sévèrement qu'un contemporain. Il est inutile d'ajouter qu'à l'audace des personnalités il joignait cette licence qui dépare toute l'ancienne comédie. Aristophane, dont on connaît le langage peu déguisé, se vante d'être beaucoup plus modeste que ses confrères, parmi lesquels il compte certainement Eupolis.

Presque égaux d'âge et de talent, Aristophane et Eupolis rivalisèrent entre eux, et peut-être aussi se copièrent mutuellement. Cratinus reprochait à Aristophane de s'approprier les inventions d'Eupolis, et celui-ci répète le même reproche en désignant particulièrement la comédie des Chevaliers, dont il dit:

« Ces Chevaliers, je les ai composés avec ce chauve, et « je lui en ai fait présent »

D'un autre côté, Aristophane, dans la deuxième (ou troisième) édition des Nuées, se moquant de ces poëtes qui reviennent à satiété sur le même sujet et s'en prennent toujours à Hyperbolus, ajoute :

« Eupolis le mit le premier en scène, dans son Maricas, et, en méchant poëte qu'il est, il retourna fort mal mes Chevatiers, en y ajoutant une vieille femme ivre qui danse la cordace. Phrynichus avait déjà inventé cette vieille-là et l'avait fait manger par un poisson. »

Le scoliaste d'Aristophane pense que ce poëte avait en vue Eupolis lorsque, dans la Parabase de la Paix, il parlait si dédaigneusement de ses rivaux, « qui plaisantent perpétuellement sur des haillons et font la guerre aux poux (τοῖς φθειροίν πολεμοῦντας) ». On voit que les comiques athéniens ne s'épargnaient pas plus entre eux qu'ils n'epargnaient les généraux, les orateurs et les poëtes tragiques.

Le nombre des pièces d'Eupolis était de dixsept, selon Suidas; de quatorze, suivant l'auteur anonyme du traité Sur la Comédie. Les titres qui nous restent surpassent même le plus fort de ces deux cluffres, mais plusieurs sont très-incertains. On peut, d'après Meineke, regarder comme authentiques les quinze suivants : Aiyec. Άστράτευτοι ή λιδρογύν τι, Αὐτόλυκος, Βά-ται, Δήμοι, Διαιτών, Είλωτες, Κόλακες, Μαρικάς, Νουμηνίαι, Πόλεις, Προσπαλτιοι, Ταξίαρχοι, Υδριστοδικαι, Χρυσούν γένος. On connait les dates de cinq de ces pièces, savoir : en 425, aux Lénéennes, Νουμηνίαι : troisième prix; Aristophane cut le premier, pour ses Ayapveic, et Cratinus le deuxième, pour ses Χειμαζομένοι; en 423 ou 422, Άσεράτευτοι; — en 421, probablement aux Lénéennes, Μαρικᾶς; — la même année aux Grandes dionysiaques, Kódaxes, premier prix; Aristophane eut le second, pour son Ειρήνη; — en 420, Αὐτόλυχος.

Eupolis fit jouer plusieurs de ses pièces sous le nom d'Apollodore. C'était un moyen pour les comiques athéniens d'éluder certaines prescritions de la loi. Héphæstion mentionne une espète de mètre choliambique appelé eupolidéen, d'employé aussi par les poëtes de la moyense et de la nouvelle comédie. Les Fragments des comédies d'Eupolis ont été recueillis par Meinète: Fragmenta Comicorum Græcorum, vol. 1, p. 104-146; vol. II, p. 426-579, et par Boths, Frag. Comic. Græc., dans la Bibliothèque grecque de A.-F. Didot.

Suidan, au mot Εὐπολις. — Anonyme, De Comat.— Ciceron, Ad Attic, VI, 1. — Éllen, Nat. Anim., X, it.— Tretzès, Chil., IV, 283. — Scoliuste d'Aristophane, M Pac., 781, 762, 1182; Ad Nub., 97, 188, 286, 581, 581; Mi; M Equit., 528, 1288; Ad Vesp., 1020. — Stobée, Serm., N. — Fabricius, Bibliothoca Græca, vol. II, p. 481-48.— Ciinton, Pasts Hell., t. II. — Bergk, Comment. de Reis. Com. Att. ant., 333-366.

EUPOMPE (Εύπομπος), célèbre peintre gu, né à Sicyone, vivait vers 400 avant J.-C. Contemporain de Zeuxis , de Parrhasius , de limanthe, et maitre de Pamphile, qui fut 🖦 même le maître d'Apelle, il s'acquit une ide réputation, que l'on créa tout exprès pour le une nouvelle classification des peintres. Jusque li on ne connaissait que deux écoles : la greque proprement dite ou helladique, et l'asialque La gloire d'Eupompe donna naissance à une trèsième école , la sicyonienne , et , d'après la non velle division, on eut trois écoles, savoir : l'innienne, la sicyonienne, et l'allique. Lysippe, alors à ses débuts, ayant demandé à Eupempe quel modèle il devait suivre : « La nature, » npondit celui ci. On ne sait rien sur la vie de ce peintre ; on n'a même presque aucun détail 🖛 ses ouvrages.

Pline, AXXIV, 8; XXXV, 9.

\* EUPOMPIDAS (Εὐπομπίδας), général grec de Platée, fils de Daimaque, vivait vers 430 avant J.-C. Il fut un des commandants de Platée pendant le siége de cette ville par les Lacédémoniens (429-428). Dans l'hiver de la éconde année du siége, il concerta avec le devin Théénète le projet de traverser les lignes de circonvallation. Cette manœuvre, qui devait d'abord être tentée par toute la population de la ville, ne fut exécutée que par deux cent-deux des assiégés, sous les ordres d'Eupompidas et de Théénète.

Thucy " !e III, 20-23.

EUPREPES, écuyer romain, fameux dans les annales du cirque, vivait au commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne. Il resporta 782 fois la victoire, nombre que persone n'avait atteint avant lui. Dans sa vieillesse, ca 211, il fut mis à mort, par l'ordre de Caracilà, parce qu'il portait dans le cirque des couleurs différentes de celles des bleus, favorisés par l'empereur.

Dion Cassius, LXXVII, 4.

rten 1751. Il étudia au gymnase d'Heret plus tard à l'université d'Upsal, où il naitre ès arts. Il devint ensuite successio-recteur, puis lecteur d'abord de mathéensuite d'éloquence et de poésie. Depuis ju'à sa mort il fut pasteur à Thorsäkernombreux manuscrits sur diverses maa a de lui: En Präst i sin prydning lesiastique avec ses ornements); — utica et Syntaxis; 1733; — Oratio se Prædestinatione; 1729; — Allantalis.

Gruber, Allg. Enc.

ou ÉVARIC, roi des Visigoths, né mort à Arles, en 484. En 466, il s'emtrone en faisant poignarder son frère c. Continuant les idées de son prédécesésolut de profiter de la situation prél'Empire d'Occident pour établir sa dosur la Gaule entière. Il attaqua en 470 ns, qui, au nombre de 15,000 hommes, fortifiés dans Biturica (Bourges). Les furent vaincus et forcés de se réfugier Burgondes. Tonte l'Aquitaine et tous situés entre le Rhône, la Loire et lombèrent au pouvoir du vainqueur. Le ict d'Arvernum osa lui résister. Augusm (Clermont), capitale du pays, fut déec un rare courage par Ecdicius, fils de ir Avitus, et les Goths levèrent le siège; revinrent bientôt avec des forces supét contraignirent, par leurs dévastations. se soumettre. Julius Nepos, qui venait r sur le trône d'Occident, envoya Épièque de Pavie, anprès d'Euric, pour néec lui la pacification de la Gaule. Épibtint d'Euric la promesse d'être l'ami Romains; mais les Visigoths gardèrent irs conquêtes anciennes. Le nouvel em-Visigoths était borné au nord par la l'est par le Rhône, à l'ouest par l'Oau sud par les Pyrénées. Ce fut de ce Euric chercha à s'agrandir. Il envoya éninsule une armée sous les ordres du téric, pour y faire disparaître les derris de la domination romaine. Pampeesar-Augusta et les villes voisines se 1, et bientôt la puissance romaine fut e dans toute l'Espagne par celle des . Le petit royaume des Suèves en Gan Lusitanie échappa seul à cette coniérale. Euric eut moins de peine encore à e a son empire les pays situés au delà du tà réunir à son empire Arles et Marseille. ès répandirent partout le nom d'Euric. ns, les Franks, les Romains, les Suèves, ois, les Burgondes, les Ostrogoths, les i, les Thuringiens se disputèrent son Enfin, si l'on en croit Sidoine Apolli-1 vit à la cour du roi des Visigoths jusambassadeurs persans, venus des bords de l'Euphrate. Euric ne fut pas seulement conquérant, il eut aussi la gloire de donner un code à ses sujets. Il recueillit en un corps de lois les vieilles coutumes des Goths, ainsi que les ordonnances publiées par lui et par ses prédécesseurs. Il fut aidé dans ce projet par les conseils de saint Léon, qui, quoique catholique et Romain, n'en occupait pas moins un rang élevé à la cour d'Euric. Celui-ci était arien, et on lui reproche d'avier persécuté les catholiques. Euric montra d'ailleurs de la générosité, et protégea les sciences et les lettres.

Jornandes, Rex gestæ Gothorum. — Sidoine Apolitnaire, Epist. — Dom Valssette, Hist. gen. du Languedoc. — Ch. Paquis et Dochez, Histoire de l'Espagne, t. 1st.

\* EURIPIDAS ou EURIPIDES (Εὐριπίδας ou Εόριπίδης), général étolien, vivait vers 220 avant J.-C. Nommé gouverneur de Cynætha en Arcadie, lorsque les Étoliens s'en emparèrent avec le secours de l'Illyrien Scerdilaidas, il ne tarda pas à évacuer cette place, par crainte des Macédoniens. L'année suivante, en 219, placé à la tête des Éléens, alors alliés des Étoliens, il ravagea les territoires de Dyme, de Phares, de Tritée, défit Mycus, général en second des Achéens, et occupa près d'Araxus un château fort, nommé Teichos, d'où il infesta le territoire conemi. Dans l'hiver de la même année, il quitta Psophis en Arcadie, où il avait son quartier général, et se dirigea sur la Sicyonie avec un corps de 2,200 fantassins et 100 chevaux. Pendant la nuit, il passa sans s'en douter tout près du camp des Macédoniens. Le lendemain matin, averti par ses fourrageurs du voisinage de l'ennemi, il se hata de battre en retraite, espérant atteindre Psophis sans avoir de bataille a livrer. Son espoir fut déçu. Il rencontra l'ennemi dans les défilés du mont Apelaurus, entre Phlius et Stymphale. Jugeant la résistance impossible, il se sauva avec quelques cavaliers, abandonnant ses troupes, qui furent taillées en pièces. Après cette facile victoire, le roi de Macédoine marcha sur Psophis, et força Euripidas à capituler. En 217 on le retrouve encore à la tête des Éléens, ravageant l'Achaïe et défait par Lycus, général des Achéens

Polybe, IV, 19, 59, 69-78; V, 94, 95.

EURIPIDE, l'un des trois grands poëtes tragiques de la Grèce, naquit la première année de
la 75° olympiade, ou 480 avant l'ère chrétienne,
à Salamine, le jour même de la célèbre bataille
de ce nom, et mourut en 406 avant J.-C. Sa
famille s'était réfugiée dans l'Île de Salamine,
au temps de l'invasion de Xerxès dans l'Attique. Plusieurs de ses biographes prétendent
que son père Mnésarchos était cabaretier, et sa
mère, Clito, marchande de légumes; d'autres, au
contraire, réfutent cette allégation, par le témoignage de l'historien Philochoros, qui assure qu'il
était d'une famille noble. Cependant Aristophane
fait de fréquentes allusions à la basse condition
de sa mère, notamment dans Les Acharniens,

Les Chevaliers, et Les Pétes de Cérès. Par déférence pour un oracle mal interprété, on éleva d'abord Euripide pour en faire un athlète (Eusèbe, Præpar. Evang., V, 33; Aulu-Gelle, XV, 20). Il selivra donc aux exercices du corps, et l'on dit même qu'il remporta une fois le prix. Mais ce genre de gloire ne pouvait suffire à son esprit, dont l'activité le porta bientôt vers d'autres études. Il s'exerça d'abord à la peinture : on ajoute même que l'on montrait de ses tableaux à Mégare; puis il étudia la rhétorique sous Prodicus, et la philosophie sous Anaxagore. On sait aussi qu'il fut intimement lié avec Socrate, plus jeune que lui de dix ans. Celui-ci, qui fréquentait peu le théâtre, ne manquait pas de s'y rendre lorsqu'on représentait quelque pièce d'Euripide.

Ces études de la jeunesse du poête, une fois qu'il se sut adonné sans partage à la tragédie, laissèrent des traces profondes dans ses compositions. On y retrouve en effet le système d'Anaxagore sur l'origine des êtres, et les principes de la morale de Socrate; ce qui le fit appeler le philosophe du théatre. D'un autre côté, on sait le cas que Quintilien faisait des beautés de ce poëte (l. X, c. 1), et il conseille aux jeunes gens qui se destinent au barreau la lecture de ses ouvrages, comme un excellent modèle de l'art de convaincre et de persuader. Un éloge de cette nature pourrait aisément devenir la matière d'une critique, quand il s'adresse à un poëte qui travaille pour le théâtre; car les beautés les plus propres à faire de l'effet au barreau ne doivent pas toujours être celles qui conviennent le mieux à la scène. Et en esset, en plus d'une occasion, les longs discours qu'Euripide prête à ses personnages sentent un peu trop la rhétorique et les déclamations de l'école. Il ne faut cependant pas perdre de vue le public auquel s'adressaient les poëtes d'Athènes, public passionné pour le talent de la parole et pour les harangues, et près duquel tout ce qui rappelait les habitudes de la tribune ou les solennités judiciaires était toujours bien venu.

Ce sut la première année de la 81e olympiade, l'an 455 avant notre ère, qu'Euripide fit son début dans la carrière dramatique. Il avait alors vingt-cinq ans. Son premier ouvrage fut Les Péliades; cetto tragédie, aujourd'hui perdue, n'obtint que la troisième nomination. Aulu-Gelle rapporte (l. XVII, c. 4), sur le témoignage de Varron, qu'Euripide avait composé soixantequinze tragédies, et qu'il ne remporta le prix que cinq fois. Suivant Thomas Magister, il fit quatrevingt-douze tragédies, et vainquit quinze fois; mais les autres biographes, Suidas et Moschopoulos, ne parlent que de cinq victoires, représentant en réalité vingt ouvrages, sous forme de tétralogies. Il ne nous reste que dix-huit tragédies et un drame satyrique. En voici les titres : Hécube, Oreste, Les Phéniciennes, Médée, Hippolyte, Alceste, Andromaque, Les Suppliantes, Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride, Rhésus, 1

Les Troyennes, Les Bacchantes, Les Héraclides, Hélène, Ion, Hercule furieux, Électre, La drame satyrique est intitulé Le Cyclope. Parmi les nombreux fragments de ses autres ouvrages, il nous reste aussi le prologue de Dance, avec un fragment de chœur, plus trois pessages, assez considérables, du Phaéthon, trouvés m 1810 dans un manuscrit de la Bibliothèque inpériale. Quant au prologue de Danaé, avec m fragment de chœur, c'est évidemment un postiche récemment forgé. Les noms seuls que nous venus de citer rappellent une foule de sujets traités per nos grands tragiques et, dans ce nombre, quelques-uns des chefs-d'œuvre de notre théttre. Telle est la source de laquelle Corneille a tiré sa Mdée, Voltaire et Crébillon leur Oreste et leur Électre; Guimond de La Touche, son tphigénie en Tauride. Quant à Racine, en conneit a prédilection pour Euripide, et, sans compters Thébaide, empruntée aux Phéniciennes, Ilia dù les sujets d'Andromaque, de Phèdre, d'Iphigénie en Aulide, avec les beautés qu'il a m naturaliser parmi nous. Dans l'impossibilité de faire connaître ici le théâtre entier d'Euripide, ou égard à l'espace dont nous pouvons disposet, nous nous bornerons à quelques observations sur la manière diverse dont les mêmes suits ont été traités par le poête français et par le poëte grec.

Ceux qui commencent la lecture de l'Hippolyte d'Euripide ne doivent pas se laisser trop préscuper par les souvenirs du chef-d'œuvre Racine. Malgré la filiation directe et légitime qui rattache le second au premier, il y a estre l'un et l'autre des diversités profondes, sonseulement dans les mœurs retracées par les deux poëtes, mais même dans les sujets. Une première différence essentielle et fondamentale. c'est que dans la pièce grecque Hippolyte est le héros : c'est sur lui que se porte tout l'intérét; Phèdre n'est là qu'un personnage accessoire Dans la pièce française, Phèdre est le personnage principal : elle efface tout le reste; la peiature de sa passion et de ses remords est précisément ce qui nous attache avec le plus de force.

De plus, le caractère d'Hippolyte tel que nous le voyons dans Racine ressemble fort per à l'Hippolyte d'Euripide : celui-ci, avec sa fierté pedique et sauvage, est assez difficile à comprendre pour les modernes. Ce jeune chasses à voué un culte particulier à Diane et à la chaiteté; il dédaigne les autels de Vénus et ses plaisirs, sentiments qu'il exhale dans une lon déclamation contre les femmes, satire peut-ére la plus complète qu'on ait faite du mariage, quoi qu'aient pu ajouter après lui Juvénal et Bolless. Sa pudeur virginale, son orgaeil, sa radesse même, lui donnent une physionomie originale tout à fait inconnue sur notre scène. L'Hippolyte de Racine se ressent trop du voisinage de la cour de Louis XIV ; les aspérités de sa nature vage ont été soigneusement polies par notre de

ilisation : le poète français, n'osant déroger à usage de son temps, l'a fait amoureux, et la élicate élégance avec laquelle s'exprime sa tenresse trahit un adepte de la galanterie du dixeptième siècle.

La Phèdre moderne et la Phèdre antique ne out was moins dissemblables. Celle d'Euripide st en proie à une fureur adultère, incestueuse, avoyée par la vengeance de Vénus. Mais l'anour chez les anciens était un épanouissement le la vie sensuelle, beaucoup plus qu'une aspiration idéale de l'âme ; il n'avait pas encore été **spuré par l'alliance des sentiments moraux, par** sette délicatesse du cœur qu'ont développée thez nous la vie domestique et le commerce des lemmes. Aussi le poëte grec décrit-il admirablement la langueur secrète qui consume Phèdre, l'abstrement du corps, le délire des sens, et le trouble intime qui l'agite à la seule pensée de calai qu'elle aime; et toutefois, il n'y en a pas moins une vérité profonde et un vif instinct de la passion dans l'art merveilleux avec lequel elle laisse échapper un secret si péniblement arraché. Les beautés que Racine a su tirer de son mode suffiraient presque à la gloire d'Euripide; ctivi-ci, néanmoins, a laissé Phèdre sur le second lan: elle a résisté aux coupables conseils de u nourrice, qui n'en révèle pas moins sa pasion à Hippolyte; mais quand elle voit son amour réprisé, elle prend la résolution de se donner la port, pour sauver son honneur et l'avenir de es enfants; mais en mourant elle laisse un écrit ù elle accuse Hippolyte d'avoir voulu souiller la vuche de son père.

Chez Racine, le sujet a été modifié par les ses du christianisme et par les mœurs de son apps, surtout par le spectacle assez fréquent à cour de Versailles de ces pécheresses repentes qui, après avoir violé les devoirs les plus ints de la famille, finissaient par obtenir la tié et l'intérêt du monde par leur repentir et rune éclatante pénitence. C'est ce combat du svoir et de la passion, c'est cette alliance de mords et d'idées toutes modernes, mélés aux parements de l'amour le plus violent, qui font de Phèdre de Racine une épouse chrétienne, mome l'appelle Châteaubriand.

Enfin, l'intervention des dieux est encore un ait qui différencie les deux ouvrages. La pièce Euripide commence par un prologue où Vénus monce son désir de vengeance contre Hippolyte, ai dédaigne son culte; vengeance à laquelle elle crifie Phèdre, sans le moindre scrupule. Au dément, Diane vient reprocher à Thésée l'ermar fatale dont Hippolyte a été victime, et finit ar le réconcilier avec son fils.

L'Andromaque d'Euripide a subi dans la traidie de Racine une transformation analogue à sile que nous venons de remarquer dans le presonnage de Phèdre. Il ne faut pas s'attendre retrouver dans la pièce grecque cet idéal de dicatesse, ces scrupules, ce raffinement de fidélité, même au delà du tombeau, que le dixseptième siècle, avec son esprit. de galanterie perfectionnée, regardait comme parfaitement naturels de la part de la veuve d'Hector. Dans la pièce grecque, Andromaque, captive de Pyrrhus, est de plus sa concubine, et elle en a un fils. Hermione, son épouse légitime, est animée d'une violente jalousie contre l'esclave troyenne, qu'elle accuse de causer sa stérilité par des sortiléges. Aidée de son père Ménélas, elle veut faire périr Andromaque et son fils Molossos, pendant l'absence de Pyrrhus. Tout l'intérêt du drame roule sur le danger qu'ils courent l'un et l'autre.

754

L'Achille de l'Iphigénie grecque ressemble tout aussi peu à l'Achille de la tragédie française. Cette différence des mœurs antiques et des mœurs modernes éclate surtout dans la condition des femmes et dans les relations que la société établit entre les deux sexes. Voyez quel est l'étonnement d'Achille de rencontrer une femme dans le camp des Grecs, lorsque Clytemnestre paraît en sa présence. Il veut se retirer dès qu'elle sort de sa tente : « Il serait mal séant « à moi (le mot grecdit honteux) de m'entretenir « avec des femmes. — Chose étrange! pourquoi « fuir? Mets du moins ta main dans la mienne, « ce gage de l'heureux hymen que nous al-« lons célébrer. — Que dis-tu? moi, te donner la « main ! Je redouterais Agamemnon si je touchais « ce qu'il ne m'est pas permis de toucher. » Et plus loin, lorsque Achille a promis à Clytemnestre de prendre la défense d'Iphigénie, lorsque la mère offre de faire paraître sa fille devant son défenseur, pour lui témoigner sa reconnaissance, il refuse absolument de la voir : « Veux-tu qu'elle « vienne en suppliante, embrasser tes genoux? « Cela n'est pas séant à une vierge; cenendant. « si tu le désires, elle viendra, pleine de pudeur et avec une noble assurance.. — Qu'elle reste dans « son appartement virginal; ce respect de la pu-« deur est lui-même respectable. — Cependant. « il est juste qu'elle te rende graces autant qu'il « est en elle. — Non, semme, n'amène pas ta « fille en ma présence, et n'encourons pas un reproche inconvenant. Une armée nombreuse, « dans son désœuvrement, aime la médisance et « les propos des mauvaises langues. »

Assurément nous voilà bien loin de la galanterie moderne et de l'Achille chevaleresque que Racine dut crayonner pour plaire à la cour de Louis XIV!

L'Oreste, représenté la quatrième année de la 92º olympiade, en 409, paraît avoir été le dernier ouvrage qu'Euripide, alors âgé de soixante-onze ans, fit jouer à Athènes, avant de se rendre à la cour d'Archélaos, roi de Macédoine, qui attirait à sa cour les poètes, les artistes et les philosophes. Il mourut la troisième année de son séjour dans son pays, âgé de soixante-quatorze ans, en 406 avant notre ère. On n'est pas d'accord sur le genre de sa mort. Les uns racontent que, se

promenant un jour dans un lieu solitaire, des chiens furieux se jetèrent sur lui et le mirent en pièces : d'autres prétendent qu'il fut déchiré par les femmes. Cette tradition repose sans doute sur la haine qu'on lui attribue pour le sexe en genéral. On sait qu'Aristophane, dans sa comédie des Fétes de ('erès, suppose que les femmes, brûlant de se venger des injures qu'Euripide leur prodigue dans ses tragédies, délibèrent entre elles sur les moyens de le perdre ; et l'auteur comique, tout en feignant de prendre le parti des femmes, les outrage bien plus audacieusement que leur prétendu ennemi. Euripide, il est vrai, mit souvent sur la scène des princesses souillées de crimes; nous avons déjà fait mention de la fameuse tirade de l'Hippolyte. Il est peu de pièces qui ne contiennent des traits du même genre que ce passage des Phéniciennes, v. 192-201 : « Le penchant à blâmer est naturel aux semmes; un léger prétexte leur devient une occasion de propos sans sin : c'est un plaisir pour elles de médire les unes des autres. » Les uns soutenaient qu'Euripide haissait les feinmes, d'autres qu'il les aimait avec passion. « Il les deteste, disait-on un jour. — Oui, répondit Sophocle, mais seulement dans ses tragedies. » Le fait est qu'Euripide se maria deux fois : la première femme qu'il épousa, à l'âge de vingt-trois ans, s'appelait Chariné, et lui donna trois fils; après l'avoir répudiée, il en épousa une autre. Il parait qu'aucune de ces deux unions ne sut heureuse.

On a porté des jugements très-divers, tant chez les anciens que chez les modernes, sur le mérite d'Euripide comme poête tragique. Aristophane, son contemporain, l'a fréquemment parodié et tourné en ridicule dans ses comédies, surtout dans Les Acharniens, dans Les Fêtes de Cérès, et dans Les Grenouilles ; mais à quelques critiques fondées il a mélé beaucoup d'exagération et d'injustice. Aristote, dans sa Poétique, appelle Euripide le plus tragique des poëtes; mais c'est par allusion au grand effet de ses catastrophes funestes. Puis il ajoute : « Quoiqu'il ne soit pas toujours heureux dans la conduite de ses pièces. » Quintilien, de son côté, le préfère à Sophocle, en le jugeant de son point de vue particulier, c'est-à-dire de l'effet oratoire. De nombreux témoignages déposent de la brillante renommée que lui valurent ses ouvrages et de l'empire qu'ils exerçaient sur les imaginations. Plutarque raconte, dans la vie de Nicias, qu'après le désastre de l'armée athénienne en Sicile. ceux des vaincus qui survécurent à la défaite. errants dans la campagne, ou réduits en esclavage, obtinrent les uns des secours, les autres leur affranchissement, en récitant aux passants ou à leurs maîtres des vers des tragédies d'Euripide; et plusieurs d'entre eux, de retour à Athènes, vinrent lui témoigner leur reconnaissance de ce que ses vers leur avaient sauvé la vie et la liberté. « Et cela ne doit pas surprendre, dit encore Plutarque, après ce qu'on raconte d'un navire de la ville de Caunos en Carie, qui, per suivi par des pirates, u'obtint asile dans un par de la Sicile que sur l'assurance, donnee par la passagers, qu'ils savaient des vers d'Euripide.

Même après sa mort, Euripide cut l'hon de contribuer par sa poésie a sauver sa patrie. Lorsque Athènes fut prise par Lysandre, on pronosa dans le conseil des allies de réduire ses la tants en servitude, de raser tous ses édifices, d de faire de tout le pays un lieu de pâturage pou les troupeaux. Ce conseil fut suivi d'un festin our trouvèrent tous les généraux : or, il arriva qu'un musicien de Phocée, qui y fut appelé, y fit atendre, soit par hasard, soit à dessein, quelque vers où Euripide avait retracé l'abaissement d'Électre, réduite par Égisthe à la condition des esclaves et précipitée d'un palais dans une chemière. Les convives, émus par cette peinture touchante du malheur, par son rapport frappest avec l'humiliation d'Athènes, enfin par la gioire de cette ville, qui avait produit tant de chesd'œuvre et de si grands bommes, et qu'ils allaiest détruire, renoncèrent à user si cruellement à droit de la victoire.

Chez les modernes, au dix-septième et m dix-huitième siècle . Euripide avait généralement obtenu la préférence sur ses deux rivaux. De nos jours, au contraire, un célèbre critique, A.-W. Schlegel, l'a rabaissé fort au-desses d'Eschyle et de Sophocle. On en jugera par le passage suivant : « Quand on considère Euripiès en lui-même, sans le comparer avec ses prédècesseurs, quand on rassemble ses meilleurs pièces et les morceaux admirables répandus dans quelques autres, on peut faire de lui l'éloss le plus pompeux. Mais si, au contraire, on le contemple dans l'ensemble de l'histoire de l'art, l'on examine sous le rapport de la moralité l'effet général de ses tragédies et la tendance des éforts du poète , on ne peut s'empêcher de lejsger avec sévérité et de le censurer de diverses manières. Il est peu d'écrivains dont on puisse dire avec vérité tant de bien et tant de mal. C'est un esprit extraordinairement ingénieus, d'une adresse merveilleuse dans tous les esercices intellectuels; mais parmi une foule de quilités aimables et brillantes, on ne trouve es lei ni cette profondeur sérieuse d'une ame élevée, ni cette sagesse harmonieuse et ordonnatrice que nous admirons dans Eschyle et dans Sophocle. Il chercha toujours à plaire, sans être difficile sur les moyens. De la vient qu'il et sans cesse inégal à lui-même : il a des passages d'une beauté ravissante, et d'autres sois il tombe dans de véritables trivialités. Mais, avec tous 😂 defauts, il possède la facilité la plus heureuse, et un certain charme séduisant qui ne l'absodonne point. »

En genéral, Schlegel me parait avoir jugé Esripide d'un point de vue trop étroit. Il lei préfère Eschyle, parce que celui-ci a conservé le caractère religieux qui fut d'abord inhéres tre. On sait en effet que les représentaramatiques étaient, dans l'origine, des nies du culte public. Les chœurs, auxa tragédie grecque dut sa naissance, 'abord des hymnes que l'on chantait en ur de Bacchus, pour célébrer ses fêtes. pieux qui anime le chœur et l'idée imdu Destin, qui plane sur toute l'action, it les traits fondamentaux de la tragédie , surtout telle qu'Eschyle et Sophocle montrent. Mais on ne tarda pas à prendre i ces représentations pour elles-mêmes, religieuse n'v fut bientôt plus qu'acces-'art dramatique, après avoir eu son berpied des autels, grandit et se développa sanctuaire, et l'élément emprunté à la finit par disparaltre.

ide marque d'une manière frappante ansition de l'époque religieuse à l'époque phique, et il n'y a nullement de la faute du 'est la marche inévitable de l'art, qui est suivre le mouvement des esprits. On peut an progrès plutôt qu'une altération ; ou du s'il y a décadence d'un côté, il y a progrès e. Enripide a en effet découvert un monde , le monde de l'âme, et ce fut la source plus brillants succès. Quelques reproches érite d'ailleurs, on ne peut méconnaître in grand peintre du cœur humain. C'est qu'il touche, qu'il attache, et qu'il doit lans tous les temps, parce qu'il a retracé timents éternels de notre âme. Son but il est d'émouvoir; il connaissait la nas passions, et il savait trouver les situauns lesquelles elles peuvent se développer plus de force. On peut faire bien des ns contre ses plans mal ordonnés, conhoix de ses sujets et le hors-d'œuvre de zs-uns de ses chœurs; mais il reste sudans l'expression vraie et naturelle des s, dans l'art d'inventer des situations inates, de grouper des caractères origide saisir la nature humaine sous toutes es. Il est maître dans la manière de le dialogue et d'adapter les discours et iques au caractère, au sexe et à la conles personnages. Tout en rendant justice ance et à la facilité de son style, il faut utre qu'il a souvent fait abus des senet des tirades philosophiques. Par ses comme par ses qualités, il était plus ac-: à l'esprit des modernes; c'est ce qui exla préférence que quelques-uns lui ont e sur Sophocle, qui a maintenu l'art ae région plus pure et plus idéale.

ce qu'il est impossible de méconnaître pripide, c'est le progrès des idées morales ieuses. Ce progrès se révèle précisément grief même articulé par Schlegel, c'estdans les attaques dirigées par le poête e vieux polythéisme. Ainsi, dans l'Hercule x, on voit un faible mortel, aveuglé par Junon, commettre des actions odieuses, dont il n'est que l'instrument passif et non l'auteur réel. Ici, comme dans Les Bacchantes, comme dans l'Ajax de Sophocle, le rôle odieux appartient à la divinité. Mais du moins Euripide corrige l'immoralité du sujet par une protestation formelle contre ces aberrations de la vieille mythologie : il attaque de front la religion populaire, en prenant la précaution de rejeter sur les poêtes ce que ces fables ont de trop choquant pour le bon sens et pour la morale publique. N'y a-t-il pas en effet une véritable protestation, qui semble être comme la pensée intime de l'auteur, dans ce reproche adressé à Junon : « Quel mortel adresserait des vœux à une telle déesse, qui par jalousie contre l'amante de Jupiter sacrifie le bienfaiteur de la Grèce, d'ailleurs irréprochable » (v. 1280-3)? Immédiatement après, Thésée attaque en ces termes les dieux passionnés et corrompus de la mythologie : « Aucun « mortel, aucun dieu même n'est à l'abri des at-« teintes de la fortune, si du moins les récits des poëtes ne sont pas mensongers. Ces dieux n'ont-« ils pas contracté entre eux des unions que ré-« prouvent toutes les lois? Ne les a-t-on pas vus, « pour usurper un trône, charges leurs pères de « chaines? Et cependant ils habitent l'Olympe « et supportent sans remords le poids de leurs « fautes » (v. 1287-1294). Hercule répond : « Non, je ne crois pas que » les dieux se livrent « à des amours incestueux, ni qu'ils chargent « leurs pères de chaines; je ne l'ai jamais cru, « je ne le croirai jamais, ni qu'un d'eux se soit « rendu maître d'un autre. Un dieu, s'il est réel-« lement dien, n'a besoin de personne : les poëtes « ont inventé ces misérables récits » ( v. 1314-« 1319).

Ces efforts pour épurer le polythéisme, en même temps qu'ils attestent le besoin de croyances plus saines et plus conformes à la raison, sont évidemment une première atteinte portée à la religion populaire.

L'Ion nous offre une nouvelle preuve de la supériorité de la moraie publique sur la religion officielle au siècle de Socrate. Tandis que la mythologie s'y montre telle qu'elle était trop souvent, c'est-à-dire attribuant aux dieux toutes les passions, toutes les faiblesses des mortels, la raison publique, ou plutôt celle d'Euripide, s'exprimant par la voix d'Ion, gourmande ces mêmes dieux sur leurs vices. « Puis-je m'empêcher. « dit-il, de blamer Apollon? Abandonner une « fille innocente après l'avoir séduite, et laisser « mourir l'enfant dont il est le père! Ah! cette « conduite est indigne de toi! Et puisque tu « règnes sur les mortels, sois fidèle à la vertu. « Les dieux punissent parmi les hommes ceux « dont le cœur est pervers : est-il donc juste que « vous, qui avez écrit les lois qui nous gouvernent, « vous soyez vous-mêmes les violateurs des « lois? S'il arrivait, chose impossible, je le sais,

« mais je le suppose, s'il arrivait qu'un jour les

« hommes vous fissent porter la peine de vos « violences et de vos criminelles amours, bien-« tôt toi, Apollon, Neptune et Jupiter, roi du « ciel, vous seriez contraints de dépouiller vos « temples, pour payer le prix de vos fautes. En « vous livrant à vos passions, au mépris de la « sagesse, vous êtes coupables. Il n'est plus juste « d'accuser les hommes s'ils imitent les vices « des dieux, qui leur donnent de tels exemples » ( v. 434-451).

Dans cette censure, pleine de verve, dirigée contre la chronique scandaleuse de l'Olympe mythologique, Euripide est un digne précurseur de Platon, qui fera, dans son livre du Gouvernement, une critique si sévère et si juste des dieux d'Homère.

Le sujet des Bacchantes est la mort terrible de Penthée, mis en pièces par les Ménades, pour s'être opposé à l'établissement du culte de Bacchus. Cette tragédie a un caractère tout particulier : c'est l'histoire poétique de l'introduction d'un culte nouveau en Grèce; car, au rapport d'Hérodote, Bacchus était regardé par les Grecs comme un des dieux les plus modernes, et l'historien ne fait remonter qu'à 1600 ans avant l'époque où il vivait l'apparition de ce dieu. On a supposé, non sans vraisemblance, qu'Euripide avait composé cette tragédie pour se désendre du reproche d'impiété, qui lui était commun avec Socrate et d'autres hommes supérieurs, dont il était l'ami. Cependant, malgré la bonne volonté d'être croyant que montre ce poëte, l'esprit incrédule s'y sait jour. Dès le début, dans le prologue même où Bacchus annonce l'intention de saire prévaloir son culte à Thèbes et de venger sa mère Sémélé des calomnies dont elle est l'objet, il allègue une de ces calomnies, savoir, que « Sémélé, séduite par un mortel, avait, sur le « conseil de Cadmus, rejeté sa faute sur Jupiter, « qui lui avait donné la mort pour la punir d'avoir supposé cette union » (vers 28-30).

Le seul fait qu'un tel grief ait pu être articulé publiquement sur la scène, bien qu'il soit qualifié de calomnie, le seul fait d'une interprétation toute mondaine des amours de Jupiter, l'appréciation qui réduit aux proportions d'une intrigue vulgaire un des faits mythologiques auxquels la race des héros devait sa naissance, est l'indice d'un siècle sceptique, d'une époque où les vieilles croyances sont déjà profondément ébranlées.

« Ne discutons pas subtilement sur les dieux. « Les traditions de nos pères, contemporains du « temps, que nous conservons avec fidélité, ne « peuvent être ébranlées par aucun raisonne-« ment, pas même par les inventions des plus « grands génies. » Qui parle ainsi? C'est le vieux Tirésias. Évidemment, le poête a beaucoup plus en vue son siècle que celui de Tirésias, et il s'agit moins ici du culte de Bacchus en particulier que de toute la religion athénienne. C'était l'époque où Critias, Alcibiade et Socrate luimême commençaient à critiquer le culte public. On serait tenté de croire qu'il y a ici des allusions à quelque procès de sacrilége, comme celui d'Alcibiade pour la mutilation des Hermès. La dete de celui-ci remonte à l'an 415 avant notre ète (deuxième année de la 91° olympiade): c'est auxi le temps de la proscription de Diagoras comme athée. Ces faits sont antérieurs de plusieurs années à la représentation des Bacchantes.

760

Cependant Penthée, celui qui dans la pico est présenté comme l'impie, attaque avec boscoup de force et de vérité les infamies de cs mystères nocturnes, où les femmes, livrés à elles-mêmes, s'abandonnaient à tous les exct. Il faut lire sa véhémente invective du vers 15 au vers 260. Pour qu'il ne manque ici ancun les caractères propres aux époques de critique a matière de religion, on y trouve jusqu'aux interprétations allégoriques des cultes de Cérès et le Bacchus : Cérès et la terre ; on a personnifié dans ces divinités les aliments dont les hommes ne nourrissent, le pain et le vin.

A côté des efforts du poëte pour réhabiliter

l'orthodoxie du polythéisme, les idées philosphiques ne poursuivent pas moins leurs pregrès : la conception d'un Être suprême se dém peu à peu des nuages qui l'enveloppaient; de dépouille les voiles de l'anthropomorphisme, & apparaît sous des formes pures, qui avaient juque alors échappé à l'antiquité grecque. Jan encore la poésie paienne n'avait parlé de Dist et de sa justice en termes semblables à ceux-ci: « La puissance divine se meut avec lenter, « mais elle est inévitable ; elle châtie les mortes « qui honorent l'impiété, et qui, dans leur dé-« lire, se refusent au culte des dieux : per « de sages délais elle dérobe la marche du temp « et guette l'impie; car on ne peut jamais con-« cevoir ni méditer rien de meilleur que les les « divines. Il en coûte peu en effet de reconni-« tre la puissance de la divinité, quelle qu'elle « soit, et des lois sanctionnées par la logge

« suite des siècles et par la nature » (v. 873-888). Les vers suivants des Troyennes, v. 884-888, parient aussi de la divinité dans un largue digne d'elle. « O toi, qui donnes le mouvement « la terre, et qui en même temps résides a « elle! qui que tu sois, Jupiter impénétrable à la « vue des mortels, soit nécessité de la nature, « soit intelligence des hommes, je t'adresse mes « prières; car c'est toi qui, par des voies secrètes, « gouvernes toutes les choses humaines selon la « justice. »

Qu'on n'oublie pas, en lisant ces belles peroles, que Socrate était de dix ans plus jesses qu'Euripide, et Platon de cinquante ans. Euripide les met dans la bouche d'Hécube, qui, en voyant le châtiment se préparer pour Hélène, recentat enfin la réalisation de la justice divise est la terre. Et ce qui prouve évidemment que les idées exprimées ici sont bien celles de l'anter lui-même, c'est le contraste frappant qu'elles présentent avec un autre passage, où il reprodui

les idées populaires, celles qui étaient reçues de son temps, sur les rapports de la puissance divine avec la liberté humaine. C'est Hélène, qui le très-bonne foi s'excuse de ses fautes en les stribuant à l'empire qu'une déesse toute-puisante, Vénus, exerce sur nos passions et sur sotre volonté : « Quel sentiment put me porter • à abandonner ainsi ma patrie et ma famille pour suivre un étranger? Prends-t'en à la · déesse, et sois plus puissant que Jupiter; il · est le maître des autres divinités, mais il est · l'esclave de Vénus : j'ai donc droit à l'indulgence » (v. 946-950). On voit ici la morale telle que l'avait faite le polythéisme grec, c'esti-dire une religion qui déifiait les passions humaines. La passion se produit en nous; mais la passion, ce n'est plus l'homme lui-même, c'est a divinité qui agit en lui : donc l'homme n'est plus responsable de ses actes, car il ne dépend pas de sa volonté. C'est là le fatalisme moral, auquel aboutissait nécessairement le paganisme. Et s'il était besoin d'une nouvelle preuve pour montrer que ces notions plus épurées par Dieu et sur l'homme, par lesquelles Euripide corrige les opinions morales et religieuses de son siècle, lui appartiennent bien en propre, je la trouverais dans la réponse qu'il prête encore à Hémbe : « N'accuse pas les déesses de folie pour parer tes vices (dit-elle à Hélène); mon fils sétait d'une rare beauté, et à sa vue ton cœur s'est personnifié en Vénus. Les passions impudiques des mortels sont en effet la Vénus u qu'ils adorent, »

C'est aussi ce mot de Virgile :

An sua enique Deus fit dira cupido?

Voilà en quelques mots l'explication véritable et la réfutation la plus nette du polythéisme mathropomorphique; voilà ce qui faisait d'Euripide le digne disciple d'Anaxagoras et le digne mai de Socrate. Ce sont les aperçus de cette raison supérieure qui lui ont mérité le nom de poète philosophe.

ARTAUD.

Bibliographie. L'édition princeps d'Euripide brme un volume in-4°, imprimé à Florence, vers an 1500, par les soins de Jean Lascaris; il est nécuté en lettres capitales, et ne contient que patre tragédies ; c'est un livre très-rare. En 1503 ncien Alde Manuce donne pour la première fois ix-huit tragédies; il n'y manque que l'Électre, mprimée en 1545 ; cette édition est malheureusenent fort peu correcte. Parmi les nombreuses édiions du seizième siècle, nous citerons seulement elle de Canter (Anvers, 1571), la première où es soins ont été donnés à la critique métrique; et elle imprimée à Heidelberg, chez J. Commelin, 597 : c'est là que les fragments de la Danaé arurent pour la première fois. L'édition de Paul stienne, 1602, est encore estimée : elle contient les otes de divers commentateurs qui avaient peu e goût, mais qui possédaient une vaste érudiion. Le beau volume in-folio publié par Barnès

à Cambridge, en 1694, est encore plus complet que tout ce qui avait paru jusque alors; mais les travaux des critiques modernes l'ont bien dépassé; l'édition de Musgrave, Oxford, 1778, 4 vol. in-4°, est d'une beauté typographique assez commune en Angleterre; on y trouve un grand nombre de corrections heureuses et d'indications savantes. L'édition entreprise par Morus et continuée par Beck, Leipzig, 1778-1788, 3 vol. in-4°, est aussi très-estimée. Le monde savant n'a pas fait grand accueil à l'édition tentée par Ernest Zimmermann, Francfort, 1807-1815, 4 vol. in-8°; elle n'a point été achevée. Au contraire, on estime fort l'important travail d'Auguste Matthiæ, Leipzig, 1813-1837, 10 vol. in-8°; le texte a été revu sur divers manuscrits; six volumes contiennent le texte et lés scolies; les notes et un index occupent quatre volumes. Au dire d'un juge habile et sévère (M. Letronne), Matthiæ a fait preuve d'une profonde connaissance de la langue, d'une érudition étendue et résléchie, d'une critique à la fois judicieuse et prudente. N'oublions pas l'édition publiée à Glascow, en 1821, par A. et J. Duncan, 9 vol. in-8°: l'exécution typographique en est fort belle; on ne saurait méconnaître que Brunck, Valkenaër, Porson, Hermann, bien qu'ils n'aient publié que des pièces détachées d'Euripide, ont créé par leurs travaux le vrai texte de ce poëte.

L'édition de M. Boissonade (Paris, 1825, 5 vol. in-32) est jolie, et elle renferme des notes qui, dans leur brièveté judicieuse, sont fréquemment plus substantielles que beaucoup de longs commentaires. Les éditions d'Oxford, 1821, 3 vol. in-8°, et de 1829, 5 vol. in-8°, reproduisent le texte de Matthiæ. On a distingué l'édition de G. Dindorf, Oxford, 1834, 2 vol. in-8°. Le volume publié en 1843 par M. Th. Fix, et qui forme le dix-huitième volume de la collection grecque-latine de MM. Firmin Didot, présente un texte auquel ont profité toutes les recherches des éditeurs précédents, mises en œuvre avec une critique éclairée et perfectionnées par la collation de manuscrits imparfaitement examinés jusqu'à ce jour. (Voir sur cette édition l'article contenu dans la Revue de Bibliographie analytique, 1844, p. 887.)

Les éditions isolées des pièces d'Euripide sont en beaucoup trop grand nombre pour être signalées ici ; il suffira d'indiquer ce qu'il y a de plus remarquable en ce genre. Le célèbre helléniste Brunck donna, à Strasbourg, en 1780, une fort bonne édition de quatre tragédies; trois autres ont été réunies à Oxford en 1811, avec des notes dues à divers érudits, et ce travail, publié sous la direction d'un savant connu par ses vastes travaux sur la littérature grecque (M. Gaisford), a recu un fort bon accueil dans le monde savant. Mentionnons aussi la Médée éditée par Elmsley (1806); l'Alceste, par Monk (1816; plusieurs fois réimprimée), et par Hermann (1824); l'Hécube, par Porson, 1747 (autres éditions, 1802 et 1808); l'Hippolyte, par Musgrave (1756), et par

Valckenaër, 1768 (travail très-estimé); l'Iphigénie en Aulide, par Markiand, 1771; les Phániciennes, par Valckenaër. 1755, et par J. Geel; Leyde, 1846 (recompy adable sous le rapport de la science et du gout ). Porson, Elmsley, Hermann, ont donné des éditions séparées, et plusieurs fois réimprimées, de diverses tragédies d'Euripide. On en trouvera la nomenclature dans les bibliographies spéciales.

Prévost de Genève n'a traduit en français que douze tragédies, Paris (1782-1797, 4 vol. in-12); son travail, qui a reparu dans la nouvelle édition du Thédire des Grecs, du P. Brumoy, laisse à désirer. La traduction de M. Artaud, dont la troisième édition est sous presse (chez MM. Firmin

Didot), est préférable.

Les Italiens possèdent les versions de Carmeli (Padoue, 1743-1749, 10 vol. in-8°, peu estimée et accompagnée de notes insignifiantes) et de Félix Bellotti, Milan, 1829-1833; les Anglais ont les traductions de R. Potter (1781) et de Woodhull (1782), réimprimées plusieurs fois l'une et l'autre : toutes deux ont quelque mérite, mais ne doivent pas décourager cenx qui seraient tentés d'entreprendre derechef une œuvre semblable. En Allemagne, on fait quelque cas du travail de J.-H. Bothe, Euripides Werke verdcutscht; Berlin, 1800-1803, 5 vol. in-8°; Mannheim, 1822-1824, 3 vol. in-8°. G. B.

Fabricius, Bibliotheca Græca, t. I. p. 639, et t. II, p. 634, de l'edition de Harles. — Hauptmann, Commentatio de Euripide; Gera, 1718, In-8º. — Bouterweck, De Phi-losophia Euripidis; dans les Comment. Societ. Gottin-gensis, 1814, t. IV. — C. Hasse, De Euripide poeta; Halle, 1838, in-8°. - Jodrell, Illustrations of Euripide, 1781-1789, 3 vol. in-80.-Hermann, Cura Euripidea; Leipzig, 1804, In 4°. — F. Jacobs, Animadversiones in Euripidis tragadias; 1790, in-8°. — F. von Raumer, Ucber einige Trauerspiele des Euripides, dans le t. Il de ses Forte-sungen ueber die alte Geschichte; 1821. – Schneitter, Disputatio de Euripide philosopho, Groningue, 1823, in-8°.

— Wiedeburg, Dissertatio de Philosophia Euripidis morali; 1806. — Witzchel, Vindickæ Euripideæ; Eisenach; 1839.—Hartung, Euripides restitutus, 1840-44, 2 vol. - B. Müller. Euripides deorum popularium contentor, Breslau, 1826. — G. Lenz, Euripides Kein Feind der Weiber; dans la Nouvelle Bibliothèque des Sciences (en allemand, Gættingue, t. 58). - Well, Sur PAntiope d'Euripide (Journal de l'Instruction pu-16 et 20 octobre 1847 ). Rossignol, Euripide blique. a-t-il fait une tragedie intitulée Les Phrygiennes? (article inséré dans le Journal des Savants, mars 1833). - Patin, Sur le Cyclope d'Eurspide (Revue des Deux Mondes, 1es août 1883) - Rossignol, Sur le Rhythme des Chœurs du Cyclope (lievue Archeologique, 15 juin 1834). - Zirndorfer, De Chronologia Fabularum Euripidearum; Marbourg, 1839, in-8° (ouvrage très-bien lait et contenant beaucoup de choses neuves, entre autres les allusions politiques d'Euripide). — C. et B. Matthiæ, Lexicon Euripideum; 1841, in-80. -- Hoffmann, Lexicon bibliographicum, t. III, p. 197-228.

EUROMODIO (Robert DE), était, vers 1480, moine à l'abbaye de Clairvaux. Il composa un commentaire sur les distiques moraux attribués, bien à tort, à Caton l'ancien, et qui surent un des livres le plus goûtés au moyen âge. Le succès de ce travail fut attesté par de nombreuses éditions; de 1485 à 1499, on en compte une douzaine, publices à Bâle, à Strasbourg, à Deventer, à Venise. G. B.

De Visch, Bibliotheca Seriptorum Ordinis Cisteria cis, p. 290. - Fabricius, Bibl. Latina, t. VI, p 276.

\* BURYBATE (Εὐρύδατος), Éphésien, céithe par sa trahison, vivait dans le sixième siècle avait J.-C. Crésus l'envoya avec une grosse sousse d'argent recruter des mercenaires dans le Péloponnèse. Au lieu de s'acquitter de cette mission, Eurybate passa du côté de Cyrus. Cet acte pant si infame, que le nom du transfuge devint sysonyme de trattre. C'était une grossière injure chez les Grecs que d'appeler quelqu'un Eurybet. Diodore, Fragments. - Uipien, in Dem. de Coron -Eschine, in Ctes. - Platon, Protagoras.

\* EURYCLÈS (Εὐρυκλής), architecte spartine. vivait à une époque incertaine. Il bâtit les plus beaux bains de Corinthe, et les orna de mar-

bres magnifiques. Pausanias, II. 3.

EURYCLÈS, médecin ou grammairien gre, vivait vers le premier siècle de l'ère chrétiene. On ne le connaît que par une mention d'Érotica. Il avait écrit, à ce qu'il semble, un commestaire, aujourd'hui perdu, sur le traité De Articulis d'Hippocrate.

Érotien, Gloss. Hippocr.

\* EURYCLIDAS (Εὐρυκλείδας), orateur abénien, vivait vers 220 avant J.-C. D'après Pelybe, lui et un autre orateur, nommé Micon on Micion, exerçaient une grande influence sur le peuple athénien, et le poussaient à de bases flatteries envers les rois contemporains, Ptolémée IV Philopator, entre autres. Suivant Passanias, Philippe V de Macédoine les fit empoisonner l'un et l'autre.

Polybe, V, 106. - Pausanias, II, 9

EURYDICE (Εὐρυδίχη), princesse illyriense, femme d'Amyntas II, roi de Macédoine, et mère du fameux Philippe, vivait vers 400 avant J.-C. Suivant Justin, son mari l'ayant surprise en faglant délit d'adultère, l'épargna à cause de leurs communs enfants. Après la mort de ce prince, en 369, son fils ainé Alexandre, qui lui succède, tomba bientôt sous les coups de Ptolémée Alorites, mari de sa sœur. Eurydice fut probablement complice du meurtre de son fils. Voyant qu'un autre prétendant, Pausanias, disputait avec avantage le pouvoir à Ptolémée, elle réclama les secours du général athénien Iphicrate, dont l'itervention assura l'entière possession de la Macédoine à Eurydice et à Ptolémée, qui fut déclaré régent pendant la minorité du jeune Perdicca, second fils d'Amyntas et Eurydice. Justin représente Eurydice comme s'étant unie à Ptolemée pour faire mourir Perdiccas. C'est là bien ortainement une méprise ; ce fut Perdiccas, au 🕬traire, qui tua Ptolémée, et lui succéda sur 🕨 trône. On ignore la part qu'Eurydice prit à ct événement, et le reste de sa vie est incomm.

Justin, VII, S. - Diodore de Sicile, XV, 71, 77; XVI,1 - Thirlwall, History of Greece.

EURYDICE, princesse macédonienne, d'Amyntas III, uls de Perdiccas, roi de Macédoi vivait vers 320 avant J.-C. Eile s'appelait de

ce qu'il semble, Adéa; on ignore à quelle elle quitta ce nom pour prendre celui ice. Élevée par sa mère Cynane, fille de , elle paratt avoir excellé, comme celle-ci, exercices guerriers. Épargnée après le de sa mère et mariée au roi Arrhidée, ya de s'emparer du pouvoir suprême, et levant l'opposition d'Antipater. Après la ce dernier, en 309, elle s'allia avec Casontre Polysperchon et Olympias, et se -même à la tête d'une armée. Ses solusèrent de combattre contre la mère idre. Eurydice, forcée de fuir, tomba, e son mari, aux mains d'Olympias. Cette princesse les fit jeter d'abord dans une prison, puis, voyant que leur triste sort la pitié des Macédoniens, elle ordonna à ats de percer de traits Arrhidée, et en-Eurydice un glaive, une corde et une le poison. Eurydice choisit le second e mort, et, après avoir rendu les dervoirs à son mari, elle s'étrangla « sans me larme, dit Diodore, sans prononcer nte ». Quelque temps après, Cassandre, maltre de la Macédoine, fit ensevelir à avec une pompe royale, Eurydice, Cy-

X V(11, 89; X1X, 11, 52. - Justin, XIV, 8. 'DICB, reine d'Égypte, fille d'Antipater e de Ptolémée Lagus, vivait vers 300 avant n mariage, dont aucun auteur ancien ne i date, dut avoir lieu peu après l'élévation ter à la régence, en 321. Elle eut trois fils : e Ceraunus, Méléagre, qui succéda à son r le trone de Macédoine, un troisième, iorn est inconnu, mis à mort par Ptolémée phe, et deux filles : Ptolémaïs, mariée à us Poliorcète; Lysandre, femmed'Agathoe Lysimague. Ptolémée, qui, comme tous s rois grecs de cette époque, avait plummes, négligea Eurydice pour Bérénice, mière, offensée, quitta l'Égypte. Nous la en 287 faire bon accueil à Démétrius de et lui donner sa fille Ptolémais en manion qui à cette époque ne pouvait manbeaucoup déplaire à Ptolémée. 1e, Demetrius, 32, 46; Pyrrhus, 4. - Pausa-

DICE, reine de Macédoine, fille de Ly, femme d'Antipater II, vivait vers 296 -C. Lysimaque l'avait mariée à Antipater celui-ci lui avait demandé secours contre pre frère Alexandre; puis, 'lans l'espoir re la Macédoine pour lui-même, il fit tuer et enfermer pour la vie Eurydice dans 400.

XVI. 1. 2.

\*\*DICE, Athénienne, femme de Démétrius te, vivait vers 290 avant J.-C. Elle desdu grand Miltiade. Mariée d'abord à 1, conquérant de Cyrène, elle revint à après la mort de son mari, et épousa

Démétrius Poliorcète, pendant le premier voyage de ce prince à Athènes. On dit qu'elle eut de lui un fils appelé Corrhabus.

Plutarque, Demetrius, 14, 83. - Diodore, XX, 40.

\* EURYLÉON (Ευρυλίων), guerrier spartiate, vivait vers 510 avant J.-C. Il est au nombre des Spartiates qui accompagnèrent Doriéus pour établir la colonie d'Héraclée en Sicile. Doriéus et presque tous ses compagnons périrent, dans une lutte contre les Carthaginois et les Égestins. Seul des colons spartiates, Euryléon survécut à ce désastre. Ralliant les débris des troupes lacédémoniennes, il prit possession de Minoa, colonie de Sélinonte, et aida les habitants de cette dernière ville à chasser leur tyran Pithagoras.

Hérodote, V, 46.

\* EURYLOQUE (Εὐρύλοχος), général spartiate, tué en 426 avant J.-C. La quatrième année de la guerre du Péloponnèse, il fut chargé d'aller secourir avec trois mille hommes les Étoliens contre le Messéniens de Naupacte commandés par le général athénien Démosthène. L'arrivée des Acarnaniens sauva Naupacte. Euryloque, repoussé, voulut prendre sa revanche quelque temps après; mais, moins heureux encore que la première fois, il tomba dans une embuscade, et y périt avec presque toute son armée.

Thucydide, III, 100-102, 105-109.

\* EURYMAQUE (Εὐρύμαχος), général thébain, tué vers en 431. Son père, après la bataille des Thermopyles, se rendit à Xerxes. Hérodote raconte que le fils fut tué par les Platéens, au moment où, avec quatre cents hommes, il cherchait à s'emparer de leur ville. C'est probablement le même évenement que Thucydide signale comme le premier acte d'hostilité ouverte de la guerre du Péloponnèse. La famille d'Eurymaque était une des plus puissantes et des plus aristocratiques de Thèbes.

Herodote, VII, 233. - Thucydide, II, 1, 2-7.

\* KURYMÉDON (Εὐρυμέδων), général athénien, fils de Thucles, tué en 413 avant J.-C. La cinquième année de la guerre du Péloponnèse, en 426, les Athéniens, apprenant les dissensions intestines de Corcyre et les mouvements de la flotte péloponnésienne qui sous les ordres d'Alcidas et de Brasidas s'approchait de cette lle, y envoyèrent Eurymédon avec soixante vaisseaux. En arrivant il trouva que Nicostrate, avec la petite escadre de Naupacte, avait déjà mis Corcyre en sûreté, et il prit le commandement en chef. Les sept jours qu'il passa en vue de l'île furent marqués par les sangiants excès du parti démocratique. Ces excès étaient sans nul doute encouragés par la présence de la flotte athénienne; mais Eurymédon ne parait pas y avoir pris une part directe. L'été suivant, mis avec Hipponicus à la tête des troupes de terre, et agissant de concert avec la flotte commandée par Nicias, il ravagea le territoire de Tanagra. Il obtint assez de succès pour élever un trophée. A la fin de cette campagne, il recut, avec So-

phocle et Démosthène, le commandement d'un large renfort destiné à la Sicile. Les trois amiraux devaient agir sur les côtes du Péloponnèse et toucher en passant à Corcyre. Ils apprirent en mer qu'une escadre spartiate se dirigealt aussi du même côté. Eurymédon et Sophocle, dans le désir d'arriver plus vite, ne voulurent pas permettre à Démosthène de fortifier Pylos. Cependant une tempête les ayant jetés dans le port de cette ville, ils y laissèrent leur collègue et firent voile pour Corcyre. L'entreprise sur Pylos attira l'escadre spartiate devant cette ville, et les deux amiraux athéniens s'empressèrent d'y revenir. Ils y restèrent probablement jusqu'à la prise de l'île de Sphactérie. Ils reprirent ensuite la route de Corcyre, pour y remplir leur mission. Il s'agissait de délivrer le parti démocratique d'un corps de bannis qui étaient rentrés dans l'île et s'v étaient retranchés. A l'approche des forces d'Eurymédon et de son collègue, ils se rendirent, à la condition qu'ils seraient jugés à Athènes et ne seraient pas livrés à leurs compatrioles. Les amiraux, qui auraient dû les envoyer aussitôt à Athènes, les laissèrent à Corcyre, et tous ces malheureux périrent percés de flèches par les habitants de l'île. Eurymédon et Sophocle firent voile pour la Sicile; ils arrivèrent trop tard, et surent sorcés d'accéder, ainsi que leurs alliés, à la pacification proposée par Hermocrate. A leur retour, le peuple les punit l'un et l'autre de l'exil, et condamna, de plus, Eurymédon à l'amende. Ce général ne reparaît dans l'histoire qu'à la fin de 414. Il recut à cette époque, avec Démosthène, le commandement des renforts envoyés à l'armée athénienne qui faisait le siége de Syracuse, et périt dans la première des deux batailles livrées dans le port de cette ville.

Thucydide, III, 91, 115; IV, 2-8, 13, 46-48, 65; VII, 10, 31, 33, 42, 43, 49, 52. — Diodore de Sicile, XIII, 8, 11, 13. — Plutarque, Nicias, 20, 24.

\* EURYPHAME ou EURYPHÈME (Εὐρύφαμος), philosophe pythagoricien grec, né à Métaponte, vivait vers 420 avant J.-C. Il eut Lysis pour ami et pour disciple. Euryphame composa un ouvrage, Παρί βίου, dont Stobée nous a conservé un fragment.

Jamblique, De Vita Pythagoræ, 20, 26. — Stobée, Sermon., 103, 27.

\* EURYPHON (Εὐρυρῶν), médecin grec, né à Cnide, en Carie, vers 470 avant J.-C. Contemporain d'Hippocrate et plus âgé que lui, il partagea sa célébrité; mais il ne nous reste rien de lui. On lui attribue plusieurs traités insérés dans les Œuvres d'Hippocrate, savoir : Κνίδιαι γνῶμαι — Περὶ διαίτης ὑγιεινης; — Περὶ διαίτης; — Περὶ νούσων; — Περὶ γυναικείης φύσιος.

B. Littre, OEuvres d'Hippocrate, vol. 1, p. 47. — Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography.

\* EUNYPHRON, médecin grec, de l'école de Gnide: Galien lui attribue vingt-et-un vers, qui renferment des préceptes relatifs à la diète, et qui se trouvent insérés dans le recueil d'Arétin publié à Munich: Beiträge zur Geschichte und Litteratur, IX, 1001. On manque d'aill tails sur la vie de ce médecin.

Pauly, Real Encyclop.

\* EURYPON ou EURYTION ( Εὐρυτίων), petit-fils de Proclès, et tr de la maison des Proclides à Sparte, le dixième siècle avant J.-C. C'est delt maison prit le nom des Eurypontide Plutarque, il diminua le pouvoir royal rôle de démagogue. Selon Polyen, il fi aux Arcadiens de Mantinée.

Paus. III, 7. — Plutarque, Lycur., 2. — Po
\* EURYPTOLÈME (Εὐρυπτόλεμος)
athénien, fils de Peiaianax et cousin d'
vivait vers 410 avant J.-C. Lors de l
jugement des généraux vainqueurs aux ,
il s'opposa à la procédure, comme illég
manda qu'un jour fût consacré an ju
chaque général.

Il ne faut pas confondre cet Eurypto un personnage du même nom, ambi la cour de Perse: ce dernier n'était p de retour de son ambassade lorsque l se trouvait à Athènes pour accueillir rappelé de l'exil.

Xénophon, Hell., I, 3, 7.

EURYSTHÈNE et PROCLÈS (Ebe fils jumeaux d'Aristodème et chefs des milles royales de Sparte, vivaient dans l siècle avant J.-C. L'opinion commu naître avant le retour des Héraclides ; c suivant les traditions spartiates, ils n'é qu'après que leur père fut rentré dans le nèse et eut obtenu sa part de la conqui todème mourut peu après la naissance fants, et sans avoir eu le temps de dés d'eux pour son successeur. La mère ! incapable de nommer l'ainé, et les Sparti barrassés, s'adressèrent à l'oracle de De leur ordonna de prendre les deux enfants mais de rendre de plus grands honneur Cette réponse ne diminua pas l'incert Lacédémoniens. Alors le Messénien Pa conseilla d'observer lequel des deux e mère lavait et faisait manger le premie selon lui, un sûr moyen de constater l'air des enfants. Les Lacédémoniens suivires seil, et donnèrent à celui des fils d'Ai qui fut reconnu pour l'ainé le nom d'Eu le second s'appela Proclès. « Les deux i Hérodote en terminant son récit, fure corde pendant tout le temps de leur v mêmes sentiments ne cessèrent jamais leurs descendants. Eurysthène et Proclè rent Lathria et Anaxandra, filles du roi l de Cléones. Ils s'unirent au fils de Téme rétablir en Messénie Epyte, fils de Cres

Hérodote, IV, 147; VI, 51, 52. — Pausanies, Polyen, I, 10. — Éphore, dans les Frag. H de C. Müller, t. I. — Cloéron, De Divisa, II, 4 ton, Fast. Hellen., vol. 1, p. 333. — Müller, De

\* EURYTUS (Εύρυτος), philosophe | ricien, vivait dans le cinquième siècle av-

Jamblique, dans un passage, le fait nattre à Crotone; dans un autre il le compte parmi les pythagoriciens de Tarente. Disciple de Philolaüs, il fut, d'après Diogène Laerce, un des maîtres de Platon, ce qui paraît douteux. On ne connaît de loi aucun ouvrage, à moins qu'on ne lui attribue un fragment que Stobée cite sous le nom d'Eurytus, sans indiquer lequel.

Jambiique, Vita Pythag., 28, 36. -- Diog. Laerce, III. 6; VIII, 46. -- Ritter, Gesch. der Pythag. Philos., p. 64.

Coningsby, le 27 septembre 1730. Il appartenait à une famille irlandaise, et était fils du docteur Ensden. Après avoir étudié à Cambridge, il entra dans les ordres, et fut pendant quelque temps chapelain de Richard, lord Willoughby de Broke. Il avait d'abord eu pour protecteur lord Halifax, dont il traduisit en latin le poème On the Battle of the Boyne. Un épithalame lui mérita cusuite la faveur du duc de Newcastle, qui le fit nommer poète lauréat en 1718. Il eut aussi des camenis, parmi lesquels Pope, par un motif resté inconnu, et Cooke, qui, dans sa Battle of the Poet, parle ainsi d'Eusden:

Eusden, a laurel'd bar, by fortune rais'd, By few been read, by fewer still been prais'd, etc.

Il n'est pas mieux traité par Oldmixon, dans l'ouvrage intitulé: Art of Logic and Rhetoric. L'envie fut pour beaucoup dans ces attaques; les compositions d'Eusden témoignent qu'il ne teanquait pas de talent. On le compte parmi les collaborateurs du Guardian et du Spectator. Au rapport de Gray (Lettre à Mason), Eusden moya son génie poétique dans le vin. On trouve quelques-uns des poêmes d'Eusden dans la Select Collection de Gray. Il a laissé manuscrites ime traduction de la Jérusalem du Tasse et une vie de ce poête. V. R.

Chber, Lives. - Nichols, Poems.

EUSÈBE (Saint), pape, Grec de naissance, vivait au commencement du quatrième siècle de Père chrétienne. Fils d'un médecin et médecin hi-même, il fut élu pape en 310. Il refusa de réconcilier avec l'Église les lapsi ou tombés. On donnait ce nom aux chrétiens qui, dans la dernière persécution, avaient livré aux employés de fisc les vases et les livres sacrés. Maxence, irité du refus d'Eusèbe, le condamna à l'exil. On le trouve qualifié de martyr dans beaucoup de artyrologes. On célèbre sa fête le 26 septembre. On attribue à saint Eusèbe trois épitres décrétales : une aux évêques des Gaules, l'autre à ceux d'Égypte, la troisième à ceux de Toscane et de Campanie; mais ces décrétales sont sup-Posées.

millet, Fies des Saints, t. III, 26 septembre. — Artaud Me Montor, Histoire des souverains Pontifes.

EUSÈBE (Pamphile), évêque de Césarée (en Palestine), né vers 270, mort vers 338. Il se lia de bonne heure avec Pamphile, prêtre de Césarée, martyrisé en 309, et ce fut en témoignage d'affection qu'il joignit ce nom au sien.

Eusèbe visita les solitaires de l'Égypte et de la Thébaide. De retour de ces voyages, il établit à Césarée une école qui compta de nombreux disciples. En 315, son mérite le fit élever sur le siège de cette ville. Au concile de Nicée en 325, Eusèbe, placé à la droite de l'empereur, anathématisa les erreurs d'Arius, non toutefois sans de certaines réserves pour le mot de consubstantiel, que les Pères ajoutèrent à la formule que lui et ses partisans avaient présentée et dans laquelle on inséra à dessein certaines clauses dirigées contre les doctrines ariennes. Il se résigna cependant, lui et ceux qui plus tard s'appelèrent les demi-ariens, au symbole orthodoxe, dans l'espérance de l'expliquer et de l'exploiter dans leur sens. Ils ne tardèrent pas en esset à prendre leur revanche. En 330, Eusèbe assista avec les évêques ariens au concile d'Antioche, où saint Eustathe Int déposé; on offrit son siége à Eusèbe, qui le refusa, refus qui le mit plus avant encore dans l'estime et la confiance de l'empereur. Quatre aus après, de concert avec les évêques des conciles de Césarée et de Tyr, il condamna saint Athanase, qui avait refusé de s'y rendre. Les prélats assemblés à Jérusalem députèrent Eusèbe à l'empereur Constantin, pour soutenir auprès de lui le jugement qu'ils avaient porté contre l'illustre adversaire d'Arius. Eusèbe obtint de ce prince le rappel d'Arius et l'exil d'Athanase.

On ne s'étonnera donc pas que l'orthodoxie d'Ensèhe ait été contestée; et en effet, ses ouvrages non moins que sa conduite semblent trahir dans ses sentiments une certaine hésitation. Ainsi, dans son Histoire ecclésiastique, il garde sur l'arianisme un silence absolu; peut-être aussi pourrait-on voir son penchant à l'arianisme dans l'apologie qu'il a faite d'Origène, « source d'Arius, fons Arii, » comme a dit saint Jérôme. Sans reprendre ici une accusation ou une apologie déplacée on peut dire que si Eusèbe ne peut être justement rangé parmi les partisans déclarés d'Arius, il fut du moins le chef et l'âme de ce parti moyen qui, soit modération naturelle, soit pour plaire à Constantin, qui à tout prix voulait éteindre ces débats, cherchait entre les opinions d'Arius et l'extrême orthodoxie d'Athanase une conciliation difficile, un milien impossible. (On trouvera, du reste, fort exactement recueillis par Valois, à la tête de son édition de l'Histoire ecclésiastique, tous les passages des anciens pour et contre Eusèbe.) Tous les ouvrages d'Eusèbe portent en effet ce double caractère de conciliation ou, si l'on veut, d'erreur théologique et de complaisance politique. Néanmoins, et malgré le soupcon contesté d'hérésie que quelques écrivains ont attaché à sa mémoire, Eusèbe a, par sa science du moins, rendu à l'Église de grands services. Le premier il a rassemblé en un corps savant et régulier les annales éparses des trois premiers siècles de l'Église : son Histoire ecclésiastique en dix livres, le plus considérable de tous ses écrits, retrace l'histoire de la religion depuis

l'avenement du Messie jusqu'à la défaite de Licillius. Celie histoire ne manque pas d'une celtainé critique : Eusèbe y réjette, avec plus de soin qu'on n'avait fait jusqu'à lui, les faits douteux, les narrations fabuléuses. Ce n'est pas là son seul mérite. Il a compris le caractère nouveau que le christianisme donnait aux intérêts de l'humanité, il a en quelque sorte pressenti la philosophie de l'histoire en montrant la supériorité que les faits spirituels, les luttes de la pensée et de la conscience, devalent prendre désormals dans les annales du monde. « Les autres historiens, ditil au commencement du cinquième livré, n'ont décrit que des combats, des victoires, des trophées, les grandes actions des capitaines et des soldats; moi, je fais l'histoire d'un état celeste et divin : je raconterai donc des guerres saintes qui tendent à une paix spirituelle, des combats entrepris pour la défense non des Hchesses éphémères de ce monde, mais de la vérité éternelle. »

La Préparation et la Démonstration évangéliques ne sont encore, à y blen regarder, qu'un côté de l'histoire de l'Église. Dans la Prépartition, divisée en quinze livres, Eusèbe, marchatt sur les traces des apologistes chrétiens qui l'avaient précédé, saint Justin, Tatien, Athèna-gore, Clément d'Alexandrie, examine d'abord la théologie païenne et en relève les absurdia tés; puis, comparant la législation de Moise à celle des autres peuples, il prouve combien elle leur est supérieure. Si Platon semble quelquefois se rapprocher du législateur des Hébreux, c'est qu'il lui a dérobé ses récits : ses vérités sont des plagiats. De la Démonstration évangélique, qui était composée de vingt-neuf livres, il ne nous en reste que douze. Eusèbe s'y attache à prouver que la loi mosaïque n'était qu'une préparation; - que les prophéties contenues dans les Écritures s'appliquent exactement à Jésus-Christ, et à lui seul. Eusèbe prouve ensuite la divinité du Messie-Christ; il s'étend sur la propagation de l'Évangile, et montre pourquoi le Christ s'est fait homme; il reconnaît et signale en lui le vrai Messie, qui a tout rempli, tout exécuté: dernier mot des Écritures, comme la loi chrétienne est le dernier mot de la loi de Moise. Il faut rapporter aussi à la défense de la religion l'ouvrage contre Hiéroclès, magistrat et philosophe, un des principaux auteurs de la persécution qui en 303, sous Dioclétien, frappa les chrétiens. Employant la persuasion en même temps que la violence, Hiéroclès avait cherché à détourner les chretiens de leur religion, en leur adressant, sous le titre d'Ami de la Verité (Philaléthès), une apologie du paganisme et une attaque contre le christianisme. Eusèbe lui répondit. Tels sont avec quelques commentaires sur les Psaumes et sur Isate, les ouvrages d'Eusèbe qui se rapportent à la religion. Voici ceux qui se rattachent à ce rôle politique qu'il paraît avoir rempli auprès de Constantin. Eusèbe nous a laissé la Vie

et le Panegyrique le ce brince, oil blutot, sus den litres différents, un seul hanegyithue; -s estet, la vie de Constantlit, telle que l'a conte Eusèbe, h'est bile-même, à proprement parler, qu'un panegyrique. C'est dans le quatrieme livre de celle l'it de l'onstantill que se trouve, are le discoults que le prince autait prononce au concile de Nicée, la traduction du'il aurait faite, es vers grecs, de la quatrième églogue de Viiglir. églogue qui n'aurait été qu'une prophétie de la venue du Messie; mals il est facile de tecchnaître que la traduction et le discours he son pas de Constantin, empereur peu lettre, mas d'Eusèhe. Est-il probable en effet gue Coustan tin, prenant à partie Dèce, Valérien el Dibélities. lance contre ella les imprécations violentes qu'on retrouve dans le fraille de Laciance Sur la Mort des Persetufelers, t'est-à-dire des prints dui ont sévi contre le nom chretten ; et ne réonnatt-on pas, au contraire, à chi traits l'écrivalit qui, dans le Panegyrique de Constantin, ma montre Maximin frafipe de la main de Dieu e contraint de révoquel ses édits sacriféges? Il hat le reconnaître : là, comffie tilléurs, Edsèle enil et parle pour l'empereur.

Dans la Vie comme dans le Pancaurique. Eusèbe loue et apprioité surtout Constantie : point de vue religieux; il voit en lui le prime qui a vaince Licinius et a placé la croix ser k trone : « Notre empereur a défait les impies; il a reconnu de qui li tenait la victoire et lui en a renvoyé l'hommage. Il a élevé au milieu de sa capitale l'étendard par la force duquel. Il l'a remportén, et a ordonné à ses sujets de le regarder comme le rempart de l'empire; il a fait de son palais une église, où il adore le Seigneur; il a bâti des temples avec la magnificence qui ouvient à un grand prince. » Tel est l'enthousiasme d'Eusèbe pour Constantin; toutefois il n'y fasdrait pas voir seulement une admiration factice: il y faut reconnaître aussi, dans l'emphase trop ordinaire aux écrivains et surtout aux panés. ristes de cette époque, l'expression un peu exgerée, mais naturelle, d'un sentiment vrai: la reconnaissance profonde pour cet avénement du christianisme à l'empire du monde par la comversion de Constantin. Ce qu'il l'ait pour Constantin, on peut dire qu'Eusèbe le lait jusqu'à 👊 certain point pour l'histoire de la religion ellemême. Nous avons dit qu'il avait dans son listoire ecclesiastique rejeté beaucoup de reib admis avant lui. Eh bien, ces légendes fausses ou altérées du christianisme naissant, il les lil peut-être un peu regretter. C'est là en esse un defaut grave de l'Histoire comme des Panigyre ques d'Eusèbe : une regularité un peu officiellé y dérobe quelquefois aux monuments primilif. et aux caractères leur naïveté : on sent que, de libre qu'il avait été jusque là , le christianisme devient la religion de l'État. Sous ces réserves, el étudie comme expression de l'esprit religieux 21 siècle de Constantin, de la victoire du chrisie

nisme sur le páganisme, Eusèbe offre un grand interêt; historien exact, apologiste habité, étrivain plein de pénétration, dans les respects même de Constantin pour les évêques et les déférentées de ceux-ci pour l'empereur, il laisse entrévoir la gêne de deux puissances qui se doivent un jour combattre. Eusèbe présente en ontre à l'érudition ecclésiastique et littéraire une source abondante de retisèlgüements précieux. On croit qu'Eusèbe survécut peu de temps à Constantié.

CHARPENTIER.

Voici les titres exacts des écrits d'Eusèbe: Le Chronicon (Χρονικά παντοδαπής Ιστορίας). On n'en connut longtemps que des fraginents; il fut découvert en entier à Constantinople, dans une traduction arménicime, et publié par Mzi et Zohrab; Milan, 1818. Cette chronique est divisée en deux livres. Le premier, intitulé Xpovoypapla, contient une ésquisse de l'histoire de plusieurs anciens peuples, tels que les Chaldeens, les Assyriens, les Mèdes, les Perses, les Lydichs, les Hébreux et les Égyptiens. Il est en général extrait du Πενταβίδλιον χρονολογικόν the Jules Africain, et donne des listes de rols et autres magistrats, avec de courts récits des événements les plus remarquables depuis la création jusqu'au temps d'Eusèbe. Le second livre consiste en lables synchroniques, avec des catalogues seinblables de souvemins et d'événements dépuis le temps d'Abraham jusqu'à la célébration des Vicennalia de Constantin à Nicomédie en 327, et à Rome en 328. Eusèbe donne dans le cours de son ouvrage des éxtraits de Bérose, de Sanchoniathon, de Polyhistor, de Cephalion, de Manethon. Mái découvrit dans la bibliothèque du Vatican un abrégé de cette chronique à la suite d'une copie des Haretica Fabula de Théodotet, et le publia avec un Commentaire sur saint Luc et vingt Quastiones evangelica. composés aussi par Eusèbe, dans sa Scriptorum Vaticanorum nova Collectio; Rome, 1825. La Chronique d'Eusèbe a été traduite en latin par saint Jérôme. La première édition est celle de Scaliger; Leyde, 1600, in-fol. Jean-Baptiste Aucher l'a publiée en arménien, en grec et en français; Venise, 1818; — Praparatio evangelica (Εὐαγγελικής ἀποδείζεως προπαρασκευή), en quinze livres. Cet ouvrage parut d'abord traduit en latin par Georges de Trébizonde; Trevise, 1480. Le texte grec fut publié pour la première fois par Robert Estienne; Paris, 1544, in-fol. Il fut réimprimé avec une traduction latine par F. Viger; Paris, 1628, in-fol.; - Demonstratio evangelica (Εὐαγγελική ἀπόδειξι:), en vinut livres. dont il nous reste la moitié. La Démonstrution évangélique parut d'abord traduite en latin par Donat de Vérone; Rome ou Venise, 1498. Le texte grec a été donné à la suite de la Préparation dans les éditions de Robert Estienne et de Viger; - Histoire ecclesiastique (Exxinocasτική Ιστορία), en dix livres. Cet ouvrage fut terminé du vivant de Crispus, c'est-à-dire avant

326, puisqu'il parle de Chépus comthe d'un « hormne très-ami de Dieu et en tout semblable à son père ». L'instoire finit à la mort de Licinius, en 324. L'Histoire ecclésiastique sut traduite en latin par Rufin, avec beaucoup d'omissions et d'altéfations, et publiée sons cette forme à Rome, en 1474. Le texte gréc parut par les soins de Robert Estienne, avec les Histoires ecciesiastiques de Théodotet, de Sozotriène et d'Evagrius; Paris, 1544, in-fol. Le texte d'Edsèbe, soigneusement revu par Valois sur les manuscrits de la bibliothèque de Paris, et considerablement amélioré, fut rélimprissé à Paris, 1659, in-fol. On le trouve encore dans la grande collection des Histoires ecclésiastiques; Oxford, 1720, 3 vol. in fol.; Turin, 1746-1748. Les éditions les plus récentes sont celle de Heini-chen, Leipzig, 1827-1829, 2 vol. in-8°, avec les notes de Valois, et celle du docteur Burton. Oxford, 1838. L'Histoire ecclesiastique a été traduite en français par Cousin (1675), en auglais par Parker (1703), par Carter (1736) et par Dalrymple (1778), en allemand par F.-A. Stroth (1778); — De Martyribus Palæslinæ (Hepl των εν Παλαιστίνη μαρτυρησάντων); — Contre Hieroclès (Πρὸς τὰ ὑπο Φιλοστράτου εἰς Απολλώνιον τον Τυανέα δια την Ίεροκλεί παραληφόρισαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Χριστοῦ σύγκρισιν ): il fut publié en grec et en latin par F. Morel avec les œuvres de Philostrate, Paris, 1608, et avec une nouvelle traduction et des notes par Olearius, Leipzig, 1709; — Contre Marcellus, évéque d'Ancyre (Κατά Μαρκέλλου), en deux livres; la meilleure édition est celle de Rettberg; Gœttingue, 1794-1798; - De ecclesiustica Theologia ( Περί της έχχλησιαστικής θεολογίας τῶν πρὸς Μάρκελλον έλέγχων βίδλια γ'): c'est une continuation du précédent; on les trouve l'un et l'autre à la suite de la Demonstratio evangelica; Paris, 1628, in-fol.; - De Vita Constantini, en quatre livres (Βία τὸν βιὰν τοῦ μαχαρίου Κωνσταντίνου βασιλέτος λόγοι τέσσαρες): σe panégyrique, généralement publié avec l'Histoire ecclesiastique, a été édité séparément par Heinichen ; Leipzig, 1830; — Onomasticon de locis hebraicis (Hegi των τοπεκών δνομάτων έν τη θεία Γραφή): c'est tine description par ordre alphabéfique des villes el lieux mentionnés dans l'Écriture Sainte. On l'attribue à Paulin, évêque de Tyr, ainsi que le dixième livre de l'Histoire ecclesiastique. Saint Jérôme la traduisit en latin; elle a été publiés avec un commentaire par Jacques Bonfrète; Paris, 1659, in-fol., et par J. Clèves, Amsterdam, 1707. On a encore d'Eusèbe plusieurs lettres dispersées dans les Histoires ecclésiastiques de Socrate et de Théodoret. Il composa aussi sur diverses parties de l'Écriture Samte des commentaires dojourd'hui perdus. La première édition des œuvres complètes d'Eusèbe fut publiée en latin cum ouriorum interpretatione, Bâle, 1542, 4 vol., et réimprimée sous une forme plus correcte; Paris, 1580. Quant au texte

grec de toutes les œuvres réunies, il n'en existe aucune édition. L. J.

Dom Ceiller, Histoire des Auteurs ecciés. - Tillemont, Mémoires ecclésiastiques. - Cave, Hist. Ili., t. I, p. 111. - Fabricius, Bibliothèca Græca, vol. VII, c. s. - Neander, Kirchengeschichte, vol. II, p. 787. - Waddington, History of the Church, ch. VI. - Jortin, Eccl. hist., III.

BUSÈBE de Nicomédie, hérésiarque grec, né dans la seconde moitié du troisième siècle de i'ère chrétienne, mort vers 342. D'abord évêque de Béryte (Beyrout), en Syrle, il passa ensuite au siége épiscopal de Nicomédie, ville qui, par le fait de la résidence de Dioclétien, se trouvait la capitale de l'Empire Romain. Il prit la défense d'Arius, excommunié par Alexandre, évêque d'Alexandrie. On a encore de lui une lettre apologétique de cet hérésiarque, adressée à Paulin, évêque de Tyr. Il soutint le parti d'Arius avec tant de chaleur, que les ariens surent pendant quelque temps appelés eusébiens, et qu'on le regarda lui-même plutôt comme le maître que comme le disciple d'Arius. Aussi ne négligea-t-il rien pour le justifier dans le concile de Nicée. Forcé, sous peine d'être déposé, de souscrire à la condamnation de l'hérésie, il n'y resta pas moins attaché. Il se déclara si hautement le protecteur des ariens, que Constantin le relégua dans les Gaules et mit un autre évêque à sa place. Cet exil ne fut pas de longue durée. Eusèbe, rappelé trois ans plus tard, fut rétabli sur son siège et honoré de la confiance de l'empereur. Il eut assez de crédit pour faire recevoir Arius à la communion de l'Église dans un concile de Jérusalem : il fut le persécuteur de saint Athanase et de tous les évêques orthodoxes. Il conserva toujours son ascendant sur Constantin, qui reçut en mourant le baptême de sa main. Sous le règne de Constance, Eusèbe devint encore plus puissant, et trouva moyen de se placer sur le siége épiscopal de Constantinople en faisant déposer Paul, qui en était possesseur légitime. Nous ne connaissons Eusèbe que par des écrivains ecclésiastiques naturellement hostiles à l'arianisme; aussi font-ils de ce prélat un portrait affreux: au contraire, l'historien arien Philostorge lui attribue sans hésiter le don des miracles.

Theodoret, Hist. eccles., 1, 6, 20, 21. — Sozomène, 11, 18, 18. — Saint Athanase, Hist. Arian. — Waddington, Church Hist., VII. — Cave. Hist. it. — Neander, Kirchengeschichte, vol. 11, p. 778. — Tillemont, Mémoires ecclesiasiques, Histoire de l'Arianisme, t. VI.

\* EUSÈBE surnommé *Emisène* ou d'Émèse (*Emisa*), théologien grec, né à Édesse, en Mésopotamie, à la fin du troisième siècle, mort à Antioche, vers 360. C'était un homme d'un grand savoir; il avait reçu les leçons d'Eusèbe de Césarée et d'autres maîtres en renom. Il se rendit à Alexandrie, pour y étudier la philosophie, et revint ensuite se faire ordonner prêtre à Antioche, dont l'évêque Flacillus était son ami. A cette époque saint Athanase avait été déposé de son siège d'Alexandrie. Eusèbe de Césarée, alors évêque de Constantinople, désira y placer son homonyme. Celui-ci eut la sagesse de refuser.

Il savait que l'attachement des Alexandrins pour Athanase les empêcherait de supporter un autre patriarche. Il accepta peu après le siége d'àmèse en Syrie. Lorsqu'il vint en prendre possession, la populace le chassa, sous prétexte qu'il était magicien. Cette accusation était fondée sur les études astronomiques d'Eusèbe. Il s'enfuit à Laodicée, et s'y réfugia auprès de l'évêque Georges, qui parvint à le réconcilier avec les babitants d'Émèse. Eusèbe fut en grande saven auprès de Constantin, et il accompagna ce prince dans plusieurs expéditions militaires. Ses ennemis l'accusèrent de sabellianisme, mais Sozomène le justifie. Il écrivit plusieurs ouvrages énumérés par saint Jérôme et aujourd'hui perdus. Nous avons sous son nom plusieurs homelies sur les Évangiles et sur d'autres sujets; mais on les regarde généralement comme supposées; ces homélies ont été publiées à Paris, 1575, et à Anvers, 1602.

Saint Jérôme, De Script. eccles., 90. — Sozomère, Hist. eccles., III, 8.

EUSÈBE de Verceil (Saint), théologien latin, né en Sardaigne, vers 315, mort à Verceil, et 370. Après la mort de son père, il vint s'établir à Rome, où il fut ordonné lecteur par le pape saint Silvestre, et prêtre en 340 par le pape saint Marc. Sous le pontificat de saint Jules, il fut elu évêque de Verceil, et joignit le premier, sel a saint Ambroise, la vie monastique à la vie clercale, vivant avec ses clercs en communauté d comme dans un monastère. En 355, il se trouva au concile de Milan rassemblé par l'emperent Constance, partisan des ariens. N'ayant pas voulu souscrire à la condamnation de saint Athanase, il fut relégué à Scythopolis, en Syric. De Scythopolis on l'envoya en Cappadoce, et enfin dans la basse Thébaide, où il demeura jusqu'à ce que l'empereur Julien rappela, en 362, tous les prélats exilés pour cause de religion. Eusèbe se rendit d'abord à Alexandrie, où il assista au grand concile qui condamna les ariens, puis à Antioche, où il essaya en vain d'apaiser les dissensions excitées par l'élection de Paulinus, et après avoir visité beaucoup d'églises de l'Orient, il revint dans son diocèse, où il mourut. On a de ce Père trois lettres, savoir : Epist. ad Cons tantium, augustum; — Epist. ad presbyteros et plebes Italia, écrite à l'occasion de son bannissement; à cette lettre est joint un Libellus facti, espèce de protestation contre les violences de l'évêque arien Patrophile, qui lui servait 🕮 quelque sorte de geôlier pendant son séjour à Scythopolis; — Epist. ad Gregorium Episc. Hisp., trouvée parmi les fragments de saint Hilaire. Saint Eusèbe traduisit aussi en latin le Commentaire sur les psaumes de son homonyme Eusèbe de Césarée. Une édition des Évangiles d'après une copie faite, dit-on, par Eusèbe himême, et conservée à Verceil, a été publiée par J.-A. Irico; Milan, 1748, in-4°. Les lettres mentionnées plus haut se trouvent dans la Biblioth.

Patr. Mas., Lyon, 1677, vol. V, p. 1127, dans a Biblioth. Patr. de Galland, vol. V, p. 78, et lans plusieurs autres collections des Pères de Église.

Saint Jerôme, De Vir. illust., 96. — Dom Ceillier, fist. des Auteurs sacrés et ecclés., t. V, p. 430.

EUSÈBE (Saint), évêque de Samosate, en iyrie, et martyr, né à Samosate, dans la prenière partie du quatrième siècle, mort vers le nois de juin 380. Il fut élu évêque du temps de 'empereur Constance, en 361, et assista la même nnée au concile d'Antioche, où saint Melèce fut lu évêque de cette ville. Son zèle pour la soi orhodoxe lui attira de nombreuses persécutions. Il arcourut la Syrie, la Phénicie et la Palestine, our fortifier les catholiques et ordonner des liacres, des prêtres et d'autres clercs, selon le resoin des églises. Lorsque l'avénement de l'héodose rendit la paix à l'Église, Eusèbe, alors xilé en Thrace, revint prendre possession de son iége. Comme il entrait à Dolique en Syrie, ville resque toute arienne, pour y installer un évêque atholique, il sut frappé d'une tuile à la tête par me vieille femme. Il mourut des suites de sa dessure, en ordonnant de ne pas venger sa nort. Les Grecs célèbrent la fête de saint Eusèbe e 22 juin, et les Latins le 21. Saint Eusèbe avait crit un grand nombre de lettres; elles sont outes perdues aujourd'hui.

Theodoret, Hist. eccl., IV, 13, 14; V, 4. — Baillet, Fies des Saints, t. II, 21 juin. — Dom Ceillier, Hist. les Aut. sacr. et eccl., t. VI, p. 483.

\* EUSÈBE, surnommé le Scolastique, histonien grec, vivait vers l'an 400 après J.-C. Ténoin oculaire de la guerre des Romains contre Jainas, roi des Goths, il écrivit l'histoire de cette guerre en vers hexamètres et en quatre livres. Cet ouvrage n'est pas venu jusqu'à nous.

Socrate, Hist. eccles., VI, 6. - Nicephore, Hist. ecc., XIII. 6.

BUSEBB de Dorylée, théologien grec, vivait dans le cinquième siècle de l'ère chrétienne. Il déhuta dans la vie publique comme jurisconsulte, et obtint la place de commissaire impérial à Constantinople. L'opposition active qu'il fit à l'hérésie de Nestorius le signala lui-même à l'attention des fidèles. Il entra dans les ordres, et devint évêque de Dorylée, ville de Phrygie, sur le Thymbrius, assuent du Sangarius, non loin de la frontière de Bithynie. Il fut le premier à dénoncer les doctrines d'Eutychès et à demander qu'elles fussent condamnées dans un concile. Ce concile, convoqué en 449, sous la présidence de Dioscurus, évêque d'Alexandrie, partisan d'Eutychès, fut marqué par des scènes de violence qui lui ont valu de la part des Grecs orthodoxes le surnom de concile de brigands, σύνοδος ληστρική; et bien loin de sanctionner la doctrine d'une seule nature, il prononça la dénosition d'Eusèbe. Le pape Léon le Grand intervint. Sur sa demande, l'empereur Marcien, successeur de Théodose II, rassembla un nouveau concile, qui rétablit Eusèbe sur son siége, et condamna Eutychès. Quelques opuscules d'Eusèbe ont été publiés, savoir : Contestatio adversus Nestorium, parmi les ouvrages de Marius Mercator, part. II, p. 18; — Libellus adversus Eutycheten Synodo Constantinopolitano oblatus; dans le Recueil des Conciles de Labbe, vol. IV, p. 151; — Libellus adversus Dioscurum Synodo Chalcedonensi oblatus; ibid., p. 380; — Epistola ad Marcianum imperatorem; ibid., p. 95.

778

Évagre, Hist. eccles., II, b. — Cave, Hist. lit. — Neander, Kirchengesch., vol. II, p. 959.

\*BUSÈBE de Myndus en Carie, philosophe néoplatonicien, vivait dans le quatrième siècle après J.-C. Il était disciple d'Ædesius; son seul titre au souvenir de la postérité, c'est d'avoir repoussé les réveries de la magie et de la théurgie qui exerçaient alors une si grande influence sur l'école néo-platonicienne; il s'attira ainsi la colère de l'empereur Julien. On trouve dans les Sermones de Stobée un grand nombre de fragments d'un Eusèbe, que certains critiques identifient avec le néo-platonicien, d'autres aver un philosophe stoicien du même nom.

Eunape, t. I, p. 48 édit. Boissonade, avec la note de Wyttenbuch, p. 171.

EUSÈBE, évêque d'Antibes, successeur d'Eutherius, né vers le commencement du sixième siècle, moft vers 570 ou 572. On ne sait rien de sa vie, sinon qu'il fut élevé au siége épiscopal postérieurement à 541, qu'il se fit représenter par le diacre September au cinquième concile d'Orléans, en 549, et qu'il assista au concile d'Arles en 554. Dom Mabillon lui attribue l'Histoire de la translation des corps de saint Vincent, saint Oronce et saint Victor, martyrisés à Girone, en Espagne. Cette histoire se trouve dans Bollandus, 22 janvier, p. 392, n° 17.

Histoire littéraire de la France, t. III, p. 308.

\* BUSEBB, Syrien, qui en 591 occupa quelque temps l'évêché de Paris. Suivant Grégoire de Tours, Ragnemode, évêque de Paris, étant mort, son frère le prêtre Faramode se présenta pour l'épiscopal; mais un certain Eusèbe, marchand d'origine syrienne, donna beaucoup d'argent, et lui fut préféré. Une fois en possession de l'épiscopat, Eusèbe chassa toute l'école de son prédécesseur, et cholsit pour le service de sa maison eccléaiastique des Syriens de sa race. » Eusèbe conserva peu de temps l'évêché de Paris, et fut remplacé par Faramode.

Grégoire de Tours. - Hist. Franc., L. X, 26.

BUSÈBE, évêque de Paris, vers le milieu du sixième siècle. Il n'est connu que pour avoir ordonné prêtre, en 551, Chlodoalde, le seul des fils de Chlodomir qui échappa au massacre de ses frères. Il eut saint Germain pour successeur. Gérard Dubois, Hist. ecclés. Paris. — Dom Mabillon, Monum. de la Monarchie française.

\* EUSÈBE Bruno, ou simplement Eusèbe, évêque et théologien français, né dans les pre-

"ières années du onzièux siècle, mort à Angers, ie 27 août 1081, d'après la chronique de Vendome et l'Obituaire de Saint-Maurice d'Angers. La même chronique de Vendôme nous le montre élevé sur le siège épiscopal d'Angers le 6 decembre 1047. On le voit ensuite assister au conrile de Reims en 1049 (Mansi, Concilia, t. XIX, p. 737), et souscrire à un grand nombre de chartes d'une médiocre importance. Il doit son principal renom à son archidiacre, le célèbre Bérenger. Accusé d'avoir propagé dans l'Église des opinions nouvelles sur l'eucharistie, Bérenger invoqua pour sa défense de bonnes et de mauvaises raisons. Entre autres choses, il dit que « sa doctrine, jugée si nouvelle et si téméraire, avait pourtant obtenu l'approbation d'un tres-sage évêque, fort expert dans les questions dogmatiques, l'évêque d'Angers ». Il est vrai qu'ayant beaucoup d'égards pour le savoir et le talent de Bérenger, Eusèbe Bruno l'avait laissé libre d'enseigner, dans la chaire de Saint-Maurice, des opinious absolument contraires à ce qu'avaient décrété sur le sacrement de la cène les conciles français du neuvième siècle. On parla de poursuivre l'évêque en même temps que son archidiacre. Pour éviter cette poursuite, Eusèbe publia contre Bérenger une lettre, ou il ne le ménage pas. L'épiscopat d'Eusèbe fut orageux. Il eut de grands débats-avec son archevêque Raout, premier du nom parmi les archevêques de Tours, celui que les moines de Marmoutiers ont appelé l'ennemi de Dieu. Les deux rivaux, une fois engagés dans la lutte, échangèrent les plus grossiers propos. Un chanoine de Saint-Martin, qui vivait au onzième siècle, nous a conservé quelques vers adressés par Eusèbe à son métropolitain. Ces vers sont d'une étrange licence. Les voici :

Me dicis porcoun, to dico rectlus hireum, Qui nullis parcis, neque, fert ut fama, sorori; Cecus avaritia, serpens furibundus in ira, Simon liabens nomen, numnis mercatus honorem. Brgo apajorina tuum ceu sterpas paro capipoqu.

Eusèbe eut aussi de graves démèlés avec Foulques, comte d'Anjon. Foulques, excommunié par l'évêque, souleva contre lui le plus grand nombre des chevaliers angevins; mais Grégoire VII, ayant connu cette affaire, intéressa l'Eglise entière à la défense d'Eusèbe, et le comte, malgré toute sa colère et toute sa puissance, fut contraint de céder.

B. H.

Witt litter. de la France, t. VIII, p. 99.

EUSERIA (Aurelja), impératrice romaine, seconde femme de Constance, ade à Thessalonique, vers 330, morte vers 360. Fille d'un consulaire, elle reçut une éducation brillante. A
tontes les grèces de la heauté elle joignait les plus
heureux dons de l'esprit. Insinuante, adroite,
persuasive, elle conquit sur le faible Constance,
qu'elle épousa en 353, un empire dont elle ne
fit pas toujours un ben usage. Julien, qui dut à
as protection le titre de césar et peut-être la vie,
a écrit son panégyrique. Il vante la pureté de

es mants, sa tendresse pour Constance, a droiture, son humeur bientaisante et générane. Il dit aussi qu'elle employait tout son crédit su l'empereur pour obtenir la grâce des coupable. D'après saint Athanase, elle se montra trè-la vorable aux ariens. La mort d'Eusphia est à xerzement facontés. Au rapport de saint Jem Chrysostome, cette princesse, fière et hautaine, désolée de se voir sierine femmes, et ul conque lui donna une certaine femmes, et ul conduisirent au tombeau, auvent Zonaras et Cédrène, elle succomba à une maladie qu'ils appellent unterespectate.

Julien, Ad Athen.; Graf. — Ammien Marcellin, XVI. 10; XVII, 7; XXI, 6. — Le Beau, Hiel. du Bas-Empire. L VIII; XI.

EUSÉBIB (Sainte) ou EUSOTE ou VSOIR, abbesse de Hamay ou Hamaige, fille du bienbesreux Adalbaud, seigneur franc, et de saints Rictrude, née en 637, morte le 16 mars 660. Élevis par son aïcule, la bienheureuse Gertrude, de besse de Hamay (Humatioum), elle fut éles pour lui succéder en 649; mais comme elle n'avait que douze ans, sainte Rigtrude, alors abbess de Marchiennes, la fit venir dans ce couvent. avec teute sa communauté, par ordre du mi Clovis II. « Eusébie, dit la Bibliothèque secret, ne pouvant oublier son monastère de Hamaige, se levait secrètement la nuit avec une confdente, y allait chanter l'office, et s'en revensité lendemain à Marchiennes. Sa mère l'en reprit, et la fit châtier sévèrement; elle lui fit parler par un grand nombre d'évêques et d'abbés, qui, la trouvant inflexible sur ce point, conseillèrent à Rictrude de lui laisser la liberté. Agée seulement de treize ans, Eusébie retourna donc à Hamaige en qualité d'abbesse, et elle gouverna sa communauté avec une humilité profonde, une douceur charmante, une abstinence rigoureuse, une pureté inviolable, une prudence consommér et tout à fait extraordinaire pour un âge si faible. Dieu combla la mesure de sa sainteté en peu de temps, et la retira du monde dans a vingt-troisième année. »

Boilandus, Acta Sanctorum, 18 mars. — Baillet, Firs des Saints, t. Ier, 16 mars. — Richard et Giraud, Riel sacrée.

\* EUSITIUS ou EUSICE, ermite du Berry, ré à Périgueux, au cinquième siècle, de parents que la misère poussa à chercher fortune hors de leur pays et conduisit dans les campagnes du Berry. on ils s'arrétèrent. Là, ayant épuisé leurs demières ressources, il ne leur resta plus pour vivre qu'à aliéner leur liberté, et ils prirent le parti de 🕪 dre un de leurs enfants. Eusitius, qui fut sacrifié, tomba entre les mains de l'abbé du monastère de Parpeçay, sur la rivière de Nahon (Cher), qui l'employa aux plus vils travaux; mais il y trouva l'occasion de deployer tant de soumission, de vertu et de piété, que l'abbé en sut touché et prit soin de l'instruire. Plus tard il le fit prêtre. Bientôt Eusitius quitta la vie commune pour la solitude érémitique, et se contruisit un er-

appayt les preuxes d'une pureté que a son esprit de douceur et de bonté. raconte à ce sujet qu'une nuit deux int mis d'accord pour lui voler daux cilles, il survint pendant que l'un, rbre, tendait une ruche à l'autre, qu'il as, mais qui prit la fuite en apercet. Celui-ci recut la ruche des mains ui tremble en le resonnaissant; mais me, le rassurant : « Pourquoi, mon tu le démon pour ton guide? Si tu al, il fallait m'en demander, et moi, ni danger pour toi, je t'en eusse 1 531, Eusilius était très-vieux. Sa tait parvenue jusqu'à Childebert, roi i, marchant contre Amalaric, roi des Espagne, ini rendit visite et lui offrit s que le saint refusa en prédisant la rei franc. Celui-ci promit, si la prérealisait, de faire construire à cet hasilique où reposerait le corps de ipqueur, et à son retour, il offrit à partager avec lui son butin, ce que ra, acceptant popr toute récompense berté des prisonniers que trainait l'are à sa spite. Un leude du prince, Yulbtenu de lui des terres sur les rives n doupa une partie à l'ermite, avec e de Parpeçay, ou il avait eta éleve, Menetou, qui était voisine, Eusitique n de jours et de lænnes reuyres, dans et Childebert, accomplissant sa proonstruire à la place de l'humble oraadis la demeure, etait devenue la ieux ermite, une basilique et un moe population qui alla toujours s'acreunit à l'entour, et forma le noyan e Selles-sur-Cher. H. BOYER. e Tours, De Girife Confessorulli - Ray-Berry. HE ou EUSTATHE (Saint) périt, agiographes, sous Adrien, au com-du deuxième siècle de l'ere chréglise romaine l'honore, le 20 septemè l'un de ses plus celèbres martyrs; socie, en qualité de compagnons de e, sa femme. Taliane, et ses deux ou Agapit et Théopiste, Les Grecs massi la fête de ce saint, qu'ils aptathe. D'après la Bibliothèque sa-lit que « son corps fut conserve à is l'église de son nom, jusqu'au comt du douzième siècle, qu'il fut ensuite dans l'abbaye de Saint-Denis, en dispersé par les huguenots en 1567. ce qu'on peut dire de saint Eustache. oire passe pour un roman parmi les Les actes du martyre de saint Eusté publiés en grec par Combelis; Pa-

es hords du Cher, dans un lieu nommé | } yécut dans les plus grandes aus-

thant sur la gendre, couvert d'un

ris, 1660 ; ces actes sont généralement regardés comme apocryphes.

Balilet, Fies des Sainte, t. Ill, 30 sept.

\* EUSTACHE LE MOINE, corsaire français, célèbre au treizième siècle; né dans une condition honorable, il devint sénéchal du comté de Boulogne, se livra à des entreprises maritimes, servit tantôt un prince, tantôt l'autre, asion qu'il y trouvait son intérêt, et combattit tour à tourpour la France et pour l'Angleterre. Il exerça avec une avidité souvent cruelle le métier de forban, et de vieux auteurs le qualifient de vir Kagitiosissimus, pirala nequissimus. Il tombs enfin dans les mains de ses ennemis, lorsqu'il conduisait une escadre au secours de Louis, fils de Philippe-Auguste, proclamé roi d'Angleterre; puni comme pirate et comme trattre, il eut la tête tranchée. Il est le héros d'un raman en vers composé peu de temps après sa mort, et qui est curieux, bien que l'anteur y ait mâlé un grand nombre de traits apocryphes. Suivant oet auteur, Eustache, après avoir étudie la magie à Tolède, employa beaucoup de tours subtils et de moyens adroits pour tromper, voler et mystifier le comte de Boulogne. Ce récit rapetisse les données de l'histoire au sujet de l'intrépide aventurier.

Le poëme se termine par une sentence morale :

Nus na puet vivre longhement Que fos jars à maj faire entent.

Il a été publié à Paris, en 1834, par M. Francisque Micfiel, avec une introduction et des notes savantes.

G. B.

Raynouard, Journal des Savants, mai 1835. — Histoire litteraire de la France, t. XIX, p. 780.

† EUSTACHE, abbé de Saint-Germer ou de Flai, mort en 1211. Il se distingua par son éloquence et sa piété; il fut d'abord secrétaire de Philippe, évêque de Beauvais; le pape Innocent III l'envoya en Angleterre et en Écosse, avec le titre de légat, afin d'y prêcher la croisade. Eustache s'en acquitta avec un grand succès, et il déploya non moins de zèle pour ramener les fidèles à l'observation des vertus chrétiennes; il recommandait spécialement la sanctification du dimanche, et l'on prétend qu'il jeta les germes de cette exactitude avec laquelle les Anglais observent le repos dominical. Ses discours n'ont point été recueillis.

Gallia Christiana, t. IX, p. 798. — Histoire littéraire de la France, t. XVII, p. 890.

\*EUSTACHE (David), controversiste et prédicateur protestant français, né dans le Dauphiné, mort à Montpellier, vers 1660. Il fut successivement pasteur à Corps et à Terrasse, dans le Grésivaudan, ensuite pasteur et professeur en théologie à Die vers 1635, et enfin il fut appelé à Montpellier, où il remplit jusqu'a sa mort le ministère évangélique. Il présida en 1654, le synode provincial du Bas-Languedoc, réuni dans cette dernière ville, et qui eut pour but principal d'éteindre les divisions que les

et sur les points qui se ctrine avaient jetées dans s. Il assista, en 1659, au audun, comme députe du fut chargé, avec Miravel, i la lettre de cette assemvant lui à Toulouse, où il et le harangua au nom du ssait pour un prédicateur i un assez grand nombre upart sont aujourd'hui fort ns ici que ceux que nous ains: Sermon sur les pa-I, 26: Cecy est mon corps, livre que le S' Richard ubliée sur l'Eucharistie: Le sermon avait été publié in-8°. Il fut attaqué ausr: Day. Eustache en publia ion, avec la Response au li-: à la demande que Rome otre Eglise avant Luther, asteurs? (Genève), 1649, entre D. Eustache, migile, et Richard Mercier, t de l'Eucharistie; Geomie du livre public par uite, intitulé Cent fausis, etc.; Orange, 1650, de la position d'un corps à la fois par la puisu Corps de Jesus-Christ, : Sainte, il est en pluis, contre ce que le sieur dans son livre intitulé ige, 1651, in-8°; - Recontre notre separation ınce de la chair et la vapris en trois sermons pror; Sedan, 1655, in-8°; u sieur Mercier, jésuite, tion de la vérité de l'É-Genève, 1657, in-8°. Michel NICOLAS.

lu Dauphine. - MM. Haag, La

HAMPS. Voyez Deschamps. INT-PIERRE, Voyez Saint-

netemy), anatomiste italien, ement du seizième siècle, it fort peu de chose sur sa issance est incertaine, et le outeux, puisque quelques-n-Severino, dans la Marche sà San-Severina, dans la nons, par la dédicace d'un était en 1562 professeur ge de la Sapience, à Rome. ontient de tristes renseigneion pécuniaire d'Eustachi. t faibles, dit-il, ma position

humble, ma fortune incertaine et soumise à bier des épreuves. » Venu après Vesale, il defeatit contre ce grand anatomiste la réputation de Galien, et cette polémique remplit tous ses traites. Il y apporta une acreté extraordinaire, qui appreche presque de celle de Sylvius. On a d'Eustachi: Opuscula Anatomica, nemps de renum urue tura, officio et administratione; - De Avditus Organo ;— Ossium Bxamen ;— De Mon Capitis; — De Vena quæ Azygos dicitur; d de alia quæ in flexu bracchii communen profundam producit; - De Dentibus; Venic. 1563, in-1°; ibid., cum annotationibus Pini; 1574, in-4°; Leyde, 1707, in-8°, par les soits de Boerhaave. L'édition de Venise est préérable à celle de Leyde, parce qu'on a négligé de jointre à cette dernière les annotations de Pinus. Cet ouvrage contient plusieurs traités particuliers; le premier est sur la structure et les fonctions des reins. Ce traité présente pour la première lois de bonnes figures, gravées en taille-douce; il est aussi un des premiers dans lesquels on ait cherché les variétés de structure du même organe. Vesale avait eu beaucoup à faire pour donner une description générale de l'organe; il avait été force de laisser à ses successeurs la recherche des variétés. Eustachi s'attacha particulièrement à l'étude de ces variétés, et il expliqua ainsi les différences que l'on remarquait entre les descriptions de Galien et la structure ordinaire de l'homme. Dans le traité De Dentibus, « Emtachi, dit Cuvier, commence l'étude des organes dans le fœtus, et en poursuit l'examen aux différents âges de l'espèce humaine. Vesale avait examiné l'adulte, et son travail, dans ces limites, avait déjà assez d'étendue. Mais nos organes varient avec l'âge; il n'en est presque aucun qui ne change de forme, de consistance et de proportion aux différentes époques de la vie : or, il est évident que ces variations sont une des parties de l'anatomie et de la physiologie les plus importantes à bien connaître. Elles sont surtout très-sensibles pour les dents, puisque celles-ci ne naissent point avec nous, comme nos autres parties, qu'elles ne sortent que successivement, que quelques-unes tombent, que d'autres leur succèdent, qu'enfin elles présentent des variations continuelles dépendant des ages. Emtachi voulut étudier ces variations; il les prit dès le principe; il commença à les examiner dans le sœtus. Cette étude a été faite depuis par Albinus et par d'autres; mais c'est Eustachi qui le premier s'est servi de cette méthode, que depuis on a généralement appliquée. » Le traité intitulé Ossium Examen contient une critique de Vesale. L'auteur y suit la même marche que dans son livre sur les reins, c'est-à-dire que toutes les fois que Vesale applique une description de Galien aux animaux, particulièrement aux singes, Eustachi cherche à démontrer d'abord que ce n'est pas le singe que Galien a décrit, ensuite que si sa description ne se rapporte pas an plus

rand nombre des squelettes humains, elle peut tre conforme à des squelettes particuliers, dans ertaines conditions spéciales. Ce livre n'est pas le très-bonne soi ; cependant il fit faire à l'auteur les observations qui enrichirent la science. Il en ésulta une bonne ostéologie du singe, et des emarques intéressantes sur les variétés ostéoloiques de l'espèce humaine. Un autre traité d'Eusichi est relatif à la veine azygos, vaisseau imair du thorax; il y étend encore sa méthode omparative, et n'examine plus seulement une artie du corps aux dissérents âges, mais aussi ans les divers animaux; c'est un petit traité 'anatomie comparée : il y décrit le canal thoscique du cheval, qu'on a nommé depuis canal e Pecquet. Un cinquième ouvrage d'Eustachi aite de l'organe de l'onie : il y donne la presière figure de la lame du limaçon, déjà décrite ar Fallope, mais qui n'avait pas été représentée. 'est aussi dans cet ouvrage qu'il fait connaître canal qui va de l'oreille interne à l'arrièreouche et aujourd'hui encore porte le nom de compe d'Eustache, quoique découvert longmps avant lui (voy. Alchéon). Il décrit le tit osselet nommé l'étrier; il en conteste la déniverte à Ingrassias : cependant Fallope l'attrise à ce dernier. Eustachi avait préparé un autre ıvrage, qui aurait été plus important s'il avait aru à temps; ce sont des planches anatomiques a'il avait fait dessiner sous ses yeux pour donner n traité complet d'anatomie, analogue à celui de esale, mais qui aurait été beaucoup plus parfait. nisqu'il y avait ajouté une infinité d'objets, et que s planches, bien que n'étant pas d'un dessinanr anssi habile que celui des figures de Vesale, ent cependant plus soignées pour les détails. Ce evait être un recueil in-folio, dont le texte eût é considérable; il mourut avant de pouvoir rminer ce bel ouvrage. Les cuivres avaient été ravés en 1552, dix ans après l'ouvrage de Veile. Ils représentaient beaucoup de découvertes our leur temps; mais ils restèrent dans un maasin ou dans quelque succession pendant une artie du seizième et la totalité du dix-septième iècle. C'est en 1714 seulement qu'elles ont été ubliées par un médecin du pape, nommé Lanisi, avec des explications sommaires (1). On age quelle gloire en serait résultée pour Eusachi si elles avaient paru pendant sa vie, puisque lusieurs découvertes qui furent faites pendant : siècle et demi qu'elles sont restées ignorées taient déjà connues de lui. L'explication que ancisi a donnée de ces planches n'est pas trèstacte; plusieurs choses y étaient encore trop ouvelles pour les anatomistes. Albinus en a onné, en 1744, une autre édition avec de meilures explications. Il y indique les découvertes ui avaient été faites dans l'intervalle; mais cette lition n'est pas encore satisfaisante : du temps

(1) Lancisi a été aldé dans cette entreprise par les onseils et même par la coopération de Pacchioni, de oldati, de Morgagni et de Fantoni. de Haller, différentes parties des planches d'Eustachi n'étaient pas même expliquées nettement, surtout la distribution des nerfs à la surface du corps. Eustachi mérite certainement un rang très-élevé parmi les anatomistes. Vesale, Fallope et lui sont les trois grands fondateurs de l'anatomie moderne. »

On a encore d'Eustachi: Erotiani, Græci scriptoris vetustissimi, vocum quæ apud Hippocratem sunt Collectio, cum annotationibus Eustachii; libellus De Multitudine; Venise, 1566, in-4°; — le traité De Multitudine, seu de plethora; Leyde, 1746, 1765, in-8°.

G. Tiraboschi, Storia della Latteratura Italiane, L. VII, p. 11. — Haller, Bibliotheca anatomica, t. 1, p. 232. — Sprengel, Geschichte der Arzney-Kunde, t. II, p. 57. — Choulant, Bibliotheca medico-historica, p. 59. — Éloy, Dictionnaire historique de la Médecine. — G. Cuvier, Histoire des Sciences naturelles, t. II.

EUSTASE (Saint), RUSTACE, EUSTACHE ou EUSTAISE, abbé de Luxeu, aujourd'hui Luxeuil (Franche-Comté), né en Bourgogne, vers 560, mort le 29 mars 625. Sa famille était des plus considérées, et il avait pour oncle maternel saint Miget, Micet ou Mietius, évêque de Langres. Eustase était déjà sorti de l'adolescence lorsqu'il entra au monastère de Luxeu, et y prononça ses vœux. Saint Colomban gouvernait alors cette communauté; il chargea Eustase du soin d'en diriger les études, et bientôt l'école de Luxeu devint une des plus célèbres de l'époque. Outre le soin qu'il prit de former à la science ecclésiastique un grand nombre de bons élèves, il rendit à la littérature un service important, en employant une partie de ses disciples à copier les bons livres de l'antiquité. En 610, lorsque saint Colomban quitta la France pour échapper à la haine de la reine Brunehaut, Eustase fut unanimement élu pour le remplacer. Ses talents et ses vertus lui gagnèrent la confiance de Clotaire II, qui, resté seul possesseur de l'empire franc, envoya Eustase en Italie pour en ramener saint Colomban, retiré au monastère de Bobbio. Mais le disciple ne put rieu gagner sur l'esprit du maître, qui écrivit une lettre de remerciements au roi et confirma Eustase dans la direction de Luxeu. De 616 à 617, celui-ci entreprit la conversion des Varasques, peuple qui habitait les bords du Doubs, et dont une partie était idolatre, tandis que l'autre pratiquait les hérésies de Bonose et de Photin; de là il passa chez les Bavarois, et partout fit de nombreux prosélytes. Quelques années plus tard, un de ses moines, nommé Agreste ou Agrestin, missionnaire en Bavière et ancien secrétaire de Thierry, roi de Bourgogne, ayant inutilement engagé Eustase à se séparer de la communion du saintsiége et à prendre parti pour les défenseurs des trois chapitres, se souleva contre son abbé, et jeta le désordre dans la communauté. Eustase expulsa de Luxeu le moine turbulent. Celui-ci. exaspéré, entreprit de faire condamner la règle de saint Colomban : ses attaques allèrent si

toin que, pour proponcer sur cette affaire, un concile fut assemblé à Macon en 623. Eustase y soutint la règle de son maltre avec force et éloquence. Agreste persistant dans ses accusations, l'abbé de Luxeu le cita au tribunal de Dieu, pour y plaider dans l'année contre saint Colomban lui-même. Agreste, effectivement, fut assassiné par son valet quelques mois plus tard. Eustase mourut dans la quinzième année de son gouvernement, et son corps se conserva, dit-qn, dans l'abbaye des Bénédictins de Vergaville, près Metz (1). Les martyrologes varient sur la fête de ce saint; les uns la mettent au 29 mars, d'autres au 11 octobre. Sa vie a été écrite avec soin par Jonas, dans les Bollandistes. D'après cet hagiographe, il ne nous reste aucun monument du savoir de saint Eustase, sinon un précis de son plaidoyer devant le concile de Macon. On y trouve de la justesse, de la facilité et quelques beautés de style.

Joh. Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, II. — Bult., Hist. Occ., 1, p. 410. — Baronius, Annales, an. 612. — Possevin, Apparatus sacer, t. 1, p. 473. — Le Mire. Auct. de Scriptorjbus ecclesiasticis, cap. 178. — Voss, De Historicis Latinis, cap. 28. — G. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum Historia literaria. — Dom Rivet, Histoire littéraire de la Frayce, III. 53%. — Ballict, l'ies des Saints, mars, p. 375. — Moreri, Grand Dictionnaire historique. — Dom Ceillict, Histoire des auteurs sacrée et ecclesiastiques, t. XVII, p. 499. — Richard et Giraud, Bibliothèque sucree.

EUSTATHE (Εὐστάθιος) (Saint), évêque d'Antioche, néà Side, ville de Pamphylie, vivait au commencement du quatrième siècle de l'ère chretienne. Selon Nicétas Choniatès, il descendait d'une famille de Philippes, en Macédoine. Contemporain de Constantin le Grand, il fut d'abord évêque de Berée en Syrie. Le concile de Nicée le transféra au siége d'Antioche. Zélé défenseur de l'orthodoxie contre les ariens, il s'attira la haine de ces derniers, qui parvinrent à le faire déposer et exiler à Trajanopolis en Thrace. en 329 ou 330. Longtemps après, une femme qui avait faussement accusé le prélat de l'avoir séduite avoua son crime en mourant, et l'innocence du prélat devint ainsi manifeste. Il était trop tard pour réparer les suites de cette calomnie : Eustathe était déjà mort en exil. Il composa plusieurs ouvrages; on lui en attribue aussi qui semblent ne pas lui appartenir, savoir : un discours adressé à Constantin au concile de Nicée, et imprimé avec une traduction latine dans la Bibliotheca Græca de Fabricius, vol IX, p. 132; un commentaire ou ὑπόμνημα sur l'œuvre des six jours, publié avec une traduction latine et de nombreuses notes par Leo Allatius; Lyon, 1629, in-4°. Cet ouvrage n'est mentionne par aucun écrivain ancien, et c'est sur l'autorité d'un seul manuscrit que Leo Allatius l'attribue à Eustathe. On peut regarder comme

(i) Sulvant Moréri, l'église qui porte le nom de Saint-Bustache, à Paris, était sous l'invocation de saint Eustase, et ce n'est que dans la suite des temps que l'on a donné à cette eglise, devenue paroisse considérable, le nom de Eustache, prétendu martyr.

authyptique un traité dirigé contre Origène et cité par saint Jérôme. Il est intitulé: 'Ωριγόνες διαγνωστικός εἰς τὸ τῆς ἐγγαστρομώθου θεώςτα. Allatius l'a imperimé à la fin de son édition de l'Υπόμνημα. Enstathe avait écrit aussi de homélies, des épttres et une interprétation des psaumes dont il reste encore des fragments. Is ont été recueillis par Fabricius, Biblioth. Græcs, IX, p. 135-149.

Caye, Hist. lit. — Dom Ceillier, Hist. des Autsurs so cres et ecclés., t. XVII, p. 400.

\* EUSTATHE, évêque de Sébastie en Arménie, vivait au commencement du quatrième siècle de l'ère chrétienne. Il fonda avec Basie d'Ancyre la secte des macédoniens. Il commena par être moine, et introduisit, dit-on, le premier la vie monastique en Arménie ; aussi certains critiques lui attribuent l'ouvrage sur les ascète, regardé généralement comme l'œuvre de saint Basile. On ne sait rien sur lui , sinon que signataire des actes du concile de Nicée, il n'en continua pas moins de sièger parmi les évêques ariens.

Suidas, au mot Εύστάθιος. — Fpiphane, LXXV, 1.— Sozomène, Ili, 13. — Nicephore, IX, 16.

\* EUSTATHE, médecin grec, vivait dans la seconde moitié du quatrième siècle de l'ère chritienne. Il nous est connu par deux lettres de saint Basile qui lui sont adressées et qui pertent les dates de 373 et 374. Quelques manuscris lui donnent le titre d'archialer.

Saint Basile, Epist., t. ill, p. 151, 180, de l'édition des Bénédicties.

\* EUSTATHE de Cappadoce, philosophe pioplatonicien, vivait vers le milieu du quatrieme siècle de l'ère chrétienne. Disciple de Jamblique et d'Ædesius, il succéda à ce dernier dans la direction de l'école philosophique de Cappadoce D'après Eunape, c'était un excellent homme d un grand orateur; ses discours egalaient en douceur les chansons des sirènes. L'empereur Constantin l'envoya, tout paien qu'il était en ambassade auprès du roi des Perses Sapor. Ce prince, enchanté de l'éloquence du sophiste grec, le retint si longtemps près de lui, que les conpatriotes d'Eustathe le réclamèrent par une nouvelle ambassade. Eustathe refusa de revenir dans son pays, à cause de certains signes et de certains prodiges. On voit par ce dernier trait qu'Eustathe appartenait à la partie la moins raisonnable de l'école néo-platonicienne. Compe son mattre Jamblique, il substitua à la spéculation philosophique les chimères de la theursie et de la démonologie. Il fit partager ses dociriles superstitieuses à sa femme Sosipatra et à seu fils Antonia.

Bunape, Vitæ Sophist. - Brucker, Hist. crit. Philat. vol 11, p. 273.

\* EUSTATHB, évêque de Béryte, vivait ves le milieu du cinquième siècle de l'ère chrétieus. Président du concile de Béryte en 448, il assista au concile de Chalcédoine en 451.

Acta Concil., II., p. 281, édit. Binian. — Zacharias de Mityl., Do Mund. Opif., p. 166, édit. Barth. STATER, traducteur latin, ná en Afrireit yers le milieu du cinquième siècle de rétienna. Il était frère de cette Syncletica ssa tant louée par Sédulius. Sa traducitulee Navem &, Basilii Sermanes in ium Geneseos sa trouve dans l'édition t Basile publiée par Garnier,

, Sapeti Pasilii Opara : Paris, 1781, in-fol., t. I.

ITATHE d'Épiphanie, historien grec, vicommencement du sixième siècle de l'ère ne. Il écrivit un ouvrage historique en 'es, intitulé : Χρονική Έπιτρμή. Cet abrégé ogique se divisait en deux parties : la e allait de la création du monde à la Trole : la seconde, de la prise de Troie à ème année du règne de l'empereur Anasouvrage entier est perdu, à l'exception d'un mbre de fragments recueillis par C. Müls les Fragm. Hist. Grac., t. IV, p. 138. onnait encore un autre Eustathe d'É-, lequel figura au synode de Séleucie,

is, III, 87. - Nicephore, Progmium. - Suidas, .ὐστάθιος.

'ATHE ON BUMATHE, écrivain érotique meier gree, vivait probablement dans le le siècle de l'ère chrétienne. Son nom, s et la date de sa vie sont également .. Des manuscrits écrivent Εὐστάθιος, Εθμάθιος; les uns appellent l'écrivain βολίτης, ce qui s'entend ordinairement itants de Constantinople; les autres Παms, ce qui le ferait nattre à Parembolé, ite. Eustathe était, à ce qu'il paraît, de aissance et occupait une place élevée, les manuscrits lui donnent les épithètes τονωθελέσμος et de μέγας χαρτοφύλαξ, id-archiviste. D'après son style, on ne ère le placer avant le douzième siècle, trouve ainsi le dernier en date des roa greca en prose. Son roman est intitulé Υσμίνην και 'Γσμινίαν δράμα ( drame ine et d'Hysminias), et se compose de res : le style en est détestable. l'invention i narration fastidieuse, les détails licenlet ouvrage fut d'abord publié en italien, sur le manuscrit par Carani, Florence, n-8°. Guilbert Gaulmin donna la prelition du texte grec, avec traduction latine notes; Paris, 1618, in-8°. Cette édition eproduite; Vienne, 1791, in-8°; Leipzig, 1-8°. M. Ph. Le Bas a traduit Eustathe çais; Paris, 1828, in-12; il en a donné ie bonne édition dans la Bibl. gr. de Didot: us, Bibliot. Green, t. VIII, p. 186 - Th. Grasse, akrbücher de Jahn, pour 1886, 4F suppl., p. 267. FATHE ROMANUS, PATRICIUS OU TER, jurisconsulte byzantin, vivait au ncement du onzième siècle. Juge criminel ριτής) sous Romain le jeune, il remplit mes fonctions du temps de Nicéphore

(943-969); il deviat ensuite questeur, et

plus tard, sous Basile Rulgaroctone, il fut nommé magister officiarum (975-1025). Les qualifications ajoutées à son nom produisirent souvent de la confusion. Eustathe composa de nombreux ouvrages de jurisprudence. Le seul qui soit venu jusqu'à nous dans son intégrité est une dissertation, datée de 1025, sur la mariage de deux φουκίτις αγες φευκ cousines (Υπόμνημα περί δύο δξαδέλφων λαδόγτων δύο έξαδέλφας), et insérée dans le recpeil de Leunclavius. Un autre traité d'Eustathe, divisé en 75 livres, chissre qui était en même temps celui des ouvrages qu'il avait composés, avait pour titre Heïpa. C'était un requeil de gauses portées au tribunal de l'Hippodrome à Constantinople, dopt Bustathe était l'un des juges. Ce recueil est encore désigné da la manière suivante : Διδασκαλία έκ των πράξεων τοῦ μεγάλου κυρού Εὐσταθίου τοῦ Ῥωμαίου. Un autre ouvrage, également resté manuscrit, a pour titre : Heel Trosolow. Du Cange en a donné quelques extraits sous la même rubrique. On attribue encore à Eustathe un ouvrage relatif aux délais et prescriptions, qui se trouve dans Leunclavius sous ce titre: De Temporum Intervallis, et dont Zasharim a donné una édition intitulée : At 'Poπαί; Heidelberg, 1836, in-8°, avec des scolies d'Athanase et d'autres. L'auteur indiqué est un Eustathe, Antecessor Constantinopolitanus, qui fut sans doute un homonyme; l'œuvre paratt avoir été écrite au septième siècle. Parmi les éditions publiées avant ou dans l'intervalle, celle de Schærdius, Bâle, 1561, reproduit les 'Poπal dans leur forme primitive; celle de Cujas ne donne que le texte grec. Nessel attribue à un Enstathe (le professeur) un tableau synoptique des actions romaines, Al άγωγαὶ ἐν συνόψει.

Quiss, Opera, 1. — On Cange, Glass, med. et inf. et. — Rabrickips, Hibl. Gragea. — Zachariz, Hist. Jur. Gr. Rom. Delin., § 88. — Helmbach. De Basil. Orig. — Bie-ner, Geichich. der Novellen.

BUSTATHE, archevêque de Thessalonique, grammairien et rhéteur grec, né dans la première moitié du douzième siècle, mort en 1198. Il commença par être moine dans le monastère de Saint-Florus, devint ensuite maître des requêtes (ἐπὶ τῶν δεήσεων), maître des rhéteurs ou lecteurs ecclésiastiques (ματστωρ φητόρων) et diacre de la grande église de Constantinople. Après avoir été élu évêque de Myra, il fut élevé à l'archeveché de Thessalonique, et il occupa ce siège jusqu'à sa mort. Les oraisons funèbres que prononcèrent sur lui Euthymius et Michel Choniates existent encore en manuscrit dans la Bibliothèque Bodleyenne à Oxford. Nicétas Choniatès et Michel Psellus lui donnent des éloges parfaitement justifiés par les ouvrages qui nous restent de lui. Ces ouvrages prouvent qu'Eustathe était le plus savant homme de son temps. Ils consistent en commentaires sur d'anciens poëtes grecs, en traités théologiques, en homélies, en lettres, etc.... Les premiers, seuls, ont une grande importance pour nous. See commer-

taires prouvent qu'il connaissait très-bien la littérature grecque depuis les temps les plus anciens jusqu'au douzième siècle; ses autres productions nous le montrent gagnant par son éloquence et son noble caractère l'estime de la famille impériale des Comnène. Le plus important ouvrage d'Eustathe est son Commentaire sur l'Iliade et l'Odyssée (Παρεκδολαί είς την 'Ομήρου 'Ιλιάδα καὶ 'Οδύσσειαν). Cette vaste compilation a été faite avec un grand soin et une patience inouïe, d'après les ouvrages des grammairiens anciens, aussi bien que d'après des commentateurs plus récents. Presque tous les ouvrages qu'Eustathe a mis à contribution sont perdus aujourd'hui; son commentaire, qui nous en conserve la substance, est d'une valeur inappréciable. Le nombre des auteurs qu'il cite est prodigieux; on peut en voir la liste dans Fabricius. Sans doute il ne les avait pas tous lus, et souvent il cite de seconde main, mais rien ne nous porte à croire qu'il ne connût pas par luimême les principaux critiques de l'antiquité, tels que Aristophane de Byzance, Aristarque, Zénodote et autres, dont les ouvrages se trouvaient dans les bibliothèques de Constantinople. Si maintenant nous jugeons le commentaire d'Eustathe, non par la quantité des matériaux qu'il contient, mais par la manière dont le compilateur les a mis en œuvre, notre jugement sera moins favorable. L'archevêque de Thessalonique manque tout à sait de méthode; ses remarques sont extrêmement diffuses et coupées de digressions de toutes sortes; les étymologies qu'il prodigue sont rarement heureuses, et appartiennent plutôt à l'imagination qu'à la science. Malgré ses défauts, ce commentaire n'en est pas moins l'œuvre de ce genre la plus précieuse qui nous reste de l'antiquité. Eustathe dit dans sa préface que tout son désir est d'être utile non à ceux qui savent, mais à ceux qui commencent d'apprendre. Ce vœu trop modeste a été accompli et au delà, puisque le commentaire sur Homère peut être utile même aux hellénistes et aux antiquaires les plus savants.

La première et la meilleure édition des commentaires sur l'Iliade et l'Odyssée parut à Rome, 1542-1550, 4 vol. in-fol.; elle est belle et trèsrare; il en existe un exemplaire, imprimé sur vélin, à la Bibliothèque impériale de Paris. La 2º édition est de Froben; Bâle, 1559-60, 2 tomes en 3 vol. in-fol. Elle est précieuse par la rareté de la précédente. Adrien de Jonghe (Adrianus Junius) en avait déjà donné un abrégé, sous le titre de Copiæ cornu, sive Oceanus enarrationum Homericarum; Bale, chez le même Froben, 1558, 1 vol. in-fol. L'édition d'Alexandre Politi, accompagnée d'une traduction latine, n'embrasse que les cinq premiers livres du commentaire sur l'Iliade, avec des notes de Salvini; Florence, 1730-35, 3 vol. in-fol. Une nouvelle édition a été publiée à Leipzig, 1825-28, en 4 vol. gr. in-4°. Les autres ouvrages d'Eustathe sont : un Commentaire sa Periégète, dédié à Jean Ducas, fils d' Camaterus, aussi diffus et moins instr les commentaires sur l'Iliade et l'Odu été souvent imprimé avec le poëme de D première édition est de Robert Estienn 1547, in-4°. Il en existe une traducti d'Alexandre Politi; Genève, 1741, in-8 Commentaire sur Pindare: il paratt n'en reste que l'introduction, publiée po mière fois par Tafel, dans ses Eustat. salonicensis Opuscula, Francfort, 18: elle a été réimprimée par Schneidewi tathii Procemium commentariorum corum; Gœttingue, 1837, in-8º. Les au cules recueillis par Tafel sont pres théologiques; un seul présente un grahistorique, c'est un récit de la prise d lonique par les Normands en 1185.

Le nom d'Eustathe est très-fréque époque, mais la plupart de ces person peu de valeur; on peut en voir la liste dans Fabricius.

Fabricius, Bibliotheca Græca, t. I. p. 457; 1
\* EUSTEMIO (Mariano D'), peintr travaillait en 1570. Il a laissé peu d'oupuissent lui être attribués avec certit on conserve à Saint-Dominique de Pé Vierge avec saint Laurent, tableau qui faire reconnaître en lui un habile dess un excellent coloriste.

E.

Ticozzi, Dizionario. — Gambini, Guida di \* RUSTHENIUS CLAUDIUS, histo vivait à la fin du troisième siècle de tienne. Secrétaire (ab epistolis) de l il écrivit les Vies de ce prince, de Hercule, de Galerius et de Constan consacrant un livre à chacune. Vopiscus, Carm., 18.

EUSTOCHIE (Julia Eustochium

née à Rome, vers 365 de l'ère chrétier à Bethléem, vers 419. Fille de sainte avait renoncé au faste pour vivre da plicité chrétienne, elle imita les ve piété de sa mère, et méprisa égaleme nités du monde. En 382 elle fit vœu de et se mit sous la direction de saint J saint lui donna les instructions re genre de vie qu'elle avait choisi. C elle qu'il composa, vers l'année 383, De la Virginité, connu ordinairemen nom de Lettre à Eustochie. Parmi le que le saint docteur donne à la jeur remarque celui de ne jamais boire de Il veut que ses jeunes soient modérés, tinuels; il lui prescrit la retraite, et mande de ne pas s'en tenir à la rél'office de l'église, mais de se leve trois fois la nuit pour adorer Dieu; de c et de finir ses repas par la prière,

Jérôme ayant quitté Rome en 385, si

et Eustochie l'accompagnèrent en Pa

près de lui dans un monastère de orès la mort de sainte Paule, en 404, chie lui succéda comme supérieure e. Elle profita si bien des leçons de , qu'elle acquit une parfaite connaisangue hébraique. Saint Jérôme lui mentaires sur Ézéchiel et sur Isaïe; aussi en latin la règle de saint Paige des religieuses du monastère de 1416, les Pélagiens brûlèrent ce moitragèrent les religienses qui l'habi-Eustochie et la jeune Paule, sa nièce, nt Innocent Ier. Ce pape écrivit de plus pressante à Jean, évêque de le s'opposer à de pareilles violences. ge romain célèbre la sête de sainte 28 septembre.

, Epist. - Innocent I, Epist. XXIV. s des Saints.

HIUS (Εὐστόχιος), médecin grec , vivait vers la fin du troisième chrétienne. Lié d'une étroite amihilosophe Plotin, il le soigna dans naladie, en 270, et mit en ordre ses

## ta Plotini.

HIUS (Saint), évêque de Tours, lans le cinquième siècle. Il succéà saint Brice, suivant Grégoire de tte date, souvent contredite, est qui s'accorde le mieux avec les auiges de l'histoire. Eustochius assisau concile d'Angers, où se firent nergiques réclamations contre les alentinien, qui prétendait attribuer I le jugement des causes ecclésias-: celui des causes civiles. Les actes sont peu connus : on sait seulement usieurs églises dans la ville et aux Tours. Il mourut, suivant la tradix-sept ans d'épiscopat, et fut enbasilique que saint Brice avait éleeur de saint Martin.

Tours, Hist. Franc. - J. Maan, Me-. - Adr. Baillet, Vie de saint Eustoche, ia Christ., t. XIV, 1886.

HIUS, historien grec, né en Capit probablement dans le septième e chrétienne. Il écrivit une histoire r Constant et un ouvrage sur les la Cappadoce et d'autres pays.

rt Εύστόχιος. — Étienne de Byzance, au :atov. - C. Müller, Historicorum Grænta, t. IV, p. 8.

FIUS (Εὐστράτιος), théologien grec, e sixième siècle de l'ère chrétienne. n traité Sur la condition de l'âme rès la mort. On ne connaît l'audes inductions tirées de son ou-. Eustratius l'écrivit pour réfuter sent que l'âme humaine cesse d'après avoir quitté le corps humain. l'Aréopagite, et est cité lui-même par Photius. Il faut donc le placer entre ces deux personnages et probablement sous le patriarcat d'Eutychius, en 560. Son ouvrage fut publié pour la première fois par Leo Allatius dans le De Occidentalium atque Orientalium perpetua in. dogmate Purgatorii Consensione; Rome, 1655, in-80, p. 319-581. On trouve dans Fabricius la liste de plusieurs autres personnes appelées Eustratius.

Photius, cod. 171. - Fabricius, Bibliotheca Graca, vol. III, 264; vol. X, p. 725. — Cave, Histor. liter., vol. I.

\* EUSTRATIUS, métropolitain de Nicée, et un des derniers commentateurs d'Aristote, vivait vers le commencement du douzième siècle après J.-C., sous l'empereur Alexis Comnène. Il nous apprend lui-même, dans son Commentaire sur le dixième livre des Ethica Nicomachea (si ce commentaire est bien de lui), qu'il habitait Constantinople. Sa vie est d'ailleurs inconnue. Il nous reste deux de ses écrits, savoir : un Commentaire sur le second livre des Analytica, publié par Alde Manuce, Venise, 1534, et traduit en latin par A. Gratarolus, Venise, 1542, 1568, in-fol.; — un Commentaire sur les Ethica Nicomachea d'Aristote, publié en grec, Venise, 1536, in-fol., et en latin par J. Bernardus Felicianus, Venise, 1541, 1589, in-fol.; Paris, 1543; Helmstædt, 1662, in-4°. Il est fort douteux qu'Eustratius soit réellement l'auteur de ce commentaire, composé de morceaux très-divers et empruntés à d'autres interprètes d'Aristote, tels que Aspasius et Michel d'Éphèse. Au moyen age les Commentaires d'Eustratius furent traduits en latin par Robert de Lincoln; Albert le Grand et saint Thomas d'Aguin en firent souvent usage pour leur interprétation d'Aristote.

Fabricius, Bibliotheca Graes, vol. III, p. 215-264. — Schleiermacher, Etudes sur les Scholia in Ethic. Arist.; dans les Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissensch., 1816-1817. - Stahr, Aristotelia, II, p. 261-

EUTECNIUS, grammairien ou sophiste grec, vivait dans le second ou dans le troisième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui une paraphrase en prose des Θηριακά et des 'Αλεξιφάρμακα de Nicandre, publiée dans l'édition de Nicandre de Bandini, Florence, 1764, in-8°, et dans celle de Schneider, Leipzig, 1816, in-8°; - une paraphrase en prose qui a pour base, non pas les 'IEsuτικά d'Oppien, comme on l'a prétendu, mais les 'Ορνιθιακά d'un certain Dionysius, publ. à la suite d'Oppien dans la Bibl. de Didot.

Miller, Journal des Savants, 1880.

\* EUTELIDAS (Εὐτελίδας), athlète lacédémonien, vivait vers 630 avant J.-C. Dans la 38e olymp. (628 avant J.-C.), il remporta le prix à la lutte et au pentathle. C'était la première fois que les enfants étaient admis au pentathle, et la seconde fois qu'ils étaient admis à la Intte.

Pausanias, V, 9; VI, 18.

\* EUTHALIUS (Εὐθάλιος), théologien grec, évêque de Sulce en Égypte, vivait dans le cin-

quierne siècle. Jeune encore il divisa les Epltres de saint Paul en chapitres et en versets; devenu plus tard evêque, il en fit autant pour les Actes des Apotres et les Épitres canoniques. Les Épitres de saint Paul avaient déjà été divisées de cette manière, en 396; Euthalius y ajouta les arguments des chapitres, les index et les passages de l'Écriture auxquels il est fait allusion dans les Epitres. Euthalius adressa cet ouvrage à Athanase le joune, qui fut évêque d'Alexandrie en 490. Le cardinal Ximénes en publia une partic en 1514. Érasme, dans ses éditions du Nouveau Testament, ajouta les arguments aux Epitres de saint Paul et aux Actes. L'introduction à la vie de saint Paul, avec une épitre servant de préface, sut publiée pour la première fois par J.-H. Boecler à la fin de son edition du Nouveau Testament; Strasbourg, 1645 et 1000, in-12. Tous les ouvrages d'Edthalius furent recueillis par L. Zaccagni dans ses Collectantéa Monum. vel. Eccles. Græcæ; Rome, 1698, in-4°.

Fabririus, Bibliothi Graca, vol. IX, pr 287. — Cave, Hist. liter.

EUTHARIC CILICAS, prince ostrogoth, gendre de Théodoric et père d'Athalaric, mort vers 525. Il était de la race royale des Amales, et vivait en Espagne, à la cour des rols des Visigoths. Théodoric, qui n'avait pas de fils, le fit venir à sa cour, lui donna, en 515, sa fille Atnalasonte, et lui destina le trône. Le courage d'Eutharic. son adresse dans les exercices militaires, son caractère franc, généreux, libéral, lui gagnèrent le ceur du peuple et l'estime de l'empereur d'Orient, Anastase, qui l'adopta pour son fils ( per arma filius ), comme il avait déjà adopté Théodoric. Justin, successeur d'Anastase, leur fit à tous les deux le même honneur, et choisit Eutharic pour collègue la première fois qu'il prit lui-même le consulat, en 519. Eutharic étant venu à Rome pour y prendre possession de cette dignité, signala son entrée par des grâces et des largesses. Il donna au peuple romain, pendant plusieurs jours, de magnifiques spectacles, où l'on vit un grand nombre d'animaux, jusque là inconnus, envoyés d'Afrique par le roi des Vandales. Eutharic, de retour à Ravenne, renouvela les mêmes fêtes avec encore plus de splendeur. Tout annoncait à l'Italie en roi vaillant et généreux, et sa mort, arrivée avant celle de Théodoric, excita les plus vifs regrets.

Jornandes, De Reb. Get., c. 14, 88.— Le Beau, Histoire du Bus-Empire, L XXXVII, 24,

\* RUTHIAS (E00(25), orateur athénien, vivalt vers 350 avant J.-C. Il intenta une accusation contre Phryné, et n'ayant pu obtenir la condamnation de cette courtisane, il s'abstint dès lors de parler en justice.

Athenee, XIII. — Alciphron, Epist., I, 10. — Suidas, au mot  $E\theta\theta(\alpha\zeta)$ .

\* EUTICHIANUS, écrivain grec du neuvième siècle. Tout ce qu'on sait à son égard, c'est qu'il est indiqué comme rédacteur de la légende relative à Théophile d'Antioche, tril se domme diable et qui fut détivité des consequences des pacte imple par l'intercession de la Vierge larie. Le moyen age a vivement goûté ette la gende, et l'a reproduite en vers et en pros à bien des façons diverses.

Fabricius, Bibliotheba (Irmea, t. X, j. 200.

\* BUTHYCLES (Evoustie), puete albain, de l'ancienne comédie, vivait probablement all le cinquième siècle avant J.-C. Suidas mis

tionne de lui deux pièces, "Aσωτοι ή "Emorald d' 'Αταλάντη; la première est aussi citée per Masnée. On ne sait rien de plus sur ce poète.

Suiday sux mots Elburkh; et Boog Essent Athener, XIII. — Meineke, Fragments Com. Orași vol. II, p. 448.

RUTHYCRATE (Εὐθυκράτης), státuaire gus, vivait, selon Pline, dans la 120° olymp. (ill avant J.-C.). Il fut le plus distingué des lis de des élèves de Lysippe, dont il inita plutt le correction que l'élégance, préférant une visit sévère à des expressions gracieuses. Parmi m plus beaux ouvrages, on citait une statue d'Eucule à Delphes, celle d'Alexandre, celles de chasseur Thestis et des Thestiades. Le pusage de Pline qui énumère le reste de ses sevrages est trop évidemment corrompu pour que puisse en tirer quelque indication certaine. Sam Tatien, Euthycrate fit aussi des statues de comtissenes.

Pline, Hist. Nat., XXXIV, 8, - Tatien, Orat. in Go-cos, 52. - Sillig. Catal. Artif.

\* EUTHYDEME (Εθθύδημος), sophiste gree, vivalt en 425 avant J.-C. Il figure en plusient endroits des Mémoires de Xénophon, au nonbre des interlocuteurs de Socrate. Il dut dont être le contemporain du mattre de Platon, san qu'il soit d'ailleurs possible de déterminer, par des dates précises, ni l'époque de sa naissant ni celle de sa mort. Originaire de Chios (1), i alla, avec son frère ainé, Dionysodore, s'étable à Thurium, dans la grande Grèce. On sait 🗰 Platon a intitulé du nom d'Euthydeine un & ses dialogues. Il l'y introduit, avec son free Dionysodore, et leur donne pour interlocuteurs Socrate, Ctésippe et Criton, que les deux se phistes cherchent à embarrasser et a confonde par toutes sortes de subtilités. Dionysodore # Euthydème sont-ils reellement coupables de tot tes les arguties que leur attribue si libéralement Piaton? Il est permis d'en douter; car, de mes que Platon se substituait fréquemment lui-neu à Socrate pour mettre dans la bouche de celui-di des doctrines qu'il n'avait jamais professées des ses entretiens devant ses disciples, de mêm, pour le besoin de la dialectique, il a dù souvell prêter aux interlocuteurs de Socrate, et notatment à ses adversaires, tels que Gorgias, Polis, Protagoras, Euthydème, et d'autres encoré, de opinions et des théories que ceux-ci n'acratel pas, en bien des points, avouées pour les kurs

(1) Aujourd'hat Scio, au sud de Lesbos, vis-3-vis de de presqu'ile de Glazomène, dans le partie nord de la chi Égée.

1, plus sidèle à l'histoire, introduit en rconstances différentes, dans ses Mé-Eulhydème comme, interlocuteur de Leur premier entretien roule sur la d'aborder les affaires publiques ; le sela science et l'ignorance; le troisième, nnaissance on l'ighorance de nous-mêsi que sur les biens et les maux qui en provenir; le quatrième, et le plus i, sur les bienfaits que la Providence is sur les hommes. Le même Xénoporte qu'Euthydème avait réuni dans I plusieurs écrits des poêtes et des oraplus célèbres : « Socrate savait qu'Eusurnommé le Beau, se flattait, pour semblé quantité d'ouvrages de poëtes histes renommés, de l'emporter par ses sur tous ceux de son âge, et concevait e d'éclipéer ses rivaux dans l'éloquence science dù gouvernement. Cependant, e sa jeunesse, il n'allait pas èncore aux es; et s'il avait quelque chose à faire, ait dans la boutique d'un sellier voisin e publique. Socrate l'ayant remarqué, avec plusieurs de ses amis (1)... » Un etien s'engage alors entre Socrate et ne; et à la fin de ce même chapitre, 1 ajoute : « Euthydème se retira tout se méprisant lui-même, ne se regarque comme un esclave. La plupart de t Socrate colliondait ainsi l'orgueil ne t plus le voir, et il ne les en jugeait que Pour Euthydèine, il crut pouvoir n'actalents que dans la fréquentation de Il ne le quiltait que pour des affaires ables. Il l'imitait même à certains égards. e voyant dans ces bonnes dispositions, à l'y confirmer, et lui parlait le chement et le plus clairement possible issances qu'il croyait necessaires à son n et auxquelles Euthydème devait de C. MALLET. e s'appliquer. »

n. Memoires. - Platon, dialogue intitulé Eu-ou le Dispuleuf. - V. Cousin, traduct. de ie, arguments et notes. - Ritter, Hist. de la

IYDÈME, général athénien, vivait vers J.-C. Il paraît pour la première fois toire en 422, comme signataire du traité édémone. Pendant le siege de Syracuse commandement important, mais prot subordonne à l'autorité de Démos-Eŭrymétion, de Nicias. Dans la tentaspérée que les Athéniens firent pour port de Syracuse, il commanda la c Démosthène et Ménandre. On ignore evint dans le désastre général de l'exithénienne; il y périt sans doute. le, V, 19, 26; VII, 16, 69. - Diodofe, XIII, 13. 10, Nicids, c. xx.

IDEME, roi de Bactriane, commença

A regner vers 220 avant J.-C. D'après Polybe il était né à Magnésie. Nous ignorons les circonstances de son élévation au trone de Bactriane. Il profita sans doute des dissensions des descendants de ceux qui se rendirent les premiers independants dans ce pays, et enleva le pouvoir suprême, soit à Diodote, soit à quelqu'un de sa famille. Il étendit sa puissance sur les provinces voisines, et fonda la grandeur de la Bactriane: mais il ne fonda pas ce royaume, comme on i'a induit par erreur d'un passage de Strabon. Antiochus le Grand, après son expédition contre la Parthie, en 212, marcha sur la Bactriane. Euthydeine l'attendit sur les bords de l'Arlus, fut défait et forcé de se retirer vers sa capitale, Zariaspa. Malgré ce premier succès, Antiochus, désespérant de réduire Euthydème, lui accorda une paix honorable, et donna une de ses filles en mariage au fils du roi de Bactriane. Celui-ci, en rejour, assista Antiochus dans son expédition des Indes.

Les médailles d'argent de ce prince, d'un beau travail et avec des inscriptions grecques, trouvées en grand nombre & Bokhara, à Balk et dans d'autres villes comprises dans la Bactriane antique, montrent à quelle distance éloignée les Grecs avaient porté leur civilisation et leurs beaux-arts.

Polybe, X, 40; XI, 54. - Strabon, XI. - Wilson, Ariana, 210-222.

BUTHYMANES OU BUTHYMENES (E)Ouléνης ), géographe grec, né à Marseille, vivait probablement dans le quatrième siècle avant J.-U. Les témoignages des anciens à son égard sont très-rares et se réduisent à trois courts passages de Sénèque, de Plutarque et d'Aristide. Ces passages, qui paraissent empruntés à Eudoxe de Cnide, sont relatifs aux inondations périodiques du Nil. Euthymanes les attribue aux vents étésiens qui, en refoulant les eaux de l'océan Atlatitique dans la Méditerranée, élevaient le niveau de cette dernière, et empéchaient l'éconlement du Nii. Euthymanes appuyait cette hypothèse sar des observations qui lui étaient propres. Dans un voyage qu'il avait fait sur l'occan Atlantique. disait-il, il avait constaté que les eaux de cette mer sont donces et nourrissent des crocodilés. L'hypothèse et les faits sur lesquels élle a'appuie sont également faux, mais on peut en induire qu'Euthymanes voyagea sur l'océan Atlantique et qu'il publis un récit de son voyage. Nous n'avons que des notions très-vagues sur cette relation, aujourd'hui perdue. Saint Clément d'Alexandrie mentionne un Euthymène auteur de Χρονικά. On ignore si c'est le même que le kéographe.

Aristide, Orat. Egypt., t. II, p. 855 de l'édit. de Jebbi Senèque, Natural, Quest., iiv. IV, ch. 1. - Blutarque, De Placitis Philosoph., ib. IV. — Athence, II. — Lydus, De Mens., 88. — Artémidore, Epist. — Saint Clément d'Alexandlle, Strom., I. — Hutt. litt. de la France, p. 78.

EUTHYME (Saint), surnommé le Grand, piètre attuenten, ne à Mélitène (Arménie),

en 377 de J.-C., mort en 473. Il fut élevé sous la surveillance de l'évêque Othrée, qui l'ordonna prêtre et lui confia la direction des monastères de Mélitène. En 406, il se rendit en Palestine, et se retira dans une cellule. Bientôt il fut rejoint par un grand nombre de solitaires, qui le choisirent pour supérieur. Son autorité s'étendit sur plusieurs monastères. Euthyme convertit au christianisme un grand nombre d'Arabes, et ramena à l'Église orthodoxe plusieurs nestoriens et manichéens. C'est par ses soins que l'impératrice Eudoxie, femme de Théodose le jeune, rentra dans le sein de l'Église catholique. On a attribué à Euthyme la puissance d'opérer des miracles. Après sa mort il fut révéré comme un saint, d'abord en Palestine, puis en Occident. Sa sête a lieu le 20 janvier.

Vie d'Euthyme, dans le t. II de la collect, des Bollandies, 20 Janvier. — Métaphaste, Euthymis Vita; dans les Monumenta Eccleise Græen de Coteller, p. 200-240. — Saint Cyrille de Scythopolis, Vita Euthymis; dans les Analscta græca per monachos Benedictinos post Coteleris Monumenta edita; Paris, 1802, in-«» p. 1-20.

RUTHYME ZIGABÈNE OU EUTHYMIUS ZI-GABENUS, théologien byzantin, vivait au commencement du douzième siècle. Il était moine dans le couvent de 'a Sainte-Vierge, à Constantinople, et contemporain d'Alexis Comnène, avec lequel il semble avoir été lié d'une étroite amitié. Il lui survécut, et il nous racente l'avoir entendu discuter contre les ennemis de l'Église grecque, c'est-à-dire contre les Latins. Euthymius composa un grand nombre d'ouvrages qui existent ous dans de nombreux manuscrits, et dont les suivants seulement ont été imprimés, savoir : Πανοπλία Δογματική της δοθοδόξου πίστεως. traité dirigé contre les hérétiques, et écrit à la demande d'Alexis Comnène. Il est divisé en vingt-huit chapitres et emprunté en partie aux anciens Pères de l'Église. P.-F. Zini en donna une traduction latine; Venisa, 1555, in-fol., réimprimée à Lyon, 1556, in-8°; Paris, 1560, in-8°. L'original grec n'a pas encore été publié, à l'exception du dernier chapitre inséré dans les Saracenica de Sylburg, 1-54; — Commentaire sur l'impie et exécrable secte des Messaliniens, avec quatorze anathèmes prononcés contre eux; publié en grec, avec une traduction latine et des notes par J. Tollius, dans son Iter Italicum; Utrecht, 1696, in-4°, p. 106-125; Un Commentaire sur tous les psaumes de David et sur les dix cantiques. L'original grec est encore inédit; Philippe Saulus en a publié une traduction latine, Vérone, 1560, in-fol.; souvent réimprimée; — Un Commentaire sur les quatre Évangiles, compilé d'après saint Jean Chrysostome et les autres anciens Pères de l'Église. L'original grec n'a jamais été imprimé; il en existe une très-bonne traduction latine par J. Hentenius; Louvain, 1544, in-fol.; Paris, 1547, 1560, 1602, in-8°. Ce Commentaire est d'une grande importance; les théologiens modernes en ont souvent fait usage. On trouve dans

Fabricius une liste de beaucoup d'autres prasonnes appelées Euthymius.

Fabricius, Bibliotheca Graca, vol. VIII. p. 225-34. --Cave, Hist. liter.

\* EUTHYMIDES, peintre étrusque, d'une épeque incertaine. Son nom se trouve souvent sor les vases trouvés à Adria et à Volci.

O. Müller, Arch. d. Kunst, 257, nº 7.

EUTOCIUS (Εὐτόχιος), d'Ascalon, mathématicien grec, vivait vers l'an 560 de l'ère chrétienue. Il est connu par ses commentaires sur Archimède et sur Apollonius de Perga. Lui-même, à la fin de ses Commentaires sur Archimède, di qu'il se servait de l'édition revue par le méranicien Isidore de Milet, son mattre. Cet Isidore fut un des architectes chargés par Justinien de bâtir l'église de Sainte-Sophie. Nous avons encore l'original grec des ouvrages suivants d'Estocius: Commentaires sur les quatre premiers livres des Coniques d'Apollonius; — Sur la sphère et le cylindre, la quadrature du cercle, l'équilibre d'Archimède. Le texte de ces Conmentaires se trouve dans l'édition grecque d'Apollonius, dans les deux éditions grecques d'Archimède. Des traductions latines d'Eutocius out été aussi imprimées avec celles d'Apollonius d d'Archimède; mais les œuvres de cet auteur n'ont jamais été ni imprimées ni traduites séparément. Ce commentaire est très-précieux, surtout pour l'histoire des sciences; il contient un grand nonbre de renseignements sur d'anciens géomètres aujourd'hui perdus. Enfin, le texte d'Archimède paratt, dans les citations d'Eutocius, bien préférable à celui que donnent les manuscrits, ce que Torelli attribue à l'excellence de l'édition d'Isidore: et il ajoute : « Hacc causa fuit cur Archimedem in Eutocii domo conquirerem, ubi melim quandoque quam in propria habitabat. 🛚

Torelli, Praf. in Archimed. — Fabricius, Bibl. Grava, vol. IV, p. 203.

\* RUTOLMIUS (Εὐτόλμιος), poēte épigrammatiste grec d'une époque incertaine. On a de lui quatre épigrammes dans l'Anthologie greque. On ne sait rien de sa vie, excepté ce qu'on peut induire des titres de scholasticus et illustris, qui lui sont donnés. Sur le sens du mot illustris, consult. Du Cange, Gloss. med. et inf. Latinitatis et Gloss. med. et inf. Gracticits, p. 513.

Brunck, Anal., III, p. 8. — Jacobs, Anth. Grace, vol. II, p. 229; vol. XIII, p. 206.

\* RUTOLMIUS, jurisconsulte byzantin, vival dans la première moitié du sixième siècle. Il fut patronus causarum à Constantinople, où il se partie de la commission des Seize, présidée par Tribonien, et chargée de la rédaction du Digeste.

Justinien, Const. Tant., § 9.

BUTRAPELUS. Voy. VOLUMNIUS.

EUTROPE, eunuque et ministre d'Arcadiss, né dans la première partie du quatrième siède de l'ère chrétieune, décapité en 399. Après avoir vieilli dans un esclavage obscur, il fut place nombre des eunuques du palais. Il s'acabilement de quelques missions qui lui onfiées par Théodose. Arcadius, en monle trône, le nomma grand-chambellan. re d'Eutrope est dès lors inséparable de 1 faible Arcadius (voyez ce nom et les indiquées).

RAOPE, médecin latin, vivait probablens le quatrième siècle de l'ère chrétienne. Is Empiricus le mentionne, ainsi que ausone, comme ayant été un de ses préirs immédiats. D'après le même Mar-Eutrope avait écrit un traité médical; il te rien.

us Empiricus, De Med. emp.

OPE (1) (Eutropius), historien latin, ıns le quatrième siècle de l'ère chré-In ne connaît pas le lieu de sa naissance. 'appelle « un savant Italien » (Ἰταλὸς ); mais ces mots peuvent signifier simqu'Eutrope écrivit en latin. Vinet essaye rer qu'il était Grec; dom Rivet, au conn fait un Gaulois. Ces deux assertions en de plausible, bien que la seconde 'appuyer sur un passage de Symmaque. ve quelques détails sur Eutrope soit écrivain lui-même, soit dans d'autres s byzantins. Il occupa une place de seepistolaris, ἐπιστολογράφος) Bous Cons-I fut protégé par Julien l'Apostat, et agna dans son expédition de Perse. Il core sous le règne de Valentinien et de et il dédia son ouvrage à ce dernier l est question dans Ammien Marcellin, anius et Grégoire de Nazianze, d'un proconsul d'Asie en 371. On voit dans Théodosien un Eutrope préfet du pré-380 et 381. On a quelquefois identifié fonctionnaires avec l'historien Eutrope; te conjecture, uniquement fondée sur des noms, souffre d'assez graves diffiironologiques. Dans aucun cas on ne onfondre avec l'ambitieux eunuque qui 1-chambellan d'Arcadius, et que les inde Claudien ont immortalisé. Encore eut-on faire de lui, avec quelques biolu moyen âge, un disciple de saint Auar il était sinon déjà mort, du moins cé en âge, avant la célébrité de saint On a beaucoup discuté sur sa religion. ques l'ont déclaré chrétien, sur la foi roit de son histoire où il dit que Julien i trop vivement les chrétiens i nimius s christianæ insectator). Même en supie le mot nimius n'est pas une interpone prouve rien, et d'ailleurs il est conun passage formel de Grégoire de Na-'e Père de l'Église dit qu'Eutrope pro-

ius iui donne le surnom de Flavius, sans y être ir aucun manuscrit ni par aucune source an-

fessait l'hellénisme, et n'était pas de la même religion que Constantin.

On ne connaît d'Eutrope qu'un abrégé (Breviarium) de l'histoire romaine, en dix livres, depuis la fondation de Rome jusqu'au règne de Jovien. A la fin de cet ouvrage, l'auteur en promet un autre, qui devait en être la suite, et qu'il voulait, dit-il, écrire avec plus de soin. Cette continuation, en supposant qu'elle ait été composée, n'est pas venue jusqu'à nous. Il en est de même des ouvrages que lui attribue Suidas sans en indiquer les titres et d'un traité de grammaire dont Priscien cite un passage.

L'abrégé d'Eutrope n'est qu'une compilation. mais une compilation faite avec soin, et en général d'après les meilleures sources. On peut cependant reprocher à l'auteur d'assez graves erreurs de faits et de dates, et surtout l'omission systématique de tout ce qui pouvait tourner à la honte du nom romain. Le style en est clair, rapide et très-pur, bien que l'œil exercé des philologues y ait reconnu des mots et des constructions qui ne se trouvent pas dans les modèles classiques. Eutrope ne recherche ni les ornements affectés, ni les tournures prétentieuses, ni les constructions rhythmiques, ni enfin aucun de ces rassinements si chers aux littératures de décadence. Il n'évite pas même les répétitions, qui, si elles nuisent à l'élégance du style, ont l'avantage de graver plus sûrement les choses et les noms dans la mémoire des lecteurs. Il n'est pas étonnant qu'un ouvrage exécuté dans de pareilles conditions soit devenu excessivement populaire et qu'il ait été pendant bien des siècles généralement employé dans les écoles. Saint Jérôme, saint Prosper, Cassiodore, en ont reproduit la substance dans leurs chroniques. Rufus, Orose, et toute une troupe d'annalistes monastiques l'ont suivi servilement, tandis qu'il a été inséré tout entier dans l'Historia miscella, compilation historique qui est généralement, mais à tort, attribuée à Paul Diacre. Celui-ci avait cependant publié une édition d'Eutrope avec d'assez considérables additions au commencement et à la fin et avec une continuation, que d'autres, après Pani Diacre, continuèrent jusqu'à 813.

Ainsi, à la renaissance des lettres, l'histoire d'Eutrope existait sous trois formes: 1° le texte original, en dix livres, tel qu'il était sorti des mains de l'auteur; 2° les éditions avec additions de Paul Diacre et autres; 3° la copie entière, mais très-interpolée, qui se trouve dans l'Historia miscella.

L'édition princeps, imprimée à Rome, 1471 in-4°, ainsi que toutes les autres éditions du quinzième siècle, donnent un texte emprunté à un de ces deux dernières sources. Egnatius essaya le premier de restituer le texte original dans son édition de Venise, 1516 (avec Suétone et Aurelius Victor). Ce travail de restitution fut pour suivi avec plus de succès encore dans les éditions de Schonhovius, chanoine de Bruges, d'après un

manuscrit de Gand, Bale, 1546, 1552, in-6°; de Vinet, d'après un manuscrit de Bordeaux, Poitiers, 1554, in 8"; de Sylburg, d'après un manuscrit de Fulda, dans le troisième volume de ses Script. hist. Romanæ, Francfort, 1588, infol.; et de Merula, Leyde (Elzevier), 1592, in-8°. Parmi les nombreuses éditions qui ont paru depuis la fin du seizième siècle jusqu'à nos jours, les meilleures sont celles de Hearne, Oxford, 1703, in-8°; de Havercamp, avec une riche collection de commentaires, Leyde, 1729, in-8°; de Gruner, Cobourg, 1752, 1768, in-8°; de Verheyk, Leyde, 1762, 1793, in-8°; de Tzschucke, avec une nouvelle recension du texte et un bon commentaire historique et critique, Leipzig, 1796, 1804, in-8"; et de Grosse, Halle, 1813, Hanovre, 1816, Leipzig, 1825, in-8°.

Eutrope avait été deux fois traduit en grec. La première de ces versions a péri; elle avait été faite avant le règné de Justinien, par Capiton Lycius. Nous avons encore celle d'un certain pœanius; Sylburg, qui la publia le premier, la juge peu fidèle et d'un médiocre secours pour l'éclaircissement du texte d'Eutrope. On la trouve dans les éditions de Hearne, de Havercamp et de Verheyk. Quant aux traductions d'Eutrope en anglais, en français et en italien, elles sont trop nombreuses et trop peu importantes pour être mentionnées ici.

Suidas, aux mots Εὐτρόπιος, Καπίτων. — Symmaque, Epist., III, 47, 83. — L'auteur anonyme de Antig. Constantinopol., I. l. c. v: dans le Corp. Bripse. Bys. (vol. XVII de l'éd. de Venise). — Codin Guropaiate, Select. de Orig. Constantinopol. — Jo. Maiala, Chronoraph in Fil. Julian. Apost. — Nicéphore Grégoras, Oratio encomustica in imp. Const. Mag. — Butrope, Dedic. ad Fat imp., X, 18, 18. — Ammen Matcellin, XXIX, 1. — Libaniua, in Fit., vol. 17, p. 113, ed. de Reiske, C. Epist., 17, 191; Ad Themist. — Grégoire de Nazianze, Epist., 17, 136. — Code Theod., p. 31. Sensedius, De Fir. illust, r. XXIX. — Moller, Disputatio de Eutropio. Altendorf, 1685, in-te, et les Prefaces et Dissertations des divers éditeurs d'Éutrope, entre autres celles de Taschucke, de Verheyk et de Gresse. — Historie litteraire de la France, t. 197.

\* BUTROPIE, femme de Maximien Hercule, vivait vers la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne. Native de Syrie, elle eut d'un premier mari, dont le nom est inconnu, une sille, Flavia Maximiana Theodora, mariée depuis à Constance Chlore. Eutropie épousa ensuite Maximien Hercule, et eut de lui deux enfants, Maxence et Fausta, qui devint la femme de Constantin le Grand. Après la conversion de ce dernier, Eutropie embrassa le christianisme, et se retira en Palestine. Sur la demande de sa belle-mère, l'empereur Constantin abolit les pratiques superstitieuses qui depuis des siècles avaient lieu autour du chêne de Mamré, si célèbre par la demeure d'Abraham et par l'apparition des Anges, et il ordonna de bâtir une église sur cet emplacement sacré. Une médaille publiée sous l'autorité de Goltzius seni avec la légende Gal. Val. Eutrop. est regardée comme incontestablement apocryphe.

Aurelius Victor; Epist., Xi. — Benche, Hist. encis., III, 52. — Tillemont, Hist. des Empereurs, vol. IV, p. 32. 244. — Eckhel, Doct. Num., vol. VIII, p. 37.

\* EUTROPIE, petite-fille de la précédente, vivait dans la première partie du quatrième siète de l'ère chrétienne. Fille de Constance Chloret de Flavia Maximiana Theodora, elle était sourde Delmace, de Jules Constance, d'Hannibailea, de Constancia, d'Anastasia et deini-sœur de Constantin le Grand. On croit qu'elle se maria aux Népotien, qui fut consul en 301; il est sor du moins qu'elle eut pour fils un Népotien qui pri la pourpre le 2 juin 350. Elle périt dans la pre cription qui suivit la mort de cet usurpateur.

Aurelius Victor, Epist., XLII. — Zozime, II, 48. — Siki Athanase, Apolog., vol. 1<sup>ct</sup>. p. 871. edit. Paris de 187.

\* RUTYCHÉS (EÒTÒYNG), graveur sur pieres précleuses, vivait dans le premier siècle de l'en chrétienne. Son nom se lit sur une pierre précleuse, avec une inscription indiquant qu'il état fils de Dioscuride.

Bracel, p. 11, tab. 73. — R. Raoul-Rochette, lattre 6 M. Schorn, p. 12.

\* EUTTORES de Bilhynie, statuaire gre, d'une époque incertaine. Il n'est comma que pr une statue médicore.

Winckeimann, Getch. d. Runst.

BUTTCHÈS OU BUTTCHIUS, grambaids latin, vivait dans le sixième siècle de l'ère durtienne. Disciple de Priscien, il fit des cours peblics de grammaire à Constantinople, et écrit un traité De discernendis conjugationieus, F bri 11. dédié à son élève Craterns. Cet ouvres. publié pour la première fois par Camerarius. Te bingue, 1537, in-4°, avec Maries Victorium, es compris dans les Grammatica Latina Auctora antiqui de Putsch; Hanau, 1005, in-4°; #4 été récemment publié d'une manière plus on recte et plus complète par Lindemann, Corpu Grammat. Lat., I, p. 151, d'après un manual du monastère Bobbio, maintenant dans la libliothèque de Vienne. Ce manuscrit donne i l'auteur le nom d'Eutychius et non d'Entycht. On trouve dans le 9° chapitre du De Orthographia de Cassiodore quelques remarques tires d'un traité d'Eutychius, De Aspiratione.

— Fabricius, Bibl. Lat. — Smith, Dictionary of Grad and Roman Biography.

ETTYCHÈS, célèbre hérésiarque, né et III, mort vers 454 de J.-C. (1). La vie d'Entythe commence avec son hérésie, qui apparait et éché en 448, et qui probablement était déjà conteme agerme dans sa polémique contre Nestorius. Ou sait qu'Eutychès mit dans cette lutte une arbet et une passion-singulières, et que saint Cyffie d ses amis le regardalent comme un des soutes les plus solides de la foi. Entychès était alors avec les plus solides de la foi. Entychès était alors avec les plus solides de la foi. Entychès était alors avec les plus solides de la foi.

(i) C'est ce qu'on peut entécturer d'un passage fue lettre qu'il adressait au pape saint Léon après le setence d'excommunication portée contre lui par le ce cité de Constantinople en Ald : » Ne soufires pas que les chasse d'entre les catholiques ecus que a veus soussities du sans la continence et les exercices de pités : l'ist. ecclésicatique de Floury, liv. XXVII, ch. XXII.

chimandrite, ou supérieur, d'un monastère de trois cents moines, près de Constantinople, dignité presque égale à celle d'évêque, et qui donnait à ceux qui en étaient revêtus une influence et une autorité considérables dans les affaires de l'Église. 🛦 cette époque, où l'Église ne cherchait plus sa foi, car depuis plus de cent ans le concile de Nicée en avait fixé le symbole, mais achevait de la formuler sous le choc des bérésies, qui, trahissant l'incertitude ou l'obscurité de la tradition et l'insuffisance de l'enseignement des Pères, suscitaient des définitions plus précises et des explications où le doute su impossible, souvent une hérésie en provoquait une autre, et par le zèle qu'on mettait à s'éloigner d'une opimion dangereuse on tombait dans quelque autre excès. C'e st ce qui arriva à saint Augustin incliuant au prédestinianisme, par haine des sentiments de Pélage; c'est ce qui arriva aussi à Eutychès : à force de s'éloigner du nestorianisme et de le combattre, il se laissa aller à d'autres nouveautés, que l'Église ne pouvait admettre. Vue de plus haut, l'hérésie d'Eutychès n'est rien moins qu'un effort du mystique Orient pour absorber le christianisme. Eutychès, quoiqu'il s'en défende, continue le mouvement de Valentin et des gnos-

805

En 448, Eutychès écrivit au pape saint Léon pour l'avertir que le nestorianisme mal étouffé se ranimait, et reçut du pape des éloges et des encouragements; mais en même temps Domnus, patriarche d'Antioche, écrivait à l'empereur Théodose II pour accuser Eutychès de renouveler l'erreur d'Apollinaire et de nier la diversité essentielle des deux natures en Jésus-Christ. Cette accusation retentit bientôt sur un plus vaste théâtre. Eusèbe, évêque de Dorylée en Phrygie, longtemps l'ami et l'auxihaire d'Eutychès contre les nestoriens, saisit l'occasion d'un concile réuni à Constantinople et présidé par Flavien, évêque de cette ville, pour demander par un acte formel qu'on citàt Eutychès à comparaître et à justifier ses opinions touchant l'incarnation. Eutychès refusa de sortir de son monastère, allégua l'inimitié personnelle d'Eusèbe, protesta de sa soumission à la foi de Nicée; puis, venant à la question même : « Que notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, soit fait de deux natures unies en une seule personne, je ne l'ai point appris dans l'exposition des Pères, et je ne le crois point quand même on me lirait quelque chose de semblable, parce que les Saintes Écritures valent mieux que la doctrine des Pères. Cependant, je confesse que celui qui est né de la Vierge Marie est Dieu parfait et homme parfait, mais non pas qu'il ait une chair consubstantielle à la nôtre (1) ». Et à une seconde citation il demandait : « En quelle écriture trouve-t-on deux natures? » et encore : « Qui des saints Pères a dit que le Verbe ait deux natures?... Dieu me garde de dire que Jésus-Christ est de deux natures ou

de raisonner de la nature de mon Dien; qu'ils fassent contre moi ce qu'ils voudront, je veux mourir dans la foi que j'ai reçue (1). » En même temps le concile apprit qu'Eutyones faisait circuler des libelles et cherchait à propager sa doctrine. Après une troisième citation, les moines qu'il avait envoyés n'ayant pas été entendus, Estychès se décida à la fin à comparaitre. Une troupe de moines, de soldats et d'officiers du préfet du prétoire l'accompagnaient. L'accusation lue, Entychès essaya des faux-fuyants, chercha des équivoques; enfin, pressé de questions et forcé d'articuler nettement sa croyance, il refusa d'admettre deux natures en Jésus-Christ, attestant les Écritures, les livres d'Athanase et de saint Cyrille, qui, disait-ii, avaient reconnu deux natures avant l'union, mais après l'union et l'incarnation n'avouaient pas deux natures, mais une seule. Le concile proponce alors coutre Eutychès la sentence d'excommunication, et le priva de tout rang sacerdotal et du gouvernement de son monastère, menaçant de l'anathème tous ceux qui auraient commerce avec lui. Eutychès, condamné, en appela au pape saint Léon dans une lettre où il récriminait contre le concile. Il y déclarait qu'il ne voulait rien innover et qu'il rejetait hautement l'erreur d'Apollinaire et d'autres semblables. Il se plaignait qu'on l'eût empêché de se justifier devant le peuple. Il invoquait la décision du pontife, et protestait qu'il se soumettrait à sea jugement. L'empereur, à l'instigation de l'eunuque Chrysophius, protecteur d'Eutychès, écrivait en même temps à saint Léon, pour l'instruire du scandale qui avait en lieu dans l'Église de Constantinople. Flavien, interpellé par saint Léon, lui envoya les actes du concile, accusa Eutychès d'imposture et de cabale, et s'en remit à l'autorité du siége de Rome pour juger le procès et faire cesser le

206

Cependant, à force d'instances , Eutychès avait obtenu de Théodose II qu'un nouveau concile se réunit pour reviser les actes prétendus irrégnliers du concile de Constantinople. Eutychès s'y fit représenter par quelques-uns de ses partisans les plus déclarés. On y discuta vainement et sans aboutir. L'affaire prit alors de plus vastes proportions. Dioscore, évêque d'Alexandrie, invoqué par Eutychès, entra résolument dans son parti, et persuada à l'empereur de convoquer un coucile universel à Ephèse pour paoisier les consciences et terminer les troubles. Saint Leon, invité à ce concile, et ne pouvant ni s'y rendre, ni l'empêcher, ni obtenir qu'il siégest en Italie, y envoya des représentants avec des instructions et des lettres, dont l'une, à Flavien, contennit la doctrine orthodoxe sur le mystère de l'Incarnation. Il y marquait clairement que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme tout à la fois, qu'il n'a pas eu seulement la forme d'un homme, mais

<sup>(1)</sup> Hist ecclisiastique de Fleury, liv. XXVII, ch. XXV.

un corps véritable : que sa divinité et son humanité ont été unies en une seule personne. Nier la nature humaine de Jésus-Christ, c'est le diviser, c'est anéantir la passion et ses essets. Admettre la dualité avant l'incarnation et la nier après, c'est d'abord accepter l'erreur d'Origène

sur l'éternité des âmes, et supposer un mélange

et une confusion dans les deux natures.

Dioscore présidait le concile d'Éphèse. Eutychès, se sentant appuyé, s'y présenta, lut son apologie, et confessa ouvertement sa doctrine. Ses partisans l'acclamèrent; ses adversaires, intimidés, y souscrivirent. Eusèbe de Dorylée, qui n'avait pas été admis, fut excommunié sans être entendu. La lecture de la lettre du pape saint Léon, demandée à plusieurs reprises, fut éludée. Le souverain pontise sut même frappé d'anathème. En vain Flavien protesta: excommunié, déposé, accablé de coups, il mourut quelques jours après, de ces mauvais traitements. Ce tumultueux et sanglant concile, tenu en 449, est connu sous le nom de brigandage d'Éphèse (Synodus latrocinalis ou prædatoria): il n'était pas fait pour calmer les haines et rétablir la paix.

La querelle s'envenima : deux partis se formèrent dans l'Église d'Orient, celui de Flavien et celui d'Eutychès; des deux côtés on se traita

d'hérétiques.

807

Saint Léon, informé des résultats du concile d'Éphèse, le récusa, déclara que l'Église d'Occident était unie de communion avec Flavien, et demanda à l'empereur Théodose la convocation d'un concile en Italie. A sa prière, l'empereur Valentinien écrivit à Théodose pour appuyer cette demande, mais vainement. La mort de Théodose et l'avénement de Pulchérie et de Marcien porta un coup terrible aux espérances d'Eutychès. Une assemblée d'évêques à Constantinople se hâta de flétrir, comme entachés d'illégalité et de violence, les actes du concile d'Éphèse, confirma l'excommunication d'Eutychès, le déposa et le remplaça dans la direction de son monastère. Bientôt un concile œcuménique, convoqué par l'empereur Marcien, s'ouvrit à Chalcédoine (451). Saint Léon s'y fit représenter par des légats. Flavien y sut justifié : les évêques qui avaient souscrit à sa condamnation déclarèrent qu'on avait surpris ou arraché leur adhésion, et avouèrent qu'ils avaient failli en cédant aux menaces. Dioscore fut convaincu d'avoir appuyé l'hérésie manifeste d'Eutychès et employé la violence pour la faire triompher : renvoyé du concile, puis cité de nouveau, il refusa de comparattre, et fut excommunié et privé de la dignité épiscopale. La lettre de saint Léon à Flavien fut lue et reçue comme l'expression fidèle de la foi. Enfin, une commission de vingt-deux évêques fut nommée pour rédiger une définition de foi qui contint la vraie doctrine : « Suivant les saints Pères, y disait-on, nous déclarons tout d'une voix que l'on doit confesser un seul et même Jésus-Christ Notre Seigneur, le même parfait dans la divinité

et parfait dans l'humanité, le même ce d'une ame raisonnable et d'un corps, con tiel au Père selon la divinité, et consubstante à nous selon l'humanité, en tout semblable à mu, hormis le péché, engendré du Père avant la siècles selon la divinité, et dans les demin temps né de la Vierge Marie, mère de Dies slon l'humanité, pour nous et pour notre sala; un seul et même Jésus-Christ fils unique, seigneur en deux natures, sans confosion, sans changement, sans division, sans sépardies, sans que l'union ôte la différence des natures; sa contraire, la propriété de chacune est conservie et concourt en une seule personne et une seulelypostase ; en sorte qu'il n'est pas divisé ou séparé et deux personnes, mais que c'est un seul et même fils unique, Dieu Verbe, notre Seigneur Jésse-Christ (1). »

Par cette profession de foi, le concile de Chalcédoine, se tenant à égale distance des des excès, frappait d'une main les partisans de Nestorius, en affirmant le Dieu fait chair et né de Marie ; de l'autre les partisans d'Eutychès, ea 🗲 firmant la diversité essentielle des deux m-

tures unies en une seule personne.

L'Église d'Occident, étrangère aux subfilis et aux rassinements de l'Église d'Orient, deneus fidèle au concile de Chalcédoine : la profession de foi reçue par ce concile et souscrite par l'enpereur ne fut pas aussi facilement acceptée a Orient. L'Égypte et la Palestine, où dominaient le partisans d'Eutychès, virent éclater des émests et couler le sang. L'autorité impériale intervist. Un édit défendit de disputer publiquement sur la religion. Les sectateurs d'Eutychès furent rechechés, exilés, punis. Vers cette époque, 453-454, le chef du parti, Eutychès, disparut de la scène; mais son hérésie, loin de s'éteindre avec lui, dura pendant près de deux siècles, au milies de vicissitudes diverses, tour à tour favorisée d persécutée par les empereurs. Le concile de Chalcédoine fut le point autour duquel roulait à dispute. Les orthodoxes posèrent comme premier principe qu'il devait être admis, les Eutychies qu'il devait être rejeté. En vain l'empereur Zéson voulut-il faire recevoir son édit d'union; ea 🕶 l'empereur Anastase , incertain entre les dest partis, essaya-t-il de les réunir : le schisme, au milieu de sanglantes querelles, se perpétua jusqu'as delà du règne de Justinien, pour disparaître instant et se ranimer avec les conquêtes des Sarrasins. Les Cophtes, les Jacobites, les Arméniens, les Abyssins tiennent encore de près ou de loin à l'eutychianisme.

L'eutychianisme a été combattu par Théodoret dans vingt-sept livres aujourd'hui perdus, et dost Photius nous a conservé une courte analyse, d dans quelques dialogues, l'Inconfusus, l'Imm tubilis, par Gélase, dans son livre Des Deux Notures ; enfin, il a été combattu par Vigile, qui doma cinq livres contre Nestorius et Eutychès. B. Aust.

(1) Fleury, Hist. coolds., Nv. XXVIII, ch. XXI.

Collectic Concilior., édit. Mansi, tom. IV.— Saint Pist., 18. 19-21, 28. — Evagr. Hist., II, c. 1-XVI;
xxvI. — Pleury, Hist. eccids., iiv. XxVIIstc. — Ploquet et Migne, Dictionn. des Hérésies,
rvcmès. — Dom Ceillier, Hist., t. XIV, p. 815.
ioth. des Pères de l'Église, t. XIX, p. 802-808,
XIII, p. 883 et suiv.

TCHIANUS. Foy. COMAZON.

UTYCHIANUS (Εὐτυχιανός), historien vivait au quatrième siècle de l'ère chré-Codin lui donne le titre de sophiste et cipal secrétaire de l'empereur. On connaît un Eutychianus, ami de l'historien Aga-

es Codin, Select. de Orig. Constant., 17. — Agaosm. — C. Müller, Fragmenta Histor. Græcor.,

TTCHIANUS, médecin grec, vivait prolent vers le cinquième siècle de l'ère chréMarcellus Empiricus cite une de ses
es médicales, et lui donne le titre d'ar". C'est peut-être le même médecin que
lus Empiricus, De Medicam., c. XIV. — Théoscien, De Medic., IV, 18.

YCHIDÈS de Sicyone, statuaire grec, suivant Pline, vers la 120° olympiade vant J.-C.). Disciple de Lysippe, il fit une de L'Burotas (« in quo artem ipso amne orem plurimi dixere», dit Pline); une de !hène vainqueur aux jeux olympiques; tre, très-estimée, pour les Syriens. Il existe e musée du Vatican une copie de ce deravrage. Sa statue en marbre de Bacchus cée dans la collection d'Asinius Pollion. hologie grecque mentionne une statue de s par un Eutychidès, peut-être le même précédent. Cantharus de Sicyone fut l'é-Eutychides. Pline cite encore un peintre é Eutychidès, d'ailleurs inconnu (Hist. XXXV, 11). Un sculpteur du même nom dans une inscription sépulcrale de l'Anth. , vol. IV, p. 274, n° DCCXIX de l'édit. de

nias, VI, 2. — Pline, XXXIV, 2; XXXVI, 3. — 1. Mus. Pio.—Clem., t. III, tab. 48. — Brunck. II, p. 311. — Jacobs, Anth. Greecs, III, p. 24.

IYCHIRN OQ RUTYCHIANUS (Saint), né à Luni, dans la première partie du me siècle de l'ère chrétienne, mort à Rome, décembre 283. Créé souverain pontife , il institua l'offertoire de la messe. Il voue les fidèles qui avaient épousé une femme son baptême jouissent du droit de la renou de la garder, à leur choix. Par son les ivrognes furent repoussés de la comn, jusqu'à ce qu'ils eussent renoncé à e. Il gouverna l'Église huit ans onze et quelques jours. L'hérésie de Manès ença sous le pontificat de saint Eutychien. Roman. Pontific. brevis Notitia. - Artaud de , Histoire des souverains Pontifes romains, t. l. υτνομιυς (Εὐτύχιος) (Saint), patriarche istantinople, né en 512 après J.-C., mort

en 585. D'abord moine dans la ville d'Arnasie, et député par ses compatriotes, en 552, pour suppléer leur évêque au cinquième concile général de Constantinople, il se fit remarquer de l'empereur Justinien, qui, vers la fin de la même année, le plaça sur le siége patriarcal de Constantinople. En 564, il encourut la colère de Justinien en refusant de souscrire à l'erreur de ce prince, qui soutenait que le corps de Jésus-Christ était devenu incorruptible du moment qu'il avait été uni à la divinité. Après avoir été successivement confiné dans un monastère, dans l'île de Princepo, et enfin dans son ancien couvent d'Amasie, il fut rappelé par l'empereur Tibère et rétabli sur son siége, qu'il garda jusqu'à sa mort. On a de lui une lettre adressée au pape Virgile à l'occasion de son élévation, en 553. Cette lettre a été imprimée en grec et en latin parmi les Acta Synodi quintæ dans la Collection des Conciles, vol. V, p. 425. Il écrivit aussi d'autres traités, aujourd'hui perdus. Ses vertus, sa piété, la persécution qu'il endura, lui ont valu les honneurs du martyre.

Evagrius, IV, 38. — Grégoras, Morol., XIV, 28. — Cave, Hist. lif.

BUTYCHIUS, patriarche d'Alexandrie d'Égypte. historien médecin, né à Fostat (le vieux Caire), en 876, mort le 12 mai 940. Son nom véritable était Séid ou plutôt Saïd-ibn-Batrich; celui d'Eutychius, c'est-à-dire Heureux, sous lequel il est connu en Occident et parmi les chrétiens orientaux, n'est que la traduction de son nom arabe Saïd. Il étudia la médecine et la théologie, et devint, le 8 février 933, patriarche melchite d'Alexandrie. Il eut de longues querelles avec les Coptes jacobites, qui à cette époque étaient aussi acharnés contre les doctrines religieuses opposées à la leur que mal disposés pour le gouvernement des musulmans du pays. Le sultan les mit à la raison, et en força un grand nombre à abandonner la secte jacobite, ce qui fit triompher Eutychius. Ce patriarche s'adonna beaucoup à la médecine, la pratiqua, dit-on, avec un grand succès, et composa sur différentes parties de cette science des ouvrages estimés, parmi lesquels on cite le Ketab-fil-Thebb. On a aussi de lui : Histoire des Usurpations des Sarrasins en Sicile; Dispute entre les hétérodoxes et les catholiques contre les Jacobites; un Discours sur le jeune et la paque; un Discours sur les séles des chrétiens; un Discours sur les patriarches, etc. Mais de tous ses ouvrages le plus célèbre et le le plus important est son Nadhm algian ahir, c'est-à-dire la Rangée de Pierres précieuses, histoire universelle qui s'étend depuis le commencement du monde jusqu'à l'an 937, et qui jouit en Orient d'une si grande autorité, que Makrisi l'a prise pour guide. Selden y attachait un très-grand prix, surtout parce qu'il se fondait sur l'autorité d'Eutychius pour prouver que dans la primitive Église il n'existait aucune dissérence

réelle entre les prêtres et les évêques, opinion que les écrivains catholiques ont vivement combattue, et entre autres le savant Assemani. Selden traduisit même en latin le chapitre d'Eutychius qui l'intéressait si vivement à ce point de vue, et en publia la version avec le texte arabe, sous ce titre : Eu/yahiiÆgyptii , patriarchæ orthodoxorum Alexandrini, scriptoris, ut in Oriente admodum vetusti ac illustris, ita in Occidente tum paucissimis visi, tum perraro auditi, Ecclesiæ suæ origines, etc.; Londres, 1642, in-4°. Selden détermina en même temps Pococke à traduire et à publier l'ouvrage entier, qu'il se proposait lui-même d'annoter, et dont il devait payer tous les frais; mais il mourut avant la publication du premier volume. Pococke termina néanmoins son travail, qui parut en 1658, 2 vol. in 8°, sous ce titre : Contextio Gemmarum, sive Eulychii, **patri**archæ Alexandrini, annales. En 1661, la partie de ce livre publiée par Selden fut vivement réfutée par Abraham Ecchellensis, qui donna le même chapitre avec une traduction littérale : Eutuchius vindicatus et suis restitutus Orientalibus. sive responsio ad J. Seldeni Origines, etc. L'histoire universelle d'Eutychius est sans contredit un ouvrage précieux. Malheureusement l'historien manque souvent d'exactitude, nonsculement au point de vue de la chronologie, mais aussi à celui de l'exposition des faits. Gnillaume de Tyr , qui l'a suivi presque toujours , comme il l'avoue lui-même, est ainsi tombé quelquefois, sans s'en douter, dans de graves erreurs. La plus considérable sans doute, parce qu'elle est nuisible à un peuple entier, est celle qui consiste à représenter Maroun, le saint vénéré des maronites du Liban, comme un monothélite et ses disciples comme des hérétiques, jugement qui a longtemps trompé l'opinion publique en Europe. Mais il faut se rappeler que Maroun avait chaudement combattu les melchites, dont Eutychius faisait partie. Alex. Bonneau.

D'Herbelot, Bibliothèque orientale, au mot SAID.— Renaudot, Historia patriarch. Alexandr.— Ibn-Abou-Can'lbab, Biographie des Médaoins.— Guillaume de Tyr, Bellum sacrum, lib. XXII, cap. VIII.— Assemani, Biblioth. orient., tom. I. p. 488 et aqq.

\* EUXENUS (Εὐξενος), poête grec, dont la date de naissance et l'existence même sont incertaines. Denys d'Halicarnasse le mentionne comme un ποιητής ἀρχαῖος, qui écrivit sur les anciennes traditions Italiennes. Comme ce poête n'est mentionné nulle part ailleurs et qu'il est étrange de trouver un ancien poête grec écrivant sur les mythes italiens, quelques critiques proposent de lire Έννιος au lieu de Εύξενος; mais Ennius peut à peine être compté parmi les mythographes,

Denys d'Hallcarnasse, 1, 34.

\* EUXENIDAS, peintre grec, vivait vers 400 avant J.-C. Il fut le maître du célèbre Aristide de Thèbes.

Pline, Hist. Nat., XXXV, 10.

\* EUXENUS d'*Béraclée*, philosophe grec, de la nouvelle école pythagoricianne, vivait vers la commencement de l'ère chrétienne. Il n'a aucuse célébrité par lui-même; mais il a été l'un des maîtres d'Apollonius de Tyane.

Philostrate, Vita Apollonii, Hv. I, c. 7.

\*BUXITHÉE (Eòfísco,), philosophe pythagoricien, d'une époque incertaine. D'après Athénée, il pensait que les dieux, pour châtier is âmes, les avaient confinées dans les corps et dans le monde. Si elles n'y restaient pas jusqu'à l'époque fixée par la divinité, elles devaient sair des souffrances plus grandes encore.

Athenec, IV.

\*ÉvAGÉS (Εὐάγης), d'Hydrée, poëte gre, d'une époque incertaine. D'après Étienne de Byzance, Évagès, simple berger et sans avoir jamais reçu d'éducation, fut pourtant un bon poëte comique. Meineke n'a pas trouvé cette mention suffisante pour donner place à Évagès parmi les comiques grecs.

Étienne de Byzance, au mot 'l'Épaix. — Meineke, Hist. crit. Com. Grac., p. 528.

ÉVAGORAS (Εὐαγόρας), roi de Salamine, dans l'île de Cypre, vivait vers 400 avant J.-C. Îl était issu d'une famille qui prétendait descendre de Teucer, fondateur présumé de Salamine, et ses ancêtres avaient longtemps gouverné cette ville sous la suprématie des Perses. Cependant, à une époque inconnue, ils avaient été chassés par un Phénicien exilé, qui obtint la souveraineté pour lui-même et la transmit à ses descendants. L'un de ces derniers l'occupait en core lorsque Évagoras naquit, à une époque qu'I est impossible d'indiquer avec précision. Il étals encore fort jeune, quand un certain Abdymos, natif de Cittium, conspira contre le tyran, le tua et prit sa place. Le nouvel usurpateur, redoutant les droits héréditaires d'Évagoras, checha à se saisir de lui; le jeune prince s'enfait en Cilicie, y rassembla une petite troupe, revist secrètement à Salamine, attaqua le tyran dass son palais, vainquit ses gardes, et le tua himême. Il établit ensuite sans opposition son pouvoir sur la ville. Si nous en croyons son panégyriste, Isocrate, il gouverna avec équité d douceur, fit régner la prospérité parmi ses sajets, entretint de nombreuses relations avec h Grèce, et tenta de restaurer dans son petit Ent les mœurs et la civilisation heliéniques, qui avaient presque disparu pendant la longue demination des Perses. En même temps il ass. mentait sa puissance à l'extérieur par diverses entreprises et surtout par la création d'une sotte puissante. Telle était sa position en 405, lorsque, après la défaite d'Égos-Potamos, le général atténien Conon se réfugia à Salamine avec quelques vaisseaux. Évagoras avait déjà reçu, en retorf de certains services rendus à Athènes, les dreits de cité dans cette ville; il était de plus lié d'amitié avec Conon : aussi embrassa-t-il avec ardeur la cause athénienne. Par son intercession

Perse consentit à envoyer la flotte phéau secours de Conon, et Évagoras comin personne l'escadre cypriote qui joignit at Pharnabaze à la bataille de Cnide en s services signalés valurent à Évagoras tue à Athènes dans le Céramique, à côté de Conon. Nous avons très-peu de déles rapports d'Évagoras avec la Perse, première partie de son règne. Il fut pront traité avec défiance. Les tyrans qu'il ait étaient les protégés de la Perse, et, Ctésias, ses querelles avec les autres itats de Cypre avaient attiré l'attention d-roi avant la bataille de Cuide. Après irnée, Artaxerxès, déterminé à soumettre s, fit de grands préparatifs dans ce but; 10 put mener la guerre avec vigueur que prement au traité d'Antalcidas, en 387. entrefaites, Évagoras, non content d'éa domination sur la plus grande partie e, avait ravagé les côtes de la Phénicie, les Ciliciens à la révolte contre les Per-¿'était même, si l'on en croit Isocrate et , rendu mattre de la ville de Tyr. A la endant, une flotte considérable, compar Tiribaze et par Oronte, se dirigea ire; Évagoras, qui essaya de l'arrêter s forces bien inférieures, fut compléteittu; toute l'île tomba au pouvoir des rapes, et le roi de Salamine se vit biengé dans sa capitale. Les dissensions des énéraux ennemis le sauvèrent. Oronte rappel de Tiribaze, et conclut vers la 85 avec le monarque cypriote un traité iait à Évagoras, avec le titre de roi, la entière souveraineté de Salamine. Évarvécut dix ans à cette paix, et périt en sassiné avec son fils ainé, Pnytagoras, unuque nommé Thrasydée. Ce meurtre r cause une vengeance particulière, et ha pas Nicoclès, fils d'Évagoras, de succéquillement à son père. Notre principale d'information touchant le caractère et s d'Évagoras est le discours composé à ige par Isocrate et adressé à Nicoclès; panégyrique ne saurait avoir l'autorité cument historique sérieux, et doit être avec précaution.

:, Evagoras. — Xenophon, Hellen., II, 1; IV,
- Diodore de Sieile, XIV, 96, 119; XV, 9-6, 8-

ionas, prince cypriete, fils ou petit-fils ident, vivalt vers le milieu du quatrième vant J.-C. D'après Diodore de Sicile, il da avec Phocion, en 351, l'expédition à ramener sous la domination de la ypre, qui s'était révoltée. Les deux générvinrent à réduire toute l'île, à l'exception nine, alors occupée par un certain Pnyfrère, neveu ou cousin d'Évagoras, avait obtenu du roi de Perse la souve-de cette ville; mais pendant le siège il

s'attira la diagrace d'Artaxerxès, qui laissa Salamine à son possesseur actuel, et chargea Éva goras d'un gouvernement dans la haute Asie. Le nouveau astrape administra mal, se tit accuser de malversations, et s'enfuit à Cypre, où il fut arrêté et mis à mort.

Diedore, XVI, 48, 44.

ÉVAGRE ou ÉVAGRIUS ('Ευάγριος). On connaît plusieurs écrivains ecolésiastiques grecs de ce nom, savoir :

EVAGRE d'Antioche, théologien grec, vivait dans la seconde partie du quatrième siècle de l'ère chrétienne. Fils d'un habitant d'Antioche, nommé Pompelanus, il voyagea dans l'Europe occidentale, et fit connaissance avec saint Jérome, qui l'appelle un homme d'un génie acre et bouillant (acris ac ferventis ingenii). Durant le schisme qui divisa le patriarcat d'Antioche, un des deux partis le choisit, en 388 ou 389, pour succéder au patriarche Paulin, en opposition avec Flavien, patriarche de l'autre parti. Suivant Théodoret, l'élection et l'ordination d'Évagre furent contraires aux règles ecclésiastiques. D'après Socrate et Sozomène, le nouveau patriarche survécut pen à son élévation. Il ne faudrait pas prendre cette expression à la lettre, puisque, au rapport de saint Jérôme, Evagre vivait encore en 392. Il n'eut pas de successeur, et Flavien réunit sous son autorité les deux partis dissidents. Évagre écrivit des traités sur divers sujets (diversarum hypotheseon Tractatus). Saint Jérôme dit que l'auteur les lui avait lus, mais qu'il ne les avait pas publiés. Ils n'existent plus aujourd'hul. Évagre traduisit aussi du grec en latin la vie de saint Antoine par saint Athanase. Une traduction fort libre de cette vie se trouve dans l'édition de saint Athanase par les Bénédictins (vol. I, part. II, p. 785), et dans les Acta Sanctorum (janvier, vol. II, p. 107). Tillemont, Bollandus et les Bénédictins l'attribuent à Évagre : Cave ne croit pas que celui-ci en soit l'auteur, et Oudin nie l'authenticité aussi bien du texte grec que de la traduction latine.

Socrate, Hist. eccl., V. 18 — Sozomène, Hist. eccl., VII, 18. — Théodorct, Hist. eccles., V. 23. — Saint Jérôme, De Viris illust., 25. — Tillemont, Mémoires eccles., vol. XII. — Cave, Hist. lit. — Oudin, De Scriptor. et Script. eccles. — Trithème, De Scriptor. eccles., e. 85. — Fabricius, Bibliolheea Græca.

ÉVAGRE d'Épiphanie, appelé aussi Évagre le Scolustique et le Préfet, historien ecclésiastique grec, né vers 536, à Épiphanie sur l'Oronte, dans la province de Syrie, mort vers le commencement du septième siècle. Lui-même nous a donné dans son Histoire ecclésiastique quelques détails sur sa vie. Elle fut attristée par l'invasion de Chosroès ou Khosru Iei, roi de Perse, lequel s'empara d'Antioche en 540, et surtout par la peste qui pendant un denisiècle ne cessa de ravager l'Orient. Après avoir failli mourir de cette maladie, en 542, Evagre perdit sa première femme et plusieurs de ses enfants, entre autres une fille mariée, qui périt

de la peste, en 591 ou 592, deux ans avant qu'Évagre écrivit son histoire. Il exerçait à Antioche la profession de scholasticus (avocat), et servait probablement de conseil judiciaire à Grégoire, patriarche d'Antioche. Il obtint de l'empereur Tibère le rang de questeur, et de l'empereur Maurice celui de préfet (ἐπάρχων). Évagre accompagna à Constantinople, en 589, le patriarche Grégoire, accusé d'inceste et d'adultère. De retour à Antioche après l'acquittement de Grégoire, il épousa une seconde femme. Ce mariage, que toute la ville voulut célébrer par un magnifique repas public, fut interrompu par un tremblement de terre qui fit périr 60,000 habitants d'Antioche. C'est le dernier incident connu de la vie d'Évagre, à l'exception de la mort de sa fille et de la composition de son Histoire ecclésiastique. Cet ouvrage commence au point où finissent les Histoires de Socrate et de Théodoret, c'est-à-dire au concile d'Ephèse, en 431, et s'étend jusqu'à la douzième année du règne de Maurice (593-594). D'après Photius, Évagre a un style agréable, quoique dissus, et il est plus exact que les autres historiens dans les discussions dogmatiques. Cette histoire fut publiée pour la première sois, avec celles d'Eusèbe, de Socrate, de Sozomène et de Théodoret par Robert Estienne; Paris, 1544, in-fol. Cette édition, quoique très-recherchee, est bien insérieure à celle qu'a donnée Henri de Valois, dans sa collection des anciens historiens ecclésiastiques, avec une savante préface biographique, une traduction latine et de bonnes notes; Paris, 1659-1673, 3 vol. in-fol. Cette dernière édition a été reproduite avec additions de quelques notes variorum par Reading; Cambridge, 1720, 3 vol. in-fol.

Evagrius, Hist. eccles., IV, 28, 29; VI, 7-8, 23-24. —
Photius, Bibliotheca, cod. 29. — Nicephore Calliste,
Hist. eccles., I, 1; XVI, 31. — Fabricius, Bibl. Graca.

ÉVAGRE de Pont, théologien grec, né en 345, mort en 399. Le lieu de sa naissance fut probablement Ibora, petite ville du Pont, située sur les bords de l'Euxin, près de l'embouchure de l'Halys. D'après Nicéphore Calliste, il serait plutôt né chez les Ibériens qui habitaient au sud du Caucase, dans le pays appelé anjourd'hui Géorgie. Nommé lecteur par saint Basile, Évagre fut ordonné diacre par saint Grégoire de Nyssa ou par saint Grégoire de Nazianze; les historiens ecclésiastiques varient sur ce point. Son âge et son caractère le portaient vers la polémique religieuse. Il s'acquit, dit Palladius, une haute réputation par l'ardeur juvénile avec laquelle il attaqua l'hérésie sous toutes ses formes. La beauté du jeune diacre contribuait aussi à le rendre populaire. Il excita l'amour d'une femme mariée, d'un rang élevé. Il était sur le point de céder à cette passion coupable, lorsqu'un songe extraordinaire le décida à quitter Constantinople, et le préserva ainsi du péché et de la mort, car le mari, irrité, voulait le faire périr. Il se rendit d'abord à Jérusalem, se les pieuses exhortations d'une dame nommée Mélania Romana l'engagèrent à renoncer au moste et à prendre l'habit monastique, probablement vers 382 ou 383. Il passa le reste de sa vie en Égypte, dans l'ermitage de Seitis, sur les callines de Nitria, ou dans le désert de Celles, es correspondance avec les plus éminents solitaires de ce pays, les deux Macaire, Ammonius et autres, dont il partageait les austérités et la réputation de sainteté.

Il est difficile de donner une liste complète de ses ouvrages. Quelques-uns ne nous sont connus que par des mentions d'historiens asciens; d'autres existent seulement en lata; d'autres, enfin, ne sont venus jusqu'à nous que tronqués et par fragments. On peut lui attribue avec quelque certitude les ouvrages suivants : Moναχὸς (peut-être faut-il lire Moναχικός), † περί πρακτικής. Des fragments de cet ouvrage, mais problemement très-interpolés, se trouvent dans les Monumenta Ecclesiæ Græcæ, de Cotelier (vol. III, p. 68-102) et dans la Vita sancti Joannis Chrysostomi (attribuée par erreur à Palladius), publiée par Emmer. Bigot; Paris, 1680, in-4°; — Γνωστικός ή πρὸς τὸν καταξιωθέντα γνώσεως, en cinquante chapitres; d Έξακόσια προγνωστικά προδλήματα. Ces desc pièces, citées par des écrivains anciens et modernes comme des ouvrages distincts, paraissent n'en former qu'un seul. Les cinquante chapitres du Γνωστικός ont été traduits pour la première fois en latin par Gennadius; — Αντιρόητικὸς (οι Άντιβρητικά) άπο των Θείων γραφών πρός τολ πειράζοντας δαίμονας, traduit en latin par Gesnadius; - Στίχηρα δύο, deux collections de sentences, l'une adressée aux cénobites ou moines, l'autre aux vierges. Une traduction latine de cet ouvrage est insérée dans l'Appendix de Codex Regularum de Holstenius; Rome, 1661, in-4°; — Τῶν κατὰ μοναχῶν πραγμάτων τέ altia, inséré dans le t. Ill des Bccl. Grac. Mon. de Cotelier, et dans la Bibliotheca Potrum de Galland, vol. VII; - un fragment Ek τὸ πιπι, c'est-à-dire sur le tétragramme et les autres noms de Dieu usités dans les Saintes Écritures, a été publié par Cotelier et Galland; -Κεφάλαια λγ' κατ' ἀκολουθίαν; — Πνευματικεί γώμαι χατ' άλφάβητον ; — "Ετεραι γνώμαι. Ces trois opuscules, publiés par Galland comme ouvrage d'Évagre, sont communément confondus avec ceux de saint Nil; - La Vie du moine Pachron ou Pahromius, et un Sermon sur la Trinité, publiés par Suarès parmi les Œuvres de saint Nil, mais attribués par lui à Évagre, sur l'autorité des manuscrits; Galland revendique le sermon pour saint Basile de Césarée; — Υπομνήματα είς παροιμίας του Σολομώντος, mentionné per Suidas au mot Εὐάγριος; — Περί λογισμών; -'Αποφθέγματα περὶ τῶν μεγάλων γερόντων; 🕬 deux ouvrages sont mentionnés par Colelier comme existant en manuscrit. Enfin, Trithème

ue à Évagre un ouvrage sur la vie des : Pères. Saint Jérôme éleva le premier e ce théologien le soupçon d'hérésie, en isant de perpétuer les erreurs d'Origène et ciper sur celles de Pélage. Tillemont a dé-. Évagre contre ces accusations, qui paraisxagérées. On connaît encore deux Évagre, uefois confondus avec le précédent ; le preest auteur d'un ouvrage intitulé : Alterinter Theophilum Christianum et Siem Judœum, publié par Galland, dans la oth. Patrum, vol. IX, Proleg., p. xvn et 0; on a du second un traité qui existe en scrit dans la bibliothèque de l'Escurial, le titre de Variarum Considerationum, de sermonis discrimine, capita quininta quatuor.

ate, Hist. eccles., IV. 23. — Sozomène, Hist. VI, 20. — Palladius, Hist. Lausiaca, c. 26. — Saint c. Ad Ctesiphontem, adv. Pelagianos. — Genna-Ve Viris illust., ii. — Nicephore Calliste, Hist. XI, 37, 42, 43. — Tillemont, Memoires cecl., vol. X, Patricius, Bibliotheca Graca. — Smith, Die-y of Greek and Roman Biography.

AGRE, théologien gaulois, vivait au commenit du cinquième siècle de l'ère chrétienne. Il dans les ordres, s'attacha à saint Martin, et inpagna dans plusieurs de ses voyages. la mort de saint Martin, Évagre, comme es disciples du saint, se retira chez saint æ Sévère; il s'y trouvait encore en 405, iista à la seconde conférence sur les acde saint Martin. C'est là tout ce que l'on le la vie d'Évagre. Pour diverses raisons, plusieurs sont très-probables, mais dont e n'est certaine, on lui attribue les deux ges suivants : Altercatio Simonis judzi eophili christiani, publice par dom Mar-, dans son Thesaurus Anecdotorum, t. V. 18; - Collatio sive altercatio Zachæi tiani cum Apollonio ethnico philosopho, se dans le Spicilegium de dom D'Achery, et XIII.

oire littéraire de France, t. II, p. 119.

iVANDAR (Εὔανδρος), philosophe grec de ée, vivait vers 220 avant J.-C. Élève et saeur de Lacydes à la tête de l'école acaque d'Athènes, vers 215, il eut lui-même successeur son élève Hégésin. On ne sait sur les opinions et les écrits de ce philoso-Jamblique mentionne plusieurs pythagoridu nom d'Évandre, nés à Crotone, à Métaet à Leontium. On trouve aussi dans la › Lysandre par Plutarque un Crétois nomvandre.

iène Laerce, IV, 60. - Cicéron, Acad., II, 6.

VANDRE AULANIUS, sculpteur et ciseleur né à Athènes, vivait vers 50 avant J.-C. Antoine le fit venir à Alexandrie. Après faite du triumvir, il tomba au pouvoir ave, et fut conduit avec les autres prisonà Rome, où il exécuta d'admirables ous. Pline cite une statue de Dians par Timothée, laquelle fut restaurée par Évandre.
Pitne, XXXVI, s. — Thiersch, *Epochen*, p. 203-304.

EVANGELI (Antoine), poëte et critique italien, né à Cividale, dans le Frioul, en 1742, mort à Venise, le 28 janvier 1805. Entré dans l'ordre des religieux Somasques, il professa successivement dans le collége Clémentin à Rome, au séminaire de Murano près de Venise, et ensin à Padoue, où il enseigna les belles-lettres pendant plus de trente ans. Il passa ses dernières années à Venise, dans un état d'aliénation mentale. Il était membre de l'Académie des Arcades, sous le nom de Clonesio Brasineo. On a de lui : Thomæ Gray Blegia in rusticum Sepulchretum, ex anglico in latinum conversa; Padoue, 1772; - Amor musico, poemetto in ottava rima; Padoue, 1776; - Poesie liriche della Bibbia, esposte in versi italiani; Padoue, 1793. Comme éditeur, Evangeli publia l'Ethica et les Opere varie de Stellini, qui l'avait dirigé dans ses études littéraires; il donna aussi une Scelta d'Orazioni italiane de migliori Scrittori; Venise, 1796, 2 vol. in-8°. Evangeli avait rassemblé les matériaux d'une Histoire littéraire de Cividale; mais il les détruisit, dans un accès de démence.

Biografia universale (édit. de Venise).

\* EVANGELUS, poëte comique grec, sur lequel nous manquons de renseignements, et qui paratit avoir appartenu à la comédie nouvelle; Athénée (Deipnosophistes, liv. XIV) mentionne une de ses pièces, intitulée: 'Avaxadurtouévn.G. B. Meineke, Hist. crit. Comicorum, p. 492.

EVANS (Arise ou Rice et même John selon Wood), nécromancien anglais, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il était d'origine galloise, étudia à l'université d'Oxford, et s'appliqua d'abord à l'astrologie. Il entra ensuite dans les ordres, et obtint dans le Staffordshire une cure, qu'il sut obligé de quitter à cause de sa conduite scandaleuse : il était adonné à la fois aux semmes et à la boisson. Il prétendait savoir découvrir les choses perdues, et deviner un voleur à l'inspection de la physionomie. Wood, qui lui accorde cette faculté, ajoute que, moyennant finance, Evans faisait du voleur un honnête homme. A cette industrie il joignait la vente du verre d'antimoine. Après sa fuite, il vint trouver sa famille à Londres, où il eut, en 1632, Lilly pour élève en astrologie. Il prétendait aussi évoquer les morts, et cette prétention ne paraissait point surprenante à une époque où les folies de ce genre trouvaient assez sonvent des gens disposés à y croire. Le portrait que les contemporains ont fait d'Evans est peu flatteur : sa figure portait souvent les marques des coups qu'il s'attirait par les querelles qu'il suscitait dans ses moments d'ivresse. On a de lui des Almanachs, des Prognostications, publiés en 1613 et 1625, et conçus dans un style assez bizarre. Warburton a écrit : An Account of the Prophecies of Arise Evans;

1751. Le même, dans son enthousiasme, a publié Echo from Heaven, où il prend au sérieux le rôle de prophète joué par Evans.

Wood, Ath. Ozon. - Nichols, Bowyer.

EVANS (Jean ), théologien anglais, né à Wrexham, en 1680, mort en 1730. Il était fils d'un ministre non conformiste, et fut élevé avec le plus grand soin. La perte de sa fortune, par suite de spéculations malheureuses, abrégea ses jours. On a de lui: Practical Discourses concerning the christian temper; 1729 : ouvrage estimé; - Sermons upon various subjects, preached to young people; 1725, in-12; — A Letter to M. Cumming, concerning the regard which ought to be had to Scripture consequences; 1719, in-8°; - A Second Letter, ouvrage complémentaire du premier,

Middleton, Biog. Evany.

BVANS (Abel), surnommé The Epigrammatist, vivait dans la première moitié du dixhuitième siècle. Il produisit peu lul-même, mais il fut lié avec les plus célèbres littérateurs de l'époque, notamment Pope, qui parle de lui dans la Dunciade. Élève d'Oxford, il se trouve meutionné parmi les illustrations de cette université dans le singulier distique que voici :

Alma novem genuit celebres Rhedycina poetas, Bub, Stubb, Cobb, Crabb, Trapp, Young, Carey, Tic-[ kell, Evans.

On trouve dans Nichols quelques pièces de vers de la composition d'Evans, en particulier la satire intitulée : The Apparition, à propos de la publication de l'ouvrage de Tindal ayant pour titre Rights of the christian Church, et une épitre intitulée Vertumnus; 1713.

Nichols, Poems, Ill et V.

EVANS ( Bvan ), théologien et poëte anglais, né à Cynhawdrew, vers 1730, mort dans la même ville, en 1790. Il étudia au collége Jésus d'Oxford vers 1751, entra ensuite dans les ordres, et fut ministre dans diverses localités. En même temps il s'appliqua à l'étude et à la reproduction des manuscrits anciens, dont il laissa après lui une grande quantité. Mais si le nombre des volumes s'accroissait autour de lui, il n'en fut pas de même de sa fortune : il tomba dans le découragement, et prit l'habitude de boire avec excès, ce qui contribua encore à attirer sur lui le mépris. Cependant, maigré sa pauvreté, il donna une grande preuve de désintéressement en abandonnant à un jeune frère un héritage qu'il avait fait. On a d'Evan Evans: Dissertatio de Bardis, ou Some Specimens of the Poetry of the ancient Welch Bards, translated into english, with explanatory notes, etc.; 1764, in-4°; — The Love of our Country, with historical notes; 1772, in-4°. Les manuscrits d'Evans sont devenus la possession d'un gentilhomme de l'île de Mona movennant une rente annuelle de vingt livres sterl. Owen, Cambrian Biography.

EVANS (Olivier), célèbre mécanicien américain, mé aux environs de Philadelphie en 1756,

mort à New-York, le 15 mars 1819. D'abed apprenti charron, il inventa une machine se moyen de laquelle on fabriquait trois mile dents de cardes à coton à la minute, et une atre qui en douze heures perçait les cuirs de de cents paires de la même matière. En 1782, il perfectionna les moulins, en imaginant un app reil opérant rapidement et régulièrement t la mouture depuis l'entrée du grale jusqu'à m réduction en farine. Loin de se montrer recesnaissants d'une invention qui augmentait la gastité et la qualité du produit, ses concitoyens lui suscitèrent des chicanes, dont il triomphe, il est vrai, mais qui ne furent que le prélude des ééboires qu'il eut à essuyer encore. Quelque temps après il demanda à la législature de la Pensylvanie un brevet d'invention pour son apparel de mouture de grain et un autre (1786) pour construire des voitures qui seraient mues per la vapeur. La première de ses demandes lei îst accordée au mois de mars 1787; quant à l'astre, elle ne fut pas d'abord comprise. On dout même qu'Evans eût l'esprit bien sain. Dix ans plus tard il revint à la charge; mais cette fois il s'adressa à la législature du Maryland, et, le 21 mai 1797, il obtint un privilége pour la coastruction de chariots à vapeur, non toutefois sans qu'on y joignit l'expression d'un doute, tempéré par cette considération formulée par le rapporteur « que cela ne pouvait nuire à personne ». Cette singulière réserve n'était pas de nature à faire affluer les capitaux ches Olivier Evans. Des voitures sans chevaux ! il n'y avait qu'un fou, disait-on, qui pût réver une telle 🖛 treprise. Il envoya alors à Londres les plans de sa machine et des divers moyens qu'il comptait mettre en œuvre; mais il lui fut répondu que ses idées n'avaient trouvé que des incrédules. Vers l'année 1800, Evans voulut commencer à ses propres frais la construction de sa voiture, et ses concitoyens de Philadelphie continuèrent de le traiter de visionnaire: Un ingénieur asses connu alia plus loin; dans un mémoire, lu à la Société philosophique de Philadelphie, il testa de démontrer qu'il était impossible de faire rouler jamais une voiture par l'action de la vapeur. 👀 pendant la Société ne permit pas l'inserties de cette affirmation si absolue, « attendu, dit-elle, qu'on ne peut assigner de limites au possible ». Maigré toutes oes entraves , Evans songes à terminer ses divers appareils. A la 6n de 1860, après avoir mis dans ses expériences son demist dollar, il eut la satisfaction de voir sa voiture mouvoir par la vapeur dans les rues de Philadelphie; mais les capitanx continuèrent de se montrer timorés, lorsqu'il s'agissait de fonder une entreprise destinée à construire des voitures même genre et de les affecter à un service de roulage. Evans se borna alors à la construction des machines qu'il avait imaginées, et fonds à Philadelphie des ateliers destinés à les confertionner, vendant que son fils diriceait à Pittibers

n établissement du même genre. Il fallut bien roire enfin à la vérité des assertions de l'invensur quand on vit fonctionner dans tout le pays as nombreux appareils à haute pression. « Bien us cet enthousiaste inventeur s'exagérat beauoup, dit M. Figuier, la puissance des effets dynasiques de la vapeur à haute pression, on peut ire que c'est à lui seul qu'il faut rapporter l'honeur des innombrables services que ce genre de pachines rend aujourd'hui à l'industrie et aux rts. » Il ne fut pas donné à Evans de voir l'appliation considérable, presque immense, que ses lées out reçue. Le 11 mars 1811, un incendie onsuma son établissement de Pittsburg, et déruisit pour plus de 100,000 fr. de machines. lette perte fut si sensible à Olivier Evans, qu'il maira quatre jours après. On a de lui, en anglais : Inide ou Manuel des Constructeurs de Mouins et des Meuniers; 1795, et 1818, 3° éd. V. R. Piguier, Expec. et hist. des princip. Découv. soientifimes modernes, tom. I.

TEVANS (G.-D. LACY), général anglais, d'oripine irlandaise, né à Moig, en 1787. Après avoir ervi dans la Compagnie des Indes, il devint autenant de dragons. Parvenu ensuite au grade l'officier supérieur dans l'armée du duc de Welington en Espagne, lors de l'invasion de la Pésinsule par Napoléon, immédiatement après utte expédition, il fut envoyé en Amérique avec les troupes qui devaient agir contre la Nouvelle-Oricans et contre Washington; il eut le poste l'aide-quartier-maître général dans cette guerre 1814 à 1815), sur laquelle il publia plus tard 1829) une brochure pour rectifier quelques asartions de l'amiral sir G. Cockburne. De retour Londres, il fut nommé lieutenant-colonel; près avoir été aide de camp du général Ponmby à Waterloo, il se mit sur les rangs pour présenter le quartier de Westminster dans le ariement, en professant les opinions les plus bérales. Il fut élu en 1830, et vota pendant le sinistère des tories avec l'opposition pour la **forme du pariement et pour toutes les mesures** no le parti radical soutenait avec une grande nergie. En 1828, une brochure d'Evans au njet de la Russie causa une assez grande senation. L'auteur, à l'occasion de la guerre que ette puissance faisait alors à la Porte Othomane, ignala d'une manière prophétique le danger de a prépondérance de la Russie en Orient, si meaçante pour les possessions de l'Angleterre dans Inde, et il engagea la Grande-Bretagne et la rance à s'entendre pour arrêter les progrès de a puissance russe. A l'étranger, on soupçonna a ministère anglais d'avoir provoqué cette publication, qui exprimait sans aucun doute les raintes du gouvernement et de la nation auxquelles le Port-folio a depuis prêté son organe. Les débats parlementaires en ont souvent reproduit les principaux arguments. Il parut une réplique anonyme sous ce titre : A few Words en our relations with Russia, Londres, 1828, et l'affaire en resta là. Cependant, en juillet 1833, quand M. Bulwer fit une motion dans la chambre des communes au sujet de la Russie, M. Evans, parvenu au grade de colonel, déclara n'avoir plus les mêmes craintes à l'égard des envahissements de cette puissance: l'avénement d'un ministère whig lui avait fait changer d'opinion.

Après les succès de don Pedro en Portugal, le colonel Evans se rendit dans ce pays, avec une mission du gouvernement britannique; mais il vint bientôt reprendre son siége à la chainbre des communes. Il se prononça contre l'envoi de lord Londonderry en Russie, à cause des principes d'absolutisme professés par ce lord. En présentant une pétition pour l'abolition de la peine du fouet dans l'armée anglaise, il se prononça vivement contre cette punition humiliante et cruelle. Pendant la guerre de don Carlos en Espagne, Lacy Evans commanda, avec le grade de lieutenant général, la légion étrangère, créée sous les auspices du cabinet de Londres. Il défendit vaillamment la cause constitutionnelle, et se distingua dans les engagements qui eurent lieu devant Saint-Sébastien, devant le Passage, sur les hauteurs d'Amogazana, sous les murs d'Orcamendi et d'Orzana, et termina la campagne de 1837 par la prise de la ville d'Irun. Revenu en Angleterre, il fut réélu au parlement par Westminster. En 1846 il se prononça pour l'abolition des lois prohibitives en matière de céréales, ainsi que pour toutes les mesures proposées par le parti libéral. Pendant la guerre de l'Angleterre et de la France contre la Russie (1854-1856), il s'est distingué par sa bravoure à la tête d'une division en Crimée, et en janvier 1856 il a siégé au conseil des généraux alliés réunis aux Tuileries, sous la présidence de l'empereur Napoléon III. On a de Lacy Evans: On the Designs of Russia, 1828; traduit en français par M. P. Gauja, Paris, même année; - Facts relating to the capture of Washington; Londres, 1829. [ Depping, dans l'Enc. des G. du M., avec addit. et correct. ]

Conversat,-Les. — Lesur, Ann. hist. univ., 1817-1820. — Ann. des Deux Mondes, 1850-1855.

EVANSON (Édouard), théologien anglais, né à Warrington, en avril 1731, mort le 25 septembre 1805. Élevé d'abord par un oncle, il fut ensuite envoyé au collége Emmanuel de Cambridge. Après avoir pris ses degrés, il entra dans les ordres, et obtint le vicariat de South-Mimms, et deux ans plus tard le rectorat de Tewkesbury. Pendant l'exercice de ses fonctions, il émit des opinions tellement en dehors des doctrines de l'Église établie, qu'il se trouva dès lors en butte à la persécution. Evanson se démit de ses bénéfices, et, en 1778, il vint à Mitcham, et entreprit l'éducation de quelques élèves. Il reçut du père de l'un d'eux une pension annuelle. Evanson publia un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont: The Dissonance of the four generally revived Evangelists, and the evidence of their authenticity examined. Il cherche à démontrer dans cet ouvrage qu'une grande partie du Nouveau Testament est supposée, et fut engagé à cette occasion dans une controverse des plus violentes avec Priestley; - The Doctrines of the Trinity and the Incarnacion of God examined upon the principles of reason and common sense, etc.; - A Letter to D Hurd, wherein the importance of the prophecies of the New Testament and the nature of the grand apostacy prædicted in them are particularly and impartially considered; 1777; — Reflections upon the state of Religion in christendom at the commencement of the nineteenth century of the christian æra; 1802; — Second Thoughts on the Trinity; 1805.

Monthly Magas. — Gent. Magas.

\* ÉVANTEE (Εὐάνθης), peintre grec, d'une époque incertaine. Deux tableaux de lui, placés dans le temple de Jupiter à Peluse, ont été minutieusement décrits par Achille Tatius. D'après ce romancier, le premier représentait la délivrance d'Andromède par Persée, le second la délivrance de Prométhée par Hercule. Malgré l'opinion de quelques critiques, qui regardent la description d'Achille Tatius comme imaginaire, on peut admettre l'existence d'Évanthe et de ses deux tableaux.

Achille Tatius, Aventures de Leucippe et de Clitophon, III, 6-8. — Lucien, De Domo, 22. — Philostrate, Imagines, 1, 29. — Raoul Rochette, Lettre à M. Schorn; supplément au Cutalogue des Artistes de l'Antiquité, 304. — Sillig, Catalogus Artificum, p. 474.

\* EVANTEIUS, rhéteur et grammairien grec, mort vers 359. Saint Jérôme en fait hautement l'éloge dans sa chronique. On le compte parmi les anciens commentateurs de Térence, et Lindenbrog le regarde comme l'auteur de la Brevis Dissertatio de Tragædia et Comædia, insérée dans plusieurs éditions du poête dramatique latin. On a quelquefois confondu Evanthius avec Eugraphius, qui appartient à une époque bien postérieure.

Rufin, De Metris Terent., p. 2706, édit. Putsch. — Scholen, De Terentio et Donato, ejus interprete; Bonn, 1821, in-8°.

\* ÉVARCHUS (Εὄαρχος), tyran de la ville d'Astacus, dans l'Acarnanie, vivait vers le milieu du cinquième siècle avant J.-C. Pendant l'été de la première année de la guerre du Péloponnèse, il fut chassé par les Athéniens. Les Corinthiens le rétablirent l'hiver suivant. A partir de ce moment, les noms d'Évarchus et d'Astacus ne paraissent plus dans l'histoire.

Thucydide, I, 80, 33.

EVARIC. Voy. EURIC.

ÉVARISTE (Saint), pape, né à Bethléem, vivait au commencement du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Il vint très-jeune à Rome, où il se distingua par sa piété et son érudition. Il succéda à saint Clément Ier, en l'an 100. Dès qu'il eut été reconnu comme souverain pontife,

il ordonna que les mariages fussent célébrés pebliquement et que chaque évêque ne préciti qu'assisté de sept diacres. Saint Evariste distibua aux prêtres les titres, c'est-à-dire les égies de Rome, ce qui a fait croire à certains autens qu'il avait institué les cardinaux-prêtres. Saint Evariste gouverna l'Église neuf ans trois mais, fut martyrisé vers l'an 109 et enterré au Valicsa. Artand de Montor, Histoire des souversias Paulis romains. t. l.

\* ÉVATHLH (Εὔαθλος). On cunnell dess Athéniens de ce nom; savoir :

\* ÉVATHLE, orateur, vivait vers le milieu de cinquième siècle avant J.-C. Il faisait métier de sycophante, c'est-à-dire de délateur. Aristophane parle de lui dans plusieurs passages. Les poétescemiques Platon et Cratinus le mentionnent assi. Aristophane, Achara., 710; Pap., 500, et le schash.

\* ÉVATELE, jeune Athéniem, qui se mit à l'école de Protagoras pour apprendre l'art oratoire, en lui promettant une somme considérable pour prix de ses leçons. D'après Quintilies, il lui paya 10,000 drachmes (9,300 fr.). Auls-Gèle raconte le plaisant moyen qu'employa Évaths pour ne payer que la moitié de l'argent qu'il sval promis.

Quintilien, III. 1. — Aulu-Gelie, V, 10. — Diogène Lacra, IX. 56.

\* ÉVAX, auteur présumé d'ouvrages sur l'histoire naturelle. C'était, dit-on, un roi d'Arabie, mentionné dans quelques éditions de Pine comme auteur d'un traité De Simplicium Effetibus, adressé à l'empereur Tiberius Nero (Tibère, 14-37 après J.-C.). Ce passage de Pline, qui manque dans les meilleurs manuscrits, a été ou dans la plupart des éditions modernes. Marbois ou Marbodæus, dans le prologue de son poè Sur les Pierres précieuses, dit qu'Évax en avait composé un sur le même sujet, qu'il l'avait adressé à Tibère, et que le sien propre en est tiré en partie. Un ouvrage en prose latine, portest le nom d'Evax et intitulé De Nominibus et Vatutibus Lapidum qui in artem medicinz 11cipiuntur, existe en manuscrit dans la Bibliothèque Bodleyenne à Oxford. L'ouvrage de Mabodus a été publié et cité sous le nom d'Évaz. Choulant, Handbuck der Bückerkunde für die Altere Medicin; art. Marbodus. — Smith, Dictionary d Greek and Roman Biography.

ÈVE, en hébreu חחר, c'est-à-dire la vivifiante, traduit par les Septante Zωή, est le nom qu'Adam (voy. ce nom) donna à sa femme lorsqu'alle eut enfanté son premier né; car elle devait de la mère de tous les vivants (Gen., III, 20). de trouve dans la Genèse deux versions différents sur la création de la femme. Selon le premier chapitre, Dieu créa l'homme mâle et femèle. Le troisième chapitre nous raconte au contraire que Dieu forma la femme d'une côte d'Adam. Elle était si belle, d'après le Talmud, que le prince des anges, le séraphin Sammael, en devint amoureux, et prit pour la séduire la forme d'un monstrueux serpent. De cette liaison naque

l'autres rabbins veulent que le vieux seromme les juifs appellent Sammael, ait ux de la beauté d'Adam et se soit décidé rdre, uniquement par envie. L'anteur de se ne nous apprend pas si le serpent qui principal rôle dans son histoire était un naturel ou le démon caché sous cette Il est permis cependant de s'arrêter à ernière supposition, puisque l'on retrouve he répandu dans toute la haute Asie des temps les plus reculés. On lit en effet Zend-Avesta qu'Alirimane, le génie du : changea en serpent pour séduire les pros. Il paraît même que cette tradition n'éinconnue en Égypte, où Moïse avait peutpris à la connaître. C'est ce que tendrait croire au moins un hiéroglyphe trouvé s ruines de Thèbes, et qui représente un ert sous lequel est assis un homme acune petite figue couverte de signes hiéiques que lui présente une femme. Seu-, au lieu du serpent on voit une espèce tre près de l'arbre. Au reste, les tradie presque tous les peuples nous offrent ces de ce mythe, et il ne faudrait pas une in profonde pour le retrouver dans la ogie des Grecs et des Romains. Le jardin spérides gardé par un dragon n'a-t-il pas ement quelque analogie avec le paradis erpent?

se laissa tenter : elle mangea du fruit 1, et engagea ou même força, selon le 1, son mari à en goûter également. Les ont dit qu'Ève était elle-inême le fruit 1; mais nous n'avons garde de répéter qu'ils ont écrit sur ce sujet. Condamnée, anition de sa désobéissance, à enfanter uleur, elle donna le jour à plusieurs fils , et mourut, dit-on, à l'âge de neuf cent le ans. Il n'y a rien d'impossible à cela, vrai qu'Adam en ait vécu neuf cent trente. Ies G. du M.)

## . - Zend-Aresta.

(Antoine-François, plus connu sous le Desmaillor), auteur dramatique français, ile, le 21 mai 1747, mort à Paris, le 18 814. Fils d'un avocat au parlement, il fit des au collége de Dôle, et servit ensuite régiment de Guyenne-infanterie. Il était et tenait garnison à Sarrelouis lorsqu'il . Il prit alors le nom de Desmaillot, se fit en, et exerça cette profession à Amsterdam t huit ans. Il rentra ensuite en France, t à Paris, et donna sur divers petits théa-3 pièces aujourd'hui oubliées. Pendant la ion, il fit partie du club des Jacobins, et dans ses discours beaucoup d'exaltation violence. Cependant, il ne commit pas de cruauté, et il donna même des preuves nité dans une mission qu'il remplit en ins le département du Loiret. Ses sentirévolutionnaires l'exposèrent aux persécutions de la police sous le consulat et l'empire. Ève a lui-même raconté ses mésaventures à cette époque. Il subit trois emprisonnements, dont le dernier dura six ans et ne finit qu'à la Restauration. Il ne sortit de sa prison que pour entrer à l'hôpital, où il mourut. On a de lui : Celestine, comédie en trois actes et en prose, mêlée d'ariettes, imitée d'un roman de M<sup>me</sup> Riccoboni; jouée en 1787; — La Fille Garçon; 1787; -Le Congrès des Rois ; 1794 ; — Figaro directeur de marionnettes; — Madame Angot, ou la poissarde parvenue, comédie en deux actes; 1797; — Le Mariage de Nanon, ou la suite de Madame Angot, comédie en un acte; 1797; - La Chaumière, comédie en un acte; 1797; — La Petite Maison de Proserpine; Le Repentir de madame Angot, ou le mariage de Nicolas, comédie en deux actes; 1800; -Tableau historique des Prisons d'État en France sous le règne de Buonaparte; Paris, 1814, in-8°. Cette brochure, écrite en prose et en vers, n'a ni la gravité ni surtout l'impartialité de l'histoire; mais on y trouve de curieux détails sur les prisons de La Force, de Sainte-Pélagie et de Vincennes.

Charles Nodier, Souvenirs de la Révolution. — Rabbe, Bolsjolin et Sainte-Preuve, Biogr. univ. et port. des Contemp.

\* ÉVEILLARD (François), magistrat français du dix-septième siècle. Il fut lieutenant de la prévôté d'Angers, puis juge au même siège en 1627. On a de lui un Commentaire sur la Coutume d'Anjou, par demandes et par réponses.

CH.-P-C.

J.-F. Bodin, Recherches historiques sur l'Anjou et ses monuments, t. II. — Biographie angevine, p. 814.

ÉVEILLON (Jacques), théologien français, né à Angers, en 1572, mort en décembre 1651. Il entra dans les ordres, fut choisi, sort jeune encore, pour enseigner la rhétorique à Nantes, et devint curé de Soulerre près d'Angers. Il y passa treize ans, donnant une partie de son temps à l'étude des conciles, des Pères, du droit canonique et de la langue grecque. Il devint en 1620 chanoine de la cathédrale d'Angers, et grand-vicaire. Charles Miron, évêque d'Angers, ayant eu des démêlés avec le chapitre de sa cathédrale. Éveillon prit la défense du chapitre, et composa une Réponse aux factums de l'évêque. Nicéron dit que cette pièce est recherchée, mais il n'en donne pas la date. Les autres ouvrages d'Éveillon sont : De Processionibus ecclesiasticis, liber in quo earum institutio, significatio, ordo et ritus explicantur; Paris, 1641, in-8°; De recta psallendi ratione; La Flèche. 1646, in-4°; — Traité des Excommunications et Monitoires; Angers, 1651, in-4°; - Epistola Capituli Andegavensis, adversus disputationem duplicem Joannis Launoii; Angers, 1658, in-8°.

Niceron, Mem. pour servir à l'hist. des hom. illust., t. XIV.

\* EVELPIDE (Εὐελπίδης), célèbre oculiste

grec, vivait à Rome vers le commencement de l'ère chrétienne. Plusieurs de ses formules médicales nous ont été conservées par Celse, son contemporain.

Celse, De Medicina.

\*ÉVELPISTE (Εὐελπιστος), chirurgien grec, vivalt à Rome vers la fin du premier siècle avant J.-C. Il ne nous est connu que par Celse, auquel il était un peu antérieur.

Ceise, De Medicina, VII

\* ÉVELTHON (Εὐελθων), roi de Salamine, dans l'île de Cypre, vivait vers 530 avant J.-C. Lorsque Arcesilaius III, roi de Cyrène, ayant voolu ressalsir les anciens priviléges de la royauté, eut été chassé par ses sujets, sa mère, Phérètima, se réfugia à la cour d'Évelthon. Comme elle ne cessait de demander à ce dernier une armée pour rétablir son fils sur le trône, Évelthon lui envoya un fuseau d'or et une quenouille, disant que c'étaient les présents les plus convenables à faire à une femme.

Hérodote, IV, 162; V, 104. - Polyen, VIII, 47.

EVELYN (John), polygraphe anglais, nó à Wotton, le 31 octobre 1620, mort le 27 février 1705. Après avoir reçu sa première instruction à Lewes, dans le comté de Sussex, il entra au collége Baliol, et de là vint au Middle-Temple. Au commencement de la guerre civile, il quitta l'Angleterre, et visita la France et l'Italie. Revenu dans sa patrie en 1651, il se livra à la culture des lettres, et fit d'abord la traduction d'un ouvrage français. En 1656 il traduisit en vers le premier livre de Lucrèce. En 1659 il travailla au triomphe de la cause royale, et ses efforts furent récompensés sous Charles II. En 1662, lors de la sondation de la Société Royale, il en sut nominé membre, et en 1664 il entra dans la commission chargée de veiller aux malades et aux blessés, et fit partie d'une autre commission instituée pour la reconstruction de la cathédrale Saint Paul. Lorsque Charles II forma un conseil de commerce, Evelyn en fut membre. Sous le règne de Jacques II il suppléa lord Clarendon dans les fonctions de chancelier. Après la révolution d'Angleterre, sa faveur continua : il devint trésorier de l'hôpital de Greenwich, et contribua par ses sollicitations à faire donner les marbres d'Arundel à l'université d'Oxford. On a de lui : Sculptura, or the history and art of chalcography, or engraving on copper; Londres, 1662, 1755, in-8°. On y a joint une nouvelle théorie de la gravure à l'aqua-tinta, communiquée à l'auteur par le prince Rupert; — Sylva, or a discourse of forest trees; 1664 et 1776, nouvelle édition : cet ouvrage eut une grande influence sur l'arboriculture en Angleterre, et passe pour le meilleur de ceux qui sont dus à la plume d'Evelyn; — Fumefugium, or the inconveniencies of the air and smoke of London dissipated; Londres, 1651; — Terra, a philosophical discourse of earth, relating to the culture and improvement of it for vegetation and propagation of plants; 1675, m-ii.;

— Mundus muliebris, or the ladies dressing room unloked and her toilette spread in burlesque: together with the Fop-Dictionary, or catalogue of hard names and terms of the art cosmetick, etc.; 1690; — Numismen, a discourse on medals; 1697; — Acetaria, treatise on salads; 1698.

Blog. Brit. — Alkin, Gen. Blog.

EVELYN (John), troisième fils du précédat, né à Sayes-Cours, le 14 janvier 1654, mort le 24 mars 1699. En 1886 il fut envoyé à Oxidei pour y faire ses études. Il débuta dans les lettre par un poëme latin, et fut attaché à l'administrtion du revenu en Irlande. On a de lui : 🕊 Gardens four Books, first written in latin verse by Renatus Rapinus, and now melt english by John Evelyn; 1673, in 8; - The Life of Alexander the Great, traduit de Patarque: - The History of the Grand-Visien Mahomet and Achmet Coprogli, of the three last grand-signiors, their sultanes and chief favourites; Londres, 1677, in-8°; — On Virlue, poëme; - The Remedy of Love, autre point. On trouve ces dernières productions dans les Miscellanies de Dryden et la Collection of Poems de Nichols.

Biog. Brit. — Chalmers, Gen. biog. Diel.

ÉVÉMÈRE OU EUHÉMÈRE (EVÁLEPOS), bis torien, philosophe et voyageur grec, vivait 🕾 300 evant J.-C. On ne sait pas au juste s'il éai de Messine en Sicile, de Tégée dans le Péloposnèse, de l'île de Cos ou d'Agrigente. Il suivit les leçons ou ressentit l'influence des philosophes de l'école de Cyrène, bien connus déjà par less scepticisme en matière de religion, et dont plesieurs, Théodore entre autres, unt été accuse d'athéisme par les anciens. Aussi hardi et pies systématique que ces philosophes, Évémère posa une interprétation générale des mythes l'on a comparée avec raison au rationalisme de quelques théologiens modernes d'Allemage. L'exposition la plus complète de son systèmes trouve dans Diodore de Sicile : « Évémère, diil, ami de Cassandre (roi de Macédoine, 🕫 régna de 320 à 296), fut chargé par ce prince de certaines missions dans des contrées loistaines situées au midi. Parti de l'Arabie Heureus, I arriva, après plusieurs jours de mavigation, se l'Océan Indien, à un groupe d'îles dont la pl importante s'appelait Panchéna. Les Panchés se distinguaient par leur piété, et honoraient is dieux par les sacrifices les plus magnitique d par des offrandes en or et en argent. Cette ik, consacrée aux dieux, contenait beaucoup & choses admirables par leur ancienneté et par la beauté de l'art. Dans cette tie était une colim très-élevée, et sur cette colline un temple de Jupiter Triphylien, bâti par ce dieu lui mê lorsque, n'étant encore qu'un simple merid, ! régnait sur toute la terre. Dens ce temple ité une colonne sur laquelle on trouvait écrit en the

panchéens l'ensemble des actions d'Ule Kronus (Saturne) et de Jupiter. Urana le premier, homme équitable, bienet très-versé dans la connaissance du es astres; le premier aussi il honora par ifices les divinités uraniennes (célestes), pour cela qu'on l'appela Uranus. Il eut mme Hestia (Vesta) deux fils, Titan et et deux filles, Rhéa et Démétra (Cérès). régna après Uranus et épousa Rhéa, dont ipiter, Héra (Junon) et Poseidon (Nep-Jupiter, héritier du trône de Kronus, Héra, Démétra et Thémis; de la preeut les Curètes, de la seconde, Perse-(Proserpine), de la troisième, Athéna e). Dans un voyage qu'il fit à Babylone, l'hospitalité de Bélus. Arrivé plus tard le de Panchéa, il éleva un autel à son anus. Ensuite il se rendit en Syrie auprès lus, roi de cette contrée, lequel a donné n au mont Cassius; puis, s'étant avancé ı Cilicie, il vainquit Cilix, roi du pays. le toutes les nombreuses nations qu'il virecut des honneurs et le titre de dieu, » ur du voyage où il avait vu toutes ces hoses, Évémère écrivit un ouvrage intià ἀναγραφή (Histoire sacrée (1)). Dans istoire, qui avait au moins neuf livres, ère avait recueilli, dit Lactance, les ac-: Jupiter et des autres personnages qui pour des dieux; il avait rétabli leur hisaprès des titres et des inscriptions qui se ent dans des temples très-anciens, et dans le temple de Jupiter Triphylien. » Empiricus dit, dans un passage qu'on a sidérer comme la citation du début même ère, que ces inscriptions remontaient à e ou les hommes vivaient dans le désordre onfusion. . Alors, ajoute-t-il, ceux qui aient les autres en force et en habileté les int à se soumettre à leurs volontés; puis, t plus haut, ils se prétendirent doués de surnaturelles, et plusieurs hommes les pour objets de leur culte. » « Évémère , dit Arnobe, démontrer que tous ceux ppelait dieux n'étaient que des hommes. : soin jaloux avec lequel il indique le lieu aissance et celui de la mort des dieux, nt soigneusement leurs tombeaux et les rant comme des hommes dont les invenat été utiles au genre humain. Ces témoifortifiés de ceux de Polybe, de Cicéron. arque, d'Eusèbe et de saint Augustin, ne aucun doute sur l'esprit dans lequel ire sacrée avait été composée; mais il est impossible aujourd'hui d'apprécier le mécet ouvrage, dont il ne s'est rien con-Les fragments de la traduction d'Ennius a nombreux et presque tous fort courts:

poéte Ennius avait traduit en intin cette Mone reste de an traduction que 85 ághos; éd. dam, 1707, p. 312. ils semblent se rapporter au premier livre, puisqu'ils renferment l'histoire d'Uranus, de Saturne et de Jupiter, considérés comme rois et conquérants. Diodore de Sicile a fait entrer dans son cinquième livre la description de l'île de Panchéa; les curiosités naturelles de ce pays merveilleux, le caractère des habitants, leur religion, leurs lois, y sont décrits assez longuement. Si incomplètes que soient ces données, elles suffisent cependant pour confirmer les opinions citées plus haut sur l'objet général de l'Histoire sacrée; il est impossible d'y méconnaître la prétention de réduire à des proportions humaines les personnages dont le paganisme avait fait des dieux; l'auteur voulait, suivant l'expression de saint Augustin, remplacer les bavardages de la mythologie par un récit purement historique (1). » On s'est demandé s'il fallait croire à Panchéa et à ses merveilles. L'existence de cette île, niée par Callimaque, contemporain d'Évémère, et par les plus importants géographes de l'antiquité, Ératosthène, Ptolémée, Strabon, Étienne de Byzance, n'est garantie, outre le témoignage suspect et d'ailleurs dubitatif de Diodore, que par ce vers de Virgile :

Totaque thuriferis Panchaia pinguis arenis.

On peut donc la reléguer dans le monde de l'imagination. La forme romanesque sous laquelle Évémère présenta son système n'était pas tout à fait nouvelle, puisque Platon avait employé une fiction analogue dans sa République ; le système même se trouvait en germe dans quelques passages d'Hérodote et de Thucydide. L'originalité d'Évémère consiste à exagérer et à pousser jusqu'à l'absurde une idée juste. Cette idée, c'est que la mythologie contient certains éléments historiques; mais elle contient tant d'autres éléments, empruntés à l'astronomie, à la physique, à la métaphysique, et surtout tant d'éléments purement poétiques, qu'il est impossible de saisir dans cette confusion une réalité historique positive. Aussi les historiens qui, comme Diodore de Sicile, ont essayé d'interpréter la mythologie d'après la méthode d'Évémère, n'ont sait que substituer des fictions prosaïques et ridicules aux merveilleuses légendes créées par l'imagination et la crédulité des peuples primitifs. Les auteurs païens, en général, ont traité Évémère avec sévérité. Ératosthène l'appelait un Bergéen, c'est-à-dire un aussi grand menteur qu'Antiphane de Berga. Plutarque le traite avec mépris. Sextus Empiricus et Élien lui donnent le surnom d'athée, et Cicéron l'accuse d'avoir nié toute reli-

Dès l'origine du christianisme, cette opinion d'un païen sur la religion païenne devint une arme puissante dans les mains des Pères de l'Église pour combattre le paganisme : aussi ont-ils pour la plupart adopté et exagéré peut-être la

(1) Ce résumé des doctrines d'Évémère est emprunté à un savant article de M. Egger ( Diction. des Scienc. shil.).

doctrine d'Évémère. Tertullien, saint Clément d'Alexandrie, Minucius Félix, saint Cyprien, Lactance, saint Jean Chrysostome, sont des évéméristes. Suivant eux, le culte des hommes a été l'origine de l'idolatrie, et c'est de là que sont nés tous les dieux des nations. Cet évémérisme général en a produit un autre particulier. tout biblique et fort étrange. En 1641, Vossius, exploitant une idée de Tertullien, voulut établir cette opinion que les dieux du paganisme étaient des patriarches de l'Ancien Testament : Sérapis était Joseph, Janus Noé, Minerve Noémi, etc. Le savant Bochart modifia ce système, et n'admit pour dieux que des hommes nés parmi les Egyptiens et les Hébreux. Sa Minerve fut Nitocris, reine d'Égypte, au lieu de Noémi; son Bacchus, Nemrod au lieu de Noé, etc. Huet, évêque d'Avranches, crut retrouver Moise tout a la fois dans Osiris, Bacchus, Vulcain, Apollon, Esculape, Pan, Priape, Protée, etc., etc. Dans le dix-huitième siècle et au commencement du dixneuvième, des historiens, d'ailleurs érudits, appliquèrent l'évémérisme d'une manière un peu moins étrange, mais tout aussi inutile, et revinrent à la méthode du trop crédule Diodore. L'évémérisme, déjà ébranlé par le système astronomique de Dupuis, a succombé devant le symbolisme de M. Creuzer, système infiniment supérieur aux deux autres, mais qui contient pourtant une assez large part d'illusion et d'erreur.

Ellen, Var. Hist., II, 32. — Arnobe, IV, 18. — Athenée, XIV. — Saint Augustin, Civitas Dei, VII, 77. — Cictron, Nat. Deor., I. 42; Off., III, 28. — Saint Clement d'Alexandrie. Protr., 2. — Etym. magnass. as mot Sportoc. — Diodore de Sielle, VI, p. 309 (edit. Didot). — Ilygin, Poet. astron., II, 13-14. — Josèphe, Cont. Apionem. I, 28. — J. Laur. Lydus, De Hens., p. 716 (edit. Hase). — Lactance. De faisa Religione, I, 11. 14. — Minutius Felix, Octav. — Plutarque. De Isid., 23; De Placti. Phil., I, 7. — Polybe. XXXIV, 5. 9. — Servius, Ad Virg. Georg., II, 189. — Sextus Empiricus, Adversus Math., I. VIII. — Strabon, I, II, VII. — Theophile, Ad Autolyc., III, 6. — Varron, De Re Rustica, I, 48. — Sevin, dans les Mémoires de l'Acad. des Inscr., I. VIII, p. 107. — Fourmont, Ibid., t. XV, p. 265. — Foucher, Ibid., XXXIV, 83, 482; XXXV, p. 1. — Creuzer, Symbolik, I, 1. — Bettiger, Kunstmythologie, p. 187. — Ilock, Creta, t. III, p. 286. — Lobeck, Aglaophamus, p. 140. — Craner. Grundlinien s. Gesch. des Verjad. d. ram. Staatsreligion, p. 22. — Droysen, Hellen., II, p. 20. — Clinton, Fast Hellen., III, p. 481. — Gerlach, Historische Studien; Hambourg, 1841, in-8°.

\* ÉVÉNOR (Εὐήνωρ), peintre grec, vivait, d'après Pline, vers la 90° olympiade (420 avant J.-C.). Il fut le père et le maître de Parrhasius. Pline, XXXV, 0. — Suidas, Harpocration, Photius, au mot Εὐήνωρ.

\* ÉvÉROB, chirurgien grec, vivait probablement vers le troisième siècle avant J.-C. On croît qu'il écrivit sur les fractures et les luxations. On ne sait rien de lui, sinon qu'il n'est pas postérieur au troisième siècle, puisqu'il est cité par Héraclide de Tarente. Cet Évenor est peut-être identique avec celui que mentionne Pline, et dont Cœlius Aurelianus cite un ouvrage intitulé: Curationes.

Callen, Comment. in Hippoor. its Artic., IV, to. -

Pline, Hist. Nat., XX, 73; XXI, 108. — Colina Aurelanus, De Morb. acut., 11, 16; De Morb. chron., 11, 1

\* ÉVÉNUS (Eŭnvoc ou Ednvoc, la première forme est plus correcte), nom de plusieurs poètes grecs, dont les deux plus connus vivaient prebablement dans le cinquième siècle avant J.-C. L'Anthologie grecque contient seize épigrammes qui portent toutes le nom d'Événus, mais qui sont la production de plusieurs poêtes. Dans le manuscrit du Vatican, plusieurs épigrammes portent en tête le nom de Eûtvou, la septieme celui de Εὐήνου Άσκαλωνίτου, la douzième de Eύtvou Άθηναίου, la quatorzième de Εὐήνου Σικελιώτου, et la dernière de Εὐήνου γραμματικοῦ. Les plus connus des poétes de ce nom sont deux auteurs élégiaques de Paros, mentionés par Ératosthène. D'après celui-ci, le plus jeune était aussi le plus célèbre, et l'un des deux (il ne dit pas lequel) avait été cité par Platon. Il est en effet question dans plusieurs passages de Platon d'un Événus à la fois philosophe et poète, qui enseigna la poésie à Socrate et lui survécat même de quelques années. C'est ce même Événus qu'Eusèbe place à la 80° olympiade (460 avant J.-C.). Sa poésie était gnomique, c'est-idire consacrée à l'expression des maximes morales. Les six premières épigrammes insérées dans l'Anthologie portent le caractère philosophique, et peuvent lui être attribuées avec queque certitude; peut-être la quinzième doit-elle lui être assignée aussi? L'autre Événus, de Paros, écrivit des Έρωτικά, comme nous l'apprenous par le témoignage exprès d'Artémidore et par un passage d'Arrien dans lequel Événus est mestionné avec Aristide. Il nous reste très-peu de fragments de ses poésies. Un vers de lui cité par Aristote et Plutarque se trouve dans une des élégies de Théognis; ce qui ferait supposer que l'élégie entière appartient à Événus.

Dans l'Anthologie, neul épigrammes sont expressément attribuées à cet Événus. Si la buitième et la neuvième sur la Vénus de Cnide de Praxitèle, la dixième et la onzième sur la génisse de Myron lui appartiennent, il ne peut avoir ét antérieur à ces deux artistes. D'un autre côté, il est très-difficile de déterminer s'il vivait avast ou après l'autre Événus. Comme, d'après Ératosthène, le plus célèbre était aussi le plus jeue, nous pensons que l'auteur des Brotica était le moins connu et par conséquent le plus ancie. Quant aux autres Événus, on ne connaît que leurs noms, mentionnés dans l'Anthologie.

Wagner, De Evenis poetis elegiacis; Brestau, 1821.—
Schreiber, Disput. de Evenis Pariis; Gættingue, 1821.—
Schreiber, Disput. de Evenis Pariis; Gættingue, 1821.—
Souchay, Sur les Poètes elégiaques; dans les Mimoires de l'Acad. des Inscriptions, vol. X., p. 824.—
Schneidewin, Delect. Poes. Græc., vol. III, p. 122.—
Galsford, Poet. Min. Græci, vol. III, p. 277.— Belownade, Græci l'octæ gnomici, p. 163. — Jacobs, Anibel.
Græca, vol. XIII, p. 892-894.

EVERAERTS ou EVERAER (Gilles), médein néerlandais, né à Berg-op-Zoom, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il exerça avec distinction la médecine à Anvers. On a de lai:

De herba panacea, quam alii Tabacum, alii Pelum aut Nicotianam vocant, brevis Commentariolus, quo admirandæ ac prorsus divinæ hujus Peruanæ stirpis facultates et usus explicantur; Anvers, 1583, in-16. Une seconde édition de cet ouvrage parut à Anvers, 1587, in-16, avec addition des pièces suivantes. Compendiosa Narratio de usu et praxi radicis Mechoacan, ex Hispania Nova Indiæ occidentalis nuper allatæ; Gerardi, Bergensis med., De pestis præservatione libellus ; Galeni libellus De theriaca, Joanne Juvene, medico Sprenso, interprete; ejusdem De antidotis libri duo, ab Andrea Lacuna in compendium redacti; Joannis Juvenis opusculum, De medicamentis bezoardicis. Dans une troisième édition, donnée à Utrecht, 1644, in-12, on a retranché les additions précédentes, et on a mis à la place les opuscules suivants, tous relatifs an tabac : Joannis Neandri Tabacologia; Epistolz ac judicia aliquot medicorum de Ta**bac**o, scilicet Guillemi De Mera, medici Delfensis, Guill. Van der Meer, Hagiensis, Justi Raphelengii et Hadriani Falckenburgii; item Misocapnus, sive de abusu Tabaci, lusus regius. a Jacobo I, rege Angliæ, compositus. Éloy, Dictionnaire historique de la Médecine.

EVERABRIS (Martin), médecin et mathématicien flamand, né à Bruges, vivait vers la fin du seizième siècle. Il publia une espèce d'almanach, intitulé: Ephemeridæ meteorologicæ anni 1583; Anvers, 1582, in-16. Cet ouvrage fut continué à Heidelberg, jusqu'en 1615. Rioy, Dictionnaire historique de la Medecine.

EVERARRIS (Antoine), médecin néerlandais, né à Middelbourg, en Zélande, dans la Première moitié du dix-septième siècle, mort à Anvers, le 28 avril 1679. On a de lui : Novus et genuinus hominis, brutique animalis :zcortus; Middelbourg, 1661, in-12; réimprimé toux le titre : Cosmopolitæ Historia naturalis; Leyde, 1688, in-12; — Lux e tenebris affusa, :z viscerum monstrosi partus enucleatione; Widdelbourg, 1661, in-12; — Collatio antiqui morbi recrudescentis cum gallico vel indico; Widdelbourg, 1661, in-12.

Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire Las Paus-Bas.

ÉVERARD (Nicolas), jurisconsulte hollanlais, né en 1473, à Gripskerke, en Zélande, mort à Malines, le 9 août 1532. Il étudia le droit à l'université de Louvain, et y obtint, en 1493, grade de docteur. Savant légiste, jouissant de à confiance particulière de Charles-Quint, il fut, an 1509, nommé président du grand conseil de Hollande et de Zélande, puis appelé, en 1528, à présider le grand conseil de Malines. Ses contemporains et les jurisconsultes des siècles suimaits attestent le profond savoir et les grandes qualités de ce magistrat, qui était l'ami d'Érasme et d'autres hommes illustres de son temps. On de lui: Topica Juris, sive loci argumentorum legales; Louvain, 1516 et 1552, in-fol. L'édition de Francfort, 1625, in-fol., est augmentée d'une préface de Godefroi et des notes de Mathieu Weseubeek. Cet ouvrage est un traité d'interprétation du droit civil; — Consilia, sive responsa juris; Louvain, 1554, in-fol.; ibid., 1577, in-fol., édition augmentée per J. Molengravius; Francfort, 1594, in-fol.; Arnheim, 1642, in-fol. Ce travail, qui a joul d'une grande estime, et que Deghewiet, au dix-huitième siècle, mettait encore souvent à profit, est fort utile pour l'étude de l'ancien droit belgique, et surtout du droit brabançun antérieur anx coutumes homologuées.

E. REGRARD.

Foppens, Bibl. belg. — Aubert Lemire, Blogia. — Metchior Adam, Vita Germ. Jurisc. — Forster, Historia Juris civilis. — J. Britz, Code de l'ancien Droit belpique.

EVERARDI ou ÉVERARD (Ange), surnommé le Fiamminghiño (le petit Flamand), peintre de l'école vénitienne, né à Brescia, en 1647, mort en 1678. Son père, originaire de Flandre, le plaça dans l'atelier du peintre de batailles Francesco Monti, qu'il ne cessa d'imiter, quoique ayant étudié plus tard avec un soin tout particulier les ouvrages du Bourguignon. Il promettait de surpasser son mattre, mais il fut enlevé aux arts à l'âge de trente-et-un ans. E. B.— N.

Lanzi, Storia pittorica. - Ticozzi, Disionario. EVERDINGEN (Albert VAN), peintre hollandais, né à Alkmaër (Hollande), en 1621, mort en 1675, dans la même ville. Elève de Roëlant Savery et de Pierre Molyn, il s'adonna d'abord au paysage, genre dans lequel il ent bientôt surpassé ses maîtres. Mais là ne se borna pas sa manière, et il devint dans son école l'un des meilleurs peintres de marine. Presque tous les artistes étudiaient alors la nature dans les voyages et variaient ainsi leurs connaissances en même temps que leur pinceau. Everdingen voyagea donc-, et trouva dans ses pérégrinations le vrai mot de son talent; car ce fut à une circonstance presque fortuite qu'il dut son amour tout particulier pour les sortes de compositions qui l'ont distingué. Pendant un voyage dans la Baltique, il échoua sur la côte de Norvège, et, retenu à Verre par la nécessité où sut le vaisseau de réparer ses avaries, il dessina les sites sauvages de ces contrées désertes et rocailleuses; études nombreuses et saisissantes, qui lui fournirent à son retour d'excellents sujets pour ses tableaux. La grandeur de ses paysages, hérissés de rochers, l'effet pittoresque de ses chutes d'eau, rendu avec tout le charme d'un crayon judicieux et d'un pinceau habile, lui valurent le nom de Salvator Rosa du Nord. Ses Marines et ses Tempétes sont également remarquables : il représentait l'agitation des vagues « luttant avec le ciel, » comme dit un contemporain. Son coloris même témoignait combien l'avait profondément frappé le spectacle de la nature, à laquelle il demandait les moindres détails. Ses tons sont simples et purs, sa touche

large et facile. Les petites figures dont il anime ses paysages, faites le plus souvent d'animaux heureusement groupés, sont fermement campées. Le Louvre possède deux toiles de cet artiste, devenues rares par suite de la supercharie mercantile qui en a fait attribuer la plupart à Ruysdaël : ces toiles représentent, l'une, les montagnes du Tyrol, avec des chasseurs près d'un torrent; l'autre, un site agreste, avec rochers, sapins, et ciel orageux.

Everdingen fut aussi dessinateur adroit et graveur habile. On a de lui des études coloriées très-estimées, et un certain nombre d'eaux-fortes exécutées d'une manière grande et sévère, qui leur donne le plus haut prix. Les estampes de ses paysages montent environ à cent, dont huit des plus grandes et des plus parfaites sont particulièrement vantées. Il a laissé aussi une suite de cinquante-six petites gravures pour un livre publié en Allemagne, sous le titre, disent qualques-uns, du Roman du Renard. Ces gravures sont signées le plus souvent de son nom, quelquesois seulement de ses initiales A. V. E. Honnête homme autant qu'artiste consciencieux. Everdingen fut toujours honoré et admiré de ses compatriotes : ses qualités reconnues lui valurent le titre de diacre dans l'Église reformée; et il mourut à l'âge de cinquante-quatre ans, laissant deux élèves distingués, Ludovic Backuysen et Edema, et trois fils, dont deux sont des peintres peu connus. Ed. RENAUDIN.

Descamps, Vies des Peintres hollandais, II, 102.

EVERDINGEN (César Van), peintre hollandais, frère du précèdent, né a Alkmaër, en 1606, mort en 1679. Quoique inférieur à Albert, Il peignit avec succès le portrait et l'histoire. Il suivit d'assez près son maître van Broukhorst, et fut de plus architecte distingué. Son chef-d'œuvre, qui orne la principale église d'Alkmaër, figure le Triomphe de Danid. Il se fit surtout une grande réputation en peignant les portraits de la Compagnie des Archers dans leur salle d'assemblée. Ses compositions sont renommées pour la correction du dessin, et pour la vigueur unle au naturel du coloris.

Les Everdingen eurent encore un frère (Jean), leur élève, qui peignit agréablement la nature morte; mais cet artiste ne fut qu'un amateur facile, qui se confina sagement dans sa charge de procureur, et laissa même dans son district un renom de prudence et d'intégrité peu ordinaires. Éd. Renaudin.

M. Bryan, Dictionary of Painters and Engravers. - Descamps. Vies des Peintres hollandais, 1, 309.

\* EVERETT (Alexandre-Henri), diplomate et publiciste américain, né à Boston, le 19 mars 1790, mort à Canton, en 1847. Après des études assez remarquables, il s'instruisit dans les lois sous John-Quincy Adams; en même temps il fit partie d'une société ayant pour objet la publication d'une revue appelée The Monthly Anthology, dans laquelle parurent ses premiers essais

littéraires. En 1809 il accompagna Adams en Russie, resta deux ans à Saint-Pétersbourg: puis après un séjour d'une année à Londres, il visita Paris en 1812. Lorsque les hostilités éditèrent, il retourna aux États-Unis, et débuta a barreau; mais plus occupe de droit public et de littérature que du contentieux des affaires, il eut peu de clients, et dut accepter une plan de secrétaire de légation à La Haye; en 1815 il y remplaca le chargé d'affaires, M. Eustis, avec le mandat spécial de soutenir les réclamations élevées depuis 1815 par le gouvernement de États-Unis vis-à-vis de plusieurs États européons par suite des pertes éprouvées compe paix sance neutra; mais, quoique activement et labilement présentées par Everett, les demandes du gouvernement de l'Union échouèrent contre le refus péremptoire du gouvernement néerlasdais, Apssi furent-alles abandonnées dès 1858. Quant à Everett, il ne revint aux États-l'ais qu'en 1824, et en 1825 il fut chargé par le president Adams d'aller représenter l'Union en Essegne et de décider le soi Ferdinand à reconsum l'indépendance des colonies américaines se ares de la métropole, Everett échoua ençure dans sa négociation, sous les deux ministères Zea et l'Infantado. Tout en s'acquittant de ses fosctions diplomatiques, il étudiait profondément la situation des États européens et les problèmes d'économie politique que l'on agitait à cette époque.

A son retour en Amérique, en 1829, Exerc prit avec son frère la direction de la North American Review, à la rédaction de laquelle il avait participé pendant qu'il était en Europe. De 1830 à 1835, il siégea comme senateur dans la législeture du Massachusetts. En 1840 il alla à Cub avec une mission secrete; pendant qu'il « journit dans cette lie il fut nommé président du coller Jafferson dans la Louisiane. Il se disposa à alle remplir ces fonctions en juin 1841; mais a siputé l'obligea de retourner bientôt après dans la Mouvelle-Angleterre. Au retour de Caleb Cushing de sa mission en Chine, Everett fut désign pour le remplacer dans le Céleste-Empire 501 état physique le retint quelque temps à liv-Janeiro, puis il dut revenir aux États-Unis Il put cependant se rendre à son poste dans l'éle de 1846; mais à peine y fut-il installé qu'il apomils à la maladie dont il souffrait depuis longtempt

Everett a laissé des euvrages qui oures de retentissement. Les principaux sont : Europe, or a general survey of the present situation of the principal powers, with conjecture on their future prospects; Boelon, 1821:—New Ideas on Population, with Remarks of the Theories of Godwin and Malthus; Botton, 1823; traduit en français par Ferry, Pais, 1826. Les doctrines d'Everett sont opposés à celles de Malthus en ce qui concerne la pepiletion; il pense que les produits du travail dus toujours en raison du travail dui-même, et per

838

quent de l'accroissement la population, les is de subsistance pour les individus ne lent que de la répartition plus ou moins ble des profits entre les employés des es industries; — American, or a general y of the political situation of the general s of the Western continent; Philadel-1827. On trouve dans cet ouvrage cette que l'événement n'a pas réalisée, à savoir Russie et les États-Unis sont les deux États ninants du monde chrétien, et que les autres iont nécessairement entrainés dans l'orbite e ou l'autre de ces puissances. Par son style pien que par ses vues. Everett se place au er rang des écrivains américains. old, Prose Writers of America. - Lesur, Ann. ur., 1815-1846. - Conversat.-Lexikon. - Blanqui, e de l'Économie politique.

ERETT (Edward), orateur, littérateur et nate américain, frère du précédent, né 34, à Dorchester, près de Boston, un des ers établissements fondés par les puritains e Massachusetts. Il reçut sa première éduà Boston, et fit ses études classiques à l'uité de Cambridge. Il y prolongea son séjour ns pour étudier la théologie, avec l'intention enir ministre de l'Évangile. A cette époque, bitants de Boston témoignaient une estime le aux ministres des diverses congrégaet le talent de l'éloquence était fortement cié. Bien jeune encore, Everett fut nommé ir de l'Église de Brattle-Street. L'année ite, 1815, on lui offrit la chaire de profesle langue et de littérature grecques à Came, avec la permisssion de poursuivre ses en Europe. Il visita ainsi l'Angleterre, nagne, la France, et passa près d'un an à En 1818, il parcourut le sud de la France, sse, le nord de l'Italie, et partagea son séjour Florence, Rome et Naples. L'année sui-, il visita la Grèce, résida quelque temps à antinople, et revint à Paris et à Londres par la hie, la llongrie et l'Autriche. Si nous avons onné ces pérégrinations, c'est qu'il était alors que de jeunes Américains fissent oyages spéciaux d'instruction en Europe, es conduisant à la connaissance des peuples leurs langues, connaissance qui manque alement aux hommes politiques des États-Everett eut ainsi l'occasion de se lier d'aavec des hommes distingués de l'Ancien e, particulièrement en Angleterre, où il con- Scott, Jeffrey, Mackintosh et Davy. Après e ans et demi d'absence, il revint en ique, et commença ses leçons de professeur ngue et de littérature grecques. Peu après, t invité à prendre la direction de North rican Review, revue semblable aux Quares d'Angleterre et d'Écosse, mais qui, ré le talent de quelques-uns des rédac-, n'avait obtenu jusque là ni beaucoup putation ni beaucoup d'abonnés. Il l'anima

d'une vie nouvelle. Le choix habile des sujcis réveilla l'attention publique, et plusieurs articles eurent un grand retentissement, L'auteur a'appliquait surtout à désendre les mœurs et les institutions de son pays contre les attaques des touristes anglais, qui alors remplissaient les journaux et les revues de peintures très satiriques. L'orgueil national des Américains en avait été blessé au vif. On accueillit avec transport des réfutations où le bon sens, la vérité et l'esprit se produisaient sans aigreur. En debors de ses travaux de professeur, il sut l'idée de donner à Boston une série de leatures sur la littérature ancienne. C'était la première fois que cet essai était tenté. Pendant plusieurs mois, ces lectures attirerent une soule considérable. Eu 1824, Everett fut chargé de prononcer le discours annuel devant la Société littéraire Phi-Béta-Kappa de Cambridge. La présence de La Fayette, qui faisait alors un voyage triomphal aux États-Unia, donnait à cette solennité un intérêt particulier. L'orateur s'étant tout à coup adressé à La Fayette dans le langage le plus chaleureux, toute l'assemblée, l'élite de Boston, éprouva un transport d'enthousiasme et éclata en applaudissements. Peu de temps après, il fut élu représentant au Congrès par une grande majorité. Il y siégea pendant dix ans, et prit part à tous les débats importants. Il combattit avec force la politique du général Jackson, qui voulait forçur les Indiens à abandonner leurs terres et a émigrer vers l'ouest, dans le far west. Il défendit en plusieurs occasions les principes du libre échange, preuve d'un esprit éclairé et indépendant, puisqu'il appartenait à un Etat éminemment manufacturier. En 1835, il se retira du congrès, et l'année suivante il fut nommé par ses concitoyens gouverneur du Massachusetts. Pendant quatre ans il obtint le même honneur; mais en 1839 il échoua, par suite d'une seule voix sur cent mille votants. Alors, comme encore aujourd'hui, les partis, whigs et démocrates, se balançaient tellement, que souvent une question locale décidait en faveur de tel ou tel candidat. L'année suivante, il se rendit en Europe avec sa famille, et passa l'hiver à Florence. C'est pendant le cours de ce voyage qu'il fut nommé par le nouveau président, le général Harrison, ministre des Etats-Unis à la cour d'Angleterre (1841). Il convenait parfaitement à ce poste, par sa connaissance des langues modernes, ses études politiques, et son expérience de la question difficile des limites entre le Canada et les États-Unis, qui préoccupait alors le gonvernement fédéral. Après la mort prématurée du général Harrison, qui eut comme successeur de droft le vice-président John Tyler, Everett conserva la confiance du cabinet. En Angleterre même il se concilia unc haute estime, et dans une visite à l'université d'Oxford, il fut bonoré du titre de docteur L'administration ayant changé en 1845, par l'ayé

nement au ponvoir du président Polk (parti démocratique), Everett fût remplacé dans son poste d'envoyé, revint aux États-Unis, et sut élu, en mai 1846, président de l'université de Cambridge. Son administration donna une nouvelle ardeur aux études. C'est alors que l'opulent manufacturier Abbott Lawrence offrit à l'université une somme considérable. 250,000 fr., pour l'établissement d'une école modèle, afin de rendre plus accessibles à toutes les classes les diverses branches des sciences. Everett donna sa démission en 1849, afin de rétablir sa santé, qu'avaient affaiblie des travaux incessants. L'année suivante, la mort inattendue du président Taylor (juillet 1850 fit arriver à la suprême magistrature le vice-président M. Fillmore. Le cahinet tout entier fut renouvelé. Everett était au premier rang dans le parti whig; il fut appelé au poste de secrétaire d'État (affaires étrangères). La question de Cuba occupait alors fortement tous les esprits. L'Angleterre et la France proposèrent aux États-Unis de s'associer à un traité qui avait pour objet de protéger cette île contre toute chance de révolution ou d'agression : elles espéraient ainsi régler définitivement cette question, qui menaçait sans cesse d'un orage. Ce sut Everett qui rédigea la lettre célèbre, publiée depuis, qui exprimait le refus du gouvernement. Everett sortit du cabinet lorsqu'en 1853 le général Pierce prit possession de la présidence. Peu après, il fut envoyé comme sénateur au congrès, pour remplacer un membre du Massachusetts qui était mort avant le terme de ses fonctions. Il resta au sénat un an; rentré de nouveau dans la vie privée, il s'occupe de la publication de ses travaux. Déià deux volumes ont paru à Boston, sous le titre de Orationes and Speeches by E. Everett; le troisième est annoncé pour 1856. Il travaille aussi a un ouvrage important sur la loi des nations.

J. CHANUT.

American Biography. — Homes of American Authors. — Men of the Time. — Documents particuliers.

\*EVERS (Jean-Didier), jurisconsulte allemand, né à Wismar, le 12 septembre 1695, mort le 25 août 1741. Fils d'un négociant, il reçut une éducation soignée, et étudia à Hambourg, Tubingue, Leipzig et Halle. Après avoir visité ensuite les principales provinces allemandes, il exerça à Hambourg comme jurisconsulte. En 1736, il remplaça Edzards au gymnase de cette ville. On a de lui : De Logica artificiali ad naturalem accommodanda; 1736; - Summarischer Bericht von dem Spanischen Successionsstreit und dem darauf erfolgten Wiener Frieden (Exposé sommaire de la querelle de la succession d'Espagne et de la paix de Vienne venue à la suite); anonyme, 1725, in-4°; -Verzeichniss der fürnehmsten seit 1528 in Hamburg publicirten Verordnungen und Mandaten bis auf jetzige Zeit (Indication des principaux Règlements et Ordonnances publiés à Hambourg depuis 1528 jusqu'à l'époque actuelle); dans le tome IX des Memoir. Hamburgens, Jean-Albert Pabricius, Pietas Hamburg.

EVERS (Othon-Just), médecin allemend, né à Iber, le 28 août 1728, mort à Luchow, k 17 janvier 1800. Il fut élevé par son père, qui était instituteur, et se rendit ensuite à Beria pour étudier la chirurgie; il y eut pour maitres Husel, Gleditsch, Henkel et Loeseke. Après quatre années de pratique chirurgicale dans les hôpitaux, il devint, en 1759, chirurgien-major d'un régiment hanovrien, avec lequel il prit part à la guerre de Sept Ans. Au rétablissement de la paix, il vint à Paris. En 1788 il fut nommé membre de l'Académie des Curieux de la Nature. Ses ouvrages sont assez médiocres ; les principen sont: Neue vollstaendige Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Arsneygelahrheit (Novvelles Remarques et Expériences, destinées à esrichir l'art et la science chirurgicale); Gottingue, 1787, in-4°; — Praktische Anleitung wie der heilende Wundarst bey einer gerichtlich angeklagten Kur an kriminell verwundelen Personen sich zu verhalten habe (Instruction pratique sur la manière dont » doit comporter le chirurgien appelé à consister des blessures dans les cas de procédure criminelle); Stendal, 1791, in-8°; — Ueber die Infarctus (Sur les Obstructions des Viscères); Stendal, 1794; — de nombreux Mémoires 🕬 divers sujets spéciaux; on cite celui sur la trigne, inséré dans le journal de Desault; il s'y élève contre l'usage de la calotte.

Biog. médic. — Callisen, Médic. gel. Lezik.

EVERS (Charles-Joseph, baroa), général belge, né à Bruxelles, en 1773, mort le 8 aott 1818, au château de Jambes (Namurois). Il était sous-lieutenant dans les dragons de Namur et 1789 Il passa dans l'armée française, servit successivement sous Rochambeau, La Bourdosnaye, Dumouriez, Jourdan, Pichegru, Moreso et Masséna. Le 28 frimaire an 1x (26 décembre 1800), avec un escadron du 3º chasseurs, il dést complétement le fameux corps de cavalerie cross connu sous le nom de manteaux rouges. Es 1803 il organisa la légion hanovrienne, dont il eut le commandement. Envoyé dans le royaume de Naples, il prit d'assaut Civitella del Tronto, d reçut trois coups de feu dans cette action. Il # distingua également en Espagne et en Portugal, et fut nommé général de brigade en 1812. Il rendi encore d'éclatants services dans la campagne de Russie, et, après avoir été blessé plusieurs fois, fut pris à Kornigsberg, en 1813. Rendu à la liberté après la chute de Napoléon, il entra comme lieutenant général au service des Pays-Bas, et devint plus tard inspecteur général de la cavilerie, commandeur du Lion-Belgique et commandant militaire à Namur.

Biogr. étrangère. — Biogr. prin. des Beiges. ÉVESQUE (L'). Voy. LÉVESQUE.

\* EVÈTES (EUCTR) et EUXÉMIDES (EUF

poètes comiques athéniens, contemporains harme, vivaient vers 485 avant J.-C. On ne ien sur la poésie comique pendant une péde quatre-vingts ans, depuis Susarion, qui 1ta, jusqu'à Epicharme, qui l'importa en Evètes, Euxénides et Myllus, qui la culnit à Athènes. Suidas est le seul qui fasse on des deux premiers; Myllus est assez

u. au mot 'Exiyappoc. — Meineke, Historia Comicorum Grücorum. VIA (Jacinto de.), poète espagnol, vivait

71A (Jacinto DE), poëte espagnol, vivak ilieu du dix-septième siècle. On a de lui ollection de poésies de divers genres, inti-Ramillette de Flores poeticas; Madrid,

nor, History of Span. Lit.

VILLERI, de Passebresme, médecin franiu seizième siècle. Il s'est fait connaître par rrage assez bizarre, imprimé à Lyon, 1566, sous le titre: Le plaisant Jardin des les, où sont plantés divers arbrissaux rrantes fleures, du cru de Philosophie elle, cultivé par Médecins experts en jue, spéculation. Evilleri s'occupait d'ase judiciaire et d'alchimie, et exerçait la ine dans le Dauphiné. É. B. og, de la Bibl. imp.

LMÉRODACH (l'Ilvarodamus du Canon lémée), roi de Babylone, au sixième siècle l'ère chrétienne, fils de Nabuchodonosor nd; il succéda à son père, vers l'an 562 C. Dès qu'il fut monté sur le trône, il fit de prison Jehojachin ou Joachin, roi de qui était privé de sa liberté depuis la desn de Jérusalem. Il le traita avec beaucoup is, l'admit à sa table, et lui assigna des s considérables. Si l'on ajoutait foi à une ne tradition, recueillie par saint Jérôme, rodach aurait été régent de l'empire pendémence de son père, qui, après avoir rela raison, aurait été si mécontent de l'adation de son fils, qu'il l'aurait renfermé même prison que Jehojachin, avec lequel rodach se serait lié d'amitié. Quoi qu'il en : fils de Nabuchodonosor montra, après la e ce grand monarque, une profonde incurie véritable incapacité. Au bout de deux ans ne, il s'était rendu si odieux par ses dés et ses déréglements de toutes sortes qu'une ration se forma contre lui. Il fut assassiné, glissar, son beau-frère, chef de la conju-, monta sur le trône à sa place. Le nom nérodach paraît être composé du mot hévil, fou ou très-zélé, et de mérodach, une divinité qui, selon Gesenras, corresit à la planète Mars. Mais comme il serait range qu'un roi de Babylone eût porté un if, il est à croire que le mot évil n'était breu et que nous n'en connaissons pas

:, dans Josèphe, Contre Appien, liv. I. — Eusèbe, :. evang., lib. II. — II Rois, xxv, 27. — Jérémie, Lli, 81. — Saint Jérôme, Commont. in Besiam, XIV, 16. — Juséphe, Antiq. Sud., lib. X, cap. XII.

\* ÉVODIEN (Εὐοδίανος), sophiste grec, né à Smyrne, vivait durant la seconde moitié du deuxième siècle de l'ère chrétienne. L'iève d'Aristoclès et peut-être aussi de Polémon, il se rendit à Rome, et y obtint une chaire d'éloquence. Pendant un certain temps, il fut chargé de la surintendance des acteurs (τοὺς ἀμεὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτας), et s'acquitta de ces fonctions avec beaucoup de sagesse. Il eut un fils, qui mourut avant lui, à Rome, et auprès duquel il désira être enterré. Il ne nous reste rien de ses discours.

Philostrate, Vita Soph., 11, 16. — Eudocia, p. 164. — Osann, Inscript, Syllog., p. 200.

\* EVODIUS, théologien latin, né vers le milieu du quatrième siècle , à Tagaste, en Afrique, mort vers 430. Compatriote de saint Augustin, il lui fut toute sa vie uni d'une étroite amitié. Après avoir suivi dans sa jeunesse la profession séculière d'agens in rebus, il devint, vers 396 011 397, évêque d'Uzalis, ville située près d'Utique. Là, au rapport de saint Augustin, il accomplit plusieurs miracles à l'aide des reliques de saint Étienne, qu'Orose apporta de Palestine en 416 et qu'il confia à l'évêque d'Uzalis. Evodius prit une part active à la polémique contre les donatistes et les pélagiens, et en 427 il écrivit à ce sujet une lettre aux moines d'Adrumète. C'est le dernier acte de sa vie que l'on connaisse; on ignore la date de sa mort. Il nous reste de lui : quatre lettres à saint Augustin, insérées dans la correspondance de ce saint (160, 161, 163, 177 de l'édition des Bénédictins); une lettre adressée en commun avec quatre autres évêques au pape Innocent ler : elle est contenue dans l'appendice du sixième vol. de l'édition de saint Augustin par les Bénédictins : des fragments d'une lettre aux moines d'Adrumète, jointe à la lettre 216 de saint Augustin. Evodius avait écrit sur les miracles opérés par les reliques de saint Étienne un traité aujourd'hui perdu, car on ne peut lui attribuer les Libri duo De miraculis S. Stephani, placés à la fin du De Civitate Dei, dans le septième volume des œuvres de saint Augustin. Dans quelques manuscrits, parmi les ouvrages de saint Augustin, on trouve un traité intitulé : De Fide, on De Unitate Trinitatis, contra Manichzos, qu'Érasme considère comme authentique et que rejettent les Bénédictins; il a été quelquesois attribué à Evodius.

Seint Augustin, Serm., CCCXXXIII; De Civit. Dei, XXII, 8. — Sigibert, De Script. eccles., ep. 15.

\*Évodus (Evodoc), poète épique grec, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétienne, sous le règne de Néron. On ne sait rien de sa vie, et tous ses ouvrages sont perdus. Peut-être est-ce le même que le poète Évodus, dont il reste deux courtes épigrammes dans l'Anthologie grecque. Josèphe parle d'un Évodus précepteur de Caligula.

Suidas, au mot Boodot. — sednek, Anti., Vol. 11, p. 288. — Jacobs, Anth. Craca, Vol. 11, p. 288. — Statepte, Antiquit. And., XVIII, s.

\* Évosus , martyr du premief stècle, fut un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ, et le second évêque d'Antioche, su il mournt, pour la foi chrétienne.

Multyrologium Romanum,

\* ÉVODUS, graveur sur pietres précienses, vivait sous Titus, en so après J.-C. Un beryl de lui portant la tête de Julia, fille de Titus, est conservé à Florence.

Bratel, Fab., 73. — O. Müller, Donlin. d. all: Kunst., tab. f.XIX, no 3.

EVREMOND. Voyez SAINT-ÉVREMOND.

\* ÉVRARD, dit Mercurianus, ou de Morcour, général de la Compagnie de Jésus, natif du pays de Litvémbourg, mort le 1<sup>er</sup> doût 1850 à l'age de soixante-eix aus. Missionnaire courageux, il parcouru une grande partie du globe, et étabilt des missions en Angleterre, en Daniemark, en Suéde; éa Tartarie et en Chine.

Mish de Luxembourg, t. VIII, p. 190.

EWALD (Benjamin), médecin allemand, né à Dantzig, le 28 octobre 1674, mort le 24 octobre 1719. Il étudia la médecine à Kænigsberg, à Erfurt et à Halle. Recu docteur en 1697, il revint en 1701 à Kænigsberg, où il exerça la métlecine. Quatre ans plus tard il fut nommé profæsseur agrégé, et en 1718 professeur titulaire. Ses principaux ouvrages sont : Dissertatio de Impotentia virili; Halle, 1697, in-4°; - Dissertatio de Sanitate hominis morbosa; Kcenigsberg, 1701, in-4°; - De Medico practico dubitante an subtilitates curiosæ in praxi usum habeant; Kænigsberg, 1701, in-4°. Ewald cherche à démontrer dans cet ouvrage que la médecine pratique ne tire pas grand parti des détails minutieux de l'anatomie; — Dissertatio de Pulvere sympathico; Kænigsberg, 1702, in-4°; — Dissertatio de Formicarum Usu in medicina; Kænigsberg, 1702, in-4°; — Dissertatio de Sanitate per mel et oleum conservanda; Kænigsberg, 1711, in-4°; — Problematum medicorum Specimina publica; Koenigsherg, 1717-1724; - Dissertatio de Uroscopie Usu et Abusu; Ktenigsherg, 1718, in-4°.

Biog. méd.

EWALD (Jean), poète danois, d'origine allemande, né à Copenhague, le 18 novembre 1743, mort dans la même ville, le 17 mars 1781. A l'âge de onse ans, il perdit son père, dont un ani, le recteur de l'école de Slesvig, le fit entrerdans son établissement. Quelques légendes de martyrs qu'on lui avait racontées pendant son enfance avaient éxcité en lui un vif désir de voyager dans l'intérieur de l'Afrique pour travailler à la conversion des païens, afin de mériter, lui aussi, la couronne du martyre. Plus tard, la lecture de Robinson Crissoé fit un tel effet sur lui qu'un jour il partit bécrètement pour gagner la mer, dans l'espoir de faire naufrage sur quelque lle déserte; mais on courut après lui, et on le ramena. Il allait se

rendre à l'université de Copenhague, lorsque la guerre de Sept Ans et la gloire héroïque de medétic il animèrent son jeune courage à recheélier des actions guerrières. Il échappa ainsi que son sière à toute surveillance, se rendit à Hanbourg, obtint du résident prussien de cette rille imé recommandation, et vifit à Magdebourg, où on l'incorpora non dans un régiment de cavalerie, conformément à la recommandation mis dans un régiment d'infantèrie. Faché de ce mécompte, Ewald passa à l'armée autrichienne, fut d'abord tambour, puis sous-officier; on vouleit même l'élever au grade d'officier, mais conne il ent fallu pour cela se faire catholique. Il refiisa. Sa famille le racheta bientot du service militaire; il retourna à Copenhague, et se livra sériousement à la théologie. Mais une passion malheureuse l'arracha de nouveau à cette carrière. Une jeune fille qu'il chérissait depuis plusieurs années se maria, et Ewald, profondément affligé, prit en haine le monde et la vie. Il avait alors vingt-deux ans, et n'annonçait pas encore le beau talent qu'il recélait en lui, lorsqu'une circonstance vint saire briller l'étincelle de ce seu sacré. À la mort de Frédéric V, roi de Danemark, le hasard voulut qu'il fût engagé à composer une cantate funèbre : elle réussit pleizement, et donna les plus grandes espérances à tous les connaisseurs et amateurs de poésie. Ewald fit de rapides progrès dans cette nouvelle carrière, et bientôt on le compta au nombre des premiers poêtes lyriques de sa nation. Dens la tragédie, avant Œhlenschlæger, il avait déja dépassé de beaucoup tous les faibles essais des autres poëtes tragiques de son pays. Rol/Krage, drame en prose, 1770; La Mort de Balder, 1773, sujet emprunté à l'histoire danoise; pu's son drame lyrique Les Pécheurs, sont des graves qui portent l'empreinte du génie, et plusieurs de ses odes et de ses élégies comptent parmi les meilleures compositions de l'époque dans le genre lyrique. Comme le gouvernement, auquel il avait fait de l'opposition sous le ministère Bernstorf (1773) faisait pen de chose en faveur du poëte, celui-ci se vit obligé de vivre de privations, cherchant a se procurer quelques resources par des poésies de circonstance. Parvens enfin à une certaine aisance, il retomba dans le dénuement, par suite des désordres de sa cosduite privée, et se vit abandonné par ses parents, même par sa mère. Aussi ne put-il achever l'edition complète de ses œuvres, qu'il avait commencée et qui ne parut qu'après sa mort; Copenhague, 1780 à 1791, 4 vol. in-8°. De 1814 à 1816, on en publia une seconde édition. [Enc. des G. du M.]

Conversal. Lexik. - Molbech, Via d'Ewald. - Ench et Gruber, Alig. Encyclop.

EWALD (Jean DE), général danois, né à Cassel, le 30 mars 1744, mort le 25 juin 1813. Son goût pour la carrière des armes s'annonça de bonne heure; à seize ans, et contre le gré

de ses parents, il entra dans un corps franc du régiment de Gilsa; la guerre de Sept Ans durait encoré. Il servit ensuite dans d'autres régiments, et monta de grade en grade jusqu'à celui de premier lieutenant, quolque arrêté pendant quelque temps dans sa carrière, par suite d'un duel on il avait perdu un tell. En même temps Il s'était appliqué à toutes les études nécessaires à l'officier supérieur. En 1773; il fut envoyé en Amerique, dans un corps hessuls au service d'Angleièrre, pour y réduire à l'obéissance les Americains insurgés contre la Grande-Bretagne. Il se distingua en maintes réticontres durant cette metre. C'est ainsi que le 19 mars 1781, il repoussa, in tete de 18 charseurs hessois seulement, 800 Américains. Atteint d'une balle au genoù, il put cependant reprendre son continandement le 19 mai de la même année. Comble d'honneurs et de témoighages d'éstime par les généraux anglais, Ewald, à la fin de la guerre d'Amérique, retourna en Allemagne. Mais il h'y retrouva pas d'abord l'empressement et le suèces qu'il s'altendait à y rencontrer. Ce he fut que sous le nouveau landgrave Guillaume IX qu'il rentra dans son commandement de capitaine des corps francs. Mécontent du peu d'accdeil et de gratitude qu'il trouvalt dens sa patrie, il résolut d'offrir de nouveau ses services à l'étranger. En 1788; il entra en qualité de premier lieutenant dans un régiment de chasseurs au service du Danemark levé par le landgrave Charles de Hesse, gouverneur du Mesvig. Dans cette position, il se rendit utile n compriment une insurrection de paysans en 794 ; en 1801, il commanda avec énergie la garlison danoise de Hambourg, et en 1803, lors de occupation du Hanovre pur les Français, il ouvrit vaillamment la frontière danoise. C'est mrtioulièrement en 1806 qu'il fit d'héroïques efbrts pour défendre la neutrélité du Danemark. Plus tard, lersque le fameux chef de partisans ichili se fut enfermé dans Struisund, Ewald, à n tête de ses Danois, prit d'assaut la place. Il emplit ainsi son devoir d'une manière d'autant Mus méritoire qu'il se sentait porté vers la cause me défendait Schill, l'indépendance de l'Allemame ; mais ce chef de partisans avait violé la neuralité, et le général Ewahl servait son gouvernement en combattant toutes les entreprises qui y portaient atteinte. En 1813, Ewaki abdiqua son commandement, que l'âge et l'état de sa santé me ui permettaient plus de garder. On a de lui : Bedanken eines Hessischen Officiers weber das was man bèi Filhrung eines Detaschement im Pelde zu thun hat (Réflexions d'un officier hesnois sur ce que doit faire le commandant d'un délachement en chimpagne); Cassel, 1774; — Ueber den kleinen Krieg (De la petite Guerre); ib., 1785; — Gespræche eines Hussar en Officiers, sines Jagers und eines Infanteristen neber die Pfllichten und den Birnot der leichten Suldaten ( Dialogne's entre un : fliciet de hussards, un chasseur et un fant asin, sur les devoirs et le

service d'un soldat d'infanterie légère); Altona, 1794; — Belchrungen ueber den Krieg, ertistert durch Beispiele grosser Helden und Ringer, tapferer Mænner (Enseignements sur la Guerre, appuyés sur les exemples des héros et des hommes les plus sages et les plus vaillants); Altona, 1798, 3 vol. Cet ouvrage obtint im grand et légitime succès.

Brich et Gruber, Allg. Bile.

EWALB (Jean-Louis), theologien allemand, ne à Dreieichenhain (Hesse-Électorale), le 16 septembre 1747, mort à Carisruhe, le 19 mars 1822. Il éut pour premiers maîtres son père, nonnête piétiste, et plus tard un prédicateur d'une science médiocre. Après avoir terminé ses cours de théologie à l'université de Marbourg, il fut nommé précepteur des jeunes princes de Hesse Philippsthal, et le prince d'Isenbourg l'appelà plus tard à la chaire de pasteur à Offenbach. La morale et le rationalisme populaire qu'il y prêcha furent accueille avec béaucoup de faveur. Mais au bout de quelques années, différentes circonstances l'ayant fait changer de conviction, il déclara publiquement que ses anciennes doctrines étaient erronées, et s'engagea à suivre plus fidèlement à l'avenir l'esprit de l'Évangile. Il annonça en même temps des réunions ascétiques, particulièrement destinées à ses anciens catéchumènes. Des lecons lui ayant attiré quelques persécutions. il n'y échappa qu'en acceptant, en 1781, les fonctions de surintendant général ecclésiastique, de conseiller consistorial et de prédicateur aulique à Detmold. C'est dans cette petite résidence princière qu'il rendit les plus grands services aux écoles protestantes, en fundant un séminaire pédagogique. Cependant, au bout de quelque temps, il s'attira de nouvelles persécutions par deux écrits intitulés, le premier : Was sollle der Adel jetst thun (Que devrait faire la mublesse dans les temps actuels), Leipzig, 1793 : l'autre : Ueber Revolutionen, ihre Quellen und die Mittel dagegen (Les Révolutions, leurs oauses, et les moyens de les étouffer), Berlin, 1792. Il quitta Detmold en 1796, pour aller occuper la place de second prédicateur à l'église de Saint-Étieane de Brême. Dans cette ville, il créa une école bourgeoise; puisil fit, en 1804, un voyage en Suisse, surtout pour visiter les établissements de Pestalozzi et de Fellenberg; il y étudia leurs méthodes d'enseignement. Revenu à Brême, il fit des cours publics sur la méthode de Pestalozzi et sur l'éducation en général, et fonda une école à l'instar de celle d'Iverdun. Bientôt après, il fut attaché comme prolesseur de philosophie au lycée de Brême, mais en conservant ses fonctions de prédicateur celles-ci le fatiguaient brancoup, ca qui fut canse qu'il se rendit en 1805 à Heidelberg, où il avait été appelé pour remplir la chaire de professeur de morale avec le titre de conseiller coclésiactique. Mais il se tarda pas à se déguater

de cette nouvelle position, et accepta, en 1807, la charge de membre du conseil d'État pour les affaires ecclésiastiques et de conseiller consistorial à Carlsruhe, où il mourut, après avoir cessé de prêcher depuis plusieurs années. Parmi ses écrits, un peu prolixes, et qui rempliraient facilement une cinquantaine de volumes, il y en a qui ont eu plusieurs éditions, et presque tous ont été traduits en hollandais; quelques-uns l'ont été aussi en français. Ses pricipaux ouvrages out pour titres : Salomo, Versuch einer psychologisch-biographischen Darstellung (Salomon, essai biographique et psychologique); Géra, 1800; — Der gute Jüngling, Gatte und Vater, oder Mittel es zu werden (Le bon Adolescent, le bon Époux et le bon Père, ou des moyens de mériter ces qualifications); 2 vol., Francfort, 1804; - Die Kunst ein gutes Mædchen, Gattin, Mutter und Hausfrau zu werden (L'Art de devenir une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère et une bonne menagère), qui, sous ce titre et sous celui d'Emilie enfant, jeune fille, etc., ent quatre éditions différentes, dont la dernière parut à Francfort-sur-le-Mein , 1807, 3 vol. in-8°; la traduction française de ce livre, due à Ch. Bing, porte ce titre abrégé : Les Jeunes Demoiselles; Paris, 1822; — enfin, Briefe ueber die alte Mystik und den neuen Mysticismus Lettres sur le système mystique des anciens et sur le mysticisme moderne); Leipzig, 1822. [Encycl. des G. du M.]

Convers.-Lexikon - Ersch et Gruber, Allg. Enc.

EWALD (Georges-Henri-Auguste DE), orientaliste allemand, né à Gœttingue, le 16 novembre 1803. Après avoir passé par les degrés inférieurs de la hiérarchie universitaire, il fut chargé, en 1831, du cours de philosophie à l'université de Gœttingue, et en 1835 nommé professeur titulaire de langues orientales. Le cours d'exégèse de l'Ancien Testament lui échut après la mort de Eichhorn. Privé de ces places en 1837, pour avoir protesté avec six de ses collègues contre l'abolition de la constitution du Hanovre, il profita de ses loisirs pour exécuter un voyage scientifique en Angleterre. Déjà, en 1826, 1829 et 1836, il s'était rendu à Berlin, à Paris et en Italie, pour y recueillir et étudier les manuscrits orientaux. Le roi de Wurtemberg le nomma, en 1836, professeur à l'université ; de Tubingue, et lui conféra la noblesse personnelle. A Tubingue, M. Ewaid eut de nombreuses discussions à soutenir contre les catholiques, les nonveaux piétistes et les hégéliens; et il écrivit plusieurs ouvrages de polémique pour attaquer l'organisation vicieuse de l'université. A la suite des événements de 1848, ses anciennes chaires à l'université de Gœttingue lui furent rendues. En qualité de professeur et d'écrivain, il a puissamment contribué aux progrès des études orientales et de l'exégèse de la Bible. Son enseignement ne se borne pas à ce dernier objet; il embrasse aussi l'arabe , le persan , le turc, l'hé-

breu, le chaldéen, le samaritain, le syringe. l'éthiopien, le sanscrit et l'arménien. On a de lui : Die Composition der Genesis, kritich untersucht (Recherches critiques sur la Conposition de la Genèse); Brunswick, 1824, g. in-8°; — De Numeris Carminum Arabicorus, libri duo, cum appendice emendationum a varios poetas; Brunswick, 1825, in-8°; - Uber einige altere Sanscrimetra (Sur queques anciens mètres sanscrits ); Gœttingue, 1827, in-8°; — Kritische Grammatik der hebreis chen Sprache ausführlich bearbeitet (Granmaire critique et détaillée de la Langue Hébraïque) ; Leipzig, 1827, in-8° : cette grammaire s'adresse moins aux commençants qu'aux personnes déjà initiées à la connaissance de l'hébreu; elle témoigne de l'esprit observateur d éminemment systématique qui distingue l'auteur; une édition abrégée a paru à Leipzig en 1835 ; -Libri Wakedii De Mesopotamiz Expugnetione, pars e codice bibliothecæ Gottingensis Arabico edita et annotatione illustrata; Geb tingue, 1827, in-4°; — Commentarius in Apocslypsim Johannis exegeticus et criticus; Leipiig, 1828, in-8°; — Verzeichniss der orientalischen Handschriften der Bibliothek zu Tubinom (Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque de Tubingue); Tubingue, 1839, in-4°; -Grammatica critica Linguæ Arabicæ, cum brevi metrorum doctrina; Leipzig, 1831-1833, 2 vol. in-8°; — Abhandlungen zur orientelischen und biblischen Literatur (Traités sur la Littérature orientale et biblique) ; Gœttingue, 1852, in 8°; — Die poetischen Bücher da Alten Bundes (Les Livres poétiques de l'Aprica Testament); Gœttingue, 1835-1837, 2 vol. in-8°; seconde édition, 1840; — Die Propheten des Alten Bundes (Les Prophètes de l'Ancies Testament); Stuttgard, 1840, 2 vol., in-8; - Hébraische Sprachlehre für Anfänger (Grammaire Hébraïque pour les commençants); Leipzig, 1842; — Geschichte des Volkes Israel bis Chris/us (Histoire du Peuple d'Israel jusqu'à Jésus-Christ); Gorttingue, 1843-1850, 3 vol.; seconde édition, 1843, 4 vol. in-8°. Le 5° vol. est intitulé Geschichte Christus und seiner Zeil (Histoire de Jésus-Christ et de son époque); 1854, in-8°; — Alterthuemer des Volkes Israel (Antiquités du Peuple d'Israel); Gattingue, 1848, 2 vol.; — Die drei ersten Evengelien (Les trois premiers Évangiles); Gettingue, 1850. M. Ewald a en outre fourni plusieurs articles à Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, publié à Bonn; et à Zeitschrift für Wissenschaft der Sprache, reced publié à Berlin par M. Auguste Hoefer. Depu 1849 il publie les Jahrbücher der Bibilischen Wissenschaft (Annales de la Science biblique); Gœttingue, in 8°. E. BEAUVOIS.

— Conversations-Lesiki Documents particuliers. - Silvestre de Sacy, art. dans le Journal des Sauss 1836, p. 485, et 1838, p. 719. — E. Renan, Revus des Dess Mondes, 18 novembre 1988. IES (Sir Sydmonds). Voy. DEWES. 'ERS (Jean-Philippe-Gustave DE), histousse, né dans le diocèse de Corbie, le 4 1781, mort le 8 novembre 1830. Il étudia. 99, la théologie à Gœttingue. Devenu préir du fils du conseiller Richter de Waimel. ompagna son élève à Moscou, où il connut nsine. En 1810 il fut appelé à professer la aphie, la statistique et l'histoire de la Rusl'université de Dorpat, et chargé en 1822 censure des journaux. On a de lui : Vom runge des Russischen Staats, etc. (De ine de l'État Russe, etc.); Riga, 1808; — Statistik des Russischen Reichs (Docude Statistique de l'Empire Russe); Dor-312; - Kritische Vorarbeitung zur Geite der Russen (Préparation critique à l'Hisles Russes); ib , 1814; — Geschichte der n; Versuch eines Handbuchs (Histoire usses; Essai d'un Manuel); t. I, 1816, – Das älleste Recht der Russen cien Droit russe, etc.); ib., 1826; -: Handbuch für die teutsche Jugend im ezirk der Kaiserlichen Universitaet t (Premier Manuel à l'usage de la jeuallemande dans le cercle de l'université ale de Dorpat); 1824.

el Graber, Allg. Encyc. WLIYA-EFFENDI ou TSCHÉLÉBI, suré Seyyah (Voyageur) et Hafitz (celuit par cœur le Coran), célèbre voyageur é à Constantinople, le 10 moharrem 1020 gire (1611 de J.-C.), mort à Andrinople, 190 (1679). Il était fils de Mohammed-Derchef de la corporation des orsevres de ntinople, et d'une femme abaze, dont le félek-Ahmed, devint grand-vizir et s'allia nille impériale. Le Coran, la calligraphie, sique, le persan et l'arabe firent l'objet de ides; il paratt avoir eu aussi quelque e de l'hébreu, du syriaque, du grec, atin, et des langues parlées dans le Cauhez les Curdes et dans le Diarbékir. Sa rélodieuse et la beauté de sa personne le emarquer du sultan Mourad IV, qui l'adı palais impérial; mais il n'y fit pas un jour, car la même année, 1045 (1635), il a dans les spahis, et rejoignit le corps ionnaire dirigé contre Érivan. En 1050 il visita Brousse, Nicomédie, et partit pour des Abazes. Il suivit les côtes de la mer usqu'à Anapa; là il monta sur la flotte lait bloquer Azof. Après la levée du i se rendit à Balaklava, où il s'embarqua onstantinople. Durant le trajet, il faillit la vie, dans un naufrage d'où il échappa uatre de ses esclaves. En 1055 (1645) lacé en qualité de chef des moezzins sur qui alla menacer l'île de Candie. A son il fut envoyé comme employé de la douane roum, d'où il exécuta diverses excurqui lui firent connaître la plus grande par-

tie de l'Arménie. En 1058 (1648), Mortedha-Pascha l'emmena dans son gouvernement de Damas, et le chargea de diverses missions à La Mecque, en Égypte, à travers la Syrie. et en plusieurs contrées de l'Asie Mineure. Ewliya s'étant ensuite attaché à son oncle Mélek-Ahmed, le suivit à Oczakow en 1060 (1650). puis à Silistrie et à Van. Dans cette dernière province, il eut occasion d'observer les Curdes. Envoyé à sept reprises différentes en Perse et dans le Djezireh, il passa par Tébris, Hamadan, Baghdad, Bassora, Confa, Ormuz, Mossoui, Tikrit. En 1070 (1659) il fit avec son oncle les campagnes de Moldavie et de Transvivanie; mais la mort de Mélek-Ahmed, qui arriva l'année suivante, le priva d'un puissant protecteur; il resta néanmoins dans l'armée jusqu'en 1075 (1664). A cette époque, il fut, par l'ordre exprès du sultan, nommé secrétaire de l'ambassade qui se rendit à Vienne, sous la conduite de Cara-Mohammed-Pascha. Lorsque l'ambassade quitta la capitale de l'Autriche, après la signature du traité de paix de Waswar, Ewliya obtint la permission de continuer ses voyages à travers l'Europe. Pendant plus de trois ans, il parcourut l'Allemagne, la Hollande, la Flandre, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Russie et la Crimée. C'est par la qu'il termina ses voyages à travers les sept climats. Pendant les quaranteune années qu'il employa à ces pérégrinations. il avait, selon son propre témoignage, visité dix-huit royaumes et entendu cent quarantesept langages ou idiomes différents. On a de lui la relation de ses voyages, intitulée : Turikh-i-Seyyah ou Seyyah-Nameh (Histoire ou Livre du Voyageur). Le récit s'arrête à l'année 1066 (1655). L'auteur aura sans doute été surpris par la mort avant d'avoir pu terminer l'ouvrage qu'il s'était proposé d'écrire. Quoi qu'il en soit, cette relation n'est pas moins précieuse, à cause des nombreux documents relatifs à l'histoire contemporaine, à la géographie et à la statistique que l'on y peut puiser. Ewliya a en effet porté son attention sur tout ce qui est digne d'attirer les regards d'un voyageur curieux et intelligent. Il indique le nombre d'hommes et le montant des impôts que doit fournir chaque province; il mentionne les établissements publics, les fondations pieuses ou charitables, les monuments remarquables des différentes localités: décrit les lieux de pèlerinage et les tombeaux; parle des occupations, de la langue, de la religion des habitants des principales villes de l'Empire Ottoman, rappelle les poëtes qui y sont nés, et donne quelquesois la liste des gouverneurs de province les plus célèbres. M. de Hammer a entrepris de donner une traduction anglaise abrégée du Seyyah-Nameh ; il a déjà publié, sous le titre de Narrative of Travels in Europa, Asia and Africa in the seventeenth century by Evlya-Efendi, translated from the turkish, 1er volume, in-4°, 1834-1846; le second volume

parut à Londres, en 1850. Deux passages des t. III et IV du manuscrit ont été traduits en allemand par le même, dans le t. IV des Fundgruben des Orients (Mines de l'Orient); Vienne, 1814, m-fol.

E. Beauvois.

Ewilya, Tarikh-i-Seyyah. — Hammer, Biogr. Skrich of Erlya-Efendi, en tête du vol. I de la trad.; Hist. de l'Emp. Ottoman, t. 1X, p. 1-8 de la trad. de Hellert.

EXAUVILLEZ (Philippe-Iréné Boistel d'), écrivain français, né à Amiens, le 6 décembre 1786. Les événements de 1814 et 1815 hii ayant fait perdre la plus grande partie de sa fortune , il vint à Paris solliciter un emploi, qu'il n'obtint pas. Ce fut alors qu'il se livra à la littérature religieuse et morale, qui lui doit un grand nombre de petits ouvrages, la plupart plusieurs fois réimprimés. L'essai qu'il fit en 1831 d'une Bibliothèque de Saint-Gervais, ouvrage destiné à appeler l'attention du clergé sur les avantages qu'il pouvait obtenir des bibliothèques placées entre ses mains, peut être regardé comme la première de toutes ces bibliothèques paroissiales qui se sont élevées depuis en si grand nombre ; il n'existait guère à cette époque que celle de Bordeaux. Un de ses livres chrétiens, Le Bon Curé, remporta, en 1827, le prix au concours proposé pour la propagation des bons livres. M. d'Exauvillez avait fondé par actions une Société bibliographique, qui a produit, entre autres ouvrages, une petite collection intulée : Bibliothèque universelle de la Jeunesse, dont il a été le directeur. Cette société n'a eu que peu de durée. Les autres travaux de M. d'Exauvillez sont : Préservatif contre l'Incrédutité; 1826, 2 vol. in-12; 5 édit., en 1843; — De la Religion catholique comme condition indispensable du bonheur des peuples; 1831, in-8°; - Méditations religieuses ; 1831, in-8° ; 2° édit., en 1836; — Le comte de Verneuil, ou les combats de la foi contre l'adversité; 1839, in-8": ouvrage inspiré à l'auteur par les regrets de la mort de son fils unique; - Une Conversion, ou le protestantisme exposé dans sa doctrine; 1840, in-8°; -- Le Docteur de Village, on les insortunes d'un philosophe; 1826, in-8°; 4° édit., 1836; — Le bon Curé, ou réponse aux objections populaires contre la religion, ouvrage qui a remporté le prix au concours pour la propagation des bons livres; 1827, in-18; 8º édit., 1841; — Recueil de Morts édiflantes; 1827, in-18; réimprimé sous ce titre: Consolations du chrétien à sa dernière heure, etc.; in-8°; - Recueil des Morts funestes des impies les plus célèbres, etc.; 1827, in-18; 3º édit., in-32; - Le Bon Paysan, ou Thomas converti, 2° partie du Bon Curé; 1828, in-18;7¢ édit., 1853 : pour la Bibliothèque de la Jeunesse chrélienne ; — Les Soirces villageoises, ou mélange d'histoires et de conversations sur les principaux points de la xorale chrétienne; 1829, 2 vol in-18; - Bibliothèque de Saint-Gervais; 1829, in-12; -- Le parfait Domestique; 1829, in-18; — Le Châleau de

Malpertuis, ou conversations sur les Commodements de Dieu; 1829, in-18; 2º édit., 1833;-Nouvelles morales; 1830, 3 vol. in-124 - Alphonsade Mirecourt, ou les préventions contre la religion; 1830, in-12; 2º 6dit. 1830, 2 vol. in-18; — Leitres de Rocheville sur l'esprit de siècle; 1832, in-18; — Pierre Desbordes, ou k danger des mauvaises liaisons; 1831, h-li; 1836, 2 vol. in-18; — Pensees et Reflexion propres à former nos opinions sur la hommes el les choses; 1833, in-18; — Jacqua Delorme, ou bonheur et religion; 1833, 2 vol. in-18; 2e édit., 1838, 2 vol. in-16; trad. en espagnol, 1836, in-12; - Détails curieux sur quelques coulumes des nation idolatres; 1839, in-8°; — Walter Scott, œurre choisies, à l'usage de la jeunesse, traduction nouvelle et abrégée, avec des notes historiques, t. I à III (8 vol. in-18) : le traducteur a imagire de retrancher de l'auteur anglais tous les pasages qui pouvaient être contraires à la religion catholique, et tout ce qui peut être omis dans les amours des personnages sans nuire à l'intelligence des récits; 1840; - Les Anecdotes, recueil des faits les plus interessants publiés par les journaux, etc.; 1841, in-18;— Abrégé du Mémorial de la Révolution fracaise, etc.; 1828, in-12; — Histoire de France; 1834 et 1836, in-18; — Vie de Godefroy de Bouillon; 1842, in-18; — Vie de l'abbe de Rancé; 1842, iu-18 : pour les Gloires de la France : - Les Hommes célèbres de France; 1851, in-12; - M. d'Exauvillez a aussi été un des rédacteurs du Journal des Personnes pieuses, ouvrage périodique qu'il a fondé avec M. l'abbé Glaire, et du Conseiller des Familles.

Son fils, André-Philippe-Octave, né en 1807, mort en 1839, a publié quelques ouvrages sous les initiales Oct. B.; entre autres une traduction des Mémoires de Silvio Pellico; 1833, 2 vol. in-18.

Guyot de Fère.

Quérard, La France littéraires — Statistique én Gens de Lettres. — Doc. partic.

EXELMANS ( Remy-Joseph-Isidore, comk, maréchal de France, né à Bar-sur-Orman (Meuse), le 13 novembre 1776, mort le 16 juillet 1852. Sorti du collège à l'âge de seize ans, il s'engagea, en 1791, dans le s' lutaille de la Meuse, fut nommé sergent de carabiniers le 11 janvier 1792, devint sous-liestenant le 22 octobre 1798, lieuténant le 19 juin 1797, et servit avec distinction, pendant les premières guerres de la liberté, dans les 34 d 43° demi-brigades d'infanteria de ligne. Le 20 octobre 1798, le général Éblé se l'attacha 🕮 qualité d'aide de camp. Le jeune Exelment donna les plus grandes preuves de valeur au passage de l'Adda (armée d'Italie), à la prist de Géra et au combat de Crémone, où il fit phisieurs prisonniers et tue un colonel. Le 13 evil 1799, il fut récompensé par le grade de capitaine au 16º régiment de dragons. Il se fit de nouven

er dans les différentes affaires qui prela conquête de Naples, notamment à la Trani, dont il escaledà les remparts à es grenadiers chargés de la colonne d'atpassa, le 21 juillet 1799, à l'état-major ral Broussier, son compatriots dont il remier à lie de camp, et rejoignit l'armée e s juillet 1800.

ieral Murat, appelé au commandeinent u corps d'observation du midi, fit choix ine Exelmans pour son alde de chinp, que celui-ci cocupa par décision minisu 21 mai 1801. Nomine chef d'escadith bre 1803, il fit avec son général les es de 1805, 1808 et 1807, en Autriche, e et en Pologne, et se distingua au pus-Danube et au combat de Wertingen, le : 1805, và il eut deux chevaux tues sous gé de présenter à l'empereur les dranguis sur l'ennetni, Napoléon le félicita illante conduite, et lui dit : « Je sais peut être plus brave que vous; je vous ier de la Légion d'Honneur. » Lu vale commandant Exelmans déploya à z lui mérità le brevet de colonel du ient de chasseurs, qui lui fut expedie ate du 27 décembre 1805. C'est à la : régiment qu'il se signala, en Prusse et ne, par plusieurs actes de la plus haute i s'emparà, en décembre 1806, de la losen, se distingua l'année sulvante à la d'Eviau, et recut à cette occasion le général de brigade (14 mars 1807). Sa conduite à Friedland justifia pleinement ination. Attaché, en 1808, à l'état-major -duc de Berg (Murat), il suivit ce prince ne, fut chargé de protéger le roi et la i devaient se rendre à Bayonne, et de tir de toute tentative malvellante. Un ès, le général Exelmans, arrêté par des espagnols, fut transféré en Angleterre, ieura trois ans prisonnier. Il parvint & r en 1811, au moyen d'une frèle em-, vint débarquer à Gravelines en comson ami le colonel Auguste Lagrange, ejoindre son ancien général, qui était ir le trône de Naples. Murat l'accueillit inction, et le placa auprès de sa perqualité de grand-écuyer. Dès que ce ut séparé sa politique de celle de la Exelmans, fidèle à ses sentiments pai, renonça aux brillants avantages que la cour de Naples, et rentra en France. eur l'employa dans la campagne de e créa baron de l'empire et lui conféra, embre 1812, le grade de général de divicombattit valllamment dans toutes les auxquelles il prit part, se signala à la de la Moscowa, et fit des prodiges de endant la retraite de cette capitale jusna, où il fut atteint d'une balle qui lui a cuisse. Le général Exelmans était à peine

rétabli de sa blessure, lorsque, le 5 février 1813, il recut l'ordre d'aller prendre le commandement d'une division de cavalerie légère du deuxième corps, avec laquelle il fit la campagne de Saxe, qui îni mérită, le 7 novembre sulvant, la décoration de grand-officier de la Légion d'Honneur. En 1814 l'empèretif lui confia le commandement du deuxième corps de cavalerie, chargé d'opérer en Hollande un mouvement favorable aux opérations dirigées par le maréchal Macdonald. Il se signala lors de la retraite de l'armée française en Champagne, et défendit avec sa bravoure accontumée les villes de Châlons et de Vitry. Il déploya une rare intrépidité péndant la campagne de France, combattit avec habileté à Craone, poursuivit l'ennemi, le mit en pleine déroute, contribus à la prise de Réims, et se couvrit de gloire aux combats de Méry; de Plancy et d'Arcis-sur-Aube.

La première restauration, qui n'avait pu méconnaître les services du vieux guerrier, maintint le général Exelmans dans son grade, lui conféra le titre de comte, et le nomma chevalier de Saint-Louis: Peu de tems après, une lettre qu'il écrivait au roi Murat ayant été saisie par la polire, il recut l'ordre de quitter Paris dans les vingt-quâtre héures et de s'en éloigner à soixante lieues. Dans cette lettre le général complimentait le roi de Naples, son ancien souverain, d'avoir conservé son royaume. Indigné d'une mesure aussi arbitraire, il refusa d'obéir. Un ordre d'arrestation avant été lancé contre lui, sa maison fut bientôt entourée par la force armée, et le valeureux soldat dut se soustraire par la fuite à cette nouvelle persécution. Dès qu'il fut en sûreté, il adressa une réclamation à la chambre des députés, protestant contre la violation de son domicile, et demandant des juges. Lorsqu'il apprit que le ministre de la guerre avait convoqué à Lille, sous la présidence du comte d'Erlon, un conseil de guerre pour le juger, il alla immédiatement se constituer prisonnier. Le 23 janvier 1515, ce conseil prononça à l'unanimité un verdict d'acquittement. Le général Exelmans apprit avec enthousiasme la nouvelle du retour de Napoléon de l'île d'Elbe; aussitôt qu'il fut informé de sa prochaine arrivée dans la capitale, il donna l'ordre d'arborer le drapeau tricolore aux Tuileries, et fit prendre possession du château de Vincennes au nom de l'empereur. Napoléon l'appela, à la fin du mois de mars, au commandement de la division de cavalerie de l'armée du nord, et l'éleva, le 2 juin suivant, à la dignité de pair de France. Déjà il avait rejoint son poste, et ne tarda pas à se couvrir de gloire aux combats de Fleurus et de Ligny. A la bataille de Waterloo, il commandait en chef le denvième corps de cavalerie de réserve, et justifia cette nouvelle marque de la confiance de l'empereur. Lors de la retraite sur Paris, le général Exelmans ramena en bon ordre sa cavalerie sous les murs de la capitale, et battit les Prussiens à Rocquencourt (juillet 1815).

Les événements politiques qui suivirent le désastre de Waterloo mirent fin à sa carrière militaire. Compris dans la deuxième catégorie de l'ordonnance de proscription du 24 juillet, il se retira à Riom, où vinrent l'assièger les tracasseries de la police. Le général ne put s'y soustraire qu'en se réfugiant en Belgique, puis en Allemagne. Rappelé en France par ordonnance du 20 janvier 1819, le ministre de la guerre, Gouvion-Saint-Cyr, le rétablit l'année suivante sur le cadre des officiers généraux en disponibilité, et le chargea d'une inspection générale de cavalerie. Après la révolution de Juillet 1830, le roi Louis-Philippe le nomma grand'croix de la Légion d'Honneur et pair de France. On n'a pas oublié les nobles paroles par lesquelles, lors du procès du National, défendu par Armand Carrel, il manifesta ses sentiments au sein même de la cour des pairs sur la condamnation du maréchal Ney (1). Le président de la république, voulant récompenser les éminents services du général Exelmans, le nomma, en 1850, grand-chancelier de la Légion d'Honneur, et lui conféra, par décret du 11 mars 1851, la dignité de maréchal de France, qui lui donna droit de séance au sénat. Il monrut à la suite d'une chute de cheval. SICARD.

Archives de la guerre. — Victoires et conquêtes. — Biographie des Contemporains. — Moniteur du 25 juillet 1852.

\* EXÉNÈTHE ('Εξαίνετος), athlète d'Agrigente, vivait vers 420 avant J.-C. Il remporta le prix de la course à Olympie dans la 91° olympiade (416 avant J.-C.) et dans la 92° (412 avant J.-C.). A son retour, ses concitoyens vinrent au-devant de lui, et le reconduisirent jusque dans la ville avec trois cents chars attelés chacun de deux chevaux blancs.

Diodore de Sicile, XIII, 84, 82. - Élien, Far. Hist., II, 8.

\*EXIMENÈS ou d'EXIMES (François D'). écrivain ascétique, de l'ordre des frères Mineurs, néà Girone, mort vers 1410. Il composa, à la prière de messire Pierre d'Artis, chambellan du roi d'Aragon, un ouvrage intitulé, Le Traité des Anges, imprimé à Genève, en 1478, sous ce titre : Vies des saints Anges, compilées par François d'Exintmes (ou d'Eximenès), de l'ordre des Frères mineurs; in-folio. Cet ouvrage, en caractères gothiques, est d'une extrême rareté, et passe pour le premier livre imprimé à Genève.

CH-P-Builly de Lalonde, Le Léman, ou voyage pittoresque, historique et littéraire à Genève et dans le canton de Vand (Suisse); 2 vol. in-8°, 1842, t. II, p. 608.

EXIMENO (Don Antonio), savant espagnol, né en 1732, à Balbastra (Aragon), mort à Rome, en 1798. Il entra dans la Société de Jésus, et fut chargé d'enseigner les mathématiques à l'École royale de Ségovie. A l'ouverture des

(1) " Je suis, dit-il, de l'avis de M. Carrel : c'est un abominable assassinat! » (Moniteur universel du 17 décembre, nº 351, p. 2237.)

classes en 1762, il proponea un discours Sur la Nécessité d'étudier l'art de la guerre per principes. Forcé, par la suppression de l'orin des Jésuites, de se retirer à Rome, et ne pesvant plus se livrer à l'enseignement, il se cosacra entièrement à l'étude des sciences. On a de lui : Historia militar de España; Stevia 1769, in-4°; — Manual del Artilleria: Nadril, 1772, in-8°; — Dell' Origine et delle Repsi della Musica, colla storia del suo progresa, decadenza e renovazione; Rome, 1774, in it; Dubio sopra il Saggio fundamentale pre tico di contrappunto, del Giamb. Martini; Rome, 1775, in-4°; - Lettera sopra l'opinion del signor Andres intorno la letterature eclesiastica de' secoli barbari : Mantone, 1781. Feller, Biographie universelle (édit. de Wein, 1914. EXMOUTH (Lord), amiral anglais. Fog.

PELLEW (Édouard).

\* EXNER (François), philosophe allemani, né à Vienne, le 28 août 1802. Il fit ses études ittéraires dans sa ville natale, et celles de droit à Vienne et à Pavie. En 1827 il obtint la suppléa de la chaire de philosophie de Vienne; et a 1831 il fut nommé professeur de la même science à Prague. Il garda cette chaire jusqu'en 1848, époque où on l'appela à Vienne pour y concourir à la nouvelle organisation de l'intruction publique; dans la même année il est le titre de conseiller au ministère des cultes, d l'Académie impériale de Vienne l'élut au nombre de ses membres. Déjà distingué comme professeur, Exner ne se fit pas moins connaître comme écrivain. On a de lui : Ueber die Stellung der Studirenden an der Universit**at** (De la Position des étudiants à l'Université); Prague, 1837; — Ueber Nominalismus und Realismus (Du Nominalisme et du Réalisme); Prague, 1841; - Die Psychologie der Hegel'schen Schule (La Psychologie de l'école hégélienne); Leipzig, 1842-1844; - Ueber Leibnitzens Universalwissenschaft (De la Scient universelle de Leibnitz); Prague, 1843: - De Lehre von der Einheit des Denkens und Seins (Théorie de l'unité de la pensée et de l'être). Conversations-Lexikon.

EXPERIENS Voy. CALLMACHUS.

EXPILLY (Claude), magistrat français, 🗷 à Voiron (Dauphiné), le 21 décembre 1561, mort à Grenoble, le 25 juillet 1636. Fils d'a capitaine catholique, qui fut tué en 1574, dans un combat livré aux protestants du Bas-Dauphiné, il étudia le droit à Paris, à Turin et à Padoue. Dans cette dernière ville, il se lia d'amitié avec Sperone Speroni et Vincenzo Pinelli. Expliy visita ensuite les principales villes de l'Italie, d vit.le Tasse à Ferrare. La tête remplie des textes et des gloses du droit romain, mélangés desouvenirs poétiques et de réminiscences littéraires, Expilly revint dans sa patrie avec un gont très-vil pour les études graves et les occupations futiles, « dans le dessein d'embrasser la carrière sériesse

reau et de se livrer à toutes les frivolités alanterie; alliance bizarre de tendances et itiments opposés, qui a donné à la plues actes de sa vie un cachet d'inconsé-:. » (1) Recu docteur en droit à l'université irges, où florissait Cujas, Expilly vint s'éà Grenoble, vers la fin de 1583, et se fit plaidant au parlement de Dauphiné, qui t dans cette ville. Les plaidoyers laissés sont pleins d'affectation; M. J. Ollivier les :avec raison des « chefs-d'œuvre de ridicule, desquels les enslures de Petit-Jean et de né ne sont que des imitations décolorées ». ses moments de loisir, il se livrait à la , et il dédia à Mérande de Baro, veuve ocat Chevalet, tout un volume de rimes ullées, sous le titre des Amours de ide. Ambitieux et insinuant, il se mit es bonnes grâces du parlement, obtint rite le titre de substitut, et épousa une réritière, Isabeau de Bonneton. Expilly apait au parti des politiques ou indécis de e, qui pressentait l'avénement de Henri IV. ue le triomphe du roi de Navarre parut i, il se fit le partisan zélé de Lesdiguières. dévouement d'Expilly, dit M. J. Ollirit un caractère de domesticité si intime, n vit ce grave magistrat accompagner ment dans ses expéditions l'homme de , dont il était devenu le confident et le l. Ce sut à l'une de ces expéditions, au t de Pontcharra, gagné en 1591 par Leses sur les troupes savoisiennes et espa-, qu'Expilly paya militairement de sa percirconstance qu'il a complaisamment , tant en prose qu'en vers. » Nommé progénéral à la chambre des comptes du iné, il obtint de la libéralité de son patron artie de l'argent nécessaire à l'achat de harge. En ce temps le tiers état, surchargé rds impôts, demandait avec instance que lies fussent équitablement réparties sur la se et le clergé. Expilly, député plusieurs Paris, oublia que la magistrature doit être du pauvre. Durant son séjour dans cette fit imprimer les vers érotiques qu'il dédia ielle d'Estrées. Expilly fut chargé de diversions politiques et diplomatiques relatives délimitations de frontières, à la conquête Savoie, du marquisat de Saluces, de la , du Bugey et du pays de Gex, etc. En malgré la rivalité de puissants compétiil devint avocat général au parlement de sle. Treize ans après il acquit l'office de ent de cette assemblée. Dans l'intervalle, il Paris se faire opérer de la pierre, et sut au cœur par des pertes douloureuses au de ses éclatantes prospérités. Tous les es d'Expilly portent la même empreinte: n mauvais goût, de la froideur et de l'absence complète d'inspiration. » En voici un échantilion ; l'auteur s'adresse ainsi à sa belle :

Que ne permettes-vous, o mains injurieuzes, Que le puisse toucher ces letins amoureux, Ces pommes de Vénus, le selour blenheureux De l'archer Cnidien et des Grâces loyeuzes. Amour, si ta puissance est telle que l'on dit, Si le ciel et la terre à tres lois obeit. Si tu as un carquois de flèches infinies, Quand je voudray baizer de ma dame les yeux, Quand je voudray toucher son sein delicieux. Charge de plom ses msins, et les rens engourdies.

Outre les écrits mentionnés, on a de lui : Ortographe françoise, selon la prononciation de notre langue; Lyon, 1618, in-fol.; — Histoire du chevalier Bayard, etc.; avec supplément, etc.; Grenoble, 1650, in-8°; — Les Poèmes de messire Claude Rapilly; Grenoble, P. Verdier, 1624, in-4° (volume rare); il contient un Supplément à la Vie de Bayard, qui a été réimprimé avec l'Histoire composée par le Loyal Serviteur... Grenoble, 1651. (Catal. Ch. Giraud, n° 1286.) Alfred de Bougr.

lle Callihon, La Vie de messire Claude Expilly, chevalier, conseiller du roy en son conseil d'Estat et president du parlement ne Grenoble; Grenoble, 1860, in-4°.

— J. C. Martin. Histoire et Vie de Claude Expilly, etc., avec notes; Grenoble, 1800, in-3°. — Revue du Dauphind, in-3° (année 1839), article de M. Jules Ollivier. — Album du Dauphind (article de M. Ducoin père). — Vallentin (Ludovic), Rapport sur la biographie d'Expilly, par M. Nadaud, iu à la Societé de Statistique de l'Isère, le 3 januier 1848; Grenoble, 1848, br. in-8°, avec planche représentant les médailles d'Expilles d'Ex

EXPILLY (Jean-Joseph, abbé D'), géographe français, né à Saint-Remi (Provence), en 1719, mort en 1793. Il fut successivement secrétaire d'ambassade du roi de Sicile, examinateur et auditeur général de l'évêché de Sagona (Corse), trésorier du chapitre de Sainte-Marthe de Tarascon, membre de la Société royale de Nancy et des académies de Prusse, de Suède. de Dijon, etc. Il fit de nombreux voyages en Europe, et recueillit des observations intéressantes sur les pays qu'il visita. Ses ouvrages sont recherchés, à cause de leur exactitude. On a de lui : La Cosmographie, divisée en cinq parties, qui comprennent l'Astronomie, la Géographie, l'Hydrographie, l'Histoire ecclésiastique et la Chronologie; 1749, in-8°; — Della Casa Milano, libri IV; 1753, in-4°; -Mémoire au sujet d'une nouvelle carte de F Europe; 1753, in-4°; — La Polychrographie, en six parties, Astronomie, Géographie, Hydrographie, Histoire ecclésiastique, Histoire Romaine et Chronologie; 1755, in-8°; — La Topographie de l'Univers ; 1757-1758, 2 vol. in-8°, avec 24 cartes. Ces deux volumes ne comprennent qu'une portion de la Westphalie; - Le Géographe manuel; 1757, in-18; 8° édit., en 1782; retouché par Comeiras, d'après des vues nouvelles, Paris, 1801 et 1803, in-8°: - Description historique et géographique des royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande; 1759, in-12; — Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la

France; Avignon, 1662-1670, 6 vol. in-fol. Il y a dans cet ouvrage un grand nombre d'articles très-étendus, quelquefois même des mémoires entiers sur les singularités naturelles de la France; malheureusement il ne fut pas terminé, et s'arrête à la lettre S.

Lelong, Bibliothèque historique de la France, l, nºº 17, 126, 817 et 2446. — Quérard, La France litteraire.

EXPILLY (Louis-Alexandre), prélat français, né le 24 février 1742, à Brest, mort dans la même ville, le 22 mai 1794. Il avait étudié à Paris, et y avait été reçu bachelier en théologie. Revenu en Bretagne, il sut nommé curé de Saint-Martin de Morlaix. Il en exerçait les fonctions lorsqu'il fut député aux états généraux de 1789 par le bailliage de Saint-Pol-de-Léon. Comme membre du comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale, il appuya les innovations religieuses décrétées à cette époque, et présenta, le 22 juin 1790, un rapport sur le traitement des évêques et des métropolitains. L'un des rédacteurs de la constitution civile du clergé, il prêta, le 27 décembre suivant, le serment qu'elle prescrivait. Choisi dès le 31 octobre précédent par les électeurs du Finistère pour évêque de leur département, il fut le premier des prélats constitutionnels auxquels fot conférée la consécration épiscopale. Ce fut M. de Talleyrand qui le sacra, le 24 février 1791, dans l'église des Pères de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré, au refus de De Girac, évêque de Rennes, qui, mis en demeure par Expilly, assisté de deux notaires, n'avait pas voulu lui donner l'institution canonique. A l'issue de la cérémonie, le nouveau prélat se rendit à l'Assemblée nationale, où il fut accueilli par de vifs applaudissements. Le lendemain il publia sa Lettre pastorale de Mar l'évêque du Finistère; Rennes, 1791, in-8°. Plus tard il fut appelé à faire partie de l'administration départementale du Finistère. Il partagea le sort de vingt-cinq de ses collègues, guillotinés en masse, et après un semblant de jugement, le 3 prairial an 11 (22 mai 1794), pour avoir fait un appel aux départements de l'ouest contre la Convention, à la suite du 31 mai. Expilly monta à l'échafaud après tous ses collègues, auxquels il avait préalablement donné la bénédiction et dont il avait confessé quelques-uns. On rapporte qu'il s'écria dans ce monsent suprême « qu'il voyait les cieux ouverts devant lui »; selon d'autres, il aurait dit peu d'instants avant le prononcé du jugement, dont l'issue n'était que trop certaine : « C'est beaucoup de paraître devant le tribunal des hommes et devant celui de Dieu dans la même journée. » Outre sa Lettre pastorale, on a d'Expilly : Mandement de Mr l'évéque du Finistère à tous les fidèles de son diocèse (daté de Paris le 28 septembre 1791); Paris, Imp. nat., 1791, in-8°. Il y professe les opinions théologiques de l'abbé La Coz. P. Levor. L'abbé Tresvaux, Histoire de la Persécution reli-gieuse en Bretagne. — Biographie Bretonne.

\*BXSTRÖM Daniel' mécanicien suédois, né

en 1711, mort à Stockholm, en 1755. Il se fu un nom par son habileté dans les arts mécanques. Une subvention qu'il reçut de son gosvanement lui permit d'aller so perfectioner à Londres dans les ateliers de Graham. Deven membre de l'Académie des Sciences de Stockholm, il lut au sein de cette société plussess Mémoires descriptifs de aes expériences et di-couvertes dans la mécanique.

Brach et Gruber, Allg. BRC.

EXSUPERANTIUS JULIUS, historien remain, vivait probablement vera le cinquième es le sixième siècle de l'ère chrétienne. Sa via passest tout à fait inconnue. Nous avons sous en nom un court traité intitulé: De Marti, Lepisiac Serterit Bellis civilibus; ouvraga que l'a regarde en général comme un abrégé de Saluste. On le trouve à la auite des éditions de Saluste par Wasse, Cambridge, 1710, in-4°; par Corte, Leipzig, 1724, in-4°; et par Geriach, Bâle, 1823, in-4°.

Möller, Disp. de Julia Emeuperantio; Alteri, 1881 exsuperantius ou exupérance, M nistrateur gaulois, né à Poitiers, dans la secon moitié du quatrième siècle, mort en 424. Il n'est connu que par la correspondance de saist Jérôme, et par l'*ltinéraire* de Rutilius. Il 👄 cupa les places les plus éminentes dans le gouvernement de la Gaule. Un de ses frères, Qu tilien, embrassa le christianisme, quitta le mon. et se retira dans la solitude de Bethléem. Ce M probablement à la prière de cet ermite que saint Jérôme écrivit à Exsuperantins et le press d'abondonner les charges et les honneurs pour la retraite de Bethleem. L'administrateur galois ne se rendit pas à ces picuses exhortations. Rutillus, dans son poeme, composé en 417, k représente comme occupé à rétablir l'autorié romaine dans l'Armorique et l'Aquitaine. Il était préfet des Gaules lorsque, après la mort d'Honorius, un usurpateur, nommé Jean, testa de se faire proclamer empereur. Il y eut dass la Gaule des mouvements en sa faveur, # Exsuperantius fut massacré à Arles, dans = émeute militaire,

Saint Jerôme, Epist., 29. — Rutilius, Nin., 218-216. — Hist. litt. de la France, t. II, p. 141.

REUPÈRE (Saint), évêque de Toulouse, se à Aure (Aquitaine), vivaît en 405. Il se ît, se cinquième siècle, une grande réputation par la sainteté de sa vie et par son émmente charité envers les pauvres. Une grande disette désolation diocèse, il vendit, pour soulager les maficureux, tous ses biens et les vases sacrés de son église. Il étendit ses aumônes jusqu'aux chritiens d'Égypte, auxquels il envoya des secours par le moine Sisime. Il empècha, par d'intelligents démarches, que la ville de Toulouse ne fêt pille par les Vandales. Saint Jérôme dédia à saint Exupère ses Commentaires sur le Prophète Zacharie; et le pape Innocent I<sup>res</sup> in admess

crétale, dans laquelle il décidait plusieurs de discipline. L'église de Toulouse célèbre êtes pour saint Exupère, l'une au 28 sepet l'autre au 13 juin.

Jerûme, Epistolæ, 4. 10, 11. — Guillaume Catel, res de Languedoc, liv. V. — Baillet, Fles des t. 111, 28 septembre. — Richard et Giraud, Bique zacree.

JPERB (Saint). Voy. Spire (Saint). B (Albert von), polygraphe allemand, 24 août 1420, mort le 24 juillet 1475. Il fit ides à Padoue; et à son retour if devint sivement chanoine à Bamberg, Eichstædt irtzbourg, archidiacre dans cette dernière docteur en droit civil et canon, enfin ca-· du pape Pie II. On a de lui : Ob einem e gut sey zu nemen ein ehelichs Weyb licht (S'il convient à un homme de se ma-1 non )? dédié au sénat de Nuremberg en et probablement publié à la même époque; né aussi à Augsbourg, en 1474 et 1482, : c'est un ouvrage estimé, même de nos Spiegel der Sitten in latein ge-Speculum Morum (Le Miroir des Mœurs, en latin Speculum Morum); Augsbourg, in-fal.; — Zwo Comedicn des synnreioeten Plauti naemlich in Menechmo und de nachfolgend einer Comedie Ugolini jenia genannt, getewscht durch den ien und hochgelarten herrn Albrecht ybe (Deux Comédies du spirituel poëte , savoir : Méneohme et Bacchide ; suivies Comédie d'Ugolini avant pour titre Philétraduites par le digne et très-savant sei-Albert d'Eybe); Augsbourg, 1518, in-4°; rgarita poetica, epis**t**olar**is** et oratoria ; berg, 1472, in-fol. On attribue à Eyb une la præparatoria, seu tractatus de præone ad mortem, et un remarquable Dia-

177.

111. Bibliotheca med. et inf. Æt. — Gervinus, Ate der National Litt., II. — Jack et Heller, e., II. — Ersch et Gruber, Allg. Enc. — Bibliote l'Ecole des Chartes, t. VI, p. 540.

entre un Paysan et la Mort, imprimé

K (Jean Van), peintre flamand, l'un des teurs de la renaissance de son art, naquit 390, à Eyck, petit village nommé depuis ou Alden-Eyck, près de Maes-Eyck, ville bourg, mourut à Bruges, en juillet 1440, nhumé dans la cathédrale de cette ville. tiste a été désigné aussi sous les noms de e Baugas. Il fut élève de son frère ainé, i Hubert ( vay. l'article suivant ). Les deux se rendirent à Bruges ville de luxe et de erce, et no tardèrent pas à s'y fixer, cull'un et l'autre la peinture Jusque là les s s'étaient servi, en guise de toiles, de ux de bois, enduits de craie ou de gypse. uleurs se broyaient devant le chevalet et aient ou se delayaient à l'aide d'eau, de u de blanc d'œuf. Une grande sécheresse s contours, l'aspect fade et terne des coue pou de solidité de la peinture, étaient les 1

inévitables résultats de ces procédés imparsaits. En vain, pour combattre ces inconvénients, les artistes les mieux avisés passaient-ils sur leurs tableaux achevés une sorte de vernis à la circ qui s'étendait au moven d'un feu doux. L'huile était une substance beaucoup plus propre à délayer et niveler sur la palette les couleurs. Théophile, dès le douzième siècle, savait employer ainsi cette substance. Mais cet emploi même était un art. Il fallait des huiles siccatives, ainsi que le vernis propre à fixer l'ouvrage. Jean Van Eyck, comme le prouvent ses tableaux, réalisa le premier ce résultat. Semblable en ce point à Gutenberg, qui inaugura par un autre chef-d'œuvre l'emploi d'une encre dont le vernis a résisté à l'action du temps (la Bible à 42 lignes), Van Eyck appliqua la peinture à l'huile avec une telle perfection, qu'aujourd'hui encore ses productions, par la fraicheur du coloris et la solidité de la peinture, peuvent soutenir avec des ouvrages tout modernes une avantageuse comparaison. Laissons après cela au domaine de la dissertation la longue controverse que la discussion minutieuse de cette question entretient parmi les savants. « Peu importe, comme le dit M. Michelet, que Van Eyck ait trouvé la peinture à l'huile, la gloire appartient à celui qui s'est empare, par le génie, d'une chose jusque là inutile et obscure. »

En 1420, les deux frères se rendirent à Gand. Là, ils commencèrent en commun à peindre à l'église Saint-Jean, dans la chapelle de la famille de Vydt, le fameux tableau, qui subsiste aujourd'hui, mutilé (1), dans cette cathédrale, et qui représente l'Adoration de l'Agneau m; stique. En 1425 Jean Van Eyck était, en qualité de peintre et valet de chambre, au service de Jean, duc de Bavière. A la mort de ce prince, survenue cette même année, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, se l'attacha à son tour, dans les mêmes conditions. Le duc Philippe sut apprécier le mérite personnel de Van Eyck, encouragea l'artiste, et lui donna de nombreuses preuves d'estime et de consiance. Dès 1426, on le voit désigné dans les comptes de la maison de Bourgogne, comme ayant accompli pour Philippe le Bon divers pèlerinages et des messages secrets, où, selon les mœurs du temps, la dévotion servait probablement de masque à la galanterie, En 1428, Van Eyck fit partie de l'ambassade chargée de demander pour le duc la main d'Isabelle de Portugal. Arrivé à Lisbonne le 15 décembre, il peignit d'abord le portrait de la royale fiancée. Son talent excita l'enthousiasme des gentilshommes et des dames portugaises, qui se disputèrent à l'envi les œuvres de son pinceau. Il expédia d'abord, le 12 février 1429, l'image de la princesse objet de sa mission (cette image est aujourd'hui perdue); puis il revint lui-même, en compagnie d'Isabelle, le 25 décembre de la même

(1) Voyez Laborde, Les Ducs de Bourgogne; preuves, t. l, p. CXIV et suivantes.

année (1429). Il reprit alors sa peinture interrompue de L'Agneau, et la continua seul. Ce chefd'œuvre, bien connu, qui compte plus de trois cents têtes animées d'une vie si distincte et sf vive, au milieu d'accessoires d'un fini admirable, fut enfin achevé et mis en place le 6 mai 1432.

Jean Van Eyck avait établi de bonne heure son domicile à Bruges. En 1428 il y habitait une maison louée aux frais du duc de Bourgogne. Il se maria en 1430, dans cette ville, et y fixa définitivement sa demeure. De ce mariage naquit, en 1434, une fille nommée Jeanne ou Jenny (Hennie). Celle-ci eut pour parrain le duc Philippe le Bon, et se sit plus tard religieuse, au couvent de Maeseyck. Le duc prenait souvent plaisir à visiter l'artiste et à le voir peindre dans son atelier de Bruges. Philippe le Bon continua aussi de lui confier des missions secrètes et lointaines. De 1420 jusqu'à l'époque de sa mort, Van Eyck peignit de nombreux ouvrages, tous également estimés. Les principaux sont : au Musée de Bruxelles, nº 613, l'Adoration des Mages; — au musée d'Anvers, n° 5, Sainte Barbe, dessin à la plume, teinté n° 6 ; La Sainte Vierge, nº 7; La sainte Vierge, saint Georges et saint Donat; - au musée de Paris, nº 162, La Vierge au Donateur; — au musée de Vienne (Autriche), Le Christ mort, entouré de la Vierge et des saintes Femmes ; La Vierge tenant l'Enfant-Jésus sur ses genoux; Sainte Catherine ; — au musée de Dresde, La Vierge et l'Enfant-Jésus avec sainte Anne; — au musée de Berlin, une Tête de Christ vue de face. un diptyque, etc.

EYCK (Hubert VAN), peintre flamand, frère du précédent, né au même lieu, en 1366, mort le 18 septembre 1426. On sait peu de choses de sa vie. Selon quelques auteurs, il fut l'élève de son père; d'autres rattachent la généalogie de son talent à l'école de Cologne, notamment à maitre Wilhelm, qui slorissait en 1370, et à son disciple mattre Stéphan ou Étienne. Les productions distinctes et authentiques d'Hubert Van Evck sont aujourd'hui inconnues. Un archiduc d'Autriche, mort en 1595, possédait à cette époque, d'après un inventaire, une Notre-Dame, accompagnée d'un ange et de saint Bernard, peinte par Rupert (Hubert?) Van Eyck (1). On lui attribue la partie supérieure du tableau de L'Agneau. Hubert était en 1412 membre de la Confrérie de Notre-Dame à Gand. Il mourut dans cette ville, et fut inhumé dans le caveau même de la famille de Vydt.

\*EYCK (Marguerite VAN), sœur des précédents, peintre comme eux. On pense qu'elle était l'ainée de Jean. Contente de partager les travaux de ses frères, elle se passionna pour son art, et refusa de se marier. Marguerite peignit la miniature. En 1418 elle était membre, comme Hubert, de la Confrérie de Notre-Dame de Gand.

(1) Fog. Laborde (volume cité à l'article précédent), p. CKII-CKII, note 1. Comme son frère, elle mourut dans cette vile, avant 1432, et fut inhumée à ses côtés, dans le caveau des Vydt.

\* EVCK (Lambert ou Lambrecht Var).
D'après certains titres ou actes capitulaires de Saint-Donat de Bruges, Jean Van Eyck, en morrant dans cette ville, y aurait laissé un second frère, peintre comme leur sœur commune. Ce Lambert Van Eyck, en 1443 (le 20 mars 1442, ancien style), fit transporter la sépulture de Jean Van Eyck, décédé alors depuis peu, du pourtour extérieur de la cathédrale, où il avait été d'abord inhumé, dans l'intérieur de l'église, près des fonts baptismaux.

A. V. DE V.

Le comte Léon de Laborde, Les Ducs de Bourgage, études sur les arts, etc., au quinzième siècle; in-P, preuves, t. let li (aux Tables); La Renaissance du arts à la cour de France, etc., additions au tome l'. 1885, in-8°, p. 398 et suivantes. — Passavant, Kuniveise durn'h Angland und Belgien; Francfort-sur-Mein, 1883 in-8° (à la Table). — Wangen, Vogage ar-tistiques et Museo de Berlin, passim. — L'abbe Carta, les trois frères Van Eyck, etc.; Brugen, 1844, in-P, — Raczinski, Les Arts en Portugal; Paris, 1846, in-P, p. 195. — Dictionnaires et Encyclopedies de Rajer, Kugler, Ersch et Gruber. — Hipp. Fortoul, De l'Art au Allemagne, 1° édition, in-8°, t. li, p. 36. — Micheld, Histoire de France, 1° édition, t. V. p. 369 et suivante. — A. Michiels, Histoire de la Peinture Ramande, I.

\* EYCK ou EICKIUS (Arnoul), né à Utrecht, vivait en 1580. Il était professeur de belles-lettres. On a de lui: Tabulæ in Grammatican Græcam; Utrecht, 1582, in-4°; — Præcesta Decalogi, sous forme de table et en vers étégaques; — un livre d'Épithalames; — Mreculorum variorumque moluum suæ etait Liber, et quelques autres ouvrages, qui n'ont point été imprimes.

Valère André, Bibliotheca Belgica, pars prima, M.
EYCK (Gaspard VAN), peintre néerlandais,
natif d'Anvers, vivait dans la première moide
du dix-septième siècle. Il peignait avec habilet
les marines. Presque tous ses tableaux représentent des combats entre les chrétiens et les
Turcs. « Ses figures, dit Descamps, sont bies
dessinées et touchées avec finesse : il imital
admirablement le leu et la fumée du canoa».
Descamps, La l'is des Pointres hollandais. — Bigier, Neues Allg. Kanstler-Lexicon.

EYCK (Nicolas Van), frère de Gaspard Van Eyck, peintre néerlandais, natif d'Anvers, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il peignait des batailles, des rencontres, des staques. Ses tableaux se font remarquer par une grande expression. Van Eyck fut capitaine de la milice bourgeoise d'Anvers.

Descamps, La Via des Pointres flamands et hell-

EYCKENS (Pierre), dit le Vieux, peintre belge, né à Anvers, en 1599, mort en 1649. Il se forma par une étude laborieuse des grands maîtres de son pays: la nature lui apprit le coloris. Marié fort jeune, il ne put faire le voyage d'Italie; mis il y suppléa autant qu'il lui fut poasible en reproduisant tous les vestiges de l'art antique qu'il pût rencontrer. Il aimait la solitude; et son

i au travail est prouvée par le grand de tableaux qu'il a laissés. En 1639, nie de Peinture d'Anvers le choisit pour cteur. « Eyckens le Vieux, dit Descamps, it avec esprit; les détails de ses tableaux savec jugement, rien ne paraît inutile ni : son dessin est correct sans manière. essions justes et les caractères réfléchis; eries bien plissées et larges, les fonds et enrichis d'architecture et de payuant à sa couleur, il était dans l'usage : la nature ; il la représentait exactement blement : un ton chaud et vigoureux. che sacile et serme se trouvent partout tableaux. » En voici les plus connus : Catherine disputant contre les docaïens, tableau d'autel dans la chapelle iers, à Anvers; - La Cène, composinieuse et savante, qui orne l'autel de la de la Communion dans l'église de Saint-Anvers; — Saint Jean préchant dans t, tableau du mattre autel de l'église e à Anvers; — deux grands paysages ilise des Carmes de la même ville; les seulement sont d'Eyckens, les fonds Spierinx; - Élie enlevé dans un char même église; le paysage est de Wamps; Nouvelle Mariee, galerie Van Schoe ville; - Saint Xavier baptisant un Itre, église des Jésuites à Malines; avier ressuscitant un mort, tableau arquable, même église; quelques toiles lise des Augustins d'Anvers, etc.

ss. La Vie des Peintres flamands, etc.. II, 857.

EENS (Jean), peintre hollandais, fils précédent, mort en 1669. Il commença endre la sculpture, et réussissait assez s cette hranche de l'art lorsqu'il l'abanur la peinture. Il suivit les leçons de , et se distingua surtout par ses tableaux et de fruits.

s, La Vie des Peintres hollandais, II, 120. EENS (François), peintre hollandais, précédent, né en 1627, mort en 1673. ve de son père, et peignit des tableaux et de fruits recherchés.

18, La Vie des Peintres hollanduis, II, 180. Voy. AYRER.

DE REBKOW. Voy. REBKOW. NS Voy. EYCKENS.

ERT (Kulemann-Frédéric), théologien, né à Hamm, dans la Marche, le 5 avril rt le 3 février 1852. Après avoir ter-lalle ses études théologiques, il devint puis second prédicateur, enfin successon père à Hamm. En 1806, il fut en-otsdam en qualité de prédicateur de e garnison. En 1818, il remplaça l'évégélique Sack, et devint membre du contt, du ministère des affaires ecclésias-de l'instruction publique. On a de lui ; lung ueber die lehrreichen Wahrhei-

ten des Christenthums (Observations sur les fécondes Vérités du Christianisme); Dortmund, 1803; — Homilien ueber die Parabeln Jesu (Homélies sur les Paraboles de Jésus); Halle, 1806; — Predigten ueber Bedürfnisse unsers Herzens und Verhaeltnisse unsers Lebens (Sermons sur les besoins de notre cœur et les relations de notre vie); Halle, 1813; — Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Kænigs von Preussen, Friedrich-Wilhelm's III (Traits de Caractère et Fragments historiques tirés de la vie du roi Frédéric-Guillaume III); Magdebourg, 1842-1846.

EYMAR (Claude), moraliste français, né à Marseille, en 1748, et mort en 1822, dans un domaine qu'il possédait à Bellegarde, près de N1mes. Appartenant à une de ces familles protestantes qui, exclues de tous les emplois par les lois dominantes, cherchèrent dans le commerce une occupation utile et surent par une instruction solide se créer une position honorable dans le monde, il reçut une éducation soignée, et, se sentant peu de goût pour les assaires, il les abandonna pour se livrer tout entier à l'étude de la littérature et de la philosophie. Il raconte luimême que, porté dans sa jeunesse à la dissipation, il fut ramené par la lecture de l'Émile de J.-J. Rousseau à une vie régulière et laborieuse. Le vif sentiment de reconnaissance qu'il conçut dès lors pour l'auteur de cet ouvrage le conduisit, en 1774, à Paris, dans l'unique but de le voir et de lui témoigner sa gratitude. Il n'était pas facile d'aborder le philosophe genevois. Julien Durtaud, de Genève, qui avait été instituteur de Cl. Eymar, le mit en relation avec Dandiran, ami et banquier de J.-J. Rousseau, et grace aux moyens ingénieux d'introduction que celui-ci lui suggéra, il parvint à visiter plusieurs fois l'auteur d'Émile à son cinquième étage de la rue Platrière. Cl. Eymar, sidèle à son premier enthousiasme, n'a guère écrit que pour manifester son admiration pour le grand écrivain et pour répondre aux attaques dont ses ouvrages ont été l'objet. En 1793, il s'établit à Nimes, et fit partie de l'Académie de cette ville. On a de lui : Mes Visites à J.-J. Rousseau, dans le t. Il des Œuvres inédites de J.-J. Rousseau, publiées par M. Musset-Pathay; - De l'Influence de la sévérité des peines sur les crimes, discours couronné par l'Académie de Marseille, en 1817; — trois Mémoires de J.-J. Rousseau dans les Notices des travaux de l'Académie du Gard, années 1808, 1809 et 1810 : - Plusieurs antres mémoires sur des sujets de morale, dans ce même recueil, années 1807, 1809, 1810 et 1811. Michel NICOLAS.

Notice on Aperçu analytiq, des traveux de l'Acad, du Gard de 1812 à 1822, t. II, p. 21 et suiv. — Avertissement en tête du 2º vol. des Œwres inédites de J.-J. Rousseau, publiées par Musset-Pathay.

EYMAR (Ange-Marie, comte D'), littérateur et administrateur français, né à Marseille, vers

le milieu on dix-huitième siècle, mort à Genève, le 11 janvier 1803. Élu, par la noblesse de Forcalquier et de Sistéron député aux états généraux de 1789, il s'y montra partisan d'une liberté sage et de réformes modérées. Il fut un des premiers de son ordre à se réunir au tiers état, et fit décerner les honneurs du Panthéon à J.-J. Rousseau, dont il avait été l'ami. Resté éloigné des affaires pendant la terreur, il fut, sous le Directoire, nommé ambassadeur à Turin (1796). Il découvrit que le roi de Sardaigne avait conclu un traité secret avec les puissances coalisées contre la France, et cette découverte força le roi à quitter le Piémont et à se réfugier dans l'île de Sardaigne. Sous le consulat, Eymar devint préfet de Genève, et mourut dans l'exercice de ces fonctions. Il a traduit de l'espagnol El Deliquente honrado, de Jovellanos; 1777, in-8º. On a encore de lui : Réflexions sur la nouvelle division du royaume; 1790, in-8°; — Opinion sur la question de la suppression des ordres religieux; 1790, in-8"; - Opinion et motion sur les quatre premiers articles du projet de décret relatif à la vente des biens ecclesiastiques; 1790, in-8°: — Amusements de ma solitude. mélanges de poésie; Paris, 1802, 2 vol. in-12; · Anecdotes sur Viotti; in-12; - Notice historique sur la vie et les écrits de Dolomieu, dans le Moniteur (an x).

Arnault, Jony et Jay, Biogr. des Contemporains.

EYMERIC (Nicolas), théologien et inquisiteur catalan, né à Girone, vers 1320, mort le 4 janvier 1399. Il entra dans l'ordre de Saint-Dominique le 4 août 1334, et devint inquisiteur général de la foi dans le royaume d'Aragon sur la fin de 1356. Il signala son entrée en charge en livrant au bras séculier Nicolas de Calabre, « homme fanatique, dit Échard, hérétique opiniâtre et relaps ». Son zèle parut excessif à ses supérieurs, qui le changerent de position, et le nommèrent vicaire général de la province d'Aragon. Quelques années après, il fut rétabli dans sa place d'inquisiteur, et poursuivit avec une extrême rigueur les partisans de Raymond Lulle. Il fut en faveur auprès des papes Clément VII et Benott VIII, tandis que Jean d'Aragon le condamna à l'exil. Les divers mérites d'Eymeric sont énumérés dans son épitaphe latine, dont voici la traduction : « Ci gtt Nicolas Eymeric, prédicateur véridique, inquisiteur intrépide et docteur distingué; car il écrivit plus de onze volumes sur des sujets pieux, et pendant quarante aus il combattit vaillamment pour la foi catholique. » Les onze volumes dont parle l'épitaphe contiennent un grand nombre de traités théologiques restés inédits, et dont on trouve les titres dans Onétif et Échard. Un seul de ses ouvrages a joui d'une grande réputation et a été imprimé; c'est le Directorium Inquisitorum; Rome, 1578, 1587, 1597, in-fol.; Venise, 1591, 1607, in-fol. Cet ouvrage, comme le titre l'Indique, est un Ma-

nuel des Inquisiteurs. Les maximes de l'auteur, trop conformes à l'esprit intolérant du quaterzième siècle, nous paraissent aujourd'hui hien cruelles; cependant Torquemada les tronva insuffisantes, et il promulgua, en 1484, un nouvem code de l'inquisition, bien plus sévère encore.

Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Pradicatorum, t. 1er, p. 716.

\*ETMERT (Alexis-Blaise), éditeur et écivain français, né à Saintes (Saintonge), le 26 fevrier 1774, mort le 1er mai 1854, à Nemilysur-Seine. Il vint de bonne heure à Paris, y cccupa un poste important dans les bureaux du ministère de la guerre; puis, ayant perdu son emploi, il ouvrit une librairie, qu'il quitta en 1830, pour rédiger des livres à l'usage de la jeunesse. Parmi ces livres on cite: Le Vendéen, épisole de 1793; Paris, 1832, 2 vol.; — Les Délassements de mon Fils; Paris, 1829, 2 vol., in-12, avec 12 fig.; — Les Délassements de ma Fille; Paris, 1840, 2 vol., in-12, avec fig.; - La Psyche des jeunes personnes; Paris, 1834, 2 vol., in 12; - Jean et Julien : adopté par l'université; Limoges et Paris, 1830; 7º édit., 1845, in-19. avec grav ; - Thérèse, ou la petite saur de charite; Paris, 1832; 3º édit.; 1839, in-12; -La Petite Madeleine : adopté pour les écoles primaires; Limoges et Paris, 1836, in-12; -Petit Pierre et Michelelte; Paris, 1833, in-12: - L'Ange de la Maison; Paris, 1842, in-12; Limoges, 1845, in-12; — Bilboche; Paris, 1835, in-12; - Michael; Paris, 1838, in-12; - Le Passe-Temps de la Jeunesse; Paris, 1835, in-12, etc., etc. Tous ces ouvrages ont eu plusieurs éditions. CH-P-C.

Biogr. Saintes Renseignements particuliers. geaise. - Louandre et Bourquelot, La Littérature contemporaine.

BYNARD (J. G.), philhellène genevois, d'origine française, naquit à Lyon, en 1775. Sa famille s'était expatriée par auite des persécutions religieuses, et son père avait établi une maison de commerce à Lyon. Lors du siège de cette ville en 1793, M. Eynard combattit dans les rangs des défenseurs de cette malheureuse cité; et lorsqu'elle tomba au pouvoir des conventionnels, il se réfigia avec sa famille, à Gênes, où quelque temps après il s'établit comme négociant. Lorsque Masséna se trouva chargé de la défense de cette ville, Eynard servit comme volontaire. En 1801 il se rendit à Livourne, où il se charges d'en emprunt pour le roi d'Étrurie, emprunt qui pnduisit à M. Eynard des profits considérables li ne retourna à Genève qu'en 1810. En 1811, il parut au congrès de Vienne en qualité d'envoyé la république helvétique. Le grand-duc de Toicane, qui lui donna plusieurs preuves de himveillance, se fit représenter par lui, en 1818, au congrès d'Aix-la-Chapelle, et pendant son sejour dans les États de ce souverain il fet nomme conseiller de cour, et reçut aussi de lui des tibes de noblesse. De retour à Genève, M. Eymre se dévona à la cause des Grecs, et vint en 1815 3. Là il fat nommé membre du comité grec. itôt après il fut naturalisé Grec et déclaré 1 d'Athènes par l'assemblée nationale d'Ari cette époque il était en correspondance ous les philhellènes de l'Europe, et il se ait avec zèle de tout ce qui concernait la du peuple grec. Il fit, dans l'intérêt de ple, un voyage à Londres, en 1827; mais trouva pas les dispositions du cabinet bles à la cause de la nationalité grecque. i d'une mission par Capo-d'Istrias, présie la Grèce, et muni par lui d'un plein r, il revint, en 1829, à Paris, pour solla garantie du gouvernement français in nouvel emprunt que les Grecs avaient de contracter. Le ministère Polignec ayant son appui, en octobre 1829, M. Eynard ida à envoyer en Grèce, de ses propres et sans garantie, la somme de 700,000 fr., perdant pas courage, il s'adressa ensuite ment, pour servir la cause grecque, à 's X et au dauphin. Après quelques négois du ministère des affaires étrangères e cabinet de Saint-Pétersbourg, on donnait Eynard l'espoir de voir ses efforts couronsuccès, quand survint la révolution de 1830. Un autre emprunt grec lui fit entree à cette époque un nouveau voyage à es: puis il revint à Paris, et remit au prince les pouvoirs dont l'avait investi le gounent grec, voulant passer l'hiver à Roine. il envoya diverses notes aux ambassades trois grandes puissances, et pressa ent la conférence de Londres de faire choix nonarque pour la Grèce (voy. Léopold et i) et de hâter la conclusion de l'emprunt s. M. Eynard entretenait les relations les ntimes avec le président Capo-d'Istrias, jusmoment ou cet homme d'État fut assassiné; cette catastrophe, il prit bautement la dede l'ancien président dans les feuilles pus. Lors de l'insurrection qui éclata en Crète 11, M. Eypard voulut ranimer en faveur de se des Hellenes les efforts de 1824; il s'ai à cet effet aux membres de l'ancien corec de Paris; mais la prompte compression uvement insurrectionnel rendit inutiles tou-; démarches. On a de M. Eynard : Lettres uments officiels relatifs aux divers évéuts de Grèce (Paris, Didot, 1831). [Enc. du M.]

ersations-laxikon. - Lesur, Ann. hist. univ., NDEN (Jucques van), peintre néerlandais, imègue, en 1733, mort vers 1800. Instruit n père, il peignit divers objets, et se fit surmnaître par ses dessins, qui représentent des de guerre, des fruits, des fleurs, des ani-, etc. Jacques van Eynden étudia aussi la matique et les langues anciennes.

er, Newes Allgemeines Künstler-Laxicon.

peintre néerlandais, né à Nimègue, en 1747, mort en 1819. Tout en remplissant un emploi à Thiel et à Dordrecht, il s'exerçait à la painture. Il se fit aussi connaître comme écrivais. En 1783, il obtint un prix pour son ouvrage intitulé : Over d**en** nationalen smaak der hollandsche school in de Teeken en schilder kunst (Du Goût national de l'ésole hollandaise dans la peinture). On a en outre de van Eynden ; une traduction hollandaise de la vie du Corrége; - Nadere bysanderheden betreffende de Kunstschilders Hubrecht and Jan Van Byck (Nouvelles particularités au sujet des peintres Jean et Hubert Van Eyck ); 1813.

: Hogier, Neues Aligemeines Kanstler-Lexicon.

EVNHOURDTS OU EVEHOVECK (Romunidus on Rombaut), graveur flamand, né à Anvers, en 1605, selon Luigi de Angelis, en 1631, d'après Basan, et mort à une époque inconnue. Il gravait à l'eau-forte. Ses principales gravures sont faites d'après Rubens et Schut. « Ses planches, dit de Angelis, sont gravées dans un style pittoresque avec une pointe ferme et décidée. Son dessin, sans être très-correct, est ingénieux, et ses masses de lumière et d'ombre sont assez bien ménagées. »

Gandellini, Notisie degli Integliatori, avec les additions de l'abbé Luigi de Angelis.

\* BYQUEM (Matthieu), sieur de Martineau, physicien français, vivait à Bordeaux, sa ville natale, dans le dix-septième siècle. On a de lui un ouvrage d'alchimie, intitulé : Le Pilote de l'Onde vire, ou le secret du flux et du reflux de la mer; Paris, 1678, in-12. UH-P-G.

Psaume, Dictionn. bibliogr. et critique, ou nouveau manuel du libraire et de l'unateur de libres.

EXELES (Jean-Baptiste-Benoft), scrivain, traducteur et géographe français, né à Marseille, le 24 juin 1767, mort à Graville, le 12 juin 1846. « On n'a jamais su, a dit Audissret, à quelle époque ni pour quels motifs il quitte le midi de la France pour aller dans le nord de l'Europe, et on ignore aussi dans quels États, dans quelles villes il a principalement résidé, et quelles y ont été ses fonctions, ses occupations. On pourrait croire qu'il y fut appelé par son compatriote le fabuliste Fumars, qui a été vingt-cinq ans professeur de littérature française à Copenhague, où il est mort, en 1806. » Quoi qu'il en soit. Eyriès vint se tixer à Paris en 1805. Doué d'une mémoire prodigieuse, il prétendait savoir le grec, le latin, neuf langues vivantes et posséder à fond la connaissance de tous les idiomes du Nord. Un des sondateurs et président honoraire de la Société de Géographie de Paris, membre de la Société Asiatique et d'une foule d'autres sociétés savantes, il remplaça Eusèbe Salverte comme membre libre de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, en 1839. Petit de taille, portant un costume antique, le chapeau à larges borde et un habit qui lui couvrait les mollets, NDEN (Roland VAN), neveu du précédent, | on le voyait souvent sur les quais bouquinant

et remplissant ses poches de livres poudreux. Une attaque d'apoplexie ayant affaibli ses facultés en 1844, il dut renoncer aux travaux littéraires, et se retira dans sa famille, où il termina sa laborieuse carrière, deux ans après.

Eyriès a énormément produit; on lui doit : Voyage de découvertes dans la partie septentrionale de l'océan Pacifique, par Broughton, traduit de l'anglais; Paris, 1807, 2 vol. in-8°; -Voyage en Pologne et en Allemagne, fait en 1793 par un Livonien, traduit de l'allemand: Paris, 1807, 2 vol. in-8°; — Tableaux de la Nature, ou considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, etc., de l'Amérique, par A. de Humboldt, traduits de l'allemand; Paris, 1808, 2 vol. in-12; - Barneck et Saldorf, ou le triomphe de l'amilié, roman d'Auguste Lafontaine, traduit de l'allemand; Paris, 1810, 3 vol. in-12; - Fantasmagoriana, traduit de l'allemand; 1812, 2 vol. in-12: - Nouveau Recueil de Contes, traduits de l'allemand; 1813, 3 vol. in-12; - Voyage en Perse, en Arménie, en Asie Mineure et à Constuntinople en 1808 et 1809, par Jacques Morier, traduit de l'anglais; Paris, 1813, 2 vol. in-8°; - Histoire des Naufrages, ou recueil des relations les plus intéressantes des naufrages, hivernements, délaissements, etc., par de Perthes; nouvelle édition, 1815, 3 voi. in-8°; 1819, 3 vol. in-12; — Voyage en Norvège et en Laponie pendant les années 1806, 1807 et 1808, par Buch, traduit de l'allemand; 1816; - Voyage dans l'intérieur du Brésil, etc., en 1809 et 1810, avec' un voyage au Rio de la Plata et un essai historique sur la révolution de Buenos-Ayres, par J. Mawe, traduit de l'anglais; 1816, in-8°; — Voyage de Golownin, contenant le récit de sa captivité chez les Japonais en 1811, 1812 et 1813, etc., suivi de la Relation du voyage du capitaineRicord aux côtes du Japon en 1812 et 1813, traduit sur la version allemande; Paris, 1818, 2 vol. in-8°; -Voyages dans le Beloutschistan et le Sindhy, par H. Pottinger, traduit de l'anglais; 1818, 2 vol. in-8°; - Annales du Règne de Georges III, roi d'Angleterre, par Aikin, traduites de l'anglais; Paris, 1820, 3 vol. in-8°; — Abrégé de l'Histoire générale des Voyages, par La Harpe; nouvelle édition, 1820 et ann. suiv., 30 vol. in-8°; -Mémoire sur les découvertes de M. Mollien et des voyageurs qui l'ont précédé dans l'intérieur de l'Afrique, à la fin du tome II des Voyages de M. Mollien; 1820, 2 vol. in-8°; — Voyage au Brésil en 1815, 1816 et 1817, par Maximilien, prince de Wied-Neuwied; 1821-1822, 3 vol. in-8°, et atlas; — Bibliomappe, ou livrecarte, textes analytiques, etc.; 1824 et ann. suiv., in-4°; - Cinq années de sejour au Canada, par Ed. Allen-Talbot, traduit de l'anglais; 1825, 3 vol. in-8°, et atlas; - Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana. fait en 1822 par le major Gordon Laing, traduit de l'anglais, par Eyriès et Larenaudière; Paris, 1826, in-8°; — Voyages et découvertes dens le nord et dans les parties centrales de l'Afrique, exécutés en 1822-1824, par Denhan, Clapperton et Oudney, trad. de l'anglais (avec Larenaudière); Paris, 1826, 3 vol. in-5°; -Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. par Clapperton, traduit de l'anglais; 1826, 3 vol. in-8°; — Abrégé de Géographie moderne, ou description historique, politique, civile et naturelle des emp<del>ires, royaumes, États et</del> leurs colonies, avec celle des mers et des lia de toutes les parties du monde, avec Pinkerton et Walckenaër; Paris, 1827, 2 vol. in-8°; Voyage archéologique dans l'ancienne Étrurie, par Dorow, traduit de l'allemand ; 1829. in-i': Abrégé de l'Histoire générale des Voyages 'usqu'à nos jours, suite de la coll. de La Harpe; Paris, 1830, 2 vol. in-8°; — Recherches sur la population du globe terrestre; Paris, 1833, in-8°; — Voyage en Arabie et dans le Hedjas, avec une Histoire des Wahabites, par J.-N. Burckhard, traduit de l'anglais: 1834, 3 vol. in-8°; — Voyage en Asie et en Afrique, résuné général des voyages anciens et modernes extcutés dans ces deux parties du monde; Paris, 1834-35, gr. in-8°, orné de vignettes, cartes et portraits; — Voyage de l'embouchure de l'Indu à Lahor, Caboul, Balkh et Bokhara, par Al. Burnes, traduit de l'anglais; 1835, 3 vol. in-8°; -Voyage sur le Danube, de Pesth à Routschouk, et notions sur la Hongrie, la Valaquie, la Servie, la Turquie et la Grèce, par M.-J. Quin, traduit de l'allemand; 1836, 2 vol. in-8; -Introduction à la connaissance des montsgnes, des vallées, des lacs et des rivières de la Suisse et des pays limitrophes, pour servi à l'explication de la carte en relief de Bauerkeller, par J.-F. Bach, revue par Eyriès; Paris, 1842, in-8°; - Notice sur Alexandre Burnes, et extrait de son dernier ouvrage intitulé: Le Caboul, ou récit d'un séjour dans ce pays perdant les années 1836, 1837 et 1838; Paris, 1842, in-8°. — Le Danemark, avec M. Chopin, dans l'Univers pittoresque; Paris, F. Didot, 1846, in-8°. Eyriès a coopéré à la continuation de l'Arl de vérifier les dates, publiée par le marquis de Fortia d'Urban, et y a donné la Chronologie historique des rois d'Angleterre de 1770 à 1827, et celle des rois de Danemark, de Suède et des empereurs de Russie, de 1770 à 1800. Il a peblié plusieurs articles dans les Annales des Voyages de Malte-Brun, dans les Nouvelles Annales des Voyages, dont il était devenu le priscipal rédacteur, ainsi que dans l'Encyclopédie moderne et dans la petite Encyclopédie des Connaissances utiles. Collaborateur de la collection des Costumes, mæurs et usages de tous les peuples, avec gravures coloriées, in-18, pabliée par Gide, Eyriès y a fourni l'Angleterre. l'Autriche, la Chine, la Russie, la Suisse et la Turquie, Il a coopéré aussi au Nouveau Dictionnaire géographique et à d'autres recueils.

L. Louver.

Dict. de la l'onvers., supplément. — Biogr. univ. el portal.des Contemp. — Quérard, La France littéraire. — La Littérature franç. contemp.

\*EVENE (*Buchaire*), polygraphe allemand, mé à Kœnigshofen, en 1520, mort en 1598. Il étudia à Leipzig, devint prédicateur, et, en 1545, il fut nommé pasteur à Streuffdorf. On a de lui : *Proverbiorum Copia*; Eisleben, 1601, in-8°; — *De Nominibus propriis*.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allgem. Gelehrt.-Lexikon. BYRING (Élie-Martin), théologien allemand, né à Fechheim, le 19 octobre 1673, mort le 13 octobre 1739. Il reçut le titre de maitre en 1697, séjourna quelques années à Berlin, se rendit à Halle en 1701, devint inspecteur aulique à Cobourg, pasteur à Meder, puis à Rodach; enfin, en 1736, surintendant (evêque protestant) dans la même localité. On a de lui : Dissertationes II de ortu et progressu christianx religionis in Francia orientali; — Vita Ernesti Pii, ducis Saxonix: - Die abgezogene Decke der gegenwærtigen Welt und der Christenheit (Le Mystère dévoilé en ce qui touche le monde actuel et la chrétienté); - Deutschlands Freude ueber die angenommene Königliche Würde Friderici I, (La Joie de l'Allemagne lors de la prise de possession de la royauté de Frédéric Ier); ariettes et cantiques.

Moser, Lexik.jetztleh. Gottesgel.

EVRING (Louis-Salomon), fils du précédent, polygraphe allemand, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. Il fut adjoint à la faculté de philosophie d'Iéna, et mourut de consemption à Giessen. On a de lui: Commentarius de rebus Franciæ orientalis sub Antonio (de Rotenhahn), episcopo Bambergensi; Altdorf, 1732, in-4°; — Vita Seb. de Rotenhahn; Iéna, 1739, in-4°.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allg. Gel.-Lesik.

EVRINI D'EVRINIS (M.-E.), médecin suisse d'origine russe, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. Il s'établit et professa la langue grecque dans le comté de Neufchâtel. En 1710, il découvrit dans le Val-de-Travers une mine d'asphalte, qui lui fournit l'occasion de publier plusieurs écrits. En même temps il céda ses droits sur les produits de la mine à un Français nommé La Sablonière, qui introduisit ce bitume en France. On a d'Eyrini : Dissertation sur l'asphalte, ou ciment naturel, avec la manière de l'employer et l'utilité des huiles qu'on en retire; Paris, 1721, in-12; - Description des lois des mines (en latin et en francais); Besançon, 1721, in-12; - Avis sur l'usage des asphaltes (sans date); - Réponse à un extrait du Journal des Savants (page 110), hébraïque, grecque, latine et françoise: Asphastasphalia prima; seu invertibilis bituminis veritas ac securitas, cum aliis asphastasphaliis et alysteria, ou Véritable Histoire de la découverte de la mine d'asphalte; 1722, in-12. Cet écrit, dont le titre est si bizarre, était une réponse à une critique de la brochure d'Eyrini, dans le Journal des Savants.

Biographie medicale.

EYSEL (Jean-Philippe), médecin allemand, né à Erfurt, le 27 août 1652, mort le 30 juin 1717. Fils d'un artisan, il se destina d'abord à l'état ecclésiastique, et suivit les cours du gymnase de la ville. Venu ensuite à Iéna, il résolut d'entrer dans la carrière médicale. En 1680 il reçut à Erfurt le titre de docteur. Devenu médecin pensionné à Bockmin, en Westphalie, il s'établit ensuite à Erfurt, en 1684. De 1687 à 1693, il fut professeur agrégé de médecine à l'université; puis il remplaça Henri-Christophe Alberti dans la chaire de professeur titulaire. En 1693, il permuta avec Vesti, et remplit la chaire d'anatomie et de chirurgie, à laquelle fut annexée celle de botanique. Reçu mattre ès arts en 1713, il devint membre de l'Académie des Curioux de la Nature, sous le nom de Philoxène. Les principaux de ses nombreux écrits sont : Dissertatio de chocolatæ usu et abusu; Erfurt, 1694, in-4°; — Dissertatio de herniis; ibid., 1697, in-4°; - Compendium pathologicum, modernorum dogmatibus accommodatum, per quæstiones et responsiones distinctum, corporis humani fabricam, quoad omnes partes concinne describens; Erfurt, 1699, in-8°; — Compendium Pathologicum, etc.; Erfurt, 1699, in-8°; — Compendium Semiologicum, modernorum dogmatibus accommodatum, etc.; Erfurt, 1701, in-4°; - Compendium Practicum, modernorum praxi clinicz accommodatum, morborum et symptomatum corporis humani curationem succincte complectens; Erfurt 1710, in-8°; — Compendium Chirurgicum, modernorum dogmatibus accommodatum, per quæstiones et responsiones distinctum, in quo morborum ad Chirurgiam spectantium sanationes, multis observationibus et medicamentis longo usu et sedulitate probatis, proponuntur, etc.; Erfurt, 1714, in-4°; - Appendix Operationum chirurgicarum nonnullarum quæ in Compendio Chirurgico, ob penuriam temporis, omissæ; Erfurt, 1715, in-4°; - Dissertatio de betonica (braun Betonien-Kraut); Erford, 1716, in-4°; — Dissertatio de veronica (Ehrenpreiss); Erfurt, 1717, in-4°. Les écrits d'Eysel ont été réimprimés ensemble, avec un appendice, sous le titre suivant : Opera Medica et Chirurgica, sive compendium physiologicum, etc.; Francfort, 1718.

Biographie médicale.

EYSEL (André), frère cadet du précédent, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il se fit médecin, et laissa quelques écrits, dont voici les titres: Dissertatio de febre infantum putrida et putredinali vermium seminario orta; Erford, 1693, in-4°; — Dissertatio de chylo secundum et præter naturam;

Erford, 1694, in-4°; - Dissertatio de passione colica: Erford, 1716, in-4".

Biographie médicale.

EYSENGREIN. Voyes EISENGREIN.

EYSSON (Henri), médecin hollandais, natif de Groningue, vivait dans la seconde muitié du dix-septième siècle. En 1658, il fut reçu docteur; on a peu de détails sur sa vie, on sait seulement que les carateurs de l'aniversité de Groningue firent construire un nouveau théâtre anatomique, dont ils confièrent la direction à Eysson. On a de lui : De Officio Omenti; Groningue, 1658, in-4°; - Tractatus anatomicus et medicus de Ossibus infantis cognoscendis conservandis et curandis; Groningue, 1659, in-12. Cette description est exacte, quoique Eysson n'ait eu à sa disposition qu'une portion d'un seul squelette de fœtus à terme. Il a joint à son livre la monographie de Coitier : — Observationes rariores in nupero subjecto analomico; Groningue, 1860, in-4°; — Collegium Anatomicum, sive omnium humani corporis partium historia, examinibus triginta brevissime comprehensa; Groningue, 1662, in-12; - De Fælu lapide facto, etc.; Groningue, 1661, in-4°; — Syntagma medicum minus; Groningue, 1672, in-12.

Blog. med.

ETSSON (Rodolphe), médecin hollandais, mort en 1708. Il exerça la profession médicale à Groningue. On a de lui : Sylvæ virgilianæ prodromus, sive specimina philologico-botanica, de arboribus glandiforis proprie dictis: Groningue, 1695, in-12; -– Dissertatio de fago; Groningue, 1700, in-12; — Dissertatio de functionibus microcosmi; Groningue, 1704, In-4".

Blog. med.

\* ETTELWEIN (Jean-Albert), ingénieur allemand, né à Francfort, le 31 décembre 1764, mort vers 1840. A quinze ans il entradans l'artillerie, d'où il se retira avec le grade de lieutenant. Il fut ensuite membre du conseil des bâtiments en Prusse. On lul doit l'accomplissement de nombreux travaux d'utilité publique, parmi lesquels la régularisation des cours de l'Oder, de la Warthe, du Weichsel et du Niemen ; la construction des ports de Memel, de Pillau et de Swinemünde, la détermination des frontières de la province rhénane, l'adoption de poids et mesures uniformes en Prusse. Ses ouvrages sont : Vergleichung der in den Kænigl. Preuss. Staaten eingeführten Muasse und Gewichte (Comparaison des poids et mesures adoptés dans les États prussiens); Berlin, 1798, avec un supplément (Nachtrag); Berlin, 1817; — Praktische Anweisung zu Wasserbaukunst (Démonstration pratique d'architecture hydraulique); Berlin, 1802, in-8°; et 1809-21. 2º éd.; — Handbuch der Mechanik fester Karper und der Kydraulik (Manuel de la Mécanique des Corps solides et de l'Hydraulique); Berlin, 1801; — Handbuch der Statik fester

*Liberper* (Manuel de la Statique des Corps solides); Berlin, 1808, 3 vol.; - Handbuch der Perspective (Manuel de Perspective); Berlin, 1810, 2 vol.; — Grundlehren der höhern Analysis (Principes d'Analyse géométrique); Berlin, 1824. 2 VUÌ.

Conversations-Lexikon.

ETTZING ( Michel D'), en latin Aitsingerus, historien allemand, du seizième siècle. On ignore le lieu et la date de sa naissance et de sa mort. Fils du baron d'Eytzing de Schratental, qui possédait des biens en Belgique, il fut envoyé à l'université de Louvain, où il étudia particulièrement la jurisprudence et les mathématiques, et eut pour guide le savant Jean Wamesius, professeur de droit civil. Ensuite il embrassa la carrière de la diplomatie, et fut envoyé, en 1563, au concile de Trente par l'empereur Ferdinand Ier. A la mort de ce souverain, il fut attaché à la personne de Maximilien II, son successeur. Il assista, en 1566, à la diète d'Augsbourg, et reçut, en 1568, une mission particulière de l'empereur, pour le duc d'Albe, qui était depuis pen de temps en Belgique. Il arriva à Bruxelles le 3 juin 1568, et le 5 il fut témoin du supplice des comtes d'Egmont et de Horn. Il sit ensuite un séjour d'environ vingt ans en Belgique, et fut en position de bien voir les événements qui s'y accomplirent, et d'être instruit de leurs causes secrètes. D'Eytzing ne vivait plus en 1596. On a de lui : Pentaplus regnorum mundi; Anvers, 1579, petit in-4° (dédié à l'empereur Rodolphe II). C'est un ouvrage de chronologie; -De Leone belgico, ejus topographica atque historica descriptione, liber quinque partibus gubernatorum Philippi, regis Hispaniarum, ordine distinctus,... rerum in Belgio musime gestarum, inde ab anno Christi 1559, usque ad annum 1583, perpetua narratione continuatus; Cologne, 1583, in-fol., souvent reimprimé. Bien qu'attaché à la cause espagnole, l'auteur de ce journal, mal écrit, fait preuve de modération, et donne sur l'histoire des Pays-Bas pendant la seconde moitié du seizième siècles des renseignements que l'on tenterait en vain de puiser à d'autres sources; — Thesauri Principum hac atate in Europa viventium Paralipomena, quibus Bavarica, Turcica, Anglica, Belgica et Bohemica imperatorum, regum, ducum, marchionum, comitum aliorumque Europæ procerum alque heroum stemmata continentur; Cologne, 1592, in-8°. Les familles des Pays-Bas dont il y est question sont celles de Buren, Egmond, Boussu, Aerschot (ducs d'), Lalaing, Ligne, Nassau, Lannoy, La Marck, et Brederode. E. REGNARD.

David Clément, Bibl. curicuse, t. 1, p. 103, — Sat, Onomasticon. — De Reilfenberg, Notice sur Nichel d'Bytzing, dans les Bullesins de l'Acad. 209. de Brustiles, t. V, nº 8, année 1838.

ÉZANVILLE (Renaut), poête et inventeur français, né au Val de Marremont, près Langres, vers 1560, mort à Paris, en 1620 ou 1621. Ufut iccessivement au service du duc d'Elu counte d'Harcourt, et passa dix-sept jeunesse à voyager chez les différents e l'Europe et de l'Asie, dont il donne tion la plus complète et « dont même. 'erai mention plus particulièrement au aes deux voyages d'autrefois, lesquels vec la permission du roi et de mes deux Malgré cette annonce d'une histoire de es, Ezanville s'en tint, par raison sans premier volume qu'il avait publié, et point, paratt-il, le succès qu'il en atl'est un petit in-12, assez rare, dont tà lui seul l'abrégé le plus simple: Inrouvelle des esperviers et globes de lu grand chiffre indéchiffrable et lière qui ne se verse point. Plus, ingts quatrains sententieux, servant rtes à l'utilité d'un chacun; 100 vers, ux filles légères, et d'autres choses ut voir en la page suivante; par le mville, p**remi**er **homme de chambre** eigneur le duc d'Elbouf; Paris i), 1610. Ces découvertes nouvelles, ces inventions » se réduisent à des modifis engins guerriers d'alors, ou corresux idées superstitieuses du temps. Les s sont une combinaison du canon et de se fort vantée pour l'utilité des assiégés, , disent quelques auteurs, leur effet uvent contre caux qui s'en servent. Les guerre sont faits de six cercles de petits garnis de pointes, et destinés à servir e-trappes et à défendre les approches des des camps. Quant au chiffre indéchiffut mis en usage durant quelque temps, merre de Hongrie; mais il fut abanmme trop compliqué. Ézanville, malgré aille du roi de Hongrie, fut malbeureux plication de ses inventions militaires, surplus la paix avec la Turquie rendit utile. La salière qui ne se verse point, en façon de boussole marine, et jouant ix pivots qui la maintenaient toujours niveau désiré, a également été aban-Le reste du livre d'Ézanville est rempli rins sentencieux ayant pour titres: à Dieu le Père, au Saint-Esprit, à à la Vierge, Adieux à ma maitresse, au de l'amour, et des Acrostiches. lle obtint, par le crédit des ducs d'Hard'Elbœuf, la charge de grenetier du roi e d'Osthun. A la Saint-Jean de 1608, s l'île Louviers, aux dépens du roi, l'eseu d'artifice par lui récemment inventé, el il communiqua la flamme à l'aide uière d'eau puisée dans la Seine. C'était ce de seu grégeois, dont le secret est onnu. Ed. Renaudin.

c. Inventions nouvelles, etc.; Paris, 1610, in-12. ÉMIR ou OUZDÉMIR, général et gouurc, né en Circassie, mort à Dewarouwa, en Nuble, en 967 de l'hégire (1559 de J.-C.). Le pacha Awis, beglerberg du Yémen, ayant été acsassiné par quelques-uns de ses soldats, en 954 (1547), Ezdémir, l'un de ses principaux officiers, saisit l'autorité militaire, avec l'assentiment de la majeure partie des troupes, étoutsa la rébellion, et punit les meurtriers. Il se détermina à continuer l'expédition commencée par le pacha. et alla mettre le siège devant Sanaa, une des plus fortes places de la secte des zéidis. Cette ville se rendit après une résistance de sept jours. Deux ans après, en 956 (1549), Ezdémir sut nommé gouverneur du Yémen, en récompense de ses services, ou plutôt en retour des présents considérables qu'il avait envoyés à la Porte. Pendant toute la durée de son administration. qui dura sept ans, il se fit chérir des habitants du pays, par sa sagesse, sa bonté et sa prévoyance active. La simplicité qu'il faisait régner sur sa table et dans ses vêtements, son courage, sa patience et son affabilité, lui avalent également concilié l'affection des soldats. Le but qu'il ne cessa de poursuivre, c'était de détruire la puissance des zéidis; déjà il leur avait enlevé sept châteaux, et avait bâti plusieurs forteresses, lorsqu'il apprit que ses ennemis et ses rivaux cherchalent à lui faire perdre la confiance du sultan; aussitôt il donna sa démission, et retourna à Constantinople. Il soumit au diwan le projet de la conquête de l'Abyssinie Soliman II entra dans ses vues, et lui confia un corps de 3,000 hommes, avec le titre de gouverneur des provinces à soumettre. Les entreprises d'Ezdémir sur ce nouveau théâtre furent presque toujours heureuses; mais la mort vint bientôt mettre un terme à ses succès. Il fut remplacé par son fils, Othman-Pacha, qui devint plus tard heglerher du Yémen. E. BEAUVOIS.

Kothboddin al-Mekki, La Foudre du Yémen, ou hist. de la cong. du Yémen par les Ottomans. — Abmed ben Yousout ben-Mohammed Firouz, Mathail-él-niran, ou le lever des astres. — Silv. de Sacy, t. Iv. des Not. des Manuscrit, p. 448-483. — J. de Hunnier, Hist. de l'Emp. Ottoman, L. 28, vol. VI. p. 262-3, trad. de Hellert.

ÉZÉCHIAS, en hébreu Hizkia, roi de Juda. fils d'Achaz et d'Abi, naquit vers 750 avant J.-C., et mourut en 692. A vingt-cinq ans, il succéda à son père, et il fit, dit l'Ecriture, ce qui est droit « devant Jéhovah, comme avait fait David, son père ». Il détruisit les hauts lieux, mit en pièces les statues des idoles, coupa les bocages, et brisa le serpent d'airain que Moise avait élevé dans le désert pour guérir le peuple, mais qui était devenu un objet de superstition; et l'Écriture lui rend ce témoignage, « qu'il n'y eut point après lui de roi semblable à lui entre tous les rois de Juda, comme il n'y en avait point eu entre ceux qui avaient été avant lui ». Son père s'était reconnu tributaire des Assyriens. Ezéchias secoua le joug étranger. Il attaqua ensuite les Philistins, et les battlt jusqu'à Gaza, à l'extrémité sud-ouest du pays. Mais, la quatrième année de son règne, Salmanasar s'empara de Samarie, et détruisit le royaume d'Israel, de sorte que les frontières de l'empire assyrien s'étendaient jusqu'à quelques lieues de Jérusalem. Il était facile de prévoir que les Assyriens ne s'en tiendraient pas là. En effet, la quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sennachérib envahit le royaume de Juda, dont tontes les villes fortes tombèrent entre ses mains. Ézéchias, se sentant incapable de résister, envoya un message à Sennacherib, qui se trouvait à Lakis, en lui disant : « J'ai fait une faute; retire-toi de moi, je payerai tout ce que tu m'imposeras. » Le vainqueur exigea un tribut de 300 talents d'argent et de 30 talents d'or, et il fallut pour payer cette somme enlever jusqu'aux lames d'or qui couvraient les portes du temple. Sennachérib, voyant Ézéchias sans ressources pécuniaires, voulut être mattre de Jérusalem même, et une armée puissante, commandée par Tarta, Rab-Saris et Rab-Saké, vint mettre le siège devant cette ville. Il est à croire cependant que cette nouvelle attaque avait été motivée par la conduite d'Ézéchias, qui, tont en traitant avec Sennachérib, avait probablement cherché à conclure en secret une alliance avec le roi d'Égypte, puisque Rab-Saké lui reproche « de s'être confié en l'Égypte, ce roseau cassé qui percera la main de celui qui s'y appuie ». Ce général fit transmettre au roi de Juda des paroles dures et pleines de hauteur. Il lui offrait de la part de son maître, pour prix de sa soumission, 2,000 chevaux s'il avait assez d'hommes pour les monter, et declarait aux Juiss qu'ils seraient transportés hors de leur pays. Ézéchias, à cette nouvelle, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, alla prier dans le temple, et envoya consulter le prophète Ésaïe, qui lui fit promettre, de la part de Dieu, une prompte délivrance. Ésaie ne s'était pas trompé. Sennachérib, qui assiégeait la ville de Libna, apprit bientôt que Tirhaca, roi d'Ethiopie, s'avançait contre lui à la tête d'une grande armée. Ce nouvel ennemi lui fit changer ses dispositions ; il abandonna le siège de Libna, et fit encore sommer Ézéchias de se soumettre. Mais « il arriva que cette nuit-la un ange de Jehovah sortit, et tua 185,000 hommes au camp des Assyriens..... et Sennachérib partit de là, et s'en alla, et s'en retourna, et se tint à Ninive ». Cet événement a donné lieu à beaucoup de commentaires. Les uns ont vu dans l'ange de Jehovah une maladie contagieuse; d'autres ont pensé qu'il s'agissait de l'armée de Tirhaca, qui en cette circonstance pourrait être considérée comme l'ange du Seigneur. Il nous suffit d'avoir indiqué ces deux opinions.

« En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort, et le prophète Isaïe vint à lui, et lui dit : Ainsi a dit Jehovah. Dispose ta maison, car tu vas mourir. » Ezéchias pria Dieu et versa des larmes, et le prophète, qui s'était retiré après avoir adressé au roi les paroles que nous venons de rapporter, se trouvait encore dans la cour du palais lorsqu'il rentra pour annoncer à Ézé-

chias, de la part de Dieu, que sa prière était es cée; qu'avant trois jours il serait retabil, e qu'il vivrait encore quinze années. Il fit men alors des figues sèches sur l'ulcère du mi, qui fut guéri. Pour lui prouver la vérité de sa pamesse, Isaie avait fait rétrograder l'ombre le dix degrés sur le cadran d'Achaz; autre fui qui a donné naissance à de volumineux com taires. Quelque temps après, Ézéchias reçat às ambassadeurs de Mérodach-Baladan, fis à Baladan, roi de Babylone, qui l'envoyait féiriter de sa guérison; il commit l'imprudence à montrer toutes ses richesses à ces étrangers, a qui donna lieu à Isaie de lui annoncer que la Babyloniens pilleraient un jour tous ces tréses, dont il était si fier, et feraient de ses descendants des eunuques pour leur palais. On comprad difficilement comment Ezechias pouvait aver tant de richesses à montrer aux Chaldens, hi qui si peu de temps auparavant avait été obli de dépouiller le temple même pour apaiser la colère de Sennachérib. Ézéchias régna vingt-nes ans, et laissa le trône à son fils Manasaé, ver l'an 697. Pour remercier Dieu de sa guérison, il avait composé un cantique remarquable, qui 🗷 trouve au chapitre XXXVIII de Jérémie.

Eusèbe rapporte que ce monarque, dans sonzie pour la sainte doctrine, détruisit ou supprime plusieurs livres de Salomon, qui traitaient de choses pouvant exercer une influence dans-reuse sur les gens simples qui n'en compraient ni le sens ni la portée. Quelques rabbis lui attribuent une connaissance approfondie de mathématiques et une réforme du calendrier. Saint Jérôme, dans son commentaire sur le chapitre XXXIX d'Isaie, donne pour cause à la maladie d'Ezéchias la faute qu'il avait commise au oubliant de rendre grâces à Dieu après le désastre de Sennachérib.

Alexandre Bonneau.

il Role, ch. xvIII-XX. — Il Chron., ch. XXIX-XXXIX.— Essic, XXXI, XXXII, XXXVI-XXXIX.— Esciestatique, XLVIII, 18 à 26.

\* ÉZÉCHIAS, souverain pontife des Juis, qu'on dit avoir vécu au quatrième siècle avait l'ère chrétienne. Si l'on devait ajouter foi à la chronique samaritaine envoyée à Édouard Benhard, Ezéchias aurait été au devant d'Alexadre le Grand, et aurait composé des hymaes é un hosanuah. Mais cette tradition est contraine au témoignage de Flavius Josèphe, qui donne au grand-prêtre des Juifs qui désarma Alexandre le nom de Jaddus ou Jadduah. Al. Bonnear.

Acta Eruditorum Lapsiens., 1001, pag. 169.

ÉZÉCHIEL, en hébreu Khizkiel, le troisième des quatre grands prophètes, vivait as sixième siècle avant l'ère chrétienne. Son non en hébreu signific celui que Dicu fortifie. Étéchiel est la transcription de ce mot, telle que l'a donnée la Vulgate. La vie de ce prophète nous est presque entièrement inconne; nous savons seulement, comme il nous l'apprend lui-même, qu'il était fils de Buzi, de la

tribu de Lévi et de l'ordre des sacrificateurs ( Eséch., ch. I, v. 3 ). Nabuchodonosor l'emmena captif à Babylone, vers l'an 599 avant J.-C., en même temps que le roi Jéchonias; et on suppose **qu'il commença la série de ses prophéties en** 594, la cinquième année de son exil et six ans avant la destruction de Jérusalem. Il était marié, et il rapporte (ch. XXIV, v. 15 à 18) que Dieu lui enleva sa femme et lui défendit de la pleurer. Plus loin (ch. XXIX, v. 17) nous voyons qu'il a continué de prophétiser jusqu'à la vingt-septième année de son exil. Une légende ou une tradition, comme on voudra l'appeler, veut qu'Ézéchiel ait été assassiné par un juge de sa nation, qui avait embrassé le culte des idoles et dont il avait fortement blamé la conduite. Théodoret (Synops. in Ezech.) rapporte, d'après une autre légende, que ce prophète fut enseveli en Chaldée, dans le tombeau d'Arphaxad.

Le livre d'Ézéchiel renferme quarante-huit chapitres. Son langage, qui se compose d'un grand nombre de mots chaldéens et de locutions propres à ce dialecte scientifique, manque presque toujours d'élévation, et ne saurait soutenir la comparaison avec celui de ses deux prédécesseurs. On y trouve néanmoins de la véhémence et de la chaleur dans les passages où l'orateur sacré se déchaine contre les vices de ses contemporains ; mais Ézéchiel ne possède pas cette ampleur de pensée et cette force d'inspiration qui caractérisent Esaie et se font quelquefois sentir dans Jé-.rémie. Il faut pourtant que le prophète frappe le peuple, qu'il l'émeuve et qu'il l'entraîne; et pour remplacer l'énergie qui lui manque, l'esprit divinatoire se manifeste en lui sous forme de visions symboliques et énigmatiques. Ses comparaisons étonnent; et les symboles, pour être souvent étranges et bizarres, n'en sont pas moins ingénieux. Il y a une grandeur véritable dans sa description de la chute et de l'élévation du roi de Tyr (ch. XXVIII), dans le tableau de l'Empire Assyrien, qui, pareil au cèdre du Liban, dont la tête semble se pardre dans les cieux, tombe sous la hache des barbares (ch. XXXI), et dans cette allégorie fameuse des ossements secs et blanchis qui se réunissent tout à coup avec un bruit horrible et reprennent une vie nouvelle (ch. XXXVII). Sa première vision sur les bords du fleuve Kébar ou Chobar, avec ces animaux à quatre saces, ces ailes, ce seu, ces éclairs, ces roues parsemées d'yeux, et cette figure à face humaine assise sur un trône de saphir, environné des splendeurs de l'arc-en-ciel, est une magnifique allégorie religieuse, qui de tout temps a exercé la sagacité des érudits et l'imagination des mystiques. Mais à côté de ces passages remarquables, on en trouve d'autres qui nous frappent par leur étrangeté. C'est un rouleau (un livre) que le prophète mange; un ordre de Dieu qui lui enjoint de rester le bras étendu et le visage tourné vers une brique sur laquelle il avait gravé le siège de Jérusalem, pendant trois cent quatre-vingt-dix jours sur le côté gauche et pendant quarante jours sur le côté droit. Ailleurs, Dieu lui commande de faire cuire son pain avec des excréments humains desséchés. Plus loin, il fait en présence du peuple un trou dans la muraille de la maison. comme un homme qui s'échappe à la dérobée en emportant ses meubles, et symbolise par cette pantomime la prise de Jérusalem et la fuite des Juis. Souvent, enfin, on rencontre dans Ézéchiel des tropes, des métaphores et des allégories empruntés à des objets obscènes. L'Orient sans doute est sur beaucoup de points moins scrupuleux que notre société occidentale; nous savons cependant, comme l'avoue Hermann Janssens dans son Herméneutique sacrée, que les Hebreux, dans des temps un peu plus rapprochés, ne permettaient la lecture d'Ézéchiel qu'aux hommes qui avaient atteint leur trentième année. « les jeunes gens devant s'en abstenir, comme plus accessibles aux tentations de la chair ».

882

Ézéchiel prédit les malheurs terribles qui devaient frapper bientôt Jérusalem, et plus tard les Hammonites, les Moabites, les Iduméens, les Tyriens, les Égyptiens, et les peuples de Gog et de Magog. Mais on a remarqué que nulle part il ne menace les Chaldéens, destructeurs de la nationalité juive. C'est un fait que nous nous bornons à mentionner. Le verset 25 du chapitre XX a donné lieu à de vives controverses. Ézéchiel met ces paroles dans la bouche de Dieu: " Parce qu'ils n'ont pas accompli mes ordonnances... je leur ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes. » La première phrase explique parfaitement la seconde. Moïse n'ayant pu appliquer dans son entier la constitution qui devait régir les Hébreux, il avait sallu nécessairement y apporter des modifications contraires au système primitif. La race de Lévi avait remplacé dans les fonctions sacerdotales et judiciaires les premiers-nés de tout ce peuple qui devaient les remplir; le tabernacle avait été placé à Jérusalem. tandis que Moïse voulait qu'il occupat le centre du pays; la royauté, enfin, avait été substituée à la république. Ainsi s'expliquent les paroles d'Ezéchiel; mais le prophète consacre lui-même une partie de son livre à la réforme des abus qu'il se borne à signaler dans le chapitre XX. car c'est à ce point de vue qu'on doit, nous le croyons, étudier les huit derniers chapitres de ce prophète, dont les commentateurs n'ont pas compris l'importance. Que fait en effet Ézéchiel? Voulant mettre à profit le désastre terrible de son peuple, il remonte le cours du siècle, passe au-dessus du mont Sion et du tombeau de David sans daigner s'y arrêter, et va se placer à côté de Moise, pour demander au plus grand des législateurs la communication de ses pensées les plus fécondes. Il se met à l'œuvre ; il modifie le temple, il le place au centre de la Palestine, fait un nouveau partage des pays entre les tribus, et assigne au prince une portion de territoire,

afin qu'il ne puisse à l'avenir pressurer le peuple. Ces huit derniers chapitres étant un véritable corollaire du chapitre XX, il en résulte qu'Æder a soutenu une opinion purement gratuite en déclarant qu'ils n'étaient pas d'Ézéchiel. — Flavius Josèphe attribue à ce prophète deux livres sur la captivité de Babylone. Il est le seul à parler de cet ouvrage, qui ne nous est connu par aucun fragment.

Al. Bonneau.

La Bible. — Hermann Jainsens, Herméneutique sacrée, tome I, § 338-317.] — Wolf, Bibliotheca Hebran, t. II, p. 185. — H. Pradus et J. Villapandus, Explorationes in Bzechielem; Rome, 1898-1808, 3 vol. in-lol., ouvrage savant et secompagné de belles gravures. — Rewoome (archevêque anglican), Attempt towards an improved version, a metrical arrangement and an exploration of the prophet Bzekiel; London, 1788 et 1786, in-8°. — Calmet, Dictionnaire de la Bible. — Reder, Freye Untersuchung über einige Bücher des A. T. — Tindall, Christianity as old as the Creation, cap. VIII. — The Monthly Magazine and British Register, p. 189. — Winer, Bibl. Real-Laxicon.

ÉZÉCHIBL, poëte juif, qui vivait à Alexandrie et qui écrivait en grec. On ne sait presque rien sur sa vie; Clément d'Alexandrie et Eunèbe le nomment à peine; la plupart des savants qui se sont occupés de lui l'ont regardé comme antérieur d'au moins deux siècles à l'ère chrétienne. M. Magnin, qui a dirigé sur Ézéchiel les regards d'une critique judicieuse, pense qu'il vivait vers l'an 140, à l'époque du soulèvement général des Hébreux contre la domination romaine. Il nous reste de lui des fragments, conservés par Eusèbe (Préparation évangelique, livre IX, chap. 28), d'un drame intitulé : La Sortie d'Égypte; Moise en est le héros; 269 vers forment divers morceaux qui relient dans le texte d'Eusèbe des phrases en prose composant ce monument littéraire, fidèle encore à l'iambe de Sophocle et d'Eschyle, et que l'on rencontre avec étonnement à cette époque : c'est le plus ancien drame qui nous reste sur un sujet biblique, et c'est la première tragédie à nous connue qui ait brisé complétement avec les traditions de l'antiquité. Clément d'Alexandrie, qui cite cette pièce dans ses Stromates, liv. I, dit qu'Ézéchiel avait composé des tragédies juives ; de sorte qu'on dolt regarder comme certain que La Sortie d'Égypte n'était pas son seul ouvrage; malheureusement le temps a dévoré jusqu'aux titres des autres productions de cet auteur. - J. Morel publia à Paris, en 1590, les *Fragments d'Ezéchtel*, en y joignant une traduction latine et des notes. Ce travail fut reproduit dans les Poeta Graci veteres; Cologne, 1614; on retrouve les vers du vieux poête alexandrin dans la Bibliotheca Patrum, Paris, 1651, t. XIV, p. 153. Un savant allemand, L.-M. Philipson, les a fait parattre à Berlin (1830, in-8°), avec une introduction, des notes et une traduction en vers allemands en regard. M. F. Dübner en a donné le texte, revu sur divers monuments, avec quelques autres drames chrétiens, dans un volume publié en 1847, et qui fait partie de la bibliothèque des Scriptores Græci, publiée par MM. Firmin Didot.

Ces fragments ont paru en français avec den versions d'Eusèbe, l'une insérée dans un recuel des *Demonstrations évangéliques*, publié par l'abbé Migne, en 1842; l'autre donnée par M. Séguler de Saint-Brisson, 1846, 2 vol. in-8°. M. Magnin les a traduits également en français.

Cave, Hist. Script. eccles., t. I., p. 38. — Bayle, Dictionnaire, au mot Éschiel (sic). — Schoël, Histoire die Littérature Greeque. t. IV, p. 57. — Séguire de Sainbrisson, traduction d'Eusèbe, notes. — Eichhorn, De Jadeorum He Secnica. — Wolf, Bibliotheca Hebras, t. III, p. 1420. — Delitseh, Geschichte der judaisehen Pomis, Leipzig, 1836. — Dübner, Prafat. ad Eschielis Égypsyn. — Magnin, Journal des Savands, avril 1848, p. 18244. — Bd.Du Méril, (Frigines latithes du Thédre moderne p. — Comte de Douhet, Dictionnaire des Mystères; 1834 (cms l'Encyclopédis théologique, publice par l'abbé Migne), col. 317 et 918.

ÉZÉCHIEL (en arménien Ézéguiel), astronome arménien, né vers l'an 673 de J.-C., mert en 727. Il étudia l'astronomie auprès d'Ananias Chirugatsi; puis il parcourut avec quatre de ses condisciples l'Empire Grec et la Syrie, pour se mettre au courant des connaissances astronomiques des Grecs et des Arabes. A son retour, vers l'an 710, il fonda une école d'où sont sortis plusieurs hommes distingués. On a de hi: Traité de Physique et de Métaphysique; — Traité du Zodiaque; — Discours sur la Créstion; — L'art du Rhéteur.

Tchamtchien, Badmouthioun Haiots, t. II, p. 201-22. Cirbled, dans le Dict. hist. de Chaudon.

ÉZENGATSI, OU EZENGAÏÉTSI OU ERZENCIM (de Ézenga, ou Erzenga, ou Arzindjan), surrom commun à plusieurs écrivains arméniens.

ÉZENGATSI (Cyriaque, en arménien Guiragos), surnommé Areveltsi (l'Oriental), therlogien arménien, né en 1369, mort vers l'an 1423 de l'ère chrétienne. Il embrassa l'état monastique, et se fit une belle réputation par sa sainteté et l'étendue de ses connaissances et théologie et en littérature. On a de lui : Commentaire sur un ouvrage d'Évagre, intitulé Les Centaines, et sur huit passages du même écrivain qui ont un seus allégoffque; — Thoughth hoghtoragan (Lettre d'exhortation), adressée à la nation arménienne, et écrite en langue vulgaire; – Traité sur la Confession et la Vérité des Mystères; — Traité sur l'Incarnation de J.-C.; — un martyrologe intitulé Osquéporia (Mine d'Or). On lui attribue une Hymne sur l'Assomption de la sainte Vierge, qui se trouve dans toutes les éditions du recueil des cantiques de l'Église arménienne. Aucun de ces ouvrages n'a été imprimé.

Tchamtchian, Budmouthioun Halots, t. III, p. 886 809.— Fr. Neumann, Versuch einer Geschichte der Ar menischen Litteratur, p. 223.

ÉZENGATSI (Georges, en arménien Kéors), vartabed arménien, no vers l'an 1338 de J.C., mort au commencement du quinzième siècle. Il fut disciple du célèbre Jean Oroxinetsi, et ami de Grégoire Dathévatsi. Devenu l'un des premiers théologiens de son siècle, il remplit les fouctions

de professeur dans un monastère situé près d'Ézenga. Le plus connu de ses élèves est Jacques de Crimée. On a de lui : Instructions sur la manière dont on doit administrer les sacrements du mariage et du baptême. Cet ouvrage est précieux, à cause des savantes remarques dont il est enrichi; — Explication des Homelies de saint Grégoire de Nazianze; — Commentaire sur l'Apocalypse; — Quatorze Sermons. On lui attribue aussi un Commentaire sur Isale. Tous ces ouvrages sont restés manseries.

Tchamtchian, Badmouthioun Hasots, t. 111, p. 426-452.

Fr. Neumann, Fersuch einer Geschichte der Armemischen Litteratur, p. 218.

EZENGATSI (Jean, en arménien Hovan ou Hovannes), surnommé Blouz (Azuré) et Drordzoretsi (de Dzordzor); le dernier des écrivains classiques et des Pères de l'Église arménienne, mort en 775 de l'ère arménienne (1326 de J.-C.) Après avoir étudié pendant plu-seurs années sous la direction de Varian Partzerperttsi, il obtint le titre de vartabed, et se retira au monastère de Dzordzor. En 730 (1281) il parcourut l'Arménie, et se rendit en pèlerinage 4 Jérusalem. A son retour, il fut accueilli avec distinction par Leon III, roi des Armeniens de Cilicie, et par Jacques Ier, patriarche universel des Arméniens, qui le plaça à la tête de l'écoie patriarcale de Hrhomgla. Peu de temps après, il se retira dans le monastère de Saint-Grégoire l'Illuminateur, sur le mont Sébouh, et y écrivit son Traité de Grammaire. En 1284 il se rendit à Tiflis, où il obtint un grand succès comme prédi-Cateur et où il composa plusieurs de ses ouvrages. Il fut l'un des pères du concile national tenu n 1316 à Adana en Cilicie. C'est dans le monasbère de Saint-Grégoire l'Illuminateur, où il avait fait ses premières études, qu'il termina ses jours. Parmi ses nombreuses productions littéraires on remarque : un traité de grammaire intitulé : Me**znouthioun** Khéraganin (Explication de la Grammaire). C'est une espèce de grammaire ménérale à l'usage des personnes qui connaissent déjà à fond la langue arménienne : elle renferme un très-grand nombre de passages extraits des grammaires de Moise de Khorène, de David le Philosophe, d'Étienne de Siounikh , d'Hamasn , cle Grégoire le Parthe, d'Aris Daguès, de Georges cie Sis et de quatre autres grammairiens anomytnes. La Bibliothèque impériale possède un manuscrit de cet ouvrage, nº 127. L'auteur en **at lui-même un abrégé plus méthodique et plus** pratique, à l'usage de ses élèves; — Deux panegyriques prononcés en 1288, le premier en l'honneur de saint Grégoire l'Illuminateur, le second en l'honneur de son tils et de son petitals. Ils ont été imprimés à Constantinople, d'abord en 1737, puis en 1824; — Un recueil de conseils et de préceptes moraux, tirés des canons des conciles et des œuvres de saint Nerses; — un Traité des Mouvements des Corps célestes, écrit d'abord en prose, et plus tard mis en vers. Ces deux ouvrages ont été imprimés à la nouvelle Nakhitchevan; 1792, in-8°; — la continuation du Commentaire de Nersès Glaietsi sur l'Évangile de saint Mutthieu. C'est le plus précleux des ouvrages de Jean Ézengatsi : il fut achevé en 1316. On en a donné une édition à Constantinople en 1825. Enfin, on a d'Ézengatsi des hymnes et des cantiques qui ont été admis dans le rituel arménien; — un grand nombre de poésies sacrées et profanes; — la traduction arménienne du traité de saint Thomas d'Aquin sur les sacrements. E. Beauvois.

Tchamtchian, Badmouthioun Haiots, t. 111, p. 271, 275, 205, 208, 215.—G. de Serpos, Compendio storico di memorie chronologice concernenti la religione è la morale della nazione Armena, t. 111, p. 283.—Cirbled, Grammaire de la Langue Armenienne, p. 26.—Saint-Martin, Mem. Mist. et geogr. 211 l'Armenie, t. 11, p. 433 et 447.—Neumann, Versuch einer Geschichte der Armenischen Literatur, p. 193.

EZLER (Auguste), médecin allemand, natif de Wittemberg, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il pratiqua les doctrines de l'école latromathématique. On a de lui: Brevis Tractatus fundamentum Medicinæ æternum explanans et au quintuplicis entis morbifici cognitionem viam sternens; Halle, 1613, in-8°; — Introductorium intromathematicum; Halle, 1622, in-8°; — Isagoge physicomagico-medica, in qua signaturæ vegetabilium et animalium depinguntur; Strasbourg, 1631, in-8°.

Biographie médicale.

EZNIG ou EZNAG Gogkputsi (natif de Goghp), théologien, et l'un des meilleurs écrivains de l'Arménie, né en 397, mort vers l'an 478 de J.-C. Comme il était fort versé dans la connaissance du syriaque et du grec, ses maîtres, le patriarche Isaac et Mesrob, lui donnèrent mission d'aller en 425 à Édesse, puis à Constantinople, pour y recuellir et traduire en arménien les œuvres des Pères de l'Église. Lorsqu'il quitta Constantinople, vers l'an 431, il fut chargé, avec ses condisciples, de porter au patriarche d'Arménie une lettre qui lui faisait connaître les actes du concile d'Éphèse. Eznig devint plus tard évêque de la province de Pacrevant et du pays des Arscharounikh. En 449 il assista au concile national d'Ardachad, dont les membres répondirent par un courageux refus à l'ordre d'embrasser la religion de Zoroastre. On a de lui : leghdz aghantots héthanosatsen, Khèchin Barsits, grónits hounals imasdnotsen, aghantotsen Marquioni (Destruction des restes des païens, de la religion des Perses, de la religion des sages de la Grèce et de la secte de Marcion); Smyrne, 1762, in-12; Venise, 1826, in-12. M. Levaillant de Florival, professeur d'arménien à l'École des Langues orientales vivantes, en a donné une traduction française très-littérale. On trouve dans cet ouvrage des details précieux et intéressants sur la mythologie des Persans. L'auteur traite d'ailleurs avec une rare habileté des

questions philosophiques ses plus ardues, telles que la prescience de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Son argumentation parattrait néanmoins bien faible si l'on supposait qu'il s'adresse à ses adversaires ; mais il est plus probable qu'il parle à ses coreligionnaires. Cette dernière hypothèse explique le grand nombre de citations de l'Écriture que renferme ce traité. A l'époque où il parut il était en esset aussi utile de maintenir les Arméniens dans la foi chrétienne que de réduire au silence leurs persécuteurs; - un Recueil de Sentences tirées des Pères grecs, et particulièrement de saint Nil. Cet ouvrage, intitulé Khradkh (Conseils), se trouve à la suite du précédent dans l'édition de Venise et dans la traduction française; — un Recueil d'Homélies; un Traité de Rhétorique. Il travailla aussi avec saint Isaac et saint Mesrob à la traduction de la Bible en arménien. Le style d'Eznig est concis, élégant, pur et très-clair. E. BRAUVOIS.

Gorioun, Fis de saint Mesrob.— Passage cité dans la préface de la Trad. de la Chronique d'Busébe, par Aucher, p. 12.— Moise de Khorène, Hist. d'Arménie, trad. française par M. Levaillant de Florival, t. II, p. 18.— Tchamtchian, Badmouthioun Haiots, t. I, p. 809; 201-803, 386-837; t. II, p. 27.— Saint-Martin, art. dans le Journ. des Savants, an. 1889, p. 481.— Fr. Neumann, Fersuch einer Gesch. der Armenischen Literatur, p. 48.

\* EZOVI ou EZOPEO (Joseph), né à Perpignan, poëte hébreu du seizième siècle. Il est auteur d'un long poëme moral intitulé Kaarad chesef, c'est-à-dire l'Écueil d'Argent, trèsestimé par les Hébreux et même par les orientalistes chrétiens. Il a été imprimé à Constantinople, non en 1533, comme le disent Bartoloccio et Wolf, mais en 1531, comme Rossi l'a démontré dans ses Annales Hebræo-Typographici. Il a été publié de nouveau, à Paris (1559), avec la traduction latine de Mercier. Une autre traduction latine du même ouvrage avait été donnée dès 1512 à Tubingen par Reuchlin, et c'est cette dernière que Wolf a insérée dans le tome IV de sa Bibliothèque Hébraïque. Rossi avait dans sa collection une Lettre manuscrite en vers, adressée par Ezovi à son fils Samuel. Alex. B.

ESQUERRA (Alfonse), théologien espagnol, né dans la seconde moitié du seizième siècle, mort à Alcala de Henarez, en 1638. On a de lui un petit traité intitulé: Pasos de la Virgen santissima Maria, madre de Dios, nuestra señora, con doctrina moral para todos estados; Alcala, 1629, in-4°.

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

\* EZRA (Juan-Josafat Ben), pseudonyme de l'auteur inconnu de la Venida del Mezias. On croit que cet auteur était Américain et vivait vers le milieu du dix-huitième siècle. On trouve dans son livre une érudition étendue et une crique hardie. Cet ouvrage a été réédité par P. de Chamrobert, sous le titre de La Venida del Mezias en gloria y magestad; edicion emendada particularmente en cuanto à las citas; Paris, 1826, 5 vol. in-12.

P. de Chamrobert, Préface de son édition.

Wolf, Bibliotheca Hebraica. — Rossi, Disie rico deyli Autori Ebrei.

\* EZZ (Ali-Ibn-el-), surnommé (le Long), arrière-petit-fils d'Abd-Allah hammed-Ibn-er-Rend, chef de la dyn: bère des Rend, qui régna sur Cafsa dans el-Djérid tunisien, vivait au douzième: famille avait été dépossédée en 1159 l'hégire) par Abd-el-Moumen, et El-E: fûgia dans la ville de Bougie, où, pour fut obligé d'exercer le métier de tailleur. les habitants de Cafsa, poussés à bout | rannie des gouverneurs qui leur avaien posés par Abd-el-Moumen, se révoltère Emran-ibn-Mouça, le dernier de ces son res, et le massacrèrent, après avoir sait Ezz, auquel ils confièrent la souveraine Abou-Zékéria, fils d'Abd-el-Moumen, 1167 ou 1168 (563 de l'hégire), mettre devant la ville, la serra de près, et fi les plantations de dattiers dont elle éti ronnée; mais El-Ezz résista courageuse le contraignit à la retraite. En 1180 l'hégire), Cafsa fut assiégée de nouvea khalife Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, e fut obligé de se rendre. Le vainqueur au Maroc avec sa famille, et lui permit d'e ses trésors. Il reçut même de ce prince d'administrateur des impôts à Salé. qu'il remplit jusqu'à sa mort; avec lu dynastie des Rend.

Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères, tradbaron Siane, tome II, p. 33-34.

EZZ-ED-DIN (Honneur de la religio honorifique donné à Abou-Mohammed Aziz ben-abd-al-Selam ben-Ahmed be nem, surnommé Dimeschki (de Dama: cadessi (habitant de Jérusalem), Misr tant du Caire), poëte arabe, né en 577 gire (1181), mort en 660 (1261). Il ren fonctions d'imam et de waitz (prédic d'abord à Damas, puis au Caire. Son él attirait un grand nombre d'auditeurs. Il la secte de Schaféi. Sur la fin de sa vie, gna ses fonctions, pour se vouer à la plation; il s'acquit une telle réputation teté, qu'on lui attribue quelques mirack de lui: Keschfal-asrar an hikam at-t we al azhar (Dévoilement des mystère vement aux facultés intellectuelles des oir des fleurs), édité et traduit en franç Garcin de Tassy, sous le titre de : seaux et les Fleurs, allégories more Azz-Eddin el Mocadessi; Paris, 1821 Voici le sujet de cet ouvrage : Les flet oiseaux et même des corps inanimés, col nue et la bougie, sont doués de la fac sentir et de penser. Quoique ces êtres objets soient privés de la parole, on peu moins de la connaissance de leurs pri tirer celle de leurs sentiments intimes. T l'heureuse et poétique idée que l'auteu e avec une imagination pieuse et mystique. style a de l'élégance et de l'éclat; il est li d'images gracieuses et d'ingénieuses anles; mais les idées sont quelquefois obsoures, les et peu suivies. On a en outre de lui plus traités sur des matières de théologie.

E. BEAUVOIS.

Garcin de Tassy, Adant-propos des Oiseaux et des Fisurs. — Bibliothèque des Croisades, t. IV. — Hadji-Khalfe, Lezicos bibliographicum, edit. Fluegel, t. II, n° 3348; III, n° 6377; V, n° 1376; VI, n° 1367; 13672. — Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana, t. I, p. 231, 237. 188, 839, 839; II, 349. — Bt. Byode Assemant, Cat. de la Bibl. Laurentienne, mas. 94. — Tornberg, Cat. de la Bibl. d'Upsal, n° 90. — Dozy, Catal. de la Bibl. de l'Acad. de Leyde, t. II, p. 322. \* FABARIA (Conrad DE), religieux suisse, de l'abbaye de Saint-Gall, vivait vers le milieu du quinzième siècle. Il a laissé deux ouvrages, Liber de Casibus monasterii Sancti-Galli, et Catalogus Abbatiæ Sancti-Galli, ab an. 614-1442; ils ont été imprimés dans le recueil de Goldast, Script. Aleman., t. I, p. 128. G. B. Pertz, Archiven, III, 180.

\* FABAS (Jean II DE), vicomte de Castets, gouverneur d'Albret, mort en 1614. Aventurier entreprenant, capitaine plein d'audace, il prit une part de quelque importance aux guerres de religion. Quoique catholique, il se trouvait en 1569 du parti de Montgommery, dans les luttes que ce dernier soutenait en Gascogne contre Montluc. Après avoir échappé au massacre qui fut fait des siens à Mont-de-Marsan, qu'il n'avait pu défendre contre les catholiques, Fabas quitta la France, et alla faire la guerre aux Turcs (1571). En 1576 il fut chargé d'occuper Bazas pour le compte du roi; mais, compromis par un rapt accompagné d'assassinat, il pilla la ville, la livra au roi de Navarre, et embrassa la religion protestante. L'année suivante, il prit d'assaut la ville de La Réole, dont Henri de Navarre le nomma gouverneur, et, continuant les hostilités, il étonna ses ennemis par des entreprises merveilleuses. En 1586, son château de Castets, qu'Henri de Navarre en personne avait une première fois protégé contre le maréchal de Matignon, étant de nouveau menacé par ce gouverneur de Guyenne, Fabas en fit par correspondance la reddition, moyennant 12,000 écus d'or. Il dirigea la guerre de Gascogne (1588), accompagna Henri IV dans sa campagne de Normandie, entra à son côté dans Paris (1594), et, en récompense de ses services, fut nommé gentilhomme ordinaire de la chambre, gouverneur du Condomois et du pays d'Albret. On l'a souvent confondu avec son fils.

\* FABAS (Jean III DE), vicomte de Castets, chef protestant, fils du précédent, mort le 29 juillet 1654. Membre de l'assemblée de Grenoble, député de la Guyenne à la réunion de Loudun (1619), député général des églises réformées de France, il montra partout la plus grande activité, en même temps qu'un esprit d'intrigue et d'ambition. L'un des premiers à provoquer l'assemblée de La Rochelle en 1620, il fut appelé par le roi à Paris, et chargé par le synode des intérêts de toutes les églises; mais il revint bientôt prendre les fonctions de lieutenant du maire de La Rochelle, Nommé chef général des

églises réformées de France, il ravagea le Méde; le parlement de Bordeaux le dégrada de la noblesse, le condamna à mort, et confiqua se biens. Suspect bientôt aux siens, cité et accasé de trahison devant l'assemblée de La Rochelle, il fut forcé, malgré l'appui du conseil de la ville, de donner sa démission de lieutenant du maire (août 1622). Après le traité de paix, il perdit ses fonctions de député des églises réformées, et reçut une charge de conseiller d'État. G. S.

Mémoires contemporains. — A. Barthélemy, Les dan Fabas, dans la bibliothèque de l'École des Charles, t. Vil, p. 845 et suiv.

\*FABATUS (Calpurnius), chevalier romais, vivait dans la seconde moitié du premier sièce après J.·C. En 64, il fut accusé par des témoins subornés d'avoir été le complice des crimes d'adultère et de magie allégués contre Lepida, femme de C. Cassius. Fabatus en appela à Nèren, et évita ainsi une condamnation capitale. « Néron, dit Tacite, distrait par des crimes plus importants, l'oublia. » Fabatus était le grandpère de Calpurnia, femme de Pline le jeune. Il fit élever en l'honneur de son fils, mort longtemps avant lui, un portique à Côme, dans la Gaule Cisalpine. Fabatus, suivant une inscription de Gruter, mourut dans la même ville.

Tacite, Ann., XVI, 8. — Pline, IV, 1; V, 12; VI, 12, №; VII, 11, 16, 23, 32; VIII, 10.

FABATUS (L. Roscius), général romain, vivait vers 60 avant J.-C. Il fut un des lieutenants de César en Geule. Dans l'hiver de 54, i commanda la treizième légion sur le bas Rhin-Fabatus était préteur en 49 lorsque eut lieu la rupture entre Pompée et César, et servit d'intermédiaire entre les deux partis. Il se rendit d'abord à Ariminium, porteur des propositions de Pompée pour César, et rapporta à Capone les contre-propositions de César. Plus tard, il remplit une mission du même genre auprès de César, de la part des membres les plus pacifiques du parti de Pompée. Ces deux démarches surent inutiles. Fabatus fut tué le 14 ou 15 avril 43, dans la première bataille livrée dans le voisinage de Mutine entre M.-Antoine et les légions du sénal. César, Bel. Gal., V., 24, 53 Bel. civ., 1, 8, 10. — Ccira. Ad Atticum, VII, 13, 14; VIII, 12. — Dion Cassius, XII, 3

FABBRA OU FABRA (Luigi DELLA), médicin italien, né à Ferrare, le 25 novembre 1655, mort le 5 mai 1723. Il étudia la médecine sous Jérôme Nigrisoli, et devint professeur dans sa ville natale. On a de Fabbra plusieurs dissertations publiées séparément de 1700 à 1710, et

recueillies sous le titre de Dissertationes physico-medicæ; Ferrare, 1712, in-4°.

Bloy, Dict. hist. de la Medecine.

FABBRIZI (Luigi-Cinzio DE'), littérateur vénitien, né à Venise, vers 1450, mort dans la même ville, vers 1526. Il était d'une famille patricienne, mais peu fortunée. Il étudia la médecine à Padoue, et y fut reçu docteur. Il revint pratiquer son art dans sa ville natale, et fit en même temps le commerce. Dans un moment de danger, des cordeliers firent jeter à la mer des balles de marchandises appartenant à Fabbrizi, et plus tard il perdit un procès contre un de ses beaux-frères, appartenant à l'ordre des Récollets; il n'en fallut pas davantage pour lui inspirer une haine violente contre les religieux en général. Il imagina d'écrire des nouvelles dans lesquelles les moines qu'il mit en scène jouaient les rôles les plus odieux. Les récollets, informés du travail de Fabbrizi, obtiment du Conseil des Dix un ordre qui en défendit l'impression. Mais l'adroit auteur dédia son livre au pape Clément VII; l'interdiction fut levée, et l'ouvrage parut sous le titre de Origine de Volgari Proverbi; Venise, 1526, in-fol. Fabbrizi mourut peu après. Le soin avec lequel les moines firent disparaitre les exemplaires de son livre l'a rendu très-rare. Il contient quarante-cinq proverbes italiens, qui font l'objet d'autant de contes en terza rima. Chaque conte est divisé en trois parties ou cantica. Le style en est facile, les sujets sont ingénieusement choisis : mais il rèune dans tout l'ouvrage une licence sans égale.

Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, VII, part. III, p. 84. — Duplessin, Bibliogr. paremiologique FABBRONI. Voy. FABRONI.

PABER, PABRE OU LE FÉVRE ( Jean ), jurisconsulte français, né près d'Angoulème, mort en cette ville, en 1340. Il fut juge à La Rochefoucauld, et devint, suivant plusieurs biographes, chancelier de France; mais ce dernier fait est très-douteux. Il avait une connaissance profonde des lois romaines, et n'était pas moins versé dans le droft français. Charles Dumoulin, qui en parle avec éloge, invoque quelquefois à l'appui de ses propres décisions l'autorité de ce jurisconsulte. On a de Faber un commentaire sur les Institutes de Justinien, imprimé, selon Fabricius (Bibl. med. et inf. Latin., t. VI, p. 414), à Venise, 1488, in-fol., et publié de nouveau sous ce titre : Joan. Fabri In Institutiones Justinianeas Commentarii, autographo collati, cum notis jurisconsultorum et indice rerum et verborum; Lyon, 1580, in-fol. Faber est en outre auteur du Breviarium in Justiniani imperatoris Codicem, cum indice, etc.; Paris, 1645, in-4°; Lyon, 1579, in-fol., 1594, in-4°. On lui a souvent attribué l'ouvrage intitulé Progymnasmata ex utroque jure, Louvain, 1566, in-8°; mais il est de Jean Faber, surnommé Omalius, du village d'Omal, près de Liége, sa patrie, et mort en 1622. E. REGNARD.

Simon, Bibl. des Auteurs de Droit. - Pasquier, Recherches de la France. - Moréri, Dict. hist.

FABER (Jean), prédicateur suisse, né à Fribourg, dans la seconde moitié du quinzième siècle, mort à Rome, en 1530. Il entra dans l'ordre des frères Prêcheurs, se fit connaître par son éloquence, et obtint le titre de prédicateur de Maximilien et de Charles-Quint. Il fut d'abord très-lié avec Érasme, dont la correspondance contient à son sujet d'éclatants témoignages d'estime et d'affection. Cependant les deux amis finirent par se brouiller; et voici toute l'oraison funèbre qu'Érasme consacra au frère prêcheur : « J'ai connu, écrit-il à Matthias Kretzer, Jean Faber, dominicain, homme très-instruit dans la théologie thomiste, mais merveilleusement rusé et versatile. A Rome, il commença à se déchatner contre moi , afin de se réconcilier avec le cardinal Cajetan, dont il m'avait dit autant de mal qu'un bouffon n'en pourrait jamais dire plus d'un autre bouffon. J'apprends qu'il vient de mourir; que Dieu ait pitié de lui. » On a de Faber: Oratio funebris in depositione gloriosissimi imperatoris Cæsaris Maximiliani ; Augsbourg, 1519. in-4°.

Érasme, Epistolæ, I. XXVI. – Échard, Scriptores Ordinis Prædicatorum, t. 11, p. 80.

FABER ou LE FRVRE (Jean), théologien allemand, surnommé Malleus Hæreticorum, né h Leutkirch, en Souabe, dans la seconde moitié du quinzième siècle, mort à Vienne, le 12 juin 1541. Entré jeune dans l'ordre des frères Prêcheurs, et recu docteur à l'université de Vienne, il se fit bientôt une grande réputation parmi les plus savants controversistes de son temps. Les évêques et les princes catholiques de l'Allemagne l'employèrent à combattre les hérésies de Zwingle et de Luther. L'évêque de Constance le choisit pour son official en 1518, et Ferdinand, roi des Romains, depuis empereur, le prit pour confesseur en 1526. Il fut élevé au siége épiscopal de Vienne en 1531. Dans l'exercice de ces hautes fonctions, Faber garda la simplicité de la vie monacale, et donna tous ses soins à l'instruction du peuple et au soulagement des pauvres. Ce prélat, ami des lettres, était en correspondance avec Érasme. Ses nombreux ouvrages, presque tous consacrés à sa lutte contre le protestantisme naissant, ont été recueillis en trois volumes; Cologne, 1537, 1539 et 1541, in-fol. Il faut ajouter à cette collection un volume d'Opuscula ; Leipzig, 1537, in-8°. Outre les traités contenus dans ces quatre volumes, on a de Faber plusieurs ouvrages de polémique, dont le plus célèbre est intitulé: Malleus Hareticorum, libri sex, ad Hadrianum VI, summum pontificem; Cologne, 1524, in-fol.; Rome, 1569, in-fol.

Échard. Scriptores Ordinis Prædicatorum, t. II, p. 11 — Le P. Touron, Hommes illustres de l'Ordre de Suint Dominique, t. IV, p. 88.

FABER ou LE PÈVRE ( Jean ), né à Heilbron, vers 1500, mort vers 1560. Il entra dans l'ordre de Saint-Dominique à Wimpfen, fut reçu docteur

en théologie à Cologne, et alla ensuite s'établir à Augsbourg. Comme presque tous les théologiens catholiques de son temps, il consacra son talent d'écrivain et de prédicateur à lutter contre le protestantisme. Les ouvrages qu'il composa dans cette polémique sont nombreux; voici les titres des principaux : Libellus quod fides possit esse sine caritate; Augsbourg, 1548, in-4°; - Enchiridion Bibliorum; Augsbourg, 1549, in-4°; Fructus quibus dignoscuntur hæretici, eorum quoque nomina ex Philastrio, Epiphanio, Augustino, Eusebio, etc.; quibus armis devincendi; Ingolstadt, 1551, in-4°; -Testimonium Scripturæ et Patrum B. Petrum Apost. Romæ fuisse; Anvers, 1553, in-8°.

Échard, Scriptores Ordinis Pradicatorum, t. II.

FABER (Basile), érudit allemand, né à Sora, en 1520, mort en 1575. Après avoir étudié à Wittemberg et dans d'autres académies, il devint recteur à Erfurt. Ses principaux ouvrages sont: Thesaurus eruditionis scholasticæ; La Haye, 1735, 2 vol. in-fol.; et 1749, Francfort, 2 vol. Cet ouvrage a été augmenté par Buchner, Cellarius, Stubel et Matthieu Gesner; — Collectanea: extrait des écrits de Luther et d'autres théologiens; — Disciplina scholastica.

Pantaleon, Prosopographia.

FABRE ( Pierre ), érudit français , né en Auvergne, vers 1530, et mort vers 1615. Comme il n'est jamais cité que sous le nom latin de Faber, même dans une lettre française du maire et des échevins de La Rochelle à J.-J. Scaliger, il est impossible de savoir quel était son nom français, le mot Faber répondant également à Fabre, Favre, Faure, Fèvre et Lefèvre. Il étudia à Paris sous Adr. Turnèbe, et fut ensuite précepteur des fils de l'amiral Coligny. Enfin, il fut principal du collége de La Rochelle, où il enseigna en même temps l'hébreu. Il remplit ces fonctions jusque vers l'année 1596; les infirmités de la vieillesse le forcèrent alors au repos. P. Colomiès, qui, dans sa Gallia orientalis, donne sur P. Faber les seules indications dignes de confiance (1), ne connaissait de lui que des Commentarii in libros Academicos Ciceronis et in Orationem pro Cæcina; Leyde, 1601, in-8°. Les Commentaires sur les Académiques, dont on cite une édition (Paris, 1611), ont été reproduits dans l'édition des Académiques de Davies ; Cambridge, 1725. Plusieurs biographes ont attribué, à tort, à Pierre du Faur de Saint-Jorri (dont le nom latin est aussi Petrus Faber), tantôt seulement les Commentaires sur les Académiques, tantôt ces Commentaires réunis à ceux sur le discours pour Cæcina. D'un autre côté, les auteurs de La France protestante croient qu'on doit attribuer à Pierre Faber le Dodecameron, sive de Dei nomine atque attributis; Lyon, 1592,

(1) Il les tenait de son grand-père, qui, pasteur à La Rochelle, avait eu des relations suivies avec P. Faber. in-8°, que l'on regarde généralement comme m ouvrage de P. du Faur de Saint-Jorri.

Michel Nicolas.

P. Colomesius , Gallia orientalis. — MM. Hasq, la France protestante.

FABBR (Jean), anatomiste et botaniste allemand, né vers 1570, à Bamberg, mort à Rome, vers le milieu du dix-septième siècle. Il commença ses études médicales dans sa patrie, et alla les achever en Italie. Reçu docteur à Rome, il fut nommé professeur de médecine, et devint m des premiers membres de l'Académie des Lyncei, fondée par le prince Cesi. Le pape Urbain VIII le choisit pour médecin, et Paul V k chargea d'aller recueillir des plantes rares dans le royaume de Naples. Faber était aussi us anatomiste habile. D'après Jules-César Capacius, dès l'âge de trente ans il rivalisa avec Fallope et Vesale, et disséqua des centaines de cadavres de tout sexe et de tout âge. Il n'a pas composé d'ouvrages originaux, mais ses Commentaires sur Ursinus (Orsini) et sur Hernandez attestent beaucoup de science et d'érudition. Il écrivit un des premiers contre l'hypethèse de la production de certains êtres par la corruption. On a de lui : Commentarius in Imagines illustrium Virorum Fulvii Ursini; Anvers, 1606, in-4°; — Disputatio de Nardo d Bpithymo, adversus Josephum Scaligerum Rome, 1606, in-4°; Mayence, 1607, in-4°; -De Animalibus indicis apud Mexicum; Rome, 1628, in-fol.; - Annotationes in Francisci, Hernandez Thesaurum Rerum Medicarus Novæ Hispaniæ; Rome, 1648, 1651, in-fol. Hernandez, chargé par Philippe II de faire un recueil de toutes les productions du Mexique, animales, végétales et autres, avait consacré beaucoup de temps et d'argent à ce travail, qui ne fut pasimprimé; Antonio Recchi en fit un extrait, qui resta lui-même assez longtemos inédit. Le prince Cesi ayant acheté le manuscrit de Recchi, le fit annoter par trois académiciens Lyncei, Jean Terrentius, Fabius Columna et et Jean Faber. Malheureusement aucun de ces commentateurs n'avait vu le Mexique, et ils entassèrent les citations grecques et latines à propos d'animanx et de plantes que les anciess n'avaient jamais connus. Cette perpétuelle confusion entre les productions essentiellement distinctes des deux continents ôte presque toute valeur scientifique au commentaire de Faber et de ses collègues.

Leo Aliatius, Apes urbanæ, p. 219. — J. Moller, Bemongmoscop., sect. II, c. vit. — Anselme Banduri. 200 numaria, n° XXXV, p. 39. — Freylag. Adparatas Mirarius, t. II, n° Cvi. — Haller, Bibl. botanica, t. Vi. — Cuvier, Hist. des Sciences naturelles, t. II, p. 175.

FABER (Albert-Othon), médecin allemand, né vers 1620, mort vers 1686. Il pratiqua la médecine à Lubeck, à Hambourg, et passa ensuite au service du prince de Sultabach; il finit pardevenir médecin de Charles II, roi d'Amgletene. On a de lui: Practica recensitio de cauro pola-

edicinali, ejusque virtute; Francfort, n-4\*.

Dictionnaire historique de la Médecine.

BER (Vilus), moine de l'ordre de Saintis, né à Neubourg, dans le Palatinat. Il se ns la seconde moitié du dix-septième une grande réputation comme prédicateur. ublié de lui cinquante-deux Sermons (en ad), pour tous les dimanches de l'année; bourg, 1676, 1684; trente Sermons sur la tion angélique, 1681; et d'autres écrits, aujourd'hui. G. B.

rr, *Lexiko*n der calholischen Geistlichen, Lands-

ER (Jean-Matthias), médecin allemand, ugsbourg, mort le 21 septembre 1702. Il emier médecin du duc de Wurtemberg ecin ordinaire de la ville d'Heilbronn. Il sartie de l'Académie des Curieux de la Naous le nom de Platon Ist. On a de lui nomania, explicans strychni maniaci orum, vel solani furiosi recentiorum am; accessit epistola de solano furioso ymi Welschii, cum responsione Fabri; urg, 1677, in-4°; — Pilæ marinæ ve botanologica; Nuremberg, 1692,

Dictionnaire historique de la Médecine.

ER (Samuel), érudit suisse, né à Al-1657, mort le 7 mai 1716. Il était fils de ouis Faber, de Nuremberg, et étudia la phie et la théologie. En 1690 il devint eur et en 1706 recteur de Nuremberg. 3 il fut élu membre de l'Académie dite des de la Pegnitz. Il y prit le nom de Fer-II, sous lequel il publia sa traduction alledu livre de la Consolation des Goutr Balde. Ses autres principaux ouvrages Orbis terrarum in nuce; Nuremberg, 1-4°, avec planches en taille-douce. Cet supérieur à celui de Buno (1672) et de lmann (1698), forme un cours d'histoire ronologie, au moyen de figures expliquées etits vers allemands. Kæhler en a donné velle édition en 1726; elle a été contisqu'en 1734, et Cramer en a publié en le traduction en prose française.

Allg. Gel.-Lexik.

IR (Jean-Ernest), orientaliste allemand, nmerthausen, en 1745, mort le 14 avril étudia à Cobourg et à Gættingue, sut ur de langues orientales à Kiel, puis à 1772. Il mourut dans cette ville. Ses ux ouvrages sont: Disputatio de Ca-to a sensu verborum proprio non esse recedendum præcipitur; Cobourg, -4°; — Nachrichten von dem Portuen Hose und der Staatsverwaltung isen von Geyras aus dem Englischen ents au sujet de la cour de Portugal et inistration du comte de Geyras, traduit lais); Francsort, 1768, in-8°; — Pr. us-ouv. Bioga. Cánáa. — T. XVI.

ber das Studium der morgenlændischen Sprachen (Programme au sujet de l'étude des langues orientales); 1769, in-4°; — Anmerkungen zur Erläuterung des Talmudischen und Rabbinischen (Remarques pour servir à l'explication des talmudistes et des rabbins); 1770, ein-8°; - Beobachtungen ueber den Orient aus Reisebeschreibungen, aus dem Englischen etc. (Observations sur l'Orient, tirées des descriptions de voyages, traduites de l'anglais); Hambourg, 1775, 2 parties, in-8°; la seconde partie a été éditée par Seybold; — Archæologie der Hebræer; Halle, 1773, 1re partie, in-8°; — Chrestomathia Arabica; ibid., 1773, in-8°; - Opuscula de Manna Ebræorum, à la suite des Opusc. Med. de Reiske; Halle, 1776, in-8°; - Neue Philosophische Bibliothek; Leipzig, 1774, in-8°, 1re partie.

Meusel, Gelehrt. Deutsch. — Adelung, Supplément à Jöcher, Aligem. Gelehrt. Lexikon — Hirsching, Hist. litter. Handb.

PABER. Voy. Schmidt, Fabre, Fèvre, Le-Pèvre, Faure.

\* FABERIUS, un des secrétaires de Jules César, vivait vers 50 avant J.-C. Après l'assassinat du dictateur, en 44, Antoine gagna Faberius, et par son moyen il fit insérer tout ce qu'il voulut dans les papiers de César. Comme le sénat avait déclaré valides et exécutoires les actes du dictateur, Antoine par la falsification des papiers ( $\dot{\nu}\pi o\mu\nu\dot{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ ) de celui-ci parvint pendant quelque temps à gouverner Rome. Cicéron, dans sa correspondance, parle d'un autre Faberius, qui lui devait de l'argent.

Applen, Bel. Civ., II., 5. — Dion Cassius, XLIV. — Ciceron, Ad Att., XII, 21, 25, 51; XIII, 8; XV, 18.

FABRET (Abraham), imprimeur français, né à Metz, vers 1560, mort le 24 avril 1638. Il succéda à son père, Dominique Fabert, dans la place de directeur de l'imprimerie du duc de Lorraine. Élu maître échevin de Metz en 1610, il fut chargé de complimenter Louis XIII lors de son sacre, et reçut le cordon de Saint-Michel en 1630. On lui attribue: Voyage du roi Henri IV à Metz en 1603; Metz, 1610, in-fol.; — Commentaire de la coutume de Lorraine; Metz, 1657, in-fol.

Dom Calmet, Bibliothèque lorraine. — Jean François et dom Tabouillot, Histoire de Metz, t. III, p. 160-198, — Teissler, Essai sur les Commencements de la Typographie à Metz, p. 49-70.

FABERT (François, chevalier), seigneur de Moulins, né à Metz, vers 1596, mort dans la même ville, en 1663. Il suivit d'abord la carrière des armes, et se distingua aux siéges de Montauban, de La Rochelle, de Nancy, de Trèves et de Saint-Avold. Louis XIV lui donna en 1658 le cordon de Saint-Michel. Fabert fut élu en 1659 maître échevin de Metz. En 1660 il vint à Paris féliciter le roi sur son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Il avait épousé, le 25 octobre 1636, Madeleine Foès de la Haute-Bevoy, dont il eut douze enfants. C'est de son

troisième fils, Africain-François de Fabert, chef de bataillon dans le régiment Dauphin, que descendent les Fabert qui existent de nos jours. E.-A. Bégin, Biographie de la Moselle.

FABERT (Abraham), srère du précédent, maréchal de France, né à Metz, le 15 octobre 1599, mort à Sedan, le 17 mai 1662. Son grand-père et son père étaient imprimeurs dans sa ville natale, et avaient été anoblis par les ducs de Lorraine. Si nous mentionnons ce fait de mince importance. c'est qu'il nous paraît s'accorder mal avec l'accusation portée contre Fabert de n'avoir pas fait d'études. Les nombreuses lettres que possède de lui la Bibliothèque impériale témoignent d'ailleurs qu'il écrivait fort correctement sa langue. Fabert montra dès sa jeunesse une inclination décidée pour la carrière des armes, et n'atteignit pas plus tôt l'âge d'entrer au service qu'il s'enrôla dans un des régiments du duc d'Épernon. Les preuves de courage et de capacité qu'il donna bientôt lui gagnèrent l'estime des chess et la confiance des soldats; mais il languit quelque temps dans les grades inférieurs. D'Épernon, quoique éloigné de la cour, le recommandait d'une facon si pressante, qu'on lui secorda enfin une compagnie dans les gardes. Dès lors Fabert avanca rapidement, et chaque nouveau grade qu'il obtint fut la récompense d'une belle action. Il affrontait si résolument le péril, et, grace à son sang-froid, il y échappait avec tant de bonheur, que la multitude, toujours portée à expliquer par des causes surnaturelles les faits qui passent son intelligence, n'attribuait à rien de moins qu'à la magie les exploits de ce grand capitaine. En 1635, à cette fameuse retraite de Mayence que plusieurs écrivains comparent à celle des Dix mille de Xénophon, Fabert contribua beaucoup à sauver les débris de l'armée française, qui fuvait devant les Impériaux, et fit voir que chez un homme de guerre la valeur peut ne pas exclure l'humanité. L'armée autrichienne, après avoir tenté vainement de pénétrer en Champagne, rétrogradait à son tour. Le corps de Fabert. chargé de la poursuivre, arriva dans un camp où l'ennemi avait abandonné ses maiades et ses blessés. — « Tuons tous ces gredins-là! » s'écria un Français. — « Ce conseil, dit Fabert, est d'un barbare; cherchons une autre vengeance, plus noble et plus digne de notre nation. » Et aussitôt il fit distribuer aux prisonniers les vivres et les secours dont ils avaient besoin. Fabert se trouva au siège de Saverne en 1636, de Landrecies en 1637, de Chivas en 1639. Blessé à celui de Turin en 1640, d'un coup de seu à la cuisse, les chirurgiens déclaraient l'amputation indispensable. Le comte d'Harcourt et Turenne l'engageaient à y consentir. — « Il ne faut pas mourir par pièces, leur dit Fabert ; la mort m'aura tout entier ou n'aura rien, et peut-être lui échapperaie. » Effectivement il guérit, et assez vite, car il figura l'année suivante à la bataille de la Marfée et au siège de Bapaume. En 1642 Fabert suivit le maréchal de La Meilleraye dans le Roussion à la tête d'un bataillon des gardes. Au siège de Calioure, les Espagnols se présentèrent en ordre ét bataille sur une hauteur et prêts à reposser l'at taque des Français. Le maréchal de La Meilleraye, qui avait offensé Fabert en appelant chanoines les gardes qu'il commandait, vint à lui : « Oubliess « le passé, monsieur de Fabert! donnez votre avix; « que ferons-nous? — Attaquoss, répondit celsici. « — En avant! » s'écria La Meilleraye. Fabet partit à la tête de son bataillon. Les Espagnols, renversés, s'enfuirent en désordre jusqu'à Callioure, laissant beaucoup de monde et leur artillerie sur le champ de hataille. Le 14 avril a ville se rendit.

On commença immédiatement après le siéss de Perpignan. Louis XIII vint à l'armée : malade. il chargea Fabert de lui rendre compte des opérations. Un jour, M. le Grand (Cinq-Mars) se permit de disputer contre Fabert. Le roi, dont l'amitié pour ce favori déclinait sensiblement, le tança fort de sa présomption. Cinq-Mars sortit en disant tout has à Fabert : « Je vous remercie, « monsieur . » Le roi voulut savoir ce que c'était : Fahert ne le lui voulut jamais apprendre. — « li « vous menace peut-être ? - Sire, on me fait « point de menaces en votre présence, et ailleurs « on ne le souffrirait pas. » Tallemant des Réass, qui raconte cette anecdote, ajoute que Fabert était fort bien dans l'esprit de Louis XIII, que le roi avait même dit en certaine occasion qu'il se servirait de lui pour se défaire du cardinal, qu'on l'avait choisi comme un homme de cour et de sens, et que M. de Thou l'avait sondé à maistes reprises pour l'entrainer dans le partide M. le Grand. Mais Fabert, qui ne connaissait que son devoir et qui préférait les combats aux intrigues, se tint constamment à l'écart des pertis. Fabert prit Porto-Longone et Piombiao en 1646; Mazarin, la même année, le fit maréchal de camp. On prétend que comme le cardinal, par manière de retour, proposait à Fabert de lui servir d'espion dans l'armée, celui-ci répliqua « « Peut-être faut-il à un ministre de braves gens et des fripons. Pour moi, mosseigneur, je ne veux être que du nombre des premiers. » Aussi Mazarin s'écriait-il per la suite, un jour qu'on cherchait à lui inspirer des doutes sur la fidélité de Fabert : « Ah! s'il # fallait méfier de celui-là, en qui pourrait-on mettre sa confiance?, » Fabert réduisit Stensy « 1654. Louis XIV, pour le récompenser de 🕬 longs services, le nomma, en 1658, maréchil de France et gouverneur de Sedan. Fabert 🚟 menta considérablement les fortifications de cette place, et paya de sa bourse une partie des dépenses. Ses parents le lui reprochaiest : 54, « leur répondit-il, pour empêcher qu'une place « que le roi m'a confiée ne tombat entre les mains « de l'ennemi, il fallait mettre, à une brèche 🖼 « personne, ma famille et mon bien, je a'bési-« terais pas un instant. » Le roi lui proposs, 📽

1662, le collier de ses ordres; il refusa, par le motif qu'il ne pouvait produire les titres de noblesse exigés. On lui fit dire qu'il présentat ceux qu'il voudrait, et qu'on ne les examinerait pas. Il répondit que pour décorer son manteau d'une croix, il ne déshonorerait point son nom par une imposture. Louis XIV, à cette occasion, lui écrivait de sa main : « Votre refus, monsieur « le maréchal, vous vaut à mes yeux plus de « gloire que le collier n'en vaudra jamais à ceux « qui le recevront de moi. » Fabert mourut à Sedan, le 17 mai 1662. Sentant se fin prochaine, il demanda un livre de prières, et expira à genoux, tenant son livre ouvert au psaume Miserere mei, Deus. Il fut inhumé dans l'église des Capucins irlandais, dont il était le fondateur.

« On s'est obstiné, dit Voltaire, à vouloir attribuer au merveilleux la fortune et la mort de Fabert. Il n'y eut d'extraordinaire en lui que d'avoir fait sa fortune uniquement par son mérite. »

Ses lettres (de 1634 à 1652), ses Ordonnances, conservées dans les archives de l'hôtel de ville de Sedan, sa Relation du siège de La Marfée, imprimée dans les Mémoires de Montrésor (Leyde, 1663), attestent des connaissances variées; on y voit briller beaucoup de sagacité et surtout le noble amour qui l'embrasait pour le service du souverain et l'intérêt de sa patrie.

Courtile de Sandras, Vie du marechal Abraham Fabert; Amsterdam, 1897, et Rouen, 1898, in-12.— Le P. Joseph de La Barre, Vie du marechal Fabert; Paris, 3782, 2 vol. in-12.— La Hode, Histoire de Louis XIV, itv. XX V, p. 31.— Marquis de Monglat, Mémoires, t. Li. p. 124.— Duhamel. Memoire historique sur le marechal Fabert; Metz. 1779, in-8°.— Perraut, Éloge de M. Fabert.— Dom Calmet, Hibitoltèque Lorraine.— Tallemant des Reaux, Memoires.— Voltaire, Siecte de Louis XIV.— Sismondi, Hist. des Français, t. XXIII, p. 316; XXIV, p. 370-510, p. 30.— L.-A. Begin, Éloge du marechal Fabert; Metz, 1837, in-8°.— Le Bas, Diet. hist. de la France.

\* FABERT (Louis, comte de Sézanne, marquis DB), officier supérieur français, fils du précédent, né en 1631, tué à Candie, le 25 juin 1669. Il était colonel du régiment de Lorraine, et avait recu dès le 18 octobre 1655 la survivance du gouvernement de Sedan. En avril 1669, il s'engagea dans le corps d'armée qui, sous la conduite des ducs de Beaufort et de Noailles, allait au secours des Vénitiens assiégés dans Candie par les musulmans. Les Français, ayant fait le 25 juin une sortie contre les Turcs, eurent d'abord un brillant succès; mais une terreur panique s'étant jetée dans leurs rangs, le duc de Beaufort, centquinze de ses plus braves officiers et un grand nombre de soldats furent tués dans la déroute; le ieune Fabert fut de ce nombre.

La Hode, Hist. de Lauis XIV, liv. XXXII, p. 388.— H.-P. de Limiers. L'Histoire de Lauis XIV, etc., I. VI, p. 190.— Brusoni, Histoira di Candi XIV, exc., p. 377-281.— Muratori, Annales, t. XV, p. 429.— Le Bas, Dictionu. hist. de la France.— Begin, Bioa. de la Maselle.— Sismondi, Hist. des Français, t. XV, p. 180.

FABERT (Nicolas), historien français, cousin du maréchal, vivait vers le milieu du dixseptième siècle. On a de lui: Histoire des Ducs de Bourgogne depuis Philippe le Hardi, en 1364, jusqu'à la mort de Charles-Quint, en 1558; Cologne, 1687, 1 volume in-12; 1689, 2 volumes in-12.

Bègin, Biographie de la Moselle.

\*FABIA, nom des deux filles du patricien M. Fabius Ambustus. Elles vivaient dans le quatrième siècle avant J.-C. L'ainée était mariée à Sev. Sulpicius, patricien et tribun militaire en 376. La seconde épousa le plébéien C. Licinius Stolon, et ce mariage fut, dit-on, la cause d'une réforme dans la constitution romaine. D'après Tite-Live, la jeune Fabia, se trouvant chez sa sœur, s'étonna d'entendre le licteur frapper, suivant l'usage, la porte de sa baguette pour annoncer le retour du tribun militaire. Comme elle s'effrayait de ce bruit, qui lui était inconnu, sa sœur se mit à rire de son ignorance. Piquée des railleries de sa sœur et jalouse de ce que de pareils honneurs n'étaient pas rendus à son mari, Fabia se plaignit à son père. Ambustus la consola en lui promettant que Licinius jouirait bientot des mêmes honneurs que Sulpicius. En effet, Licinius Stolon et L. Sextius, avant été élus tribuns du peuple, portèrent une loi qui supprimait les tribuns militaires et rétablissait les consuls, en prescrivant qu'un des deux consuls serait toujours choisi parmi les plébéiens. Ce récit est évidemment controuvé : comment la jeune Fabia pouvait-elle ne pas connaître des honneurs rendus à une dignité dont son père avait été revêtu en 381 ? Cette histoire peut être considérée comme une de ces inventions par lesquelles un parti vaincu essaye de se consoler lui-même en attribuant les actes du parti vainqueur à des motifs bas et futiles.

Tite-Live, VI, 35. - Zonaras, VII, 26. - Aur. Victor, De Vir. illust., 20.

FABIAN. Voy. FABYAN.

\*FABIANUS (Papirius), rhéteur et philosophe romain, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Élève d'Arelius Fuscus et de Blandus pour la rhétorique et de Sextius en philosophie, il donna des leçons d'éloquence à Albutius Silas. Sénèque l'ancien le cite fréquemment dans le troisième livre de ses Controversiæ et dans ses Suasoriæ. Son premier modèle d'éloquence fut son mattre Arelius Fuscus. Plus tard. sans s'élever jusqu'à la simplicité, il adopta une forme de style moins ornée. Fabianus cependant quitta bientot la rhétorique pour la philosophie, et Sénèque le jeune place ses ouvrages philosophiques près de ceux de Cicéron, d'Asinius Pollion et de Tite-Live l'historien. Les deux Sénèque semblent avoir connu, et certainement ils estimaient grandement Fabianus. Ses écrits philosophiques étaient plus nombreux que ceux de Cicéron; il s'était aussi beaucoup occupé de sciences physiques, et avait écrit sur ce sujet. Pline cite de lui des ouvrages intitulés : De Antmalibus, et Causarum naturalium Libri.

Sénèque l'ancien. Controv.; Suasorie. — Sénèque le jeune. Epist., 11, 100; Natur. Quest., III, 27. — Pline, Hist. nat., 1, II, VII, IX, XI, XI-XVI, XXIII, XXXVII, XXXVI.

\*FABIANUS (Valerius), faussaire romain, vivait vers 50 avant J.-C. Bien qu'il ent assez de naissance et de fortune pour aspirer aux plus hautes dignités, il supposa, de concert avec Vincius Rufinus et Antonius Primus, un testament d'un de ses parents, vieux et riche, nommé Domitius Balbus. Convaincu de faux devant le sénat, en 62, il fut dégradé de son rang de sénateur en vertu de la loi Cornelia (Testamentaria ou de Falsis).

Tacite, Ann., XIV, 40. - Paulus, Recept. Sententia-rum, V, t. 25.

FABIEN (Saint), pape et martyr, mort en 250 de l'ère chrétienne. Placé sur le trêne pontifical, Fabien bâtit plusieurs églises, et combattit vigoureusement les hérétiques, entre autres Privatus, évêque de Lambesa, en Afrique. On lui attribue aussi l'envoi en Gaule de plusieurs évêques apostoliques, tels que saint Saturnin de Toulouse et saint Trophime d'Arles. Il reçut la couronne du martyre le 1<sup>er</sup> mars 250. On a sous son nom trois décrétales, la première adressée à tous les évêques de l'Église catholique, la seconde aux évêques d'Orient, et la troisième à Hilaire. Ces trois lettres sont évidemment supposées.

Rusèbe, Hist. ecclesiast., l. VI. — Tillemont, Mém. pour servir à l'hist. de l'Église, t. III, p. 366.— Dom Cell-ller, Hist. des Auteurs sacrés et ecclés., t. VIII, p. 138.

\*FABILIUS ou FABILLUS, poëte et grammairien grec, vivait dans le troisième siècle de l'ère chrétienne. Il enseigna le grec au jeune Maximien, et composa dans cette langue plusieurs épigrammes, et particulièrement des inscriptions pour les statues et les portraits de son jeune élève.

Capitolin, Maximin. Jun., I.

FABIOLE (Sainte), dame romaine de l'illustre maison Fabia, morte le 29 décembre 400. Mariée d'abord à un homme perdu de débauches. elle divorça d'avec lui, et, peu instruite encore dans la loi de l'Évangile, elle épousa un second mari, du vivant du premier. Pour cet acte contraire aux prescriptions canoniques, Fabiole fut exclue de la communion des sidèles. Elle n'y rentra qu'après une pénitence publique, dont elle s'acquitta avec une extrême humilité. Elle employa toute sa fortune au soulagement des pauvres et à l'établissement d'un grand hôpital à Rome. Elle passa ensuite en Palestine, et visita saint Jérôme à Bethléem. L'invasion de la Palestine par les Huns l'ayant forcée à quitter ce pays, elle revint en Italie, où elle continua de consacrer sa vie à de continuelles pratiques de piété et de charité.

Saint Jérôme, Epist. — Baillet, Fies des Saints, t. III, 27 décembre.

\* \*FABIUS (Gens Fabia), l'une des plus illustres maisons patriciennes des premiers temps de l'ancienne Rome. A en croire les Fabius eux

mêmes, ils descendaient d'Hercule et d'Évadre, et ce fut pour avoir introduit en Italie h culture de la sève (faba) qu'un de leurs ancêtres prit ou recut le surnom (cognomen) de Fabius. La question de savoir si les Fabius étaient une maison latine on sabine est un point controversé. Niebuhr et après lui Gœttling les regardent comme Sabins; mais les raisons qu'ils en donnent ne semblent pas satisfaisantes. Oa rencontre d'ailleurs leur nom dans une légende qui se rapporte à une époque où les Sabins n'étaient pas encore incorporés aux Romains. Cette légende ne se trouve, il est vrai, que dans le pseudo-Aurelius Victor; mais on peut la considérer comme ancienne, puisque Plutarque et Valère-Maxime y font allusion. Quand Romulus et Rémus, après la mort d'Amulius, offrirent des sacrifices sur le Lupercal, et célébrèrent ensuite des jeux qui devinrent l'origine des Lupercales, les deux héros divisèrent leur bande de bergen en deux troupes, et chacun d'eux donna à sa troupe un nom particulier. Romulus appela ses compagnons Quinctilii, et Rémus nomma les siens Fabii. Cette tradition semble indiquer que dans les premiers temps les Quinctiliens et les Fabiens avaient la surintendance des sacrifices aux Lupercales; de là les colléges de luperques continuèrent à porter les noms de ces deux maisons, lors même qu'elles n'eurent plus le privilége exclusif de fournir des sacrificateurs aux Lupercales. Une tribu romaine prit son nom de la gens Fabia. Les Fabius ne commencèrent à jouer un grand rôle dans l'histoire qu'après l'établissement de la république, et trois frères appartenant à leur maison obtinrent sept consulats successifs, de 485 à 479 avant J.-C. La maison Fabia tira son plus grand lustre du courage patriotique et du sort tragique des 306 Fabius à la bataille de la Cremère, en 477. Les Fabius ne se distinguèrent pas seulement comme guerriera; plusieurs d'entre eux occupent une place importante dans l'histoire des lettres et des arts à Rome. Le nom de Fabius subsista jusqu'au second siècle de l'ère chrétienne. Les noms des familles de la gens Fabia sont : Ar-BUSTUS, BUTEO, DORSO, LABEO, LICINUS, Maximus (avec les prénoms de Æmilianus, Allobrogicus, Eburnus, Gurges, Rullianus, Servilianus, Verrucosus), Pictor et Vibelanus. Les seuls surnoms qui se trouvent sur les médailles sont ceux d'Hispaniensis, de Labeo, de Maximus et Pictor.

Piotarque, Romulus, 22; Fab. Max., 1; Casar., 61.— Ovide, Fast., 11, 237, 361, 375.— Cleéron, Phil., 11, 35; XIII, 13; Pro (Allo, 36.— Properce, IV, 26.— Javesh, VIII, 16.— Paul Diacre, au mot Parii, édit. Müller.— Pline, Hist. Nat., XVIII, 3.— Aurelius Victor, De Oris-Cent. Rom.— Vzierius Maxime, II, 2.

Voici les principaux membres de cette maison, par ordre de dates et de filiation :

\*FABIUS (Quintus-Vibulanus), général romain, vivait vers 490 avant J.-C. Consul en 485, avec Sev. Cornelius Cossus Maluginensis, il fil heureusement la guerre contre les Volsques et les Éques. Au lieu de partager le butin entre ses soldats, il le vendit et en déposa le produit dans le trésor public. Il fut consul pour la seconde fois en 482, avec. C. Julius Julus. Les deux consuls marchèrent contre les Véiens, et n'ayant pu les manner à une bataille, ils ravagèrent le territoire ennemi et revinrent à Rome. En 480 il servit sous son frère Marcus Fabius, contre les Volsques, et périt dans cette expédition.

Tite-Live, II, \$1-53, \$6. — Denys d'Hal., VIII, 77, 82, 90; IX, 11.

\* FABIUS (Kæson Vibulanus), général et homme d'État romain, frère du précédent, né vers 525 avant J.-C., mort en 477. Questeur en 485, il accusa Sp. Cassius Viscelinus, qui fut condamné à mort. Bien que le nom des Fabius fût devenu odieux aux plébéiens, à cause de la mesure par laquelle son frère Quintus avait privé ses soldats du butin fait à la guerre, les patriciens parvinrent à le faire élire consul pour l'année 484, et pendant sept années consécutives les faisceaux consulaires restèrent dans la famille des Fabius. Kæson et son collègue L. Æmilius Mamercus opposèrent une énergique résistance à la loi agraire que les tribuns tentèrent de faire passer. Suivant Denys, Fabius alla au secours de son collègue, qui avait été défait par les Volsques. Tite-Live ne parle pas de Fabius, et représente Mamercus comme vainqueur des Volsques. Niebulir pense qu'un grand changement eut lieu dans la constitution romaine lorsque Fabius et Mamercus furent élus consuls. Suivant lui, l'élection des consuls sut transsérée des comitia centuriata aux comitia curiata, et on fit seulement ratifier par la première de ces deux assemblées les choix de la dernière. Le même historien suppose ensuite qu'un compromis eut lieu quatre ans plus tard (482), en vertu duquel les centuries auraient élu un consul et les curies l'antre, et que les élections se seraient faites de cette manière jusqu'à l'établissement des décemvirs. Cette double assertion de Niebuhr ne s'appuie sur aucun témoignage positif; des historiens postérieurs, tels que Gœttling et Becker, l'ont combattue. Il paraît en esset très-probable que de tout temps les consuls furent élus par les comitia centuriata. En 481 Fabius Kæson fut élu pour la seconde fois consul, avec Sp. Furius Medullinus Fuscus. Au commencement de son consulat, il eut à repousser les tentatives du tribun Sp. Icilius (Licinius), qui essaya de faire passer.une loi agraire en empêchant les consuls de lever des troupes contre les Véiens et les Eques. Icilius n'ayant pas été soutenu par ses collègues, Fabius Kæson put faire la levée et marcher contre les Véiens. Il mit en déroute l'ennemi avec sa seule cavalerie; mais lorsqu'il appela ses fantassins pour achever la victoire, ceux-ci, irrités de son opposition à la loi agraire, refusèrent d'obéir, et revinrent dans leur camp, qu'ils abandonnèrent bientôt, au grand étonne-

ment des Véiens. L'année suivante (480), Fabius marcha de nouveau contre les Véiens, comme lieutenant de son frère, le consul Marcus. Les consuls ne se crurent pas assez surs de leurs soldats pour livrer bataille. Renfermés dans leur camp, et provoqués chaque jour par les défis insultants des Etrusques et des Véiens, les Romains accusaient leurs généraux de faiblesse, et demandaient vainement le signal du combat. Enfin, ils jurèrent de revenir vainqueurs, et ce serment mit fin aux hésitations des consuls. Marcus Fabius rangea ses troupes en bataille. Quintus Fabius tomba au premier rang. Fabius Kæson et le consul Marcus Fabius se signalèrent par leur courage, et l'armée tint son serment. Les exploits des Fabius dans cette glorieuse journée réconcilièrent le peuple avec leur famille. Le soin qu'ils prirent de recueillir dans leurs maisons les soldats blessés acheva de leur gagner l'affection populaire, et valurent à Fabius Kæson, qui briguait le consulat, les suffrages unanimes des plébéiens. Dans ce troisième consulat, en 479, Fabius eut pour collègue C. Virginius Tricostus Rutilus. Dès son entrée en charge, il prouva que sa famille s'était sincèrement réconciliée avec le peuple, en demandant aux patriciens de partager entre les plébéiens le territoire conquis avant que les tribuns eussent proposé la loi agraire. Mais quelle que fût l'influence des Fabius, le consul ne put obtenir cette concession des patriciens, qui le regardèrent dès lors comme un traitre, et prétendirent même que sa gloire récente lui avait dérangé l'esprit. Les plébéieus, au contraire, s'empressèrent autour de lui, et servirent sous ses ordres avec le plus grand zèle. Il les conduisit contre les Èques, dont il dévasta le territoire, et il revint ensuite à temps pour sauver l'armée de son collègue, qui se trouvait entourée par les Véiens et dans le plus grand péril. Après cette campagne, Fabius renouvela ses propositions conciliantes, et les vit repousser aussi dédaigneusement que la première fois. Trompés dans leur généreux dessein, les Fabius résolurent de quitter une ville où les patriciens les regardaient comme des apostats de leur ordre. Ils se déterminèrent à fonder un établissement sur les bords de la Cremère. petit cours d'eau qui tombe dans le Tibre à quelques milles au-dessus de Rome. Ce fait historique est venu jusqu'à nous enveloppé de circonstances poétiques qui le rendent méconnaissable. Voici en abrégé le récit de Tite-Live. Tous les Fabius se présentèrent au sénat, et le consul, parlant au nom de la maison entière, dit qu'elle se chargeait de faire la guerre aux Véiens avec ses seules forces et à ses propres frais. Cette proposition fut acceptée. Le consul, en sortant du sénat, ordonna aux Fabius de se trouver le lendemain en armes, à sa porte. Le lendemain les Fabius prirent les armes, et se réunirent au lieu prescrit. Le consul, revêtu de son manteau de général, se plaça au milieu de ses parents

ranges en bataille, et fit lever les enseignes. « Jamais on ne vit défiler dans Rome une armée si petite par le nombre et si grande par sa renommée et par l'admiration publique. Trois cent six guerriers, tous patriciens, tous d'une même famille, dont pas un n'eût été jugé indigne de présider le sénat dans ses plus beaux jours, s'avançaient contre un peuple tout entier en menaçant de l'anéantir avec les forces d'une seule famille. » Au milieu d'un immense concours de peuple plein d'admiration et de crainte, les Fabius franchirent la porte Carmentale, et allèrent s'établir aux bords de la Crémère, où ils élevèrent une forteresse. Tite-Live et ceux qui l'ont suivi ne parlent que des trois cent six Fabius partant seuls pour la Crémère. D'autres autorités les représentent, avec plus de vraisemblance, comme se faisant accompagner de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs clients. Ces derniers étaient sans doute fort nombreux. Suivant Denvs d'Halicarnasse, ils formaient une troupe de quatre mille hommes. Aussitôt après avoir fortifié leur établissement, les Fabius commencèrent à ravager le territoire ennemi. Les Vélens vinrent les assiéger dans leur forteresse; mais une armée romaine, commandée par L. Æmilius Mamercus, les délivra et valoquit les Véiens, qui demandèrent une trève d'un an. A l'expiration de cet armistice, en 477, les Véiens reprirent les armes, et détruisirent tous les Fabius, sous le consulat de C. Horatius Pulvillus et de T. Menenius Lanatus. Leur mort est racontée de plusieurs manières par les historiens anciens. Suivant une tradition que Denys nous a conservée, tout en la déclarant fausse, un certain jour, les Fabius quittèrent leur forteresse pour aller offrir un sacrifice à Rome sur le Quirinal. Confiants dans la sainteté de leur œuvre, ils ne prirent pas d'armes. Sur leur route, ils furent attaqués par un corps considérable de Véiens placés en embuscade; ils périrent tous, percés de traits que l'ennemi leur lança de loin, car aucun Véien n'osa les combattre de près. D'après une autre tradition, les Fabius, enorgueillis par des succès obtenus en rase campagne, eurent l'imprudence de poursuivre des troupeaux jusque sur les montagnes, et tombèrent dans une embuscade de plusieurs milliers d'hommes. Quoique surpris, ils firent une héroïque résistance, et ils furent moins vaincus qu'accablés par le nombre. A la suite de cette victoire, les Véiens s'emparèrent de la sorteresse sur la Crémère, et passèrent tout le reste de la garnison au fil de l'épée. Le consul Menenius, qui campait dans le voisinage, ne fit rien pour sauver les Fabius. Les patriciens étaient las de cette famille, qui avait abandonné le sénat pour le peuple, et qui en se plaçant entre les deux partis pouvait les dominer l'un et l'autre. Selon Ovide, les Fabius périrent aux ides de février. Toutes les autres autorités les font mourir le même jour où plus tard les Romains furent vaincus par les Gaulois à Allia, i à savoir le 15 avant les calendes de sextilis (16 juin). Niebuhr suppose qu'Ovide a confondu le jour du départ des Fabius avec celui de leur mort.

Les anciens s'accordent à dire que tous les Fabius périrent sur la Crémère, à l'exception d'un file de Marcus. D'après la même tradition, ce fils fut laissé à Rome, à cause de sa jeunesse; mais c'est là une fausse supposition, puisque ce même Fabius fit consul dix ans plus tard. Cette élection et l'opposition que Fabius fit aux tribuss ont fait penser à Niebuhr qu'il avait persisté dans les anciennes opinions de 2a maison, et que n'ayant pas suivi ses parents dans leur conversion aux sentiments populaires, il refusa ét quitter Rome avec eux.

Titc-Live, II, 41, 43, 46, 80; VI, 1. — Denys d'Haissenasse, VIII, 71; 82-86; IX, 1, 11, 12-22. — Zonaras, VII, 17. — Tacite, II, 31. — Dion Cassius, Pragments. — Valère Maxime, IX, 3. — Aulu-Gelle, XVII, 21. — Ovide. Past., II, 195. — Festus, au mot Scelerats Ports. — Pittarque, Camillus, 19. — Niebuhr, Histotres Romains, Irad. par de Golbery. — Gettling, Rômische Stuativerfassung. — Becker, Handbuch der Rômischen Alterthèmer, vol. II.

\*FABIUS (Marcus Vibulanus), général romain, frère des deux précédents, vivait vers 490 avant J.-C. Consul en 483, il repoussa la loi agraire proposée par Spurius Cassius et soutenue par les tribuns. Comme ceux-ci s'opposaient à la levée des troupes, les consuls transportèrent leur tribunal hors de la ville, là où cessait le pouvoir des tribuns, et firent des enrôlements forcés. Ils marchèrent ensuite contre les Volsques, et n'obtinrent aucun avantage décisif. En 480, Marcus Fabius fut élu consul pour la seconde fois, et eut pour collègue Cn. Manlius Cincinnatus. Les deux consuls marchèrent de nouveau contre les Vélens. Sur les incidents de cette campagne, sur le courage de Fabius dans la bataille, et sur le grand changement politique qui en fut la suite, voyes Fabius Kæson. D'après Denys d'Halicarnasse, Fabius résigna le consulat deux mois avant l'expiration de sa charge, parce que ses blessures ne lui permettaient plus de la remplir. L'année suivante, en 479, il accompagna le reste de sa maison dans leur fatal établissement sur la Crémère, et périt avec les autres Fabius, deux and plus tard. Denys représente Marcus comme le chef de l'émigration des Fabius, tandis que Tite-Live met à leur tête dans cette circonstance le consul Kæson.

Tite-Live, II, 42-47, 40, — Donys d'Halicarnasse, IX, 5, 13, 15. — Frontin, Strat., I, 11. — Valère-Maxime, V, 5

\*PABIUS (Quintus Vibulanus), général et homme d'État, fils du précédent, vivait vers 470 avant J.-C. Il fut, dit-on, le seul des Fabius qui survécut au désastre de la Crémère. Consul en 467, avec Titus Æmilius Mamercus, il soutist le parti patricien contre les tribuns. Ceux-ci, appuyés par l'autre consul, redoublèrent d'efforts pour faire passer la loi agraire. Le consul proposa alors, comme compromis, d'envoyer me colonie à Antium, qui avait été conquis l'année précédente. Il entra ensuite en campagne contre

, qui demandèrent la paix. Ils l'obtins ils la rompirent bientôt, et envahirent re des Latins. En 465, Fabius, consul conde fois, avec Titus Quintus Capitobatus, marcha de nouveau contre les les battit. Vaincus en bataille rangée, montagnards revinrent à leur tactique et harcelèrent par de continuelles ches l'armée engagée au milieu de leurs ar une marche rapide, ils se portèrent itoire de Rome, et jetèrent l'effroi dans prise. Le consul accourut de l'Algide, tome à l'abri d'un coup de main. plus tard, Fabius fut nommé préfet tandis que les deux consuls étaient abtribun C. Terentillus Arsa profita de des consuls, et demanda que six maissent choisis pour rédiger et publier e lois. Cette proposition, qui avait pour ever aux patriciens le privilége de conls les lois, était d'une importance cabius se hâta donc de convoquer le séns cette assemblée il se déchaina avec olence contre la proposition et son au-Terentillus retira la loi, de l'avis de ses mAmes

, Fabius fut consul pour la troisième L. Cornelius Maluginensis. Un nouvel t des Volsques et des Éques arrêta l'aopulaire qui venait de recommencer. l'olsques étaient à Antium, et la colonie était accusée de trahison. Les consuls tèrent le commandement. Fabius dut sur Antium, tandis que Cornelius resgarder la ville. Les Herniques et les irent ordre de sournir des soldats, aux es traités, et les deux tiers de l'armée sèrent d'alliés. Dès que ceux-ci furent Fabius se mit en marche vers Antium. a près de cette ville, en face du camp es Volsques, qui attendaient les Eques, t le combat. Le consul ordonna l'atcamp. Les Volsques ne purent soutenir les légions, et se dispersèrent dans les abius marcha alors contre les Eques, ent emparés de Tusculum, et les exterzélébra ses deux victoires par un triommée suivante, il fut l'un des trois amrs envoyés à Cladius Gracchus, chef s. En 450, Fabius fut élu membre du écemvirat, et, comme ses collègues, il igalement son pouvoir pendant l'année

Lui et Appius Claudius furent les ce second décemvirat, qui se rendit si sar ses actes de tyrannie. Fabius comvec deux de ses collègues l'armée ditre les Éques et les Sabins. Ce fut protat lui qui fit tuer Siccius Dentatus. Si e ne le nomme pas à l'occasion de ce, c'est que cet historien suivait les an-Fabius Pictor, qui avait exalté les belles le ses ancêtres et dissimulé leurs fautes.

Après l'abolition du décemvirat et la mort d'Appius Claudius et d'Oppius, Fabius partagea le sort du reste de ses collègues; il fut exilé et ses biens furent confisqués.

Quintus Fabius, seul reste de l'antique maison Fabia, fut la souche de tous les Fabius qui après lui figurèrent dans l'histoire. Il épousa la fille de Numerius Otacilius de Malaventum, et ce fut par ce mariage que le nom de Numerius, jusque la exclusivement attribué à des plébéiens, devint le prénom d'une maison patricienne.

Tite-Live, III, 1-3, 9, 22-25, 35, 48, 38. — Denys d'Halicarnasse, 1X, 89, 61, 69; X, 20-29, 88; X1, 23, 46. — Festus, au mot Numerius.

\* FABIUS (Marcus Vibulanus), général et pontife romain, fils alné du précédent, vivait vers 450 avant J.-C. Il fut consul en 442, avec Postumus Æbutius Elva Cornicen, l'année de la fondation d'une colonie à Ardée. En 437, lieutenant du dictateur Mam. Æmilius Mamercinus, il fit la guerre contre les Véiens et les Fidénates. En 433, il fut un des tribuns consulaires, et en 431 il servit en qualité de lieutenant sous le dictateur A. Postumius Tubertus, dans la guerre contre les Éques et les Toscans.

Tite-Live, IV, 11, 17, 19, 25, 27, 28. — Diodore, XII, 31. \* FABIUS (Numerius Vibulanus), général romain, second fils de Quintus Fabius, et frère du précédent, vivait vers 420 avant J.-C. Il sut élu consul en 421, avec Titus Quintius Capitolinus Barbatus, et sit la guerre aux Eques qu'il mit sacilement en suite. Il resusa le triomphe, et se contenta des honneurs de l'ovation. Pendant son consulat, il proposa d'ajouter aux questeurs 🗬e la ville deux nouveaux questeurs, qui seraient attachés aux consuls en temps de guerre. Cette proposition excita dans Rome de graves débats. Les tribuns réclamaient pour les plébeiens la moitié des places, et le sénat refusait cette concession. Enfin, le peuple obtint le droit de nommer des plébélens; mais il n'en usa pas d'abord, et jusqu'en 408 les patriciens seuls furent élevés à cette charge. En 415 et en 407, Fabius sut élu tribun consulaire.

Tite-Live, IV, 43, 49, 88. - Diodore, XIII, 24; XIV, 3. \* FABIUS (M. Ambustus), homme d'État romain, fils du précédent, vivait vers 400 avant J.-C. Il était souverain pontise lors de la prise de Rome par les Gaulois, en 390 avant J.-C. Ses trois fils, envoyés en ambassade auprès des Gaulois qui assiégeaient Clusium, pénétrèrent dans cette ville, et se joignirent aux assiégés pour repousser les assaillants. Les Gaulois demanderent justice au sénat de cette violation du droit des gens, et, ne l'ayant pas obtenue, ils marchèrent sur Rome. Les trois fils de Fabius furent dans la même année élus tribuns consulaires. C'est avec ce Marcus Fabius que le surnom d'Ambustus commence à figurer dans la généalogie des Fabius, et remplace celui de Vibu-

Tite-Live, V, 35, 36, 41. - Plutarque, Cam., 17.

\* FABIUS (M. Ambustus), probablement

petit-fils du précédent, fut tribun consulaire en 381 avant J.-C. Il eut deux filles (voy. Fabla), et le mariage de la plus jeune fut, suivant les historiens romains, l'occasion de la loi *Licinia*. Fabius Ambustus, tribun consulaire une seconde fois, en 369, soutint avec rigueur cette loi. Il fut censeur en 363.

Tite-Live, VI, 84, 36. - Fasti Capitol.

FABIUS (M. Ambustus), probablement frère du précédent, fut consul en 360 avant J.-C. Il sit la guerre aux Herniques, les vainquit et obtint les honneurs de l'ovation. Consul en 356, il sit une expédition contre les Falisques et les Tarquiniens, qu'il vainquit aussi. Comme il était absent de Rome à l'époque des comices, le sénat, qui n'avait pas confiance en son collègue, suspect de favoriser les plébéiens, nomma des inter-rois pour procéder aux élections consulaires. Le but du sénat était d'assurer le consulat à deux patriciens. Ce qui eut lieu en effet, grâce à Fabius Amhustus, qui se rendit à Rome, fut nommé onzième inter-roi, et proclama deux consuls patriciens, en dépit des prescriptions de la loi Licinia. Consul pour la troisième sois en 354, il vainquit les Tiburtes, et obtint le triomphe. En 351 le sénat le nomma dictateur, pour éluder encore une fois la loi Licinia; mais ce but ne fut pas atteint. Fabius Ambustus vivait encore en 325, lorsque son fils, Q. Fabius Maximus Rullianus, fut condamné à mort par le dictateur Papirius. Il interceda pour le coupable, et obtint

Tite-Live, VII. 11, 17, 22. - Fasti Capit.

PABIUS (Maximus Rullianus ou Rullus) célèbre général romain, fils du précédent vivait vers 330 avant J.-C. Édile en 331, il apprit d'une esclave que la mortalité qui dévastait Rome provenait du poison que les femmes administraient à leurs maris. Maître des cavaliers de L. Papirius Cursor, en 325, il encourut sa colère en livrant bataille aux Samnites près d'Imbrivia ou Simbrivia, en son absence et malgré ses ordres. Il fut vainqueur; mais sa victoire ne le justifia pas. Tout était prêt pour son supplice dans le camp, lorsqu'il s'enfuit précipitamment à Rome. L'intercession du sénat, du peuple, et les prières du vieux père de Fabius, finirent par obtenir du sévère dictateur la grâce du coupable. Fabius fut seulement dégradé de sa dignité de mattre des cavaliers. En 322, il obtint son premier consulat. On était alors à la deuxième année de la seconde guerre samnite, et dans cette longue et terrible lutte pour l'empire de l'Italie, Fabius, non moins remarquable par son courage personnel que par son habileté, fut le plus grand général romain de son temps. Malheureusement nous n'avons que bien peu de détails sur ses nombreuses campagnes. Les historiens romains ont supprimé ou atténué ses défaites, ont attribué à lui seul l'œuvre de plusieurs, et lui ont prêté une absence d'ambition. une modestie, également étrangères à son époque,

à sa nation et à son caractère. En présence à cette falsification, qui doit remonter aux prenim historiens de la maison Fabia, maison particalièrement riche en annalistes, et lorse sculs guides, les Fastes, Tite-Live et Diolore, non-sculement sont inconciliables l'un avec l'autre, mais encore se contredisent eux-mêm nous pouvons à peine espérer de détermi avec certitude les principales lignes de la carrière militaire et politique de Fabins. Pendut son premier consulat, en 332, il stationna ca Apulie, vainquit les Samuites, et triom Samnites et des Apuliens. Inter-roi l'a vante, après l'humiliation des Fourches can nes, et dictateur en 315, il fut complétement défait par les Samnites à Lautalles, défilé entre la mer et les montagnes à l'est de Terracine. A cette année ou à la suivante appartient probablement l'anecdote conservée par Valère-Maxime. A. Attilius Calatinus, son gendre, fut accesé d'avoir livré Sora à l'ennemi. Fabius le sauva d'une condamnation en déclarant que s'il l'est cru coupable, il lui cut repris sa fille. En 310 Fabius fut consul pour la seconde fois. Ne se croyant pas en force pour délivrer Sutrium, asiégé par les Étrusques, il s'engagea dans la fort Ciminienne, et pénétra jusqu'à la frontière occidentale de l'Ombrie. Là il fit alliance avec le peuple de Camerine ou Camerta, et par ses ravages dans le nord de l'Étrurie il opéra une diversion favorable à Rome, et força Arretim, Cortone et Pérouse à conclure une trève de trente ans avec la république. Quant à ses vistoires de Pérouse, du lac Vadimon et de Sutrium, on peut les placer sur la même ligne que les prétendus périls de la forêt Ciminienne. Le sénat, alarmé de le voir s'éloigner de Sutrium avec ses troupes, lui défendit d'entrer en Étrarie; mais les envoyés du sénat ne le rencontrèrent qu'à son retour, et ses succès le justifièrent de sa désobéissance. Comme la guerre au sod du Tibre semblait réclamer la présence d'un dictateur, le sénat demanda à Fabius de nommer à cette dignité suprême son vieil ennemi Papiriss Cursor. Le consul écouta cette demande en silence, y obéit dans la solitude de la nuit, et lorsque, le lendemain, des députés du sénat vinrest le remercier d'avoir sacrifié au bien public une inimitié personnelle, il les congédia sans ries dire. Sa campagne en Étrurie fut récompensée par les honneurs du triomphe. Les Fastes mettent un an d'intervalle entre le deuxième et le troisième consulat de Fabius. Tite-Live au costraire et Diodore prétendent que ces deux consulats furent successifs. Quoi qu'il en soit, Fabius, dans son troisième consulat, eut pour province le Samnium. Il apaisa une révolte des Marses, des Péligniens et des Herniques, enleva à la ligue samnite Nuceria, Alfaterna, et, laissant sa province pacifiée, il entra dans l'Ombrie, où il remporta, dit-on, une victoire à Mevania. On peut douter de ses succès, puisqu'il n'obtint pas le triomphe. En 307 il commanda dans le Samnium en qualité de proconsul, et remporta une victoire près d'Allifa. On peut révoquer encore en doute cette victoire, puisqu'elle ne fut pas suivie d'un triomphe. En 304 Fabius fut nommé censeur. Les actes de sa magistrature ont donné lieu à une soule d'hypothèses; mais les seuls renseignements authentiques que nous ayons sur ce point se réduisent à quelques lignes peu explicites de Tite Live. « Depuis la censure d'Appius Claudius, qui répandit le menu peuple dans toutes les tribus, dit cet historien, Rome fut divisée en deux partis : l'un composé des honnêtes gens, attaché aux bons citoyens et voulant les porter aux places; l'autre, de la faction du Forum. Cet état de choses dura jusqu'à la censure de P. Decius et de Q. Fabius, lequel, voulant rétablir la concorde et empêcher que les comices ne fussent dans la main de la plus basse populace, écuma toute cette lie du Forum, et la jeta dans quatre tribus, qu'il appela les tribus de la ville. Cette sage opération fut reçue avec une si vive reconnaissance, que le surnom de Maximus, que tant de victoires n'avaient pu acquérir à Fabius, sut le prix de cet heureux rélablissement de l'équilibre entre les ordres. On lit que Fabius établit aussi, en saveur des chevaliers, la sête équestre des ides de juillet. »

En 297, Fabius fut élu consul pour la cinquième fois, et malgré lui, si on en croit Tite-Live. Il eut le Samnium pour province; le résultat de sa campagne est douteux. Élu, l'année suivante, consul pour la sixième fois, il remporta une grande victoire à Sentinum, où les armées combinées des Samnites, des Gaulois, des Étrusques et des Ombriens attaquèrent les Romains et leurs alliés, et obtint les honneurs du triomphe le 4 septembre de la même année. En 292 il servit de lieutenant à son fils Quintus Fabius Maximus. Il succéda à son père Ambustus dans la dignité de prince du sénat. A sa mort, arrivée peu après, le peuple vota une somme considérable pour les frais de ses funérailles; mais comme la famille Fabius était fort riche, le fils du défunt, Fabius Gurges, employa l'argent voté par le peuple à un repas public (epulum) et à une distribution de vivres (visceratio) aux citoyens de Rome.

Campens de Acone.

Tite-Live, Vill, 18, 29, 35, 40; IX, 17, 22, 33-40, 42, 46; X, 18, 21, 32, 24-30. — Denys d'Haile., VI, 12, 15. — Aureius Victor, Fir. Illust., 31, 32. — Dion Cassius, Frag. Mai, 35, Frag. Peiresc., XXXVI. — Valère-Maxime, II, 5, 7; V, 7; Vill, 15. — Diodore. XX, 27, 45. — Orose, III, 10, 22. — Fronton, Strat., IV, 1. — Eutrope, II, 8. — Ciceron, Philip., V, 17. — Pline, Hist. Nat., XV, 4. — Zonaras, Vil, 35. — Niebuhr, Histoire Romains. — Zumpl, Die Centurien; Berlin, 1836. — Huschke, Staatsverfass. Ser. Tull.

PABIUS (Quintus Maximus Gurges), général romain, fils du précédent, mort vers 270. Sa jeunesse dissolue lui fit donner le surnom de Gurges, ou de Glouton, et la sévérité de ses mœurs dans l'âge mûr étonna les Romains. Édile en 295, il mit à l'amende certaines dames

de noble naissance à cause de leur vie désordonnée, et avec le produit de ces amendes il bâtit un temple à Vénus près du grand cirque. Dans son premier consulat, en 292, il fut complétement défait par les Samnites Pentriens. Les adversaires de la maison Fabia, les partis des Papirius et des Appius, prirent avantage de cette désaite pour exaspérer le peuple contre Fabius. Celui-ci eût été dégradé du consulat, si son père n'eût promis de lui servir de lieutenant pendant le reste de la guerre. La présence du vieux Fabius ramena la victoire dans l'armée romaine. A la seconde bataille, le jeune Fabius prit une revanche éclatante, et obtint les honneurs du triomphe. La circonstance la plus remarquable de cette cérémonie fut de voir le père assis à côté du fils sur le char triomphal. Fabius dédia une chasse à Vénus Obsequens, ou condescendante, parce que cette déesse avait condescendu à ses prières. En 291 Fabius resta comme proconsul dans le Samnium. Il assiégeait Cominium lorsque le consul L. Postumius Megellus l'expulsa arbitrairement et violemment de l'armée et de la province. Selon les Fastes, Fabius obtint le triomphe pour son proconsulat. Consul pour la seconde fois en 276, il triompha des Samnites, des Lucaniens et des Bruttiens. Peu après, il fit partie d'une ambassade envoyée par le sénat à Ptolémée Philadelphe, roi d'Égypte. Fabius et ses collègues déposèrent dans le trésor public les présents qu'ils avaient recus de Ptolémée; mais un décret du sénat leur permit de les garder. Fabius sut tué dans son cinquième consulat, en cherchant à apaiser une sedition à Vulsinies, en Étrurie. Comme son père et son grand-père, Fabius Gurges fut prince du sénat.

Tite-Live, X, 3; Epit., XIV. — Aur. Victor, Fir. illust., 36; Reg., XI. — Denys d'Halicarnasse, Ant. Rom., XVI, 18, 16. — Orose, Ill, 22. — Plutarque, Fab. Max., 24. — Macrobe, Sat., 11, 9. — Juvénal, Sat., VI, 267; XI, 40. — Eutrope, II, 9. — Servius, Ad. Æn., I, 720. — Valère-Maxime, IV, 3. — Dion Cassius, Frag., 187. — Zonaras, VIII, 6. 7. — Florus, I, 21. — J. Obsequens, 27. — Pline, Hist. Nat., VII, 41.

FABIUS (Quintus Maximus), général romain, petit-fils du précédent, né vers 275, mort en 203. Il fut surnommé Verrucosus, d'une verrue qu'il avait sur la lèvre supérieure ; Ovicula. à cause de la douceur et de l'apathie de son caractère; et Cunctator, à cause de sa prudence à la guerre. Il était probablement fils d'un certain Quintus Fabius Maximus qui, édile en 265. maltraita les ambassadeurs de la ville d'Apollonie en Épire. Le sénat ordonna de le livrer à la discrétion des habitants de cette ville. Ceux-ci le renvoyèrent sans lui faire aucun mal. Son fils, qui devait être un des plus grands hommes de Rome, fut consul pour la première fois en 233. La Ligurie, qui lui fut assignée pour province, lui procura les honneurs du triomphe et l'occasion d'élever un temple à l'Honneur. Il fut censeur en 230. Consul pour la seconde fois, en 228, il s'opposa à la loi agraire de C. Flaminius. En

221 il fut élevé à la dignité de dictateur pour tenir les comices. Le sénat l'envoya en 218 demander satisfaction pour l'attaque de Sagonte. Cette ambassade, au lieu d'amener la paix, précipita la déclaration de guerre. En 217, aussitôt après la défaite de Thrasimène, Fabius fut nommé dictateur ou plutôt prodictateur, parce qu'il ne se trouvait pas à Rome de consul pour lui conférer cette dignité. A partir de ce moment, et tant que les Romains se résignèrent à la guerre défensive. Fabius fut leur chef nécessaire. Sans avoir peut-être des talents militaires supérieurs, il eut le mérite de comprendre mieux qu'aucun de ses compatriotes le génie d'Annibal et le genre de résistance qu'on pouvait lui opposer. N'essayant pas de heurter de front l'impétueux général carthaginois, il l'affaiblit et le lassa par une sage défensive. Cicéron a dit de Fabius, avec autant d'énergie que d'exactitude : Bellum punicum secundum enervavit. Ennius a dit aussi Qui nobis cunctando restituit rem, éloge exagéré, car il était réservé à Marcellus et à Scipion de relever la puissance militaire des Romains; Fabius l'empêcha seulement de périr. Son premier acte comme dictateur fut de rassurer les esprits par un sacrifice solennel et par des supplications aux dieux. Il empêcha ensuite l'ennemi de s'établir dans le Latium et dans les districts environnants. Son plan était fort simple, et il ne s'en départit jamais. Il évita toute rencontre, plaçant son camp sur des hauteurs où la cavalerie numide et l'infanterie espagnole ne pouvaient l'atteindre, surveillant avec une vigilance infatigable les mouvements d'Annibal, tombant sur ses fourrageurs, le forçant de nourrir son armée aux dépens de ses alliés, de mécontenter ses soldats par des manœuvres sans résultat. Il parvint même à enfermer les Carthaginois dans les gorges situées entre Calès et le Vulturne. Annibal s'échappa en détournant l'attention des Romains par un adroit stratagème. A Rome et dans son propre camp la prudence de Fabius était mal interprétée. On le suspectait de vouloir prolonger la guerre pour garder plus longtemps son commandement; on l'accusait de timidité, d'incapacité et même de trahison, bien qu'il donnât ses revenus pour payer la rançon des prisonniers romains. Son propre maître de la cavalerie, M. Minucius Rufus, éleva la voix contre lui, et le sénat, irrité de voir la Campanie dévastée par les Carthaginois, se joignit au peuple pour blâmer les sages temporisations de Fabius. Minucius, pendant une courte absence de son général en chef, remporta sur Annibal quelques avantages sans importance. Le tribun M. Metilius proposa alors de partager le commandement entre le dictateur et le maître des cavaliers. Cette proposition fut adoptée par le sénat et le peuple. Minncius se hâta d'engager la bataille, et eût été entièrement détruit si Fabius ne fût venu à son secours. A l'expiration de sa charge, le dictateur fut remplacé par les deux consuls Paul Émile et Varron. Le premier suivit ses conseils, le second les dédaigna, et la déroute de Cannes prouva combien Fabins avait raison lorsqu'il disait à Paul Émile : « Souvenesvous que vous avez à craindre non-seulement Annibal, mais aussi Varron. » Fabius fut cependant un des premiers sénateurs qui, après le désastre de Cannes , complimentèrent Varron de n'avoir pas désespéré de la république. Il dicta les mesures défensives que le sénat adopta dans ce moment de crise. Déjà membre du collége augural, il fut élu souverain pontife en 216. dédia le temple de Vénus Érycine, et s'oppesa à ce qu'on remplit avec des Latins les vides fais dans le sénat par la guerre. Après l'hiver de 216 à 215, la guerre prit un tout autre caractère, d Fabitas n'y eut plus le premier rôle. Élu coassi pour la troisième fois, en 215, il ravagea la Campanie et commença le siège de Capoue. En sortant de charge, il exhorta le sénat et le peuple à laisser de côté leurs préférences personnelles et à choisir pour consuls les hommes les plus capables. Ce conseil lui valut sa réélection en 214. Il envahit le Samnium et prit Casilinum. En 213 il servit de légat à son propre fils Q. Fabius, alors consul. Plutarque raconte à ce suiet une anecdote qui prouve toute la sévérité de la discipline romaine. Fabius se rendait à cheval auprès de son fils, qui expédiait des affaires. Celui-ci, en l'apercevant, envoya un licteur lui dire de descendre et de venir à pied s'il voulait parler au consul. Tandis que tous les assistants étaient choqués de voir traiter ainsi un illustre vicillard, Fabius s'écria : « Très-bien, mon fils, je te félicite de savoir faire respecter ta dimité de consul. » Lors de la marche d'Annibal sur Reme, en 211, Fabius fut encore le principal inspirateur du sénat, et conseilla de ne pas lever le siége de Capoue. Élu consul pour la cinquième fois, en 209, il obtint le titre de prince du sénat, qui semblait héréditaire dans la famille des Fabius Maximus, et il fit subir à Annibal un trèsgrave échec en reprenant Tarente. L. M. Livius Macatus, qui commandait cette place lorsqu'elle fut prise par les Carthaginois, se retira dans la citadelle, et l'empêcha de tomber au pouvoir de l'ennemi. Comme il se vantait plus tard d'avoir été cause que les Romains étaient rentrés en possession de Tarente, « certainement , répondit Fabius, si vous ne l'aviez pas perdue, je ne l'aurais jamais reprise ». Fabius dut sa conquête à la trahison d'un officier bruttien qui servait dans l'armée carthaginoise. « Il semble que dans cette occasion, dit Plutarque, Fabius ne sut pas se défendre d'un mouvement d'amour-propre; car, afin de cacher qu'il avait pris la ville par trahison, il fit tuer d'abord tous les Bruttiens; mais il ne recueillit pas la gloire qu'il s'était promise, et encourut à la fois le reproche de perfidie et celui de cruauté. Il périt dans cette affaire un grand nombre de Tarentins, et on en vendit jusqu'à treate mille. La ville fut livrée au pilFABIUS

918

et l'on versa au trésor public trois mille ! i. Comme on apportait de toutes parts un inmense, le greffier demanda, dit-on, à Fae qu'on ferait des dienx; il appelait ainsi statues et leurs images. « Laissons aux ins, répondit Fabius, leurs dieux irrités. » dant il emporta le colosse d'Hercule, qui posé dans le Capitole, et auprès duquel il er sa propre statue équestre en bronze. Il itra pas en ce genre d'ouvrage les mêmes saances et le même goût que Marcellus, ou il fit admirer par le contraste la douceur manité de ce dernier. » L'année suivante rendit encore un service essentiel à sa en réconciliant les deux consuls M. Livius or et C. Claudius Néron. Dans les derannées de la seconde guerre punique, il itra moins à son avantage. Redoublant de oe avec l'âge, il désapprouvait la guerre ve telle que la faisaient les nouveaux gé-. Adversaire déclaré de Scipion , il s'ope toutes ses forces à ce qu'on le laissât l'invasion de l'Afrique. « Il est vraisemdit Plutarque, que Fabius, redoutant le i le projet de Scipion mettrait la républie le combattit d'abord que par prudence i l'intérêt de Rome. Mais ensuite il y mit tétement, se laissa emporter trop loin, un sentiment d'ambition et de jalousie, ia à l'agrandissement de Scipion. Il con-Crassus, collègue de Scipion, de ne pas er le commandement, et il empêcha qu'on nat des fonds pour cette guerre. » Les re et éclatants succès de Scipion, le départ pal rappelé en Afrique, ne firent pas chanbius d'opinion. Il demanda même qu'on un successeur au vainqueur des Cartha-« Cette proposition, dit Plutarque, offensa rement le peuple, et fit regarder Fabius un homme difficile et envieux, ou du comme un vieillard timide qui n'osait livrer à d'heureuses espérances, et qui it Annibal au delà de toute mesure. » Favécut pas assez longtemps pour voir ses s démenties. Il mourut quelques mois avant ille de Zama. Quoiqu'il fût très-riche, des citoyens voulut contribuer à ses sus comme à celles d'un père. Fabius mée titre, puisqu'il avait sauvé Rome par sa ce et sa sermeté. Il eut deux fils. L'ainé t avant lui, et il prononça son oraison fu-Il adopta alors le fils de Paul Émile, le eur de Persée.

eur de Persee.

que, Fabiss Maximus. — Polybe, III, 87-90, 93103, 105, 106; X, 1; XVIII; Frag. Hist., 18; TiteK-XXIV, XXVI. XXXX. — Florus, Eutrope et les
regés d'histoire romaine. — Cleéron, Brut., 18;
praria, II, 22; Tuscul., III, 28; De Nat. Deor.,
In Verr. Acc., V, 10; De Scn., IV, 17; De
10. — Valère Maxime, IV, 2. — Salluste, Jug.,
ron, Frag., p. 241, éd. Bipont. — Dion Cassius,
8, 58. — Appien, Annib., 11-16, 31. — Quintilien,
II, 8; VIII, 2. — Pline, Hist. Nat., XXII, 8, pue, De Ben., II, 7. — Silius Lialicus, Punica,

PABIUS (Maximus Amilianus), général romain, fils adoptif du précédent et fils ainé de Paul Émile, le conquérent de la Macédoine, vivait vers 150 avant J.-C. Il servit sous son père dans la guerre de Macédoine, et fut chargé d'aller porter à Rome la nouvelle de la victoire de Pydna. Fabius fut préteur en Sicile en 149-148 et consul en 145. L'Espagne lui fut désignée pour province; il y combattit Viriathe, qu'il finit par vaincre. Fabius fut l'élève et le patron de l'historien Polybe, qui cite de lui des traits intéressants d'affection filiale et fraternelle.

Polybe, XVIII, 18; XXIX, 6; XXXII, 8-10; XXXIII, 6, 9; XXXVIII, 8.— Ciceron, De Amic., 19, 15; Paradoxa 6.— Tite-Live, XLIV, 35.— Applen, Hispan., 65, 67, 90; Maced., 17.— Plutarque, Paulus Emilius, 5.

FABIUS (Q. Maximus Allobrogicus), général romain, fils du précédent, vivait vers 125 avant J.-C. Consul en 121, il remporta une célèbre victoire sur les Allobroges et leur allié Bituitus ou Bétultus, roi des Arvernes. Cette victoire lui valut le titre d'Allobrogicus et un triomphe dans lequel Bituitus, revêtu de l'armure d'argent qu'il portait au combat, figura sur le char du triomphateur. Avec le butin fait en Auvergne, Fabius éleva l'arc Fabien (Fornix Fabius) sur la voie Sacrée, près du temple de Vesta, à Rome, et plaça sur cet arc sa propre statue. Il était orateur et cultivait les lettres. A la mort de Scipion Émilien, il donna un banquet aux citoyens, et prononça en l'honneur du mort une oraison funèbre dont il reste un fragment.

Fasti Capitolini. - Cicéron, De Orat., 11, 66; Brulus, 26; pro Font., 12; pro Muræna, 38, Pseud. - Ascon., ad Cic. Verr., 1, 7, p. 133, edit. Orelli; Schol. Bob. in Milonian., p. 233, edit. Orelli; Schol. Gron., p. 383, 399. - Appien, Gall., 2. - Velieius Pater., 11, 10.

\* FABIUS (C. Dorson), de la même maison que les précédents, connu par un trait de piété et de courage, vivait vers 400 avant J.-C. La maison Fabia avait l'Itabitude de faire, à un certain jour, un sacriffce sur le Quirinal. Pendant le siége du Capitole par les Gaulois en 390, C. Dorson, alors jeune, descendit du Capitole, portant dans ses mains les vases sacrés, traversa sans encombre les lignes ennemies, et, après avoir achevé son sacrifice, rentra sain et sauf dans la citadelle. Cette anecdote est racontée différemment par d'autres écrivains. Dion Cassius parle de cette cérémonie comme d'un sacrifice public que ce Fabius, auquel il donne le surnom de Kæson, accomplit en qualité de pontife. Florus parle aussi d'un pontife que Manlius. commandant du Capitole, envoya sur le Quirinal pour y célébrer des rites sacrés. D'un autre côté, Appien, qui cite Cassius Hemina pour son autorité, dit que le sacrifice fut accompli dans le temple de Vesta.

Tite-Live, V, 46, 22. — Valère Maxime, I, 1. Dion Cassius, Frag., 29, édit. Reimar. — Florus, I, 13. — Applen, Cellico, 6.

FABIUS (C. Pictor), peintre romain, vivait vers 310 avant J.-C. Il peignit le temple du Salut (xdem Salutis pinxit), que C. Junius Brutus Bibulus vous dans sa censure en 307 et dédia dans sa dictature en 302. Cette peinture, exécutée probablement sur les murs du temple, était sans doute une représentation de la victoire que Bibulus remporta sur les Samnites. C'est la plus ancienne peinture romaine dont il soit fait mention. Elle se conserva jusqu'à l'incendie du temple du Salut, sous le règne de Claude. Denys d'Halicarnasse, dans un curieux passage, loue la correction du dessin de Fabius, la grâce de son

coloris, l'absence de toute manière et de toute affectation. C. Fabius reçut et transmit à ses descendants le surnom de *Pictor*.

Pline, *Hut. Nat.*, XXXV, b. — Valère Maxime, VIII,

- Denys d'Halic., dans les Excer. de Mai. - Ciceron,

Tusc., I, 2. — Niebuhr, Histoire Romaine.

FABIUS (Numerius Pictor), général romain, fils du précédent, vivait vers 280 avant J.-C. Consul en 266, avec D. Junius Pera, il triompha, ainsi que son collègue, deux fois dans la même année, d'abord sur les Sassanites et ensuite sur les Sallentiniens et les Messapiens. Il fut un des trois ambassadeurs envoyés à Ptolémée Philadelphe en 276. On ne sait rien de plus sur sa vie politique.

D'après Cicéron, un Numerius Fabius Pictor rapportait le songe d'Énée dans ses Annales grecques. C'est le seul passage où il soit question de cet annaliste. Vossius et Krause le croient liui-mème. On est tenté de croire qu'il y a dans le texte de Cicéron une méprise ou une erreur de copiste, et qu'il s'agit tout simplement de l'historien Q. Fabius Pictor.

Valère Maxime, IV, 8. — Cloéron, Div., I. 21. — Vossius, De Histor. Latim., 1. — Krause, Pitte et Fragm. Hist. Roman. — Orelli, Onomasticum Tull., p. 216.

FABIUS (Quintus Pictor), le plus ancien des historiens romains, neveu du précédent et petit-fils de Caïus Fabius Pictor, vivait vers 220 avant J.-C. Tite-Live l'appelle Scriptor antiquissimus et longe antiquissimus auctor. Il servit dans la guerre gallique en 225, et dans la seconde guerre Punique. Après la désastreuse hataille de Cannes, les Romains le chargèrent d'aller consulter l'oracle de Delphes sur les movens qu'ils pouvaient employer pour apaiser les dieux. Comme, d'après Polybe, il était sénateur, il sallait qu'il eût été au moins questeur. Mais il paralt ne pas avoir obtenu une plus naute dignité. On peut donc croire qu'il mourut peu après son retour de Delphes. Peut-être aussi il ne sollicita pas des fonctions peu compatibles avec ses goûts littéraires, et il aima mieux raconter les événements que d'y prendre part. Les Annales de Fabius Pictor commençaient probablement à l'arrivée d'Énée en Italie et s'étendaient jusqu'au temps de l'auteur. Les faits reculés étaient exposés brièvement, tandis que les événements contemporains étaient racontés avec beaucoup de détails. On ne sait pas en combien de livres cet ouvrage était divisé, ni jusqu'à quelle année il allait. On voit, par un passage de Tite-Live, qu'il contenait le récitée à bataille du lac Thrasimène, et Polybe met Falia au nombre des historiens de la seconde punt punique, sans qu'on en puisse conclure cepudant que ses Annales comprenaient toste este période de l'histoire romaine. Denys d'Halionnasse dit expressément que l'ouvrage de Fahi était écrit en grec, tandis que divers pass des auteurs latins semblent établir le costra Ainsi Cicéron parle d'un Fabius Pictor qui suit écrit en latin. Quintilien dit : « Lupus est à genre masculin, quoique Varron dans sen live sur les Origines de Rome l'ait fait de gerre fiminin, d'après Ennius et Fabius Pictor. » Aub-Gelle cite un passage latin des Annales de Rbius; enfin, Nonius donne pour une citaties à Fabius Pictor les mots suivants : Et simi videbant Picum Martium. On peut tenter èt concilier l'assertion de Denvs d'Halicarnasse et les témoignages contradictoires des auteurs remains, en disant que Fabius avait fait denx rédactions de ses Annales, l'une en grec, l'autre en latin; mais comme on connaît deux Fabius qui est écrit dans cette dernière langue, savoir Serviss Fabius Pictor et Q. Fabius Maximus Servius, c'est probablement à eux, et non à Quintus Fahius Pictor, que se rapportent les passages cités plus haut.

Les Annales de Q. Fabius avaient une grade importance. Tite-Tive, Polybe et Denys d'Haicarnasse le citent souvent. Polybe l'accuse d'une extrême partialité pour les Romains. Ce défest se conçoit. Fabius, qui voulait faire constite ses compatriotes à la Grèce, les présente ustareliement sous leur plus beau jour. Les Annels de Fabius contenaient une exposition très-exacts des changements survenus dans la constitution romaine. Dion Cassius semble lui avoir besuco emprunté, et c'est peut-être à ces emprunts qu'il doit d'être supérieur à Tite-Live dans tout ce qui concerne la politique intérieure des Romains. Quant aux légendes sur l'origine de Rome, Fabius, d'après Plutarque, suivit solle ment Dioclès de Péparèthe. Les fragments de Fabius Pictor ont été publiés par Krause : Vils et Fragmenta vet. Historicorum Rome, Berlin, 1833; et par C. Müller, Historicorum Græcorum Fragmenta, t. III.

Tite-Live, J. &1; II. &4; XXII. 7, \$7; XXIII., 11. — Betrope, III. &. — Crose, IV. 18. — Pilne, Hist. Nat., X. S. — Applen, Annib., 27. — Polybe, I. 18; III. 8. — Desy (Hal., I. 6. — Ciceron, De Orat., II, 16; De Leg., I.2. — Aulu-Gelle, V. &; X. 18. — Quintillen, I. &. — Nonies, 28 mot Picumnus. — Moller, De Q. Fabio Pictore; Alist, 180. — Whiste, De Fabio Pictore carterisque Fabiis Metoricis; Copenhague, 1838.

FABIUS (Serv. Pictor), jurisconsulte et historien romain, probablement petit-fils du précédent, vivait vers 150 avant J.-C. D'après Cicéron, il était versé dans la jurisprudence, la littérature et l'histoire. Il était probablement l'auteur du traité De Jure pontificio, cité par Nonius, Aulu-Gelle et Macrobe, et des Annaies dont parie Cicéron, et qui out été souvent attribuées a Qu'intus Fabius Pictor.

on, Brutus, 21; De Orat., II, 2. - Nonius, aux icumnus et Polubrum. — Auin-Gelle, I, 12; X, acrobe, Satir., III, 2. BIUS (M. Buleo), général romain, viers 250 avant J.-C. Consul en 245, il remsuivant Florus, une victoire navale sur rthaginois, et essuya ensuite une défaite; 'est une méprise, car les Romains, d'après , n'avaient pas de flotte à cette époque. 5 il fut élu dictateur, avec mission de r les vides causés dans le sénat par la de Cannes. Il ajouta cent soixante-dixouveaux membres au sénat, et résigna : ses fonctions. Nous apprenons de Titeui l'appelle le plus vieux des censeurs, abius avait rempli cette dignité. On a uré qu'il était le collègue de C.-Aurelius lans la censure en 241. Dans les Fastes lins le nom du collègue de Cotta a dis-

ive, XXIII, 22, 23. - Plutarque, Fabius Max.

IUS DOSSENIUS. Voy. DOSSENIUS. IUS FABULLUS. Voy. FABULLUS. IUS HADRIANUS, Voy. HADRIANUS. IUS LABÉON. Voy. LABÉON. IUS MELA. Voy. MELA. IUS PLANCIADES FULGENTIUS. VOY. ITIES. IUS PRISCUS. Voy. PRISCUS. IUS RUSTICUS. Voy. Rusticus. IUS SABINUS, Voy. SABINUS. US SANGA, Voy. SANGA. IUS VERGILIANUS. Voy. VERGILIANUS. IUS (Guillaume), en flamand Boonaerts, que belge, né à Hilvarenbeek, dans le t septentrional, mort à Louvain, le 28 10. Après avoir professé quelque temps rs, il passa à Louvain, où il enseigna le collége Buslidien. Les écoliers, qui coues rues pendant la nuit, le tuèrent au t où il rentrait chez lui. On a de lui une aire grecque intitulée : Epitome Syn-Linguæ Græcæ; Anvers, 1584, in-8°. 18, Bibliotheca Belgica.

RA (DELLA). Voyez FABBRA.

RE D'UZÈS, troubadour provençal, vivait treizième siècle. D'après Crescimbeni et amus, il acheta les ouvrages d'Albert de l, les publia sous son nom, et fut, pour at, condamné au fouet. « Nous n'avons lit l'abbé Millot, qu'une mauvaise chanson et un poème de morale où il n'y a que lieux communs. »

lamus, Histoire des Troubadours. — Crescimria della Volgar Poesia. — Millot, Histoire Badours.

IE, nom commun à un assez grand nompersonnages français, presque tous du ième siècle, rangés ci-dessous par ordre tique de prénoms; ceux des siècles antébacés en tête, sont seuls classés par ormologique. Les Fabre du dix-neuvième : les vivants sont placés à la fin.

FABRE ou LE FEVRE (Jean), en latin Faber, jurisconsulte français, né aux environs d'Angoulème, mort dans cette ville, en 1340. Selon Dumoulin, il mérita le surnom de Faber à cause de sa rare application à l'étude : Non ab opere ferrario,... sed propter ingenuarum artium pilotoviav. Le même jurisconsulte dit de Faber qu'il précéda Bartole et Balde, et qu'il prilla au temps du roi Philippe VI, dit de Valois, et de l'empereur Louis V, surnommé le Bavarois. Ailleurs, le même Dumoulin ajoute que Faber était très-versé dans les Coutumes de France (erat callentissimus consuetudinum Franciæ). Faber exerça les fonctions de juge à La Rochefoucauld, et, suivant quelques biographes, sut élevé à la dignité de chancelier de France. Le Commentaire qui reste de lui sur les Institutes de Justinien, Venise, 1488, in-fol., Lyon, 1593, in-4°, l'a placé au rang de nos plus savants jurisconsultes. Cet ouvrage, écrit vers 1328, contient d'importantes recherches sur le droit coutumier. C'est sous ce rapport surtout qu'on peut le considérer comme un monument historique. On attribue encore à Faber : Breviarium in codicem; Paris, 1545; Lyon, 1594.

Taisand, Les Vies des plus célèbres Jurisc. — Le Bas, Dict. Enc. de la France.

PABRE (Jean), prédicateur français, né à Tarascon, en Provence, vers 1370, mort vers 1442. Il entra dans l'ordre des Carmes en 1390, et prêcha avec succès dans diverses églises de Provence. Le pape Martin V le nomma archevêque de Cagliari en 1423. Fabre gouverna son diocèse pendant dix-sept ans. Ayant été créé patriarche de Césarée, il se démit de son archevêché, et finit ses jours dans la retraite. Ses sermons ont été recueillis sous les titres d'Homiliæ

Saint-Jean de la Croix, Bibliotheca Carmelitana. — Martial de Saint-Jean-Baptiste, Biblioth. Script. Carmel.

FABRE (*Pierre-Jean*), médecin fra**nçais**, né à Castelnaudary, vivait dans la première partie du dix-septième siècle. Ses remèdes, empruntés à la chimie, lui firent une assez grande réputation. On a de lui : Palladium spaguricum; Toulouse, 1624, in-8°; — Chirurgia spagyrica; ibid., 1626, in-8°; — Insignes Curationes variorum Morborum; ibid., 1627, in 8°; - Myrothecium spagyricum, pharmacopæa chymica; ibid., 1628, in-8°; — Alchymista christianus; ibid., 1632, in-8°; — Thesaurus utriusque Medicinæ; ibid., in-8°; — Hercules piochymicus; ibid., 1634, in-8°; — Hydrographum spagyricum, in quo de minera fontium, essentia, origine et virtule tractatur; ibid., 1639, in-8°; - Propugnaculum Alchimiæ, adversus misochymicos quosdam; ibid., 1645, in-8°; — Panchymici, seu anatomiæ tolius universi opus; ibid., 1646, in-8°; — Sapientia universalis, quatuor libris comprehensa; ibid., 1654, in-8°; — Opera chymica; Francfort, 1652 et 1656, 2 vol. in-4°. Eloy, Dictionnaire historique de la Médecine.

FABRE (Antoine), prédicateur français, né à Tarascon, en 1710, mort à Aix, en 1793. Il entra dans l'ordre des Carmes, et prêcha avec succès dans plusieurs villes de la Provence. On a de lui : Panégyrique de la ville d'Arles, avec des remarques historiques pour servir à l'histoire de cette ville; Arles, 1743, in-8°. Les Sermons d'Antoine Fabre sont restés inédits.

Chaudon et Delandine, *Dictionnaire universel.* — Guyot des Fontaines. *Jugements sur quelques Ouvrages nouveaux*.

FABRE (Pierre), chirurgien français, frère du précédent, né à Tarascon, en 1716, mort vers 1791. D'abord prévôt du collége de Saint-Côme, il fut reçu dans la Société académique des Chirurgiens de Paris, le 30 octobre 1751. On a de lui : Traité des Maladies vénériennes; Paris, 1758, in-12; — Essais sur divers points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique; Paris, 1770, in-8°; — Recherches sur la nature de l'homme considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie; Paris, 1776, in 8°; — Essais sur les facultés de l'âme considérées dans leurs rapports avec la sensibilité et l'irritabilité de nos organes; Paris, 1785, in-12; — Recherches des vrais principes de l'art de guérir: Paris, 1790, in-8°. Biographie medicale.

FABRE (Jean Claude), écrivain ecclésiastique et pédagogique français, né à Paris, en 1668, mort dans la même ville, le 22 octobre 1753. Il entra chez les Pères de l'Oratoire, et y professa avec distinction. Une édition du Dictionnaire de Richelet, en 1709, dans laquelle il inséra des articles hardis sur des matières de théologie contestées, et d'autres morceaux trop satiriques le forcèrent de quitter l'Oratoire. Il y rentra en 1715, et y mourut, à l'âge de quatrevingt-cinq ans. Son principal ouvrage est une continuation de l'Histoire ecclésiastique de l'abbé Fleury; Paris, 1734, 16 vol. in-4°. D'après la Bibliothèque sacrée : « Le père Fabre était un homme plein de modestie et de douceur, qui avait le rare talent de se faire aimer et estimer de tous ceux qui l'approchaient. Il avait une mémoire prodigieuse, et écrivait avec une extrême facilité; mais on ne retrouve dans son Histoire ecclésiastique ni l'esprit, ni le goût. ni le discernement de l'écrivain célèbre qu'il a continué. » On a encore de Fabre : Generalis Diction. Latino-Gallici Epitome; Lyon, 1715, in-8°; — Entretiens de Christine et de Pélagie; Douai, 1717, in-12; — Appendix de Diis et Heroibus poeticis; Paris, 1726, in-12. Le P. Fabre a eu part à la traduction de l'Histoire universelle de De Thou, à l'édition du Dictionnaire des Cas de Conscience de Lamet et de Fromageau, en 1733. On lui doit aussi une édition des Métamorphoses d'Ovide, en 1725; une édition et une traduction des Fables de Phèdre, et une traduction des Œuvres de Virgile, en 1721.

Chaddon et Delandine, Dictionn, universel. - Richard et Giraud, Bibliothèque sacree.

FABRE dit de l'Hérault (Denis), convertionnel français, né à Montpellier, tué à l'armé des Pyrénées orientales, le 20 nivôse an II (9 janvier 1794). Il était conseiller à la cour des aids de Montpellier lorsque la révolution éclata. Il a embrassa les principes avec ardeur. En septenbre 1792, envoyé à la Convention par le département de l'Hérault, il s'y fit d'abord pen remerquer, et siégea à la Montagne. Il fut souvent charge de rapports sur les subsistances, et fit prenie diverses mesures utiles relativement à leur ille circulation. Lors du procès de Louis XVI, il m prononça ainsi : « D'après le Code pénal, je voie pour la mort. » A la suite du 31 mai 1793, 2 fet envoyé en mission avec ses collègues Boisset, Cassanyes et Gaston à l'armée des Pyrénées, et il montra de la valenr, mais où ses empiétemes sur l'autorité militaire devinrent un des principaux motifs auxquels on attribua la désorgaisation de l'armée, la retraite de Dagobert, cele de Turreau et l'inaction de Doppet, leur sacceseur. Dans leur fougue, Fabre et Gaston, impetients de chasser l'ennemi du territoire fra çais, contraignirent le prudent et brave général Dagobert (voyez ce nom) à attaquer, le 1er vesdémiaire an 11 (22 septembre 1793), les Espagnols dans leur camp retranché de Truillas. Cette tentative n'aboutit qu'à une inutile effusion de sang. Fabre alors voulut tenter une marche au dell des Pyrénées pour forcer le général espagnol Ricardos à rétrograder. On lui avait persuadé que le fort de Roses pouvait être enlevé par un coup de main. D'après sa volonte, et malgré l'avis de généraux, en brumaire (octobre), trois colouses furent lancées au delà des Pyrénées pour se réunir à Spola. Mais trop faibles, trop désusies, elles ne purent se joindre, furent battues et rejetées en France avec une perte considérable. Peu après, Fabre annonçait à la Convention un succès sur les Espagnols et la reprise des villes de Thuir et Sainte-Colombe ; mais attaqué le 30 frimaire (20 décembre) par le général La Cuesta sur les hauteurs qui couvrent les places maritimes du Roussillon, Fabre fut entraîné dans la déroute de l'armée française, et périt près de Port-Vendres, en défendant une batterie. Sur la proposition de Robespierre, la Convention, dans sa séance de 23 nivôse an n (12 janvier 1794), décema à Fabre les honneurs du Panthéon. En 1797, une pension fut accordée à sa veuve. C'était, selon ses contemporains, un homme enthousiaste d de bonne foi, doué de talents médiocres, qui n'avait que peu d'instruction, mais qui ne maquait pas de courage. H. LESCHIR.

Moniteur universei, ann. 1792, n°s 293, 396, 399, 38. 390, 31. 310 (1793), n°s 378, 18, 94, 99: (1794), 118, 131, 131; an v, 95. — Petite Biographic Conventionnelle. Biographie moderne (1802). — Galerie Aistorique de Catemporains (1818). — Arnanlt, Josy, etc., Biographic nouvelle des Contemporains. — Thiers, Histoire de la Revoulut on française, ilv. XIX.

FABRE d'Olivet (M.), littérateur, musicien et philologue français, né à Ganges (Languedot), FABRE 926

cembre 1768, mort à Paris, en 1825. Il la famille du calviniste Jean Fabre, dont de piété filiale a été reproduit sur la scène nouillot de Falbaire (voy. ce nom) dans éte Criminel. Fabre d'Olivet vint à Paris à douze ans, pour apprendre le commerce eries; mais il abandonna cette carrière ), et se livra aux belles-lettres. Il dér quelques bluettes dramatiques mélées lets, représentées sur divers théâtres, et s aujourd'hui. Il publia ensuite des lettres stoire et des poésies qui furent bien accueiluteur y montra de l'érudition et de l'esepuis quelques années il se livrait à l'étude rétaphysique, de la philosophie et surs langues anciennes et modernes. « Ces s travaux, écrit Durozoir, lui avaient é l'imagination, et Fabre d'Olivet, avec ience incontestable, ne recueillit que la née d'un visionnaire et d'un fou de sens Il prétendait avoir déconvert la clef des phes; il croyait aussi avoir trouvé le de restituer l'ouïe aux sourds-muets, une méthode empruntée aux prêtres de e Égypte, et qui avait quelques rapports phénomènes du magnétisme animal. Il t une si grande foi au pouvoir de la voju'il assurait avoir souvent fait sortir un des rayons de sa bibliothèque en se plaface et en s'imaginant fortement qu'il avait en personne devant les yeux. - Cela, , lui arriva souvent avec Diderot. es recherches sur les langues, il rejetait qui était clair, précis, logique, pour r un sens détourné, mystique, et se jeter régions ténébreuses, où il espérait trourévélations inconnues. Il imagina un 1 système d'étymologie et d'analyse des , qui offre des résultats aussi bizarres t ce que les anciens cabalistes nous ont e plus absurde. Partout il voit des allénorales et un sens caché dans chaque mot, lettre et chiffre. »

ne musicien, Fabre d'Olivet s'est fait e par beaucoup de romances; outre la e de ses pièces, il a composé un œuvre de rs pour deux flutes, alto et basse, Ignace Pleyel; Paris, 1800. Dans ses res archéologiques il crut avoir retrouvé me musical des Grecs. Pour donner un : de ce mode hellénique, il fit exécuter i, par des protestants, ses coreligionà l'occason du couronnement de Napo-1 Oratorio à grand orchestre. Cet orait un succès de circonstance, mais il est laujourd'hui que la prétendue découverte e d'Olivet n'est autre chose que le mode dont Blainville (voy. ce nom) s'était ru l'inventeur, et qui a tant de rapport incien mode plagal, qui subsiste encore plain-chant.

d'Olivet avait un caractère honorable et

indépendant; il se livrait sans réserve à ses travaux, et négligeant tous les moyens de fortune, il vécut toujours dans la médiocrité. En 1802 il était employé au ministère de la guerre; plus tard il passa à celui de l'intérieur. Il donna sa démission pour ne pas rédiger une pièce qui était en opposition avec ses idées. On a de lui : Le Quatorze Juillet, fait historique, un acte en vers, théatre des Associés; Paris, 1790, in-8°; - Toulon soumis, opéra historique, en vers libres; Paris, an 11 (1794); — Le Sage de l'Indostan, drame philosophique en vers et mêlé de chœurs; Paris, 1796, in-8°; — Azalais et le gentil Aimar, histoire provençale, traduite d'un ancien manuscrit; Paris, anvn (1799), 3 vol. in-12, fig. et musique; — Lettres à Sophie sur l'histoire; Paris, 1801, 2 vol. in-8°, avec carte et fig.; Le Troubadour, poésies occitaniques treizième siècle (trad. supposée); Paris, 1803, 2 vol. in-8°; — Guerison de Rodolphe Grivel. sourd-muet de naissance; Paris, 1811, in-8°. C'est l'exposé des essais tentés pour faire parler les muets d'après la méthode des prêtres égyptiens. L'auteur fut combattu par Prony et l'abbé Sicard. Il leur répondit dans une seconde édition publiée sous ce titre : Notions sur le sens de l'ouïe en général, et en particulier sur le développement de ce sens opéré chez Rodolphe Grivel et chez plusieurs autres enfants sourds-muets de naissance; Montpellier, 1819, in-8°; — Les Vers dorés de Pythagore, trad. en vers eumolpiques français, précédés d'un Discours sur l'essence et la forme de la poésie chez les principaux peuples de la terre, etc.: Paris, 1813, in-8°; — La Langue hébraique restituée, et le véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par l'analyse radicale; ouvrage auquel on trouve réunis : 1° une Dissertation introductive sur l'origine de la parole, l'étude des langues qui peuvent y conduire, et le but que l'auteur s'est proposé; 2º une Grammaire Hébraique, fondée sur de nouveaux principes et rendue utile à l'étude des langues en général; 3° une Série de racines hébraiques, envisagées sous des rapports nouveaux, et destinées à faciliter l'intelligence du langage et celle de la science étymologique; 4° un Discours préliminaire; 5° une traduction en français du Sper, contenant la Cosmogonie de Moise : cette traduction, destinée à servir de preuve aux principes posés dans la Grammaire et le Dictionnaire, est précédée d'une version littérale en français et en anglais. faite sur le texte hébreu, présenté en original avec une transcription en caractères modernes, et accompagnée de notes grammaticales et critiques, où l'interprétation donnée à chaque mot est prouvée par son analyse radicale et sa confrontation avec le mot analogue samaritain, chaldaïque, syriaque, arabe ou grec; Paris, 1816, 2 parties, in-4°. On remarque dans la traduction de la Cosmogonie de Moïse une foule

de différences avec les versions généralement adoptées. Les premiers chapitres de la Genèse n'avaient pour Fabre d'Olivet qu'un sens allégorique, d'après lequel l'auteur sacré aurait voulu peindre la création du monde en général, et telle que la concevaient les prêtres égyptiens, sous des noms que leurs racines véritables faisaient facilement comprendre de ceux qui étaient initiés aux sciences et à la philosophie d'Égypte. Ainsi Adam ne serait plus un seul homme; mais la personnification du genre humain; Ève ne serait plus qu'une faculté de l'homme; Noé, le repos universel, etc. Nous n'avons pas besoin de dire tout ce qu'un semblable système offre d'obscurités et de hardiesse, indépendamment de l'érudition et des vues ingénieuses dont l'auteur a pu l'étayer. Ce livre a été mis à l'Index à Rome, par décret du 26 mars 1825; - De l'état social de l'homme, ou vues philosophiques sur l'histoire du genre humain, précédé d'une Dissertation introductive; Paris, 1822, 2 vol. in-8°; réimprimé sous le titre d'Histoire philosophique du genre humain, ou l'homme considéré sous tous les rapports religieux et politiques dans l'état social, à toutes les époques et chez les différents peuples de la terre; Paris, 1824, 2 vol. in-8°. L'auteur recherche l'origine et les éléments de la société, des gouvernements et des religions, et les causes des vicissitudes et des altérations qu'ont subies ces grandes institutions. Ce livre témoigne d'une certaine préoccupation d'esprit chez son auteur. Après avoir parlé sérieusement de l'expédition du grand Lama dans les Indes, des guerres antiques des races blanche et noire, il propose comme le seul moyen d'arriver au souverain bonheur de soumettre toute l'Europe au pouvoir modérateur d'un grand-pontise, etc. Il fut vivement critiqué par François Boisquet. qui publia Trois articles contre l'État social de l'homme; Paris, 1825, in-8°; — Caïn, mystère dramatique en trois actes, traduit de lord Byron, en vers blancs français et réfuté par une suite de Remarques philosophiques et critiques; précédé d'une Lettre à lord Byron, etc.; Paris, 1823, in-8°. L'auteur y réfute les opinions du poëte anglais, qu'il regarde comme injurieuses à la Divinité, et prétend que lui seul, grace à sa profonde connaissance de l'hébreu, a pu pénétrer les mystères de la Bible. Adam est ici le règne hominal; Eve, la force efficiente; Cain et Abel, les deux forces primordiales de la nature; etc. Les pensées de Byron sont d'ailleurs très-mal rendues, dans un style tel que celui-ci :

## ÈVE.

v Dieu, qui nommas le jour, lorsque par toi la nuit, Pour la première fois, du jour fut séparée; Qui divissa les caux des eaux, et de leur sein Fis éclore les cieux, salut, toujours salut! »

ABKI..

« O Dien! des éléments régulateur suprême, Qui fis la terre, et l'oade, et l'air, et le feu, tout! » et plus loin on voit :

Des âmes sans terreur, qui regardent en face Leur éternet tyran, et lui disent crâment Que son mai n'est pas bon, etc.

Cain (Acte Ier, scene Ire);

— Le Retour aux Beaux-Arts, dithyrembe; Paris, 1824, in-8°;— Fabre d'Olivet a été auxi collaborateur de la Bibliothèque des Roman, et a publié des poésies dans plusieurs journaux.

Il avait épousé une femme fort instruite, as s'adonnait également à la littérature; malgréceite conformité d'éducation, de goût, ce mariage me fut pas heureux. On cite de madame Fahre d'Olivet: Conseils à mon amie sur l'éducation physique et morale de ses enfants; Paris, 1820 et 1822, in-12.

Arnault, Jay, etc., Biographie des Contemperain. .Louise Swerin-Belloc, dans la Revus Encyclopédieu.
L XIX (1823), p. 501; et t. XXVII (1825), p. 941. .- Mahd.
Annuaire nécrologique (1825). .- Quérard, La Franc
littéraire. .- Cheries Du Rozoir, dans le Dictionnéeu

de la Conversation.

FABRE (Jean-Joseph-Augustin), médein français, né en 1798, dans le département de Var, mort à Fréjus, le 18 février 1829. Il fit ses études à Montpellier, et pratiqua la médecine à Fréjus. On a de lui : Sur les Frèvres intermitentes guéries par des évacuations sanguines; Montpellier, 1820; — Notice sur la ville de Fréjus; 1827, in-8°. Biographie du Var.

FABRE D'ÉGLANTINE (Philippe-François-Nazaire), homme politique et poëte comique français, né à Carcassonne, le 28 décembre 1755, exécuté à Paris, le 16 germinal an 11 (5 avril 1794). La famille de Fabre n'ayant point de fortune, son éducation fut très-négligée; mais la nature avait sait de lui un poëte, et le goût en fit sa artiste. Livré d'abord à la culture des arts d'agrément, il dut à ses talents, variés plutôt que brillants, ses premiers succès dans le monde. A peine hors de l'adolescence, il obtist, au concours des Jeux Floraux à Toulouse, le prix de l'églantine d'or, et ce triomphe académique flatta tellement son amour-propre qu'il voulut ajouter à son nom celui de la fleur symbole de sa victoire. Pendant quelque temps comédien de province, et comédien médiocre, il quitta bientôt la carrière théâtrale comme acteur, pour la parcourir exclusivement comme poëte. Ce fut guidé par cette vocation qu'à l'age de trente ans il vint se fixer à Paris. A ses premiers pas, inapercu ou dédaigné par les dispersateurs de la renommée, Fabres, à la fois poète et ambitieux, et, à ce double fitre, doublement irritable, choisit la vengeance pour sa muse. Elle l'inspira dans son premier ouvrage : Les Gens de Lettres, ou le provincial à Paris, comédit en cinq actes et en vers, représentée le 21 septembre 1767, au Théâtre-Italien, et qui éprouva une chute de scandale. Quelques traits heurent ne purent obtenir grace pour l'inconvenance de l'action, jointe à une incorrection choquante de style. Augusta, tragédie jouée au Théâtre-Fra-

cais quinze jours après cette mésaventure, ne fut guère mieux reçue : tombée le premier jour, elle se traina pendant six représentations. Le Présomptueux, ou l'heureux imaginaire. grande comédie, donnée le 7 janvier 1789, au même théâtre, ne fut pas même écoutée jusqu'à la sin du second acte. Le sujet de cette pièce était le même que celui des Châteaux en Espagne, de Collin d'Harleville, ouvrage qui, joué ientôt après, obtint un succès éclatant. Cette intte, dont le résultat fut tout au désavantage de Fabre, devint chez lui le principe d'une haine profonde contre Collin d'Harleville. Le succès éphémère que, le 26 mai 1789, il remporta au Théâtre-Italien avec L'Amour et l'Intérêt, comédie en trois actes et en vers, ne répara que faiblement ses disgrâces passées ; mais il en obtint la revanche la plus éclatante avec Le Philinte de Molière, représenté au Théâtre-Français le 22 février 1790. Cet ouvrage suffit pour classer Fabre d'Églantine au premier rang parmi les poētes dramatiques de l'époque. En 1792, sa réputation s'accrut encore par le succès de L'Intrigue épistolaire, en cinq actes, et du Convalescent de qualité, en trois. La reprise du Présomptueux, qui suivit de près le succès du Philinte, fut reque avec autant d'applaudissements que lors de sa première apparition la même pièce avait rencontré de sissets. Ces divers ouvrages, jusqu'au commencement de 1792, sulvis de quelques autres, qui surent moins heureux, firent à Fabre une place à part sur la scène comique. Il y régna par la verve du style, un peu rude, et par l'intérêt ou la force de l'action, tandis que ses rivaux se distinguaient par l'élégance du dialogue et la grâce maniérée des détails scéniques.

Mais à cette époque, où la marche de la révolution suivait un mouvement accéléré, Fabre, qui dans le principe s'était jeté dans le parti de l'exagération, d'homme littéraire se fit homme politique, pour son malheur et pour celui de la France. Lié particulièrement avec Camille Desmoulins, Lacroix et Danton, lorsque après le 10 août ce dernier eut été appelé au ministère de la justice, il prit Fabre pour secrétaire, et le fit élire député de Paris à la Convention nationale. Il y vota la mort du roi; et dans son opinion, longuement motivée et développée en termes assez obscurs, il mit en avant cette proposition, qui alors devait parattre fort mal sonmante : « Vous êtes tous représentants du peuple « français, et en cette qualité chargés d'exercer « en son nom la souveraineté. Je dis plus; c'est « que le peuple français ne pourra jamais

« exercer cette souveraineté. »
Jusque là Fabre n'avait eu pour toute fortune
que le produit, assez faible, de ses ouvrages dramatiques; mais au début de sa carrière conventionnelle on le vit, à l'exemple de ses amis Danton et Lacroix, afficher les dehors d'une opulence dont la source était inconnue et devait

alors être suspecte. Le 26 mars 1793, il fut nommé à la commission de salut public. dont l'existence sut le préliminaire de celle du fameux comité. Dans cette commission, composée de vingt-et-un membres, on voyait figurer à la fois les chefs de tous les partis qui divisaient l'assemblée; et auprès de Robespierre et de Barrère on y comptait Pétion, Vergniaud, Condorcet et Cambacérès. Le 1er avril suivant, Biroteau, député girondin, accusa formellement Fabre d'Églantine d'avoir demandé un roi au sein de la commission du salut public. La défection de Dumouriez venait d'avoir lieu. La Gironde présentait Danton comme le complice de Dumouriez, et cette accusation portée contre Fabre tendait surtout à compromettre davantage le chef du parti. Malgré son talent réel, l'auteur du Philinte ne joua jamais à la Convention qu'un rôle secondaire; il parut rarement à la tribune. Dénonciateur des manœuvres de l'agiotage, dont plus tard il fut accusé d'être le complice, il proposa l'établissement du maximum sur les grains, l'arrestation des Anglais et la saisie de leurs biens en France, et enfin la substitution du calendrier républicain au calendrier grégorien. On a dit trop de mal de la partie technique de ce dernier rapport, qui est l'œuvre parlementaire la plus remarquable de Fabre d'Églantine. Sans doute il offre des allusions dont la licence irreligieuse doit inspirer autant d'indignation que de dégoût; mais on y trouve aussi des aperçus ingénieux et des détails scientifiques rendus avec une exactitude et une concision qui ne sont pas dépourvues d'élégance. Le 24 octobre 1793, appelé à déposer, devant le tribunal révolutionnaire, dans le procès des girondins, Fabre ne rougit pas de les présenter, d'après les plus absurdes inductions, comme ayant pris part au vol du Garde-Meuble, iniquité flagrante, dont la peine devait bientôt retomber sur sa tête! Deux mois seulement plus tard. lorsque le parti dantoniste voulut réagir contre le système de la terreur, Fabre dénonça, à la tribune de la Convention, les ultra-révolutionnaires Vincent et Mazuel : ils furent arrêtés. Hébert, leur complice et leur chef de file, attaqua à son tour, avec la cynique virulence de son langage habituel, Fabre et la nouvelle saction des modérés. A la suite de cette dénonciation, les Jacobins et les Cordeliers prirent les arrêtés les plus violents contre Bourdon de l'Oise, Camille Desmoulins, Phelipeaux et Fabre d'Églantine. Robespierre, qui déjà se préparait à perdre l'une par l'autre la faction des tièdes et celle des exagérés, s'exprima avec aigreur aux Jacobins, et quatre jours après Fabre fut arrêté. L'accusation portée contre lui, dans la séance du 13 janvier, lui attribuait la falsification d'un décret relatif aux comptes de liquidation de la Compagnie des Indes. Cent mille francs, disaiton, avaient été le prix de ce faux. Il en rejetait l'infamie sur Chabot et sur Delaunay d'Angers,

impliqués dans la même affaire et arrêtés avec lui. Déjà Billaud-Varennes avait dit de Fabreque c'etait un scélérat consommé; Vadier l'avait désigné comme le pensionnaire et le principal agent de Pitt. Longtemps après sa mort. Dulaure, son ancien collègue, l'a bien apprécié en disant de lui : « Fabre d'Églantine « avait beaucoup de talent et fort peu de délica-« tesse; la qualification de royaliste n'est pas « celle qui lui convenait le mieux. » C'est pourtant comme royaliste et comme faussaire qu'il fut conduit à l'échafaud, le 16 germinal an 11 (voy. Danton et Desmoulins). Fabre, dont les rigueurs d'une détention de trois mois avaient ruiné la santé, marcha à la mort avec courage. A ses derniers moments, il n'était préoccupé que de sa gloire littéraire, et afin de la préserver de l'oubli, ses mains enchaînées jetaient des manuscrits de ses poésies à la foule accourue pour voir son supplice.

C'est en esset comme poëte que Fabre recommande son souvenir. Homme public, la postérité est déjà venue pour lui, et elle l'a justement sétri; auteur dramatique, elle ne l'a pas encore mis à la place qu'il a droit d'occuper, Arrivé à une époque de décadence, où en littérature l'affadissement du goût n'avait épargné que la grâce du langage, à une époque où le bel esprit avait étouffé le sentiment réel de l'art, les hardiesses incorrectes du style de Fabre d'Églantine ne pouvaient manquer de révolter le purisme alambiqué des boudoirs et de l'Acadé-mie. Mais si l'incorrection et parfois l'obscurité déparaient ce style, le mouvement, l'énergie, les tours rapides, le sens profond, le mot incisif, en constituaient les qualités, très-supérieures aux défauts. Ajoutez-y la connaissance approfondie des estets du théâtre, le relief des caractères, et l'emploi presque toujours heureux des ressorts de l'action (ressorts éminemment dramatiques dans Le Philinte de Molière, Ingénieux et comiques dans l'Intrigue épistolaire et Le Convalescent de qualité, neufs et variés dans Les Précepteurs), et il faudra reconnaître dans Fabre un poëte dramatique destiné sans doute à s'élever à une hauteur inappréciable, si les plus déplorables causes n'en eussent arrêté l'essor. L'esprit de parti a présidé aux jugements que les plus célèbres critiques du siècle dernier ont portés sur les ouvrages de Fabre d'Églantine. La Harpe et Geoffroy surtout ont toujours vu en lui le révolutionnaire à travers le poëte, et l'ont condamné à ce titre. Chénier ne le pouvait juger avec les mêmes préventions : aussi Fabre n'a-t-il été nulle part mieux apprécié que dans le Tubleau de la Littérature francaise: nous y renvoyons nos lecteurs.

Les ouvrages dramatiques de Fabre d'Églantine sont au nombre de dix-sept. Nous avons mentionné tous ceux dont le mérite a fondé sa réputation. La comédie des *Précepteurs*, conservée par un heureux hasard, ne fut représentée que le 17 septembre 1799; elle eut un saccis d'enthousiasme. On n'a pu retrouver L'Orange de Malle, autre grand ouvrage dont la pete tourmenta Fabre jusqu'au pied de l'échafand. On prétend que le sujet de cette pièce offrait beaucoup d'analogie avec celui que M. Alexadre Duval a mis en scène, avec autant de succis que de talent, sous le titre de La Fille d'honneur.

Il n'existe point d'édition des ouvrages dumatiques de Fabre, et cela est à regretter. Den volumes, publiés en 1801 sous ce titre : Œxvres posthumes et mélées de Fabre d'Églentine, renferment ses poésics diverses. Les délats reprochés à son style y sont en général plus sallants que dans les pièces de théâtre, et la plapart ne méritaient guère d'être publiées; il y a cependant des traits remarquables dans les se tires A un jeune Poete, et Réponse du Pape à Andrieux; le poeme sirvente intitulé Le Berger Martin, la chanson Il pleut, il pleut, bergère (musique de Simon), et la romance Je l'aime tant! je t'aime tant! l'un des morceaux de prédilection du célèbre Garat, sont des modèles de grace naïve ou d'expression passionnée. La prose de Fabre d'Églantine est obscure, bizarre, tourmentée, et marquée au coin de ce néolegisme réprouvé par le goût qui de nos jours a fait école. Il n'y a d'exception à faire que post la sameuse présace du Philinte, dirigée coatre L'Optimiste de Collin d'Harleville, ou pluts contre cet anteur. C'est une satire en prose écrite de verve d'un bout à l'autre, et où la force de la pensée couvre toutes les défectuosites de l'expression : mauvaise action peut-être, mais œuvre littéraire très-remarquable. [ A. VIIILLAID, dans l'Enc. des G. du M.

Thiers, Hist. de la Révolution, liv. XVIII. — Galerie hist. des Contemp. — Jules Janin, Hist. de la Litt, dramatique. — Lamartine, Hist des Girondins, chap. LV

FABRE (Marie-Joseph-Victorin), oralcure poëte français, né à Jaujac (Vivarais), le 19 juillet 1785, mort à Paris le 29 mai 1831. Il eut un nom dès l'âge de vingt ans; Parny lui adressait des vers charmants, où il lui présageait « que le bourg lointain qui le vit nattre lui devrait son nom dans la postérité »; et Ginguené le désignait comme un des écrivains « dont le siècle qui commençait s'honorerait le plus ». A vingisix ans il avait une renommée éclatante et trèsrépandue. Suard, parlant au nom de l'Académie Française, qualifiait les succès de cet écrivain de phénomène, et le désignait comme le successeur de nos grands hommes, comme « appelé à soutenir, soit en prose, soit en vers. la gloire des lettres françaises ». Le début de Victoria Fabre dans la poésie fut un discours en vers sur L'Indépendance de l'homme de lettres. On sent dans sa pièce l'inexpérience, l'art n'y est pas encore au niveau du talent; mais il y a deux morceaux du premier ordre, et dont l'im, qui a quelque rapport avec un célèbre passage

de Lucrèce (le commencement du chant II), fut placé dès lors par Garat au-dessus des vers latins et de l'imitation de Voltaire, Ce discours fut traduit en vers allemands par le baron de Klein, secrétaire perpétuel de l'Académie de Munich. En 1807, Victorin Fabre montra, dans son discours Sur les Voyages, qui fut couronné, ainsi que la pièce de Millevoye sur ce sujet, le même talent, le même feu d'invention poétique, déjà plus épuré, plus égal, mieux soutenu par toutes les ressources de l'art. Bientôt parurent les deux poëmes de La Mort d'Henri IV et de Lemor, le discours en vers De l'influence des lumières sur la destinée des empires, et des poésies légères, ouvrages de caractères divers, qui tous produisirent une vive sensation. En 1811, Victorin Fabre s'étant décidé à concourir pour le prix des Embellissements de Paris, vainement proposé depuis quatre ans, obtint la couronne; Millevoye eut le premier accessit. L'année d'après parut l'Ode sur le Tasse. Ces deux derniers poemes, mais surtout l'ode, qui restera modèle dans un genre entièrement nouveau, méritèrent l'admiration des juges les plus sévères.

Son début dans la prose fut un Éloge de Bai-!eau; il n'avait que dix-neuf ans. Cet ouvrage, qui eut un grand succès, le méritait peut-être par la noblesse et la portée de quelques pensées, par l'énergie avec laquelle de généreux sentiments y sont exprimés, et surtout par des observations nouvelles et profondes sur le talent et l'art de Despréaux. Mais, du reste, rien n'y annonçait encore le don de la haute éloquence qui se manifesta trois ans plus tard dans l'Éloge de Corneille. Sous quelque rapport qu'on examine cet éloge, on est forcé d'y reconnaître avec Suard un ouvrage d'un ordre supérieur, avec Ginguené l'élévation et la force, le nombre, l'harmonie, la noble hardiesse qui constituent le style oratoire et s'élèvent jusqu'au sublime; avec Garat, une composition vaste et ferme, le bonheur des transitions, la variété des tons qui ne blesse jamais l'unité, la souplesse du talent qui suit tous les mouvements du sujet. On avone, comme le cardinal Maury, qu'on ne pouvait ni apprécier Corneille avec plus d'esprit et de goût, ni le célébrer avec plus de raison et d'éloquence. Il est plein de traits heureux, tela que celui-ci : « Ce théâtre où Corneille a peint les Romains de manière à expliquer la conquête du monde », qui a fait dire à Fontanes : « Ce mot est digne de Corneille, et on le croirait de Montesanieu ».

Victorin Fabre montra la même vigueur de talent dans l'Éloge de La Bruyère et dans le Tableau littéraire de la France au dix-huitième siècle, couronnés dans la même séance, en 1810. Le plan du dernier de ces ouvrages, où il fallait embrasser tant d'objets divers et resserrer tant de résultats, foit particulièrement remarquable. Mais de tous les écrits de cet au-

teur imprimés jusqu'à présent, le plus beau sans doute est l'Éloge de Mantaigne, publié en 1812. Le style a encore plus d'élévation et de souplesse, un coloris plus antique, une harmonie plus péatrante; les effets oratoires sont encore plus saisissants, et les idées fécondes sur les sujets les plus divers y sont tellement multipliées, que, pour nous servir des expressions de Suard, « l'auteur ne paraît étranger à aucun des objets qui peuvent intéresser la raison humaine ».

Au milieu de ces travaux , Victorin Fabre fit à l'Athénée de Paris, en 1810 et 1811, un cours d'éloquence. Le succès qu'il obtint le designait au choix du gouvernement pour les nominations littéraires qui dépendaient de lui; mais le poête refusa les propositions les plus flatteuses, et se tint dans l'opposition. Quand eut lieu, au moment du mariage de l'empereur et de la naissance du roi de Rome, ce qu'on a nommé avec esprit la conscription des poëtes, il se montra obstindment réfractaire, malgré les instances de deux ministres et même de quelques-uns de ses amis. Parmi les noms célèbres alors dans la poésie, le sien et celui de Delille sont peut-être les seuls qui ne se trouvent point dans les recueils intitules L'Hymen et la Naissance, et La Couronne poétique de Napoléon le Grand. Cependant ce fut à lui que Napoléon s'adressa pour composer l'oraison funèbre du maréchal Bessières, peu de temps avant le désastre de Leipzig. « M. Fabre refuse tout, dit à cette occasion l'empereur; mais il s'agit ici de réveiller le sentiment de la défense nationale, il ne refusera PAS. »

En 1813, il perdit dans six mois deux de ses sœura. Malade à Paris pendant toute l'année sulvante, du chagrin que lui avaient causé ces deux premières pertes, il retourna dans sa famille aussitot qu'il fut rétabli. A peine y étatt-il depuis quelques mois, que sa mère lui fut enlevée presque subitement. La plus jeune de ses sœurs, tombée malade de désespoir le jour même de cette mort, mourut après vingt-et-un mois de souffrance; et son frère, que, jeune encore, il avait sauvé au péril de ses jours dans un naufrage sur le Rhône où vingt-quatre voyageurs périrent, accablé de tant de coups successifs, semblait devoir suivre au tombeau la moitié de sa famille, ainsi détruite en quatre ans. Quoique Victorin Fabre sentit bien que prolonger son absence du théatre des réputations, c'était détruire la position qu'il s'était saite dans les lettres, il resta quatre ans encore suprès de son frère, lui prodiguant des soins inexprimables, et il ne revint à Paris qu'après l'avoir sauvé une seconde fois. C'était à la fin de 1821.

En 1823, il fit à l'Athénée de Paris un cours Sur les principes de la société civile. Ses lecons, qui prenaient le sujet d'un peu haut, furent remarquées, quoiqu'un travail de ce genre ne puisse être complétement saisi qu'à la lecture du cabinet; alles formatent la première partie

d'un grand ouvrage auquel il a consacré de longues veilles, et que malheureusement il a laissé inachevé. Voici la liste des travaux de Victorin Fabre: Eloge de Boileau-Despréaux; Paris, 1805, in-8°; — Opuscules en vers et en prose; Paris, 1806, in-8°; — Discours en vers sur les Voyages; Paris, 1807, in-8°; - Eloge de Pierre Corneille (couronné par l'Institut); Paris, 1808, in-8°; — La Mort d'Henri IV, poëme suivi de notes historiques; Paris, 1808, in-8°; — Éloge de La Bruyère (couronné par l'Institut); Paris, 1810, in-8°; - Tableau littéraire du dixhuitième siècle, suivi de l'Éloge de La Bruyère ; Paris, 1810, in-8°; — Les Embellissements de Paris (poëme couronné par l'Institut); Paris, 1811, in-8°; — Éloge de Michel Montaigne; Paris, 1813, in-8°. Outre ces ouvrages, Victotorin Fabre laissa en manuscrit l'Oraison funèbre du maréchal Bessières; un poëme en quatre chants et en vers de dix syllabes, intitulé : La Tour d'Euglantine, des sables, et de longs fragments de Recherches sur les principes de la société civile. Tous ces écrits ont été recueillis dans les Œuvres de Victorin Fabre publiées par J. Sabbatier; Paris, 1844-1845, 4 vol. in 80. [D.-T., dans l'Enc. des G. du M., avec add. ]

Notices sur Victorin Fabre dans les Débats (9 Juin 1831), et dans le Montieur (18 Juin 1831). — Henrion, Annuaire biographique. — Rabbe, Bolsjolin, etc., Biographie univ. et port. des Contemporains. — J. Sabbatter, Pies de Victorin et d'Auguste Fabre.

FABRE (Jean-Raymond-Auguste), poëte et publiciste français, frère de Victorin, né à Jaujac, le 24 juin 1792, mort le 23 octobre 1839. Les faits de sa vie se confondent avec ceux de son frère, auquel il était uni par une amitié plus étroite encore que les liens du sang; nous devons donc nous borner ici à l'exposé de ses travaux. Auguste Fabre publia en 1823 La Calédonie, ou la guerre nationale, poëme en douze chants. Cet ouvrage réunit d'illustres suffrages; l'originalité de la conception, la nouveauté et la grandeur de quelques caractères, l'énergie et la profondeur avec laquelle y sont peints tous les sentiments du patriotisme et toutes les affections de famille, y offrent un genre d'intérêt qu'on ne trouve pas au même degré dans d'autres compositions épiques. Le dévouement de Lémor, sa mère venant consoler Olgar de sa mort, les funérailles de ce héros, la résurrection momentanée des deux jeunes guerriers de Clutha, sont encore des scènes remplies des émotions les plus saisissantes. On peut en dire autant du combat de Métrodore et de son fils, des épisodes d'Isvin et de Cathus, et de la visite d'Olnir au tombeau de sa mère. Après avoir tracé ce tableau des guerres nationales, Auguste Fabre voulut exposer sur le théâtre un des plus beaux traits de la guerre nationale des Grecs : il fit recevoir à l'Odéon, en 1825, une tragédie d'Irène, ou l'héroine de Souli. La censure en empêcha la représentation. Alors Fabre retraça, dans un genre où la censure ne pouvait rien, un antre épisode de crite lutte héroique. Son Histoire du Siége de Missolonghi, écrite d'après les documents les plus nombreux et les plus exacts, obtint beances de succès.

En 1829, il coopéra à la fondation du journal politique La Tribune, et en prit la direction, qu'il garda jusqu'au jour de la mort de sea frère, où il suspendit tous ses travaux. Si l'en confondait cette feuille, telle qu'elle était son lui, avec ce qu'elle a été depuis, on tombenit dans une grave erreur. Dans un ouvrage trèsremarquable qu'il publia, en 1833, sous ce titre : La Révolution de 1830 et le véritable parti républicain, il repoussa toute responsabilité de cette nouvelle Tribune, opposée, dit-il, à la sienne. Auguste Fabre était républicain; mais, au lieu de vouloir le gouvernement de la moititude, il voulait le gouvernement des hommes les plus distingués par l'éducation, les lumières, la délicatesse des mœurs et la dignité de la conduite : au lieu d'un système fondé sur le mépris des religions, des ancêtres, de l'expérience et de l'étude, le sien posait pour bases d'un État libre les grandes idées religieuses, le respect pour les souvenirs de la patrie, la sainteté de l'autorité paternelle, la vénération pour la vieillesse, le culte de la gloire, des grands caractères et des grands talents. On peut s'en convaincre en lisant dans l'ouvrage que nous venons de citer le plan des républicains, tracé par lui pour l'association qu'il dirigeait avec le général La Fayette avant la révolution de Juillet. Rien dans ce plan qui ne tendit à donner à tous les droits de nouvelles sauvegardes, à la tranquillité publique de nouvelles garanties. On voit que Fabre désirait dans toutes les mesures « cette sagesse sans laquelle il n'y a jamais de dignité, cette réserve qui seule laisse aux grandes institutions leur noblesse et leur puissance • (tome Ier, p. cxxrv). Selon lui, par cela même qu'il croit la république le meilleur des gouvernements chez un peuple éclairé, ce doit être le pire et le plus éphémère chez un peuple qui a perdu le goût de l'étude et s'est laissé imposer des idées fausses et funestes. L'objet le plus essentiel de ses efforts est l'amélioration morale et intellectuelle des nations, et il ne regarde les formes de gouvernement que comme un moyen de parvenir à ce but. On a d'Auguste Fabre La Calédonie, ou la guerre nationale, poème en douze chants; Paris, 1823, in-8°; - Histoire du Siège de Missolonghi; Paris, 1826, in-80; La Révolution de 1830 et le véritable parti républicain, exposé du plan du parti en Juillet, et mémorial historique de la révolution, de ses causes et de ses suites, composé en partie de morceaux écrits au moment des événements; Paris, 1833, 2 vol. in-6°. [D.-T., dans l'Encyc. des G. du M.]

Sabbatter, Ples de Pictorin Fabre et d'Auguste febre.

**FABRE (** François-Xavier-Pascal ), peintre français, né à Montpellier, le 1er avril 1766, mort dans la même ville, le 16 mars 1837. Il eut pour premier maître son compatriote Jean Coustou; venu ensuite à Paris, il se forma à l'école de David; et en 1787 il obtint le grand prix de peinture pour son tableau représentant Nabuchodonosor égorgeant les fils de Sédécias sous les yeux de leur père chargé de chaines. Il se rendit alors en Italie, à Rome d'abord, à Florence ensuite. De cette époque datent; ses plus beaux ouvrages : La Mort de Milon de Crotone; — Philoctète dans l'île de Lemnos; Suzanne entre les deux vieillards; Saul agité par le remords et croyant voir l'ombre d'Achimélech; — Madeleine pénitente; — Le Jugement de Paris; — Edipe à Colone; — La Sainte Famille; -Mort de Narcisse; — La Prédication de saint Jean dans le désert; enfin La Mort de Philopæmen. En 1824, devenu légataire universel de la célèbre comtesse d'Albany, avec laquelle il avait été lié, Fabre revint en France, et se retira à Montpellier, avec un grand nombre de ses productions, de tableaux et objets d'art, qui formaient son cabinet, qu'il a légués au Musée de cette ville. Fabre était correspondant de l'Institut de France depuis le 5 mai 1803. Ses œuvres historiques se font remarquer par la pureté du dessin, la sévérité du style et la richesse de la couleur. Ses paysages témoignent d'une véritable science de la perspective. Il s'inspira souvent de Claude Lorrain. Fabre réussit aussi dans le portrait. Parmi les productions de ce genre, on cite de lui les portraits de Canova et d'Alfieri.

Garnier, Éloge de Fabre prononcé à l'Acad. des Beaux-Arts, en 1837. — Landon, Annales.

FABRE (Antoine-François-Hippolyte), médecin français, né à Marseille, en 1797, mort à Paris, en décembre 1853. Son père, qui était chirurgien en chef de l'hôpital de La Charité à Marseille, l'envoya faire ses études médicales à Montpellier. Le jeune Fabre vint ensuite se faire recevoir docteur à Paris, en 1824. Il retourna à Marseille, où il fut nommé secrétaire de la Société académique de Médecine. Il rédigea le rapport des travaux de cette société pendant les années 1822, 1823, 1824. Revenu à Paris, il travailla à divers journaux de sciences médicales, devint, en 1827, rédacteur en chef de la Clinique des Hópitaux, qu'il quitta pour sonder, en 1828, la Lancette française, gazette des hópitaux. Outre les articles de médecine pratique qu'il rédigeait dans ce journal, il s'attachait à y défendre la liberté absolue de l'enseignement médical. Ennemi des abus, il les poursuivit aussi par des satires en vers, qu'il publia sous le titre de La Némesis médicale. En 1833 l'Institut lui décerna, sur les fonds Montyon, une médaille de la valeur de 1,000 francs pour un ouvrage publié en 1832 sur le

choléra-morbus. En 1836, un nouveau prix de 3,000 fr. fut donné par l'Académie des Sciences à Fabre et à son collaborateur, M. Constant, pour un travail de pratique médicale Sur la méningite tuberculeuse chez les enfants. Les auteurs de cette monographie y ont fait ressortir les symptômes précurseurs de cette affection, en suivant pas à pas le développement de ces symptômes, latents en quelque sorte, et en faisant suivre cette partie remarquable de leur travail de celle. non moins importante, sur le système de traitement. On doit regretter que ce travail soit resté inédit. Les ouvrages de Fabre sont : Dissertation sur le pemphigus, thèse; Paris, 1824; - Rapport sur les travaux de la Societé académique de Marseille pendant les années 1823, 1824, 1825; Marseille, 1826; - Du Choléra-Morbus de Paris, ou guide du praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie, contenant l'histoire clinique de l'épidémie, la symptomatologie, l'exposé des lésions cadavériques et les diverses méthodes de traitement adoptées par les médecins des hópitaux de Paris et les principaux médecins français et étrangers; 1832, in-12; -L'Hélénéide, épithalame en quatre chants et en vers à l'usage des personnes qui se marient; 1837, in-8°: c'est une satire à l'occasion du mariage du duc d'Orléans avec la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin; — L'Or-Alaîde, ou le siège de l'Ecole de Médecine, poëme en trois chants; Paris, 1836, in-8°: satire faite à l'occasion de la nomination de M. Bésuchet comme professeur d'anatomie à l'École de Médecine, nomination à laquelle Orfila aurait eu une grande part et qui occasionna une émeute au sein de l'École. — Némésis médicale, recueil de satires; Paris, 1840, 2 vol. in-8°, avec 30 vignettes par Daumier : c'est le recueil des satires successivement publiées et dans lesquelles l'auteur attaqua l'École, l'Académie, Orfila, l'homœopathie, les professeurs et les praticiens, les étudiants, les charlatans, etc.; - Dictionnaire des Dictionnaires de Médecine français et étrangers, etc., par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre; Paris, 1840-41, 8 forts vol. grand in-8°; .Bibliothèque du Médecin praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques, anciens et modernes, publiés en France et à l'étranger; par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre; 1843 et suiv. (devait avoir GUYOT DE FÈRE. 12 vol.).

Biographie des Bouches-du-Rhône. — Sachaille, Les Médecins de Paris. — Sarrut, Biog. des Hommes du Jour. — Journal de la Librairie.

FABRE DE LA MARTILLIÈRE ( Jean, comte), général français, né à Nimes, le 10 mars 1732, mort à Paris, le 27 mars 1819. Il entra

' 1757 ) sous-lieutenant d'artillerie. At la guerre de Sept Ans, et passa à la Guadeloupe. De retour en France avec le grade de capitaine, if obtint l'inspection de la fonderie royale de Douai. Les services importants qu'il rendit dans la fabrication des canons, dont il diminua la longueur tout en augmentant la portée, lui méritérent ( 1789 ) le grade de colonel et bientôt après celui de general de brigade, chargé (1792) du commandement de l'artillerle à l'armée des Pyrénées òrientales. Se trouvant en Catalogne au moment of Dugommier fut mortellement frappé ( 18 novembre 1794 ), et voulant éviter les suites désastreuses qui suivent souvent à la mort instantanée d'un commandant en chef, Fabre s'éleva bientôt à la hauteur de la nouvelle position on il se trouvait place, et grace à son courage et à ses talents, l'ennemi, qui se promettait déjà une victoire facile, fut contraint nonseulement de lui abandonner l'importante position de la Montagne-Noire, que défendaient vingtquatre pièces d'artillerie, mais essuya deux jours après une terrible défaite, à Eyscaulas. Elevé au grade de général de division, il prit une part active aux batailles de Stockach et de Zurich, et se couvrit de gloire à la désastreuse bataille de Novi et à l'héroique défense de Genes. Successivement membre du comité central d'avtillerie et inspecteur général de la même arme, il entra au sénat (25 décembre 1801), et obtint (22 mai 1804) la sénatorerie d'Agen, ainsi que le titre de comte en 1808. Appelé à la chambre des pairs (1814), il fut confirmé dans les titres de comte et de pair de France par ordonnance royale du 31 août 1817. Parmi les ouvrages de Fabre de La Martillière, on cité : Recherches sur les meilleurs effets à obtenir de l'artillerie: Paris, 1812. — Réflexions sur la fabrication en général des bouches à feu; Paris, 1817. A. SAUZAY.

Archives de la Guerre. — Fastes de la Légion d'Honneur, t. 11, p. 298. — Victoires, et Conquêtes t. 1, 10, 12, 19.

FABRE (Jean-Pierre, comte) dit de l'Aude, homme politique français, né à Carcassonne, le 8 décembre 1755, mort à Paris, le 6 juillet 1832. Avocat au parlement de Toulouse, il figura, quoique encore très-jeune, dans le fameux procès des assassins de la marquise de Ganges (voy. ce nom). En 1783, député aux états de Languedoc, on le vit adopter les principes modérès de la révolution; en 1790, nommé commissaire du roi pour organiser le département de l'Aude, il devint successivement procureur général syndic de ce département et commissaire du roi près le tribunal de sa ville natale. Quelque temps après, l'ère de la terreur obligea Fabre à quitter la France; mais il rentra aussitôt après le 9 thermidor, et le 24 vendémiaire an 1v (16 octobre 1795) son département l'envoya siéger au Conseil des Cinq Cents; il se rangea dans le parti modéré, sans cependant refuser

son appul au gouvernement directorial. En 1799, il fut un de ceux qui secondèrent la révolution du 18 brumaire. A la suite de cette journée, Fabre se rendit, en qualité de commissaire du gouvernement, dans les départements méridionaux, où il fit prévaloir les mesures les plus conciliatrices. Nommé membre du Tribunat, le 4 nivôse an vitt (25 décemb. 1799), il continua de s'occuper d'objets de finances. Le l'et ventue an x (19 février 1802), il publia un mémoire su l'impôt du tabac et les moyens de l'améliorer; l'année suivante, il en fit l'objet d'une proposition formelle au sein du Tribunat, et demanda la création d'une administration spéciale qui embrassat la régle de toutes les taxes indirectes, afin qu'il fut possible de diminuer les contribetions directes. Ce projet fut adopté par le gouvernement, et le budget de 1804, d'après le rapport qui sut sait par Fabre, présenta l'établissement d'une contribution sur les boissons et la création d'une régle des droits réunis. Une année auparavant, le 27 ventôse an xi (18 mars 1803), il avait de même proposé, dans son rapport sur les finances, de déclarer la contribution foncière fixe et immuable, et avait démostré que c'était l'unique moyen de rendre, avec le temps, les vices de la répartition insensibles, et de faire prospérer l'agriculture en y attirant des capitaux. Président mensuel du Tribunat lorsque le premier consul fut proclamé empereur, le 18 mai 1804, il eut en cette qualité à le haranguer au nom de ce corps, dont l'empereur lui conféra alors la présidence pour plusieurs années. Au mois d'octobre suivant il se rendit en Allemagne, à la tête d'une députation du Tribunat, pour féliciter l'empereur de ses victoires; mais la députation ne put rejoindre Napoléon dans sa course triomphale, et arrivée à Linu, elle recut 170 drapeaux pris aux ennemis, qu'elle apporta en France.

Lors de la création de la Légion d'Honneur, Fabre avait été nommé commandeur de cet ordre; après la suppression du Tribunat, il fut créé membre du sénat conservateur, le 14 août 1807, puis comte de l'empire. En 1810, promu à la dignité de membre du grand conseil administratif du sénat, un décret du 25 mars suivant lui conféra le titre de procureur général près le conseil du sceau des titres. En 1814, Fabre fut l'un des premiers à voter la déchéance de l'empereur. Le 1er avril, il fit partie des soixantetrois sénateurs qui nommèrent un gouvernement provisoire, et prit part aux actes qui posèrent les principales bases constitutionnelles que Louis XVIII adopta par la déclaration de Saint-Ouen. Nommé, à quelque temps de là, l'un des commissaires chargés de faire un rapport sur le projet de constitution présenté par le gouvernement provisoire, il s'éleva avec force contre la confiscation, dont il fit prononcer l'abolition. Créé pair de France par l'ordonnance royale du 3 juin 1814, on vit Fabre se ranger parmi les membres, peu nombreux, de l'opposition, et repousser par son vote les lois relatives à la restriction de la liberté individuelle et de celle de la

Après son retour de l'île d'Elbe, Napoléon, par un décret de 1815, forma une nouvelle chambre des pairs, et, par un pardon généreux, il y comprit Fabre de l'Aude. Celui-ci s'en montra d'abord reconnaissant, et fut le premier à proposer l'adresse d'usage en réponse au discours d'ouverture; mais bientôt ses éloges se changèrent en attaques, et il s'opposa vivement au projet de proclamer Napoléon II empereur. Il se prononça en faveur d'une seconde restauration des Bourbons, et sit tout ce qui dépendait de lui pour hâter le retour de Louis XVIII avant l'arrivée des troupes étrangères dans Paris. Cependant il sut compris dans l'ordonnance royale du 24 juillet 1815, qui déclara déchus de leur dignité de pair tous ceux qui avalent sière dans la chambre constituée par Napoléon; mais son exclusion ne sut que momentanée. Il reprit sa place parmi les pairs en vertu de l'ordonnance du 21 novembre 1819; de plus, des lettres patentes lui furent conférées qui l'autorisèrent à fonder en faveur de son fils un majorat au titre de vicomte; celles de la pairie héréditaire lui furent délivrées le 13 mars 1820. Il mourut du cholera. On a de lui : Lettre à mon fils sur ma conduite politique; mai 1816, brochure in-8°; — Reflexions philosophiques et morales, traduites de l'italien, avec des notes; Paris, 1817, un vol. in-12; - Opinion sur la compétence et la manière de procéder de la Chambre des Pairs en matière criminelle, prononcée dans la séance du 23 mars 1622, et imprimée par ordre de la Chambre; Paris, in-8°; quelques rapports, etc. [PASGALLET, dans l'Enc. des G. du M.

Rabbe, Bolsjolin, Sainte-Preuve, Biog. univ. & port. des Contemporains.

\*FARRE (Jean-Michel), statisticien et agronome français, né à Bourges, en 1782. Professeur de mathématiques à l'Ecole secondaire de Bourges, il fut nommé successivement vérificateur du cadastre pour le département du Cher et ingénieur-vérificateur de celui de l'Ombrone (Toscane) en 1810. Forcé par l'état de sa santé de rentrer en France, il se retira dans sa ville natale. On a de lui: Mémoire pour servir à la statistique du département du Cher; Bourges, 1838, in-8°, avec carte; — différents travaux publiés de 1828 à 1853 dans le Bulletin de la Société d'Agriculture de Bourges et dans d'autres recueils.

Doc. partic.

\* FABRE (Jean-Antoine), économiste français, né à Clairac (Lot-et-Garonne), le 10 août 1790. Il fut d'abord avocat à la cour ruyale de Toulouse, et l'exercice de sa profession ne l'empêcha pas de cultiver les lettres. Il s'est particulièrement occupé d'économie politique, et a publié plusieurs ouvrages, dans lesquels on reconnaît un esprit éclairé, ami du progrès. En voici les titres : Solution du problème social par l'association de l'agriculture et des capitaux; Parls, 1848, in-8°; — Crédit foncier ou Banque immobilière; Parls, 1849, in-8°; — De la Prosperité publique; Parls, 1855, in-8°.

Documents particuliers.

\* FABREGAT (Le P. Lino), hiérogrammate mexicain, né au Mexique, dans le dix-huitième siècle, mort au commencement du dix-neuvième. Il sit une étude particulière des curieux manuscrits aztèques qui avaient occupé tour à tour Boturini, Veytia, Borunda et Antonio Gama. Il se rendit à Rome, et il y poursuivit ses savants travaux. Il appartenait à l'institut des Jésuites; nous ignorons s'il retourna jamais en Amérique. Il a laissé un précieux manuscrit écrit en italien, portant ce titre: Esplicazione delle figure hieroglifiche delcodice Borgiano Messicano, dedicata all' eccellentissimo e reverendissimo principe il signore cardinale Borgia, prefetto della santissima congregazione De Propaganda Fide, in-fol. Le savant M. Ramirez possède une copie de cet ouvrage, qui doit ouvrir la voie à tant de découvertes importantes, il est désirable qu'il soit un jour publié. Il en existe une copie à la Vaticane, si ce n'est même l'original. F. DERIE.

G. Zoega. Numi Ægyptii imperatorii prostan**its in** Museo Borgiano Volitris; Rome, 1787, in-10. fig. — Ronseignements particuliers.

FABRETTI (Raphael), antiquaire italien, né en 1618, à Urbin, dans l'État de l'Église, mort à Rome, en 1700. Docteur à dix-huit ans, il se rendit à Rome, où l'étude des ouvrages classignes de l'antiquité l'initia de bonne heure à tous les secrets de l'art. Envoyé en Espagne avec une mission diplomatique par le cardinal Lorenzo Imperiali, il fut nommé à son retour trésorier du saint-siège par le pape Alexandre VII, et bientôt après conseil de la nonciature apostolique à Madrid, qu'il quitta pour revenir à Rome, où il fut pendant quelque temps conseiller à la cour Capitoline d'appel. Il accompagna ensuite en qualité de conseil ou jurisconsulte le cardinal Cesi, lorsque celui-ci eut été nommé à la légation d'Urbin; mais trois ans après il revint à Rome, où il trouva un puissant protecteur dans le cardinal Gaspard Carpegna, vicaire d'Innocent XI, et plus tard dans Alexandre VIII. Ce dernier le nomma segretarin de' Memoriali, puis chanoine de Saint-Pierre: Innocent XII le fit conservateur en chef des archives du château Saint-Ange, place que Fabretti occupa jusqu'à sa mort.

Ces emplois lui fournirent l'occasion de se familiariser de plus en plus avec l'antiquité. Ses premiers ouvrages archéologiques: De Aquæductibus veteris Romæ, Rome, 1680, 2° édition, 1688, in-4°, et Columna Trajani, Rome, 1683, 2° édition, 1690, in-fol., excitèrent un intérêt gé-

néral. Cependant l'interprétation de quelques passages de Tite-Live l'entratna dans une discussion qui de son côté non plus que de celui de Gronovius, son adversaire, ne se maintint pas toujours dans les bornes de la critique. Il décrivit aussi avec beaucoup d'érudition les bas-reliefs relatifs à la guerre de Troie qui se trouvent au musée Capitolin, et qui sont connus sous le nom de Table ilique, ainsi que le conduit ou émissaire souterrain creusé par les ordres de l'empereur Claude pour l'écoulement des eaux du lac Fucin. Il a fait connattre au public, dans un ouvrage intitulé Inscriptionum antiquarum quæ in ædibus paternis asservantur Descriptio, Rome, 1699, 2e édition, 1702, in-fol., les trésors découverts par lui dans Rome souterraine ou dans les catacombes. Dans sa polémique contre Gronovius, il se servit du pseudonyme de Jasithous, et publia un ouvrage intitulé: Jasithei ad Gronovium Apologema, in ejusque Titilivitia, sive de Tito Livio somnia animadversiones; Naples, 1686, in-4°. Plusieurs de ses traités n'ont paru qu'après sa mort. Sa riche collection d'inscriptions et de monuments se voit maintenant dans le palais ducal d'Urbin. [Encyc. des G. du M. ]

Crescimbeni, Vite degli Arcadi illustri — Fabroni, Vitus illustrium Italorum, VI, 174. — Niceron, Mémoires des hommes illustres, t. IV.

FABRI (Jacques). Voyez Le Febvre d'Éfaples.

FABRI. Voyez Lepèvre et Schnidt.

\* FABRI (Jean), l'un des juges de Jeanne d'Arc, évêque in partibus de Démétriade, né vers 1386, mort vers 1460. Il était docteur et professeur en théologie au couvent des augustins de Rouen, lorsqu'il fut chargé d'une partie des procédures de la cause en révision du procès de Jeanne d'Arc. Il joua dans cette assaire un rôle important, rappelant que lors de la condamnation de la malheureuse vierge il avait été en butte aux injures de l'évêque Cauchon et l'émotion qu'il avait éprouvée sur le lieu du supplice : « Elle appela Jésus! Jésus! pleura, et poussa des exclamations empreintes de tant de piété que l'homme le plus dur n'eût pu retenir ses Louis LACOUR. sanglots. »

Quicherat, Procès de Condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, passim.

\* FABBI (Jean), natif de Langres, célèbre imprimeur du quinzième siècle. Il signait : Johannes Fabri Lingonensis, et ne doit être confondu ni avec l'imprimeur de Lyon J. Fabri, ni avec l'imprimeur de Stockholm du même nom, qui mourut en 1496, laissant à sa veuve le soin de terminer un livre qu'il avait entrepris. Ces deux artistes étaient d'origine germanique, car ils se qualifient Alemannus. Le Langrois Jean Fabri, après avoir établi, en 1474, le plus ancien atelier typographique qu'ait possédé la ville de Turin, fonda un atelier du même genre à Casole, province de Sienne, puis il revint à Turin, où il imprimaif encore dans l'année 1491. L'ex-

pression artifex egregies, que l'on rencate dans la souscription de plusieurs ouvrages sorts des presses de Jean Fabri, prouve en faveur de son mérite. A Casole, il avait pour correcteur d'épreuves un médecin philosophe distingné, Mag. Pantaléon.

Emile Bicur.

Documents particuliers.

FABRI (Pierre), théologien et littérates français, né à Rouen et curé de Meray, vivait au commencement du seizième siècle. Il n'est connu que par ses ouvrages, dont les bibliophiles sont jaloux d'être les possesseurs. Un d'entre enx, devenu rare, a pour titre : Ung petil Traicté, dialogue fait en l'honneur de Dieu et de sa mère, nommé le Defensore de la Conception; Rouen, 1514, in-4°. Fabri défendait dès lors une opinion que l'Église romaine a sanctionnée trois cent cinquante ans plus tard. Un livre d'un autre genre, et qui conserve excere de l'intérêt sous le rapport historique, c'est La grant et vray Art de pleine Rhétorique, par lequel ung chacun en le lisant pourra facilement composer et faire toute description tant en prose qu'en rithme; Rouen, 1521, in-4°. Le Manuel du Libraire indique d'autres éditions, 1532, 1534, 1539; nous en avons vu deux pabliées à Lyon en 1536, et à Caen en 1544. G. B. Goujet, Bibliothèque française, t. I, p. 361

FABRI (Jean-Rodolphe), jurisconsulte genevois, né vers 1580, mort en 1650. Après avoir d'abord enseigné le droit à Genève, il professa les mathématiques en 1632. « Outre ces connaissances de jurisprudence, Fabri, dit Sennebier, avait approfondi la philosophie de son siècle, et il a fait voir qu'il s'était hérissé l'esprit de tout le fatras de la logique de ce temps-là dans les ouvrages qu'il a publiés. » On a de lui : Totius Logicæ peripateticæ Corpus; Genève, 1623, in-4°; — Cursus physicus, in quo totius philosophiæ naturalis corpus assertionibus et quæstionibus κατασκευαστικώς et άγασκενασπxão breviter explicatur; Genève, 1625, in-8°; - Clavis Jurisprudentiæ, seu explicatio Institutionum Justiniani; Grenoble, 1638, in-4°; - Systema triplex Juris civilis , criminalis, canonici et feudalis; Genève, 1643, in-fol.

Sennebler, Histoire litteraire de Genéve, L. II. p. 188.

\* FABRI (Pierre DE), seigneur de Roquayrol, jurisconsulte français, né à Castres, en 1593, mort en 1650; il exerça les fonctions de conseiller du roi et de procureur général dans sa ville natale. Il publia à Paris, en 1638, sous le titre de Conclusions d'Audience, les avis qu'il avait émis dans quinze causes différentes; quelques-unes sont assez singulières. Selon l'usage du temps, il fait parade d'une érudition intempestive, il accumule les citations grecques et latines, et se perd dans les digressions. Il cultiva aussi la poésie latine, et laissa en manuscrits divers ouvrages.

G. B.

Nayral, Biogr. et chron. Castraises, t. 11, p. 187.
FABRI 'OU FABRICE DE HILDEN (Guil-

laume), médecin allemand, né à Hildanus, près de Cologne, le 25 juin 1560, mort à Berne, le 17 février 1634. Il est plus connu sous le nom de Fabricius Hildanus. Après avoir commencé ses études à Cologne, il se rendit à Lausanne, en 1586, et se perfectionna dans la chirurgie sous Griffon, célèbre professeur de cette ville. Il exerca la médecine d'abord à Payerne, puis à Berne, dont il fut nommé médecin. On le regarde comme le créateur ou du moins comme le restaurateur de la chirurgie en Allemagne. Il s'occupa particulièrement du traitement des plaies à la tête, des plaies d'armes à feu, et du pansement des fractures. Ses ouvrages sont très-nombreux; nous citerons seulement les plus importants : De Gangræna et Sphacelo; Cologne, 1593, in-8°; — De Ambustionibus, quæ oleo et aqua fervidis, ferro candente, pulvere tormentario, fulmine et quavis alia materia ignita sunt; Bale, 1607, in-8°; - De Vulnere quodam gravissimo et periculoso ictu sclopeti inflicto observatio et curatio singularis; Oppenheim, 1614, in-8°. Les Œuvres complètes de Fabri de Hilden furent recueillies par Jean Beyer; Francfort, 1646, in-fol.

FABRI (Honoré), théologien et savant fran-

Biographie médicale.

cais, né vers 1607, dans le Bugey, mort à Rome, en 1688. Entré au noviciat d'Avignon en 1626, il professa la philosophie et les mathématiques au collége de Lyon, et fut ensuite appelé à Rome pour y remplir les fonctions de grand-pénit ncier. Doué d'une prodigieuse ardeur pour le travail, il se livra à tous les genres d'études, et réussit particulièrement dans les sciences. On prétend qu'il professa la circulation du sang avant la publication du livre d'Harvey sur ce sujet. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les plus importants sont : Philosophia universa per propositiones digesta, et in breve compendium redacta; Lyon, 1646, infol.; — Pithanophilus, seu dialogus de opiniona probabili; Rome, 1659, in-8°; — Notæ in Notas Willelmi Wendrockii ad Ludovici Montaltii Litteras; Cologne, 1659, in-8°; Ludovici Montaltii epistolares Libelli ad provincialem refutati; Cologne, 1660, in-8°. Ces trois ouvrages sont relatifs à la fameuse querelle des jésuites et de Port-Royal. Fabri essaya de défendre la morale des casuistes; mais ses apologies compromettantes ne furent pas approuvées à Rome; — Dialogi physici, in quibus de motu Terræ disputatur, marini æstus nova causa proponitur, nec non aquarum et mercurii supra libellam elevatio examinatur; Lyon, 1665, in-4°; — Tractatus duo: quorum prior

est De Plantis, et de generatione animalium,

posterior De Homine; Paris, 1666, in-4°. Dans ces traités, Fabri prétend qu'il avait enseigné la

circulation du sang avant d'avoir connaissance du livre d'Harvey. On peut consulter sur ce

point les Amusements historiques et philolo-

giques de Michaut; Paris, 1752, in-12, dans lesquels le P. Oudin essaye de prouver que la découverte de la circulation du sang est due à Fabri, et que dès 1646 ce fait était notoire. Cet ouvrage de Fabri est aussi compris dans sa Physica, id est scientia rerum corporearum in decem tractatus distributa; Lyon, 1671, 5 vol. in-4°; — Synopsis optica, in qua illa omnia quæ ad opticam, dioptricam, catoptricam perlinent, id est ad triplicem radium visualem, refractum, reflexum, breviter quidem, accurate tamen, demonstrantur; Lyon, 1667, in-8°; — Dialogi physici, quorum primus est de lumine, secundus et tertius de vi percussionis et motu, quartus de humoris elevatione per canaliculum, quintus et sextus de variis selectis; Lyon, 1669, in-8°; -Summula theologica, in qua quæstiones omnes alicujus momenti, quæ a scholasticis agitari solent, breviter, definiuntur ac discutiuntur : Lyon, 1669, in-4°; — Apologeticus doctrinæ moralis societatis Jesu; Lyon, 1670, in-fol. Fabri publia beaucoup d'écrits polémiques sous les pseudonymes de Joannes Charliesus, Antimus-Farbius, Petrus Monsnerius, Hugo Sifilinus, etc. Il légua ses manuscrits à la bibliothèque de Lyon. Voici les titres des principaux : Notæ in Decretales; — Analysis et anacrisis errorum a conciliis generalibus damnatorum; — Pontificum Vindicata, nimirum Honorii, Liberii, Vigilii et Gregorii VII; - Synopsis recens Inventorum in re litteraria et quibusdam aliis. Au nombre de ces inventions, Fabri compte l'électricité, la réfraction de la lumière, l'élasticité des corps; — Analysis ascetica.

Sotwell, Bibliotheca Societatis Jess. — Moreri, Grasse Diction. hist. — Delandine, Manuscritz de la Bibl. de Lyon, — Augustin et Alois de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus.

FABRI (Gabriel), prédicateur protestant, né à Genève, en 1666, mort en 1711. On a de lui : Recueil de tous les miracles contenus dans le Vieux et le Nouveau Testament; Genève, 1704, in-8°; — Sermons sur divers textes; Genève, 1713, 2 vol. in-8°.

J. Senebler, Ilistoire littéraire de Genève, t. III, 31,

FABRI (Alexandre), littérateur italien, né à Castel-San-Pietro, près de Bologne, mort dans la même ville, le 21 juin 1768. Après avoir fait ses études à Bologne, au collége des jésuites, il embrassa l'état de notaire. Ses fonctions ne l'empéchèrent pas de cultiver les lettres avec succès. Ses ouvrages, publiés de son vivant, dans plusieurs recueils, furent rassemblés après sa mort, sous les titres de Prose di Alessandro Fabri Bolognese, etc., Bologne, 1772, et de Poesie di Alessandro Fabri, Bologne, 1776.

Ch. Fantuzzi, Vie de Fabri, en tête de ses Prose.

\* FABRI (Pietro), peintre de l'école bolonaise, né à S.-Giovanni-in-Persiceto, florissait de 1786 à 1782. Il fut élève de Vittorio Bigari, et quoique ayant passé à Rome une partie de son existence, il a laissé à Bologne d'assez nombreux ouvrages de quelque mérite. E. B—n.

Maivasia, Pitture, Scotture e Architetture di Bologna.
FABRI DE PRIRESC. Voy. Peiresc.

\* FABRIANI (Severin), littérateur italien, né à Spilamberlo (duché de Modène), le 7 ianvier 1792, mort le 27 avril 1849. Orphelin de bonne heure, il fut élevé par un oncle paternel, se voua à l'état ecclésiastique, et fit son cours de théologie au séminaire de Modène. Ordonné prêtre en 1814, il resta au séminaire, où il fut préfet d'une des classes. Sa santé s'altéra; en 1821 il fut atteint d'une extinction de voix qui l'empêcha de continuer son enseignement. Ses connaissances variées lui permirent alors de seconder l'abbé Baraldi, son ami, qui commençait sa publication des Mémoires de religion, de littérature et de morale. Il y donna une suite d'articles sur les services rendus aux sciences par les communautés religieuses, articles qui furent plusieurs fois réimprimés en corps d'ouvrage. Il fit suivre ce travail d'un autre, sur les services que les ecclésiastiques ont rendus aux lettres en les conservant dans le moyen age. Quelques sourdes-muettes, qui se trouvaient parmi des enfants élevées par des religieuses, attirèrent son attention, et, se-condé par l'abbé Baraldi, il s'attacha à les instruire; bientôt même il se consacra entièrement à cet enseignement difficile. Le duc de Modène l'encouragea en érigeant un institut spécial de sourdes-muettes, doté des fonds nécessaires. Fabriani y attacha une congrégation de religieuses vouées à leur instruction, auxquelles le pape donna le titre de Filles de la Providence. Fabriani s'appliqua à rendre facile à ses élèves l'intelligence de la langue parlée, et publia le résultat de ses travaux dans des Lettres logiques sur la grammaire italienne, dont la 16°, datée d'octobre 1847, a paru dans le t. VI, 3° série, des Mémoires de religion. En 1848 il donna, dans le tome VII de ce même recueil, une Statistique des Sourds-Muets de l'État de Modène. La vue d'un incendie qui éclata près de sa demeure lui donna une émotion si vive que sa frêle organisation n'y put résister : il succomba dans sa cinquante-septième année. Outre les ouvrages que nous avons cités, on a de lui : De l'ouvrage de M. Ballarini touchant la primauté du pape; 1822; — Défense de l'opinion de Tiraboschi sur l'état de la littérature italienne au temps des Lombards; 1826; — Sur le bonheur que procure aux hommes la religion chrétienne par l'instruction des sourds-muets; 1826; -La Religion chrétienne démontrée par la nature de ses mystères; 1828-1837 (il n'en a paru que quatre livraisons); — Vie de monseigneur de Baraldi, présentée comme un modèle aux jeunes ecclesiastiques; 1834, in-8°; — Vie de Joseph Rinaldi; 1835, in-8° (c'était un séminariste d'une conduite exemplaire. Ce livre a été traduit en français, en 1841, in-18); — Vie

de deux jeunes sourdes-muettes; 1837, 1836, in-8°; — Vie de la comtesse Marie Isolani Boschetti; 1848, in-8°. Guyor de Fins.

Feller, Dictionn. Aistor.. Suppl.

\* FABRIANO DI BOCCO, l'un des plus acciens peintres de l'école romaine. Colucci et l'Ascevolini, historiens de la ville de Fabriano, citent une Madeleine de ce maître porlant la date de 1306.

Golucci. Antichità Picene. — Lanzi, Storia della Pittura.

\* FABRIANO (Gentile DB), peintre de l'école romaine, né à Fabriano (marche d'Ancône), vers 1370, mort à Rome à la fin de 1450. Suivant Vasari, il aurait été élève de Pra Angelico; mais l'historien d'Arezzo oublie que Frà Angelico, né en 1387, ne pourtait avoir été le mattre d'un artiste né dix-sept ans avant lui. Villot, avec plus de vraisemblance, croit que Gentile reçut les premières leçons d'Allegretto Nuzi de Gubbio, mort en 1387. En 1417 il peignit dans la cathédrale d'Orvieto une Madone, fresque gracieuse, qui existe encore, et dont le succès sut tel, qu'on décerna à son auteur le titre de magister magistrorum. Ce sut alors qu'il partit pour Venise, où il concourut à la décoration de la salle du grand conseil en y peignant une fresque qui, malheureusement, a péri dans l'incendle du palais ducal en 1574. En récompense de ce travail, la seigneurie accorda à Gentile une pension et le droit de porter la toge, réservé aux seuls patriciens. Appelé à Rome par le pape Martin V, il peignit dans Saint-Jean-de-Latran, en concurrence avec le Pisanello, l'histoire de saint Jean, et plusieurs prophètes, œuvres qui firent dire à Roger de Bruges que Gentile était le premier peintre de l'Italie. Ces fresques, que ses infirmités ne lui permirent pas d'achever entièrement, ont disparu comme celles de Venise; mais on retrouve encore des ouvrages de ce maître en assez grand nombre en Italie et dans quelques musées de l'Europe; on en conserve à Urbin, à Pérouse, à Gubbio, à Città-di-Castello, etc. Florence possède dans l'antique église Saint-Nicolas les restes d'un de ses meilleurs ouvrages; c'était un triptyque, dont il ne reste que les deux volets, représentant plusieurs saints; le tableau principal, une Madone, a disparu sans que l'on sache ce qu'il est devene. A la pinacothèque de Munich est un autre triptyque, offrant au milieu la Vierge entourée d'anges, jouant de divers instruments, et sur les volets une Annonciation et une soule de saints. Enfin, on voit au Musée du Louvre une Présentation au temple qui porte la date de 1423.

Facio, qui a écrit l'éloge de Gentile, et qui avait pu voir tous ses ouvrages, le vante comme un peintre universel, qui représentait avec une étonnante vérité non-seulement les hommes et les édifices, mais encore les tempêtes les plus violentes, au point qu'on éprouvait de la terreur en les regardant. Les peintures de Gentile se rapprochent beaucoup de celles de Frà Angelico, mais les figures sont moins sveltes, les idées moins heureuses, les ornements d'or plus prodigués. Malgré cette infériorité relative, Michel-Ange, devant sa *Madone* d'Orviette, disait que son talent était comme son nom, gentile.

Fabriano exerça une puissante influence sur son époque; il eut pour élèves Jacopo Nerito de Padone, Paolo et Glovanni de Sienne; mais son plus beau titre de gloire est de pouvoir être regardé comme le père de l'école vénitienne, ayant été le mattre de Jacopo Bellini, le père de Gentile et de Giovanni, les vrais fondateurs de cette école.

E. B.—N.

Facio, De Viris illustribus, 1188. — Vasari, Vite, — Baldinucci, Notizie. — Lanzi, Storia della Pittura. — Oetandi, Abbecedario. — Ticosti, Dizlomario. — Catalegue de la Pinacothèque de Munich. — Viliot Musée du Louvre. — Valery, Foyages historiques et littéraires en Italie.

PABRICE, FABRIZIO OU FABRICIUS (Jérome), surnommé d'Aquapendente, célèbre anatomiste et chirurgien italien, né à Aquapendente près d'Orvieto (États de l'Église), en 1537, mort le 21 mai 1619. Ses parents, quoique pauvres, lui firent donner une excellente éducation à Padoue, qui était déjà placée pour les études médicales au premier rang des universités de l'Europe. Le gouvernement vénitien semblait se plaire à encourager les études médicales. Vesale et Fallope, appelés successivement à occuper les chaires alors réunies d'anatomie et de chirurgie, avaient été comblés de pensions et d'honneurs. Fabrice, qui contribua puissamment à étendre la réputation de l'école fondée par les deux grands restaurateurs de l'anatomie, fut encore plus magnifiquement récompensé qu'eux, bien qu'il fût loin de les égaler en mérite. Élève de Fallope, il attira l'attention et mérita l'amitié de son mattre. Il lui succéda en 1562 dans la direction des études anatomiques, et trois ans plus tard il obtint le traitement complet de professeur. L'importance toujours croissante des études anatomiques conduisit le gouvernement vénitien à créer, en 1584, une chaire séparée d'anatomie. Il paraît que Fabrice, assisté de son élève. Casserius, la remplit conjointement avec celle de chirurgie jusqu'à un âge avancé. Sa réputation de professeur attirait les étudiants de toutes les parties de l'Europe. L'amphithéâtre d'anatomie qu'il avait fait bâtir à ses frais se trouvant trop petit, le sénat de Venise en sit construire, en 1593, un beaucoup plus vaste, aux frais de l'État, et le nom de Fabrice sut inscrit sur le frontispice. La république ne se borna pas à cette preuve d'admiration; elle porta à cent écus d'or le traitement du savant anatomiste, l'honora d'une statue et d'une chaine d'or, et le créa chevalier de Saint-Marc. Il s'acquit encore plus de réputation comme chirurgien que comme anatomiste. Après cinquante ans d'un bonheur ininterrompu, il quitta l'enseignement et la pratique de la chirurgie, possesseur d'une for-

tune immense et de l'estime universelle. Il ne trouva pas dans la retraite le repos qu'il y cherchait. Ses dernières années furent troublées par des chagrins domestiques et par la mauvaise conduite des parents qui attendaient son héritage. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-deux ans, dans une maison de campagne qu'il possédait sur les bords de la Brenta, et qui porte encore aujourd'hui le nom de Montagnuola d'Acquapendente. Beaucoup de personnes crurent qu'il avait été empoisonné. Voici comment les titres scientifiques de Fabrice ont été appréciés par Cuvier : « Les différents écrits qu'il a publiés, dit-il, sont composés d'après une méthode qui alors était nouvelle. Elle ne consistait pas à prendre les organes des animaux pour suppléer à ce qu'on pouvait observer sur des cadavres humains, comme ont fait Galien et Vesale luiınême, qui avait critiqué Galien à ce sujet, mais à examiner à la fois l'organe correspondant dans l'homme et dans les divers animaux, afin de déterminer ce qu'il y avait de commun dans toutes les espèces et les différences qui les distinguaient. Il cherchait ensuite quelles étaient les conséquences de ces rapports ou de ces différences. On conçoit que cette méthode était trèslumineuse pour la description de chaque organe et même de chaque partie d'organe. C'est ainsi que Fabrice a traité de la vue, de la voix et de l'ouïe; qu'il a donné une description du larynx, un traité sur le fortus, un autre traité sur l'intérieur des veines, sur l'æsophage, l'estomac, les intestins, les mouvements des différents animaux, ensin un traité sur l'œus et sur son développement. Ce sont des dissertations dont l'ensemble ne forme qu'un bon volume in-fol., y com; ris les planches, mais où l'on rencontre des observations nouvelles et riches en conséquences. Dans son traité sur les veines, il décrit une disposition de leur intérieur qui n'avait pas été remarquée avant lui, et pouvait le conduire à la découverte de la circulation du sang. Il avait observé que les valvules des veines, dont Sylvius avait découvert l'existence, sont toutes dirigées vers le cœur. Rapprochant cette disposition de celle des valvules du cœur et de l'état des artères. qui n'ont pas de valvules, il lui aurait été possible d'arriver à la conclusion que le sang a une marche différente dans les artères et dans les veines, et par conséquent de découvrir la circulation; mais cette gloire était réservée à Guillaume Harvey, tant il est vrai qu'on est souvent à la veille d'une découverte sans la pressentir le moins du monde. Il existe une tradition de laquelle il résulterait que Frà Paolo aurait le premier parlé de la direction des valvules; mais il ne serait pas impossible qu'étant chez Fabrice pour le traitement de ses blessures, il cût appris de ce dernier la découverte qu'il avait faite; au surplus, la tradition que nous venons de rapporter n'estappuyée d'aucune preuve. » Le principal titre de gloire de Fabrice, c'est d'avoir été le

mattre d'Harvey, et de l'avoir mis sur la voie de la plus grande découverte qui eût été faite jusque là en physiologie. Pour lui, il eut moins le mérite de faire des découvertes nouvelles que de rassembler et de populariser celles de ses prédécesseurs. Dans le cours d'une longue pratique de la chirurgie, il fit un grand nombre d'observations intéressantes; mais comme elles sont entrées depuis longtemps dans le corps des sciences chirurgicales, peu de personnes vont les chercher dans les livres où il les a consignées. Voici la liste de ses ouvrages : Pentateuchus chirurgicus; Francfort, 1592, in-8°; c'est une chirurgie médicamentaire, dans laquelle l'auteur traite des tumeurs, des plaies, des ulcères, des fractures et des luxations; -Visione, Voce et Auditu; Venise, 1600, in-fol.; - Tractatus de Oculo visusque organo; Padoue, 1601, in-fol.; — De Venarum Ostiolis; Padoue, 1603, in-fol. : ce traité contient une description des valvules des veines; Fabrice se contente d'en exposer parfaitement la structure, sans en connaître l'usage; - De Locutione et ejus instrumentis; Padoue, 1603, in-fol.; -Opera Anatomica, quæ continent tractatus De formato fætu, De formatione ovi et pulli, De locutione et ejus instrumentis; De brutorum loquela; Padoue, 1604, in-fol.: dans son traité De brutorum loquela, l'auteur donne une explication assez ingénieuse du langage des bêtes; il prétend même que chaque espèce d'animaux en a un différent, et qu'il s'est trouvé des personnes qui le comprenaient; - De Musculi Artificio et ossium articulationibus; Vicence, 1614, in-4°; —De Respiratione et ejus instrumentis, libri duo; Padoue, 1615, in-4°; — De Motu locali animalium secundum totum; Padoue, 1618, in-4°; — De Gula, ventriculo, intestinis, Tractatus; Padoue, 1618, in-4°; - De Integumentis corporis; Padoue, 1618, in-4°; — Opera Chirurgica, in duas partes divisa; Padoue, 1617, in-fol.; - Opera omnia Physiologica et Anatomica; Leipzig, 1687, in-fol.; — Opera omnia Anatomica et Physiologica, cum præfatione Bern. Sieg. Albini; Leyde, 1723, in-fol.

J. Thullius, Memoria Hier. Fabricis ab Aquapendente, Padouc, 1619, in-16-. — Eloy, Dictionnaire historique de la Médecine. — Cuvier, Histoire des Sciences naturelles, t. 11. — L. Salvadori, Notisies historicocientifices de Hier. Fabricio ab Aquapendente; Padoue, 1837, in 8°.

FABRICE (Frédéric-Ernest), homme politique suédois, vivait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Chargé par le duc Christian-Auguste de Holstein, administrateur du duché de ce nom, de justifier auprès de Charles XII, alors à Bender, un changement de ministère, il sut se faire agréer par ce souverain, avec qui il demeura pendant quelques années. Lorsque Charles XII fut au moment d'être pris par les Turcs, Fabrice essaya, quoique en vain, d'empêcher la catastrophe. On a de lui des Lettres

françaises, adressées à l'administrateur du Hestein et au baron de Goertz, dans lesquelles i fait le récit de son séjour à Bender. Elles est pour titre: Anecdotes du séjour du roi à Bender, ou lettres du baron de Fabrice; Hambeur, 1760, in-8°. On trouve les trois lettres qui est trait au combat de Bender dans la Bibliothèque suédoise de Gjorwel.

Voltaire, Hist. de Charles XII. — Gjorwel, Bik. Suéd.

FABRICE (Guillaume). Voyez FARRI M. HILDEN.

\* FABRICIUS (Maison des, Gras Fabricia). Cette maison était probablement originaire d'Aletrium, ville des Herniques. Le premier Fabricia mentionné dans l'histoire est le célèbre C. Fabricis Luscinus, qui se distingua contre Pyrrhus; ce M probablement aussi le premier membre de cette famille qui quitta sa ville natale et s'établit à Rome. En 306 (avant J.-C.), peu avant la guerre de Pyrrhus, beaucoup de villes herniques se révoltèrent contre Rome, furent vaincues et forcés d'accepter le droit de cité à Rome, mais sass être admises à voter. Les trois villes d'Aletrium, de Ferentinum et de Vérules, qui étaient restées fidèles, gardèrent seules leur ancienne constitution et se gouvernèrent par leurs propres lois, c'est-à-dire furent maintenues sur le pied de l'égalité politique (isopolitie) avec Rome. Il est probable que C. Fabricius Luscinus, quittant Aletrium vers cette époque ou un peu plustard, alla s'établir à Rome, où, comme les autres citoyens des villes isopolites, il parvint promptement aux honneurs. Si on en excepte ce Fahricius, aucun membre de cette famille n'obtint de dignité éminente. Peut-être ne produisit-elle que des hommes médiocres, peut-être aussi la jalossie des illustres familles romaines, plébéiennes aussi bien que patriciennes, empêcha-t-elle ces étrangers de se maintenir dans la haute position conquise par le chef de leur maison. Luscius est le seul prénom des Fabricius que nous rescontrions sous la république. Du temps de l'enpire, nous trouvons un Fabricius avec le surnon de Veiento. Les membres de cette maison cités dans l'histoire sont :

FABRICIUS (Luscinus), général et homi d'État romain, vivait vers 300 avant J.-C. Ilest un des héros les plus populaires des annales remaines, où il représente, avec Cincinnatus et Carius, la pauvreté et l'honnêteté du bon vien temps. Il figure pour la première fois dans l'histoire en 285 ou 284, comme un des ambassadem envoyés aux Tarentins et à leurs alliés pour les dissuader de faire la guerre aux Romains ; mais les Tarentins retinrent les ambassadeurs de sénat, tandis qu'eux mêmes envoyaient aux Étrasques, aux Ombriens et aux Gaulois des députés pour leur proposer de former une coalition etnérale contre Rome. Fabricius ne tarda pas cependant à être relaché, puisqu'il fut consul et 282 avec Q. Emilius Papus. Pendant son coast-

guerroya dans l'Italie méridionale contre mnites, les Lucaniens et les Bruttiens. Il na d'abord au secours de Thurium, qu'asuent les Lucaniens et les Bruttiens, sous les s de Statilius. Pendant cette marche, ses sole voyant bien inférieurs en nombre, étaient le perdre courage, lorsqu'un jeune homme taille gigantesque leur apparut, portant chelle, avec laquelle il escalada les retranents ennemis. Ce jeune homme était Mars. nt la remarque de Niebuhr, ce récit est, 'histoire romaine, le dernier épisode qui tienne à la poésie. Les Romains remportème grande victoire, et les habitants de Thuélevèrent une statue à Fabricius. Le consul, uivant ses succès, remporta plusieurs autres res sur les Lucaniens, les Bruttiens, les ites, et leur enleva beaucoup de villes. Il butin si abondant qu'après en avoir donné ande partie à son armée, après avoir rendu itoyens l'impôt qu'ils avaient payé l'année dente, il eut encore de quoi verser dans le · public plus de 300 talents. En 281 Pyrlébarqua à Tarente, et l'année suivante le I P. Valerius Lævinus fut envoyé contre abricios servait probablement de lieuteiu consul, et il dut assister à la malheureuse le d'Héraclée sur le Siris, où les Romains défaits par Pyrrhus. Le récit du reste de campagne appartient à la vie de ce prince; sit d'indiquer ici que le roi d'Épire, après avancé jusqu'aux portes de Rome, battit raite et alla prendre ses quartiers d'hiver nte. Une ambassade romaine, présidée par aus, vint l'y trouver pour négocier le rau l'échange des prisonniers. La conduite bricius à cette occasion est un des plus es épisodes des annales romaines, et les iens aussi bien que les poëtes se sont plu à illir de toutes les manières. Voici ce qui certain. Pyrrhus traita les ambassadeurs a plus haute distinction, et s'efforça parrement de gagner la faveur de Fabricius. it à cet ambassadeur de splendides préet essaya de lui persuader d'entrer à son e et de le suivre en Grèce. Fabricius résista es les séductions de Pyrrhus, et repoussa ses offres. Le résultat de cette ambassade versement raconté par les anciens histo-La guerre recommença l'année suivante, Fabricius assista, toujours comme légat, ataille d'Asculum, et il y fut, dit-on, blessé. 78, il fut élu consul pour la seconde fois, Q. Emilius Papus. Les victoires que Pyravait gagnées jusque là lui avaient coûté si ju'il était peu disposé à risquer une noubataille. Les Romains, de leur côté, menacés i révolte de leurs alliés, étaient pressés de aer la guerre. Une proposition d'empoisonyrrhus, que Fabricius et son collègue rejeavec horreur, leur offrit un excellent préd'euvrir ane négociation avec le roi d'É-

pire. Cette proposition d'empoisonnement vint si à propos, que Niebuhr y voit un plan concerté à l'avance. Cinéas alla conclure une trêve à Rome, et Pyrrhus s'embarqua pour la Sicile, abandonnant ses alliés italiens à la vengeance des Romains. Fabricius employa le reste de son consulat à réduire l'Italie méridionale, et à son retour à Rome il obtint le triomphe pour ses victoires sur les Lucaniens, les Bruttiens, les Tarentins et les Samnites. D'après les Fastes, Fabricius fut consul supplémentaire (consul suffectus) en 273; mais c'est probablement une méprise, provenant de la ressemblance du nom de Fabricius avec celui de C. Fabius Licinus. Censeur en 275, avec Q. Æmilius Papus, il se fit remarquer par la sévérité avec laquelle il essaya de réprimer les progrès du luxe. Il chassa du sénat P. Cornelius Rufinus, coupable de posséder dix livres de vaisselle d'argent. Les historiens romains s'étendent complaisamment sur la frugalité et la simplicité de Fabricius et de Curius, vivant dans leurs domaines héréditaires et refusant l'or des Samnites. Fabricius mourut pauvre, comme il avait vécu. Ses filles furent dotées aux frais de l'État. Par respect pour ses vertus, on l'enterra en dedans du Pomærium, bien que cela fût défendu par une prescription des douze tables.

Tite-Live, Epit., 12-16. — Valère Maxime, I, 8. — Pline, Hist. Nat., XXXIV, 6. — Denys d'Halicar., Excerp. Leg. — Butrope, II, 16. — Orose, IV, 1. — Zonaras. VIII, 6. — Aulu-Gelle, XVII, 21. — Cicéron, De Orat., II, 66; De Leg., II, 22.

FABRICIUS (Luscinus), administrateur romain, de la même famille que le précédent, vivait vers 70 avant J.-C. Directeur des ponts et chanssées (curator viarum) en 62, il hâtit entre la ville et l'île du Tibre un pont qui s'appela de son nom Fabricius. L'époque où le pont fut bâti est expressément indiquée par Dion Cassius, et le nom de Fabricius se voit encore sur un des débris de cette construction, qui porte le nom de Ponte di quattro Capi. Sur une des arches on lit cette inscription : L. FABRICIUS C. F. CUR. VIAR. FACIUNDUM COERAVIT IDEMQUE PROBAVIT. Sur l'autre arche on trouve les mots suivants: Q. LEPIDUS, M. F., M. LOLLIU, M. F. EX S. C. PROBAVERUNT, qui se rapportent probablement à la restauration du pont par Q. Lepidus et M. Lollius. Le scoliaste d'Horace donne au Fabricius qui bâtit ce pont le titre de consul; c'est certainement une méprise.

Dion Cassius, XXXVII, 45. — Becker, Handbuch, der Röm. Allerthümer, vol. i, p. 699. — Eckhel, Doctrina Num., vol. V, p. 210.

\* FABRICIUS (Quintus), tribun du peuple en 57 avant J.-C. Il se montra bien disposé pour Cicéron, qui vivait alors en exil, et proposa au peuple le rappel du grand orateur. Clodius s'opposa à main armée à cette proposition. Le monument d'Ancyre et Dion Cassius mentionnent Fabricius comme consul suppléant pour l'année 36. Ciceron, Ad Quintum fratrem, 1, 4; Post red. in sen., 8; Pro Sext., 38; Pro Milon., 14.

\* FABRICIUS (Veiento), écrivain satirique ct délateur romain, vivait dans la seconde partie du premier siècle de l'ère chrétienne. Sous le règne de Néron, en 62, « il fut accusé, dit Tacite, d'avoir composé, sous le titre de Codicilli, une longue et très-mordante satire contre les sénateurs et les pontifes. Talius Geminus, son accusateur, ajoutait qu'il n'avait cessé de vendre les grâces du prince et le droit de parvenir aux honneurs; cette dernière imputation décida Néron à évoquer l'affaire. Il bannit Fabricius de l'Italie, et fit brûler son ouvrage, qu'on rechercha et qu'on lut avidement tant qu'il y eut du péril à se le procurer; sitôt qu'on eut levé la défense, l'ouvrage fut oublié. » C'est probablement ce même Fabricius que Dion Cassius mentionne comme préteur sous le règne de Néron. Fabricius, revenu à Rome, sous le règne de Domitien, fut un des plus vils flatteurs de ce prince et un des plus fameux délateurs de ce temps. Il n'en jouit pas moins de l'amitié de Nerva. Aurelius Victor dit que Veiento obtint le consulat sous Domitien; mais ce nom ne figure pas dans les Fastes, et le consulat de Veiento n'est mentionné par au-cun autre historien.

Tacite, Annal., XIV, 80. — Dion Cassius, LXI, 6. — Juvénal, III, 185; IV, 113. — Pline, Epist., IV, 22; IX, 18. — Aurelius Victor, Epist., 11.

FABRICIUS, nom commun à un grand nombre de personnages allemands, hollandais et suédois, appartenant presque tous aux selzième, dixseptième et dix-huitième siècles. Les Fabricius de chacun de ces siècles sont classés par ordre alphabétique de prénoms, sans exclure l'ordre généalogique.

## 1. Fabricius du seizième siècle.

FARRICIUS ( David), astronome allemand, ne à Essen, en 1564, mort en 1617. On ne sait pas au juste où ni comment il fit ses premières études. Au rapport de sop blographe Tjaden, il aurait suivi les cours de l'université d'Heidelberg. Devenu prédicateur à l'âge de vingt ans, il vécut quelque temps dans l'intimité de Tycho-Brahé à Uranienbourg, dans l'île suédoise de Hween. Il ne pouvait manquer de s'y livrer à l'étude de l'astronomie, étude qui malheureusement n'était pas assez productive. Il s'appliqua donc de nouveau à la théologie, à laquelle il trouvait quelque affinité avec la science des astres. Selon le même Tjaden, Fabricius apprit de Lampadins les mathématiques. Nommé pasteur à Resterhäfe, cette position lui donna assez de loisirs pour qu'il put se livrer enfin presque exclusivement à son étude de prédilection. La situation sur une hauteur du temple qu'il desservait lui permettait de faire à son aise ses observations. Trop pauvre pour acheter les instruments qui lui étaient nécessaires, il dut les confectionner lui-même. Il se mit en rapport avec les astronomes célèbres du temps, en particulier avec Tycho-Brahé et Kepler,

comme le constatent les papiers de ce demier. Fabricius se fit bientôt connaître par ses observations, partioulièrement par la découverte, et 1596, de l'étoile mobile de la Baleine.

Les progrès de la science ont affaibli l'astorité de quelques-unes de ses observations; cepesdant sa théorie de la Lune eut du retentissement. Les termes de cette théorie ne se sont pas retresvés. Selon Tjaden, Fabricius aurait aussi découvert les taches du soleil et la rotation de cet astre. Il s'occupa, suivant la mode du temps, d'études atrologiques, à l'exemple de son illustre contenporain Tycho-Brahé. C'est ainsi que Fabricies constata en ces termes la naissance de ses troisième fils : Henricus natus 1590, 22 dec., die of inani hora. Cette mention lui fit sans doute supposer que la vie de ce fils n'aurait rica de remarquable. En effet, dix-huit ans plus tard, a 1608, il apprenait à ses lecteurs du Calendarie dont il était l'auteur, que le 12 avril son fis Henri était entré à Norden chez un cordonnier. « Il y restera deux années, ajoute t-il dans sa simplicité, moyennant 40 thalers et 20 rixdalers que j'ai payés à cet effet ; que Dieu lui donne sa binédiction. » Il prédit lui même, d'après les costellations, que le septième jour du mois de ma 1617 lui serait fatal. Ce jour-là il avait pris toutes les précautions possibles pour prévenir toute espèce d'accident. Enfin, à dix heures de soir, il se crut hors de tout danger, lorsque l'idée lui vint de s'aller promener dans la cour du presbytère. A peine y fut-il arrivé, qu'un paysan, nommé Jean Hoyer, qui s'était cru de signé comme un voleur dans un sermon de Fabricius, sortit d'un endroit où il s'était embusqué. et d'un coup de fourche fendit la tête au maiheureux pasteur, qui expira dans la nuit même. On raconte de son ami Tycho-Brahé qu'il let, lui aussi, dans les astres que certain jour lui se rait funeste; en vain s'entoura-t-il alors de toutes les précautions, il fut attaqué dans l'obscurité par un ennemi personnel, appelé Mandersp Parsberg, qui lui enleva une partie du nea, ce qui obligea l'illustre astronome à porter depuis lors un nez d'argent. On a de David Fabricius : Karte von dem alten Emden (Carte de l'ancien Emden); 1599. Cet ouvrage se trouve encore dans la maison commune de cette localité; — Chronica von ethyken besonderen Geschiednissen de seck in Ostfriesland un den benachbarten orden thogebragen (Chronique de quelques événements particuliers survenus dans la Frise orientale et quelques endroits circonvoisins); 1609; - Karte von Friesland (Carte de la Prise); - Kalender (Calendrier), 1617; -Epistolæ ad Keplerum. Ces lettres, achetes 15,000 florins d'or par Catherine II, en 1773, font partie de la bibliothèque de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg. Plusieurs autres ouvrages astronomiques sont restés manuscrits. Brsch et Gruber, Allg. Ency.

FARRICIUS (Jean), astronome allemand,

fils de David Fabricius, natif d'Osterla, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Le premier il aperçut, au moyen des télescopes par réfraction, les taches qui existent dans le soleil, découverte attribuée à Galilée. On a de lui: De Maculis in sole observatis, et apparente earum cum sole conversione, Narratio; Wittemberg, 1611, in-4°. Cet ouvrage a été reproduit presque en entier par Lalande, dans les Mémoires de l'Académie.

Lalande, Suppl. IV, 1781. - Mem., de P.Acad., 1778.

PABRICIUS (François), médecin hollandais, né à Ruremonde, vers 1510, mort en 1572. Il exerça pendant longtemps la médecine à Aix-la-Chapelle; il cultiva aussi les lettres grecques et latines. On a de lui: Thermæ Aquenses, sive de balneorum naturalium, præcipue eorum quæ sunt Aquisgrani el Porceti, natura et facultatibus; Aix-la-Chapelle, 1546, in-4°; ibid., 1564, in-12; — Divi Gregorii Nazianzeni, theologi, tragædia, Christus patiens, latino carmine reddita; Anvers, 1550, in-8°. Tous les critiques conviennent que le Christus patiens n'est pas de Grégoire de Nazianze; quelques-uns l'attribuent à Apollinaire, évêque de Laodicée, et chef des Apollinaristes. La traduction de Fabricius est fort médiocre.

Paquot, Mémoires pour servir à l'Aistoire littéraire des Pays-Bas, t. XIV.

FABRICIUS. Voy. LEFÈVRE.

FAURICIUS (François), érudit néerlandais, ne à Duren, en 1525, mort le 23 février 1573. Fils d'un homme renommé lui-même dans les lettres, il puisa au sein de sa famille sa première instruction. Envoyé ensuite en France, il suivit à Paris les cours de Turnèbe et de Pierre Ramus. A son retour dans sa patrie, vers 1550, il obtint de Guillaume, duc de Juliers, le rectorat de l'école de Dusseldorf, qu'il gouverna pendant plus de vingt ans avec la plus grande distinction. On a de lui: Lysix orationes dux, una pro Bratosthenis cæde, altera funebris; jam primum integræ græce et latine editæ, etc.; Cologne, 1554, in-12; - Pauli Orosii, presbyteri Hispani, adversus Paganos historiarum Libri septem, etc.; Cologne, 1561, in-12; -Commentarius in Orationem M.-T. Ciceronis pro Q. Ligario; Cologne, 1562, in-12; — Notæ in orationes M.-P. Ciceronis pro M. Fonteio. pro T. Annio Milone et De Provinciis consularibus; Cologne, in-125 — Plutarchi Chæronensis De liberis educandis Liber, etc.; Anvers, 1563, in-12; — Ciceronis Historia, per consules descripta et in annos LXIV, etc.; Cologne, 1564, in-12; - Franc. Fabricii Marcodurani In sex Terentii Comædias Annotationes; Anvers, Plantin, 1565, in-12; et 1580, avec additions de Pulmann; - Annotationes in Quarstiones Tusculanas M.-T. Ciceronis; Cologne, 1569, in-12; - Notæ in Verrinas, I et II, M.-T. Ciceronis; Cologne, 1572. in-12; — Francisci Fabricii Marcodurani

De Motibus Gallicis Relatio; 1588, in-8°; — Ejusdem Continuatio, etc.; 1592, in-8°.

Paquot, Mem. pour servir à l'hist. litt. des dix-sept provinces des l'ays-Bas, XIV. — Valère-André, Bibl. Belge — Sweert, Ath. Belg.

FABRICIUS (Georges), philologué allemand, né à Chemnitz, le 24 avril 1516, mort à Meissen, le 13 juillet 1571. Après avoir fait ses études en Allemagne, il voyagea en Italie comme précepteur de trois jeunes gens nobles, et séjourna particulièrement à Rome et à Padoue. Il étudia avec grand soin les restes de l'antiquité. De retour dans sa patrie, il sut nommé en 1553 directeur du grand collége de Meissen, et occupa cette place jusqu'à sa mort. Fabricius cultiva avec tant de succès la poésie latine, que l'empereur Maximilien lui décerna une couronne de laurier. « On remarque dans toutes ses poésies, dit Nicéron, beaucoup de pureté et de netteté : son style est simple et court sans être obscur. Il s'est appliqué particulièrement au choix de ses mots, et la piété lui a fait pousser le scrupule si loin, qu'il n'en a voulu employer dans ses poëmes sacrés aucun qui sentit tant soit peu le paganisme : il allait même jusqu'à blâmer ceux qui avaient recours aux divinités païennes et aux fables de l'antiquité pour orner leurs vers. » Nicéron cite de Fabricius quarante-trois ouvrages; voici les principaux : Georgii Fabricii Roma; ejusdem Itinerum Liber unus; Antiquitatis Monumenta insignia per eundem collecta et magna accessione jam auctiora; Bale, 1550, in-8°; ibid., 1587, in-8°. La description de Rome ancienne et moderne, qui forme la première et la plus importante partie de ce recueil, a été insérée dans la Roma illustrata de A. Thysius , Amsterdam, 1657, in-12, et dans les Antiquitates Romanæ de Grævius, t. III; Poematum sacrorum Libri XV; Bale, 1560, in-16: c'est un recueil des poésies que Fabricius avait publiées jusque là sous divers titres; - Poetarum veterum ecclesiasticorum Opera christiana, et operum reliquiæ ac fragmenta, recensita ac notis illustrata; Bale, 1564, in-4°; — Originum illustrissimæ stirpis Saxonicæ Libri septem; Leipzig, 1597, in-fol.; Iéna, 1618, in-fol.; — Rerum Germaniæ magnæ et Saxoniæ universæ memorabilium Volumina duo; Leipzig, 1609, in-iol.

J.-A. Fabricius, Centuria Fabriciorum scriptis clarorum. — Niceron, Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, t. XXXII, p. 31.

FABRICIUS (Jean), premier du nom, théologien allemand, né à Nuremberg, en 1560, mort en 1636. Il fut successivement instituteur et pasteur pendant quarante-huit ans. Il se montra enthousiaste des doctrines de Mélanchthon, et c'est dans cet esprit qu'il remplit ses fonctions ecclésiastiques à Nuremberg. On a de lui : De Dignitate Conjugii; Nuremberg, 1592.

Ersch et Gruber, Allg. Enc.

FABBICIUS (Jean), fils du précédent, théologien allemand, né à Nuremberg, le 31 mars 1816, mort vers 1690. Il fit ses études aux universités d'Iéna, Leipzig, Wittemberg et Altorf, où il devint professeur de théologie; en 1649 il fut nommé prédicateur dans sa ville natale. Ses ouvrages ont beaucoup perdu de leur intérêt; les principaux sont: Ecclesiæ Norimbergensis pastorum Responsio ad literas ministerii Berolinensis; 1666; — Conciones in Augustanam Confessionem, cum annot. lat.; Nuremberg, 1653; — Conciones in librum Jobi; ibid., 1681; — Prælectiones, seu systema theologicum; Altorf, 1881, édité par son fils; — Commentatio de bonorum operum ad salutem necessitate; Helmstædt, 1709.

Ersch et Gruber, Allg. Encycl.

FABRICIUS ( Laurent), théologien allemand, né à Dantzig, en 1555, mort le 28 avril 1629. Il étudia dans sa ville natale, visita ensuite la plupart des universités allemandes, parmi lesquelles celles de Strasbourg, où il s'appliqua particulièrement à la langue hébraïque. Reçu maître en philosophie à Wittemberg en 1587, il vint ensuite ouvrir une école à Iéna. En 1593 il fut nommé professeur d'hébreu à l'université de Wittemberg, et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort. On a de lui : Oratio de Lingua Hebræa; ibid., 1594; — De Schemhamphorasch. usu et abusu apud Judæos; Wittemberg, 1596, in-8°; — Partitiones Codicis Hebræi; ibid., 1610, in-40; ouvrage réimprimé dans le Thesaurus Libr. philolog. de Crenius; — De Reliquiis sanctis Syrarum vocum in N.-T. asservatis; ibid., 1613, in-4°; — Metrica Hebræorum vetus et nova; ibid., in-8°; — Epistola ad Joh. Buxtorfium, dans les Catalecta theologico-philologica de Buxtorf; Bale, 1707, in-8°.

Fabricius, Centur. Fabric. — Sedier, Univ. Lexikon. FABRICIUS (Otto), poète latin allemand, natif de Husum (Huys), vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il fut d'abord employé dans la chancellerie du duc Adolphe de Gottorp; plus tard il passa au service de la cour de Dithmarse, et fut questeur royal. De 1582 à 1584 il remplit les fonctions de secrétaire urbain à Husum. Il publia plusieurs ouvrages latins estimés, parmi lesquels Danias, que la mort ne lui permit pas d'achever.

. Möller, Cimbr. litt.

PARRICUS (Théodore), théologien allemand, né à Anholt (Prusse), le 2 février 1501, mort le 15 septembre 1570. Ses premières années furent en proie à l'adversité. Obligé de nourrir sa mère, que son père avait abandonnée, il dut se faire journalier, souvent même aller jusqu'à la mendicité. Ainsi vécut-il pendant huit ans. Puis il entra comme apprenti chez un cordonnier. A dix-sept ans il fut admis comme élève à l'école d'Emmerich, et cinq ans plus tard à celle de Cologne. Sa position de fortune ne s'était guère améliorée; cependant il continua de se livrer à l'étude. Il entendit à Wittemberg Luther, Métude. Il entendit à Wittemberg Luther, Métude.

lanchthon et Bugenhagen. Plus tard il professa la langue hébraïque à Cologne; mais les catholiques le persécutèrent. Il se rendit alors à Jaliers, chez quelques nobles qui favorisaient le culte évangélique. Revenu à Cologne en 1529, il entreprit contre ses adversaires une si violente polémique qu'il subit une détention de sept semaines. En 1532, il trouva un protecteur das le landgrave Philippe de Hesse, qui le nomma diacre à Cassel, l'employa dans diverses affaires ecclésiastiques, l'envoya près le conseil impérial du Brabant et le députa à Munster pour y calmer les agitations anahaptistes. Pendant se séjour dans cette ville, Fabricius se livra, selos son habitude, à des prédications irritantes, qui l'obligèrent de fuir la ville. Envoyé ensuite ca mission à la cour de Clèves, il tomba, chemis faisant, aux mains d'un parti catholique, qui k relacha quelque temps après. Plus tard, Fabricius accompagna le landgrave de Hesse dans la guerre de Wurtemberg, et en Autriche à la cour de Ferdinand. Devenu pasteur à Allendorf, il perdit cette position pour s'être immiscé dans la conduite privée du landgrave, qui le fit en outre emprisonner en 1540. Rendu à la liberté, il alla à Wittemberg en 1543, et en 1544 il y fut chargé de l'enseignement de la langue hébraique sous le décanat de Luther, dans l'intimité duquel i vivait, ainsi que dans celle de Mélanchthon, Bugenhagen et autres théologiens renommés. En 1544 il fut pasteur à Zerbst, et en 1545 il obtint une surintendance (évêché protestant). On a de lui : Institutiones grammaticæ in linguam sanctam; Cologne, 1528, 1531, in-4°; — Articuli pro evangelica doctrina; ibid., 1531, in-4°; — Tobulæ duæ, de nominibus Hebræorum uns, altera de verbis; Bale, 1545.

Ersch et Gruber, Allg. Enc. - Théod. Hase, Bibl. Brem. - Dunkel, Hist. krit. Nachr. von verstorien. Gelehrten.

## II. Fabricius du dix-septième siècle.

\* FABRICIUS (Charles), peintre hollandais, né à Delft, en 1624, mort en 1654. Il était m des premiers peintres de son époque pour la perspective et les portraits. Il fut écrasé sous les débris de l'explosion de la poudrière de Delft. Retrouvé six heures après le désastre, donnant encore quelques signes de vie, il fut transporté à l'hôpital, où il mourut quelques instants plus tard. Son meilleur élève, Mathias Spoors, avait partagé son sort. Les tableaux de Fabricius sont très-chers et fort rares; on constant de lui: Un jeune homme examinant une pièce d'or dans le creux de sa main (musée de Bruxelles); — un Chasseur assoupi, tenant son fusil sur ses genoux.

Pilkington, Dictionary of Painters. — Dictionnairs historique (edit. de 1822).

FABRICIUS (Ernest-Frédéric), médecia allemand, vivait dans la première moitié du disseptième siècle. Il pratiqua la médecine d'abord à Vienne, puis à Hambourg. On a de lui un ouvrage peu important, intitulé: Medicinæ utriusque galenicæ et hermeticæ Anatome philosophica, brevem, succinctam et perspicuam absolutæ artis medicæ oculis subjiciens sciagraphiam; Francfort, 1633, in-fol.

Bloy, Dict. historique de la Medecine.

\*FABRICIUS (Étienne), théologien suisse, né en 1569, mort à Berne, le 1<sup>er</sup> avril 1648. Il fut pasteur dans cette ville. On a de lui : Conciones in prophetas minores; 1641, in-fol.;—Conciones sacræ in Decalogum; 1649, in-4°;—Conciones sacræ festivitatibus annuis habitæ; 1656, in-4°;—In CL Psalmos Davidis et aliorum prophetarum Conciones sacræ; 1664, in-fol.

Witte, Diar. biog.

\*FABRICIUS (Frédéric), orientaliste allemand, fils de Vincent Fabricius, né à Stettin, en 1642, mort le 11 novembre 1703. Il étudia à Leipzig, à Iéna, à Leyde et à Utrecht, et s'appliqua surtout aux langues orientales. Il devint ensuite diacre à Stettin, puis pasteur, enfin docteur en théologie à Wittemberg. Il traduisit le Commentaire de Kimchi sur le prophète Malachie, et en vers allemands la Praxis Pietatis de Gerhard. On a en outre de lui : Trauer-und Freuden-Gedichte (Poëmes de Joie et de Deuil). Frédéric Fabricius a édité aussi quelques-unes des œuvres de son père.

Jöcher, Allgem, Gel.-Lexik.

FABRICIUS (Jean), orientaliste allemand, né à Dantzig, en 1608, mort en 1653. Il étudia à Dantzig, à Leipzig, à Wittemberg, à Kœnigsberg et à Leyde, où il eut Golius pour mattre d'arabe et de persan. En 1635 il se fit recevoir docteur en philosophie, et enseigna à Rostock les langues orientales et particulièrement l'arabe. Peu de temps après, il en partit pour un voyage à travers le Danemark, la Suède, le Holstein, la Hollande, l'Angleterre et la France. Il finit par s'établir définitivement à Dantzig, en 1642. On le nomma pasteur de Sainte Catherine et professeur de théologie et d'hébreu au gymnase de cette ville. On a de lui : Dissertatio philologica de nomine Jehovah; Rostock, 1636, in-4°; — Diaseepsis de Incarnatione Aóyou, summi et supremi Dei, contra Socinianos; Rostock, 1637, in-1°; -Carmen arabicum gratulatorium M. Johanni Raven, professori eloquentiæ; Rostock, 1637, in-4°; — Oratio patriarchæ Antiocheni de hymno angelico in nativitate Christi, traduit de l'arabe en latin; Dantzig, 1637, in-4°; Leyde, 1640; — Dissertatio de matrimonio comprivignorum; 1638, sans nom d'auteur; -Testamentum Mohamedis latine ex Gabrielis Sionitæ versione, cum Theodori Bibliandri apologia pro editione Alcorani; Rostock, 1638, in-40; — Specimen Arabicum, etc.; Rostock, 1638, in-4°. Ce recueil renferme la première séance de Hariri et le poëme de Abou-l-Ola sur le mépris du monde, traduits en latin par Golius; le poëme de Omar-Ibn-Faradh

sur l'union de Dieu et des créatures; deux traités sur la prose et sur la poésie arabes; un index latin; — Dissertatio de admirabili eruditionis vi et litterarum studiorumque tranquilla supellectile ac felicitate; Dantzig, 1639, in-4°.

Ephrem Prator, Athens Gedanenses, p. 96. — André Charitius, De Viris doctis Gedani ortis, p. 87. — V.-B.-D. Calovius, Systema Theolog., t. Vill, p. 881. — J. Alb. Fabricius, Centuria Fabriciorum scriptis olarorum, prem. p., 80, seconde p., 78.

PABRICIUS (Jean), érudit allemand, né à Altorf, en 1644, mort le 29 janvier 1729. Il commença ses études à l'université de cette ville, s'y appliqua à la théologie et à la philologie, qu'il continua de cultiver à Helmstædt: puis il voyagea en Italie et en Allemagne, pour v acquérir l'expérience qui lui manquait. Nomme à son retour professeur de théologie à Altorf, il ouvrit ses conférences par un discours intitulé : De Utilitate quam theologiæ studiosus ex itinere capere possit Italico, adjectis figuris, notis et nonnullis inscriptionibus: 1678. En 1690 il obtint le grade de docteur en théologie, et en 1697 il fut appelé à professer cette science à Helmstædt; en 1701 il eut un abbatiat à Kœnigslutter; en 1703 il fut nommé membre du conseil consistorial de Brunswick-Lunebourg et inspecteur général des écoles du duché en 1709. Il était membre de l'Académie des Sciences de Berlin depuis 1702. Il laissa d'importants ouvrages. On a de lui : Disse: tatio de Altaribus; Helmstædt, 1698, in-4°; — Amænitates theologica; ibid., 1699; — Consideratio variarum controversiarum, quæ inter Evangelicos et Catholicos Reformatosque agitantur ; 1704 ; — une édition des Prolusiones d'Octave de Ferrare, Wolfenbüttel, 1718, in-8°, après avoir publié du même auteur l'ouvrage intitulé : De Pantomimis et mimis, avec un appendice ayant pour titre : Joannis Fabricii ad non neminis de orthographia latina dubia responsiones; 1714, in-8°; Historia Bibliothecæ Fabricianæ; Wolfenbüttel, 1717-1724, 6 vol. in-4º. C'est l'histoire, très-instructive, de sa propre bibliothèque. Malgré quelques erreurs, c'est un ouvrage utile à

Sax., Onom., V. - Ersch et Gruber, Allg. Enc.

consulter.

FABRICIUS (Jean-Georges, comte), médecin allemand, né à Nuremberg, le 23 septembre 1592, mort dans la même ville, le 18 novembre 1668. Une chute qu'il fit, le 2 avril 1602, lui causa une luxation de l'os de la cuisse, et le rendit boiteux pour le reste de sa vie. Il étudia successivement à Altorf, à Wittemberg, à Iéna et à Bâle, où il se fit recevoir docteur en médecine, en 1620. De retour à Nuremberg, il fut associé au collége des médecins, et en remplit avec distinction les différentes charges. L'empereur Léopold le créa comte palatin le 17 mai 1659. On n'a de lui que des opuscules pen importants; en voici les titres: Dissertatio de Phrentide; Bâle, 1620, in-4°; — Incerti auctoris

præcognitorum historicorum Epitome, primum ante 20 annos publici juris facta; Halle, 1650, in-12; — Der Boschen von Duenkelspuehl; Nuremberg, 1657, in-fol.; — Xave potentiss. ac invictiss. principi ac In. Du. Leopoldo, Rom. imperatori, cum ejus majestas urbem Norimbergam ingrederetur, quadruplici voto acclamatum; Nuremberg; 1658, in-4°.

Éloy, Dictionnaire historique de la Médecine. — Biog. médicale.

FABRICIUS (Wolfgang-Ambroise), médecin et archéologue allemand, fils de Jean-Georges, né vers 1625, mort en 1653. Il étudia à Strasbourg, à Tubingue, à Ingolstadt, à Padoue, et parcourut la France et l'Italie. Tout en pratiquant la médecine, comme son père, il s'occupa aussi d'archéologie. Une mort prématurée l'enleva à des études qui lui promettaient une place distinguée parmi les érudits de son temps. On a de lui deux savants opuscules, devenus très-rares aujourd'hui; ce sont : De Lucernis veterum; Nuremberg, 1653, in-4°; — 'Απόρημα βοτανικόν de signaturis plantarum; Nuremberg, 1653, in-4°.

Sax., Onomasticon, t. IV, 78. - Biographie médicale.

FABRICIUS (Septime-André), médecin allemand, frère de Wolgang-Ambroise, né à Nuremberg, le 4 décembre 1641, mort dans la même ville, le 10 décembre 1705. Il se consacra, comme son père et son frère, à la pratique de la médecine, et se fit recevoir docteur à Bâle. Il voyagea ensuite en Italie, et suivit particulièrement les cours de l'université de Padoue. De retour à Nuremberg, il fut agrégé au collége des médecins de cette ville en 1659. Tout entier à la pratique de son art, il ne voulut pas s'en laisser distraire par les travaux de cabinet; aussi n'a-t-on de lui que trois opuscules publiés pendant son voyage en Italic, sous les titres suivants: Disquisitio medica de catulis hydrophoborum, quam in alma universitate Patavina exercitii gratia conscripsit ac edidit; Padoue, 166ā, in-4°; — Μελέτημα Ιατρικόν, de medicina universali, quod cum epimetro, synomilis suis, in itinere neapolitano ad demulcendas viarum molestias recensuit et evulgavit ; Venise, 1666, in-4° ; - Discursus med**icus de termi**no **vilæ humanæ, quem** in antiquissimo Romanorum gymnasio inter familiares instituit et ad instantiam publici juris fecil; Rome, 1666, in-4°.

Kloy, Dictionnaire historique de la Médecine. — Biographie medicule.

PABRICIUS (Louis), diplomate suédois, né au Brésil, d'une famille hollandaise, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Après avoir parcouru la carrière militaire, il fut envoyé en Perse par Charles XI pour nouer entre ce pays et la Suède des relations commerciales qui devaient aboutir à Narva, dans l'Esthonie. Ce ne fut guère qu'un projet, dont la nécessité de tra-

verser le territoire russe arrêta le développement. Fabricius alla trois fois en Perse; en 1683 il revint à Stockholm avec plusieurs marchands arméniens, qui apportèrent pour 40,000 rixdalers de soies crues.

: 64

Gezelius, Biograph. Lex.

FABRICIUS (Jean-Louis), théologien suisse, né à Schaffhouse, en 1632, mort en 1697. Il commença ses études au collège dont son père était recteur, et les continua à Utrecht, où il fut autorisé à professer. Il visita Paris en 1652 et en 1656. Il vint trouver son frère à Heidelberg, où il fut nommé maître et professeur agrégé de lasgue grecque, puis ministre. Vers la même époque, il accompagna en France et plus tard à La Haye le baron de Rothembourg. Ils firent encore ensemble le voyage d'Angleterre, d'où ils revinrent en France. Le baron s'arrêta à Paris; quant à Fabricius, il aila en Hollande et se fit recevoir docteur à Leyde. Revenu à Heidelberg, il y professa successivement la théologie et la philosephie. En 1664 il obtint le titre de conseiller ecclesiastique de l'électeur palatin. Lorsque en 1683 Heidelberg tomba aux mains des Français, Fabricius fut autorisé à se rendre à Schaffhouse; à son retour à Heidelberg, l'année suivante, voyant cette ville encore inquiétée par les Français, il se rendit à Francfort, puis en Suisse. Les états généraux de Hollande le chargèrent ensuite de soutenir leurs intérêts auprès du duc de Savoie. Il s'acquitta parfaitement de cette mission, et revint à Heidelberg. Au moment où cette ville sut réduite en cendres, il sauva du désastre les archives de l'église et de l'université, les transporta à Eberbach et de là à Francfort, où il mourut. Ses principaux ouvrages sont : Apoloyeticum pro genere humano contra calumniam atheismi; — De Viis Dei; — De Ludis scenicis; - Euclides catholicus ad fratres Wallenburgios; — De Limitibus Obsequii erga homines; - De Fide Infantulorum; -De Baptismo per mulierem vel hominem privatum administrato. Les œuvres complètes de Jean-Louis Fabricius ont été éditées par Heidezer: Zurich, 1698, in-4°, avec une 1'ze de l'auteur. Historia Bibl. Fabric. - Sedier, C'nters. Lezie.

FABRICIUS (Jean-Sebald), historien allemand, frère du precedent, ne à Spire, en 1622, mort vers 1700. Il habita d'abord Cologne, devint professeur d'histoire et de langue grecques, enfin prédicateur à Heidelberg. En 1674, pendant que l'Allemagne et le Palatinat étaient en proie aux horreurs de la guerre, Fabricius se retira ca Angleterre. Les principaux de ses ouvrages sent : Lutrea Casarea, sive originis et incrementi urbis Lutrensis ad præsens tempus deductio; Heidelberg, 1656; — Manhemium, circlatis alque castri Manhemiani descriptionem exhibens historicam; ibid., 1656, in-4"; - C. Julius Casar numismaticus, sive dissertatio historica Dionys. Cassii selectiora commale illustrans · Londres, 1678, in-6°, et Heidelberg,

1673, in-4°, sous le titre de Dissertatio philologica; Heidelberg, 1673, in-4°.

Freylag, Adparatus literarius.

FABRICIUS (Samuel), théologien allemand, natif d'Eisleben, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il fut ministre à Zerbst. Son principal ouvrage est : Cosmothsoria sacra; Francfort-sur-le-Mein, 1625, in-8", et Bâle, 1675. Le but de l'auteur est de célébrer les merveilles de la création.

Jocher, Allyemeines Gelehrten-Lexikon.

PABRICIUS (Vincent), médecin allemand et poëte latin moderne, né à Hambourg, le 25 septembre 1612, mort à Varsovie, le 11 septembre 1667. Il étudia à Leyde, et sa fit recevoir docteur dans cette université. Il s'adonne ensuite à la science du droit , et fut nommé conseiller de l'évêque de Lubeck en 1644. S'étant établi plus tard a Dantzig, il y devint syndic, puis bourgmestre. Élu treize fois député à la diète de Pologne, il mourut pendant une session d'une de ces assemblées. Son seul ouvrage médical est sa thèse de réception intitulée : Positiones medicæ miscellanex; Leyde, 1634, in-4°. Il composa aussi des poésies latines, publiées à Leyde, 1632, in-12; ibid., 1638, in-12; et enfin à Dantzig, 1685, in-8°, par les soins de Frédéric Fabricius, son fils. On a encore de Vincent Fabricius une longue pièce de vers en tôte des Epistolæ lutinæ de Boschorn.

Sax. Onomasticon, t. 17, p. 112. — Moreri, Grand Dictionnaire historique.

FABRICIUS (Werner), organiste et compositeur allemand, né à Itzeboe (Holstein), le 10 avril 1633, et mortà Leipzig, le 9 janvier 1679. Son père, organiste à Itzehoe et ensuite à Flensbourg, lui enseigna les premiers éléments de la musique. A Hambourg, où il fut envoyé pour faire ses études litteraires, il apprit la composition, et il se perfectionna dans l'art de jouer de l'orgue. En 1650 il alla à Leipzig pour étudier la philosophie et la jurisprudence. Il s'établit ensuite comme notaire dans cette ville, et tout en exerçant cette profession il fut chargé, en 1656, de toucher l'orgue de l'église Saint-Thomas et plus tard de diriger la musique de Saint-Paul. On a de lui : Deliciæ harmonica; Leipzig, 1657, in-40. C'est un recueil de 65 airs de danse à cinq parties; - Geistliche Arien, Dialogen und Concerten (Airs spirituels, Dialogues et Concerts pour les fêtes solonnelles, à quatre et à huit voix, avec accompagnement de divers instruments); -Unterricht wie man ein neues Orgelwerk ob es gut und beständig sey, nach allen Stücken, in und auswendig examiniren und so viel möglich probiren soll (Instruction sur la manière d'examiner et d'éprouver un orgue neuf, etc.); Francfort et Leipzig, 1656, in-8°; - Manuductio zum General-Bass (Manuel de Basse continue); 1675, in-4°.

Michel Nicolas. Fetis, Biographie universelle des Musiciens.

FABRICIUS (Jean-Albert), fils du précedent, un des plus celèbres crudits allemands, né à Leipzig, le 11 novembre 1668, mort à Hambourg, le 30 avril 1736. Après de bonnes études classiques, faites à Quedlimbourg et dans sa ville natale, il suivit les cours de médecine, qu'il abandonna bientôt pour se livrer à l'étude de la théologie. L'histoire littéraire avait déjà pour lui un invincible attrait. On prétend que la lecture du premier volume du Polyhistor de Morhoff lui révéla ce goût et peut-être aussi son aptitude pour ce genre de travail. En 1673 il fit un voyage à Hambourg, pour y voir quelques-uns de ses parents. Il avait le dessein de visiter ensuite quelques pays étrangers; mais il fut forcé de renoncer à ce projet, en apprenant que les frais de son éducation avaient non-seulement absorbé son patrimoine, mais encore avaient exigé des avances de la part de son tuteur, qui se trouvait ainsi son créancier. J.-F. Mayer, lui ayant alors proposé de rester à Hambourg et de se charger du soin de sa bibliothèque, Fabricius accepta ces fonctions, qui répondaient si bien à ses goûts. Plus tard, après un voyage en Suède, en 1699, il concourut pour la chaire de logique et de métaphysique de l'Académie de Hambourg; mais les voix se partagèrent entre lui et Sébastien Edzardi, l'un de ses concurrents, et le sort, auquel on en appela, se prononça en faveur de ce dernier. La même année il succeda à Placcius dans la chaire d'éloquence et de philosophie pratique. Le reste de sa vie s'écoula dans l'exercice de ces fonctions. On lui offrit à quatre reprises différentes positions des plus avantageuses : J.-F. Mayer lui fit proposer en 1701 la chaire de théologie à l'université de Greifswald; en 1708 la même offre fut renouvelée; on essaya aussi de l'attirer à Wittemberg, avec des conditions très-avantageuses; enfin, le landgrave de Hesse-Cassel l'invita, en 1719, à venir s'établir auprès de lui. Mais le sénat de Hambourg, comprenant le mérite de Fabricius et flatté de posseder dans ses écoles un savant si distingué, eut l'habileté de le retenir, tantôt en lui conférant quelque dignité académique, tantôt en augmentant quelque peu son traitement. Fabricius était d'ailleurs peu accessible aux considérations d'une mesquine ambition : il lui suffisait de se trouver dans une position qui lui permit de se livrer tout entier à l'étude, son unique passion. Infatigable au traveil, il amassa, dans presque toutes les parties de la culture humaine, et principalement dans la philologie et dans l'histoire littéraire, un immense trésor de connaissances, qu'il eut le mérite de savoir mettre en œuvre avec autant d'habileté que de patience. Plusienra de ses productions sont des chess-d'œpvre d'érudition et de critique, et sont encore de la plus grande utilité. Le nombre de ses ouvrages imprimés est de 128. d'après le catalogue qu'en a donné son gendre, H.-S. Reimarus. Nous n'indiquerons ici que les principaux : Bibliotheca Lutina, sive notitia

scriptorum veterum latinorum, quorumcunque scripta ad nos pervenerunt; Hambourg, 1697, in-8°: plusieurs éditions, dont la meilleure est celle de Leipzig, 1773 et suiv., 3 vol. in-8°; elle est due à Ernesti, qui a classé avec ordre les différentes parties, assez mal assemblées par Fabricius, et qui a introduit dans cet ouvrage des améliorations qui le rendent d'un usage plus lacile. Malheureusement le 4º vol., qui devait contenir l'histoire des écrivains latins chrétiens, n'a pas été publié; - Bibliotheca Græca, sive notitia scriptorum veterum græcorum, quorumcunque monumenta integra aut fragmenta edita exstant, tum plerorumque e manuscriptis ac deperditis; Hambourg, 1705-1728, 14 vol. in-4°. Cette bibliothèque renferme cies notices historiques et littéraires sur tous les écrivains grecs qui ont vécu jusqu'à la chute de l'Empire d'Orient, et un grand nombre d'opuscules grecs ou inédits ou devenus rares. Une place comparativement restreinte est accordée aux écrivains ecclésiastiques, par la raison que Fabricius leur a consacré un ouvrage spécial. La bibliothèque grecque a eu plusieurs éditions; la meilleure est celle de J.-C. Harless, Hambourg, 1790-1812. Dans cette édition on a supprimé ceux des opuscules ou des fragments dont il avait été fait depuis de bonnes éditions; mais on y a inséré les suppléments inédits laissés par Fabricius; on y a indiqué les éditions nouvelles ét les traductions; enfin, les écrivains sont rangés dans l'ordre chronologique. En 1838 on a publié à Leipzig un Index général pour cette édition; — Bibliotheca Ecclesiastica, in qua continentur de scriptoribus eccles. Hieronymus, Gennadius, Isidorus, etc.; Hambourg, 1718, infol. C'est un recueil de douze auteurs qui, depuis le quatrième siècle jusqu'au dix-septième, ont composé des notices sur les écrivains ecclésiastiques: — Bibliotheca Latina mediæ et infimæ extatis; Hambourg, 1734-1736, 5 vol. in-8°. Cette bibliothèque est sous forme de dictionnaire. Fabricius mourut avant de l'avoir achevée; il la laissa au mot Poggius. Les quelques notes qu'il avait recueillies furent remises à Chr. Schoettgen, qui, en 1746, publia un 6º volume, contenant la fin de cet ouvrage. On en a une très-bonne édition, avec des augmentations considérables, dues à J.-Dom. Mansi; Padoue, 1754, 6 vol. in-4°; - Scriptorum recentiorum Decas; Hamb., 1688, in-4°, sans nom d'auteur. Cette brochure, qui n'a que 8 pages, contient des notices sur les dix érudits suivants : D.-J. Morhof, Chr. Cellarius, Hen. Witte, Christ. Thomasius, Guill. Selden, Al. Berkel, Serv. Gallæus, Jacq. Tollius, J.-Matth. Koenig et Chr.-Guill. Eybenius. Il faut joindre à cet écrit une brochure publiée par Fabricius sous ce titre: Defensto Decadis adversus hominis malevoli maledicum judicium (sans lieu ni date); in-4°; — Bibliographia antiquaria, sive introductio in notitiam scriptorum qui antiquitates hebraicas, græcas,

romanas et christianas scriptis illustrarunt; Hamb., 1713, in-4°; il en existe plusieurs éditions, avec des augmentations : la meilleure est due à Schaffhartsen, Hamb., 1760, in-4°; — Conspectus Thesauri literarii in Itali**a, premissa**m habens, præter alia , notitiam diariorum Italiæ litera**riorum thesaurorumque ac c**orporum historicorum et academicorum; Hamb., 1730, in-8°; — Decas Decadum, sive p!agiariorum et pseudonymorum centuria; accessit exercitatio de lexicis græcis; Halle, 1689, in-4°; publiée sous le nom de Faber; — Centuria Fabriciorum scriptis clarorum qui jam diem suum obierunt; Hamb., 1700, in-8°. Il avait préparé trois autres centuries, dont une seule a été imprimée après sa mort, sous ce titre : Fabriciorum Centuria secunda, cum prioris supplemento; Hamb., 1727, in-8°. Dans ces deux écrits il a admis non-seulement les écrivains dont Fabricius est le nom de famille, mais encore tous ceux dont Fabricius est le prénom, et même tous ceux dont le nom, d'une langue quelconque, peut se rendre en latin par Fabricius ou par Faber. En général les articles manquent de développement et ne sont guère que des notes; -Centifolium lutheraniam, sive notitia litteraria scriptorum omnis generis de beato doctore Luthero; Hambourg, 1728 et 1730, 2 parties, in-8°; — Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti collectus, castigatus, testimoniisque censuris et animadversionibus illustratus; ibid., 1713, in-8°; réimprimé avec des augmentations en 1723; — Codex apocryphus Novi Testamenti, græc. et lat., cum censuris ac animadversionibus; ibid., 1703, in-8°; 2° édit., 1719, 2 vol. in-8°; — Delectus argumentorum et Syllabus scriptorum qui veritatem religionis christianæ adversus atheos, epicureos, deistas seu naturalistas, idololatras, judæos et muhammedos lucubrationibus suis asserverunt; ibid., 1725, in-4°; — Salutaris Lex evangelici toti orbi per divinam gratiam exoriens, sive notitia historica, chronologica, litteraria et geographica propugnatorum per orbem totum christianorum sacrorum; ibid., 1731, in-4°.Cet ouvrage est terminé par un Index alphabeticus episcopatuum christianorum per totum orbem; — Hydrothéologie; ibid., 1734, in-4°: cet ouvrage, écrit en allemand, a été traduit en français par Burnand, sous cetitre: Théologie de l'eau, on essai sur la bonté de Dieu; La Haye, 1741, in-8°; Paris, 1743, in-8°; - Menologium, sive libellus de mensibus, centum circiter populorum menses recensens atque inter se conferens; Hambourg, 1712, in-8°. On a encore de Fabricius des traductions, des dissertations, des mémoires, des biographies littéraires. La plupart de ces dernières ont été reproduites dans les Memoriz Hamburgenses; ibid., 1710-1730, 7 vol. in-8°, recueil fait par Fabricius et contenant les éloges des hommes célèbres de la ville de Hambourg. On lui doit aussi quelques bonnes éditions, entre autres: S. Hippolyti Opera; ibid., 1716, infol., avec des notes, des dissertations, etc.; Sexti Empirici Opera; Leipzig, 1718, in-fol., avec des notes; S. Philastrii, episcopi Brixiensis, De Hæresibus Liber; Hambourg, 1721, in-80. Enfin, d'après Reimarus, il laissa inédits 18 ouvrages, dont plusieurs avaient une importance réelle.

Michel NICOLAS.

Niceron, Mémoires. — Chauffeplé, Dictionn. — H.-S. Reimarus, De Vita et Scriptis J.-Alb. Fabricii Commentarius; Hambourg, 1737, in-6°, avec le portrait de Fabricius. On a un autre portrait de Fabricius, dans le 1° vol. de la 1° édit. de la Biblioth. Græca, et un autre, très-beaq, en tête de l'édit. de Dion Cassius par H.-S. Reimarus, On trouve d'ordinaire à la suite du De Vita et Scriptis Fabricii, de Reimarus, diverses pièces historiques, nécrologiques, etc., sur ce savant bibliographe.

FABRICIUS (Christophe-Gabriel), théologien allemand, natif de Tzschacksdorf (basse Lusace), mort le 12 juin 1757. Il fur pasteur à Mulknitz, à Weysayk et à Danbitz. Il remplit ces fonctions pastorales jusqu'à sa mort. Il combattit avec ardeur la propagation des doctrines du comte Zinzendorf. Ses ouvrages sont: Quiersfelds Catechismus-Fragen, in das Wendische uebersetzt (Les Questions du catéchisme de Quiersfeld, traduites en langue wende); Guben, 1711, in-8°; — Das entlarvte Herrnhuth, etc. (La Doctrine des Hernhutes démasquée, etc.); Wittemberg, 1743, in-4°.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allgem. Gelehrten-Lexikon. FABRICIUS (Jean-André), érudit allemand, né à Dodendorf, le 18 juin 1696, mort le 28 février 1769. Il etudia à Helmstædt, Leipzig et Iena, fut reçu docteur en philosophie en 1716, et se livra ensuite à l'enseignement privé. Devenu adjoint à la faculté de philosophie d'Iéna, il y fonda la Société Allemande en 1729, et s'établit à Brunswick en 1740. Il y professa, et devint plus tard recteur. En 1753 il se rendit en la même qualité à Nordhausen. Ses principaux ouvrages sont : Anweisung zur theoretischen Philosophie (Instruction pour servir à la philosophie spéculative); Wolfenbüttel, 1746; — Regeln der geistlichen Beredsamkeit (Règles de l'Éloquence sacrée); Leipzig, 1748; — Auszug aus den Anfangsgründen der allgemeinen Gelehrsamkeit und Weltweisheit (Aperçu des Principes de l'Érudition et de la Philosophie); Leipzig, 1746; — Abriss einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit (Abrégé d'une histoire littéraire générale); Leipzig, 1752-1754, 3 vol.; - Conspectus Theologiæ thetico-polemico-moralis; Francfort, 1766, in-4°. Brach et Gruber, All. Enc.

PABRICIUS (Philippe-Conrad), médecin allemand, né le 2 avril 1714, à Butzbach (Hesse), mort à Helmstædt, le 19 juillet 1774. Il fit ses études à Giessen et à Strasbourg, et devint professeur d'anatomie, de physiologie et de pharmacie à l'université d'Helmstædt. On a de lui un grand nombre d'ouvrages; le plus important est initiulé: Primitiæ Floræ Butisbacensis, sive sex decades plantarum rariorum

inter alias Butisbaci sponte nascentium, cum observationibus methodos plantarum Tournefortianam, Rivianam, Raianam, Knautianam et Linnæanam potissimum concernentibus, recensitæ; Weizlar, 1743, in-8°. Biog. médicate.

FARRICIUS (Jean-Chrétien), célèbre entomologiste danois, né à Tondern (duché de Schleswig), le 7 janvier 1743, mort en 1807. A l'âge de vingt ans , après avoir fini ses cours académiques à Copenhague, il continua ses études à Leyde, à Édimbourg, à Freyberg en Saxe, et enfin à Upsal sous Linné. Peu d'élèves de ce grand homme ont aussi bien profité de ses leçons que Fabricius. Ses ouvrages sur l'entomologie présentent d'une manière évidente les principes. les idées et même les formes d'expression de Linné, employés sous l'influence d'une idée personnelle neuve, heureuse et utile. Fabricius d'ailleurs ne cherche en aucune manière à dissimuler ce qu'il doit à son mattre, pour la biographie duquel il avait rassemblé des matériaux très-étendus. Pendant un voyage qu'il fit avec lui, il conçut la première idée de son système, qui consiste à classer les insectes d'après les organes de la bouche et la forme des mâchoires. Il proposa à Linné, qui s'en excusa, d'en faire usage dans la nouvelle édition de son Systema Naturæ. Peu de temps après, Fabricius obtint la place de professeur d'histoire naturelle à l'université de Kiel, où il se livra tout entier à son étude favorite. En 1775 parut son Systema Entomologiæ; Copenhague, 4 vol. in-8°, dans lequel cette science prit une face toute nouvelle. Plus tard, dans un second ouvrage, Supplementum Entomologiæ, 1797, il établit les caractères des classes et des genres, et dans les prolégomènes il exposa les avantages de sa méthode. En 1778 il fit paraître sa Philosophia entomologica, d'après le modèle de la philosophie botanique de Linné. Depuis ce moment jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant près de trente ans, il fut continuellement occupé à étendre son système et à l'exposer sous diverses formes dans des ouvrages de diverses dénominations. Presque chaque année il parcourut une partie de l'Europe, visitant les musées, établissant des relations avec les savants et décrivant avec une infatigable activité les insectes encore inconnus qu'il découvrait. D'ailleurs, comme le nombre des genres s'augmentait sous sa plume, les caractères distinctifs des familles et même des classes devinrent incertains et arbitraires; de sorte que sous ce point de vue ses derniers écrits sont presque inférieurs aux premiers. La base qu'il avait prise était excellente : mais elle ne pouvait pas lui fournir, comme il le pensait, un système complet de la nature, mais seulement une méthode naturelle. Fabricius mourut consumé, dit-on, par le chagrin que lui causaient les malheurs du Danemark. Il avait publié son autobiographie dans le Journal de Kiel. Outre les ouvrages cités, on a

de Fabricius : Reise nach Norwegen, mit Bemerkungen aus der Natur-historie und Ockonomie (Voyage en Norvège, avec des observations tirées de l'histoire naturelle et de la science économique); Hambourg, 1779, in-80; traduit en français par Millin et Winckler; Paris, 1803, in-8°; - Von der Volksvermehrung, insonderheit in Dünemark (De l'Acervissement de la population, particulièrement en Danemark); Hambourg, 1781, in-8°; - Species Insectorum, etc.; Hambourg, 1781, 2 vol., in-80; -Kultur der Gewæchse zum Gebrauch des Landmanns (Oulture des Plantes à l'usage de l'Agriculteur); Leipzig, 1780, in-8°; - Von der Brziehung, besonders in Danemark (De l'Éducation, particulièrement en Danemark); Dessau, 1764, in-8°; - Mantissa Insectorum, etc.; Copenhague, 1787, in-8°; - Systema Eleuthæratorum; Kiel, 1801, 2 vol. in-8°; — Systema Rhyngotorum, etc.; Brunswick, 1803, in-8°; - Systema Rantliatorum; Brunswick, 1805. m-8°.

Buc. d. G. du. M. - Conv.-Lex. - Biogr. med. FABRICIUS. Poy. Suith.

FABRICY (Le P. Gabriel), archéologue français, ne à Saint-Maximin (Provence), vers 1725, mort à Rome, en 1800. Entré fort jeune dans l'ordre de Saint-Dominique, il devint provincial, et se rendit à Nome, où il fut nommé d'abord lecteur en théologie, puis théologien de la Casanata, au couvent de la Minerve. Il était membre de l'Académie des Arcades. On a de lui : Recherches sur l'époque de l'équitation et l'usage des chars équestres chez les anciens; Marseille (Rome), 1764-1765, 2 vol. in-8°; — Des Titres primilifs de la révélation, ou considérations critiques sur la pureté et l'intégrité du texte original des livres saints de l'Ancien Testament; Rome, 1772, 2 vol. in-8°; Censoris theologi Diatribe, qua bibliographiæ antiquariæ et sacræ critices capita aliquot illustrantur; Rome, 1782, in-8°. Fabricy avait commencé sur la littérature phénicienne des travanx restés inachevés, et dont une partie a été publiée sous le titre de De Phæniciæ Litteraturæ Fontibus; Rome, 1803, 2 vol. in-8°. Chaudon et Delandine, Dicfion. univer. histor. -Peller, Biographie universelle, édit. Weins.

FABRINI (Jean), grammairien italien, né en 1516, à Fighine (Toscane), mort à Venise, vers 1580. Il professa pendant trente ans l'éloquence à Venise, et publia plusieurs traités de grammaire, ainsi que des commentaires sur les auteurs anciens. On a de lui une traduction italienne du De Institutione Reipublicæ, de Francesco Patrizi de Sienne; Venise, 1545, in-8°. Ses autres ouvrages sont: Della Interpretasione della lingua volgare e latina; Rome, 1544; — Il Terentio latino comentato in lingua toscana; Venise, 1548, in-4°; — Teorica della Lingua; Venise, 1565; — L'Opere d'Oratio, poeta lirico, comentate in lingua volgare toscane · Ve-

nise, 1565; — L'Opere de Virgilio spiegate et comentate in volgare; Venise, 1597.

Tiraboschi, Storia della Letteralura Italiana.

\*FABRIZZI (Antonio-Maria), peintre de l'école romaine, né à Pérouse, en 1594, mort en 1649. A l'âge d'environ douze ans, attiré a Rome par la célébrité d'Annibal Carrache, il s'enfuit secrètement de Pérouse, et alla se placer sous la discipline de ce grand mattre. Malheureusement il ne put profiter longtemps de ses lecons; Annibal étant mort en 1609, Fabrizzi revint dans sa patrie, et se trouva livré à luimême après trois ans d'études; c'est ainsi que, sans guide et entraîne par une imagination vive et ardente, il en vint à faire plutôt vite que bien. Le manque de soin qu'on reproche à ses ouvrages est parfois compensé par la beauté du coloris et la franchise du pinceau. Il a peint beaucoup à fresque dans sa patrie. Sur la porte de Saint-Dominique on voit une Madone, Sainte Cathe rine et saint Constant, fresque très-endommagée, mais peu regrettable : dans la même église quelques saints décorent une chapelle. A la Chiesa Nuova sont deux chapelles peintes à fresque, en 1637 et 1642. E. B-s.

Orlandi, Abbecedario. — Landi. Storia della Pittura. — Morelli, Nolizia d'Opera di Disegno — Pascoli, Fitte de' Pittori Parugia. — Gambini, Ouida di Parugia.

FABRO BREMUNDANO. Voy. BREMUNDANO. FABRONI (Angelo), célèbre biographe italien, né à Marradi (Toscane), le 25 septembre 1732, mort & Pise, le 22 septembre 1803. Il acheva ses études à Rome, dans le collège fondé par Bandinelli pour la jeunesse toscane. Après y avoir passé trois ans, il fut attaché à Bottari, chanoine de Sainte-Marie et grand partisan du jansénisme. Pour plaire à son patron, il traduisit quelques ouvrages du P. Quesnel. En même temps il s'exerça à écrire en latin l'histoire de Charles XII. Ce travail, assez inutile, fut fort bien récompensé par le cardinal Corsini, et l'auteur se trouva engagé à employer dans presque tous ses écrits une langue morte qui ne peut rendre avec précision et clarté beaucoup de détails des temps modernes. En 1766 il commença à Rome la publication de ses biographies des Italiens célèbres. Le grand-duc Léopold le nomma, en 1767, prieur de San-Lorenzo à Florence. Fabroni commença à Pise, en 1771, un journal littéraire, Giornale de' Letterati, qui finit en 1796 et que forme 102 vol. Il eut des collaborateurs dans cette grande entreprise; mais beaucoup de volumes sont de lui seul. Le grand-duc, qui, depuis longtemps appréciait le mérite de Fabroni, lui fournit libéralement les moyens de visiter les principales villes de l'Europe. Pendant son séjour à Paris, le savant biographe sit connaissance avec D'Alembert, Condorcet, Lalande, La Harpe, Mirabeau l'économiste, Condillac, Rousseau, Diderot. Il passa aussi quatre mois en Angleterre. De retour en Toscane en 1773, il s'occupa de la publication de ses Vitæ Italorum et de la Vie de

Léon X. Il avait à peine terminé ce dernier travail. lorsque le délabrement de sa santé lui rendit le repos indispensable. Il passa les dernières années de sa vie dans un couvent de chartreux, près de Pise, et à Saint-Cerbo, près de Lucques. Il venait de retourner à Pise, lorsqu'il fut emporté par un asthme. Son principal ouvrage est intitule : Vitæ Italorum doctrina excellentium qui saculis XVII et XVIII floruerunt; Pise, 1778-1799, 1804-1805, 20 vol. in-8°; dix-huit volumes parurent du vivant de l'auteur, deux autres furent publiés après sa mort. Le dernier contient les mémoires de l'auteur, avec un recueil de lettres à lui adressées par d'illustres personnages. Ces Vies sont rédigées avec beaucoup de soin, et contiennent des détails aussi nombreux qu'intéressants. Les ouvrages de Fabroni sont : Laurentii Medicei Magnifici Vita; Pisc, 1784, 2 vol. in-4°; — Magni Cosmi Medicei Vita; Pise, 1789, 2 vol. in-4°; — Elogj d'illustri Italiani; Pise, 1786-1789, 2 vol. in-8°; — Historia Lycei Pisani; Pise, 1791-1795, 3 vol. in-4°; - Leonis X, pontificis maximi, Vila; Pise, 1797, in-4°; - Elogj di Dante Alighieri, di Angelo Poliziano, di Lodovico Ariosto e di Torq. Tasso; Parme, 1800; — Devotti Affetti in preparazione alle Feste del S. S. Natale, etc.; Pise, 1801; Novena in onore di Maria SS. Ausiliatrice. coll' aggiunta di dodici meditazioni; Pise, 1803.

Fabroni, Vitæ Italorum, t. XX. — Tipaldo, Biogra-Aa deyli Italiani illustri, t. X.

FABRONI (Jean-Valentin-Mathias, baron), naturaliste italien, né à Florence, le 13 février 1752, mort le 17 décembre 1822. Il appartenait à une famille noble, originaire de Pistoia. Recommandé au grand-duc Léopold par le général comte de Ligneville, il entra dans le laboratoire où ce prince se récréait par des expériences de physique et de chimie. Léopold l'envoya en France et en Angleterre avec Fontana étudier les découvertes qui venaient d'agrandir considérablement le domaine des sciences naturelles. De retour à Florence, Fabroni fut nommé vice-directeur du cabinet de physique du grand-duc, en devint directeur à la mort de Fontana, et ne perdit cette place qu'en 1806, par suite d'une décision de la reine d'Étrurie, Marie-Louise. En 1798 il se rendit à Paris en qualité de commissaire de la Toscane pour la vérification de l'unité des poids et mesures. Il concourut non-seulement à cette vérification, mais il aida efficacement de ses avis et de sa coopération Lesèvre-Gineau, qui avait été chargé de la fixation spéciale de l'unité de poids. En 1807, lors de la réunion de la Toscane à l'empire français, il dressa les tables de comparaison des mesures de son pays avec le mètre et ses dérivés. Il se servit, pour protéger la Toscane, lorsqu'elle fut envahie par les armées françaises, de l'influence qu'il avait acquise pendant sa mission scientifique. Les divers gouver-

nements qui se succédèrent en Toscane au commencement du dix-neuvième siècle confièrent tous à Fabroni d'importantes fonctions scientifiques et politiques. Sous l'empire français, il fut nommé député au corps législatif, baron, maitre des requêtes au conseil d'État, et directeur des travaux des ponts et chaussées dans les départements au delà des Alpes. Il posa en cette qualité la première pierre du grand pont en granit sur la Doire; il ouvrit et rendit viable en cinq mois la route du mont Genèvre, et fit commencer la route de la Corniche. Après la restauration de la maison de Lorraine en Toscane, Fabroni, dont le grand-duc Ferdinand avait eté l'élève, se contenta d'être rétabli dans son titre de professeur honoraire de Pise, sans vouloir de nouvelles dignités. Fabroni n'était pas un savant inventeur, mais il possédait l'ensemble presque complet des sciences physiques, et il les appliquait à des objets d'utilité génerale. Très-instruit dans la littérature italienne, il n'était étranger ni à la littérature française ni à celles des Allemands et des Anglais. Il s'occupa aussi d'archéologie. « Peut-être, dit Cuvier, cette curiosité qui se porte sur tout, cet emploi sans limites des forces de l'esprit ne sont-ils pas les moyens les plus sûrs de se faire un nom dans la postérité par de grandes découvertes; mais certainement ce sont ceux de passer le plus agréablement et le plus doucement les jours qui nous ont été accordés dans ce monde. Personne n'en faisait cet usage plus complétement que Fabroni, et pour lui et pour les autres. Ces innombrables matières sur lesquelles il s'etait exerce, il les avait toutes nettement imprimées dans sa mémoire et présentes à son esprit. Lorsque l'occasion le demandait, il les exposait avec clarté et avec grâce. Sa conversation était aussi nourrie que piquante. Il semblait une sorte d'encyclopédie vivante et animée du feu de son pays. " Outre l'Éloge de D'Alembert, Florence, 1784, celui de François Redi, Naples, 1796, des ecrits de polémique et des poésies, Fabroni a composé un grand nombre d'ouvrages estimes sur l'agriculture et la botanique, l'économie politique et l'économie rurale, l'histoire naturelle, la chimie, la physiologie, la médecine, la physique, le calcul, et l'archéologie; nous citerons seulement les plus importants: ce sont : Del Bombice e del Bisso degli antichi; Pérouse, 1782, in-8°; - Instruzioni elementari d'Agricoltura; Venise, 1787, in-12; — Guida agli Agricoltori d'Italia; Turin, 1791, in-12; — Di una singularissima specie di mattoni; Venise, 1791; -Dissertazione sopra la maniera di perfezzionare i vini dello Stato-Pontificale; Rome, 1793, in-8°; — Synopsis Plantarum Horti botanici Musei regii Florentini; Florence, 1797, in-4°; — Antiquità, vantuggi e methodo della Pittura encausta; Rome, 1797, in-8°; - Gli ozi della Villegiatura, o discussione libera di alcuni argomenti populari; Villa.

1800, in-8°; — Della Beonomia agraria dei Chinesi; Venise, 1802, in-8°; — La Bibliotheca, etc.; Modène, 1803, in-fol.; — Derivazione e Cultura degli antichi Abitatori d'Italia; Florence, 1803, in-8°; — Dei Provvedimenti annonari; Florence, 1804, in-8°; — Della Gravità specifica degli Ori et degli Argenti; Modène, 1806, in-4°; — La Statera filippica, ovvero rilievi sulla bontà o'l titolo dell' oro nativo, del bronzo ed altre leghe conosciute in antico; Livourne, 1810.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri, vol. I. — Cuvier, Eloges historiques, t. 111.

FABROT (Charles-Annibal), jurisconsulte français, né à Aix en Provence, le 15 septembre 1580, mort à Paris, le 16 janvier 1659. Il sit de rapides progrès dans les langues anciennes et la jurisprudence, obtint le grade de docteur en droit en 1602, et fut reçu avocat au parlement d'Aix. Il jouit de l'amitié du célèbre Peiresc et de Guillaume Duvair, alors premier président de cette cour, qui lui fit obtenir, en 1609, une place de professeur à l'université d'Aix. Devenu garde des sceaux, Duvair fit venir à Paris Fabrot, qui, après la mort de son protecteur, alla reprendre dans sa ville natale, en 1622, ses fonctions de professeur. Son premier ouvrage fut: Stromatum Libri duo, in quibus, præter autoris dissertationes varias, leges quædam Digestorum et Codicis emendantur et illustrantur; Aix. 1610, in-12. Il entreprit ensuite la publication des Basiliques. En 1639, il tira de ce recueil et fit parattre, en grec et en latin, quatorze lois qui manquaient dans le Digeste, et qui depuis ont été insérées avec d'autres opuscules de Fabrot, dans le Thesaurus Juris civilis d'Éverard Otton. Sur les soixante livres dont se composaient d'abord les Basiliques, Fabrot traduisit les quarante-sept qui restaient, et remplaça par des sommaires, qu'il rédigea d'après les abréviateurs et glossateurs grecs, les treize livres qui étaient perdus. Il vint de nouveau se fixer à Paris, et publia son travail sous ce titre : Basilicon libri LX, Car. Ann. Fabrotus latine vertit et græce edidit; Paris, 1647, 7 vol. in-fol.; nouv. édit., annotée par C.-G. Heimbach, Leipzig, 1838-1851, 6 vol. in-4°. Le chancelier Seguier, auquel il avait dédié cet ouvrage, lui fit obtenir une pension importante. Fabrot, qui s'était acquis l'estime de Matthieu Molé et de Jérôme Bignon, refusa les offres avantageuses de diverses universités, notamment de celles de Valence et de Bourges, qui désiraient le compter parmi leurs professeurs. Il mourut agé de soixante-dixhuitans, et fut enterré dans l'église Saint-Germainl'Auxerrois, sa paroisse. Outre les ouvrages cités, on a de Fabrot : Theophili Institutiones, græce et latine; Paris, 1638 et 1657, in-4°; -Les Antiquités de la ville de Marseille, traduites du latin de J.-Raymond de Solier; Marseille, 1615, in-8°; Lyon, 1632, in-8°; — Notæ ad titulum Codicis Theodosiani De paganis sacri-

ficiis et templis; Paris, 1618, in-4°: rare -Exercitationes dux de tempore partus humani et de numero puerperii; Aix, 1627, in-8°; -Bpistola de mutuo cum responsione Cl. Salmasii ad Menagium; Leyde, 1645, in 8°; -Prælectio ad titulum Decretalium De vila et honestate clericorum; Paris, 1651, in-4. Fabrot a publié comme éditeur les Institutes de Justinien, avec les notes de Cujas; Paris, 1643 et 1645, in-12, et en outre Jac. Cujacii Opera omnia, Paris, 1656, 10 vol. in-fol. On lui doit aussi des éditions de divers historiens byzantins, tels que Cedréne, Nicétas, Anastase le bibliothécaire, Constantin Manassès, etc., qui sortirent des presses de l'Imprimerie royale. Enfin, il avait laissé sur les Constitutions de Théodore Balsamon des notes manuscrites, que Guillaume Voël et Justel ont insérées dans leur Bibliotheca Juris canonici veteris; Paris, 1661, 2 vol. in-fol. E. REGNARD.

Moréri, Dict. Mist. — Taisand, Vies des plus celèb. In risc. — Camus, Lettres sur la prof. & Avocat. — Brunci, Manuel du Libraire. — Ch. Girand, Notice sur la Fie C-A. Fabrot; Alx. 1833, In 89-

FABROT (Le Chevalier de), poête français, né en Provence, vers 1740, mort en 1830. Il était officier, dans un régiment d'infanterie lorsque éclata la révolution. En 1791, il émigra. Au retour des Bourbons, en 1814, il revint en France, et fut nommé colonel. Latiniste distingué, il publia, tant en France qu'à l'étranger, plusieurs morceaux de poésie latine. Ses principaux écrits sont : Réfutation des rapports au roi des 9 et 15 août attribués au ci-devant ministre de la Police (Fouché); 1815, in-8°; — Genethliacum Carmen in ortum principis regii Eurdigalæ ducis; Paris, 1820, in-8°; — Le Zodiaque du royaume, épître à S. M. Louis XVIII, 3º édit., 1822, in-8º; — Les Voies du Bonheur, poëme français et latin; 1824, in-12.

Feller, Dict. histor. - Quérard, La France Littéraire.

FABRY (Jean-Baptiste-Germain), écrivain

GUYOT DE FÈRE.

politique et religieux français, né en 1780, à Cornus (Rouergue), mort le 4 janvier 1821. Recu avocat en 1804, il parut peu au barreau. Il commença en 1805 sa publication du Spectateur français au dix-neuvième siècle, ou variélés morales, politiques et littéraires, recueillies des meilleurs écrits périodiques. Cette collection, qui eut un certain succès, fut achevée en 1812; elle forme 12 volumes in-8°. De Bonald, Dussault, de Feletz, Geoffroy y ont fourni le plus grand nombre d'articles. C'est à tort qu'on a attribué à Fabry, dans la Biographie des Hommes vivants, Le Spectateur français depuis la Restauration : ce recueil n'est point de lui. On a de Fabry, sans nom d'auteur : La Régence à Blois, ou les derniers moments du

gouvernement impérial; 1814, in-8°; — Iti-

néraire de Buonaparte de Doulevent à Fre-

jus ; 1814, in-8°; — Itinéraire de Buonaparte

de l'Ile d'Elbe à Sainte-Hélène, ou mémoires

pour servir à l'histoire de l'événement de 1815-1816; 2° éd. en 2 vol., 1817; — Le Génie de la Révolution considéré dans l'éducation; — des Mémoires pour servir à l'instruction publique depuis 1789 jusqu'à nos jours; — Monuments de la reconnaissance nationale votés en France depuis 1789; in-8°, 1819; — Les Missionnaires de 1793, in-8°, 1819. A.R. 1.74mi de la Religion.

\* FABULLUS (Fabius), un des meurtriers de Galba, en 69 avant J.-C. « Galba, dit Plutarque, fut egorgé par un soldat de la quinzième légion, que la plupart des historiens appellent Camurius; il est appelé par d'autres Terentius ou Arcadius, ou Fabius Fabullus. On ajoute même que le meurtrier, après lui avoir coupé la tête. l'enveloppa dans sa robe, parce que Galba, étant chauve, il ne pouvait pas la porter autrement; mais ses camarades ne voulant pas qu'il la cachât, et l'ayant obligé de saire parade de ce bel exploit, il la mit au bout d'une pique, et, agitant cette tête d'un vieillard, d'un prince doux et modéré, d'un souverain pontise, d'un consul, il courait comme une bacchante, en secouant sa pique dégouttante de sang. » On retrouve quelques mois plus tard le même Fabullus officier supérieur dans le corps d'armée de Cecina, général de Vitellius. Après la trahison de Cecina, les soldats de la cinquième légion placèrent Fabullus à leur tête. Il périt probablement à la bataille de Crémone, où les légions de Vitellius furent défaites par Antonius Primus.

Plutarque, Galba, 27. — Suetone, Galba, 20. — Tacite, Hist., I, 46; III, 16.

\* FABVIER ( Nicolas-Charles Antoine ) , magistrat français, né à Pont-à-Mousson, le 30 mai 1772, mort à Paris, le 23 mars 1844. Quelquesuns disent qu'il servit dans l'armée de Condé, et que son père exigea qu'il quittât ce drapeau. D'autres disent qu'ayant plutôt donné des gages à la cause de l'ordre qu'à celle de l'ancien régime. la tendresse alarmée de ses parents exigea son éloignement. Quoi qu'il en soit, le jeune Fabvier partit pour l'Angleterre, et il enseigna les belleslettres avec distinction pendant plusieurs années au collége royal de Woolwich, près de Londres. De retour en France en 1802, il se fit recevoir avocat au barreau de Nancy. Cette profession lui fournit, en 1819, l'occasion de se mêler avec honneur aux illustrations du barreau de la capitale. Il défendit son frère devant la cour royale de Paris centre le général Canuel, ancien commandant de la division militaire de Lyon, qui se prétendait calomnié par des brochures du colonel Fabvier et du lieutenant de police Sainneville. Après la révolution de Juillet, il fut nommé procureur général près la cour royale de Nancy, et le 5 août 1840 il fut appelé à la cour de cassation. « Désintéressé, bienfaisant plus que ne le permettait sa fortune, et d'une attachante simplicité de mœurs, M. Fabvier, a dit M. Pascalis, portait empreintes dans son élocution brillante

les qualités de son ame ouverte aux émotions honnêtes et passionnées, qui s'élevaient souvent en lui jusqu'à l'éloquence. Son talent était surtout d'élan et d'inspiration. D'ailleurs, des connaissances étendues, un goût sûr, épuré par l'étude des grands écrivains, le rendaient instructif, varié, remarquable par l'élégance et l'harmonie, autant qu'il était persuasif et entrainant. » A son lit de mort, il apprit la nomination de son fils comme conseiller à la cour royale, où lui-même avait laissé de chers souvenirs. Son corps fut inhumé à Nancy.

L. Louver.

M. Pascalis, Discours pron. à la rentrée de la cour de cassation le 11 nov. 1844.— Moniteur du 12 nov. 1844.

\* FABVIER (Charles-Nicolas, baron), général français, frère du précédent, né à Pont-à-Mousson (Meurthe), le 10 décembre 1782, mort à Paris, le 15 septembre 1855. Son père, qui avait occupé différents emplois dans l'administration judiciaire , fut jeté en prison avec sa femme au moment de la terreur. Reçu de bonne heure à l'École Polytechnique, le jeune Fabvier passa bientôt à l'École d'Application de Metz, et au mois d'avril 1804 il entrait au 1er régiment d'artillerie, qui se trouvait alors au camp de Boulogne. Il se distingua dans la campagne de la grande armée, à l'affaire de Krems ou Diernstein. Au commencement de 1807, il fut compris au nombre des officiers que Napoléon envoyait an sultan Sélim pour l'aider à défendre sa capitale contre les entreprises des Anglais. Foy, alors colonel, faisait partie de la même expédition, et les deux officiers s'unirent dès lors d'une amitié que la mort seule put dissoudre. Au mois de septembre de la même année, le général Gardanne, nommé ministre plénipotentiaire près du schah de Perse, dut emmener avec lui des officiers de toutes armes pour organiser l'armée persane à la française. Fabvier obtint d'en faire partie. Arrivé à la cour de Téhéran, on le fit partir pour Ispahan, où il devait fonder un arsenal. La mission de Gardanne n'eut pas le résultat que l'empereur s'en était promis. Ce général quitta la cour de Perse. Fabvier rentra aussi en Europe par la Russie, utilisant son voyage par des reconnaissances topographiques. Ne pouvant rejoindre l'armée française, il servit, en 1809, comme volontaire dans l'armée polonaise sous les ordres du prince Poniatowski. De retour à Vienne, il se trouva capitaine par ancienneté, et passa dans la garde impériale. En 1811 il devint aide de camp du maréchal Marmont, et l'accompagna en Espagne. Après la bataille de Salamanque (juillet 1812), le maréchal l'envoya, quoique blessé, à Napoléon, pour lui rendre compte de la situation de l'armée en Espagne et lui demander ses instructions. Fabvier rejoignit l'empereur au bivouac de la Moskowa. Au matin de cette journée mémorable, le canon l'éveille. Aussitôt il saisit un fusil, s'élance au milieu des tirailleurs, monte un des premiers à l'assaut de la grande redoute, et tombe dans le

fossé, frappé de deux balles. Cette belle conduite lui valut le grade de chef d'escadron. Attaché au sixième corps, il fit la campagne de Saxe en 1813, fut élevé au grade de colonel, et nommé l'aron de l'empire. Pendant la retraite de Leipzig, il devint chef d'état-major de onze corns d'armée réunis. Il fit encore avec distinction la campagne de France, sous les ordres du duc de Raguse, et, à la fin, il fut blessé deux fois aux Prés-Saint-Gervais, sous les murs de Paris. Le 31 mars 1814, à deux heures du matin, il signa avec le colonel Denis la capitulation de la capitale, au nom des maréchaux Marmont et Mortier. Mis en disponibilité par la Restauration. il fit seulement partie, comme volontaire, des corps de partisans qui se levèrent bien inutilement, à la fin des cent jours, pour défendre nos frontières. En 1817, lorsque le maréchal Marmont fut envoyé à Lyon avec une mission extraordinaire, Fabvier l'accompagna en qualité de chef d'état-major. Le maréchal, pour ramener la paix dans cette grande cité, fit rappeler le général Canuel. A son retour, le maréchal se vit attaqué par tons les organes du parti ultra-royaliste. Le colonel Fabvier résolut alors de publier l'historique de ce qui s'était passé dans le departement du Rhône depuis le mois de juillet 1816 jusqu'en septembre 1817, sons ce titre: Lyon en 1817 (Paris, 1818, in-8°). Les principales autorités du Rhône y étaient inculpées, à l'exception du lieutenant de police Sainneville, qui fit lui-même paraître un Compte rendu des événements de Lyon en 1816 et 1817, brochure dans laquelle il appuyait les faits dénoncés par le colonel Fahvier. Le général Canuel fit imprimer une Réponse à l'écrit intitulé: Lyon en 1817, et attaqua ses a lversaires comme calomniateurs devant les tribunaux. Le tribunal de première instance de la Seine les condamna, tous les trois, comme calomniateurs, Fabvier en 100 fr. d'amende, Sainneville et Canuel chacun en 50 fr. d'amende, et ordonna la suppression des trois brochures. Le général Canuel interjeta appel. Devant la cour royale, le colonel fut défendu par son frère (voyez l'article précédent), MM. Dupin et Mauguin; MM. Conture et Berryer fils plaidèrent pour le général Canuel. Celui-ci fut acquitté; Fabvier et Sainneville condamnés chacun à 3,000 fr. de dommages-intérêts au profit de Canuel et à l'affichage de 100 exemplaires de l'arrêt. Après ce jugement, le colonel fut mis à la réforme, et l'année suivante en disponibilité. Le colonel Fabvier se livra alors à des spéculations commerciales. En 1820 il sut arrêté, comme prévenu d'avoir pris part aux troubles du mois d'août qui conduisirent devant la chambre des pairs un assez grand nombre d'officiers et de sousofficiers. Écroué d'abord à la prison de Sainte-Pélagie, il fut bientôt remis en liberté, faute de charges suffisantes. Cité ensuite à la requête du ministère public, comme témoin dans cette affaire, il déclara que s'il était appelé avec des troupes sous ses ordres pour dissiper un attroupement, il y emploierait la douceur, la persuasion, la menace, et même la force de sebras; mais qu'il briserait son épée et donnerait sa démission plutôt que d'ordonner de tirer sur le peuple. Ayant eu, dans le cours de son interrogatoire, à citer une personne qu'il ne voulut pas nommer, de peur de la compromettre, le procureur général Peyronnet insista pour savoir le nom de cette personne. l'abvier refusa de la nommer, et, sur le réquisitoire du ministère public, la cour le condamna à cent franca d'amende.

Fabvier continua ses affaires commerciales jusqu'en 1822. Alors il fut de nouveau arrêté; on l'accusait d'avoir tenté de faciliter l'évasion de Bicêtre des quatre sergents de La Rochelle. Il fut encore renvoyé de l'accusation. Fatigne des défiances dont il était l'objet et des vexations de la police, il résolut de quitter la France, et s'embarqua pour l'Angleterre. De là il fit un voyage en Espagne et en Portugal, puis revis! à Londres en 1823. Les Grecs combattaiezt alors depuis deux ans pour leur indépendance. Il alla leur offrir ses services. Débarqué à Navarin, il y établit un moulin à poudre et indiqua les réparations à faire aux fortifications; puis il retourna à Londres afin de ranimer le zèle des philhellènes, et, emmenant plusieurs officiers français, il revint dans le Péloponnèse par la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. On lui offrit le commandement général de l'armée grecque régulière; il refusa. Néanmoins, il organisa un petit corps à Athènes, et fit une tentative infructueuse contre l'île de Nègrepont. Il retourna ensuite à Athènes : mais pour maintenir la discipline parmi ses troupes, il alla s'établir sur la petite presqu'ile de Méthana, située au sud-est du Péloponnèse et séparée du continent par un isthme de six à buit cents mètres de largeur. Il mit l'isthme en état de défense; mais malgré les secours que lui envoya le comité grec de Paris, il manquait de vivres, et beaucoup de ses soldats désertèrent. Cependant les Turcs étant venus mettre le siège devant Athènes, Fabvier recut l'ordre de rejoindre Karaïskakis à Éleusis et de marcher au secours de la ville, bloquée. Le 17 août 1826 ils étaient à Kaïdari, en face du camp ennemi. A la vue des Turcs, les troupes grecques irrégulières se débandèrent; Fabvier maintint l'ennemi avec ses bataillons; il aurait voulu marcher sur Athènes : Karaïskakis s'y refusa absolument. Le 20 les Turcs parurent en plus grand nombre, et après un combat acharné, il fallut battre en retraite. Au mois de décembre, Fabvier parvint à se jeter avec un bataillon dans l'acmpole d'Athènes, en y apportant des provisions; ce service rendu, il devait se retirer : le commandant le menaça de s'en aller avec lui s'il quittait cette position. Il resta. Les maladies et la famine sévirent bientôt cruellement. Sur ces entrefaites, le colonel anglais Church arriva en Grèce. Douze mille hommes furent réunis sous

rdres à Phalère pour délivrer Athènes; nai 1827 cette armée essuyait une défaite lète. L'amiral français de Rigny obtint à une capitulation honorable pour la garde l'Acropole. Fabvier rentra dans son de Méthana. En butte alors à d'injurieuses ations, il quitta la Grèce après la malheuexpédition de Chios, et rentra dans sa, à la fin de 1827. L'année suivante, le rnement français le chargea d'accompagner upes qu'il envoyait en Morée.

mission remplie, il revint en France, fit un e en Italie, et le 26 juillet 1830 il rentrait is. A ce moment la capitale se soulevait : les ordonnances de Charles X. Fabvier ne part importante aux événements des ours. D'abord chef d'état-major du ménérard, il fut nommé, le 4 août, commandant place de Paris, avec le grade de maréchal mp. Il se démit de cet emploi en 1831, e à laquelle il se maria. Mis alors en dislité, il fut créé lieutenant général le 29 1839, puis appelé au comité consultatif d'inie et au comité consultatif d'état-major. ré pair de France le 23 septembre 1845, il a plusieurs fois la tribune, et se fit remarparmi les conservateurs par une certaine ilité mystique. En 1847, avec MM. le de la Moskowa, V. Hugo, de Boissy et , il appuya la pétition du prince Jérôme arte, qui demandait à rentrer en France, ont toute l'ambition, disait Fabvier, était mir citoven français ».

lques jours après la révolution de février, vernement provisoire nomma Fabvier amleur à Constantinople; plus tard il fut enen la même qualité en Danemark. Il avait é l'offre que lui avait faite le gouvernement du commandement supérieur de son armée ée à agir contre les duchés de Schleswigin. Mais après six semaines passées en nark, il s'en revint en France. En mai le département de la Meurthe le choisit eprésentant à l'Assemblée législative. Le 1, dans un discours à la tribune, il reprol'assemblée d'avoir abandonné le Daneallie fidèle de la France. Le mois suivant. int une pétition du général Castellane, qui iait contre sa mise à la retraite par le nement provisoire. En 1850 Fabrier parla motion contre la rétroactivité dans la disn de la loi sur la déportation. Puis il alla l'émir à Amboise, et le 25 novembre il proposition tendant à déclarer qu'Abder serait envoyé à Alexandric ou à Saintl'Acre. Après une vive discussion, cette sition fut repoussée. Enfin, le 2 décembre endit le général à ses loisirs, et quatre ans il mourut, à Paris.

re sa brochure Lyon en 1817, dont une lle édition parut en 1834 (Paris, in-8"), éral Fabvier a publié: Journal des Opérations du sixième Corps pendant la campagne de 1814 en France; Paris, 1819, in-8°; — Orient; Paris, 1840, in-8°.

L. LOUVET.

Biogr. univ. et port. des Contemp. — Encycl. des Gens du Monde. — Dict de la Convers. — La Littérature française contemporaine. — Nécrologie, par M. L. Durat-Lasalle, Journal des Débats du 2 act. 1885. — Discours fanèbre de M. V. de Tracy, Moniteur du 30 sept. 1885.

FABYAN (Robert), historien anglais, né à Londres, vers 1450, mort en 1512. Il exerça avec honneur la profession de négociant, et fut élu en 1493 sheriff de la cité; il laissa un ouvrage historique qui parut peu d'années après sa mort, sous le titre de Chronicle of England and France: Londres, 1516, in-folio; trois réimpressions furent faites en 1533, 1542 et 1559. Un savant laborieux, M. Ellis, a fait reparattre en 1811. in-4°, cette chronique, dont il a revu le texte et qu'il a accompagnée d'une savante introduction. Fabyan prend son point de départ avec les exploits fabuleux de Brutus dans la Grande-Bretagne, et il ne s'arrête qu'au règne de Henri VII. Les événements accomplis dans la Cité, l'installation des lords-maires, les sêtes civiques, sont un des principaux de ses récits; il y trouve une importance au moins égale à celle que présentent les victoires et conquêtes des armées britanniques. Malgré ses défauts, cette chronique est curieuse, et les Anglais ont raison d'y attacher de la valeur. Le cardinal Wolsey fit, à ce qu'on prétend, détruire la première édition; elle est devenue tellement rare qu'on n'en connaît en Angleterre que trois exemplaires complets; l'un d'eux sut payé en vente publique près de 2,400 fr. (92 livres sterling).

Nicholson, Historical Library, p. 69. — Tanner, Bibiotheca Britannica Hibernica, p. 373. — Biographia Britannica (3º edition, p. 534-648). — Dibdin, Typographical Antiquities, t. 1, 57, et II, 471, et Library Companion, p. 178. — Bibliotheca Grenvillana, p. 239. — D'Israeli, Amenities of Literature, 1841, t. 1, p. 216.

FACARDIN. Voyes FARHR-EDDYN.

\* FACCHETTI (Pietro), peintre de l'école de Mantoue, né dans cette ville, en 1535, mort à Rome, en 1613. Élève des Costa, il s'adonna exclusivement à la peinture de portraits. Sous le pontificat de Grégoire XIII, il eut à Rome la plus grande vogue, peignit presque tous les grands personnages de son temps, et gagna des sommes considérables, qui lui permirent de mener une existence large et splendide jusqu'à la fin de sa longue carrière. Il dut ses succès à la parfaite ressemblance de ses portraits, plutôt qu'aux autres mérites de l'art; cependant, il se distingua aussi par le charme de son coloris. Il préparait ses couleurs lui-même, et peu d'artistes ont poussé aussi loin la perfection des mélanges. Il a gravé quelques eaux-fortes. E. B-n.

Baglione, Fitede' Pittori, etc., dal 1373 et 1642. — Orlandi. Abbecedario. — Lanzi. Storia della Pittura. — Ticozzi, Dizionario. — Siret, Dict. hist. das Peintres.

\* FACCHINETTI (Giuseppe), peintre de l'école de Ferrare, vivait au commencement du dix-huitième siècle. Élève d'Antonio-Felice Fer-

rari, il s'adonna exclusivement à la peinture d'architecture et d'ornement. Sa perspective est bien entendue, son style est solide, ses compositions heureuses et bien réussies; on reproche seulement un peu de lourdeur à ses architectures. Ses meilleures fresques existent à Ferrare, dans l'église consacrée à sainte Catherine de Sienne.

E. B.— N.

Lanzi, Storia della Pittura. — Cesare Cittadella, Catalogo istorico de Pittori e Scultori Ferraresi. — L.-N. Cittadella, Guida di Ferrara. — Ticozzi, Dizionario.

FACCIARDI (Christophe), prédicateur italien, né à Veruchio ou Verucolo, près de Rimini, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il passa de l'institut des Mineurs conventuels dans celui des Capucins de la province de Bologne, et se fit remarquer parmi les meilleurs prédicateurs de son temps. Un jour, dit-on, prêchant à Bologne sur l'aumone, il fit tant d'impression sur l'esprit des assistants, qu'avant de sortir de l'église ils se dépouillèrent de leur argent et de leurs joyaux les plus précieux pour contribuer à l'établissement de l'hôpital des orphelins, que Facciardi venait de leur recommander. On a de lui : Exercitia spiritualia, ex SS. Patribus collecta; Lyon, 1590; Venise, 1597; Paris, 1606, 3 vol. in-8°; — Ezercizj d'Anima, raccolti de SS. Padri, predicati in diverse città d'Italia; Venise, 1592, in-12; -Meditazioni de' principali mysterj della vita spirituale; Venise, 1599, in-4°; - Vitæ et Gesta Sanctorum ecclesiæ Verruchinæ; Venise, 1600, in-8°; — Tractatus de Excellentia B. Catharinæ, virginis Bononiensis; Bologne, 1600: — Compendio di Cento Meditazioni sagre, etc.; Venise, 1602; - Vila del B. Giovane, canonico di Rimini, e del B. Roberto Malatesta, etc.; Rimini, 1610; — Della prima Origine della Casa Malatesta; Rimini, 1610, in-4°; - Ceremoniale sacrum ad usum PP. Capucinorum; Venise, 1614.

Ughelli, Italia sacra.

FACCIATE (Bernardino DELLE). Voy. Poccetti (Bernardino).

\* FACCINI (Bartolommeo), peintre de l'école de Ferrare, né dans cette ville ou aux environs, vers 1520, mort en 1577. Il fut élève de Girolamo da Carpi, qui l'engagea à s'adonner de préférence à la peinture d'architecture et d'ornement, genre vers lequel semblait le porter sa vocation, et dans lequel il acquit une grande supériorité. Il excella dans l'art d'imiter les basreliefs, les statues, les corniches, les colonnades, etc. Sa principale entreprise fut la décoration de la cour du palais ducal de Ferrare, où, parmi d'autres ornements, il figura les statues de bronze des princes de la maison d'Este. Malheureusement, avant d'avoir pu terminer ces fresques, il tomba de son échafaud, et mourut de cette chute, à l'âge de cinquante-sept ans. Girolamo, son frère, et les peintres Ippolito Casoli et Girolamo Grassaleoni, qui l'avaient aidé dans ces travaux, les achevèrent après sa m fresques ont beaucoup souffert.

Baruffaldi, Vite de Pittori Ferraresi. — Lan della Pittura. — L.-N. Cittadella, Guida di Fe Ticozzi. Disionario.

\* FACCINI (Girolamo), peintre de l' Ferrare, florissait au milieu du seizièm et survécut à son frère atné, Bartolomm comme lui élève de Girolamo da Carpi, e lui aussi peignit l'architecture et l'orni l'aida dans ses travaux de la cour du p cal, et décora plusieurs églises de Ferra que Saint-Paul et Santa-Maria-in-Vado.

Baruffaldi, Vite de' Pittori Perraresi. — La della Pittura. — L.-N. Cittadella, Guida di Fe

FACCIOLATO OU FACCIOLATI (J. savant orateur et grammairien italien, reglia, le 4 janvier 1684, mort le 27 a Il fit ses études au séminaire de Pado devint d'abord professeur de philosop recteur des études. Comme il avait en c lité la direction de l'enseignement du g latin, il s'efforça de procurer aux éc bons livres classiques, et publia dan des éditions très-améliorées des lexi Calepinus, de Nizolius, de Schrevelius ensuite dans l'université comme profess gique, et quelques années plus tard il f de continuer l'histoire de l'université de commencée par Papadopoli. Le désordi chives, le manque ou la dispersion à ments officiels, rendirent sa tache très Aussi ses Fasti gymnastici laissent coup à désirer; mais ses Syntagmata dire son histoire générale de l'université estimés. Il écrivit aussi plusieurs ou morale et de théologie, et eut même d'être poëte; Fabroni, son biographe qu'il n'y réussit pas. Sa réputation cor vain scolaire était fort étendue. Le ro tugal l'invita à venir diriger à Lisbonn lége des Jeunes Nobles. Facciolati s'y cause de son âge avancé, et il termina à Padoue. Il était généreux et très-c On a de lui : Ortografia moderna con qualche cosa di lingua per uso c nario di Padova aggiunti in fine gl menti grammaticali; Padoue, 1721, De Vita cardinalis Cornelii, episco vini, dans les Acta Erudit.; Leipzig, Logica Disciplina Rudimenta; Veni in-8°; — Exercitationes in duas pr ceronis orationes; Padoue, 1731; versiones criticæ in I litteram latir cui titulus Magnum Dictionarium Gallicum; Padoue, 1731, in-8°; — An siones criticæ in X litteras ejusden insérées dans les Opuscules scientifiqu logera ; — Scholia in libros Ciceroni: ciis, de Senectute, de Amicitia, de So: pionis, de Paradoxis; Venise, 1741, Monita Isocratea, gr. et lat.; Pado

— Orationes latinæ, publiées séparét recueillies à Padoue; 1744, in-8°; nées en 1767; — Logica, tria coms Rudimenta, Institutiones, Acroalecim; Venise, 1750, in-8°; — De sio Patavino Syntaymata duodecim, dem Gymnasii fastis excerpta; Pa-50, in-8°; — Fasti Gymnasii Patavini, 2 1260 ad annum 1756; Padoue, 1757, - Vita et acta Jesu-Christi secundum ue generationem divinam uc huma-'adoue, 1761, in-24, - Viatica Theoloquibus adversus religionis dissidia ca-; viator munitur; Padoue, 1763; acta B. Marix Virg., Jesu-Christi ma-Evangeliorum libris excerpta: Pa-764; - Epistolæ latinæ CLXXI; Pa-765, in-8°. Son plus grand titre à la issance des lettres est d'avoir confié à i le soin de compléter et de publier le aire de la langue latine qu'il avait comet qui parut à Padoue sous le nom de ti et Forcellini.

dopoli, Historia Gymnasii Patavini, t. 1er. masticon literarium, t. VI, anal., p. 661. File Italorum doctrina excellentium, t. XII. NI (Pietro), peintre italien, né à Bon 1560, mort en 1602. Il avait atteint ioinme sans s'être jamais occupé de , lorsqu'un jour, se trouvant dans l'atcinibal Carrache, il dessina une caricature morceau de charbon. La vue de ce destellement à Carrache, qu'il engagea entrer dans son atelier. Il eut à s'en reion-seulement parce que les progrès de xcitèrent sa jalousie, mais parce que sortit de son école, devint son rival aseignement, et attenta même , dit-on, à s. Les deux principales qualités de Fat une vivacité d'attitudes qui rappelle le et une vérité de carnation qui faisait unnibal Carrache qu'il semblait que Fayat de la chair humaine avec ses couion dessin est faible et incorrect. On is l'église Saint-François de Bologne un le lui représentant Le Mariage de sainte ne, avec les quatre saints protecteurs de et une troupe d'anges. On estime aussi, galerie Malvizzi et dans plusieurs autres gne, des jeux et des danses d'enfants. Ces c sont dans le genre de l'Albane, mais plus grandes proportions.

Storia della Pittura, t. IV.

NO CANE (Bonifacio), condottiere itai à Santhia, vers 1360, mort en 1412. ne noble famille gibeline, il s'attacha au duc de Milan, J. Galeaz Visconti, qui lui a seigneurie de Castagnole en Montferrat de Saint-Martin. Après la mort de Jean Facino resta nominalement au service k fils du duc, Jean-Marie et Philippemais en réalité il cherchait à se rendre indépendant. Il s'empara d'Alexandrie en 1404, de Plaisance en 1406, poussa les Génois à se révolter contre les Français en 1409, força le duc Jean-Marie à renvoyer ses ministres, et enleva Pavie à Philippe-Marie Visconti. Outre une armée assez nombreuse, Facino possédait au moment de sa mort Pavie, Alexandrie, Verceil, Tortone, Varèse, Cassano. Son armée passa à sa veuve Béatrix Lascaris, qui la porta en dot à Philippe-Marie Visconti (voy. Visconti).

Tenivelli, Biografia Piemontese.

FACIO. Voy. FATIO et FAZIO.

FACUNDUS, théologien latin, vivait vers le milieu du sixième siècle de l'ère chrétienne. Il était évêque d'Hermia dans la province de Byzacium en Afrique. Quand Justinien publia, en 544, un édit condamnant : 1° la lettre d'Ibas, évêque d'Édesse; 2º la doctrine de Théodore, évêque de Mopsueste; 3° certains écrits de Théodoret, évêque de Cyrrhus, et anathématisant tous ceux qui les approuveraient, plusieurs prélats repoussèrent cet édit comme contraire au jugement du concile général de Chalcédoine en 451, lequel concile non-seulement n'avait pas condamné les prélats dont on incriminait les sentiments et les écrits, mais avait même rétabli Ibas et Théodoret sur les siéges dont ils avaient été dépossédés. Facundus fut un des opposants, et au nom de ses frères les évêques d'Afrique il prépara une désense du concile sur les trois points incriminés, que les écrivains ecclésiastiques appellent tria Capitula. Il se trouvait à Constantinople, occupé de ce travail, lorsque le pape Vigile y arriva, en 547, et lui demanda, ainsi qu'aux autres évêques du même parti, au nombre de soixante-dix, de rédiger en sept jours un résumé de leurs opinions sur les trois chapitres. Facundus se contenta d'envoyer au pape un extrait du travail qu'il préparait, et plus tard il publia l'ouvrage entier. Vigile ayant été amené à approuver la condamnation d'Ibas. de Théodore et de Théodoret, tout en réservant l'autorité du concile de Chalcédoine, Facundus refusa, ainsi que les évêques d'Afrique, de communier avec lui et avec les autres partisans de la condamnation. Facundus, persécuté pour sa résistance, fut obligé de se cacher, et il écrivit dans sa retraite sa réplique à Mocien, qui avait attaqué la décision du concile de Chalcédoine. Voilà tout ce que l'on sait sur Facundus. Deux de ses écrits, savoir: Pro Defensione trium Capitulorum Libri XII, et Contra Mocianum Liber, publiés avec des notes par Sirmond, Paris, 1629, in-80, ont été réimprimés dans les œuvres d'Optatus par Philippe Priorius et dans la Bibliotheca Patrum, Lyon, 1677, Venise par Galland, 1765. Un autre ouvrage de Facundus, intitulé Bpistola fidei catholicæ in defensione trium Capitulorum, publié pour la première fois dans le Spicilegium de D'Achery (vol. III, p. 106 de la première édition), a été réimprimé dans la Bibliotheca Patrum de Galland. Cassiodore parle d'un traité en deux livres de Facundus sous le titre de *De dualus Naturis Domini Christi*. Ce traité n'était peut-être que les deux premiers livres du *Pro Defensione* trium Capitulorum.

Cassiodore, Expos. in Psal. — Victor Tunnupensis, Chronicon. — Isidore d'Bapagne, De Scrip. Eccles., c. XVIII. Baronius, Annal. ad ann. 186, 187, et Popinius, Critic. in Baron. — Cave, Hist. lit. — Fabricius. Bibliotheca Graca, vol. X. p. 183; Bibliotheca wedke et infimæ Latin., vol. II. — Galland, Bibliotheca Putrum, vol. XI, Proleg., c. XIII.

FADHL-BEN-REBI (Abou'l - Abbas - Al-), vizir de Haroun - ar - Raschid et de Amin, mort en 208 de l'hégire (824 de J.-C.). Il était fils de Rebi, qui avait été vizir de Mansour. Jaloux des Barmécides et ambitieux de leur succéder, il les calomnia auprès du souverain, et travailla à les renverser. Nommé vizir après la mort de Djafar, il conserva cette place sous le règne d'Amin, qu'il avait fait élever au khalifat. Craignant la vengeance de Mamoun, frère d'Amin, si ce prince succédait à Amin selon l'ordre établi, il engagea Amin à déclarer héritier présomptif son fils Mousa. Mais ce malheureux projet eut pour résultat la déposition du khalife. Fadhl-Ben-Rebi, poursulvi d'asile en asile, ne trouva de repos qu'après avoir obtenu sa grâce de Mamoun. Il aimait les lettres et il recherchait la société des savants et des poëtes. E. BEAUVOIS.

Ibn-al-Atsir, Kamil. — Ibn-Khallikan, Biogr. Dict., trad. par M. MacGurkin de Biane, i. II, p. 462. — Hist. des Dynasties, attr. & Fakhre-d-Din, dans Is Ghrest. Arab. de Silvestre de Sacy, et dans le Journ. Asiat., 1886, t. l. — D'ilerbelot, Bibl. Orient. — Well, Geech, der Ahalifen, t. II.

farhl-ben—sahl-as-saraksi (*Aboul-*Abbas-Al-), vizir du khalife Mamoun, surnommé Dzou'l-Riasatéin (possesseur des pouvoirs civils et militaires) ou vizir' émir, né à Sarakas (Khorassan), mort en 202 de l'hégire (817 de J.-C.), à l'âge de trente-buit ans, selon les uns, de soixante, selon les sutres. C'est par les Barmécides qu'il avait été mis en relation avec la famille régnante ; il s'attacha à Mamoua , fils d'Haroun-al-Raschid, et l'engagea à résister fortement au khalife Amin, qui voulait lui enlever le titre d'héritier présomptif. Après la deposition d'Amin, Fadhl jouit d'un grand pouvoir; il fut nommé en 196 (811) gouverneur de toute la partie orientale de l'empire. C'est lui qui conseilla au khalife de reconnattre pour successeur Ali-ben-Mousa-ar-Ridha, descendant d'Ali, à l'exclusion des princes abbassides. Cette mesure, qui avait pour but de mettre fin à des troubles sans cesse renaissants, ne servit qu'à augmenter le désordre. Fadhi fut assassiné dans un bain, soit par ordre du calife, qui voulait se sonstraire à son influence, coit par Ghalib-as-Souadi, oncle de Mamoun. Il était génereux, éloquent, bon administrateur; un grand nombre de poëtes l'ont célébré. Il a écrit un traité sur l'astrologie judiciaire, et on rapporte de lui une lisées. La formule précatoire que l'en sjoutdans les suscriptions de lettres su nom de celu à qui l'en écrit a été mise en usage par Fadhl-Ben-Sahl. E. B.

Do-al-Ator, Kamil. — Entychine, Annales, t il p. 619, 600, 686, — Ibu Khallikan, Biog. Dict., trad par M, Mac-Guckin de Slane, t. Il, p. 672. — Hist. des Dymasties, att. & Fakhred-Diri, Journal Asiat., 1866. 1. 1 — Abou'l-Feda, Ann. mostom, trad. de Reiske, t. Il. p. 91, 101, 117. — Elmacin, Hist. Saracom, trad. par trpenius. — D'Herbelot, Bloj. Orient., p. 334. — Wel. Gach. der Khal., t. Il.

\* FADEL - BEN-AB**D-ES-SAMEO - AB -** RAC-CASCHI, poète arabe, vivait en 187 de l'hédre (802 de J.-C.). Après avoir participé aux faveurs des Barmécides dans leur prospérité, il ne les abandonna pas dans leurs revers. Il eut le courage de les suivre dans leur prison, où il les distrayait de leur tristesse et de leurs reprets par le récit de ses poésies. Devenu libre, après leur mort, de s'attacher à d'autres protecteurs, il n'oublia jamais cette illustre famille, et continua à chanter les louanges des grands personnages qui en étaient sortis. Haroun-al-Raschid, touche lui-même d'un si bel exemple de fidélité, lui accorda une pension s'élevant au double de celle qu'il recevait des Barmécides. Les poésies de Fadhl-ar-Raccaschi sont remplies d'un enthousiasme désordonné, et c'est l'éloge de la folie qui fait le sujet de sa plus célèbre cassidet. On remarque aussi l'élégie ou il déplore la chute de Barmécides. E. BEAUVOIS.

Ibn-Khallican, Biogr. Dictionary, trad. par M. Mac-Guckin de Siane, t. 1, p. 816. — J. de Hammer, Literatur-Geschichte der Araber, t. 111, p. 868.

\* FADHL-BEX-MERWAN-BEX-MASEREHAS (Abou'l-Abbas-al-), vizir de Motassim, ne a Berdan, mort en 250 ( \$64 de J.-C.), à l'âge de quatre-vingtaou de quatre-vingt-treize ans. Il était se de parents chrétiens, mais il abjura la religion de ses ancêtres pour embrasser l'islamisme. Motasim, dont il avait dirigé l'éducation, le prit pour vizir en 218 (833), et lui confia l'administration de de toutes les affaires. Le Fakhr-ed-Din l'accuse d'ignorance, d'incapacité et de corruption ; Iba-Khallican dit, an contraire, qu'il remplit fort bien ses fonctions. Quoi qu'il en soit, le khalifele priva de sa dignité en 221 (836), et lui confisqua pour environ 25 millions de biens et de valeurs monnayées. Fadhl-Ben-Merwan avait écrit un ouvrage intitulé : Al Mousekahidat-we-al-akhbar : Observations et narrations) contenant le récit des événements dont il avait été témoin.

Ibn-Khallikan, Biog. Diction., trad. par M. Mac-Guckin de Slanc, t. II, p. 476. — Vbou'l-Feda, Ann. Moslem., trad. par Reiske t. II, p. 469. — Trailé de la Cond. des Rois. attr. à Fakter-ed-Din, dans le Journ. Aziat., 1846, t. II, p. 333.

un bain, soit par ordre du calife, qui voulait se soustraire à son influence, soit par Ghalib-as-souadi, oncle de Mamoun. Il était génereux, éloquent, bon administrateur; un grand nombre de poètes l'ont célébré. Il a écrit un traité sur caractère facheux et difficile. la foule de prédictions que l'on prétend s'être réa-

rait son frère, lui ôta la charge de vizir pour la donner à Djafar; mais Fadhl obtint en compensation le gouvernement du Khorassan, et fut chargé de la direction du prince royal Amin. Lors de la chute de sa famille, il fut jeté avec son père dans une prison, où il termina ses jours. Haroun, dont il avait été frère de lait, lui fit subir d'indignes traitements; il le fit un jour frapper de deux cents coups de fouet, pour le forcer à décéler ses trésors. On cite de lui un bel exemple de piéte filiale : comme son père ne pouvait faire usage d'eau glacée, Fadhl tenait le vase contres a poitrine jusqu'à ce que le liquide eût acquis un degré suffisant de chaleur.

E. B.

Ibn-Al-Atsir, Kamil. — Ibn-Khallican, Biogr. Diction., trad. par M. Mac-Guckin de Siane, t. II, p. 459. — Abou'l-Frda, Annal. Moslem, trad. par Reiske, t. II, p. 28, 63, 98. — Hist. des Dynasties, attr. a Fakhr-ed-Din, dans let. I de la Chrest, arabe de Slivestre de Sacy. — Elmacin, Hist. Saracenica, trad. par Erpenius. — D'Herbelot, Bibl. Orient. — Well, Gesch. der Khal., t. II.

radiga (Domenico), sculpteur vénitien, né vers 1780. En 1811 il sculpta le tombeau du comte Giuseppe Mangilli à l'église des Saints-Apôtres, et en 1827 il a coopéré au magnifique mausolée érigé à Santa-Maria de' Frari en l'honneur de Canova. L'église Saint-Maurice renferme aussi des sculptures de cet artiste.

E. B. - n.

A. Quadri, Otto Giorni in Venezia.

FADINO (Tommaso Alem ou Alem, dit LE), peintre de l'école de Crémone, né dans cette ville, en 1500. Élève et ami de Galeazzo Campi, il imita si bien la menière de son mattre, que souvent il est impossible de distinguer leurs ouvrages. Baldinucci, Motiste. — Orlandi, Abbecedario.

\* PADLOUN, émir de Candzag, vivait en 438 de l'ère arménienne (879 de J.-C.). Il assassina son frère Lekhari, plusieurs de ses parents et des princes du voisinage, pour s'emparer de leurs souverainetés. C'est ainsi qu'il se rendit maître de Candzag, de Khatchen, de Tovin, de Schamkor et d'autres places. Il imposa aux Arméniens un lourd tribut. Mais David, roi de l'Arménie orientale, fit éprouver à Fadloun une défaite complète, en 879, et le tua dans une autre bataille. Au reste, ces événements sont très-confus, comme le déclare Tchamtchian.

Telanitchien, Badmouthioun Haiots, t. 11, p. 873, 1035-5.

FADLOUN I<sup>er</sup>, émir de Tovin et d'Ani, vivait à la fin du onzième siècle de l'ère chrétienne. Il joignit à la souveraineté de la ville de Tovin, qu'il possédait par droit d'hérédité, celle de la ville d'Ani, qu'il acheta du sultan seldjoucide Alp-Arslan. Son neveu Manoutché, qu'il avait établi gouverneur d'Ani, en fortifia les murailles et y fit venir les personnages les plus notables de l'Arménie.

E. Beauvois.

Tchamtchian, Badmouthioun Haiots, t. 11, p. 895.

FADLOUN II, fils d'Aboulsewar, émir d'Ani, mort vers 1132 de J.-C. Il était l'un des généraux des Seldjoucides de Perse. Pendant qu'il faisait la guerre en Khorassan, la ville d'Ani fut prise par les Géorgiens, et Aboulsewar tomba entreleurs mains, en 1125. A cette nouvelle, Fadloun revint en Arménie avec une armée considérable, et reprit la capitale de ses États, en 1126. Il eut pour successeur son frère Mahmoud. E. B.

Tchamtchian. Badmouthionn Hatots, t. III, p. 34 47.

FADLOUN III, fils de Mahmoud, émir d'Ani
et de Tovin, succéda à son père en 1153, fut
dépouillé de ses États en 1161, par George III, roi
de Géorgie, et périt dans une bataille contre le
même prince, quelque temps après.

E. B.

Tchamtchian, Badm., t. III, p. 79.

FADHLI. Vov. FAZLI.

\*FADUS (Cuspius), chevalier romain, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Après la mort du roi Agrippa, en 44, il fut nommé procurateur de Judée par l'empereur Claude. Son administration, généralement paisible, fut troublée par un certain Teudas, qui se donnait pour prophète. Fadus fit mettre à mort le prétendu prophète et ses partisans; il eut pour successeur dans le gouvernement de la Judée Tibère-Alexandre.

Josèphe, Ant., XIX, 9; XX, 5; Bel. Jud., Il, ii. — Tacite, Hist., V. 9. — Zongras, XII, ii. — Eusèbe, Hist. Becl., Il, ii.

\*FAENZA (Antonio DA), peintre et sculpteur de l'école bolonaise, florissait dans la première moitié du seizième siècle. Civalli fait un grand éloge d'un tableau et d'un bas-relief de cet artiste placés en 1525 aux Conventuels de Monte-Lupone, dans la marche d'Ancône.

Civalil, Fisita triennale, dans le t. XXV des Antichità Picene. — Lanzi, Storia della Pittura.

FARNZA (Figarino DA). Voy. ROCCHETTI (Marcantonio).

\*FAENZA ( Giambattista-Bertucci DA), peintre de l'école bolonaise, florissait en 1506. Lanzi cite de lui une peinture conservée à Faenza, une Madone avec saint Jean-Baptiste et un ange jouant de la cithare, tableau d'un dessin exact, d'un agréable coloris, et dont les draperies rapellent le genre d'Albert Durer. Pour le reste, il se rapproche plutôt de Lorenzo Costa. Il fat père de Jacopone et de Raphael da Faenza.

Lanzi, Storia pittorica.

\*FAENZA (Giovanni-Battista Bertucci DA), peintre de l'école bolonaise, né à Faenza, floriscait en 1580, et mourut en 1614. Neveu et sans doute élève de Jacopo Bertucci, il en fut le faible imitateur; ses têtes manquent de variété, mais sa couleur est parfois d'un hel effet, et son dessin est généralement large. On peut en juger par la Décollation de saint Jean-Baptiste conservée à Bologne, au palais Ercolani. E. B.—N.

Crespi, Feisina pittricc. — Oretti, Memorie. — Lanzi, Storia della Pittura. — Ticozzi, Dizionario.

FAENZA (Jacopone da). Voy. Bertucci (Jacopo).

FAERNE (Gabriel), poète latin moderne, né à Crémone, dans la première moitié du seizième siècle, mort le 17 novembre 1561. Il cultiva avec succès les belles-lettres, et gagna l'amitié du car-

dinal Jean-Ange Médicis, depuis pape, sous le nom de Paul IV. Comme il était très-versé dans la langue latine, il excellait à corriger les auteurs anciens, dont il collationnait les textes sur les meilleurs manuscrits. D'après Gbilini, Faerne n'était pas moins savant en grec qu'en latin. Muret prétend au contraire qu'il ignorait même les éléments de la première de ces deux langues. On ne peut contester à Faerne l'honneur d'avoir été un des meilleurs poëtes latins modernes. On a de lui : Terentii Comædia, ex vetustissimis libris et versuum ratione emendatæ; Florence, 1565, in-8°. Cette édition, bien que Faerne n'y ait pas mis la dernière main, est supérieure à tout ce qu'on avait fait jusque là sur Térence; -Ciceronis Orationes philippicæ, et pro Fonteio, pro Flacco, et in Pisonem, emendatæ e manuscripto vaticano, cum ejus scholiis; Rome, 1563, in-8°; — Centum Fabulæ ex antiquis auctoribus delectæ, et carminibus explicatx ; Rome, 1564, in-12. Pie V avait chargé Faerne de faire un choix des plus belles fables d'Esope et d'anciens auteurs, et de les mettre en vers à l'usage des jeunes gens. Faerne s'acquitta de cette tâche avec succès. Sa mort prématurée ne lui permit pas d'achever son ouvrage, qui fut publié par l'ordre du pape. Le style en est simple, naturel et élégant. De Thou et plusieurs auteurs après lui ont accusé Faerne d'avoir possédé un manuscrit des Fables de Phèdre, alors inconnues, et imprimées pour la première fois en 1596, et de l'avoir supprimé, après en avoir tiré tout ce qui était à sa convenance; cette imputation paraît dénuée de fondement. Les fables de Faerne ont eu beaucoup d'éditions; Perrault les a traduites en français. Le traducteur a le bon goût de reconnaître qu'il est impossible de comparer sa traduction, ou même l'original, aux fables de La Fontaine. « Les nôtres, dit-il, ressemblent à un habit d'une bonne étoffe, bien taillée et bien cousue, mais simple et tout unie : les siennes ont quelque chose de plus, et il y ajoute une riche et fine broderie qui en relève le prix infiniment. » Outre ce recueil de fables, on a encore de Faerne les trois pièces de vers suivantes: In Lutheranos, sectam germanicam; Ad Homobonum Hoffredum, medicum Cremonen. sem, p. 306; In Maledicum, p. 307: elles ont été insérées dans les Carmina illustrium Poetarum Italorum, collecta a J. Mattheo Toscano; Paris 1576, in-18. Faerne avait com-

mencé un traité De Metris comicis; il n'eut pas le temps de l'achever.

Balliet, Jugements des sevents, t. IV, p. 86. — Goulet, Bibliothèque française, t. VII, p. 90; VIII, 404. — Tiraboschi, Storia della Literatura Italiana, t. XXV, p. 196. — Niceron, Mémoires, t. XXIII, p. 378. — Arisio, Cremona literata, t. III, p. 78.

\* FARS (Pierre VAN DER), célèbre peintre de portraits allemand, né en 1618, à Soest (Westphalie), mort en 1680. Il était fils d'un capitaine d'infanterie. En Angleterre, théâtre de sa gloire, il est plus connu sous le nom de Lely, qui signifie Lys. Il s'attacha d'abord à l'étude du paysage, qu'il ornait de figures; puis il traita l'histoire avec quelque succès; mais son penchant à la prodigalité lui fit adopter le genre du portrait, qui était infiniment plus lucratif, et le mit bientôt en état d'afficher la plus grande opulence. C'est surtout à Londres, où il se rendit à la suite de Guillaume II de Nassau, quand ce prince y vint recevoir la main de Henriette-Marie, fille de Charles 1er, qu'il étala ce faste noble et digne pour lequel il semblait être né. Van Dyck venait de mourir : Lely, protégé du prince de qui il venait de faire le portrait, ne tarda pas à voir venir chez lui les plus grands seigneurs, qui à l'envi voulurent être peints par lui. Peu de temps avant la fin tragique de Charles Ier, Lely fut introduit dans sa prison, à Hamptoncourt, pour peindre le prince une dernière fois; après la funeste catastrophe, Cromwell voulut que le menie pinceau léguat ses traits à la postérité. Quand Charles II remonta sur le trône de son père, Lely devint son peintre, et fut nommé chevalier et gentilhomme de la chambre. Il n'aurait rien manqué au bonheur de Lely si Kneller n'était pas venu s'établir à Londres et lui disputer les faveurs de la cour. Ce dernier ayant été chargé en même temps que lui de peindre le portrait du roi, et son portrait s'étant trouvé achevé quand le sien n'était qu'ébauché, les seigneurs prirent cette prestesse d'exécution pour du talent. Lely ne put surmonter le chagrin que lui causa cette injustice : sa santé s'altéra; il mourut à l'âge de soixante-deux ans. Quelques-uns de ses plus beaux portraits ont été comparés à ceux de Van Dyck. Il excellait à peindre les femmes, dont il savait varier les attitudes avec esprit. Son pinceau est gracieux, son coloris séduisant. [ Soyer. dans l'Enc. des G. du M.]

Walpole, Anecdotes. — Descamps, Vies des Peintres flamands et allemands, t. II. — Pilkington, Dictionary of Painters. — Chalmers, General biographical Dict.

.]

.

1.

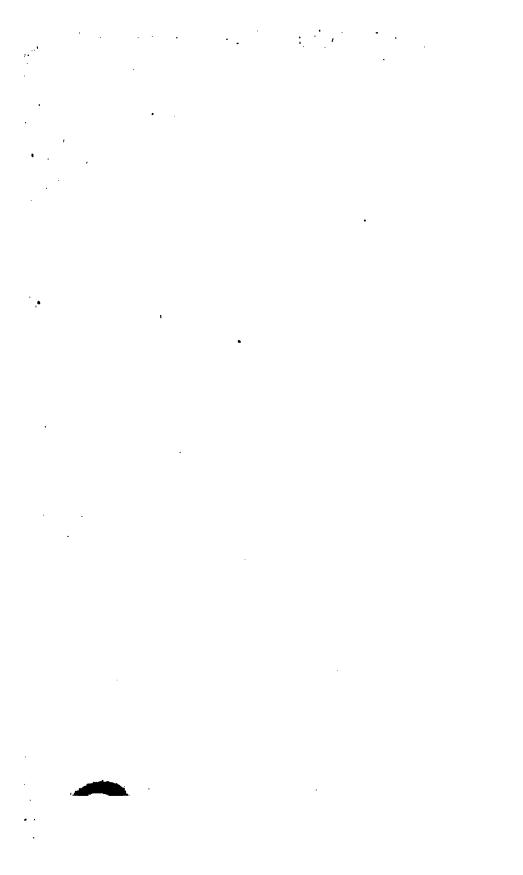

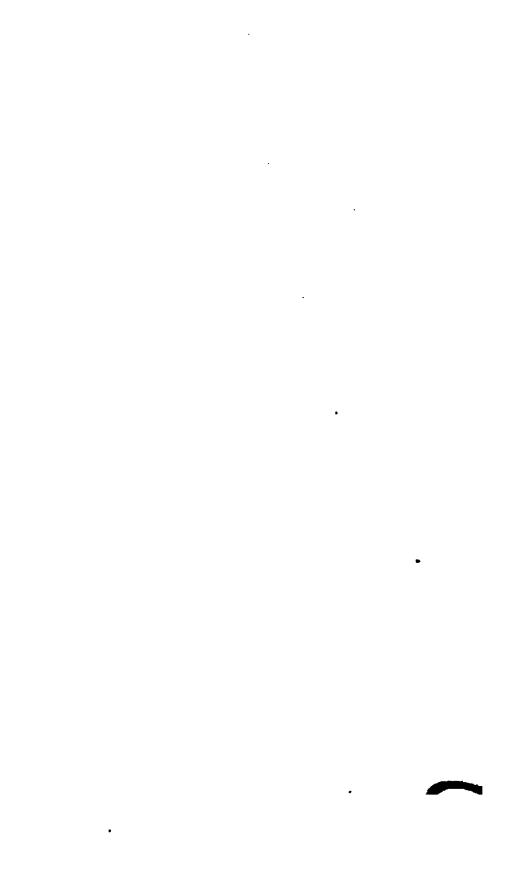